





7. 4. X 1000

XXXI In Movillanc 7. 1

Pal. 7.5. X.2.

20.1.84

# DICTIONNAIRE

DE

# DROIT CANONIQUE,

ETDE

# PRATIQUE BÉNÉFICIALE,

AVEC LES MAXIMES ET LA JURISPRUDENCE DE FRANCE, ceftà-dire, avec les Usiges & Libertés de l'Églife Gallicane, les Pragmaniques & Concordus, les Otdonances, Édits & Décinations de no Rois, les Arties des Parlements & du Grand Confeil, les faines Opinions des Auteurs François, & la Pratique des Oficialités.

EE TOUT mis dans un ordre qui donne une connoissance exalt des Canons de Diciphon, des Ulges de la Courd Rome, des Pays d'Oddience de de Pays Libres, de la Praisqué d'est Regles de la Chancelliere Romaine, de la forme des Provisions qui en émanent pour ce Royaume, des Indults, des Espedaires, des Exemptions, de la Histrache Ecclifsifique, des Druiss de d'Artunoit de 1992 en Fience, de la Polic estémble Ecclifsifique, des Druiss de l'Artunoit de 1992 en Fience, de l'Arbeit des Polic estricieure d'Eguil et l'altunoit de Polic estricieure d'Eguil et Polic estricieure d'Eguil et Polic estricieure d'Eguil et l'action de Polic estricieur d'Eguil et l'action d'Article et l'action d'action d'action d'action de Polic estricieur d'Eguil et l'action d'action d'acti

Par M. DURAND DE MAILLANE, Avocat au Parlement d'Aix. Seconde Edition, revue, corrigée & augmentée par l'Auteur.

TOME PREMIER.



A L Y O N,

Chez BENOIT DUPLAIN, Libraire, rue Merciere, à l'Aigle,

M. DCC. LXX.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROS.



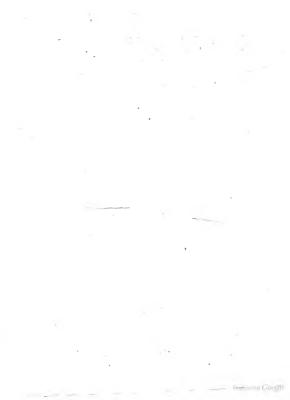



A MESSIEURS

DEJULIEN, DE MIOLLIS

ET GASSIER,

SYNDICS

DE L'ORDRE DES AVOCATS

AU PARLEMENT D'AIX.

MESSIEVR'S,

Je vous présente la seconde Edition du Dictionnaire de Droit Canonique. Il est bien glorieux pour moi d'en pouvoir saire bommage à mes Maîtres; c'est à vous, Messieurs, & à vous seuls qu'il appartient Tome l. de fixer, par votre approbation le jugement du Public sur le prix de ce Livre , comme sur les sentiments de son Auteur. L'un & l'autre me semblent affurer l'estime de chacun, quand vous les trouvez dignes de la vôtre. Quelle doit donc être ma satissaction au souvenir des témoignages que vous m'en avez donnés, & comme Particuliers & comme Syndics d'un Ordre respectable, qui n'est jaloux de ses droits & de son bonneur, que parce qu'il l'est encore plus de ses devoirs ! Ici, Messieurs, votre modestie & le respect que j'ai pour elle, imposent des loix ameres à ma reconnoissance. Mais que diroit-elle ? Votre mérite est bien au-dessus de mes louanges; chacun de vous est célebre par lui même, & son nom est un éloge ; éloge vrai , rare , & ce qui est digne de remarque, distingué dans ses propres traits.

Long-temps avant nous, & bien plus long-temps après, les Julien seront, comme ils ont été par eux & par leurs Ecrits, la lumiere & l'ornement de notre Palais. Nous les voyons aujourd'hui soutenir la même gloire, & la rebausser par un zele insatigable, serine & toujours sage pour le bien public, pour la patrie, & sur-tout pour la désense du pauvre & de l'opprimé: ils étoient donc nobles, lorsqu'il a plu à notre Roi bien-aimé d'ajouter par ses patentes un

nouvel éclat à leur Noblesse.

Nous en dirons autant de Mc. de Miollis, ennobli tout récemment par des Lettres de Sa Majessé , dont les motifs seront toujours plus bonorables que la grace elle-même. En effet, qui, comme lui, a donné au monde l'exemple d'un carattere constant de deuceur, de bienfaisance & de justice, dans le long exercice d'une Charge (1) qui auroit fait contracter à tout autre l'habitude des qualités contraires! Mais une tendre pièté, une piété éclairée, régloit toutes ses fonctions, & l'esprit de Dieu semble avoir inspiré Louis XV. pour bonorer des vertus qu'attend une plus

Solide gloire.

l'aurai bien plus de facilité à me joindre au Public, pour applaudir à l'éloquence de Me. Gassier. Jamais Orateur ne fit au Barreau tant & de si rapides progrès; y avancer d'un pas, c'est béaucoup, quand on commence ; y en faire deux , & ne plus reculer , c'est en général un triomphe. Me. Gassier ne s'y est montré qu'avec des aîles. Quel prodige! Est-ce préjugé? La conjoncture? C'est dans un temps, dans un pays de goût & de lumiere, vis-à-vis des Pascalis, des Leclerc, successeurs des Pascal, des de Colonia, si célebres dans l'art de bien dire. Que s'aime à trouver ici dans la vérité un juste tribut de louanges pour mes amis, pour mes condisciples! Je voudrois bien, avec leur talent, pouvoir chanter aussi les vertus des Magistrats en cette Cour que mon cœur chérit & révere. Que ne puis-je, du moins, en cet Epître, me faire bonneur de leur bienveillance, décorer mon Ouvrage de leurs illustres

<sup>(1)</sup> M. de Miollis a exercé pendant plus de trente années la charge de Lieutemant Général Criminel au Siege d'Aix.

noms! Mais ils méritent chacun des hommages particuliers, & c'est déjà heaucoup pour moi que ce Dictionnaire paroisser sus les auspices de trois Jurisconsultes, d'autant mieux en état d'accréditer mes compositions par leur suffrage, qu'ils en sont & publient tous les jours eux-mêmes de meilleurs & de plus utiles à la Société.

Je suis avec un respectueux attachement,

MESSIEURS,

Votre très - humble & très - obéissant Serviteur,

Durand de Maillane.

### de la premiere Edition.

L'E Titre de l'Ouvrage qu'on publie , femble dispenser l'Auteur d'en faire remarquer les avantages & la nécessiré. Un Dilliemaine de Drist Camingue, de la promis, & en vain attendu, livré dans un temps où le nombre & l'ulage des Distionnaires ont décidé le goût des Leckeurs pour l'ordre alphabétique, ne peut qu'ére bien reçu. Favorisé même par ces circonilances, l'on cât peut-ctre pu, conime bien d'autres, prendre moinsde peine & comper également fur le débit, fil on névoir plus jaloux du succès. Le premier Distionnaire d'une (cience n'a jamais manqué c'plaire; mais il faut, félon nous, qu'il plaisé long-temps, & s'il é peut, toujours, quand le fond en cit audi important, que la forme en peut être agréable, ou commode.

C'ell sur cette derniere idée, que l'on a entrepris de conférer dans un Diclionnaire, le Droit Canon avec notre Jurisprudence; l'ordre alphabétique est le moindre des avantages que l'Auteur s'est proposé de procu-

rer au Public dans cet Ouvrage.

"Donner au Lecteur la connoissance générale & particuliere des prin-, cipes du Droit Canonique, relativement au For extérieur.

" Mettre ce Lecteur dans la certitude que tels & tels principes qu'il

, Pratique du Royaume.

Ce font là les deux grands objets de ce travail, & tout le plan de l'Ouvrage. J'Eglife une, certaine, simmuable dans fa foi, contlante & toujours divinc dans fa Morale, ett véritable dans fa Difcipline, c'eft-à-dire, dans la Police extérieure de fon Gouvernement. Il faudroit n'avoir aueune conoiffance de l'hifiliore, pour ignorer les changements que cette Police a reçus, & qu'elle peut recevoir tous les jours dans chaque pays du monde Chrétien.

Sans recourir à d'autres exemples, la France, tout le monde le fait, a fet Libertés, fet Ufages y Italia e las fiens ; cependant il n'et le qu'un Corps de Droit Canon, & let Loit qu'il renferme, prefique fans méthode, font générales. On les teudie, cet Lois, & de grands frais dans leut défordre: on les fair, on veur en faire ufage, & on fet rompe. Qu'arrive-cill On n'y revient par à deux fois; pour ne fe plus tromper, on oublie ce que l'on a appriss on fe dégoûte des Canonss & on les laiffe pour s'artacher aux Ordomances, aux Arrès, mais autre embarras. Les Canons apperonieut trop de chofes ; les Ordonnances, les Arrès en apprennent trop peu, prefuer inc. Ces Canonils qui traitent ces valtes matteres, en parlent chacun filen le génie & les ufages de leur nation', ou même de leur fiecle : & de là

certe varieté, ou, pour micex dire, ce cahos dont on fe plaint. On nevoit ni certitude, ni clarté dans certe Science; on n'en veut plus : le Juge, l'Avocat le bornent à l'examen desquefitons qui fe prélentent : le Clere, le Religieux cellent d'étudier le Droit Canonique, fans celler de vouloir l'apprendre, &

ils ne doivent pas l'ignorer.

Quel remede à ces inconvénients? Yen ax-il? Quelques Auteurs François ont crua vec fondement, qu'il confiftoit dans la conciliation des Canons avec sou Ulages; en conféquence is i ont employé, nuis imparfaitement : leurs Ouvrages étoient trop bornés, ou leur methode à leurs dithactions trop peu fentibles. L'ordre & l'étrende de ce Dictionnaire nous ont pau le preter nieux à l'exécution de ce grand deflien, nous l'avons donc invir j. & voici ous quelle forme. Nous avons rappelle les anciens principes avant les nouveaux parmi ces demiers, nous avons dillingué ceux qui font fuivis en France, d'avec ceux qui ne le font pas; c'îtà-dire, qu'en faifant à chaque mot l'hiltoire de fa mairere, autant qu'elle en est fusiceptible, nous conduitons le Lecteur judqu'à la ditintion nette & preciféde ce qui c'etoi anciennement fuivi & ne l'est plus, & principalement de ce qui se pratique au-delà & endeç des Monts. L'endroit de cette dernieré, importante distinction est marquée par une espece de fleur de Lis, dont le fréquent usage demande quelque explication.

Lorque fous cette espece de fleur de Lis, on ne remarque rien de différent ni de contraire aux principes exposés asparavant, on qui la précédent fors le même mot, on doit conclure que ces principes sont ou peuvent être fuivis dans la pratique, felen les circonflances, sans inconvénients. Quand ils font contraires à nos Ufages, on ne manque jamais de le marquer, comme nous l'avrons déjà dir, & Cétallà le principal objet de la méthode :

Opposta juxta se posta magis elucescunt. Arist.

Lorsque la matiere du mot le tire toute de notreDroitFrançois particulier, ou qu'elle est simplement historique ou brieve, on ne fait point alors usage

de la fleur de Lis on c'est seulement, pour dire qu'elle est inutile.

Les intervalles que l'on trouvera fous plutieurs mots, fervent à couper une trop longue matière, & la terminent connie filon avoit à traiter un nouveau mot, fuivant les principes généraux du Droit Canonique, ou un autre article en petites capitales du même mot. On y voit la fleur de Lis & les

observations qu'elle annonce.

Ce font à rous les éclaireilléments que nous avons à donner sur l'emploi de la flut de Lis que l'on trouve presque sous haye mos de ce Dictionnaire. Ces éclaireilléments sont ellentiels son doit les prendre une fois pour toujourt, ain de ne point trouver d'obleutife, on ous avons voului repandre la lumitere; car nous devons avertir, & l'on ne dout pas l'oublier, que notre pouvelle méthode a pour but, non de tendre certaine ou invasiable la juritir present en l'est de l'est de la sur Législateurs à faire ce prodige, mais de faire connoire au Léctur celle que l'on suit à présent, après his avoir durre dau moinsune idée générale des Canons qui n'ont été en usage que pondant un temps, ou qui étant encore suivis, n'ontras la même application auns tous les Pays, ni par conséquent dens tous les Livres : Habentes sub ma fils vanis rilus of mens l'emplement, a de se s'internation de mens cours de la la contrain de mens d'une de mens de mans fous les l'au en si une of mens l'emplement, a de se s'internation de mens de mens de mans de se s'internation de mens de mens de mans de se s'internation et de mens de men

Nous nous sommes abilenus de parler de ce q it appartient à la Théologie, au Dictionnaire de la Bible, ét aux Ouvrages de Droit Civil.

La Théologie n'et pes de aouet reflor. Nous à a lors du capourer l'ancient qu'on autorite. Quait au Lord Cirit, à la procourre près, qui crant not Unique le Porton au contre contre près, qui comme dans les Triburaus xeculiers, nous avons tache d'en Chicara alfolument nos matieres. Nous ne nous formmes deuc pas arrèces à comme cas Decretas y Lordreita equi n'on pour objet que la déclifior des cas procommerces. Decretas qui n'on pour objet que la déclifior des cas procommerces de Cretas de Freiteres, o de trouve de jul a nonnençature la Droiten général, feroit vrait emblablement entre les mainsde quico que de par état favoir à l'arrier vancer à de la creta de propiet que la la propiet la l'arrier de la creta de la creta de la creta de la propiet la l'arrier de la creta de la creta de la creta de la l'arrier de l'ordreit de l'arrier de

Nous avons chargé ce Dictionnaire de plus de textes & d'autorités qu'on n'en voit dans le Dictionnaire de Droit Civil; & le Lecteur n'y trouvera rien d'avancé sans preuves, ou du moins sans garant. L'importance & l'universalité des matieres, la nature même de l'Ouvrage ont exigé cela de nous, & nous l'avons fait exactement avec des guillemets ou des citations, qui nous laissent néanmoins le mérite d'avoir voulu présenter au Public l'édifice d'autrui fous un plus agreable & plus utile point de vue; en forte que, fi nous ne donnons rien de nouveau pour le fond des regles que l'on trouvera toujours écrites, nous apprenons au moins leur origine, leur progrès, & le sort qu'elles ont aujourd'hui, ce qui n'a pas beaucoup d'exemples. Nous apprenons ce qu'ont pense ou ce qu'ont écrit sur le Droit Canonique les Auteurs Ultramontains & François. Un feul d'entre les premiers tient lien fouvent d'Interprete à toute la Nation ; nous n'en citons pas-beaucoup. A l'égard des Canonifles François, les plus modernes nous ont paru meilleurs à suivre pour a tetter, par les Arrets ou autrement, la plus nouvelle Jurisprudence du Royaume, foit aux Parlements ou au Grand Confeil.

Nous avois rapportédans le même dellein, les Ordonnances. Les Déclarations dont les diffositions introduifent un nouveau Droit François, our affermifiant celui dont on doutoit. On les trouve prefique toures avec leur péambule, étans un ordre & avec des explications ou des renvois dont le commun des Lecteurs a fouvent befoir pour les entendre, ou du moins pout en faire ufige. Les articles de nos Libertis, recueillis par M. Pirhour, avec les citations marginales des preuves, les Pragmariques & Concordats, le Texte même de certains Canons, & particuliferement de ceux du Concoli de Trente, enfin les formules de quéques actes celéfialtiques fréquents en Parique, nois ont aufit parudevoir trouver piace dans un luvre qui, devenant à la faveur de fon titre, plus familier que les mélleurs ouvrages, doit épagenct à plufieurs de les Lecteurs la pence & même ces fraiste checher la lectre d'une loi, d'une décision, dont on ne leur prefenteroir pas toujours l'éfrit de le rail les, de

A tout cela l'on trouvera jointe une espece de Table des nouveaux Mémoires du Clergé qu'ont formé naurell-ment & presque sans aucune affectation, les cuations continuelles & nécessiaires de cet important Ouvrage. Le prix en est considérable, ce qui le rend peu commun & d'aurant plus

recherché; mais comme ce n'est pas là le seul livre dont on se passe, à cause de sa cherté, il sustit de savoir où il est, & les matieres dont il traite, pour qu'une Table raisonnée vous en épargne la dépense. Quand on a une question à discuter, un doute sérieux à éclaireir, on y a recours comme à d'autres Collections que les particuliers n'achetent pas communément,

Quant aux répéritions sidifficiles à éviter dans les Dictionnaires , nous avons taché d'y obvier par le moyen ordinaire des renvois ; nous les avons même multipliés à tel point, pour éviter ce défaut, que l'on en pourra trouver de beaucoup moins nécessaires les uns que les autres. Il est certaines matieres, pour ainsi dire contextuelles, qu'on ne sauroit diviser sans les rendre moins elaires; il en est d'autres qui répondent presque à toutes les parties de l'Ouvrage, mais dont l'origine est commune à tous les noms qui les réclament. Dans tous ces eas nous avons usé des intervalles dont il a été parlé, ou des renvois en telle sorte, qu'on distingue aisément les principes fondamentaux d'avec ce qui n'en est que la suite on les consequences. l'arce moyen on ne sera jamais embarrasse de trouver le principe dont on veut s'instruire, fous quelque mot qu'on le cherche. Au furplus on ne regardera pas comme une répétition ce qui est dit souvent sur les mêmes principes, dans les deux endroits que sépare la fleur de Lis. Pour apprendre qu'un Canon n'est pas suivi, il faut nécessairement parler de ce Canon; & ensuite de l'Ordonnance, de l'Arrêt ou de l'usage qui lui ôte sa vigueur. Parlet de l'un sans l'autre, e'est laisser dans l'esprit du Lecteur (non initié ) ce doute ordinaire, où il est presque toujours, en fermant un Livrede Droit Canonique; si ce qu'il vient de lire, est Ultramontain ou François, suivi ou non dans la Pratique du

Nous avons cru devoir parler des Conciles Généraux fousle nom de chaque ville où ils furent tenus, pour en donner au moins une idée, & en faire comme autant d'époques dans l'étude du Droit Canonique, dont nous ofons dire que l'Histoire fait une des parties les plus effentielles, Nous parlons auffi des Provinces du Royaume, que certains Ufages partieuliers ont fait appeller improprement pays d'obédience; mais c'est à quoi se borne la Topographie dans notre Dictionnaire. Nous avons reuni fous le mot Provinces Ecclés aftiques, tout ce qu'il y avoit à dire des privileges en général de certains Sieges, distingués autrefois par des Primaties, Patriarchats, Vicairies Apostoliques. &c. sans rappeller dans le cours de l'Ouvrage le lieu ou le nom de chacun de ces Sieges, pour traiter des privileges particuliers qui y-font attachés ou que prétendent leurs Titulaires,

Pour cequi est de la maniere d'érudier le Droit Canonique, de ce qui le compose, & de son autorité, nous n'avons rien à ajonter à ce qui en est dit fous les mots Canon , Droit Canon , Office , Constitution , Abus , Oc. Nous remarquerons seulement iei en finissant, que l'on a beaucoup à se promettre de ceDictionnaire pour furmonter ses dégoûts & fixer ses doutes dans l'étude de cette Science, aussi seche & épineuse dans sa forme, qu'elle est intéresfante & fublime dans fes matieres.

DICTIONNAIRE

Sur cette seconde Edition.

V Oici une nouvelle Edition du Dictionnaire de Droit Canonique. La premiere n'existe plus, & c'est depuis affez long - temps une nécessité de la reproduire avec les augmentations dont la matiere est suspension en le sait que trop ; la Jurisprudence varie, & cette science, toute simple dans son origine, est devenue presqu'insinie dans son exercice. Les nouvelles Loix sont les nouveaux Arrèts; ceux-ci dérogent aux plus vieux, & il est absolument nécessaire de connoitre les uns & les autres. De-là, cette multitude de Recueils & de Traités, qui tous sont utiles au Barreau, mais bien plus les derniers, parce qu'ils sont, pour le moment, les plus complets.

Il n'y a à cet égard aucune différence entre le Droit Civil & le Droit Canonique. L'ignorance, les miseres de l'homme se représentent dans toutes les parties de son être, & par ses besoins dans ses différents états; il a rendu les Canons de l'Eglife aussi nombreux que les Loix féculieres des Princes, d'où je conclus que notre Dictionnaire composé la premiere fois dans les idées de cette viciffitude», & fur un plan d'histoire & de principes qui sembloit le mettre à l'abri de certains changements, va cependant reparoître avec les nouveautés que le temps a produites. Nos propres réflexions & celles d'autrui nous ont aussi fait voir dans notre premier travail des fautes à corriger, des omissions à remplir, un meilleur ordre de typographie à suivre, & tout cela sans toucher effentiellement au fonds ni à la forme des matieres; elles feront ici comme elles ont paru dans la même méthode, c'est-à-dire, avec cette suite de raisonnements & \* Tome I.

d'explications que termine constamment l'astérique ou la fleur de Lis, & qui enseigne la valeur & l'emploi des principes dans la pratique du Royaume. C'est peut-être à cette nouvelle & très-importante maniere de composition, que nous devons le bon accueil que le Public a daigné faire à notre premiere Edition, & c'est aussi pour la lui rendre plus commode, ou plus agréable, que nous en avons fait dans cette seconde impression la marque plus sensible ; elle est figurée par une espece de fleur de Lis dans l'entre-blanc de deux lignes : ce dernier espace a été également observé aux endroits où devoit être placé le crochet dans le fens & pour les effets dont parle ci-après l'avertificment de la premiere Edition; nous avons penfé à enrichir celle-ci d'un plus grand nombre de préjugés & des plus nouveaux, ce qui, joint aux réglements que les circonstances du temps ont fait naître ou découvrir, nous a mis dans la nécessité d'étendre le format, quoiqu'avec le même caractère, à quatre volumes in 4°. Nous prions ceux qui pourroient trouver à dire fur l'augmentation de ces deux volumes, de faire attention à l'importance des nouvelles matieres qui nous y ont comme forcé : les supprimer , les abréger même , c'étoit nuire à l'ouvrage; & le Petit Romain que nous avons employé à l'impression des pieces textuelles & plus communes, fera bien juger du desir que nous avions d'en racourcir la forme : ajoutez qu'on s'étoit plaint que notre premiere impression n'étoit pas assez dégagée, ou d'un œil assez gros pour le besoin de certains Lecteurs, & même au goût de chacun.

Il est encore nécessaire de prévenir le Public sur la nécesfité des corrections & additions mises à la fin de chaque volume, indépendamment de ce que cet Ouvrage s'est imprimé à Lyon dans l'absence de l'Auteur, ce qui a donné licu à bien des inexactitudes, bien des fautes d'impression qu'il

a fally redresser. Il a paru dans le cours de l'impression même. plusieurs nouveaux monuments de Jurisprudence ou de Législation; il nousest même parvenu des avis, & particuliérement de la Bretagne. ( Voyez nos observations sous le mot Lorraine, ) dont il a fallu aussi donner connoissance ; de forte que ce fera toujours une utile précaution pour le Lecteur, comme une satisfaction pour nous, qu'il jette un coup d'œil fur cette espece de Supplément. Nous n'avons pu en fournir aucun pour les possesseurs de la premiere Edition, à cause du trop grand préjudice qui en seroit résulté pour le vendeur de celle ci, où nous avons pu même insérer bien des choses qui en font néanmoins partie nécessaire; nous avons été obligés d'en composer un volume distinct

& féparé . & voici comment ou pourquoi.

Ouand nous travaillons à la premiere composition de ce Dictionnaire, il ne nous fut pas permis de raisonner sur les matieres des décimes & impositions Ecclésiastiques, autrement qu'en la forme usitée jusqu'alors, & rappellée en la premiere Edition, sous les-mots Taxe, Décimes. Nous en fommes venus à une seconde Edition, & il a fallu, comme il a été dit, l'enrichir de nouveautés : l'une des plus importantes a été le département général pour la levée de ces mêmes impositions, propose en l'Assemblée du Clergé en 1755. étendu & perfectionné dans les Affemblées suivantes; nous en parlons en la présente Edition sous le mot Taxe, mais comme pour donner les connoissances nécessaires & suffisantes de ce département, ainsi que de ses nouveaux essets très-intéressants dans la pratique; nous aurions passé de bien-loin les bornes que nous prescrit ici l'ordre alphabétique; nous avons été obligés de réunir cette matiere dans une collection que nous avons en même temps affortie de tout ce qui peut la rendre plus utile, tant en ce genre qu'en d'autres analogues ou conféquents aux matieres de ce Diction-

naire; tel cst par exemple l'état topographique des Prélatures & autres bénésices à la nomination du Roi; ce qui est précisément l'objet d'une citation qu'on pourroit trouver en quelques endroits sous l'expression de Dictionnaire des Prélatures. On trouvera pareillement cité en d'autres endroits un Outrage sous le nom de Manuel; celui-ci doit s'entendre d'un état chronologique & raisonné des Ordonnances en matieres Ecclésiastiques, précédé ou suivi d'une liste aussi raisonnée, des Auteurs qui ont écrit sur le Droit Canonique, mais qui pourroit bien ne point paroître aussi -tôt que nous l'avions d'abord cru.

Enfin, cette Edition contient à la fin de chaque volume des Corrections, Additions, & un Supplément, où l'on trouvera, fous chaque mot rangé aufi par ordre alphabétique, les nouveaux Arrèts qui ont paru après l'impression de ces mêmes mots, & qui par consequent n'ont pu être mis dans leur rang. Voyez au surplus pour tout le reste, l'avertissement sur la première Edition, dont la

teneur s'enfuit.



AVERTISSEMENT



## DICTIONNAIRE

DE

#### DROIT CANONIOUE

ET DE

PRATIQUE BÉNÉFICIALE.

tion.

BANDONNEMENT AU BRAS SÉCULIER. C'est l'acte par lequel une personne déjà condamnée par le Juge d'Eglite oft livrée entre les mains des Juges laics.

un Clerc qui est tombé dans un cas porestas hoc impleat per disciplina terregrave de Justice, in furto, vel homici-rem. C. principei. 23. q. 5.
dio. vel periurio. sen alio crimine deprehenfus, doit être déposé par le Juge où l'on doit livrer un Clerc crimid'Église; si la déposition ne le corrige nel au bras séculier , aux trois cas pas, on doir l'anathématifer; si après dont nous parlons sous le mot Dégradaune si sévere punition, il ne se corri-

ge pas non plus, alors on le dégrade, on le dépouille de tous les habits Eccléfiaftiques, & on l'abandonne enfuite au bras séculier ; c'est-à-dire , entre les mains des Officiers laïes pour être puni corporellement, ut qued non pravalet Par le ch. cum non ab homine, de Judic. Sacerdos efficere per dottrina fermonem,

Tome I.

ABB traiterons dureste avec quelque étendue; Depuis que la dégradation n'a plus à cause des différents rapports qu'il a

lieu parmi nous (v. Digradation), l'on avec plusieurs autres mois du livre. n'y connoît point la formalité de l'a- ABBE est le supérieur d'une Combandonnement au bras féculier; l'or- munauté de Religieux dont il a le dre même de notre procédure, bien gouvernement spirituel & temporel. différence de celle que prescrit le ch. \$1.ORIGINE DES ABBÉS.DIFFÉRENTES Cum non ab homine, nous en a fait per- sortes. Abbé, en latin Abbas, vient dre jusqu'au nom. Dans les cas où il d'un mot hébreu Ab qui signific perc. faudroit qu'un prévenu devant le Juge Les Chaldéens & les Syriens ont ajoud'Eglife passat entre les mains des Ju- té la lettre a, & en ont fait Abba ges laics, on ne fe ferviroit que du mot dans le même sens; les Grecs & les de renvoi, & on ne diroit pas qu'on Latins ont ajouté la lettre s, & ont l'abandonne ou qu'on le livre au bras fait Abbas, d'où nous vient le nom féculier. V. Dégradation, Délit, Pro- d'Abbé. C. fin de Regul. Glof. in Clem. cédure , Bras féculier.

niere expresse, quand on en fait un sieurs endroits de l'Ecriture. Abba pater, acte de cession, quand on se marie, dit-il, sibba bebraicum est; idipsum sigquand on accepte un bénéfice incom- nificans quod & pater & banc consuetupatible, &c. V. Démission. Vacance.

On l'abandonne tacitement, ou com- vat, & hebraieum verbum cum sua inme parlent certains Canoniftes, d'une terpretatione ponat. maniere équivoque, par le changement ne desfervant pas le bénéfice.

Abheife.

deux mots dans le fuivant, que nous ult. de regul. Paterna, dit Tertullien,

1. de Reseript. S. Jerôme , fur l'Epitre S 1. ABANDONNEMENT DE BÉNÉFICE aux Galat. c. 4. v. 6. dit à ce sujet fe fait d'une maniere expresse ou tacite, que l'on voit des mots hébreux avec On abandonne un bénéfice d'une ma- leur fignification originale dans pludinem in pluribus locis scriptura confer-

Toutefois ce Saint au même endroit d'habir, par la non-réfidence, ou en trouve mauvais qu'on se serve de ce nom contre la défense de Jesus-Christ, Cette derniere forte d'abandonnement en S. Matthieu ch. 22, v. o. où il est ne produit qu'une vacance de fait; il dit qu'il n'y a que Dieu feul qui faut des monitions pour le faire vaquer foit notre pere; mais comme Notrede droit, V. Vacance, Réfidence, Desertion, Seigneur n'entendoit condamner par Monition. V. aussi Possession, Renonciation, cette désense que la vanité des Doc-ABBAYE dans la propre fignifica- teurs Juifs qui s'étoient fait de ce tion est le lieu érigé en prélature, où nom un titre de vaine gloire, ainsi vivent des Religieux ou des Religieu- qu'il paroît par leur ancien Livre d'apfes fous l'autorité d'un Abbé ou d'une pophiegmes, intitulé le Chapitre des Peres, on crut autrefois, fans aller contre Comme l'on ne peut rien dire sous l'esprit de l'Evangile, pouvoir applice mot qui ne puille convenablement quer le doux nom de pere au Chef se rapporter au mot Abbé, & que d'une Communauté de Moines qui, nous avons éré obligé de placer ail- étant par leur foumission devenus comleurs le nom des différentes Abbayes me fes enfants, ne devoient être goudu Royaume. (v. notre Avertissement) vernés que par une autorité toute panous ne ferons qu'un article de ces ternelle. Abbates dicuntur patres, cap. restatis pietatis ne instar paremum subditos de l'un ou l'autre de ces noms, sans tanguam filies dilegant (inperiores, ac po- confequence & fans diffinction. Ce ne teltaris ut eofdem peccantes corrigant,

ples laïes; ce qui prouve que le nom cap. 1. d'Abbé étoit anciennement bien respecles ames.

C'est dans ce même sens que les Supérieurs des Chanoines vivant ancienappellés Abbés, fans qu'ils fussent pour cela Moines comme les Cénobites, ainsi Canon. c. s. non relle colligatur , Eccleham Canonicorum olim fuise Monachalem, eo quod nomen Abbatis Professo Canoni-

corum tribuatur. Bien que le nom d'Abbé fut celui dont on se servoit plus ordinairement autreme, du Maître & de S. Benoît , ils étoient donnoit en régularité. quelquefois appellés Majeurs, Prélats, Préfidents, Prieurs, Archimandrites V. actuellement des Religieux fous leur chacun de ces mots. Toutes ces différentes gouvernement, & à qui conviennent proon avoit appelle indifferemment les Su- 6. in fingulis, cod.

lib. de nat. e. 1. id eft, pietatis ac po- périeurs des Communautés Religieuses fut que long-temps après l'abus qui s'en S. Antoine, comme le premier Au- fit, foit par les Religieux titulaires euxteur de la vie commune des Moines, mêmes, foit par les laics qui en s'empafut donc aussi le premier à qui l'on don- rant des biens des Abbayes s'arrogerent le na le nom d'Abbé dans le sens de no- titre d'Abbé, (v. Commende) que certre définition; mais les Supérieurs des tains Ordres reformés ou nouvellement, Communaurés de Moines ne furent pas établis, imaginerent par humilité de ne autrefois les feules personnes à qui l'on pas donner ce nom à leurs Supérieurs. donna ce même nom. On appelloit aussi & de les appeller des noms plus sim-Abbés, comme nous l'apprend Cassien ples de Recteur, Gardien, Ministre, dans ses Conférences, tous les Anacho- comme l'on voit dans presque toutes les retes & les Cénobites d'une fainteté de nouvelles Congrégations de Religieux. vie reconnue, quoique solitaires & sim- Van-Espen, Jus Eccles. pare. 1. tst. 31.

Parmi ceux qui ont confervé le titre table, puisqu'il n'étoit donné qu'à ceux d'Abbé, le Droit Nouveau distingue les qui étoient choifis, ou qui par leurs Abbés séculiers & les Abbés réguliers. vertus méritoient de l'etre, pour exer- C. transmissa. J. G. verb. Abbatis de cer l'art sublime & difficile de conduire Rennnc. c. cum ad Monasterium, de statu Monach,

Les Abbés féculiers font ceux qui possedent des bénéfices Ecclésiastiques nement en Communautés, furent aussi sous le titre d'Abbayes anciennement régulieres, & depuis fécularifées. V. Sécularifation , Offices claustraux , Prienres. que l'observe du Moulin, lib. 2, de C. cano de beneficio, J. G. in fin. de prab. in 6°. On met au rang des Abbés l'éculiers, les Abbes commandataires dont nous parlerons bientôt De ces Abbés féculiers non-commandataires, les uns jouissent de certains droits Episcopaux, les autres font feulement honorés du fois pour appeller les Supérieurs des Com- titre d'Abbés , ou n'ont avec ce titre que munautés Religieuses, on ne laissoit pas le droit de présider aux assemblées d'un de leur donner quelquesois d'autres noms. Chapitre de Cathédrale, par un soible Dans les regles, par exemple, de S. Pacô- reste de l'ancienne autorité que l'Abbaye

Les Abbés réguliers font ceux qui ont dénominations étoient communément en prement le nom & les droits d'Abhés. usage avant le XI. siccle; jusques alors C, cum ad Monasterium, de stat. Monach.

Parmi les Abbés réguliers, on distin- le nom d'Abbé est attaché à une des grégation, & les Abbés particuliers.

grégation font ceux qui, étant Supérieurs Chefs-d'Ordre de Congrégation. V. Chefsgénéraux de leur Ordre ou Congréga- d'Ordre. tion, ont d'autres Abbayes fous leur dépendance. Ce qui les fait appeller quel- réguliers ou commandataires, c'est la quefois Pere-Abbés. Les Abbés particu- principale division sous laquelle nous alliers font des Abbés titulaires ou com- lons traiter toute la matière de ce mot, mandataires qui n'ont aucune Abbaye inférieure & fubordonnée à la leur. De ces Bénédiction. Dans l'origine de la vie derniers, il y en a qu'on appelle Por- monastique, lorsque les Solitaires étoient ou occupé par des ennemis.

dans quelques nouvelles Congrégations rité & de plus grande perfection, & certains Prieurs claustraux, pour les alors on ne cherchoit pas d'autre Su-distinguer des véritables Abbés en périeur, à moins que celui-ci par hutitre. Enfin dans certains pays, comme milité s'en excusât; ou bien s'étant réunis en Portugal & en Espagne, on donne d'eux-mêmes pour vivre en communauté, à titre d'honneur le nom d'Abbé à ils faisoient également d'eux-mêmes leur certains Curés, comme on le donne en France par politesse à tous ceux qui, vivant sous l'habit Ecclésiastique, peu- de quelqu'autre Abbé qui venoit à mouvent être, ou devenir, s'ils ne font déjà, rir fans nommer ou défigner fon fucde véritables Abbés.

Sur la question, si l'Abbé se trouve compris fous le nom de Moines, on distingue; si c'est un tiers qui parle, l'Abbé est compris sous cette dénomination , fecus , fi c'est l'Abbé lui-même. Guimier , in pragm. de elect. c. ficut 6. quanta verb. Collegium ; non venit etiam Abbas sub appellatione Pontificis , sed Abbatia continetur sub appellatione dignitatis. V. ci-après.

comme à Narbonne & à Clermont, où 19. dit que c'étoient primitivement les

ÁBB

que les Abbés Chefs-d'Ordre ou de Con- dignités avec certaines prérogatives. Maxim. de M. du Bois , part. 1. ch. 2. p. Les Abbés Chefs-d'Ordre ou de Con- 216. Nous distinguons aussi les Abbés

A l'égard des Abbés particuliers, \$ 2. ABBÉ, ÉLECTION. CONFIRMATION. tatifs ou in Partient, parce que le dans le goût de se reduire en conventua-Monastere de leur Abbaye est détruit lité, ou ils prenoient ce parti à l'instigation de quelqu'un d'entr'eux qui leur On appelle encore Abbés de Régime donnoit ce confeil dans des vues de chachoix, comme ils étoient obligés de le faire à la mort du premier fondateur ou ceffeur.

Comme dans ces premiers temps de ferveur, les Solitaires ne faisoient rien qui ne fût à leur plus grande édification & à celle de tous les fideles, les Evêques des Dioceses, dans l'étendue desquels ils vivoient, loin de s'oppofer à leur façon de vivre, admiroient eux-mêmes leurs vertus, & ne se méloient point de l'élection de leurs Supétieurs. Cela paroit expressément confirmé par le Concile d'Arles tenu l'an 451, à l'occasion d'un diffe-Nous connoissons en France les dif- rend mû entre Fauste Abbé de Lerins, férentes fortes d'Abbés dont nous venons & Theodore Evéque de Frejus, touchant de parler; il y a des Abbayes comme les droits de l'an Et de l'autre sur ce des Prieures féculiers qui peuvent être Monasterer; néanmoins le Pere Thopossédés par des Clercs séculiers sans massin en son Traité de la Discipline commende; nous avons des Chapitres, de l'Eglife, part. 2. liv. 1. ch. 32. 17.

Évêques qui nommoient & les Abbés & les Prévôts, & que l'élection des près fur le droit d'élection appartenant Abbés fut enfuite accordée aux Monafteres par un privilege qui devenant com- cauf. 18. q. 2. du décret ; nous ne rapmun paffa enfin en Droit commun. Ibid. part 3. liv. 2. ch. 33. n. 13. Florens ad 1. exprime en ce peu de mors: Abbas lib. 1. Decretal, Tit de Elect.

Thomassin, ne peut être celui de Saint gatur Can. Abbas, J. G. ead. caus. 11 Antoine, de S. Pacôme & d'autres an- est donc constant que dans les pays ciens fondateurs de Monasteres; parce soumis au Pape, les Moines dont les qu'il est certain par les histoires, que Abbayes ne sont pas considérables, c'estces Saints délignoient eux-mêmes leurs à-dire, dans le cas des réserves ou des fuccoffeurs, sans que les Evêques prif- commendes suivant la taxe de la Chamfent la moindre connoissance de leur bre Apostolique (v. ci-dessous & aux choix , quoiqu'ils en eussent le droit ; mots Bénéfices, réserves. ) élisent librement Chopin, monast, liv. 1. Tit. 1, n. 2, Il leurs Abbes. est certain encore que du temps de S. Benoît les Evêques ne prenoient aucu- outre les regles établies pour les élecne part à ces élections, ou du moins tions en général, & que nous rapporfort peu, puisque par la regle de ce Sainr, tons ailleurs verb. Election, il y a enqui sut faite en 526, il est établi tout core des regles particulieres que les uniment au ch. 64, que l'Abbé feroit Canons prescrivent pour l'élection des choisi par toute la Communauté ou la Abbés; elles regardent la personne des plus faine partie, & que fi les Moines électeurs & celle des éligibles, & on peut s'accordoient à choifir un mauvais fujer, les appliquer à l'élection de toute forte les Evêques diocefains, les autres Abbés, de Supérieurs de Religieux. & même les simples fideles du voisinage 1º. Les électeurs doivent être, au temps devoient empêcher ce défordre, & pro- de l'élection, de l'Ordre ou du Monafcurer un digne supérieur au Monastere, tere où l'Abbé doit être élu, par une L'Abbé une fois choisi, devoit être béni profession de vocu expresse ou racite. Cap. fuivant la même regle, par l'Evêque ex eo. S. in Ecclesiis de elect. lib. 6. Tamou par d'autres Abbes; & c'éroit là burin. Tom. 1. disp. 5. 9. 8. n. 9. une cérémonie introduire à l'imitation de la confécration d'un Evêque. La regle de qu'un Religieux scit constitué dans les d'Occident, ainsi qu'il le dit ailleurs, verb. sassent de cette obligation. Ditt. cop. Regle les Moines élurent par-tout leurs J. G. Clem. ut qui , de atat. & qualit. tion étoit autrement empêchée par les espece de censure & d'irrégularité qui Princes séculiers, comme cela étoit très lui interdise les finctions de son état; ordinaire dans ces anciens temps, qui qu'il ne foit pas même dans aucun de

& au mot Commende.

Les Canons ne sauroient être plus exaux Moines, il faut les voir dans la porterons que celui-ci du Pape Gregoire in Monafterio non per Episcopum aut per Ce premier temps dont parle le Pere aliquem extraneum ordinetur, id est, eli-

ABB

Quant à la forme de cette élection,

2°. Pour être capable d'elire, il faut S. Benoît ayant été dans la fuire la feule Ordres Sacrés, à moins que les statuts qui fût suivie dans tous les Monasteres de l'Ordre ou la courame ne dispen-Abbés; il n'y eut que les Monasteres 3º. Il faut qu'un électeur ne soit noté mis en commende, & ceux dont l'élec- d'excommunication, ni d'aucune butre n'ufaffent pas de ce droit. V. ci-après ces cas qui ôtent à un Religieux le pouvoir d'élire sans permission de son

Supérieur. Ditt. cap. ex co de elett. in Religieux qu'on veut faire Abbés; & 6°, cap. ult. de Cler. excom. c. cum di- Barbola prétend que cette opinion est lectus de consues. c. cum inter , de elect. cap, fin. eod. cap. is cui, de fent, excom. sn 6°

4°. Un électeur ne doit être convaincu d'avoir élu ou postulé un sujet tout-àfait indigne pour la science, les mœurs ou l'age. C. cum in cuntis, in fin. c. innotuit in fin. c. scriptum de elect.

5°. Enfin les impuberes, les laïes & les freres convers font incapables du droit d'élire par le ch. ex so de elect. in 6°. Dans certains Ordres, comme dans celui des Capucins, les freres convers font capables d'élire & d'être élus.

il faut 1°. Que les Religieux aient at- tions, c'est - à - dire, qu'au lieu d'en teint l'âge requis par les Canons, V. donner l'exercice à chaque Supérieur in-

expresse & non racite dans l'Ordre dans lequel l'Abbé doit être élu. C. nullus de art. 1. & suiv. V. Barard. elect. in 6°, Clem, I. de elect, debet eligi ex gremio Ecclefia sui preficitur. Cap. cas qui rendent irrégulier, infame ou quam fit 18. q. 2, à moins que la coutume ne fut contraire c. cum delectus micida, perjurus, predigus, neophitus, de elett. c. 8. canf. 18. q. 2. ou qu'il ne s'en trouvat point de digne ou de notorie malus, & denique patiens defeitum capable; dans lequel cas on peut avoir recours aux Religieux d'un autre Monaf- nequit. Cap. confissius de appell. c. fin. tere, mais de la même regle. Eod. cap. V. Commende, & le Concile de Trente Pralat. c. cum delectus de confuet. V. in sest. 25. de regul. cap. 21.

3'. Il faut auffi qu'ils foient Prêtres: cap. 17, n. 36. Miranda, man. Pral. tom. ce qui n'est expressement établi par aucun Canon. Le ch. 1. de atat. & qualit. font Prêtres, doivent se saire promou-Prétrife est absolument péressaire aux après dans son état, il recouvreroit

ABB

la plus universellement reçue. Il est aujourd'hui peu de Monasteres où les statuts ne terminent à cet égard le différend par leur disposition.

4°. Pour être éligible, il faut être né d'un légitime mariage, à moins qu'étant bâtard on n'eût obtenu dispense du Pape. Cap. 1. de filiis prasbit. cap. ultim. end. tit. Les Papes avoient accordé aux Supérieurs de différents Ordres, le pouvoir de dispenser leurs Religieux du défaut de naissance, à l'effet d'être élevés aux dignités régulieres; mais Sixte V. révoqua ces privileges, & Gregoire XIV. Quant aux éligibles, pour être tels, les a rétablis fous quelques modificadistinctement, il ne l'a accordé qu'aux 2°. Il faut qu'ils aient fait profession Chapitres généraux & provinciaux. Miranda, in manual, Prelat. tom. 2. q. 2.

> 5°. Il ne faut être dans aucun de ces indigne : ita fimoniacus, apostata, hoexcommunicatus, suspensus, interdictus, aliquem animi feu corporis, eligendus effe de Cler. excomm. Minist. c. 1. de post. Eletteur. Barbola , de Jur. Ecclef. lib. 1.

2. 9. 23. Art. 11. concl. 5. Par une décision du Pape Urbain dit seulement que les Abbés qui ne VIII, de l'an 1626, les Religieux qui ont été mis en pénitence par le St. voir à la Prêtrise : ne Abbases , Decani Office , sont incapables des charges , & Prapofiti qui Prasbiteri non funt , Pras- même après avoir fatisfait à la penibiters fiant; par où quelques Canonistes tence qui leur a été imposée. Barbosa ont conclu qu'il suffisoit d'être constitué loc, en. Mais il saut observer que si un dans les premiers Ordres Sacrés. Panor- Religieux avoit quitté fon habit de reme, fur le chap. cité, tient que la ligion par légéreté, & qu'il rentrât tous ses droits après son absolution, & exemple, le Général, les Provinciaux, on pourroit l'élire Abbé. Oldrad. Conf. les Ministres & leurs Vicaires sont élec-202. V. Religienx.

indignes sont exclus des charges, il général; les Provinciaux & les Prieurs s'enfuit qu'on ne doit y élever que ceux ou Gardiens de chaque Province & de qui, comme l'exige le Concile de Ti- chaque Monastere sont élus dans un bur, font prudents dans le gouverne- Chapitre provincial; les Bénédictins & ment, humbles, chaftes, charitables, plufieurs autres Congrégations ont des &c. C. fi quis 18. q. 1. ne fit surbulemus usages particuliers; mais dans toutes Abbas, dit S. Benoit, nec anxius, ne fit nimius & obstinatus, ne fit zeletypus

er nimis [ufpicio us.

7°. Celui qui est déjà Abbé d'un Monastere, ne peut être élu Abbé d'un autre, à moins que ce nouveau Monastere ne sur tout-à-fait indépendant de l'autre : que s'il se fait une translation d'Abbés d'un Monastere à un autre, l'Abbé transféré n'a plus aucun Religieux doivent procéder à l'élection droit sur le Monastere qu'il a quitté, dans les trois mois de la vacance du C. unum Abbatem 21, q. t. c. ult. de re- Siege Abbatial. V. Elestion , où se troulig. domib. Concile de Trente, seff. 15. ve la forme générale des Elections. de regul. cap. 7. & 6. où il est ordon- Voyez aussi notre traduction des Institune que les voix ou suffrages seront tes au titre de electione. donnés fecrettement. Sur quoi V. notre traduction des Init. du Dr. Can. eis. de confenti à son élection, doit la faire

So. Enfin l'élection d'un Abbé doit être sion, faite fuivant les flatuts, réglements & chaque Monastere. Abbatem enilibet

ABB

tis; on élit le Général & les autres 6º. De ce que les irréguliers & les Officiers généraux dans un Chapitre on fuit la disposition des Canons que nous venons de rapporter touchant les qualités personnelles des électeurs & des éligibles. Si les Abbayes sont confistoriales, on observe à Rome les mêmes formalités que pour l'élection des Evéques, suivant la Constitution de Gregoire XIV. du 15. Mai 1590.

Par le ch. ne pro defunct. de elect. les

L'Abbé qui a été élu après avoir confirmer dans les trois mois. V. Elec-

Réguliérement c'est à l'Evêque qu'apusages de chaque Ordre, & même de partient cette confirmation. Cap. 16. ex tit. de confirm. elect. lib. 1. cap. Monaste-Monasterio, non alium, sed quem dig- ria 13. 9 2. Panorm. in c. 1. de supl. negl. num meribus atque actions menaftice dif- Pralat, Mais fi le Monastere est exempt , ciplina communi consensu congregatio pra- c'est au Pape. C. si Abbatem de elect, in posuerit, C. 3. & seq. cans. 18. q. 1. De- 6°. Pie IV. par une Constitution qui la, bien que par le Droit Commun commence, verb. santissimis in summ. l'élection de l'Abbé général appartienne Bull. quarant. ordonna qu'aucune forte à toute la Congrégation, & celle des d'Abbés, Prélats & autres dignités mo-Abbés particuliers aux Religieux des nastiques ne pourroient s'immiscer en Monasteres qui font les lieux de leur l'administration spirituelle ou tempodestination, s'il en est autrement relle de leurs charges, qu'ils n'eustent preserit par la regle, ou que l'usage été confirmés par le Sr. Siege, & reçus & la coutume foient contraires, on doit en confequence des Lettres Apollolisuivre ce qui est réglé ou ce qui ques, c'est-à-dire, des Bulles sur leur est d'usage. Chez les Mendiants, par confirmation : ce qui est conforme à

rieurement, différents Ordres ont obtenu tint du Pape le privilege de pouvoir des Papes des privileges qui, en les bénir lui-même les Abbes & les Abbesexemptant de la jurisdiction des Or- ses de son Ordre. Régulièrement les dinaires, donnent aux Religieux pou- Abbés sont bénis par ceux-la même qui voir d'en élever parmi eux à des char- les confirment. ges éminentes, de faire ce que les Canimes , &c. Quando antem ad eligentem la disposition du Pontifical. feettat electio & confirmatio , tum co ipfo

fois de les bênir eux-mêmes.

ABB l'Extrav. injunita de elect. Mais posté- ajoute que Jean Abbé de Citeaux ob-

Il n'y a point de temps fixé par les nonifles appellent des Prélats locaux, Canons pour demander ou recevoir cette c'est-à-dire, des Généraux, des Pro-bénédiction, dont on voit dans le Ponvinciaux qui aient fur eux une autorité tifical la forme, ainfi que celle du ferabsolue & independante; d'où vient ment qui l'accompagne quand elle se que la plupart des Abbés reçoivent de fait d'autorité Apostolique; mais Tamceux-ci leur confirmation, & ces Gé- burin dit qu'on doit la demander dans néraux la recoivent eux-mêmes du Pa- l'année; Felinus est du même sentipe, quand ils n'en font pas dispensés ment, sur l'autorité de la Clem, attenpar un privilege tout particulier, qui dentes de flat. Monach, qui ne parle que donne à leur clection une confirmation des Abbettes. Guinnier, in pragm. cap. implicite & fulfifance; comme cela fut dilect, & cenfuir, Panorme veut qu'on ne accordé à l'Ordre de Citeaux par Eu- la donne qu'un jour de l'éte. In C. eum gene IV. aux Freres Mineurs , aux Mi- contingut de atat, & qualit, n. 3. & c'elt

La bénediction n'ajoute rien au caquod eligat confirmare videtur. C. ut circa radere de l'Abbé. Cum dichur Abbas de eleft, in 6°. J. G. Tamburin. difp. 6. ante benedictionem , cap, meminimus de 9. 2. 11. 2. 6 3. V. Election , Confirma- accuf. Le Ch. 1. de fup, negl. Pralat. ne La regarde pas même comme nécessaire . Les Abbés élus & confirmés doivent pour que les Abbés puillent eux-mêrecevoir la bénédiction de leur propre mes bénir leurs Moines, ainfi qu'on a Evêque; c'est un usage attesté par le vu : copendant dans l'usage un Abbé ne Pape Innocent III. dans le ch. cum con- pourroi: conferer des Ordres, ni faire tingat, de erat. & qualitat, dummodo ipfis d'autres femblables fonctions spirituelles, ( parlant des Albes ) ab Episcopo , secun- sans être beni. Per confirmationem electiodum morem traficiendorum Abbatum , ma- nis non transfertur poteffas , que fum Ornus impositio facta nose.mur. Le ch. 1. de dinis : illa enim transferuntur per consefeel, neglig, suppose la racme rolle, crationem, cap, transmissam, de elest, grand il permer aux Abbes de Citeaux Fagnan , in C. quanto de confuetud, n 24. de bénir leurs Moines dans le cas où C. flatnimus de fupl. negl. Pralat, n. 1, 2, l'Evenue discellin refuse jusqu'à trois 3. 12. Guimier, loco citato, verb. benedictionis , n. 2. Cette benediction d'ail-Il y a des Abbés qui ont le privi- leurs, quoiqu'elle n'imprime aucun calege de recevoir cette bénédiction d'un ractere, ne le réitere point, fi un Abbé autre Pielat que de leur Eveque. Tam- dejà beni est transferé ou promu à une burin, de jur. Albar, dip. 11. 9. 10. dit autre Abbaye; on fuit à son égard la que les Abbés de l'Ordre de Vallom- regle établie touchant les fecondes nôbreuse peuvent être benis par quelque ces qu'on ne benit pas. C. 1. 5 3. de se-Pielat que ce foit : le même Auteur cund. mapt. Tambur. difp. 9. 9. 6.

fouffert bien des variations. Il paroît par Prieurés conventuels; mais arrivant la les Capitulaires de Charlemagne, lib. 1. vacance de ces Abbayes & Prieurés, le cap. 81. qu'elle fut restituée aux Moi- Roi y nommera au Pape un Religieux nes par cer Empereur, ce qui fait sup- du même Ordre qui ait au moins vingtpofer qu'ils n'en usoient pas aupara- trois ans commencés, dans le temps des vant ; comme en effet ou diftinguoir fix mois du jour de la vacance, & le alors toutes les Abbayes en Royales & Pape lui donnera des provisions; il est Episcopales. Dans les premieres le Roi ajouré que si le Roi nomme un Clerc nommoit les Abbés, s'il n'en avoit per- s'eulier ou un Religieux d'un autre Ormis par privilege l'élection aux Moi- dre, ou qui soit au-dessous de l'âge de nes. L'Eveque nommoit aux autres Ab- vingt-trois ans, on autrement incapabayes, & fon confentement étoit requis ble, le Roi fera tenu d'en nommer un même pour ces élections privilégiées des autre dans les trois mois du jour du Religieux; ainsi qu'on veut le prouver refus, fait en plein consistoire, & depar ces termes du Concile de Franc- claré au folliciteur de la nomination, fort en 794, set Abbas in Congregatione faute de quoi le Pape y pourra pour-non eligatur, ubi jussio Regis sueris, mis voir librement. per confensum Episcopi loci illins. Le Concile de Vernon, en 755, fait lui-même en France l'élection des Abbés autorifée ta distinction des Abbayes en Royales par la Pragmatique. La premiere par-& Episcopales, qu'on ne retrouve plus tie de sa disposition est suivie constamaprès le Capitulaire cité de Charlemagne, ment dans l'ufage ; il n'y a que les Ablequel ne fur pas fuivi long-temps, com- bayes Chefs-d'Ordre, les Abbayes trienme nous le disons sous le mot Commen- nales, & quelques autres d'exceptées de de. Il fut renouvellé fous les premiers la regle par l'art. 3. de l'Ordonnance Rois de la troisieme race. Depuis lors de Blois, ou par des privileges bien jusqu'au temps du Concordat, les Moi- authentiques. V. Nomination Royale, Bénénes ont elu leurs Abbés affez librement, fice. M. du Clergé, tom, 11. p. 24. of fuev. quoique toujours obligés de requérir le confentement ou du moins l'agrément du du Concordat, qui exprime le cas où Roi pour l'élection des Abbés dans les le Pape peut pourvoir aux Abbayes, principales Abbayes du Royaume. M. elle n'est du tout observée; l'on ne du Clergé, tom. 11. p. 61. & Suiv. Cho- fouffriroit point en France que le Pape pin, Monastig.lib. 1. tit. 1. Marca, Con- en aucun cas conférât une Prélature cord. pag. 449. V. Nomination Royale, fans le confentement & nomination du

Commende. quia propter ( v. cette forme au mot élec- tom. 1. ch. 2. des Abbés. La commende

ARR

tion ) & d'en demander la confirma-En France l'élection des Abbés a tion, est désendue aux Monasteres &

Telle est la fameuse Loi qui a aboli A l'égard de la seconde disposition Roi, ou du moins fans fon agrément, Par le Concordat passé entre Léon comme l'observe M. du Perrai sur les X & François 1, vir. 3. de Regia ad Loix Eccles. part. 2. D'ailleurs, il est Pralat, nomin, & de Mon flersis, l'election rare que le l'ape puisse faire usage des des Abbés & Prieurs conventuels, & réserves que le Concordat contient en vraiment électifs, c'est-à-dire, ceux sa faveur. Par rapport à l'âge, les deux dans l'élection desquels on avoit couru- Puissances concourent souvent pour la me d'observer la forme du Chapitre, dispense. V. Age, Maxim. de Dubois, fumplée au défaut de la Profession Reli- leur élection, suivant le Décret du Con-

Referve . Provisions.

Tout ce que les Canons prescrivent d'ailleurs pour l'élection des Abbés & Supérieurs de Religieux, doit être observé en France dans les Ordres ou Congrégations où l'élection a encore lieu ; quant à la promotion aux Ordres, ordonnée par l'art. 9. de l'Ordonnance de du Roi & féculiers, les provisions du Blois , v. Promotion. V. notre traduction des Inflit. rit. de eleft. Il faut en excepter ce qui est dit de la profession tacite inconnue en France ; ( v. Profession. ) Du cas de l'Inquisition également inconnu, & de la dispense du defaut de naissance que les réguliers ne pourroient donner, parmi nous, qu'autant que leurs privileges des Papes à cet égard seroient dans les termes qu'on voit fous les mots Exempsion, Privileges. V. notre traduction des Inftit. tit. de ministration, Election. elect. Suivant notre usage conforme au c. 1. de filits Presbyt. le Pape seul peut bénédiction des Abbés par rapport à ceaccorder semblable dispense. V. Bâtard,

Il faut encore remarquer qu'il est ef-

ch. 33. V. Commiffaire , Abus.

ABB

gicufe, Pafter, lib. 1. 11. 3. dit que le cile de Bale & de la Pragmatique; mais délai pour nommer de la part du Roi on a égard aux privileges, & même aux est prorogé quand il le demande, & usages de différents Ordres ou Abbayes enfin la vacence in Caria, qui fait en- d'élection Canonique, d'où vient qu'il core une de ces réserves, n'est pas y a des Abbés qui reçoivent leur confir-«dmife par nos Auteurs, comme l'ob- mation de l'Evêque diocéfain, d'autres serve aussi du Perrai en l'endroit ciré, du Général de l'Ordre, & d'autres du V. Nomination Royale, Vacance in Curia, Pape dont ils relevent immédiarement; les Abbés triennaux ne font pas dans le cas de cette confirmation. D'Hericourt, ch. de l'élection, de la postul. &c. n. 41. 43. Thomaffin , difcipl. part. 3. liv. 1. ch. 34. n. 8. M. du Clerge, rom. 4. pag-344. . . . . 1100, tom, 11. p. 61.

À l'égard des Abbés à la nomination Pape leur tiennent lieu de confirmation, fuivant l'ufage; ils n'ont besoin que de faire procéder à la fulmination de leurs Bulles par l'Official. V. Benefices confiferianx , M. du Clergé , tom. 11. p.g. 61. V. Eveque. Guimier , loc, cit. Mais conformement à l'Extrav. injuntta de elett. ils ne penyent administrer qu'ils ne les aiene reçues, & les Abbés élus ne le peuvent

non plus avant leur confirmation. V. Ad-

Il en est à-peu-près parmi nous de la lui qui doit la leur donner, comme de la confirmation de leur élection; l'Evefentiel en France d'observer les statues que de Droit Commun a le droit de de l'Ordre dument autorifés ; si l'on s'en bénir les Abbés & les Abbesses ; & s'il écurroit, on donneroit lieu à l'appel com- faut en croire l'Auteur du Traité des me d'abus ; c'est-là même une des raisons Droirs des Evêques sur les réguliers , la qui rendent souvent nécessaire la présence bénédiction des Abbés & Abbesses leur d'un Commissaire du Roi dans les assem- appartient encore toure entiere, sans blées où l'on doit procéder à ces élec- qu'aucun Prélat féculier ou régulier ait tions. Arrêt du 10. Juin 1542, rapporté pu se l'arreger par privilege ou pretdans le Recueil des preuves des Libert, cription. Le même Aureur cite en preuve une décision de la Congrégation des Quant à la confirmation des Abbés, rits, & conclut que l'Evêque ayant ainst nous tenons, nonobstant la Constitution le droit de bénir les Abbés & Abbesses, du Pape Pie IV. que c'est à l'Evêque il a aussi sur eux la même inspection à donner aux Abbés la confirmation de que fur les Religieux ordinants de fon notre Droit Commun.

bayes & aux Prieures conventuels avant tuli generalis ejufdem Ordinis. C'est de-là & après le Concordat , V. les M. du que viennent les grands pouvoirs des Clergé, tom. 12. pag. 1185. & fuiv. Chefsd'Ordre furleur filiation. V. Filiation. 1224. & fuiv. Perard Caftel en fes quest. provisions of prije de posseison . V. Pro- Eccles, part. 1. est. 31. cap. 1. visions , Benefices.

q. 2. Panorm. in C. ult. de Regul. n. 1.

tout l'Ordre, V. Moine.

Diocése; ce qui l'oblige de s'informer Abbés locang & particuliers, d'avec les avant la bénédiction des Abbés & Ab- Abbés universels & généraux; on nomhesses s'ils out toutes les quaités preseri- me ces derniers Pere-Abbés, comme on tes par les faints Canons, chap. 16. Gui- nomme encore en plusieurs endroits. mier , in pragm. cap. licet , & censuit , Pere-Abbe , l'Abbe d'une Maison qui verb. Beneditionis, Marca, de Cencerd, lib. en a enfanté une autre : ce qui s'appelle 6, cap. 9, n, 12, V. Professon de Foi. On chez les Cisterciens, Albe de la Grande trouve dans le Pontifical la forme de la Eglife, comme il paroit par la Carte de bénédiction des Abbés, qui est diffe- charité, ch. 5. où it est dit que l'Abbé rente felon qu'elle doit se frire d'auto- d'un Chef-Maison a droit de supériorité riré Apostolique en vertu d'un Rescrit, & de visite dans les Maisons qui en déou d'autorité de l'O dinaire, suivant pendent. Qui quidem Abbas jus superieritatis & visitationis habebat in Monasteriis - Sur la maniere de pourvoir aux Ab- que genuerat, ut habent institutiones Capi-

ABB

Le gouvernement des nouveaux Ornotables, rom. 1. q. 13. V. ausii les M. dres, & sur-tout des Mendiants, est du Clergé sur les qualités requises dans par-tout semblable à la résorme de ces les Abbés réguliers & commendataires, anciennes Congrégations, pour la fubortom. 4. pag. 1107. & fuiv. tom. 12. p. dination des Supérieurs, & pour l'éta-648 & fuiv. 974. & fuiv. V. Ago, Com- bliffement d'un Supérieur général sur merde, Qualités. Pour leurs Bulles, tous les autres. Van-Espen, de jur. univ.

C'étoit encore l'usage autrefois de n'é-S. 2. ABBÉS UNIVERSELS ET LOCAUX, lire les Abbés qu'à perpetuité ; cet usage Perpetuels et Trennaux. Autrefois subsista jusqu'au temps des résormes, chaque Monastere avoit son Abbé indé- c'est-à-dire, jusqu'a ce qu'on eût reconpendant de tout autre : les Religieux ne nu l'abus que faisoient les Abbés de la reconnoissoient point d'autres Supérieurs, perpétuiré de leurs pouvoirs; mais si & l'Abbé lui-même n'étoir foumis qu'à nous en croyons l'Auteur que nous vel'Evêque. C. Abbates. C. Monafteria 18. nons de citer, les Papes n'avoient pas tant attendu pour y remédier; ils faifi-Environ vers le X. fiecle, les nouveaux rent l'occasion de ces abus pour donner Abbés de Cluny réunirent plusieurs Mo- en commende les Abbayes dont les renasteres sous la dépendance d'un seul venus excédoient deux cents storins d'or : Abbe; chaque Monastere avoit bien fon ce qu'ils firent, ajoute Van-Espen, loc. Supérieur, mais son autorité étoit fort cit. jusqu'au temps d'Eugene IV. & d'Alimitée, & de plus subordonnée à l'au- lexandre VI. à qui la fameuse Congrétorité de l'Abbé Supérieur général de gation du Mont-Cassin, & à son imitation pluficurs autres, demanderent l'a-Les Congrégations de Camaldul, de bolition de ces commendes, & l'élec-Vallombreufe, de Cîteaux, & dans la tion de leurs Abbés, avec promesse de fuire tous les Ordres suivirent cet exem- ne les élite qu'a temps, & tout au ple; d'où est venue la distinction des plus triennaux. Les Papes, dit le mê-

condition, propolee par des Congréga- une Abbaye de la nomination du Roi tions la plupart réformées, favantes & par la voie de la triennalité, que le Roi périeurs à temps, & leur laisserent tous la Congrégation de France ; l'Abbé v les revenus de leurs Monasteres qu'ils ne fut rendu triennaire, lors de la réforme, les Papes par le moyen des réferves se d'une sécularisation d'Al-bave. V. Sécufont attribué le droit de nommer à tou- larifation, D'Hericourt, ch. de la Notes les Abbayes & Dignités régulieres mination Roy. n. 13. d'un revenu excédant deux cents florins d'or de la Chambre. V. Réserve.

Ordre, réformé ou non, les Abbés ou tient réguliérement tous les trois ans le Supérieurs particuliers de Monasteres, Chapitre de discipline que recommande dans l'indépendance dont nous avons le Concile de Latran. V. Chapitre, Viparlé; dans tous les Ordres & Con- site: V. ei-met.

est parlé fous le mot Nomination.

me Auteur, ne purent se refuser à cette cier à ses droits. Il faut, pour exempter fort utiles à l'Eglife; ils leur accorde- consente par des Lettres Patentes à son rent donc la permission d'élire leurs Su- établissement. On en a un exemple dans paroiffoient plus indignes de posséder; par un indult que le Roi Louis XIII. mais par une nouvelle regle de Chan- autorifa par des Lettres Patentes du mois cellerie, l'ancien usage a été renouvellé; de Novembre 1626. Il en est de même

ABB

Dans les Ordres Mendiants, les Supérieurs ne sont que triennaux; & dans les Ordres ou Congregations reformées En France on ne voit dans aucun où les Supérieurs font perpétuels, on

grégations, il y a des Supérieurs géné- S. 4. ABBES RÉGULIERS, AUTORITÉ, raux , parmi lesquels on peut compren- Gouvernement, L'autorité des Abbés, dre les Abbés même commendataires, dans l'origine de leur établiffement, étoit comme représentant ces anciens Abbés toute fondée sur la charité. Les regles réguliers & Généraux d'Ordre. V. Géné- écrites de S. Pacôme & de S. Bafile. raux d'Ordre, Moine: V. ci-apres. & fur-tout celle de S. Benoît, donne-A l'égard des Abbés perpétuels ou rent dans la fuite aux Abbés un caractriennaux, ce qu'en dit Van-Espen ne tere de jurisdiction coërcitive, qui s'éparoît pas trop applicable à ce qui s'est tendoit sur tout le gouvernement mopassé en France à ce sujet; on peut en mastique. Par la regle de S. Benoît que juger par ce que nous disons au mot rous prendrons ici pour exemple général de l'autorité des Abbés réguliers. La triennalité ne s'est introduite par- parce qu'indépendamment de ce que des mi nous dans plusieurs Ordres que par le septieme siecle on n'en suivoit pas le moyen des réformes, & nos Rois par d'autres dans presque tous les Monasune pieuse distinction, ont bien voulu teres d'Occident, V. Regle, elle a servi ne pas comprendre fous leur nomination de fondement à toutes celles qui ont les Abbayes triennales qui se sont trou- été faites depuis ; par cette regle , divées établies des avant le Concordat. Sur sons-nous, c'est à l'Abbé seul qu'il apquoi il faut voir la Déclaration du Roi partient de conduire les Religieux, de François I. du 9. Août 1542. dont il les instruire, de les corriger, de les punir & de faire à ce sujet tout ce qui Quand la triennalité n'a été établie lui pasoît le plus convenable; mais sonqu'après le Concordat, le Roi nomme gouvernement doit être doux, charitasoujours, parce qu'on n'a pu préjudi- ble & prudent. S. Benoît ne croit pas à

cer effet pouvoir lui donner une meilleure existimantes se secundi Abbates, sibi tyregle à juivre que celle que prescrivoit rannidem scandala nutriunt, discussiones S. Paul à Timorhée par ces paroles, fovent, nos providemus expedire propter arque, obsecra, increpa: ce qui signific pacis charitatisque custodiam, in Abbatis qu'il doit user plus ou moins de seve- pendere artirio ordinationem Monasteris rité, de douceur & de force, suivant les sui, ita ut alis omnes quocumque etiam circonstances.

avec confeil; qui agent omnia cum confi- rentes. lio, reguntur Sapientia. Prov. 13. Dans les moindres choses, dit-il, il consultera tres Officiers du Monastere après le Préseulement les anciens; dans les impor- vôt; ces Officiers étoient le Doven, le tantes, il affemblera toute la Commu- Portier, le Cellerier, l'Infirmier, l'Hofnauté, propofera le fujer, & deman- pitalier que l'Abbé par la même regle dera l'avis de chacun, fans qu'il foit tou- établiffoit ou tévoquoit felon qu'il jutefois restraint à en suivre d'autre que geoit à propos. V. Offices claustraux, le sien , s'il lui paroit meilleur. Quoties Prévêt , Doyen, Van-Espen , loc. cit. Thoaliqua pracipus agenda funt in Monasterio, massin, discipl. part. 2, liv, 1, ch, 12. convocet Abbas omnem Congregationem , ut n. 17. 18. dieat iple unde agatur, & audiens confilium fratrum, trallet apud se, & quod nons de dire, que suivant la regle de judicaverit milius faciat. Il n'est pas aife S. Benoît, l'Abbé avoit & quant au spide déterminer quelles éroient ces choses ratuel, & quant au temporel, toute sorte qui demandoient ou ne demandoient de pouvoirs; il étoit obligé de prendre pas, suivant la regle de S. Benoît, la conseil, mais il étoit le maître de ne le convocation de toute la Congrégation; pas suivre : ce qui rendoit son gouverles inftituts des nouveaux Ordres sont à nement proprement monarchique, mocet égard plus précis, parce qu'ils en- déré seulement par la regle même. illimités.

Dum funt maligno forritu, superbia inflati, pitre general, pour voir s'ils étoient uni-

officio fungantur, illi subditi non aquales S. Benoit vout que l'Abbe faffe tout fint, nec parum cum co magistraium ge-

Ces derniers moss s'adressent aux au-

L'on voit donc fur ce que nous ve-

trent plus dans le détail, & ne don- Dans la fuite des temps, cette grannent pas aux Supérieurs des pouvoirs si de autorité que S. Benoît avoit donnée aux Abbés par sa regle, s'affoiblit plus Toujours dans le même esprit de sa- ou moins selon les dissèrents pays & les geffe., S. Benoîc permet à l'Abbé d'éta- différentes circonstances des fiecles. Les blir un Prévôt, prapositum, pour l'ai- nouvelles Congrégations, les nouveaux der & le soulager dans son gouverne- Ordres introduisirent à l'égard des Abment, sans pourrant rien perdre de son bés ou Supérieurs, chacun des usages autorité; car comme en ce temps-là il différents & analogues à la forme de y avoit de ces Prévôts dans certains Mo- leurs constitutions particulieres ; les Fonnasteres qui, ayant été ordonnés com- dateurs de Citeaux, par exemple, voyant me les Abbés par des Eveques ou des que le relâchement de Cluny venoit en Abbés même, s'estimoient autant que partie de l'autorité absolue de leur Abbé ces derniers, & causoient ainsi des scan- perpétuel, donnetent, comme nous dales par leur vanité. S. Benoît veut avons dit ci-deffus, des Abbés à tous que ces Prévôts foient tout-à-fait fournis les nouveaux Monasteres, & voulurent aux Abbés, & s'explique en ces termes: qu'ils s'affemblaffent tous les ans en Cha-

formes & fideles à observer la regle. Les Transation, Le Général a le même pou-Chanoines réguliers fujvirent à-peu-près voir fur tout l'Ordre, & ne dépend le gouvernement des Moines ; ils eurent que du Pape. V. Général , Moine , Redes Abbés dans les principales Maifons, ligienx, Fleury, loc, cit, des Prieurs dans les moindres. & autre-Fleury , inflit, part 1, ch. 27. V. Doren .

Dignités, Moine,

tion des Abbés.

Les Monasteres qui ont des Abbés

Pricur.

nous avons dit ci-deffus. Le Provincial PAbbé régulier. V. aussi Collation, Alte peut transférer dans sa Province les Re- capitulaire, Novice, Aliénasion. ligicux d'une Maifon à l'autre à fon gré, s'il n'y a altiliation ou conventua- les Canoniftes ont diffingué dans un Albé lité dûment autorifée. V. Conventualité, supérieur de Religieux trois sortes de

ABB

Tous ces différents gouvernements dans fois des Prévôts & des Doyens qui font les différents Ordres n'empêchent pas demeurés dans les Chapitres féculiers, qu'en général par les Canons il n'appartienne toujours à l'Abbé & à tout Supérieur de Religioux, de gouverner Les plus nouvelles Congrégations de leurs intérieurs pour le spirituel, de les Moines & de Chanoines réguliers ont corriger & de les punir : Monachi aucem introduit une espece de gouvernement, Alberthus omni obediencia & devotione différent de l'ancien , & assez appro- subjacennt. Con. c. 3. 4. cauf. 18. q. 2. chant de celui des Mendiants; leurs Ab- cap. en que, de ftat. Monteb. Le Concile bés ne sont que triennaux, asin qu'ils ne de Trente, sess. 6. c. 4. sess. 25. e. 4. c. puilfent se rendre trop absolus; & ils 14 apporte quelques limitations à l'exerfont élus non par le Monastere, mais çice de cotte autorité, par rapport à par le Chapitre général, comme nous celle de l'Evêque, M. du Clerge, tom, avons dit ci-deffus en parlant de l'élec- 6, p. 303... 178... 1589. V. Obeiffence,

Le ch. nullam 18, q. 2, & le ch. edocommendataires, ou des Abbés régu- ceri, de reseriptis, donnent aux Abbés liers non-réformés, font gouvernés par la même autorité pour le temporel ; ils des Prieurs triennaux, ou même perpé- peuvent l'administrer à leur gré sans tuels; & dans les Prieures qui font en confultet les Moines; prater quam in arcommende, ou dont le Prieur régu- duts, c'est-à-dire, que conformement à lier n'est pas réformé, il y a aussi un la regle de S. Benoit, les Abbes doi-Prieur claustral. V. Offices claustraux, vent prendre l'avis de leurs Religieux dans les affaires importantes. Quelles font Parmi les Mendiants, chaque Ordre encore une fois ces affaires importantes? oft gouverné par un Général, nommé L'Abbé est-il obligé de suivre l'avis Ministre chez les Franciscains, Maitre qu'il prend? Questions que les starues de chez les Dominicains, & Prieur chez chaque Ordre, comme pous l'avons déles autres. A mesute que les Maisons jà observé, ne permettent plus de for-étoient sondées, on mestoit en chacune mer; l'on doit suivre leur disposition, un Prieur, dues l'Ordre de S. François ou plusôt celle de la regle dont on fait un Gardien; mais comme elles multi- profession dans le Monastere, & qui plierent extrêmement en peu de temps, doit être du nombre de celles qui font on les divifa par Provinces, & on éta- approuvées par l'Eglife, V. Regle & le blit des Ministres ou Prieurs Provinciaux. dernier article de ce mot, où nous par-Tous ces Officiers font électifs, comme lons de la collation des béréfices par

C'est sur tous ces différents droits que

puissances; d'économie, d'ordre, & de jurifdiction.

La puissance d'économie a pour objet la confervation des biens temporels; ce qui a lieu même pour l'intérêt commun dans l'état des Abbayes dont les manfes font divifées, c'est-à-dire, que les aliénations ne peuvent fe faire, fans qu'il en foit traité entre l'Abbé & les Religieux. Clem. Monasteria de reb. Eccles. admin. V. Alienation,

La puissance d'ordre ou de dignité s'exerce fur les matieres du Service Didonnent les moindres ordres, la bénédiction, &c.

les personnes, & comprend les droits ficial. Voyez sur cela l'art. 34. des Lide correction, d'excommunication, & bertés, ses Preuves & ses Commentaires. généralement tout ce qui est nécessaire Les Mém. du Clergé, tom, 6. p. 1585. pour l'exacte observation dans l'intérieur of suiv. Maxim. de Dubois , part. 1. ch. du Monastere. C. hoc tantem 18. q. 1. C. si quis. dif. 54. C. de persona 11. q. 1. C. Procedure , Peines Monastiques , Delie, 11 reprehensibilts de appell. C. Monachi cap. universitaits de sent, excom. Concil. Trid. feff. 23. de Reb. c. 14.

mot Général.

touchant l'autorité des Abbes réguliers, tuel & temporel du Monastere. recoit fon application à ceux qui font nons; mais sans préjudice de celle des de l'are. 34. des Lib. Evêques, dont on peut remarquer l'eten-

ABB Par un Arrêt que rapporte Papon liv. 1. tit. 4. n. 14. il fue défend u à l'O ficial d'Angers d'entreprendre Cour , inrifdiction & connoiffance de ce qui concerne la Discipline Religieuse. M. du Clergé, loc. cir.

Réguliérement un Abbé, même régulier, & tout Supérieur de Religieux., n'ont de jurisdiction sur leurs inférieurs que pour la correction Monacale; s'il est question d'autres excès non concernant la regle, ce n'est point à l'Abbé . mais à l'Eveque d'en connoître ; & quand vin : & c'est à ce titre que les Abbés ce sont des excès privilégiés, comme s'il y a port d'armes, ce n'est ni à l'Abbe , ni a l'Eveque , mais au Juge Royal La puissance de jurisdiction regarde d'en connoître, conjointement avec l'Or-1. V. austi les mors Official , Régulier , y a dans la Bibliotheque Canonique de Bouchel, verb. Abbé, un Arrêt du 10. Décembre 1657, rendu entre l'Abbé & Voyez l'autre distinction qui se sait de les Religieux de Montierneuf, qui donla même autorité Monastique sous le ne de grands éclaircissements, & peut fervir de regle dans les questions sur les droits & l'autorité de l'Abbé, ou autre Tout ce que nous venons de dire Supérieur dans le gouvernement spiri-

Les Supérieurs réguliers font-ils oblien France. Il suffit en ce Royaume qu'un gés de suivre les regles de procédure Ordre ou une Congrégation de Religieux prescrites par les Ordonnances dans l'inffoit légitimement établie, pour que les truction des procès qu'ils font dans le Supériours qui y font élus puissent exer- cas de faire à leurs Religieux ? Voyez cer fur leurs inférieurs toute l'autorité fur cette question les mois Procedure, que leur donnent leur regle & les Ca- Official , Régulier , & le nouv. Comment.

Au furplus, M. l'Avocat général de due & l'application en différents endroits St. Fargeau dans son éloquent Plaidoyé de cer Ouvrage, & principalement aux fur la Cause du Frere Le Lievre, Gémots Vifite, Religieux', Delit, Curés, Pré- novefain , & jugée par Arrêt du 16 dication, Exemption, Religioux, Privile- Avril 1764, établit comme une maxiges, &c. V. le dernier article de ce mot, me de notre Jurisprudence que les droiss amour & patience.

Siege , Regale.

nous allons rapporter ont la même cause speciali privilegio insigniori in Ecclessis qua Religieux. On en peut donc voir l'ori- divina efficia celebram , possum post myste-

tion . Privileges.

gradu Dignitatis sieut Episcopus, alti di- seq. cuntur inferiores. C. fi quis deinceps 16. q. 7. Alberic à Rosat. dict.

princ.

Epoux.

après les vêpres, la meffe & les mari- toutefois des Abbés en Italie & en lif-

ABBde contrainte & de rigueur doivent être nes, à moins que le St. Siege ne leur bannies du Cloître, où le Supérieur eût spécialement permis de donner cette doit, conformément à la regle citée de benédiction, de porter la mître & la St. Benoît , gouverner fes Religieux , croffe , ailleurs & dans un autre temps, comme un pere gouverne sa famille, avec comme en des processions hors l'enceince de leurs Eglifes; ce qui fut accordé par ABBÉ, Siege Abbatial vacant. Voyez le Pape Urbain III. à l'Abbé de l'Eglife de Lairan à Rome. C. Abbates, de pri-S. S. Abbaies Regulters, Droits, Pré- legis in 6°. Abbaies ques Apostolica Sede ROGATIVES. La plupare des droits que in exhibitione benedictionis super populum, que les exemptions & les privileges des ad eos persinent pleno jure , quando in eis gine en ces deux dernicis mots: Exemp- riorum folemnia in vespertinas ac maintinas laudes felem em beneditti nem fiper po-Les Abbes sont placés par les Cano- pulum elargiri. Les Abbés ne peuvent enmistes immédiatement après les Evéques ; core donner cette bénédiction en présence c'est le rang qu'ils leur donnent dans les de quelque Evêque ou autre Prélat su-Conciles, Ils font compris comme les périeur, s'ils n'en ont une permiffion Evéques sous le nom de Prelats; le ch. particuliere du Pape; ils ne peuvent decernimus, de judic. leur donne expref- non plus en aucun cas donner cette bésement cette qualité en ces termes : Sed nédiction en particulier , dans les rues Episopi, Abbates, Archiepiscopi, & alis & hors de leurs Eglises comme les Evê-Ecclefiarum Praiati. V. Prilats. Barbofa, ques, cela leur est défendu par un déde jur. Eccles. lib, 1, cap. 17. n. 48. or cret de la Sacrée Congrégation du 24 Seq. Abbas in Abbatia viderur in primo Anut 1609. Barbosa, loc. cit. n. 48. &

Comme il y a plufieurs fortes de mîtres, fuivant les distinctions qu'on en La dignité Abbatiale n'est pas com- fait à Rome, ( V. Misre ), les Abbés prife, non plus que la dignité Epifeo- ne doivent se servir que de l'espece de pale sous le simple nom de dignité ou mitre qui leur a été désignée par le pride bénéfice dans les choses odieuses, vilege du St. Siege; & ils sont censes in ediosis. Archid, in c. 2. de Prabend, in plus ou moins élevés en dignité, felon qu'ils portent une de ces mitres plus ou Un Abbé est estimé l'époux de son moins riche. Il y a seulement cela à ob-Eglife comme un Evêque; il la rend ferver par rapport à l'usage que peuveuve par fa mort. Innoc. in c. qui prop- vent faire les Abbés de ces différentes ter in prine, vers. viduatie, de elect. V. mitres; qu'aux Conciles synodaux ou provinciaux, où ils affiftent, quoique Plusieurs Abbés par privilege du St. exempts, ils ne peuvent jamais porter Siege ont comme les Évêques le droit la mitre précieuse, par respect pour les de porter la mître & le bâton pastoral, Evêques, faut en tout autre endroit de le droit de bénir folemnellement, mais jouir de leur privilege dans toute son feulement dans leurs propres Eglifes étendue. Barbofa , loc. cit. n. 54. Il y a

pagne

pagne qui ont le droit d'user de ce privilege, en présence même des Evêques,

Il y a des Abbés à qui les Papes ont accorde le privilege de porter les habits diffinctifs des Eveques, comme le rocitet, le camail, en confervant la couleur des habits de leur Ordre. Barbofa, loc. cit. n. 56.

Les Abbés qui jouissent de ces différents privileges ont la préséance sur ceux qui n'en jouissent pas ; mais régulièrement, ils n'en peuvent ufer hors de leurs Monasteres qu'avec la permisfion des Evêques, à moins comme nous Avons déjà dit, qu'ils n'eussent à ce sujet une permission particuliere du St. Siege.

Les Abbès ne peuvent fans privilege spécial user du baldaquin ; ils ne peuvent avoir, comme les Evêques, un Siege dreffé & élevé proche de l'Autel; cela ne leur est permis qu'aux trois ou quatre fêtes de l'année où ils officient folemnellement.

Certains Abbés ont le droit comme les Evêques, de bénir les ornements de leurs Eglises, de consacrer même les autels & leurs vafes; mais pour cela, plus que pour tout le reste, il saut que leur privilege foit bien special. V. Bénédiction.

Les Abbès exempts à qui il avoit été accordé par le Pape d'uter des droits que nous venons de voir, conféroient communément les moindres Ordres. non-feulement à leurs Religieux, mais encore à ceux fur qui ils avoient le droit de jurisdiction Ecclésiastique. Cela a de Trente. V. au mot Ordre.

Ils peuvent accorder des dispenses. (v. en quel cas, au mot Dispense: ) & ab-Soudre. V. Absolution. Cas reserves.

Les Abbés ont droit de vilite dans les Monasteres qui leur sont soumis. V. Visite. Ils ont voix prépondérante dans les chapitres. V. voix, suffrages.

АВВ ont accordé le droit de Jurisdiction comme Episcopale, sur un certain territoire. V. Exemption, Jurisdiction comme Episcopale.

Tous les différents droits & prérogatives dont nous venons de faire mention, peuvent appartenir a nos Abbés du Royaume, fans y bleffer nos maximes. Définit. du Droit Can verb. Abbes.

Les privileges, mais plus, la posseffion & l'usage semblent avoir réduit parmi nous, en Droit Commun, la difposition du ch. Abbates, de privilegiis, que nous avons cité. On ne contesteroit pas à un Abbé qui n'auroit que la poffession pour lui sans privilege, le droit d'user des marques Épiscopales, quoique Joannes Andreas dise que ces marques Episcopales ne se peuvent prescrire par les Prélats inférieurs. M. Guimier, fur le ch. de speltaculis in Eccles, non faciend, au mot Pontificalibus, de la Pragm. rapporte l'avis de cet Auteur. mais ne le fuit pas ; il dit même qu'Hoftenfis, Auteur Italien, ne penfe pas comme Andreas, du moins par rapport à la possession immémoriale : cujus opinio posset elle nova in consuerudine tanti temporis, de cujus initio non est memoria. V. Jurisdiction comme Episcopale

A l'égard des modifications que le Droit Canon même apporte à l'exercice des droits honorifiques des Abbés, nous les fuivons en France; les Evêques ne leur en laissent pas prendre plus qu'il ne leur est dû, quoique, comme nous été défendu ou restraint par le Concile verrons ci-après, verb. Abbés commendaraires, les Evêques de Bretagne n'aient pu parvenir à les empêcher de porter comme eux, le camail fur le rochet.

M. du Clergé tom. 4. p. 1235. A l'egard du droit de conferer les

Ordres. V. Ordre. On ne fouffre point en France ces fortes de privileges exorbi:ants & con-A l'égard des Abbés à qui les Papes traires au Droit Commun , par l'exercice

Tome I.

desquels l'ordre & la jurisdiction des l'exemple de ses bonnes œuvres: Omnia

tant vis-à-vis des Prélats féculiers que in princ. d'autres. V. le Dictionnaire des arrêts verb. ABBÉ, V. les mots prieres, exemp- des Prélats en général, s'exprime en ces tions. Sous ce dernier l'on trouvera la cause & l'origine de bien de saveurs operum prabeat exemplum, corripiat inqu'on reçu les Religieux dans les der- quietes, consoletur pusillanimes, suscipiat riers fiecles; mais les Abbés du Mont infirmos, patiens fit ad omnes, disciplivertus. Toutes cependant sont des pré- quam timeri. fents des Papes, dont les Evêques de France ont toujours beaucoup respecté l'autorité. V. mandat.

Canoniques de France, que les Abbés coporum potestate consistant, & si quid ont la préseance dans les Conciles & extra regulam fecerint , ab Episcopis corailleurs, sur tous les Prélats inférieurs. rigamur, Enfin le Concile de Trente. Cette maxime est conforme à la répon- confirmant implicitement la disposition se du Pape Grégoire XIII, aux Peres de la regle de S. Benoît en ce qu'elle du Concile de Rouen en 1581; mais charge l'Abbé du falut de ses Moines, elle a été souvent contestée dans les dit : ", étant commandé de précepte di-Assemblées générales du Clergé V. sur , vin à tous ceux qui sont chargés du cette question le tom. 4. des M. du ,, soin des ames, de connoître leurs Clergé , p. 1102. 1557. 1258. V. Dig- " brebis , d'offrir pour elles les sacrifices nités. Chapitres. Concile. On peut voir " & de les repaitre par la prédication auffi dans le tom. 8, de ces M. p. 127. jusqu'à 143. la même question traitée », tration des Sacrements , & par l'eau long, & de plus la qualité & l'étendue des droits honorifiques des Abbés. " vres " feff. 13. c. 1. de ref. Fagnan in Bibl. can. verb. Abbé. tom. 1. p. 23. 24. c. in Ecclefits de capell, monach. n. 8. 12.

S. 6. ABBÉS RECULIERS, CHARGES, OBLIGATIONS. Abbatisnomen potius est sollicitudinis quam ordinis vel honoris. C. Benoît après avoir donné à l'Abbé une tant par des pieux entretiens, que par leurs Religieux. (v. Précepteur.) Ils

Evecues sont entierement confondus. Re- bona & santta fattis amplins quam vormarq. 19. fur les defin. Can. verb. Abbes. bis oftendat, ut capacibus discipulis man-Ce qui n'empêche pas que bien des data Domini verbis proponat, duris verò Abbes, des Communautés même Reli- corde & simplicioribus fastis suis divina gieuses ne jouissent en France, de pracepta demonstret, c. 2. 64. regul, très-belles distinctions & prérogatives, Bened, Chopin. monastic. lib. 1. tit. 2.

5. Augustin, en parlant des devoirs termes : Seipsum scilicet Pralatus bonorum Cassin, de Cluny, en reçurent bien au- nam libens habeat, metnendus imponat, paravant qu'ils ne devoient qu'à leurs & tamen magis amari à subditis appetat

Le fameux Canon Abbates 18. q. 2. tiré du Concile d'Orléans, soumet les Abbés à la correction des Evêques : M. Dubois a mis entre les Maximes Abbates pro humilitate religionis in Epis-" de la part de Dieu , par l'adminif-" xemple de toutes fortes de bonnes œu-

c. cum in cunitis de Elect. n. 148. Puisque les Abbés sont donc tenus d'observer eux-mêmes exactement la tuam, J. G. de atat. & qualit, Saint regle, ils doivent veiller à ce que tous les Religieux l'observent ; ils doivent à autorité fort étendue, lui recommande cet effet visiter les Monasteres de leur expressément de pratiquer le premier, dépendance. (v. Vifite.) Ils doivent faire la regle; & d'édifier ses inférieurs au- lire & érudier les Saintes Ecritures à

te affister aux Synodes diocclains, quand nachs 2. S. priores, de stat. Monach. ils ont des Eglises Paroissiales ou seculieres en leur administration, & qu'ils ne font pas foumis à des Chapitres généraux. (v. Synode.) Mais ils ne sont pas tenus d'affifler aux Conciles provinciaux. Guimier , in pragm. de autoris. Concil. cautus in regimine , humilis , castus , 6. frequent , in princ.

Les Abbés qui n'ont point de district avec jurifdiction comme Episcopale, ne doivent connoître des causes matrimoniales, ni impofer des pénitences, ni accorder des indulgences, ni exercer d'autres semblables droits qui n'appartien- 130 vitiis suis consenseus eum Abbasem nent qu'à la dignité Episcopale. C. accedentibus , de excess. Pralat. V. Marsage, Indulgence , Pénitence , Jurisdiction comme Episcopale.

Les Abbés ne doivent lever personne des fonts baptifmaux. V. Parreins.

Dans l'administration des biens temporels, l'Abbé doit être prudent, & ne rien faire d'important fans confulter les Religieux, comme nous l'avons résidence. V. Résidence. déjà dit. Le ch. en noscitur, de his qua finnt à Pralatis, lui défend de nommer ou présenter aux bénéfices dépendants & Supérieurs de Religieux sont les mêdu Monastere sans le consentement du mes que ceux que l'on vient de voir ; Chapitre, hors le cas où il a prescrit ce sont, dit M. d'Hericourt, les Lyêou obtenu le privilege de nommer ou ques & les Supérieurs réguliers qui doiprésenter seul à ces bénésices; il ne vent résormer les Monasteres, quand on peut établir de nouvelles pensions ou au- n'y suit pas les loix prescrites par la gmenter les anciennes sur les Frieures & regle & par les constitutions ; mais quand autres bénéfices qui font entre les mains de ceux à qui cette réforme appartient de ses Religieux. C. prohibemus, de censib. droit, négligent d'y procéder, ou ne Clem. unic. de sup. negl. Pralat. V. Of- croient pas avoir affez d'autorité pour fices claustraux , Religieux , Collarson.

ABB doivent encore par le Concile de Tren- silio fratrum fuerint transserendi. C. Mo-

> Le Canon fi quis 18, q. 2, fait par le Concile de Triburce en Allemagne fur la regle de S. Benoît, donne plus d'etendue aux causes de destitution d'un Abbé. Si quis Abbas, dit ce Canon, misfericors, disferetus, sobriusque non fuerit, ac divina pracepta verbis & exemplis non oftenderst, ab Episcopo in cuins territorio confiftit, & a vicinis Abbatibut & cereris Deum timentibus à suo arceatur bonore, etiamsi omnis Congregahabere voluit.

> Toutesois pour empêcher que les Moines n'abusassent du droit de destituer leurs Abbés, le Pape Pelage leur défendit d'en user sans juste cause : non lices autem Monachis Abbates pro suo arbitrio & fine causa expellere & alsos ordinare. C. nullam poteffatem 18 q. 1. Les Abbés réguliers sont obligés à la

En France les devoirs des Abbés faire exécuter ce qu'ils ordonneront , le Enfin l'Abbé doit faire tout ce à quoi Roi, comme protecteur des Saints Cala regle l'oblige; s'il agit en despote, nons & les Parlements y pourvoient, en licentieux, les Moines peuvent l'ac- foit en nommant des Commissaires récufer & poursuivre sa destitution. Si fue- guliers & des Conseillers du parlement, rint (Abbates) dilapidasores, incontinen- pour proceder avec ceux à qui cette ter vixerint, aut tale quid egerint pro réformation appartient de droit : soit que amovends merite videantur, aut si en enjoignant d'office aux Supérieurs. etiam pro necessituse majoris officii de con- de visuer & de réformer les Monasteres

étoient électifs. V. Déposition.

ABB

en matiere civile que eriminelle. V. Jurifdiction, ils exercent les fonctions Abus.

générale que celle du chap. en noscitur, pour leur collation; elle appartient aupart. 1. ch. 3. V. Collatent, Prieures, de flat. Monacherum. Offices claustraux.

mende.

rifiques & utiles des Abbes réguliers.

avec les personnes désignées. Loix Ec- risica equiparantur titulariis, (v. Comcles. part. 1. ch. du gouvernem. des mendataires; ) c'est-à-dire, que les Abregul. n. 19. On fuivroit la même pro- bes commendataires font regardes dans cédure dont on voit plusieurs exemples l'Eglise comme constitués en dignité Eedans le recueil des preuves eh. 33, dans elefiastique, & comme Prélats & vrais les cas de destitution contre l'Abbé & titulaires ; ils prennent possession de leurs les Prieurs claustraux, si ces derniers Eglises Abbatiales, comme on fait des autres Eglises; ils baisent l'autel, ils Un Supérieur qui abuse notablement touchent les livres & les ornements. de fon pouvoir, met les Religieux en prennent séance au chœur en la premiedroit de fe plaindre aux Cours de sa re place, & par leur mort les Eglises conduite par la voie de l'appel comme font appellées vacantes, viduata; ils d'abus : il peut être appellé , dit Bru- peuvent en cette qualité être Juges déléchel en fa Bibl. Can. verb. Abbé, par ses gués, & avoir séance dans les Coneiles. Religieux devant le Juge ordinaire, tant Dans les Abbayes qui ont territoire & de la jurisdiction spirituelle, & les peu-A l'égard des bénéfices dépendants ples les reconnoissent pour leur Supéde l'Abbaye, il n'y a point d'autre regle rieurs légitimes; ils font enlin égaux aux Abbés titulaires. Il leur est seulement désendu de con-

jourd'hui à l'Abbé feul, ou à l'Abbé noître de la discipline intérieure des & aux Moines conjointement selon les Religieux; ils different en cela des Abtitres & les usages. Depuis l'établisse- bés titulaires réguliers; ils sont obligés ment des commendes, les commenda- de laisser cette connoissance au Prieur taires fe sont dispensés de prendre l'avis claustral, que les Abbés commendataires des Religieux, ou fe sont réglés avec nomment ou ne nomment pas selon les eux. M. du Clergé, tom. 4. p. 1137. usages des différents Ordres & des dif-1205. 1269. tom. 11. p. 1622. & fuiv. ferents pays. V. Offices clauftraux. Cap. Trait. des Collat. de M. Piales tom. 6. cum ad Monafterium, 6. Abbates extr.

Cependant quelques Conciles des der-S. 7. ABBIS COMMENDATAIRES. On ap- miers temps, après avoir recommandé pelle Abbé commendataire, le séculier aux Abbés commendataires de tenir dans a qui on a donné une Abbaye en com- leur conduite un fage milieu entre les feculiers & les Religieux, de penfer que L'on peut appliquer aux Abbés com- le bien de leurs Abbayes est le bien des mendataires, ce que nous disons au mot pauvres ou du Scigneur à qui il en faudra Commende, touchant l'origine, les qua- sendre un compte exact, leur enjoiglités, les droits & les obligations des nent en même-temps de se trouver précommendataires en général; & par une fents par eux-mêmes ou par leurs Vieaiconfequence nécessaire de cene applica- res aux visites des Supérieurs réguliers, tion, il faut auffi rapporter ici ce que & de faire exécuter leurs flatuts; mais nous avons dit ci-dessus des droits hono- ces Conciles qui sont ceux de Rouen-& d'Aix , n'ont pas plus été exécutés Hedie commendataris quond jura hone- que ceux qui défendaient absolument les

АВВ

commendes. M. du Clergé, tom. 4. p. de M. de Boistranc intitulé l'Abbé commendataire. Bibl. can. verb. Abbé. p. 15. & fuiv. V. Commendataire , Visite.

Dans les Congrégations où c'est à l'Abbé commendataire à disposer des places claustrales, les Religieux ont toujours le pouvoir d'obliger l'Abbé commendataire d'entretenir dans les Monaf- des Abbés réguliers. M. Dubois, dit teres un certain nombre de Religieux, proportionné aux revenus, & de fuivre du reste la teneur de la clause insérée à cet effet dans les provisions de sa commende. V. au mot Commende. V. Offices, claustraux , Conventualité.

Les Abbés commendataires ne font point béni; ordinairement, & ne portent la crosse & la mître qu'en peinture

dans leurs armes.

On fuit en France tout ce que nous venons de dire, & avec encore plus de rigueur, touchant la défense qui est faite semblé en 1645. fit un réglement à cet aux Abbes commendataires, de connoî- effet, mais il n'a pas eu son exécution; tre la discipline intérieure des Religieux; tous les Abbés commendataires indisnous tenons que les Cardinaux même tinctement sont en possession de porter Abbés commendataires n'ont pas ce droit le rochet fur le camail. Ce réglement s'ils n'ont des Bulles dûment patentées du Clergé que nous rapportons sous le & enrégistrées. Jurisprud. Canon. verb. mot exemption ne sut exécuté que pour Cardinal, fect. 3. dict. 1. Vaillant fur la reg. de Public. n. 297.

Si le Pape accordoit à un Abbé comdiscipline intérieure, il y auroit suiv. tom. 6. p. 1574 & suiv. défin. can. lieu à l'appel comme d'abus. Lacombe, Jurisprud. Canoniq. verb. Abbé, sect. 2. n. 1. sect. 3. n. 4. Fevret, a regardé le droit comme un honorifiliv. 2. ch. 6. n. 26. Chopin, de facr. que attaché à la dignité Abbatiale, politia, lib. 2. tit. 8, n. 13. Boniface d'où vient qu'elle est presque toujours tom. 1. liv. 2. ttt. 31. chap. 1. Les au pouvoir des seuls Arbés commenda-Auteurs le concluent ainsi de la dispo- taires. V. Commendataire, Offices clausfition de l'art. 2. de l'Ordonnance d'Or- traux. leans. M. du Clergé, tom. 4. p. 1260. & fuiv.

A l'égard des honorifiques des Ab-1101. & fuiv. V. à ce fuiet le petit traité bés commendataires fuivant nos usages. ils font plus ou moins étendus felon les differents privileges ou les differents usages; il suffit de savoir que les Abbés commendataires sont capables d'en jouir comme les vrais titulaires, pour qu'on doive leur appliquer tout ce que nous avons dit für eet article en parlant aussi qu'ils sont ordinaires, & que dans les Abbayes où il y a territoire & Jurifdiction Episcopale les Abbés commendataires approuvent les Confesseurs. donnent les dispenses des bans & conferent de plein droit. chap. des Abbés p. 86.

En France les Evéques ont voulu quelquesois s'opposer à ce que les Abbés portaffent la croix pastorale & le camail fur le rochet; ce qui est un signe de jurisdiction purement Episcopale; ils vouloient qu'ils ne portaffent que le camail fur le mantelet. Le Clergé afla défense qu'il porte contre les Abbés de conférer les Ordres. Brillon, verb. Abbés commendataires, Préséance; d'Omendataire par privilege & indult par- live en ses questions, liv. 1. ch. 1. n. ticulier la faculté de connoître de la 10. M. du Clergé, tom. 4. 1234. & p. 24.

Pour la collation des bénéfices, on en

Il a été jugé qu'un Abbé commendataire seculier étoit obligé de prendre

foit Religieux pour posseder un meil- tion ainsi que celle dont l'élection faite leur bénéfice en titre. Louet, lett. B. par un moindre nombre de Religieuses.

ABBESSE est la Supérieure d'une Communauté de Religieuses, sur qui elle exerce une autorité à - peu - près fasse avant qu'on ait passé à des actes fes Religieux. V. Religieuse, Monaste-

Supérieure d'une Communauté de filles, dans le même esprit qu'on donne le nom d'Abbé aux Supérieurs d'une Communauté de Religieux ; V. ci-dessus Abbé, C'est la more spirituelle des Religieuses; aussi dans bien des Couvents de filles qui n'ont pas le titre d'Abbayes, appellet-on la Supérieure du nom de Mere.

Sous ces mots Pontificis & Abbatis. les Abbelles ne font point comprises, sed appellatione Abbatis venit Abbatista. C. fin. de flat. Monach, ubi dispositio in Monachis et Abbatibus extenditur ad

Moniales & Abbatiffas.

réduites en Communauté ont eu le droit tes, le Supérieur avant de confirmer d'élire leurs Abbesses quand les Evêques & de bénir celle qui a été nommée par ont cessé de les leur nommer, ainsi le plus grand nombre, doit examiner qu'ils en avoient anciennement le droit les raifons de celles qui ne veulent pas & l'usage. M. du Clergé, tom. 6. p. s'unir; & pendant cet examen, qui doit 1633. & comme le ch. quia proprer, se faire sommairement fine firepitu nec fiavoit réglé l'élection des Abbes , juiqu'a- gura judicii , la Religieuse nommée goulors très-confuse. Le ch. de indennit. verne le temporel & le spirituel du Mode elett. in 6°, règla celle des Abbeifes. nastere ; mais elle ne peut ni alièner . Voici comment.

Une Religieuse ne peut élire, sui- sion. V. Accession. vant ce chap. qu'elle n'ait douze ans te ans accomplis.

Abbesse élue par les deux tiers des Re- sa conduite; que s'il ne s'en trouve pas ligienfes doit être bénite nonobflant dans le Monaftere qui aient toutes ces

de nouvelles provisions, quand il se fai- toute exception, opposition & appellaa été enfuite approuvée par autant de nouvelles vocales qu'il en faut pour former les deux tiers, pourvu que cela fe semblable à l'autorité d'un Abbé sur étrangers, ou affaires qui ne regardent pas l'election: de plus fuivant le même chapitre dont il est bon de lire les cas, Le nom d'Abbesse a été donné à la dans sa glose; lorsque la moitié des Religieuses n'a point donné sa voix à une même personne, les autres Religieuses peuvent s'unir au plus grand nombre même après le scrutin; & s'il s'y en unit affez pour surpasser la moitié des voix, celle qui est élue peut être confirmée par le Supérieur, à la charge de faire juger l'appel, si les opposantes à l'élection & à la confirmation veulent le pourfuivre.

Que si les autres Religieuses ne veulent pas s'unir en faveur de celle qui a le plus de voix, ou s'il ne s'y en. unit point un affez grand nombre pour S. 1. Abbesse, Election, Les vierges faire plus de la moitié des Capitulanni recevoir des Religieuses à la proses-

Le Concile de Trente, sans rien chanaccomplis & fait profession tacite ou ex- ger à la forme que prescrit le ch. indempresse; elle ne peut être élue Abbesse ou nitatibus, par rapport aux suffrages dans Prieure qu'elle n'ait fait profession ex- l'élection d'une Abbesse, veut qu'elle presse, & qu'elle ne soit âgée de tren- soit âgée au moins de quarante ans, qu'elle ait huit ans de profession ex-Quant à la forme de l'élection, une presse, & qu'elle soit irréprochable dans

qualités, le Concile veut qu'on en choifife dans un Monastere du même Ordre; & enfin que si cela paroit trop incommode au Supérieur qui prélide à l'élection, on choififfe pour Abbeffe dans le même Monastere une Religieuse âgée de trente ans accomplis, & qui depuis cinq ans ait fait preuve de verrus. Le Concile ordonne de fuivre pour tout le reste, les usages & les constitutions de chaque Monastere. Seff. 25. de regul. c. 7.

Le même Concile veut qu'on n'établiffe pas l'Abbeffe, Supérieure de deux Monasteres; & que si elle en a déjà deux fous fon gouvernement, elle fe démette de l'un des deux dans l'espace de fix mois, fous peine après ce temps,

de l'autre. loc. cit.

tion des Abbesses qui ne sont pas exemptes ni foumifes par privilege ou par leur fuiv. regle, à d'autres Supérieurs. V. Religiense.

Parla Constitution inferntabilis du Pape Grégoire XV. de l'an 1622, il est décidé que l'Evêque peut employer un fimple Prêtre pour préfider à l'élection d'une Abbesse, mais sans préjudice au Monastere, c'est-à-dire sans frais, comme s'il y préfidoit lui-même. Cette Bulle a été fuivie d'une déclaration des Cardinaux , qui foumet à la punition des Evêques ceux qui fans leur participation procedent à l'élection d'une Abbeffe.

Suivant le Concile de Trente, lec. cir. l'Evêque ou autre Supérieur qui préfide à l'élection, ne doit pas entrer dans le Monastere à cet effet ; il doit se placer dans un endroit extérieur, d'où à travers les grillages, il entende ou resoive le suffrage de chaque Religieuse.

Il entende ou reçoive, audiat vel accipiat; de ces mots il fuit qu'on peut ne pas faire cette élection par la voie fe-

crette du scrutin ; la Congrégation du Concile l'a décidé de même ; mais Sixte V, par une Conftiturion particuliere, ordonna que les Religieuses de l'Ordre de Ste. Claire n'élisoient leurs Supérieures que par la voie du ferutin; conformement au ch. 6: de la même session 25. ce qui est assez généralement suivi par les raisons déduites dans notre traduction des institutes, tit. de Elett.

Les Canonistes décident qu'une Religieuse bâtarde ne peut être élue Abbesse fans dispense; (v. Batard; ) mais ils ne font pas d'accord fur la question de favoir s'il en est de même d'une veuve, d'une bigame, & enfin d'une Religieuse qui a perdu sa virginité, le plus grand nombre tient la négative, pour le cas d'être privée de plein droit de l'un & où l'Abbesse n'a pas le droit de donner la bénédiction, & d'exercer fembla-C'est à l'Evêque à présider à l'élec- bles sonctions spirituelles. Baibosa, de jure Eccles. lib. 1. cap. 45. n. 21. &

Les Abbesses doivent être confirmées & bénites, rout comme les Abbés par les Evêques , de qui elles font plus particuliérement sujettes. M. du Clergé tom, 5 p. 466. & fuiv. la forme de leur bénédiction est aussi particulièrement prescrite dans le Pontifical V. Bénédiction. Religionfe.

Par une Bulle de Sixte V. toutes les Abbesses d'Italie ne peuvenrêtre élues que pour trois ans; ce qui fait que n'ayant pas le Monastere a titre perpétuel, elles ne font point proprement au rang des dignités. Fagnan in cap. ut filis, de filis

prasbys n. 25. 36. & Suiv ..

Il faut raisonner de l'élection des Abbeffes comme de l'élection des Abbés par rapport à nos ufages. La Cour de Rome prétend que le Roi ne peut nommer aux Monasteres des filles en vertu du Concordat, parce que cet acte n'en parle pas: en France on prétend le

mination, où au lieu d'en faire men- 4. de ses Œuvres. tion, ils inferent cette claufe: Dummoad hoe expressus, accedas confensus.

mée par le Roi se sert de ces provisions comme si elle n'y étoit pas, & elle est mile en possession sans demander l'avis

fur la regle de inf. n. s. 2.

Le Roi n'a excepté que les Monafteres de S. François, dits de Ste. Claire, de Ste. Elizabeth & de l'Annonciade; les Religieutes de ces trois Ordres ont titre même d'Abbesses. Arrêt du Con- té des commendes. ch. 13. V. Femme. feil d'Etat du 17. Octobre 1676. Not. Royale, Femme.

Au furplus dans les Communautés de filles où l'election a lieu, on doit fuiyre ce qui est prescrit par les statuts de l'Ordre dûment autorifés; la dispofition même du Concile de Trente & du ch. indemnitatibus.

La Bulle même de Gregoire XV. de l'an 1622. incip. inscrutabili, qui en favorifant le droit des Ordinaires n'a rien que de conforme à nos maximes. D'Hericourt, ch. de l'élection, n. 54. 55. Boniface tom. 2. l. 7. tit. 3. ch. 2. tom. 1. l. 2. tit. 31. ch. 4.

L'article du ch. indemn, qui ne demande que douze ans & une profession tel , tom. 1. q. 12. tacite, pour rendre une Religieuse capable d'élire, a été abrogé par le Con- Obligations. Nous n'avons rien dit cile de Trente même. V. Profession.

on Supérieures de Religieuses dans le qui ne se puisse appliquer aux Abbes-Royaume, qui sont ou à la collation des ses, les bienséances du sexe gardées :

contraire. & le Roi nomme en Evêques, ou à la nomination des Paconféquence; les Officiers de la Daterie trons Eccléfiastiques ou laics. Consulexpedient des provisions sur cette no- tation 75. de M. Cochin dans le vol-

Nous observerons que par l'art. 4. do saltem duarum ex tribus partibus dic- de l'Edit de 1606, il est ordonné que tarum Monialium ejuschem Monasterii,ca- les Religiouses ne pourront être pourpitulariter & per vota secreta, prestandus vues d'Abbayes & Prieures conventuels qu'elles n'aient dix ans de profession. Nonobitant cette claufe, qui est vi- ou six ans d'exercice dans un office claufcieuse en elle-même, la personne nom- tral; mais le Roi déroge quelquesois à cette disposition; & dans le cas où Sa Majesté n'accorderoit les Lettres de difpense que quelque temps après la pro-& le consentement des Religieuses. Louet vision, l'impétration par dévolut, faite dans l'intervalle, seroit caduque, parce que la dispense du Roi a un effet rétroactif. Ainsi jugé par Arrêt du Parlement de Paris du 13. Juillet 1744. Cet Arrêt est rapporté par M. Piales en ses addidroit d'elire leurs Supérieures sous le tions, inserées dans le tom. 2. de son trai-

L'art. 3. de l'Ordonnance d'Orléans Apost. liv. 3. ch. 20. V. Nomination qui veut que les Abbesses soient seulement triennales, n'est pas suivi pour les Abbayes à la nomination du Roi. L'article 38. du réglement des réguliers, ordonne qu'aux élections des Supérieures de Religieuses, l'Evêque ou quelqu'un pour lui affiftera sans frais après avoir été dûment averti de se

transporter fur les lieux.

Touchant l'ancienne & la nouvelle forme de l'élection des Abbesses, voyez, les M. du Clergé, tom. 4. p. 1831. & fuiv. p. 1872. & fuiv. tom. 12. p. 1226. 1295. & fujv. tom. 6. p. 1632 & fuiv. 1006 & fuiv. tom. 11. p. 87. & fuiv. V. auffi les questions notables de Cas-

S. 2. ABBESSE, AUTORITÉ , DROITS , fous le mot Abbé touchant l'autorité, Du reste, il y a bien des Abbesses des droits & les obligations des Abbés

Officiem

ABB Officium autem Abbatiffa eft idem in fuo particuliere inspection V. le mot Rels-Monasterio quod Abbatis aut Generalis in gieuse. Monachos, quacumque enim competunt

Barbola , loc. cit. n. 28.

ceptes spirituels à ses Religieuses, les Charlemagne, d'une Religieuse digne corriger quand elles faillissent, leur in- d'être élue Abbesse : celles-là, dit ce fliger même certaines punitions; mais Canon, doivent être choifies pour être elle ne peut les excommunier, non plus Abbelles, en qui l'on reconnoît affez que les Ecclésiastiques qui sont sous sa de vertus pour garder avec religion le jurisdiction; elle doit recourir aux Su- troupeau qui leur est confié, & pour périeurs pour faire prononcer les cen- le conduire de maniere à ne ceffer jasures qu'elle croit avoir lieu d'obtenir mais de lui être utile. L'Abbesse & les contre ceux ou celles qui lui défobéif- Religieuses doivent respectivement trafent. Cap. cum in , de major. & obedient, vailler à devenir par leur vigilance des non tanquam matri, sed tanquam prelata vales saints dans le service du Seigneur: ei promittunt obedientiam Monialet ; l'Abbesse principalement ne doit se l'Abbesse jouir donc à ce titre des droits distinguer des autres que par ses vertus: de prélature, à l'exception, comme elle doit avoir l'habillement & l'entrenous avons dit, de ceux dont l'exercice tien des simples Religieuses, afin que ne conviendroit pas à son sexe com- marchant dans la même voie de salur. me de visiter les Monasteres, de bénir elle soit en état de rendre bon compte & voiler ses Religieuses, de les ouir à Dieu, du gouvernement dont on l'auen confession, de prêcher publiquement, sa chargée: Puellarum Monasteriis tales de dispenser des vœux de ses Religieu- praferri debent famina & Abbatissa creafes, ou de les commuer. Bulle de Pie V. ri, que & fe & fubditum gregem cum Fagnan in C. quod in Ecclesiam de conf- magna religione & fantistate noverint titut, n. 72. 73. C. ftatusmus 20. q. 2. cuftolire, & his quibus presunt, preeffe C. nova de pan & remif. V. Femme. non definant, sed & fe & illas sta ob-

peut avoir, que par une autorité de consectu Domini rationem reddituram. raison que lui donne la regle même

approuvée par le Pape.

même pouvoir que les Abbés dans l'ad- par rapport à nos usages , parce qu'il ministration du temporel; mais à rai- n'y a rien qui y soit contraire. Le prefon de leur sexe ou des difficul- mier Capitulaire fait à Aix-la-Chapelle tés de la cloture, les Evêques ont sur en 789, défend aux Abhesses de donelles , à cet égard , le droit d'une plus ner des bénédictions , cum manus im-

Quant à ses devoirs, voyez ce que Abbati, ea fere omnia locum babent in nous avons dit fur le même fujet fous Abbatissa, exceptis que samine repugnant. le mot Abbe, nous ajouterons ici le portrait que fait le Canon 52, du se-L'Abbesse peut donc imposer des pré- cond Concile de Châlon, tenu sous Il est permis cependant à une Ab- servent ut pote vasa santta in ministerio Dobesse de dispenser ses Religieuses du mini praparata, talem enim se debet Abbajeune ou de l'abstinence de certains ali- tissa subditiss exhibere in habitu, in veste, in ments selon leur état ; mais elle exer- communi convictu , ut eis ad calestia regna ce ce droit, moins en vertu d'une ju- per gentibus ducatum prebeat ; sciat ettam risdiction spirituelle, qu'une femme ne se pro his quas in regimine accepit, in

Nous n'avons aucune remarque à L'Abbesse a les mêmes droits & le faire sur ce que nous venons de dire Tome I.

ABD positione & signaculo santta erucis super dans le Droit Canonique, pour signicapita virorum : comme aussi de donner sier le délaissement d'un emploi , d'un le voile, cum benedictione sacerdorali.

Dans l'affemblée du Clergé convoquée en 1650. & dans celle de 1670. il fut traité de la bénédiction des Abbeffes, & on s'y plaignit de l'addition faire dans le Pontificial Romain touchant la bénédiction des Abbesses. M. du d'abdication en ce dernier sens, dans la Clergé, tom. 4. p. 1841. 466. & fuiv. formule des actes de démission qu'il v V. Benediction.

Parmi nous, les Abbeffes ne peuvent grégation , Gibert inftis. tom. 1. p. 385. tholica veritais, M. du Clergé, tom. 6. p. 349. & suiv. V. Vifite.

Les Abbelles nommées par le Roi, & pourvues par Bulles de Cour de Rome, n'en font pas moins pour cela fous la jurifdiction des Supérieurs réguliers. M. Cochin a établi au long cette décifion dans une de ses Causes, tom. 1. de ses Œuvres, caus. 15. V. Visite, Novice , Religieuse , Cloture , Monas. sere.

ABDICATION est en Droit Canonique l'acte par lequel on se dépouille du bien que l'on possede. Lexic, Calv. C'est dans ce sens que ce mot est employé dans la Clem. exivi de Paradiso, de verb. fignif. & le ch. cum ad Monasterium , de stat. Monach. pour reste. marquer l'obligation où sont les Reli-Abdicatio propriesais, dit ce dernier chapitre, fient & enflodia caftitatis. adeo est annexa regula Monachali, ut contra eam, nec Summus Pontifex pofse licentiam indulgere. V. Pécule, Mendiants . Acquifition.

bénéfice mais dans une acception des plus générales, le mot démission est aujourd'hui confacré en notre langue à cette derniere fignification. V. Démission. M. Brunet en son Notaire Apostoliquene laisse pas de se servir souvent du nom donne.

ABJURATION oft un acte par levisiter par elles-mêmes, les Maisons Re- quel on passe d'une hérésie que l'on nie ligieuses de leur dépendance; elles doi- & que l'on déteste avec serment, à la vent commettre pour cet effet des Vi- Foi Catholique : Abjuratio secundum nocaires qui prennent le Visa de l'Eveque; minis etimologiam idem fignificat quod ainsi juge ou au moins par leurs Su- jurejurando negare, secundum rem verò, périeurs Généraux , si elles sont en con- ut barefum derestatio cum affertione Ca-

> Dans le Droit Canonique, on trouve quelquesois le mot d'abjuration ou d'abjurer, employé en un autre fens, comme dans le ch. eum haberes, de eo qui duxit, &c. Il y a abjurare adulteram, pour dire abandonner l'adultere; mais l'usage ne permet pas de se former sur le sens de notre définition, ni doute, ni équivoque.

> Dans les pays d'inquisition, on distingue trois fortes d'abjurations : De Formali, de Vehementi & de Levi. L'abjuration de Formali est celle qui se fait par un apostat ou un hérétique reconnu notoirement pour tel.

L'abjuration de Vehememi se fait par le fidele, violemment soupçonné d'hé-

Et l'abjuration de Levi par celui qui gienx de ne rien posseder en propre. n'est soupçonné que légérement d'héréfie.

L'abjuration de Formali & de Vehements se fait avec certaines formalités particulieres; on revêt le prévenu d'un lac béni, où il y a par derriere la figure d'une croix de couleur touge safranée. On se sert aussi de ce mot abdication (On appelle ce sac l'habit de S. Bénit.) ABJ

On éleve un trône dans l'Eglise où l'on de voir, parce qu'il n'y a point d'Ina dejà convoqué le peuple; on prononce de-là un discours relatif à la cérémonie; le discours fini, le coupable fait fon abjuration verbalement & par écrit entre les mains de l'Evêque & de l'Inquifiteur.

Il est rare qu'on use de cette cérémonie, qui n'a lieu que quand de grandes circonftances l'exigent. Lupus de Bergo-

mo , part. 1. lib. 3. dift. 4.

L'abjuration de Levi fe fait en particulier & en secret dans la maison de l'Evêque ou de l'Inquisiteur. L'Auteur que nous venons de citer. & qui a fait un Traité ex professo des matieres d'Inquisition, nous apprend en l'endroit cité que l'abjuration de Levi n'emporte pas comme les autres l'interdiction des fonctions mêmes civiles d'un Etat, ni l'inhabilité pour les bénéfices. De plus, fuivant Navar. Conf. 18. de heret. & Conf. 13. celui qui l'a faire, s'il retombe, n'est pas cenferelaps, comme le font ceux qui après -avoir fait abjuration de Vehementi , font fife , ipsumque à vincule excommunicatiocoupables de rechûte. Le même Auteur dit que les enfants qui n'ont pas atteint ligatus erat , in Ecclesia Catholica recepl'âge de puberté sont incapables de faire tum fuisse. abjuration, ainfi que les condamnés à mort.

celui qui étant hérétique formel ne veut pas faire l'abjuration de la manière qu'on

l'éxige de lui.

Il ne faut pas confondre l'abjuration avec ce qu'on appelle purgation Canonique; l'abjuration a d'ordinaire une espece d'hérésie particuliere pour objet; mais elle se sait généralement de toutes. Cap. accufaris , S. 1. de haretic. in 6°. au lieu que la purgation ne se fait que de certains délits connus & détermines. V. Purgation.

quisition ; les hérétiques quelconques, résolus de rentrer dans le sein de l'Eglife Romaine, font leur abjuration entre les mains des Archevêques ou Evêques qui en retiennent l'acte en bonne forme; avant l'Edit de 1685, par une Déclaration du 10. Octobre 1679, régiftrée au Parlement de Paris le 20 Novembre fuivant, les Evéques étoient obligés de remettre les actes d'abjuration aux Gens du Roi pour qu'ils les signifiassent aux Ministres & aux Consistoires des lieux où les convertis faifoient leur résidence. M. Brunet en son Notaire Apostolique, liv. 2. ch. 5. donne la formule de ces actes d'abjuration qui se donnent depuis l'Edit de 1685 à ceuxla même qui les font, en cette maniere toute simple. N. Epsscopus ... Norum facimus universis, die ... heresim quam antea profitebatur deposuise, ac fidei Cathelica, Apostolica & Romana professionem juxta formam ab Ecclesia prascriptam eminis folutum, quo propter dictam harefim

Par une Déclaration du 11. Février 1699. régistrée au Parlement le 17 du On n'admet pas auffi à l'abjuration même mois, il est fait défenses à tous fujets qui ont fait abjuration de la R. P. R. de fortir du Royaume fans permillion. V. Apoftat , Protestant.

ABOLITION. On se sert de ce terme pour fignifier l'acte ou les lettres par lesquelles un crime est aboli. Abolitio ab aboleo , quod idem est quod abstergere , insendere, oblivisci. Archid. in C. prævarica:ionem. 2, q. 3. n. 1,

Les Ultramontains riennent que le Pape peut accorder à un Clerc condamné des Lettres de grace, de rémission ou d'abolition, à l'effet de rentrer dans ses L'abjuration n'est pas connue en biens & dignités. Felin, in C, de his de al-France fous les distinctions que l'on vient luf. doit. in C. cum te de re judic V. L'Grace.

me; fi cette fulmination se faiscit à Rome, il y auroit abus. Fevret, liv. 8. ch. 4. n. 13. Bardet, tom. 2. liv. 2. ch. 58. preuv. des lib. tom. 1. ch. 7. n. 49. Quand un Ecclésiastique a été absous par le Prince d'un crime capital, le Pape

ABONNEMENT est en général une convention qui réduit à un prix certain ou à une quantité fixe des choses ou des droirs incertains & indéterminés. Abonner fignifie mettre des Bornes, parce qu'autrefois on difoit Bonne pour Borne; encore aujourd'hui, dit M. Ferrieres, on dit en Picardie Bonne pour Borne,

ou les Evêques ne peuvent fans abus lui

faire fon proces. Brillon , verb. Abfolu-

tion. Fevret , loc. cit. n. 14. Le Maitre ,

des appels comme d'abus, ch. 8.

Un abonnement perpétuel est une aliénation équipollente à une rénonciation de droit V. Aliénation. De-là ce Contrat est désendu aux Bénéficiers & autres Administrateurs, hors les cas & sans les formalités dont nous parlons sous le même de Sixte IV. de l'an 1478, il est même mot Alienation. V. aussi Dixme dit que l'on monte au grand Parquet

forme du paiement. ABRÉVIATEURS. Ce font des Officiers qu'on appelle à Rome les Prélats

les fonctions font différentes ; il y a ceux Barbofa. du grand Parquet , de majori Parco , &c les Prelats de Parco.

ΑBR Les Prélats du grand Parquet se trou-Le Roi scul peut dans le Royau- vent en ce lieu de la Chancellerie pour me octroyer des Lettres de grace ou de juger des Bulles , c'est-à-dire , pour exarémiffion, à l'effet de rentrer dans la miner si elles sont expédices selon les possession des biens consisqués ou autre- formes prescrites par la Chancellerie, & ment perdus; & dans ce cas le Clerc si elles peuvent être envoyées au plomb : doit obtenir des Lettres de réhabilitation ce qui appartient seulement à ceux de du Pape quoad beneficia spiritualia. Il majori Parco, lesquels encore au nombre doit les faire fulminer par le Juge d'E- de douze dreffent toutes les minutes des glife in Partibus, qui a connu du cri- Bulles qui s'expédient en Chancellerie, dont ils sont obligés de suivre les regles qui ne fouffrent de narrative conditionnelle, ni aucune clause extraordinaire. C'est pourquoi, lorsqu'il est besoin de dispense d'âge ou de quelqu'autre grace, il faut nécessairement passer & expédier par la Chambre; & en ce cas le Summiste qui est un Piélat Officier de ladite Chambre, dreffe la minute des Bulles. V. Summiste,

Les Abreviateurs du petit Parquet . de mineri, n'ont presque aucune sonction, quoiqu'ils foient en plus grand nombre; ils ne font que porter les Bulles aux Abréviateurs de majors ; ils font proprement de ces Officiers qu'on appelle Officiales oriofi ; mais les Bulles des Papes qui accordent aux Abréviateurs les qualités de Nobles , de Comtes Palatins & de Familiers du Pape, & pluficurs autres droits, ne font aucune diftinction des Abréviateurs du grand Parquet d'avec les autres; par une Bulle après avoir passé par le petit. Cette même Constitution déclare que ces Offices n'ont rien d'incompatible avec d'autres de Parco, du mot Parquet, qui est le lieu Offices; que le Pape confere les uns, où ils s'affemblent dans la Chancellerie. & le Vice-Chancelier les autres , &c. Il y a deux fortes d'Abréviateurs dont V. la Collection fommaire des Bulles par

Le titre d'Abréviateur a été donné à ceux du petit Parquet, de minori; quoi- ces Officiers, à raifon de ce qu'ils drefque les uns & les autres foient appel- fent les minutes & les bréviatures des Lettres Apostoliques. A conficiendis Lis-

ABR

terarum Apostolicarum breviaturis sive mi-

On peut voir sur les Offices d'Abréviateurs à Rome les Auteurs que cite Riganti fur la premiere regle de Chancellerie, \$. 4. n. 149, & entr'autres plus connus parmi nous, le Card. de Luca, in relat. Cur. difc. 44. Van-Efpen, part. 1. tit. 23. cap. 1. n. 9. Cor- viations font devenues de style dans les tad. in prax. dispens. lib. 2. cap. 8. n. 3. c Seg.

ABREVIATIONS font des notes ou des caracteres qui suppléent les lettres que l'on retranche pour abréger.

On usoit anciennement de deux sortes d'abréviations; l'une se saisoit par des caracteres de l'alphabet, & l'autre par des notes; la premiere ne confervoit que la lettre initiale d'un mot : ce qui s'appelloit écrire per figla ou fingla, comme on le voit dans les loix 1. & 2. c, de jur, vet, enuc. Ainsi écrire S. P. O. R. pour Senatus populusque Romanus , c'etoit écrire per fingla, ou abrèger par des caracteres.

La seconde sorte d'abréviations se faifoit par des notes marquées par des caracteres autres que ceux des alphabets, & qui fignifioient des parties de phrafes toutes entieres ; c'étoit-la précifément écrire en notes, & c'est cet art que pra- tions dont on se sert pour citer les autiquoient ceux qui ont été les premiers torités du Droit. V. Citation. appelles Notaires, V. Notaires. Singla . dit M. Cujas , lib. 12. obf. nlt. quafi fingula distant à notis. Singula sunt singularie listere fine coagmentatione fyllabarum, nt S. P. Q. R. pro Senatus populusque Ro- Aa, anima. manus: D. M. A. pro dolus malus abuto; Aŭ de Ca. auri de camera, note autem non funt littera.

Iustinien dans les Loix citées du Code Abs. absolutio. défendit d'écrire le Digeste en abrégé, Abne, absolutione, nec per fingulorum captiones, nec per com- Ahns, ahs, absens. pendiosa anigmata, & étendit cette dé- Absolven. absolventes. rense aux ecrivains publics pour toute Accu. accusatio. forte d'écrits.

Il scroit sans doute bon que ces Loix Adhéren. adherentium,

eussent entiérement aboli l'usage des abréviations; on n'auroit pas eu tant de la peine à entendre & à traduire plusieurs anciens monuments; mais la commodité de ces abréviations pour les copiftes leur en a toujours fait conserver la pratique, à Rome plus particuliérement que nulle part ; juíques-la que les abréexpéditions de Chancellerie Romaine : elles sont écrites sans æ ni œ, sans points & fans virgules; & fi une Bulle ou une Signature étoit autrement écrite, il y en auroit affez pour la faire rejetter comme suspecte de sausseté. Les Bress sont écrits plus correctement. V. Bref , Bulle,

Comme l'on peut être fouvent dans le cas lire de ces expéditions de Rome écrites en abrégé, nous avons cru devoir en donner ici la formule d'après celle que l'on trouve dans le petit Traité des usages de la Cour de Rome de M. Castel. Et que cet auteur dit fort à propos n'être pas invariable quoique la plus ordinaite.

Nous observerons que par une regle de Chancelerie, il est défendu de mettre les dates & les chiffres des rescrits en abrégé. V. Kalendes.

Du reste, il est une sorte d'abrévia-

A A, anno. Ab. Abbas. A Cen. à censuris.

A BR Admitt. admitten. admittentes. Ad no. præf. ad nostram prasentiam. Adrior , adverfariorum. Adrios , adversarios. Æft. aftimatio. Affect. affectus. Affin. affinitas.

Aiar. anımarum. Aium. animum. Al. aliàs, Alia. aliam. Alinare, alienatione. Alioquodo. alioquomodo.

Almes , Altiffimus. Alr, alter. Als. pñs. gra. alias prafens gratia, Alter, alterius,

Altus, alterius. Ann. annuatim.

Ann. annuum. Annex. annexorum. Appel. rem. appellatione remota. Ap. obst. rem. appellationis obstaculo remoto. Aplicam. apcam. apostolicam. Apostol. apostolicam.

Ap. fed. leg. Apostolica Sedis Legarni. Appatis, aptis, approbatis. Approbat. approbationem. Approbem. approbationem.

Approbo. approbatio. Arbo. arbitrio. Arch. Archidiaconus.

Ap. Arcpo. Archopo. Archiepiscopo. Archiepus. Archiepiscopus. Arg. argumentum. Affeq. affequuia. Affequem. affequutionem. Affequutio. affequutionem.

Attata. assentata. Attator, attentatorum. Attent. attenta.

Atto . att. astento. Au. auri. Aude. anthoritate.

Authorit. authoritate. Audien. andientium.

ABR Augen. Augendam. Augai. augustini. Authen. authentica. Aux. auxiliares. Auxº. anxilio.

BB. Benedistus. Beariff. beariffime. Beatme. Pr. beatiffime pater. Bedii , beneditti. Ben. benedictionem Benealibus. beneficialibus. Beneum. beneficium. Benelos , benevolos. Benevol. benevolensia. Benige. benignitate. Bo. mem. bona memoria.

ia, cam, camera. Caā. ca. canfa. Cais aium. causis animarum. Canice, canonice. Canocor. canonicorum. Canon. canonicatum. Canon. reg. eanonicus regularis. Can. fec. canonicus secularis. Canotus. canonicatus.

Canria , cancellaria. Capel, capella. Capel. cappellanus. Capa , capellania. Cat, canfarum.

Card. cardinatis. Cardilis , cardinalis. · Cas , cansas.

Cauf. canfa. Cen. Ecclef. censura ecclesiastica. Cenf. cenfuris. Cerdo. cerso modo.

Certo m. certo modo, Cef. ceffio. Ch. Christi. C. civis.

ABR

Circumpeoni. circumspectioni. Cifter. eistereienfis. Cle, clara. Cla, clausula. Clauf. clanfa. Clico, Elerico. Clis. clausulis.

Clunia, cla, Cluniacenfis. Co, com, communem. Cog. le. cognasio legalis.

Cog. Spir. cognatio spiritalis. Coga. cogn. cognoia. cognomina. Cogen. cognomen. Cohão , cohabitatio.

Cogtes. cognomitus. Coligis. cogtis. conf. confanguinitatis. Coione. communione. Coittatur. committatur.

Collat. collatio. Collegiata, collegiata. Colleg. collegiata .. Collitigan. collirigantibus.

Collm. collitigantium. Com. communis. Comdam. commendam.

Comden. commendatus. Comm'. Epo. committatur Episcopo.

Competem. competentem. Con. contra. Conc. concilium. Confeone , confessione. Confeori, confessori. Concone, communications.

Conlis. conventualis. Conrils. contrariis. Conf. confecratio.

Conf. t. r. consultations taliter respondetur. Conscia. conscientia. Consequen. consequendum. Confervan. confervando.

Confne. concessione. Confit conceffit. Conftbus. conftitutionibus. Constitution. constitutionum.

Confu. confenfu. Cont. contra.

Coendarent. commendarent. Cocretur. commendaretur. Cujuscumq. cujucuscumque. Cujuflt. enjuftiber.

N. PP. Domini Nostri Papa. D. N. Domini Nostri.

Dat. datum, Deat. Debeat. Decro. decreto.

Cur. curia.

Decrum. decretum. Deschi, defuncti.

Defiuo. desinitivo. Denomin. denominatio.

Denominat. denom. denominationem. Derogat, derogatione.

Desup. desuper. Devolut. devol. devolutum.

Dic. diacefis. Dic. dictam. Digni, dign. dignemini.

Dil. fil. dilettus filius. Dip". dispositione. Dif. vef. discretioni vestre.

Discreoni. discretioni. Dispão. diffipatio. Difpen. difpendium.

Difpenf. difpenfatio. Dispensão. dispensacio. Disposit. dispositive.

Diversor. diversorum. Divor. divorcium. Dñi. Domini.

Dnica. Dominica. Dño. Domino. D. Das. Doms. Dominus.

Dom. Domini, Dotat. dotatio. Dotate. dot. dotatione. Dr. dicitur.

Dte. ditta. Dti. ditti.

Duc. au. de ca. Ducatorumanti de camera.

La. cam. Eccl. Rom. Ecelefia Romana. Eccleium. Ecclesiarum. Ecclesiaft. Ecclesiafticis. Ecclia, Eccl. Ecclesia. Ecclis, Ecclicis. Ecclesiafticis. Ec, effe. Effum , effect. effectum. Ejuld. ejusdem. Elec. electio. em. enim. Emoltum , emolumentum. Eod. codem. Epo. Episcopo. Epus. Episcopus. Et. eliam. Ex. extra. Ex. Rom. Cur. Extra Romanam Ecclesiam. Ex. val. existimationem valoris. Exat. exift. exiftat. Excoe, excommunicatione, Excois. excommunicationis, Excom. excommunicatio. Execrab. execrabilis. Exens. existens. Exift. existenti. Exit. existit. Exp. exprimi. Expda, exprimenda. Exp". express. expressis, Expmi. exprimi. Exprimend. exprimends. Exped. expediri. Exped. expeditioni. Expeds. expedienda. Expedai. expeditioni, Expres. expressis. Expo. express. expressio.

Exten. extendendus,

Extend, extendenda.

l'Acién. facientes. Facin. facientes. Fact. faltam. Famari. famulari. Fel. felicis. Fel. rec. pred. n. felicis recordationis pradecessoris nostri. Festiuibus, festivisatibus. Fn. for. fors. fersan. Foa. forma. Fol. folio. Fr. frater. Fraem. frairem, Francis, franciscus. Frat. fraternisas. Fruct. fructus. Fructib. fruct. fructibus. Frum. frairum. Fundat. fundatio. Fundat. fundatum, Funde. fundatione. fundatione.

JEner. generalis. General. generalem. Gnalis, generalis. Gnatio, generatio. Gnli, generali, Gnlr, general. general ter. Gnra , genera. Gra, gratia. Grad. affin. gradus affinitas, Grar. gratiarum. Grat. gratia. Grat. gratiofa. Gratihe. gratificatio. Grates. gratificatione. Gré. gratia. Grase. gratiose. Н

H Ab. habere,

Hab.

ABR

Hab. haberi. Habeant. habeantur. Haben. habentia. Hactus , hattenns. Héantur , habeamur. Hết , habet. Here, babere. Hita , babita,

Hoe , homine. Homici. homicidium. Hujufm. hujufmedi.

Humil. humilit. humlr. bumiliter,

Huoi, humoi, bujusmedi.

1. infrà. Januar. januarius, Id. idus. Igr. igitur. Illor. illorum. Immun. immunitas. Impetran. impetrantium. Imponen. imponendis.

Import. importante. Incipi. incipiente. Infraptum. infra feriptum. Infrascript. infrapt. infra feripta. Intropta , intro scripta.

Invocaone. invocatione, Invocat. invocaoum. invocationum. Joes , Joannes.

Irregulte , irregularitate. Is , idibus. Jud. judicium.

Jud. jud". judicum. Jur. juravis. Juris. patr. juris patronatus. Jurto. juramento.

Jux. juxta.

KAI. kl. kalendas.

Laicot. laicerum. Latiff. latine. latiffime. Legit. legitime. Legit. legitimus. Legma, legitima.

Lia , licentia. Liber. liber vel libro. Lit. litis.

Litig. litigiofus. Litigiof. litigiofa. Litma. legitima. Litt. littera. Litterar. litterarum.

Lo , libro. Lre. littera. Lris , litteris. Ltè, licitè.

Ltimo , ligitimo. Luden. Ludovicus.

Maa, materia. Magist. magister. Magro, magistro. Mand. mandamus vel mandatum. Mand. Q. mandamus quatenus, Manib. manibus. Mediet. medietate. Medet. mediate. Menf. menfis.

Mir. mifericorditer, Miraone , miseratione. Mniri , Ministrari, Mo., medo.

Mon. can. præm. monitione canonica premissa. Monrium, monasterium. Moven. moventibus.

Mrimonium , matrimonium Memon , matrimenium.

0

Obbat. obrinebat. Obbit. obitum. Obit. obitus. Obneri, obtineri. Obnet , obt. obtinet. Ohft. obstaculum. Obstan. cbstansibus Obt. obtinet. Obtin. obrinebat. Octob. octobris. Occup. occupatam. Oes. omnes. Offali , officiali. Offium , officium. Oi. omni. Oib. omnibus. Oio, oino. omnino. Oium. om. omnium,

Nup. nuptia.

Onn. omnibus.

Onn. omnibus.

Onn. omnibus.

Opp<sup>a</sup>. opportunis.

Opp<sup>a</sup>. opportunis.

Opp<sup>a</sup>. opportunis.

Opp<sup>a</sup>. opportunis.

Ori. orate. orator.

Orat. oratoris.

Orden. oration.

Ordin. ordin. orationis.

Ordin. ordin. orationis.

Ordin. ordin. orationis.

Ordin. ordin.

Ordin. orationis.

Ori. oratori.

Ors. oratori.

Ors. oratori.

P. Papa. Pa. Papa. Pact. paltum. Púdlis, prajudicialis. Pam, primam. Parochial, Parolis, Parochialis. Pbr. Presbyter. Phrécida. Prasbytericida. Phri. Prasbyteri. Pcepit. percepis. Penia panisentia. Peniaria, panisentiaria. Peniten. panisentibus. Penf. penfione. Penult. penultimut. Perinde val. perinde valere. Perpuam. perpetuam. Perqo. perquificio. Periolven. perfolvenda. Pet. petitur. Pfeffus, professus. Pinde , perinde. Pmifsor , pramifforum Pñ. pñs. presens. Pridit , presendit. Pnt , poffuns. Pntia , prafensia. Pntium , prafentium. Pntodum, pratemo-flandum.

ABR

Po. feu 1º. primo. Podtus , primedictus. Poen. panitentia. Point , poffint. Pontus , Pontificatus. Poenit. panitentia. Post. poffit. Post. postessionem. Post. poffint. Pollell. poffeffione. Poffeff. poffeffer. Postone , postesionem. Polsor , poffeffor. Poten. potentia. Ppuum , perpesuum. Pi. pater. Præal. praallegatus. Præb. prabenda. Præbend. prabendas. Pixd. pradicta. Præter. prafertur. . Præm. pramissum. Prælen. prafentia. Præt. præsendit. Predim. præsistus. Prælbyt. Prasbyter. Prim. primam. Primod. primoditta. Priotuus, prioraius. Procurat. procurator. Prof , procurator. Profi , procurators. Prov. provisionis. Provione, provisione. Proxos , proximos. Pred' pradicitur. Pr. peteft. Pt. pront. Pram. , pradictam. Ptr. ptur. prafereur. Preur, petitur. Pub. publico. Purg. cano. purgatio canonica. Püidere , providere.

Q

m. qon , quendam. Qmlt. quomolt. quomodolibet. Qtnus, qtus, quatenus. Qu. quod. Qualit. qualitatum. Quat. quatenus. Quaren. quarenns. Quoad vix. quoad vixerit. Quodo. quovifmodo. Quon. quendam. Quor. querum.

R

K. Ria registrata. Rec recordationis. Reg. regula. Regul. regularum. Relione , religione. Rescrip. rescriptum. Reidam. residentiam. Refervat. refervata. Refervat. refervatio. Relig. resignatio. Reination. refignationem. Rangue, refignatione. Religo. refignatio. Refiger , refignare. Refo. refervatio. Restois, restinuionis. Retroscript. retro-scriptus. Rgnet , refignet. Rlaris, regularis. Rlé , regula Rlium, regularium. Rntus , renatus. Robor. 1 oboratis. Rom. Remanus. Roma. Romana. R'us. retro-feriptus. Ruglari, regulars.

E 2

J. Santtus. S. P. fanttum Petrum. S. Santtitas. S. R. E. Saneta Romana Ecclesia. S. V. Santtitati Vestra. S. V. Or. Santtitati Vestre Orator. S. Supra. Sacr. unc. facra unctio. Sacror. Sacrorum. Secul. Sacularis. Saluri , falri , falutari. Sanctit. fanttitatis. Sanctine. Pe. Santtiffime Pater. Sartum , facramentum. Se. co. ex. val. an. fecundum communem existimationem valorem annuum. Sec. fecundum. Sed. Ap. Sedis Apostolica. Sen. fententiis. Sen. exco. Sententia excommunicationis. Sentent. fententiis. Separat. Separatim. Sig". fignatura. Silem , fimilem. Silibus , fimilibus. Simpl. fimplicis. Singul fingulorum. Sit. fisam. Slaris , Secularis. Sim. falusem. Slorum , singulorum. S. M. M. Sanstam Mariam Majorem. Snia , fementia. Snra, Sta. faneta. Snti , fati. fanctitati. Sollic. follien at orem. Solit. folitam. Solut. folutionis. Solutionis, folutionis. Sortile. fortilegium. Spealem , fpecsalem. Spealer., Specialiter. Speali , speciali.

Spec. specialis.

Specif. Specificatio. Spo. Specificatio. Spualibus , spiritualibus. Spū, spiritu. Spus , spiritus. Stat. status. Substanlis , substantialis. Subvent. [ubventionis. Subvais. Subventionis. Succ. Successores. Succores , Successores. Sumpt. Sumptum. Sup. supra. Suppat. supplicat. Suppancia. Supplicantibus. Supplie. Supplicat. Supplicationis, supplicationis. Suppose. Supplicatione. Supradictum. Surrog. Surrogandus. Surrogan. Surrogandis. Surrogaonis, farrogati Surrogat. Surrogationis. Suspen. Suspensionis.

Angen. tangendum. Tant. tantum. Tm. tantum. Тетр. гетриз. Ten. tenere. Tenen. tenendum. Terno , termino. Test. testimonium. Testib. testibus. Thia, Theolia, Theologia. Tit. in uli. Tli. situli. Tn. tamen. Tpore, tempere. Tpus, tempus. Trecen. trecenterum.

V. veftra.

Vest. vefter. Videb. videbitur. Videbr. videbitur. Videl. videlices. Viginti quat. viginti quatuor. Ult. ulsima.

Ult. pof. ultimus poffeffor. Ultí ultimi. Ultus , ultimus. Urlis , univerfis.

Ufq. ufque.

X

A Pti. Christi. Xprianorum . Christianorum. Xptñi , Christiani. XX. vi ginti.

Les noms des Dioceses s'abregent de cette maniere : Parisien. Rothomag. Lugdunen. Parifienfis , Rothomagenfis , Lugdunenfis.

En France les abréviations sont défendues aux Notaires dans leurs contrats; s'il leur en échappe à la rapidité de la main, il faut qu'elles ne tombent ni fur les noms propres, ni fur les fommes, ni fur les dates, ni enfin fur aucune partie essentielle de l'acte, par où il paroît que la regle de Chancellerie tée par notre Jurisprudence. Du Mou-Kalende.

ABR

Quant aux abréviations des referits dont nous venons de rapporter les modeles, faut-il bien les recevoir telles qu'on les voit ? Mais il n'y a pas grand inconvénient, des-que la forme en est devenue à Rome de style, & qu'elle y est exactement suivie dans l'usage. Bref.

ABROGATION , ABROGER : c'eft détruire une Loi , l'annuller , la changer ou l'effacer entiérement; on ne · dir pas abroger une coutume, mais sup-

primer une coutume.

Par le Droit Canonique, une Loi, un Canon se trouve abrogé. 1º. Par une coutume contraire : ficut enim moribus utentium in contrarium nonnulla Leges abrogate suns, ita omnibus utentium ipfa Leges confirmantur. Can. in iftis, 6. Leges, dift. 4.

2°. Par une Constitution nouvelle & opposee ; posteriora Leges derogant prioribus , c. ante triennium , dift. 31.

3º. Par la cessation de cause ; cessante causa, cessas Lex, c. Neophisus, dist. 61. 4°. Par le changement des lieux ; locorum varietate, c. aliter dift. 31. 5°. Parce que le Canon est trop ri-

goureux ; nimio rigore Canonis , c. fraternitatis., dift. 34.

6º. A cause du mal qui en résulte ; propter malum inde sequent , c. quia sancta

6. verum dift. 63. On peut réduire ces six différentes causes à ces trois. 1°. A l'usage contraire établi par la Loi ou par la coutume. 2º. A la différence des temps . des causes & des lieux. 3°. Aux inconvénients qui en réfultent. V. Contume.

L'abrogation est une des voies par où finissent les censures, ce qui arrive 1°. Par une Loi contraire émanée d'une dont nous avons parlé, a été adop- égale ou plus grande autorité comme cela a eu lieu pour les décrétales des lin sur l'art. 174. de l'Ordonnance de Papes & les Canons des Conciles géné-1539. Not. Apost. liv. 1. ch. 12. V. raux touchant les mariages clandestins abrogés par le Concile de Trente.

Bulles qui les ont revoqués.

4°. Par la ceffation de ce qui a porté à ordonner la cenfure. C'est ainsi que les Canons faits pour le temps de Schifme ont finit avec le Schifme même.

5°. Par le non usage qui vient du défaut d'acceptation de la Loi qui l'ordonne : or remarquez que toures ces differences formes d'abrogation ne peuvent jamais convenir à la centure ab bomine. V. Cenfure.

Il est peu de principes dans le Droit Canon qui s'aecordent mieux avec les notres, que ceux que l'on vient d'expofer touchant l'abrogation d'un Caron; ils servent, pour ainsi parler, d'apologie à l'état de notre Jurisprudence tur une multirude de Canons non utirés en France, pour les m.mes raifons qui en autorifent l'abrogation. V. Libertés, Discipline , Contume.

ABSENCE; ABSENT. Un abfent en général est une personne qui n'est pas là où elle est demandée ; is diestur abfers qui abest à loco in quo petitur , abscreen accepere debemus eum, qui non est co loci, in que loce petitur. Ulpien, en la Loi 199. tl. de verb. fignif.

Il est différences sortes d'absence dont l'application se fait en Droit felon les difou de la Province.

2º. Par la coutume contraire : les Ca- qui ne se présente pas est absent ; fûtnons penitentiaux ont fini par la cou- il dans sa maison, au barreau même tume de plufieurs siecles d'absoudre sans s'il ne parolt : qui non est in jure, ety foumettre ceux qui y étoient compris. fi domi sit , vel in fore , vel in horte ubi 2º. Par la révocation de l'ordonnan- Lainat. Pour constituer Procureur, il ce qui apporte la censure, ainsi que les faut être au moins hors la ville, extra privileges accordes aux Religieux de continentiam urbis. Enfin par rapport à confesser fans l'approbation des Evêques notre sujet plus particulièrement, l'Evêou autres semblables, ont fini, par les de- que est cense absent s'il n'est pas dans crets du Concile de Trente & par les son Palais, ainsi qu'un Bénéficier, au lieu où son bénésice rend sa présence necessire. Episcopus qui non est in domo Episcopali , & alius quilibet Beneficiarins quando non aebitam prastat refidentium in loco beneficiario. Pour les élections, de quelque maniere que l'on foir abient . mode separant parietes, on est toujours cente abfent.

C'est au Juge ou à coux qui ont l'autorité, à déterminer le caractère des differentes fortes d'absence - lorsque les Loix & les Canons ne decident rien pour le cas particulier dont il s'agit. Moneta, de distribut. quotidian, part. 1. 9. 5. où l'Auteur entre dans un grand detail fur cerre matiere.

S. I. ABSENCE, BÉNÉFICE. Un Bénéficier qui est absent du lieu où son bénésice demando qu'il réside, perd ou son bénésice, ou les fruits & les distributions dudit bénéfice, felon la nature de fon absence. Si elle est absolue, sans cause & fans retour, il y a lieu à la privation du bénéfice ou des gros fruits. selon les circonstances. V. Résidence, Abandonnement , Privation , Vacance , Dé-Sertion.

Si l'absence n'est que momentanée, mais sans juste cause, il y a lieu en ce cas à la perte des distributions, sur ouoi nous observerons que sous le mot destriferents cas qui intéreffent les absents; butions, nous disons que les distribupar exemple, en matiere de prescription, tions quotidiennes ne sont dues qu'aux on ne considere que l'absence du ressort présents, & que ceux-ci profitent même de la portion des abfents en certai-Pour les affignations en procédure, nes Eglifes; nous placerons ici les ex-

ABS

yeur de ceux qui sont absents pour des leur Parlement, comme on suppose qu'ils raisons légitimes.

les Constitutions des Papes, metient au nombre de ceux qui gagnent en leur absence les distributions de leurs bénéfices, les Audireurs de Rote, les Inquifiteurs de la Foi, les Collecteuts Apostoliques, & d'autres Officiers de la Cour de Rome, travaillant dans les affaires de dépouille au profir de ladite Cour. Conftit. de Clement VII. Paul III. Pie V. Sixte V. Barbofa, de jur. Eccl. lib. 3. cap. 18. n. 37.

Nous n'avons point d'Inquisiteurs de la Foi en France, mais par similitude nous pouvons raisonner de notre Auditeur de Rote françois, comme de nos Chanoines Confeillers; & comparer encore les Chanoines Commensaux de la Maison du Roi , de la Reine & des Princes du Sang, & enfin des Chanoines de la Ste. Chapelle du Palais à Paris, aux Chanoines employés à Rome au service du Pape ; & voici quelle est notre Jurisprudence à cet égard.

Il réfulte des Arrêts rapportés dans les M. du Clergé, que les Chanoines, Présidents ou Conseillers dans les Cours souveraines gagnent en leur absence les gros fruits & autres revenus de leurs prebendes, même les distributions des antivertaires & fondations; mais non les distributions Paris, leurs droits sont très-anciens; en manuelles que les affiftants reçoivent à cise plufieurs Bulles, mais la plus conl'iffue du chœur, & cela durant tout le rue est celle du Pape Clement VI. temps de la tenue du Parlement, hors adressée au Roi Jean, & datée du 20. duquel, & dans le temps des vacarions, Avril 1351. Elle porte que les Chàles Confeillers - Cleres qui ne sont pas noires Officiers de la Chapelle & Orade service en cette Chambre, redevien- teire du Roi & de la Reine sont disnent fujets à l'obligation commune de penies de la réfidence , nonchifant toudesfervir des bénéfices de cette nature, tes Constitutions Apostoliques, statuts & d'affister aux Offices sous les peires & utages contraires, quoiqu'ils n'aient ordinaires; à moins qu'en ce temps-là pas fait la premiere réfidence ou stage; ils ne fussent occupés comme Commis-, ce privilege sut étendu dans la juite aux

ceptions que souffre cette regle en fa- saires à l'exécution de quelqu'Arrêt de le foient les jours fériés de l'année pour Les Canonistes Italiens, ou plutôt s'instruire des procès qu'ils ont à rapporter.

Les Chanoines Conseillers en des Parlements jouissent des fruits sans avoir fait le stage cu premiere résidence requise par les slatuts; mais ils doivent avoir pris posicission actuelle & personnelle de leurs bénéfices.

A l'égard des Chanoines Confeillers des Tribunanx fubalternes, les fentiments font partagés, & les Ariéts ne font pas conformes ; mais l'Editeur des M. du Clergé obterve que les Arrets contraires aux Chanoines, ne fort pas les plus conformes aux maximes & a l'ufage.

C'est encore une question, si ces Chaneines Conteillers, même dans les Cours, jouissent de leur privilege quand leurs Eglifes font fituées hors le ressorr du Tribunal où ilstont Conteillers; il v a des Arrêis peur & centre.

Verez ious ces Arrêis & les autres titres sur cette matiere dans les M. du Clergé déjà cités, rom. 2, p. 1687, julo. 1102. Junisprudence Canoniq. verb. Abfent , lect. 2, dift. 2, arr. 6. Catellan , liv. 1. ch. 51.

Quant at a Chanoines Commenfaux de la Maiton du Roi, &c. & des Chanoines de la Ste. Chapelle du Palais de Officiers des Princes du Sang, aux Bínéficiers & Officiers de la Ste. Chapelle de Paris. L'Auteur du Commentaire fur la Pragmatique fait mention d'une Bulle du l'ape Pie II. confirmative du méme privilege ; tit. qual. hor. can. fint dic. extr. chor, Enfin on cite plufieurs Letties Patentes de nos Rois fur ce fujet, on peut voir tous ces titres dans les M. du Clergé, tom. 2. p. 1007. jufq. 1082. V. l'art. 17. de l'Edit de Melun ; nous ne rapporterons ici que les dispositions ultérieures de la Déclaration du mois de Mars 1666, régistrée au Grand Conseil le 18. du même mois, & celle du 2. Avril 1727. aussi régistrée au Grand Confeil le 5. Mai fuivant. Ces deux Déclarations ont réglées tous les droits & privileges tant des Officiers des Chapelle & Oratoire du Roi, que de la Ste, Chapelle de Paris & de tous autres employes dans les Etats, & ont dérogé en ce qui y est contenu à toutes Délibérations & Réfolutions d'Affemblées, Ordonnances capitulaires & Arrêts à ce contraires.

tres, Chapelains, Chantres, Clercs, Enfants des Chapelle, Oratoire & Chambre du Roi , Bénéficiers & Officiers de la Ste. Chapellede Paris, & tous autres emoffices & dignités que chacun d'eux a leurs fervices; favoir, les ordinaires, pendant toute l'année; ceux de semestre, pendant six mois; & ceux de quartier, pendant trois mois; & deux mois encore à chacun d'eux pour venir & retourner à leurs bénéfices. Déclaration de 1666.

2º. Ils doivent entrer en jouissance desdits revenus, quand même ils n'au- nuel, sont censes à l'avenir incompatiroient pas fait le stage prescrit par les bles avec les charges de la Chapelle &

statuts de plusieurs Chapitres, à proportion néanmoins dece qui en est percu par les Charoines actuellement résidents qui font ledit stage, bien entendu qu'ils auront pris préalablement possession perfonnelle, fi les flaturs l'exigent, & qu'après le temps de leur fervice ils feront ledit stage. Decl. de 1727.

3°. Ils doivent être employés sur le tableau pour nommer à leur rang aux bénéfices dépendants des Eglifes où ils ont des Dignités ou Prébendes; & s'il eft d'usage que lesdites nominations se fassent dans le Chapitre, ils sont admis à y faire faire pendant leur temps de fervice, lesdites nominations par Procureur. Décl. de 1727.

4°. Ils doivent parvenir aux Maisons Canoniales à leur tour, quand même les flatuts des Chapitres exigeroient une réfidence actuelle dans les lieux où font lesdits Chapitres pour pouvoir obtenir ou opter lesdites Maisons. Déclar. de 1727.

5°. Ils doivent participer à tous autres droits généralement quelconques qui Il en refulte, 1º. Que les Sons-Maî- appartiennent aux titulaires desdits bénélices, actuellement rélidents & préfents à l'office divin dans lesdites Eglises, à la réserve seulement des distributions manuelles, qui ont de tout temps ployés dans les Etats, doivent être te- accourumé de se faire à la main, au nus & réputés présents en toutes Egli- chœur & pendant le service divin, en fes du Royaume pour tous les bénéfices, argent sec & monnoyé ; sans que lesdits Chapitres puissent changer ni innover auxd. Eglifes pendant tout le temps de en aucune maniere que ce foit, la forme des pavements & distributions, au préjudice desdits Officiers. Déclar. de

1727. 6°. Tous offices & bénéfices dans les Eglifes Cathédrales ou Collégiales, autres que les Dignités & Prébendes, chargés par les fondations ou par l'usage desdits Chapitres d'un service personnel & conti-

Oratoire

Oratoire du Roi . & avec le service de ainsi qu'il est prescrit par la Déclaration la Ste. Chapelle de Paris. Même Décl. du 16. Janvier 1681, ce qui fera pareil-V. ci-deffous.

7º. A l'avenir, c'est-à-dire, depuis le jour de l'enrégistrement de ladite Déclaration de 1727, aucun titulaire de pareils offices, c'est-à-dire, chargés d'un fervice personnel & continuel dans les Chapitres, ne pourra être pourvu des charges de la Chapelle & Oratoire du Roi, qu'en se soumettant de résigner

de droit. Décl. de 1727.

8º. A l'égard des Officiers de la Ste. Chapelle de Paris, qui lors de ladite Déclaration de 1727, étoient pourvus desdits offices ou bénéfices charges d'un fervice personnel & continuel dans les Chapitres, & qui pourroient en être ci-après pourvus, ils font tenus d'opter compatibilité. fuivant les regles de Droit & dans le temps y porté, lequel paffé ils font déclares vacants & impétrables; & jufqu'à ce que ladite option foit faite, lesdits Chapitres seront en droit de pourvoir à la desserte desdits offices on bénéfices fur les revenus qui écherront pendant l'absence desdits Officiers. Décl. de 1727. qui déroge à cet égard à celle de 1666.

Par une derniere Déclaration du 18. Décembre 1740, régistrée au Grand Confeil le 30. du même mois, les Tréforiers, Chanoines & autres Bénéficiers de la Ste. Chapelle n'ont plus aucun de ces privileges d'incompatibilité. Suivant cette Déclaration qui déroge à celles de 1666. & de 1727, ils ne peuvent posséder conjointement avec leurs dignités, canonicats ou autres bénéfices, aucuns bénéfices à charge d'ames, ou sujets par quelque titre que ce soit à la résidence dans d'autres Eglises; & en cas qu'ils soient pourvus de pareils bénéfices, ils font tenus de faire l'option de celui qu'ils voudront conferver dans le temps, & paroit être celui du Confeil d'Etat du 10

ABS lement observé à l'égard des Chantres & Officiers de la Ste. Chapelle, qui, fans être pourvus en titre, y doivent un fervice continuel à cause des sonctions

qu'ils y exercent.

Cette Déclaration, ainsi que nous l'apprend son préambule, sut saite à l'occasion d'un procès porté au Grand Conseil, où un Chanoine de la Sainte lesdits offices ou bénéfices dans le temps Chapelle prétendoit que son canonicat en ladite Chapelle n'étoit point incompatible avec d'autres bénéfices sujets à résidence. M. Piales en son Traité des vacances, part. 2. ch, 1. rapporte les circonstances de ce procès avec la plaidoirie de M. Geau de Reverseau contre le Chanoine de la Ste. Chapelle. V. In-

> Par arrêt du Conseil privé du 19. Juin 1585, qui ordonne l'exécution d'un Edit de 1554. Il est dit que dans les Eglises Cathédrales ou Collégiale qui ne font point à la disposition ou collation du Roi, il n'y aura au plus que deux privilégies des Chapelles du Roi & de la Reine; que dans les Eglifes Collégiales dont les Prébendes sont à la collation du Roi, & où il n'y a pas quarante Chanoines, il n'y aura au plus que quatre desdits privilégiés; & dans celles où le nombre des Chanoines est de quarante & plus, il pourra y en avoir jusqu'à six. Les Déclarations dont nous venons de rapporter la disposition, n'ont pas dérogé à ce réglement.

> Par Arrêt du 6. Mars 1658. rappo. té au Journal des Audiences , un Aumônier du Régiment des Gardes, Chanoine de S. Thomas de Crepy, a été débouté du privilege de la non-réfidence pour gagner franc.

> Mais depuis cet Arrêt on en a rendu plusieurs de contraires; le dernier

Tome I.

du Louvre & en même temps Aumô- dement des Bulles des Papes qui difqu'il exerceroit l'office d'Aumonier de ments. M. du Clergé, tom. 2. page sa Majesté près la seconde compagnie 1097. des Mousquetaires de sa garde; ce faichargés.

ce qui en le renfermant dans les termes montains dans leurs écrits fur cette mades Déclarations sembloit ne concerner tiere. V. Garcias, part. 3. c. 2. n. 333. que les Officiers de la Chapelle & de & feq. Barbofa, de jur. Ecclef. lib. 3. l'Oratoire du Roi, s'étend aujourd'hui cap, 18, à n. 40, Moneta, de diffrib, fous la restriction qu'on vient de lire, q. 11, c. ad andientiam, J. G. c. catero à tous les Aumôniers servant à la Cour, de Cler. non refid. c. licet, de prabend. & même à ceux qui sont attachés aux dif- dignit, férents corps qui composent la maison du Roi : comme aux Aumôniers des Gardes du corps, des Gendarmes, des chevaux ce sujet, par les regles que nous allons legers, des Mousquetaires & des Gardes rapporter d'après les M. du Clergé. Francoifes, Suiffes & cent Suiffes, même le fondement que tous ces Aumôniers faux de la maison du Roi.

ABS

Octobre 1755, intervenu dans la cause noines qui sont Conseillers-Clercs des du Sieur Guithon Chanoine de S. Louis Parlements, a été introduit sur le fonnier de la seconde compagnie des Mous- pensent de la résidence les Chanoines quetaires de la garde du Roi, il porte qui sont Officiers de la Chapelle & Oraque le Sieur Guithon sera tenu & répu- toire du Roi, & que l'on a étendu cetté présent pendant toute l'année au Cha- te clause de ces Bulles, Capellani & Clepitre de l'Eglise royale de S. Louis du rici vestris obsequiis insistemes, aux Cha-Louvre, fans être obligé d'y faire au- coines qui servent le Roi en qualité de cune réfidence tant & si long-temps ses Conseillers en ses Cours de Parle-

Les Chanoines absents pour l'utilité fant que les fruits, profits, émoluments, évidente de leurs Eglifes, ou à cause revenus & généralement tous les droits des fonctions Ecclésiastiques de leurs digappartenants à son Canonicat & Prében- nités, comme l'Archidiacre en visite, de, à l'exception feulement des distri- le Pénitencier, le Théologal, un Chabutions manuelles qui ont accourumé de noine-Curé, un Administrateur d'Hôtout temps être faites au chœur de la pital, les Chanoines à la suite de l'Emain à la main, en argent sec & mennoyé véque, eu employés par lui dans le Diopendant le service divin, lui seroient cese, ceux qui assistent aux Conciles, payés en la forme & maniere ordinaire; aux Synodes, ceux qui plaident conà ce faire les Prévôt, Chantre, Chanoi- tre leurs Chapitres, & enfin les Chanes & Chapitre leurs Receveurs & Fer- noines ablents par ordre du Pape, ou miers seroient contraints; quoi faisant dé- exempts de résidence par privilège de S. S. gagnent leurs distributions, absents; D'où il fuit que le privilege d'absen- c'est ce qu'établissent les Auteurs ultra-

On jugera quel est notre usage à

Par une Déclaration de l'Assemblée à celui de la Prévôté de l'Hôtel, fur générale du Clergé convoquée en 1635. confirmée par différents Arrêts du Conont la qualité d'Aumôniers du Roi , & seil d'Etat , il fut réglé que les Vicaiqu'ils font employés fur l'état envoyé res Généraux, Officiaux & Promoteurs à la Cour des aides comme Commen- faisant la visite des Dioceses ou autres fonctions de leurs charges, dedans ou On croit que le privilege des Cha- dehors iceux, les Archidiacres qui ont

ABS

ABS

due de leur jurisdiction, & généralement tous ceux qui seront employés par les Evêques ou Chapitres pour le bien & affaires de leurs Dioceses ou Chapitres, jouiront de tous les revenus de leurs dignités, offices & préhendes, tant du gros que des distributions manuelles & journalieres, comme s'ils étoient présents à l'Eglise, tant qu'ils feront actuellement fervants & employés aux choses ci-dessus. V. ci-après.

Si cependant les Chanoines, agents, fyndics ou députés de leurs Chapitres en recevoient un salaire par-dessus le rembourfement de leurs frais, ils feroient prives des diffributions, conformément à une Déclaration de la Congrégation du Concile du 31. Janvier 1603. citée par Barbofa en l'endroit cité, n. 52.

Quand les Evêques font Chanoines eux-mêmes, ils gagnent franc les distributions manuelles & quotidiennes fans être obligés d'affifter au chœur, parce qu'ils font toujours cenfés abfents pour causes légitimes. M. du Clergé, tom.

2. p. 953. & fuiv. La raison est que ce n'est pas l'Eveché qui est attaché au canonicat, mais le canonicat à l'Evêché, dont les fonc- tidiennes & manuelles, même fans avoir tions pastorales, méritent toute faveur, fait leur stage; après avoir cité disse-Bibl. Can. tom. 1. p. 210. mais il en rents Arrets contenus dans les M. du est autrement si l'Evêché est attaché à Clorgé, cet Auteur croit concilier les un autre titre. L'Abbé de Cormery se autorités contraires, en distinguant les trouve Chanoine du Chapitre de l'E- distributions quotidiennes des distribuglise de S. Martin de Tours par un tions manuelles, dans le sens de la titre attaché à l'Abbaye; les Chanoi- distinction quenous en faisons au mot disnes ont voulu l'obliger en cette qualité tributions; il accorde à ces Chanoines de remplir son tour des femaines & ils Commenfaux la premiere sorte de distrieurent pour cela un Arrêt du Parle- butions, & leur refuse l'autre. Juris. Can. ment de Paris le 16. Septembre 1524. verb. Absent, sect. 3. dist. 2. art. 1. mais cette Abbaye ayant été donnée à Quant aux Commenfaux qui ont fait un Evêque de S. Malo, on agita la leur slage, l'Auteur des M. du Clergé, quettion fi à raison des sonctions pasto- tom. 2. p. 988. & suiv. dit que des rales, ce nouvel Abbé n'étoit pas dispen- anciens Arrêts conformes au ch. de catere se de droit du service dans le Chapi- & au ch. ad audientians, de Cler. non

droit de visite, la faisant dans l'éten- tre où il étoit Chanoine par son titre d'Abbé de Cormery , par Arrêt du 24. Mars 1524. il fut dit que ledit Eveque de S. Malo ne jouiroit de cette exemption, que quand il vaqueroit à fes devoirs Episcopaux dans son Diocefe, ce qu'il seroit signifier audit Chapitre, preuv. des lib. ch. 35. n. 39.

A l'egard des Chanoines & Dignités employes par l'Evêque, on distingue les Commenfaux d'avec les Chanomes que l'Evéque emploie aux missions & prédications dans son Diocese.

Nos Auteurs françois tiennent que l'Eveque peut prendre à sa suite & à fon choix un ou deux Chanoines ou Dignités, même le Théologal, à qui pendant leur emploi les distributions font dues; mais c'est une question de favoir si l'Evéque peut prendre ces Chanoines Commenfaux dans une Eglife Collégiale; le plus grand nombre des Auteurs & quelques Arrêts font pour l'affirmative.

L'Auteur de la Jurisprudence Canonique traite certe autre question de favoir fi les Diguites ou Chanoines Commenfaux qui tont à la fuite de leurs Evêques jouissent des distributions quo-

vorable.

les distributions tant quotidiennes que butions. courumé en icelle. Ainfi jugé par Ar- de Bourges & d'Aix. rêt du Conseil d'Etat du Roi du 30. Octobre 1640, pour le Chapitre de tres Chapitres moins nombreux.

du Clergé, tom. 2. p. 990. julq. 1007. sit infirmus vel debilitatus, 953. & fuiv. Jurifp. Can. loc. cit. Fe-

puter , Agents , Refidence.

2. ch. 1. V. Residence.

refid. leur avoient refusé les distributions nes absents pour la poursuite des procès manuelles; mais que la nouvelle Ju- qui leur sont saits injustement par le risprudence leur étoit devenue plus fa- Chapitre sont tenus présents . ainsi que les Chanoines administrateurs des Hô-Enfin les dignités ou Chanoines em- pitaux pendant l'année de leur admiployés par l'Evêque aux missions & pré- nistration. Mém. du Clergé, tom. 2. dications dans le Diocefe, sont réputés p. 1135. & suiv. Bonisace, tom. 1. présents au chœur, & gagnent toutes liv. 2. tit. 8. Bibliot. Can. verb. Distri-

manuelles, comme ceux qui y affiftent, Les Chanoines malades ou infirmes pendant le temps qu'ils sont aux mis- par la caducité de l'âge ou autrement, tions & prédications, à la charge néan- de maniere à ne pouvoir sans imprumoins qu'ils n'y pourront être employés dence affifter aux offices divins, gagqu'au nombre de quinze en même-temps, nent les distributions & quotidiennes & savoir trois pour les prédications, & manuelles dans leur absence, quoiqu'ils douze pour les missions; qu'avant que sussent malades par leur faute, pourvu de partir, ils en donneront avis au Cha- qu'ils soient assidus aux offices quand ils pitre; qu'ils lui apporteront au retour, se portent bien; c'est la décission unacertificats des Cures & Marguilliers des nime de tous les Canoniftes. ( Bar-Paroiffes ; & qu'enfin il restera en l'E- bosa , à n. 53. nsq. 64. ) sondée sur le glise nombre suffisant d'autres Dignités, ch. Cum percusso 1. extr. de Cleric. agror. Chanoines & autres Ecclésiastiques pré- tiré du Concile de Sardique, & suivi fents pour le service ordinaire & ac- par les nouveaux Conciles de Bourdeaux,

Le titre de la Pragmatique que Chartres qui est un des plus nombreux tempore quisque debeat effe in chore, tiré du Royaume, & à raison de quoi l'Ar- du Concile de Bâle, veut que l'on tienrêt ne fair pas une regle pour les au- ne pour présent celui qui est absent neceffitate cogente, ce que Guimier expli-Voyez fur toutes ces décisions les M. que , necessitate seilicet corporali , quia

Cependant, à l'égard des infirmités vret, liv. 3. ch. 1. de Selve, part. 4. habituelles que le grand âge produit n. 10. 12. V. Péniteneier, Théologal, De- ou quelqu'autre cause, les anciens usages des Chapitres doivent servir de regle. Nous ne reconnoissons pas en France Filleau, tom. 1. part. 1. tit. 1. ch. 70. les exemptions personnelles de résiden- rapporte un Arrêt du Parlement de ce de la part du Pape, si elles ne sont Paris qui a jugé que l'Ord. capitulaire autorifées par des Lettres Patentes, du Chapitre d'Angoulème qui avoit pricomme le sont celles des Chanoines Com- vé un Chanoine de ses distributions pour mensaux du Roi, &c. dont nous avons ne pouvoir assister au service divin à parlé. M. du Clergé, tom. 2. p. 1082. cause d'une maladie qui l'empêchoit de M. Pieles, Traité des vacances, part. réfider il y avoit deux ans, a été confirmée quoiqu'on rapportat de bons cer-Des Arrêts ont jugé que les Chanoi- tificats. Boniface, tom, 3. liv. 5. tit.

11. ch. 4. en rapporte un autre du point dues aux absents pour cause de Parlement d'Aix, par lequel il a été jugé que le Chapitre ne pouvoit révoquer la délibération qui exemptoit de la pointe un Chanoine âgé de foixante & onze ans & de cinquante-quatre ans de service. M. du Clergé, tom. 2. p. le 2. Février 1667. que la conclusion fices, perdent leurs distributions s'ils capitulaire en forme de statuts que les n'ont la permission de celui qui re-Chanoines jubilaires, c'est-à-dire, qui gle les fonctions de l'Eglise. Barbosa. auroient été trente ans Chanoines à compter du jour de leur réception , seroient exempts d'affifter aux matines, hormis les jours de grands doubles & fuivie dans tous les Chapitres; au furlorsqu'ils seroient semainiers, étoit abu- plus Voyez cette matiere par ses premiers five, contraire aux Saints Décrets, & principes au mot Résidence & dans notre particuliérement au Concile de Bâle , traduction des instit du Dr. Can, liv. à la Pragmatique Sanction & au Con- 1. tit. 29. cile de Trente , feff. 24. de reg. cap. 12. Ce favant Docteur prétend qu'un Chanoine en fanté ne peut être dispensé, sans autre raison que son ancienneré, ceux qui y ont droit, aux présents com-

cite.

1. in-4°. p. 563. cas 191.]

être suivie s'il paroissoit que le Benefi- ta, c. cum in Ecclesis, de prabend. in cier ne se fût mis dans quelqu'un de 6º ces cas par fon imprudence; à l'égard de l'accident de la peste, Basset, tom. peller un électeur ou même plusieurs, 1. liv. 1. tit. 5. ch. 7. rapporte un on procede à l'élection, elle sera vali-Arrêt du Parlement de Grenoble qui de si ces électeurs absents & non apa jugé que les distributions n'étoient pellés la ratifient , sauf les nullités dont

peste. ] A l'égard de ceux qui sont absents pour cause d'étude . Voyez au mot

Ceux qui disent leurs messes ou qui font quelqu'autre fonction spirituelle 1199. Enfin M. de Ste. Beuve décida dans l'Eglise pendant le temps des ofn. 78.

Cette décision paroît devoir être

5. 1. ABSENT, ELECTION, CHAPITRE. Dans le cas d'une élection, on doit commencer par en donner avis à tous de l'obligation d'affister aux offices , tom. me aux absents , & les appeller à l'élection. V. Election. Cette formalité est Les Bénéficiers qu'une juste crainte si effentielle, que l'omission d'un seul ou une injuste violence empêche de électeur rendroit l'élection plus nulle réfider, gagnent leurs distributions ; que la contradiction expresse de plusieurs comme s'ils sont pris ou retenus par des électeurs. C. cum inter 18. cap. quod ennemis ou s'ils n'ofent s'exposer à fient 18. extr. de elett. & elett. poreft. tomber entre leurs mains; si la peste est cum viduate providendum est Ecclesie, dans le lieu de leur résidence. Dans ce debent cunsts qui eligendi jus habent lecas & semblables, les Auteurs décident gitime tali ut electioni interfint; quod fi qu'ils doivent être réputés présents. vel in unica persona fuerit id omissum, Moneta, part. 2. queft. 5. Barbola, irritam reddit electionem talis omifio. loc. cit. n. 65. & les Auteurs qu'il Sape etenim rescriptum ut magis hac in re unici obesse contemptum quam multorum contradictionem. Lancelot . En France cette décision pourroit instit. de electione, S. nam cum vidua-

Cependant si après avoir omis d'ap-

ABS. olle peut être d'ailleurs insestée. Lan- est suivi en France. Jurisprudence Cacelot , loc. cit. 6. plane. Mais on ne peut noniq. ibid. Du Moulin , in c. Genefi , forcer les électeurs à la ratification, quel- 55. de élect, dit que les absents qui sont que digne que soit le sujet qui a été dans le Royaume, doivent être appellés, elu. Zoefius, Panorm. & Innocent. in d'autres difent dans la Province, & d'au-

Dict. c. de Elect.

que nous avons cité, veut qu'on ne néral comme plus propte à obvier aux foit obligé d'appeller que ceux qui peu- inconvénients de la vacance des prévent l'être commodément, & le sens de ventions &c. Cabassu. prax. cap. 24. n. ce dernier mot se prend diversement 2, mais l'usage ou les statuts particufuivant les usages des différents pays, lieres des Eglises peuvent encore servir Modo in Provincia fint absentes; ea in de regle à cet égard : observat à consueture potissima ratio habetur consuetudinis, dine cujusque Ecclesia. Guimict, lec. ut notas in cap. coram. 35. de elect.

l'élection nulle de plein droit, elle ne la rend qu'annullable. 1. Zoesius, Pa- exprès & affez long sur la formalité norm. Innocent, loc est. Si profequitur de la citation des élifants, & de l'afcontemptum. Guimier , in pragm. de elett. fignation du jour auquel l'élection se C. siem cum humana verb. die. Absen- doit saire.] sium vocatio nou est de substantia electionis sed tantum de justitia: ibid. Fagnan, ou plusieurs électeurs présents de porin cap, quia propter de elect. n. 38. & Seg.

ce qui fuit, reçoit en France fon application dans les élections des Ptélats électeur sut privé de son droit d'elire où l'on doit observer la sorme du Chapitre quia propter, comme des Abbés qui font demeures électifs. V. Election, ufer en personne. C. fi quis jufte 46 6. A l'égard des premieres Dignités dans absens, de eleft, in 6°. les Cathédrales, ou de la principale

l'élection nulle. Jurisprudence Canonique, verb. Alsem, lect. 1. n. 4. M. Duperrai veut que l'on donne

défaut contre les absents, après les avoir lité contre M. d'Hericourt qui en fible & incertain, s'ils élisoient différennie avec raifon la nécessité; tout le reste tes personnes; dans ce cas, l'électeur, le

tres dans le lieu ou la Ville même, Le chap. quod ficut 18. extr. de elect. ce qui est plus consorme à l'usage gécit. M. du Clergé, tom. 12. p. 1183 L'omiffion d'un électeur ne rend pas 1306. Perard Castel en ses quest, notables, quest. 13. où il y a un chapitre

Un électeur absent peut charger un ter pour lui fon fuffrage : mais il faut pour cela qu'il ait été appellé avant que de donner cette procuration. Debes Ce que nous venons de dire & enim vecari, Innoc. in cap. 1. de nov. oper. nunc. Il ne seroit pas juste qu'un dans un état où de légitimes empéchements ne lui permettroient pas d'en

Un électeur chargé de porter le sufdans les Collegiales qui font la plù- frage d'un absent, ne peut élire deux plart électives-collatives, l'omission d'a- disserentes personnes, l'un en son nom, voir appellé les absents ne rend point l'autre au nom de l'absent, à moins que la procuration ne lui donne ce pou-

Un électeur absent, avons-nous dit. peut charger plusieurs électeurs présents fait appeller à la porte du lieu où il d'élire pour lui; mais tous ne pourront y a affemblée pour l'élection; il a fair pas élire pour l'absent, parce qu'ils un fujet d'observations de cette forma- rendroient l'effet de la procuration nuile avoir elu pour l'absent. Que s'il ne c. cum omnes de constit. in n. 42. Paparoiffoit de l'antériorité des procurations, celui-là, d'entre les élus par ces er, de elett. V. Atte capitulaire. Procureurs, seroit préféré, qui auroit en fa faveur la plus grande & la plus faine partie de l'assemblée; & dans le cas encore où l'assemblée sût divisée à cet égard, on auroit recours à l'antér riorité de la date des procurations ou des lettres envoyées par l'absent.

ABS

S'il arrivoit que l'électeur absent chargeåt imprudemment deux Procureurs d'élire conjointement & comme à la folidaire en fa place, alors la procuration refteroit sans effet, & l'absent imputeroit à fon imprudence la privation

de son droit.

Un électeur absent ne peut charger de sa procuration qu'un de ceux qui ont comme lui droit d'élire ou l'étranger que le Chapitre agrée; il ne peut non plus envoyer fon iuffrage par lettres, quand même aucun des électeurs ne voudroit se charger de sa procuration. La raifon de cette dernière décifion est que les voix doivent être données & reçues dans le fecret l'une après l'autre : ce qui ne paroît compatir avec la maniere d'élire par lettres missives. Et sane cum non ante electionem, sed in ipla electione fecreta & figillatim dumtaxat fingulorum vota fint exprimenda, per litteras reddi non poterunt. V. toutes ces regles réduites en principes dans les instit. du Dr. Can. que nous avons traduites & commentées au titre de elect. du liv. 1.

Dans le cas d'une élection, tous les électeurs doivent être cités; nous venons de le voir, & réguliérement cette convocation doit se faire dans tous les cas où il s'agit d'affaires importantes; mais dans les cas ordinaires, les deux tiers des capitulants présents sussifient, & ce qui est fait par le plus grand nombre de ces est criminelle, V. Contumace, Prescrip-

premier chargéde la procuration, est cen- deux tiers, est cente légirime. Fagnan normit, in cap. cum inter universas, ex-

> Le ch. 2. de arb. in 6°. décide que . quand il y a trois arbitres choisis, deux " peuvent terminer l'affaire en l'absence de l'autre. V. Arbitres.

Ce qui vient d'être dit d'un électeur absent ne peut s'appliquer qu'aux élections où l'on suit la forme du ch. quia propter. Ce qui comme nous disons ailleurs, est très-rare en France. Communément dans nos élections on n'admet aucun suffrage par procuration, soit parce que les raisons que disent ou qu'entendent les électeurs présents, peuvent les faire changer d'opinion, foit parce que le Concile de Trente qui a fait fur la matiere des élections, un décret que nous rappellons fous les mots élection, suffrage, ne veut pas qu'on supplée aux luftiages des électeurs abients, Jurispr. Can. lec. eit. M. du Clergé tom. 12. p. 1244.

Par interprétation de l'art. 21. de l'édit des infinuations du mois de Décembre 1691. la procuration que donne un absent à un tiers, pour tenir sa place dans une élection, le cas échéant, doit être infinuce avant que le Procureur donne le suffrage, observ. de Duperrai sur

les loix Ecclef.

De trois qui ont droit d'élire, la présence d'un seul ne suffit pas, quand les deux autres ont raison de différer l'assemblée; ainsi jugé par Arrêt du 20. Juillet 1693. M. du Clergé, tom. 12. p. 1377. Perard Castel en ses quest. notables. loc. cit.

S. 2. ABSENT, PROCÉDURE, AC-TION. En fait de procédure par rapport à la matiere de ce mot, si elle est civile, voyez au mot Defant ; si elle

S. 3. ABSENCE, MARIÉS: un homme absent est réputé vivant jusqu'à ce qu'on vérifie le contraire; fi l'on n'en a point de nouvelles, il ne faut pas moins de cent ans pour qu'il foit cenfé mort. L. 8, ff. de usu. & usuf. & redit. L. 16. de usufr. L. 23. cod. de Sacros.

usage & déclara par l'Auth. hodie, cod. ni lettres ni nouvelles; que si elle ap- se s'en servir. prend qu'il est mort, elle doit s'en in-

de se remarier. de morte virorum. Les Docteurs se sont le ch., ex tenore qui filis fint legitimi.

ABS

certum nuncium; les uns vouloient que le bruit commun, foutenu de quelques circonstances de probabilité, suffit; d'autres la déposition d'un témoin irréprochable; mais le Rituel Romain femble exiger quelque chose de plus, il dit : Caveat praterea Parochus ne facile ad contrabendum matrimonium admittat .... cos qui antea conjugati fuerunt, ut sunt Sur ce principe, quelque longue que uxores militum, vel captivorum, vel aliorum foit l'absence d'un mari , sa semme ne qui peregrinantur , nisi diligenter de its peut se remarier, si elle ne rapporte omnibus fatta inquificione, & re ad Ordes preuves certaines de sa mort. Par dinartum delata, ab coque babita ejusl'ancien Droit Civil, cette semme pou- modi matrimonis celebrandi licentia; voit se remarier après cinq ou dix ans c'est-à-dire, qu'il saut un extrait mord'absence; mais Justinien abrogea cet tuaire légalisé par l'Evéque du lieu où l'homme est décédé, & même par le de repudiis, tirée de la Novel. 117. Juge féculier; si l'absent est mort dans cap. 11. que la femme dont la mari un hópital d'armée, le certificat doit est à l'armée, ne peut se remarier par être attesté par un Officier de guerre, quelque espace de temps que son ab- & visé par l'Evéque du lieu où se doit fence dure, & quoiqu'elle n'en reçoive faire le mariage avant que le Curé puif-

Si une femme s'est remariée avec un former de ceux sous lesquels il étoit second mari du vivant du premier, & enrole, prendre d'eux le certificat de qu'elle apprenne que celui-ci est encofa mort, vérifié par ferment, pour re en vie, elle est obligée de quitter être déposé dans les actes publics, & le second mari pour retourner avec le attendre enfuite un an entier avant que premier, soit qu'elle ait contracté le second mariage de bonne ou de mau-Le Droit Canonique a réglé la cho- vaise foi, qu'il y ait des enfants du fe à peu-près de la même maniere, second lit ou qu'il n'y en ait point : Onod tant dans le cas d'un mari qui est à si post hoc de prioris conjugis vita consla guerre, que dans toutes les autres siterit, relitits adulterinis complexibus, especes d'absence, pour voyages de ad priorem conjugem revertatur; c. dolong cours ou autrement ; enforte minus , de fecund. nupriis , c. tuas , de que la longue absence de l'un des deux sponsa duorum. Mais dans le cas où conjoints, ne suffir jamais à l'autre la femme sur de nouvelles probables s'est pour contracter un nouveau mariage, remariée de bonne foi, du vivant de tans de preuves certaines de la mort de son premier mari, les enfants qu'elle a l'absent. C. in presentia de sponsalib. & eu de son second mariage sont légitimatrim. Ce chapitre qui est du savant mes, pourvu que la bonne soi n'ait pas Pape Innocent III. se sert de ces ter- cesse avant la naissance de ces enfants; mes: Donec certum nuncium recipiant c'estla décision du Pape Innocent III. dans

On fuit dans les Tribunaux féculiers riscede France la disposition du chapitre in il est fair désenses à tous Curés ou Prê- ff. de jur. solut. eres de passer outre à la célébration d'aucuns mariages des parties qui fe di- folutions , l'abfolution judiciaire . & ront en viduité, sans avoir certificat l'absolution pénitencielle. figné des Curés & Juges des lieux en bonne & due forme, que le mari ou autre chose que le jugement qui abla femme de ceux qui se présenteront sout un accusé en justice, après un pour être mariés foient décédés, fous certain ordre de procédure réguliere. peine d'être responsables des événe-

homme qu'on justifioit avoir été marié ces la décident, & les Canons en ceune premiere fois, & qui en se ma- la n'ont rien de contraire aux Loix Ciriant une seconde ne s'étoit point dit viles qui ordonnent d'absoudre tout acveuf, & par confequent n'avoit point cufé qui paroit innocent, ou non fufreprésenté d'extrair mortuaire de sa pre- fisamment convaincu pour être conmiere femme, fur condamné à la pei- damné. Voyez Peines, Semence, Décret, ne du carcan avec des quenouilles & Cas privilégies, Procédure. aux galeres, quoique cer homme prétendir que sa premiere semme sût mor-302.

blis ci-dessus sont également suivis en Dr. Can. tit. de probationib. lib. 3. France; on en peut voir la preuve dans les Arrêts du Journal du Palais, tom, un cas privilégie, ne lie aucunement 4. p. 80. V. le Prêtre, cent. 1. ch. 1. le Juge laic pour les peines tempon. 10. & fuiv. Soefve, cent. 1. ch. 64. relles qu'il peut infliger, s'il trouve la Sur la décision du chap. ex tenore, qui matiere disposée. M. du Clergé, tom. 7. flii , &c. V. Louet , lettre L. n. 14. Fe- p. 473. vret, de l'abus, liv. 5. ch. 3. n. 6. Journal des Audiences, tom. 1. liv. 7. chap. comprend dans un sens étendu, non-22. liv. 8. chap. 41. & tom. 2. liv. feulement l'absolution sacramentelle au 2. chap. 31. tom. 5. chap. 7. Nous for intérieur, mais l'absolution des conobserverons seulement ici , qu'en Fran- sures au for extérieur, que l'on n'accorce on ne préfume pas qu'il y ait eu de pas fans quelque farisfaction ; d'où de la bonne foi si le mariage a été con- vient qu'on ne dit pas, ou qu'on ne

ABSOLUTION est l'acte par leprasentia d'Innocent III. Henris, tom, quel on déclare innocent un accusé; abx. liv. 4. ch. 6. q. 99. rapporte un folvere, eft innocentem judicare vel pronun-Arrêt du 9. Février 1640, par lequel tiare, apud Jul. L.f. ex duobus 14. 6. 1.

Nous diflinguerons deux fortes d'ab-

S. 1. ABSOLUTION JUDICIAIRE n'est Nous ne dirons rien ici de cette for-

te d'abfolution par rapport aux cas où Par Arrêt du 12. Janvier 1713, un elle doit être accordée; les circonstan-

Sur tout ce qui peut regarder la rffate, & qu'on ne rapportat aucune preu- tiere & la forme des Sentences, qui ve de fa vie. Cet Arrêt, qui paroît portent absolution des crimes, on doit un peu févere, est ciré par l'Auteur suivre dans les Officialités ce qui est des Confer. d'Angers tom. 2. pag. prescrit par les Ordonnances ; voyez aux mots cités, Ducasse, part. 2. ch. 10. Les autres principes Canoniques éta- fect. 2. notre traduction des inftit. du

L'absolution du Juge d'Eglisc dans

S. 2. ABSOLUTION PÉNITENCIELLE Toms I.

ordin. n. 11. c. Odoardus de folut. n. panis. 5. 9. V. ci-après.

celle qui s'exerce dans le Tribunal fe- prouvé peut absondre des censures de droit cret de la Pénitence , & qui n'a d'effet fi elles ne sont réservées ; c. 20, de sem.

qu'au for de la conscience.

décision du même Concile au même lution n'appartient qu'à celui qui a la

ne irrégularité, que sine culpa effe potest. Ab- vés, il peut dans cette circonstance abfolutio autemest favorabilis disponsatio ad- foudre le mourant de tous réchés & diefa. C'est pourquoi dans le doute on ab- de toures censures réservés ou non, quoifout toujours, & lorique la cenfure est qu'il n'ait que le pouvoir de l'ordre. Sur notoirement injuste on n'absour pas; mais quoi l'on a demandé si le pénitent reon relixe; comme on ne dit pas abfou- venu en fanté ou en fareré doit recoudre d'un interdit, mais le lever, en rela- rir de nouveau à un Confesseur qui aix xer, ce qui au fond est la même chose, tous les pouvoirs requis. L'Auteur des fuivant la remarque du M. Gibert en Conférences d'Angers traite cette queffon Traité des censures : cet aureur a tion tom. 1. des cas réfervés p. 361., traité cette matiere ex profeso; mais il & dit que l'absolution est irrévocablen'est pas possible de le suivre ici dans ment & légitimement obtenue pour les fes détails, d'autant moins qu'avec beau- péchés même réfervés, & qu'à l'égard coup d'infructions & toures execllentes, de ceux auxquels la confure est arraon n'y trouve pas une méthodo qui les chée, les Théologies sont parragés, ainréduise à ce qu'elles ont d'utile en si que l'asage C. 11. 13. 26. de sent, pratique. Fagnan in c. dilectus de tempor. excom. c. 22. eed. in 6°. clem. 1. de

M. Gibert en l'endroit cité p. 105. L'absolution sacramentelle est donc établit pour regle que tout Prêtre apexcom. la raifon est que les censures étant Reguliérement pour accorder cette peines des péchés, il est convenable & absolution, il faut réunir en foi les deux nécessaire que tout l'iêtre approuvé puispouvoirs de l'ordre & de la Jurisdiction: se absoudre des péchés même, à moins le Concile de Trente en a fait une loi qu'ils ne soient réservés parce qu'alors dans ces termes: " mais comme il est il a les mains hées. V. cas reservés: " de l'ordre & de l'essence de tout ju- mais si tout Prêtre qui peut absoudre " gement, que nul ne prononce de des péchés; pent auffi abfoudre des " fentence que fur ceux qui lui font cenfures, celui qui peut abfoudre des ", foumis, l'Eglife de Dieu a toujours centures ne peut pas toujours abfou-.. été perfundée & le St. Concile con- dre des péchés : cette autre regle fe prou-.. firme encore la même vérité, qu'une ve par l'exemple de ceux qui n'ont que " absolution doit être nulle, qui est le pouvoir de Jurisdiction, & non ceprononcée par un Prêtre fur une per- lui de l'ordre; tels font les Abbeffes. " fonne fur laquelle il n'a point de les Cardinaux non-Prêtres , les Vice-" Jurisdiction ordinaire ou subdélé- Légats, les Clercs nommés à un Évê-" guée. " Seff. 14. cap. 7. c. f. Epifco- ché, & non bullés avant leur promopus de pænis in 6°. On voit sous le mot tion; car l'absolution de la censure, approbation qui font ceux à qui cette comme la censure elle-même, sont des Jurisdiction est due ou concédée, & actes de Jurisdiction ; d'où vient que comment tout Prêtre l'a nécessairement pendant que le siege de celui qui a dans un cas pressant de mort : c'est la porté la censure , est vaeant , l'absoJurifdiction. Gibert loc. 5. tit. p. 106. in c. pofinlafis de Ecclef. excem, n. 14. 107. V. censures.

Evêques ne peuvent absoudre des cen- n. 16. Le ch. à nobis 2, de fent. excom, fuces porcées par ces derniers, qu'en s'exprime ainsi sur ce sujet : Quamvis cas d'appel; mais les Evêques enx-me- absolutus apud Deum fuisse credatur. mes peuvent hots de ce cas absoudre nondum tamen habendus est apud Escledes censures portées par les Prélats inte- sam absoluties. Eveillon, de l'excom. ch. rieurs qui leur font foumis, quoiqu'ils 35. art. 1. V. les M. du Clergé touchant ne doivent pas le faire pour le bon or- l'absolution sacramentelle, tom. 1, p. dre fans leur participation & fans ési- 733. tom. 5. p. 217. 386. A l'égard des ger de ceux qu'ils absolvent une fatif- pouvoirs des Curés & des Réguliers, V. faction convenable. De même le Supé- Approbation, Confession. rieur à qui a été porté l'appel d'une censure, doit renyoyer l'appellant au se peut entendre que des censures depuis Juge à que, s'il reconnoît que la cen- le non-usage de la pénirence publique. fure foit juste; fi elle oft injuste il est simple ou conditionnelle, prives ou l'abfout; mais fi elle est doureuse, le folemnelle. Van-Espen, de cenf. Eccl. can. Superiour pour retenir ou renvoyer l'ab- 5. 5. 1. V. Cerfure, Excommunication. folution. Il est plus convenable qu'il la renvoie c. 1. de offi. ord. in 6. c. 9. de offic. ord. ext. c. 7. de fent. excom. in 6. fuivant les principes du droit rappellés fous le mot Archeveque, le Métropolitain est en droit d'accorder l'absolution des censures en visite ou fur déni de justice, & c'est austi ce que les Canonistes établissent comme une chose indubitable. Cabaffut, liv s.

ch. 14. Au furplus un Prélat peut absoudre tous ceux qu'il peut censurer. Fagnan. in c, ad boc de relig. doni in 22.; cette opinion n'est pas suivic dans l'usage. & l'on ne peut dire austi que le Pape par un effet de cette supériorité ou plénitude de puissance que les Canons ou les Canoniftes lui donnent, peut absoudre tous les fideles de partout pour tous cas réfervés ou non, au for intérieur. V. Jurisdittion, cas réservés.

L'abfolntion qui se donne au for intérieur n'a point d'effet & ne peut être tione, fi indiges, vel fi cam de facto contratirée à conféquence pour le for extérieur; pas même, dit Eveilion, quand l'abfolution auroit été donnée en verte de cette condition du futur : Eço te able!-Jubilé ou Buile Apostolique. Fagnan vo à tali excommunicatione has conditione.

32. Navar. lib. 2. confil. tit. de Judic. Régulièrement les Supérieurs des 4, Covarruvias, c. alma manu, 6, 11.

> L'abfolution au for extérieur qui ne L'absolution pure & simple est celle qui n'est accompagnée d'aucune modification qui en limite ou retarde les effers. La forme de cette prononciation est la même au for extérieur qu'au for intérieur pour l'excommunication.

> L'abfolution conditionnelle est celle dont l'effet dépend de l'accompliffement d'une condition. Plusieurs Docteurs', & des plus respectables, ont sourent u'on ne pouvoit abfoudre fous une condition qui cût trait au temps futur, mais feulement au paffé, ou au présent ; mais

> Eveillon , loc. cit. art. 2. Cet Aureur dit, que du genre des absolutions conditionnelles, font les abfolutions ad cautelam & cum reinci-

> dentia. L'absolution ad cautelam emporte une condition qui tient au passe ou au préfent : Ego te absolvo à tali excommunicawifts. V. ci-après.

L'absolution cum reincidentia eft sous G 2

de demander un excommunié pendant in c. folet, cit. l'appel qu'il a émis de la Sentence qui

l'excommunic.

dit Eveillon, loe cit. art. 3. par Senten- lité fus-mentionnée, que la partie adce de Juge, nonobstant qu'il se porte verse soit citée, & que celui qui depour Appellant de la Sentence, il de- mande d'être abfous donne préalablemeure roujours lié & en état d'excom- ment affurance ou caution de réparer munication; & en cet état deux raifons fa faute, & d'obéir à l'Eslite s'il vient l'obligent de demander une absolution à succomber : Non relaxetur sensentia niss provisoire, l'une pour avoir liberté de prinssufficiens prasseur emenda, vel comcommuniquer avec tous ceux dont il a petens cautio de parendo Juri , fi effenfa besoin pour la désense de sa cause, l'au- dubia proponaeur. C. solet, ditt. C. venetre pour la participation aux biens spi- rabilibus, extr. eod. Joannes Andreas zituels & l'exercice des fonctions de sa veut encore que le Juge qui absout. charge, s'il en a : Nec excommunicats exprune par sa Sentence la cause qui sunt audiendi prin quam fuerin: absolut, sait douter de la nullité de la Sentence C. per tuas, c. cum defideres, de fent. d'excommunication. excom. Joannes Andreas fur le ch. folet, de fent, excom, in 6º. n. 10. 6 12.

d'accorder l'absolution qu'on lui deman- der. de, nonobstant toutes oppositions de la tenti absolutio non regetur, quamvis in boc excommunicator vel adversarius se opponat. Cap. folet , de fent . excom. 11 faut loc. cit. excepter le cas où le suppliant a été excommunié pro manifesta offensa; l'offense peut alors s'opposer; on lui donl'absolution est refusée.

A B S

Il n'y a que le Juge qui a pronon? eamdem excommunicationem co spfo reinci- ce la censure, ou son Supérieur, par la voie de l'appel, qui puissent accorder Il y a deux fortes d'absolutions ad l'absolution ad camelam; un Juge déeantelam , la judiciaire & l'extrajudiciai- légué n'auroit pas ce pouvoir , s'il ne re. La judiciaire est celle qu'est obligé le tenoit immédiatement du Pape, Glos-

Les conditions fous lefquelles fe donne cerre absolution sont, dit Eveillon. Ouand quelqu'un a été excommunié, loc. cit. art. 3. outre la preuve de nul-

Ce dérnier Aureur remarque que le Pape Innocent III, fut le premier qui Cette absolution ne se donne que sur sir connoîrre l'absolution à cautelle dans le fondement de la nullité du jugement le ch. per tuas, de sent. excom. Ce qui n'est qui porte la cenfure dont est appel, si pas exactement vrai. Gibert pag. 1167. Pappellant n'alleguoit que l'injuffice de non plus que ce qu'il dit contre le ch. la censure, il ne seroit pas écouté; mais sales cité ci-dellus, que cette absolution Pexception de nullire fommairement est une pure grace qu'il dépend du prouvée, met le Juge dans la nécessité Juge d'accorder ou de ne pas accor-

De ce que certe absolution n'a lieu partie adverse ou du Juge dont est ap- que dans le cas de nullité, les Docleurs pel : Sie flatnimus observandem , ut pe- concluent qu'on ne peut la demander pour les cenfures à jure, qui ne peuvent être infectées de ce vice. Eveillon,

L'absolution ad cautelam extrajudiciaire se donne au Tribunal de la Pénitence en ces rermes : Absolvo te ab ne huit iours pour prouver la validité omni vinculo excommunicationis, fi quam de la censure ; s'il parvient à la preuve, incurrifit, ou in quantum possum er tu andiges. Elle s'accorde encore dans des tion, le Supérieur qui a le pouvoir, dit: com, Absolve ves, er unumquemque vestrum ab omni vinculo excommunicationis, fiquam celle qui fe fait avec ces mêmes foincurrifti, ad effettum hujus elettienis dum- lemnites. Eveillon , en fon Traire des TAXAL.

cet Acte seulement.

les O'dres, font dans l'usage prudent la formule de l'abfolution privée, acd'absoudre ad cautelam les Ordinants, cordée par un Piêtre commis par l'Epour prévenir toute irrégularité. Cap. vêque. Apostolica, de exceptionib. Eveillon, loc.

6it. art. 3.

dentia, l'espece s'en trouve dans le ch. particuliere. Circa absolutionem ob verò cos qui , de fent. excem. in 6°. en deux excommunicatione, five à Canone, five ab cas qui ont chacun le même motif; le homine prolata, tria fum fecialiter atpremier quand l'excommunié est à l'ar- tendenda. 1°. Ut excommunicatus juret ticle de la mort, & l'autre quand il ante omnia mandaris Ecclefia & ipfins ne peut, pour quelqu'empêchement le- absolvenis, super es propter quod excemgittine, recourir au Supérieur. Un Pre- municationis vinculo est ligarns, & fi proptre qui n'a pas le pouvoir, l'absout en ser manifestam offensam excommunicatus cet étar , à condition que quand il fera fit , quod unte omita fatisfaciat comperemis, il ira trouver son Supérieur pour tenter. recevoir de lui l'abfolution; s'il ne fatissait à cette condition, il retombe de modo, &c. C'est la forme des prieres & droit dans sa censure.

De même fi le Pape qui l'absout, le renvoit à l'Ordinaire pour donner & rationabilia pracepra : ce qui est relatif aux parties offentées les fatisfactions qui aux circonflurces. leur font dûes, ou si en absolution fan-C. ad audientiam, de offic. ord. Eveil- Rom. de ordin. excom. & absolv. ion, des excom, ch. 35. art. 4.

fair en particulier fans les folemnités les effets intérieurs des cenfures : nous

Aces légitimes, comme pour une élec- 3. & du ch. à nobis 2. de sent. ex-

L'absolution publique au contraire est excommunic. ch. 35. art. 5. rapporte Felinus, in cap. nulli, de fent, ex- cette forme d'abfoudre folemnellecom, dit, que quand le Pape veut don- ment, & observe qu'elle n'est suivie ner audience à des Ambaffadeurs excom- que quand l'excommunication est agmuniés, il les absour ad cantelam pour gravée d'anathème, dans lequel cas l'Evêque la donne lui-même. Ce même Enfin les Evêques qui conferent Auteur rapporte auffi au même endroit

Le Pontifical Romain donne un avis qu'on doit confidérer en l'absolution des A l'égard de l'absolution cum reinci- censures, soit qu'elle soit publique ou

2°. Ut reconcilietur quod fieri debet hoc

des cérémonies. 30. Qued absolutio sieri debent justa

Tou comme on diffingue trois forple il a promis de le faire, & qu'il ne le tes d'excommunications, la mineure, fair pas; mais dans ces derniers cas il la majeure & l'anathème pour la forfaut un nouveau jugement, qui est pro- me de procéder : on doit observer la prement ce qu'on appelle réintrasson, re- même distinction en la forme de l'abducere in sententiam excommunicationis, folution. Eveillen, loc. cit. Pontific.

Nous avens dit que l'absolution des L'absolution privée est celle qui se censures dans le sor intérieur n'ôte que prescrites par le Pontificel Romain, devens ajouter lei que la même abso-& tirbe du Can. enm aliquis 11. q. lution dans le for exterieur qui n'eft

de censures a été dénoncé, ôte tous conformément aux ordonnances, sur la les effets des centures tant intérieurs relaxation & fuspension des excommunione extérieurs : pourvu tourefois qu'el- cations. Tout le ch. 8, des preuv, des les cenfures n'ayant point entr'elles de le cas de l'injure manifelte, mais cette liaifon néceffaite. C. 6. cauf. 24. q. 1. déclaration n'a point été enrégiffrée. Gibert loc. cit. p. 121.

Tarifdierion.

de nos libert. & les preuves au ch. 8. 178. & 194. observe que les Juges d'E- A solution. glife fe rendoient plus difficiles qu'il ne Si la Cour ne prend pas cette voie . tenit aux Tuges laies & fur-tout aux Par- fures, dit postérieur de Melun de l'année 1582. dit de 1695. V. Décret, cet égard; mais le Parlement se réser- Clergé, tom. 7. pag. 998, 1001. &

nécessaire que quand celui qui est lié va de prononcer librement in forma Jaris, le foit totale; car elle peut n'être que libertés, commentaire de M. Dupni, sur partielle, c'est-à-dire d'une senie des cen- l'art. 36. desd. lib. Nouvell. édit. l'art. fures dont le cenfuré se trouve atteint : 4. de la déclaration de 1657, excerve

L'Edit du mois d'Avril en l'art, cité a remis à-peu-près les chofes fur l'an-On n'admet plus gueres en France cien pied; fur quoi l'Auteur de la Judans les Tribunaux féculiers l'exception rifprud, Canoniq, dit, que si aucun lucontre les excommuniés de ne pouvoir ge Ecdéfiastique ne vouloit, sur le renester en jugement; cependant si les Ju- voi de la Cour, accorder cette absoluges estimoient qu'il tût nécessaire que tion à cautelle, le prévenu pourroit apceux qui sont excommunies, obtinssent peller comme d'abus de ce refus, comune abfoluzion à cautelle, il faudroit me d'un déni de justice, & d'une conobserver la disposition de l'art. 41. de travention aux Ordennances; sur son l'Ordonnance de 1695. Quem vide, verb. appel, la Cour commettroit, par Arrêt fur Requête, une Dignité Eccléfiasti-Avant certe Ordonnance e étoit , com- que pour donner cette absolution à caume c'est encore, au June d'Eglise à telle; & si ensuite, en jugeant le sonds, accorder cette abfolution; mais if ne la Cour trouve que l'excommunication devoit pas la refuser quand les Cours a été mal prononcée, elle déclare abul'ordennoient, fous prine d'y être con- five la Sentence, & en ce cas l'Eccletraint par fairie du tempotel, art. 36. fiafrique n'a pas befoin de recourir à l'Ordinaire pour exercer ses fonctions Nonobstant cette peine, Guipape, q. Eccié instigues, Jurispr, Canoniq. verb.

falloit, à accorder ces absolutions: ce elle use de contraintes, & de faisses qui obligea d'avoit recours pout les ob- fuivant nos liberrés, art. 36. V. Cen-

lements compeses d'un Corps mixte, de Du reste, l'absolution à cautelle n'a Magistrats Écclésiastiques & laïes; le parmi nous d'autre esset que de rendre Clergé se plaignit de cet usage, mais capable d'ester à Droit; si donc un Ecen vain. L'art. 23. de l'Edit de Melun clessaftique interdit faisoit quelque foncde l'an 1580, dit : Seront néaumoins les tion de son Ordre ; sur le fondement absolutions à cautelle effratées par nostis- de cette absolution, avant que l'excomtes Cours dans les formes de Droit , pour- munication eur été déclarée au fond un que les requérants être absons ne soient mulle ou abusive, il deviendroit irréexcommunies pour manifeste effe-fe. L'E- gulier. Duperrai, fur l'atr. 41. de l'E-

art. 5. apporta quelques restrictions à Voyez sur cette matiere les M. du

fuiv. tom. 5. p. 511. & fuiv. tom. 6. 3. in fin. c. rogo cum feq. 11, q. 3. c.

naux la réineidence de Droit, pour retomber dans une cenfure dont on a pour titre. De infordescentibus dans ces été absous ; il faut que la réintrasson termes. ait été ordonnée en jugement & par une nouvelle Sentence. Ducasse, part. Santitutis emanabune, ob generalem abq. 2. Le furplus des regles établies ci- différenter concedi , & in litteris Apofdevant, peut très-bien être admis dans tolicis apponi folica, prafterur eccefio cenvant nos usages, l'absolution des cen- in illes flatuit & cratinavie, hujusmode Archevêque en vifite ou fur deci de quas in fasaram eson illa concedi cominconfures.

Papes en leurs referits de Graces, Bulles & fignatures n'omettent jamais la les deferentibus, violatoribus Ecclefiaffice claufe suivante; seque à quibafois exconvinuricationis fuspensionis , & interdictis, et aliis Ecclesalticis sencertiis, cenfuris & poesis, tam à jure quam ab homine quavis occasione, vel caufa latis, 6 quibus quomodolibes ismodutus existis ad effectum prasentium tantum consequendum absolvantis absolutum fore consentes &c. L'effet de cerre clause est d'absoudre en tant que de besoin l'orateur des centures dont il pourroit être atteint, paur le rendre capable de la grace qu'on hi accorde ad effettum graria fatta ; d'où viennent ces mots du titre abfolucio ad effettum : les Canonistes remarquent que cette absolution qui fuivant leur langage naît du ventre même de la figna- tion. ture, ne profite point à l'excommunié qui a croupi un an dans fon état d'excommunication fans fe faire abfoudre; étant alors comparé à un hérétique fuivant les Canons confirmés ou renouvelles par le Concile de Trente in feff. 25. cap.

nulli & feq. de fent, excom, Non plus L'on ne connoît pas dans nos Tribu- qu'aux irréguliers & à tous ceux dont parle la regle 66. de la Chancellerie qui a

Item ne personis pro quibus lietera Sua 1. chap. 12. fect. 1. Confer. d'An- folutiorem à censuris Ecclestafficis, quigers, tom. 2. des censures, pag. 197. bus ligati forent, ad corum effectum innotre pratique, mais observons que fui- furas a fus vilipendends, & infordescendi fures ne peut avoir lieu de la part d'un abfalutionens & claufe . in liveris, justice. V. Vifice, appel: par l'arc. 3. du get, nonfuffragari non paremibus rei judiréglement de l'aisemblée du Clergé de care, incontincits, violatoribus Feelefia-1675. il est desendu d'absoudre des ram, fulfificasoribles et fulfificare procurantibus litteras & finglicationes Aposto-S. 3. ABSOLUTION ad effettum les lieus, & illes mentions receptatoribus & funtorious corum ac res veritas ad infidelibertatis via falli, ausis temerario Apostolicis mandatis non obsemperantibus, & numios, vel executores, Apostolica fedis, & ejus officialium ejus commissa exequentes impedientibus qui propter pramiffa, vel aliquod comm excommunicati à jure vel ab homine, per quatuor menses, scienter excommunicationis, fententiam bujufmodi fustimucrint, & generaliter quibufcumque aliis, qui ce feris aliquibus, etiam alias quim ut profestur quemodelibet lignati in illis per amum continuum infordecrint in prax Corrad. benef. lib. 2. cap. 16. de rofa part. 1. cap. 4. n. 155. Fagnan in cap. quod à pradecessore de schismat. n. 76. Voyez Concession , Excommunica-

> L'absolution ad effettum mise dans les referits des Papes n'a parmi nous que l'effet d'empécher qu'on ne les accuse de nullité; car si l'impétrant étoit effectivement excommunic ou suspens, il

grande penitencerie in foro conscientia narent. Can. Sancimus 24. q. 2. pour ceux qui font secrets; au surplus ne reviendra point à réfipifeence après folution dans le Rittel Romain. , avoir été duement admonesté, non personne suspected'hérésie. , Il semble elle l'avoit absous avant sa mort. que ce Concile employant ici le mot ABSOUTE: on aopelle ainfi l'abfol'excommunication.

mort; l'Histoire Ecclésiastique fournit ment. plusieurs exemples qu'on le peut; & pour édifier i'Eglife , pour faire connoî- rité. tre au public le mai de ceux qui font ABSTENSION. V. Récufation. morts, afin qu'on n'imite pas leur exemple , ou qu'on ne fuive pas leurs erreurs. noniq. Carême.

feroit obligé d'ebtenir une abfolution S. Cyptien excommunia Geminius Vicexpresse, il ne pourroit pas même jouir tor après sa mort dans ces sages ques, des fruits d'un bénéfice en vertu de & Justinien dit dans son Edit que les cette claufe. Il feroit toujours impétra- Docteurs de l'Eglife Catholique anable : Duneyer tom. 2. p. 230. où l'on thématiferent Theodore de Monfueste voit les différents cas d'absolutions. Il après sa mort, ne simpliciones legentes ilfaut toujours s'adreffer à l'office de la lius impia conferipea, à rella fide decli-

Si l'on peut excommunier un mort, il est rare de voir un excommunié dé- il est moins extraordinaire qu'on puisse noncé croupir volontairement plus d'une l'abfondre ; c'est aussi la disposition du année dans l'état de sa censure. Nos ch. à nobis 2, de sent, excom, où il est Conciles provinciaux ont suivi le décret dit: Quamvis absolutus apud Deum fuisdu Concile de Trente & une ancien- se credatur , nondum tamen habendus est ne Ordonnar et du Roi St. Louis de apud Ecclesiam absolutus, porest tamen & contraindre ces excommunies non ab- debet ei Ecclefia beneficio subveniri, us fous après l'an par la faille de tous leurs si de ipsius viventis panitentia per eviden-biens. M. du Clergé tom. 7. p. 988. sia signa constituit, defundo etiam abse-565. Le Concile de Trente dit feff. 25. Intionis beneficium impendum. En con-6, 4, de R. " Or tout excommunic qui féquence on trouve la forme de cette ab-

M. Gibert en son Traité des censu-. feulement fera exclus des Sacrements, res p. 108. établit comme une regle que , de la Communion & fréquentation nul ne peut-être absous d'une censure , des fideles ; mais; fi étant lié par les après fa mort, & que si quelqu'un l'a . censures, il persiste pendant un an été, on n'a fait que déclarer qu'il n'é-, avec un cœur obstiné dans l'infamie tou pas tombé dans la censure, ou bien ,, de son crime , on pourra même pro- qu'il étoit mort absous devant Dieu & céder contre lui comme contre une que l'Eglife devoit le traiter comme fi

de Cenfures n'a pas seulement en vue lution que les Evêques donnent quelquefois au peuple, & celle qu'un Curé S. 4. ABSOLUTION DE MORTS. C'est donne à un de ses Paroissiens défunt, une question parmi les Docteurs, si dans les cérémonies de son enterrel'on peut excommunier & abfoudre un ment. V. Eveque, Bénédiction, Enterre-

ABSTEME est une personne qui Eveillon, qui tient l'affirmative, en ne boit point de vin; ceux qui ne donne pour raison que les Evêques & peuvent absolument boire de vin, à cau-Supérieurs peuvent avoir des caules im- fe de l'aversion naturelle qu'ils en ont, portantes pour en agir ainfi, comme font incapables des Ordres V. Irrégula-

ABSTINENCE. V. Jenne , Peines Co-

ABUS

ABU aux Ordonnances , Arrêts de Réglement & aux Libertés de l'Eglife Gallicane. Il y a encore abus quand la Puiffince spirituelle entreprend sur la temporelle, ou la remporelle fur l'Eccléfiaftique. Abufus dicitur malus usus vel illicitus usus abuso. Abusus eriam est . qui proprie committetur in actu cujus altus nullus eft. Archid. in c. quamvis, de offic. deleg. in 6°. L. ob que vitia,

S. idem. Pomponius , de adilir. edict.

L'on ne peut parler de l'abus separément de l'appel auquel il donne lieu. Quoiqu'il paroiffe que l'abus en lui-mêmarquerons que ce n'est que des l'é- tson. poque de cer appel dont nous allons 1. ch. 1. n. 2. & fuiv.

dicio percuffi confugiunt.

ABUS est un terme de Droit que dire, que comme l'appel comme d'a-I'on applique à tous les cas où il y a bus a été introduit pour obvier aux ende la vexation de la part des Supé- treprifes des deux jurisdictions Séculiere ricurs Ecclésiastiques, contravention & Ecclésiastique sur les droits l'une de aux Canons reçus dans le Royaume, l'autre, on peut s'en servir quand le Juge laic entreprend fur les droits du Juge d'Eglife, tout comme on s'en fere quand ce dernier entreprend fur les droits & la jurisdiction du Juge laïc; mais il est rare de voir des Ecclésiastiques se plaindre à nos Cours, par cette voie, des entreprises des Juges laïes fur leurs droits. V. l'art. 75. des lib. fes preav. & fes comment. M. du Clergé, tom. 7. p. 1519. 1553. & luiv. art. 30. des lib.

S. 1. ORIGINE DE L'APPEL COMME p'ABUS. Au commencement du XIV. fiecle, Pierre de Cugneres, Avocat Géme n'a rien de commun avec la for- néral porta ses plaintes au Roi Philipme qu'on peut employer pour le ré- pe VI. ou de Valois fur les entreprifes primer, l'un suppose ordinairement l'au- des Juges Ecclésiastiques; ils avoient tre, & autrefois la distinction des cas jusques-là si fort étendu leur jurisdicoù il y avoit abus ne vint qu'après tion, qu'il n'étoit presque point de l'invention de l'appel dont on se ser- cause où ils ne se crussent en droit vit pour y remédier; fur quoi nous re- d'interposer leur autorité. V. Jurisdic-

Pour faire ceffer ces abus, on conparler qu'on sublittua le terme d'abus vint, par ordre du Roi, d'une Confécomme plus doux, à ceux d'attentats, rence au Châreau de Vincennes, le 15. extortions, exces & usurpations dont Decembre 1329. Pierre du Roger élu on se servoit auparavant. Fevret, siv. Archevêque de Sens, & Pierre Bertrand, Evêque d'Autun parlerent pour L'appel comme d'abus est donc le le Clergé; Pierre de Cugneres parla moyen qui a été trouvé pour réprimer pour le Roi & le public. Les raisons l'abus même. C'est une voie extraordi- avancées de part & d'autre ne dérernaire établie dans ce Royaume, pour minerent rien de précis sur les droits la confervation des libertés & des pri- des deux jurifdictions ; mais la Confévileges de l'Eglife Gallicane, que nos rence produifit ce bien ne l'on com-Rois jurent à leur Sacre de garder & mença dès-lors à se servir de la voie faire garder inviolablement. C'est, di- de l'appel comme d'abus, non tout-àfent les Aureurs, le rempart de nos le fait encore dans la forme dont nous en bertes; veluei palladium Gallia, aram, usons aujourd'hui; mais d'une maniere ancheramque salutis ad quam inique ju-dicio percussi consugiunt. epone des Juges d'Eglise, & pour Cette voie est réciproque, c'est-à- mériter à Pierre Cugneres l'honneur

Tome 1. Н qu'elles femblent plus modernes.

s'arroger aucune jurisdiction en cas d'ap- enratur. V. Appel du Pape. pel des Juges Ecclésiastiques, sinon qu'il & notoire.

Long-temps après la Conférence de voient faire que pour les grandes & im- erit. portantes affaires; l'appel au Pape &

cependant que les particuliers ne fuffent pas foules dans leurs affaires par les entreprifes des Eccléfiastiques.

Pour foulager donc les fujets du Roi. on introduisit les protestations de nullité & des commissions in forma infrac

d'avoir rendu par-là un important fer- étoit entrepris contre les Saints Canons vice à l'Etat. C'est du moins ce qu'at- & les Loix du Royaume ; ce qui n'emteste Loifel en ses instit. courum. liv. péchoit pas toutefois l'usage des appels 6. tit. 4. reg. 12. & Dialogue des Avo- comme d'abus en certains cas, comme cus, p. 467. Cet Auteur dit que les nous l'apprend M. de Marca, de conappellations comme d'abus font de l'in- cord. lib. 4 c. 19. n. 7. en ces termes: vention de Me. Pierre Cugne es, quoi- Duo itaque remedia, ut dixi, accommodata erant ad retinendam Canonum & En effet, cette voic d'appel comme Decretorum executionem feilieu rescripta d'abus ne fut pas d'abord ulitée, par- ob Pragmaticam infraliam data & apce que dans les commencements on pellationes ab abufu. Alsa formula nien'appelloit que de l'abus notoire, ab bantur fi facularis jurifdillio invaderetur abusu notorio , sur quoi M. de Marca ab Ecclesiastica , scilicet mandatis quibus dit après plusieurs Auteurs cirés par Fe- invasio prohibebatur sub multia comminaviet, liv. 1. ch. 1. Abusus apertissimus tione, querum mensinere Joannes Galls & notorius effe debet juxta veterem ha- Mansuerius, Petrus Jaco! i & Benedictus, rum appellationum formulam que ab abu- antiquieres Pragmatici, nec refert, infa notorio inscribebatur. Austi les anciens quit Benedichui, in cap. rayn. verb. fi Arreis prononçoient, notorie abusum absque liberis, \$. 49. an via appellatiofuiffe : ce qui s'observoit de cette ma- nis , recursus aut simplicis quarela fueniere , afin de donner à connoître que rit , Rex pro tali aut simili excessu adiles Cours féculieres ne prétendoient pas tus, queniam in sua Curia forma non

A l'égard des entreprises qui avoient y cut entreprise de leur part manifeste leur sondement dans les Reserits de Rome, on employa un moyen efficace pour y obvier, en retenant & suspen-Vincennes, on se servit encore de la voie dant l'exécution des Bulles & autres exdes Conférences amiables par députés au péditions de Cour de Rome, jusqu'à ce Pape; ce remede est marqué précisément que les Juges eussent vérifie s'il n'y dans nos libertés, art. 75. 76. ques vide, avoit rien contre les droits du Royau-L'art. 78. parle des appels au futur me. Cette pratique s'est conservée no-Concile. V. Appel. Mais on reconnut nobstant l'usage de l'appel comme d'al'inconvénient de ces Conférences & de bus; elle forme un des articles de nos ces appels. Les Conférences ne se pou- libertés. Voyez l'art. 77. & le mot Ref-

Enfin tous ces différents remedes condu Pape duroit long-temps; il falloit tre les abus ne produifant pas les effets qu'on s'en promettoit, on se borna dans la fuite à l'appel comme d'abus, comme au remede le plus efficace & le plus prompt à secourir tant les Laïcs que les Éccléfiastiques. M. de Marca en l'endroit ciré fixe cette époque au regne tionis Canonum & Pragmatica, pour que de Louis XII. & de François I. Publiles Juges déclarations mal tout ce qui caris concordaris, ajoute ce favant Prémedia unica formula completti, appella- tamen aquis rerum astimatoribus facile tionis ab abusu : ea pracione de causa, persuaders possis rem ipsam, id est, iniquod Regis constitutionibus Ludovoci XII. er deinde Francisci, pracisa erat & abolica nullitatis ratio apud Tribunalia Judicum; etiam in causis civilibus, & omnia adversus sententias auxilia ad appellationis solemnia erant redalta : itaque, paroles remarquables, hodie & cuftodia Canonum et autorisas Legum, his appellationibus velut nervis retinentur, que locum babent cum Decreta Conciliorum & confuesudines recept a infringuntur, velcum jurisdictio sacularis ab Ecclesiastica laditur ; aut vice-versa, cum facularis Ecclefiasticam usurpat. V. l'art. 79. de nos libertés, & le Comment. de M. Du- bord cette forme d'appel comme un pui, où il est dit que l'appel comme d'abus étoit connu , finon en la même for- pour attirer à eux toute forte d'affaires, me qu'aujourd'hui du moins quant au & qui a produit la décadence de l'Eglifonds & à ses essets dès le VIII. siecle, se Gallicane. Avant la Pragmatique. ce qui s'accorde parfaitement avec ce dit-il, on ne connoiffoit pas plus l'apque nous apprend l'Histoire, & sur- pel du Juge d'Eglise au Juge laic, tout avec ces expressions des anciens que celui du Juge laic au Juge d'E-Canons: Boni Principis eft ac religiof , glife. Cette pratique , ajoute-t-il , en Ecclesias contritas arque concisas restaurare, est comme l'avorton & l'on n'a point novasque adificare, ut Dei Sacerdotes honorare ac tuers, quia nos tuers & de. fenfare deberens , &c. Can. uls. 96. dift. c. sributum 13. q. 8. c. Principes 13. q. 5. e. Regum,ibid.c. Maximianus 13. q. 3. On peur aussi appliquer ici les paroles de Jérémie 22. 3. facite judicium & justitiam, & liberate vi oppressum de manu calumniatoris V. les paroles du Canon filis 16. q. 7. & du Canon 41. caus. 2. qu'on vient de publier de lui sur q. 7.

que des ignorants ont voulu mal-à- tre Charles Miron, Evêque d'Angers, propos donner aux appellations comme & Pierre Guarande, Archidiacre de la d'abus la même origine qu'au nom fous même Eglife : celui-ci fut excommunié lequel elles sont connues: Adversus ap- pour avoir appellé comme d'abus; ce pellationes tanquam ab abufu imperitiores que le Prélat traitoit d'hérésie, d'impiété, rerum noftrarum de novitate praferibunt, & fur quoi Richer dit, pour la defense ac si res ipsa antiquiors origine non rense- de l'appellant, justifiée par l'Arrêt du

Lat , facius effe visum est , omnia illa re- resur quam istud forense vocabulum. Cum tionis Ecclesiastica executionem , issaem inisiis cum Regia potestate in Ecclesia Christiana coaluiffe. de Conc. tib. 4. c. I. n. 1. M. du Clergé tom. 7. p. 1545.

> On a inféré au commencement du fixieme volume des M. du Cleigé un Traité de la jurisdiction Ecclésiaftique, où il est parlé des appels comme d'abus d'une maniere peu conforme à l'origine que nous venons de leur donner d'après nos plus respectables Auteurs françois.

L'Auteur de ce Traité représente d'amoyen inventé par les Juges féculiets d'Arrêt concernant l'appel comme d'abus avant l'an 1553, ce qui en le suppolant même vrai, est suffisamment réfuté par la distinction rappellée de M. de Marca. On peut voir aussi dans le tom. 7. de ces Mémoires p. 1515. les plaintes du Clergé de France contre les appels comme d'abus. Edmond Richer ne les oublie pas dans le Traité cette matiere, & qui fut composé M. de Marca dit encore à ce fujet, à l'occasion des sameux démêlés en-

Parlement du 30. Juin 1623. preuv. justice & la nécessité, comme cela " d'Angers & fon Chapitre. "

nouvel Editeur dit qu'il fut composé tection & désense prenu, des lib. ch. 7. par un Théologien, comme le Traité n. 53. Bibl. Can. 10m. 1. p. 65. & suiv. de Fevret le fut par un Jurisconsulte ; V. Constitution. mais il paroît par la vivacité du Style que le Théologien écrivoit aussi en de- Saint Siege bien informé, a approuvé les tenfeur. C'étoit vers l'an 1625. dans appels comme d'abus. Liv. 1. ch. 2. n. le temps où le Clergé redoubla d'ef- 28. forts, finon pour anéantir les appels

des lib. ch. 9. n. 20. " J'espere tout paroit par le procès verbal de son " au contraire faire voir elair comme affemblee en la meine année 1625, où " le jour que les appellations comme sans approuver absolument les appels " d'abus sont un très-juste remede, comme d'abus, il ne condamne que " conforme à la loi divine & naturel- l'abus meme qu'on n'en fait. Nous par-" le qui nous sournit des moyens équi- lons ci-après des sages réglements que tables pour défendre notre vie, no- nos Rois ont publiés pour ôter aux , tre honneur & nos biens de toute Evêques tout prétexte de le plaindre " oppression. Ce que, pour décider, contre les secours que l'appel comme " continue-t-il, il faut traiter premié- d'abus offre aux opprimés & qu'ils doi-,, rement trois chofes bien nécessaires vent eux-mêmes à tous leurs sujets indif-" d'être connues en ce miserable temps, tinctement suivant ces paroles du Con-" pour bien juger jusques où s'éten- eile de Calcédoine où Eusebe, Evêque " dent les bornes & limites, de l'une de Dorylée parlant aux Empereurs Va-" & de l'autre puissance, au gouver- lentinien & Marcien, dit : intentio de " nement de l'Eglife. La premiere est propositum est clementia vestra universis " la discipline Ecclesiastique en laquelle, quidem fibi subditis providere & manum ", comme en un bon & véritable mi- porrigere omnibus injuste oppressis, pra-., roir, nous représenterons quelle jadis cipue tamen fungentibus sacerdotio in hoc ", elle fut, quelle elle est & doit être. devinitati placemes à qua vobit impera-" En second lieu nous parlerons de re & dominari sub sele boc donatum est: " l'autorité que Dieu a donnée au Roi ergo quoniam multa & dira & contra " pour désendre & protéger l'Eglise emnem consequentiam fides que in Chris-& tous fes fujers, foit Ecclesiastiques to eft e nos sumut perpessi à Diofeora ,, ou Laics : Troisiemement nous pro- Episcopo Alexandrine civitatis , adimus ,, duirons la pratique de cette protec- vestram pietatem supplicantes justiliam pro-" tion durant l'espace de seize sie- movers, Concil. Calced. act. apud labb. ., cles, tout cela en trois livres, & au tom. 4. C'est en effet un principe facré " quatrieme, nous repréfenterons l'hif- dans cette monarchie & rappellé très-" roire de ce qui s'est passé entre l'Evêque souvent dans nos ordonnances que tous les fujets, fans exception, font foumis à Tel est donc le plan de cet ouvra- la puissance du Roi, & que comme ge où avec beaucoup d'érudition, on ceux-la lui doivent obciffance & fidélivoit reu d'ordre dans les matieres. Le té, sa Majeste leur doit à son tour pro-

On peut voir dans Fevret que le

Les nations voilines, l'Espagne, la conme d'abus, au moins pour en met- Savoie, l'Allemagne, la Pologne, autre l'exercice fort à l'étroit; il étoit trefois l'Angleterre ont suivi l'exemple forcé, d'en reconnoître au fond la de la France; les unes se servent de ABU

Pappel comme d'abus même, les au- nances & Arrêts des Parlements dontres en tirent les mêmes effers par des nés en conféquence d'icelles; & pour bus Ecclesiafticis : Gilles le Maitre , des ap- in not. pellations comme d'abus.

D'APPEL. Les causes ou les moyens appellations comme d'abus, quoiqu'il d'appel comme d'abus ne sont déter- ait temoigné quelquesois en désirer la mines specifiquement par aucune Loi, suppression, mais seulement l'abus qu'on Il en est de ces cas comme de ceux en peut faire; à quoi, comme l'on vient qu'on appelle cas Royaux, ou comme de voir, le Roi Henri IV. promit de de cas privilégiés dont on n'a jamais pourvoir. Ses Successeurs ont eu la mêbien pu fixer le nombre. Et comment, me attention. Ce qui paroit par les difen effet, qualifier dans le détail tel ou férents réglements dont nous rapportons tel délit, telle ou telle contravention, ci-après la disposition, leurobjet est done fans être affuré des circonstances qui d'empêcher que par cette voie on ne meten caractérisent l'espece? Et comment te obstacle aux bons essets qu'on doit les prévoir ces circonftances? Ne fuffit- attendre de l'application des Évêques, à il pas qu'on établiffe des principes gé- faire exécuter les Loix de l'Eglife. V. néraux & certains dont on puille fai- là deflus les fages réflexions que fair re une juste application selon les occur- M. Dupus dans Traité de la jurisdicrences, fans que par une énumération tion criminelle ch. 10, imprimée à la de cas imaginés, on excepte de la re- fuite de la nouvelle édition de fon comgle des cas récls, qui pour n'avoir mentaire, eté prévus, ne font ni moins graves Ces mêmes Réglements & Ordon-

Decrets , Conciles & Conftitutions Ca- l'artic. des Juges de cet appel. noniques ou bien entreprise fur l'au- Il ne nous reste qu'à donner ici un torité du Roi, sa justisdiction, les Loix peu plus d'étendue à la Déclaration du Royaume, droits, libertes & pri- de Henri IV. si constamment suivie

ABU

voies équipollentes dont nous nous fom- ce qu'il n'étoit possible de régler & démes autrefois fervis, comme du recours finir plus particuliérement, Sa Majesté au Prince, de l'examen des Bulles, &c. ordonna, pour faisfaire le Clergé. Feyret , liv. 1. ch. 3. n. 12. & 13. Trai- que ses Parlements tiendroient soignenté de Van-Espen de recursu ad princi- sement la main à ce que les Ecclesiastipem Traité de Salgrado, Auteur Lipag- ques ne sussent troublés en leur juris-nol intitulé de Regis protestione vi op- diction, au moyen des appelleurens compressorum appellantium a causis o judici- me d'abus. Preuv. des lib. ch. 7. n. 21.

Nous avons dit ci-devant que le Cler-S. 2. ABUS, CAUSES ET MOYENS gé ne défapprouve pas l'usage de ces

ni moins dignes de la même peine? nances font rapportés dans les M. du Ce fut auisi avec beaucoup de sagesse Clergé, tom. 7. p. 1515. jusq. 1545. que le Roi Henri IV. répondit fur les V. aussi la Jurisprudence Canoniq. verb. rémontrances du Clergé de France, Abus, sect. 6. où l'Auteur marque ce qui vouloit qu'on réglat & éclaircit les qu'on doit oppofer à ce que disoit le cas d'abus, que ces cas étoient déjà Clergé de France en 1666, par la houtous réglés, que les appellations com- che de M. François Faure, Evêque d'Ame d'abus avoient toujours été reçues miens contre , l'invention & l'ulage de quand il y avoit contravention aux Sts. l'appel comme d'abus. F. ci - deffous

vileges de l'Églife Gallicane, Ordon- dans l'usage. Nous la diviserons en qua-

d'abus.

observations sur cette division des chefs nes externas etiam Ecclesialiseas quarenus qui peuvent donner lieu à l'appel com- pacem temporalem inter passor, perturbane me d'abus; on peut les voir au tom. ut incommodis quod inde emergune per-7. des M. du Clerge, p. 1546. & fuiv. vertam & medeantur. M. du Clerge tom. L'Auteur du Traité de la Jurisdiction, 6. p. 65. & fuiv. defin. Can. verb. Abus. dont nous avons dejà parle, pousse les Cabaffut. liv. 4. ch. 13. Fevret liv. 1. choses à cer égard jusqu'à dire que l'ap- ch. 5. n. 1. Guenois Conser. des ordin. pel comme d'abus n'est pas recevable tom. r. tit. des appels comme d'abus, même en ces quarre occasions. Ce qui Commentaire de M. Dupui. Sur les donne justement lieu de lui reprocher libertes art. 70. nouvelle edition V. cique pour vouloir trop prouver, il ne dessous Forme & qualité de l'appel comme prouve rien.

Car de l'aveu même du Clergé. forme même à la Loi naturelle, & com- nons. V. Canon. me tel employé sous differentes formes aucun desdits quatre cas, il faut, di- contrevenir sans abus. V Pape, Canon, fent nos Auteurs, tenir pour maxime ximes & ufiges est abusif, & que c'est Canons qui ne déterminent que ce qui

ΑBU

les fources de l'abus, & des moyens d'ap- confié fon autorité, à conneître de ces pel dont il s'agit; elles font marquees abus & les corriger,parce que tout foudans l'art. 79. de nos libertés ainsi que verain a été établi de Dieu, pour faidans le Traité de la Police Royale de re des Loix & maintenir l'ordre & M. Duhamel. 1º. Attentats aux Saints la tranquillité dans toute l'étendue de Décrets & Canons reçus en ce Royau- fa souveraineré. Personne ne peut nier, me. 2º. Amentats aux Concordats, Elits, dit Stokmans in Belgar, circa Bull, recept, Ordonnances du Roi & aux Arrêts des c. 11. n. 18. in fin., qu'il n'appartien-Parlements. 3º. Attentats aux droits, ne à la puissance souveraine de s'oppofranchises, libertés & privileges de l'E- ser & de réprimer tout ce qui peut glife Gallicane. 4°. Entreprise de jurif- troubler l'ordre public sans distinction diction. C'est ce que Bouchel appelle de personnes ni de causes : manear igien fa Bibl. Can, les quatre pilliers fur tur ratum principibus ex natura & inflesquels porient tous les appels comme titutione infins principates publica tranquillitatis tuttlam incumbere fine difcrimine cansarum & personarium & con-On a fait pour le Clergé plusieurs sequenter autoritatem habere super actiod'abus.

ATTENTATS CONTRE LES SS. DEl'appel comme d'abus n'étant qu'une ré- CRETS, &c. Les Ses. Décrets & Canons clamation des fecours que le Roi doit reçus dans le Royaume font ceux dont ceux de fes fujers qui font dans l'op- parle l'art. 41. de nos libertés, & qui pression, est en soi très-légitime, con- sont contenus dans l'ancien Code des Ca-

Par les art. 5. & 6. de nos libertés , depuis la naiffance de l'Eglife & dans la puissance du Pape même est bornée tous les Etats Chrétiens; aussi loin de par les Canons des anciens Conciles reprétendre qu'il ne doive être admis en çus dans ce Royaume; il n'y peut

Les Canons qui regardent la Foi & en général, que tout ce qui va à trou- tels qu'ils doivent êt e suivis par tout bler l'ordre & la tranquillité du Royau- le monde, sont expliqués sous le mot Canon; me, ou qui contrevient à ses Loix ma- la Foi est une & invariable; mais les ABU

munités de la jutifdiction & autres Roi ou ses Juges en matiere Ecclésiafpoints qui ne concernent pas la Foi, tique, par plainte ou par appellation mais seulement l'ordre extérieur de l'E- comme d'abus, a son vrai sondement glife; ces Canons ne font fuivis en fur ces deux maximes très-certaines, 1°. France, comme l'on peut voir au mot Que le Roi est exécuteur & protecteur Canon, que quand ils ont été reçus dans des Srs. Canons. 2º. Qu'il a puissanle Royaume: & une fois qu'ils y font ce de faire des Loix & Ordonnances recus, on ne les peut enfreindre fans concernant la police extérieure de l'Edonner lieu à l'appel comme d'abus: glife. Le Roi peut les admettre ou les rejetle bien de fon Etat.

Chréciens, sont de dioit divin, protecteurs ou les Officiers à qui ils ont confié leur nés de l'Eglife, & que ce tiere est dû autorité, emploient dans la pratique, plus particuliérement aux Rois de France, par le zele qu'ils ont toujours mon- lui est contraire & aux anciens Décrets tté pour la défense de la Religion; c'est ou Canons de l'Eglise. en cux une verru comme hétéditaire, Et dans tous les souverains un devoir si effentiel que S. Leon le leur propo- 35. Covarruvias, Pratt. quaft. c. 35. fe, comme un objet de leurs médiations Victoria & autres Théologiens célebres continuelles: debes incunitanter adverte- écrivent qu'il est permis aux Princes re reciam posessatem tibi non solum ad d'empêcher, pour leur juste désense, mundi regimen, sed maxime ad Eccle- l'execution des Décrets & des Ordonha prasidium esse collaram. S. Leo epist. nances injustes des Ecclésiastiques. Pri-125. alias 75. ad. Leon. imper. Un vilegium dignitatis meretur amistere qui Concile célebre tenu à Paris en 829. permiffa fibi abuitur potestate, c. nbi menace de la colere de Dieu les sou- dist. 74. c. privilegium 11. q. 3. verains qui négligent de remplir cette obligation; & les peres même du Con- NANCES, &c. Que le Roi, comme nous cile de Trente, qu'on ne peut récuser venons de le voir, ait le pouvoir de en cette matiere, ont dit en la fest. faite des Loix sur la police extérieure 25. de ref. c. 20., que Dieu les a fait de l'Eglise, soit pout la ruition des Caprotecteurs de la Foi principes seculares nons, & la manutention ou réformaut Cathelicos ques Deus Sanite fidei Ec- tion de la Discipline, soit pour l'ordre clessa protettores esse voluit : les anciens de la procedure tant civile que crimidu Clergé tom. 11. p. 569.

dit M. Dupui, fur l'art. 79. de nos li- matieres Ecclefiaftiques.

est de la discipline, des droits & im- bettés, de se pourvoir par devers le

A ces autorités on pourroit en jointer ces Canons, les modifier ou inter- dre une foule d'autres, V. la juris prudenpreter selon qu'il le juge à propos, pour ce Canon. : verba Abus & ci-après le mot Canon. Mais en voilà bien affez En effer chacun fait que les Princes pout justifier les moyens que nos Rois pour la maintenir contre tout ce qui

Simancas, de Catholicis, inft. tit. 45.

CONTRAVENTION AUX ORDONcapitulaires rappellent fouvent ce me- nelle, dans l'étendue de fes Etats, c'est me devoir à nos Rois; & l'Auteur des une maxime qui n'a jamais été contestée M. du Clergé semble en avoir copié ou qui ne le peut être ; il ne faut pour les termes. Baluze tom. 1. p. 657. M. en être convaincu qu'ouvrir les Hiftorres, & y lire les fages Réglements qu'ont L'ordre ancien reçu en ce Royaume, faits nos Rois en divers temps fur les

lui.

ces.

aux Canons mêmes. Canf. 8. 9. 11. dift. col, 2.

meprifés fans abus, par la raifon que moins respectivement, dans l'étendue du ressort de ces Cours. V. Arrêts.

Contre ceux qui prétendent que ces libertés est un abus; puisque ne les pas

ABU

Si l'on veut s'autorifer de quelqu'e- Loix des fouverains n'ont de force qu'auxemple, combien de Loix n'ont pas tant qu'elles font revêtues de l'autorité fait les Empereurs fur le même fujet? de l'Eglife ou de l'approbation des Pa-Etoir-ce par usurpation? Par abus? Ce pes. Il ne faut qu'opposer ces paroles feroit une forte d'impiété de le foutenir. du Concord. Cathol. lib. 3. chap. 40. Lifez l'art 10. de nos libertés, & le Non decer quempiam dicere fantiffimos Commentaire de M. Dupui fur ice- Imperatores qui bono Reipublice in electionibus Episcoporum et collationibus be-Henri III. presse par le Pape de re- nesiciorum, & observatione Religionum cevoir le Concile de Trente, lui fit dire multas salvas constitutiones edidernit, erque pour la Foi il étoit observé en ce raffe & isa statuere non possiffe, Imo legi-Royaume; mais, que pour la Discipli- mus Romanum Pontificem eos rogasse ut ne y il pourvoiroit par les Ordonnances : constitutiones pro cultu divino , etiam conce qu'il lit en effet par la célebre Ordon- tra peccatores de clero ederent & si forte nance de Blois. V. Consile, Ordonnan- diceretur quod robur omnium illarum constitutionem ab approbatione apostolica L'on doit donc conclure de ce que aut synodice autoritatis dependebat , nots nos Rois ont le pouvoir de régler la in boc infifiere, licie 86, capitula regulapolice extérieure de l'Eglife, de ses rum Ecclessalitearum antiquorum imperato-Ministres, de ses biens, que la contra- rum legerim & collegerim, que bie insevention à ce qu'ils ordonnent à cet égard rere supervacaneum foret, & multa alia est un vrai abus , sujet à l'appel dont Caroli magni & ipsus successorum , in il s'agit en la matiere de ce mot; ce quibus tam de Romano pontifice ac aliis qui s'étend aux Ordonnances fur la pro- emnibus Patriarchis dispositiones qued de concodure civile & criminelle; on no peut ferrandis Epifcopis & aliis capere debeant s'en écarter sans abus. Les Clercs d'ail, inveniuntur, & tamen numquam repui leurs n'ont jamais cessé d'être sujets. M. aut Papam regatum ut approbacet vel Guimier , in Pragm. proam. S. que qui- etiam & propter quia approbatio ejus indem', verb. falutem, dit qu'ils font te- tervenit ligaffe, Legitur bene aliquos Ronus comme les laics à l'observance des manos Ponifices fateri se illas ordinationes Loix de l'Etat, Clerici ad corum observa- veneravi. Cos paroles d'un Cardinal ne tionem tenentur qua in Reipublica favo- font pas suspectes, elles n'ont rien que rem cedunt. V. Procedure, Appel, Of- de conforme à ce qui est établi sur ficial, Art. 4. 34. 35. 79. des lib. Dans la même matiere dans la Bibliotheque tout cela il n'y a rien que de conforme Can. de Bouchel verb. Autorité, p. 118.

CONTRAVENTION A NOS LIBERTÉS. Les Arrêts de Réglement des Cours On doit appliquer ici ce que nous di-Souveraines ne peuvent non plus être fons ci-deffus touchant les moyens de conlerver nos libertés , & ce que nous difons les Cours Souveraines jugent, vice Sa- encore fous le mot Libertés. Nos liberera, vice Principis: ce qui a lieu du tés, dit l'Aureur de la Jurisprud." Canonia, étant l'Ancien Droit de l'Eglife opposé de tout temps aux nouveautés, on voit que la dérogation à ces

obfer-

ABU Dierver, c'est rétablir ou introduire des nouveautés contraires à la fainteté des anciens Canons, contre lesquelles elles nous préservent; & que ne les pas résormer par la voie de l'appel comme d'abus, ce seroit perdre tout le fruit des travaux de nos Ancêtres.

On peut même dire, qu'il ne se commer point d'abus, en quelque maniere que ce foit, qui ne déroge à nos libertés; puisque tout abus attaque, ou ces anciens Canons, ou la jurifdiction temporelle de nos Rois, & que nos libertés consistent, 1°. En l'observation des anciens Canons auxquels il ne peut être dérogé, fuivant l'article 5. 2º. En l'observation de la maxime établie dans l'article 4. fur le temporel de nos Rois.

plus générale, on pourroit dire la feu- 80. des lib. comment. de Dupui nouv. le & unique qui renferme toutes les édition, ) ils aiment mieux recourir diautres. Ces paroles d'un Docteur y rectement au Prince qui, par évocation, viennent donc très-bien : ab his fan arrête les poursuites dans les Tribunaux tibus, dimanant infiniti propé modum féculiers, ou pourvoit à leurs entrepriabusum rivuli... ab hoc trunco immenfit surculi, ut non fit ulla sylva cedrea se plaignent quelquesois, comme d'une feracior, nec feges ulla copiosior quam abusum istud surcularium atque semina- me aux Loix du Royaume. Il faut voir rium. On prétend néanmoins que dans à ce sujet les célebres Remontrances l'esprit des ordonnances, il faut pour du Parlement de Paris, du 9. Avril 1753. bien regler l'usage de l'appel comme On y trouve à la suite, un recueil d'ord'abus, que la cause en soit importante donnances des Rois des trois races, & fentible. M. du Clergé tom. 7. pag.

nous marquons aux mots Action, Delin, Ju- le Juge laic est saisi de la matiere le juge lieu à l'appel comme d'abus. Tout ce- 35. 36. de l'Edit de 1695. M. du Clergé la nous dispense d'entrer ici dans le tom. 7. p. 1529... 1553.

détail des cas d'abus par entreprise, pour ne pas user de répétitions done nous avons voulu purger cet ouvrage. Nous nous bornerons donc à dire en général fur cette quatrieme fource d'abus, après ce que nous avons déjà dit fur les trois autres, que le Juge d'Eglise commet abus toutes les sois qu'il entreprend fur la jurisdiction séculiere, foit en connoissant des causes qui ne sont pas de sa compétence, soit en excédant les bornes de son pouvoir; ce qui est réciproque.

ARII

Mais, soit parce que les Ecclésiastiques n'aiment pas à recourir aux Magistrats eux-mêmes, soit parce qu'ils ont en ce cas la voie de l'appel simple, ils ne font jamais usage, au moins par l'appel qualifié comme d'abus, de la C'est donc ici la source d'abus la faculté que cette regle leur donne; (art. fes par des Arrêts dont les Parlements chose contraire au bon ordre & mêconcernant les évocations, interdictions furfeances, cassations, lettres closes ou ENTREPRISE DE JURISDICTION. Patentes, ordres ou mandements, qui Nous traitons ailleurs de la distinction se trouveroient contraires aux Loix ou à des deux Puissances, spirituelle & tem- l'usage du Parlement, style & réglements porelle. V. Pape, Eglife, Constitution; V. Arret, Evocation, Au surplus quand risdiction, Official, les causes qui sont de d'Eglise ne peut sans abus proceder de la jurisdiction du Juge d'Eglise, & dans son ches. Bourdin sur l'Ord. de 1539. le cours de ce Dictionnaire, on voit du Luc placir. lib. 2. tit. 3. art. 8. V. les cas particuliers qui peuvent donner les art. 10. & 11. 18, 20. 28. 29. 30.

ABU S. 3. Juges DE L'Abus. L'appel du Parlement de Paris du 27. Août comme d'abus, foit que l'abus foit 1722 ce qui n'a lieu toutefois qu'en commis par le Supérieur Ecclésiastique matiere civile : car en matiere crimiou le Juge laïe, se releve devant les nelle, les appels comme d'abus, se por-Juges du Roi ; & à cause de l'impor- tent en la Tournelle criminelle & même tance de la matiere, ce sont les Cours en la Chambre des vacations qui re-Souveraines qui en connoissent à l'ex- présente la Tournelle, laquelle peut clusion des Juges insérieurs. Le Grand bien recevoir ces appellations, rendre Conseil & le Conseil privé ne sont des Arrêts provisoires & donner des pas compris dans cette exclusion ; l'ap- désenses , mais ne peut les juger dépel comme d'abus peut être relevé au finitivement fuivant la Déclararation Grand Conseil par ceux qui y ont leur du Roi du 4. Septembre 1675. Mémoiattribution, & au Conseil Privé quand res du Clergé, tom. 7. p. 1562. Au l'appel comme d'abus est dépendant des Parlement de Toulouie, les appellacaules qui y font retenues. Jurispru- tions comme d'abus sans distinction de dence Canoniq. verb. Abus, sect. 6. matieres sont toujours portées à la n. 1. Edit de Fontainebleau en 1541. Grand' Chambre, si ce n'est qu'elles soient Ordonnance de 1539. art. 5. 6. 7. 8. incidentes à des procès pendants aux Ordonnance de Blois, art. 2. L'on Enquêtes, auquel cas elles sont jugées neut voir sur cette compétence des aux Enquêtes. Fromental en ses décis.

tom. 7. p. 1527. 1539. venons de voir, à connoître privati-A l'égard des Parlements, ce sont ceux

rapporte l'Auteur cité, les moins suspec-

incidents à des procès pendants aux En- dunt , judicio Episcoporum juxta Canoquêtes . fe portent auffi en la Grand' nicam Santijonem definienda. Journal Chambre, fauf à les renvoyer aux En- des Audiences, tom. 5. liv. 12. ch. 22. quêtes, si ces appels ne peuvent être ju- Banage sur l'art. 3. de la Cout. de ges séparément : ainsi jugé par Arrêt Normandie, p. 21.

Cours Souveraines, les autorités que verb. Abus. Les Parlements sont dans l'usage de tes font les plus fortes. M. du Clergé, ne juger les appels comme d'abus, que d'une maniere qui rend entiérement in-C'est donc aux Parlements & aux justes les plaintes que peut encore Conseils Supérieurs, ès cas que nous faire le Clergé sur cette voie de procéder; ils ne décident point les mavement des appellations comme d'abus, tieres Eccléfiastiques; ils n'examinent que le fait , si l'Ecclésiastique a usurdans le ressort desquelssont situées les Of- pé, s'il a vexé les Sujets du Roi, s'il ficialités dont on appelle, qu'appar- a violé nos Liberrés & les Canons; & tient la connoissance de ces appellations, quand ils reconnoissent l'abus, ils se con-& c'est en la Grand' Chambre de ces tentent de prononcer que l'Ecclésiastique Cours qu'elles se jugent, soit que les a abuse, qu'il a été mal & abustvement Sentences contre lesquelles on se pour- jugé par la Sentence ou Alte dent l'apvoit aient été rendues à l'Audience ou pel a été interjetté; & renvoient le en procès par écrit; ce qui est sondé sonds au Tribunal Ecclésiastique confur ce que ces fortes d'appellations sont sormément à l'esprit des art. 6. & 37. regardées comme appellations verba- de l'Edit de 1695. & à ce que disoit les. Mém. du Clergé, tom. 7. p. 1561. autresois Charlemagne en ses cap. tom. Les appels comme d'abus qui sont 1. p. 386. Omnia qua vires suas exce-

ABU

l'appellation comme d'abus est mal fon- du sceau & des consultations ne peut être dée; fans prononcer par l'appellation au observée. néant, ils difent simplement qu'il n'y a abus, & condamnent l'appellant aux de des Reliefs d'appel comme d'abus dépens & à l'amende qui est de 75. livres envers le Roi, fuivant l'arricle 37. de l'Edit de 1695. V. Amende de ful

appel. Sur la forme de prononcer de la part des Juges dans les appels comme d'abus, il faut voir les M. du Clergé au tom. 7. depuis la page 1564. jusqu'à 1576. & a la page 777. jusq. 799. Voyez l'article 37. de l'Edit de 1695. pour le renvoi de la cause, à qui il doit être fait. verb. Jurisdittion.

S. 4. FORME ET QUALITÉS DE L'AP-PEL COMME D'ABUS ET DE L'ABUS MÈME. Il y a deux manieres de relever les appels comme d'abus, 1°. Par Arrêt. 2º. Par de Lettres qui s'obtien-

nent en Chancellerie.

Dans le premier cas, il faut pour obtenir l'Arrêt qui reçoit l'appel, & permet d'intimer, présenter une Requête & y joindre la Sentence contre laquelle on veut se pourvoir, & que le tout foit communiqué au Procureur Général.

Dans le second cas, il faut une contation doit être attachée aux Lettres de Edit de 1720. tom. 2. p. 544. Fevret, prendre en petite Chancellerie, fuivant bitres. l'Arrêt d'enrégistrement de l'Edit de les libeller ni de confultations d'Avo-

jetter cet appel incidemment fur le parce que rien ne peut déroger à l'au-

Si au contraire ils reconnoissent que Barreau; & dans ce cas, la formalicé

Au Parlement de Toulouse, on accorfans confultation d'Avocats. Le Clergé s'est plaint autrefois de ce que les Parlements recevoient trop aisement les appels comme d'abus; & par Arrêt fur Requête le Roi Louis XIV. déféra à ces plaintes par sa déclaration de 1666, mais elle n'a pas été fuivie dans l'ufage. M. du Clergé, tom. 7. p. 1532... 1559.

Quand on veut obtenir des défenses d'exécuter les actes dont on se plaint, V. au mot Décret, la procédure qu'il faut

fuivre.

Si une appellation comme d'abus a été mise au rôle, & qu'elle ne soit pas venue à fon tour, on la met à un autre rôle & ne s'appointe pas comme les autres causes suivant la Déclaration du mois de Mars 1673. régiftrée au Parlement de Paris. L'Appellant ne peut pas même se désister de son appel après qu'il a été mis au rôle ; il ne peut alors ni convenir d'expédient ni transiger avec l'intimé sans l'avis & le consentement des Gens du Roi. S'il le faisoit, il paieroit l'amende, ainsi que fultation de trois Avocats qui trouvent l'ordonne un Arrêt de Réglement du l'Appellant bien fondé. Cette conful- 10. Avril 1609, rapporté par Neron, Relief d'appel comme d'abus qu'on peut liv. 1. chapitre 2. n. 23. Voyez Ar-

La raison de la regle précédente est 1610, mais pour prendre des Lettres que l'appel comme d'abus a toujours le d'anticipation sur un appel comme Procureur Général pour partie princid'abus, il n'est point nécessaire de pale, à raison de ce que l'intérêt public qui regarde ou le Roi, ou l'Eglife, ou l'Etat, est lésé par l'abus, & que l'in-Quand on objecte dans le cours d'une térêt public réside principalement en sa plaidoirie un Acte susceptible de l'appel personne; c'est de-là aussi que vient la comme d'abus, il est d'usage d'inter- maxime que rien ne peut couvrir l'abus,

à péremption, ni à aucune fin de nonrecevoir. L'abus une sois sormé est imprescriptible; plus il vieillit, plus il est gravat, ideoque ab coin perpetuum appellatur. Fevret, liv. 1. ch. 2. n. 13. Mai-Bénéficier qui en est insecté, perd toute couleur fuivant du Moulin : Abuño non folum reddit situlum discoloratum, fed etiam penitus nullum, unde ceffat triennalis possessio in Beneficialibus cum de appellatione ab abusu agitur; ad reg. de infirm. n. 207. Louet, ibid.

nouvel Arrêt du Grand Conseil qu'il tique, pourroit après trois Sentences rapporte en son Traité des Commend. conformes, en appeller. Pallis privatetom. 1. part. 1. ch. 16. fait à ce fujet rum jus publicum non derogatur. Chopin, une distinction qu'on ne manque pas de facr. polit. lib. 2, tit. 1, n. 5. Cette de suivre dans les Tribunaux. On avan- partie pourroit même appeller, quoice, dit cet Auteur, comme une maxi- qu'il y eût dans le Rescrit délégatoire me constante, que l'abus ne se cou- des Juges in Partibus, la clause appellavre jamais. De cette maxime, on con- tione summeta ou sublato omnis appellaclut qu'une provision abusive ne peut tionis obstaculo. Fevret, liv. 1. ch. 2. jamais avoir l'avantage d'un titre colo- n. 4. V. Appel. ré, ni devenir irrévocable par la vertu ajoute-t-il, est affurément bien tirée, où il s'agit d'un abus caractérise, d'un abus effentiel , d'un abus qui intéresse le gouvernement, foit Politique foit Eccléfiastique, d'un abus en un mot qui trouqualifiée d'abus, & l'est en effer, en l'appel comme d'abus n'est qu'un re-

torité du Roi, à l'intérêt de l'Eglise & prenant le mot d'abus dans sa significade l'Etat. Les appellations comme d'abus tion la plus générale & la plus étendue: ne sont donc sujettes ni à désertion, ni ainsi le désaut d'infinuation & autres femblables font des abus; mais des abus qui n'intéressent que les particuliers. & qui par cette raison ne donnent pas abus: Abusus enim perpetuo & continuo lieu à l'appel comme d'abus, ou dont la qualité est telle que les parties peuvent les prescrire & en transiger nard. liv. 1. ch. 2. & 3. Les effets mê- sans le ministere des Gens du Roi. me de l'abus sont tels, que le titre d'un C'est ainsi qu'il faut entendre la méme distinction saite par Pastor , lib. 3. tir. ult. & Mornac fur la Loi 38. ff. de pallis. V. Obreption , Titre coloré , Poffession sriennale.

Quand l'abus est de la premiere qualité, c'est-à-dire, qu'il intéresse le public, la partie même qui auroit procé-M. Piales, fur le sondement d'un dé volontairement en justice Ecclésiaf-

Haute Serre, dans son Traité de la de la prescription, par le Décret de pa- Jurisdiction Ecclésiastique imprimé à la eificis possessions. Cette consequence, suite du Traite de l'abus par Fevret, dit en la p. 33. & fuivant, que l'appel mais elle n'a lieu que dans les seuls cas comme d'abus contre lequel il témoigne un zele amer, ne fauroit avoir lieu pour une collation de bénéfice ; fur quoi M. Vaillant fon annotateur a obfervé que quoique l'Auteur appuie fon ble l'ordre public, autrement la plu- fentiment de l'autorité des Loix, l'usapart des provisions défectueuses seroient ge prévalu & qu'il est ordinaire qu'on incolorées; parce qu'il n'y a presque appelle d'une collation de bénésice quand point de défaut dans une provition de elle est faire contre les Loix du royaubénéfice & dans tout autre titre, qui me ou dans une forme irréguliere. Le ne soit une infraction de quelque Loi; même annotateur observe encore que or toute infraction d'une Loi peut être Haute Serre se trompe en disant que

Suivant la disposition de l'Ordonnance de 1606, art. 11. & la Déclaration de 1666, art. 16, l'Avocat qui plaide pour l'Appellant comme d'abus, doit fermoient quelque contravention aux être affisté de deux autres Avocats; mais SS. Décrets, aux Libertés de l'Eglise

l'usage est contraire.

dans tous les Parlements du Royaume, tés duement autorisés & homologués. même dans celui de Flandres, suivant Art. 34. des lib. & ses Commentaires la Déclaration du Roi du 18. Janvier Boniface tom. 3. liv. 5. titr. 4. chap. 1719. ils ont auffi lieu dans la Provin- 2. 2. ce d'Artois & dans la Franche-Comté. M. du Clergé, p. 1555. & fuiv.

ouverte à tout le monde, à l'étranger fisants qu'il existe, & que l'anciennecomme au naturel françois, à moins té ne sasse pas présumer que tout a été qu'il ne s'agit d'un cas où l'appel com- fait dans les regles. Jurisprud. Canoniq. me d'abus auroit pour fondement un loc, cit, privilege particulier aux françois. Mém. п. б.

On peut appeller comme d'abus, non- tres. feulement des Sentences & Ordonnances rendues par les Juges d'Eglife, ainsi que des Décrets par eux décernés en matiere contentieuse, civile ou criminelle, mais on le peut aussi à l'égard de tous les Actes de Jurisdiction volontaire que les Evêques exercent par eux-mêmes ou par leurs Grands Vicaires, comme des provisions données par partie puisse appeller. V. Obreption, un Evêque pour prendre polleifion d'un benefice, &c. Mais V. Jurisdiction & ments & ordonnances rendus par l'Of-Mainard loc, cit.

ABIJ mede subsidiaire & extraordinaire, le qui dependent de la jurisdiction des dernier enfin qu'on doit employer au Curés, comme d'une célébration de mariage & autres Actes de cette nature.

On peut aussi appeller comme d'abus des conclusions capitulaires d'un Chapitre, & même d'une Communauté réguliere, ainsi que des mandements, dispenses ou obédiences qui seroient donnés par des Supérieurs de Congrégations ou de Monasteres particuliers. fi ces Conclusions, Ordonnances ou Mandements étoient abusifs, & ren-Gallicane, aux Loix du Royaume, ou Les appels comme d'abus ont lieu enfin aux statuts desdites Communau-

Quand même l'Acte abusif ne seroit pas rapporté, on en peut appeller L'appel comme d'abus est une voie comme d'abus, s'il y a des indices suf-

Il a été jugé que l'appel comme d'adu Clerge, tom. 7. page 1556. Nou- bus n'avoit pas lieu en fait des censuvell. not. fur Fevret, liv. 1. chap. 2. res de livres qui regardent la Doctrine. M. du Clergé, tom. 7. p. 1522. V. Li-

> Si l'appel comme d'abus a lieu en imposition de décimes. Voyez Bureau des décimes. M. du Clergé, tom. 7. p. 21. 00.

Les obreptions & subreptions ne sont point des moyens d'abus, mais de nullités. Déf. Can. p. 36. Rem. 22. Il peut cependant s'y trouver de l'abus dont la

Sur l'appel comme d'abus des Jugeficial, l'on doit intimer l'Evéque lori-Il en est de même de tous les Actes que le Promoteur y est seul partie, &

ABUqu'il y a des parties civiles qui ont rendu plainte, & à la Requête defquelles la procédure a été faite, ou qui ont requis des Ordonnances de l'Evêque, en ce cas l'Evêque ne peut les Evêques de paroître tous les jours devant les Tribunaux féculiers. Jurisp. Can. verb. Appel. fect. 2. n. 19. où cette maxime est autorisée par des Arrêts, fur l'un desquels M. Talon dit qu'elle avoit lieu fous trois exceptions; 1°. Quand il n'y avoit point de partie civile. 2°. Quand il paroissoit par la procédure qu'il n'y avoit point de corps de délit. 3°. Quand la partie civile s'étoit défiftée. V. Prife à partie, dénonciation.

Quant à l'Official qui a commis luimême l'abus, on le condamne ordinairement aux dommages intérêts, les exem- d'abus n'a qu'un effet dévolutif en maples en sont fréquents. Fromental, verb. tiere de discipline, c'est-à-dire, que Abus. M. du Clergé, tom. 7. p. 1584. pendant l'appel, les Actes ou les Juge-

Sation.

L'appel comme d'abus étant une voie 35. de l'Edit de 1695. quem vide verb. de la Religion. Inrifdiction.

Cour de Rome qui donnent atteinte à tion , de Discipline Ecclésiastique , Vi-

qu'il n'y a point de partie civile qui l'autorité du Roi, comme nous avons en foutienne le bien jugé; mais lorf- remarqué ci-deffus; mais alors par refpect pour le Fape, on n'interjette point appel comme d'abus directement des Bulles, Brefs & autres expeditions qui paroiffent fous fon nom; mais feulement de l'obtention, publication, ou autre être intime, dans la crainte que par fulmination ou exécution, ou autre exrecrimination les accufés n'obligeaffent pédition émanée du Pape telle qu'elle puisse être. Observ. de Duperrai sur les Loix Ecclés.

S. S. APPEL COMME D'ABUS, SUS-PENSIF, OU DÉVOLUTIF. V. les art. 10. 11. 18. 29. 30. 35. 36. de l'Edit de 1695. verb. Jurisdiction. Dans tous les cas affez érendus de ces arricles & relatifs aux art. 59. de l'Ordonnance de Blois, art. 5. de l'Edit de 1539, art. 9. de l'Edit 1571, art. 1. de l'Edit de Melun. & art. 3. de l'Edit de 1610. les Cours ne peuvent régulièrement donner des Arrêrs de défenses, parce que l'appel comme & fully. V. Promoteur, Official, Accu- ments dont on fe plaint ont toujours leur

exécution.

Mais fi on défignoit fous le titre de estraordinaire, il femble qu'il ne de- Correction de mœurs, ou de Discivreit avoir lieu que lorsque tout autre pline Ecclésiastique, ou de Visite, ce remede est épuise; & que quand on qui évidemment n'en seroit pas, ou ce pour attaquer un acte par la voie de qui contiendroit un attentat manifeste l'appel fimple, on ne devroit pas avoir contre la police du Royaume ou le bien recours à l'appel comme d'abus néan- de l'Etat; il est certain qu'alors le Parmoins le contraire s'observe constamment lement, sur les Conclusions du Procuduns l'usage. Vaillant loc. cit. Mais les reur Général, & en grande connoissan-Cours ne peuvent connoître ni recevoir ce de cause, pourroit saire désenses & d'autres appellations des Ordonnances & empêcher le cours de ces attentats, qui jugements des Juges d'Eglife que celles autrement renverseroient par provision qui font qualifiées comme d'abus. Art. les fondements de l'Etat, ou peut être

Il faut encore observer que lorsque Enfin les Procureurs Généraux des l'appel comme d'abus est interjetté par Parlements peuvent aussi appeller com- le Procureur Général, il est toujours me d'abus des Bulles & Referits de la suspensif, même en matiere de Correc-

ACC fites Episcopales & autres cas mention- ge, tom. 7. page 1578. 1582. 1521. V. nés dans les fuld. art. C'est un usage constant des Parlements, fondé sur ces deux confidérations ; 1°. Que l'art. 5. de l'Ordonnance de 1539, dit que les appellations comme d'abus interjettées par les Prêtres & autres perfonnes Ecclés. en matiere de Discipline & de Correction, & autres pures personnelles & non dépendantes de réalité, n'auront aucun effet fuspensif; ce qui ne peut regarder les appels interjettés par les Procureurs Generaux. 2°. Que le Roi n'accorde jamais la provision contre lui-même; ainfi que M. Joli de Fleury Avocat Général l'établit folidement à l'occasion d'un Arrêt du 4. Juin 1704. rapporté dans le Journal des Audiences, tom. 6. liv. 7. p. 49.

Du reste, la maxime générale que l'appel comme d'abus n'a qu'un effet dévolutif, est entiérement conforme aux principes du Droit Canon; on y trouve même deux exceptions, dont l'une n'a pas été prévue par les Or- rem. comme il est dit ci-après. donnances; la premiere quand le Supérieur excede ce qu'il peut ordonner pour la Correction; la feconde, quand les griefs des Appellants ne font point réparables en definitive. L'une est marquée par le quatrieme Concile de Latran . c. irrefragabili, de offic. Judic. & l'autre par le Concile de Trente, feff. 24. de ref. c. 10. On les admet toutes deux dans l'usage. V. Appel, M. du Clergé, tom. 7. p. 137. 1580. & fuiv.

De ce que les Ordonnances qu'on a citées, ne parlent pour l'effet dévolutif de l'appel, que des cas de Correction & de Discipline, il s'ensuit par la regle inclusio unius est exclusio alterius, que Jurisdiction, & les Mémoires du Cler- té est affez marquée par leur conduite.

auffi Decret , Arret , defenses , Appel nonobstant appel.

ACCEPTATION of l'Ade per lequel quelqu'un accepte & agrée quelque chofe.

S. I. ACCEPTATION, BÉNÍFICE. La collation d'un bénéfice n'est parfaite que du moment qu'elle a été acceptée par celui à qui le bénéfice est conferé; c'est l'acceptation qui forme le lien entre le bénéfice & le Bénéficier , per collationem absents factam jus non acquiritur, nifi absens eam ratam habuerit, c. si tibi absenti, de prab. in 6.

Tout pourvu d'un bénéfice, soit sur réfignation simple ou en faveur, foit per obitum, est donc tenu d'accepter ou de répudier le bénéfice qui lui est conféré. Avant cette acceptation, il est cenfé n'y avoir aucun droit, ou du moins il n'a point fait de titre fur fa tête; car cette collation quoique non acceptée donne toujours ce qu'on appelle jus ad

Cette acceptation peut se faire en plusieurs manieres & rélativement au genre de la vacance ou à la nature des provisions. En réfignation en Cour de Rome, on dit que l'acceptation est expresse, lorsque le Résignataire est prefent à la réfignation & qu'il l'accepte; & on dit que l'acceptation est tacire, quand le Réfignataire n'a pas figné la procuration; il en est de même d'un obstuaire. & de tout autre impétrant qui charge un Banquier de lui procucurer des provisions d'un bénéfice ; les Gradués, Indultaires, Brévetaires de . joyeux événement & de serment de fidélité, qui sont pourvus sur la réquidans les autres cas l'appel est également fition par eux faite au Patron ou au Colsuspensif; il faut voir les cas expressé- lateur ordinaire sont aussi dispensés d'acment marqués à ce sujet par l'Ordon- cepter par un Acte exprès les bénéfices qui nance de 1695, aux endroits cités , verb. leur sont conférés , parce que leur volon-

Enfin celui qui est présent à la collation faite en la laveur, & qui reçoit les provisions des mains du Collateur, déclare encore suffisamment par sa conduite qu'il accepte le bénéfice ; on appelle l'acceptation de ce dernier pourvu dans ces circonftances, personnelle; elle fert, dit Duperrai, à couvrir la vacance de Droit; quand il prend possession, fon acceptation devient réelle, & fert à remplir la vacance de

Cependant il est de regle que l'acceptation de la collation faite à un abfent ne se présume point, & qu'elle doit être prouvée, la raison est, dit Flaminius, que cette acceptation est une chose de fait qui de fa nature est incertaine; falta non prasumuntur nifi probentur. C. cum Joannes &. verum de fid. instrum. L. in omnibus ff. de jur. & fatt. ignor. Mais comme il n'est aucun des signes dont il a été parlé qui ne manische l'intention qu'on défire de connoître, il en résulte aussi la preuve suffisante de l'acceptation requise par la contradictoire de tige. cette autre maxime : non prasumitur scientia nisi doceatur reg. jur. 47. in 6°. C'est la doctrine commune des Auteurs et est communis opinio, dit l'Auteur cité, Trait, de relignat, lib. 10. quest, 8. n. 41 & fuiv. Louet in reg. de public. n. 12S.

Lorkque le bénéfice est régulier, & conféré à un Religieux , l'acceptation n'est pas si libie. V. Regul. Regul.

Il y a une regle de Chancellerie. appellée de prastando consensu, qui veut qu'on n'expédie aucunes Lettres d'établissement de pension, sans le consentement du débiteur de la penfion : quand une réfignation est donc chargée d'une pension, il saut demander au Pape la dérogation à cette regle ; si le résignataire n'a pas été présent à la procuration, & n'a pas consensi à la pension, judice au Collataire ; Sanguinis autem

cette dérogation qui ne fouffre jamais de difficulté quand le Réfignant est paifible possesseur, est conçue en ces termes : Et cum derogatione regula de preftando consensu in pensionibus attento qued resignatio sit in favorem absentis ; & Orator qui vere , realiter & pacifice possidet , aliter resignare non intendit.

Mais quand le bénéfice réligné fous la réserve d'une pension est en litige, le consentement du Résignataire est abfolument requis, parce qu'on ne le peut charger d'un procès & d'une pension sans son consentement; il en est de même des pensions établies sans cause. R. de M. Dunoyer fur Perard Castel en la Prat. de la Cour de Rom. tom. 11 p. 246.

Toutesois dans l'usage on se contente du consentement racite du Résignataire. dans le cas d'une cession de Droits en litige fous réferve de pension; la dérogation du Pape à cet égard produit le même effet , parce que la penlion n'est établie que in eventum. V. Penfion , Li-

On peut accepter par foi ou par Procureur ; Glof. in d. c. fi tibi absenti. Si c'est par Procureur, une procuration générale fussit, mais il faut qu'il y soit parlé au moins d'acceptation de bénéfices, quoiqu'ils n'y soient pas détermines, five certa, five incerta, & licet in eo non fuerint adjectum de dienitate vel cura, sufficit tamen ad acceptandum dignitates & curata. Flamin. loc. cit. n. 31, & suiv. Si toutefois il s'agit de bénéfices incompatibles ou de bénéfices conférés en vertu d'indult, de grades , &cc. in vim nominationis vel gradus aut alias, il faut une procuration speciale. V. Requisition , Brevet , Gradues,

Un proche parent ne pourroit pas même accepter en ce dernier cas, parce que l'acceptation peut porter pré-

COM-

A C C anjunttio non supplet speciales defettus mandati. L. patri, ff. de minori. Du reste, quoiqu'il soit plus décent de constituer Procureur un Ecclésiastique pour accepter, il n'y auroir point de nulliré à constiruer un Laic. Arg. c. 1: de Procur. in 69. Rien n'empêche auffi qu'une acceptation faire pour un tiers, à fon infu , ne foir par lui ratifiée : Dummodo non fit alteri jus quafitum, quia ratibabitio retrotrabitur. Nebuffe, de procur. ad rengn, &c. n. 12. Guimier , in Pragm. de collat. §. ftatuit , verb. Procuratorum, j. s. Flamin. loc. cit, c. f tibi abfemi, de prab. in 6°. Mais rien n'empêche encore qu'un Rélignataire ne désavoue les démarches qu'on a pu faire en son abience & à son insu, s'il n'est pas dans la volonté d'accepter le bénéfice réfigné, Joc. cit.

L'acceptation de la collation de l'Ordinaire doit être faite dans les fix mois de la vacance : s'il en étoit autrement. le Collateur pourroit empêcher le droit de dévolution ; cependant il a été jugé an Grand Confeil le 17 Mars 1723. que l'acceptation d'un Pourvu, après les fix mois des provisions, étoit bonne & préférable à des provisions intermédiai-Ce n'en eft point une : on a voulu obliger le Collateur à faire accepter sa col-Tation par le Pourvu, dans les tix mois, pour qu'il n'u ât de fraude au préjudice de les Supérieurs, & contre la difposition du ch. 4. de collus. deregenda; mais quand on ne peut former ce toupcon contre le Collataire, comme il a trois ans pour accepter ou pour repudier, ce feroit alors une injuitice de le priver de ses droits.

Ce seroit même aller directement contre la disposition du ch. si vivi absenti, qui eft la première Loi fur cet objet : elle ordonno que quoique la collation non acceptéen'acquiert pas le bénétice au Col-

lataire, celui-ci en retire néanmoins cer avantage, que le Collateur ne peut plus en disposer en faveur d'un autre à son préjudice, ou s'il n'y confenr, il peut feulement le mettre en demeure en lui prescrivant un délai pour accepter, pasle lequel le Collareur peut conférer à un autre, mais jusqu'à ce qu'il ait conferé de nouveau, même après le délai expiré, le p emier Collature peut accepter valablement pour lui. D'où quelques-uns ont prétendu que ce dernier n'avoit point de temps limité pour faire cette acceptation; que le terme de trois ans ne pouvoit être oppofé qu'autant qu'il auroit fervi à la possession paisible d'un autre, comme c'est la , disent - ils, le fens de M. Louer dans fa décision in Reg. de infirm. 72. où il est établi que puilque cer espace de trois ans fait perdre le droit dans le benélice , à foreiors le droit pour l'avoir : led cum jus santum det ad beneficium hac collatio, an post triemium poffe acceptari & non poffe probat. Rebuff. Coni. 186. per Regulam enim de pacific. poffeff. srium ann. fpatium datur tansum ad acceptandum beneficium, cum es sempore beneficii ciculus prafcribatur, fortions ratione jus tantum ad rem anod minus res : d'où vient donc cette contradiction? eft ex Glof. in c. fi esti abfents in verb. terminum de Prab. in 60. Flaminius est de cet avis fans rien diftinguer : per triennium non acceptandi collationem cenfetur privatus illo jure ... & post id tempus vequaquam potuti renunciare cum non habeat jusut feribit. Rebuff in alleg. Conf. 168. n. 10. cr in boc omnes concor dat.

Je me range à ce dernier avis, parce que s'il paroît contraire quant à ce point à la lettre du chapitre si tibi absenti , il est conforme à l'esgrit des plus fages Réglements en cette matiere. Traité de la prévention, tome 1. part. chapitre 14. n. 4. in not. Trait. des Collat. t. 2. ch. 8. #6.7.

Cette Loi d'acceptation dans les fix \* Tome I.

anois regarde donc particuliferement le Collateur. Tant que le bénéfice confirér n'eil pas aciepté dans les trois ans la collation demeure en latjens , & après les premies fit mois la devolution a lieu en haveur du Collateur l'ipérieur , Jous Es précédentes d'filintificas. V. Dévairtien mais fi dans l'intervall. le Pape prévent que l'fart « l'ôfer de cete prévention!"

Me. Piales avoit dit dans son premier Trané des Collations , loc. cit. qu'il dépendoit du refus ou de l'acceptation du Collaraire : ce qui étoit admettre le pouvoir de conférer, jure pravencionis, de la pari du Pape pendant le temps que la collation non acceptée demeure suspendue. Cet Auteur si estimable avoir peut être été induit a cette opinion parcelle de Goard & de M de Lacombe -qui se fondoient , l'un Trait. des Bénéfi. tom. 1. q. 3. fect. 3. n. 7. mal à propos fur l'aetorite de Dursoulin. Reg. 72. de benef. & l'autre en la Jurilpr. Canon. verb. Prevention. n. 12. fut un Arret du 31 Acut 1625, il a reconna depuis que Dumoulin ne difoit pas ce que Goard lui prêtoit, & que l'Arrêt cité par M. de Lacombe & rapporté par Bardet, tom. 1. liv. 2. ch. 54. a été rendu dans des circonflances toutes particulieres; enforte que M. Piales dans ion Traité de la prévention loc. cit, parole ne point admetere, en pareil cas de prévention, ce qui est plus contorme à nos principes, ou du moins à l'esprit des Arrêts qui restreignent l'exercice de ce droit exorbitant. V. Prévention.

Eneffer, par la collation non acceptee, las chois ne lone plus entireis; puifqu'elle donne droit au bénéfice: cellaris emmfolés, di M. Louet; in Reg. 72. de infirm. shfenti, sute acceptationem justamtumeribait a demafatism, de radginie effe integra. Que faut-il donc de plus pour lie les majes su Pape? Il eff vrai que le Collateur, après la repudiation du Collatire, pa condre de nouveau que fur le meme gente de vacance, parce que, cores me dit Dumoulin, repudiatio vel accestatio non est genus vacationis , nec modus inducenda varationis; mais il n'a pas cenu à lui que sa premiere collation n'ait cu fon effet ; on n'a pu le prévenir, parce qu'il a été diligent à conférer ; & fi dans nos maximes une collation nulle, une fimple préfentation de Patron devant un Notaire, la convocation d'une affemblée au fon de la cloche, empéchent la prévention, bien plus une collation qui n'e & que suspendue. C'est ainsi qu'il faut entendre ces paroles de Dumoulin ; collatio pendens impedit pravertienem, fans les foumeure à l'accident de la répudiation qui est toute étringere au droit de prévention dans fon principe; car fi le Pape n'a pu prévenir , quand l'effer de la collation étoit en suspens, il ne doit pas recouvrer ce droit quand il cesse de l'être ; ce feroit étendre ou favorifer la prévention . caufer de l'incertitude dans les titres des béréfices, dans les dépentes mêmes des Bénéficiers, & s'écarter de la regle quod ab initio non valet, trali u temporis convalescere neduit ; telle a éte la décision de Me-Paicalis, Avocat au Parlement d'Aix. C'est à ses avis particuliers que le Lecteur doi: une partie des éclaircissements que nous venons de donner sur cette inportante question.

Nous dions ailleurs, (v. Fofffins) que l'acceptation ne fuffir pas à un Relignative, & qu'il faut encore, pour quil
d'ipolitée de riutes du béréfece régnée, qu'il
d'ipolitée le Réfignant par une priée de
poléffind and se les formes requities; fur
quoi on a ngite ceue grande question;
il les provisions acceptere par le Réfignataire, font impression de ture fur lui, à
l'effict de pouvoir résigner & de faire vaquer le béséfice par la mort, avant qu'il
en ait pris polifisho.

La Jurifprudence à cet égard n'est pas uniforme. Dumoulin, de publ. n. 204tient l'affirmative. L'Auteur de la Jurisp. ACC

vision.

traire : il considere le résignant qui n'a point été déposséde comme ayant une Tournet litt. R. c. 15. Pastor de renune. espece de droit au bénéfice, & ne permet lib. 3, n. 18. V. Prise de possession, Date. Das que le réfignataire en dispose ou Réfignation, Retention, Litige, Signaqu'un tiers s'en fasse pourvoir à son pré- ture. judice ; c'est-à-dire que le réfignataire qui n'a point pris possession du béné- ple, que nous appellons Démission, elle fice qui lui a été réfigné, ne peut le opere une vacance entiere & confommée réfigner à un autre sans le consentement dans le bénéfice, du moment qu'elle du premier réfignant; & si dans ce mê- est admise ; il n'est pas nécessaire me temps il vient à mourir, le béné- que la collation qui en est faite en confice ne vaque point par sa mort, mais séquence soit acceptée par le Collataire demeure à ion possesseur qu'on suppose encore vivant; car s'il étoit morr, on feroit alors suivant la remarque de l'Auteur des M. du Clergé tom. 10. pag. 1671. dans les mêmes termes au grand Conseil & au Parlement; parce que le moins que la premiere n'air été anéanpremier de ces Tribunaux ne s'est écar- tie par le laps de trois ans fans exété de la regle ordinaire, enfuite des mo- cution, ou qu'elle n'ait été expressément difications appolées à l'arr. 20. de l'Edit répudiée par le Résignataire. art. 20. de 1637, qu'en confidération, du premier de l'Edit de 1637. V. Risignation.

ACC

Canonique, verb. Acceptation, n. 2. dit refignant à qui, il lui a paru, qu'il que l'acceptation lie l'Acceptant au bé- seroit trop douloureux de voir son bénélice ; enforte que s'il vient à mourir néfice possédé par un autre que par cedepuis la date des provisions, le béné- lui en faveur duquel il s'en étoit dépouilsice sera vacant par sa mort. Fevret & le; ensorte que cette raison cessant par d'autres, prétendant mal-a-propos que la mort de celui-là, rien n'empêche que les fignatures in forma dignum ne sont son refignataire ne résigne librement son pas de véritables provisions qui confe- bénéfice ou qu'il vaque par sa mort au rent le titre du bénétice, mais une fim- profit du premier impétrant, quoiqu'il ple commission que le Pape donne à l'Or- n'ait obtenu de Visa ni même ses prodinaire de conferer, ont foutenu qu'un visions; la raison est que suivant tous nos pourvu en cette forme ne peut réfigner en Docteurs. (Molin, de publ. 207.) la grace faveur le bénéfice qui lui aété ainfidonné est parfaire en sa substance, au moment avant que d'avoir obtenu les Lettres de qu'elle a été accordée, & c'est par l'ac-Vifa de l'Ordinaire. V. Forme, Enfin M. ceptation que le titre se forme, ou que l'ac-Piales, après avoir discuté ces différen- ceptant acquiert le jusin re comme l'établit tes opinions en fon Trairé des Collat. Flaminius lec cit. é in lib. 2. q. 26. tom. 1. ch. 5. dit que tous les Tribu- m. 2. C'est auffi sur ce sondement que naux du Royaume regardent le pourvu parmi nous, où la feule date prife à fur réfignation en faveur, comme le Rome vant impétration; on réfigne tous vérirable Titulaire du bénéfice, en quel- les jours des bénéfices même en litige. que forme que soit expédiée la pro- sur le simple certificat du banquier qui atteste que la date a été véritablement Mais le grand Conseil juge le con- retenue au nom ou au profit du résignaraire: Papon liv. 2. tit. 2. art. 5.

Quant à la réfignation pure & simpour que la démission ait ledit effet. V. Démission,

C'est encore une maxime qu'un Réfignataire ne peut accepter une seconde réfignation du même Réfignant, à 10. p. 1671. Duperrai, Moyens Canon. absents, à peine de nulliré desdites stitom. 1. ch. 29. Pinfon, in em. 17. f pulations. tibi absenti, de Prabend, in 6º.

quiri. L. 19. ff. de Donat.

du changement dans la forme des libéralirés exercées envers l'Eglife, ainfi de cet ouvrage.

pourront engager le Donateur, ni pro- autant du défaur d'infinuation. duire aucun autre effet, que du jour

ACC Cette répudiation expresse est mê- tion; & en cas qu'elle eût été acceptée me nécessaire pour donner droit au par une personne, qui auroit déclaré Réfignant, de faire une seconde rési- le porter fort pour le Donataire absent, gnation. Voyez Répudiation, Réfigna- ladite donarion n'aura effet que du jour de la rarification expresse que ledit Donataire en aura faite par Acte passé par-Ce que nous venons de dire est pres- devant Notaire, duquel Acte il restera que tour dicté par nos Auteurs fran- minute. Défendons à rous Notaires & cois; on peut donc y faire fonds dans Tabellions d'accepter les donations . la pratique. V. les M. du Clergé, tom. comme flipulants pour les Donataires

ART. VIII. L'acceptation pourra auffi S. 2. ACCEPTATION , DONATION. être faite par les Administrateurs des L'acceptation est de l'essence d'une do- Hopitaux, Hôrels-Dieu, ou autres semnation; enforte qu'une donation dont blables établissements de chariré, autol'Acte ne feroir pas expressement men- rises par nos Lettres Patentes, régistrées tion du confertement ou de l'accepta- en nos Cours, & par les Curés & Martion du donataire, feroit nulle fuivant guilliers, lorsqu'il s'agıra des donales Loix. Non potest liberalitas nolemi ac- tions entre-vifs faires pour le service divin, pour fondarions particulieres, ou pour la subfistance & le soulagement L'Edit de Main-morte a apporté bien des pauvres de leur Paroiffe. Voyez Fondation.

ART. XIV. Les mineurs, les inrerdits. qu'on peut le voir au mor Acquifition; l'Eglife, les Hôpiraux, Communautés, mais comme les Lettres Patenres & les ou autres qui jouissent des privileges des aurres formalirés qu'exige cet Edir pour mineurs, ne pourront être restitués conla validité des dispositions restamentai- tre le désaut d'acceptation des donares & entre-viss en faveur des corps se- tions entre-viss, le tour sans préjudice culiers & réguliers, n'excluent pas la du recours, tel que de droir, desdits mirigoureufe formaliré de l'acceptation pour neurs ou interdits contre leurs ruteurs les donations entre-vifs, nous rapporte- ou curateurs, & desdites Eglises, Hôrons ici la teneur des rrois articles de pitaux, Communaurés ou autres, jouisl'Ordonnance du mois de Février 1731. fant des privileges des mineurs contre qui ont quelque rapport à la matiere leurs Administrareurs, sans qu'en aucun cas la donation puisse étre confir-ART. V. Les donations entre-vifs, mée, fous prétexte de l'infolvabiliré de même celles qui feroient faites en faveur ceux contre lesquels ledir recours pourra de l'Eglise, ou pour causes pies, ne être exercé. Les arr. 31. 32. en disent

Avant cette Ordonnance, on ne faiqu'elles auront éré acceptées par le Do- foit pas difficulré dans certains Parlenataire, ou par son Procureur Général ments de confirmer des donations faites ou spécial, dont la procuration demeu- en faveur de l'Eglise ou de la cause sera annexée à la minure de la dona- pie, quoique non acceptées. Dieu pré-

ACC

fent en tout lieu par son immensité, di- criture qui désendent sevérement aux Juges de faire acception de perfonnes dans la distribution de la justice, nous ne rapporterons que ces paroles du Pape Gregoire I. adreffées aux Evêques d'un Concile : admonemus autem ut non cujusquam persone gratia, non favor, non quodlibet blandsmensum quemquam veftrum ab his que nuntiata funt nobis, molliat vel à vefondateur pouvoit revoquer sa liberali- ritate exentiat : sed sacerdotaliter ad investé jusques à ce qu'elle cur été, comme sigandam veritatem vos propter Deum ac-

Dans les ordinations, dans les élections, dans les collations de bénéfices, dans l'administration même des choses spirituelles, l'acception de personnes est un vice contre lequel l'Eglisc s'est toujours élevée. C. licet 8. q. 1. Dans une élection, par exemple, ce ne seroit pas affez pour un électeur de choifir une perfonne digne, s'il peut en choifir une plus digne. Non fais est se eligatur idonens & utilis Ecelefia, fi reperiatur idonior, eligentes autemnon falvant conscientiam fnam ubi potnerunt eligere meliorem, quia debent consulere Ecclesia meliori modo que poffunt. C. ubi periculum, S. ceterum, de appellat. Si cependant les flatus portoient feulement qu'on éliroit une persenne etpable, bonum virum, l'électeur dans ce cas n'auroit rien à se reprocher, & l'élection scroit valide, secus, si les électeurs ont fait serment de n'élire que le plus digne. Guimier, in pragm, de elect.

L'acception de personnes est une chose condamnée généralement par tour où l'on a quelqu'idée de la justice; mais au for extérieur elle n'est pas toujours puune injuste prétérence que l'on donne à nie; elle ne l'est parmi nous dan les élecune personne au préjudice d'une autre, tions, ainsi que dans la collation des bé-Acceptio perfo : a , dir Hugon , est quadam néfices , que lorsque l'élu ou le collataire fatua reverentia exhibita, alient non canfa a devers lui des qualités personnelles qui debita, sed proprer timorem vel utilitatem. qui le rendent, de droit, indigne du choix Sans rappeller ici les passages de l'E- qu'on a fait de sa personne; les mouss

c. ficut , 6. ego , verb. utiliorem.

foir M. de Catellan liv. 5. ch. 55. &c maître par son domaine souverain ; de tous les biens de la terre, accepte toujours suffisamment le don qu'on lui fait ou à fon Eglife de fes dons mêmes;cette raifon n'empèchoit pas que dans le Parlement de Parison ne jugeât le contraire; c'est-à-dire qu'un Donateur ou l'on dit , homologuée par le décret de cingit. C. ficut , inquit 2. q. 7. l'Evêque; car c'est-là proprement ce qui met le fçeau à l'acceptation ou à l'effet des donations faires à l'Eglife. Il en cst autrement de celles qui sont faites aux Hôpitaux, parce qu'ils font confiderés comme des corps laïcs, ou dont l'administration n'est pas tant dans la dépendance de l'Ordinaire, à môins qu'ils ne fussent érigés en titres perpetuels de bénétices. V. Hopitaux , Fondation , Etabliffement , Carellan liv. 1. ch. 33. 64.

Le dernier de ces articles suppose que les Communautés jouissent du privilege des mineurs, qui est de pouvoir être restinés quand ils sont létés. Sur quoi l'on demande si la restitution n'aura plus lieu en faveur de la Communauté comme à l'égard du mineur après sa trente-cinquieme année ? Voyez Lésion,

Preferspison.

S. 2. ACCEPTATION, ELECTION. L'acceptation est absolument nécessaire pour la validité d'une élection; si l'élu est absent, on lui donne un mois de temps pour accepter for election, & trois mois pour obtenir sa Confirmation. V. au

mot Ele lien.

ACCEPTION DE PERSONNES est

fymonique. V. Election, Symonic, Confidence, Acceptation, Collation,

C'est une grande regle de notre Droit Public, que le Pape étant Collaieur forcé, ne peut faire acception de perfonnes entre les impérrans qui s'adressent à lui pour en obtenir des provisions de bénéfice. V. Collation , Prévention , Date , Liber-

rés. ACCES. En matiere de bénéfices , les Canoniftes diftinguent l'accès, l'ingrès & le regiès; accessus, ingressus & regref-

L'accès est le droit qu'un Clerc peut avoir pour l'avenir fur un bénéfice ; c'est une espece de coadjutorerie. Le Pape donne ce droit quelquefois à un impétrant atteint de oucleu'incapacité perfonnelle, mais momentance, comme le défaut d'âge ; dans ce cas le Pape commet le bénéfice à un tiers appellé Cuffodi nos, pour le tenir jufqu'à ce que le pourvu cum jure accessus soit parvenu à l'âge qui fait ceffer son incapacité.

L'ingrès est le droit par lequel celui qui a réfiené un bénéfice dont il n'a pas pris possession, avec sipulation de retour, peut rentrer dans le même bénéfice ingredi in beneficium , dans les cas pour lesquels le retour a été stipulé.

Quant au regrès. V. Regrès.

Pie V. par sa Constitution de l'an 1571. abolit l'ufage de l'accès, ingrès, regrès & de tous les autres Acles tendants à rendre les bénéfices héréditaires; mais cette Constitution n'a été proprement exécutée qu'en France, où l'on ne connoît que le regrès & les coadjutoreries en certains cas rares. V. Regrès, Condinteur.

ACCESSION , en latin Accessus , est vant.

A C C

Par le ch. publicato, extr. de elect. le scrutin une sois publié dans une élection, les électeurs ne peuvent plus varier, comme nous le difons ailleurs ; mais cette reple fouffre deux exceptions . l'une en l'élection d'une Abbeffe . l'autre en l'élection du Pape; les Religieufes en l'élection de l'Abbeffe , & les Cardinaux en l'élection du Pape, peuvent réunir leurs fuffrages en faveur d'un élu après la publication du ferutin; ce qui s'appelle élire par accession , eligere per accession; fur quoi nous remarquerons qu'il y a ces différences entre ces deux élections par rapport à l'accession ; qu'en l'élection d'une Abbeffe , elle n'exclut pas les oppositions, quoiqu'elle fornic la moi ié des voix requise par le ch. indemnitatibus, lecus, in electione Papa. L'accession en l'élection du Pape doit se faire secrettement, fujvant la Constitution de Gregoire XV. ce qui n'est pas absolument requis en l'élection d'une Abbeffe. V. Albeffe , Pape,

M. Bignon Avocat Général portant la parole dans la cause de l'Arrêt du 20. Mars 1632. pour le Doyenné de Notre-Dame du Val de Provins, dit que le ch. indemnitatibus, portant que potest sieri electio per accessum s'en:end que quand on a commencé l'élection per viam firutinii, & qu'il s'y trouve quelqu'interruprion, ou par égalité de voix ou autrement, alors on peut reprendre la voie d'infpiration pour confirmer & accomplir l'élection. C'est ce qu'on dit communément qu'on peut revenir & changer d'opinion; ainsi la voie d'inspiration peut bien être accessoire à la voie du scrutin; mais non le scrutin à la voie d'inspiration. Ainfi jugé par ledit Arrêt. M. du Clergé, tom. 12. page 1289 & fui-

ACC Cette regle ne peut avoir lieu pour faifoir des acclamations à sa louange; vent plus varier quand leur iuffrage a ve du refté plusieurs choses remarquables concernant les diverfes formes d'élections dans le plaidoyé de M. Bignon en l'endroit cité V. les q. notab. de Caftel, tom. 1. q. 12. p. 157. & le mot Suffrage.

ACCLAMATIONS, On doit prendre ici ce mot dans le sens de l'inspiration dont il est parlé sous le mot Elicetion, c'est-à-dire, pour le signe d'une vive & générale approbation.

Autrefois lor que le peuple avoit part aux élections, la voie des acclamarions étoit la plus ordinaire, elle étoit même si défirée, que des Secretaires on Greffiers marquoient attentivement le nombre de fois que le peuple s'étoit écrié en figne de joie pour confentir à ce qu'on lui proposoit. L'Histoire Ecclésiassique nous apprend que S. Augustin ayant déclaré au peuple affemblé dans l'Eglife d'Hippone, qu'il vouloit que le Prêtre Heraclius fut fon fuccesseur, le peuple s'écria Dien soit loné, Jesus-Christ soit beni, ce qui fur dit vingt-trois feis : Jefus exancez-nous, vive Augustin, ce qui fur répété seize fois : il ne me reste dit S. Augustin au peuple après ces premieres acclamations, qu'à vous prier de fou crire à cette Acte; témoignez votre confentement par quelque acclamation, le peuple cria ains soit il . & le dir vingt-cinq fois ; il est juste , il est raisonnable , vingt fois ; ains foit-il , quatorze fois.

Le battement des mains étoit aussi d'utage dans les Eglifes en certaines occafions: lorique S. Grégoire de Nazianze prêchoit à Constantinople, il étoit son-

les élections où l'on observe la forme du on remarque la même chose de Saint ch. quia propter, où les électeurs ne peu- Jean Chrysostome & de plusieurs autres. Cet ulage des acclamations qui veété rendu public. V. Election, On trou- noit des assemblées du peuple Romain , avoir auffi lieu dans les Conciles, & on fera toujours bien de le fuivre, quand les acclamations auront un motif auffi pur que dans ces premiers temps; mais comme l'expérience a fait connoître que cette formede confentement bonne & édifiante en loi, est lusceptible de bien des abus, on a établi pour principe en Droit Canonique que les acclamations follicirées ne produifent aucun effer ; & comme dit Lancelot , infit. de elett. 6 quod fi, celui qui feroit élu de cette maniere, feroit cenfe l'avoir été, non tamper inspira-

> Dans les cas d'élection ou de confentement de plusieurs personnes assemblées, rien n'empêche parmi nous qu'en n'accompagne le choix de quelque acclamation en figne de joie, mais fans préjudice des formalités ordinaires dont il doit toujours êue fait mention dans l'Acte. V. Election.

> tionem quam per nefariam conspirationem.

ACCUSATION est la délation d'un crime en justice pour le faire punir : Criminis alscujus apud competentom judicem facta delacio ad poenam ei inferendam. Les causes 2. 3. & suiv. du Decret, & le titre 1. du Livre 5. des Decretales & du Sexre traitent des matieres d'accusacion. Lib. 1. tit. 4. instit.

Suivant le Droit Canonique il y a troisdifférentes voies pour parvenir à la découverte & à la punition des crimes; l'accufation, la dénonciation & l'Inquisition. L'acculation doit être précédée d'une infeription de la part de l'acculateur ; la dénonciation d'un avis charitable & perfonnel ;-& l'Inquisiion d'un bruit public & diffavent interrompu par le peuple qui bat- mant; incriminibus, tribus modis protedipotoir des mains pour lui applaudir, & teft, seilicet, accusatione quam debet prece-

ACC

dere inscriptio, denunciatione quam debet pracedere fraterna correctio , & Inquisitione quam pracedere debes clamofa infinuatio qua accufationis locum tenet, Loc. cit. Reus autem exerceri debet ad punitionem propter bonum conservandum, quo remoto justitia destrueretur, sicque ut cateri vivant quie e vel propter (uum interesse fieri deber : alias peccatum incurrieur. Thom, 4. Sent. de 41. q. 5. art. 2. V. Dénonciation , Inquificion.

Ciccron avoit dit avant S. Thomas que les accufations étoient très-nécessaires dans un état, qu'il y avoit moins d'inconvénients à accufer un innocent qui pouvoit être renvoyé abfous, qu'à taire les crimes des coupables qu'on ne peut faire punir que par une délation en justice ; fatins effe innocentem accufari , quam nocentem causam non dicere ; quod fi innocens accufatus fit , absolvi poseft ; nocens nife accusetur , condemnars non

Autrefois les Laïcs n'étoient pas recus à accuser les Clercs. C. Sacerdotes 2. q. 7. A l'égard des Evêques, il y avoit des regles particulieres fuivant le Can. 6. du Concile de Constantinople. & le Can. 21. du Concile de Calcédoine. , V. Causes majeures , Eveque ; mais le Canon Sacerdotes fut dans la fuite abroge ne transgressionis ultio sieret, & cateris interdictio delinquendi , c. quapropter 1. q. 7.

L'accufation fut donc permife génétalement à tous ceux à qui elle n'étoit pas expressément défendue ; les Canons avoient adopté à cet égard la disposition des Loix, comme il paroit par le ch. per feripia, cauf. 2. q. 8. & on en suivoit par conféquent toutes les exceptions. Les clercs, les foldats à caufe de leur dignité nepouvoient accuser, les fils de famille & les esclaves ne le pouvoient non plus à

pour leur sexe, les indignes , comme les criminels, les excommuniés, les intames, les hérétiques, les infidéles & plufieurs autres qu'on peut voir dans le Canon probibentur , cauf. 2. q. 1. &dans les Ouvtages de Droit Civil qui traitent de cette matiere, n'étoient pas reçus en leurs accufations. Schenedvin fur les Instit. Civ. tit. de public, indic. où l'on voit la diftinction qui le faifoit à Rome des crimes publics d'avec les crimes particuliers par rapport aux acculations. Chacun pouvoit se rendre accusateur des premiers ; mais I n'y avoit que les intérellés à qui il fût permis d'accuset sur les autres. Defpeiffes, tom. 2. p. 603. tit. 1. & p. 606. tit. 2. des personnes qui peuvent être accufées & de celles qui penvent accufer.

En France fuivant l'ordre établi dans l'administration de la justice, les principes qu'on lit dans les Canons & les Loix fur les accufations, ne reçoivent qu'indirectement leur application dans nos ufages. L'accufation a bien dans ce Royau me le même effet qu'elle a toujours eu . mais la forme en est toute différente : elle n'est permise qu'aux Gens du Roi; & dans les Tribunaux Eccléfiastiques aux Promoteurs, pour les crimes qui méricent peine afflictive ou grave, lans diftinguer les crimes publics d'avec les autres. . Delit.

Quant aux particuliers, ils ne peuvent que dénoncer les coupables, ou les accufer pour leur intérêt civil sans poutsuivre la peine; ce qui n'est pas alors proprement une accufation, puifque felon qu'elle est définie, elle doit avoir pour objet la punition du crime , judicia priva a per actiones non vero per accusationes institumeur, Princ, instit, de publ, judic. ils ne peuvent donc que se rendre dénonciateurs; mais la dénonciation est percause de leur état, les pupilles & mi- mise tant dans les Officialités, que dans neurs à cause de leur âge, les semmes les Tribanaux séculiers, à toute sorte de

ACC

personnes en observant les formalités requifes. V. Dénonciation , Infeription , Procedure, Serment, Délit privilégie. Voy. le titre 3. de l'Ordonnance de

1760.

Comme les Ordonnances défendent aux Gens du Roi de poursuivre la punition des crimes qui ne sont pas graves & ne méritent pas une peine afflictive de même les Promoteurs doivent être réservés dans leurs accusations , quoiqu'ils puissent se rendre partie contre des Clercs coupables de scandale & d'aurres semblables crimes que les Ordonnances ne regardent pas comme capitaux; s'ils accufoient des Clercs fans plainte formelle, & que la justification des accusés prouvât qu'il y avoit de la malice dans leur procédé, ils seroient condamnés en leur propre en des dommages intérêts, comme on en a plufieurs exemples.

C'est un grand principe utriusque juris, que celui qui a été accuse & abfous d'un crime, ne peut derechef en être accuse non bis in idem, à moins qu'il n'y eût eu de la collusion dans le premier jugement, ou de l'irrégularité dans la procédure. Biblioth. Can. tom. 1. p. 193. C. 1. C. in tantum, de collufione desegenda; ou que l'accusé continuât de commettre le même crime: que enim ex frequenti pravaricatione irritantur , frequenti fententia condemnantur , C. 1. de panis, ou enfin que le jugement n'ait été rendu par un Juge incompé-

tent. Il a été jugé qu'après la condamnation exécutée contre un prétendu meurtrier, les héritiers du défunt peuvent intenter une seconde accusation contre le véritable. Bonisace, tom. 2. part. 3. liv. 1. tit. 2. ch. 38.

Régulièrement on ne doit condamner personne sans accusateur. C. 6. 6.

2. de muner. & honorib.

Si un accufateur en matiere criminelle est irrégulier? V. Homiside.

ACCUSE est celui qui est prévenu

de quelque crime.

Par les anciens Canons un Prêtre accuse étoit interdit des sonctions sacerdotales. Can. 11. 13. & 16. cauf. 2. queft. 5.

Le Canon prasbiter end. cauf. contient même une disposition qui sait juger que la simple accusation en elle-même, destituée de preuves, produisoit sur la réputation des Prêtres, une tâche dont il falloit qu'ils se purgeassent par serment : Prasbiter vel quilibet Sacerdos fi à popule accufatus fuerit, & certi teftes inventi nen fuerint qui criminis illati veritatem dicant jusjurandum in medio faciat, & illum teltem proferat de innocentia sua puritate cui nuda & aperta sunt omnia. V. Purgation.

Par le Droit des Décretales, ceux qui font accufés de quelque crime ne peuvent, avant leur absolution, en accuser d'autres, porter témoignage en justice ni étre promus aux Ordres. Non debet quis in criminibus nisi forsan in exceptis ad testificandum admitti pendente accusatione de crimine contra ipjum : cum etiam accusats, nisi prini se probaverint innocentes, ab accusatione ac susceptione ordinum repellantur, Cap. 56. de testib. et attest. I.G.

Le ch. omnipotens, de accuf, décide pareillement que si quelqu'un est accusé d'un crime, il ne doit pas être élevé aux honneurs ou aux dignités ; la Glose de ce chapitre dit qu'il suffit qu'il y ait contre un Clerc une accusation, ou une dénonciation, ou une information, pour que sa réputation en soit flétrie, & qu'il ne puisse être promu infamibus porta non pateans dignitatum. Reg. jur. in 6°. V. Indigne, Infame.

Les Commentateurs des Décretales ont suivi à cet égard les regles qui y sont établies. Joannes Andreas , Fagnan , in

Tome. L.

beaucoup étendu fur cette matiere.

Si un accusé ne peut être promu aux Ordres, il ne peut,par une conféquence naturelle faire les fonctions de ceux dont il est déjàrevêtu; mais il peut réfigner les bénéfices qu'il a , fi le crime dont il est coupable n'est pas du nombre de ceux qui les font vaquer de plein droit: Quero, dir Flaminius Parifius , de refign, lib. 2. g. 16. n. 1. An criminofi qui non funt privati ipso jure, sed veniunt privandi & declarandi, possint resignare corum beneficia in favorem. In hoc, repond-il, confrirmas regulam affirmativam poffe. Il cite une foule de Canoniftes qui enfeignent cette maxime. V. Vacance.

En France, c'est la qualité du Décret qui décide l'état d'un Clerc accusé, par rapport à fon aptitude pour les Ordres

& les bénéfices.

Régulièrement nous tenons qu'un accuse de crime grave ne peut , ni être promu aux Ordres, ni obtenir de nouveaux bénéfices; il ne peut donc requérir s'il est gradué. Traité de l'expectative des gradués, tom. 3. ch. 4. p. 62. V.

Decret , Indigne , Infame.

Mais nous ne fuivons pas l'opinion puisse résigner en Cour de Rome son hénéfice, quand il est coupable d'un privatione beneficii dieno. Notre Jurispru- ignoroit le Chef ou l'auteur de cette dence est telle à cet égard, que l'aceufé de quelque crime que ce foit , peut fe démettre entre les mains de l'Ordinaire, ou résigner en Cour de Rome à fon choix, non-feulement avant la cond'imnation, mais aussi après & pendant dans leur système de Philosophie. l'appel; l'on n'excepre que le cas où

cap. emnipotens, de accuf. ce dernier s'est tom. 4. liv. 9. ch. 18. p. 516. & suiv. Louet , de infirm. n. 376. Glof. Pragm. tit. de collat. S. item insuper. Pinison dit en cet endroit, nota condemnatume pendente appellatione cedere poffe. Boerius, decif. 205. Rebuff. depacif. poffeff. n. 262. Tournet , lett. V , ch. 2. Bardet , tom. 1. liv. 2. ch. 56. Enfin le Trairé des Collations tom. 1. chap. 11. où la quefstion est traitée ex professo. V. Vacance , Dévolut.

ACEMETES, mot grec qui fignifie Veillant ; on donnoir autrefois ce nom aux Moines, dont l'Institut portoit qu'une partie de leur Communauté chanteroit ou prieroit Dieu, tandis que l'autre se reposeroit. Ces Moines étoient divifés en plusieurs chœurs, qui se succédant les uns aux autres entretenoient une pfalmodie perpéruelle. S. Alexandre, Officier de l'Empereur Théodofe , fonda l'an 430. l'Institut de ces Acemeses dont il est souvent parlé dans l'Histoi-

se Eccléfiastique.

ACEPHALE, mot grec qui fignifie un errant, qui est sans chef, & livré à sa propre volonté. On trouve ce terme, employé dans le Droit Canonique, à la fignification d'un Moine . & même d'un Clerc qui n'est pas suborde du Moulin, de infirm. n. 372. en ce donné à l'autorité d'un Supérieur, ni qu'il veur qu'an accuse Bénéficier ne soumis à sa direction. V. Moine, Exest-On donna aussi ce nom autrefois aux hérériques qui nioient les deux substances crime qui l'en rend indigne ; de crimine dans Jesus-Christ; à raison de ce que l'on

> ACOLYTE est un mot grec qui veut dire stable, ferme, inebranlable; les Payens donnoient ce nom aux Stoïciens. à cause de la constance qu'ils assectoient

Dans l'Eglife, on a donné originaicer accuse a été prévenu & mis en cau- rement ce nom aux jeunes Clercs qui suise par un devolutaire, ou par le Colla- voient par-tout les Evêques, soit pour teur ordinaire. Journal des Audiences, les servir, soit pour être témoins de leur

A C.Q

appeller Acolytes; & comme ils cou- querir des biens. Il recommande seuchoient dans la même chambre que leurs lement la pauvreré & le défapropriement Eveques, on les appelloit auffi Syncele à ses Apôtres, tout en difant, que leur les. V. Syncelle. On les appella même travail mérite falaire. S. Paul a dit dans la fuire Ceroferaires; parce qu'il étoit après plus expressement ; que qui fere de leur ministere de porter, dans cer- l'Autel, doit vivre de l'Autel. V. Dixmes. taines cérémonies, un chandelier où étoir un cierge allumé. Acelythi grace, latine foient des offrandes qui fuffifoient nonfeu-Ceroferarii dicumum, à deportandis cereis lement pour les Ministres de l'Eglife mais crificium offerendum tune enim acceduntur liv. 4. ch. 23. Dans la naissance même de Imminaria ab eis, & deportantur: non ad l'Eglife, comme nous l'apprend le Noueffing andas tenebras, dum fol codem tem- veau Testament, les Fideles vendoient pore rectilat, sed ad signum latitia demons tous leurs biens &c en apportoient le prix legitur; erat lux vera, que illuminat om- pfage; quelques Haftoriens difent que Cap. Cleros, dift. 21.

fiaftique à qui l'on a conféré un des dans les premiers fiecles, moins que jaquatre O'dres Mineurs dont nous par- mais, le bien ne manqua pas à l'Eglifet. lons au mot Ordre. Le ch. Pralettis, dift: les persecutions rendoient alors la foi-25. ne donne à l'Acolyte que les fonc- plus vive, & l'on voit par un Edit de tions de porter les chandeliers & de pré- Constamin qui rendit la paix à l'Eglise parer le vin , l'eau & généralement tout qu'elle possédoit déjà des biens immeuce qui est nécessaire pour le facrifice. M. Fleury, en ses Instit. dit que ce ne font-là que les fonctions marquées dans mais des cette époque, l'Eglife out toute le Pontifical; mais-que les Acolytes en avoient autrefois plusieurs autres dont il est fair mention , & qui cesserent d'avoir lieu, lorsque les Acolytes cesserent turam 12, q, I. Tout Laic qui deved'être Suivants & Syncelles des Evêques.

fouvent, les devoirs des Acolytes. Conf, d'Angers fut le Sacrement de l'Ordre. & de leur ordination sous le mot Ordre. ACQUETS (NOUVEAUX) V. Amertiffement.

ACQconduire; cette conftance affiduiré les fir donne ni ne défend à son Eglife d'ac-Sur co-principe les premiers Fideles faiquando legendum eff Evangelsum, aut Sa- encore pour les pauvres. V. Oblations. Euf. trandum, ut sub typo luminis corporalis, aux pieds des Apôtres; l'on ne sait pas illa lux offendatur, de qua in Evangelia bien précilément le temps que dura cet nem hominem venientem in hanc mundum. les Chrétiens de Jérusalem le conserverent jusqu'à la destruction de cette Aujourd'hui l'Acolyte est un Ecclé- ville; ce qu'il y a de sûr, c'est que bles, quoiqu'en perit nombre, puisqu'il en ordonne en sa faveur la restitution; liberté d'acquérir & de posséder: les-Empereurs eux-mêmes furent les premiers à l'enrichir des plus beaux dons, Can, funoit Clerc , donnoit d'ordinaire ses biens à l'Eglise qu'il alloit servir, s'il entroit dans un Monastere il en fassoit autant; Des simples Tonsurés, & même des on poussa même à cet égard la libéra-Laics, rempliffentaujourd'hui, pour leplus lité si loin, que S. Augustin étoit obligé de faire rendre à des enfants les biens que leurs peres donnoient indifp. 413. V. ce qui est dit des Acolyres crettement aux Monasteres qui les recevoient, A quoi l'on peut bien appliquer dans le fens inverse ce reproche que le Sauveur faifoit aux enfants des Juifs; ACQUISITIONS. Jefus-Christ n'or- rescindences verbum des per traditionene

vestram quamtradidisti ofimilia hujusmodi multa facisis. Mare. 7.13. V. Donation, Successions, Biens d'Eglife, Oblations. Tout cela étoit indépendant des offrandes journalises que l'Église n'a ja-

Tout cela étoit independant des offrandes journalieres que l'Eglie n'a jamais eru devoir perdre par la possession des biens immeubles, comprenant même toutes les especes des biens ossers à Dieu par les Fideles, meubles & immeubles, fous le nom d'oblations: 19th, emir vez Fidelium, oblations appellant ur qua à l'idalibus Domino offerantur-Can. 16. esg. 1.1.4. 1.1. Oblations, Biens d'Eglis.

Le Can. habebat 12. q. 1. tiré de S. Augustin, Trast. 62, in Joan, fait une observation touchant la possession en argent, qu'il est bon de remarquer : Habebat Dominus loculos, à Fidelibus oblata conservans , & suorum necessitatibus & aliis indigentibus tribuebat. Tunc primum Ecclesiaftica pecunia forma est instituta, o ut intelligeremus quod pracepit non effe cogitandum de craftino : non ad hoc fuisse praceptum,ut nihil pecunia servetur à Sanctis : sed ne Deo propter ifta serviatur , & propier inopia timorem justitia deseratur. S. Chrisoftôme décrivoit de sontemps l'état pitoyable des Evêques & des Eccléfiastiques dans la possession des terres & d'autres biens fixes; ils abandonnent, dit ce Saint , leurs faintes fonctions pour vendre leur bled & leur vin & pour avoir foin de leurs métairies: outre qu'ils paffent une partie de leur temps à plaider. Ce Saint souhaitoit de voir l'Eglise dans l'état où elle étoit au temps des Apôtres, lorsqu'elle ne jouissoit que des aumônes & des offrandes des fideles. Homil. 86. in Matth. Pourroit-on faire aujourd'hui le même fouhait & le voirs'accomplir avec si peu de charité dans les Fideles. & une repartition si inégale des dixmes ?

Sous le nom d'Eglife, l'on doit comprendre ici généralement toutes les Eglifes particulieres qui formoient anciennement les Paroifles, les Diocefes

& les Provinces , les Laures , les Monafteres, les Hôpitaux & autres lieux pieux. Toutes ces Eglises depuis l'avénement de l'Empereur Constantin à l'Empire . " l'an 313, ont toujours été capables d'acquérir toutes fortes de biens par les voies légitimes de chaque pays où elles ont été firuées : le Droit Nouveau des Canons n'apporte à cet égard aucune exception, si l'on ne parle de la Constitution du Pape Nicolas III. de l'an 1278. Exist qui seminat de verb, signif. in 6°, laquelle pour s'accommoder à l'état des Ordres Mendiants & à l'esprit de leurs faints Fondateurs , leur interdit toute acquifition de biens immeubles à quelque titre & fous quelque forme que ce foir.

Cette Constitution renferme d'autres réglements fur la propriété, ou même fur l'usage des biens ou des choses dont les Mendiants ont befoin pour vivre & s'entretenir, qui occasionnerent de vives disputes, sous le Pontificat de Jean XXII. on peut s'en instruire dans l'Histoire Ecclés. de M. Fleury liv. 92. n. 62. & fuiv. liv. 93. n. 14. 15. &c. Elles en ont eu d'autres à leurs suites ; & la Clementine Exin n'étoit plus apparemment exécutée lorsque le Concile de Trente fit le décret suivant. Seff. 25. c. 3. des Reg. " Accorde le S. Concile permission de " posséder à l'avenir des biens en fonds & " à tous Monasteres & à toutes maisons " tant d'hommes que de semmes de Men-" diants même ; de ceux à qui par leurs " Constitutions il étoit défendu d'en " avoir, ou qui jusques ici n'en avoient " pas eu permission par privilege Apottolique, excepté les maifons des Re-" ligieux de S. François, Capucins, & " de ceux qu'on appelle Mineurs de l'ob-" fervance; que si quelqu'un des lieux " fuldits auxquels par autorité Apol-" tolique, il avoit été permis de posse-" der de temblables biens en ont été dé-" pouillés, ordonne le St. Concile qu'ils

leurs Monasteres, V. ci-après.

bénéfices,elle se fait dit Rebuste en deux manieres Canoniquement ou injustement: fuivant cette premiere regle du Sexte fine inflitutione beneficia obtineri , non possunt, Institution est pris ici pour toute forte de provisions. V. donc Collation, Provisions &c. Rebuff. prax. tir. quot mod. benef. acquir. Barbofa Jur. Ecclef. lib. 3. c. 13. Bouchel Bib. Can. verb. Acquisition.

Il faut rapporter ici ce que nous difons au mot Amortissement, qu'il n'a jamais été permis en France à l'Eglife d'acquérir des biens immeubles sans permillion du Roi; mais comme par le moven de l'amortiffement qui tenoit lieu de cetre permission, l'Eglise ne trouvoit point d'obstacle à l'étendue de ses possessions, on a considéré depuis peu que certe facilité d'acquérir de la part de l'Eglife & de tous les corps de Mainmorte pourroit devenir nuisible à l'Erar; pour y obvier, Louis XV. a fait un Edit le mois d'Août 1749, qu'on appelle vulgairement l'Edit de Main - morte, & qui n'est qu'une copie de trois précédentes déclarations, qu'on a trouvé bon. de convertir en Loi générale pour tous les Pays de la domination du Roi. La premiere de ces déclarations du 9. Juillet 1738. étoit pour les Pays-Bas & reffort du Parlement de Mets : la seconde du 1. Juin 1739. pour le Pays Meffin & enfin la troisieme du 25. Novembre 1742. pour les Colonies Françoises

" leur foient tous rendus & restitués. " de l'Amérique. Notre Edit qui s'y est Les Historiens nous apprennent que conformé, en embrasse donc toutes les ce furent les Capucins eux-mêmes & les dispositions. Elles se réduisent à ces deux Mineurs de l'Observance qui deman- objets. L'établissement des gens de Mainderent de n'etre pas compris dans cette per- morte, & leurs acquisitions. Les XIII. mittion d'acquérir des biens : ce qui doit premiers articles de l'Edit qui traitent faire trouver moins surprenantes, les des établissements, sont rapportés sous dispenses que les Papes ont pu accorder le mot établissement ; nous avons mis ici depuis, fur cet objet, à certains de les autres parce qu'ils conviennent tous à la matiere de cet article. Nous en Pour ce qui est de l'acquisition des avons fait autant de la déclaration interprétative; en forte que de XV. articles on n'en voit ici que XII.; parce que les trois autres qui font les trois premiers ne regardent que les établissements, & ont du par conféquent être placés fous le même mot à la fuite des autres fur la même matiere. On v trouve aussi le préambule du premier de ces réglements qu'il est bon de conférer dans toute leur étendue : nous les avons divifés par néceffité & uniquement pour fuivre la loi

> ART. X.V. Faifons défenfes à tous les gens de Main-morte d'acquerir, recevoir, ni poffeder à l'avenir aucun fonds de terre, maifons, droits réels, rentes foncieres ou non rachetables, meine des tentes conflituées fut des particuliers, fi ce n'eft après avoir obtena nos Lettres Patentes pour parvenir d ladite acquisition, & pour l'amorrissement desdits biens, & après que lessitien Lettres, s'il nous plait de les accorder, auront été entéglistées en nossities Cours de Patlement ou Concient Supérieurs, en la forme qui fera ci-après prefetite, ce qui fra obsetvé, nonobstant toutes clauses ou dispofitions générales qui auroient pu être inférées dans les Lettres Patentes ci-de ant obtenues par les gens de Main-morte, par lesquelles ils auroient été autorités à recevoir ou acquerir des biens-fonds indistinctement, on jusqu'à

qu'impose l'ordre des Dictionnaires.

concurrence d'une certaine fomme, XV. La disposition de l'article précédent feta observée , même à l'égard des fonds , maifons, droits réels & rentes qui f-roient reputés meubles, fuivant les Coutumes, Stetus & Ulages des licux.

XVI, Voulons auffi que la disposition de l'article XIV. foit exécutée, à quelque titre que lesd, gens de Main-morte puissent acquerir les biens y mentionnés, foit par vente, adjudication, échange, ecfhon ou transport, meme en paiement de ce qui leur seroit du, foit par donations entre-vifs pures & fimples, on faites à la charge de fervice ou fondations, & en géneral pour quelque canfe gratuite ou

onéreuse que ce puisse être.

XVII. Défendons de faire à l'avenir aucune disposition de detniere volonté, pour donnet aux gens de Main-morte des biens de la qualité marquée par l'article XIV, voulons que lesdites dispositions soient déclarées nulles , quand même elles feroieut faites à la charge d'obtenir nos Lettres Patentes, ou qu'au lieu de donner lefd, biens au d'es gens de Mainmorte, celui qui en auroit disposé autoit ordonné qu'ils scroient vendus ou regis par d'autres personnes, pour leur en reinettre le prix ou les revenus

XVIII. Déclarons n'avoit entendu comrendre dans la disposition des articles XIV. XV. XVI. & XVII. ci-deffus, les tentes conftituées fur nous, ou for le Clergé, Dioceses, Pays d'Erats, Villes ou Communautés, que lefaits gens de Main-morre pourront aequerit & recevoir, fans être obliges d'obtenit nos Lettres Perentes; voulons qu'ils en foient dif-

penfes, même pour celles qu'ils ont acquifes par le pasté.

XIX. Voulons qu'à l'avenir il ne puisse être donné ni acquis pour l'exécution des fondations mentionnées en l'article III, que des rentes de la qualité marquée par l'article préecdent , lorique lefdites fondations feront faites par des dispositions de demiere volonté; & si elles sont faites par des Actes entre-vifs, il ne pourra êrre donné ou acquis, pour l'exécution desdires fondations, aucuns des biens énoncés dans l'article XIV. qu'après avoit obtenu nos Lertres Patentes, & les avoir fait enregistrer, ainsi qu'il est porte par ledir arricle ; le tout à peine de nuilité,

XX. Dans tous les cas où il seta nécessaire d'obtenir nos Lettres l'atentes , suivant ce qui est porté par les articles XIV. & XIX. elles ne feront par nous accordées, qu'après nous être fait tendre compte de la nature & valeur des biens qui en feront l'objet, comme aufil de l'utilité & des inconvenients de l'acquisition que lesdits gens de Main-morre voudroient en faire, on de la fondation à laquelle ils fe-

poient dellinés.

XXI. Lefdites Lettres Patentes, en cas que nous jugions à propos de les accorder, ne pourront être enrégistrées que fur les conclusions de nos Procureurs Généraux, après qu'il aura été informé de la commodité ou incommodité de l'acquisirion ou de la fondacion , & qu'il aura été donné communication , vant l'exigence des cas.

defdites Lettres aux beigneurs dont lefdits biens feroient tenus immédiatement , foit en fief ou en roture, ou qui y auroient la Justice, même aux autres personnes dont nosdires Cours e Parlement, ou Confeils Supérieurs jugeroient à propos de prendre les avis ou le confente-ment ; & s'il survient des oppositions , soit quant ou apres Penrégiftrement desdites Lettres,

il y fera statué sur les conclusions de nosdits Procureurs Genéraux, ainfi qu'il appartiendra, XXII. Défendons à rous Notaires, Tabellions ou autres Officiers de paffer Contrat de vente, échange, donation, cession ou transport des biens mentionnés dans l'article XIV. ni aucun bail à tenre ou constitution de rente fur des particuliers au profit desdites gens de Main-morte, ou pour l'exécution desdires fondations , qu'après qu'il leur fera apparu de nos Lettres Patentes & de l'Arrêt d'enté sittement d'i-. celles, desquelles Lettres & Arrer il sera fair mention expresse dans lesdi's Contrats on autres Actes, à peine de nulliré, d'interdiction contre lesdits Notaires, Tabellions ou autres Officiers, des dommages & intérêts des parties, s'il y échet, & d'une amende qui lera arbitrée suivant l'exigence des cas, laquelle fera appliquee, favoir, un riers au Dénonciateur, un tiers à Nous, & un riers au Seigneur dont les biens letont tenus immédiatement , & en eas qu'ils foient renus diteftement de notre Donaine, ladite amende fera appliquée à notre

profit pour les deux tiers. XXIII. Il-ne fera expédié à l'avenir aucune quittince du droit d'amostissement qui seroit du pour les biens de la qualité marquée par l'artiele XIV. s'il n'a ére justifié de nosdites Lettres Patentes & Arter d'enregistrement d'icelles, defquelles Lettres & Atret il fera fair mention expresso dans lesdires quirtances, ce qui feta exécuté à peine de nullité & en outre de confication au profit de l'Hôpital général le plus prochain, des fommes qui au-roient été payées pour l'amortissement desdits biens avant leidites Lettres & Arret, Voulons que ceux qui les auroient payées, ne puissent être admis à obtenir dans la fuite des Lettres Patentes pour raison des mêmes liens, Nous teservant au surplus d'expliquer plus amplement nos intentions sur les cas où le droit d'amortiffement fera du, & fur la quotiré dudit

droit. ·XXIV. Défendons à toutes personnes de prêter leurs noms à des gens de Main-morte pour l'acquisition ou la jontsance des biens de ladite qualiré, à peine de 3000, liv. d'a -. mende applicable ainfi qu'I est porté per l'article XXII. meme fous plus grande priae; fui-

ACO

XXV. Les gens de Main-motte ne pourront à l'avenir exercir aucune adion en ritrait foodul ou feigneurial, à peine de multilet, à l'elfr de quoi Nous avons d'orgé de dérogrons à toutes Loix, Coutames ou Ufages qui poursoient éro-à ce contraires, j'auf audies gens de Main-morte à fe faire payer les doits qui leur térort dis fuivant les Loix, Coutamies

ou Uf ges des lieux,

XXVI, Dans tous les cas dans lesquels les biens de la qualité marquée par l'artiele XXIV. pourroient écheoir aufdits gens de Main-morte en vertu des dtoits attaches aux Seigneuties à eux appartenantes , ils feront tenus de les mettre hors de leurs mains dans un an , à compter du jour que lestirs biens leur auront été dé-volus, sans qu'ils puillent les faire passer à d'autres gens de Main-motte, ou employer le prix desdirs biens à en acquéeir d'autres de la men: qualité; & faute de fatisfaire à la préfente disposition dans ledit temps, lessits biens feront téunis à notre Domaine, si la Seigneurie appartenante aufdits gens de Main-morte est dans notre mouvance immédiate; & fi elle re eve des Seigneurs particuliers, il leur fera permis, dans le delai d'un an, après l'expiration dudit temps, d'en demander la réusion à leurs S igneuries, faute de quoi ils demeureront réunis de plein droit à notre Domaine, & les Fermiers ou Receveurs de nos Domaines feront les diligences & poutsuites nécessai-tes pour s'en mettre en possession. XXVII, Pour assurer l'entière exécution des

XXVII, Pour aftere Festiere exécution des dissolitoris portes par les articles XIV. XV. XVII. XVII. XXII. XXX. XXII. & XXVI. & XXVII. XXII. XXII. XXX. XXII. & XXVII. XXII. XXIII. XXIII

XVIII. N'entendons rien innover en ee XVIII. N'entendons rien innover en ei-devant faits en faveurdes gens de Main-morte légitimement établis, ou pour l'exécution dessites fondations, lorsque l'essites dispositions ou Actes auront que date authentique avant la publication des presents, ou auront été faits par des parsones étécédes avant ladite publications et les conscibitions qui pourroient aufter au sigiet deslites dispositions ou Ackes, feront juggées par les Jures qui en drivent connotte, silvant les Lois & la Justifiendeme, qui avoit litu avant le présent Estr, dans chacund às pays du restort de notifier Perlements.

ou Confeils Supérieurs. V. Logs, Tiflament, & ci-après.

XXIX. Toutes les demandes qui fros e formés en existant des dipolitics du perfent bette en constant de dipolitics de perfent Edit, frost portes directenes en la Ciani.

Edit, frost portes directenes en la Ciani.

Edit, frost portes directenes en la Ciani.

Edit, frost portes de la Ciani.

Edit,

Cet Edit fut enrégistré au Parlement de Paris le 2. du mais de Septembre 1749, il fut auffi enregiftré en la Chambre des Comptes de Paris le 5. Décembre 1748. l'Arrêt d'enrégistrement de cette Cour porce ,, que les nouveaux établiffements des gens de Main-morte, & les nouvelles acquisitions , par eux faites, ne pourtont avoir lieu qu'en vertu de lettres parentes enrégistrées en ladite Chambre, lesquelles lettres avant d'être enrégistrees, feront communiquées aux Receveurs & Controlleurs Généraux des Domaines & bois de la Généralité où lesdits biens seront situés , pour connoître si lesdits biens ne sont pas en sout ou partie de la mouvante directe cenfive du Roi ; à l'effet de faire jouir ledit Seigneur Roi, s'il y échet, de la faculté octroyée aux Seigneurs particuliers, ar l'article II. dudit Edit, de réunir lesdits biens en leur Domaine &c.

Le Clergé s'est beaucoup plaint de ce nouveau réglement ; il en sit un article de son cahier en l'assemblée de 1750, il l'a renouvellé en 1755., 1758; & voici comme il l'exprimoit en 1760, avec la

réponse du Roi.

" La reclamation générale de toutes " les parties du Clergé contre la plû-,, part des dispositions de l'Edit de 1749 est déjà parvenue aux oreilles de Votre Majesté: le Clergé de votre royaume ne voit qu'avec la plus grande douleur le peu de fucces des représentations qu'il a eu l'honneur de lui faire à différentes reprifes fur une loi si funeste à tous les établissements qui ont pour objet le culte de la Religion, l'instruction des pauvres & ", le foulagement des malades; obiets " qui doivent intéresser à tant de titres le cœur de Votre Majesté. ..

.. Les Magistrats les plus éclairés connoissent mieux que personne les in-" convénients & les abus qu'entraîne l'exécution de cet Edit, & furtout

.. combien une déclaration interprétati-" ve est nécessaire. "

" Le Clergé de votre royaume ne " craint point d'affurer Votre Majesté " qu'en lui rendant la justice qu'il sol-" licite depuis l'instant même que cette " nouvelle loi parut, elle remplira l'at-" tente du très-grand nombre de ceux " de ses sujets qui composent les au-" tres Ordres de l'Etat. "

" Le Roi enverra incessamment une dé-" claration à ses Parlements sur cet ob-

" jet. "

Il a paru en conféquence la déclaration fuivante. Les trois premiers articles font comme nous avons dit, rapportés fous le mot établiffement.

Déclaration du Roi interprétative de l'Edit du mois d'Août 1749, concernant les Gens de Main - morte ; donnée à Versailles le 20 Juillet 1762.

LOUIS, PARLA GRACE DE DIEU, Roi de France & de Navarre, à tous ceux

qui ces présentes lettres verront SALUT. En tenouvellant par notte Edit du mois d'Août 1749 les dispositions des anciennes loix de notre Royaume, nous avons prescrit pour les établissements & les acquifitions des gens de Main morte, les regles qui nous ont paru les plus proptes à concilier la faveur que méritent des établissements faits par des motifs de Religion & de Charité avec l'intérêt des familles : il ne nous restoit plus qu'à réglet differents points, qu'il n'avoit pas été possible de prévoir dans une loi générale. Après nous être fait tendre un compte exact des doutes qui se sont élevés, & des différentes représentations qui nous ont été faites au sujet de notre Edit, nous nous fommes déterminés à expliquet nos intentions par une déclaration qui en feta connoître de plus en plus le vétitable esprit, & par laquelie nous donnerons une nouvelle marque de notre protection aux établissements destinés à procurer des instructions & des secours temporels à nos Sujets. A ces causes

ART. IV. N'entendons empêchet les gens de Main-morte de donner à baux Amphitéotiques ou à longues années, les biens à eux appartenants, en observant les formalités en tel cas requifes & accoutumées, & lorfque lesdits gens de Main-morte rentretont dans la jouissance desdits biens à l'expiration des baux, ou faute de paiement des rentes & acquittement des

Charges y portées; ils ne feront tenus d'obte-nir nos Lettres-Patentes. V. Pourront pareillement les gens de Main-motte, donner à cens ou à tentes perpétuelles les biens à eux appartenants, mais dans le cas où ils y tentreroient faute de paiement des rentes ou acquittement des charges, ils fetont tenus d'en vuider leurs mains dans l'an & jour , à compter de celul qu'ils en seront renttés en possession, & ne pourront en aliénant de nouveau lesdits biens', retenir fur iceux autres &c plus grands droits que ceux auxquels lesdits biens étoient assujettis envets eux, avant qu'ils y rentraffent , & feta la disposition du présent attiele observée dans tous les cas où il adviendra des biens fonds aux gens de Main-motte, en vertu des droits artachés aux fiefs , justices , seigneuries qui leur appartiennent & de tous autres droits généralement ; & faute par lefdits gens de Main-morte de mettre lesdits biens hors de leurs mains dans l'an & jour , voulons que la disposition de l'attiele XXVI, de notre Edit du mois d'Août 1749, foit exécuté à cet égard ; nous réservant néanmoins de protoger ledit délai s'il y a lieu, ce qui ne pourra-etre fait que par Lertres Patentes entégiftrées dans nos Cours de Patlement & Confeils supérieurs,

ACO

VI. N'emtendous empreud que les gent de Maismontes ne guillen esde le terrati fedal du Maismontes ne guillen esde le terrati fedal du Maismontes ne guillen esde le terrati fedal este de la companio del la companio

VII. Les Communautés Religiouses auxquelles il a été permis de recevoir des dots par la déclaration do 28 Avril 1693, pourront stipuler que la dot fera payable en un oo plusieurs termes , & que espendant l'intérêt en feta payé fur le pied fixé par nos Ordonoances ; pourront encore renouvellet lesdites obligations à l'échéance des rermes, si mieux n'aiment con-venir, que pour tenir lieu de dot, il sera payé une reure viagere pendant la vie de celle qoi fera reçue Religieule; voulous que le paiemens de la dot tant en principal qu'en intérêts, ainsi que les arrérages des reores viageres conftirnées par dor, ne puissent être faits qu'eo deniers ou effets mobiliers, ou en rentes de la nature de ce les qu'il est permis aux gens de Main-morte d'acquérir, fans que lesdites Communautés poilleot jous prétexte du défaut de paiement ni fous aucun antre, acquérir la propriété oo le faire envoyer en possession d'un autre immeuble pour l'acquirtement desdires dots, & ce nonobstant tontes loix, usages & cootumes , à ce contraires auxquels nous

avons dérogé. VIII. Et désitant pourvoit à ce que les deniers comptants appartenants aux Hôpitaux & a atres établiffements de charité, anx Eglifes paroiffiales, Fabriques d'icelles, Ecoles de charité ; table ou bouillon des pauvres des paroilles, provenant des rembourfemeots qu'ils auront reçus , des dons & legs qui lent ancoot été faits ou de leurs épargues ne demeurent pas inutiles entre les mains des administrateurs : s aurorifons à remettre lesdits fonds, poutvu qu'ils foient de deux cents cinquante livres & au deffus corre les mains des Receveurs de taille, on autres Receveurs des deoiers publics, dont les fonds font portés médiatement oo immédiatement ao rréfor toyal , pour y demeu-rer en dépot jusqu'à ce que lesdits Adminiftrarcurs aient trouvé un emploi convenable; & espendant voulons, qu'attendu la faveut que méritent lesdits établissements il leur en foit par nous payé l'intérêt an denier vingtsing, & que leidirs intérêts, foient employés

dans les états des charges allignés sur lestifices, co vertu des quitrances de finances qui leur feront espédiées, au trefor topal, & ce sans aucuns frais pour l'expédition desdites quitrances, carégistrement ou autre, s'énérallement quelconques doot ooos les avons dis-

IX. En considération de la faveur que métitunt les Hôpitaus. & autre établissement établissement de la la comparation de la comparation de les dispositions de dernier volonté par leiquelles il lor autorit été donné d'puis l'Eslit du mois d'Aosti 1749, o ol leur feroir dooné à l'avenit des rentes, biens, fonds & autres immeubles de touter nature, foit exécutes, dérogennt à cer égard à Particie XVIII dudit Estit four les claures.

ses conditions & réserves énoncées dans les arricles suivans.

X. Les tentes soff données on leguiers nor hépitrate. & aujent établifiement sontinonées en l'article VIII, pouvant être tembouffer par les déducturs, quant nime celle autoient été fliquilles non rachetailles, & ce fair le pist de legisle déternates à voitons parelliment qu'elles pailles être seitées par les hérites & repétantas des donnaers dont na la comptet du jour de l'enrégittrement des péfentes pour de l'enrégittrement des péfentes pour les dispositions de dennier voitons établiques à la péterne declaration. & l'en comptet du jour de l'enrégittrement des préfentes des la forte dennier voitons celles qui ferour robbitiques des la présent des présents des la présent de l'enrégit de

XI. Les hétires & repéfentants de ceux qui auroos donné pat diffontion de deroiere volonpe des immembles auxilist Hopitaus & antres 
établifements ci-deffus énoneés, pourront aufi 
dans le même délai porte par l'article précédent 
retiret ledits immeubles en payant la valeur 
direct futuant Parination qui de fe fiete.

diceax (filmen Perslottion qui eo fera faite. XII. Faste par heldit débiteur, hérticur de reprédictants d'avoir fait le recibourfemor de reprédictants d'avoir fait le recibourfemor de la company de la company de la company de la distribution de la company de la distribution de la compart de celui où le délai ci deffui fra reprédictos les puisse percées par faciel XXII, de l'Estat du mois d'oùt 1749 , despoète de reprédictor de la company de la compa

XIII. Les débiteuts des rentes, les héritiets & repréfentants des donateuts & Testaceurs qui autoient donné on legué lesdires tentes, ou des bicos sonds & immeubles de toure ng-

Tome 1.

Justice, fetone salmis à sourair en painente delitis rembourfement, deslitise tenute, ou opour le prir des immeubles donnés ou legués, qu'ils fetone atomités de tembourfer ou teriter par les articles X & XI et deffus, des rentes de la nature de celles dont il el permis aux gens de Main-morte de faire l'acquisition par l'article XVIII, de l'Etat de morte de Charles par les avantes de l'article XVIII, de l'Etat de morte de comme villa avoient les distributes de comme villa avoient les distributes de competants.

XIV. Vonlons que les biens fonds non amottis qui seront possedés par les gens de Mainmorre, par les Hôpitaux & aurres établissements enoncés en l'article VIII, & qu'ils font obligés de mettre hors de leurs mains , foit en vertn des Ordonnances, loix & coutumes du Royaume, foit en exécurion de notre Edit du mois d'Août 1749 , & de la présente déclaration, soient affujerties à toutes les charges publiques, même que lesdits gens de Mainmotte soient tenus de payer la taille pour raifon de la propriéré & de l'exploitation desdirs biens, les vingriemes & toutes autres impositions généralement queleonques , miles ou à merrre , comme s'ils étoient possedés par nos autres Sujers non privilégiés, pendant le temps que lesdits gens de Main-morte en jouiront , & jusqu'à ce qu'ils les aient mis hors de leurs mains

XV. Sera an furplas notre Edit du mois d'Août 1749, exécuré selon sa forme & teneut dans toures les dispositions auxquelles il n'a pas été apporté aucun changement par ces présenres: enjoignons à nos Procureurs généraux & à lenrs substiturs chaeun dans leur ressort de veiller à l'exécution rant de notredit Edit du mois d'Août 1749 que de la présente déclaration, & en cas d'inexécution ou de fraude , de pourfuivre les contrevenants fuivant la rigueur des Ordonnances. Si donnons en mandement à nos amés & féaux Conseillers , les gens tenant notre Cour de Parlement à Aix, que norte présente declaration ils aient à faire entégiftrer & le contenu en icelles , garder & exécuter felon sa forme & teneur, cessant & faifant ceffer tous troubles & empéchements & nonobifent toutes chofes à ce contraites, ear tel est notre plaifir, en temoin de quoi nous avons fait mettre notre feel à lesdires présentes. Donné à Versailles le 20 de Juillet, Pan de Grace 1761, & de notre regne le quarantieme.

Signé LOUIS. Signé PHILIPPIAUX & feellé.

L'enrégistrement du Parlement de Provence ports. "Luc, publiée & régisACQ

" trée, oui & ce requétant le Procus " reur Général du Roi , pour être exécutée selon sa forme & teneur; excepté en l'article III. au chef où il " est dit, qu'il en sera usé à l'égard des fondations mentionnées audit ar-" ticle , ainsi qu'il est prescrit par l'ar-" ticle V. de l'Edit de 1749., pour " n'avoit ledit chef aucun rapport avec " ledit article V., mais bien à l'art. III. ", dudit Edit de 1749., qui sera exé-" cuté fuivant fa forme & teneur , &c " à la charge par les Séminaires qui " ont été établis depuis le susdit Edit. ", d'être tenus de rapporter les lettres " patentes en conformité de l'article I. " de ladite déclaration, qui n'exempte ", que ceux qui ont été établis avant " ledit Edit. Ordonne que copies colla-" tionnées de ladite déclaration feront envoyées aux Sénéchauffées du reffort pour y être lues, publiées & enrégistrées : enjoint aux Substituts du Procureur Général du Roi d'y tenir la main & d'en certifier la Cour dans le mois. Fait à Aix en Parlement les " Chambres affemblées le 15. Novembre 1762. Signé DE REGINA. ,,

L'enrégiffeement du Palenent de Grenchle dir "régifiée à la charge n réammoins que la disposition de l'article IX. ne pourra avoir lieu relativement aux dispositions de dernière voloncé, qui auroien rét déclarées n nulles par Arrét ou par Senence, passitée not de l'article XVII, dudit Edit, de 1749, ou qui auroien rét réglées par accord entre les parties. Le 16. Dècembre 1762 p.

Il eft bon d'observer ici que l'Edit de Main-morte a été jusqu'à presen rigouteusement observé dens la Jurisprudence. Par Arrêt du Patlement de Paris du 7. Septembre 1758, il a été jugé, conformément à l'article XXVIII.

paffé devant Notaire étoit valable fuivant l'article XXVIII, quoique la teftatrice ne fût décédée que le 20. Dé-

ment, rendu fur les conclusions de M. tres formalités, à l'Hôpital de Tours, Joly de Fleuri, on a jugé que les hé- deux cents livres de rente à perpétuité, ritiers d'un testateur, qui avoit légué à prendre fur tous ses biens, pour l'étapour fondations de Messes, en l'Eglise blissement de deux lits, fourniroiene Paroiffiale de S. Laurent à Nogent - pour deux cent livres de rente en confur-Seine, une rente de cent livres affectée trats fur la ville ou fur le Clergé ou & assignée fur une maifon & vingt ar- autres de pareille nature. pents de terre . défignés dans le testament ou dans le contrat antérieur à l'Edit 9. Juillet 1758. régistrée le 14., a perdu mois d'Août 1749., avec la condition que le rachat de cette rente ne pourroit se faire en argent, mais seulement en donnant des héritages & fonds équipollents à la valeur de ladite rente. avoient ou se libérer de la même rente. en offrant à la fabrique cent livres de rente de la nature de celles portées en l'article XVIII. de l'Edit.

Autre Arrêt du même Parlement du 29. Décembre 1762, qui a jugé que les héritiers du fondateur d'une Messe quotidienne, chargés de payer trois cents livres de rente à une Eglife paroiffiale de Doulens, voulant se libérer, & déchargés de la fondation.

qu'un testament olographe, dont la date tres Arrêts rendus dans les mêmes prinétoit antérieure à la publication, mais cipes; il fuffit d'observer qu'ils ont tous qui n'avoit été dépoté que postérieu- pour objet d'empêcher que la Main-mor rement, ne devoit produire aucun effer te possede, en vertu des nouvelles dispodans ses dispositions pour la Main-morte; sitions qui pourroient se faire en sa faveur. quoiqu'on cut prouvé par bonnes pieces des biens d'une autre nature que ceux la vérité & la certitude du téllament mentionnés audit article XVIII. Ca été & de son époque. Mais par Arrêt du même la un des principaux obstacles que Confeil du 12. Novembre 1759., il le Clergé a eu peine à vaincre, pour a été jugé, contre un Arrêt du Parle- faire changer ou modifier ce réglement » ment de Toulouse, que l'institution faite on a moins fait difficulté de se prêter en faveur des Religieuses de Tournon à ses bons desseins dans cette poursuite dans un testament du 13. Juillet 1745., pour l'intérêt des Hôpitaux ; la Déclaration du 20. Juillet 1762, en est la preuve.

Par Arrêt rendu le 27. Juin 1760. cembre 1752, rapp. d'Agence en 1760, au rapport de M. Titon les héritiers Par un autre Arrêt du même Parle- d'un testateur qui avoit legué fans au-

> L'article VIII. de la Déclaration du mis aux gens de Main-morte d'acquérir des rentes que la ville de Paris, étoit autorifée par cette Déclaration à constituer, pour faire les fonds destinés à acquérir du Roi les droits rétablis par l'Edit du mois de Décemb. 1743, ce qui a été répété, pour toutes les rentes conftiruées depuis, par le Roi à titre de fubfide & pour la liquidation des dettes de l'Etat. On a déchargé même à cet égard les gens de Main-morte tant des lettres patentes, que du droit d'amortissement.

La Déclaration du 21. Juillet 1765. décharge les Hôpitaux , Colleges , Fabriques, Benéficiers, Corps & Comoffrant, trois cents livres de rente, fur munautés Ecclésiastiques pour les renles Aides & Gabelles, devoient être tes qu'ils possédoient au premier Janvier de ladite année 1765, de la re-On pourroit citer encore plusieurs au- tenue du quinzieme du droit de muța-

АСТ mois de Décembre 1764, qui annonce de toutes les dettes de l'Etat.

tions, &c. n. 4. après avoir dit que comme des Actes privés. les Ordres où l'on suit la Regle de S. François ne peuvent acquerir ni possé- tes faits par quelque personne en charge der, ajoute qu'il y a en France plusieurs font censes publics, il s'ensuit qu'on es-Ordres mendiants qui n'observent point time tels, les Actes faits par un Juge leurs constitutions à la rigueur & qui & que l'on publie ; L. publicat, cod. de possedent des immeubles. Il faut croire testam. les Livres qu'il paraphe, les que ces Ordres qui contreviennent ainsi Actes d'une procedure faite en justice : par leurs possessions au Concile de Tren- L. 2. cod de edendo, c. queniam de probas. te & à leur Regle, ont obtenu des Pa- les écrits tirés des Archives publiques. pes des Bulles de modifications qu'ils c. ad audiensiam de prascrips. V. Archives. Nouv. Comment. de l'art. 34. des lib.

ACTE est dans le Droit rout ce qui fert à prouver & justifier quelque chofe. Cette définition qui est des plus vagues, deviendra plus claire par les dif-

tinctions suivantes.

S. 1. QUALITÉS DES ACTES. Les Actes sont publics ou privés, Civils ou Eccléfiastiques.

Les Actes publics font ceux qui font passes pardevant Notaire, ou saits par des personnes revêrues par quelque charge ou digniré, d'un caractere public. Ces Actes publics font de jurisdiction

contentieuse ou volontaire ; les Actes de Jurisdiction contentieuse sont ceux qui Le sont dans les poursuites en justice.

Les Actes de jurisdiction volontaire font ceux qui fe font extrajudiciellement, & fans contention. V. Jurifdic-

sion. Les Loix Civiles mettent au rang des Actes publics ceux qui font passes devant trois témoins. L. feripiuras 11, ced. rela que deux témoins; mais l'un & biens d'Eglise, ne se présument point

tion, du droit représentatif d'icelui & l'autre Droit demande pour l'exécution autres ordonnés par le fameux Edit du de ces Actes, qu'ilssoientreconnusen justice par les parries: ce qui revient à & prescrit la liquidation & acquittement notre usage, suivant lequel nous ne regardons les Actes passés devant témoins. M. d'Hericourt, ch. des Acquisi- en quelque nombre qu'ils soient, que

De ce que nous avons dit que les Acont fait vérifier dans les Cours ; il y a L'écriture Authentique d'un corps de de cela plusieurs exemples. V. Mendiams. Communauré, d'un Evêque ou d'un Officier public, également munie du sceau expédié par un Secretaire ou Greffier public, quoique fans appeller partie, la copie même de l'écriture originelle que l'on ne peut produire, & expédiée par la même personne, cst regardée comme publique : Rota apud Farinac. part. 1. decif. 412. n. 4. 6.

Les Actes publics sont soi pour & contre toute forte de personnes même du tiers au tiers qui n'y ont pas affisté ; mais il ne fauroient produire obligation personnelle que contre ceux qui les ont

passés par forme de convention. C'est une grande maxime alléguée fouvent en pratique, que dans les Actes publics anciens tout est présumé avoir été fait avec les folemnités réquifes; &c dans ce cas, ceux qui foutiennent que les folemnités requifes n'ont pas été obfervées, doivent le prouver; mais c'est une autre regle qui tient lieu d'exception à la précédente, que les formalités extérieures ou étrangeres à un Acle, aui pot. in pignor. Le Droir Canonique, comme l'autorité de l'Evêque, le confeneis. de side instrum, ne demande pour tement du Chapitre en l'aliénation des & qu'on doit les prouver, L. filins famil. en son Not. Apostoliq. liv. 1. chapi-C. de petit. hared. Defpeiffes, tom. 2. p. 520. n. 20. anc. édit. V. Aliénation.

fairs par des particuliers, foit par un feul, foit par plusieurs ensemble. Quand l'Acte a été fait par une seule personne, il ne fait foi que contre celui qui l'a écrit; & quand il a été passé entre deux ou plusieurs personnes, le tiers qui n'y a pas été appellé, n'en peut jamais recevoir de préjudice; il n'oblige que ceux qui l'ont passé.

Les Actes publics font foi en justice, emportent hypotheque & font exécutoires du jour de leur date; les Actes privés dont la date n'est pas authentique, ne peuvent produire d'hypotheque au préjudice du tiers que du jour qu'ils ont été reconnus en justice; mais par rapport aux contractants, c'est-à dire, à ceux qui font convenus par un Acte privé, leurs obligations sont les mêmes que s'ils avoient contracté pardevant Notaire, & du moment qu'ils ont reconnu en justice la vériré de ces Actes, ils n'en peuvent nier le contenu & prouver le contraire par la preuve testimoniale, fuivant la regle contra fidem inftrumentorum testimonium vocale non admitter; ils n'ont que la voie de l'infcription de faux. V. Recomoiffance , Fanx. Dift. de Droit Civil . verb. Alte.

Il n'est pas aisé de donner une définition juste, d'un acte Civil distingué d'un Acte Eccléfiastique : on peuc, ce semble, - appeller Actecivil tout Actequiest passé par des personnes Laïques, ou par d'autres far des matieres toutes profanes & féculieres, & on peut appeller par la raifon du contraire Acte Ecclésiastique tout Acte passé par des Ecclésiastiques, ou par d'autres personnes sur de matieres Spirituelles ou Ecclésiastiques ; on jugera du mérite de ces définitions ré comme membre de l'Etat, & compar le raisonnement que fait M. Brunet me Ministre de l'Eglise ; les Actes qu'il

tre 7. Un Acte, dit cet Auteur, est Ecclé-Les Actes privés font ceux qui font fiastique ou Civil sclon les rapports qu'il

a ou avec l'Eglife ou avec l'Etat. Un Acte peut avoir trois rapports différents avec l'Eglife ou avec l'Erat; 1º. S'îl émane de l'autorité de l'une ou de l'autre. 2°. S'il concerne des personnes qui composent l'une ou l'autre République. 3°. S'il s'agit dans l'Acte des chofes qui concernent ou l'Eglife ou l'Etat. Amfi on peut dire en général qu'un Acte Ecclésiastique est celui ou qui émane de l'autorité Ecclésiaftique, ou qui concerne des personnes Ecclésiastiques, ou dans lequel il s'agit de cho-

fes Ecclésiastiques.

Cette définition, ajoute M. Brunet, pourroit suffice, si l'Eglise & l'Etat faifoient un corps séparé, qui n'eussent ensemble ni communication ni liaison, mais cela n'est pas. L'Eglise est dans l'Erat ; la qualité de Chrétien fait que les Citoyens appartiennent à l'Eglise &c font ses membres, & la qualité d'Eccléfiaftique n'efface jamais le caractere de Ciroyen & de membre de l'Etat que la naissance donne. D'ailleurs parmi les chofes Eccléfiastiques il y en a plusieurs qui , malgré leur liaifon aux choses spirituelles, ne peuvent jamais être fpiritualifées jusqu'au point de perdre le caractere de temporalité qu'elles ont par leur état naturel, d'où il arrive qu'un Acte passe encre personnes Ecclésiastiques & même pour choses Ecclésiastiques , pourroit être un Acte purement Civil. Il faut donc distinguer deux différents égards fous lesquels ou les perfonnes qui contractent ou les choses qui font la matiere du Contrat, peuvent s'offrir à notre esprit.

Un Ecclésiastique peut être considé-

l'Acte dont il s'agit i dans ce dernier parties contractantes ne favent pas figner. cas l'Aste est Civil; & dans l'autre, même Acte; la fondation de ce Prêtre tes Eccléfiastiques ne sauroit être détern'est donc qu'un Acte purement Civil, il faut faire le même raifonnement d'un supposent dans lui un caractere clérical qu'il n'a pas, comme en matiere de collation, d'indult, de patronage, ces Actes font purement Ecclésiastiques.

A l'égard des choses qui font la matiere de l'Acte, celles qui sont purement spirituelles rendent nécessairement l'Acte Eccléfiastique; mais si eiles sont toutes temporelles, on ne peut dire qu'elles fassent l'objet d'un véritable Acte

Eccléfiaftique.

C'est après cette explication que M. Brunet dit que l'on peut définir un Acte Eccléfiaftique, celui ou qui émane de l'autorité Eccléfiastique ou qui est passé sont soumis à cette sormalité. entre personnes Ecclésiastiques ou du moins réputées telles, confidérées en qualité d'Eccléfiaftiques pour chofes Eccléfiastiques & Spirituelles.

ACT

passe en fa premiere qualité sont pure- nombre qu'ils soient, que comme des ment Civils. Ceux qu'il passe en qua- Actes privés; ils ne sont publics parmi lité de Ministre de l'Eglise, sont sans nous, que quand ils ont été reconnus doute Ecclesiaftiques; & pour connoi- en justice (v. Recomoissance) ou qu'ils tre si un Ecclésiastique agit dans un Acte, ont été passés pardeyant Notaires, ou ou comme fujet du Roi ou comme Mi- enfin qu'ils font faits par une perfonne nistre de l'Eglise, il faut voir si l'Acte revetue d'un caractere public. Une Déqu'il passe, suppose en lui le caractère claration du Roi du 22. Septembre 1733. clérical ou s'il ne le suppose pas, si un désend de passer des Actes en présenlaic pourroit ou ne pourroit pas faire ce de témoins fans Notaire, lorsque les

A l'égard dos Actes Civils & Ecclé-Ecclésiastique. Par ex. un Prêtre sonde siastiques nous n'avons rien à ajouter à ce. la célébration d'une Messe, la matiere que nous avons dit d'après M. Brunet : est Ecclésiastique; mais le bien que ce pour en faire connoître la nature & les Prêtre donne pour la fondation, est qualités, nous dirons seulement, avec le profane, & un laic pourroit faire le même Auteur, que le nombre des Ac-

miné.

L'Edit de 1691, qui en a fait une Laïc ; quand il passe des Aftes qui énumération des plus détaillées , en omet cependant plusieurs que les anciens Notaires Apoltoliques étoient en possession de faire comme les Actes de profession de soi , les attestations de vie & mœurs & autres attestations, les fulminations, &c. Les Evéques font expédier aujourd'hui la plûpart de ces Actes par leurs Secretaires. Leurs Officiaux, même leurs Grands Vicaires y ont part. Il faut voir au mot Notaire. les Actes que les Notaires Apostoliques font en droit de faire exclusivement à toute autre personne; & sous le mot Comrôle les Actes Eccléfiastiques qui

Par l'Article IV de la Déclaration du 20 Mars 1708, il est désendu à tous Curés, Eccléfiastiques & autres qui n'ont pas droit d'instrumenter comme Notaires, de recevoir aucuns Actes de quel-Nous n'avons rien à remarquer de que nature qu'ils foient, finon les Tefparticulier touchant nos utages dans ce taments en la maniere ordinaire; comque l'on vient de voir. Nous avons dit me aussi il leur est désendu & à tous que nous ne regardons en France les Notaires, Tabellions, Greffiers & à Actes pallés devant témoins en quelque toutes autres personnes, telles qu'elles muissent être. de servir de témoins dans qu'on doit employer à toute sorte d'Aclivres d'amende, tant contre lefdits Curés , Eccléfiastiques & autres qui n'ont pas droit d'instrumenter comme Notaires, que contre chacun de ceux qui auront figné lesdits Actes comme témoins : le tout conformément aux Arrêts du Confeil des 21 Juillet 1693. & 13 Septembre 1695.

Arrêt du Confeil du 19 Avril 1720, qui déclare nul un délistement d'instance écrit par un Curé ; le condamne, ainsi que le fieur Coulon qui l'avoit figné comme témoin, en deux cents livres d'amende chacun, & réirere les désenses aux Curés, Notaires & autres perfonnes d'écrire ni figner & d'être témoins en aucuns Actes fous fignature privée : décision du 30 mars 1735. qui déboute le Sieur Mauconvenant, Prêtre. de fa demande en restitution d'une amende par lui payée, pour avoir écrit une obligation sous signature privée.

Autre décision du 21 Janvier 1736, qui déboute le Curé Dinual de Vimenx, de fa demande, en restitution de l'amende par lui payée, pour avoir fait un Inventaire de biens appartenants à de pauvres particuliers de la Paroisse,

Les Actes & Enquêres fairs devant le Juge Laic, font foi devant le Juge d'Eglife, & visiffim, il faut excepter le cas d'incompérence & les matieres criminelles. Ranchin fur Guipape, décif. 136. d'Olive , liv. 1. ch. 23. 24. voy. Procedure.

En France les Actes publics, passés ou faits dans une province, & produits dans une autre, ont besoin pour saire soi de la légalifation. V. Légalifation.

V. Qualités.

\$ 3. Acte, FORMALITIS. Il est de cer-

ACT aucuns actes qui feront faits fous fi- tes, comme la date, la fignature, l'idiognature privée, à peine de deux cents me, les qualités des Parties, des témoins, &c. mais il en est d'aurres qui font particulieres à certains Actes, & il ne feroit pas moins difficile de donner ici la forme des différents Actes Eccléfiastiques, que d'en fixer le nombre.

Un Lecteur instruit ou accoutumé à l'usage des Dictionnaires n'est jamais embarrassé de trouver au mot de l'espece, les principes particuliers qui lui conviennent, & que d'autres chercheroient en vain sous le mot vague du genre. Par exemple, une procuration pour réfigner est un Acte Eccléfiastique dont il importe beaucoup de connoître la forme: ce ne feroit fans doute pas en cer article parmi les formalités générales des Actes, qu'on la découvriroit. On doir done voir au mot Procuration; il en faut dire autant des mots Collations. Provisions , Présentation , Nomination , &c.

Nous avons cependant donné une idée des principales formalités des Actes fous le mot Notatre, mais fans dispenser le Lecteur de recourir au nom des Actes dont il veur connoître plus particuliérement la nature & la forme.

Regle générale: les Actes doivent être faits fuivant les formalités requifes par la loi & par l'usage du lieu où ils sont passés.

S. 4. ACTE CAPITULAIRE : On appelle Acte Capitulaire, la délibération des membres aflembles d'un Chapitre, fur un objet quelconque.

Panorme, fur le chap. cum omnes de constitur. J. G. dit que régulièrement pour routes les affaires qui se passent en Chapitre, il faut que les Capitulants donnent leur confentement en commun. Quand ces affaires , dit-il , font des ai-S. 2. Actes, Qualités des Parties. faires nécessaires, comme sont les élections, les aliénations, les réceptions de Chanoines & autres choses semblables, taines formalités effentielles & générales il fuffit que la plus grande partie des Capitulants en foiere d'accord pour que l'autre foit liée; mais s'il eff queltion d'affaires arbitraires qui dépendent de la volonte, par exemple de faire de nouveaux réglements fur la maniere de precevoir les fruits & den jouir dans une Cathédrale, ou für un autre objet introductif d'un droit nouveau. Jatu alors que tous les Capitulants y confenent: tune, dit la Glofe, débun confinires ut Callegium, non tenquam fin-qui. Fagnan, in c. cum omnes de Carfit, n. 42.

A l'égard des élections suivant le c. quia propier de élest. Il paroit clairement par les termes mêmes de ce chap que tous ceux qui ont droit d'élire, doivent être alsemblés en commun & en un même endroit. V. Absent.

Sous le mor Suffrage, nous expliquons le sens de ces paroles sanior para, & quel est notre usage à cet égard, savoir, si nous pesons les voix plurôr que nous ne les comptons.

Le Gloffateur de la Pragmatique, verb. conveniant , cap. ficut , S. & cum bumana de elect. distingue rouchant les principes que nous venons d'établir . l'Acte capitulaire d'une élection , fuivant le ch. quia propter d'avec les autres Actes Capitulaires en général; dans le premier cas , dir-il , l'élection doit être faite, in codem loco, fimul, femel & in codem instanti ; ce qui souffre pourtant des exceptions. V. Election , Absent. A l'égard des autres affaires, on doit, ajoute M. Guimier, convoquer le Chapitre, s'affembler & les traiter en commun, mais il n'est pas absolument nécessaire de donner le sussrage en même temps & en un même endroit; la ratification peut avoir lieu, & il fuffit que le Chapitre ait été tenu & la délibération prise par le nombre suffisant de Capitulants.

Quant à la question de savoir en quel cas, il faut ou ne faut pas appeller tous les intéressés, ou ce qui est la même chose, que tous consentent à la délibération, on doit prendre pour regle la distinction de Panorme qui s'accorde parsaitement avec les principes qu'établit Baquet en son Traité de Justice, ch. 29. n. 24. en ces termes ; , quand il est question d'une affaire , " négoce ou droit qui concerne un " Gorps & Université d'habitants de " Chanoines ou autres Communautés " " ou bien quelques fociérés comme de " compagnons ou affociés des copro-" priétaires ou bien d'héritiers ou colé-,, garaires : quando aliquid commune est " pluribus ut fingulis putà haredibus vel " focisi , vel quando aliqua res persinet ,, ad plures singulos; tunc confensus om-" nium necessarius est & uno contradicente , nihil agitur. Car chacun a fon droit " & interêt particulier, duquel il peut ,, disposer sans le consentement des au-,, tres : ut in concedenda fervitute per , fundum communem ; L. per fundum , " ff. de fervit. ruft. pred. Auffi , fen-" tentia contra unum ex coharedibus lata, " cateris non nocet ; L. Sape , ff. de re . judic. & boc cafu non eft ftandum " voluntati majeris partis , nec majer .. pars cateros obligat. ,, Mais , quando aliquid commune eft

", Mais, quanda aliquid commune off, plaribus universit; pura civibus, callegiis, Commits, Religeist, vol quando 
aliqua ves persines ad planes & university, 
vorsity, sema sindanime sit voluntati ma"jaris parsis & majos pars cateros sinto 
gat. L. majos, til. ad munic. L. plant, 
yet. L. plant, 
"til. quad cujulja univorsi", c. quad emuse, 
usi alimus de reg. juris in 6.º & in 
yiti, de his qua sinta à major, part, 
capit.

ACTION, en terme de Jurisprudence, n'est autre chose que le droit de poursuivre en Justice, ce qui nous est da ACT

du : Actio nibil aliud est quam jus persequendi in judicio quod sibi debetur , ap.

Justin. princ. de actionibus.

De toutes les fortes d'actions dont parlent les Loix Civiles & les Juniconfultes, les actions personnelles, réelles & mixtes, font les seules qui aiont rapport à notre fujet, & les feules par conféquent dont nous parlerons ici. Pour s'instruire des autres dont la connoisfance est toujours nécessaire à ceux qui veulent savoir la Jurisprudence en général, on doit lire le fixieme titre du quatrieme Livre des Institutes de Juftigien & ses Commentateurs. V. auffi le Diclionnaire du Droit Civil au mot Action. & le traineme livre des Infti-

tutes du Droit Canonique. L'action personnelle est celle que l'on dirige contre celui qui est obligé par un Contrat ou comme Contrat, par un délit ou comme délit de donner ou de faire quelque chose en notre faveur, S. I. de actionibus apud Juft. L. cum qui 13. cod, de oblig, & act, L'action personnelle est donc civile ou criminelle. La premiere a un intérêt purement civil pour objet, & l'autre la punition de

quelque crime. V. Accufation.

L'action réelle est celle qui n'est produite par aucune obligation de Contrat ou comme Contrat, ni de délit ou comme délit, mais qui est accordée à raifon du droit que l'on a fur une chose possedée par un aurre ; on l'appelle réelle, parce qu'elle est attachée à la chose même, au lieu que l'action perionnelle ne fuit que la personne: Attio realis est illa qua quis nullo jure nobis obligatur, petimusque rem nostram qua ab alio possiderur. Dictarealis, quia perpetuo rem fequitur. Perez, in S. cit. in fin. L. 9. & 23. ff. de rei vindic.

On foudivite l'action réelle en directe & utile, en corporelle & incorporelle. L'action réelle directe est celle qui est

ACT intentée par le maître d'une choie. contre quiconque en a à son préjudice,

la possession.

L'action utile est celle qui est exercée par un maître qui n'a que le domaine utile de la chose qu'il demande, comme le Vassal, l'Emphiréore.

L'ao ion réelle corporelle est celle qui a la chofe même pour objet, & l'action incorporelle est celle par laquelle on demande l'exercice de certains droits.

comme d'une servitude.

Quand on demande le droit d'une fervitude, l'action fe divife en confef-

foire & négatoire.

L'action confessoire est celle par laquelle quelqu'un reclame une fervicude u'il foutient être due à fon fonds, & l'action négatoire celle par laquelle quelqu'un demande, non une fervitude due à son fonds, mais la liberté ou l'exemption d'une servitude qu'un autre prétend appartenir au fien ; & dans ce cas contre la regle ordinaire, c'est à celui qui prétend avoir droit de fervitude à la prouver, quoiqu'il en ait eu jusques-là la possession, & que l'autre ait été le premiet à lui en troubler l'ufage. S. aque, tit. de action. instit. L. I. ff. fi fervitus vindicetur.

Action mixte est celle qui est en partie réelle, & partie personnelle, telle eft celle que quelqu'un intente contre le Détempteur du bien, pour raison dequel ce Détempteur lui est encore obligé personnellement, soit en vertu d'un Contrat ou comme Contrat, d'un délit ou

comme delit.

On s'est servi dans plusieurs Conciles du mot Alion pour Seffion; mais on ne le voit employé dans ce fens, que dans les plus anciens,

La connoissance des différentes actions que nous venons de définir . est nécessaire pour régler la compérence Tome L.

des Juges d'Eglife, à qui l'on ne doit porter que les actions personnelles entre Clercs, suivant l'Ordonnance de 1520, dont nous rapportons les articles fous le mot Jurisdittion. C'est en parlant de cette Ordonnance que Loifeau dit: que François I. réduisit dans six lignes, la Justice Ecclésiastique au juste point de la raison. Trait, de la Just. Eccles. Mais il paroit par les réponfes aux arricles de plainte que faifoient le Pape & les Eccléfiastiques, sur les bornes qu'on avoit mises à leur pouvoir ou Jurisdiction & qui sont rapportées dans le recueil des preuves des lib. ch. 36. n. 27 & fuiv. que depuis long-temps les Parlements avoient prévenu par leurs Arrêts la disposition de cette loi : en effet voici un extrait de ces réponses par le Procureur Général de Provence aux art. 5 & 6 du Mémoire remis l'an 1517, de la part du Pape, contre les prétendues entreprises sur la Jurisdiction Ecclésiastique dans cette Province.

Art. 4. Quod Clerici etiam foluti, nifi fins Prasbyteri celebrantes, non gaudem privilegio clericali & quoad bona nullus Clericus gaudeat, etiamfi fit Prasbyter.

Art. 5. Item quod Laiens etiam ratione juraments vel alias in causa spirituals non conveniatur coram Ecclesiastico, nec poffet illint jurisdictionem prorogare. hem au quatrieme article, dit ledit Procureur Général, comme dessus, parlant par révérence, que ledit article n'est véritable prout jaces : bien consesse ledit Procureur Général, que les Clercs mariés de Provence ne sont traités en quelque maniere que ce foit, perfonnelle, réelle, mixte au possessoire pardevant le Juge d'Eglife, mais par devant le Juge Laic; quia in omnibus & per omnia aquiparantur Laicis dempto privilegio , ea si quis suadante Diabolo &c. ne conveniantur ceram Judice saculari pro

delictis, nifi in arrocioribus in quibus gaudere non debent privilegio clericali e. 1. 4. & 6. in Glof, de Cler, conjuga lib. 6. & quant aux Clercs non marics, ettam, suppose que non sint ad sacros Prasbyteratus ordines promoti , gandent ipsi quod corum personas & bona mobilia privilegio clericali, ficut non conveniantur, nisi coram Ecclesiastice Indice : mais quant aux biens immeubles, terres & possessions, & toutes autres choses réelles, & dépendantes de réalité ne jouissent dudit privilege; mais sont convenus pour raison d'iceux pardevant le Juge Royal, parce que les biens immeubles d'un Clerc font en la protection & fauve-garde du Roi, desquels à ce moyen fes Juges doivent avoir la connoillance.

Item, au cinquieme article, répond ledit Procureur Général, ledit article n'est véritable, comme il est écrit, parlant comme dessus, car se trouvera que les Juges Royaux délaissent entiérement aux Juges d'Eglise la cognoisfance de toutes & chacunes les matieres pures eccléfiastiques & spirituelles, comme matieres d'hérésie, de mariage, ubi prafertim agitur de fædere matrimonii, & autres femblables, fans en retenir la cognoissance, verum oft, que quant aux exécutions des Testaments, crimes d'adultere, de parjure, de facrilege, de usure, & autres semblables, de quibus per Glof. in c. cum fit generale de fo. comp. Si lesdits cas sont commis par Laic , le Juge Laic en retient la cognoissance; si par un Prêtre ou Clerc tonfuré non marié, le renvoit pardevant fon Juge Eccléfiastique : Quia sunt crimina mixta quaquam mixsura confiderantur ratione personarum & non Fori , secundum novam letturam quam feaunter omnes in dicto cap. Cum fit generale, &c. le pratique ainfi par toutes les Cours fouveraines de ce Royaume;

& quant à la cognoissance des promelles & conventions, ellans ès contracts validez par foi & ferment, dont les gens d'Eglife demandent avoir la cognoidance fur les faits, fous ombre des foy & ferment prêtez en faifant lefdits Contrats, répond ledit Procureur Général, que cela ne se fait, & ne se doit faire ; quia ratione juramenti non partibus adimplendis, sed ut sides observetur : cum Laicus de foro competen, in anti. Encore telle torme de procès recessit

dic.

ı lik

233.

cers

17

rar,

rais

à

rles

83

JO:

k

roit totalement perdue. Art. 31. des lib. C'est donc une maxime constante en France, que le Juge d'Eglise ne peut connoître que des matieres personnelles entre les Ecclefiastiques ou entre un Ecclésiastique désendeur, & un Laïc demandeur, cela fouffre encore bien

ab usu, alsas en ce faisant, la jurisdic-

tion du Roi qui lui est patrimoniale, se-

des exceptions. Les voici en substance. Lorfqu'il s'agit d'une action civile personnelle dans laquelle un Ecclésiastique est défenseur, & qui est du fait d'un Laïc que l'Eccléfiastique représente, comme fi c'est pour chose de commerce. de ferme, de fuccession, de tutelle, de cautionnement ordonné, de garantie, d'obligation fous scel Royal, ou pour délivrance d'immeubles, pour dépôt, pour prêt envers le Roi ou envers des particuliers à la solidaire avec des Laïcs par forme de défenfes & de reconvention, pour cause de restitution envers des Contrats, pour falaire de domestiques qui peuvent être demandés en l'un & l'autre Tribunal; & enfin dans tous les cas où l'action n'étant pas pure personnelle, participe de la nature de l'action réelle, la cause doit être portée devant le Juge féculier, on du moins dans tous ces cas le Juge féculier refuse le renvoi au June d'Eglise. Cette Jurisprudence que le Clergé conteste à l'égard de plusieurs des exceptions

ADE que nous venons de marquer, se trouve bien constatée dans les Mem. du

Clergé au tome 7 page 369 & fuiv. A l'égatd de la maxime qu'en France, l'action personnelle entre Clercs est de la conspétence du Juge d'Eglise ; V. dans le même ouvrage le tom. 6. p. 44. jusq. 98. V. aufli fous le mot Official , & les art. 31. 32. 33. des lib.

Il fut jugé par le Parlement d'Aix. que la promesse faite par un Prêtre de payer les aliments à son Bâtard ne produisoit qu'une action personnelle de la compétence du Juge d'Eglife. M. du Clergé, tome 7. pag. 479.

Quant aux actions criminelles, V. Délit , Procédure.

ADEPTION, du verbe adipisci, au parfait adepens, se dit quelquetois en matiete bénéficiale de la prifyde poffeffion d'un bénétice, & même de la fimple acceptation.

ADHESION. Il eft des cas dans le mariage où l'un des conjoints demande à vivre avec l'autre, suivant les Loix de ce Contrat élevé par Jesus-Christ à la dignité de Sacrement : c'est ce qu'on appelle demande en adhéfion.

Cette demande peut être formée ou incidemment ou principalement.

Elle est formée incidemment, quand elle est jointe à une autre demande principale qui amene l'incident comme en ces cas. Lorsqu'une femme s'oppose à la publication des bans & à la célébration d'un mariage que fon mari voudroit contractor. Lorfqu'un mari demande la nullité d'un fecond mariage que la femme auroit contracté. Lorfou une femme demande la réhabilitation d'un mariage nullement contracté, ou lorfqu'elle s'oppose à la demande en séparation a there, ou à une demande en diffolution de mariage. Ce font là les cinq demandes principales auxquelles la demande en adhélion pour être jointe. Cette demande est formée par action principale, lorsqu'elle n'a pour unique objet que la réunion des deux conjoints.

V. Séparation.

ADJURATION: c'est une sorte d'excommunication prononcée contre des bêtes; c'est ce qu'on appelle plus communément exorcisme. V. Exorcisme.

ADMINISTRATEUR en general et celui qui a le foin des biens ou des affaires d'autrui. Suivant le Droit Canonique, ce nom ne peut convenir qu'aux perfonnes chargées de l'administration des biens d'Eglúte; & dans le fens fpirituel, à ceux qui ont des bénéfices ou des dignités à charge d'ame. V. ci-après. Administration

On voit dans le Droit Canon, des différents nome saux Adminitrateurs des biens d'Eglife, fuivant la différence de leurs fonctions; d'abord la Glofe du ch. Saloutor 1. 9, 3, comprend fous le nom de Presenuer genéralement route force d'Administrateurs; Omnes Exclifațicarum verum Administrateurs; excuratia nomine Presentaturs; cocums,

Le ch. quamvis, de verb. fignif, appelle Préposé, celui qui a inspection sur d'autres Administrateurs.

Le ch. velumus 79. dist appelle Vidame, le Clerc chargé des affaires particulieres de l'Evêque.

Enfin la Glofe du ch. Salesser , cideffis, appelle Gardien, Gafladus , celui qui a le loin des affaires du dehors; quoique Barbodo oblerve que cette efpece d'Administrateur est appelle plus communément Majeraleme, & plus proprement Econeme. On l'appelle aussi Déienseur , syndie, Atter; ce dernier n'est établi que pour une affaire particuliere de préente pour ester à Droit, Le Syndie qui est le même que le Défineur, est au contraire du pour défende l'Eglise qui l'a cloiff, dans toutes les cautes ant préfences que futures, Manzius

de Syndicis tit. 5 page 193. Voyez Syn-

On peut mettre encore au nombre de ces noms celui d'Apocrifaire. V. Apocrifaire.

Autrefois avant le partage des biens d'Eglié & Jérection des bénéfices en titre, les Conciles episignoient aux Evéque d'établir des Adminificateurs, pour avoir foin des biens de leur Églife; d'ois font venus les droits des Archidiacres. Comme ces Conciles appellent cet Adminificateur Econmer, & que ce nom s'elt micus confervé que les autres, nous renvoyons à parler fous ce même non des Économes & des Economes & V. ciaprès Adminificateur.

Les Clercs ne doivent être Adminiftrateurs des biens des Laïcs. C. unic. de

Syndico. V. Clercs, Négoce.

Quoiqu'on donne Touvent le nou 'Administraeur à un Bénéficior titulaire, à raison de la défensé que lui tont les Canons d'alièrer les biens de fon bènéfice, on ne doit entendre son administration que dans le tens le plus écendu & à l'instar de celle d'un utituiter ear un Administraeur, proprement dit, doit toujours rendre compte de la gestion, parce qu'il ne gere, qu'on ne pour dire d'un bénéficier qui a 'Unstruir & la libe disposition des revenus de son bènéfice. V. Chapitre, Altination Fruit.

....

Notre langue ou nos ufages n'om adopté de tous les differents nous qu'on donnoit autrefois aux Administrateurs. Smáie de Freewers, ce dernier même est presque tout particulter à certains Ordres Religieux; mais nous employous toujours avec la même étendue de signification, lenon générique d'Adminifrateur. L'on peut voir au mos Hépinal Tappli-

cation particuliere que nous en faisons à ceux qui font chargés des biens & & des affaires des Hôpitaux & lieux

Nous avons en France deux fortes d'Administrateurs Ecclésiastiques, dont les fonctions repondent à celles des anciens Apocrifaires ; les Agents du Clergé & les Syndies des Dioceses. V. ces mots. ADMINISTRATION. Il faut difringuer deux forres d'administracions en marieres Eccléfiastiques; l'administrarion fpirituelle & la remporelle. On connoîr l'une & l'autre par la nature de la chose administrée : la premiere confiste au pouvoir d'excommunier, fuspendre, interdire, conférer, instituer, confirmer, élire, préfenrer, viliter, corriger, punir; ce qui comprend la charge des ames, l'administrarion des facrements, la jurisdiction pénitencielle, les dispenses & commutations des vœux c. quarentes de verb. fignif. c. veniens de fimon. c. ad probandum de Rejad. c. confitutus de Relig.

L'administration temporelle se rapporte à des actes qui sont, suivant le langage des Jurisconsultes, en ou hors iugement: Padministration en jugement n'est autre chose que le droit de pleine jurifdiction temporelle: c. conquestus de for. comper. L'extrajudiciaire est celle qui regarde les biens temporels, & donne pouvoir, non de vendre & aliéner, mais de louer, donner à terme, gérer, percevoir & quittancer c. 1. quis prefbiterorum de Reb. Ecclef. non alsen. c. veftra de locat L. que tutores de administrat

Il est parlé ailleurs dans cet ouvrage de l'administration spirituelle & remporelle : V. Abfolution , Charge d' Ames , Sacrement , Vaux , Loi , Diocefain , Office , &cc; nous observerons seulement ici par rapport à l'administration générale des blens de l'Eglise, que pendant plusieurs

ADM 101 fiecles, les Evêques ont administré les biens Ecclésiastiques de leur Diocese ; & que les Economes qui les gouvernoient fous leurs ordres dans l'Orient, comme le faisoient les Archidiacres dans l'Occident, leur en rendoient un compte exact. V. Econome , Archidiacre. Les Eveques faisoient distribuer les revenus aux Ministres de l'Eglise & aux pauvres: Ils en employoient une partie pour l'entretion ou pour l'ornement des Lelifes & des autres lieux faints ; & ils en réservoient une partie pour eux , qu'ils devoient employer en œuvres de piété, après avoir pris ce qui étoit nécessaire pour leur entretien. Can. Episcopus 12. q. 1. Can. 37. des Apôtres. V. Biens d'Eglife.

Le partage qui s'est fait des hiens de l'Eglife entre ses Ministres, a changé cet ordre : chaque Communauté Ecl'éstique & chaque Bénésicier a pré-

nent l'administration de tous les vici qui font attachés au Bénéfice ou à la Communauté : enforte qu'il ne reste plus à l'Evêque qu'une infection générale fur les biens Ecclésaftiques . & l'administration libre des revenus des fonds qui compotent la Manfe Episcopale : V. Chapitre , Manfe : nous expliquons au mot Biens d'Eglise, comment s'est fair ce parrage, & l'usage que les Ecclésiastiques doivent faire des biens qu'ils tiennent de l'Eglise. Ils sont renus fur leurs propres biens, de ceux de l'Eglise qu'ils negligent ou laissent perdre. Louer. lett. D. n. 14. V. Reparation . Chapitre.

A l'égard des biens des Hôpitaux destinés pour les pauvres qui sont hors d'état de travailler, pour les malades & pour les Orphelins, les Evêques n'enonr pas toujours eu l'administration; mais Justinien fir une Loi expresse pour o donner que les Administrareurs de ces lieux de piété rendroient comp102 te à l'Evêque des revenus & de l'usage qu'ils en avoient fait. Cap. 23. Novell. 123.

Cette Loi de Justinien a été assez généralement suivie en France. V. Hopital , Fabrique,

S. 1. ADMINISTRATION , ELECTION. Si un élu ou un nommé par le Roi peut administrer, avant la confirmation de fon élection, avant même d'avoir reçu fes Bulles? V. Elettion.

ADMISSION. C'est le nom qu'on donne à l'Acte par lequel un Collateur approuve la démission, permutation ou refignation qui est faite entre les mains.

Nous établiffons au mot Démiffion, la nécessité de l'admission dans un cas de démission quelconque. Un Bénéficier ne peut se lier ni se délier avec l'Eglise où il est attaché par son bénésice, que du confentement des Supérieurs prépotes à cet effet ; c'est donc l'admisfion seule qui fait vaquer le bénéfice. V. Démission, Permutation, Résignation, Collation , Présentation , Acceptation , où l'on voit que l'admission seule ne fait pas toujours vaquer le bénéfice.

ADMONITION. V. Monition. ADOPTION. L'adoption est un Acte légitime qui nous fait, par la Loi, pere d'un fils que nous n'avons pas engendie: Adoptio oft Airus legitimus, que quis fibi filinm facir quem non generavit.

L'Eglise reconnoît la parenté d'adoption, qu'on appelle parenté légale, à l'effet d'empêcher le mariage en certains cas. Cap unic. de cognat. spirit.

Suivant le Rituel de Paris, l'adoption produit un empêchement dirimant de mariage. 1º. Entre la perfonne qui adepre, & la perfonne adoptée jufqu'a la quatrieme génération. 2º. Entre la personne adoptée & la personne de celui qui adopte, tandis qu'il sont sous

 $\mathbf{A} \mathbf{D} \mathbf{O}$ 

la puissance parernelle, 3°. Entre la femme de celui qui est adopté & celui qui a lorte, ou entre la femme de celui qui adopte & celui qui est adopté; desorte que ces perfonnes, ne peuvent fe marier entemble, felon les Canons de l'Eglife & les Loix Romaines dans les pays où l'adoption est d'usage. Dans l'Église Gréque, l'adoption a lieu & s'y fait avec une cérémonie Eccléfiaitique . facroritu.

L'adoption a eu lieu autrefois en France pendant la premiere Race de nos Rois ; l'Abbé Triteme, dans fes Annales, remarque qu'en 672. Sigebert . Roi d'Austrafie , fils de Dagobert, adopta Hilderic, fils de Grimoald, Maire de son Palais. Cet usage cessa fous la seconde Race, du moins les Capitulaires de Charlemagne n'en font pas mention, & l'on ne voit pas que depuis il ait été question de parenté légale dans ce Royaume. En France . dit Baquet, le droit d'adoption n'est pas recu. & les enfans adoptés ne fucedent que comme légataires. On peut obliger un héritier de porter mêmes nom & armes, mais cela ne tiendra jamais lieu d'adoption capable de produire empêchement de mariage. Par la courume de Xaintes, un pere qui a des enfans peut adopter un étranger pour fuccéder par tête avec eux à les biens; mais cet étranger n'est que donataire, & les Evéques de ce pays ne lui défendent pas d'épouser la fille du donateur.

V. fur l'adoption le titre 11. du liv. 1. des Institut. de Justinien.

ADORATION. On voit fous le mot Nicée l'effeur des Iconoclastes & la foi de l'Eglife fur la maniere d'honorer les Saints par les adorations que nous leur faisons. On se sert également du mot d'adoration en pariant des honneurs religieux que l'on rend aux Papes en certaines cérémonies, comme dans leur élection; si bien qu'il est une voie de les élire qu'on appelle d'adoration ; c'est Iorfque les Cardinaux dans le conclave au nombre des deux tiers, saluent quelqu'un d'entr'eux en cérémonie; celuilà est assuré par la de son exaltation. quoiqu'on air befoin de la confirmer par la forme du ferutin, à laquelle on déclare procéder fans préjudice de l'adoration. Sixte V. fut élu par adoration. Hift. Ecclef. liv. 177. n. 21. 22. V. Pape.

ADRESSE. C'est de la sorme ordinaire des actes qui émanent d'une autorité supérieure, qu'on les adresse à quelqu'un pour leur exécution ou pour toute autre fin. Réguliérement les Referits de Justice ou mixtes de Rome font adresses aux Ordinaires fur les lieux : les referits de grace ou de privilege qui ne font fujets à aucun examen, font adressés aux Impétrants eux-mêmes; d'où vient que les nominations, provisions & autres actes de faveur, sont aussi adressés parmi nous à ceux qui les obtiennent, comme aux Gradues. & quand ils ont besoin d'être examinés ou mis à execution, on les adresse à d'autres. V. Rescrit , Provisions , Gradués , Possession , Executions , Forme.

ADULTERE est une conjonction ill'cite d'une temme mariée avec un autre homme que son mari, ou d'un homme marié avcc une autre semme que la sienne : Adulterium est accessus ad alterius shorum: dictum ergo adulterium, quasi ad alterius thorum, vel potius quasi adulterium, quod ille ad alteram que sua uxor non oft, vel hac ad alium non fuum mari-

tum se conferat.

Le commerce avec une fille ou une veuve n'est donc pas un adultere, mais un simple stupre : Adulterium in nuptam, furrum in viduam & virginem commit-

ADII titur. L. inter ftuprum , ff. de verb. fignif. Dans une fignification étendue, les Loix ont donné fouvent le nom d'adultere au fimple stupre; aliquando adulterium ponitur pro ftupro, & vicifim. L. Jul. de adult. Calvin. diet. verb. Adulterium.

Suivant le Droit Civil, c'est par la femme qu'on détermine le cas ou la nature de ce crime; c'est-à-dire, qu'un homme marié, qui connoit une fille libre , folutam , ne commet point adultere, parce que ce commerce n'a pas des fuites si fâcheuses pour la procréation des enfants; mais il le commet par la raison contraire, sin'étant pas marié, il connoît une femme marice. Entre les Canonistes & les Théologiens, il n'y a, à cet égard, aucune distinction : l'homme commet toujours adultere dans l'un & l'autre de ces deux cas : Ex ea quod conjugalis fides & unitas duorum in carne una , perfide vielatur. S. Paul a dit que le marí n'étoit pas plus maître de fon corps, que la femme l'est du sien. Corinth. 1. ch. 7.

Le Droit Canonique admet la divifion de l'adultere en timple & double; fimple, quand ce ne font pas deux perfonnes mariées qui le commettent . ce qui le rend double ; mais une feule des deux. V. Cujas obf. 20. fur la différence qu'il y a entre l'adultere commis par une femme, & l'adultere com-

mis par un homme.

Il n'est pas de notre sujet d'expedie ici la dispolition des Loix Civiles sur le trime d'adultere, & par rapport à l'étar des enfants qui en font le fruir . & par rapport à l'accufation & à la peine de ceux qui s'en sont rendus coupables; on doit voir pour cela le Dictionnaire de Droit Civil , & les Auteurs qui y font cités ; nous nous bornerons à parler de ce crime relativement aux personnes Ecclésiastiques qui peuvent le commettre, & au ma104 A D U ri 150 pour les empêchements & le divorce.

Les Juges Eccléfiastiques ne sauroient connoître en France du crime d'adultere commis par des Laïes. Arrêt du Parlement de Paris du 10 Juillet 1336. rapporté par Fontanon, tit. 4. p. 943 Preuves des Libertés de l'Eglife Gailicane, ch. 36. n. 10. Rebuile, fur le Concordat , de public. concub. 6. quia verò forte. Boerius, décif. 207. Arrêt du mois de Juin 1516. donné à Rouen en l'Audience, par lequel il est fait défenses à l'Official d'Avranches, ou ion Vice - Gerent, de faire informer super adulterio commisso per unum ex conjugatis, ubi matrimonium est quiescens Art. 31. des Libertes. V. Concubinage. Séparation, V. le Dictionnaire de Droit Civil . verb. Adultere.

\$ 1. ADULTERE, ECCESIASTIQUE.
If fur applyuper ce que nous dions au mor Couchbings, au cas d'un Ecclénatique qui el coupable d'adultere habituel, oc avec plus de ration, parce que le crime elt plus grand. Si qu'is Clerar, di le faiseme Concile d'Oléans, adultenffe, au conffigu, aut convillus, puries, dapplitus de Officio communione conceffe, in bionaflerium tete vite fue tempere deradant. Can 10. dift. 81.

L'adultere commis par un Piètre avec une fenune mariée dont le mari fe pleint, est mis au rang des cas privilégies, ain fi jugé, par plusfeurs Arreès; n.u.is ce crime ne fair pas vaquer le bénéfice de plein droit. Jurisprudence Canonique verb. Adultere. M. Piales, Trairé du Dèvol. tom. 3. pag. 5-25. V. Paceme.

Le Clergé Selt Touveir plaire de ce parce que le Pape a témoigné de l'afoue les Cours Réculiers regardoient éction pour leur provision. Les Latins l'adultere des Cleres comme delir pri- fe fervent du mot Affettis au fuirivillegié à l'effet d'en connoître : mais tantif, & d'Affettis au participe ; c'ett és plaintes ont éei maufes, nême à 'une efpece de réferve ou d'expectative

AFF
Pégard du fimple concubinage. V. Conenbinage, M. du Ckergé, tom. 7. pag.
522. julq. 540. pag. 673. & fuiv. p.
823. & fuiv. Expilly, Pland. part. 2.
cl. 5. Du refte le Juge d'Eglife connoit roujours de ce crime, comme délit commun.

Si l'on peut publier monitoire pour la preuve de l'adultere ? V. Monisire. § 2. ADULTERE, EMPECHEMENT DE MARIAGE. V. Empichement. V. dans le decret la Caufe 31. q. 1. & dans les Décrétales, le tit. 7. du liv. 4.

S. 3. Adultere , Divorce. V. Sé-paration.

AFFAIRES PROPHANTS. Nous ne donnots rang à ce mot dans notre Dixionaire, que parce que c'elt un grand principe fonde fur la Loi même de Dieu, que les Ecclérafiques ne doivent point e mêrel a'affaires prophanes: nome militam Das implicas [Ficulatibus, ne motion of the prophanes of the prophanes

AFFECTATION; AFFECTÉ. Par un bénéfice que l'on appelle affecté en Droit Canonique, on peut le former l'idée de deux forres de bénéfices qui ont chacun une caulé différente dans leur affectation; l'un est un bénéfice affecté par le Pape, c'ét-à-dire, que lus feul peut en pourvoir, & l'autre est ainf appellé, parce que fa possition est affectée à certainest personnes revérues de telles & relles qualités.

Quant à la première espece de ces bénétices aflectés, nous remarquerons qu'ils sont tels, non parce qu'on en a fait une afficitation particuliere à certaines personnes comme des autres, mais parce que le Pape a témoigné de l'affiction pour leur provision. Les Latins se fervent du mot Affetio au suis-

cure

AFF que plusieurs Auteurs François rendent

par le mor d'affectation.

Cerre affectation d'un bénéfice se fait donc de la part du Pape en plusieurs manieres, & toujours quand il paroît avoir envie de pourvoir à un bénéficc: Quando Рара apponit тапит super provisione alienjus beneficii, tune illud dicitur affellum; & alors personne ne peut conférer ce bénéfice au mépris de cette affectation. Extravag. Commun. ad Roman, de prabend.

Quelques exemples développerent ce principe. Un bénéfice que le Pape a donné en commende perpétuelle, jufqu'à ce qu'on ait pourvu du bénéfice en titre, est censé affecté, & comme tel, personne que le Pape ne peut en disposer: Ex appositione manus Papa in tali commenda, remanes beneficium affectum , ut ceffante commenda vel adminiftratione . Papa folias providere debeat. Baibofa, de reb. Ecclef. lib. 3. ch. 11. n. 90.

Un bénéfice sur lequel le Pape a donné à quelqu'un un Mandat de providendo, est affecté, quand même le Mandat auroit été donné avant la vacance, ou qu'il n'eur pas eu son effer : Etiams ex aliqua causa mandatum non forciatur effettum. Sanleger, de quaft.

benef. part. 2. ch. 3. n. 4. La nomination d'un Coadjuteur affecte un bénéfice, quand même ce Coadjuteur décéderoit avant que d'avoir fait fignifier ses Lettres de coadjutorerie.

Rot. décif. 570. n. 2. part. 2. recent. Sanleger , loc. cit. n. 7.

Quand le Pape, en vertu de son droit de prévention, ou dans l'intention de prévenir, a conféré à quelqu'un un bénéfice, & que sa collation est nulle par la faute de l'impétrant, ou autrement inutile, le bénéfice est affecté, l'Ordinaire n'en peut disposer. Barbosa , loc. cit. n. 90.

Quand le Pape envoie aux électeurs d'un bénéfice, de suspendre l'élection. le bénéfice devient affecté. n. 91.

Le bénéfice, fur la réfignation duquel le Pape a mis la main en Cour de Rome en faveur du Réfignataire . est affecté, quand la réfignation est nulle, ou qu'elle ne peut avoir fon effet; mais les réfignations en faveur

font exceptées de la regle. Barbofa, n. 93. & feg.

affectation des benéfices dans tous ces differents cas a lieu lors même que la provision ou la grace accordée par le Pape, est subreptice, ou autrement nulle, quand même elle feroit faite en faveur d'une perfonne certaine ; par la raison que le Pape est cense pourvoir moins au profit de la personne que du bénéfice même, & qu'il seroit d'ailleurs indécent qu'un inférieur difposat d'une chose sur laquelle le Pape a dejà mis sa main : Indignum autem effet rem Inper qua Summus Pontifex manum apposuit ad inferio em reverti. Fuse explicat Rota , decif. 570.

Muis l'affectation n'auroit pas lieu . si la provision du Pape étoit accordée for une faulle cause; comme s'il avoir pourvu à un bénéfice comme réfervé & qu'il ne le fut pas, ou comme vacant & qu'il fût encore rempli. Sanleger .

loc. eit. n. 5.

L'affectation cesse aussi, lorsque la provision a cu son effet : Quia affettio locum non habet quoad futuras vacatiomes. Gonzal. ad reg. 8. Gloff. 52. n. 9.

Elle n'a pas lieu non plus, lorsque la provition étant conditionnelle , la condition ne peut être remplie : Quia tunc constat de contraria mente ipsius l'ape qui noluit providere nifi sub illa conditione. Sanleger, n. 12.

Elle n'a pas lieu au préjudice d'un Indult accordé aux Cardinaux, à moins qu'il n'y fût expressement dérogé. Ibid. n. 15.

Tame 1.

patronage Laic ou mixte. Ibid. Il y a cette différence entre l'affectation & la réferve, que l'affectation fe fair par une opération réelle, & la réserve par la seule parole du Pape; mais comme l'affectation est une sorte de réserve, les Auteurs disent qu'elle est la cause démonstrative de la réserve même. Licet inter se differant affectio er reservatio de verbo ad fallum . tamen affectio eft ejufdem foltem efficacia cuins est reservatio, ita affectio ex appofitione manus Papa specialem reservationem per Text. Dict. cap. ad Roman. 6. Romani quoque, de prabend. inter communes.

alta.

De ce que l'affectation est une espece de réserve, il s'ensuit qu'elle n'a pas lieu dans ce Royaume, où toutes fortes de réferves & expresses & tacites font abolies. M. Dunoyer, en fes Remarques fur la pratique de la Cour de Rome de M. Castel, dit que l'affecration, par l'appolition des mains du Pape, a fon fondement fur le ch. in nostrum, de appellar, dont elle est une interprétation, que nous rejettons en France, dans fes deux parties, comme l'affure du Moulin , Reg. de verisim. notitis, n. 67. foit pour les jugements & évocations, foit pour les bénéfices dont les réferves expresses & tacites sont abolies. V. au mot Réserve.

Quant à la feconde forte d'aff. Catanon que les Canonitles appellent auffiannesion, elle est établie par la Loi ou par la fondation : Amaximus funt à Lee vet à Fundations. Cest fous cree dillination que Panorme in cap. como in contis is de sêct. de cap. 6 pro Clericis in 6°. dit que l'une est répetts est intudinis à Chaure répétul ajus s'estimadinis à Chaure répétul pas s'estimation que la Canon, mer passive s'estimation par le Canon, mer passive s'estimation par la canon s'estimation s'estimation par la canon s'estimation par la canon s'estimatio

AFF

dans loquel cas il fufir d'avoir l'aptirumée lors de la collation du bénére; cell le fens de ces mos, rifpélle aptine d'ain : a l'égard de l'autre, il fiut avoir la qualité réquife par la fondation aduellement, cell-a-dire, au temps des provisions, respette alles. V. Promotien, Secretalal.

Nous admettons en France la distinction dont nous venons de parler, V. aux mors cités; mais nous avons irre les affectations particulieres à fundatione, des maximes qu'il est important de consoire.

Régulièrement un bénéfice doit être conféré fans nouvelles charges; c'ell-ce que porte la Rubrique porte la Rubrique fine diminutione enferanter; & le chap. fguificavit, de

prabend, V. Collarion.

Mais Paftor, liv. 2. tit. 14. n. 3. nous apprend que cela ne doit s'entendre que quand les bénéfices font vacans, & qu'avant leur vacance rien n'empêche qu'on ne puille impofer au bénefice de nouvelles charges utiles à l'Eglife. Cet Auteur ne marque pas les formalités que l'on doit observer en cette occasion, on les trouve décrites ailleurs, les voici : l'approbation de l'Evêque ou du Pape est d'abord nécessaire de Droit . le consentement du Patron, s'il y en a, l'est aussi ; & de plus, en France, par rapport au droit des expectants, il faut des Leitres-Patentes duement enrégiftrées. Les Univerfités se sont souvent plaint de ces fortes d'affectations autorifées par des Lettres-Patentes; mais on leur a répondu : Ubi frustrarensur Graduati, conqueri non debent, cum fit beneficium Legis gratis datum , & ficut potnie libere dare Rex, ita & libere anferre , ifta est natura & jus Legis ; idea anferendo nemini injuriam facit, inxea

AFF

Valgatum, qui suo usicur jure nemini injuriam facit.

Que si l'affectation n'étoit faite que par des Statuts particuliers, ou par des Bulles non revêtues de Lettres-Patentes, les expectants n'en fouffriroient aucunement. M. Piales , Traité de l'expectative des Gradués, tom. 2. p. 111. M. du Clergé , tom. 2. p. 1533. d'Hericourt, ch. des Collateurs, n. 17. Bibl. Can. tom. 1. pag. 200. Brillon verb. bénéfice nº. 12. Du reste les Gradués, ni personne n'ont jamais contesté que le Fondateur lui-même ne pût annexer au bénéfice de fa fondauon relles qualités que bon lui femble.

C'est encore une regle parmi nous, que les bénéfices affectés par la fondation ou par des statuts dûment autorifés, ne peuvent être réfignés ni donnés à d'autres qu'à ceux qui ont les qualités requifes, à peine de la nullité des provisions ; le Pape même ne peut dispenser de ces qualités. D'Hericourt, loc. cit. Jurisprudence Canoniq. verb. Affectation, où l'on voit en preuve différents Arrêts. V. Résignation, Mais il a été jugé que l'affectation des bénéfices par un statut non entretenu & interrompu volontairement, n'empêchoit pas que ces bénéfices ne puffent être réfionés à d'autres que de la qualité requife par ledit statut, fans que pour cela il y eût lieu au dévolut. Arrêt du

6. Mai 1653. Journal des Aud. Il y a trois fortes d'affectarions de bénéfices, disoit M. Bignon, Avocat Général portant la parole en 1633. dans une caufe pour une femi prébende de l'Eglife Cathédrale de Sens, les uns sont affectés par la Loi à certaines personnes qui doivent avoir certaines qualités ; les autres sont affectés à certaines personnes, pour les conférer sous certaines formes & folemnités, & les autres sont austi affectés à certaines per-

107 fonnes par la Loi de leur fondation, Au premier & au dernier cas, il faur nécessairement que ceux à qui l'on confere les bénéfices aient les qualités requifes par la Loi ou par la fondation; mais, avec cette difference, qu'il fuffit d'avoir la qualité requife, par le droit au temps de la possession du bénésice : & au contraire, il faut nécessairement avoir la qualité requife par la fondation, autrement c'est une nullité essentielle, Bardet, tom. 2. liv. 2. ch. 25. Cerre derniere distinction est la même que celle de Panorme; on la voit aussi fous le mot Promotion, elle prouve l'attachement Littéral qu'ou a aux fondations, ou combien on eft exact à fuivre l'intention des fondateurs. Par Arrêt du Parlement d'Aix , du 28 Juin 1639. la délibération du chapitre de Frejus, qui affectoit la première bénéficiature n Organiste sans autorisation de l'Evêque ni du Pape, fut cassée. Boniface, tome 1. liv. 2. tit. 18. ch. 4.

Il fuffit pour pofféder un bénéfice affecté aux Religieux d'un Ordre, d'avoir fair profession dans cer Ordre . & de vivre fous la même Regle; mais fi l'affectation est faite à une maison particuliere, il faut pour pouvoir en profiter, non-seulement être de l'Ordre dont dépend la maison, mais encore être de la maifon même à laquelle l'aff ctation est frite. Les mêmes bénéfices ne peuvent être impétrés par des féculiers en commende ou cum veto profitendi, quand même les bénéfices, particuliérement affectés à certaines maisons, scroient gouvernes suivant les principes adoptés par la Jurisprudence, pour ceux qui n'ont qu'une affectation générale à rout l'Ordre. M. Piales dit qu'en ce dernier cas l'impétration par des féculiers pourroit avoir lieu . mais que le contraire a été jugé au Grand Confeil. V. le Traité des Colla-

tions de cet Auteur, tom. 7. part. 13. ch. 12. defin, Can. p. 18. de la derniere édition. V. Affociation. Secul. Secul.

Reg. Reg. Religioux.

Les bénéfices étant de Droit Public . il n'est pas au pouvoir d'une Congrégation d'affecter à ses Religieux ceux qui en dépendent. M. Piales , loc. cit. tom. 8. p. 168. & fuiv.

AFFECTION. V. ci-deffus Affettation.

AFFICHE est un placard attaché en lieu public pour rendre quelque chofe

connue de tout le monde. Par le ch. dudum de judic. in clement. les affiches publiques tiennent lieu de denonciation., & on en use dans les cas de cenfures aux portes des Eglises, extravag, infidelis de furtis; on s'en fert même pour citer des abients : l'extravagante rem non novam de delo & contum, porte que l'affiche mise aux portes du, Palais de Rome, en forme de citation, tient lieu d'avertissement & de citation pour tout le monde ; on s'en sert aussi, dans les cas d'une convocation de Concile général, comme nous l'apprend la

Bulle de Paul III. touchant la convocation du Concile de Trente. Suivant le ch. es enim 10. 4. 2. Les affiches font nécessaires aux ventes &

baux des biens d'Eglise.

L'affiche mife aux portes du Palais de Rome ne mettroit pas parmi nous, un fujet du Roi en demeure; il n'y a que la forme d'affignation prescrite par le titre 2, de l'Ordonnance de 1667. qui puisse produire cet effet. Voyez Citation.

Dans les ventes & les baux de biens d'Eglife, les affiches sont aussi nécessaires luivant nos ufages. V. Bail , Alie-

AFFILIATION. V. Conventualité, Affinité.

AFFINITE OU ALLIANCE, suivant le Droit Canonique, est la parenté qui est entre deux perionnes dont l'une a eu commerce avec le parent de l'autre : Secundum Canones affinitas est proximitas duarum personarum quarum altera cum confinguine alterius, carnalem

copulam habuit. Suivant le même Droit, l'affinité est licite ou illicire; la premiere provient d'un légitime mariage, & l'autre d'une conjonction naturelle hors mariage; le

Droit Civil ne connoît pas cette derniere forte d'affirité.

Autrefois on reconnoilfoit trois différents genres d'affinité, le premier qui est le genre d'affinité qui se contracte par la médiation ou l'interpolition d'une feule perfonne. Par exemple, mon frere époule Marie, Marie est à moi & à tous les parents de mon frere, dans le premier genre d'affinité.

Le second genre se prenoit, quand l'affinité étoit contractée par la médiation de deux perfonnes, comme dans le cas proposé; mon frere étant mort, Marie auroit époufé Titius : Titius auroit été à moi & à tous les parents de mon frere, dans le fecond genre d'af-

Quand dans ce nouveau cas, Marie venant à mourir, Titius époufoit Catherine, Catherine nous étoit alors alliée dans le troisieme genre d'affinité, parce que c'étoit par la médiation de trois personnes, c'est-à-dire, de Marie, de Titius & de Catherine.

Le ch. non debet de conf. & affin. a supptimé ces deux derniers genres d'affinité, & l'on ne connoît plus dans l'Eglife que l'affinité de la premiere efpece, c'est-à-dire, celle qui se contraste par la médiation d'une seule personne, & voici les regles que l'on a établies pour connoître les différents dégrés de parenté qu'elle produit.

Premiere regle. Persona addita per-Sone, per carnis copulam, mutat genus attinentia fed non gradum, ce qui lignifie que tous les parents d'une femme font liés à fon mari d'un genre de parenté différent de celui qui les lui lie à elle - même, mais au même degré; à l'égard de la femme, le lien est de confanguinité, & à l'égard du mari il n'est que d'affinité, mais cette difference ne touche pas au dégré de parenté; les parents de la femme sont alliés au mari, au même dégré qu'ils font parents à la semme par confanguinité; ce qui est commun aux parents du mari, respectivement à la semme.

Quant au mari & à la femme entre eux, on appelle bien quelquefis le lien de parenté qui les unir du non d'affinité, mais improprement, puifqu'ils en font comme la inge & le principe: Que perfone fe carroliter coprofice cont liprats fan affinitaits, and affinitaits, and delten midies , fed pains principium affinitaits. Le noi de C. et de breach, inflict.

L. affinitatis de success.

S'conde regle: Onforgiment affini mat freunds gradus, sont fl. difficunds radus ment, le parent de mon allié au fecond depré n'elt pas mon allié; ainf deux freves pouvent époufer au fecunt pour le le list peuvent époufer la mere & la fille p, parce que un des freves ayant per poufe une des fecurs ; laurte frere n'est allié de l'autre ficent que dans le genre d'affinité abbli par le Droit Canonique; il en faut dire autent du prece & du fille N. L'empédement.

Troifeme regle: C'est une maxime de Droit Canonique que le mariage est défendu entre les all'és dans le premier genre d'affinité légitime, jusqu'à l'inhini en ligne dirette & en ligne collatérale, jusqu'au quartieme dégré inclusivement, & ensir jusqu'au lecond dégré austi inclusivement en ligne collagie austi inclusivement en ligne colla-

térale, quand l'affiniré procede d'un commerce naturel & illicite. Concile de Trente, fess. 24. de res. mat. c. 4.

Il y a fur cette matiere plufieurs différences entre le Droit Civil & le

Droit Canonique.

1º. Le Droit Civil se sert des Regles preserties sur le lien d'assimiré pour sen servir en justice, de moyen de récusarion contre les témoins & les Juges, & en outre d'empêchement your les mariages.

Le Droit Canonique n'en traire feulement que pour la matiere des empêchements de mariage.

2°. Le Droit Civil, comme nous avons dit, n'admet que l'affinité produite par

un commerce légitime.

Le Droit Canonique reçoit l'affinité qui vient même d'une conjonction illicite & naturelle. Sur quoi l'on a demandé fi le commerce d'un Chrétien avec une Infidelle produifoit affinité entre ee Chrétien & les parents de l'infidelle; de maniere que ceux-ci fe convertiffant à la Foi ne puffent te marier avec un Chrétien aux dégrés d'affinité naturelle , prohibés par le Droit Canonique; il y a des Canoniftes qui difent que l'Inhdele n'ayant jamais été fujet de l'Eglise, le Chrétien n'est pas censé avoir eu commerce avec lui, de façon à mettre obstacle au mariage dans le cas propofé. D'autres foutiennent le contraire & s'autorisent de l'exemple des Bigames, même de femmes Infideles , dont l'irrégularité fublifte pour les Ordres, & cette opinion paroit la plus sûre en pratique.

3°. Le Droit Civil ne défend le marriage entre alliés en ligne collatérale, que quand ils fe tiennent licu de parents, c'eff-à-dire, de pere & de mere, comme un oncle avec une niece, une tante avec fon neveu, fuivant la Loi non facile.

ff. de grad. affin.

110 Par le Droit Canonique le mariage oft défendu, même entre alliés collatéraux aux dégrés marqués par le Concile de Trente, foit qu'ils se tiennent lieu de parents ou non.

4°. Par le Droit Civil , l'affinité cesse à la mort de la perfonne, qui l'occafionnoit. Ainfi le pere remarié venant à mourir, la seconde femme n'est plus alliée aux enfants de son premier lit. Ce qui est disserent par le Droit Canonique: Quo autem affinitas est quodcumque accidit , perpetua. Cap. fraterai-

tatis 35. q. 10. Mais suivant l'un & l'autre Droit, oour qu'il y ait affinité foit légitime ou illégitime: Requiritur quod vir semines intra vas naturale mulieris , nonnulli Doctores requirent quod etiam famina feminet, eo quod hoc modo fiat proprie seminum commixtie de que nascitur affinitat. uti de qua fætus formatur. S. Thom. in 4 dift. 41, 9, 1, art. 1.

L'opinion contraire est la plus commune: Onia femen mulieris non astimatur necessarium simpliciter ad generan-

Sur ce principe un mariage non confommé ne produit aucune affinité . cuoiqu'il en naisse un empêchement d'honnêteré publique. V. Honneteré Publiane) non plus qu'un commerce contre nature e. extraordinar, 35. q. 3 J. G. ni un bruit public fama per se nibil probat. Glof. in c. teftes 3. fl. Sape 4. q. 2. verb. Fama.

Toutes ces regles font exactement fuivies dans la pratique. Le décret du Concile de Trente qui borne au second degré d'empêchement qui provient de l'asfiniré illicite a été adopté par les Conciles de Rheims & de Bordeaux en 1583. aussi bien que par l'art. 22. du cahier préfenté au Roi Charles IX. M. du Clergé tom. 5. p. 636. & fuiv.

AFF

S. I. AFFINITÉ OU ALLIANCE SPI-RITUELLE se contracte par l'administration des Sacrements de Baptême & de Confirmation.

Par l'ancien Droit, il y avoit, 11. Affinité d'affiliation entre le Prêtre bap-

tifant & l'enfant baptifé. 2°. Affinité de compaternité entre ce même Prêtre & le pere de l'enfant, & de commaternité avec la mere.

3°. De fraternité entre le haptifé & les enfants du Prêtre de qui il a reçu le Baprême.

4°. Il y avoit encore affinité d'affiliation entre le baptifé & fon parrein, &

avec la femme du parrein. 5°. De fraternité entre le baptifé & les enfants du parrein.

6°. De compaternité entre le parrein & le pere du baptifé, & de commaternité entre le parrein & la more de l'enfant.

7°. Enfin il y avoit affinité double de compaternité ou de commaternité, quand deux personnes avoient tenu sur les sonds des enfants l'une de l'autre.

Cet usage d'étendre si loin l'alliance spirituelle, étoit fondée sur la comparaison que fit le Pape Nicolas l'an 866. écrivant aux Bulgares, de l'affinité spirituelle avec l'alliance que produifoit chez les Romains l'adoption. C. ita diligere 30. q. 3.

Le Concile de Tiente, feff. 24. de ref. matr. cap. 2. a restreint l'alliance spirituelle produite par l'administration du Sacrement de Baptême : 1°. Entre celui qui baptife & la personne qui est haptisee, 2°. Entre celui qui baptife & le pere & la mere de l'enfant baptife. 30. Entre ceux qui tiennent l'enfant fur les fonts, & l'enfant qui est tenu & ses pere & mere.

Il en faut dire autant du Sacrement de Confirmation, l'alliance spirituelle ne fe contracte qu'entre celui qui confirme & la personne confirmée, entre le parrein & la personne confirmée , & le pete & la mere de cette personne. C. nedum 1. de cognat. Spirit, in 6°.

La nécellité de baptifer n'empêche point cette alliance; Fagnan, in c. fi vir de cognat. & in c. ex litteris, cod. n. 16. ou cet Auteur dit que l'alliance spirituelle se contracte entre le parrein & la filie , nonobstante et ate.

Le mari qui baptife fon enfant par nécessité, ne contracte point alliance spirituelle avec sa semme, mais bien le pere naturel. C. ad limina 30. q. 1. arg. C. pervenit , de adult. Fagnan , loc.

Au mot degré, nous disons que l'on fuir èn France la computation Canonique des degrés de parenté pour les mariages & la reculation des Juges; ainfi tout ce que nous avons dit fous ce mor, est applicable à nos usages : nous suivons le Droit nouveau introduit par le Concile de Trente, touchant l'alliance que produit l'administration des Sacrements de Baptême & de Confirmation. A l'égard de la dispense des degrés d'affinité, il faut voir au mor Difpense, quel est le pouvoir du Pape & des Evéques pour accorder cette dispense & la maniere de l'obtenir. V. aussi Empêchement.

AFFRANCHIS, APPRANCHISSE-MENT. Il faut voir le titre 5. du premier Livre des Instit. de Justinien, pour se former une juste idée de l'affranchiffement & des affranchis, fuivant les premiers principes du Droit. Nous avons trouvé plus à propos d'en parler dans ce Dictionnaire en ce qui a rapport aux choses Ecclésiastiques, sous le mot Esclave, quod vide.

AGAPE. Nom que l'on donnoit dans les premiers siecles aux repas de pure chairté, qui se faisoient dans les

A G AEglises entre les Chrétiens; l'abus qui fe gliffa dans ces affemblées, & encore plus les accufacions des Payens, porterent les Peres du Concile de Carthage tenu en 397. à condamner abfolument l'ulage des agapes.

AGAPETE. Agape en grec fignifie amour, d'où vient qu'on appella Agapera. Agapetes. c'est-à-dire, bien-aimées, les Vierges qui vivoient en communauté, ou qui s'affocioient avec des Eccléfiastiques, par un motif de piété ou de charité. Ces Vierges étoient auffi appellées par les Eccléfiastiques, Sœurs adoptives; on leur donnoit auffi le nom de fous-introduites : la dénomination n'y fait rien; c'étoit toujours des femmes dont la fréquentation ne pouvoit être que très-dangereuse pour des gens confacres au célibat; il ne faut pas être furpris, si le Concile de Nicée sit un Canon exprès pour défendre aux Piêtres & aux autres Clercs l'usage des semmes fous-introduires, & ne leur permit de retenir auprès d'eux que leurs proches parentes, comme la mere, la fœur & la tante, vel cas personas, dit ce Canon, que suspiciones effugium. Cap. interdinit, dift. 32. cap. 1. 6 2. de cobab. Cleric. & Mul. S. Jerôme disoit de son temps, touchant l'ulage des Agapetes, qui apparemment n'étoit pas fini depuis les défentes du Concile de Nicée: Unde Agapetarum pestis in Ecclesias intreiit?

Les défenses du troisieme Canon du grand Concile de Nicée, ont toujours lublisté telles qu'elles furent faires dans ces premiers temps de ferveur ; fi dans les X. & XI. fiecle, on a vu à cet égard de grands abus de la part des Prêtres, ils ont cessé dès que les circonstances ont permis à l'Eglife d'y remédier. Chaque Evêque aujourd'hui veille dans fon Diocefe, à ce que les Prêtres & autres Eccléfiastiques n'aient pour do aestiques

que des femmes hors de tout foupçon,

que Suspiciones effugiunt. Les Parlements ont fait aussi des réglements à ce sujer. On trouve dans Chenu: Tit. 1, ch. 15. un Arrêt du Parlement de Paris, du 22. Mars 1547. portant, " que toutes les concubines & " femmes suspectes, étant ès maisons " des Prêtres d'Orlac, si aucunes en ,, y a , vuideront d'icelles reaument & ., de fait, & enjoint au Baillif des montagnes d'Auvergne ou son Lieutenant Genéral à Orlac, & aux officiers " dudit Orlac, les contraindre à vui-" der , nonobstant oppositions quelcon-,, ques , & si lestites semmes sont re-"belles, & ne veulent obéir, qu'ils " procedent contr'elles à les punir ex-" traordinairement. Outre ladite Cour " comme confervatrice des décrets, lef-, quels ont introduit & déclaré la chaf-" teté & la bonte que doivent avoir " les Prêtres, a détendu & défend aux-" dits Prêtres, sur peine d'amende ar-" bitraire, & d'être punis par leurs Ju-" ges de telle punition qu'il appartien-" dra, de tenir en leurs maifons au-, cunes femmes suspectes. , V. Célibat, Concubine, Rapp. de 1730. 1750. AGE. L'age d'une personne se prend

AGE. L'âge d'une personne se prend du jour de sa naissance, & se prouve parmi les Curétiens par le régistre tenu par le Curé de chaque Paroisse, de tous les nouveaux nes. V. Régistre.

S. 1. Act a squit routh at S Orders.

On ne peut recevoir la Tonfur qu'à
l'âge de sept ans, suiv. le ch. de bit,
J. G. verb, injuncie, sijl. S. de temp,
ord. lib. 6. & les Evèques survoient l'elprit du Concile de Trene, s'ils me la
constroient qu'à l'âge de 14, ans requis
par ce Concile pour la possifición des
binéfices. La Congrégation des Cardimaux adétendu de conferer la Tonfure
aux-enlains qui n'ont pas 7, ans accompiù. Fagnan, n'e, s'per inmut, de preb.

Il y a des Diocies en France, où par des Statuts Synodaux on ne doit conferre la Tonfure qu'à l'âge de quatorze ans; & dans les autres Dioceles, de fine un devoir de ne la pas conferer avant l'âge de fept ans, de d'uivre à ce égard cette regle du Concile de Trente, exprimée en ces termes: Frima Tonfara moi micinatur... de quibus probabilis conjellors non fit est... un Dos fialemen des vira genus legiffs, 56ff, 23, c. 4, de ref. M. de Clerge, com. 5, p. 50, & lius V.

Tonjure.

5. 2. Orderes Misseurs. Il n'y a point d'âge determiné d'une manière précife par l'ancien Doits a'il par le nouveau, pour receroit les Ordres Misseurs, et aparole par le ch. in fingulis, dift, 77, où il els dit qu'on paffer des preus Ordres aux grands, placté ou plus card, fell, n'l capacité que des uurs. Par le chap, sema, dift, 98, on ne doit pas recevoir un Lectur auxendre de l'auxent par le chap, entre d'aller de definus de dischuit ans; pour les autres moindres Ordres, on n'exigeoit pas un âge fi avanch.

En France les Evêques ne fuivent pour l'îge des Ordres Mineurs que l'ufage : lis les contrere à cuts d'ins letquels ils trouvent les diffpolitibns marquées par les Concile de Terrence, en la Seff. 23, dh. 11. de 74, quoique la phipaur n'en donnen point avant l'âge de dhabuit ans M. du Clergé tom. 5, p. 415.

V. Orders.
§ 3. Ordres Sacrés. Il paroit par la Clem. de esu. & qualir, qu'avant le Concile de Treneçon n'exigeoir que l'âge de dix-huit ans pour le Sous-Diaconax, & vingr ans pour le Diaconat, quoique plus anciennement, fuivant le ch. Suddiacomus, difi. 7,7. & le ch. placuir, sibál.

---

AGE la Pretrife, il falloit avoir trente ans, fuivant le ch. 1. per sotum , dift. 78. & le Can. in veteri in fin. dift. 77. ce qui fut change dans la fuite, & réduit à vingt-cinq ans. C. fin. dift. 78. ditt. Clem.

Aujourd'hui, suivant le Concile de Trente, il faut être âgé de vingt-deux ans pour le Sous-Diaconat, de vingttrois pour le Diaconat, & de vingt-cinq pour la Prêtrife, sans distinction des féculiers d'avec les réguliers. Seff. 23. ch. 12. Il suffit que les années marquées pour les Ordres foient commencées. V. ci-après.

Ce Réglement du Concile de Trente fe trouve confirmé par l'usage général de l'Eglife. L'Ordonnance de Blois s'y est entiérement conformée dans l'art, 29. & a dérogé à celle d'Orléans, qui dans l'art. 12, fai foit défenses de promouvoir aucuns à l'Ordre de Prêtrife, avant l'âge de trente

ans. M. du Clergé tom. S. p. 544. & fuiv. p. 409. 415. & fuiv.

\$. 4. EPISCOPAT. Par le ch. cum in cuncis, de elect, tiré du troisieme Concile de Latran tenu fous Alexandre III. il étoit défendu d'élire aux Eyêchés ceux qui n'avoient pas trente ans accomplis; avant ce Concile, on avoit exigé pour l'Episcopat un âge plus ou moins avancé. felon que la Discipline des Canons étois plus ou moins rigoureufe.

Le Concile de Trente, fans confirmer expressement la disposition du ch. sum in cuntis, se contente de dire que nul ne fera élevé à l'Episcopat qu'il ne foit d'un âge mûr. Session, 7. chap, 1. de ref. De Laur loc. fub. cit. cap. 6.

Par le Concordat, tit. 3, de Regia ad Pralacuras nominatione, S. I. Il est porté que celui que le Roi nommera à un Evcché, sera au moins dans la vingtseptieme année de son âge : In vicesime

on exigeat un age plus avance. Pour septimo sua e atis anno ad minus conftitutum ; ce qui,quoique contraire au Droit Commun dont les deux puiffances en concours ont pu fans doute s'écarter, a été fuivi par l'Ordonnance de Blois, art. 2. où il cst dit que ceux que le Roi voud a nommer aux Archevêchés & Évêchés, feront âgés de vingt-sept ans pour le moins. Nous fuivons cette Loi dans le Royaume,& il fuffit que les vingt-fept ans foient commencés. Theyencau & Boutarie fur led. art. de l'Ordonnance de Blois. M. du Clergé, tom. 2. p. 231. & fuivant tom, 11. pag. 10. 43. & fuivant. Maxim. de du Bois ch. des Evêques.

S. J. AGE POUR LES BÉNÉFICES, Papauté. Nous avons mis, ainfi qu'on a vu . l'Épiscopat dans le rang des Ordres, comme renfermant la plénitude du Sacerdoce, quoique regardé d'ailleurs comme dignité ou bénéfice. V. Epifcoper. L'on doit donc comprendre fous ce tiere les Patriarches, les Primats, les Archevêchés, la Papauté même à la promotion desquels le même âre est requis; quoique dans l'ufage on n'eleve à ces dignités de Patriarches, que des gens d'un âge fort avancé : car on remarque qu'entre tous les Papes, qui ont rempli le S. Siege, depuis S. Pierre, trois feulement y font montés, au-dessous de 40. ans. Innocent III. Boniface IX. & Leon X, qui en avoient cependant plus de trente. On ne parle pasici de Jean X. & de Benoît IX. dont l'élection afflige encore l'Eglife par le scandale & l'irrégularité qui l'accompagnerent. S. Jerôme lui-même a dit que S. Jean le Disciple bien-aimé, ne fut pas choisi pour être le chef de l'Eglife & Vicaire de Jesus-Chrift, parce qu'il étoit moins âgé que S. Pierre : cur non Jonnes electus eft atati delatum eft quia Petrus fenior erat, ne adhuc adolescens progressa eratis hominibus praferretur. De Laur en Tome I.

сар. 3. S. 6. Age, CARDINALAT. On doit, fuivant le Concile de Trente, observer dans la création des Cardinaux tout ce qui est recommandé pour l'élection des Éveques, felf. 24. de ref. cap. I. d'où l'on conclut qu'il faut être agé de trente ans pour être fait Cardinal Piêtre, & de vingt-trois ans pour être fait Cardinal Diacre, fuivant le Concile de Latran. Toutefois le compact ne demande que l'âge de vingt-cinq ans pour l'un & l'autre; & par une Bulle de Sixte V. il suffit d'êire âgé de vingtdoux ans pour être fait Cardinal Diacre, pourvu que le promu au Cardinalar le fasse ordonner Diacre dans l'année de sa promotion. De Laur loc. cit. cap. 4.

Du reste le Pape peut accorder des dispenses d'âge. V. Cardinal,

La Pragmatiq. au tit. 8. de mun. & qualit. Cardin. veur que les Cardinaux foient agés de trente ans , non minores trigin a annis. Mais outre que ce Réglement ne défend pas les dispenses, nous remarquerons fous le mot Pragmatique, que ce qu'a reglé l'affemblée de Bourges touchant les Cardinaux, est demeu-

ré à Rome sans exécution. S. 7. AGE, ABBAYES. Par le chap. in cunctis , de electione , 6. inferiora , & le ch. licet Caron. eed. tit. in 6°. on ne peut obtenir aucun benéfice ni aucune dignité à charge d'ames ou de gouvernement, qu'on ne foit âgé de vingtcinq ans's le Concile de Trente, fest. 24. de ref. ch. 12. a confirmé cette difposition que l'on applique aux Abbés. Miranda dans son Manuel des Prélats, tom. 2. quest. 3. art. 1. concl. 2. dit qu'aucun Supérieur de Communauré Religieuse ne doit être élu au-dessus de AGE

vingt-cinq ans, & que les Provinciaux & Genéraux d'Ordre doivent être âgés comme les Évêques , de trente aus ; mais fi les statuts parriculiers des Ordres ne régloient l'âge de ces deux derniers Supérieus, on pourroit bien ne pas fuivre le paralleleque fait cet Auteur de ces Supérieurs avec les Evêques. Au furplus le Pape accorde très-difficilement difpense d'âge, au-dessus de vingt ans, our les Abbayes & autres Bénéfices Réguliers Conventuels : on préfere employer en cela la commende à temps comme l'etablit de Laur en l'endroit cité part. 2. cap. 6.

Par le Concordat , est. 3. de Regia , &c. le Roi s'engage à ne nommer aux Abbayes & Prieurés, que des Religieux âgés au moins de vingt-trois ans commencés; ce qui est contre la disposition des Canons ci-deffus; mais l'art. 9. de l'Ordonnance de Blois, fans déterminer précisément l'age requis aux Prieurés, dit seulement, que les Abbés Conventuels auront l'âge requis par les Conciles, & a joure qu'ils seront tenus de se faire promouvoir à l'Ordre de Prêtrise dans l'an de la provision, s'ils n'ont dispense légitime; d'où il suit qu'ils doivent avoir vingt-trois ans accomplis, puifqu'on ne peut être Prêtre qu'à vingt-cinq ans commencés : ce qui doit s'entendre egalement des Abbes & Prieurs commendataires; la commende n'ayant d'autre effet que de dispenser de la ré-

gularité. Du reste, le Droit srançois souffre seulement que le Pape donne des dispenses à ccux qui n'ont pas l'âge, & ordonne à ceux qui ont l'âge compétent, de prendre indifpenfablement dans deux ans les Ordres Sacrés ; ce qui est exécuté à la lettre pour les Abbayes & Prieures Conventuels; comme on peut s'en convaincre par les Arrêis rapportés dans les M. du Clergé, tom. 4. p. 1101. & fuiv. tom. 12. p. 6.18. 600. & fuiv.

A l'égard des Abbayes & Prieurés en commende perpéruelle, (car en France on ne connoît point les commendes à temps. V. Commende. ) le défaut de promotion aux Ordres ne feroit pas vaquer le bénéfice ipso jure. M. du Clergé, tom. 12. pag. 997. & fuiv. V. Promotion , Sacerdotal. V. ci-deffous Age , Curé, la Déclaration de 1742, pour les benefices à charge d'ames en général.

S. 8. AGE, DIGNITÉS. Le. Concile de Trente, qui, comme nous venons de le voir, veut qu'on ne puisse obtenir des dignités ou bénéfices à charge d'ames au-dessous de vingt-cinq ans, ajoute au même endroit , seff. 24. cap. 12. de ref. que pour les Dignités & Perfonnats, auxquels il n'est attaché aucune charge d'ames, vingt-deux ans fuffifent. Il faut voir aux mots Charges d'ames, Dignités, quelles sont les Dignites à charge d'ames.

Lorfque dans un Chapitre il n'y a pas des statuts particuliers, on suit pour les Dignités & Personnats sans charges d'ames, la disposition du Concile de Trente, qui, felon nos Auteurs françois, est reçu à cet égard dans le Royaume. Goard, tom. 2. q. 2. art. 2. n. 5. cite pour preuve, Rebuffe, Paftor, Solier, Caffel, Dunoyer, Cabaffut , &c. mais M. Piales en son Trairé des Collat. tom. 7. part. 2. ch. 2. p. 80. paroît être d'un fentiment contraire à tous ces Auteurs : il dit que certaines Dignités, qui ne different que par le nom des simples Canonicats, peuvent être possédées à quatorze ans ; cer Auteur, qui convient de la sagesse du Réglement du Concile, n'apportant aucun Arrêt qui autorise sa contradiction, elle ne peut tenir, ce semble, ainsi itolée, contre le témoignage des Auteurs

AGEque cite Goard : d'aurant moins que l'Edit de 1606 fans faire aucune diftindion ordonne généralement en l'art. 1. que les pourvus des Dignités des Eglises Cathédrales aient à se faire promouvoir à l'ordre de Prêtrife, dans l'an a compter du jour de la prise de possesfion. M. du Clergé, tom. 2. p. 1660. & fuiv. de Laur. loc. cir. cap. 11. 12.

S. Q. AGE, PRIEURÉS, La Clem. ne in agro , 6. cæterum , de flat. Monach. & le ch. super inordinata, de prabend. exigent vingt-cinq ans pour les Prieures Conventuels ou à charge d'ames ; & quand les Prieurés à charge d'ames font desfervis par d'autres que par les Titulaires, le même 6. caterum ne demande que vingt ans,

A l'egard des Prieurés fimples non Conventuels & exempts de toutes charges, il faut conformément au Concile de Trente , fell. 21, de ref. cap. 6. avoir quatorze ans pour pouvoir les obtenir.

L'on doit appliquer ici ce que nous avons dit ci-deitus à l'âge des Abbés. pour les Prieurés Conventuels ou à la nomination du Roi.

A l'égard des Prieurés simples, il faut distinguer les séculiers & les réguliers non Conventuels ou Cures. Les premiers peuvent être possedés au-desfous de quatorze ans; mais pour la possession des autres, il faut au moins les quatorze ans, qui étoient requis autrefois pour faire la Profession Religieulaquelle rendoir capable de les poffeder en titra. M. Piales nie qu'il y ait à cet égard diversité de Jurisprudence entre le Parlement & le Grand Confeil; fi ce n'eft, dit-il, que quand ces derniers Pricurés sont possédes en commende, le Grand Conseil ne demande que la Tonfu:e que l'on peut avoir à fept ans; tandis que le Parlement demanderoit au moins quatore ans; & auand ils font polfedés en regle, le Grand Confell exige fêtze ans, l'âge requis pour la Profession Religieuse; au lieu que le Parleman qui est arteché aux arceux Canoss, se concente de quatorie ans. Traité des Collat. part. 2. etc. 3; tom. 7, p. 65, Justiprud. Can. verb. Age, M. du Clergé, tom. 12, p. 7-4. & tiur. 688. & tiur. Max. de Du-

bois ch. des Prieurs, &c. V. et-apris. \$1.0. Acr. Curk. II faut appliquer ici la diffrotion du ch. in enoltis, de têt?. & clu ch. liere Cann, ead, eit. in 6\*c. confirmés par le Concile de Treure, fest. 22, ch. 12. dont nous avon spart aux articles précédents : millus ad rezimen Parchilli. Ecclife affamiare, pris artigeria amma vigitionen quintum. Cette règle est génerale ; elle sur établie par territieme Concile général de Larran, & adoptée dans la fuire par tous les Conciles oui le font tenus.

On a fuivi long-temps en France la regle des vingt-cinq aus pour la possesfon des Cures; les Canoniftes François du Moulin . Pinson & Castel l'ent estimée la plus faine; mais comme on diftinguoit au Parlement de Paris les provisions des Ordinaires d'avec celles des Papes, que dans les autres Parlemens, dans le reffort desquels ! droit de déport ou le concours a lieu, on se croyoit autorifé à ne pas fuivre la regle des Conciles, on voyoit tous les jours des Eccléfiaftiques qui n'avoient pas seulement l'âge pour être Prêtres ; en poffession des bénésiers les plus difficilent régir. Pour obvier à cet inconvénient par une Loi générale, le Roi rendit fur les représentations du Clergé, une Déclaration le 13. Janvier 1742, régiftrée au Parlement de Paris le 26. du mois de Janvier de la même année, par laquelle il est ordonné : " que nul " Ecclétiaftique ne puisse être pourvu AGE

" dorénavant d'une Cure ou autre bé-" néfice à charge d'ames, foit sur la " préfentation des Patrons, foit en " vertu de ses degrés, soit à quelque ., autre titre , & par quelque Collireur , que ce foit, s'il n'est actuellement " conflicué dans l'Ordre de Prêtrife, " & s'il n'a atteint l'age de vingt-cinq " ans accomplis ; faute de quoi , Vou-., lons que fans avoir égard aux provi-" fions obtenues, qui feront regardees " comme nulles & de nul effet, foir en , jugement ou autrement , ladite Cure " ou ledit bénéfice foit cenfé vacant & "impétrable, & qu'en conféquence il " y foit pourvu librement & de plein ", droit d'un sujet capable par ceux à " qui la collation ou l'institution en ap-" partient.

,, Ordonnons en outre, que dans les " Provinces où le droit de déport est " établi, ceux qui se trouverout pour-" vus de deux Cures, ou d'une Cure " & d'un autre bénéfice imcompatible " " foient tenus de faire leurs options en-" tre lesdits bénéfices dans l'année, à ., comprer du jour de leur prife de " possession du dernier desdits bénésiees " dont il auront éré pourvus; fans que " ladite annee puisse être censee n'avoir " couru que du jour de l'expiration de .. l'année du déport ; & faute par eux " d'avoir farisfait à la présente dispo-" fition , le premier des deux bénéfi-" ces fera réputé avoir vaqué de plein , droit par l'obtention du fecond ; &c " comme tel , conféré par ceux qui ont " dreit d'y pourvoir. SI DONNONS , " &c. " M. du Clerge , tom. 3. pag. 313. . . 274. & fuiv. tom. 12. p. 633.

& fuiv.

\$. 11. Age, Canonicat, PrésenDE, Chapelle, Persion. Régulièrement un Clerc ne peut obtenir quelque bénéfice que ce foit avant l'âge de
quatorze ans, fuivant la difpofitios du

AGE

Concile de Trente, en la fest. 23. c. Barbosa su 5. nullus prima Tonjura initiatus, aut cit. n. 10. estam in minoribus Confiitutus, este decimem quartum annum bensseium.

De Selv.

poffic obrinere.

Le chup, fuper ordinata, de praktud, defend de confiere des beindiers à des enfans; ce qui a été mis en regle de Chancellerie, dort Rebuffe fair la dishutireme; és par laquelle i left dit, que les enfans ne pourron obenir des bréfies fins diffense du Pape. Cette regle n'eft plus dans les nouvelles collections, on l'a remplucée par une autre qui parle des promus rrègulièrement aux ordres. V. extrà tempes.

La Glose du Canon de iis dist. 28. entend par le mor d'ensant, ceux qui font au-dessous de sept ans, parce que l'ensance n'est pas censes durer au-delà de cer age, suivant la Loi infantium,

c. de jure de liber.

Par le ch. 2, de etat, et qualit, & ch. ch. fe a rempere, de réferit, in 6°. les Clerct Toniur's pouven obsenit des bindires fingles qui ne requieren pas une grande maruité de jugement, o que in men, Rélieria non funar y, aux qua cersum non habem Ordinum onnexame, et i cui, als prahend, in 6°.

M. du Clergé, vom 12, page 887, &

La fufdire regle de Chancellerie demande dix ans pour posséder un Canonicat dans une Collégiale, & quatorze ans pour un Canonicat de Cachédrale

ou de Métropole.

Quand par la fondation d'une Chapellenie, le Titulaire doit être de la famille du Patron, ou qu'elle porte qu'on la conferera au préfenté, quoiqu'agé de moins de quaterix ans ; on doir fuive la fondation. Gonzal. ad regul, Canteil. Glof. 5, n. 27.

" Pour être capable d'une pension, sept ans sufficent. Glos, in c. 15. de prob.

Barbofa fur le Concile de Trente, loc.

.

De Selve en fon Traité des Bénéfices, part. 1. q. 5. n. 27. dit qu'en France, le Concile de Trente en l'endroit cité n'est pas suivi, & que l'âge de sept ans suffit pour posséder des bénéfices fimples. Ce qui est vrai, quand même ces bénéfices feroient des Prieurés. pourvu qu'ils fuffent féculiers. Simon fur M. Dubois , pag. 182. A l'égard des canonicats appellés improprement bénéfices fimples, il faut, fuivant la Jurisprudence du Parlement de Paris, dix ans pour les posséder dans une Eglise Collègiale, & quarorze ans pour les posseder dans une Eglise Cathédrale. Le Grand Conseil ne demande que sept ans pour les canonicats des Collégiales, & dix ans pour ceux des Cathédrales. M. du Clergé, tom. 12. p. 633.... 670. & fuiv. tom. 2. p. 933. & fuiv. . . 838. & fuiv. M. Piales en fon Traité

des Collat. part. 2. ch. 4 n. 3.
Pour les Prébendes vacantes en régale, il fuffic de fept ans, même dans les
Cathédrales, fuivant Bouchel en fa Ribliotheque Canonique;fur quoi, N. Brodeau fur Louer, lett. E., fom. 1. n. 3.

Tournet , lett. A , n. 12.

Les Parlements autorifent les flaturs des Chapitres qui exigent un âge plus avancé pour les Prebendes & Dignités. Jurifprudence Canonique. verb. Chapitre, fect. 6. n. 3.

S. 12. Age, Bénéfice, Feminin, V. Femme.

S. 13. Age pour Presenter aux Bénéfices. V. Mineur.

\$. 14. Age, Profession Religieuse. Ancienuemen l'âge, pour faire profession Religieuse, n'eroit point déterminé : on le régla dans la suite sur celui du mariage. Le ch. ad nostrem, & le ch. finiseaum de regul, portent qu'ou

118 ne pourra faire profession dans un Ordre Religieux avant l'âge de quatorze ans, & les filles avant l'age de douze. V. Femme, Mais le ch. insulis du même titre, veut que, quand le Monastere fe trouve dans des déferts, ou que la Regle v est très-austere, on ait au moins dix-huit ans. Le Concile de Trente, sess. 25. de regul. c. 15. fans distinction de lieux ni de Regles, a fixé l'âge requis pour faire profession Religieuse, à seize ans pour l'un & l'autre sexe à peine de nullité; ce qui n'empêche pas que par des statuts particuliers, on ne puisse exiger un âge plus avancé comme cela fe voit dans pluficurs Ordres; dans lequel cas Barbofa rapporte qu'il à été décidé par la Congrégation du Concile, que la profession faite après l'âge de seize ans, dans un Ordre où les flututs demandent un âge plus avancé, est valide, fi les statuts mêmes ne renferment pas la clause irritante de nullité. Barbofa, de jur. Ecclef. lib. 1. c. 42. n.

140. Les feize ans doivent être accomplis: La profession faire le dernier jour de la feizieme année feroit nulle ; c'est la décision de la Congrégation du Concile que tous les Canonistes n'adoptent point.

Barbofa , loc. cit. n. 139.

L'Ordonnance d'Orléans avoit réglé en l'art. XIX. l'âge pour la profession Religieuse, à vingt ans pour les Filles & vingt-cinq pour les mâles; ce qui fut change par l'art. XXVIII. de l'Ordonnance de Blois, qui adopta l'âge de. seize ans prescrit par le Concile de Trente. Cette regle a été e nstamment suivie jusqu'au célebre Edit du mois de Mars 1768, concernant les Ordres Religieux, lequel a fixé, à compter du premier Janvier 1769, l'âge pour cette profeffion à vingt-un ans accomplis pour les hommes, & dix-huit ans, auffi accomplis, pour les filles, fous peine de

nullité & d'abus, à relever aux Cours de Parlements par les parties civiles ou publiques. C'est la disposition des art. 1. & 2. de cet Edit dont on voit la teneur dans le nouveau Commentaire de l'art. XXXIV. des Liber, de l'Eglise Gallic. Nous rapporterons ici les termes du préambule qui ferviroient merveilleusement à les justifier, s'ils avoient besoin de l'être. ,, La fixation de l'àge auquel ,, on pourroit être admis à la profession, " Religieuse, nous a donc paru devoir " être le premier objet de notre atten-,, tion, comme le moyen le plus propre " de prévenir les dangers d'un engage-" ment prématuré. Si cet âge a varié ", dans notre Royaume, fi dans des temps " éloignés l'enfant offert par ses parents " des l'âge le plus tendre, étoit confé " irrévocablement engagé; fi\_dans d'au-" tres temps cet engagement n'a été " jugé réel qu'après un consentement " formel donné dans l'age de la ré-" flexion & de la maturité; fi dans la " fuite les Ordonnances d'Orléans & .. de Blois ont fuccessivement retardé " & avancé l'époque de la profession "Religieuse, les divers changements " dont nous avons pélé les causes " & les effets, nous ont convaincu " que cette époque, variable felon " le temps & les circonstances , avoic "befoin d'être de nouveau détermi-" née par notre autorité, & nous avons " cru qu'il étoit de notre sagesse, en " nous réfervant d'expliquer encore nos " intentions après dix années, d'éprou-, ver un terme mitoyen entre ceux qui " ont été fuccessivement prescrits., & " qui ne fût ni affez réculé, pour éloi-" gner du cloitre ceux qui y seroient " véritablement appellés, ni assez avan-" cé pour y admettre ceux qu'un en-" gagement téméraire pourroit y con-" duire: nous avons done chois pour " les hommes le même âge que celui

AGE

AGE , qui a été presernt par l'Eglise pour , leur entre dans les Ordres Sacrés; , & a l'égard des filles, nous avons .. préféré l'age auquel il est le plus or-"dinaire de pourvoir à leur établissement; & nous nous fommes d'au-, tant plus déterminés à déroger ainfi , aux loix de nos Prédécesseurs, que si , nous pouvons espérer de voir par , cette précaution les Monafteres fe " remplir de Religieux tervents & fi-", deles à leur engagement, nous au-" rons en même temps la confolation de " rendre à l'Eglife des fujets utiles, dont .. des vœux fairs avec légéreté & préci-" piration auroient pu la priver, & de " procuter ainfi aux premiers Pafteurs " un fecours que la rareté des Ministres " essentials rend de jour en jour plus

" néceilaire. " Dopereni , Trait. de l'Incap. liv. 5. n. 9. V. Profession. Du reste, le Lecteur suppléera à l'omittion de l'étoile en cet Article.

A l'égard des Statuts de certains Ordres qui demandent un âge plus avancé, s'ils ont été dûment autorilés, on doit s'y conformer, tous peine de nullité de la potieffion. V. Status , Regle , Reforme. S. 15. AGE POUR ÉTUDIER DANS LES UNIVERSITÉS. V. Univer ité , Etude ,

Droit Civil. S. 16. AGE POUR SE FLANGER, POUR BE MARIER. V. Fiançailles , Mariage ,

Puberté.

S. 17. AGE , PREUVE. V. Regiftre. S. 18. DEFAUT D'AGE, IRREGULA-RITÉ, DISPENSE, Le défaut d'âge rend irrégulier, tant pour les Ordres que pour les benefices. Clement. ulr. de erare , &c. sap. 14. de elect. in 6°. Bien plus , ceux qui sans avoir l'âge prescrit par les Canons, recoivent de mauvaile foi les Ordres facres, s'ils en font les fonctions, ils encourent une nouvelle irrégularité, Sie. Beuve, tom, 1. Cas 15. Cabastur, lib. 5. sep. 6. n. 6. Confer. d'Angers , fur : penfes , & la raifon pourquoi les Evê-

fé. Cas. 8. Le Pape est aujourd'hui seul en posfesion de dispenser ceux qui n'ont pas l'age pour les Ordres ou pour un bénefice : Argum. cap. final. de tempere ordinar. in 6", M. Collet , Traité des dispenses, liv. 2. parr. 6. ch. 2. Et comme cerre même dispense est contraire aux regles Ecclésiaftiques, le Pape est libre de l'accorder ou refuier; que s'il l'accorde pour tenir bénésices sans ajoutes leur qualité, on ne l'étend jamais aux bénéfices Cures ni aux dignités. Dispensationes cum odiofe funt, debent potsus refiringi quam ampliari. C. cum in illis de elett.

Par une suite de cette même regle. on accorde rarement la dispense, pour rendre habile à posséder des bénéfices non encore vacants, & on la regarde à Rome comme nécessaire dans le cas même où il ne manqueroit à l'Orareur qu'un jour, une heure de temps, pour

avoir l'age requis. C'est aussi un principe de la Chancellerie Romaine que l'Evêque ou l'Ordinaire ne peur conférer ni les Ordres ni des bénéfices à un mineur, fous la condition d'obsenir dispense de sa minorité : il faux même, quand la dispense a lieu, que le Pape, que les Canoniftes font Collateur universel de rous les bénéfices, confere en di penfant par un feul & même refcrit ; ce qui , fuivant les mêmes Auteurs, ne fouffre d'exception qu'en faveur des Patrons à qui il est permis de présenter un mineur, en le chargeant de le rendre habile aux effets de la préfentation par telle voie ou dispense que les Canons prescrivent; & cela, parce que le Concile de Trente ou de Latran, qui one fant des Décrets fur l'âge requis pour les bénéfices, ne s'appliquet point aux bénéfices de fondation la icale. Ces Conciles font la cause ordinaire de ces dif-\* Tome L.

cit. cap. 6.

Pie V. avoit permis aux réguliers d'accorder des disponses d'age à leurs sujets;
mais Gregoire XIII. a révoqué ce privilege, & a fait rentrer les réguliers dans
le Droit commun. Sayr, 1ib. 6. cap. 12.

n. ult.

La Congrégation du Concile a décidé que l'age requis pour les Ordres &
les bénéfices se compte à puntle nativivitatis, non à puntle conceptionis. Fagnan,
in eap, in eunstiss de tiell. n. 134. V.

Regiffre.

Autrelois , pour obtenir une dispense
d'age à l'esset de posseder un bénérice ,
on saisoit des expressions équivoques par
une négative : Innocent XII. a remedié
à cet abus , en ordonnant que l'on feroit
l'expression de l'age d'une maniere positive. Corrad, dispens. Lib. 4 . c. 1. n. 24.

Loriqu'une difpenie eft obreptice, ou führeptice ou baitive, le pouvru avant l'âge, par le moyen de cette difpenie, mulle; le benénie peut être dévoluté. Mais peut il l'étreaprès trois ans de pofétion de la part du pourvu fous cette difpenie nulle? V. Poffifien triemale? In favorabilitat annus inseques pre cem-

plete habetur. Cette regle doit - elle être appliquee aux cas des Ordres & des bénefices ? Elle l'est quelquefois comme AGE

on l'a vu ci-deffus; & telle est aussi l'opinion de Corrad. lee. eis. esp. 1. n. 10. Mais en genéral on doit tenir pour la négative, parce que l'on ne sauroir avoir l'âge trop mûr dans quelque rang que l'on soit mis dans l'Eglife, &c. l'a tibi terra, esjus Res est prud. Ecclif. 10.

", Il n'appartient qu'au Pape, dit " Bouchel, en sa Bibliotheque Canon. " verb. Age , pag. 3. de dispenser de " l'age , parce que cette conflitution est " conciliaire. C. cum in cunttis de elett. " contre laquelle l'Evêque ne peut dif-,, penfer. Glof. in c. cum dilectus in verb. " atatem de elect. non pas même le Lé-,, gat , Glof. in c. dilectus 1. de prob. " n'étoit que le suppliant eût atteint , l'âge de vingtans ; auquel cas l'Evê-,, que peut librement dispenser ad digni-, tates & personatus non curatus , c. un, ,, de etat. & qualitat. in 60. parce que ,, aux Cures il est requis une plus grande ,, fuffilance : cura enim eft ars artium. Quoique, dit Bouchel, nos Evêques ne donnent aucune dispense d'age, pour les dignités ni pour aucun autre bénéfice Cure ou non Cure. V. Postulation, difpenfe.

Ön trouve dans le recucii de Me. Baffet, Avocat au Parlement de Grenoble, tom. 1. liv. 1. tit. 4. chap. 9. un Arrêt qui juge qu'une Provision en Commende d'un Prieure à fimple confure en faveur d'un Clerc mineur de sept ans, contient la dispense d'âge: ce qui et conforme à Voblevration de Rebustle, in prax. sii. de Commend. n. 33. Regull, Cartell, 1.7: in de

Au surplus, on voit sous les mots dispense & liberté, que le Pape ne sauroit accorder des dispenses d'âge non plus qu'aucun autre, contre la teneur des sondations. V. Fasdation. Remarquez aussi que les dispenses du Pape ne sont point nécessaires pour posseder les bénésices que "notre Juris-

prudence

AGE

prudence a fixé à un âge inférieur à celui de 14 ans, prescrit par le Concile de Trente, dont le décret ne fait point Loi parmi nous. La dispense du Pape feroit encore plus inutile ou infuffifante pour la possession des bénésices à charge d'ames au dessous de vingt-cinq ans, contre la disposition de l'Ordonnance rapportée à laquelle, fuivant nos maximes, le Pape ne fauroit donner atteinte. Ses dispenses ne peuvent donc servir, que dans les cas où l'âge n'a pas été déterminé par une loi particuliere de ce Royaume; & dans une forme qui ne porte aucun préjudice au droit de nos Collateurs.

AGENT. Autrefois, pendant le temps des premiers Empereurs Chrétiens, lorsque les Dioceses n'étoient pas encore bien réglés pour leurs limites & pour les droits des Evêques, les Eglifes entretenoient à Constantinople un sorte d'Agens appellés, d'un mot Grec, Apocrifiairii ou Agens in rebus, comme on voit en la rubrique du Code, titre 20. liv. 12. pour être à portée de folliciter. foutenir ou défendre leurs droits auprès des Empereurs, soit pour la taxe des provisions qu'ils faisoient distribuer pour chaque Diocese, soit pour les affaires eccléfiastiques auxquelles les Empereurs prenoient alors beaucoup de part.

Dans la suire, les Conciles ayant tout réglé par des Canons, les Empereurs renvoyerent les Evêques à leur exécution : on cessa d'avoir des Agents ou des Apocrifiaires auprès d'eux; le Pape fut le feul de qui l'on reconnut à Constantinople les Légats pour Apocrifiaires: ( v. Apocrifiaire ; ) & la charge d'Agent in rebus, dont l'exercice étoit fans doute bien payé, fut donné, ainfi qu'il se voit en l'endroit cité du Code, à titre de récompense à des vieux Militaires.

En France, par le mot d'Agent, l'on

ne peut entendre en certe matiere, que les deux Ecclésiastiques résidents à Paris. & choifis tour-à-tour par deux Provinces du Royaume, pour y gerer les affaires du Clergé, & qu'on appelle Agens Généraux du Clergé : voici ce que les Ordonnances de nos Rois, & les différentes Affemblées du Clergé ont réglé fur l'étar & les fonctions de ces deux Agens.

Nous disons au mot Assemblée, que le Clergé de France est dans l'usage de s'assembler tous les dix ans pour le renouvellement du Contrat', & tous les cinq ans pour entendre les comptes. M. Fleury en ses Instit. dit que du commencement il y avoit des Syndics & Députés Généraux du Clergé, établis en 1564, que, comme ils abuserent de leur pouvoir en confentant aux conftitutions de rente, ils furent abolis à l'Affemblée de Melun en 1579 où l'on créa les Agens dont il s'agit ici. V. Burean des Décimes, Syndic. Ce nouvel établissement a souffert néanmoins bien des contradictions de la part même de quelques Prélats ; en différentes Affemblées, & les premiers Magistrats ont contesté de leur côté les pouvoirs & les droits de ces Agens à certains égards. M. du Clergé , tom. 8. p. 10. 2331. & fuiv. mais les choses en sont actuellement sur le pied que voici.

Quelque temps avant la tenue de chacune des Assemblées générales du Clergé, deux Provinces sont obligées de nommer chacune un Agent pour géree les affaires du Clergé, pendant cinq ans. On les nomme avant la tenue de l'Affemblée, afin qu'ils aient le temps de conférer & de s'instruire de l'état des affaires avec ceux qu'ils doivent remplacer.

La charge de ces Agens ne dure que cinq ans, c'est-à-dire, l'intervalle d'une Assemblée à l'autre ; ils ne peu-

Tome. I.

gé, tom. 8. pag. 54.

L'Assemblée de Melun nomma deux Agens pour exercer cette charge pendant deux ans ; dans la fuite on étendit ce terme à cinq ans. Cette même Affemblée régla qu'il seroit nommé à l'Agence par deux Provinces, felon l'ordre que fixeroit le fort, pour ne préjudicier aux droits d'aucune Province : en conféquence le tour a été décidé entre les feize Métropoles qui forment l'Afsemblée comme il suit :

| Années. | Provinces.                          |
|---------|-------------------------------------|
| 1730.   | Lyon , Bordeaux<br>Rouen , Touloufe |
| 1740.   | Tours, Aix.                         |

Sens , Ausch. 1745. Paris, Alby. 1750. 1755. Embrun , Arles.

Reims, Narbonne. 1760. 1765. Bourges , Vienne. &c. &c. &c.

M. du Clergé, tom. 8. p. 10. . . 2334.

& fuiv.

En diverfes circonstances, plusieurs Affemblées générales ont nommé des Agens pour les Provinces qui éroient en tour de nommer. M. du Clergé, tom. 8. pag. 2366. & fuiv.

Autrefois les Agens prencient leurs droits de la reception dans les Provinces, & du serment qu'ils y prêtent; mais la confirmation des Agens dans l'Affemblée générale, est devenue comme une condition nécessaire, afin qu'ils puissenr exercer la charge qui leur a eté donnée par la Province. Mém. du Clergé, tom. 8. pag. 2363. & fuiv.

AGE

Si un Agent vient à décéder on à être promu à une Dignité qui n'est pas compatible avec cet emploi, la Province qui l'a nommé peut en substituer un autre en sa place. loc. cit. p. 2459. & fuiv. Mais dans l'utage, les Agens promus à l'Episcopat ne cessent de faire les fonctions de l'Agence jusqu'à leur

Sacre. pag. 2363.

Il faut que les Agens scient Prêtres qu'ils possedent dans leur Province unbénéfice payant décime, autre qu'une Chapelle ; qu'ils aient , s'il se peut , assisté à une Assemblée générale qui leur ait donné quelque connoissance des affaires : enfin le Réglement de l'Assemblée de 1655, veut qu'ils aient réfidé au moins un an auparavant dans leur Province; que si celui qui a en sa saveur le plus grand nombre des suffrages, n'a pas devers lui toutes ces qualités, celui qui après a le plus de voix, & en qui elles le rencontrent, doit être préferé. M. du Clergé, rom. 8. p. 2332. 2355. p. 48. 78. Dans certaines Provinces comme dans celle de Bordeaux. les Evêques font ferment de ne donner ni promettre leur voix à personne pour l'Agence, de même que pour la députation à l'Assemblée générale avant la Messe du S. Esprit, celebrée en l'assemblée Provinciale. Si ce serment n'a pas lieu partout, on est partour engagé à ses effets, par les liens de la confcience & de la justice. M. du Clergé, tom. 1. p. 496. M. d'Hericourt dit que dans l'utage on n'exige pas à la rigueur la résidence actuelle pendant un an dans la Province qui nomme à l'Agence.

Les Provinces qui nomment les Agens ne reuvent leur donner voix delil erative dans les Assemblées générales tom.

8. p. 569.

Les principales fonctions des Agens du Clergé tont de veiller fur la recette des deniers du Clergé; ils doivent à

cot effet, examiner les états des différents Receveurs, tant des Diocefes, des Provinces que & du Receveur Général, ainfi que les preuves des paiemens qu'ils ont faits; ils doivent avoir foin qu'il n'en foit fait aucun que conformément à l'état dresse par l'Assemblée . & remis au Receveur Général; & dans le cas de quelque juste opposition sur la levée des deniers, ils poursuivront les décharges de droit au prolit des Diocèles ou des bénéfices, mais fur-tout pour les nonjouissances & les spoliations. Méin. du Clergé, tom. 8. p. 12. & fuiv. 2581. & fury. V. Taxe, Receveur.

Ils doivent veiller a ce que l'on n'enfraigne aucun des privileges du Clergé, encore moins les claufes des Contrats pour les fubventions ordinaires ou extraordinaires : ils doivent avertir les Archevêques, les Evéques & les Syndies des Dioceses, de tout ce qui peut les concemer fur ce fujet, & faire au Roi & à fon Confeil toutes les remontrances qu'ils croient nécessaires pour l'avantage général du Clergé; mais ils ne peuvent représenter le Clergé en général dans les procès, à l'effet de recevoir des affignations, donner des defenses, des confentements, fi le proces verbal de l'affemblée ne leur donne expressement le pouvoir d'intervenir. L'art, 50. de l'Edit de 1605, permet cependant aux Azents Généraux du Clergé de poursuivre aux Cours de Parlement, comme parties principales ou intervenantes, ·les affuires qui regardent la Religion, le fervice divin, l'honneur & la dignité des personnes Ecclésiastiques, & de demanmander ce qu'ils estimeront être de la dignité & de l'intérêt général du Clergé de France, loriqu'il n'est pas assemblé; ce qui est également permis par le même article, au Syndies des Dioceses dans

les Tribunaux inférieurs loc. cit. Il a été défendu par Arrêt du Con-

·AGE feil d'Etat du Roi du 10. Novembre 1640. aux Agents Généraux du Clergé de former à l'avenir aucunes oppolitions à l'exécution des Edits & Ordonnances.

Enfin les Agents doivent avoir la garde des Archives; ils doivent faire délivrer des papiers communs à coux de Clergé qui en ont besoin, sins laiffer emporter les papiers hors de la chambre où ils sont déposés. Lorsque les cinq années font expirées, ils doivent remettre en les mains de ceux qui font nommés pour leur succéder, les cless des Archives & les papiers, fuivant l'inventaire qui en a été dressé par l'Assemblée. le tout fous dû acquir & décharge,

Ils doivent, en même temps, rendre compte à l'assemblée de ce qui s'est pasfé pendant leur Agence. Ce compte qu'ils rendent au Clergé pour l'instruire de l'état présent de ses affaires, est ordinairement divifé en trois parties; la premiere pour les affaires temporelles, les décimes, les subventions extraordinaires; la feconde pour les privileges du Clergé; & la troisieme pour la jurisdiction Eccléfiastique. M. du Clergé aux endroits cirés.

C'est aux Agents que le Roi fair savoir les Affemblées extraordinaires qu'ils exige du Clergé, & le lieu où elles doivent se faire, pour qu'ils en faisent part ensuite, à qui de besoin. V. Allemblée.

Le Clergé donne, pour appointement. à chacun des Agents la fomme de cinq mille cinq cent livres par an , & en outre la somme de trois mille livres pour les frais des affaires du Clergé; ils jouiffent des fruits de leurs bénéfices, même des manuelles & ordinaires distributions, comme s'ils étoient préfents aux Offices, & le Roi leur accorde le droit de commitimus au grand Sceau pour toutes leurs affaires. Pendant le temps de lour Agence, ils ne peuvent être poutfaivis ni ciscuté en leurs biens pour le général du Clergé, ils ne peuvent pas même être alignés à la Requére des Receveurs & autres officiers der décimes; enfii ils ont cojours et depais leur création la liberté d'entrer au Confeil du Roi, & même d'y parler dans les affaires où le Clergé peut avoir intérêt. Mémires du Clergé, tom. 8, pag. 31... 51... 2398. & fuiv. d'Hericourt, par. 2. ch. 6.

AGGRAVE, Réagrave. Suivant le Concile de Tours, tenu l'an 1239, l'aggrave est une peine, qui outre la privation des biens spirituels, interdit l'usige des choses publiques; è la réaggrave ajoute la privation de la société, même dans le manger & le boire.

Le même Concile preferit la maniere descommunication; il défend aux Prélats la précipication en ces occasions; il veut qu'après les monitions & l'excommunication, ils usent de l'aggravation en cas de contumace; & enfin de la réaggravation , quand le coupable montre une obstination invincible.

LA forme des aggraves & réaggraves est distrernte, sécon les distrerntes usages des Diocetés. Dans quelques-uns, on les prononce par un feul Acte, avec des délais péremptoires, comme fair l'Ectrav. ed certissainem, de fem. excom. mais, dans la plûpart l'on ute avec plus de régularité, de deux Actes séparés.

Eveillon, en son traité des excomchap. 28. artic. 2. dits, que malgré toute pratique & usage contraires, les aggraves & réaggraves ne doivent avoir lieu qu'à l'encontre des délinquants, connus & nomunément excommuniés; parce que, ajourc-ci-il, s'est tendre des pieges aux consciences, que de dévinder aux Fideles la fréquentation de gens qu'ils ne connolifien pas.

En France l'ufige des aggraves éxéraggraves a lieu en un ou doux AGes, fuivant le Rit de chaque Diocefe; mais comme ces aggraves & réaggraves n'ont plus parmi nous l'effe que leur donne le Concile de Tours, l'on s'en fert dans la publication de monitoires, même à l'égard des inconomus, fans craindre de tomber dans les inconvenients que fuppofe Eveillon V. Monitiers, Les M. du Clergé, tom. 7, p. 990. & fuiv. p. 1196. 1961, 1104.

AGGREGATION. Reception an nombre de ceux qui composent un corps ou une assemblée; on peut aussi entendre par ce terme le corps ou l'assemblée

même.

Il y a dans plufieurs Diocefes de France, des Communautés de Prieres qu'on appelle dans certains pays, Filleuls, Communalifier, & dans d'autres Aggrégés; ces Prètres font corps fans Lettres Paentes; si fs ont ordinairement natifs des Paroiffes où ils font établis; & quand is font étrangers, on leur fair payer un droit pour être admis à l'aggrégation. V. Communalifs.

Le Reglement de l'Assemblée du Clergé de l'année 1625, art. 26. porte, que dire, reçu aux Assemblées du Clergé, for l'Evéque du lieu où elles se tiendront.

V. Assemblée.

AGNATION. Justinien, en fes Instit. S. 1. de legit. agnat. tntel. dit que l'agnation est le lien de parenté qui vient du côté des smiles, & la cognation du côté des semmes: Dieumes agnati qui per virilis sexus cognationem conjuniti sure, cognati verò dicuntus qui per faminti sexus persona cognatione jumquistra.

Par la Loi des douze Tables, il n'étoit fait aucune différence entre les agnats & les cognats, c'est-à-dire, entre les

A G N parents du côté des mâles & les parents du côté des femmes,à l'effet des succesfions. A Rome, pour la dignité des familles, la Loi Vaconia introduisit l'ufage de ne fuccéder qu'aux parents de l'estoc & ligne: les agnats, par cette Loi, ne fuccedoient donc qu'aux parents paternels, tout comme les cognats ne fuccédoient qu'à leurs parents materzernels. Justinien remit les choses sur l'ancien pied,& voulut qu'indistinctement les agnats & les cognats fussent appelles aux tutelles & aux fuccessions, sans autre égard qu'au degré de parenté, qui les rendroient plus ou moins éloignés du pupille ou du défunt. loc. sir.

Le Droit Canonique n'a jameis fait aucune distinction de sexe dans la supputation des dégrés de parenté; mais il traite d'une forte de cognation spirituelle inconnue au Droit Civil. V. Cogna-

Inftir.

En France la distinction de la Loi Voconia est suivie dans plusieurs Provinces Courumieres , à l'effet des successions ; elle avoit aussi lieu dans les pays de Droit Ecrit, en vertu de l'Edit des Meres; mais Louis XV. y a retabli le Droit de Justinien, par fon Edit du mois d'Août 1729. Quant aux matieres Ecclésiastiques, elle eit abfolument inconnue dans tout le Royaume où , conformément au Droit Canonique, on ne connoît à cet égard que la parenté d'alliance ou de confanguinité. V. Affinité, Confanguinité, Parenté, Dégré , Cognation.

AIDES, (Cour DES) V. Délit,

Bureau des Decimes , Présence.

AINESSE l'Etat Eccléfiaftique ne fair point perdre le droit d'ainesse dans une famille; il n'est pas même au pouvoir du pere d'en priver celui de ses enfants à qui il est dû, pour en favoriser un autre, parce que l'ainé tient ce droit non de lui, mais de la nature, & de la Loi ; de là vient auffi , que , lorfque par des statuts municipaux les filles sont exclues d'une fuccession par l'existence des mâles, elles n'en font pas moins privées quand tous les mâles s'engagent dans l'Etat Eccléfiastique e. constitueus de in integr. reftis. & ibi Panorm. c. similizer 16. q. 1. c. veram de for. compet. Bald. in L. cunitos populos c. de funim. trinit.

Sur ces principes, il a été jugé au Parlement de Paris , par Arrêt du 14. Avril 1616., rapporté fort au long dans la Bib. Can. tom. 1. p. 46. que la rénonciation qu'avoit faite une ainé de fon droit d'ainesse, dans le contrat de mariage de son puiné, & en sa saveur, étoit nulle, tant parcequ'elle avoit été faite par crainte revérentielle du pere, que parce qu'on ne peut renoncer à la fuccession d'un homme vivant ni en tranfiger, hors les cas marqués par les Juritconfultes. Du Moulin , fur la coutume de Paris, Glof. 1. verb. Le fils ainé &. 8. Glof. 3. verb. Pour fon Droit.

AJOURNEMENT dans le Droit Civil eft pris pour une affignation donnee à tel jour, d'où vient le mot d'Ajourner.

Dans les Officialités, on se sert du mot de Citation, à la place d'Ajournoment; mais cette différence de nom n'ote rien des obligations où l'on est de fuivre dans les Officialités, pour la forme des assignations en justice, les regles prescrites pour les ajournements. & en particulier le titre 2. de l'Ordonnance de 1667. V. Citation, le Dictionnaire de Daoit Civil au mot Ajournement.

S. I. AJOURNEMENT PERSONNEL oft un Décret rendu contre un accufé en matiere criminelle, pour qu'il vienne répondre personnellement sur certains faits. V. Décret.

ALIENATION n'est autre chofe que l'Acte, par lequel nous transportons à un autre ce qui nous appartient. Alienare est alienam facere, alienario est translatio ejus quod cujusque est, ut sibi

absit, alteri verò adsit.

L'alienation en général ne s'encend pas feulement d'une vente, ou de cet Acte particulier, par lequel nous faifons paffer directement notre bien entie les mains d'un autre, moyennau un prix; 
il y a plufieur autres especes d'Actes d'alienation équipollens à une vente, 
que l'on comprend en Droit sous le mot 
imple & générique d'alienation: Alienationis nomine, venti somit Centrallau, 
pro quen dominion transferri par que d'animon transferri par que d'animon transferri par le Lie, fin. et più ; Barthol. C. de 
rés. alien. N. Echange.

In furma, i do mine altenativeme vecames quisiquid ex unius partinomie ira in alterius transferene, us illud minuatere, hoe angeatere, four est, four peffessio, fitte just; propriè tamen altenaria est construire dominime, feu diretime, feu nitle; impropriè, cam non dominime transfertene fed aliquando res, vel possificio filla. Rebuille, n'e Compend, altenat, rei Eecl. Gooddeus, ad L. 28. n. fl. de vote, hos ssprift, esquilli, extr., on fl. de vote, hos ssprift, esquilli, extr.,

at boint Eccelef. alien.

§ 1. ALINSATION DES BENS D'Éellse, DÉFENSES. Il faut rapporter
cir ce que nous diôns au mot Ecomme;
il eft certain que dans les premiers fieces de l'Egifte, Jorfque l'Egifte n'étoit
pas encore, à caufe des perfécutions,
ans un état affez libre pour pollèder
tranquillement des biens, elle connoifcit auffi peu les alenations que les acquifitions; ne pollédant rien, elle n'avoit par confequent rien à vendre;
mais dès que la pair fur venure, comme nous obfervons ailleurs, ¿V. Aegaime nous obfervons ailleurs, ¿V. Aegaime nous obfervons ailleurs, ¿V. Aegaime nous obfervons ailleurs, ¿V. Aegai-

fition, ) des que Conftantin eut non-feutlement permis aux Eglifes de posséder des biens, mais qu'il leur en eut donné beaucoup lui-même, il leur fut presoue auffi-tot défendu de les aliéner, que permis de les acquérir; nous disons prefque, parce que par le Canon videmes 12. q. 1. il paroit que les alienations des fonds des Eglifes fe faifoient autrefois affez communément par les Evêques, dans la vue d'un plus grand bien ; soit pour rendre les Ministres moins distraits de leur devoir par des soucis d'intérêt, soit parce qu'avec la serveur des Fidelles de ce temps, on croyoit leurs oblations plus que suffisantes pour tous les beloins de l'Eglise. On ne tarda pas à s'appercevoir de l'abus de ces aliénations : les Conciles, & puis les Papes en arrêterent le cours par des défenses trèsexpresses, dans des Canons, où en déclarant que les biens de l'Eglise n'appartenoient qu'à Dieu, & qu'aucun homme fur la terre,ne s'en pouvoit regarder comme propriétaire, ils désendirent de les aliéner fans cause, de les divertir ou les usurper sous peine de sacrilege, & même d'homicide: Nulli liceat ignorare, omne qued Domino consecratur. five fuerit home , five anima , five ager , vel quidquid semel fuerit consecratum, Santtum Santtorum erit Domino , et ad jus pertinet Sacerdotum; propter quod inexculabilis erit omnis qui à Domino, co Ecclesia, cui competunt, aufert, vastat, invadit vel eripit ; & ufque ad emendationem , Ecclefiaque fatisfaltionem , us facrilegus judicetur : & fi emendare noluerit , excommunicetur. C. 12. q. 1. cap. 3.

rst, excommunicatur. C. (2. q. 1. cap. 3. Oni Christi pecunias, & Ecclesia aufert, fraudat & rapie; ut bomicida in conspectu Judicis deputatur. Ibid, cap. 2.

Les Canons n'exceptent pas même le Pape de la regle genérale; non liseas Papa, dit le ch. 20. de la même question, pradium Ecclesia alienare alique

Ominio, Geogl

## ALI

modo pro aliqua necessitate. &c. Le ch. 20. comprend sous la désense toute sorte de Bénéficiers, de reb. Eceles. alien.extr. per tot. Contard. disp. lib. 9.

cap. 1.

Les Empereurs joignirent bien-tôt leurs Loix aux Canons des Conciles & des Papes, pour défendre l'aliénation des biens d'Eglise; on n'a qu'à voir le titre au Code de Sacrof, Ecclef, enforte que rien n'est plus clairement décidé que la défense d'aliéner le bien d'Eglise, regardé par les Canons comme facré & inaliénable. Les Eccléfiastique ou les Bénéficiers n'en font abfolument que les administrateurs ou les ususquiriers. Ils ne peuvent, fans de justes causes, en desfaisir l'Eglise au mépris des Loix qui le leur défendent ; ils ne peuvent en aucune maniere paffer aucun des Actes qui sont des vraies aliénations : Prohibita autem alienatione, prohibetur omne illud per quod pervenitur ad eam. L. orasio , it. de fponf. L. 14. c. de Sacrof. Ecelef. Extrav. ambitiofa, de reb. non alien. V. au mot Bail.

Ces défenses d'aliéner s'étendent à toutes fortes d'Eglises & Corps Pieux, ainsi qu'à toute sorte de biens, même sur les meubles des Eglises, les revenus annuels, le fol des bâtimens, &c; enfin fur les droi:s spirituels susceptibles de transport, comme sont les droits de jurifdiction Epifcopale, Abbatiale & autres : d'où viennent toutes ces formalités d'unions & défunions de bénéfices. Fagnan in c. 2. de Reliquiis dit que comme les Sies. Reliques sont des biens spirituels communs à l'Evêque & au Chapitre, l'Evêque ne peut les aliéner fans le consentement du Chapitre. V. tranfaction , Bois , Hipital , Confrerie.

Suivant le ch. 8. extra de reb. alien, Ecclef. les Evêques doivent faire ferment au Pape avant leur confectation, de ne point aliéner les biens de leurs Eglifes.

En France il y a les mêmes désenses pour l'alienation des biens d'Eglife, à juger même par les formalités qu'on v exige, comme nous verrons ci-deffous; on pourroit dire qu'elles y font plus exprefles & plus feveres qu'ailleurs. Quoiqu'on remarque que dans l'origine elless'y foient introduites plus tard, par la raison que l'Eglife Gallicane ne connoissant que le Code Théodossen, publié l'an 438. où l'on ne voyoit rien de femblable, nos Eveques avoient alors la libre disposition des biens de leurs Eglises; c'est ce qui paroit par les Capitulaires mêmes des Empereurs, Charlemagne & Louis le Debonnaire tom. 1. p. 690. 527., mais foimparce qu'on voulut affurer à l'Eglife des fonds moins cafuels que les offrandes qui n'étoient plus en ce temps là si confidérables. V. Oblations. foit pour empêcher l'abus que certains Evêques faifoient ou pouvoient faire de leur pouvoir, les Prélats eux-mêmes ne tarderent pas à s'interdire ces aliénations. Le Concile de Meaux en 845. fut,dit-on, le premier dans le Royaume à en faire un Réglement qui a été constamment fuivi, autorisé par toutes les Ordonnances, & étendu aux mêmes cas & aux mêmes biens dont nous venons de parler-Inftir. de Gibert tom. 1. p. 282. Chopiu, de facra polit. lib. 3. eit. 6. n. 6. Gueret, fur le Prêtre, cent 1. ch. 2. art. 15. de l'Edit de 1606. V. Confréries. Fabrique.

Quant au serment de ne pas aliéner, les Évêques de ce Royaume le prêtent à leur Métropolitain, & les Curés à leur Evêque.

\$. 2. CAUSES LÉGITIMES D'ALIÉNA-TION. La Loi la plus févere a fes exceptions; les causes pour lesquelles il est permis, contre les défenses que nous venons, de voir d'allièner les biens d'Eglise, font la nécessiré, l'utilité, l'incommodité & la pièté: Ecclifa necessar, atilitate, pietas de incommodita; ces deux dernieres causes pourroient être compriles dans les deux premieres; mais, pour donner plus de jour à la maticee qui est intérellante, nous suivrons la méthode des Canonistes qui les traites a méthode des Canonistes qui les traites.

tent féparément.

Par la nécessité, l'on entend l'obligation étroite où se trouve l'Eglise de payer ses dettes, ou de fatisfaire à quelou'autre devoir de justice : De jure enim alienari possunt res Ecclesia, si urgeat as alienum, aut alia similis causa necessisaiis extreme; c'est la disposition de l'Auth. bec jus porrettum , cap. de Sacrof. Ecclef. faite pour l'Eglise de Constantinople, & étendue dans la fuite à toutes les autres; elle est rapportée dans le Canon. 3. Canf. 10. q. 1. & dans le ch. ad nostram, de reb. Eccles. non alien. où il oft dit, in caterum, excipitur, fi debitum urget; mais il faut que la dette air tourné au profit de l'Eglise pour mériter cette exception ; le créancier est obligé d'en faire la preuve : c'est ce que porte le même Canon : Hoc jus porrectum , is creditor hic intelligatur qui quod credidit probat in utilitatem Religiofa Domus processisse. Avant que le créancier de l'Eglife puisse en faire aliéner les fonds, il faut qu'il en fasse discuter les effets mobiliers. Can. hoc. jus porrec-4 35779 .

"Crititate les Canons ont admis l'exception de l'utilité, à l'exemple des Loix Crviles, qui, dans tous les cas où elles détendent le plus severement l'aliénation débiens, le permetrent lors qu'elle doit produire des grands avantages : L. fin. 6, pen. evrl. van autem, C. de bouis qua liter. L. f. papillarum, \$. ult. fl. de rebus comm. fee.

Le Canon fine exceptione, que Rebuffe a commenté, en défendant l'aliénation des biens d'Eglife, ajoute: Nifi aliquid

herum faciat ut meliora prospiciat, La Clement. 1. de rebus Eccles. non alien. contient la même exception : Nis necessitas aut utilitas Monasteriis, Prioratus Ecclesia, ant administrationis hujusmeds boc exposeat. Ce qui a lieu, lors même que le bien que l'on doit aliéner, a été donné à l'Eglise avec désense d'aliénation; parce que, outre que cette défenfe n'ajoute rien à celle qui est déjà portée par les Canons, l'on fuppose que le bienfaiteur, en voulant ôter à l'Eglise le moyen de se nuire . n'a voulu ni pû vouloir qu'elle n'eût pas celui de fe procurer des avantages. Barbofa , de jur. Ecclef. lib. 3. cap. 30.

Mais l'utilité fur laquelle on fonde l'alienation, ne doit pas être d'une certitude vague & de pure fpéculation, il faut qu'elle foit demontrée debet prebari; il ne suffit pas que l'aliénation foit 'utile dans fon principe; fi quand elle est consommée, l'Eglise n'en retire reellement un profit évident qui la faffe plus riche, elle est nulle; nec sufficit qued negetium utiliter fit captum, fed requiritur Ecclefiam fiers locuplesiorem , attendi debet tempus ultima alienationis, non ausem sempus alienationis antiqua; il ne fuffit pas encore que l'Eglife ne perde rien en l'aliénation , il faut qu'elle y gagne, nec fufficit quod Ecclefia non sit damnificata , sed requiritur lucrum de tempere alienasionis; enfin le témoignage de celui qui aliéne ne fert de rien, si l'utilité n'est évidemment prouvée : Non Statur affertioni alienantis; utilitas debet plene probari. Barbofa , loe. cis. n. 16. 17. Barthole , in L. fi facto ff. de caftrenf. pecul. Alexandre, confil. 160. n. 5. lib. 6. Rofa, de excut. part. 1. cap. 4. n.

Ob pietaten: on peut aliéner les biens d'Eglife par un principe de charité, comme pour la rédemption des captifs,

pour

ALI

pour la nourriture & l'entretien des pauvres : les autorités de cette exception se tirent de l'exemple & des lecons des plus faints Peres de l'Eglife, Le Pape S. Gregoire écrivant à l'Evêque de Mcffine l'an 597. dit , & facrorum Canonum et legalia ftatuta permittennt Ministeria Ecclesia pro captivorum elle redemptione vendenda , e.p. 14. 6. 12. 9. 2.

Saint Ambroile au second Livre de fes Offices , ch. 28, d'où a ésé tiré le Canon 70. ch. 12. q. 2. s'exprime avec cere force : Aurum Ecclefia habet , non ut servetur sed ut eronet & subveniat in necessitatibus. Quid opus est custodire quod nibil adjuvat? an ignoramus quantum auri atque argenti de Templo Domini, Affirit fuffulcrunt ? nonne melius conflat dacerdos propier alimoniam panpierum, fi alia subsidia defint , quam si sacrilegus contaminet & a portet hoftis? nonne dicturus est Dominus, cur passus es tot inopes fame mors ? certe habebas aurum unde ministraffer alimonium. Cur tot captivi in captivi satem dudi, nec redempts ab hofte occifi ſunt , &c.

Le Caron suivant, tiré de la Lettre de S. Jérôme à Nepotius fur la vie des Cleres, commence par ces mots : gloria Episcopi est panperum opibus providere : ignominia Sacerdotum elt propriis studere divitiis. On doit le borner au poids de ces autorités qu'on ne pourroit, ce femble, méprifer dans l'occation, sans une

forte de cru tuté.

Incommodicas; c'est-à-dire, si le bien oft plusôt nuitible que profitable à l'Eglife, l'alienation en cit permife : c'est ce que porte le Canon nulli licent, rapporte ci dellus , nisi tantummede domos que in quibuslites urbibus non modica impenfa fuffentatur ; & le Canon fine enceptione : item , domus urbium vel caftrorum, qua Ecclefia plus incommodi, quam utilitatis afferunt , licet rectoribus Ecclesiarum (ficut in Superiors capitulo Symmachi,

ALI 129 non licet Papa , oc. cominetur ) vendere

vel commutare. Le ch. hoc jus porrellum, dejà cité, donne le même pouvoir; & de plus pour la même ration, celui de donner un bien en emphiréole ; ce qu'on ne pout faire pour aucune des autres caufes de jufte alienation; c'eft-à-dire, que l'or ne paux paffer un Contrat emphicotique d'un bien d'Eglise, que dans le cas où la possession lui en est onéreuse, comme quand il s'agit d'un fonds qui exige, pour devenir meilleur, des cul ures que l'Eglife ne peut faire qu'à grands frais, ou qu'il s'agit d'un bâtiment qu'il faut réédiffer. Cup. Oconomus 10. q. 2. c. Terrulas 12. q. 2. Barbula , loc. cit. c. n. 19. ufq. 25. V. Emphiréofe, Bail.

Dans tous les cas où l'on peut vendre, l'on peut échanger, transiger & faire tous acles translatifs de propriété; comme on ne le peut , quand la vente est défendue, ainfi que nous l'avons vu ci-deffus,

V. Echange.

Il n'est aucune de ces quatre différentes caufes d'aliénation, qui ne foir admile en France, où l'on en reçoit parriculiérement une cinquieme dont ces Canons ne parlent pas, & qui est de la police purement civile, comme pour les befoins de l'Etat , & meme pour une fimple décoration publique.

Nous gaitons ailleurs la matiere de ces dernieres aliénations; elle est liée aux impositions qui se levent sur le Clergé & aux principes d'immunités que réclament les Ecclésiastiques; c'ett pourqueit nous l'avons placée fous le mot Immunitée. V. auffi le mot Rachat. Kebuff. in tract, de alien. rer. Ecelef. n. 35. cite un Arrêt de 1539. qui juge que non feulement on peuc aliener le bien de l'Egitte pour l'utilité publique, comme pour fortifier une ville; mais qu'on le peut en ce cus, sans obferver les formulités ordinaires : les Au-

\* Tome I.

130 teurs établiffent encore que pour la même cause, on force d'aliener. Dumoulin . fur la coutume de Paris , S. 51. Momac ad L. 11. cod. de contrah. empt. Boerius q. 322. Louet & Brodeau , list. A. fom. 6. par Arret du Parlement d'Aix du 26 Janvier 1677 , il a été jugé que le nombre des Paroissiens étant augmenté , les Marguilliers étoient fondés, pour accroître leur Eglife, a prendre portion d'une Chapelle voisine, qui appartenoit à des Religieux Carmes, Boniface, tom, I. liv. 5. tit. 2. ch. 6. Tournet, lett. A. n. 46. V. ci-après.

6. 3. ALIÉNATION DES BIENS D'E-GLISE , FORMALITES. Anciennement les caufes d'alienation fe traitoient dans les Conciles, qui étoient fréquents ; dans la fuite devenant plus rares, on n'en ufa plus de même. Le Concile d'Oiléans tenu l'an 538, défend aux Abbés & à tous autres Benéficiers & Ecclétiastiques de vendre aucun bien, fans le confeniement & fouscription de l'Evê que , sous les peines ainfi exprimées : ¿bbatibus , Presbiseris , caterisque Ministris , de rebus Ecclesiasticis, vel extra ministeria alcenare. vel obligare absque permissu. Subscriptione Episcopt sui mibil liceat. Quod qui prafumpferit , degradetur communione conselfa, & quod temere prasumptum, aus alienatum est, ordinatione Episcopi revocetur. C. Abbais 41. cauf. 12. 9. 2.

Les Réguliers ont preigndu que ce Canon Abbaribus ne les regardoit pas, depuis qu'ils ont des Provinciaux & des Généraux, qui felon eux leur tiennent lieu d'Evêques. Ils ont interprété dans ce sens la Clem. .. de rebus eccles, qui dit, parlant des Prélats, à qui il ett défenda d'alièner : quod five Prælatus habeat conventum five non, nihidominus confensum sui Superioris exigere debet. Ils ont pris leur propre Supérieur pour celui, dont le consentement ga requis par la Clem.; & dès-lors les ALI

anciens Regiements leur ont paru étrangers à leur état : bien différent , disentils, de ce qu'il étoit au temps du Concile d'Orléans. Mais, c'est moins à ces arguments, qu'à l'effet des exemptions que les Religieux doivent sur ce point . comme fur plufieurs autres, leur indépendance de l'Ordinaire. V. Exempsion. Panorm. in Clem. ne in agro. S. ad hac de Stat. Monach. & Barboia , de jure eccles: lib. 3. cap. 30. n. 10.

Le Canon fine exceptione , Cauf. 12. q. 2. defend auffi aux L. ê jues eux-mêmes l'aliénation des biens de leur Eglife , fans l'avis & le contentement du chapitre. Ce Canon attribue par Gratien à St. Leon , fur confirmé par Innocent III. in cap int. nuper 8. de his que finnt fin. cons.

Giegoire X. dans le Concile de Lyon, tenu l'an 1274, ordonna que pour les aliénations quelconques des biens d'Eglife, il faudroir, oune le confentement du fupérieur ordinaire, une permission particuliere du Pape, cap. 2. ae reb. Eccl. non al. Paul II. renouveila certe Loi in extravag. ambitiofa. end. tit. & la Cour de Rome l'a u pien adoptée, ou fi foigueufement confervée, qu'on y regarde encore aujourd'hai comme nuls tous les actes d'aliénation ou de transport de domaine direct ou utile du bien de l'Eglife , excédant la valeur de quarante ducats ou environ, felon la courume des lieux, quand le confentément ou l'approbation du Pape n'y est point intervenu : & on ne l'accorde, ce consentement, qu'avec beaucoup de précautions; car les reterits qu'on expédie à cet effet, renferment différences claufes qui en gênent fort l'exécution. La principale & celle qui donne le nom , même à l'expedition dont elle est audi la crute finale , cit la clause si in evidencem , ainfi étendue, dummodo alienasio cedat in evidentem Ecolefia neilitatem ; elle fignifie

que le Pape ne confent à l'aliénation, ou ne la confirme qu'autant qu'elle se trouvera utile à l'Eglife & d'une utilité évidente : clara , difent les Canoniftes , manifestara & indubirara que nulla seilicet tergiversatione cellari potest. A cette claufe on en joint quelques autres, non moins féveres, comme celles-ci : vocatis vocandis, .... servata forma .. illinsque circumstantiis universis coram vobis prius specificatis. ... vos conjunctim procedentes; . . . ? vobis legitime constiterit. Ce qui veut dire que pour vérifier, si l'aliénation est réellement & évidenment utile à l'Eglife, on appellera les intéreiles, l'on reconnoîtra en détail l'efpece & les limites ou confronts des biens qu'on veut aliéner; & fur tout la vérité des choses exposées, à quei les exécuteurs procederont conjointement.

S'il s'agit d'une empliténée ou d'une buil à longues années, on uie d'utres cluufes & de moins de rigueur; parce que cette forre d'alièmenton n'est pas cant ficeptible de fraude. V. Emply self, muis tous autres contrast équipollents à une vente fous quels noms èt quelle forme qu'ils foient paffis, comme cession, transaction, rémonciation, permutation, hypotheque, donation, baux au della de trois au se autres fembleles, font au cis Bemplacitum Applicieum, & des conditions suivanes qu'il seconomagnent.

Onn'enest exempt que dans le cas marqués par Fagnan, in C. milli de reb. eccl. mon al. 1°, pour une Emphytéofe dans es cas exprimés sous le mot Emphytéofe. 2°. Pour une inséedation aux mêmes termes sibid.

3º. S'il s'agit de l'aliénation de fruits qu'on ne peut conferver fans dommage: qua fervando fervari non pa fuet, ou qui ne peuvent aller au dalà de 3 ans. 4º. Pour les champs de peu de valeur, fuivant le fameux enon Terralus 12. q. dont on a toutefois interprété la dif-

position en ce sens, que la Terrule qu'on veut aliener, ne vaille pas en fonds vingtcinq écus d'or fuivant les uns, cent ducats suivants les autres, ou, ce qui est plus sûr, à l'arbitrage ou estimation du Supérieur; & qu'il ne soit point ou que peu utile à l'Eglife, qu'il y air même necessité de l'aliéner avec le confentement de l'Evêque, à qui le pouvoir que lui donne ce même canon, n'a pas été révoqué ni par l'Extravagante de Paul II. ni par le décret du Concile de Trente in fell, 25, cap. 11. fuivant une déclaration particuliere de la Congrégation. de ce Concile du 11 Janvier 1596. 5°. Enfin le Beneplacieum Apostolicum

n'est pas nécessaire dans les aliénations de droit, telles que celles des Religieux mendiants, pour les biens qu'on leur donne & qu'ils ne peuvent garder. La Congrégation du Concile en pareil cas, a décidé que le legs étoit valable sub. mode discito; c'est-à-dire, pour être les biens légués, vendus par les Religieux légataires, & le prix provenant applique a leur fabrique ou facriftie : mais fi les mêmes Religioux trouvoient bon d'aliéner volontairement quelque chose:dont la possession leur eût été permise, ils ne le pourroient sans la permission du Pape. Ces alienations de droit peuvent s'entendre aussi de celles que l'Eglise doit saire d'un bien qu'elle possede injustement. Rebuffe in cap. fine exceptione. Quelquesuns ont prétendu que les formalités n'étoient pas nécessaires aux répudiations d'héritages, fur le fondement que ne point acquérir, n'est pas aliéner; mais la Rote a décidé le contraire. De Rosa, de execut. part. 1. cap. 4. n. 199. & feg Amy- . denius de fisto Datarie, cap. 15. S. 10. Ce dernier nous apprend que le Beneplacisum Apostolicum. ou le reserit, si in evidemem, ce qui est la même chose . s'expédie par Bulles ou par Bref, felon la valeur plus ou moins confidérable des

revenus du bien qu'on veut aliéner. On emploie les Bulles, quand les revenus annuels excedent dix ducats. Il s'accorde austi avant comme après l'aliénation; mais plus communement après, par maniere de confirmation, felon la forme tracée dans le modele rapporté par le même Auteur, en l'endroit cité. Corradus en son Traité des dispenses liv. 9. donne encore de meilleures & plus claires explications de ce referit, dont l'usage est journalier dans les pays d'obédience. Frequentissimus est in Romana Curia usus hujusmodi dispensationis sive licentia , cum ea fit per toinin orbem recepta & in viridi observantia, Corrad, ibid, in princ.

C'est une regle de Chancellerie, que le Beneplacitum du Pape su plée à tous les défauts qui proviennent du droit : ce qui est exprimé dans le rescrit, par la clause omnes singulos tam juris : De Rosa, lor, eit, n. 340, Corrad. sbid. Mais comme ce même referit expédié avant ou après l'alienation, fuppole tonjours par la clause, si in evidencem, l'evidence dans son utilité, qui ne laisse à faire que la voir aux exécuteurs, on doit la constater par une procedure qui est différente, fuivant la qualité de l'aliénateur. L'Evêque ne peut alièner les biens de la Mante Epifcopale tans le confentement du Chapitre, & le Chapitre non plus,ne peut alièner de ces biens, fans le confentement de l'Evêque, foit qu'il s'agisse d'une Eglise Collegiale ou Cathédrale, même reguliere non exempte. C. fine exceptione c. 2. c. Pasteralis de Donat. 6. 1. & cap. tua de his qua finnt apud 1. e. us super in fin de reb, eccles, non alien. Il en est de meme des biens des Religieux , & des Abbés, quoique les Manses soient séparées : les uns ne peuvent aliener fans le confentement des autres. Clem, de reb. eccles, & par rapport à la vérification des biens qu'en veut aliéner, ou des causes de l'alienation, s'agissant

d'un Corps ou Communauté de Chanoines ou de Religieux, on procede dans cette forme.

Tous les membres du Corps doivem tre expreffemen appellés, a lon de la cloche ou eutrement, fuivant l'ufage, pour traiter & delibèrer fur l'altiennon. Etant affemblés, le Prietar, Abbé ou Prietar propofe la caude de l'altienation, ce qui doit étre altiené, & à quel titre. Les Claimoires ou Religieux donnent chacun leur fuffrage: s'ils font tous d'avis de l'altienation, & de ce qui doit étre altiené, l'on dreffe l'ade capitulaire, portant: qui après une longue & mûre déliberation, ils confiement du no rommun avis à l'altienation de tel bien, pour telle caulé pour telle poulé pour telle pour telle poulé pour telle pour telle poulé pour telle poul

la plus grande utilité de leur Eglife. S'il y a contestation ou même oppofition d'un feul, quoique le confentement de la plus grande partie fuffife, on ne doit pas pasier outre; l'on doit députer fur les lieux deux ou trois du Corps avec quelques prud'hommes féculiers . fi fair n'a deja été; & fur leur rapport, on juge le mérite des oppositions : de quoi l'on dresse procès verbal, signé du Président ou Commissaire nommé par le Supérieur qui doit autoriter l'alienation, du Secretaire ou Greffier & de tous les Capitulants. Mais pour ces affemblees il fuffit de convoquer les préients, sans attendre les abients. On ne doit point y admettre les fusirages par écrit ; & fi l'utilité de l'alienation est évidente, la plus grande parrie des delibérants l'emporte. Rebuffe in Traét, de reb. eccles, alien. Chaffance, ad confuer. Burgand, Titre des Justices, Bibliotia,

cation, tom. 1. pag. 150.
Quand il s'agir des biens d'une Eglife qui n'eft ni Chapitre ni Couvent, comme de ceux d'une Eglife paroiffale, il fuffir du contentement de l'Evéque, fans cellitat Chapitre de la Cachèdrale. bi c'eft

ALI un bien du Domaine de la Cure, il faut le consentement du Curé, & s'il appartient à la Fabrique, il faut, outre le spar le temps, quelque long qu'il feit: confentement de l'Evêque, celui du Curé & des Marguilliers ; mais, c'est à quoi, quand on procede fur referit du Pape, les exécuteurs ne manquent guere, en vertu de la clause vocatis vocandis, jusques - la qu'ils doivent appeller l'Evêque ou son Promoteur dans les aliénations des biens de la Mante Episcopale : lors, même que le rescrit a été expédié fur la fupplique de l'Evêque, contre la regle ordinaire ; fuivant laquelle les executeurs des referits apostoliques ne fout jamais citer devant eux les Orateurs qui les ont impétrés.

Les Ultramontains disent que s'agisfant de l'aliénation d'un bien en patronage, il n'est pas absolument nécessaire pour la validi é, d'appeller le patron ; parce que le droit de préfentation n'en fouffre pas; mais cependant, ajoutent-ils, on doit l'appeller par bienfeance, puifqu'il peut & doir meme empécher que la dotation de fon patronage ne foit distipée mal-àpropos. Dans le même rescrit: si inevidentem. on trouve auffi la clause confentientibus dilettis filiis Canonicis, quand il s'agit de l'aliénation d'un bien apparrenant à un Chapitre ; ce qui est conforme à ces deux regles de droit, art. 29 & 56, de reg. jur. in 6. & à ce que nous en avons déjà dit; de Rola, loc. cit. n. 301. & feq. Guipape, quaft. 160. Chopin , de fair, polit, lib. 3. 1it. 8. n. So.

Les aliénations des biens d'Eglise où l'on n'obsetve pas les formalités, sont donc nulles; elles le sont de plein droit. par une conféquence naturelle des maximes que nous venons de poser. Archid. in c. hoc ins porrellum, Guipape, p. 156. nous append in cap, confuerudines de consuerud. n. 59. & seq. que depuis la conftiguion du Pape Urbain VIII. du 5 Juin 1641, le consentement ou l'approbation du Pape ne se présume point on n'excepte que la prescription de cent ans. De Rofa , loc. cir. Corrard. Difpenf. lib. 9. cap. 1. n. 17.

En France les formalités pour l'aliénation de biens de l'Eglife, font à peu près les mêmes que celles qu'on vient de voir; il faut dans les mêmes cas, les mêmes causes & la même procédure qui les vérifie, Mais à l'egard du Supérieur qui doit autorifer l'aliénation, il eft bon d'observer que le Beneplacitum Apostolicum n'y est absolument nécellaire, pour la validité de l'aliénation. que, quand elle se sait des biens d'un bénéfice ou d'un Corps & Communauté exempts & soumis immédiatement au faint fiege . lequel tenant alors lieu d'ordinaire, commet des exécuteurs locaux pour procéder, ainsi que dans les unions des bénéfices, dans la forme prefcrite par nos loix; fans qu'il puisse user d'aucune clause contraire aux liberrés de l'Eglise Gallicane, telles que les claules invitis Ciericis moth proprio , &c.

Mais it I'on n'est point dans ce royaume, où l'Extravag. Ambitiofa n'a. point été reçue, parce qu'elle est contraire à nos libertes art. 28. 29., dans l'usage de recourir au Pape, pour autorifer les alienations des biens dépendants d'une Eglife, fujette à la jurifdiction de l'Ordinaire ; rien n'empêche, pour faire les chofes avec plus de folidité, en écartant toujours mieux les foupçons de frande & de collufion , d'obtenir le Beneplacitum Apostolicum, par maniere de confirmation, comme on le pratique fouvent pour les alienations confidérables; fans toutefois que cela difpense des formalités qui nous sont particulieres, & dont la principale, après toutes celles dont nous avons parle cidevant, est de faire autoriser l'alienation, non feulement par le Supérieur ordinaire Eccléfiastique, mais encore par le Roi, en qualité de protecteur des Eglises & de conservateur des biens Ecclésiastiques. A cet égard on fait cette distinction : quand il s'agit de l'aliénation des biens d'un bénéfice ordinaire & particulier, on se contente d'une information de commodo er incommodo, à la requête du Procureur du Roi,& de l'homologation de la vente par le Juge Royal; au lieu que quand c'est une alienation de biens de benéfices confiftoriaux, de fondation royale & autres grands bénéfices, chapitres ou communautés, ou qu'elle est autrement importante, il faut des lettres patentes de S. M. enrégistrées dans les Cours sur proces-verbal de commodo incommodo, fait à la requête du Procureur Genéral. Jurisprud. canonique verb. Alienation. Fleury, instit. au Droit can. part. 2. chap. 12. Commentaire des libertes, art. 28. 29. M. du Clergé , tom. 2. pag. 1611 & fuiv. tom. 6. pag. 370 & fuiv. Tournet, lett. A, an. 34 julq. 72.

Notre usage en pareil cas, est de mettre des afliches, faire des proclamations, & ne délivrer les biens qu'au plus offrant & dernier enchérisseur. Cette formalité qui est souvent négligée, est la plus propre à obvier aux fraudes. Ordonnance de Charles IX. de l'an 1568. de plus l'art. 8 de l'Edit du mois de Décembre 1691, portant création de Greffiers de gens de Main-morte, veur que les contrats des aliénations de biens d'Eglife, foient enrégistrés au Greffe des domaines des gens de Main-morte du lieu, où les biens alienes sont assis, dans les quatre mois après l'aliénation . fous peine de nullité. V. Aluin-morte. Rebuffe agite la question de favoir,

s'il faut le confentement de l'Evêque du lieu , où le bien est saué , ou du ainsi que les mineurs, quand on ne proupropre Evêque du bénéficier, ou de

la communauté qui vend ; & il paroit se décider pour ce dernier, contre le sentiment commun : ce ne feroit pourtant que mieux, d'avoir le consentement de l'un & de l'autre. D'Héricourt, ch. de l'alien, des biens d'Eglises, nº. 8. M. Dunod, en fon traité de l'aliénat. des biens Eccles, est d'avis que le patron doit être appellé nécessairement à l'alienation de bien de patronage; mais qu'on peut bien se passer de son consentement: ce qui est bien contraire à l'opinion de l'Auteur de la Jurisprudence Can. verb. Alienation. feet. 3. n. 7. qui dit que le consentement du patron est nécellaire, fuivant le fentiment de tous les Canonistes. On a vu que les Ultramontains ne font pas de ce nombre & ne doivent pas en être, dès qu'ils suppofent la nécessité & l'emploi du rescrit Si in evidemem , de la part du pape à qui ils donnent le pouvoir de déroger même aux patronages laics. V. Patronage, & l'art. 20 de l'Edit de 1606. Il est certain que dans aucun cas, on ne mépriseroit ainsi le droit de patron, sans des raisons supérieures de bien public,

ou fans pourvoir à son dédommagement. Le même, M. Dunod, observe que les Généraux d'Ordre ou Chapitres Généraux ne font pas regardés comme fupérieurs en matiere d'aliénation des biens des Monasteres qui leur font soumis pour les approuver, s'ils n'ont Jurifdiction Epifcopale ou privilege duement examine, ce qui est vrai; mais étant presque tous exempts de la Jurisdiction ordinaire, on a recours au Pape, dont le rescrit si in evidentem, s'exécuto comme nous avons dejà dit, dans la forme preferite par nos loix, & fuivant les usages particuliers de ce Rovaume.

Comme l'Eglise peut être restituée ve pas que l'alienation lui a été utile,

a été faite, & se faire délivrer une expédition des quittances de ceux qui recoivent l'argent. Bibliot. Can. tom. 1. pag. 150. Charondas, liv. 5. ch. 18. Les Statuts de l'Ordre de Malthe, font séveres, contre les aliénations des biens de cet Ordre. V. Malthe. Cependant on a jugé valable un bail à cens de la Commanderie du Temple, quoique l'alienation cût été faite fans enquête, fur la néceffiré & fur la commodiré ou incommodité ; mais voy. Malthe.

On admet en France les exceptions à toutes les regles , dans les cas propofes. V. Emphyteofe. Mais hors ceux-là, qui doivent être exactement certifiés . toute alienation de biens d'Eglife,où l'on n'a pas observé les formalités présentes, est nulle. L'art. 15. de l'Edit de 1606. déclare les aliénations faires par les Ecclésiastiques & Marguilliers du temporel des Eglises, sans les solemnirés requifes par les Ordonnances & dispofittons Canoniques, nulles & d'aucun cffet & valeur ; & vcut qu'elles foient cassées, les parties, pour le voir faire, appellées. Cependant Rebuffe & d'autres Auteurs observent que cette cassation n'a pas toujours lieu, quand il n'y a pas letion confidérable, tout comme la lesion considérable n'est point couverte par les solemnirés, c'est-à-dire, que lorsqu'il y a cu juste cause d'aliénation, on ne s'arrête pas toujours à l'omission de quelque formalité : le sentiment, dit M. Dunod, loc. cit. de ceux qui souriennent que la cause ne suffit pas fans les formalités, pour foutenir un contrat d'alienation de bien d'Eglise, est le plus commun & le plus régulier : c. fine exceptione. 11. q. 2. c. 1. de rebus Eccles. in 6°. extr. ambiriofe; mais, que quand on en vient à la pra-

PAcquereur doit avoir soin de faire tique, l'on trouve des circonstances dans employer les deniers provenants de l'a- lesquelles il y auroit tant de dureté de liénation, suivant la destination qui en 's'en tentr à cette opinion, qu'elle n'est presque point suivie dans les tribunaux; & qu'il lui a paru que le Parlement de Befançon s'attache plus aux formalités dans le cas des alienations faites aux Laics, que dans celles faites à l'Eglife; dans les ventes, que dans les autres alienations (v. Transaction, ) dans celles de conféquence, que dans celles qui ne pourroient pas beaucoup préjudicier; dans celles faires au profit des parents du bénéficier, ou dans lesquelles il y a des soupçons de collusion & de fraudes , (v. ei-après.) que dans les autres; dans celles qui ont été faites depuis quarante ans, que dans les plus anciennes ; dans les alienations faites par les titulaires, que dans celles des chapitres; & qu'on a principalement égard au défaut de délibération . de connoissance de cause & d'approbarion du supérieur, qui sont les formalités effentielles. Mainard en son recueil d'Arrêts liv. 2. ch. 7. dit à pcu-près la même chose ; & si l'on trouve des Arrêts qui ont cassé des aliénations pour avoir été faites fans formalité, quoiqu'il n'y eur point de léfion, comme dars &c. Bibliothea. Canonia. tom. r. pag. 57. on en trouve dans Soëfue & ailleurs, qui ont déclaré valables parei!les alienations, quand elles ont été utiles à l'églife. Jurisprud. Canonique , loc. cit. fett. 4. 1. 1. 6 2. Rebuile, loc. cit. nº. 34. & 103.

On peut regarder parmi nous comme alienation de droit, celle qui est ordonnée pour les biens donnes aux hôpitaux de Provence, ainfi que pour ceux qu'ils possedent depuis long-temps. fuivant la déclaration & les Lettres-Patentes dont il est parle, sous les mots Acquisition , Hipital.

Sur la question de savoir si le temps

ALI

136 en capable de réparer le défaut de formalité dans les aliénations. V. Prescriprion. Nous observerons seulement ici que, fuivant du Moulin, conf. 44. après l'espace de quarante ans l'énonciation des formalités suffit, s'il n'y a preuve au contraire ; à moins que l'on eût quelque raifon de foupçonner la fraude . comme si l'aliénation avoit été faite à un parent ou ami : cette derniere circonftance feroit même capable de faire casset la vente, où l'on auroit observé d'ailleurs toutes les sormalités requifes : comme cela fut jugé au Parlement de Grenoble, par l'Arrêt rapporté dans le recueil de Baffet, tom. 1. iiv. 1. tit. 7. chap. 4.

Quand la léfion donne lieu à la restitution, on doit fe pourvoir par lettres de rescision dans les 40, ans, à compter de la mott de l'aliénateur, fi c'est un particulier titulaire qui a vendu . V. Prescription. Mais fi I'on vient par voie de nullité pour défaut de formalités, on se passe, alors, de lettres de rescision. Dans l'un comme dans l'autre cas . la reflitution étant ordennée . l'acquéreur ne peut demander que les impenfes utiles & nécesfaires, & il ne peut répeter le prix qu'en justifiant l'utilité de son emploi, & que le bénéficier vendeur n'étoit pas tenu des revenus de fon bénéfice; car fi le béneficier en étoit tenu,l'acquéreur n'auroit d'action, pour cet objet, que contre fes héritiers. Sur ce principe, il a été jugé que l'acqueteur d'un pré sans les sormalités preferites, n'avoit pu répeter le prix,quoiqu'il cut fervi à bâtir une grange du ptieuré ; dont le bien aliéné dépendoit; fauf à se pourvoir contre les héririers du prieur vendeur, parce que celui-ci devoit faire cette construction de son revenu qui étoit sussifiant. Not. Margin , fut Leptêtre cent. 1. chap. 2. V. Reparations.

ALI

Pour ce qui est des alienations par forme d'emprunts, ou pour cause de fubvention, ainsi que pour le rachat de ces mêmes biens. V. les mots Immunités , Emprunts , Taxe , Rachats , Subvention.

Le titre clérical d'un prêtte ou bénéficier peut-il s'aliéner? V. Titre.

S. A. ALIENATION, SUBVENTION. V. Rachat , Immunités.

ALIMENTS. L'Auth. ex complexu. enp. de incest, nupt. refuse les aliments aux enfants nés d'un commerce inceffueux ou adulterins; cette Loi qui fut faite à Rome, pour relever l'etat & l'honneur des enfants nés d'un légitime mariage, n'a pas été adoptée par l'Eglife: cette bonne mere n'a écoute que la voix de la nature, & par le ch. cum haberer 5. extr. de ev qui duxit in mair. &c. elle a voulu que les enfants naturels, même adulterins & inceftueux, fuffent entretenrs par leurs pere mere , jusqu'à ce qu'ils foient en ctat de gagnet leur vie par eux-mêmes. Les Romains accordoient les aliments aux enfants nés d'un simple stupre, parce que le concubinage étoit permis chez eux.

Les aliments font dûs aux Religieux par l'Abbé, en quelqu'état que foient les biens ou le titre de l'Abbaye. Les Religieux font les vrais enfants de la maifen, comme tels ils ont un droit tout privilégié fur les biens qui en dépendent. Le ch. olim, & le ch. ex parte, de accuf. J. G. décident que dans les cas même de contestations, l'Abbé est obligé , pendente lite , de leur donner non-feulement de quoi s'entretenir, mais aussi de quoi plaider contre lui. Trait. Mariin coler. de alimentis lib. 1. cap. 14. n. 53. c. 17. n. 65. V. Conventualité , Menfe.

L'Evêque est tenu de nourris les Clercs pauvres qu'il a ordonnés. V. Tiere elérical,

En

le partage des biens des Monasteres. Toutefois un Moine plaidant contre fon Corps, n'obtient pas toujours, parmi nous , provision pro alimonia litis oris; cela dépend de la nature de la cause, ou de la position de l'Ordre; ainsi qu'on vient de le juger au Parlement d'Aix, par Arrêt des vacations du 20. Juillet 1765. les Freres Capucins du Couvent de cette ville, ont été déboutés de la provision qu'ils avoient demandée contre le Provincial pour les frais d'un appel comme d'abus, relevé par cux de certaines Ordonnances ou constitutions qu'ils prétendoient étrangeres à la regle de S. François, la seule, disoient-ils, à laquelle ils fusient obligés de se soumettre. Plaidant pour les Freres, M. Paschalis, le même dont il est parlé sous le mor Acceptation, & pour la province , M. Gafuier , fon digne émule, Rebuff. de fent, provis. in proam, n. 106. 107. c'est au Juge Laïc que les Religicux doivent, s'adreffer pour la fourniture de leurs aliments. Tournet loc. eit. mart. col. loc. civ. lib. 3. c. 4. n. 4. Mais il a été jugé par Arrêt du même Parlement d'Aix du 22. Décembre 1673, que l'action contre un Prêtre, qui avoit promis les aliments à son bărard, devoit être portée au Juge d'Eglise, comme étant toute personnelle, quoique le Prêtre la niât. M. du Clergé tom. 7. p. 479.

ALSACE oft une des nouvelles Provinces réunies à la Couronne fous Louis XIV. On remarque que Louis IV. fue le dernier des Rois de France qui pofféda ce Pays en souverain. Il passa, après la mort de ce prince, fous la domination des Rois & Empereurs d'Allemagne ; & plus particuliérement des Ducs & Landgraves, à titre de fief nu de Landgraviat, comme parlent les Allemans. L'Empereur, l'Empire & la maifon d'Autriche le céderent au Roi de France par le traité de Munster en 1648, avec tous les droits de Souveraincté, Seigneurie, Feodalité, Justidiction &c. moyennant la fomme de trois millions de livres Tournois, que le Roi devoit donner à l'Archiduc. Ferdinand - Charles, fils de l'Archidue Léopold qui étoit Landgrave d'Alface; mais cette somme ne fut payée qu'après que la branche de la maifon d'Autriche qui régnoit en Espagne, eut ratifié le traité de Munster par celui des Pyrenées, conclu en 1659. Dans ce dernier traité, le Roi d'Espagne renonce, tant pour lui que pour les Successeurs, à tous droits & prétentions sur la haute & basse Alface; par où le Roi est entré à tous les droits des Landgraves fur la Province d'Alface. Mais cos droits qui étoient dépendants de l'Empire, entre les mains de ces Seigneurs particuliers, ont contracté dans celles de Sa Majesté, un caractere de Souveraineré qui l'en fait jouir, comme un vrai & légitime Monarque. Ce qui est si vrai qu'ayant été question en 1716. de favoir, s'il étoit plus avantageux au Roi d'exercer fur les bénéfices de Flandres & des autres Provinces d'Allemagne, le droit des pre-

pereur, quand ils les possédoit, ou le droit de joyeux avénement, on décida dans le Confei de conscience, que ce dernier devoit être préseré, soit, parce Tome I.

mieres prieres qu'y avoit exercé l'Em-

qu'il n'étoit sujet à aucune contestation de la part du Pape, soir, parce qu'il marquoit mieux l'hommage & la reconnoillance que ces pays doivent à leur nouveau maître, quand il monte fur le thrône. En consequence, le joyeux avénement s'exerce en Flandres, comme dans les autres Provinces du Royaume; mais l'on remarque, à l'égard de l'Alface, que le Brévet qui fut expédié le 12. Janvier 1722. en faveur du Sieur Antoine Fournier fur le Chapitre de Berford, est concu d'une mauvaise équivoque sur ce point. L'adresse porte aussi : Brévet des premieres prieres , ce qu'on doir rejeter fur le copiste, ou dire que ces expressions, employées par furabondance de droit, n'intéressent en rien la souveraineté du Roi sur cet objet, comme fur tout autre; ainsi qu'il parost par

le même Brévet, dont voici la teneur:

A nos chers & bien amés les Prévot,
Chanoines & Chapitre Gollégial de Ber-

ford , Diocese de Besançon. " La province d'Alface, les Villes " & Evéché de Strasbourg , ayant été s, cédés par différents traites passés avec ., le feu Roi notre très-honore Seigneur " & Bifaïeul, pour être joints à perpé-" tuité à notre couronne, avec tous les ", droits régaliens généralement quel-" conques , fans en rien réferver , def-" quels droits un des principaux est ce-" lui , anciennement appellé de premieres " Prieres, ou de joyeux avénement, il " est important de conserver un droit si " éminent attaché à notre couronne : " Nous de l'avis de notre très - cher & ", très-aimé Oncle le Duc d'Orléans , "Régent de notre Royaume, nous ", avons nommé & préfenté, nommons " & préfentons le Sieur Fournier, pour ,, être pourvu de la premiere Chanoinie ., & Prébende ou autre bénéfice & Of-" fice vacant, ou qui viendra à vaquer " en votre Eglise de quelque maniere ALT

,, que ce puisse être & à la nomination ,

,, collation & disposition de qui que ce

,, soit , le tout à peine de nulliré de ce

" qui pourroit être fait au préjudice

, des préfentes, &c.

Ce Brévet donna lieu à un procès qui fur terminé par l'Arrêt du 22 Mars 1726, rapporté par Brillon au mor Premiers Prieres: il juge que le joyeux avénement, non plus que les putemieres prieres, ne s'exerce point fur les bénéfices en patronage laic.

Voyez, pour les autres usages particuliers de cette Province, les mots Flan-

dres, Pays, Concordat, &c.

ALTERNATIVE. C'est une grace accordée par le Pape dans les pays d'obédience, aux Evéques résidans en leur Diocce, auxquels ils ont permis, en faveur de la résidance, de contérer les bénésics alternativement & également avec le S. Siege, à commencer par le mois de Janvier pour le Pape, Février pour les Evéques résidants; & ainsi confécultivement.

Pour bien comprendre ce que c'est que l'alternative, & l'usage que l'on en fait, il est nécessaire de parler auparavant de la regle des mois, dont l'alternative

n'est qu'une fuire.

Cette regle des mois fur imaginée par le Pape Martin V., adoptéc, étendue & affermie par ses successeurs. Vovez Ious l'étoile. Elle est aujourd'hui la huitieme regle de Chancellerie: elle porte que tous les bénéfices eccléfiaftiques. feculiers ou réguliers, avec charge d'ames, ou fans charge d'ames, qui vaqueront en quelque lieu, & de quelque maniere que ce foit, dans les mois de Janvier, de Fevrier, d'Avril, de Mai, de Juillet, d'Août, d'Octobre & de Novembre, feront réfervés à la difpofition du Pape : la regle n'excepte que les bénéfices qui vaquent par la refignation, ceux qui font à la disposition de la fainte Eglise Romaine, & cenx dont la disposition est réglée par des Concordats particuliers, passes entre le Saint Siege & les différentes Nations.

La regle porte au furplus que tous ceux qui impétreront les bénéfices dont elle réserve la disposition au Pape, seront tenus de faire mention expresse dans leurs fuppliques, du mois dans lequel la vacance est arrivée, sous peine de nulliré des provisions accordées, etiam motu proprio, sur des suppliques où manqueroit cette expression: voici les

propres termes de la regle.

Isom cupiens idem D. N. Papa, panperibus Clerieis & aliis benemerisis perfonis providere, omnia beneficia ecclefiaftica, cum Cura & fine Cura , fecularia & querumvis Ordinum regularia , qualitercumque qualificasa, & ubicumque exifsensia . in fingulis Januarii , Februarii , Aprilis , Mais , Julii , Augusti , Oitobris & Novembris mensibus usque ad sua voluntatis beneplacitum, extra Romanam Cursam alsas quam per resignationem quocumque modo vacatura ad collationem, provisionem , prasensasionem , elettionem er quamvis aliam disposizionem, quorumeumque Collatorum & Collatricum , facularium & quorumvis Ordinum regularium ; non ramen S. R. E. Cardinalium aut aliorum (ub Concordatis inter Sedem Apoltolicam & quoscumque alios initis, & per eos qui illa acceptare & observare debuerant ; acceptatis & observatis que ladere non intendit, comprehensorum anomodelibet persinentia dispositionis sua generaliser reservavis, volens in supplicationibus seu concessionibus gratiarum que de dictis beneficis tune vacantibus, estam motu proprio fierent de mense in quo vacaverint dispositive mensionem sieri, altoquin gratias nullas effe ac confuetudines esiam immemorabiles eptandi majores, & pinguiores prabendas, nec non privilegia etiam su limine erctionis concessa de Indulta Apos-

ALT tolica circa ea, ac esiam disponendi de hujusmodi beneficiis, ant quod illa sub hujusmodi reservacionibus numquam comprehendantur, esiam cum quibufvis deregatoriarum derogasoriis & fortioribus efficacioribus & insolitis clausulis, nee non irritantibus, & aliis Decretis, quorum teneres pro expressis habers & latissime extendi volnit quibufvis personis er Collegiss enjuscumque dignisatis, status, gradus , ordinis & conditionis existentibus . quomodolibes concessa, adversus reservationem hujusmodi minime suffragari.

Cette Regle n'a été proprement suivie d'une maniere stable, que depuis le Pontificat de Leon X. Avant ce temps, elle n'avoit lieu que pour cinq ans. Si le Pape qui l'avoit établie venoit à mourir dans le cours des cinq ans, elle ceffoit d'avoir lieu; il falloit pour reprendre vigueur, qu'elle fût expressément renouvellée par le nouveau Pape: il en étoit de même après l'expiration des cinq ans ; le Pape avoit la liberté de l'établir de nouveau, ou de reprendre l'usage des Mandats de Providendo, des Graces expectatives &

des Préventions.

Le préjudice que cette regle, dans l'état présent où elle est, porte aux droits des Collateurs ordinaires, l'a fait regarder par les Canonistes, même Ultramontains, comme contraire au Droit commun, d'où ces Canonistes ont conclu. 1°. Que, quand il y a lieu de douter si un bénéfice a vaqué dans un des mois de l'Ordinaire, ou dans un mois Apostolique, & qu'il y a deux pourvus, l'un par le Pape, & l'autre par le Collateur ordinaire, la présomption doit être en faveur de celui qui est en possession : & que si aucun des deux n'a pris posfession, le pourvu de l'Ordinaire mérite la préférence, par la raison qu'il a pour lui le Droit commun. Gonzal, ad hance reg. S. 6. Ordinial. Gloff, 11.

2°. Les claufes de la regle doivent être interprétées dans le fens le plus favorable à l'Ordinaire : delà , quoique la regle porte que la réferve aura lieu au au profit du Pape , usque ad sue voluntatis beneplacitum , elle cesse par la mort du Pape : les Ordinaires rentrent dans l'exercice de leurs droits, & conferent librement en tous mois de l'année, les bénéfices de leur collation, pendant la vacance du St. Siege ; & jusqu'à ce qu'un nouveau Pape ait renouvellé la regle.

Quoique encore, la claufe qui exprime la qualité des bénéfices, dont le Pape a intention de disposer pendant les huit mois qu'il se reserve, exprime clairement toute forte de bénéfices féculiers, réguliers, électifs, collatifs, à charge d'ames & fans charge d'ames ; toutefois en vertu de la maxime que la regle est contraire au Droit Commun, on a cru pouvoir en excepter, 1°. Les dignités qui ne sont pas censées comprises dans les Bulles & Rescripts de Cour de Rome, ni dans les regles de Chancellerie, fi elles n'y font exprimées d'une maniere particuliere; & avec les qualités qui leur font propres. Van-Efpen, jur. Eccles. univer. part. 1. sit. 23. cap. 5. V. Dignités.

3°. Les bénéfices en patronage laïc ou mixte : In favorabilibus, dit Gonzales , 18. Glof. ad reg. de menfibus , n. 12. potins eft attendenda qualitas laicalis, ne Laicus propter Clericum perdat suum privilegium ; hoc enim equum eft , quod in re individua non patiatur quis prejudicium ratione sceietatis , que illi cum al-

sero communis eft. Garcias, de benef. part. S. cap. 1. n. 557. nous apprend qu'en Espagne, les bénéfices qui sont en parronage même Eccléfiastique, font exemprs de la regle de mensibus; sur quoi Van-Espen, lec. cit. n. 27. dit , bac confuerado HifALT

pania à Relgica non omnino discrepat. 4°. A l'égard des Cures & des bénéfices simples, on ne peut par aucune interprétation favorable, les exempter de la regle ; cependant il est bien des Dioceses dans les pays d'obédience, où l'exception de ces bénéfices a lieu. Des Auteurs ont prétendu que le Concile de Trente, feff. 24. c. 18. de ref. avoit aboli toute réserve pour les Cures ; & Antonius Faber , de fin. 11. lib. 1. tit. 2. n. 2. dit que la regle des mois n'a pas lieu pour les bénéfices fimples; parce que les provisions de Cour de Rome en conteroient trop, eu égard à la modicité des revenus.

Les mois, soit du Pape, soit de l'Ordinaire, commencent à minuit du mois précédent, & finissent à pareille heure du mois fuivant. L'hotloge publique ou commune sert à cet égard de regle : le premier coup de cette horloge à l'heure de minuit donne cours au nouveau mois : Media nox incipit à primo pulsu horologii illius hora media nothis. S'il n'y a point d'horloge, on a recours au temoignage des Gens expérimentés au cours des étoiles, au chant du coq.

Les Collateurs ordinaires qui font grevés par la réferve des huit mois . jouissent dans leurs quatre mois de toute liberté. Ils n'ont point à craindre la prévention : ils ont même fix mois pour conferer, en vertu du Décret du Concile de Latran. V. Prévention , Dévolution.

Voila pour la regle appellée de mensibus. Innocent VIII. dans la vue de favorifer la résidence des Evêques, apporta à cette même regle une forte d'exception, qui ayant cié réduite auffi en regle, n'en a plus fait qu'une avec l'autre: c'est toujours la huitieme regle de Chancellerie ; & elle est appellee Regula de menfibus & alternativa. Par cette exception, ou plurôt par la dernier partie de cette regle, le Pape accorde aux Paritanhes, Archeviques & Eveques qui s'acquirient du devoir de la réfidence, la faculté de dispoér librement de rous les bénéfices de leur coltaine qui vaque on dans les mis de Pévrier, d'A-vril, de Juin, d'Andre, d'Octobre & de Decembre De Les de Control de leur coltaine qui va de leur partie de l'altrement de leur control de l'altrement de leur control de l'altrement d

Insuper Santistas sua ad tratificandum Partarchis, Archiepifcopis & Epifcopis, interna ipsis , quandin apud Ecclesias ant Diacefes funs , vere ac personaliter refederint , dumtaxat , de omnibus & quibuf. enmque beneficits ecclefiafticis, cum Cura of fine Cura, fecularibus or regularibus, ad liberam ipsorum dumtaxat, non autem aliorum, cum eis disposicionem seu prafentationem vel electionem , nec etiam cum confilso vel confensu sen interventu Capieulorum vel alsorum, aut alsas peresientibus, que in antea in menfibus Februarii, Aprilis , Junii , Augusti , Ottobris & Decembris, extra Curiam ipfam vacare contigerit, dummodo alsas di fooficsoni Apoftolica refervata vel affelia non fuerint , libere disponendi facultatem concessit ac eriam voluit , ne fi spfi in collarione aut alia difpositione beneficiorum in aliis sex mensibus videlicet , Januarii , Martii , Julii , Septembris & Novembris vacaturum, que e: sam dispositioni fua ut prafer: ur refervavit, feu etsam alserunt di positioni sua & dieta Sedis , alias quomodoliber refervatorum vel affeltorum fele intromiferint . quominus provisiones & gratia Santtisatis Sua de illis debitum effectum consequantur impedimentum, quequemedo p aftirerint, nin & beneficio praticta facultaris, eo ipfo privati existant , ac collationes & alie disposiziones de beneficiis, illius pretextu deinceps facienda, nullius fine roboris vel momenti: illi verò qui gratiam alternativa preddite accepture valentin, acceptuinem buijssmel per Patente Lievea manum propria subirtiprat, suoque sigille munista, c' in fin-quisspe Covince vui Diacegi datas detlurate, che Littera infature egi datas detlurate, che Littera infature re tereavure, quilina de torceptis correciptiti, mune damum che macta, utiincipiam gratia supradilla, decemen sche incipiam gratia supradilla, decemen sche in pradillis munistus per possenque, cocjusticai debre, ac irrium, ce, atteatori.

La disposition de cette regle est sans doute favorable, en ce qu'elle reffreint la réferve des mois; puisqu'au lieu de huir mois, le Pape n'en a plus que fix : cependant, quelqu'étendue que foit l'interprétation qu'on lui peut donner en faveur du Droir commun, on ne fauroir dire, contre le texte même de la regle, que d'autres que les Patriarches, Archeveques & Evêques jouissent de la grace qu'elle accorde, quoiqu'ils aient diffrict, territoire & jurildiction. comme Episcopale. Gonzales dit que les Chapitres des Carhédrales , Sede vacaure, les Abbés & autres qui enr jurifdiction comme Episcopale, jouissoient autrefois de l'alternative ; mais que la lettre de la regle les a fait priver de ce droit. La grace que le Pape accorde par cette regle, est si personnelle aux Prélats qui y sont nommés, que s'ils n'avoient pas la collation libre des bénéfices, ils feroient obligés de s'en tenir aux quarre mois de la regle de Martin V. ad liberam dum axat, e.c. Mais fi un Evêque conféroit, par tour, à un bénéfice, l'alternative pourroir avoir lieu pour les mois de tour. M. du Clergé, tom. 10. p. 1178.

L'Evêque qui ayant la collation libre des bénéfices de fon Diocefe, se détermine pour l'alternative, doir manifester fa volonté par un Acte authentique, signé de sa main & de son sceau. Il doit publier cet Acte dans fon Diocese, & le remettre ensuite à l'Ossicier Dataire du Pape, qui, après l'avoir reçu , l'enrégistre ; & ce n'est que du jour de cer enrégistrement, que l'alternative a lieu. La formule d'acceptation est rapportée dans le Traité de la Pratique de la Cour de Rome de Perard

Caftel. Les Evêques ne sont pas obligés d'accepter l'alternative, parce qu'on la regarde comme une grace qui leur est simplement offerte; mais quand un Evêque a fait son acceptation, il ne lui est plus permis d'y renoncer ponr s'en tenir à la disposition de la regle des mois. L'acceptation de l'alternative forme un engagement réciproque entre le Pape & l'Eveque, qui ne peut être rompu que du consentement de l'un & de l'autre : ce qui n'empêche pas que cette même acceptation ne foit personnelle à l'Evêque, qu'olle n'expire par sa mort, & même par la démission.

La réfidence est la condition essentielle de l'alternative quandin apud Ecelefias, &c.

Sur cela, il s'est élevé bien des contestations parmi les Ultramontains: quelques-uns d'entr'eux ont cru pouvoir les terminer par le moyen de ccs 4. regles. 1°. Si l'acceptation est faite dans un mois Apostolique, l'effet de l'alternative n'aura lieu que le mois fuivant; feens , si in mense ordinarii. C'est à l'Evêque à faire fon acceptation dans le temps qu'il jugera lui être plus avantageux.

2°. Les mois d'Avril & d'Octobre devenus une fois Apostoliques par l'abfence de l'Evêque, restent toujours tels; quoique l'Evéque revienne dans les mêmes mois, résider dans son Diocese.

La raison de cette regle est que les Evêques ont gagné ces deux mois par l'alternative. S'ils n'en remplissent pas la condition par la réfidence, ils sont

ALT censes y renoncer; & le Pape est fondé à reprendre l'exercice de ses pre-

miers droits.

3°. Il n'en est pas de même des mois de Fevrier & d'Août, quoique l'Evêque fe foit absenté pendant ces mois, le Pape n'a de droit que pendant son abience; s'il revient, ces mois cessent d'être Apostoliques. La raison de la différence vient de ce que Février & Août ont été donnés par forme d'é-change avec Mars & Septembre, que l'Evêque ne pourra jamais avoir par le moyen de l'alternative.

4°. Les mois de Juin & de Décembre ne font jamais Apostoliques, quand même l'Evêque ne résideroit jamais. La raifon de cette regle est que, comme le Pape a conservé, malgré l'alternative, la moitié de ses huit mois de réserve ordinaire, savoir, Janvier, Mai, Juillet & Novembre, il est juste que l'Evêque jouisse, sans altération, de la moitié de ses quatre, savoir, de Juin & de Décembre, que ni la réferve, ni l'alternative n'ont pu faire Apostoli-

ques.

Les Cardinaux Evêques ne sont point sujets à la réserve des mois du Pape, ni par conféquent à l'alternative , reg. ead. V. Cardinal, Compact.

Les regles de huit mois & de l'alternative ne s'étendent qu'aux vacances par mort, & n'empêchent pas les Ordinaires d'admettre les démissions pures & fimples; mais ils ne peuvent conferer fur ces démissions, dans tous les mois de l'année. M. du Clergé, tom. 10. p. 1176. & fuiv. V. Bretagne.

En France , les regles de mensibus cialternativa ne font pas fuivies : elies font comprises dans l'abolition des expectatives & des réferves, dont nous parlons sous ce dernier mot Réserve.

Il paroît par la Pragmatique Sanction,

ALT tit. 4. de collat- c. 1. S. frustra 4. & S. quod si quis 9. que vers le temps du Concile de Bâle, le Pape avoit coutume de donner en France des expectatives, pendant huit mois de l'année, & laissoit les autres quatre mois à la libre

collation des Ordinaires.

Le Pape Martin V, fut le premier à réduire cet usage en regle. Eugene IV. fon successeur la renouvella par une Bulle qui fut enrégistrée au Parlement de Paris, l'an 1431. " Sans doute, dit ", Castel sur cet enrégistrement, Pra-"tiq. de la Cour de Rome, tome 2. " p. 70. à cause que dans ce désordre, ", pendant l'autorité des Papes & la " foibleffe de nos Princes, les Evéques ", aimoient mieux partager, que d'é-,, tre sujets à de plus grandes pertes ; ,, mais , environ ce même temps , ces prérendus accommodements & ces ,, partages cellerent, lorique la Prag-, malique Sanction fut univerfellement , reçue dans tout le Royaume des l'an ,, 1438.

Sixte IV. fit tous ses efforts, pour rétablir le partage des mois, aboli par la Pragmatique. Il fit propofer au Roi Louis XI. un Concordat, que l'on a inféré dans le Recueil des Extravagantes Communes , au tit. de trenga & pace , e. 1. ad venerabilis. Ce Concordat qui faifoit un partage de fix mois, au lieu de quatre, en faveur des Ordinaires, & qui ne parloit que de la faculté d'accorder des expectatives, & non d'aucune réferve expresse, ne fut pas exéeuté en France, comme contraire, dit Guimier, au Droit Commun & aux Décrets des Conciles de Constance & de Bale : Hujusmodi tamen Concordata non fortica fuerunt effectum tanquam juri eommuni & decretis Constantin. & Basilien. contraria. Dumoulin , fur cette Extravag. verb. prob dolor.

La regle de Martin V. non plus que fon obédience particuliere,

ce Concordat de Sixte IV. ne contenoient aucune réserve expresse, en faveur du Pape ; c'étoit plutôt une réserve en faveur des Ordinaires, au préjudice desquels le Pape ne pouvoit aecorder des expectarives pendant quatre mois de l'année. Ce n'a donc été que dans la fuite que l'on a redresse la regle, & qu'on l'a fit expressement réfervatoire de huit mois, qu'on appella Apoftoliques par la Rubrique de la regle refervatio merfium Apollolicorum. C'eft auili cette reterve, que nos ulages n'admettent pas non - seulement depuis le Concordat, mais depuis la Pragmatique de Charles VII. Par une confequence nécessaire, l'alternative n'est pas plus connue en France que la regle de menfibus, dont elle n'est, comme on a déjà dit, qu'une suite. V. Réserve.

Les pays du Royaume qui n'étoient pas réunis à la Couronne au temps de la Pragmatique ou du Concordat, n'ont pas tous profité de la liberté qu'on a fû maintenir dans les collations des bénéfices, contre les réferves des Papes, ou du moins contre celles de la regle de mensibus & alternativa. Elle est suivie en Bretagne, à peu près dans les principes que nous avons exposes. V. Bretagne , Concordat , Artois , Franche-Comié , Provence , Rouffillon , Lorraine , Flandres.

AMBASSADE AMBASSADEUR. Les Princes Catholiques font dans l'ufage d'envoyer, à chaque Pape, une ambaffade qu'on appelle d'obédience; parce qu'elle se fait, en signe d'approbation du choix qu'on en a fait, & de l'obéiffance qu'ils sont prêts à lui rendre, dans les casou ils doivent lui obeir. V. Obeillance.

Cet usage a pris fon commencement dans les temps de Schisme, dans ces temps où l'on distinguoit attentivement les partisans des Antipapes, dont chaeun avoie

Mezerai ne fixe la premiere de ces ambaffades , de la pare de nos Rois , qu'au Pontificat de Nicolas V. dont Charles VII. voulut approuver folemnellement l'élection pour metre fin au Schifme , qu'occafionnoit encore Felix V. le dernier des Antipapes.

L'art. 7. de nos libertés', & encore micus fon commentaire qu'il faut voir, apprend dans quel efprit, & même dans quels termes, nos Rois parlent au pape en cette occafion, par la bouche des ambalfadeurs qu'ils lui envoient.

L'art. 9. parle aussi d'un usage qui a cessé.

Les Papes n'envoient plus que des Nonces, qui font en France fur pied d'Ambassadeur d'un souverain. V. Nonce, Pape, immunité.

Il a écé juyé que les Eccléfaftiques, à la fuire de nos Ambaffadeurs, font foumis, comme les aurres fujers du Royaume, aux regles établies touchant la néceffité du ministere des Banquiers, pour l'impération des bénéfices fitués en France. V. Banquiers.

AMBITION : Est appetitus inordinatus honoris.

Autrefois, on n'ambitionnoit dans l'Eglise que les Ordres, parce que les dignités, les honneurs, les bénéfices mêmes y étoient attachés. Depuis que les Ordres ont ceffé d'avoir ces prérogatives à leur fuite, depuis que le Bénéfice & le Sacerdoce font devenus deux choses differentes, contre l'ancien usage, on a négligé de se sine ordonner, pour ne fonger qu'à se faire pourvoir de bénéfices. L'ambition a bien toujours eu le même objet, mais l'ambitieux a changé de moyen, sa route est aujourd'hui plus courte, moins pénible; mais fa conduite est également condamnable; & il ne fut pas manquer d'appliquer, aux Eccléfiastiques de notre temps, ce

que les Canons du Décret d'sent des des anciens Eccléfiastiques, touchant l'ambition qu'ils témoignoient pour l'élévation par la voie des Ordres : Miserum est cum sieri Magistrum qui nunquam fuit discipulus, cumque summum Sacerdorum fiers qui in nulle gradu unquam obsecutus fuerit Sucerdoii. Le Canon fuivant, miramur dift, 61. dit: Si enim ad honores mundi, fine suffragatione temporis, fine merito taboris indignum est perveniri & netari ambitus folent , quos probatis documenta non adjuvant quam diligens & quam prudens habenda est difpenfatio divinorum munerum & caleftium dignitatum, Enfin, on ne crut pouvoir rien faire de mieux dans l'Eglise, pour réprimer les effets de la cupidité & de l'ambition, que de canonifer la fameufe loi Sancimus des Empereurs Théodose & Valentinien au code ad Legem Juliam repetundarum, établie contre ceux qui employent des voies illicites, pour parvenir aux charges & aux dignités.

C'est sur ces principes & sur la disposition des ch. 1. & 2. de concess. prabend. qu'ont été faites deux regles de Chancellerie, dont tout l'objet confifte à mettre des bornes à l'ambition de ceux qui impetrent aujoutd'hui des bénéfices. La premiere de ces regles qui , suivant Gomez , a Benost XIII. pour premier Auteur, porte que si quelqu'un demande des provifions de quelque bénéfice que ce foit, comme vacant par la mort d'une personne qui soit encore vivante, si dans la fuite ce bénéfices vient véritablement à vaquer par la mort de cette même personne; & que le bénéfice foit conféré audit impétrant, cette nouvelle provision fera de nulle force & valeur : Item si quis supplicaverit sibi de beneficio quocumque tanquam per obitum alicujus , licet tunc viventis , vacante provideri, & postea per obieum ejus vacet,

provisio

AMB

provifio & quevis dispositio, disto supelicami per obitum hujusmodi denuò facienda, nullius sur roboris vel momensi.

La Rubrique de cette Regle, est celle de non impetrando beneficium per obitum viventis: elle est la vinguieme ou la vingt-unieme regle de Chancellerie. V.

La seconde intitulée de verssimils notitia obitus, & faite par Jean XXII. dit XXIII. porte, que le Pape veut & entend que toutes les graces qu'il aura faires jusqu'ici, de quelques bénéfices que ce soit, fans charge d'ames, ou avec charge d'ames, foit féculiers ou réguliers, faites & données fur le décès de quelques personnes que ce soir, soient nulles & de nulle valeur: à moins que depuis la mort des derniers Titulaires. & avant la date de ces fortes de graces, il ne se soit écoulé assez de temps pour faire que la connoissance de ces vacances, ait pu vraisemblablement parvenir du lieu où les derniers Titulaires font décédés, jusqu'au lieu 💏 le Pape fait fa résidence : Item voluit & ordinavit quod omnes gratis quas de quibufvis beneficiis Ecclefiasticis cum cura of sine cura', facularibus vel regularibus, per obitum quarumenmque personarum vacantibus in antea fuerit, nullius roberis vel momenti fint, nisi post obisum & ance datam gratiarum hujusmodi, tantum tempus effinxerit, quod interim vacationes ipfe de locis, in quibus persons praditte decesserint ad notitiam ejusdem D. N. verisimiliver potuerint perceniffe.

Ces deux rejles ont entre elles enta de connexité, que y quoique celle-ci ne de connexité, que y quoique celle-ci ne foit que la vingt-huicime ou la rentieme des regles de Chancellerie (v. Regis) du Moulin, en fon Commentaire, n'en a fait qu'une, contre la méthode des Ultramontaiss. Elles prener ne effect du nôme principe; & tendent également Tune & l'autre à pouri l'avidé empréfe

fement des Eccléfaliques qui n'attendunt pas la mort d'un Bénébier, pour demander la provision de fon bénése. La premiere prononce la peine d'incapacité contre l'impértant, & l'autre prononce la nullité des provisions. Sur quei les Canonistes établistent ces principes.

1º. Quant à la regle de imperrantibus, &c. elle a lieu même dans les provisions du Pape accordées mots proprie. Quoique le texte de la regle, dit Gomez, ne parle que des provisions accordées sur des suppliques, il saut tenir que sa disposition est trop sage & trop conforme aux Loix Divines & Humaines, pour ne pas croire que le Pape veut toujours la suivre : In dubie talis prasumitur insentio Papa qualis de jure effe debet, ut in cap. canfim & in c. fi quando de rescriptis. Mais, cet Auteur ajoute, que la provision du Pape sera valable en ce cas, s'il déroge expressément à la regle ; ex cersa sciensia.

2°. Cetto regle a egalement lieu dans les collations nieue par les Orlinaires de les Légats du Pape. Les moifs font abfolument les mêmes à l'égand de toute forte de provisions; & ils font si fages qu'on du tonner à la regle qu'ils nut fait établir, toute l'extension possible. Si in Papa hebre lessum regula, multi-furissi in Legate et Ordinaire pracette professim came regula if la Fewnéhili si, de extendenda au concludit Deciss in cena fait, 38%. In Gomez, in hea regul.

Cette regle a lieu aussi contre toute forte d'impétrans, même contre les Cardinaux. Comez, q. 6.

3°. La regle a lieu même contre l'impérant de bonne foi, c'est-à-dire, qui auroit demandé le bénéfice d'une personne vivante, dans la prévention fincere qu'elle étoit morte. Cet impétrant séroit seulement exempt de l'in-

Tome 1.

famie & des aurres princes prononcées par le ch. 1. de conergi, probend, contre ceux qui demandent le benéfice d'un homme qu'ils favent être en vie; mais foi impération & les nouvelles provi-fions qu'il obtiendroit fur la morr de même Trulaire, feroient toujours nulles, à moins que dans le cas des nouvelles provifions, il n'étre exprimé le déclaut des prémieres: Naum abi exprimiter déflésis. Papa cencelendo videstar dispenser évoitium purgare, Gomez, in hac reçul.

4º. Les expectatives accordees fur le bénéfice d'un homme vivant, ne sont pas soumises à la regle : Quia expellativa non est proviso sed disposito ad previssonem; nou conceditur etiam per expellativam neque jus in re neque jus ad rem, sed tausum spes ad assequendum. Gomez, ibid, quest. A

5°. Le Gloffateur, fur la regle de veresimili, &c. & plusieurs autres, disent que le mot de supplique, employé dans la regle, doit s'entendre de la fupplique suivie de son effet, c'est-àdire, des provisions : Debet accipi cum effectu, non vero quando solum supplicaverit & non impetraverit , quia cogitationis pænam nemo patitur, quia vero per supplicationem non judicatur, sed per litteras juxta regul 25. quia denique impetrans negare poffet fe talem gratiam impetraffe. Toutes ces raifons n'ont pas empêché Gomez de soutenir le contraire. Cette regle, dit-il, ne tombe que sur l'impétration ; la supplique sait soi, de jure fidem facit; c'est aux concurrents à la constater.

6°. Le Pape ou ses Légats peuvent dispenser de l'inhabilité portée par la regle de impersantibus: les Ordinaires n'ont pas ce pouvoir. Decius, confil. 398. Panorin. in e. post electionem de contess. prab.

Quant à la regle de verisimili notitia

AMB

obitus qua fantta & faintaris videtur, dit Gomez, quia per eam fraudes coercentur & cupida ambitionis andacia reformatur. Elle a lieu aussi en toute sorte de collations du Pape, etiam metu proprio er in commendam ; des Légats & des Ordinaires: la faveur de la regle lui a fait donner l'extension la plus ample. Ex quo emanavis ad tollendas fraudes & ambitiones concernit utilitatem anima, unde dato quod alias effet exorbitans & panalis propter favorem anima recipit extensionem. Mais, il semble que l'on pourroit en dire autant de toutes les loix pénales, qu'il faut néanmoins restreindre en général, quelque pieux que foient leurs motifs, ou quelque falutaires que puissent être leurs effets. Gomez, q. 1. 2. & 4. in hac regul. Odia restringenda favores ampliandi. 2º. La regle de verifimili , éc. n'a pas

lieu dans le cas d'une provision, expédiée fur l'envoi d'une procuration ad resignandum, avec la clause, sive per obisum five alie quovis mode of cum derogatione regula de verisimili notitia. Cette decision, que Gomez atteste être suivie par le plus grand nombre des Auteurs modernes, n'a passé qu'après bien des controverses: cet Auteur dit même, que l'on fuivoit à Rome le contraire du temps de Sixte V. Mais comme, ajoute-t-il, la préface de cette regle, qu'on a retranchée, portoit qu'elle n'étoit établie que contre les ambitieux, on a penfé différemment dans la fuite; parce qu'on ne peut mettre de ce nombre un impétrant, qui, fur une procuration, ad refignandum, justam habet occasionem arripiends stineris. Il fusht dans cette circonstance . qu'entre l'envoi de la procuration, & son admission en Cour de Rome, il se trouve un temps suffisant, pour que la course ait pu se faire légitimement. V. Supplique.

3°. Dans l'application de cette regle,

en doit coulours avoir égard aux circonflances; comme fi la courle s'elt faite par mer ou par terre, en hiver ou en céé, par un courier ordinaire ou extra ordinaire; s'il y a eu un recele du corps, ou s'il n'y en a point cu; llud quod postir conflicter gruld a, mon quad exillat fed guod exilere poffte propcrea, dicti Textus, verifimitier non quod ira fit versum, fed quod fit fimile vurs. Gomez, 4, 5; in bes reg.

4º. Régulérement le Pape ne deroge pas à certe regle, ands il y peut peut déroger, diffent les Ultramonaius, pre bouveriris perfonis. Sur quoi Gomez, agite la quelsion, de fivoir fi l'impérant, qui a chesda provisions avec dérogation à la regle, le même jour du décês du Tritualire, doit prouver que la mort de ce demier a précédée la collation, ou fi, c'eft à cettu qui lui conefle fes droits à faire cette preuve : cet Auteur décide contre celui-ci, que, 6.6.

Les principes, que l'on vient de voir établis, contre l'ambition des Eccléfaftiques, font d'une trop bonne difcipline, pour n'être pas adoptés dans le royaume. Pragmat. de elett. S. ed tollendum. J. G.

Les deux regles de Chancillerie de impermentible de verifientil entitud, font favrier à la rigueur dens la Pratique. Cene derniter fit publiée & enrègif-trée au Parlement de Paris, le 10. Novembre 1493., ce qui en a fait une tou de Chancellerie Romaine, mais comme me monte diffée par l'équiré nauvelle, & preferite par lesanciens Gomen que de neme que la regle de imperantibus, e. 1. de con sif. prab. acributé au Pape Codale. Du Moulin, de verifient. n. 3. 5. M. du Clergé, con. 12. p. 350. 1476. & fuire. V. Codiptem.

Nous renons que ces regles ont lieu à l'egard des collateurs ordinaires . comme à l'égard du Pape & de fes Légats. Ainsi jugé par Arrêt du Parlement de Paris du 29 Août 1537. rapporté par Rebuffe, in pramio concord. verb. alieni fati. Louet , in regul. de verifim. notit. n. 3. M. du Clerge, tom. 12. p. 1480. & fuiv. Gloff. pragm, fanit, tit. de coll. S. neque ertam. Mais, quant à l'incapacité prononcée par la regle de impetrant. il faut observer que le collataire de l'Ordinaire ne l'encourt point, s'il n'a acquis lui-même le bénéfice : ce feroit le punir du fait d'autrui, s'il n'avoit lui-même provoqué la collation, du vivant du Benéficier. La collation en ce cas, est bien nulle &c d'une nullité radicale; mais elle ne rend pas le pourvu ni indigne, ni incapable de possèder le même bénéfice . lorsqu'il viendra à vaquer. Il en seroit de même des collarions du Pape mota proprio, fi elles étoient reçues. V. mots preprie. Il faudroit done fur ce principe, diftinguer les collations libres des collations forcées, la regle de imperrantibus ne peut communément avoir lieu dans les premieres, parce que, bien que souvent le collataire donne avis au collateur de la vacance, il n'en couste jamais par des Actes publics. Quand il en confteroit, le collateur refteroit toujours libre dans la disposition du bénéfice; mais elle doit toujours être observée dans les secondes, de la part des requérants; & que faute par eux de s'y conformer, ils encourent la peine qui y est portée. M. Piales fait cette jucieuse distinction, sur un Arrêt du Grand Conseil de 1733, rendu au sujet de la Cure de S. Front de Greuziérele-neuf, Diocese de Clermont en Auvergne, dans les circonstances de norre principe. Trait. de la Prévention, tom, 2. part. 3. chap. 1.

La regle de verificiili noistia n'a point lieu, parmi nous, aux provisions des bénéfices données par le Roi, foit en régale ou autrement; à moins qu'il n'y cut fraude & préfomption de s'ux. Ainsi juge par plusieurs Arrêts, rapportés dans les M. du Clergé, tom. 12. p. 1491. & fuiu. Brodeuu înr Louer,

et. V. fom. 2.

Cette regle n'a point fieut en cus de réfignation, au moyen de la claufe per étignation, au moyen de la claufe per de tirem aut die que vir mels. Vaillant, de iriem. n. 232. On est dans l'ufage de demander, en ce cus au Pape, la decogation à la regle com dergations y pula de verifimili mitita, ce qui fui la taué exception de la maxime, que le Pape ne peut déroger à ces regles fans alous.

Cette exception, autrefois inconnue. a été toléréé dans la fuite, en confidération de la bonne foi qui en est le motif: justam habuit occasionem arripiendi rimeris. Mais comme la clause per obitum . & la dérogation dont elle est fuivie, ne sont qu'une suite de la prévention, de foi peu favorable, & contraire, en notre cas, à une loi du Royaume, on a commencé par reftreindre leurs effets, en faveur des collateurs Cardinaux, ou de Bretagne & même des Gradues, & enfin on en est venu, tant au Parlement de Paris, qu'au Grand Confeil , à condamner absolument ceste dérogation. Les Arrêts en sont cités dans le nouveau Commentaire de l'art. 43. des lib. de l'Eglise Gallicane. Routier, Recueil d'Arrêts, pag. 55. Louet, de infirm. n. 299. Maynard , liv. 1. ch. 59. Baffet , tom. 1. liv. 1. tit. 4. ch. 3. M. du Clergé, tom. 12. p. 1476 & fuiv. V. Supplique , Quovis mode.

Perard Castel, sur le Comment. de du Moulin in regul. de verisim, not. q. 7. B. 7. dit expressement que cette regle B'a pas lieu, dans les collations à titre AMB

de dévolution. Rebuife en dit autart ur la même regle y Gloff. 4 in fin. c'eft-à-dire, que la collation du Supérieur, du lendemain de fir mois, froit valable, que la quiqu'on opposta qu'on l'a averri, ou qu'on a impéré le bi-néfice par dévolution "avant l'expiration des fix mois. Elle n'a pas lieu non plus, en cas de divolut, qu'in e porte que fur l'impérarion d'un Titulaire vivant, mis incapable ou indigne.

Nous admettors in necessité de la dispence de l'inhabilité, prirecé par la regle de imperantini, de la part du Pape & de les Légas exclusivement.
Pattor, lib. 3. vir. 2. n. 3. Bonifice com. 1. liv. 2. tit. 30. cli. 1. Nous l'admettons même si bien , que le déduct d'expension à cet égard, cendroit la provision subreptie , & nulle par conséquent : ains jusé par Arrêt rapporté dans la Jursprud. Can. les, cir. n. 8. V. Vieselegar, indiagn junepable.

L'ignorance ou le faux bruit de la mort, excuse de la peine de cette regle; mais ne rend pas la provision valide. Vaillant, de verisimili, n. 21. V. ci-dessus. Mais toute ignorance de la part de l'impétrant, ne l'exempte cependant pas de cette peine : il n'y a qu'une ignorance probable, juste & apparente qui puisse produire cet effet; une ignorance crasse ne le produiroit point. Du Moulin , reg. de verif. not. n. 12. & feg. propose l'espece d'un cas, où l'on peut reconnoître quelle est l'ignorance, qui excuse un impétrant de la peine de la regle de impetiantibus, M. Piales, loc. cit. rapporte cette espece, & l'explique. V. aussi l'Arrêt rapporté dans la Jurisprudence Canonique, en l'endroit cité, n. 8.

", La vetifimilirude ne se peut prendte, dit Papon, liv. 3. tit. 4. n. 4. ", que du point de la mort du possesseur; & ne sont jamais reçues les ,, anticipations faires, fous ombre d'un " faux bruit de la mort ; mais il faut ", nécessairement se tenir à la vérité, " & ne passer outre, quelque occasion , qu'il y ait : Arg. not. in Gl. pen. in , fin, in L. fi non fuerint , ff. pro focio ; " & est tout un , si la mort a été sue , ou non. Le même Auteur, ajoute, " là-deffus, est fort à noter que si par ", le fait du pere , mere , frere ou au-, tre personne conjointe de celui qui , est pourvu, le corps est gardé mort, ., pour décevoir l'ordinaire, & faire ", prévenir le Pape, ou Legat; lors le , temps de ladite vérifimilitude, se doit " prendre du jour que la mort a été " déclarée & fue ; & de ce , y a Arrêt ,, du 23. Février 1525. V. Recelé , Bruit , commun. Boniface, tom. 3. liv. 6. tit. ,, 3. chap. 1.

Suivant ce raisonnement, la regle a donc lieu & opere son effet; foit que la mort du Titulaire ait été publique ou tenue fecrette, dans le lieu, où le Titulaire est décède : il suffit qu'elle ait été connue par une feule personne, qu'elle foit enfin réelle, quoiqu'elle ne foit pas notoire. Du Moulin ibid. n. 23.

En forte que les provisions du Pape, ou du Légat feroient nulles, si elles étoient accordées, pendant que le corps du dernier Titulaire est ainsi garde, ou même, fi depuis que la mort est devenue publique, jusqu'au jour de la provision, le temps nécessaire pour former la vraisemblance, n'étoir pas accompli. Mais il n'en est pas ainsi des Provisions du Collateur ordinaire; elles font toujours valables, quand même elles seroient expédiées pendant le recelé du Corps; parce que ce recelé ne peut pas lier les mains du Collateur ordinaire, ni l'empêcher de faire usage de fon pouvoir, que la regle elle-même a eu en vue de conferver. Du Moulin , de verisim. n. 25. Il fuffit donc par

AMB rapport aux collations des Ordinaires, que la nouvelle de la mort du Titulaire ait pu vraisemblablement être apportée au collateur, qu'il y sit une possibilité morale; mais à l'égard des provisions du Pape ou du Légar, il faut que le temps de la vraifemblance foit constaté par un Acte authentique. c'est-à-dire, par le régistre du Banquier. Quand l'envoi se fait par le courier ordinaire, le départ est notoire ainsi que l'arrivée , la note du Banquier fuffit à cet égard ; mais quand l'impétrant ou le Banquier se sert d'un courier extraordinaire, il faut que le départ de ce courier foit constaté par un marché fait avec lui devant Notaires, & par le régistre du Banquier. Mais la Jurisprudence n'est pas à cet égard uniforme, ni même bien certaine: on affure que les Banquiers à Lyon ne font pas dans l'usage de ces marchés devant Notaires: à Paris & ailleurs . on les fait par précaution.

Cette question qui se présente souvent à juger, est toujours jointe à d'autres. Il n'y a point d'Arrêt qui ait jugé précifement une courfe ambiticufe, faute par l'Impétrant d'avoir rapporté l'Acte en question en bonne forme, dans le cas où il feroit justifié d'ailleurs, que le courier n'est réellement parti que depuis le décès du Titulaire du bénéfice que l'on court. M. Piales dit que l'usage de ces marchés publics, ne paroît être regardé comme nécessaire qu'au Grand Confeil , loc. eit. part. 2. ch. 10. n. 2. En effet, l'Auteur des M. du Clergé, tom. 10. pag. 1313. dit que par Arrét rendu en la quatrieme Chambre des Enquêtes du Parlement de Paris, il fut jugé que celui qui avoit profité de l'oecasion d'un courier extraordinaire, n'étoit point tenu de justifier d'un marché pour l'envoi. L'Arrêt, ajoute le même Auteur, est fondé fur ce qu'en

des, difent ces Auceurs, doivent tourner au profit particulier de l'Evéque on
de l'Archikaicer ; comme c'et pour lui
une tache d'avarice , & que d'ailleurs
l'Egifié n'a point de fife , les amendes
ne doivent pas lui être payées, elles
font mal & nullement prononcées ; mais
fil e Juge d'Egifié , en condamnant un
Clere à l'amende , en definie l'emploi à
une œuvre pie, l'amende doit être payées,
parce que la défination répond à l'efprit de charité qui doit accompagner le
Jugement qui l'ordonne.

C'eft sur cette fage distinction que le premier Concile de Milan, au titre des Peines, c'donne que les amendes prononcées par des Juges d'Eglife, ne seront jamais appliquées au profit, à la commodité ou à la décharge de l'Evêque, mais en des œuvres pies pour les deux tiers, & l'autre tiers pour les deux tiers, & l'autre tiers pour le

Démociateur, s'il y en a. Les Juges d'Églife peuvent donc condamner les Clercs à des peines pécuniaires, fouvent les plus dures pour eux pourvu qu'elles ne tourneur pas au prolit des Evéques; mais cela s'entend des cas, où les Canons n'on rien décerminé pour les peines ou délits dont il s'agir; a comme porte le ch. de canfir, de affic. Judic, fi illa pura magit timetur, d' sui dial cerca pana ma fij tre confirma;

Felin, fur le 'ch. irrefrsqubiti de offic.
Si le Clare na pas pay l'ennende , &
que le délit qui la lui a attirée foit léger,
le Juge d'léglife peut la lui remettre.
La maxime de la Loi , fin fi. de in jus
vosanda , qui mn babet in ere luer in
cerpore, ne peut avoir lieu contre des
Cleres , que pour de grands crimes.
Il est permis même aux Officiers Laics
de faire cette remiffion à leurs condamnés, abfolument pauvres & non coupables de crimes capitaux, fans qu'ils puiffent leur redemander l'amende, quand
par accident ils devienneur xiches. Quod

ne peut obliger un courier qui passe, d'arrêter pour dresser un Acte par-devant Notaire ; & qu'il fuffit que le régistre du Banquier porte que l'occafion s'étant présentée d'un tel . courant extraordinairement, il l'a chargé d'une telle expédition, tel jour & à telle heure; & que le régistre du correspondant à Rome y foit conforme, qu'il a reçu telle expédition, tel jour, à telle heure, d'un tel qui a couru extraordinairement. Dans ces circonstances on ne peut appeller la courfe ni frauduleuse ni ambitieuse. Les Résignataires, au reste, ne sont jamais affujetis à certe formalité. V. Courses, Banquier, Date, Regle, V. la not. de Vaillant fur Louet . de verisim. n. 5. & Pinson, sur toute la matiere de ce mot, en son Traité des Regales, tom. 1. pag. 24. part. 2. ou confer. de l'Edit de 1637.

AMENDE est une peine pécuniaire imposée, pour punir les infractions qui se font aux Loix. Ce mot vient du mot latin entendere, qui fignisse corriger, & quelquestois châtier. Il est employé dans ce sens, au st. de esse. Judic, des

Décrétales.

L'amende est imposse par la Loi ou par un Jugement; quand elle est imposse par la Loi, il n'est aucun privilege d'Etat qui en garantisse celui qui l'a encourue; à l'égard de l'amende qui n'est imposse que par un Jugement, il faut dissinguer ici le Juge Laïc du Juge d'Eglise.

Le chap. Iter de panit; défend à ce dernier, de décernet des amendes contre des Cleres; & le chap. ditallur, du même titre le lui permer, pour tenir lieu de peine à leurs crimes. Hottieniss, au chap. ne Cleresem, de vine de hangle. Clerie. & Fagnan, fur le chap. Iter, & le chap. irréfragabil 8. caterm de panit, cherchent à concilier ces deux Cànons par cette diffindlion; il le samenAME

multa per Judicem ob purpertaten remisfe non parel de ce ampliar, citamfi ad pinguisem proveneri furtumam, exigi. Baide, in L. referira in fin. G. de pedimper, effe. L. tilichen 8. finel J. G. fi de effe. prefid. Cette même Loi illicina, veue qu'un elargife un condamné à l'amende envers une partie civile, qu'il pe ceu faithire à fa cauton juraoite.

Quant au Juge Laïc, V. aux mots Délits, Jurifdiction, Peine; s'il peut infliger des amendes contre des Clercs, fuivant les principes du Droit Canon.

V. ci-dessous.

En France, nous suivons rigoureusemenr la distinction dont nous venons de parler; le Juge d'Eglife peut impofer des peines pécuniaires contre des Clercs, à titre d'aumône, en en marquant expressément l'application à des œuvres pies; & sans que l'Evêque puisse jamais en retirer aucun profit. Ce ne feroit cependant pas une nullité ou un moyen d'abus, que le nom ou le titre d'amende, si l'application en étoit faite & marquée dans la Sentence, à des cuvres pies. On recommande au Juge d'Eglife de fe fervir du mot d'aumône; parce que ce terme exprime mieux la nature des peines que l'Eglife impose, qui font des pénitences. Ducasse, en son Traité de la Jurisdiction Eccles. part. 2. ch. 12. Fleury , Inftit. part. 3. ch. 18. M. du Clerge, tom. 7. pag. 1288. & fuiv. Baffet . tom. 1. liv. 2. tit. 2. chap. 3.

A l'égard du Juge Laïe, il n'a jamais été cortefté en France qu'il ne focadamne des Clercs à l'amende; mais le Juge d'Eglife n'a pas ce pouvoir à l'encontre des Laïes: on excepte le cas de la promeffe de Mariage qu'ils refuient injuffement de rempir, & autres femblables. V. Mariagr. Mem. du Clergé, 10m. 7, p. 1291. Fevre, jiv. AME 151 8. ch. 4. n. 5. V. Appel, & ci-dessous Amende de fol Appel.

S 1. AMENDE HONDARDE. Il ya digut fores d'amnée honorables, les uner font de fimples réparations d'honneur envers des particuliers, les aures fon des réparations qui é font enves le public & publiquement. Dans l'ufige ortunaire, on n'entend guere par amende honorable, que la réparation de la dernière forte. On fe fert communément de ces most plus doux de réparation d'honneur, pour fignifier l'aure efforce d'amende honorable : on évite par-là l'équivoque fâchetie que pourroir produite le double fens de ce mot. V. Injure., Lufieau , les, feis, cir.

Il n'est parlé ni dans le Droit Civil ni dans le Droit Canonique, de l'amende honorable dans le tens rigoureux. L'usage l'a introduite en France, & l'on ne l'inflige ordinairement qu'à des condamnés à mort ou aux galeres pour des crimes graves. Celui qui la fait est en chemife, pieds & tête nuds, la torche au poing; & en cet état il demande pardon à Dieu, au Roi & à la Justice, & méme à la parrie offentée, s'il y en a. Nous allons voir si le Juge d'Eglise peut condamner des Clercs à faire amende honorable : le Juge Royal le peut fans doute, en les condamnant à mort ou aux galeres.

Du reste, cette peine est mise par les Ordonnances, au rang des peines corporelles & infamantes: elle précede celle du bannissement à temps, art. 13. du tit. 25. de l'Ordonnance de 1670. Loiseau, des Ossess liv. 1. ch.

13. n. 57. & fuiv.

M. Duperrai, dans une de ses obvations sur les Loix Eccléssaftiques, part. 1. ch. 23. pag. 179. dit qu'il n'est pas vrai absolument, comme l'avance M. d'Hericourt, qu'on puille condam-

52 AME

ner , dans les Officialités à la prison , à une amende honorable, à la question, qu'il y auroit appel comme d'abus. V. Peines, Fevret , liv. 8. ch. 4. n. 6. fe fondant sur le sentiment de Chopin , & fur un Arrêt du Parlement de Paris. du 14. Août 1374., tient que le Juge d'Eglife peut condamner un Clerc à l'amende honorable, pourvu qu'il la taffe exécuter dans l'enceinte de fon prétoire. Castel est du même sentiment, tom. 2. dift. 4. fect. 3. & die que cette peine n'emporte point d'irrégularité, puisqu'il n'y a ni mutilation, ni effufion de fang; que d'ailleurs elle n'est défendue au Juge d'Eglise par aucune Ordonnance ou Arrêt. Mais M. Ducasse. Official lui-même, après avoir observé que ces Auteurs conviennent que cette peine ne doit être ordonnée que rarement par le Juge d'Eglife, ajoute qu'il ne doit pas s'en servir, parce qu'elle met une tache irréparable dans l'honneur d'un Clerc, à qui la vie ne doit pas être plus cherc. Et en effet, l'Auteur des nouvelles notes , fur Fevret, estime sur ces considérations, que la condamnation à l'amende honorable, non-feulement in figuris, mais même l'amende honorable feche, ou à demander pardon à la Justice, étant infamante, le Juge d'Eglise ne peut prononcer de telles condamnations : il peut feulement ordonner que l'accufé lera tenu de demander pardon à l'Audience du Prétoire, même en présence de quelques personnes. M. du Clergé, tom. 7. p. 1286. & fuiv.

De cc que l'amende honorable n'emporre que l'infamie fans irrégularité, il s'enfuir que les bienéfices des Clercs qui y sont condamnés, ne vaquent pas de plein droit : on leur enjoint feulement de s'en démettre dans un certain temps, ou de le réfigner en saveur d'une perfonne capable, Bardet, tom. 1. liv. 2.

Bib. can. tom. 1.p. 201. V. Fleamer. Le Pape ne peur cremetre en ce Royaume l'amende honorable prononcée conre un Clerre fur le fondement du Can. euphemisma 2, q. 3, ubi dicitur , Clericerum infemiam per Rem. Pomificem aboleri poff. M. le Maitre, de l'Abuse ch. 8. Fevrer, livr. 8. chap. 4, n. 7. Bibliothèque Cannoique, pert. Amende.

ch. 2. M. Piales, du Dévol. part. 3. ch. 19.

V. l'art. 23. des Libertés. §. 2. Amende de Fol Appel. Nous observons au mot Appel, que les Canons ont établi certaines peines en forme d'amende contre les frivoles appellations. L. 2. Cod. de Epifc. and.

Les Juges d'Eglise parmi nous, ne condamnent les Appellans qu'aux dépens, & jamais à l'amende, par les mêmes principes établis ei-deffus, verb. Amende. Guimier , in pragm. de frivel. appell. 6. quodque. A l'égard de l'amende en matiere d'appel comme d'abus, fuivant l'Ordonnance de 1539. l'amende ordinaire contre les Appellans comme d'abus qui succombent, est de 75. liv. envers le Roi, & de 37. liv. dix fols envers la partie; mais cette Ordonnance diftingue trois fortes d'amendes selon trois eas différents; savoir, quand les Appellants comme d'abus se départent en jugement, quand ils fe départent hors jugement, quand les appellations sont plaidées & soutenues. L'amende pour ces trois cas est réglie diversement par les art. 6. 7. 8. & 12.

de cette Ordonnance. L'Edic de 1606. fans distinction de ces cas, porte que l'amende de 6.1 appel fera de 150. liv. L'Arréc d'enrégistrement de cet Edit au Parlement de Paris, porte qu'il sen exécuté fuivant l'Ordonnance de 1739. Le Clergé a demandé souvent que l'Edit de 1606. su exécuté à cet égard, mais

inutilement.

AMO

inutilement. L'Edit de 1695.art. 27. quem wide, fans fuivre ni les distinctionsdel'Ordonnan, de 1530.ni de l'Edit de 1606.fixe l'amende à 75. liv. fans modération, M. du Clergé, tom. 7. p. 1526... 1541... 1570... 1577. où l'on voit que les Cours peuvent déclarer les parties non recevables, ou même avoir été abusivement procédé on ordonné, fans condamner à l'amende ni aux dépens, quoique cela leur ait été contesté.

AMORTISSEMENT doit s'entendre ici d'une concession du Roi, par laquelle il permet aux Gens de Main-morte, de tenir fiels & autres héritages à perpétuité, fans être obligés de les mettre hors leurs mains, moyennant Finan-Cc : Ita interpretatur Petrus Belluga in suo speculo Rubrica 14. 6. videamus; amortranslatio Principis jussu. Baquet, de

eisatio, inquit, est in manum mortuam l'Amortissement ch. 39. n. 3.

S. I. AMORTISSEMENT , ORIGINE. L'usage de l'amortissement est très-ancien dans le Royaume; mais fuivant l'Auteur des Loix Eccléfiastiq. ch. des Amortissements. in princ. la véritable origine n'en est pas bien certaine. Baquet qui a traité cette matiere ex prefesto, dit au chap. 25. que par la difpolition du Droit Commun, & fuivant les Loix, au titre du Code de Sacrof. Ecclef. il n'est desendu aux Ecclesiastiques que d'aliéner, & non d'acquérir. V. Acquificion. Mais qu'il faut tenir pour certain, ferme & stable, ( ce sont les termes de l'Auteur, ) que par les anciennes Ordonnances, Loix & Statuts du Royaume de France, de tout temps inviolablement gardés en icelui, il est désendu à Gens d'Eglise, Communautés & autres Gens de Main-morte . d'acquérir, tenir & posseder aucuns héritages féodaux, allodiaux ou roturiers, ni aucunes rentes & droits immobiliers dedans le Royaume, sans perАМО

mission, congé ou licence des Rois de France; & si au cas ils possedent, leur est enjoins, par les mêmes Ordonnances, en vuider leurs mains dedans an & jour, à peine de saisse & union d'iceux au Domaine du Roi; ainfi qu'il appert par les Ordonnances des Rois S. Louis, Philippe fon fils, &c. Abrégé de l'hist, de Fran, du Pres. Hainault.an. 1 328.

C'est donc cette permission qui est proprement ce qu'on appelle amortifsement, & dont l'effet est de rendre les Gens de Main-morte capables de posséder les biens qu'ils leur est défendu d'acquérir pout plusieurs raisons. Baquet en donne quatre principales ; la premiere, que dans la primitive Eglise les Ecclésiastiques ne possédoient aucuns héritages, ils vendoient tout ce qui leur étoit offert. C. futurams Ecclesiam 12. q. 1. V. Acquisition.

2º. Par le droit des ficfs, les Ecclésiastiques sont incapables de tenir des biens féodaux, parce qu'ils ne peuvent en rendre les devoirs. C'est ce qui a fait dire à l'Auteur des Loix Eceléfiaftiques, en l'endroit cité, que ledroit d'amortissement dû au Roi, pour les acquisitions des Gens de Main-morte, a été introduit à l'imitation du droit d'indemnité, établi anciennement, fur les mêmes acquifitions, par les Seigneurs.

3º. Les Gens d'Eglise & autres Gens de Maiu morte ne peuvent acquerir ou posséder des biens féodaux ou roturiers, qu'au grand préjudice, tant du Roi que des Seigneurs; à raison de ce que n'aliénant jamais, ils ne donnent jamais lieu à l'exercice des droits feigneuriaux.

4°. Enfin l'Etat, les fujets & le commerce souffrent notablement de ces acquisitions. Les Ecclésiastiques & autres Gens de Main - morte acquérant toujours, & n'aliénant point, deviendroient infensiblement les maîtres de

Tome I.

tout le bien du Royaume; ne fût - ce que d'une partie, au moyen des privileges des Ecclésiastiques, le peuple paieroit toujours le même taux d'impofition, quoique possedant moins de biens. D'Argentré, fur la coutume de Bretagne, art. 349. Baquet, loc. cit. Ce dernier Auteur, au ch. 40. donne aussi les raisons pourquoi nos Souverains ont jugé à propos de permettre aux Gens d'Eglise & de main-morte, d'ac-

yaume. C'est, dit-il, pour l'entretien des Eccléfiastiques & des pauvres, & pour affurer auffi à nos Souvérains & à l'Etat . une reffource dans leurs befoins. Des Auteurs Ultramontains ont parlé contre le droit d'amortissement. Alexandre IV. même le regarda comme té-

quérir des biens immeubles dans le Ro-

méraire, & en défendit l'exercice. On peut voir comme le Pape s'exprime à ce sujet dans le ch. quia nonnulli de Immun. Eccles. Mais cette Loi tombant à plomb fur le Temporel de nos Rois absolument indépendant de toute Puisfance, à cet égard, n'a jamais été exécutée en France. Clement V. d'ailleurs révoqua indirectement cette Constitution du Pape Alexandre, en révoquant celle de Boniface VIII. touchant les impolitions qu'on faifoit en France sur les biens Eccléfiaftiques. V. la Clem. 1. de Immun. Eccles. V. Décimes , Immunités, Main morte, Preuv. des Libertés chap. 7. n. 33. où il est établi que les Constitutions des Papes ne peuvent exempter les Eccléfiastiques des Droits Temporels dont ils font redevables envers leurs Souverains.

S. 2. AMORTISSEMENT, SA FORME ET SES EFFETS. Le Roi seul en France peut donner des Lettres d'amortifAMO

liv. 1. reg. 59. Lebret, de la Souve-

raineré liv. 4. chap. 11. Ces Lettres s'obtiennent en la Grande Chancellerie, & doivent être enregiftrées tant en la Chambre des Comptes. qu'au Parlement. Elles contiennent toujours la clause sanf l'intérêt d'autrni & des Seigneurs; mais quand cette claufe feroit omife, on la fous-entendroit. parce que le Roi n'accorde point de grace au préjudice du tiers. Les Gens de Main-morte qui obtiennent ces Lettres, font donc obligés de payer, outre le droit d'Amortissement au Roi, le droit d'indemnité aux Seigneurs féodaux ou Censiers de qui relevent les héritages amortis. V. Indemnité. Baquet, ch. 41.

Il y a, dit Baquet, trois fortes d'amortiflements qui sont communément

recus en France.

La premiere espece est, des amortiflements généraux qui font accordes par le Roi à tous les Habitants d'un pays, ou à toute une Province, ou généralement au Clergé de France ; ou enfin à un Diocese, à une Abbaye, Prieuré ou Chapitre. L'effet de ces amortiflements géneraux est d'amortir tous les héritages & droits immobiliers appartenants à ces Habitants, à cette Province, au Clerge de France, ou d'amortir tout le revenu temporel d'une Abbaye, Prieuré ou Chapitre, sans aucune déclaration ni spécification d'héritages.

La seconde espece est, des amortissements particuliers qui se sont de certains biens feodaux ou roruriers, spécifiés & déclarés dans le détail.

Enfin la troisieme espéce est, des amortiflements mixtes qui ne iont ni généraux pour une province, ni parfement, c'est un dioit de Souveraineté ticuliers pour un simple héritage, mais inaliénable & imprescriptible. Baquet, qui comprennent généralement tous les de l'Amortiffement, chap. 41 Loifel, héritages & immeubles qui ont été acquis par un College ou une Communauté, sans les détailler en particulier ; & qui contiennent la faculté d'en acquérir de nouveaux jusqu'à une certaine fomme. Baquet, du Droit d'amortiflement ch. 42. & fuiv. donne par des exemples la formule de ces trois différentes fortes d'amortissements.

Le même Auteur dit, que les amortissements généraux sont désendus par les anciennes Ordonnances, mais que le Roi pour de justes causes peut en accorder; dans lequel cas, il faut pour écarter toute idée de fraude, donner toujours une déclaration des biens amor-

tiffables, ch. 47.

Les amortissements pour les acquisitions à venir font également nuls, & les Juges ne doivent y avoir égard quand même les Lettres en auroient été enrégistrées. Edit de Décembre 1666. On doit excepter de cette regle les acquifitions dont le Roi a accordé d'avance l'amortissement, jusqu'à une certaine valeur déterminée. Baquet, ch. 49.

Quoique le droit d'amortissement comme domanial foit imprescriptible, le Roi voulut bien par un Arrêt du Conseil du 21. Décembre 1689, désendre à ceux qui font chargés de ce recouvrement, d'inquiéter les Gens de Mainmorte, qui ne paient point de décimes pour les biens dont ils étoient en postession en 1600. & à l'égard des bénéficiers & des Communautes qui paient les décimes, on ne peut les inquiéter pour les fonds qu'ils ont acquis avant 1641. le Roi leur ayant accordé cette année la un amortiffement général, en conféquence du Contrat fait à Mante avec le Clergé. A cela près, on est en genéral obligé de payer la Finance & de prendre des Lettres non-sculement pour les biens qu'on a acquis depuis la derniere recherche, mais encore pour pour ceux dont on avoit évité de pa-

AMOyer les droits dans le temps des recherclies précédentes, art. 5. de la Déclar. du mois de Mars 1700. Baquet, ch.

Les amortissements particuliers des biens déclarés par le menu, produisent ces effets. 1°. Que les Gens de Mainmorte qui les ont obtenus, ne peuvent plus être contraints, après leur vérification, à vuider les mains des héritages amortis. 2°. Ils ne font tenus de donner au Roi homme vivant, mourant & confiquant, quand les héritages amortis étoient féodaux, & relevoient immédiatement du Roi; ni même aucune redevance, quand les fonds étoient roturiers, à moins que le Roi s'en fût fait une réserve expresse dans les Lettres-Patentes d'amortissement. 3°. Les Gens de Main-morte ne font plus foumis au fervice du ban & arriere-ban pour les fiefs & héritages nobles qui leur font amortis. 4°. Enfin ils ne sont tenus de payer aucun droit de nouvel acquêt. Baquet . ch. 48. & fuiv. Bibl. canon. verb. Amortiffement , pag. 34. 35.

S. 3. AMORTISSEMENT, EN QUELS CAS LE DROIT EN EST DU . ET LA FORME DE SON PAIEMENT. C'est à cet article qu'il faut appliquer les dispositions des différents Edits & Déclarations rendus fur la matiere des Amortissements; nous ne rapporterons ici que les deux derniers Arrêts du Conseil d'Etat du Roi rendus fur ce fujet, parce qu'ils femblent déterminer suffisamment les exceptions que souffre la regle générale. ainsi que la quotité du droit & la forme de fon exaction; nous y joindrons feulement quelques décisions qu'on pourroit y chercher en vain. Il faut préalablement observer que le droit d'amortissement n'étoit levé autresois que par maniere de subside d'un long intervalle à un autre, & plus anciennement par le tiers de la valeur des héritages amortis. Les inconvénients qui fe rencontroient dans chaque recouvrement, ou d'autres raisons, déterminerent le ministere à saire entrer ce droit dans les Fermes générales: c'est en 1708. qu'on fixe l'époque de ce changement.

Réguliérement l'amortissement est dû pour toutes fortes d'acquisitions de la part des Gens de Main-morte. Il n'est pas necessaire de répéter, à cet égard, ce que nous avons dit ci-dessus : voici les exceptions de cette regle dans les deux Arrêts qui servent aujourd'hui de loi pour le recouvrement du droit d'amortiffement : la forme de ce recouvrement y est aussi marquée. Nous allons les rapporter en substance, & les conférer dans le même ordre qu'ils ont été rendus.

> Arrêt du Confeil d'Etat du Roi , du 21. Janvier , 1738.

Les fonds de terre, maisons & héritages, servant à l'élévation, agrandiffement ou plus grande commodité des Eglises, ou servant aux lieux réguliers, jardins & logements des Religieux, sont exempts du droit d'amortissement, sorsle cas où ces mêmes fonds cessent d'être employés à ces usages, ou qu'ils produisent un revenu; c'est la disposition des art. 1. & 2. de cet Arrêt.

Les Acquisitions de la part des Hôpitaux, maisons & écoles de charité, qui doivent servir au logement, subfisrance & entretien des pauvres & des malades, font exemptes du droit d'amorziffement; elles n'y font fujettes que quand elles n'ont pas, ou qu'elles cefsent d'avoir cet emploi. Art. 3. 4. 5.

Les fondations de prieres dans les Hôpitaux, maisons & écoles de charité, font fujettes au droit jusqu'à la concurrence de ce qui est jugé nécessaire pour l'acquittement desdites sondations. A l'égard de celles qui font faites en deniers dans toute autre Eglise, on paie le droit sur le pied des sommes en entier, si le donateur n'a pas fixé les fommes qu'il veut être employées à l'acquit de ces fondations. Art. 6.

L'acquisition des rentes sur l'Hôtel de Ville de Paris, sur les tailles, sur le Clergé, même sur les Dioceses particuliers, n'est sujette à l'amortissement.

Art. 7.

Les conftructions des fermes & autres édifices, même à neuf, qui ne produifent par eux-mêmes un loyer, sont exempres du droit; mais si ces constructions produisent ou peuvent produire un loyer, le droit se paie sur le pied de la valeur tant du sol que des bâtiments quand le fond n'est pas amorti, & avec un tiers de moins, s'il a été amorti & qu'on en saffe la preuve. Art. 8. 9. 10. & 11.

Les Gens de Main-morte ne peuvent bâtir sans l'avis & permission de MM. les Commissaires départis. Art. 12. V.

Bâtiments. Les Bâtiments publics des villes, fervant à des cafernes, à des magafins & à des logements pour les Gouverneurs, Evêques, Intendants & Curés, & tous autres édifices construits pour le fervice du Roi , pour l'utilité publique & pour la décoration des villes, font exempts du droit d'amortissement en ne produifant aucun revenu; mais si ces bâtiments sont construits sur des fonds non amortis, l'amortissement est dû de la valeur de ces fonds; & quand ces bâtiments cessent d'avoir le même usage, le droit se paie alors au Fermier actuel, fur le pied du capital des loyers, sous la déduction du tiers du fonds amorti. Art. 14. L'art. 7. de l'Arrêt de 1751. dit, par dérogation à cet article, sous la déduction de la finance payée pour l'amortissement dudit sonds. Les Contrats d'acquilition ne fer-

vent pas absolument de regle aux Fermiers, pour la liquidation de l'amortiffement : ceux - ci peuvent faire nommer des experts par MM. les Intendants. Art. 15.

En cas de remboursement des sommes capitales dûment amorties, le droit n'est pas dû pour le remploi de ces sommes, en faifant bien conster du tout. Art. 16.

La Main-morte qui acquiert des biens moyennant des rentes foncieres, paie le droit sur le pied du capital de la rente, sans être tenu à rien plus, lors du remboursement desdites rentes; que fi la Main-morte créanciere des rentes foncieres, en cédoit à d'autres la propriété, ceux-ci paieroient l'amortissement pour cette cession. Art. 17.

Le capital est fixé pour la liquidation au denier 22. pour la ville de Paris, & au denier 20. pour le reste

du Royaume. Art. 18.

L'art. 20. ordonne que les Fermiers des amortificments remettent aux Greffes des Intendants, à la fin de chaque année, & au plus tard dans les trois mois qui fuivront l'expiration de chaque année, un état certifié par leurs Directeurs, des droits par eux reçus pendant le cours de l'année précédente, contenant les noms des redevables, la cause du paiement, la nature du bien . & celle de l'Acte qui a donné lieu aux droits; desquels états les successeurs des Fermiers, les redevables, & toutes autres personnes pourront prendre communication, même tels extraits qu'ils estimeront nécessaires; & faute par lesdits Fermiers de remettre lesdits états dans le temps ci-deffus marqué, Sa Majesté veut que lesdits Fermiers & leurs cautions foient contraints folidairement au paiement de mille liv. la reunion de la roture au fief ne fe pour chaque contravention, au profit fait pas, elle ne se paie qu'au sixieme. des Hôpitaux de la ville principale de Art. 4. 5. la Généralité, sans moderation.

Enfin les art. 22. & 23. fixent au Janvier 1739. l'exécution de l'Arrêt dans tout le Royaume, nonobstant toutes oppositions dont le Roi se réferve la connoissance ou à son Confeil. S. M. n'excepte que les Provinces de Flandres, Hainault, Artois & du Comté de Bourgogne pour les articles qui concernent les Hopitaux & autres lieux pieux où il ne fera rien innové à ce qu'avoit réglé la Déclaration du 9 mars

Autre Arrêt du Conseil d'Etat, servant de Réglement pour le reconvrement des Droits d'Amortissement & de Francs-Fiefs , du 13. Avril 1751.

La Main-morte est tenue de payer l'amortissement des fondations, fauf son recours s'il y a lieu; mais si le sondateur a parlé en termes généraux, & que l'héritier soit le maître de faire acquitter la fondation où bon lui femble. c'est à lui à payer le droit. Art. 1.

Les sommes données pour avoir part sculement aux prieres d'une Eglise ou Communauté, sans fondation particuliere de messes ou prieres sujettes à rétribution, ne paient point le droit d'amortiflement. Art. 2.

Les fondations pour 50. ans & audessous, paient la moitié du droit. Celles qui sont pour 50 ans & au-desfus, paient le droit en entier; mais les messes ou prieres à dire dans l'an-

née du décês, ne paient rien. Art. 3. L'amortissement se paie sur le pied du cinquieme pour les biens en francaleu nobles, & du fixieme pour les biens en franc-aleu roturiers. Si la Mainmorte acquiert des biens dans sa directe. elle paie le droit au cinquieme; mais fi

L'amortissement des messes fondées

dans les Hôpitaux & maisons de charité, se paie à raison de la rétribution fixée, 10. sols pour chaque messe dans les Provinces, & 15. sols dans Paris.

Art. 6.

La Main-morte ne peut prendre des biens en engagement sans Lettres-Patentes; fi elle l'a fait en vertu de Jugements ou d'Actes passés devant Notaires, elle doit le nouvel acquet, & ne peut posseder le bien au delà de dix ans: elle doit à ce terme faire vendre e bien . ou obtenir des Lettres de S. M. & dans ce cas l'amortificment est dù , fauf fi le débiteur se libere , l'exemption du remploi des deniers rembourfés, en observant les formalités preserites, en pareil cas, par les Arrêts du Confeil des 11. Juillet 1690. 21. Janvier 1738. & par l'Edit du mois d'Août 1749. Art. 8.

Les fondations de la qualité de celles exprimées en l'Arc. 3 de l'Edit du mois d'Août 1749. (v. Erdsliffment) ne fe-ront exemptes de l'amortillement, que forque les fommes deffinées pour leurs acquiers confifleront en rentes fur l'Ho-de de Ville; foir que ces rentes faffent partie des biens du fondateur, foit quelles aient été acquifes par fes hé-

ritiers. Art. 9.

Les sondations pour bâtir dans des Eglises & lieux réguliers, à charge de melles ou de prieres, doivent le droit jusqu'à concurrence de ce qui est jugé nécessaire pour l'acquittement dessitées fondations, en justifiant l'emploi des de-

niers. Art. 10.

Si la Main-morre employoir les deniers donnés pour caufe de fondations au paiement du prix des biens déjà acquis & dâment amortis, l'amortiflement de ces derniers fe pairoit fur le montant des capitaux des fommes néceffaires pour l'acquittement des fondations. Art. 11. AMO

Les bâtiments, conftruits fur un fonda de Main-morre, donné en emplitéofe ou à bail à vic, à la charge par le preneur d'y bâtir, ne doivent le droit qu'après l'expiration du bail; mais s'il n'y a qu'un bail ordinaire, le droit eft dù des que les bâtimenss font couverts. Art. 12.

Les logements des Séminaires, Colleges & Communautés Eccléiaftlupes, ne font fujets à aucun droit d'amortiffement, pas même les logements qui font loués dans l'incrieur de ces Communautés, pourvu que ces logements n'actives pour le communautés, pourvu que ces logements n'actives point de communication en dehors, n'a d'autre fortie que la principale porte du Couvent. Art. 21.

Les Curés ne doivent aucun droit d'amortissement pour les acquisitions qu'ils peuvent faire au profit de leur Cure, en transigeant sur les dixmes, inscodées ou non, de leurs Parossises avec le gros Décimateur. Art. 14.

Ne pourrout, dit l'art. 15. les Eechéfiaftiques profiter des dispositions du présent Arrée, qu'autant qu'ils auront préalablement saissait aux formalités preservices par l'Edit du mois d'Août 1749. V. Acquission, Etablissement.

Le Roi n'excepte pas de l'exécution de cet Arrêt, qui doit commencer, nonobilant oppolitions, le 1. Janvier 1751: pour la taxe de la liquidation, les Provinces dont il eff parlé en l'art. 21. du précédent Arrêt. Art. 23. 24. Ce dernier réferve la connoiiflance des conteffacions au Roi & 8 don Confeil.

Enfin l'art. 21. ordonne, en interprétation de la Déclaration du 20. Janvier 1699, que la reflitution des droits d'amortellement & francs-fies, induement perçus pendant le cours des baux, ne pourra être demandée que dans le cours des deux années qui fuivront la fin dédits baux; & à l'égard de ceux qui feront payés après les baux fiuis. foit que la demande en ait été faite, pendant le cours des baux, foit dans les trois années accordées aux Fermiers pour former leurs demandes, la prefcription des deux années commencera à courir du jour du paiement.

L'amortifiement est dù des biens rentrés dans le domaine des Gens de Mainmorre, soit par voie de cession devant Notaire, & de retrait; quand même le fonds auroit déjà été amorti; ou en cas d'emphitéofe avant l'expiration du bail. Déclaration du 24 Février 1724. Arrets des 4 Mars & 22. Juillet 1722. Autre du 9. Octobre 1708. Il est dù auth pour les acquittions fous la faculté de rachat en faveur du vendeur, fauf l'exemption du remploi des deniers. Art. 6. ci-dessus, de l'Arrêt de 1738. Art, 8. de celui de 1751. Il est du en cas d'échange pour chaque héritage échangé. Arrêt du 5 Novembre 1725. Il est dû ausii pour dotation de Religieufe.

C'est une maxime, que l'amortissement est personnel, & ne peut servir qu'à l'Eglife à qui il a plu au Roi de l'accorder; ainfi, fi une Communauré vendoit un bien amorti à une autre Communauté, celle - ci feroit obligée d'obtenir un nouvel amortissement, à moins que ces deux Communaures ne fussent du même Ordre ou de la même Congrégation. Arrêt du 20 Avril 1651. Journ. des Audien. Baquet, ch. 46.

La disposition de l'art. 1. de l'Arrêt du Confeil du 13. Avril 1751, que l'on' peut lire, fert de regle ou au moins d'éclairciflement à cette question; si la personne qui donne un sonds à l'Eglise, est obligée d'en payer l'amortissement. Dans la plûpart des Parlements, on soumet à ce paiement l'Eglise, quand le fonds est donné par acte entre - vifs; & l'héritier, quand c'est par disposition de derniere volonté. Baquet , ch. 23.

A MO Catelan , liv. 2. ch. 25. Louet & Bros deau, lett. A, ch. 12. En quelques Parlements, fans diffinction, on y foumet l'Eglife, fi le testateur ou donateur n'en a dispose autrement ; c'est ce qui fut jugé par Arrêt du Parlement de Provence du 15. Janvier 1733. contre les Administrateurs d'un Hopital. Cette derniere Jurisprudence est fondée sur une bien bonne raifon. Ce Droit a éré introduit pour mettre des bornes aux acquifitions des Gens de Main-morte; il a pour objet l'intérêt du public & des particuliers: Quod autem introductum est in favorem alicujus, in odium ejus retorqueri non debet. Du Moulin, fur la quest. 9. de Joannes Galli, défin. can. verb. Amorti Tement. n. 15.

Articles répondus du cahier des doléances, arrêté en l'Assemblée du Clergé, de 1760

Les droits d'amortissement & de centieme denier, dans leur origine & dans leur principe, ne doivent être payés par les gens de Main-morte. que lorsqu'ils acquierent des biens qu'ils iont incapables de posséder ; mais à quel titre les Fermiers de ces droits veulentils y affujettir les Concordats paffés entre les décimareurs & les Curés, au fujet des dimes, qui font le bien de l'Eglife que les Ecclesiastiques seuls sont capables de posseder, & dont la proprieté appartient par indivis au Décimateur & au Curé ? il en est de même des transactions passées entre les Abbés, Prieurs & les Religicux, pour réparations & autres charges claustrales, les deux menses étant effentiellement une, & ne s'étant partagé la jouissance de certains biens, dont la propriété leur est commune, que par des arrangements qui n'en ont pu changer la nature. Cette raison est encore plus frappante, lorsque les Abbés &c les Religieux traitent entr'eux, pour

denier.

pourvoir aux réparations, à la confection desquelles le tiers lot est spécialement destiné; d'où il s'ensuit que ce tiers lot doit être plus particuliérement regardé comme appartenant par indivis aux Abbés & Religieux.

Le Roi a toujours bien voulu accorder l'exemption des droits d'amortissement & de cemieme denier, en faveur des Curés on Vicaires perpétuels, auxquels la Dime étoit abandomée par des Concordais, faits entr'eux & les gros Decimateurs ou Curés primitifs. Mais S. M. ne peut étendre cesse faveur aux abandons à perpésuité, que fom les Curés on Vicaires perpésuels, foit de leurs dimes , foit des fonds & domaine de leurs Cures , aux gros Décimateurs on Curés primitifs , pour s'en tenir à la portion congrue. Elle a seulement bien voulu, quant aux abandons faits par les Curés on Vicaires perpétuels, pour le temps de leur vie, & par rappors aux confirmations d'abandons a vie, deja amorsis, restreindre ces droits à celui de nouvel acquet, & à un demi droit de centieme

A l'égard des transactions entre les Abbes on Prieurs & les Religieux , pour reparations & autres charges elaustrales , le Ros emend que le premier partage des biens communs foit exempt de tous droits à amorsissement & de centieme denier; & Sa Maiesté veus bien même accorder une semblable exemption anx actes qui n'auront pour objes , que de faire paffer le tiers lot de l'Abbé on Prieur, aux Religioux, on des Religieux, à l'Abbé ou Prieur, sous la seule condition des réparations; mais dans sout autre, comme de bail à temps on à perpésuité, les droits doivent être acquitsés , suivans l'exigence des cas.

Les Fermiers du domaine exigent le paiement des droits d'amortissement . pour les dons & legs faits aux gens de Main-morte, pour cause de sondation ou autrement, en rentes fur les tailles, qui ont cependant été, dans tous les temps, assimilées aux rentes sur l'Hôtel de ville de Paris : elles doivent donc . à l'exemple de celles-ci, être exemptes des droits d'amortiflement, & ne méritent pas en effet moins de faveur, ayant été fuccessivement réduites au denier cent. Elles ont été même expressément déchargées de ces droits, par l'article VII. de l'Arrêt du Confeil , du 21 Janvier 1738, & par la réponse de S. M. à l'article II. du cahier de 1740; mais le Fermier a donné pour prétexte à ses pourfuites, qu'il n'en a pas été fait de nouveau expresse mention, dans l'Arret du Confeil, du 13 Avril 1751, concernant les droits d'amortissement.

" L'affemblée espere de la justice de "Votre Majesté, qu'elle voudra bien " rendre un Arrêt de son Conseil à ce " fujet. " Le Roi n'a pas cru pouvoir

accorder cette grace.

Comme la prohibition d'acquérir ne tombe que sur les biens immeubles, il faut distinguer les pays où les rentes constituées sont meubles, d'avec ceux où elles font immeubles : par exemple dans le ressort du Parlement de Paris elles sont réputées immeubles; secus, dans le ressort du Parlement de Touloufe. Du reste l'amortissement ne prouve pas la propriété du bien amorti, ni n'empêche le Roi & les Seigneurs d'exiger leurs droits de directe & de Seigneurie. Baquet, ch. 51. V. Indemnite, où il faut confulter les dispositions de la Déclaration du 21 Novembre 1724.

S. 4. AMORTISSEMENT, NOUVEAUX Acquars. Nouveaux acquees fignitient, dit Baquet, tous héritages tant feodaux. allodiaux que roturiers, & tous droits immobiliers appartenants à Gens de Main-morte non amortis par le Roi.

On appelle ces héritages nouveaux acquets fuivant le même Auteur, en

oppo-

eppofition aux biens de la fondation de Merifices, Monafteret, Colleges ou Communautes; de pour raiton du non amortificiment, est mêmes héritages font fujets au droit de nouveaux sequent, qui est à d'ez, dit encore Brquez, du Droit de Franc-heif, ch. 3, qu'ils your teaus payer au Rot certaine, finance, pour la tolérance de la pofi-fidies de la position de la fondation de la position de la posi

" du Royaume, il leur est prohibé

" de posseder, ne les peuvent & ne

" doivent tenir fans amortiffement particulier, concession & permission du

" Roi. Ce droit de nouvel acquêt est donc une taxe que les Gens de Main-morte doivent payer au Roi, depuis le jour qu'ils ont acquis la propriété des biens inimeubles, jufqu'au temps qu'ils en ont obtenu des Lettres d'amortiffement. C'est une espece de recompense qui est due au Roi de la diminution qu'il fouffre des droits féodaux, feigneuriaux, &c. pour la jonissance passée, comme l'amortiffement est une espece de recompense de la diminution des mêmes droits pour l'avenir; enforte que quand ces immeubles ont été une fois amortis, ils ne font plus fujers au droit de nouvaux acquets de la part de ceux qui ont payé au Roi le droit d'amortifie-

Cette taxe est fixée par l'art. 5. de la Déclaration du 9 Mars 1700, sur le pied d'une année de revenu, pour vingt années de jouissance desdits biens.

De ce que le droit de nouvel acquêt ne se doit que de la possibilité na terieure à l'époque de l'amortissement, il s'ensuit que le paisment ou l'exercice en est devenu mins fréquent & même fans evemple, depuis que par l'Edit de AMO

1749. les Corps de Main-morte ne peuvent acquérir des immeubles sans Lettres - Patentes du Roi. Ces Lettres font, ou rarement accordées, ou bientôt fuivies de l'amortissement ; d'ailleurs par l'art. 14. de l'Edit du mois de Mai 1708, les Gens de Main - morte font tenus de faire, dans l'an & jour de la date de leurs Contrats d'acquisition ou autres titres de propriésé, leurs Déclarations aux Receveurs de la Genéralité où les biens sont situés, à peine de mille livres d'amende, & d'en payer les droits d'amortissement ; enforte que le droit de nouvel acquet (qui n'est que le vingtieme du revenu d'une année ) ne peut être que bien peu de chofe.

Cependant ce droit de nouvel acquêr n'est pas tout -à - fait inconnu dans l'usage; il est plusieurs cas, où par des circonstances particulieres les Gens de Main-morte peuvent posséder des biens non amortis. V. ci - deffus l'art. 8, de l'Arrét de 1751. Baquet, des Francsfiefs, ch. 3. n. 5. établit cette maxime générale. ,, Que de toute antiquité a été " observé en France, que si les Gens " de Main-morte n'ont fait amortir par .. le Roi les héritages fitués au Royaume , anciennement donnés, légués, au-" mônés pour la fondation de leurs bé-" néfices, Monasteres ou Colleges, ils " font sujets au droit de nouveaux ac-" quêts, tant pour les héritages à cux .. appartenants au moyen de la fonda-.: tion . & ancienne dotation de leure " Eglises, Colleges ou Hôpitaux, que ,, pour ceux qu'ils ont acquis outre & " depuis lesdies anciens héritages. & " généralement pour tous les héritages ., & droits immobiliers qui leur appar-", tiennent en France, non amortis, " particuliérement par le Roi. " Cet Auteur excepte de la regle les biens donnés par les Rois de France, eux-mêmes.

C'est encore une autre maxime, que

le nouvel acquêt ne peut être exigé des avantages de cette claufe, qu'audans tous les cas où l'amortiflement ne feroit pas dû. D'Hericourt, chap. des Amortiflements, n. 35. Observons ausli que le nouvel acquêt, en tant que semblable à l'amortiffement, est comme lui imprescriptible; ce qui ne se peut dire des droits cafuels attachés aux biens ainfi acquis & non amortis, & qui de leur nature sont sujets à la prescription. Biblioth. Canoniq. tom. 1. pag. 41. où l'on voit que le droit de nouvel acquet c'est-à-dire, rous les contradicteurs de fe payoit autrefois fur un pied bien plus fort que celui fixé par l'Edit de

AMOTO QUOLIBET ILLICITO DETENTORE. Cestermes forment une claufe qu'on voit fréquemment dans les Referits Apostoliques, & dont le premier effet est de rendre l'exécuteur mixte, fuivant le langage des Canoniftes , à moins qu'il ne s'agit de matieres purement gratieuses, & où il n'y eût ni intrus à écarter, ni légitime contradicteur à citer & à entendre. V. Exécuteur. Un autre effet, de cette clause, est de sauver l'Impétrant de la subreption du fait de possession, sur tout si elle est dans la partie dispositive du Rescrit. En matiere de bénéfices, cette même clause s'exprime autrement; les provifions portent : exclusis & amotis deremoribus non tamen à nobis provisis, ce qui mer à couvert les pourvus, non-seulement du Pape, mais même ceux des Légats & des Nonces Apostoliques, ayant pouvoir de conférer. Plusieurs ne comprennent ces derniers fous cette claufe, que quand elle est ainsi concue : exclusis detentoribus , non tamen previsis à Sede Apostolica, parce que , par les premiers termes où l'on emploie fouvent ce mot , a nobifmetipfis , le Pape n'entend parler que de ses propres pourvus; mais les uns comme les autres de ces pourvus, ne peuvent se prévaloir

AMO tant que leur provision est d'une date antérieure. Dans ce cas, telle que foit leur possession, bonne ou mauvaise, le . nouveau pourvu ne peut les attaquer que par action au pétitoire; & lorfqu'il y a dans le Rescrit cette autre clause, contradictores compescendo, l'exécuteur a par elle le pouvoir de repouffer rous ceux qui n'ont pas, pour le maintenir, des exceptions de droit; fait, tels que les intrus, qui n'ont pas feulement un titre coloré dans leur pofsession; car si les Contradicteurs oppofoient quelque titre qui ne fût pas notoirement injuste, l'exécuteur ne pourroit pas, en verru de ladite clause. lui causer le moindre trouble, il seroit obligé de le renvoyer en jugement dans la torme ordinaire.

Souvent la même clause est ainsi conçue: contradictores appellatione post posta compescende : ce qui ciant mis sans connoillance de cause, & comme de style, n'exclut l'appel légitime, & ne produit pas plus d'effet, que ce qu'on vienr de voir. Car fuivant les Canoniftes . les claufes générales, appofées dans la partie exécutrice des Rescrits n'ajoutent rien à la grace, & ne fonr que la réduire aux rermes de la principale disposition. Or celle dont il s'agit ici est de ce nombre: elle est même si ordinaire, qu'on l'emploie, dit de Rosa, dans toutes les lettres, comme le perfil à tous les repas. De execut. part. 1. cap. 4. n. 159. 6 fuiv. Lotter , de re benef. lib. 3. q. 11. an. 11. Amydenius , de ft il. lib. 1. c. 28. n. 57. Gonzales, Glof. n. 292. Paris, de refign. 11b. 8. g. 1. an. 158.

De tout ce que nous venons de dire, rien n'est applicable dans nos usages-Toutes ces claufes fe rapportent à la pratique des pays d'obédience , où l'autorité du Pape s'érend sur tous les objets de la jurisdiction ordinaire, & particulièrement sur le possibilité de bénéfices; ainsi, qu'on peut voir Jous les mots Jerisdiction Episcopale, Reserve, Prévention.

Sulvant nos maximes, le Pape ne peut rien fur la Juridiction de nos Evéques; & dans les Referits de justice, il ne fauroit employer des clautes contraires à la forme judictaire, preferire pour les Caufes Ecclétiaftiques dans le Concordat; iir. de cassis, é tir. de frivoiti appelles, ou bien elles feroient repardes

comme non obvenues.

Et à l'égard des clauses, en matiere des bénéfices, qui donnent pouvoir aux exécuteurs d'écarter les intrus ou auttes contradicteurs, elles font patmi nous fi étrangeres, qu'après les provifions du Pape, où elles ont été inférées & qui font titre pat elles-mêmes. V. Acceptation, nos Evêques, à qui elles iont adressées, n'ont pas sculement le droit d'en examiner la validité, parce que la connoissance du possessione ne ces matieres, étant toute réfervée aux Magistrars séculiers, les pourvus par le Pape in forma dignum, n'ont recours à l'Ordinaire, que pour le visa, qu'ils font tenus de lui demander, en se soumettant à son examen, non de leurs titres & poffession, mais de leur capacité personneile. V. Visa, Rebuffe, prax. form. nove provif. verb. Amoto Contradictores. Fevret , liv.

AMOVIBLE, ab amoundo, est un mot employé dans l'Eglife, à la signification d'un office ou bénéhec qui n'est pas perpétuel, ou dont le Titulaire

peut être révoqué ad natum.

La définition de ce mor, dans le fens que nous le prenons, répond, comme l'on voir, au fens du mot Manuel, employé par les Canoniftes, pour fignifier ce que fignifie amovible en notre langue. V. Benifice. Or Louterius, de re binff. lib. 1, 9, 7, 1, 1, 4 dit qu'il y a deux fortes de bénéfices manuels, les uns font féculiers, & les autres réguliers. Caus-ci, dit ces Aueur, font tels, ex perfam-obedientieris su lieu que les autres le fom par la nature & le titre même du témétice, ex fui notura de disfontione Fandauris.

Beneficia manualia regularia, dit Solier , funt vere & ex fe perpetua nec talia effe definuit per remotionem obedientiarii , ut aimonet Erid. decif. 701. & elicitur ex clem, unic. 6. pramifa vere de sup, neglig, prel, in quamum manualitas ibi restringitur ad simplicem revocationem Religiosi de benesicio ad claustrum: qualitat enim manualitatis ftat in ipfa obedientia, non autem in natura beneficii: secus est de manualibus beneficiis secularibus ; nam in istis vis manualitatis confiftit in ipsa beneficii prastantia, ei ex fundatione infita, it fit ad nutum amovibile; que disposicio ubi per Superiorem approbata oft fervari debet. Ces benefices font appellés manuels, parce que ceux qui les possedent, sont pour ainsi dire sous la main & dans la dependance de leurs Supérieurs.

Suivant le ch. Cum ad monaferium 6, imer de flat. Monach, tous les bénéfices réguliers non électifs doivent être manuels. Florell, benef, de Rayault.

Les Ulrimontains mercert au nombre det bénéfices manceles, par oppofition aux véritables bénéfices érigée en utre à perpétuité, le droit que le Pape accorde à un particulier de jouir pendant fa vie d'une portian des biens de PÉglife, à prendre par exemple, fur les revenus d'un bénéfice, qui n'est autre chôe qu'une pension.

Les bénéfices manuels ne font pas compris fous les réferves mêmes générales des Papes, non plus que dans les regles de la Chancellerie, nifi de cis

---

expressum fuerit. C'est un principe établi par les Ultramontains. Felin. in c. tuas , column. 3. de major. & obedient. Staphil. in cap. utr. fign. verf. similiter. Moneta, de reserv. 9 8. Ces mêmes Auteurs difent que le Légat du Pape n'a pas le pouvoir de réferver ces bénéfices ; mais ils ajoutent qu'un impétrant qui en est pourvu, doit les exprimer, s'il ne yeur rendre ses provisions subreptices; à moins que ces bénéfices manuels ne fuffent tels qu'improprement, comme des fimples ministeres ou vicairies temporelles: Etiamft beneficium manuale, quod quis obtinet, debet exprimi, quia de beneficio quocumque quod datur in titulum debet fieri mentio, nec jus diftinguit an sit temporale an perpetunm, feens f non deine in titulum ut vicaria temporalis. Caldet, confil. 9. de rescriptis s. poftulafti eod. tit. Caffad. decif. 4. de prab. n. 1. Rebuff, in consord, forma mandari apostelici , verb. pro expressis. V. Expression.

Sur la question, si les bénésices manuels peuvent être réfignés, même en faveur ; Framinius décide , après plufieurs autres Auteurs , qu'ils peuvent l'être ; & cet Auteur se fonde sur ce qu'il sut décidé le 28. Janvier 1583, que la regle de publicandis resignationibus a licu à l'égard de ces fortes de bénéfices : Si enim , dit-il , dictorum beneficiorum renunciario non possit sieri, urique vana fuiffer disputatio. Flamin. Parif. de refign. lib. 2. q. 11. Régulièrement les benéfices féculiers sont censes dans le doute perpéruel, comme les bénéfices réguliers font préjumés amovibles & manuels : c'est la regle établie par de Luca, en fon traité des bénéfices dif. c. 93.

En France, nous ne reconnoissons d'un Religieux instituté dans un Office de bénéfices manuels que chez les réputanuel, est abustive. Arrêt du 21 Féliers, qui les appelloient anciennement viret 1764, en faveur du F. Route

obédiences, à caufe de l'obligation où écoient les Religieux que les Supérieurs en pourvoyoient, de les quitter lorfqu'on le leur commandoit. Goard, tom. 1. q. 1. fcd. 3. n. f. V. routefois ce qui eff dit fous le mot Chaptlain.

Autrefois tous les offices élauftraux , toutes les places monachales, ou pour mieux dire, tous les bénéfices réguliers étoient manuels ; on peut voir fous les mots Prieures, Offices clauftraux : comment ils ont celle d'être tels. Il en est resté cependant en leur premier état en certains Ordres, mais on ne doit pas confondre parmi ceux-là les Prieurés - Cures dépendants de la Congrégation de France, & des autres Congrégations qui depuis un fiecle ont obtena des Lettres Patentes de leurs statuts ou constitutions qui donnent pouvoir au Général de rappeller au cloitre , du confentement de l'Evêque Diocésain, les Titulaires de ces Bénéfices, ces Titulaires font de véritables Bénéficiers qui ne peuvent être destitués sans quelque caute. ( Voy. Paroiffes , Rogal. Regular. Vicairies perperuelles, ) au lieu que les possesseurs des véritables bénéfices manuels font plutôt des Deffervans ou des simples Administrateurs. que de veritables Titulaires , puisqu'ils peuvent être révoqués fans caule au gré du Supérieur régulier, & qu'ils le font en effet fouvent. V. Religieux, C'est aussi fur cerre distinction que l'on tient parmi nous, que le défaut d'expression de certe deniere sorte de bénéfices ne rendroit pas une impétration subreptice; secus, à l'égard des autres. M. Piales, en fon Traité de la Prévent. part. 3. ch. 7. Il a été eependant jugé au Parlement d'Aix, que la destitution, sans cause & animeuse, d'un Religieux institué dans un Office manuel, est abusive. Arrêt du 21 Fécontre le P. Pontillon, Observantin : est ab omnibus segregetur, alienus ab omnibus plaidant Me, de Colonia pour ce der- fit, Nam quemadmo um anathema, donier, & Me. Safrin pour Rouffin. V. mumque id quod Deo oblatum aedicatur. Chapelle . Revocation.

· Quant aux réferves de ces benéfices, andeat, neque ad id proprins necedere ;

Referve.

nuels neuvent être réfignés en faveur . M. Piales die que , fans examiner fi l'opinion de Flaminius est conforme aux principes, il fuffit d'obférver qu'il y a très-peu de ces bénéfices en France ; & que tous ceux dont nous avons connoiffance, font affectés aux membres de la maison dont ils dépendent, ce qui sait qu'on ne peut les réfigner à des étrangers. Inutilement, ajoure le même Auteur , le Bénéficier réfigneroit à un de ses Confreres, parce que le Supérieur ne manqueroit pas de rappeller au cloitre le Réfignataire qui auroit été pourvu par le Pape, Trait, des Collat, tom, 1. ch. 12. n. 8. En est-il de même des places monachales? v. Rélignation . Offices clauftraux, places monachales.

Reste à parler des Curés ou Vicaires amovibles, mais la matiere vient plus naturellement fous le mot Vicatrie

perpétuelle, quod vide.

A l'égard des bénéfices manuels créés par le Pape sur les revenus des bénéfices, on les connoît aussi peu en France que les Commendes temporelles,

V. Commende , Penfion.

le fens n'est pas bien déterminé par les Auteurs, quoiqu'il foit fort en usage dans l'Eglife ; les uns difent que ce V. Aggrave, Ronggrave. Fagnan , in cap. n'est autre chose que la simple excom- cum ab homine de Judic, n. 21. & seq. munication . les autres foutiennent que eft de cet avis. Anathema , dit-il, derivac'est une peine plus grave : voicice qu'en tur ab ana quod est sur sum or thera, que dit S. Jean Chilfostome , Homel. 16, in est quedam figura ad formam littera E . eap, ad Rom ... Quid igitur est anathema: cum tractu que frontibus damnatorum imandi ipsum ( Panlum ) is a loquentem. Si primebatur : itaque anathema dicitur quaanis non amat D. N. J. C. anashema fit; hoc fi anathera, sa aft superna maleditio

Nemo est qui temere manibus contineere

on n'en parle pas dans le Royaume. V. sic & cum qui ab Ecclesia separatur, ab omnibus abscindens, & magno cum terrore Sur la question si les bénésices ma- omnibus denuntians, ut ab co separemur ex abscedant. Anathemati enim , honoris gratia, nemo audebat apropinguare ab eo autem qui ab Ecclifia abscissis erat, commaria quadam ratione omnes separabantur. Quapropter Separatio quidem, tum hav, tum illa ex aquo à vulco abulienatio erac: Separationis vero modus non unus atque idem, fed illi contrarius. Abillo enim abftinebant , tanguam Deo dicatos , ab boc antem tanquam à Deo alimate & ab Ecclesia abrupio. C'est sur cette étimologic que Balzamon dit que les anathématifies, dans le fens odieux, font acquis, confiqués, & comme dédiés au Diable; mais cela ne dir pas fi l'anathême oft plus ou moins que l'excommunication: les paroles de S. Chrisoftome apprennent seulement que l'anathème produit le même effet que l'excommunication; il faut donc dire avec Eveillon qui traite cette question dans fon Traité des Excommunicat. ch. 28. que puisque la Glos du ch. quoviam multes 11. q. 3. & le ch.cum non ab homine de Tur. dont nous parlons au mot Abandonnemert, parlent de l'anathême conime : d'une peine plus forte que la fample ex-ANATHEME est un mot grec, dont communication : nous devons faire la même différence, & regarder l'anathême comme l'aggrave de l'excommunication.

ac qua in c. Guilifarius 13, q. 4. Cet Auteur expose ensuire les solemnirés qui accompagnent l'anathème, & qui ne font autre chose que celles don nous parlons aux mots Aggrave & Réaggrave.

Dans les Conciles, on a employé le mot d'Anahême dans tous les cas où celui d'excommunication paroiffoit trop

foi le. De ce qu'il eft dit au ch. 1. de fent. excom. in 60. que l'excommunication est médicinale; & que la Glose sous le mot perpetuam dit , id eft donce relipifcant, on a douté s'il y avoit jamais d'anathême perpétuel, c'est-à-dire, dont on ne pût être abfous ; comme on le voit exprimé en plusieurs endroits du Droit. Can. set in cap. in nomine dift. 23. in cap, ad abolendam de beret. Eveillon rapporte des autorirés qui donnent à ce mot perpétuel un fens différent de celui qu'il prefente d'abord, & qui ne l'entendent pas à la lettre, quand l'excommunié ne perfiste pas dans l'obstination : ce qui est le véritable esprit de

l'Eglife.

En France, le terme d'anathème et pris communément dans le fons que le prend le ch. com non ab homine, pour l'aggrave de l'excommunication; és on y tent qu'il n'ajoure rien dans un Conon de Consile, pour faire décider que c'et pluto un Canon de loi que de ditigilme. C'eff la remirque que fit M. Tolodans fon Phidoyer, fur la Thèfe du Docleur Lhuillier, dont nous parloss au mot Empiéchement de Mariage.

ANATÓCISME. V. ¿/firez.

ANCIEN. L'ancienneré a toujours été regardée dans l'lightée comme un titre légitime de préérence, en quoi elle n'a. fait que le conformer à la difposition du droit : on en trouve la preuve en différents endorits de exc Ouvrage. V. Couceurs, préférance, Ordination,

ANN

E.c. c. fin. 17. Glof, in werb, amiguieres,
Cap, fin. de conflit, in 6. Bartol. in L. 1,
fi. ee obsey, pat. & L. 1. c. de dignit,
Biblioth. Canon. rom. 1. p. 59.

ANNATE ne fignific autre chose que

le revenu d'une année.

On en dissingue de deux sorres; celle qui se paie au Pape pour les bénéfices consistentaux; & celle qui se paie sous le nom de droit de déport ou d'entrée à des dignités ou à des Chapitres, pour les bénéfices ordinaires

S. I. Annate au Pare, L'annate qui fe paie au Pape, of lle taxe à laqualle a été autrefois fisé le revenu d'une année des béréfices conflitoriaux, que coux qui en font pourvus paient à la Chambre Apoltolique en reirrant les Bulles. Les Italiens ont une autre idec de l'Annate, V. ci - deffous ce qu'en dis Farman.

M. Fleury, en fes Institut. dit, on trouve que le Pape accordoit autrefois à un Evêque, ou tous les fruits, ou la premiere année de tous les bénéfices de fa collation, qui vaqueroient pendant un certain temps comme de deux ans; & cela, pour lui donner moyen d'acquitter les dettes de son Eglise. C'est là, dit cet Auteur, le commencement des Annates. Le Pape Jean XXII, fe les attribua pour un temps fur toute l'Eglife. elles ont enfin été rendues perpétuelles depuis Boniface IX. & le schisme d'Avignon; c'est ce qui est prouvé & établi dans la differration du P. Alexandre, au tom. 8 de son Histoire Ecclé-

fialtique.

En effet Jean XXII. ordonna ca
1319. que, par l'espace de trois ans,
quiconque obtiendroit un bénéfice de
plus de 24. ducats de rente, pairroit
le revenu d'une année.

En conféquence, il envoya des Commiliaires dans toute la Chrétieneté pour informer du revenu annuel de chaque bénéfice en particulier; & il en fut fait un état qui a été transcrit dans les Livres de la Chambre Apostolique, pour fervir à l'expression de la valeur des bénéfices dont le Pape Urbain VI. fit une regle de Chancellerie. V. au mot Expression, On se sert encore aujourd'hui de cette taxe pour l'exaction de l'annate; nous verrons bientot comment dans ce Royaume.

L'Annate, au temps de son Institution, ne se payoit que pour l'expédition des Bulles des bénéfices qui se conféroient. Jean XXII. déclare dans l'Extravagante : Cum nomulle de preb. et dignit., que c'est pour subvenir aux néceifités de l'Eglife Romaine, & cette confidération fort grande au temps de ce Pape, la fit paller, dans la fuite; en tribut ordinaire : on l'étendit à tout benéfice & à toute vacance; d'où vient qu'on ne peut guere la diffinguer du vacant, qui n'est autre chole, que le droit de percevoir les fruits de la premiere année de la vacance. V. Vacant,

Paul II. par sa Constitution de l'an 1470, ordonna que les bénéfices qui pour être unis aux Monasteres & Hopitaux, ne vaquent jamais, paieroient l'Annate tous les quinze ans; ce qui a fait appeller celle-ci du nom de quinzain. C'est donc avec raison que Fagnan in c. praterea, ne pralat, vices suas, dit à ce sujet que le mot d'annaie est générique, comprenant diverses especes d'exactions : l'annate, le service commun, les menus services & le quinzain.

L'annate est ainsi appellée, dit cet Auteur, à raison des fruits de la premiere année qui se paient à la vacance de chaque benétice. La taxe de ce droit, dit-il, a beaucoup varié; elle est appellee Annara Bonifaciana, parce que, Tous le Pape Boniface , la Chambre l'exigea fans le ministère des Commissaires employés auparavant. Elle est due par

ANN tous les bénéfices inférieurs à l'Epifcopat & aux Abbayes confiftoriales, & est fixée aujourd'hui à la morié des revenus de la premiere année, dont le Pape jouit.

Le fervice commun, fuivant le même Auteur, n'est autre chose que ce que nous entendons en France par le mot Annate, & qui se paie en Italie par les bénéfices confiftoriaux fuivant l'ancienne taxe réglée par Jean XXII. dans l'Extray. non nulla de prabend. On appelle ce droit, fervice: Quia, dit Fagnan, junta vulgare italicum, qualibet datio nuncupatur servitium, sive debita five non, On l'appelle commun, parce qu'il se parrage entre le Pape & les Cardinaux.

Les menus fervices font cinq petites portions qui se prennent sur le service commun, pour les distribuer à certains Officiers subalternes de la Cour de Rome : Appellamur minuta , dit Fagnan . tum quia funt minut's partes annata, tum quia partiuntur inter minores Ministros,

Le quinzain quindennium, nous en

avons déjà donné la définition. Fagnan n'en donne pas d'autre. quinzain. Le Pape Léon X. en confirmant l'annate établie par ses Prédécesseurs sur les bénéfices, l'impofa fur les penfions; & en fixa la valeur à douze ducats d'or de la Chambre pour les y rendre fuje.tes. Clement VII. ordonna dans la fuite par une Constitution, que les penfions établies fur un bénéfice d'un revenu moindre de 24. ducars ne seroient pas fujertes à l'annate, non plus que les bénéfices, fur lesquels elles servient fondées.

Voye: l'art. 14. de nos Libertés & ce que nous disons en consequence aux mors Levée , immmunités.

A l'égard du droit particulier des annates prifes dans le fers de notre définition, on a toujours réclamé contre

dans le Royaume, Elles furent réduires à la moitié au Concile de Constance : ainfi qu'il fe voit par l'Extravagance commune de Sixte IV. ad universalis, de trenga & pace. Enfuite les annates furent réprouvées & condamnées par le Concile de Bale, feff. 12. & 21. La Pragmatique de Bourges, sir. o. S. 2. accepta le Décret du Concile de Bale. avec la modification que , pendant la la vie du Pape qui remplifioir alors le St. Siège, les nouveaux Titulaires des bénéfices confiftoriaux paieroient en deux années la dixieme partie de la fomme à laquelleles bénéfices étoient raxés pour le droit d'annare. Certe modification étoir sondée sur le besoin pressant que le Pape & les Cardinaux avoienr alors de ce secours, qui ne leur étoit accordé que par forme de don gramit. Vint ensuire le Concordat, lequel, fans rétablir expressement les annates, porte au tir. 6. § fatuimus, que dans routes les provisions accordées à toutes perfonnes. de toute forte de bénéfices, vacants ou à vaquer, même dans celles accordées par le Pape & fes Succeffents mo: n proprio . leur valeur annuelle fera exprimée en florins ou ducaes d'or de la Chambre, ou livre roarnois, ou en autre monnoie fuivant l'estimarion commune, autrement les graces sont déclarées nulles de plein droit. Ce Réglement fut confirmé par un autre postérieur au Concordar, mais inféré dans ses dispositions ampliatives. Il a pour titre Prorogatio temporis de Annatis. Son objet est d'accorder aux Impétrants, même déjà pourvus , un délai d'une année pour exprimer la valeur de leurs bénétices, parce que, y est-il dir, on n'a pas fouvent les connoissances requises, pour la faire au temps de l'impérration ; à quei le Pape ajoute ces mots : Itsi ne impetrantes pro avgmento valoris expressi 

A N N

folvere debennt of remeaniur. C'est la tour le titre des Annates qui se paient au Pape. Il n'en fut pas dit le mot dans tour le Concordat, François I. donna simplement des Lettres-Patentes pour l'exécution de cette derniere Bulle; meis elles ne furent point enrégistrées au Parlement, & comme on ne laissoit pas de payer les Annates , le Roi Charles IX. fur les rémontrances des Etats Généraux, renus en la Ville d'Orléans, l'an 1561 , défeudit le transport de l'or ou de l'argent à Rome, & ordonna la furfeance & cofficien des Annares, Art. 2. de l'Ordonnance d'Orléans. Ces défenses furent bientôt levees . par les vives follicitations du Cardinal de Ferrare, mais dans des termes qui faisoient esperer une réforme sur cette mariere, de la part-même du Pape. Le Roi Charles IX s'exprime ainfi, dans fa Déclaration du 10. Janvier 1562. régifrrée au Parlement le 25 du même mois. ", Savoir faisons que , Nous défirant ,, rendre rour honneur & filiale dévo-, tion à notre S. Pere, pour la par-, faite affurance que nous avons que fa " Sainteré faura bien pourvoir, & don-" ner ordre, en briet, au besoin que " les choses des susdites aurons de ré-, formation , ainfi que notredir Coufin " le Cardinal de Ferrare, son Légar, " nous a promis de la part de sadire ", Sainteré, que déjà, par effer, il en " a fair grande démonstration : pour ces " caufes & autres occurrences à ce nous " mouvanr , ayanr égard auxdites re-" montrances a nous faites, avons par " l'avis de la Reine, notre très - hono-" rée Dame & Mere, Princes de no-" tre Sang , & Gens de notre Confeil , privé , levé & ôté , levons & ôtons " lefdites dé enfes & peines faites & im-, posces par norre Edit & Ordonnance .. d'O léans aux contrevenants à icelles . " & l'etlet deldites Ordonnances pour

, le regard de ce que desfus. ,, Le l'annate ne se paie point. Les fruits ne Concile de Trente se tenoit encore au sont exprimés que de la valeur de 24. temps de ces Ordonnances, & l'on en attendoit quelque Décret, conforme aux promeffes qu'on en faifoit, mais il n'a rien dit des Annates, & on a continué de les payer. Sur quoi nos Auteurs Francois difent, que n'en étant pas fait Loi formelle, dans le Concordar, ni dans aucune autre Ordonnance, elles ne fe paient que parce que le Roi le veut bien , & que le Clergé y consent.

Los Ultramontains, au contraire, difent que le Concordat autorifant la regle 55. de l'expression de valeur introduite à l'occasion des Annates, & ne faisant aucune distinction de bénéfices, ceux qui ne font pas confiltoriaux y font foumis en France comme les autres quand ils produifent annuellement 30. ducats. A cette raison ils en joignent d'autres qu'on peut voir ailleurs . V. Taxe. L'ufage est tel dans ce Royaume, qu'on n'y paie l'annate que pour les bénéfices confistoriaux comme Abbayes, Prieurés, Evechés & Archevechés, suivant la taxe qui est dans les Livres de la Chambre Apostolique, & suivant les différents pays du Royaume, c'est-àdire, que les bénéfices des pays foumis à la Loi du Concordat, ne paient point l'annate entiere, mais seulement la moitié à laquelle l'ancienne taxe a été réduite suivant la réformation du Concile de Constance; au lieu que les bénésices des pays d'obédience qui n'étoient pas unis à la Couronne au temps du Concordat, paient leurs taxes entieres sans aucune réduction. C'est aussi ce qui a donné lieu aux Officiers de la Cour de Rome de faire la distinction des pays qu'ils appellent patria reducea, & patria uon reducta. V. Pays, Nomination.

A l'égard de tous les autres bénéfices & même de Abbayes des filles.

ducats, felon l'usage observé de tout temps pour la France. La clause est de stile ; enjus fruttus & redditus ami non excedent 24, ducatos auri da camera secundum communem astimacioneme. La valeur a été ainti fixée à 24. ducats, parce que Gregoire XII. a déchargé de l'annate les bénéfices dont le revenu n'excede pas 24. ducats par an. Rebuff. in Concord. rubr. de Mand. Apostol. 6. fin. & rubric. de Annatis.

Pratique de la Cour de Rome de M. P. Caftel, tom. 2. pag. 283. . M. du Clergé, tom. 10. pag. 42. & fuiv. 161. & fuiv. V. Expression.

Sans rapporter ici ce que disent les Canoniftes & les Historiens pour ou contre les annates, ce qu'on peut voir dans la differtation déjà citée du Pere Alexandre, nous dirons feulement, par rapport à l'usage de ce Royaume, que coux qui ont entrepris de justifier le Pape & nos Evêques fur le paiement des annates, out soutenu que ce droit. se payoit comme une espece de don gratuit au Pape & à ses Officiers, & non comme le prix des Bulles, Cette explication, dit M. d'Hericourt, fe trouve autorifée par la Pragmatique-Sanction, qui, comme nous avons vu ci-deffus, appelle don gratuit, le dixieme de l'ancienne taxe qu'elle obligeoit les nouveaux Prélats de payer au Page & a fes Officiers. V. Les réflexions du Préfident Henault fous le mot Pragmatique, & l'extrait du discours de M. Chevert, rapporté dans la nouvelle édition des lib. de l'Eglise Gallicane, art. 14.

L'Abbé Berthier, ci-devant Jéfuste a fait un discours sur les annates prises dans le sens le plus étendu, c'està-dire, comme une imposition ou un tribut qui comprenoit autrefois tout le revenu de la premiere année d'un béné-

Tome I.

fice : ce qui a fait établir à ce savant crisique, que les annates ont une origine bien plus ancienne qu'on ne croit communément. Cette Dissertation se trouve au commencement d'un des volumes de l'Histoire de l'Eglise Gallicane, dont le même Auteur donne au public la continuation. Histoire Eccléfiattique de M. Fleury , liv. 85. n. 61. liv. 91, n. 4. in fin, liv. 99. n. 27. Biblioth. Canoniq. verb. Annate, preuves des Libertés ch. 22. n. 14. 37. ch. 13. n. 19. V. Taxe.

S. 2. Annate, Droit d'Entrée.

V. Entrée , Régale. ANNEAU, Annuli, dit Isidore en fon Traité des Étimologies liv. 20. ch. 21. Per diminutionem dilli à circulis & anis qui sunt circum brachia & circum crura. Cet Auteur rapporte au même endroit, qu'à Rome il y avoit de la honte à porter plus d'un anneau; & que dans la fuite, par bienfeance, plufieurs graves perfonnages, & même les femmes n'en porterent plus du tout. laiffant cet ornement aux fiancées qui le recevoient, felon l'usage, de ceux qu'elles devoient épouser.

L'Eglise a adopté ce dernier usage de l'anneau à l'egard des flancées: elle en a même fait une cérémonie qui accompagne la célébration du mariage; & qui doit être regardée comme le fymbole de l'union des deux époux, & de leur fidélité conjugale. Date annulum in

тапи еінь.

C'est à cette imitation que les Evêques, contractant une espece de mariage spirituel avec leur Eglise, reçoivent l'anneau à leur confécration. Autrefois les Evêques ne pouvoient porter l'anneau au doigt de la main droite, que quand ils célébroient la messe ; hors de là, il ne leur étoit permis que de le porter au pouce. Steph. Durand, de rit. lib. 2. cap. 9. Gavantus, verb. Annu-

ANN lus. Cette distinction n'est plus suivie dans l'usage. Nicolio, in floscul. notab. l'attefte en ces termes : Communiter etians extra missam defertur in digito annular. dextra manus.

La Congrégation des Rits a défendu aux Notaires non participans, aux Docteurs, aux Chanoines des Cathédrales, fans excepter les Dignités, de porter l'anneau en célébrant la messe ; & en général il est défendu à tous Ecclésiastiques, de porter l'anneau au doigt, s'il n'est reveru d'une Dignité ou d'un Office qui lui en donne le droit. Corrad. difp. lib. 3. cap. 6. n. 32.

Gavantus après Durand , de Ritibus , dit que la pierre précieuse de l'anneau ne doit être ni gravée ni sculptée. Un des reproches de Michel Cerullaire contre l'Eglife Latine, étoit que des Eveques portoient des anneaux aux doigts pour marquer qu'ils étoient les époux de leurs Eglifes. V. Schifme. Hiftoire Eccléfiastique de M. Fleury, liv. 60. n. 12. liv. 53. n. 35.

Suivant nos usages, le droit de porter l'anneau est presque particulier aux Evêques. Les Abbes qui jouissent de ce droit, doivent avoir en leur faveur le privilege ou la possession, ainsi que pour la jouissance des autres honneurs pontificaux, Suivant ce que nous venons de dire touchant l'origine & le feus mystique de l'anneau, il semble que tout bénéficier à qui convient la qualité d'époux de fon Eglife, doit être décoré de cet ornement symbolique ; l'usage est cependant contraire. Voy. Epoux.

S. 1. Anneau du Pécheur est le sceau dont on se sert à Rome pour sceller les Brefs & les Bulles. Ce nom vient de la figure de S. Pierre Pécheur qui est gravée fur ce sceau, pêchant dans une barque. V. Bref , Couronnement.

ANNÉE. Parmi toutes les Nations, l'année se divise en Astronomique & Civile.

L'année astronomique se soudivise en folaire & lunaire. L'année folaire astronomique, c'est le temps qui s'écoule pendant que le foleil parcourt les douze signes du Zodiaque. L'année lunaire, c'est l'espace de temps qui comprend douze mois lunaires ou douze révolutions de la lune au tour de la terte. V. Kalendrier.

L'année civile est celle qui s'est acommodée à l'usage & à la façon de compter des Nations. Il nous suffit d'observer à cet égard, qu'autrefois, dans l'Eglise même, on marquoit les années par les Confulats de l'Empire. Cet usage eut lieu jusqu'au regne de Théodoric en Italie, fous lequel Pelage II. qui fut fait Pape l'an 578, compta le premier les années par les indictions. V. Indic-

Denis le Petit fixa l'époque de l'incarnation de Jefus-Chrift, & Eugene IV. fut le premier des Papes qui fuivit cette maniere de compter dans ses Reserits. Plusieurs Auteurs croient cependant que d'autres Papes en avoient usé long-temps avant Eugene; quoiqu'il en foit, l'ufage est tel aujourd'hui en Cour de Rome, que dans les Refcrits expédiés en Chancellerie, on compte les années de l'Incarnation de Jefus-Christ, ab anno Incarnationis; au lieu que dans les Referits qui émanent de la Chambre, les années se comptent du 25 Décembre, qui est le jour de la Nativité de Notre Seigneur, ab anno Nativitatis Domini ; diffinction qu'il est important de faire à l'égard des expéditions de Cour de Rome, & même en ce qui concerne bien des actes anciens, où l'on a fuivi autrefois l'ufage de la Chancellerie Romaine. Defpeiffes, tom. 3. pag. 174. anc. édit.

ANNRiganti , in regul. 17. Mabillon , lib. 2. de re diplom. 15, V. Date, Kalendrier . Chronologie, Couronnement,

A Rome, l'année ne commence qu'au lendemain de Pâques; ce qui rend cette époque incertaine, ou du moins variable entre le 22 Mars & le

25. Avril.

Il est une autre sorte d'année qu'on appelle année Eccléfiastique, & qui commence à l'Avent ; elle est ainsi appellée, parce que la maniere de la compter lert à régler l'office divin suivant les différents jours de l'année. V. Avent , Feres Mobiles.

Sous la feconde Race de nos Rois, on commençoit l'année à Noël; dans la fuite on fuivit l'usage de Rome, & l'année commença à Pâques, ce qui dura jusqu'au tems de Charles IX. lequel par fon Ordonnance de Rouffillon, article 39., voulut que dorénavant l'année commençat au premier de Janvier, & que tous les Actes puplics & Lettres particulieres fussent comptés des ce jour-là

Cette Ordonnance n'empêche pas que nous n'admettions les dates des Rescrits de Rome, telles qu'on les y appose fuivant l'usage de cette Cour. V. Date. Kalendrier. L'année Eccléfiastique est également uniforme dans toute la Chré-

tienté.

S. I. Année Grasse : en termes de Daterie, c'est l'année où à cause de la vacance du St. Siege, on donne quelques mois au delà de l'année ordinaire pour pousser les dates au Régistre. V. Date.

S. 2. ANNÉE DE PROBATION. V. Novice , Frofession.

S. 3. Année, Partage, Bénéfi-CE. V. Partage.

ANNEXE. On prend ce mot en plufieurs fens differents. On entend pan annexe une Eglife démembrée d'une plus grande, à laquelle elle refte annexée; on l'appelle aussi succursale. V. Succur-

fale.

Jan. matiere de bénéfices, on se ser de mo en ca portant des fonds annecés de mo et a portant des fonds annecés ne Prébendes ou dépendants d'un hècite; è ce rec sens, on diffique deux sortes d'anneces; l'une s'entend des chois qui son annecés infigratablement au benéfice où à la Prébende, de maniere que ceulu qui obtient le bénéfice ou la Prébende, devient de droit possible de la composition de la propentific au mo l'initial propertie de la prapartient inévitablement à celui qui eft pourvu de cere Dignité.

L'autre espece d'annexe s'entend des chofes qui ne son pas attachées déterminément à rel ou à rel bénéfice en particulier, muis à un certain nombre en général; enforte que tantôt elles dependent de celui-i; de tantôt de celui-là: ce qui a lieu dans les Chapitres où Poption elt pratiquée. Lotterus, de re bienf, lib. 1, q. 10. Sanleger, de questi, benf, ch. 110. in fin. Garcias, part. 4.

ch. s. n. 118. & feq.

On fait une autre diffinction des sea annexes; les unes, dit l'Auteur des M. du Clerge vom Ondarde 199, de five de l'entre de l'entr

L'annexe des Prébendes ne se présume point; elle doit être prouvee par

celui qui s'y fonde.

On a agité dans plusieurs Assemblées du Clergé, si un bénésice qui a des annexes dans différents Diocefes, doit être imposé pour les décimes dans tous les Diocefes où font les annexes? il fut décidé que la taxe des annexes seroit faite aux Chess-lieux seulement; on n'a excepté que les bénéfices dont le Chef-lieu & les dependances étoient sous différents Souverains dans le tems que les départemens ont été faits. & qu'une partie des revenus qui n'étoit point fous la domination du Roi, y est rentrée depuis. On suppose en ce cas, que les benéfices n'ont été compris dans le département, qu'à raifon des revenus qui étoient perçus fur les terres de l'obéiffance du Roi. M. du Clergé, tom. 8. p. 1214. & fuiv. De Hericourt, ch.des Decim. n. 19. mais il faut voir à ce fujet le Recueil du nouveau département Général où il y a de nouvelles décisions en consequence. V. Chef-lien , Taxe . Seltion.

Au Parlement de Provence, on fe fert du mot d'annexe pour fignifier le droit qu'a ce Parlement, qu'aucune Bulle ou Expédition quelconque de Cour de Rome & de la Vice-Légation d'Avignon, ne puisse executée dans l'étendue de fon ressort sans fa

permission.

Ce droit qui est consu dans quelques autres Parlements fous le nom d'Attacheou Lettres d'Attache (v. Azzeche, ) est plus ancien que le Parlement même. Du tems du Concile de Latran, treul Pan 1572, il paru étre concesté, puisque le Concile prononça quelques censures contre certains membres de cette Cour qui étoient nommés dans une Requière présentée au Concile à ce sujere; mais les censures ne substitutes pas long-tems; le Parlement en obtin biento l'abdolution , ANN

& le Paye Leon X. Iul-même, qui préfidoit à ce Concile, se foumit à l'annexe, comme il paroit par une Expédition datee du 25. Septembre 15'14, où il porte ainsi la parole au Parlement: Herramat, requirimus/gue pateriè u1.,... debin executioni demandare permitiatis et faciuit.

Il et dir dans l'O-donnance de Procence, que la concellion des annexes concerne grandement l'autorité, puiflance & préminence du Roi, & le foulagement de les fujers, & ne doir pas être accordée lorfqu'il et quettion du meme intérée Précis des Ordonnances de M. de Mouvallon Confeiller honoraire de cette Cour. eurb. Amer.e.

Par un Acte de notoriété de MM. les Gens du Roi de ce même Parlement, du 6. Mars 1720. il fur déclaré que les dates, qui ne font que de fimples cerrificats du banquier, n'on jamais été affujecties à la formalité de l'annexe, & qu'il n'y a que les expéditions prifes en conféquence, que l'on foir obligé

de faire annexer. La nouvelle déclaration du 10 Novembre 1748. rapportée fous le mot Date, ayant ordonné en l'Art. 1. que les provisions sur démission ou permutation émanées de la Vice-Légation d'Avignon, feroient nulles & de nul effet, fi elles n'étoient infinuées deux jours francs, avant le décès du Résignant ou Permutant. Il arrivoit que les Greffiers des Infinuations Ecclefiastiques se refusoient à cette formalité avant que leidites provisions fussent annexées au Parlement: ce qui occasionnoit des délais contraires au bien des particuliers, & à l'esprit du Légissateur, qui a eu principalement en vue, dans cette nouvelle Loi , l'intérêt des Expectants , parmi lefquels on ne comprend point dans cette Province, les Gradués qui en font ailleurs le plus grand nombre,

outre que l'infinuation n'est point une exécution du rescrit, mais une formalité extérieure pour le constater & comme fon complément. M. le Procureur Général fit donc fur ces motifs une requifition verbale à la Cour, qui, en conféquence, ordonna par son Arrêt du 30 Juin 1760, que les Greffiers des Infinuations enrégistreront, sans délai, les provisions sur démission ou permutation émanées de la Vice-Légation, à la charge par les Impétrants de rapporter dans quinzaine l'annexe de la Cour; avec inhibitions & défenses auxdits Impétrants de prendre poffession ou faire aucuns Actes en exécution des provisions, ci - desfus infinuées avant l'annexe, à peine de nutlité, & de 3000 l. d'amende encourue par le feul fair.

Par la rigueur de ces peines, on doit juger de l'attention du Parlement de Provence à ne rien permettre pour l'avantage particulier des Citoyens, qui puille donner atteinte au droit public. & comme facré de l'Annexe. L'Arrêr qui ordinairement la reçoit, doit être scellé en Chancellerie, MM, les Gens du Roi attefferent le 21 Mai 1692, que l'Annexe n'est jamais accordée, que sous la claufe expresse ou toujours sous - entendue de sauf l'abus. Par un autre certificat du 23 Mai 1725, rapporté pareillement dans le recucil des Actes de notoriété du Parquet du même Parlement, on arrefte encore l'usage & la nécessité de l'Annexe; ce qui est ou doit être si exactement pratiqué dans la Provence, que dans le dernier Chapitre Provincial des Chanoines Réguliers de la Ste. Trinité tenu à Lambesc, on sit un cas d'exclusion pour les charges à ceux des Capitulants dont les dispenses d'Ordre, obtenues à Rome ou à Avignon, n'avoient pas été annexées, & l'exclusion fut reconnue pour bien fon-

tamment l'art. 44. des Lib. de l'Eglife Gallicane, en fa nouvelle Edition. V. ANNEXION, terme qui revient à celui d'affectation. V. Affettation.

des Agents du Clergé en 1745, & no-

ANNIVERSAIRE eff une cérémonie Ecclésiastique ou une sête qui se fait tous les ans à certain jour. Fagnan, in c. cum creatura de celebr. Miff. n. I.

Par le Concile de Trente, sess. 25. de ref. ch. 4. l'Evêque peut réduire le nombre des offices & des anniverfaires fondés : mais la Congrégation de ce Concile a décide l'an 1625. in Decret. de celebrat. miff. que l'Evêque n'a pas ce pouvoir, & qu'il faut que le Page intervienne à ce changement. Barbofa, Collect. Bull. contra Fagnan , in c. ex parte de confit,

Par un femblable Décret, du 19. Juin 1601, il a été ordonne que les anniverfaires fondés dans les Eglifes de Religieuses, seroient transférés & acquittés, du consentement de l'Evêque, dans les Eglises de Religieux. Nicol. Flofcul. verb. Anniversarium.

Il a été encore décidé à Rome, que les réguliers ne doivent pas empêcher ANN

que les Clercs séculiers viennent célébree des anniverfaires dans leurs Eglifes : Quia hoc non porest in allum afferre prajudicium. Nicol. ibid.

En rigueur, les émoluments que produifent les anniversaires, ne viennent pas fous le nom de distributions, fed tantum simpliciter , dit Moneta. V. Distributions; d'où vient que dans les cas de Droit Commun , in Jare communi , les anniverfaires sont sur le pied des distributions : Eodem privilegio gandent & jure utuntur quo diftributiones; ainfi dans l'expression des Suppliques, on ne les comprendra pas, non plus que les distributions quotidiennes. Ils ne viennent pas sous le nom des fruits du bénéfice; le Chanoine absent pour maladie les gagne, comme les distributions. quand même le fondateur auroit dir . que le profit n'appartiendroit qu'aux présents; sed in materia stricta, comme dans le cas où le Pape auroit accordé à un Chanoine le privilege de percevoir. absent comme present, les distributions quotidiennes, les anniversaires n'y seroient pas compris : c'est l'opinion de Moneta en fon Traité des Distributions part. 2. quest. 14. n. 22. de Sanchez . in Confil. mor al. lib. 2. cap. 2. dub. 105. & de S. Leger en ses quest. bénés. cap. 102. n. 5. & fuiv. Ce dernier dit que la Sacrée Congrégation décida le 10. Septembre 1639. que le fieut Michel , Benéficier en l'Eglise de S. Agricol d'Avignon . ne devoit pas gagner les anniversaires & les autres rétributions obituaires des Messes, quoiqu'il gagnât dans son absence les distributions quotidiennes.

Touchant l'acquittement & la réduction des anniverfaires , V. Fondation , Réduftion. A l'égard de la quest, que les Canonistes ont agitée sur la nature des anniverfaires en revenus, le Commentateur de notre Pragmatique, S. jubet

ANN etiam , quo tempor. &c. verb. Distributiones admet la distinction donr parle Moneta; V. Distribution. Mais I'on peut dire que les statuts & l'usage particulier des Chapitres font les seules regles que I'on ait à fuivre sur cette matiere. V. Quarte funéraire.

ANNOTATION est la faisse qui se fait des biens d'un accusé qui est absent, après que perquifirion a été faite de fa personne, & que l'Huissier, porteur du Décret de prise de corps ne l'a pas trouvé.

Les Juges d'Eglise peuvent faire exécuter leurs décrets, comme nous le difons ailleurs. V. Bras Séculier , Décret. Mais ils ne peuvent ordonner fans abus. que les biens de la personne décrétée feront faifis & annotés; ils ne peuvent pas même, en condamnant un Clerc défendeur, ordonner la faise & annoration de ses biens. Brodeau fur Louer. lett. B, fom. 11. Journal des Audiences. Par Arrêt du 30. Août 1733, rendu en la Tournelle Criminelle du Parlement de Paris, la Cour après avoir déclaré abusive une Ordonnance rendue par l'official de Beauvais, portant qu'il feroit fait faille & annotation, lui a fair injonction d'observer les Arrêts & Réglements dela Cour; & fuivant iceux, lui a fair défenses de ne plus prononcer dans les Decrets qu'il donnera, que les biens du prévenu ou accufé feroient faifis & annotes. V. Saifie.

ANTEFERRI: c'est une clause de provisions de bénéfice , par laquelle le Pape déclare qu'il veut que l'impétrant foit préferé à tous autres.

fon acceptation, cede à un pourva muni de la clause ameferri. Hibens autem mandatum de providendo cum classida anteferri , prefertur pellanti qui est prior in data , etiam fi Spiltans tempore dats talis mandati jam acceptaverit, quia acceptatio dat tantum jus ad rem, feeus fi obtinuerit provideri , tune verò havet jus in re , & clausula anteferri ei non nocet. C. quoddam, de Prabend. in 6°. Staphilée de form. mand. provid. n. 2. & de vi & effelin clanfarum , n. 3. cap. quamvis, c. qui tibi, de Rescriptis in 6.º

C'est une autre maxime au sujet de cette clause ameserri, qu'elle ne produic fon effet de preférence, que quand elle ne concourt pas avec des graces plus favorables : Claufula anteferri apposita in nova provisone non extendit viam suam, nisi ad gratias sibi similes, non aucem ad majores. Arg. c. Sedes, de Refeript. & c. qui ad agendum, de procur- in 6°. Par ex. fi le Pape a déja permis eu ordonné l'union d'un bénéfice lorfou'il en pourvoit quelqu'un avec la clause auteferri, la prétérence n'a pas lieu, & l'union l'emporte, parce que la grace de l'union est plus favorable que la grace de la provision ; l'une est pour toujours, l'autre pour un tems ; l'union a l'intérêt de l'Eglise pour objer, & la provision l'inrérêt de la personne: Illa est perperna, bac temporalis, illa favorabilis, hac odiofa. C. quanrois, de Prabend, in 6º C. Can, senes in fin. de etat. O qualit. C. unic. 10 q. 2.

La clause anteferri & autres semblables, sont condamnées par l'art. 25. de nos Libertés, quem vide: Clausula Il est de regle que la clause anteserri vix recipitar in Francia. Rebusse, in ne profite à l'imperrant au préjudice Prax, in cap, forma & decl. nove provid'un tiers, que quand celui-ci n'a fur le fiones. Ce fut dans le grand schisme d'Ocbénéfice que ce que les Canonistes appel- cident, que les Papes, pour favoriser lent jus adrem, & non jusin re; par ex. les Cardinaux de leur obédience, nieun expectant ou fimple mandataire qui rent des collations avec la clause auten'a que droit à la chose, même après ferri, " Le schisme entreUrbain &Cle" ment Pape, dit un Historien François, " fit des grand dommages à l'Eglife, ., au Royaume de France, & autre part ,, avec.Clement avoit bien trente-fix Car-" dinaux , lesquels mûs de grande ava-" rice , foutindrent d'avoir à peine tous .. les bons bénéfices de ce Royaume par "divers moyens: & envoyerent leurs ., ferviteurs parmi le Royaume, enque-", rans de la valeur des Preslatures. " Prieurés & autres bénéfices ; & usoit .. Clement de réfervation, donnoit gra-" ces expectatives anx Cardinaux, & " anteferri ;& fut la chose en ce point , " que nul homme de bien, tant de " l'Université que autres, ne pouvoient avoir bénéfices. Chroniq. de S. Denis, an 1281.

Cette clause dura encore quelquerems en France; mais elle fut bientôt pouffée à un tel point, que Louis XI. fe vit contraint de publict en 1464, un Edit pour empêcher qu'à l'avenir on n'eût aucun égard à cette claufe si préjudiciable au bien de l'Eglife de France & aux fujets du Royaume, preuv. des Lib. Ch. 22. n. 24.

ANTICIPATION: on se sert de ce tetme en Droit, pour fignifier qu'on fait une chose avant le tems; comme un paiement avant son térme, un bail

avant que le précédent ait expiré. V. Bail , Penfion.

En matiere d'appel, l'anticipation est une affignation donnée en vertu de Lettres de Chancellerie, pour relever un appel fur lequel l'Appellant n'a point fait donner d'affignation, ou en a fait donne une à trop long delai. V. le Dictionnaire de Droit Civl, instit, Can, tit, de appell, li, 6.

ANTICHRESE est un mot grec qui fignific contre-jouissance, contrarius usus. on le définit en Droit, une convention par laquelle un débiteur confent que fon créancier jouisse du revenu de son fonds, ANT

pour lui tenir lieu de l'intérêt de la dette ou du prêt, pro credito pignoris usus, L. 11. 6. 1 ff de pignorib. L. 17. C. de nour.

Ce Contrat differe de l'engagement . en ce que la compensation ne se fait dans l'engagement, qu'à concurrence de la valeur des fruits & de l'intérêt légitime; enforte que ce qui manque à cet intérêt doit être fupplee, ou ce qui excede imputé sur le capital ; au lieu que par le Contrat d'antichrese, la compensation fe fait d'une maniere absolue & fans estimation, ce qui est susceptible de beaucoup d'abus; auffi le Droit Canonique, toujours déclaré contre ce qui peut avoir quelque air & quelque foupcon d'usure, a-t'il condamme cette espèce de Contrat. C. 1. 2. extr. de u/ur.

Le Droit Civil n'a pas use de la même rigueur ; l'incertitude des fruits qui peuvent être recueillis, le risque même que l'on court jusqu'à la perception , d'en être privés , enfin la tranquilliré qu'acquiert le debiteur par cet accommodement, ont perfuadé que cette convention n'avoit rien d'illicite. La Loi si ex pactione, Cod. de usur. porte que le débiteur peut bailler une maifon à jouissance à son créancier pour les intérêts de la dette, sans aucune imputation de l'excédant du loyer fur le capital : Time , dit cette Loi , non illicitum fanus, sed vilius contracta videtur losatio. Mais ajoute la même Loi . fi le créancier au lieu d'habiter cente maison, la baille à loyer à un autre, il doit imputer fur le capital ce qui excede l'intérêt légitime. Il en est de même, quand le créancier donne le fonds engagé à un prix certain & plus haut que l'intérêt du prêt : c'est donc l'incertitude où l'on est fur la production du fond engagé, qui rend ce contrat licite : Qua conventio , propter incer-

## ANT

tum eventum frustuum admissa est, propter incertum frumenti pretium. Cujas, Observ. lib. 3. C. 35. L. 17. C. de usur.

Le Parlement de Paris n'autorife cene espece de Contrat, que quand il elt palse pour intérès sus legitimement, & non pour intérès procédants du prét appelle martum, dans lequel cas il est tegardé comme usuraire, ou comme fervant de palliatif à l'usure. Jurisprud. Civil. vnb. Antieres.

Dans les pays de Droit Ecrit & dans quelques autres Parlements, l'antichréfe est admise . mais dans les termes d'une juste & équitable modération: c'est-àdire, que le fort de ce Contrat est purement arbitaire & dépendant des circonstances qui l'accompagnent, plus ou moins fulpectes d'ufure ou de vexation : c'est tout ce qui réfulte des différents Arrêts rapportés par Boniface, tom. 4. liv. 8. tit. 11. chap. 1. de Carellan, liv. 5. chap. 1. Baffet & autres. Je crois, dit M. Vedel en fes Observ. fur Catellan, loc. eit. que dans cette matiere, il faut se régler, autant qu'il se peut, par l'esprit des Ordonnances. qui en fixant le taux des intérêts, font bien entendre que l'imputation fur le fort principal est juste, toutes les sois qu'il confte que les fruits annuellement perçus excedent notablement les intérêts légitimes.

Dans les pays où l'antichréfe est autorifée moins qu'illeurs, des Missonaires ne doivent pas, Jous prétexte d'ustre, déclamer contre cette espece de Contrat, ni le faire casser publiquement comme arbitres de paix, a un préjudice des Parties de la honne des Notaires, qui les ayant reçus & pu recevoir, font bien éloignés de les regarder comme illégiriens ; 5°11 s'en trouvoit d'affez imprudents pour en agir ains 1, les Gens du Roi devoient y pourvoir; ce sont là de vrais abus, des entreprifes dont nous avons été une fois témoins.

ANTIPAPE est un concurrent du Pape, Chef de parti, qui a fair schissme dans l'Eglise Catholique pour dérrôner le Pape légitimement élu, & se mettre à fa place.

On compte vingt-huir Antipapes; Novatien dans le III. fiecle fur le premier, & Amedée Duc de Savoie dans le XV. fiecle a été le dernier fous le nom

de Felix V.

Les Antipapes caufent de grands troubles & de grands feandales dans l'Eglise ; pour les faire cesser , Zarabella propose ces remedes , Confil. 150. de schismate inter Innoc. III. & Benedict. XIII. 1°. Convocatio Concilii. 1°. Qued compromitiant in confidentem Indicem. 20. Qued compromittant de jure & de facto. 4". Quod uterque cedas & eligatur alius. 1º. Quod compellantur cedere etiam manu armata. 6°. Quod ambo decernant uno moriente alter sit Papa, & quod prohibeatur neva electio omnibus Cardinalibus. 7°. Quod alter alteri committat vices Suas donec vixerint utroque in sua obedientia perseverante. V. Schisme.

L'Hilloire apprend si tous ces distirents moyens de procurer la paix à l'Eglise dans le temps de schisme, ont été employés & avec le même succès. On doir souhairer de n'être jamais dans le cas d'user du meilleur. Hist. Ecclef. de Fleury, liv. 98. n. 64. liv. 99. n. 1. liv. 104. n. 61.

4

Dans-le temps du dernier Schifme le plus dejlorable dans l'Eglifie d'Occident, on pris le parti dans ce Royaume de fe foultraire à l'Obédience de tous les Amipapes. Charles VI. fix à ce fajet un Edit particulier l'an 1407. & l'Églifie Gillicane donna en confequence les avis & arrêies nécesfaires, pour regler fa conduite & discipline, Tante I. pendant la neutralité. V. Ces Actes & plusieurs autres relatifs à cette matiere dans le recueil de du Tillet, preuves des Libertés, ch. 20.

ANTONINS: on appelle ainfi dans ce Royaume les Chanoines Réguliers dc.S. Augustin, Ordre de S. Antoine. Ordres Religieux, Commanderies, Religieux.

\*APOCRYPHE: mor Grec qui figniie inconnu, caché. Dans notre ufage on ne l'emploie guere qu'en parlant des écrits dont les Auseurs font anonymes. On dit aufil, de certains Canons, qu'ils font Apocryphes: voyez ce que nous en difons dans notre Hifotier du Droit Canon. & dans ce Dictionnaire, fous le mot, Drait Canons.

APOCRISIANE, d'un mor Gree inspiranç un lignifie répondre, est un nom qu'on donnoir autrefois aux Ecclifiaftiques que les Evèques envoyoient auprès des Empereurs; on les appelloir en latin Respondats, parce qu'ils répondoient pour les Evèques qu'ils repréfentoient. Fagnan, in cep- figuileassi de Etell. n., c. Convenientibus 1, q. 7,

Il est facile de consondre les Apocrifinires avec les Agents, dont nous parlons au mot Agent ; & en effet , par ce qu'en dit le Pere Thomassin, en fon Traité de la Discipline, part. 2. liv. 1. ch. 50. & 51. I'on pourroit bien ne les pas diftinguer. Cet Auteur nons apprend que chaque Patriarche & Evêque en Orient avoit son Apocrisiaire à la Cour des Empereurs, que les Papes y avoient aussi les leurs, & que dans la suite ils devinrent les seuls qui y en eussent; ce qui dura jusqu'à ce que la fureur des Iconoclastes s'étant emparée des Empereurs, on ne vit plus en Orient qu'un Apoerifiaire du Pape fous Constantin Copronyme.

En France on n'a guere vu des Apo-

APO crisiaires de la part du Pape, que sous les Empereurs Charlemagne & Louis le Débonnaire : on donna ce nom dans la fuite à un Officier Ecclésiaftique qui avoit la connoissance de toutes les affaires d'Eglise, & une Jurisdiction sur tous les Clercs du Royaume. Il étoit Confesseur du Roi, & on l'appelloit Custos Palaris. On ne voit plus de traces de cette éminense charge que dans le Grand Aumonier de France. qui jouit encore de bien belles prérogatives. Biblioth. Canon. verb. Apocrihaire, De Marca , Concord, Sacerd, er imp. Lib. 4 c. 7. n. 3. 4. V. Aumonier . Archichapelain.

APOSTASIE, APOSTAT. V. Hérétique. Apostar est celui qui après avoir embrafié la Foi Catholique la perd enfuite volontairement, & devient fon ennemi déclaré , foit en la tournant en ridicule comme fit l'Empereur Julien, foit en persécutant ceux qui la confervent, comme la chose arriva à l'Empereur Adrien. Les premiers Chrétiens donnoient ce nom communement à ceux d'entre les Fideles qui embrassoient la Religion des Payens ou des Juiss; dans la fuite on appella de ce nom, les Moines & les Clercs qui après avoir. fait une profession publique de régularité rompoient leurs engagements, & revenoient dans le fiecle.

Apollar ell un mot gree, qui, selon un Auceur, sur employé contre coux dont on vient de parler au débate d'un plus attroce: Applica nomen est despise, og gree noigenitious arreits, quam latiné déserve, transfiga, rebellit. Applia qualip plaie faiso d'applica qualif puis qua problem y carre flant, retre abiens, C. non observe-tis 20, q. 7.

Tout Apostat est un Hérétique, mais tout Hérétique n'est pas Apostat, quoiqu'on donne souvent ce dernier nom à l'Hérétique même: C. excemmunicamus

de heret. On distingue trois sortes d'apostatie qui regardent les trois différents etats des Fideles : apostasse de perfidie, de defobéisfance & d'irrégularité. Fagnan , in C. consultatione de apostat n.

S. I. Apostasie de Perfidie est celle qui se commet par un tidele qui quitte la Foi Catholique; quando receditur à fide, c. non potest 2. q. 7. On l'appelle

aussi apostasie de la Foi.

Ceux qui se sont rendus coupables de cette espece d'apostasie, & qu'on appelle Renégats, font excommuniés comme les Hérétiques; il perdent leurs biens, leurs droits de cité; s'ils avoient quelqu'autorité, ils en sont privés; leurs fujers sont dégagés du serment de fidélité; c'est la doctrine de S. Thomas après le fameux Décret du Pape Grégoire VII. dont tout le monde fait les démélés avec l'Empereur Henri IV.

Barbola , de offic. or poseft. Epifc. pait. 2. alleg. 43. n. 9. met au rang des infames le Renégat, même apres fon re-

tour à la Foi.

A l'égard de l'irrégularité que l'apostalie produit, pour les Ordres, V. Irrégularité , Héréfie , c. 32. dift. 50.

V. l'art. 15. de nos Libert. & ce que nous disons sous le mot Serment, touchant le ferment de fidélité dont aucune raison ne peut, selon nos maximes, délier un fujet envers fon légitime Souverain.

La Déclaration du 2. Avril 1666. ordonna que conformément aux Déclarations de 1663. & 1664. tous prévenus & accufés du crime d'apostasse ou de relaps, blasphêmes ou impiétés proférées contre les Mysteres de la Religion Catholique, seront jugés par les Parlements avec désenses à la Chambre de l'Edit , d'en connoître.

La Déclaration de 1663. défend à

tous ceux de la R. P. R. qui auront fait une sois abjuration de ladite Religion, d'y plus retourner.

La Déclaration de 1665, ordonne contre eux dans ce cas, la peine du bannissement perpétuel : celie du 13. Mars 1679. ajoute l'amende honorable & la confiscation de biens contre le relaps. Sur quoi nous observerons que l'art. 11. du fameux Edit du mois d'Octobre 1685. ordonne que les Déclarations rendues contre les relaps foient exécutées felon leur forme & teneur. V. Protestants , Relaps. M. du Clergé ,

tom. 1. p. 1097. & fuiv. S. 2. APOSTASIE DE DÉSOBÉISSANCE est, à proprement parler, le schisme. elle fe commet quand on méprife l'autorité d'un Supérieur légitime ou des faints Canons. Apostafia inobedientia eft cum quis praceptum superioris sui sponte transgreditur, sive patrum regulis vel constitut. non obtemperat, c. fi quis 25. q. 2.

Par le ch. 1. dift. 22, on tombe dans cette espece d'apostasie quand on ne veut pas reconnoitre que le Pape a le pouvoir de faire des Canons, ou qu'il est le Ches de l'Eglise : Qui antem Romana Ecclesia privilegium ab ipso summe omnsum Ecclesiarum capite traditum auferre conatur, his procul dubio in herefim Labstur & cum ille vocetur injustus bic est dicendus hereticus. C. violatores 15. 9. 1. c. fi quis cit.

Si l'on ne délobéit aux Décrets du Pape que par mépris fans méconnoître fon pouvoir & fon autorité, on n'est plus alors Hérétique ni Schismatique. encore moins Apostat; on commet seulement un péché grave & mortel; & fuivant les circonstances, on punit celui qui est coupable de la déposition & même de l'excommunication : C. fi quando de rescript. c. cum non ab homine de judic. e. generals de elect. in 6°, V. Schifme.

Ces principes touchant l'apostasse de désobéissance sont modifiés en France par ceux que l'on trouve déduits fous les mots Libertés , Abus , Canon , &c. & par la disposition des art. 5. & 6. de nos Libertés.

S. 2. Apostasie de Religion ou D'IRRÉGULARITÉ se commet de deux manieres & par deux sortes de Chrétiens, par des Religieux ou par des

Clercs féculiers.

Un Religieux se rend coupable de ce crime, quand après avoir fait des vœux dans un Ordre approuvé, il quitte l'habit & la vie Religieuse; il est excommunié par le feul fait, mais il n'est reputé Apostat que quand il a demeuré assez long-temps absent pour faire penser qu'il n'a plus envie de revenir : Arg. L. desertor , ff. de milit. c. ut periculofa ne Cleriei vel Monach, in 6°. Par ce dernier Chapitre, l'excommunication a lieu dans le cas même où le Religieux ne seroit sorti du Monastere que pour étudier, mais sans permission de son Supérieur.

Quand un Religieux est sorti de son Monastere sans permission de son Supérieur , qu'il ait quitté l'habit ou non, s'il retourne on doit le recevoir & le punir suivant la disposition de la Regle ; il ne peut être rejetté à moins que la Regle de l'Ordre ne l'ordonnât; dans lequel cas le Monastere doit avoir foin de ce Religieux & l'entretenir dans un endroit décent. S'il ne retourtourne pas, les Supérieurs réguliers, les Evêques mêmes doivent le faire chercher, & conduire fous bonne garde s'ils le trouvent : Ne Religiosi vagands occafionem habentes, salutis propria detrimentum incurrant, & Sanguis corum de Pralatorum manibus requiratur : flainimus ut prasidentes eapitulis celebrandis , secundum statutum Concilii Gene-

APO ralis sen Parres, Abbates, sen Priores fugisivos suos & ejectos de ordine suo requirant follicite annuarim.

Qui sin Monasteriis suis recipi posfunt secundum ordinem regularem, Abbates feu Priores corum monitione pravia, per censuram Ecclesiasticam compellantur ad receptionem ipsorum, salva ordinis disciplina. Quod si hoc regularis ordo non patitur, autoritate nostra provideant ut apud eadem Monasteria in locis competentibus, si absque gravi scandalo fieri poterit , alioquin in aliis Religiosis domibus ejusdem Ordinis, ad agendam ibi panitentiam, talibus vita necessaria ministrentur. Si vero hujusmodi vel ejectos inobedientes invenerint eos excommunicent & tamdin faciant ab Ecelefiarum Pralatis excommunicatos publice denuntiari, donec ad mandatum ipforum humiliser reversantur. C. ne Religiofi de regul. c. Abbates 18. q. 1. Panorm. in c. ad Monasterium de flat. regul.

Un Religieux ne seroit pas moins Apoftat, fi après avoir quitte son Monaftere fans permittion, il gardoit l'habit Religieux & la Tonfure, mais fans être foumis à l'autorité de personne. Il en seroit autrement, s'il entroit dans un autre Monastere, même d'un autre Ordre où la Regle fût plus douce : Glefin e. fin. de apost. c. ex parte de semp. ordin.

Le Concile de Trente, fest. 25. c. 4. défend aux Religieux de fortir de leur Monastere sous quelque prétexte que ce foit, fans permission de leurs Supérieurs. V. Religieux , Obedience , Monastere. Miranda, en son Manuel des Prélats tom. 1. q. 51.

Quant à l'autre maniere de tomber dans l'apostasie de Religion qui regarde les Clercs, il faut distinguer ceux qui sont constitués dans les Ordres facrés, d'avec les autres.

Les premiers se rendent coupables. de ce crime en quittant l'habit & les fonctions de leur état: Praterea Clerici, qui relisto Ordine Clericali , & habitu suo in apoltafia tanquam Laici conversantur ; fi in criminibus comprehensi teneantur, per censur. Eccles. non pracipimus liberari , c. I. de Apoftat.

Voyez aux mots bregularité, Hérésie, l'effet que produit l'apostasse de ceux qui sont constitués dans les Ordres sacrés foit féculiers foit réguliers, par rapport à l'irrégularité ou à l'exercice

de ces Ordres.

A l'égard des Clercs qui ne sont pas constitués dans les Ordres sacrés, il faut encore diftinguer ceux qui avec les moindres Ordres tiennent des bénéfices qui les foumettent à porter l'habit & la Tonfure Cléricale, des Clercs qui ne sont ni constitués dans les Ordres sacrés, ni pourvus d'aucun bénéfice.

Les premiers , s'ils quittent l'habit fans quitter la tonfure ne sont pas Apostats, & ne perdent pas leurs bénéfices de droit ; mais ils tombent dans l'apostasie & dans la privation de leurs bénéfices, si après avoir été plusieurs fois avertis par leur Evêque, de porter l'habit, ils méprisent ses avis & ne le prennent point : Clem. queniam de vita & hon. Cleric, Panorm. in c, in audiend. de fent. excom

Les Clercs qui ne sont constitués que dans les moindres Ordres, & qui n'ont point de bénéfices, peuvent quitter leur etat, non - seulement sans apostasie, mais même fans péché; les Religieux, les Clercs Bénéficiers peuvent être forcés de reprendre l'habit & les fonctions de leur etar, mais on ne peut rechercher les Clercs qui n'étant constitués que dans les moindres Ordres & n'ayant point de bénéfice quittent un état qui ne leur paroit plus celui où Dieu les appelle : C. fin. dift. 50. J. G.

Les Ordonnances de nos Rois & no-

181 tre Jurisprudence conviennent avec les principes Canoniques que nous venons d'établir. Les Déclarations que nous avons citées ci-dessus, désendent à tous Prêtres & autres perfonnes engagées dans les Ordres facrés, ou par quelqu'autre vœu, de quitter la Religion Catholique fous peine du bannissement perpétuel, d'amende honorable & de confiscation de biens. M. du Clergé. tom. 1. pag. 2093. & fuiv. Tel a toujours été l'esprit de l'Eglise de France, févere ennemie dans tous les temps du relâchement & du fcandale. Car pendant que l'exercice de la Religion prétendue reformée étoit permis, les Prêtres & les personnes Religieuses n'ont pu le marier, même après avoir fait profession de la Religion pretendue réformée, il étoit même défendu aux ministres de les marier sous de grosses peines. Depuis la révocation de l'Edit de Nantes, il sur jugé au Parlement de Paris, le 22 Janvier 1693 que la veuve d'un Religieux Apostat mort sans enfans, l'ayant époufé dans la bonne foi doit rendre ses droits & conventions matrimoniales, & le reste des biens adjugé au Roi & aux Seigneurs hauts Justiciers, dans le ressort desquels ils le trouvent situés. M. du Clergé, loc. cii. tom. 4. pag. 2034. & fuiv. Par Arrêt du . . . . Mars 1765. rendu au Parlement de Provence, un Religieux qui s'étoit marié à Marfeille, fut condainné pour son Apostaire aux galeres perpétuelles. V. Les Réglements de nos Conciles & des Capitulaires rapportés dans les M. du Clerge, tom. 4. pag. 2026. & fuiv. V. l'art. 8. de l'Edit de 1606. & le mot Religieux.

Si l'apostatie sait vaquer le bénésice de plein droit, & si l'Apostat peur valablement réfigner dans son état d'apostasie ? V. l'Arrêt Temarquable touchant le Prieuré de Mouzon, Diocese

182 de Poitiers, rapporté dans le second volume du Trané de la Dévolut, par M. Piales, part. 1. ch. 5. Boniface, tom, 1. liv. 2. ch. 29. ch. 1. n. 3. V.

Vacance. APOSTOLIQUE ; c'est un titre qui

paroît aujourd'hui confacré au Siège de Rome, & à tout ce qui en émane ; cependant à ration de l'unité dans l'ordre de l'Episcopat, & à cause de la fuccession des Evêques aux Apôtres en général, les noms de Pape, d'Apôtre, de Prelat Apostolique, de Siege Apostolique, ont été long-tems communs à tous les Evêques, même, dit le Pere Thomassin, durant ces trois siecles qui se font écoulés depuis le regne de Clovis jufqu'à l'Empire de Charlemagne, quoique les titres éclarants de gloire & de fainteté aient été plus fouvent & plus particuliérement attribués aux fuccefseurs de Pierre dans le Siege Romain, & aux Vicaires de Jefus-Christ en terre. En 1049, l'Archeveque de S. Jacques de Galice fut excommunié dans le Concile de Rheims présidé par Leon IX. pour avoir pris le titre d'Apostolique réservé pour lors spécialement au Pape.

"Ce font, ajoute au même endroit l'Auteur cité, part. 2. liv. 2. ch. 1. les deux points importants que nous tâcherons d'établir dans ce chapitre pour la gloire de l'Episcopat universel & pour la prééminence du Chef & du centre de l'Epifcopat. Car ces noms augustes ne font pas comme les titres vains & fuperficiels dont l'orgueil des hommes puissance toute céleste, & d'une sainteté toute divine. ,, V. Pape.

APOTRES, en matiere d'appel, étoient autrefois des Lettres dimiffoires que demandoit l'Appellant au Juge à que, pour certifier le Juge ad quem de l'appel interjeté, & lui en laisser la connoillance.

ΑРО

Il est parlé de ces Lettres dans le Canon post appellationem 1. q. 6. & c'eft de-là fans doute que leur vient le nom d' dipotres ; appellare post , post appellationem. Il oft parlé aussi de ces Lettres au tit. du ff. de libellis dimiffer. Il fallois les requérir dans trente jours, & on est diftinguoit de trois fortes : favoir , Apitres Révérentiaux , appellés tels quand le Juge déclaroit que par respect pour ton Supérieur, il déféroit à l'appel.

Apôtres Réfutatoires , lorsqu'il disoit que nonobstant l'appel il passeroit ou-

Apôtres Repositoires , quand le Juge à que reparoit le grief de l'Appellant, & le remettoit en l'état qu'il étoit avant le Jugement.

On en ajoute encore de deux fortes , les Apòtres testimoniaux & conventionnaux : les premiers font ainfi appellés quand une personne publique les donne en l'absence du Juge , & les autres lorsque du contentement des parties, la cause est dévolue par appel au Supérieur. V. Les Instit. du Droit Canonique, tit de appellat.

En France, l'usage d'obtenir des Apôtres après l'appel a été suivi dans les pays de Droit écrit, jusques au temps de l'Ordonnance de 1539, qui l'abroge en l'art, 117. V. le Dict. de Droit Ci-

Un Auteur dit qu'on se sert encore d'Apôtres en quelques Cours Ecclésiastiques, mais l'on peut ajouter que dans ces mêmes Cours un Appellant ne sese repair, ce sont des marques d'une roit pas moins recevable à poursuivre fon appel quand il n'auroit pas gardé la formalité des Apôtres. M. du Clergé, tom. 7. p. 1410. & suiv. 1450. où il est dit austi qu'on use encore d'Apôtres en cas d'appel au Concile.

APPARITEUR : nom que les Romains donnoient à ceux qui étoient prépofés pour exécuter les Ordres des Magiltrais: Apparsiores sunt Magistratuum ministri, qui corum justa exequintur. Sic aicuntur quod apparens, prasto sunt & oliquumur Magistrasibus. Lexic. Calvin,

Loileau, en son fon Traire des Ordres ch. 2. n. 87, remarque qu'on avoit à Rome taur de mépris pour les Apparieurs, que pour marque d'ijnommine, le Schat condamna une ville, dont les labirants s'écoient revolrès, à fournir annuellement certain nombre d'Apparieurs aux Magistrats. On comprenoit à Rome sous le nom d'Apparieurs en genéral tous les exécuteurs de la justice: Seribas, accessi, pracones, listores, viaures, d'ex.

Le nom d'Appariteur s'est conservé dans les Tribunaux Ecclésiastiques de ce Royaume, c'est pourquoi on le trouve employé dans les Ordonnances dans le même fens que le nom d'Huissier ou de Sergent ; mais cette distinction est prefque inutile, parce qu'on se sert presque toujours dans les Officialités, de Sergens laïcs pour les fimples citations, comme pour les exécutions. Et quand on se serviroit du ministere d'un Appariteur Eccléfiastique, on ne seroit pas moins obligé de fuivre les Ordonnances. Art. 1. tit. 2. de l'Ordonnance de 1667. Tous Clercs, dit Bouchel en fa Bibliotheque Canonique, tom. 1. pag. 64. font tenus exécuter les mandemens de leur Official, quand ils en sont requis, pour ce qui touche les ajournemens qu'ils appellent Citations. On fuit cette maxime dans les fignifications ou par rapport à la qualité des personnes, ou à la nature de l'affaire, il feroit indécent de fe fervir du ministere d'un Sergent.

APPEL, APPELLATION est la plainte qu'on forme par-devant le Juge supé rieur d'une Sentence rendue par un Juge inférieur, pour saison des griess & dommages qu'on pretend avoir reçu de

fon jugement.
L'appel et de droit naturel, il a toujours eté en ufage pour corriger l'iniquité, la malice ou l'ignorance des premiers Juges; les Juritconfultes l'appellent l'antidote de leurs injultiess. Contra
vennum Judicum dans et hericae appellationis; L. 1, fl. de appell. Balde, in
L. 1, C. f. de moment, puffel.

Par le Droit Canon, il a toujours été permis d'appeller ab omni gravamine, five magno five minime illate. C. licet 2, q. 6. c. de appellationibus, c. fiper es, de appell ce de dernier chapitre permet d'appeller indiffinêtement de tout jugement antérieur ou poftérieur à la Seutence définitive. V. ci-desfinus.

Comme on auroit pu penser que l'honneur des Juges inséreurs recovic quelqu'arteine par la faculté de ces appelations, sur-vout quand leurs jugemens sont résormés: Le Canon see eriam 1, q. 6. s'exprime en ces termes: He eziam plasmit ar à quibossamque judicitus Ecclofassitis ad alies judices Ecclifassites si pub est manuelle autoritus, sperir perocatum, non ets objit, quorum surris perocatum, non ets objit, quorum surris volt iniquo animo judicasse voltas de la diqua cupiditate ant gratis deprocari.

Les Canons avoient encore pourru à l'inconvénient des appellations frivoles par de certaines peines imposees contre les appellants qui succombent en leur stypel: Cam appellationis remedium mon sie ad desensement inspitutum. C. cum speciali s, pure de appell.

\$. 1. ÄNCIER ET NOUVEL ETAT DES APPELLATIONS ECCLÉSIASTIQUES. M. Fleury, en fes Infitt au Droit Eccléfiaftique part. 4. ch. 23. nous donne en Historien très-instruit, une rôde si fuivie de ce qui s'est passé dans l'Eglife couchant le droit des appellations Écclétiaftiques, que nous avons cru de-

voir transcrire ici ses propres termes. Dans les premiers fiecles, dit-il, les appellations comme les autres procédures, étoient rares dans les Tribunaux Ecclétiastiques. L'autorité des Evêques étoir telle . & la justice de leurs jugements ordinairement fi notoire, qu'il falloit y acquiefcer. Nous voyons toutefois dans le Concile de Nicée, que si un Clerc ou même un Laïc prétendoit avoir été déposé ou excommunié injustement par son Evêque, il pouvoir se plaindre au Concile de la Province : mais nous ne voyons point que l'on y eût recours pour de moindres fujets, ni qu'il y eût de Tribunal réglé au-dessus du Concile de la Province. Que fi un Evêque fe plaignoit de la Sentence d'un Concile, le remede étoit d'en assembler un plus nombreux, joignant les Evêques de deux ou de plusieurs Provinces ; quelquefois les Evêques vexés avoient recours au Pape, & le Concile de Sardique leur en donnoit la liberté. Mais quoiqu'il en foit de l'Orient, nous voyons depuis ce temps en Occident de fréquentes appellations à Rome, excepté d'Afrique, où il étoit nommément défendu d'avoir recours aux appellations de de-là la mer, à cause du trouble qu'elles pouvoient caufer dans la Disci-

Depuis que les fausses Décrétales eurent cours, les appellations devinrent toujours plus fréquentes, car ces Décretales établiffent les divers dégrés de jurisdiction des Archevêques, des Primits & des Patriarches, comme s'ils avoient eu lieu dès le fecond ficele; & elles permettent à tout le monde de

pline: nous voyons les plaintes qu'en

fuit S. Cyprien au Pape S. Corneille;

& du temps de S. Augustin, la Lettre du Concile d'Afrique au Pape S. Cé-

leftin. Bibliotheque Canonique, tom. 1.

pag. 84.

A P.P

s'adresser au Pape directement. Cela fit que dans la fuite la Cour de Rome prétendit pouvoir juger toutes les caules, même en premiere instance, & prévenir les Ordinaires dans la jurifdiction contentieufe . comme dans la collation des bénéfices. On y recevoit fans moyen les appellations de l'Evêque ou d'un Juge intérieur. On recevoit l'appel des moindres interlocutoires, puis on evoquoit le principal; fouvent même on évoquoit les caufes en premiere instance. S. Bernard écrivant au Pape Eugene, se plaint sortement de ces abus , & marque l'exemple odieux d'un mariage, qui, fur le point d'étre célébre, fur empêché par une appellation frivole. Il reprétente le Confiftoire comme une Cour Souveraine chargée de l'expédition d'une infinité de procès, & la Cour de Rome remplie de folliciteurs & de plaideurs ; car ils étoient obligés à s'y rendre de toute la Chrétienté. Les Métropolitains & les Primats fuivirent cet exemple; on ne vit plus qu'appellations frivoles & frustratoires; on appelloit non-seulement des jugemens, mais des Réglemens de procédure, mais des Actes extrajudiciaires , des Ordonnances provisionnelles ; des Corrections d'un Evêque ou d'un Supérieur régulier . on formoir des appellations vaques & fans fondement; on appelloit nonfeulement des griefs foufferts, mais des griefs futurs; on faifoir durer plufieurs années la pourfuite d'un appel; c'étoit une source de chicanes infinies: on le peut voir par tout le titre des Décréta-

Les deux Conciles de Latran, tenus fous Alexandre III. & fous Innocenz III. remédierent en partie à ces abus; ils défendirent d'appeller en plufieurs cas particuliers, & généralement des interlocutoires réparables en définitive , &

APP

des Corrections , Réglements & Ordonnances en matiere de Discipline , comme de celles que fait un Evêque dans le cours de sa visite, ou un Supérieur régulier, V. Abus, & ci-dessous le dernier article, Le Concile de Balle passa plus avant; il défendit les évocations à la Cour de Rome, & ordonna que dans les lieux qui en seroient éloignés de plus de quatre journées, toutes les causes suffent traitées & terminées par les Juges des lieux, excepté les causes majeures réservées au S. Siege ; il ordonna de plus que toutes les appellations seroient relevées au Supérieur immédiat, fans jamais recourir plus haut, fut-ce au Pape omisso medio; & que les appellations au Pape seroient commises par un Rescrit sur les lieux in Partibus. jusqu'à la fin de cause inclusivement ; le tout sous peine de nullité & de dépens. Ce Décret fut inséré dans la Pragmatique, & ensuite dans le Concordat, qui ajoute que la caufe d'appel au St. Siege doit être commise sur les lieux jusqu'à la troisieme Sentence conforme; que ces causes commises sur les lieux . doivent être terminées dans les deux ans, & qu'il n'est point permis d'appeller de la feconde Sentence interlocutoire conforme, ou de la troisieme Sentence définitive conforme, V. ci-defsous. Ce droit a été confirmé par le Concile de Trente , feff. 13. c. 1. feff. 24. £. 20.

M. Fleury auroit dû ajouter, que cette confirmation du Concile de Trente n'est pas tout-à-fait absolue, comme on le verra dans l'art. fuiv. Biblioth. Can. € 1. p, 84.

Nous suivons en France la derniere disposition du Concile de Basse ou du Concordat que l'on vient de voir , touchant le droit & l'usage des appellations au Pape. V. Délegués, & ci-deflous.

APP

185 Dans la Pratique, on distingue deux voies de se pourvoir contre les jugements des Supérieurs Eccléfiaftiques. Par la premiere, ceux qui croient être leses, demandent justice au Juge Supérieur ; c'est ce qu'on appelle l'appelsimple ; & il a lieu généralement dans tous les cas où la lésion concourt avec l'injustice, sans distinguer les actes de la Jurisdiction volontaire ou gracieuse . d'avec les actes ou jugements de la Jurisdiction contentieuse; parceque la Jurifdiction Ecclésiastique étant, comme disent les Canonistes, une, la dévolution au Supérieur, érablie fur ceux qui l'exercent, pour obvier au despotisme & à l'esprit de domination si contraire à l'Evangile, ne doit pas se partager. On n'en excepte aussi que les actes de grace & de pure faculté, comme font les collations de bénéfices d'Ordres. Hors les cas dont il est parlé sous les mois Promotion , Requisition , les Prélats n'ont à rendre compte qu'à Dieu de pareils refus. Loix Ecclef, part. 1.ch. 5. n. 10. Fuet. Mat. Benef. p. 42.

Par la seconde voie, on implore la protection du Roi ou celle de ses Magistrats; & c'est la voie connue, sous le nom d'appel comme d'abus. Elle ne peut absolument être employée qu'à ce seul titre, fuivant l'art. 35 de l'Edit de 1695, que nous rapportons sous le mot Jurisdisdiffion. Il n'y a donc que l'appel simple qui foit de la compétence du Juge d'Eglife, nous en traitons ici. V. Abus pour l'appel qualifié comme d'abus.

L'on doit comprendre les appels de déni de justice & de déni de renvoi fous la qualification & la forme de l'appel comme d'abus, quoiqu'on put appeller du déni de justice au Supérieur Éccléfiastique. V. Déni de Justice , Renvoi, M. du Cl. t. 7. p. 1377.

\$. 2. ORDRE DES APPELLATIONS ET DES JUGEMENTS, Cette matiere eft trais-2 Tome L. Αa

sée avec toute la méthode propre à des éléments dans les Inflitutes du Droit Canonique, que nous avons traduites & commentées, lib. 3. tit. de affellat Ce qu'on voit ici en est comme un extrait, que l'esprit & la forme de ce Dictionnaire nous ont obligé de réfumer pour la commodité du Lecteur. V. à ce fujet nos observations sous le moi Procédure

Régulièrement l'ordre des appellations doit être du Juge subalterne à son Supérieur immédiat, de minori Julice ad majorem gradatim & non omifo medio ; non enim ad minorem vel parem, quia effet contra substantiam appellationis. Glos. in c. 2. de confuet. in 60. verb. Officialis.

On appelle en ces matieres un Juge, supérieur, non à raison de sa digniré, mais de la Jurisdiction : Major autem vel superior dicitur, respectu administrationis, non dignitatis ; & major eft qui majorem habet administrationem. Arg. L. 1. S. fi quis , ff. de appellat.

Surces principes, dans les Tribunaux Eccléfiastiques, on appelle de l'Evêque ou de son Official Diocciain, à l'Official Métropolitain , qui licet miner Epifcopo , Ordine tamen est major in jurisdicsione propter illum cujus vices gerit. Can,

ult. dift. 93. On n'appelle pas de l'Official Diocésain à son Evêque, parce qu'ils sont cenfes remplir le même Tribunal : Unans & idem Confistorium five auditorium fit cenfendum. C. Romana Ecclefia , S. 1. de appel, in 6. Mais on peut appeller des Archidiacres qui ont une Jurisdiction propre à leur dignité, & tout-à-fait indépendante de celle de l'Evêque, à l'Eveque même. Que si la Jurisdiction de l'Archidiacre n'est qu'une émanation de celle de l'Evêque, & qu'il ne l'exerce que comme son Délégué, ou si telle est la courume, l'appei se releve alors au Métropolitain. Dille cap. Remana, S. ab Archidiaconis, de appell. in

6. Consuetudo dat autem Jurisdictio non

habents. C. cum contingat , de for compet. Du Métropolitain on va au Primat ou Patriarche, & du Primar au Pape : Si quis putaveris se à proprio Mesropolitano graviori apud Primates Die efcos, aut penes universalis Apostolica Ecclesia Papam judicetur, C. f. quis 2. q. 6. Par les derniers mots de ve Canon, les Parries ont le choix d'appeller au Pipe, omiffo medio ; mais le Canon ad Romanam c. 2. quast. 1. s'explique à cet égard d'une maniere plus précise : Ad Romanam Ecclesiam, ( maxime tamen ab oppressis, ) est appellandum & concurrendum quasi ad matrem, ut ejus uberibus nurriatur, autoritate defendatur , à suis oppressionibus relevesur , quia non potest nec debes mater oblivisci filium summ Le Concile de Trente paroît avoir adopté ce principe dans plusieurs de ses Décrets, Sess. 24. cap. 20. M. du Cl. 1. 7. p. 1411,... 1396. julq. 1403.

Par le ch. non folem , S. ante fementiam 2. q. 6. il est permis d'appeller au civil & au criminel des jugements inverlocutoires, comme des jugements définitifs. Cap. Super co do appel. Mais on ne peut appeller d'une troisieme Semence conforme à la feconde & à la premiere , fuivant la loi unique au Code ne liceat in una eademque caufa tertid provocare. C. sua nobis, de appell. On a même établi par une regle de la Chancellerie Romaine, qu'on ne pourroit appeller des jugements interlocutoires, s'ils ne tiennent lieu de jugements définitifs, ou que le grief n'en soit irréparable en definitive. Cette regle, qui eft la trente septieme dans l'édition du droit : a pour titre de non appellando ante definitivam sententiam, & est ainsi concue: ,, hem , idem D. N. ut finis litibus con ", lerius imponatur , & litigantium pars, carne sumptibus & expensis suorum pra-" decefforum conftitutionibus , & flatutis

ΑPΡ " inherendo , stamie & ordinavit , quod " in causis pendentibus, & quas in pos-

, terum contigerit agitari, nulli ante " diffinitivam sententiam liceat appellare, " nec appellatio, fi fuerit emissa, debeat " admitti , niß ab interloquutoria qua , vim balicat diffinitiva, vel a grava-, mine minime concernence negotium prin-, cipale, quod non possit per appellatio-", nem a diffinitiva sententia reparari: ", nullaque causa appellationum commit-, tantur , nifi in commissione exprimatar , " quod interloquatoria vim difinisiva " habeat , vel gravamen sit tale , quod n in appellatione à diffinitiva non valeac " reparari , alioquin appellationes & com-" missiones in posterum, & quidquid inde " Sequutum fuerit , nullius sit roboris . , vel momenti , commissionibus appellatio-" num jam Judicibus prasentatis, & exhi-" bitis , in sno robere permansuris in qui-" bus, latis super eisidem sententiis, se-,, cundo, vel alterius ab eis non liceat , appellare. Appellantes verò , cir appel-" lationes , etiam ab interloquatoriis , & ,, gravaminibus bujusmodi, suo vel al-, terius nomine projequentes succubuerint, ,, ultra expensas & damna, ad que re-" sarcienda de jure condemnatus com-" pellitur viginti florenorum auri pana

. multtentur. Quand un Juge supérieur immédiat est empêché pour cause d'interdiction ou autrement, on a recours à l'autre Juge immédiat, en faifant bien constater la cause de l'empêchement. C. 1.

de suppl. negl.

Si le Juge à que ne reconnoit point de Supérieur, soit qu'il soit de nul Diocele ou autrement, l'appel des ses jugements fe releve au Pape V. Exemption.

Lorsque le tems pour apeller ou pour relever l'appel s'est passé, le Jugement dont est appel, doit être établis dans le ressort d'un autre Par-

te, c. Sape, S. si forsitan, de appell. Appellationes suas prosequi non curantibus post terminum appellationi prosequende prafixum , rata manee Sententia , qua fuerit appellatione suspensa.

En France, la gradation de l'Ordinaire au Métropolitian, de celui-ci au Primat, & du Primat au Pape oft rigoureusement suivie, rien n'y est si détendu que les appellations au Pape, omifo medio. Concord. S. 1. de frivol. appel. 1. art. 45. des Lib., ses Preuv. & les Comment. On n'a recours au Pape qu'après les Tribunaux successis du Royaume épuifés, & pour les caufes des exempts & privilégies ; dans lesquels cas, le Pape est obligé de nommer des Commiffaires ou Delegues in Partibus, V. Délégués, Pragm. tit. de causis, S. 4. M. du Clergé, tom. 7. p. 1378. tom. 2. p. 223. Histoire Eccles. liv. 167. n. 34. Fevret , liv. 9. chap. 3. n. 8. V. Décretales (fausses) Causes Majeures, & ci-deffus.

En cause d'appel comme d'abus, & dans les causes criminelles où il échoit peine afflictive, on appelle au Parlement omisso medio. V. ABus, Procedure Criminelle. Il en est de même de l'appel des Sentences arbitrales. V. Arbitres

L'on estime en ce Royaume le Supérieur immédiat du premier Juge Eccléfiastique, l'Official du Métropolitain ou du Primat , & non le Metropolitain même, à moins qu'il ne s'agit d'un Acte de Jurisdiction volontaire. V. Official. Jurisdiction. A l'égard de l'appel du Jugement des Archidiacres, on admet la distinction du S ab Archidiaconis, tit, cit. M. du Clergé, tom. 1. p. 181. Loix Eccléf. ch. de archid. n. 10.

Quand il y a des Officiaux forains executé suivant le ch. consuluir, e direc- lement, l'appel de leurs Jugements ne se releve, ni devant l'Evêque, ni devant l'Official principal, mais devant le Juge supérieur de l'Evêque. V. au mot Official, l'usage particulier de quelques

Eglifes primatiales.

On n'a point reçuen France la maxime du Concile de Trente, qui attribue au Pape le pouvoir d'évoquer les caufes à lui, ou de les renvoyer par-devant les Métropolitains, non plus que la jurifdiction des Nonces. V. Nonces. Les Métropolitains y font maintenus dans leurs anciens droits, d'être feuls Juges immédiats de l'appel des Jugements des Evêques, & de leurs Grands Vicaires & Officiaux. L'on est obligé de suivre indispensablement les degrés de jurisdiction marqués ci-dessus. Jurisp. Canoniq. verb. Archevêque , n. 5. Mémoir. du Clergé, tom. 7. p. 1404. & suiv. 1421.

On peut appeller en France de toute forte de Jugements; mais on y a admis cette regle, qu'après trois Jugements Ecclésiastiques conformes, on ne peut

plus appeller. V. Renvoi.

Le Concordat, en l'endroit cité, a ordonné de plus, conformément à ladite regle de Chancellerie, qu'on ne pourroit appeller des Sentences interlocutoires que quand elles seroient irréparables en définitive : Nisi forsitan tale gravamen extiterit, quod in definitiva reparari nequit. Concord, tit. de appel. Fevret, loc. cit. Or la Sentence donnée sur la désertion d'un appel de Sentence interlocutoire, est aussi interlocutoire : Quia non imponit finem negotio principali. Mais la Sentence donnée fur la défertion de l'appel d'une Sentence définitive, est définitive. Guipape, déc. 71. dit l'avoir vu ainsi jugé au Parlement de Grenoble. V. Interlocutoire.

Un Juge supérieur, ad quem, ne doit pas recevoir l'appel d'une Sentence in-

foit exprimé, afin qu'il juge, s'il doit le recevoir ou rejetter : il ne doit même rien statuer qu'avec connoissance de caufe. Quand après avoir reçu l'appel d'un Jugement interlocutoire irréparable en definitive, il trouve l'appellant mal fondé, il renvoie la caute au Juge à que pour la commuer & juger définitivement; ce même Juge peut évoquer le principal, pour juger le tout à l'Audience par un seul Jugement. Art. 2. tit. 6. de l'Ordonnance de 1667.

Les Juges d'Eglife ne peuvent prononcer sur les appellations, que par bien ou mal juge ; l'appellation au neunt on l'appellation & ce dont est appel sont une forme de prononcer refervée aux

Cours Souveraines.

L'Official Métropolitain ne peut fans abus, après avoir réformé le Jugement de l'Official Diocéfain, nommer luimême le Juge du renvoi, non suspect, pour l'exécution; c'est à l'Evêque Diocésain à faire ce choix. Fevret, liv. 9. ch. 3. n. 8.

A l'égard des appellations interjettées des Jugements rendus par les premiers Supérieurs des Monasteres qui sont en Congrégation , elles doivent être aussi portées de degré en degré, jusqu'au Général de l'Ordre : & de-la au St. Siege qui doit nommer des Juges délégues fur les lieux, pour prononcer fur

ces appellations.

Si par des Brefs particuliers duement autorifés par des Lettres Patentes vérifiées dans les Parlements, certains Ordres ont le privilege que les appellations interjettées par les Religieux, des Jugements rendus cont'eux, ou des Réglements, ne pourront jamais être portées hors de l'Ordre même, sous prétexte de s'adresser au Pape; on doit les exécuter.

Mais nonobstant ce privilege, &: terlocutoire, que la cause ou le grief ne quelques désenses qu'il y ait dans les

statuts d'un Ordre ou d'une Congrégation de se pourvoir par-devant les Supérieurs Eccléfiaftiques ou féculiers hors de l'Ordre, ces défenses ne peuvent empêcher les Religieux de s'adresser aux Archevêques & Evêques, dans les cas où ils doivent exercer leur jurisdiction fur les Réguliers; aux Officiers du Roi en cas de tumulte, de sédition & de grand scandale, ni de se pourvoir par appel comme d'abus aux Parlements, en cas de contravention aux SS. Canons observés dans le Royaume, aux Edits & Déclarations de nos Rois, & aux statuts autorisés par des Lettres Patentes valablement enrégistrées ; parce que les Officiers du Roi doivent particulièrement veiller à empêcher le trouble dans les Monasteres, & que les Parlements sont dépositaires de l'autorité Royale, qui doit faire observer les Canons & les Regles de chaque Congrégation. Loix Eccles. part. 1. ch. des Appellations fimples, n. 13. & 14. Arrêt de Réglement du 8. Mars 1717. rapporté au même endroit. Artic. 34.

des Lib. V. Abus. Par un Arrêt de Réglement du 19. Novembre 1665. rendu au Parlement de Provence & rapporte par Boniface tom. 1. liv. 2. tit. 2. ch. 5. il est fait défenses aux Evêques de connoître des appellations de délibérations capitulaires, Elles vont au Parlement, ce qui est contre la distinction que les Auteurs sont à ce fujet, entre les délibérations, fur matieres spirituelles ou temporelles. Fevret, tom. 2. liv. 9. ch. 2. n. 6. Chopin , de facr. Polit tit. 4. n. 6. Panorme , in cap. irrefragabilis §. caterum de offic. ordin. n. 3. Conful. de Decornis, tom. 1. col. 82.

Il n'est pas permis d'interjeter appel des Jugements qu'on a exécutés en tout ou en partie, auxquels on a acquiescé formellement, ou dont on n'a pas appellé dans le temps, c'est-à-dire, dans les trente années; ou enfin quand l'Appel est péri. Art. 5. du tit. 27. de l'Ordonnance de 1667. Loix Ecclés. loc cit. n. 9. & 10. V. Péremption.

S. 3. Appel, Procédure. Suivant la Discipline du Concile de Trente, feff. 22. de ref. c. 7. les Officiaux Métropolitains font obligés dans les appellations qui sont portées devant eux, de procéder dans les formes preferires par les Conftitutions Canoniques, & particulièrement par celle du Pape Innocent IV. in C. Romana, de appel. in 6°. Nous ne rapportons pas la disposition de ce chapitre; parce qu'indépendamment de ce qu'il est trop long, & qu'on peut le voir dans le Sexte, nous en faisons mention fous les deux art. précédents. V. la Cauf. 2. q. 6. du Décret, & le tit. 17. du liv. 3. de nos Instit. du Droit Canonia.

Nous observons ailleurs, verb. Procédure, que dans les Officialités on est obligé de suivre dans les procédures civiles & criminelles , l'ordre établi par les Ordonnances & les Arrêts; d'eu il fuir que la procédure en cause d'appel est la même dans ces Tribunaux, que dans les Cours féculieres. On n'y use plus d'Apôtres ou Lettres de renvoi. V. Apôtres. L'appel s'interjete par un Acte, & fe releve par une Commission du Métropolitain qui tient lieu de relief. Le temps pour interjeter & relever l'appel, ainsi que plusieurs autres Actes de procédure appellative, dépendent des usages des différents Pays & Tribunaux, ce qui nous dispense d'entrer à ce sujet dans aucun détail. V. les deux articles précédents & le fuivant. Il fussit de savoir que la désertion, la folle intimation, l'anticipation, les acquiescements & renonciations, & toutes les autres formalités prescrites par les

O'donnances pour les Tribunaux Laïes, & entr'autres par l'O'donnance de 1667, qu'il faut voir, (tit. 27. Loix Ecd. part. 1. ch. 25. M. du Clergé, tom. 2. p. 219.) ont également lieu dans les O'ficialités en matiere d'appel. V. cs Mém. au tom. 7. p. 146.9 julq. 1421. pour l'appel en procèdure eriminelle. V. sulfi Procédure, D'âl: Amm-

de, &c ci-devant.

S.4. Appels, Effets. Réguliérement l'appel d'un Jugement en arrête l'exécution , foit qu'il foit relevé ou non: Appellutione interposita , sive ea receptafuerit sive non , medio tempore nihil novari opportet, C. post appellationem 2. q. 6. Si le Juge a quo, c'est-à-dire, le Juge qui a rendu le Jugement dont est appel, n'y désere pas, il doit être puni, & le Juge ad anem doit corriger ses attentats : Index non deserens appellationi punitur , L. quoniam , er L. Indicibus , Cod. de appel. non folum innovata post appellationem à definitiva Sementia interjectam, debent Semper, (exceptis casibus in quibus jura post Sententiam prohibent appellare, ) ante omnia per appellationis Judicem penitus revocari, sed etiam ea omnia qua medio tempore inter Sententiam & appellationem, qua post modum intra decennium interponitur ab eadem contingit innovari, ac si post appellationem interpofitam ante definitivam Sententiam innovantur; donec appellationis causam veram effe confliterit, revocari non detent, nifi Juden appellationis, (postquam sibi conftiterit per appellationem emiffam ex probabili caufa fore ad fe negotium devolutum, ) inhibeat Canonice Judici a quo appellatum extitit, ne procedat, tunc enim quiquid post inhibitionem hujusmedi fuerit innovatum, est (licet caufa eadem non sit vera) per eumdem appellationis Judicem ante omnia in flatutum pristinum reducendum. C. non Jolum 7. de appel. in 6'.

Nous avons rapporte ce chapitre tout au long, parce qu'il renferme des principes qui lervent de fonds à la praique de tous les Tribunaux fur cette mariere: voici quelques limitations qu'il faut y apporter.

Yar le ch. 2d ngfrum, de appel. & la ch. irrefiges/eilf. de nffrum, de appel. & la ch. irrefiges/eilf. de nffe. Judie. les Ortonannes de lèveujeus & de leurs yilters grands Vicaires dans le cours de leurs viteres de les Sentenes des Officiaux rendues pour Correction & Diteipline Eecl. liafatue, doivent être executeis nonobleant oppolitions ou appellations, & fans préjudice d'ielelis: "Ur Praduit Currectionit & Reformationis officiam liber via entre des decernimus ne execution num ipforma nulla confuende viel appellation value un medit confuente viel viele vi

Le Concile de Trente renferme la méme disposition; mais il n'excepte pas de la regle le cas d'excès dont parle le ch. irrefragabiti, fest. 13. c. 1. fest. 22. c. 1. & lest. 24. c. 10. de ref.

excesserint , observandum. Ditt. c. irrefra-

gabili , c. Principes q. 6.

Notre usige s'aecorde avec les principes que nous sevons d'établit. V. Jun., En appel fimple, comme en appel comme d'abus, les Senenees des Officiaux s'agit de la Correction des Mœurs, de la Difeipline, des execommanications prononcess avant l'appel de la procèdure, & de condamnations de provision qui n'execdent point la fomme de vinge-ting livres. Artic. 36. de l'Edit de 1695. Artic. 52. de l'Ord. de Blois

Les JugesdEglife ne peuvent pas prononcer que leurs Jugements feront exécutés nonobflant l'appel comme d'abus pas même nonobflant oppositions ou appellacions queleonques: ainsi jugé par deux Arrêts eités eites dans la Jurisp. Can. verb. Appel, fect. 2. n. 18. Mais ils peuvent, ils doivent même dire que Icur Sentence fera exécutée par provision, nonobstant l'appel, dans les cas marques sous le mot nonobstant appel.

S. S. APPEL AU PAPE ET DU PAPE. Par les Constitutions des Papes, il est défendu d'appeller de leurs Jugements à un autre Tribunal : Nemo indicabit primam Sedem justitiam temperate desiderantem, neque enim ab Augusto neque ab omni Clero, neque à Regibus, neque à populo Judex judicabitur. Can, 13. Cauf.

Par un autre Canon de la même cause & question, il est dit: Cunita per mundum novit Ecclesia, quod Sacro-SanttaRomana Ectlesia fas de omnibus babeat judicandi: neque cuiquam de ejus liceat judicare judicio. Si quidem ad illam de qualibet mundi parte appellandum eff , ab illa autem nemo ut appellare permiserit. Can. 17. ibid. & seq. V. cidessus l'Histoire des appellations Eccléfiaftiques, & ci-après.

Il faut voir l'art. 78. de nos Libertés, & les preuves aux endroits cités. Quand il y avoit, dit le Commentateur fur led. article, dans les premiers tems une entreprise notable sur les droits de l'Eglise de France ou du Royaume, on appelloit purement & simplement à fanita 8. ch. 43. sede, ad sanetam Apostolicam C'est ce qu'on voit par la Lettre 159. d'Yves moux sur la maniere de l'appel au de Chartres. Cette forte d'appel qui Concile quomodo e an liceat in causa tenoit toute procedure en lufpens, fidei à Jummo Pontifice appellare, & futurum generale Concilium proxime con- tant par une Bulle de l'an 1509. gregandum; nos Histoires, ajonte que la France a interprétée en ce sens l'Auteur cité, & le tréfordes Archi- qu'elle ne peut regarder les cas qui ves du Roi font remplis de divers Actes touchent les affaires publiques. Preude femblables appellations. L'on en ves des Lib. ch, 13. Bibliotheq Cano-

voit même dans l'Histoire d'Angleterre & d'Espanne.

Cette forme d'appel au futur Concile, n'avoit guére lieu que dans les chofes qui concernent le bien en général de l'Eglife ou de l'Etat , comme en l'appel emis par le Roi Philippe le Bel pour la confervation des droits temporels de son Royaume sur lesquels le Pape Boniface VIII. avoit notablement entrepris; il en appella donc, ad Concilium de proximo corgregandum & ad futurum verum & legitimum Pontificem, & ad illum fen ad illos ad quem vel ad quos de jure fuerit provocandum. Mais cet appel étant fouvent infructueux & fans effet, on se vit contraint de protester en même tems de tout ce qui se feroit au préjudice dud. appel par oppolition. In forma violata pragamtice ant infractionis Canonum l'on recouroit au Roi comme protecteur & conservateur des saints Canons, lequel y pourvoyoit par son autorité. Les Constitutions de Martin V. Pie II. & Grégoire XIII. qui défendoient ces fortes d'appels, ne les purent supprimer entiérement ; quoique depuis , ils n'aient pas été fort en utage, si ce n'est en des occasions très-importantes où il s'agissoit du bien public. V. Abus. Fevrer, de l'Abus liv. i. dh. 1. Mainard, liv.

Jean Gerson a sait un Traité saconfervoit l'honneur & le respect dû au tient pour l'affimative ; le l'ape Pie II. St. Siege. On s'en est servi encore renouvella à cette occasion la Constidans les fiecles postérieurs, ensuite on tution de Martin V. & défendit les appella à sede ad santtam sedem, & ad appels au Concile. Jules II. on fit auniq. om. 1, p. 85. En effet l'art. 40. des libertés , & la déclaration du Clergée n 1682, porteix netcement que le Pape el foumis ou inférieur au Concile : l'appel à ce divin Trabual n'est donc que la conféquence du principe, ainfi que M Mainbourg , le prouve par des exemples & des explications dans no Traité de l'etabliliement de des prérogatives de l'Églife de Rome, ch. 24. V. Contile, Liberté.

Guimier, in pragm. de caussis S. item fuit in sin. établit, comment on peut appeller du Pape au Concile, ou du Pape mal informé au Pape bien infor-

mé. Pour le droit de l'appel au Concile, Probus ibid, cite deux préjugés en ces termes : Istud fuit ad experientiam deductum in materia confirmationis electionis Archiepiscopatus Bituriten, per Magiftrum Jacobum de Brent elettum ; fed appellatio ipfa non potuit profequi per ipsum de Breul : quia ante Concilium ab humanis decessie, etiam ad Concilium fuit per universitatem Parisi, appellatum dum Concordata publicarentur. Que quidem appellatio universitatis videtur sustemabilis per exceptionem quam hie facie Glof. ponens tres casus quibus Concilium ne Papa majus & an quibus Papa Concilio obedire senetur, quorum ultimus videtur adfipulari universitatis voto id est quando agisur de reformatione Ecclesia Dei in capite & in membris.

Le mêne Auteur argumente fur le droit d'appel du Pape nui Informé au Pape bien informé, de l'autorité de differents Canons, entréutres du chap. com apud 11, 9, 3, & du ch. fementism. 35, 99. Le dernier el expiner en des ternes bien conclusars, les voici : Sementism Romans fedis non engannes posi un mella command; com aut plurépunn aliquid fairie, aut pid, per confideration autum voi temperam en confideration au consideration au consideration au consideration de la confideration de

S. 6. APPEL COMME D'ABUS. V.

Abus. APPELLATIONE REMOTA. Ces deux mors forment une claufe qu'on peut voir dans les rescrits du Prince ou du Pape, qui étant, comme difent les Jurisconsultes & Canonistes, au desfus du droit commun positif, peuvent v déroger par leurs Constitutions. Or quand on y voit ces mots, appellatione remota, cela fignifie qu'on n'a pas la faculté d'appeller de ce qu'elles ordonnent, ou des jugements des Juges qu'elles commettent, avec ces mêmes termes. Nous avons déjà eu occasion de remarquer que cette claufe & autres femblables qui ne font mifes que par forme de style dans les rescrits apostoliques, ne produifent aucun effet contre la disposition du droit : voyez amoto quolibre detentore. Le ch. Puftoralis de appellat, apporte des limitations parti-culieres à la clause dont il s'agit ici, Il en réfulte qu'elle n'empêche l'appel , que dans les cas où il n'est pas expresfement autorifé par le Droit, ce qui ne donne proprement, que l'avantage du nonobstant appel, fuivant l'observation de Panorme, in ditt. cap. Pastoralis; lequel ajoute cependant, que le Juge Supérieur peut y remédier, finon par voie de nullité pour cause d'attentat,

APP

per viam atentati, au moins par voic de querelle, fuivant le langage des Canonistes. Le Speculateur dit aussi, lib. 2. part. I. tit. 3. de appell. ff. n. 32, que cette défense d'appeller ne regarde que le Juge commis, & non point la partie grevée par son jugement. Tholozanus, tract. de appell. lib. 2. cap. 10. Instit. du Droit Can. liv. 3, tit. 17.

La clause appellatione remota, appofée dans les Reicrits Apostoliques, n'est d'aucune forte de valeur , ni même de confidération dans ce royaume, où le Pape n'a qu'une autorité empruntée dans les causes judiciaires. Car s'il ne peut même, en cas d'appel, juger par lui-même, comment pourroit-il défendre l'appel du jugement des autres? V. Appel. A l'égard des provisions en matiere de bénéfices, nous en avons suffifamment parlé fous la clause, amore qualibet detensore.

APPROBATION, L'on doit entendre ici par ce mot, la Mission que donne l'Evêque à un Ecclésiastique féculier ou régulier , pour prêcher ou confesser dans l'étendue de son Diocéfe.

Réguliérement personne ne peut prêcher ni confesser dans un Diocese, qu'il ne soit Titulaire d'un bénéfice qui lui en impose de droit l'obligation, ou qu'il n'ait à cet effet la Mission de l'Eveque : Non debet sibi quisque indifferenser pradicationis officium usurpare, nam Secundum Apostolum . quomodo pradicabunt nifi mittantur ? Cap. cum ex injuncto & ibi doct. de haret. Clem. dudum de Sepule. M. du Clergé, tom. 6. p. 1341. & fuiv.

Le Concile de Trente qui a terminé toutes les contestations qu'avoit occasionné le privilege accordé aux Religieux mendiants, par les souverains Pontises depuis le XIII. fiecle, d'entendre les

confessions des Fideles sans l'approbation des Evêques Diocésains, (v. Confession, Religieux, ) s'exprime en ces termes en la feff. 23. ch. 15. " quoique les Prê-" tres reçoivent dans leur ordination " la puissance d'absoudre des péchés, " le S. Concile ordonne néanmoins , " que nul Prêtre même Régulier , ne " pourra entendre les Confessions des " Séculiers non pas même des Prêtres " ni être tenu pour capable de le pou-", voir faire, s'il n'a un bénéfice por-,, tant titre & fonction de Cure , ou s'il " n'est jugé capable par les Evêques " qui en seront rendus certains, par .. l'examen s'ils le trouvent nécessaire ou " autrement, & s'il n'a leur approba-", tion qui se doit toujours donner gra-,, tuitement , nonobstant tous privileges " & toutes coutumes contraires, même .. de temps immémorial. "

Cette approbation n'est pas seulement un jugement doctrinal fur la capacité & les qualités requises, mais c'est aussi un jugement d'autorité & de jurisdiction, d'où l'on conclut qu'il faut obtenir de l'Evêque dans chaque Diocese des approbations particulieres. Mém. du Clergé, tom. 6. p. 1372. & fuiv.

Un fimple Clerc , Prêtre ou Religieux, ne peut donc prêcher ni confesfer fans l'approbation de l'Evegne : la maxime est incontestable à l'égard des Clercs séculiers, Quoique les Prêtres aient de droit, comme dit le Concile. le pouvoir de lier & de délier par leur ordination, ils ne peuvent en faire ufage qu'avec la permission des Evêques en qui seul réside le pouvoir de jurisdietion. V. Absolution , Prédication , Confes-

Mais à l'égard des réguliers, par les anciens Canons il étoit défendu aux Moines de prêcher. C. adjicimus, c. Monachus, c. juxta 16. q. 1. Dans la fuite les Religieux de l'Ordre de S. Domini-Tome I. ВЬ

que & les Freres Mineurs, non compris fous le nom de Moines, furent employés au défaut des Clercs séculiers pour exercer cette fonction; ils avoient même le privilege du St. Siege Apostolique de précher partout fans autre permission. Le Concile de Trente a changé cet usage, & a ordonné en la fest. s. c. 2. de reform, que quand un Religieux, de quelque Ordre qu'il foit, voudroit prêcher dans d'autres Eglifes que celles de son Ordre, outre la permission de ses Supérieurs, il obtiendroit encore celle de l'Evéque; & que quand il precheroit dans les Eglifes de son Ordre, il se présenteroit en personne à l'Evêque pour en recevoir la bénédiction. Ce décret est rapporté sous le mot predicateur.

Si un Religieux contrevenoit à cette disposition du Concile de Trente, ce feroit à l'Evéque à le punir & non à ses Supérieurs : une Constitution de Grégoire XV. de l'an 1622. donne ce droit à l'Evêque comme délégué du

St. Siege. Délégation.

Un Religieux ne peut donc absofument précher, même dans les Eglifes de son Ordre, contre la volonté de l'Eveque : Nullus facularis five resularis etiam in Ecclesis suorum ordinum , contradicente Episcopo, pradicare prasumat. Concil. de Trente, fell. 24. c. 4. Il lui est seulement permis de faire, avec la permittion de fon Supérieur, des Discours dans l'intérieur du Cloitre, comme dans les Chapitres & autres lieux , pour l'instruction des Religieux. V. prédication.

Quant à la confession, outre ce qu'ordonne le même Concile au chap. 15. de la feif. 23. que nous avons rapporré ci-deffus , le Pape Pie V. par fa Bulle du 5. Août 1571. défend aux réguliers de confesser, sans avoir été approuvés de l'Eveque. Urbain VIII. cile de Trente, fest. 23. ch. 15. de ro-

APP

par une autre Buile du 12. Septembre 1628, proferit tout indult ou privilege donné au contraire par le St. Siege: Omnia & fingula indulta audiendi sacularium confessiones absque ordinarii examine . quibufvis Collegiis , Capitulis , Religiofis, Societa ibus etiam Societati Jesu recolamus, cassamus. Ce qui abroge entiérement la Clem, dudum de sepult. dont on peut voir la disposition en faveut des Freres Mineurs & Prêcheurs.

II faut voir fur cette matiere le Commentaire de M, Hallier fur l'art. du Réglement des Réguliers. M. du Clergé, tom, 6. p. 1338 .jusq. 1384 tom. 7. p. 841. tom, 3. p. 889-1002. Les Bulles que nous venons de citer, & plutieurs autres touchant l'approbation des Réguliers & Séculiers , qui sont rapportees au tom. 5. de ces Mémoires, p. 229. jusq. 253. on y voit aussi à la page 207. & aux suivantes, les Décrets des plus nouveaux Conciles. Mais pas fi bien, ou avec tant d'éclaircissement que dans l'histoire Eccléfiaftique de M. Fleury, où font exposés tous les débats qu'ont occasionné dans l'Eglise, les trop grands pouvoirs que les Réguliers obtenoient autresois des Papes, dans le ministère. liv. 84. n. 42. liv. 86. n. 59. liv. 88. n. 43. 50. liv. 92. n. 54. liv. 111 n. 14. & fuiv.

Tout ce que nous venons de voir, fe. trouve confirmé par les art. 10. & 11. de l'Edit de 1695, sur la jurisdiction Eccléfiastique, qu'il faut voir au mot Inrifdiction. Nous remarquerons ici que les Réguliers sont dans l'usage de se confesser les uns les autres, d'entendre même les confessions de leurs Novices, avec la seule approbation des Supérieurs réguliers, & sans l'approbation des Evéques; fondés fur ce que par le Conform il est dit que les Réguliers ne pourront entendre les confessions des séculiers ni même celle des Prêtres; d'où ils concluent que ne parlant pas de la confession des Réguliers, la maxime inclusio unius est exclusio alterius, doit avoir lieu. Mais l'art. 11. de l'Edit de 1695. parle indéfiniment ; ce qui feroit plutôt croire que les Supérieurs réguliers regardent leurs charges comme des titres auxquels la charge d'ames étant attachée, ils doivent avoir de droit, comme les Curés, le pouvoir de jurifdiction fur leurs fujers. Barbofa, de offie. paroch. cap. 19. n. 1. V. Predication . Confession , Cas Referves.

Il a été publié le 1. Avril 1743. des Lettres-Patentes qui en interprétant celles de 1642. & de 1714. maintiennent les Prêtres de la mission & autres de pareille institution, dans le droit d'administrer les Sacrements aux membres de leurs Congrégations, & de les inliumer dans toutes les maifons de leur éta-

bliffement.

Il faut aussi pour pouvoir prêcher & confesser dans une Paroisse, en demander la permission au Curé ; il n'y a que l'Evêque scul en personne qui soit en droit de prêcher dans la Paroisse d'un Curé fans son confessement. La jurisdiction pénitentielle des Curés, dit M. Dubois, en les maximes, ch. des Curés & Vicaires perpetuels, est favorable comme celles des Eveques, & le Confeil du Roi la maintient autant qu'il le peut contre les Réguliers privilégiés discipulis suecesserunt ficut Episcopi Apostolis Concil. Neocaf. c. 13. V. Curé , Prédication , & et-après. Voyez les art. 6. 7. & 8. du Réglement des Réguliers, verb. Exemption.

L'art. 11. de l'Edit de 1695. comme on doit le voir, dit que les Evéques pourront limiter leur approbation, pout les lieux, les personnes, le temps ou

APP les eas, ainfi qu'ils le jugeront à propos, & la révoquer même avant le terme expiré pour caufes furvenues depuis à la connoissance, sans qu'ils foient obligés de les expliquer : de forte que le refus ou la révocation de pouvoir ne peut donner lieu à l'appel funcle ou comme d'abus, fi ce n'est que le resus étant motivé, le motif fût de telle nature qu'on fût tondé à en porter plainte. Jurifprudence Canonique , verb. Predicat. fect. 2. n. 4. V. Prédication. Augeard, tom. 2. ch. 44. Bibliotheque Canonique, tom. 1. pag. 95 .. L'art. 10. de l'Edit de 1605, veut

que les Ordonnances rendues par les Evêques fur ce fujet foient exécutées nonobstant oppositions & appellations. & Sans y préjudicier : ces derniers mots ne doivent point s'appliquer à l'appel des simples revocations. M. du Clergé, tom. 6. p. 3378. & fuiv. tom. 3. p. 1049. & fuiv. rom. 5. p. 204. & fuiv.

V. Prédicateur.

S'il n'y a point de limitation dans les pouvoirs donnés par l'Evêque à un Prêtre féculier ou régulier, ils s'étendent fur tout le Diocese. Jurisprud.

Can. verb. Confesseur.

Les Prêtres n'ont besoin de l'approbation de l'Evêque que pour la prédication & la confession; ils peuvent exercer toutes les autres fonctions du Sacerdoce faus fa permission, lorsqu'ils sont du Diocese. Duperrai, sur l'art. 11. de l'Edit. de 1695. V. Exeat. Quant aux Curés, ils reçoivent par

le Vifa de leurs provisions une mission qui leur donne, de droit, les pouvoirs de prêcher & de confesser. C'est ce qui réfulte évidemment du chap. 2. feff, 5. & du chap. 15. fell. 24. de ref. du Concile de Treute, adoptés l'un & l'autre par l'art 12. de l'Edit de 1605. quem vide. Mais il faut ajouter aux Curés & aux Théologaux, dont parle cet ar-Bb 2

APP 196

ticle, les Pénitenciers des Eglises Cathédrales , ( V. Pénitencier ) que l'on comprend fous l'exception du Concile de Trente, marquée par ces mots rapportés ci-dessus, & qui s'appliquent à tout bénéfice à charge d'ames, nist aut beneficium parrochiale. Les Vicaires des Cures, & même les Cures primitifs ne jouissent pas de ce privilege : il leur faut une approbation spéciale de l'Evêque. V. Vicaire, Curés Primitifs, Prêtre, Theologal.

Les Evêques ne peuvent donc révoquer les pouvoirs de ces Bénéficiers pour les sonctions de leurs bénéfices. Mais ne les peuvent - ils pas limiter à leur Jurisdiction? Un Curé a-t-il par fon Vifa l'approbation de droit pour tout le Dioceie, comme pour sa Paroiffe? Et qu'il foit limité ou non à ses Paroissiens, peut-il consesser un de ses Paroissiens qui se trouve malade dans une Paroiffe étrangere fans l'agrément

de fon Confrere?

Sur la premiere de ces questions, nul doute que l'Evêque ne puisse limiter un Cure à sa Paroisse. Mais l'Auteur du nouveau Commentaire de l'Edit de 1695. pag. 74. a foutenu que l'Evêque peut faire cette limitation en telle sorte que le Curé ne puisse non seulement consesser hors de sa Paroisse, mais même qu'il ne puisse confesser dans sa Paroisse d'autres personnes que ses Paroissiens, quand même ces personnes auroient la permission de leurs propres Curés; ce qui paroit affez conforme aux Regles. Cepend int un Auteur anonyme s'est élevé contre cette opinion, & lui a oppose l'Arrêt du Confell du 14. Mai 1740, contre le Sieur Guirbaldy Curé de Rhodez, & la Déclaration du Clergé de France affemblé cotte même année. Proc. Verb. pag. 121... 193.

Le meme critique a frondé la déci-

fion dudit Commentateur fur la premiere question; il a soutenu que se Curé dont l'Evêque n'a pas limité les pouvoirs, n'avoit point de droit par fon Vifa, une approbation pour tout le Diocese. M. Rousseau de Lacombe est de l'avis du Cmmentateur; mais voici l'observation de M. d'Hericourt sur cette matiere, & qui nous paroît bien fage. " Un Prêtre, " dit-il en ses Loix Ecclés. part. 3. ch. 3. n. 3. ,, qui n'a " le pouvoir de confesser qu'en vertu ", de la Jurisdiction que lui donne " " pour le tribunal de la conscience , " le bénéfice dont il est Titulaire, ne " peut entendre en confession . suivant " la rigueur des Loix Eccléfiastiques . " que ceux qui sont soumis à sa Juris-" diction, à cause de son bénéfice. Ce-" pendant c'est un usage établi dans " plusieurs Dioceses, que les Curés puis-" fent confeifer dans les Paroiffes voi-" fines de leur Cure, quoiqu'ils n'aient , point reçu à cet effet un pouvoir ", particulier de l'Evêque. Cet usage " l'uppose un consentement tacite des " Supérieurs Eccléfiastiques, qu'on ne " peut plus présumer , quand l'E-" vêque a delendu expressement à un " Curé de consesser d'autres personnes ", que celles de sa Paroisse. Ceux qui " font approuves pour confesser par un " Evêque, peuvent entendre tous ceux ,, qui le préfentent , même quand ils .. Ieroient domiciliés dans un autre Dio-" cefe dont l'Evêque ne les a point ap-" prouvés. " Quant à la troifieme queftion, l'affirmative est incontestable pour la consession. Barbola, de offic. parochi cap. 19. n. 5. mais pour les autres Sacrements le Curé ne peut les adminiftrer que du consentement du Curé de la Paroisse où git le pénitent malade. Jurisprudence Canonique, verb. Confes-∫eur , n. 13. Au Surplus les approbations, pour

APP

confesser & pour piêcher, sont conques comme elles font accordées, avec plus ou moins d'étendue. V. Pénitence , Pré-

dicateur. Dans le Diocese de Paris, où il se rend des Prêtres de par-tout le Royaume, on a imprime, pour leur instruction, les regles qu'ils doivent observer, pour obtenir les pouvoirs nécessaires, s'ils fe propofent d'y travailler à la vigne du Seigneur. Ces regles font ordinairement au dos de l'approbation. Il fera fans doure commode à plufieurs de les trouver ici, ourre qu'elles servent de preuve à la pratique ou à l'exécution de celles dont nous venons de parler.

## MONITA OBSERVANDA.

To. Si quis Sacerdos approbationem, seu licentimo excipiends confessiones, aut verbi Domini nunciaudi, in Diecefi Pacifienfi, vel ejufdem approbationis prorogationem obtinire velit ; accedat die luna aut die venerasjenjusque herdomadis, nullo festo impedita , bora secunda pest meridiem ; accodat autem vefte decenti & Ecclefiafites indurus.

. Sa erdos facularis hujus Dice efis qui approbationem obtinere voluerit , afferat litteras autheuricas ordinationis fica Sacerdatalis, & teffimonium authenticum vita & morum, à parocho (no , vel alio file dieno , duobus aut tribus ante mer fibus fabf ripeum. St fit alterius Diecefis , precer litteras o dinationis fue. Sa erdotulis, & idencum restimonium vita & moram, afferat lit-terat Commendaticias quibus & sibi d Diacessi fus exire fit concellum , & inframentum quo parent collation iffe friffe Miffe hat in Diecefs celebranda licentiam. Namo ex aliena Diace mieus in qua din fuerit commoratus , ettamfi fie bujus Dicerefit , approbationem à nobis accipier, nife tellimenium vita & morum habeat ab Ordina is loci , ant ejus Vicario generali subscriptum , vel facem ab codem Ordinario aut tjui Vicario generali recognitum, Nimo appribationes pro certa parochia obtenta prorogacionen: accipiet , nife habeat toffinoniam vita & morum fubferiptum à pollore illies Parochia.

30. Sacerdos Regularis cujuscemque Ordinis, Congregationis aut Monafterii exiftat, cum ad accibiendam approbationem aut approbationis prorogationen accelet, afferat litteras obedienticles à fue Superiore Provinciali , aut ab eo superiore qui in ordine feu Congregacione Provincialis manere (ub quo is nomine fungitur suscriptus . & sigillo ordinis Congregationis aus Monafterii fui munitas , in quibus litteris, dillus superior, testetur de integritate vita & morum ejufilem Sacerdois regularis sic accedentis; & pratorea exprimat in qua Diccefe , ipfemet regularis , ultimo & per quantum temporis commeratus fit

40. Qui approbationem aus approbationis prorogationem acceptrit , non poterit manus Vicarii in parochia obiro , nifi specialem illius obenndi licentiam feripto datam obtinuerit. Antequam autem ad bane licentiam perendam accessat, fefe paratum cures ad examen subcundum de ritu administrandi Sacramenti Baptifmi , Euchariftia , Extrema-Unitionis & Matrimonii , necnon de alis functionibus que ad parochi munus speitant.

a Approbatio aus approbationis prerogatio , Sacordots five feculari five regulari , conceffs , valebit tantim pro temporious , leeis & ferfinis , que in instrumento apprebationis aut provogacionis meipera, alia loca vel perfonas alias pro accipientis libito extendi poserit.

60. Nullus Contessiones fidelium in paro hiá excipias nife de postoris contenfu ; ant in Ecclesià regula-rium , hospitalis alicujus , ant a sa simili , nist de confin la Superiorie : aue vij? alied à nobis fingulariter flaturum & diferte terreiffum fuerie. 20. Nalling proclas nie infanti con effic in tri-

vatir adibus aut enbienlis excipiuter, freminarum autens e mfeffiones nen andienter in Sarifia , fed sartins in parerei , confeiene , & apro Ecclefie loco.

ARBITRES, ARBITRAGES. Antonius Augustinus , epis. juris veter. p. 3. lib. 29. 111. 3. 4. & 5. a recueilli fort curieusement les passages de l'Ecriture, des Conciles & des Peres qui défendenr l'usage des Procès aux Écclésiastiques. Le Concile de Calcédoine leur ordonne d'avoir recours à leurs Evêques pour traiter en sa présence le sujet de leurs différents, fi l'Evêque luimême ne les engage de choifir cux-mêmes des arbitres : Si Clericus adversus Clericum habeat negotium non relinquat funm Episcopum, & ad judicia secularia concurrat, sed prius negotium agitetur apud proprium Episcopum, vel cerce fo fuerit judicium ipsius Episcopi, apud arbitros ex utraque parte electos andtatur negottum, Can. Q.

Ce Canon a été executé pendant affizlong-temps : la Juges d'élèplic n'out été que des Arbitres & des amibbles Compoficeus, justiu'à ce que les Cleres après avoir étudié le Dooir Romain en introduliteren les formalités dans les Tribunaux Eccléfafulques. V. Jurifaitien; ce qui depuis n'a pas empeché que les Cleres ne duffent même trolpurs terminer leurs difficents par la voite de l'arbitrage; & dans ce cas, voici quelles font en général les regles du nouveau Droir.

Les arbitres font proprement ceux qui n'ayant aucune juridiction font choifis par des parties en procès pour être leurs Juges, & au jugement defquels elles s'engagent par des compromis de fe foumettre. C. à jud. 2. q. 6.

office.

Coux qui ne peuvent contrader ne peuvent comprometre, & ceux qui ont certe faculté ne peuvent l'exercer dans les cautes concernant la liberté, les mariages, la pratéfion Religieuste & curret qui intéréfent l'ordre public. Le ch. euss tempere dit, que les Felliés qui présendant avoir des privilèges pour ne relever que du 5t. Siège ne doivent point paffer des compromis fur leur jurisdiction fans le confentement du Paro.

Le compromis finit par le jugement des arbitres à qui il n'est pas permis de rétracter ce qui a été décidé par une fentence qui a passicen force de chois jugé. Il finit ausli par l'expiration du terme apposé dans le compromis dont terme apposé dans le compromis dont les arbitres intent tout leur pouvoir, & auquel par consequent ils daivent se conformer exploment. La mort des arbitres en des paties met ausli la aux

compromis, qui ne passent aux hé mers qu'aurant qu'il y est fair mention d'eux. Tor, tit, de arbit, in decretal. & in 6. Instit, du Dr. Canon, lib. 3, tit. 4, Dict. de Dr. Civil.

4.

En France, la voie de l'arbitrage eft permite aux Excédéntiques; ce ieroit m'eme l'intention de nos Rois qu'ils nen plaidaffent pas autrement. Charles IX. lit deunander au Concile de Trente par fes Ambutladeurs, que l'on obligéaftes Eccléitafiques qui difputeroient des benéfices, de compromettre devant les Arbitres qu'ils normarezion; & à f. c. d'en nommer, que las Evéques leur en nommallent. M. du Conc. de Tr. n. 272.

Parmi nous les femmes ne peuvent être Arbitres, 8 et il y a long-temps que l'ufage contraire que femble suppoter le ch. ditell. 4e mbirr, a egilé dans le Royaume. Les Laics non plus ne peuvent être Arbitres en chofes purement spirituelles. Fevrer, j. liv. 3. ch. 3. n. 43. 44. avec

les nouvelles Nores. V. Luic.

Quoique dans les Cours féculieres, on puitle prendre pour Arbitres les Magistrars qui auroient pu être Juges de la cause, il y auroit abus si l'on prenoir l'Official ou le Juge Eccléfactique ordinaire puur Arbitre. Fevret, lee. eir, n. 45.

Ce fout parmi nous les Notaires Apoftoliques qui doivent recevoir les cumpronis , les procurations pour compromettre, expeditions des Sentences arbitrales entre perfonnes Eccléfialtiques pour les droits de leurs Egilies ou Bénetices. V. Absaire, art. 6. de l'Edit de Décember 1691.

Quand il y a compromis, dit Fevrer, loc. e. n. 46. passe passe Gens d'Eglise, & pour choses qui sont de leur jurisdiction, exécucion des jugements par eux donnes ne se peut demander ni puursuivre ailleurs qu'en Cout laïque fans abus, Il y auroit auth abus, dit le même Auteur, fi ces Arbitres condamnoient à queique amende. Fevret ne parle pas en cela du confentement du Pape pour

paffer le compromis.

L'appel de la Senrence arbitrale doit être porté direclement au Parlement . en cas qu'elle foit intervenue fut une matiere dont le Parlement puisse connoître; mais s'il s'agissoit du pétitoire d'une matiere putement spirituelle, ce seroit devant les Eccléfiastiques & non au Patlement, qu'il faudroit se pourvoir contre la Sentence arbitrale. D'Hericourt, part.

1. ch. des Arbittes , n. 10.

Il faut faite la même diffinction pour l'exécution; c'est - à - dite que l'on doit se pourvoir en Cour Laïque, ou procéder d'autorité du Juge d'Eglise, selon que le Jugement d'arbittage a été renda en matiere temporelle ou spirituelle. Mais communément ces fortes de Jugements s'exécutent par l'autorité du Juge Séculier, foit parce qu'il est peu de ces exécutions dans des causes spirituelles, comme au Pétitoire, foit parce que le Roi a autotifé les arbitrages. M. du Clergé tom. 7. pag. 383. V. Pof-Seffion.

L'Auteut que nous venons de citer dit au n. fuivant, que les matieres qui tegardent plus l'intérét public que celui des particuliers, ne peuvent être ternimées par des compromis ; ainfi , dit-il , dans les appellations comme d'abus, il n'est permis ni de comptomettre ni de tranfiger fans le consentement des Gens du Roi . parce que les contraventions aux SS. Decrets, aux Ordonnances de nos Rois & aux Libertés de l'Eglife Gallicane, intéressent le public. V. Abus. Il en est de même des compromis sur les affaires criminelles ; les Gens du Roi dans les Tribunaux féculiers, & les Promoteurs dans les Officialités, sont les principales parties des accurés, & les transactions que ceux-ci peuvent faire avec les parties civiles, ne doivent point empécher le ministere public d'agir, quand il y a lieu. Bardet , liv. 2. de ion Recueil.

Quant aux autres décisions des Décretales que nous avons rapportées ci-deffus, elles font fuivies dans l'utage; il faut en excepter celle du ch. innotnit. Parmi nous, le compromis des patties peut donner pouvoir à deux Arbitres. de nommet un Surarbitre en cas de division entr'eux. La décision du ch. ne questionibus in 6°, est encore, suivant notre usige, subordonnée à la teneur du compromis; quand les parties ont choifi ttois Arbittes pour juget, que l'un des trois ne veut ou ne peut juget, fi le compromis ne le porte, les deux aurtes ne pourront juget feuls; mais si ces trois Arbitres jugent, &c que deux foient opposés au fentiment du troisieme, le jugement passera à l'avis des deux. Nous suivons à cet égard le ch. sane de Arbieris.

ARCHEVECHÉ. Ce nom peut préfenter à l'esprit l'idée ou du titre d'un Archevêque, ou du ressort de sa jurifdiction dans toute une Province F. clefiastique, ou enfin comme dans l'ufage, le Palais même du Prélat Archevêque. Ce que nous en pourtions dire ici, tevient plus proprement fous les mots Eveche , Métropole , Province , & ci-après. Archeveque où nous renvoyons par conféquent le Lecleur.

ARCHEVEQUE: Prélat Métropolitain qui est pourvu d'un Archevéché qui a fous lui plusieurs fuffragants.

Isidote de Séville, en son Traité des Etymologies ch. 12. d'où a été tiré le Can. Cleros dift. 21. donne à l'Archeveque la qualité de Primat, & le fait pat conféquent supérieur au Métropolitain : Archiepifcopus grace inter-

ARC presatur vocabulo, quod sit summus Epifcoporum, id eft , primus ; tenet enim vicem Apostolicam, & prasidet tam Metropolitanis , quam cateris Episcopis. Justinien, en l'Auth. de privil. Archiep. in prin. femble aussi faire différence en l'Archevêque & le Métropolitain, quand il dit : Non folum Metropolitanns , fed etiam Archiepiscopus fiat. Mais depuis longtemps on n'a fait qu'une même Prélature de ces deux dignités, & aujourd'hui on ne sauroit dire Archevêque qu'on n'entende en même-temps Métropolitain : arg. c. Pastoralis de offic. jud, ord. quoiqu'il puisse arriver, comme cela n'est pas sans exemple dans l'Eglife, qu'un Archevêque n'ait point de suffragants, dans lequel cas on l'appelleroit improprement Métropolitain, parce que ce dernier mot, comme nous le disons en son lieu, signific dans le fens étymologique, l'Evêque d'une mere ville, c'est-à-dire, d'une ville qui en a d'autres dans sa dépendance : Archiepiscepus igitur & Metropolitanus idem sunt; sed advertere oportet, quod fieri potest, nt aliquis Archiepiscopus non sit Metropolitanus, veluti si nullum habuerit suffraganeum, sicut non habent Rossanen. & Lancien. Archiepiscopi. Barbosa , de jur. Ecclef, lib. 1. cap. 7. n. 4. 5. 6. cap. 1. de nov. oper. meni. Ventriglia de jurifd. Archiepisc, c. 1. V. Provinces Ecclesiaf-

Le nom d'Archevêque n'a pas toujours été employé dans l'Eglife; Saint Athanase Evêque d'Alexandrie en Egypte, qui vivoit dans le IV. fiecle, fut le premier qui le donna à Alexandre son prédécesseur. Au Concile de Calcédoine, tenu l'an 451. les Grecs donnerent le titre d'Archevêque au Pape Léon I. ils l'avoient déjà donné aux Evêques des principales villes de l'Orient, fans au uns droits. Chez les Latins, le même Isidore de Séville, que nous avons

tiques , Metropole.

cité, est le premier qui en parle, d'où l'on conclut que le nom d'Archevêque n'étoit guere connu en Occident avant Charlemagne. Bibl. Can. tom. 1. pag. 90. lett. de re benef. lib. 1. q. 9, n. 3. & Suiv. Ventriglia loc. cit. cap. 2. S. I. ARCHEVÊQUE, AUTORITÉ, DROITS. Par rapport à l'Ordre & au Caractere, un Archevêque n'est pas plus qu'un Evêque, ils ont l'un & l'autre la même Puissance spirituelle, la même Dignité Pontificale. Le Primat & le Patriarche ne sont pas plus privilégies : Orde autem Episcoporum quadripartitus eft , id eft , in Patriarchis , Archiepiscopis, Metropolitanis atque Episcopis. Can. Cleres, dift. 21. C noverimus 7. q. 1. dift. 99. Ventriglia de Jurisdict. Archiep. cap. 1. n. 3.

Mais l'Archevêgre a les fonctions d'un ministere plus étendu, plus grand, plus privilégié, plus honorable que l'Evêque : Respectu executionis exercitii,majorem sollicitudinem habet Archiepiscopus, & precellit cateros Episcopos honore. C. per fin. gulas 9. q. 3. eap, igitur. cap. fervatis

25. q. 2. Ventriglia cap. 3. L'on doit confidérer les droits d'un Archevêque Métropolitain sous trois différents rapports. 1°. Relativement aux sujets de son propre Diocese. 2º. Aux Evêques ses suffragants. 3°. Aux sujets de ces derniers.

1°. A l'égard des propres sujets d'un Métropolitain, ce Prélat ne differe des autres Evêques qu'en la forme de la consécration, & dans l'usage du Pallium. V. Confécration, Pallium. Pour tout le refte, il n'a fur ses sujets ni plus ni moins d'autorité, que les Evêques fur les leurs. C'est une suite de l'unité de l'Ordre ou de l'Episcopat entre les premiers Pasteurs. V. ci-dessus, & aux mots Episcopat , Eveques.

2º. Par rapport aux Evêques fuffragants, l'autorité de l'Archevêque est

très-

très-ancienne. Les Canons des Apôtres font un devoir aux Evêques de reconnoître le Métropolitain pour leur Supérieur, de lui obéir, de n'entreprendre aucune affaire importante qu'après avoir pris fon avis, comme le Métropolitain de son côté ne doit rien faire de considérable, pour toute la province, sans en avoir delibéré avec les suffragants. Quelques-uns se sondant sur ces paroles de Felix II. In epift 1. c. 11. Primates illi & non alii funt qui in Nicana Synodo funt constituti ; idem & ii qui Archiepiscopi vocantur, qui Metropoles tenent Salva Sedis Apostolica reverentia & dignitate qua est ei à Domino concessa, pretendent que l'origine des Primats & Mépropolitains ne précede pas le Concile de Nicée; mais il est prouvé que le Concile ne fit que régler les droits de ces dignités déjà établies, finon par Jesus-Christ lui-même, au moins par les Apôtres & leurs Successeurs, à qui sut laissé le soin de la discipline Ecclésiastique. Or rien n'est plus capable de l'entretenir que les différents degrés de Jurisdiction que l'Eglise a trouvé bon d'établir entre ses Ministres. C'est bannir la domination de leur esprit que de les foumettre eux-mêmes à des Supérieurs, & ceux-ci à l'Eglife, dans l'Ordre hiérarchique établi de Dieu même. V. Hierarchie.

Sur ces principes l'Archevêque a par les Canons le droit de confirmer l'élection des Evêques. Cep. 1. dif. 6.4, c. immenit, & c. cum diletin, de eleit. c. inter corporalia, de tranflat. Epifop. c. qua fronte de appellat. barbofa, de jur. Ecclef, lib. 1, cap. 7, n. 18. Fentrefelt

cap. 78.
De les consacrer ou de commettre leur consécration à un autre Prélat.
C. qui in alique dist. 51. c. suffragancis de stet.

De leur faire observer les Canons &

les Constitutions Synodales de la Province. Cap. dilettus de simonia. Barbosa, loc. cit. n. 21.

L'Archevêque a le droit de convoquer le Concile Provincial dont il est le Pré-

fident & principal Juge. V. Concile. Il doit veiller à ce que les Evêques ses fuffragants refident dans leurs Dioceses, comme il leur est recommandé par le ch. 1. de la fess. 23. du Concile de Trente de reform. (v. Réfidence ,.) & à ce qu'ils fassent leur devoir dans le gouvernement de leurs Dioceses. Il peut à cet effet les obliger à tenir leurs Synodes Diocéfains tous les ans, à établir des Economes, des Archiprêtres Ruraux, des Séminaires; il peut même en cas de résistance . les sufpendre, les interdire, les excommunier, eux ou leurs Vicaires, en observant la forme prescrite, c'est-à-dire, la gradation des peines ; ils font en un mot Inges de leur Province : Sollicitudo enimo totius Provincia Archiepiscopis commissa est. Cap. Cleros dist. 21. Tout cela se trouve autorifé par les Canons cités par Barbofa en l'endroit allégué, n. 24. usq. ad n. 30. M. du Clerge, tom 2. p. 216. Ventriglia de jurisdictione Archiepiscopi cap. 50. & fuiv.

C'est aux Archevêques à suppléer à la négligence des Evêques leurs fuffragants, quand ils ne conferent pas dans le temps, qu'ils ne donnent pas l'institution, qu'ils ne jugent pas quand ils en font requis; enfin quand ils négligent ou refusent d'exercer quelqu'Acte que ce soit de jurisdiction volontaire ou contentieuse, pourvu toutesois que ce ne soit pas des Actes importants où le consentement de l'Eveque est essentiellement requis pour leur validité, comme dans les aliénations des biens d'Eglise, les translations, les unions de bénéfices ; dans ces cas le Métropolitain ne peut suppléer à ce consentement; il peut seulement s'employer pour faire Tome L

Quintilly Crey

contraindre l'Evéque à préser ec confentement : Confenfus autem Episcopi debei presser pracisé d' in sua forma specifica, non per equipelleus aaimpieri paross. Cap. pen. J. G. verb. namdasis, de vi judic. lib. 6. V. Dévolution, Jarisdiètion, Appel. M. du Clergé, tom. 10. 1685, tom. 12. p. 151.

Le Métropolitain ne peut non plus fuppléer à la négligence des Evêques exempts; ce droit appartient au Pape. C. nullus, de jure Patron. Barbosa, les.

cit. à n. 31. Mg. 43.

Les Archevêques ont droit de connoître des causes civiles & criminelles des Evêques leurs suffragants : Archiepiscopus autem est Judex ordinarius suffraganeorum suorum. C. quia congnovimus 10. q. 3. cap. pastoralis & ibi Abbas, n. 2. de Offic. ordin. Mais ce droit des Archevêques a reçu dans la fuite des temps, de grandes restrictions; on en a excepté d'abord les causes criminelles, qui, selon le Concile de Trente, ne doivent être portées qu'au Pape. Sell. 13. c. 6. & 7. fell. 13. c. 5. de ref. V. Canfes Majeures. La Congrégation des Cardinaux, établie pour les affaires des Evêques & des Réguliers, décida ensuite l'an 1588, que l'Archeveque ne fauroit être Juge des caufes même civiles des Evêques.

L'autorité de l'Archevêque Métropolitain se fait encore sentir à l'égard des Evêques ses suffragants, en ce qu'il a le droit de corriger & de réformer leurs Jugements par la voie de l'appel. V. Appel. C. 2. J. G. de consur, in 6°, cap. ut lirieantis, de Offic. wdin. ibid.

Il a même le droit de visiter leurs Dio-

cefes. V. Vifice.

3°. Quant à l'autorité de l'Archevêque fur les fujets des Evêques ses suffragants, elle n'a lieu que dans les deux derniers cas dont nous venons de parler, c'est-à-dire, de l'appel & de la visite.

Nous avons mis la dévolution de Droig Commun sous le rapport des suffragants: l'Archevêque ne peut donc exercer fur les propres sujets de ceux-ci, aucune forte de jurisdiction, que par les voies d'appel & de visite, même du consentement des parties, & fous les peines du Concile de Trente. Seff. 6. cap. 5. de ref. contre ceux qui entreprennent , fur les fonctions Episcopales, dans les Dioceses étrangers. C. 1. de supp. neglig. Pralit. cap. l'astoralis in princ. de Offic. ordin. c. Romana, c. venerabilis, de fent. excom. in 6°, c. Romana Ecclesia, de Offic. ordin. in 6°. de foro compet. ibid. V. Appel , Visite. Inftit. du Droit Can. lib. 1. tit. 5. Ventriglia cap. 24.

Le Siege vacant, le Chapitre à l'administration du Diocese : mais ceste l'Archevêque en deux cas : s.º. Quand le Chapitre ne peux fournir des Administrateurs, soit que personne ne soite abans les Ordres Sacrés, ou autrement. 2º. Quand il neglige pendant huir jours de pourvoir à cette administration. C. nom literat altimi 12. q. 2. Concile de Ternet sessi. 24. c. 16. de ref. Fentriglia de jur. Archipe, cap. 74. Barbosa, n. 99. M. du Clergé; tom. 2. p. 216.

V. Siege Vacant.

Le Concile de Trente, fef. 5, cap. 2, de ref. donne aux Archevèques le droit d'agir contre les Prélats de nul Diocele. Le même Concile, fefe. 25, ep. 8, leur attribue divertes fonctions pour réduire en Congrégation les Monafteres qui ny font point, & qui fe difent foumis immédiatement au St. Siege. V. Chapiter.

Nos Auteurs François remarquent que les Archevéques ou Métropolitains font peut-érre de toutes les Digniées de l'Églis, ceux qui se sont le plus ressent de la décadence de la Distripline, & sur les droits desquels on a le

ARC plus usurpé. Mais Le Pere Thomassin; en son Traité de la Discipline de l'Eglise, part. 4. liv. 1. chap. 16. 17. 18. dit aussi que plusieurs Métropolitains, abufant de leur autorité, voulutent s'attribuer des droits qui ne leur appartenoient pas, ce qui obligea les Papes & les Conciles d'arrêter leurs entreprises. Les Archevêques se plaignent fouvent, ajoute cet Auteur, de la diminution de leur pouvoir fur les Evêchés de leur Province; les uns ont accusé les Papes d'avoir voulu augmenter leur puissance aux dépens de la leur ; d'autres ont prétendu que le Concile de Trente avoit rentermé leur pouvoir dans desbornes plus étroites; mais quoiqu'il en puisse être . dans ce Royaume la jurifdiction Métropolitaine ne confifte que dans la connoiffance des causes qui sont portées devant les Archevêques, par appel des Sentences de leurs suffragants : en matiere bénéficiale, ils ont le droit de dévolution. V. Appele, Dévolution. Mais ils ne peuvent jamais exercer la puiflance de l'Ordre dans les Dioceses de leurs suffragants, sans leur consentement par écrit. Jurisprudence Canoniq. au mot Archeveque. n. 3. & 4.

En France , les Archevêques ont roujours le droit de convoquer les Conciles Provinciaux ; mais il faut qu'ils obtiennent pour cela la permission du Roi. Mêm. du Clergé , rom. 2. p. 20.5. & faiuv. V. Gondie. Ils convoquer ou indiquent les affemblies Provinci-les pour nommer les deputes aux alfemblées Genérales du Clergé. V. Affimblée , de Clergé. V. Affimblée ,

Agent.

Tous les Conciles qui se sont tenus en France depuis le Concile de Trente, ont réglé que les Archevêques étoient Juges par provision de l'inrerprétation des Décrets des Conciles Provinciaux; ils ont même reservé aux Métropolitains, non-feulement le pouvoir d'interpréter les Diccrets, mais auffi l'ablolution des cenfures & des peines decernées par les Canons des Conciles Provinciaux, Jurifp. Canoniq. lee, cit. n. 6. M. du Clergé, lee. cit.

p. 207. tom. 6. p. 87.

A l'égard de la visite du Diocese des Eveques suffragants . & du droit que le Concile de Trente donne aux Archevêques de veiller & pourvoir à la non-réfidence de ces mêmes Evêques. cela fut réglé par l'Assemblée du Clergé de France tenue à Melun en 1579. conformément aux principes ci-dessus. Les Ordonnances & les Artêts n'ont rien de contraire à cerre Discipline: mais depuis que les Conciles Provinciaux ont été interrompus dans le Royaume, les Archeveques n'exercent plus ces droits. Jurisprud. Canoniq. n. 7. M. du Clergé , rom. 2. p. 214. V. Vifice, Union. Résidence.

Quant aux Officiaux & aux dégrés de jurisdiction des Métropolitains pour les jugemens & les appels, V. Appel,

Official, Vicaire.

S. 4. ARCHEVÊQUE , HONOAIFI-QUES. LES ACTÈVÊQUES FOIT ÉUIS en droir de porter le Pallium comme une marque de la plénitude du Sacredoce & dela dépendance de leurs fuffragants à leur égard 1 Cum per eum voftem fignificeum et confersaire Pontificalis Officis plenitude. C. nifs de aux. & nifs Pallis, N. Pallium.

Ils ont le droit de faire porter la Croix devant eux par toute la Province, même en des lieux exempts & hors 
eur vifire, à moins qu'il n'y eûten Légat ou un Cardinal préfent. Cap. antiqua , de privileg. Clem Arthippife 
edd. tri. Barbola , lee. et in. 125, 
Ventriglia, Cap. 17, 18. Mais ils ne 
pouvent faire porter cette Croix ni même fe dire Arthevy. Qu'après avoix 
Constant de la constant de la constant 
et dire Arthevy. Qu'après avoix 
Constant de la constant de la constant 
et de la constant de la constant 
et de la constant 
et

ARC 204 V. Pallium., Croix.

Les Archevêques peuvent porter le manteau violet sur le rochet par toute leur Province; ils y peuvent bénir de la main élevée & avec le figne de la Croix, même en des lieux exempts ;ils y peuvent célebrer in Pontificalibus ; mais ils ne peuvent y exercer aucune inridiction ni office fans le confentement des propres Evêques. Barbofa, n. 126. n/q, in fin. indique les ouvrages où il est traité des droits & de la dignité des Archevéques. M. du Clergé, tom. 2. p. 206.

En France, les Archevêques peuvent faire portes leur Croix haute dans toure l'étendue de leur Province Eccléfiaftiqué, & l'Affemblée du Clergé en 1635. a été d'avis, d'une commune voix, que les Evêques ne peuvent s'opposer au port de Croix, s'ils n'ont privilege au contraire, postérieur au Coneile de Vienne, tenu en 1312. d'où à été tiré le chap. 2. de privileg. L'Editeur des Mémoires du Clergé, édit. de 3716.tom. 2. p.. 226.observe que M.Trifran de Sallezard, Archeveque de Sens, a été maintenu dans la prérogative de donner la bénédiction au peuple, officier pontificalement & faire porter fa Croix, contre le Chapitre de Paris qui s'y opposoit; que M. Servin, Avocat Général au Parlement de Paris, parle de cette distinction des Archevêques dans le neuvieme de ses Plaidoyers, comme étant constant que les Archevéques conservent en France cette marque de leur Dignité, en présence du Roi, dans la Chapelle du Louvre, dans les Cerémonies qu'ils y font ; que des Archevêques ont fait porter leur Croix dans leurs Provinces avant le Concile de Vienne ; que Calixte II. dans fa groifieme Lettre ad Canonic. Viennes.

recu le Pallium. Ventiglia , Cap. 10. accorda ce privilege en 1120. aux Archevêques de cette ville. Jurisprud.

Canoniq. lec. cit. n. 4. Le Parlement d'Aix refusa à l'Archevêque de cette ville, le droit d'entrer avec sa croix, dans la Salle d'Audience. Ce Prélat présenta à ce sujet, une Requête au Confeil privé du Roi . & le Procureur Général fut affigné pour y désendre ; mais le Parlement prit la cause en main, & arrêta des remontrances à sa Majesté, qui surent dreffees en 1614, par le célebre Préfident Duvair. Elles ont été inférés dans le Recueil des preuves des libertés de l'Eglife Gallicane ch. 7. n. 65. Le Parloment s'y plaint beaucoup de l'affignation donnée personnellement à M. le Procureur Général, comme d'une choie contraire au bon ordre & aux droits facrés

de fon ministere. Suivant l'usage de l'Eglise de France. les Bulles de Jubilé doivent êcre adreffées aux Archevêques qui les envoient aux Evêques leurs fuffragants. Cet ufage est attesté par l'Assemblée Genérale du Clergé, tenue en 1670, tom. 2. p. 228. fur les droits des Archevêgues touchant les Indulgences sur leur election. & le Sacre des Evêques. V. Indulgence. Conficration. Nomination , Confirmation.

ARCHIACOLYTE : c'etoit autrefrois une Dignite dans les Cathédrales, que l'on divisoit en quatre Ordres de Chanoines, favoir, les Prêtres, les Diacres , les Sous-Diacres & les Acolytes; ils avoient chacun leur Chef; qui en Grec s'appelle Archi. C. cleros dist. 21. Celui de ces derniers s'appelloit Archiagolyte.

Cette Dignité n'est plus en usage; le Moine Michel dit cependant qu'il v a encore un Archiacolyte dans l'Eglife de Capoue.

ARCHICHANCELIER r V. Chancélier.

ARC

ARCHICHAPELAIN: c'étoit autrefois, dans le Pulais de nos Rois, à-peuprès ce qui y est le Grand Aumonier de France. V. Aumonier, Chapelle du Roi.

ARCHIDIACONAT, ARCHIDIAconé: on appelle Archidiaconat, l'Office même de l'Archidiacre; & Archidiaconé, la partie d'un Diocese qui est sujette à la visite d'un Archidiacre.

ARCHIDIACRE est de Droit Commun la premiere Dignité dans les Cathèdrales; après l'Evêque : Archidiaconni, graco vocabulo, quasi Ministrom rum Princepi, Diaconoi, Ministrom feat Bamulum grace significat. Can. Clevos,

dift, 21.

S. 1. Archidacre, Origins, Aurorits, Justinetton, Comme il y avoit autrefois pluficurs Diacres dans une Eglife, on diltinguoit un premier Diacre, qu'on appelloit Archidiacre, & qui avoit la principale autorité. Outre l'administration que cet Archidiacre avoit du temporel de l'Eglife, il écut le Superieur : le Directeur & le Maitre des Clercs inférieurs : Archi-istaemas, poligies proposes, ficta l'évoirum fic fais inemnibus, et emmen curam in Clere, s'am in surbe, ére, Vi-istelfjaux

Optat, Evêque de Mileve, dirque ce fut Cécilien Archidiacre de Carthage, qui fit à Lucille la correction qui donna lieu au schisme des Donatistes. L'autorité & les droits des Archidiacres s'accrurent dans la fuite à tel point, qu'ils devinrent supérieurs aux Prêtres en pouvoir & en jurisdiction, quoiqu'ils leur sussent inserieurs en Ordre & en Rang. Anatolius de Constantinople, voulant diminuer l'autorité de l'Archidiacre Ærius, ce zélé défenseur du Patriarche Flavien, ne trouva pas de meilleur moven, pour parvenir a ses sins, que de le faire Pretre; le Pape se plaignit à cette occasion du Patriarche,

qui avoit lumidie ce laire Archidiscre, dous précexe de l'élever : Dejélimen implementis per flectem presellimis implemir. Le même l'ape nous fait comnoire combien étoit grande l'autoridées Archidiacres , quand il dit qu'Anatolius avoit chargé Étuis de toure les affaires, de fon Egille. Thomaff. Difciplin. de l'Egl. par. 1. li w. ch. 24, parz. 2. liv. 1. ch. 13, pars. 3, liv. 1. ch. 12, part. 4, liv. 1. ch. 55.

M. Fleury, en ses Institutions au Droit Ecclés, part. 1. ch. 19. dit que. l'Archidiacre n'a eu de jurifdiction fur les Prêtres qu'au VI. fiecle; que des cette époque il leur devint supérieur, & même de l'Archiprêtre; qu'il fut regardé comme la premiere personne après l'evêque, exerçant sa jurisdiction, & faifant ses visites, soit comme délégué, soit à cause de son absence ou pendant la vacance du Siege; que ces commissions devinrent enfin si fréquentes, qu'elles tournerent en Droit Commun: enforte qu'après l'an 1000. les Archidiacres furent regardés comme Juges ordinaires, ayant jurisdiction de leur Chef, avec pouvoir de déléguer eux-mêmes d'autres Juges. Il est vrai . ajoute cet Auteur, que leur jurisdiction étoit plus ou moins étendue, felon les différentes coutumes des Eglifes, & felon que les uns avoient plus empiété que les autres; elle étoit aussi bornée par leur territoire qui n'étoit qu'une partie du Diocese; car depuis qu'ils devinrent si puissants, on les multiplia, principalement en Allemagne, & dans les autres pays où les Dioceses sont d'une étendue excessive ; celui qui demeura dans la ville prit le titre de Grand Archidiacre, Dès le IX. fiécle il fe trouve des Archidiacres Prêtres; & toutefois il y en a eu 200 ans après qui n'étoient pas même Diacres tant l'Ordre étoit des-lors peu confidéré

en comparaison de l'Office; Ut Archi-

ARC diaconus , post Episcopum , sciat se Vicarium effe in emnibus, & emnem сытат in Clero, tam in urbe positorum, quam errum qui per Parrochias habitare noscuntur , ad se pertinere , five de corum conversatione , five honore & restauratione Ecelefiarum, five dollrina Ecclefiafticorum, vel caterarum rerum studio . O delinquentium rationem coram Deo redditurus eft. Et ut desertio in tertium annum , si Epifcopus non potest , Parrochiam universam erreumeat, o cuntta qua emendatione indigent , ad vicem fui Episcopi corrigat & emendet. C. 1. de Offic. Archid. Le chap, suivant du même titre regle les fonctions des Archidiacres dans l'Eglise, telles qu'elles étoient vers le VII. fiécle. cap. 7. de vit. & honest. Cleric.c.1. de Prabend.

Les Evêques se trouvant ainsi presque dépouillés de leur jurisdiction, travaillerent après l'an 1200. à diminuer celle des Archidiacres. Ils userent pour cela de différents moyens ; ils les ordonnerent Prêtres, ce que les Archidiacres regardoient comme une dégradation ; il les multiplierent dans un même Diocese : ils leur opposerent des Officiaux qu'ils firent dépositaires de leur jurisdiction contentieuse V.Official; ils firent des Vicaires Généraux pour l'exercice de la jurifdiction volontaire, & défendirent aux Archidiacres d'avoir des Officiaux qui jugeaffent à leur place: enfin, dans les derniers tems ils font parvenus à les dépouiller entiérement d'un pouvoir qu'ils leur avoient usurpé & retenu plusieurs siecles ; si bien , qu'il y a des Eglises où il ne leur en reste aucun exercice. Ils font encore en possesfion de quelque partie dans les autres, & l'on peut dire que l'usage de chaque Eglise est la regle de leurs droits. Voici la disposition de quelques Canons & Conciles qui restraignent les pouvoirs des Archidiacres.

Le Concile de Londrestenul'an 1257. ne permet aux Archidiacres de connoitre des causes de mariage, que quand ils en ont un privilege ou qu'ils sont en possession: il leur prescrit même en ce cas , de consulter l'Evêque.

Les Conciles de Laval & de Saumur, tenus quelques années auparavant . avoient deia été plus loin : ils defendoient aux Archidiacres de connoitre des causes de mariage, de fimonie & de tous les crimes quivont à la dégradation ou à la perte des bénéfices ; le premier de ces Conciles regarde comme une usurpation l'usage contraire, falcem in alienam meffem mittentes.

Le Concile de Lavaur tenu l'an 1368. renouvellant ce Décret fur les mariages. en excepta les lieux où les Archidiacres étoient en possession légitime , ou avoient obtenu le privilege de connoitre de cette matiere. Le ch. 5. de offic. Archid. dit que les Archidiacres ne peuvent, de Droit Commun, excommunier sans l'autorité de l'Evêque : Archidiaconis non videsur'de Ecclefiastica institutione, nisi autoritas Episcoporum accesserit, in aliquos sementiam promulgare. Le ch. 4. du même titre leur détend de donner l'institution autorisable, sans commission de l'Evêque. Il ne peut donner des démissoires pour les Ordres ; il n'a aucune jurisdiction sur les Monasteres, s'il ne l'a prescrite. C. 8. 10. de offic. Archid.

Enfin le Concile de Trente qui appelle l'Archidiacre l'œil de l'Evéque . comme on l'avoit ainsi appellé depuis long-tems, veut en la fest, 24, ch. 20. qu'on réferve à l'Evêque la connoissance des causes matrimoniales, & que l'Archidiacre ne puisfe pas en connoitre même dans le cours de sa visite. Le même Concile ne fait aucune exception des Archidiacres pour l'approbation del'Evêque, requile pour pouvoir confesser dans un Dioccie. Il regle aussien la sess, ARC

24. ch. 3. de ref. la forme de leur visite. V. Viste. Mais de Droit Commun. l'Archidiacre est toujours regardé comme la premiere Dignité après l'Evêque ; il en est le Vicaire né. Le Siege rempli il a toujours le droit de servir l'Evêque in Sacramentis, & de précéder l'Archiprêtre in Administratione, & même in Divinis s'il est Prêtre. Barbofa, de jur. Ecclef. lib. 1. ch. 24. Fleury , loc. cit. Traduct. des Instit. du Droit. Canoniq. lib. 1. tit. 13.

Autrefois il suffisoit pour être Archidiacre d'avoir l'Ordre du Diaconat; nous avons même dit que fouvent l'on voyoit des Archidiacres qui ne l'avoient pas. On les a obligés dans la fuite à être au moins Diacres, & ceux qui ont charge d'ames a être Prêtres. Fleury, loc. cir. Le Concile de Trente, fest. 24. c. 12. veut qu'ils soient même Gradués. Navarre nous apprend qu'en Espagneles Archidiacres n'ayant presque à nulle part aucune jurifdiction, on n'exige pas d'eux toutes ces qualités man. c.

25. n. 135.

En France, l'usage & la possession font la feule regle à confulter, pour connoitre les droits des différents Archidiacres : Consuesudo enim per diversa loca pravalet in officiis.

Le Pere Thomassin aux endroits cirés dit que la diversité de pouvoir que l'on remarque entre les Archidiacres, vient de ce que les Evêques, dont ils étoient les Vicaires, ne leur donnoient pas partout la même autorité, & de ce que les uns ont sû mieux que les autres conferver une plusgrande portion de leurs anciennes prérogatives.

L'on voit donc dans certains Diocefes des Archidiacres en possession de la plupart des droits Epitcopaux, & dans d'autres on les voit presque réduits à leur titre. Il y en a qui jouis-

- ARC fent en plein des droits de visite, de

procuration, de déport, de dépouille ou de bonnes robbes, du droit d'instituer les maîtres d'Ecoles, les bénéficiers. de les mettre en possession, d'exercer la Jurisdiction Ecclesiastique contentieuse de leur Archidiaconé, d'avoir même des officiaux, ce qui est plus rare & très-défavorable en France. Voy. donc Visite, Procuration, Deport, Depouille, Ecole , Ecolatre , Inftitution , Poffeffion , · Jurisdittion , Official. Mem. du Clerge . tom. 2. pag. 1897... 1761... tom. 10. pag. 210. tom. 7. pag. 1052. 206.

Il en est d'autres à qui il n'est permis de jouir que de quelques-uns de ces droits, & même d'aucuns. Il en faut dire autant des honorifiques ; dans quelques Eglises, l'Archidiacre est la premiere Dignité ; dans d'autres , il n'est que la seconde ou la troisieme; mais presque dans toutes, les Archidiacres ont conservé le droit de présenter les Ordinants, & de servir l'Évêque in Sacramemis. Par Arrêt du 3. Juillet 1674. l'Archidiacre de l'Eglife Cathédrale de Chartres a été maintenu dans la possesfion de porter seul l'Etole, & de la faire quitter aux Curés de fon Archidiaconat. Journal des Audiences. Fevret. liv. 4. ch. 3. n. 22. Tournet, lett. A . ch. 134. Il y a des Dioceses, où à cause de leur étendue, on voit plusieurs Archidiaconés & autant d'Archidiacres.

En mertant les Archidiaconés en général au rang des Dignités, la disposition des artic. 1. & 31. de l'Edit de 1606. qui exigent la Prêtrife & le grade dans les Dignitaires des Eglises Cathédrales, doit avoir son exécution à l'égard de toute sorte d'Archidiacres Mais certains Canonistes, même François, ont cru que l'Archidiaconé qui ne donne aucun droit de vilite ou de jurifdiction, ni aucune fonction Archidiaconale, ne devant pas être au rang

o\$ . A

des Dignies, ne metoti pas le Titulaire dans le sat des articles ciés de l'Ordonnance. M. Piales dir que cette prévention est contraire à nos ufages , fuviane lesquels ces Archidiaconés sont soujours considérés comme des Dignies de l'Eglife Cathérdate ; quodque dans le fair, ceux qui les possenten n'exercent plus autens fontion de jurissiction. Traité de l'Expect, des Grad. tom. 4, pag. 183. Procès-verbal de l'Alfemblée de 1670. Loix Ecclé. Iss. cir. n. 12.

L'Evêque a droit de procéder en premiere inflance contre l'Archidistre qui manque en fes fonctions. Ainfi jugé par Arrêt du 11. Août 1696, contre le grand Archidiacre de Sens. Mem, du Clergé, tom. 7-pag. 860. Mais fi l'Archidiaconat est possedé en ritre , l'Exèque ne peut dessiruer l'Archidistre , non plus que les autres bénéficiers fans jui útier son procès à la forque de droit.

Loix Ecclés. n. 13.

Les Réguliers qui font les fondions d'Archidiares dans l'étendue de leurs Monafteres font foumàs à la Jurifdiction Epifocapale en out ce qui regarde les fondions de leur charge. M. du Clergé, tom. 2, pag. 1085, tom. 7, pag. 104, & faiw. Mortanc & Bouchel raportent un Arrêt du Parlement de Paris du 18. Février 1616, qui défend de confier à des Religieux la jurifdiction d'Archidiaren. M. du Clergé, tom. 7, pag. 265, ... 294.

ARCHIMANDRITE. Mot grec qui fignifie Supérieur d'un Monastere, &

ce que nous appellons Abbé.

Covarruviss dans son Dictionnaire
Espagnol dit qu'Archimandrite est la
même chose que Chef du traupeaus: en
forte que felon cette significarion générale, il pourroit s'étendre à tous les
Supérieurs Eccléssastiques: Ex en effet,
on a donné quelquesois et nom à des

ARC

Archreèques, même chez les Latins. Mais îl ne fignifie proprement chez les Grecs, où il eft fort commun, que le Chef d'une Abbaye. Macri a remarqué dans son Hierolexicon que certe dignité le conserve encore aujourd'hui à Meffine dans une Eglife de Chanoines où il y avoit aupravant des Moines Grecs de l'Ordre de S. Baffie, é qui a été érigée en commende par les Rois d'Efragne.

ARCHIPRETRE éroit autresois se premier des Prêrres. Ce que nous allons dire de cette Digniré, servira à faire connoître ce qu'elle est aujourd'hui.

S. 1. ARCHIPAÉTRE, ORIGINE, AUTORITÉ, POSETIONS. Il en est des Archipétres comme des Archidiacres, & pour leur instituation & pour la succethon de leurs drois. Ils ont été établis à peu-prés vers le même temps, & leurs ionétions ont également varié le-lon les disférences circonflances & les différents usages des Diocefes; mais les Archidiacres fe font mieux tournus.

Le Pere Thomassin, en son Traité de la Discipline Ecclésias, part. 1, liv. 1. ch. 20. dit que c'étoit la Loi commune en Occident, de régler le rang des Prêtres fur celui de l'Ordinarion . mais que les Grecs n'étoient pas fi exacts à suivre cet ordre, S. Grégoire de Naziance rapporte de lui-même, qu'étant à Césarée, il refusa le premier rang que S. Bafile vouloit lui donner entre les Prêtres de son Eglise; c'est-à-dire, la dignité d'Archiprêtre. Du temps de S. Jérôme, il y avoit un Archiprêtre dans chaque Diocese, cela se voit par ces paroles de l'Epirre à Rustique : Singuli Episcopi , finguli Archiprasbiteri . finguli Archidiaconi & omnis ordo Ecclefiasticus suis rectoribus inniitur.

Le Concile de Mérida tenu l'an 666. Can. 10. ordonne qu'il y ait dans chaque Eglise Cathédrale, un Archipre-

tre .

tre, un Archidiarer, un Primicier, V. Primicir. La qualité d'Archipierre paffa enfuite au premier Prètre de chaque Paroiffe. Le Concile de Reims défend aux Laire d'ufuper cette Dignité. Il appelle l'Archipierte seiner, uirre qui marque de l'autorité, & répond à cet ufage que nous avons dit que l'on faivoir en Occident, de ne donner la qualité d'Archipièrte qu'au plus ancien

Prerre en Ordination. Thomas. part. 2. liv. 1. chap. 12.

Vers le fixieme fiecle on distingua deux fortes d'Archiprétres . l'Archiprétre de la ville Urbanus, & l'Archiprétre de la campagne ou rural Ruralis. Grégoire de Tours parle des Archiprêtres de la campagne en plusieurs endroits de fes ouvrages ; mais on ne fair s'il leur donne cette qualité, parce qu'ils devoient veiller, en qualité de Curés, fur les Prêtres de leurs Paroifles. Ce qui est de certain, c'est que du temps de Louis le Débonnaire, il y avoit à la campagne des Archipiêtres chargés de veiller fur un certain nombre de Paroiffes. Les Capitulaires de Charles le Chauve atteftent que chaque Diocele étoit divisé en plusieurs Doyennes, & qu'il y avoit un Archiprêtre dans chaque Doyenné. Un ancien Réglement que les Compilateurs des Canons attribuent au Concile d'Agde, dit clairement que Doyen & Archipretre, c'est Li même chofe. Voy. Doyen, Thomass. part. 3. liv. 1. ch. 11.

Quan aux fonctions de ces deux forces d'Archipérers, elles four marquées dans les chap. 3. & 4. du titre aux Décretales de signe, drehipres. Mais le ch. 1. du même titre dit : Ur irrehiperalbiter fiint geloble Archideanon e ejus praceptis feur fui Epifenji obedare e quad fyecialiter a din perinte miniferium, juper omne probiteres in ordine prehiterrali peptes arma agree saimamm, e injunxerit. Fagnan remarque que les Dovens ruraux ne font pas au rang des Dignités; que les Archipretres des Carhédrales doivent avoir vingt-deux ans fuivant le Concile de Trente, quand ils ne font pas chargés de la conduite des ames, & qu'il faut qu'ils puissenr être Prêtres dans l'an quand ils en font chargés; que quand ils possedent cette Dignité en titre, ils ne font pas révocables à la volonté de l'Evêque : fur quoi nous observerons que pour l'institution ou destitution des Archiprêtres ou Doyens ruraux, le Pape Innocent III. yeur qu'elle se fasse de concert l'Evêque & l'Archidiacre . parce qu'ils relevent de l'un & de l'autre Cap. adhac de offic. Archid. V. Doyen.

celebret & collectum dicat , aut eni iffe

Le nombre, le rang, les fonctions de droits des Archipetres fe reglema abfolument en France fur l'utage de chaque Dioccle: In base materia expandiental efficient de different de vitale de vit

Archidiacre.

En général, les fonctions des Archiprétres ou Doyens ruraux, que nous ne dillinguons pax, font bornées à préfent à une force d'infipellion flur les Curés de leur Doyenné pour avertir l'Evèque de la manière dont ils fe conduienr, d'indiquer & de tenir les conférences Eccléfafiques chez eux, d'envoyer dans les Paroiffes de leur Doyenné les fainers builes de la part des Evéques, ainsi que leurs mandements & leurs Ordonnances: il faux voir à ce fujer le Chapitre 10. des Statuts Synodaux publiés Tome 1. 210

dans le Diocese de Lyon; sous M. de mement à l'art. 24. de la Déclaration V. auffi le mot Confecration , & les M. du Clergé, tom. 7. pag. 39. 109. tom.

2. p. 1902.

Les Archiprêtrés de ville s'entendent, parmi nous, des dignités qui font dans les Eglifes Cathédrales, & qui n'ont feuvent que le droit d'officier à la place de l'Evêque. L'Archiprétre, dit M. Dubois en ses maximes . étoit le Vicaire de l'Evêque pour l'administration des Sacrements, il faifoit la bénédiction des Fonts Baptismaux, des Rameaux & des Cendres; ils font les Doyens des Chanoines, comme les Archiprétres de la campagne sont les Doyens des Curés.

Les Archiprêtrés vaquent en régale, s'ils ne font unis à une Cure & qu'ils foient perpéruels. Il faut être Gradué & agé de 22 ans, pour les posséder quand ils font dignités, & s'il y a une charge d'ames, il ne faut pas moins de 25 ans accomplis, comme pour les Cures. Inflit, de Gibert, tom. 1. p. 161. V.

Doven , Dignité.

En Normandie, dit Me. Routier dans la pratique bénéficiale à l'usage de cette Province, page 167, les Doyens, tant des Villes, appellés Doyens de la Chrétienté, que ceux de la Campagne, appellés Doyens Ruraux, sont censés étre les Curés des autres Curés, même Religieux, & en cette qualité sont en dreit & possession de leur administrer les Sacrements de Pénitence, du Saint Viarique & de l'Extrême - Onction , & après leur décès de les inliumer, & de prendre & appliquer à leur profit toutes les Cires, Torches, Lum naires & Offertoires, & en outre faire inventaire des titres & Régistres des BapièARC

S. George, Archevêque de cette Ville. du 9 Avril 1736, rapportée fous le mot Régistre. Mais c'est la tout ce que ces Doyens peuvent exiger à la mort des Curés. L'abus, dont parle Forger, en fon Traité des chofes & perfounes Eccléfiaftiques, ch. 28, & qui confiftoit à prendre la bonne robe, les breviaires, le cheval ou haquenée des défunts Curés a été réprimé par divers Arrêts qui ont fait défenses aux Dovens ruraux d'exiger auuene chose, pour le prétendu droit de bonne robe, sous les peines au cas appartenant.

> On trouve dans les M. du Clergé tom. 2. p. 1958 & suiv. p. 1904. une Déclaration du 17 Janvier 1716. qui decharge les Doyens ruraux de Normandie, ainsi que les Promoteurs de la garantie qu'on pouvoit exercer contr'eux pour les réparations du chœur des Eglifes & des Presbyteres , à cause de l'insuffisance des successions des Curés , & d'autre pare un arrêt du Conseil d'Etat du 10 Août 1641. qui les maintient ainsi que les Archidiacres & autres qui font en poffession d'apposer les scellés & d'user de faisse sur les biens des Curés qui viennent à décéder pour sureré des decimes. C'est aussi l'usage dans le Diocesede Rouen d'adresser les provisions des. bénéfices aux Doyens ruraux & des Villes. pour mettre les pourvus en possession.

V. Peffeffion , Doyen. ARCHIPRÉTRÉ ou ARCHIPRÉ-TRISE. On donne indifféremment dans l'usage l'un ou l'autre de ces deux noms, au titre ou au dift.ict d'un Archiprêtre. V. Doyen

ARCHISYNAGOGES, Archifynagogi. On appelloit autrefois de ce nome certains Eccletiaftiques employés auprès mes, Sépultures & Mariages, & se du Patriarche de Jérusalem. C'étoient charger de la clef où lefdits Régistres comme ses Asselleurs & ses Conseillers. font enformés, pour les remettre entre les Epiphane les appelle Apofloles. Dans le. mains du nouveau successeur, confor- Code Théodossen au sit. de Jud. calic.

ARC Samar, lib. 16. il est fait souvent mention de ceux qu'on apelloit ancienne-

ment Hieri, Archifynagogi , Patres Synagogarum , Prasbiteri , Apostoli , Primates; encore qu'il y eur , dit Bouchel , quelque peu de différence entr'eux. Bibl. Can. tom. 1. p. 112. in fin. V.

Conseillers.

ARCHIVES. On entend communément par ce mot, le lieu où font enfermés des titres & papiers importants. Zerula, en fa Pratique Epifcopale verb. Archivium, établit comme une regle denécessiré, que chaque Carhédrale ait ses Archives; ce qui est applicable à tout corps Ecclétiastique : Ita videtur ex cap. queniam comera cap. cum caufam J. G. de probat, & fere per totum titulum de fid. instrum. & cap. ad and. de prascript, & Clem, unic. de Jud. jur. ibi. Glof. in verb. Archivium.

Le même Auteur dit que la Congrégation des Cardinaux a décidé que les Chanoines & Bénéficiers de chaque Cathédrale devoient donner un état des revenus & des biens de leurs bénéfices. pour être dépofés dans les Archives du Chapitre, Vidi, dit Zerula, hoc obfervari, ut omnes prasbiteri beneficiati registrarent instrumenta & inventaria redituum, censum er altorum que poffident sua beneficia & afferrent copiam authenticam ad ipsum Episcopum & originale remaneret penes eus que registrarensur in libro quodam Magistrati perpetuo conservando in Archivio Cathedrali sub hac forma: Ecclesia N. possidet petium terra five domum fitam in loco N. & proprie ubi dicitur N. juxta bona N. O N. relitta à quodam N. vel empsam ab N. sub die N. mense N. anno N. & eft redititium pro ducates N. aut pro modiis frumenti, olei, vini, ac aliorum fingulis annis dicte Ecclesia N.

Le Concile d'Aix de 1585. a suivi

1581. ordonne aux Evêques d'affigner un certain lieu à leurs Secretaires pour y conserver toujours les régistres des Ordinations, des provisions, collations & autres Actes émanés des Evêques ou de leurs Vicaires, de peur qu'ils ne périffent pour pouvoir en tirer les extraits & les copies dont il fera besoin. Une Bulle de Sixte V. de l'an 1587. ordonne la même chofe. V. fur certe matiere Gavantus, in Enchiridion , verb. Archivism.

Si scrip uram ambemicam non videmus , ad exemplaria nibil facere possumus ; ce sont les termes du ch. 1. de probat. Sur ce principe, on estime que les copies ou les extraits tirés des papiers enfermés dans des Archives, ne font pas foi , par la seule attestation de celui qui en a l'inspection ; il faut pour cela , que ces copies aient éré taires de l'autorité du Juge & partie présente ou duement appellée.

Pour que des Archives soient censées aurhentiques, il faut qu'elles aient été établies par un Supérieur qui ait le droit de faire cet établissement , & il ne fussir pas qu'elles foient dans un lieu public & ne renferment que des écritures authentiques confiées au foin d'un Officier. Innoc. in cap. prim. de procur. M. du Clergé, tom. 6. p. 1887. tom.

7. p. 987. tom. 12. p. 1125. La Congrégation des Cardinaux a décidé que l'Evêque peut visiter les Archives de son Chapitre, & en examiner les papiers pour reconnoitre les droits qu'ils attribuent : Adhibitis tamen aliquibus einsdem Ecclefie Canonicis. Barbofa, Collect, Bull,

L'usage & la Jurisprudence du Royaume font conformes aux regles que nous venons d'établir fur la matiere de ce mot. Le Concile de Rouen est ce Réglement : celui de Rouen tenu en fuivi à la lettre ; dans chaque Eyêché Dd 2

on tient exadement régittre des chofes dont pate le Corcile, & il n'est print de Cemmunaué Ecclétastique fectlère cu régulière qui n'air ses Archives, c'est-à-dire, un lieu public où elle dépose les tirres & papiers qui la concernent. V. Les art. 37. 38. & suiv. du Révelement sous le marches par les parties de la Revelement fous le mor Fabrique.

Les copies & les extraits qui font tirés des Archives, ne devroient faire foi dans nos Tribunaux qu'autant qu'ils ont été tirés avec committion du Juge & partie appellee. V. Compulsoire. Ferriere fur Guipape, décil. 2. Boutarie, furl'art. 1. du tit. 12.de l'Ordonnance de 1667. Cependant du Moulin fur la Coutumede Paris , S. 8. verb. Dénombrement , n. 26. & fuiv. enfeigne que les Actes des Archives publiques font pleine foi, quoique fous une forme irreguliere : Scriptura in Archivo publico sumpta, plene probat etiam si careat subscriptione notaris & aliis folemnibus publici inftrumenti: cela peut s'entendre du mauvais état de la pièce même, qui d'ailleurs a été extraite ou tirée des archives dans la forme réquise, car le même Auteur. ibid. n. 33. refuse toute créance aux extraits fur extraits, & regarde comme très-fuspects, ceux qui fortent des archives d'un Monastere ou Chapitre. In C. si quis C. de edendo.

Plutieurs Affemblées générales du Clergé ont fair des Réglements concernant la confervation & la fûreté des Archives du Clergé. Le premier de ces Réglements paroit avoir été fair par l'Affemblée de Melun en 1579. V. les M. du Clergé au tom. 8. p. 1438.

& fuiv.

Au tefte la déclaration de biens dont Zerula parle après la décifion des Cardinaux est une chose affez génèrale, il n'est point de Diocese où il n'y air l'état des biens Eccléfisstiques qui y sont situgs; mais nous

obbrevenns que les décimes érant devenues une impórition ordinaire, le Roi a voultu que le paiement en tút réparti de la manière la plus égale. Dans certe vue, S. M. rendit une Décharation le 17. Août 1750. régilhée au Parlement le 21. du même mois, par laquelle chaque redevable de décimes el obligé de fournir une déclaration des biens qui les foumertent à cette redevance. Le Clerré allemblé en 1750. obtint du Roi que ce nouveau Réglement me fut pas societté, V. Taxe, Décimet, Euroson Discélin, Paulit; Edrique: ARMES. Le chap, térrié, 4 e vins ARMES. Le chap, térrié, 4 e vins

é boseffas. Cericerum, defend aux Chres de porce des armes fous peine d'excompanication: Arma Clericerum fun exaines, Lecima; ¿Cel la leçon & l'exemple que donne aux Chers le pratad S. Ambrocis: No mila querum forces, unu arma Chrijli milites. Caellar yequenare non univ. Jed adon, Jesus, von-tiones, Lecima fuerum milit arma advaffu milites. Tilla enim fun arma militaria configurationes, Lecima fuerum militaria arma despira militaria. Tilla enim fun minimen. In Sucredotis. Cop. son pila 131, quaft.

Les Capitulaires de nos Rois portent même défenfe. Baluze, tom. 1. Col. 400. Mais depuis que Clement V. a déclaré que les Ecclessastiques n'encouroient point l'irrégularité, lorsque pour fauver leur vie ils auroient tué leur aggreffeur, Clem. fi furiofus de homie, volunt, on a juge qu'ils pouvoient licitement porter des armes, lorfqu'ils auroient raifon de craindre pour leur vie & qu'il leur étoit même permis d'en porter quand ils feroient en vovage: Nulla arma induant Clerici .. nife stinerantes, nec enfem, nec pueionem, nec alind armorum genus gestent, nife propter itineris necessitatem. Glof. verb. Clerici in dict. cap. Clerici. Concil. de

Mayence, Can. 74. Dans l'Histoire Ecclef. Liv. 98. n. 65. on trouve ARM un ufage fingulier des Clerts armé dans la Cour du Pape.

S. Charles dans Ion premier Concile de Milin, part, z. ir. de armit, Iuditi, éc., ordonne que le port des armes ne fera permis aux Exclétialiques que lor figuils auront quelque perdi à craindre, & qu'en ce cas, ils en obtiendront la permilion par écrit de leur Evêque; ce qui a eré fuivi par le Concile d'Aix en Provence tenu en 1383.

La permiffion qu'accorderoit l'Evéque à un Eccétiaffique de potrer des armes , ne le mettroit fans doute pas à l'abri des peines prononcées par la Octonnances, fi les armes étuient du nombre ou de la qualité de celles dont la fabrication de le port font défendus par la Déclaration du 7. Mars 1734. Bibliothèq. Can. verb. Armes

Lé port d'armes par les l'écelsifsique les excés qu'il occasionne, font des est privilègies dont les Juges féculiers ont d'oit de connoître. Parraitinis armarum ogratio court à quamemappe juficia, bilan persinat de reçum privative. Joan. 0.311, q. 176. Preuv. des Lib. ch. 28. n. 17. Not. V. Delir. M. du Clerge, 581. Le port d'armes avec affemble pilicie, eff. ess Royal. V. Fart. 11. du tit. 1. de l'Ordonnance de 1670. Tout cas Royal et Privilègie. V. Délir.

S. 1. Anmes, Inkigularité, Vacance no Bisépiere. Nous avons diftingué l'irrégularité qui procede de l'homicide ou muitation de membre, que pous traitons au mor Homicile, d'avec l'irrégularité controverlée couchant le port des armes dans le fevice militaire, que nous avons cru devoit traiter lei léparément.

Il est certain que le simple port d'armes, quoique défendu aux Clercs,

comme nous venons de le voir, ne produit point d'irrégularité; mais c'est une question de favoir, si ceux qui one fait le mérier de la guerre font irréguliers, & fi les benefices de ceux qui font engages dans la profession des armes, vaquent de plein droit. Le Can. 6. C. 23. q. 8. dit : Quieumque ex Clero videntur effe, arma militaria nec fumant, nec armais incedant, fed profesionis (na vocabalnos religiosis moribus, & religiofo babinu prabeant ; qual si contempjerint , tanquam Sacrorum Canonum contemptores, & Ecclefiallica antoritatis profanatores , propris gradus amissione multlentur , quis non possunt simul Deo er faculo militare.

Le Pere Thomatina, en fon Traité de la Difeijine parte, akiv. 2. ch. 25, dit que les Papes, les Evéques & La plus taints Religieux on et shorré les Fiedes à s'engaper dans les Crofides; mais ils n'ont jumis permis aux Miniferes des Aurels d'entrer dans care Milicé faine, & de répuadre le fang des enaemis de la Religion; qu'Alexandre Mill déclare intéguliers, lus aucune exception, tous écut qui tuent ou qui munten leues adverhires dans les combats; fans que les Evêques les puisten differentes.

Le ch. 24. de homicid, enjoint à un Clerc qui a une ou mutilé dans un combat, même un ennemi de la Foi, de s'abstenir des fonctions de son O:-

Paffor, en son Traité des bénéfices liv. 3. in. 32. n. 10 soutient que par la seule protession des armes, sans avoir même ni tué, ni mutilé, ou est tombé dans une irrégularire dont le Pape & son Légat peuvent seuls dispenser.

Mais le ch. in audienia, de fent, exeamvent qu'on falle trois monitions à un Clere qui s'est engagé dans la profesfion des armes, avant que de le priver

des privileges de son état. Innocent IV. in cap. 1. extr. de Apost. dit même qu'un Clere peut jouir de ces privileges dans le service militaire , si sit miles , dummodo non exerceat fava, Le Cardinal Hortiensis, sur le titre de Homicidio, dit autli, que bien loin qu'un Eccletiastique qui porte les armes encoure de plein droit la perte de son bénésice, il teroit au contraire punissable, s'il n'y faisoit fon devoir, & s'il n'exhortoit les autres à le faire. Les Théologiens ne font pas moins indulgents fur cette queftion. Covarruvias , part. 2. de Homicid. \$. 3. n. 3. Bonacina, tom. 1. q. de iis qua pertinent ad irreg. punit. 4. propof. 35. Navarre, de Homscid. Conf. 10.

En France, Pallor est prosque le seul Auteur dont l'opinion soit il severe contre ceux qui ont embrasse la profession des armes. M. Piales, en son Traité de la Dévolution de du Dévolut onn 3, part. 3, ch. 2, traite la question avec quelque que de de l'en de la comparation de la profession de la constitución de la comparation de la profession de la comparation de la comparation de la profession de la comparation del comparation de la comparatio

La feconde, que cette profession ne rend point irrégulier, ni le Laïc, ni le Clerc qui l'embrasse: ce qui doit s'entendre quand on ne sait pas positivement avoir tué ni mutilé.

La troifeme, qu'on pout affifter à un combat, y commandre en qualité d'Officier, eshorter les foldats à laire leur devir, fan encourir l'irrégularité, pourva qu'on ne tue ou qu'on ne muitle foi-mème perfonne Cr. Attueur auroir ple en ajouter une quatrieme fur l'autorité de l'Arrée du Grand Confeil du 25 Mars 1743, dont il apporte l'épéce: favoir, que le bénéfa-

ARM

cier qui non-feulement embraffe le parti des armes, mais qui accepte un emploi dans les troupes, enforre qu'on ait tout lieu de croire qu'il abdique l'état Eccléfuffique, perd fon bénéfecde plein droit. Dans l'espece de cet Arrêt, le Benéficier avoit été fait Capitaine de Cavalerie en temps de pais.

Je ne garantirois pas toutefois cette quatrieme maxime comme les autres; elle est fondée sur la comparaison que l'on fait de cet Officier à un Beneficier qui se marie ; mais outre que l'Arrét qui l'autorile est encore seul, un Capitaine. un Officier quelconque,n'a pas contracté un lien fi indiffoluble, à beaucoup près, que le bénéficier qui s'est marie. On ne confidere peut-erre que l'intention qu'il fait paroître de quitter l'État Écclesiastique, en acceptant un emploi militaire tel que celui de Capitaise : mais il est difficile de trouver aujourd'hui des cas où un Clerc aille au Service dans le deffein de revenir à l'Eglife après quelques campagnes. Cela étoit bon dans le IX. fiecle; préfentement la Compagnie n'engage pas plus qu'une Lieutenance, & l'acceptation de l'un & l'autre de ces postes doit produire le même effet pour la préfomption de volonté, dans celui qui les accepte. Pour conclure. La diftinction de l'Arrêt du Grand Confeil militera done toujours contre les principes généraux qu'établissent Mrs. d'Hericourt, le Merre & Capon, dans la Confultation rapportée par M. Piales en l'endroit cité; ces Mrs. ne sont jamais vaquer le bénéfice de plein droit par la timple profession des armes. Boniface tom. 3. liv. 6. tir. 10. chap. 6. De Bezieux , liv. 1. tit. 2. ch. 1. \$. 14. d'Hericourt , ch. de l'Age & Qualitės, &c. n. 15. Ducasie, part. 1. ch. 3. n. 1 J.

ARMOIRIES. V. Titres , Droits Honorifiques , Chapelle.

## ARRENTEMENT V. Rail

ARRENTEMENT. V. Bail.
ARRENAGES fignifient les intérêrs,

pensions ou revenus de cens, rentes foncieres & conftituées, & autres redevances annuelles dont le paiement est en arriere.

Sur la grande question, si le stuccefour au benéfice est reun d'acquirer les arérages de rentes dûs par son prédecession : la frant disinguer les différentes especes de rentes ou pensions dondules qui sont relles & attachées aux biens; les pensions ou re-levances de certains benéfices envers d'autres Supérieurs, & les pensions rélevvées sur le tire même du benésice. Voyez char-

1º. A l'égard des rentes foncieres. les Auteurs ne font pas d'accord les uns, tels que Chopin fur la coutume d'Anjou , de reh. in cenf. n. 10. Dupineau ibi art. 483. Troncon, fur la coutume de Paris, art. 73. Tiennent indéfiniment, que le successeur est tenu de payer les arrérages de rentes foncieres ou féodales dues par fon prédéceffeur; les autres comme Godefroi fur l'art. 21. de la coutume de Normandie. Mornac in leg. 5. cod. de sacros. Sanct. Eccles. distinguent le succelleur au bénésice per ebitum, d'avec le successeur par résignation: le premier, disent-ils, n'est tenu que des rentes échues depuis sa prise de possession, parce qu'il tient son benefice uniquement du Collateur, qui est présumé avoir consèré sans autres charges que celles qui ont été impofées par la fondation, qui font, d'acquitter le fervice, & de payer pour l'avenir feulement, les rentes & autres charges auxquelles le temporel est affuietti. V. Bail.

A l'égard de celui qui a été pourvu par rélignation ou par permutation, il est, ditens-ils, tenu en quelque forte des faits de fon prédéceffeur; il doit s'imputer la faute de n'avoir pas examiné, avant que d'avoir accepté la réfignation, les charges du temporel de ce bénéfice, & fi fon Réfignane les a acquittées ou non.

C'est, sur cette diversité d'opinions. que l'Auteur de la Jurisprudence Canonique dit qu'il feroit raifonnable à l'egard des arrérages de rente & autres charges échues du temps du prédéceffeur, de s'en tenir à ce qui est réglé pour les décimes par l'Edit du mois de lanvier 1599. dont l'art. 16. porre que les Receveurs ne pourront faire demande au nouveau fucceileur au bénétice . qui fera pouvu par le déces du detnier Titulaire, de plus de deux années d'arrérages desdites décimes ; & à ceux qui feront pourvus par réfignation, de plus de trois années, en faifant néanmoins apparoir des diligences faites par lesdits Receveurs. Il y a , dit-il , parité de raifon. Et en effet les décimes font devenues comme charges réelles, & le propriétaire d'une rente a autant & plus d'intérêts, ou de moyens pour se faire payer des Titulaires, que ces exacteuts: outre qu'il peut arriver que le nouveau pourvu à qui l'on aura donné la préference d'un procès par des ménagements pour son prédécesseur, n'aura pas même de quoi payer les frais de fa garantie contre des héritiers, qui font fouvent ou inconnus ou bien éloignés. Ajoutez que toute rente, pour réelle qu'elle foit , n'est hypothéquee , pour le paiement annuel, que fur les fruits dont le successeur n'a pas joui ; & encore que les quittances du prédécesseur peuvent s'être égarées, ce qui donneroit lieu à un fecond paiement, enfin que les arrérages des fonds ou capitaux actifs du bénéfice n'appartenant qu'aux héritiers du prédécelleur, ils ne doivent pas

être exempts de payer les dettes pailives.

210 rou néanmoins le créancier ne perd pas le droit d'attaquer, pour ex rences funcieres, le polificier actuel comme pue fuire de la realité de l'action de de la loi Imperatures diff, de publicairs cap. 1, de falur, M. de Catellan liv. 1, 1, 33 rapporte auffi un Arrêt dans ces poincipes qui nous paroifient les meilleurs à luivre.

27. A l'egard des arrérages des penfions dont certains Bénéficiers font chargés envers des bénéfices supérieurs, comme des Prieures envers des Abbayes, Louet, lett. A, fom. 15. traite la queftion . & rapporte des Arrêis du Pailement, qui déchargent le Titul iire actuel de ces arrèrages; mais Brillion, verb. abbate, n. 107. en rapporte du Grand Confeil, qui jugent le contraire, c'està-dire, que les Abbés peuvent demander vingt-neuf années d'arrérages de ces pensions, & que les Titulaires aczuels sont responsables de celles échues du temps de leurs prédécesseus; surquoi V. Subfide.

3º. Enfin pour ce qui cft des penfions. fur les titres des bénéfices, elles font devenues réelles, par la formalité de l'homologation dont il est parlé, sous le mot Pension. Le successeur par résignation ou per obitum indistinctement oft fion. tenu au prorara de sa posicisson, unais à rien plus. L'Arrêt du Parlement de Toulouse que rapporte Cambolas, liv. 6. ch. 48. n. 3. par lequel il a été juge, que le successeur au bénésice, par resignation, étoit tenu de payer les arrérages de la penfion dus par son prédécolleur, fut rendu dans les principes de l'ancienne Jurisprudence, qui distinquoit les successeurs rélignataires ou impetrants. Ce qui ne s'observe plus que dans le cas ou la pension n'auroit pas été homologuée, ou en matiere de bail. V. Bail. D'ailleurs les pentions, dont il s'agit ici, sont de leur nature perARR

fornelles . & leur établissement n'a eu pour objet, que l'avantage du prédéceffeur, & non de son Eglise. Ce qu'on ne peut dire des rentes foncieres, à l'egard desquelles il y a encore , comme on vient de le voir, beaucoup de raifons pour décharger de leurs arrérages les successeurs aux bénésices, qui en sont sonciérement chargés. Que le pensionnaire s'impute, dit Brodeau fur Louet lett. A , Iom. 15., de ne s'etre pas fait payer, il feroit trop rigoureux d'y obliger le nouveau pourvu . fi ce n'est la derniere année , à l'égar 1 de laqueile, on ne peut être en demeure. Quelques Auteurs comme Cabaffut in prax. lib. 2. cap. 14. n. 13. font d'avis que le pensionnaire peut revenir sur le successeur, après avoir fait ses diligences contre le prédécesseur & ses hériciers. Cela paroit affez équitable ; mais comme dans notre Jurisprudence on autorife l'ufage des cautionnements dans les réferves de pensions, par voie de relignation, il semble que, quelque diligence que fasse le pensionnaire, il est toujours cense dans son tort, ou sans autre action contre le fuccesseur, que pour les pensions à venir, si la réserve a été dûment homologuée. V. Pen-

Le droit d'indemnité, comment se paie entre le Titulaire & son prédecesseur? V. Indemnité.

Les Canonifles Italiens ont écrit fur ces principes. Faguan in cap. ad boc. de faint. Gigas de penfonibus quest. 44. Sanleger de penjonibu. 5. 1. ARRÍRAGES, PRESCRIPTION.

V. Rentes , Prescription. ARRET. V. Emprisonnement , Saiste,

Comrainte par Corps.

S. 1. Arbet de Cour Souveraine.
L'obligation des Juges d'Eglife, de 10

ARR

conformer aux Arrêts, ne s'étend pas à toute forte d'Arrêts, mais seulement à ceux qui établiffent une Jurisprudence certaine, comme font les Arrêts d'enrégistrement des Ordonnances qui contiennent des modifications fur certains articles, les Arrèts de Réglement dans le reffort des Parlements qui les ont rendus, & une fuite constance d'Arrêts parriculiers, conformes fur un point de Droit : Series verum perpetuo similiter judicatarum, comme dit la L. nam Imperator 38. ff. de Legibus. Cujas , Obferv. lib. 20. cap. 1. M. du Clergé, tom. 7. p. 1550. & fuly. Voyez Abns, Evecation.

Ceft une ancienne maxime reque, que less Arrès ne font pes Loi à l'égard de ceux qui n'y font point parrie; mais quoiqu on dife encore que ces mêmes Arrès ne profitent qu'à ceux en faveur de qui ils ont été rendus, le prégugé et oujours favorable en maxime Éccléfaitique, quind ils ne font pas containes aux Ordonnances, parce qu'ils fervent d'interprétes à nos ufages. D'Horicour, c'h. des Ordonnances, dec. n. 17. 18. où il eft dit que les Arrès du Confeil, non enrégiffrés dans les Cours Souveraines, n'y font pas regardés comme des Loix.

Ceft une question fi les Evéques pourpuirent reines vifeit le saffaion d'un Arrêt, su Confail du Roi, font diffenfis de configner l'amente de 150. liv. comme le fint les Procureurs Genéraux des Cours ingrériures en pareil cas? Le cas s'est prélemé au fujer d'une demande en califaion par M. Pléveque d'Evreux, & fa requêre ne fut admité qu'après une diffonté de M. et Chancelier. Les raifons favorables à cette précution des Evéques font déduiret dans le rappor d'Agence en 1745, pag. 72.

\$ 2 ARRÊTS DE DÉFENSES, V. Décret.

ARTOIS: Province du Royaume de France, cédée à Charles-Quint par François I. Ian 1526. & réunie à la Couronne en 1640, par capitulation, & en

1659. par le Traité des Pirénées. C'eft lechangement de domination qui a donné lieu à tant de contestations fur l'état & les privileges de ce pays, par rapport à certaines matieres Ecclésiastiques ; fans en rappeller ici l'histoire qu'on trouve affez au long dans les M. du Clergé aux endroits que nous citerons, nous observerons simplement , 1". Que l'Eglife d'Arras a été anciennement déchargée de la régale par des Lettres Patentes du Roi Philippe Auguste données à Fontainebleau en 1203, ce privilege a été assez constamment reconnu jusqu'en 1724. temps auquel la mort de M. de Seve Evêque decette ville a donné lieu à une contestation sur ce même sujet. qui a été portée en la Grand'Chambre du Parlement de Paris, où après huie Audiences on rendit un Arrêt le 20. Mars 1727. par lequel il déclara que l'Eglife d'Arras étoit fujette à la régalc. M. du Clergé, tom. 10. p. 320, & fuiv. toin. 11. p. 694 ... 2005 ... julq. 2028. V. Regale.

2º. Les droits des Gradués ont lieu dans l'Arrois, mais non pas le droit d'indult; les droits des Gradués y ont lieu incontestablement depuis l'Arrêt du Confeil d'Etat rendu le 30. Juin 1688. rapporté dans le Journ. des Aud. tom. 4. liv. 2. ch. 18. & les M. du C'ergé. tom. 10. p. 322. jusq. 345. Le droit d'indult ne s'y exerce plus depuis l'Arrêt du Confeil d'Erat du Roi, du 19. Février 1677. par lequel S. M. déclara l'Artois, exempt de ce droit. M. Piales qui rapporte ou cite ces deux Arrêts en son Traité de l'expectative des Gradués, tom. 1. ch. 6. discute judicieusement cette matiere; il observe que l'Artois n'a été déclaré exempt du droit d'indult,

Tome L

que parce que dans le temps de l'établiffement de ce droit, par la Bulle de Pull IV. en 1538. le Comté d'Artois n'étoit plus à la France, la Souveraineté en ayant été cédée à l'Empereur Charles-Quint, douze ans auparavant; au lieu que dans le temps de l'établiffement de l'expectative des Gradués par la Pragmatique Sanction en 1438. & dans le temps de fa confirmation en 1515, par le Concordat entre Léon X. & François I. l'Artois faifoit partie du Royaume de France. M. du Clergé, tom. 10. p. 322. 346. & fuiv. tom. 11. p. 1523. & fuir. Le joyeux avénement a lieu auiti dans l'Artois. V. Brevet , Gradués.

3°. Par cette derniere raison , le Roi a fur les bénéfices Confiftoriaux de l'Artois les mêmes droits que le Concordat lui donne fur cette espece de bénéfices dans toute l'étendue du Royaume. Les indul:s que nos Rois ont obtenu ou peuvent obtenir du Pape pour l'exercice de leurs droits de nomination fur les bénérices des pays conquis ou réunis à la Couronne, ne servent parmi nous, comme nous l'établissons mieux ailleurs. qu'à rendre témoignage de la piété & de la fageffe de nos Souverains, qui, pour prévenir toute contestation avec le St. Pere, savent lui donner à propos des apparences de fatisfaction, pour se conserver la réalité de la leur propre. V. Indult , Concordat , Pays. M. du Clergė, tom. 11. p. 1768. julq. 1808. Traité de l'Expect, des Grad, de M. Piales, loc. cit.

Tourénis l'ufage eft que le Roi ne nomme point par Brever aux Abbayes de l'Artois : les Religieux préfenent rois fajres au Roi, qui fait choix d'un, & l'Evèque ou Che-d'Ordre confirme. Cxt ufage vient de ce que la Commende n'ell prefique point connue dans les Pays-Bas. V. Commende. Trait. des Commend. de M. Pitales y ton. 2, p. 124, ART

Il artive quelquefois que le Roi donne des penfions fur es Abbayes, mais on ne les reçoir point à Rome; les Colliciers de cette Cour demandent le confentement de l'Abbé & une componde pour accorder des Bulles; de forte que ces penfions ne fe paient que test veillers, d'éfin. Can. p. 182. Arrèt du Confeil du 30. Juin 1888. Journ du Palais. Arrêt du mois de Mus 1707. Journ. des Aud. Brillon, serb. Aresis. V. Flanders.

L'Auteur de la Jurisprud. Canoniq. verb. Abbaye, n. 13. remarque que la plupart de ces Abbayes ont été, & sonn actuellement possédées par des Cardinaux sur la nomination du Roi.

4º. Le Grand Confeil connoît des concellations fur les bénétices frués en Artois, & accordés fur la nomination du Roi, foit pour joyeux avémenten, ou pour ferment de fidélité & autres cs. f. fans qu'on puilfs ufer d'aucune évocation en vertu des privileges de la Province. Arrêt du Confeil d'État, din mois de Juin 1717, Brillon, Jes. ¿ir. Le Confeil d'Artois fe dit en poffet-

find d'infruire les procès des Eccléliaftiques accufés de crimes, fans renvoi: aux Cours d'Eglise. M. du Clergé, tom. 7. p. 405. 443.

Le Parlement de Paris n'entégiftra. Be Réplement faile 15, Juliet 1679, Pour fixer les cas dont les Officiers du Control de d'Artois pourreicent connoires, qu'a-près en avoir except rapus», interadium, parambatinonem Divini Cultus. M. du Clergé, vom. 7-p. 589, Louis XIII. par une Déclaration du 15, Février 164,1 avoit dévà ordomé que les appellations du Pays & Comté d'Artois, reiloritroiene au Parlement de Paris.

Pour ce qui concerne la finance & l'administration économique, la Province d'Artois avoit dépendu de la généralité & intendance d'Amiens, depuis ART

(a réunion à la Couronne jusqu'en 1754. que par un Arrêt du 4. du mois d'Août de la même année, le Roi jugea à propos de réunir la Province d'Artois à l'Intendance de Flandres : le motif de cette réunion fut qu'il y avoit plufieurs affaires communes entre la Province de Flandres & celle d'Artois, qui demandoient d'être trairées par le même Intendant; ce que nous remarquons ici comme une preuve de ce que les Eglises d'Arrois doivent aussi participer aux usages du même pays de Flandres en matieres Ecdéliaftiques. V. Flandres, Alemblées,

5º. Dans les pays d'Artois, la regle de publicandis resign, a lieu, & les Lettres d'Attache sont nécessaires pour faire valider les réfignations en faveur. V. Regle, Attache. M. du Clergé, tom. 10.

p. 324. & fuiv. 6°. Le concours a lieu en Artois pour les Cures. Mais la regle de mensibus & alternativa n'y est pas observes quoique pays d'ulage. Voyez Concours, Alter-

ARTS (FACULTÉ DES) V. Faculté, Université.

24 mg 1 ....

ASCETE: on appelloit ainfi autrefois dans l'Eglife les premiers Chrétiens qui s'exerçoient à la pratique des Conieils de l'Evangile. Ascere est un mot grecquia la même fignification qu'Exercitant : c'est du sens de ce mot que vient le nom d'Ascétiques donné à certains ouvrages de S. Bafile & d'autres pareils,

ASPERSION, V. Lan-Bénice,

ASSASSINATS font le meurtre ou les excès commis volontairement fur une personne, avec avantage ou en trahi-

Ce crime est cas prévôtal contre les Laïcs, & privilégié contre les Cleres. V. Délir. M. du Clergé, tom. 7. p. 878. & fuiv. 484. & fuiv. p. 910. & 911,

A 5 S Il fait vaquer le bénéfice de celui qui le commer de plein droit, V. Ho-

micide.

ASSEMBLÉES DES ÉTATS. Il y avoit autrefois fous la premiere & feconde Race de nos Rois, des Asiemblées ordinaires des Etats qui se tenoient réguliérement tous les ans. On y traitoit les affaires les plus importantes . &c on y fiifoit même des Loix fur des matieres Eccléfiaftiques & profanes auxquelles on donnoit le nom de Capitalaires.

V. Capisulaires.

Le Clerge avoit une grande autoriré dans ces Affemblées ; les troubles qui furvincent vers le dixieme secle, rendirent ces Affemblées impraticables : on ne les convoqua plus que d'une maniere extraordinaire, c'est-h-dire, dans des cas bien pressants. Celle qui fit tenuo fous Louis XIII. l'an 1615, a été la detniere. V. la Déclaration du 14. Septembro 1582, rég, en la Chambre des Comptes le 3. Décembre 1585, qui renle la forme des Affemblées tant de l'Eglife & de la Noblesse, que du Tiers Etat. On voit dans Fontanon, tom. 4. pag. 728. la Déclaration du 31. Mai 1588. qui contient un réglement pour la convocation des trois Etats du Royaume dans la ville de Blois.

S. 1. Assemblées du Clergé, leur

ORIGINE ET AUTORITÉ. Les Affemblées du Clergé, relles qu'ou les entend par cette expression . ont leur origine dans l'établiffement des décimes qui ont pour premier titre co: 1tituif le fameux contrat de Poisi dont il est parlé ailleurs. V. Décimes. Les Eccléfiastiques du Royaume avoient bien contribué, jusqu'à certe époque, aux besoins temporels de l'Etat, comme cela fe voit fous le mot immunités : mais c'étoit fous une forme d'imposition qui ne les obligeoit pas de s'affenbler, ou du moins fi fouvent. C'étais . Ec 2

dit M. d'Hericourt, en ses Loix Ecclés. ch. des Assemblées in princ., dans les Assemblées générales de la nation, que le Clergé avec les deux autres états, faifoit au Roi les dons gratuits, fous la premiere & fous la seconde Race de nos Rois; ce qui n'empêchoit pas les droits de gîte, de services militaires & les autres charges qu'il devoit acquirter. à causes des terres qu'il possédoit. V. Immunité. Sous la troifieme Race, dit le même Auteur, les Ecclétiastiques ont fouvent payé des décimes, que le Roi faifoit lever fur eux, à-peu-près comme on levoit le dixieme des revenus des Laïcs, il y a quelques années; mais depuis que le Clergé paie au Roi les décimes pour acquitter les rentes de l'Hôtel de Ville de Paris, il tient tous les dix ans de grandes Affemblées, dans lesquelles il renouvelle le contrat qu'il fait avec le Roi, & des Affemblées intermédiaires de cinq en cinq ans, pour entendre les comptes du receveur G& néral. M. Patru dans ses Mém. sur cette matiere nous apprend à-peu-prés la même chose sur l'origine des Assemblées : .. Elles n'ont commencé, dit-il, à fe " régler , à-peu-près comme elles font " aujourd'hui ; que fous le regne de , Charles IX. Ce n'est pas , ajoute ce " même Aureur, que depuis l'établif-" fement de la Monarchie, les Rois ", n'aient fait, de temps en temps, & " dans les nécessirés de l'Etat , diverses " levées fur le Clergé; mais ces levées " étant extraordinaires & lans fuite, " elles fe faifoient quelquefois par au-" torité, & fans arrendre le consente-" ment des Ecclésiastiques, & en tout .. cas, une ou deux Assemblées con-" fommoient l'affaire. "

M. Patru parle ensuite de l'origine & de l'établissement des décimes; il en vient au contrat de Poissi (v. Déci-put), & continue en ces termes, ou-

, tre que pour l'exécution de ce traité ,, il se fallut assembler plusieurs fois, " comme depuis le colloque de Poidi ,, jusques à la paix de Vervins, la Fran-" ce fut prefque toujours agitée par les divers troubles de la Religion, " & enfin par la rupture avec l'Espagne; ,, on tira pendant tout ce temps de grands ", fecours du Clergé, & pour en tirer " ces fecours avec plus de facilité , il , falloit néceffairement s'affembler. Tel-" lement que ces Assemblées devinrent alors très-fréquentes, fans néanmoins ,, que le temps de leur tenue, & les " intervalles de l'une à l'autre, fusience " réglés. " Enfin vers le commencement de ce fiecle, il fut arrêté que les Affemblées générales se seroient de dix en dix ans , qui font auffi par cette. raison appellées décennales, & les Asfemblées des comptes de deux en deux ans, premiérement; & enfin tous lescinq ans. Il s'en fait pourtant d'extraor-

dinaires. Voilà donc, pour l'origine des Assemblees du Clergé, le temoignage de deux graves Autours que nous aurions craint d'affoiblir, en changeant leurs propres termes. Le premier dit que dans ces mêmes Assemblées, on regle toutes les affaires temporelles & quelquefois des questions de doctrine & de morale; parce que les pouvoirs des députés ne sont pas limités au temporel : on ne voit point, ajoute-t-il, pourquoi ces Ailemblées ne pourroient point être regardées comme une espece de Concile de toute la nation. M. Patru ne le nie point; mais, il dit,, il y a grande " difference entre les Conciles ou les .. Synodes, & ce que nous appellons " parmi nous les Affemblées du Cier-" gé. Les Conciles & les Synodes sont " pour les matieres de Foi ou de dif-.. cipline Eccléfiaftique, & quelque-" foi , par occasion , on y traite du

" temporel de l'Eglife, comme il fe , fit au Colloque de Poiffi; les Af-", blées du Clergé, au contraire, font pour les affaires temporelles de l'E-, glife, & quelquefois, par occasion, , on y traite des matieres de Foi & " de discipline Ecclésiastique, comme " il s'eft fait en nos jours, fur les dif-, putes de la Grace entre les Jéfuites . & le Port Royal ; .. M. de Fleury en ses Instit. au Dr. Ecclés. s'exprime ainsi: ,, ces Assemblées ne sont point des " Conciles, étant convoquées princi-, palement pour les affaires temporelles, .. & par députes seulement, comme les " Assemblées d'Erat " & c'est là l'idée qu'on s'en forme, communément. Les Ultramontains même, intéreffees à combattre la Déclaration du Clergé de France en 1682., l'attaquent, par cet endroit, & le Censeur de Mainbourg, en fes remarques fur le Traité des Prérosarivees du Sieve de Rome, dit en la p. 453. " qu'on donne tel fens qu'on vou-,, dra aux propositions du Clergé de " France : l'autorité de cette Assemblée " est-elle assez grande , pour imposer . une obligation à tous les François, " en matière de Religion? La facul-" te de Paris , a-t-elle jamais été fou-" mife à la jurisdiction de ces Assem-" blées? & toutes les Eglises de Fran-" ce font-elles fujettes dans les chofes " Eccléfiastiques à un tribunal moin-, dre oue celui d'un Concile natio-" nal P "

Mais, quoiqu'il en foit; comme la même autorité, qui permet ces Affemblées, autorife auffi les procurations, telles qu'on les voit fous le mot Députés & qui étant l'ouvrages de toutes les Provinces Eccléfiaftiques du Royaume, ont également le spirituel pour objet; on trouve plus de difficulté à condamner les effets fouvent répétés d'un acte dont la forme est ancienne, publique & légale. Au furplus, il est très-certain que telles que foient les Affemblées du Clergé, leur pouvoir ou leur caractere, rien de ce qu'on y délibere, n'a d'exécution & ne fait Loi, dans le Royaume, qu'après que le Roi y a mis le fceau de fon autorité, comme il est dit fous le mot Droit Conon , & prouvé en l'art. 10. des Lib. de l'Eglife Gallicane.

§. 2. FORME DE LA CONVOCATION. Il v a plusieurs fortes d'Assemblées du Clerge, on diftingue les renérales , les Provinciales & les Diocetaines, nous ne parlerons pas ici de ces dernieres. V. Députés mais seulement des Assemblees générales qui font de deux fortes, les unes où le Clergé est convoque avec les autres Corps de l'Etat . & les autres out le Clergé est seul convoqué.

Dans les premieres, le Clergé suit l'Ordre politique du Royaume & nomme fes Députés par Gouvernements & par Baillages comme les autres Corps de l'Etar V. Préséance. Dans les autres on fait les députations par Métropoles qu'on appelle Provinces Ecléfiaftiques.

Ces dernieres Affemblées où Clergé feel est convoque, sont de deux fortes. Les grandes auxquelles les Provinces envoient deux Députés du premier Ordre & deux du second . on les appelle les Affemblées du Contrat; & les petites Affemblees auxquelles les Provinces ne députent qu'un du premier Ordre & un du fecond, on les appelle les Affemblees des Comptes. M. du Clergé, tom. 8. p. 3. 4. 101. & fuiv.

Les premieres se tiennent tous les dix ans, & les autres tous les cinq ans ; les unes & les autres font indiquées dans l'ufage au 25. Mar; elles ont été quelquefois remifes, quelques fois avancées fuivant les circonflances unes font générales & convoquées dans la forme ulitée, pour la convocation des Affemblées ordinaires; & les autres qu'on peut appeller Affemblées extraordinaires particulieres, fe font fans folemnités; les Provinces n'y envoient point leurs Députés, & les Piélats qui les composent n'ont souvent qu'une permission interprétative du Roi de s'affembler. Les Agents donnent avis dans ces eas extraordinaires aux Evéques qui font à Paris ou en Cour. Le plus ancien des Archevêques & des lineques, s'il n'y a point d'Archeveques, donne fes ordres aux Agents d'envoyer des billets de convocation à tous ces Prélats. Cette forme est expliquée dans le procès verbal de l'Affemblée de 1650. tom. 8. p. 737. & fuiv.

Ces dernieres Affemblées peuvent être utiles, mais elles feroient dangereufes fi elles avoient trop de pouvoir; auffi y a-t-on mis des bornes , loc. eit.

Aucune de ces Affemblées ne peut être convocuée que de l'agrément du Roi. Voyez l'art. 11. des Libertés, enforte que lorsque les Agents Généraux du Clergé l'ont obtenu & qu'ils favent en quel lieu & en quel tems S. M. veur que le Clergé foit assemblé, ils écrivent aux Archevêques ou à leurs Grands Vicaires pour faire tenir les Affemblées Provinciales, Ceux-ci écrivent en confequenee à tous les Suffragants pour indiquer le jour & le lieu de l'Ailemblée: chaque Evéque ayant reçu cet ordre, convoque le Synode & les Députés de fon Diocefe, fuivant l'ordre qu'on a coutume d'observer en pareilles occasions, & on choifit les Députés pour l'Affemblée Provinciale.

tom. S. p. 70S. & fuiv. p. 21. & comme ils y font obligés pour les Affemfuiv. Outre ces Ailemblées ordinaires, bices ordinaires, les Archevêques ne il v en a d'extraordinaires , dont les laifferoient point d'indiquer leur Affemblée Provinciale au mois de Mars. Et si l'Archeveque manquoit à fatisfaire à cette formalité, les Evêques assembleroient de plein droit les Députés du Diocese pour nommer le Député qui se rendroit en la ville Métropolitaine où se tient ordinairement l'Assemblée Provinciale. En ce eas le jour de l'Assemblee cit le 15. du mois de mars, e'est-àdire deux mois avant celui de l'Affemblée Générale dont l'Ouverture se fait ordinairement le 25. Mai dans le Couvent des Grands Augustins de Paris, si le Roi ne l'a déterminé autrement. M. du Clergé , loc. eit. tom. 8. p. 37 ...

Dans les Assemblées Provinciales. le Diocese de la Métropole n'a ni plus de voix ni plus d'autorité que chacun des autres Dioceses . & les Grands Vicaires des Evêques fusiragants ne donnent valablement de fuffrage pour ces derniers qu'autant qu'ils font munis d'un pouvoir spécial de leur part. M. du Clergé, tom. 8. p. 100. & fuiv. tom. 2. p. 521.

L'Evêque & les Députés d'un Diocefe n'ont qu'une voix dans l'Affemblee provinciale, il en est de même de l'Archevêque, de ses Grands Vicaires & des Députés de fon Diocefe, Reclement de l'Assemblée en 1625, art. 9.

Les Archevêques & les Evêques des Provinces du Royaume qui ne paient point de décimes , n'ayant point d'inreret aux affaires temporelles qui se traitent dans les Affemblées, n'y font point appelles & ne doivent point y affister; mais quand il se tient des Aifemblées Générales de l'Eglife Gallieane pour les affaires qui regardent tou-Que si les Agents manquoient d'aver- tes les Provinces de la domination du

tir les Provinces au mois de Janvier, Roi, telle que fut celle de 1682, dont

nous rapportons les articles fous le mot Liberies; on y doit admettre ôt même appeller les Evêques ou les Députés des Pays ou Diocefes qui ne foar pas fujets aux Decimes. De ce nombre on compte Belançon, Bellai, Cambrai , Arras , S. Omer , Mets , Toul, Verdun, Scrasbourg, S. Claude, Orange & Perpignan: tous ces pays, comme l'on voit, font de nouvelles conquêres que nos Rois ont faires, après la Abiliré & la forme qu'ont confervées les Affemblées du Clergé, depuis l'Affemblée de Melun en 1579, ce qui ne les exempte pas plus des Constitutions qu'ils paient, par forme d'abonnement.

V. Taxe , Recevent. A l'égard des Evêques in Partibus . ils ne font point admis dans les Affemblées; & quand il est nécessaire de les y entendre, on leur donne une place séparée des autres Prélats du premier ordre. Ce qui n'a point de lieu pour les Evêques in Partibus qui font nommés coadjuteurs des Evêques de France. avec future succession. Car ils neuvent être nominés Deputés du premier ordre. & quand ils doivent être entendus dans les Affemblées auxquelles ils ne font pas Députés, on leur donne une place comme aux autres Prélats ; on observe la même chose pour les anciens Evêques qui fe font demis de leur Evêché. M. du Clergé, .tom. 8. p. 625. 738. Délib. de l'Affemb. de 1655. V. Aggrégation.

Les Religieux de Cluny ont été déclarés capables d'affifter en routes les Affemblées du Clergé, même aux Etais généraux, & d'y avoir, comme les autres Députés, voix active & passive. Arrêt du grand Confeil le 26 Fevrier 1654. rendu avec les Agents Généraux du Clergé, fuivant les Conclusions de M. l'Avocat Général.

Mais par un Arrêt du Confeil d'Etat, du 7 Décembre 1657, il est fait dé-

ASS fenses aux Réguliers de faire aucunes Assemblées fur le fait des Décimes & Taxes du Clergé, autrement qu'en la forme & maniere pratiquée jusques à présent, & par la permission de l'Evêque diocefain. Voyez fous le mot Receveur ce qui est dit des pays étrangers , dont les Dioceses s'étendent dans le Royaume. Veyez auffi Chef Lies.

S. 2. DES DÉPUTÉS, V. Députés, \$3. Des Présidents Dans l'Ademblée Provinciale, l'Archeveque préfile & à fon absence le plus ancien des Evêques de la Province ou le Doyen dans les Provinces, cù cette qualité est attachée à un des Sieges suffragants. Cependant lorsque l'Archevêque ne préside point à l'Assemblée Provinciale, ce sont les Grands Vicaires qui font la proposition comme ayant reçu les leures des Agents, & convoqué l'Assemblée. Réglement de

1625. art. 9.

A l'égard de l'Assemblée générale. on y choifit après l'examen des procurations le Préfident & le Vice-Préfident dans le nombre des Députés du premier Ordre, à la pluralité des fuffrages, fans égard à l'ancienneté du Sacre, ni aux diftinctions que plusieurs Archevêques présendent être attachées à leurs Sieges: ce qui est si vrai qu'on a quelquesois choili pour prélider à ces Affemblées. des Eveques, quoiqu'il y eût plusieurs Archevêques. M. du Clergé, tom. 8. p. 181. & fuiv.

Les Archevêques Princes du Sang n'ont point excepté de la regle que les Assemblées générales se sont faites. d'élire leurs Préfidents; mais on a toujours confidéré la dignité des Cardinaux : de maniere que s'ils n'ont paspréfidé, ils n'ont été préfidés eux-mêmes que par d'autres Cardinaux. Mémoires du Clergé, tom. 8. pag. 184...

Cette regle d'élire le Président, sans

224 égard aux dignités & privileges des Sieges, a fouffert bien des contradictions; mais quand le Clergé pour le bien commun a été obligé de condescendre aux defirs de certains Prélats, il a toujours eu la précaurion d'exprimer que la préfidence n'étoit donnée à tel & tel Prélat qui la demandoit , que jure concessionis, tom. S. pag. 194. julq. 205... pag. 188.

On peut nommer pour Présidents des Prélats députés qui sont abients, aussi bien que les préfents , p. 185.

Plusieurs Assemblees ont accordé quelques préféances ou distinctions au Prélat Diocétain du lieu de l'Assemblée, fur le foodement de son droit de jurisdiction.

L'Archevêque Président signe le premier les Actes de l'Assemblée ; ses pouvoirs ne font pas bien déterminés; mais trois questions importantes s'étant préfentées en l'Affemblée de Nantes en 1641. favoir: 1º. Si les Préfidents voyant que les délibérations pourroient faire quelque préjudice au Clergé, peuvent rompre l'Affemblée pour les arrêter. 2°. S'ils peuvent congédier l'Affemblée pour quelques jours . 2º. Si dans toures les affaires mifes en délibération, les Préfidents sont obligés de conclurre à la pluralité. Les Présidents de cette Assemblee s'attribuerent sur ces trois chefs toute l'autoriré néceffaire, & l'Affemblée approuva leur conduite, tom. 8. p. 200. & fuiv.

S. S. PROMOTEURS ET SECRETAI-RES , Dans les Affemblées Générales du Clergé, on délibere par Provinces pour l'élection de ceux qui doivent êrre les Promoteurs & Sécrétaires. Quand ils font élus, on leur fait prêter ferment de s'acquirter fidélement de leurs charges, de propofer fincérement ce qu'ils verront être , pour conferver l'honneur de Dicu & l'avantage & le profit du Clergé,

ASS & ne révéler à personne ce qui sera proposé . traité & résolu.

Dans les grandes Affemblées, on élic deux Promoteurs & deux Secretaires. & un feul, dans celles qu'on appale les petites Affemblées des Comptes. Tel est l'usage constant depuis l'Assemblée de Melun en 1579. M. du Clergé, tom. 8. p. 563. & fuiv.

On n'observe plus, depuis près d'un fiécle , la diffinction qu'on faisoit autrefois des païs de deçà & de delà la Loire . dans l'élection de ces Officiers : la coutumeest d'élire un des ancieus Agents pour Secreraire; mais il dépend entiérement des Assemblées de se conformer à cette coutume, ou de faire choix d'autres Députés. Les Agents aduellement en charge ne peuvent être élus Promoteurs ou Secretaires dans les Assemblées ordinaires ; mais & durant leur Agence, on convoque des Affemblées extraordinaires , les Agents actuellement encharge en font ordinairement les Promoteurs & les Secretaires; on l'a ainsi pratiqué dans plusieurs Assemblées. Réguliérement on ne nomme jamais des Députés du premier ordre pour être Promoteurs; il y a même des procès verbaux qui le défendent. M. du Clergé, tom. 8. p. 567.

Les délibérations des Affemblées pour l'établiffement de ces Officiers expliquent leurs fonctions; ils font les propofitions à la compagnie, debout & découverts au commencement, & continuent affis & couverts, tom. 8. p. 563. & fuiv. Le Secretaire écrit, & le Promoteur propose : mais rien n'empêche que les Députés, après avoir remis leurs Mémoires aux Promoteurs fassent eux mêmes les propositions dont on ne parle pas. Loix Eccélétiaftiques ch. des Affemblées du

fuiv.

Clergé. n. 16. A l'égard des gratifications qui leur font accordees, il n'y a jamais eu rien

de bien déterminé. Dans l'Assemblée de 1670, M. le Président sit observer que la coutume étoit de donner trois mille livres pour une Chapelle, aux Agents que S. M. nommoit à l'Episcopat. Cette taxe a été suivie sans interruption depuis cette Assemblée; tom, 8. p. \$73. & fuiv.

C'est à ces Officiers à commettre un Huissier à la porte de la salle où se tient l'Affemblée, de maniere que personne ne puisse en approcher d'assez près pour

entendre ce qui s'y traite.

S. 6. ORDRE . CÉRÉMONIES ET FORMALITÉS DE L'ASSEMBLÉE. Après les prieres accourumées (v. Prieres.) & au jour déterminé pour l'ouverture de l'Assemblée générale, les Députés s'asfemblent chez le plus ancien Archevêque présent : on y lit la Lettre adressée aux Agents du Clergé pour avertir les Dioccles du lieu où se doit tenir l'Astemblée : on ordonne que les dépurés du fecond ordre, mettront entre les mains des Agents les Lettres qui justifient qu'ils ont reçu les Ordres facres : puis on indique le jour de la premiere séance. Cette séance se tient dans le lieu indiqué pour l'Assemblée ; le plus ancien Archevêque y préside . & elle est employée à la lecture des procurations des Députés. S'il v a des contestations sur la validité des procurations, ou entre les Députés d'une même Province, on remet l'examen de ces affaires, après la lecture de toutes les procurations.

Ceux dont la validité de la députation est contestée, n'ont droit d'opiner, même fur les autres procurations disputées, qu'après que l'opposition à leur nomination a été jugée, & qu'ils ont été admis.

On donne un défaut contre les Provinces dont les Députés ne sont pas à l'Assemblée, après la lecture du Certificat des Agents qui artestent qu'elles ont été légitimement convoquées.

Les Députés de ces Provinces sont reçus quand ils se présentent dans la fuite de l'Affemblée avec des pouvoirs valables, mais ils ne peuvent attaquer ce qui a été fait & ordonné à leur absence. Il suffit après le premier Juin qu'il y ait dix Provinces avec les Agents Généraux du Clergé , pour l'examen & pour la clôture des comptes du Receveur Général. D'Héricourt . ch. dcs Assemblées du Clergé, n. 6.

Aucun Evêque ni aucun Ecclésiastique des pays de décimes ne peut être admis & avoir voix aux délibérations de l'Assemblée, qu'il ne soit député de sa Province. V. Aggrégation, Député.

Les Députés du premier ordre ne doivent affifter aux fcances de l'Affcmblée qu'en rocher & en camail . & ceux du second ordre qu'en habit long, en manteau avec le bonnet. L'Assemblée étant formée, après l'examen des procurations, on procede à l'élection d'un Président & d'un Vice-Président . V. ci-dessus; après la nomination des Présidents . l'Assemblée choisit le Promoteur & le Secretaire. V. aussi cideffus.

Les Assemblées tiennent deux séances par jour, l'une le matin, l'autre l'après-midi; & pour accélérer l'expédition des affaires, l'Assemblée se partage en différents Bureaux. Chaque Bureau doit être composé d'un nombre égal de Commissaires du premier & du fecond ordre. C'est à présent le Président qui nomme des Commissaires pour l'examen particulier des comptes, & pour les autres affaires spirituelles. ou temporelles qui demandent une ample discussion. Ce Président & les Agents tant anciens que nouveaux sont eux-mêmes de toures les commissions,

Tome 1.

Les délibérations so sont de vive vans, & les suffrages sont donnés par Powinces, de non par tères. Le plus ancien des Députés du premier ordre prononce le luftage de sa Province. S'il n'y a point d'bréque député d'une Province précient à l'Alfendèle, c'est un Député du fecond ordre qui fui certe sontiton. Suivant l'usage des derpieres Alfemblées, on opine par têres dans les affaires de peu d'importance. M. du Clergé, toun. 8. p. 374... 380. & fuiv.

Quand on se prépare à délibérer fur une affaire importante, on doit la remettre au lendemain, si trois Provinces le desfrent; mais après ce délai, on ne peut ordonner une nouvelle remise que par l'avis des deux tiers des Provinces. Délib. de l'Ass.

de 1655.

Lortqu'il s'agit de décider quelque queftion qui concerne l'innérée particulier d'une Province, les Députés de cette Province ne peuvent donner leur fuffrage. Il en est de même lorfqu'on délibere sur une affaire qui regarde un des Députés il doit fortir de l'Affemblé de n'y rentrer qu'après avoir requ un ordre exprès.

Dans les jugements des affaires de morale & de doctrine, les Dépurés du fecond ordre n'ont qu'une voix déli béraire; il faut qu'ils aient en pouvoir fpécial à cet effet, de leur Province. Ce droit apparient aux Evêques par leur caractere; indépendamment des termes de leur procuration. M. du Clergé, tom. 8. p. 382. & fuiv... p. 407. V. Depuis

Toutes les délibérations arrétées & conclues à la pluralité des fuffrages pris par Provinces, doivent être relues & fignées avec le procès verbal, dans la feance fuivante: Il n'eft pas permis tropiner de nouveau, à moins que l'Af-

semblée ne jugeat qu'il fût nécessaire de réopiner dans une seance où il y auroit plus de Députés présents.

Les grandes Allemblées durent fix mois, & les petites trois; ce qui, avec la permission du Roi est susceptible

de prorogation.

Sur tourcs ces formalités & quelques autres à observer dans les Delibérations des Assemblées générales, V. les M. du Clerg, au tom. 8, p. 82. 83. 375. & suiv

8. 7. Commissares più Rot. Du temps des premieres Alfembless du Clergé, nos Rois n'envoyoient des Commiflaires qu'aux grandes Alfembles qu'on appelle du Contrat : celles des Comptes récoinen pas confidérables : on devoir les renir tous les deux ans; mais ces Alfembles , quelque temps après , étant devenues plus nombreufes, les Rois y ont envoyé des Commiflaires comme aux

grandes.

Ces Commifilaires ne vont pas anx Alfemblècs avant qu'ils en Giorni avertis. Ils y vont deux fois : la première pour affurer le Clergé de la procedion. & de la bienveillance du Roi i la feonde, pour demander le renouvellement du Contrat & le don gratuit. Les Agents vont recevoir les Commifilaires, dont le nombre n'ett pas réglé, à la décence de leur carrofle ; & s. & p Sputis nommés par l'Alfembléc , à la porte de l'Eglife qui donne dans le Cluirre , quand l'Alfembléc fer tient aux grandes Ausuffins de Paris.

Aux grandes Alfemblées, on choifir quarte Députes, deux de chaque Ordre, pour recevoir chaque Candre, pour recevoir chaque Candre, pour recevoir chaque Candre, pour recevoir chaque Commilitate. Le plus ancien Evique prend la droite du premier Commilitate qu'il conduir, de passifie devante lui à toutes les portes. Le plus passifie devante lui à toutes les portes. Le passifie devante lui à toutes les portes. Le

premier de ceux qui sont députés pour conduire le second Commissaire, observe la même regle. On fuit le même ordre pour reconduire les Commissaires, quand ils fortent de l'Affemblée. Les Commissaires prenoient autrefois place immédiatement après le Prélat qui préfidoit : on leur donne aujourd'hui des fauteuils devant le Bureau, vis-à-vis des Préfidents. L'Affemblée de 1655. demanda que le premier Commissaire für toujours un Officier de la Couronne : elle voulut même changer l'usage d'envoyer deux Députés, lorsque le premier des Commillaires n'auroit point cette qualité.

Dans l'usage actuel, c'est le premier des Commissaires qui donne à un Secretaire de l'Assemblée la Lettre du Roi, pour la remettre au Président; celui - ci l'ouvre & la lui remet, pour en saire lecture à toute l'Assemblée. La lecture en étant faire , un des Commissaires fait un discours qui roule sur la vénération que le Roi a pour l'Eglisc, sur l'estime qu'il a pour le Clergé, & la confidération qu'il a pour ceux qui composent l'Assemblée. Il parle ensuite de la lizison qu'il y a entre les intérêts de l'Etat & ceux de l'Eglife, & il finit pour demander au Clergé une somme de la part du Roi.

Le Président répond que l'Assemble et toute disposée à accorder au Roi ce que Sa Majestle lui demande, & qu'elle at delibèrer fur les moyents. Les Commissaires fortent & vont attendre la réponsée dans la méme chambre, o à lors ont été requs d'abond-Unehoure après, les Députés vont leur dire que le Clergé accorde au Roi la fomme que Sa Majestle demande. Les Commissaires se reunen, & sis font accompagnés jusqu'a leurs carrosses par les deux Agents du Cerré.

Il est d'usage que le Prévot des Mar-

chands de la ville de Paris, vienne faluer l'Affemblée. En parcille cérémonie . il est accompagné des quatre Echevins & du Greffier de la Ville. On envoie au devant d'eux jusqu'à la porte de l'antichambre, un Evêque & un Député du fecond Ordre: les Agents le reçoivent à la porte de la Chapelle. En entrant, l'Eveque passe devant le Prévôt des Marchands, & le Député du fecond Ordre devant le premier Echevin. Ces Mefficurs de la Ville de Paris prennent scance devant le Bureau, le Prévôt des Marchands dans un fauteuil, les Echevins fur une forme, & le Greffier fur un tabouret. C'est le Prévôt des Marchands qui porte la parole pour la Ville.

S. S. Assemblée, Audience du Roi. L'Assemblée en corps va rendre deux sois ses respects au Roi. Le Secretaire, le Promoteur & les deux Agents marchent les premiers ; après eux les Prélats vont deux à deux, felon l'ordre de leur Sacre, en camail violet & en rochet; puis ceux du fecond Ordre, en manteau long & en bonnet quarré, deux à deux, fans distinction. Ils font conduits dans l'appartement du Roi parun des Secretaires d'Etat, par le Grand Maître & par le Maître des Cérémonies: quand ils passent dans la salle, les Gardes font en baie fous les armes, les Officiers à leur tête, les deux battants font ouverts à toutes les portes : on obferve les mêmes cérémonies quand l'Afsemblée se retire après avoir eu audience. Mein. du Clergé, tom. 8. p. 577.

Il eft dir, dans le procès - vérbal de l'Affemblée de 1690, que les Prélats qui n'écolent point l'ocrès , écolent enbonner quarre à l'Audiennee du Roi. Dans celhi de l'Alfemblée de 1711 il eft dique les l'rèlas dans l'Audience qu'ilseurent du Roi, avoient leur hibir ordinaire, quoique la Cour fût en deuil. Dans l'Allomblée de 163, ou obterva

FÉ 4

que les cent Suisses ne s'étoient pas mis en haie fous les armes, fuivant l'ufage, tom. 8. p. 601, & fuiv. 598.

On trouve dans les procès verbaux des des Affemblées de 1605. 1655. 1665. & 1670. la forme observée, en la reception des Dépurés de l'affemblée vers Sa Majesté. Même tome, p. 609. & suiv. En 1658. on ne voulur pas recevoir à la Cour les Députés d'une Affemblée extraordipaire particuliere, parce que les Prélats en cet état, ne faitoient pas corps. V. fur cette contestation le même tom. 8. p.

\$. 9. Conferences avec MM. Du

742. & fuiv.

Conseil. Le Clergé affemblé est obligé de conférer avec MM. du Confeil fur bien. des affaires, & sur-tout pour le Contrat. On distingue trois sortes de ces Consérences. 1°. Celles qu'on tient dans le Conseil, la Chaire du Roi au bout de la table, & les Huiffiers étant dans la falle avec leur chaîne d'or au col. 2°. Il y en a d'autres qui ne font pas si solemnelles; on les tient ordinairement chez M. le Chancelier ou chez M. le Garde des Sceaux ; ces marques du Conseil n'y sont point; on les appelle des Consérences particulieres. 30. Il y en a enfin une troisieme espece, qui comprend celles que l'on peut appeller des Conférences préparatoires, lesquelles se font entre les Députés des Assemblées, & quelques-uns des MM. du Conseil, nommés pour l'ordinaire, par M. le Chancelier, & qui doivent lui sendre compte. M. du Clerge, tom. 8. p. 657-

Il y a eu bien des contestations sur la préseauce, le lieu & les cérémonies de ces Conférences: on peut les voir au mê-

me tom. p. 658. jusq. 687. S. 10. ASSEMBLÉE, CONTRAT, ENGA-

GEMENT, OPPOSITION.

Il faut voir, fous les mots don gratuit, décimes l'origine & la caute des Contrats que le Clergé passe avec le Roi pour les

dons qu'il lui fait : on n'en trouve pas de plus anciens que celui de Poissi.

Les délibérations de plusieurs Assemblées demandent deux conditions, pour l'engagement légitime du Clergé à exécuter ce qui est accordé par ses Assemblées: la premicre, que les Provinces, par des claufes expresses de leurs procurations, donnent à leurs Députés le pouvoir d'accorder les impositions: la deuxième. que les Députés de toutes les Provinces . autorifés de bonnes procurations en cette forme, les accordent par un consentement universel: c'est ce qui est établi. dans les M. du Clergé, au tom. 8.p. 42. 698.

Toutefois on voit plusieurs délibérations qui intéreffent toutes les Provinces que des Assemblées ont estimé devoir avoir leur exécution, quoiqu'elles n'aient pas été faites d'un confentement unanime; d'autres Assemblées ont même été d'avis que tout le Clergé feroit engagé, quoique quelques Provinces n'eustent pas donné pouvoir aux Députés de contracter cet engagement. Même tom. p. 700.

& fuiv.

Enfin ce qui prouve que l'unanimité des fuffrages n'est pas absolument requise. c'est que par les Réglements de 1646. art. 8. il est dit qu'en matiere de dons & autres subventions extraordinaires, la délibération passera de plus des deux tiers des Provinces, de forte que si l'autre riers s'oppose au don, ou est d'avis de donner moins, la déliberation doit être dreffée fuivant cet avis. Sur quoi M. d'Hericourt observe qu'on n'a point eu lieu juiqu'à present de faire l'application de ce Réglement : le Clergé ayant toujours offert au Roi les dons gratuits d'un confentement unanime, & avec un zele que le Roi a eu quelquefois l'occasion de modérer, en acceptant unesomme moins confidérable que celle qui lui étoit offorte. Cette réflexion n'a rien que de vé-

ASS 229

ritable, fi l'on excepte quelques Affemblees, où des circonftances particulieres ont empêché ceux qui les composoient de furvre à cet égard leur inclination : auffi pour obvier à toutes mauvailes rencontres, & parce que certaines Provinces peuvent avoir des raisons qui n'intéressent point tout le Clergé en général, ni les sentiments de leurs Députés pour les ordres ou les besoins de Sa Majeste, on a cru devoir faire, outre les Réglements cideflus, quelques autres concernant les oppolitions. Il fut délibéré par Provinces, dans l'Assemblée de 1605, que sur les oppositions qui se feroient à l'avenir, il feroit permis à une ou à plusieurs Provinces en corps de protester & de s'oppoler, & que lesd. oppositions seroient inférées dans le procès verbal, sans en délivrer Acte, & fans retardation de l'exécution, de ce qui auroit été jugé; ni que pour ce, il fût loifible aux oppofants de se pourvoir ailleurs qu'en lad. Assemblée, & aux aurres Assemblées suivantes. V. le même tome des M. du Clergé, p. 703. & fuiv. p. 42. 43.

trat, tom. 8. p. 691. & fuiv.

Le Clergé n'a jamais voulu fouffrir que MM. les Prévôts des Marchands & Echevins de Paris foient préents à la paffation des Contrats pour la continuation des paiements des rentes sur l'Hôtel

de Ville, late citate, Voyat Décimi, S. 11. POUVOR & JURISDOTION DES ASSENIÉES CONTRE LES HÉGIEMENTS de quelques Affemblées, on recomonit, fuivant l'urage, dans les grandes & petices Affemblées de Contrat & des Compets, la même étendue de pouvoir & charorité à mains qu'on ne recomonifie de fujeriorité dans le droit qu'on les Affemblées décennals de revoir & corriger les articles de Compets ouis & clos , es Affemblées quinquennals. Loix Eccientifiques, ch des Affemblées n't 3°. M. du Clergé, tom. 8. p. 426. & Laiv. p. 428. §

"Il y a des affaires qui font porrée: & jugées en ces Affenblées, fans renvoi ni commillion du Roi; & d'autres qui n'y font truitées que far des Arrêes du Confeil du Roi qui y ont renvoyé les parties pour y être jugées, ou pour avoir finnelement leur avis.

Dans les premieres, l'Affemblée n'a de pouvoir qu'en veru des Ordonances, & fauf le dreit des Tribunaux fieuliers, M. du Clergé, tom. 8. p. 225, A l'égard des autres dont le renvoi porte pouvoir de juger, on le renvoi porte pouvoir de juger, on le renvoi porte poufaire honologuer le jugement au Confeil, quoique bien fuuvent on ne le falfe pass. M.m. du Clergé, tom. 8. p. 225, &

fuiv. p. 431. & fuiv.
Les Alfembles generales, même celles des Compres, ont toute l'autorié
noc flaire pour recevoir la démission du
Receveur général, & en établir un aute, & pour faire exécuter leuss Ordonnances en ce qui regarde les comptes des Receveurs & tout ce qui peut en
dépendre. Les Bénéficiers, les iglifies
& les Diocels, four donc obligés de le
conformer aux Ordonances des Alfemblees générales, touchans les impositions
& Leves des deniers, porées par ces
Alfamblées, M. du Clergé, com. 8: p.
424. & faire. 1468. & fuiv.

Îl et porté par les Edits de Cécation des Bureaux Généraux ou Chambres Supérieures des décimes, que s'îl y avoit contention de reflort entre les Chambres des décimes, les parties qui ont ces différents peuvent se pourvoir aux Assemblées générales du Clergé pour y être jugées, tom. 8. p. 225. V.

Le Clergé est convenu en plusieurs Assemblées, que le département de 1 x 6. ne pouvoir être réformé que de l'autorité du Roi. V. Taxe. M. du Clergé, tom. 8. p. 8 to. 8 36. & suiv. 36 5. & suiv. 36 5

Les Assemblées générales ont le pouvoir de régler le nombre des Députés des Provinces, & de juger de la validité de leur procuration. V. ci-dessus,

& au mot Députés.

\$12 Frais Communs des Assemblées. Les Affemblées ont le pouvoir d'ordonner des levées de deniers pour les frais communs, ce qui se pranque relativement & proportionellement aux besoins. M. du Clergé, tom. 8. p. 242. & suiv. 1468. & suiv.

S. 13. Assemblée, Cahiers. V. Cahiers. S. 14. Assemblée, Université. V.

S. 14. Assemblee, Universite. V Université.

\$.15. Assemblée de Theologie. V. Faculté. \$16. Assémblées Llicttes. Régulièrement, les Canons tiennent pour Aflemblées illicites, celles qui n'ont pas été

ment, les Canons tiement pour Allemlibes illicites, celles qui nont pas été convoquées par un légitime Superieur; & comme telles les cordamnens: Canventales et Conceptais jubidirem fine confosile prelais. Les Canons appellent cos Allembles Conventiculas appellenture Conciliabules: Conventiculas appellenture Congregatieus plusium perfonenue, fine legitimi Superioris ameritate. C. multis 17, 40ft. Albeic à Molta, verb. Conventienta. V. Constituente. Ces Allembles furent galment réprouvées par les Empreeurs,

ainfi qu'il paroît par la Loi Convenica la , de Episc. & Cleric. La Loi Neratius 85. de verb. fignif. n'exige que le nombre de trois personnes pour former College. Y en a-r-il affez pour former Conventicule? La Loi 4. S. 3. ff. de vi bonor. raptor. décide qu'une Assemblée illicite, pour être qualifiée telle, doit étre composée au moins de dix ou quinze personnes: si plures fuerint decem , aut quindecim homines, turba dicetur. Godefioi a cherché la conciliation de ces deux Loix; il a dit que trois perfonnes, avec émotion populaire, forment également cette Assemblée illicite, que la derniere de ces Loix appelle turba, lorfqu'il y a dix ou quinze perfonnes sans émotion.

Les mêmes Loix Romaines 2. & 5. ff. de Colleg. illieit. & L. 1. C. de Monop. défendent toutes Affemblées publiques

fans permission du Prince,

Nos Rois ont fait un cas Royal des Assemblées illicites, art. 11. tit. 1. Ordonnance de 1670. De Graffaliis, en fon Traité de Regal, met le droit de permettre les Assemblées publiques, le dixhuitieme des droits & privileges des Rois de France. Ce seroit donc un attentat à l'autorité Royale, que de former des Assemblées publiques sans la permission de notre Souverain. Les Corps-Eccléfiaftiques & Séculiers dont les membres s'aifemblent pour délibérer sur ce qui les concernent, ne pourroient le faire, fi par les Lettres Patentes de leur établissement, ou par des privileges particuliers, le Prince ne leur en avoit donné la permission: permission à la vérité nécessaire, sousentendue méme quand elle n'est pas exprimée, mais toujours interprétée en ce lens, qu'elle n'autorife pas les Affemblées irrégulieres, frauduleuses, contraires aux flatuts du Corps, enfin illicites, Conventicula. Cela est si vrai, que les Assemblées de nos moindres Corps Laïes. font toujours préfidées par un Officier de Justice, lossqu'il s'y agit de délibérarions qui intéressent tant foit peu le droit public, comme d'impofer des contributions fur les Membres, &c. Bont-

face , tom, 5. liv. 4. tit. 9. ch. 1. La regle est la même pour les Corps Eccléfiastiques. V. Conciles, Chapitres.

Par Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 10. Novembre 1640, il a été défendu au Clergé de France, de faire aucunes Affemblées générales ni particulieres, fans permission du Roi. V. ci-deffus.

Par Arrêt & Délibération du Parlement de Provence, du 19. Juillet 1612. il est fait détenses aux Ecclésiastiques de la Province de s'affembler fans l'expresse permission du Roi.

Plusieurs Evêques, Abbés, Chapitres de la Province de Normandie, s'étant avertis par lettres mislives, prieres & autres voies inulitées, de le trouver en la Ville d'Evreux, afin de pourvoir fur aucuns articles, comme de déport & choses passées par le Concile de Bale, le Procureur du Roi donna une Requête d'opposition. Le Parlement de Rouen, les Chambres assemblées le 21. Novembre 1526, ordonna que le Procureur Général informeroit & auroit Acte de fa protestation, pour en temps & lieu lui valoir & fervir ce que de raifon; au furplus, défenfes aux Prélats & Chapitres, de faire choies préjudiciables ni dérogeantes aux Saints Décrets des Conciles, aux droits de l'Eglife Gallicane & aux privileges du pays. Preuv. des Libert, tom. 1. ch. 11. n. 33. 39. tom. 2. ch. 35. n. 80.

Il est defendu aux Réguliers de faire aucunes Assemblées sur le fait des décimes & raxe du Clergé, autrement qu'en la forme & maniere pratiquée julqu'à

ASSpréfent, & par la permission de l'Evêque Diocélain. V. Bureau.

S. 17. ASSEMBLÉES DES RELIGIONS NAIRES , V. Protestams.

ASSESSEUR. V. Laic.

ASSIGNATION off un terme qui fe confond fouvent avec celui d'ajournement en matiere civile, quoiqu'il foit plus particuliérement employé dans les procédures extrajudiciaires; en matiere criminelle, on les diftingue auffi l'un de l'autre en ce sens, qu'un Décret d'ajournement oft plus fort qu'un fimple Decret d'affigne. V. Decret, Ajournement, Develut , Citation.

ASSOCIATION. Il y a des Bénéficiers & des Communautés, qui, pour conferver leur justice temporeile, se font affociés le Roi fous certaines condirions, telles que celles que les Officiers Royaux & ceux du Haut Jufficier jugeroient conjointement, ou que les Officiers feroient nommés une fois par le Roi , & une autre fois par le Haut Jufficier, ou que les provisions seroient données conjointement par le Roi &c par les Eccléfiastiques ou les Communaurés, à qui appartient la Haute Juftice. Toutes les conditions de ces affociations doivent être exactement obfer-

Ces affociations ont lieu en quelques endroits, non-feulement pour la Justice, mais encore pour les droits utiles des terres. Si l'on comprenoit dans des aliénations du Domaine, des terres dans lesquelles le Roi auroit été ainsi affocié. ou en qualité de Roi de France, ou comme ayant fuccédé à des Seigneurs particuliers, avec qui cette affociation auroit été faite; il feroit permis à l'Eglife de retirer ces terres des mains des acquéreurs, en leur rembourfant le priv principal, les frais & les loyaux-coûts, attendu que l'Eglife qui avoit contracté cette focieté pour avoir un protecteur

qui eût une autorité supérieure pour la défendre, se trouve privée par l'a-Liénation, des avantages qu'elle esperoit rirer de la fociéré. D'Hericourt . ch. de l'Administrat. Edit du mois de Septembre 1610, art. 10, 11.

Depuis le nouvel Edit de Main-morte . il ne faut pas douter que ces Eglifes ne fusient fournifes, pour cette révendication de biens, aux formalités des acquilitions de Gens de Main-morte.

ou du moins à l'obligation d'en faire

part au Roi. S. I. ASSOCIATION , BÉNÉPICES. II oft en France une affociation formée feulement par l'ufage, entre les Religieux des différentes Congrégations d'un même Ordre, pour la pollession des bénéfices qui en dépendent ; c'est-à-dire, que les Chanoines réguliers, qui tous vivent fous la regle de S. Augustin, sont réciproquement capables de posséder les bénéfices qui dépendent de leurs différentes Congrégations, à moins que les bénéfices ne fullent particuliérement affectés aux Religieux des Maifons dont

ils dépendent. Ces principes furent avoués dans deux célebres contestations, entre les Chanoines Réguliers de la Congrégation de France, & les Religieux de l'Ordre de S. Antoine, & ceux de l'Ordre de Ste. Croix, rapportés par M. Piales, en son Jixieme Traité des Collations part. 2, ch. 5. 7. 8. & 9. où l'Auteur prouve, contre l'autorité d'une Sentence, que les Religieux de la Sainte Trinité pour la Rédemption des Captifs, font véritablement Chanoines Réguliers, & en cette qualité, capables de participer aux droits de l'affociation, V. Secul. Secul. Ordres Religieux , Oc.

S. 2. Association. Les affociations font défendues commes les affemblées illicites. Rélativement aux matieres Eceléfiassiques, on trouve dans les rap-

ASS ports d'Agence en 1730. & 1750. 1755.; divers Ariêts, par lesquels, il a été defendu aux Curés & autres Prêtres. de s'affocier & fyndiquer, pour s'élever contre les Mandements ou Ordonnances de leurs Evêques, ou à d'autres fins. Ce qui est confirmé par l'Arrêt du Confeil d'Etat du Roi du 16. Novembre 1765. dont voici la teneur.

Le Roi étant bien informé qu'on répand depuis quelque temps avee affectation dans le Public, différents Egrits imprimés, fous les titres', d'Observations , Mimoires , Lettres , Reponfes , Remontrances , & e. au nom des Cures, foit d'une même Ville & d'un même Diocese, soir de plutieurs Dioceses réunis : Et S. M. ayanr reconnu que ces fortes d'imprimes , paroiffant fans aurorité ni permiffion , portent avec eux-mêmes une contravention formelle à rous les Réglements saits au sojet de la Librairie & Imprimerie : Que d'ailleurs lesdits Ecrits font d'autant plus condamnables qu'ils annoncent une elpece d'affociation entre des perionnes qui ne font point Corps ni Communauté dans l'Etat, & ne peuvent agir en cette qualité, fans contrevenir aux Loix de notre Royaume & aux faints Deerets, qui leur interdifent de s'affembler fans la permitfion des Evêques: Que ces affociations illégales deviennent encore d'une plus dangerenle confequence , lorique leuts auteurs , à la faveur de souscriptions & signatures, ou suppolices ou mendices, s'efforeent d'y engager les Curés de différents Dioceses , ou d'autres Ecelciiastiques Séculiers ou Réguliers: Et qu'enfin de semblables ligues tendent à émouvoir les esprits, sont contraires à l'ordre établi dans l'Eglife & dans l'Etat, & pourroient troubler la tranquillité publique. A quoi étant nécettaire de pourvoir; Sa Majesté étant en Ion Confeil, de l'avis de M. Je Vice Chancelier , a ordonné & ordonne que lefdits Ecrits imprimés sans permission, sous les titres d'Obfirmations, Mimosres, Lettres, Reponfes, Remetes, Remontrances, Ge. au nom des Cures, foit d'une meme Ville & d'un meme Dioecle, foir de plusieurs Dioceses réunis, seront & demeureront supprimés, comme contraires aux tegles & maximes du Royaume, rendant à emouvoit les esprits & à troubler la rrinquillité publique, Fair S. M. tres expresses inhibittous & défenfes à tous Auteurs, Imprimeurs, Libraires, Colporteurs & autres, de quelqu'état & condition ou qualité qu'ils

foient

punition exemplaire, Enjoint as Sr. Lieutenant général de Police de la Ville de Paris, & aux Ses. Commissaires départis dans les Provinces du Royaume, de tenir la main à l'exéeution du présent Arret, qui sera imprime, lu, publié & affiché par-tout où besoin sera & transcrit sut le Registre de la Chambre Syndicale. Fait au Confeil d'Etat du Roi , S. M. y étant, tenu à Fontainebleau le 16. Novembre 1765. Signé, PHELYPEAUX.

Il faut voir particuliérement à ce fujer le rapport des Agents en 1755. où ils rendent compte de l'Arrêr du Parlement d'Aix, rendu fur le réquifitoire de M. le Procureur Général le 13 Fevrier 1753, contre les Curés du Diocefe de Toulon.

ASTROLOGIE eft une science conjecturale qui enfeigne à juger des effets & des influences des aftres, & à prédire les événements par la fituation des planetes, & par leurs différents afpects.

Cette science n'a rien de mauvais en foi : les Théologiens ne la condamnent que dans ces trois cas, 1º, Si ea que funt Fidei Christiana , babeantur tanquam causis coelestibus subjecta, 2º. Si fuenris contingentibut certum for judicium. 3°. Si certe humani necessario calestions canfis subjecti effe credantur, hoc enim effet tollere liberum arbitrium.

Mais rien n'empéche, dit S. Thomas. qu'on ne soutienne que les astres influent fur les vices & les vertus des hommes, pourvu qu'on leur réferve la liberté entiere de leur conduite : Dummodo non creduur homines cogi, quia voluntas que eft principium humanarum operationum, non subjicitur calo. Thom. q. 115. art. 4. ad 3. Sous certe restriction, il est encore mieux aux Astrologues de raifonner fur les effers des aftres & du climat, par rapport à la fanté des hommes, aux semences, aux temps des saifons , &cc.

Le Pape Alexandre III. interdit un

Prette de ses fonctions pendant un an. pour avoir usé d'un astrolabe, dans la vue de découvrir le vol qui s'étoir commis dans une Eglife. Cap. ex tuarant terrore, de fortilegiis. V. Sortilege. Sixte V. par une Bulle, de l'an 1585. & Urbain VIII. par une autre, de l'an 1631. defendent l'astrologie judiciaire, fur d'autres objets que l'agriculture , la navigation & la médecine, fous peine d'excommunication, de confiscation, du dernier supplice, contre les Laïcs & les Clercs; les Evêques & les grands Prélats, exempts seulement du dernier supplice; elles défendent auffi de confulter les Aftrologues fur l'état de l'Eglise, la vie ou la mort du Pape, & même de ses parents jusqu'au troisieme degré inclusivement, sous les mêmes peines. Gavantus , verb. Aftrologie.

Il n'est pas jusqu'aux songes sur lesquels il foit d'fendu de se forger des Jugements ou divinations. Le Concile d'Ancyre, Can. 23. ordonne cinq ans de pénitence contre ceux qui observence les augures & les fonges, comme les Payens. Ce qui a été fuivi par d'autres Conciles, tels que ceux de Paris l'an 829. & le premier de Milan : Non augurabimini , nec observabitis somnia.

Levit. 19.

L'Ordonnance de Blois, conformément à la Doctrine des Théologiens, s'exprime ainfi en l'art. 36. Tous Devins & faifeurs de pronoftications & almanachs, excédants les termes de l'aftrologie licite, seront punis extraordinairement & corporellement; & defendons à tous Imprimeurs & Libraires . fur les mêmes peines, d'imprimer ou exposer en vente, aucuns almanachs ou pronoftications, que premiérement ils n'aient été vus & visités par l'Archevêque, Evêque, ou ceux qu'ils auront députés expressement à cet effer,

Tonse 1.

& approuvés par leurs certificats, fignés de leurs mains, & qu'il n'y air aufi permillion de Nous ou de nos Juges ordinaires. L'Ordonnance d'Orléansavoit déjà fait les mêmes défenses, en l'art. 26.

La disposition des Bulles de Sixte V. & d'Urbain VIII. se trouve donc fondue súivant nos usages dans la difposition de cette Ordonnance, & depuis long-temps on n'a pas puni en France, du dernier supplice, pour crime d'astrologie judiciarre. V. Soriite-

ge, Livre.

ATTACHE, LETTRES D'ATTA-CHE, font des Lettres des Cours, nécessaires dans certaines Provinces du Roysume, pour l'exécution des Bulles. Brefs, Referits & provisions de Cour de Rome; on appelle annexe au Parlement de Provence, ce qu'on appelle attache dans les Parlements de Metz, de Batancon, en Flandres & en Artois. V. Annexe , Flandres , &c. Dans cette derniere Province les Lettres d'attache font necessaires pour faire valider les réfignations en faveur, fuivant la Déclaration d'Avril 1675, régistrée au Conseil; la même chose a lieu dans les trois Evêchés de Metz. Toul & Verdun.

Par un usige pratiqué dans la Franche-Comé & confirmé par un Arrèt de réglement du Parlement de cere Pouvaice du 29. Avril 1712 il faur pour mezre à exècucion les expéditions de Cour de Nome, obtenir du Roi des Leures d'atrache adreffes au Paisment, & qu'elles y loine nerégifires avant que le pourvu se faise mettre en policission.

Dans les autres Provinces du Royauma, on fuir la distinction que nous fations au mot Referit; les expeditions de Rome pour les assures ordinai es s'y exécutent sans Lettres ni Arréis, M.

A T T du Clergé, tom. 12. p. 1538. & suiv.

tom. 10. p. 324. & fuiv.

On appelle auffi Lettres l'attache, des Lettres de la grande Chancellerie que le Roi donne fur des Bulles du Pape ou fur des Ordonances d'un Chef-d'Ordre du Royaume pour les metre à exécution; mais on appelle ces Lettres plus communément dans l'ufa-

ge , Lettres Patentes,

ATTESTATION DE VIE . MœURS ET DOCTRINE est un témoignage sur la Religion & bonne conduire d'une personne. Par l'art. 13. de la Déclaration du 13. Décembre 1598, personne ne doit être recu en aucune charge de Judicature dans toutes les Cours & Justices, dans celles des Seigneurs Hauts-Justiciers, même en celles des Hôtels-de-Ville qui ont été érigées en titre d'Office, ensemble dans celles de Greffiers , Procureurs , Notaires , Huissiers, sans avoir une attestation de vie & mœurs, du Curé de la Paroisse dans laquelle il demeure, ou du Vicaire : enfemble de l'exercice qu'ils font de la Religion Catholique, Apostolique & Romaine. La même attestation est requise par l'art 14. pour les licences des Etudiants en Droit & en Medecine. V. ci dessous.

5. 1. ATTENTATION, BINEFICES, Dans le Concluve de 1700. et Clément XI. fut ellu Pape, il fut arrivé que delormais on n'admetriori plus à Rome des refignations de Cures & autres Béuéfices à charges d'ames, ou fujers à refidence, fi à la procuration du régrandame, n'éctoi joint un Certificat donné par l'Evêque, de la vie, mature & dottine du Refignataire.

Dans les Rescrits Apostoliques qui portent quelque grace ou dispense, en faveur de l'impersant en trouse ortain urement ces mors de vita bac moram banessa a lisque probinais de vir-

tatum meritis apud nos commendatus, &c. A la lettre de cette clause, on diroit que le Pape est mú dans sa concession par le mérite de l'orareur, ce quirendroit la vérification nécessaire; mais les Canonistes ont pris soin de nous avertir, que ces paroles ne sont que de pur Style, & forment si peu une condition de la grace, que la preuve du contraire ne la détruisoit point : Il en est de même, difent-ils, de tout ce que renferme l'Exorde du Refcrit : on ne le regarde que comme motif, & non point comme détermination: verba que in exordiis gratiarum apponuntur dicuntur can a impulsiva non autem finalis. Glof. in L. 2. ff. de donat. Innoc. in c. fin. in princ. de presumpt. Corradus de dispens. lib. 2. cap. 5. n. 17. de Roia de execut. cap. 4. n. 1.

On affure que cet arrêté fut fait à la sollicitation de quelques Eveques de France, pour empêcher que de mauvais sujets qui ne font pas connus, ne foient pourvus de Bénéfices importants dont ils font indignes. Mais comme il feroit d'une dangereus confequence. de donner l'autorité d'une Loi à un arrêré de Cardinaux fous prétexte qu'il a été fait à la réquisition des Evêques de France, on n'a pas voulu le recevoir dans nos Tribunaux : d'ailleurs cet arrêté n'a pour fin que d'apporter remede à un abus déjà réprimé par l'art. 3. de L'Edit de 1695. quem vide , verb.

Jurisailtion. C'est donc une maxime de notre Iuzifprudence que l'usage d'exiger une atteftation d'idonéiré du Résignataire, introduit par les Officiers de Cour de Rome, est abusif, si les provisions ne doivent pas être expédiées in forma grasiofa; & fur le refus qu'ils font d'expédier des provisions, faute de le produire, l'impétrant peut se pourvoir en la VERSITÉ. V. Gradues, Etudes.

maniere que l'en voit fous le mot refus, Trait. des Collat. de M. Piales. tom. 2. ch. 10. où cet Auteur dit à propos que les Evêques de France ne doivent pas s'adresser à Rome quand ils ont en vue la réformation de quelque point de notre discipline ou de nos usages. Le même Auteur rapporte en un autre endroit de ses Œuvres : Traité du vifa. ch. 8. un Arrêt du Parlement de Paris du 7. Janvier 1751. par lequel on a jugé que le défaut du certificat de vie & mœurs d'un Ecclésiastique engagé dans quelque Congrégation féculiere, de la part de fes Supérieurs, n'est pas un motif juste ou fuffifint pour lui refuser le vifa, quand il est employé par le Prélat même à qui il s'adresse pour l'obtenir, dans les fonctions du ministere peu de teins avant l'impétration de son Bénéfice.

Les attestations de vie & mœurs qu'on envoie à Rome pour en obtenir des provisions en forme gracieuse ont besoin d'être infinuées pour produire cet effet. lequel au furplus n'empêche pas que le pourvu ne foit toujours foumis à l'examen de l'Evêque quand le Bénéfice est à charge d'ames. Voyez infinuation forme, vifa. Traité de la prévention. Tom,

2. ch. 11. nº. 5. Ces attestarions sont données par les Prelats eux-mêmes, ou par leurs Grands Vicaires. V. Forme, où il y en a un modele.

Pour l'attestation en cas de concours de Cure, V. Concours; & pour les atteftations nécessaires aux provisions par le Roi, V. Provision, ordination,

S. 2. ATTESTATIONS DE PAUVRETÉ. V. Forma pauperum.

S. 3. ATTESTATIONS POUR LES OR-DRES. V. Ordre, Ordination,

S.4. ATTESTATIONS D'ETUDE OU DE Noblesse pour les Degrés de L'Uni-

§ 6 ATTESTATION OU CERTIFICAT DE BANQUIER. V. Banquier , Certificat.

ATTENTAT. On appelle ainfi en Droit, une entreprise qui va contre l'autorité du Roi ou de la justice. Voyez

AUBAIN, AUBAINE. On appelle Aubain en ce Royaume, l'étranger qui v habite: Albinum quasi alibi natum; & Aubaine, le droit qu'a le Roi de fuccéder à cet étranger décédé dans l'étendue de ses Etats, fans avoir obtenu de lui, des lettres de naturalité,

Les Aubains font incapables de pofféder en France des Bénéfices. V. Etranger, Regnicoles. Baquet a fait un Traité particulier des Aubains & du Droit d'Aubaine, qu'il a divisé en cinq parties; en la premiere, il traite de la personne des Aubains demeurants en France & de leurs différences, 2°. De la condition des étrangers non naturalifés rélidents en France, & en quoi ils sont différents des originaires du Roi. 3°. De la condition des étrangers naturalises avec l'effet des Lettres de naturalité, par eux obtenues. 4º. Du droit de sucreder aux Aubains naturalifés ou non . & à qui il appartient. 5°, De la condition du François qui s'est retiré & habitué hors du Royaume, & à qui appartient fa fuccession.

Ceux donc, qui voudront s'instruire de cette mitiere, ne fauroient recourir à une meilleure fource.

AUBE. V. habits.

AUDIENCE, en maticres Eccléfiaftiques, s'entend dans l'esprit des loix qui l'employent au titre du Cod. de Episcopali audientia, d'une simple connoillance que la puissance seculiere a permis à l'Eglife de prendre dans les caufes contentieules des sideles Cleres ou Laies, amfi que nous le prouvons fous le mot AUD

Inrisalition. De cette vérité s'ensuivent plutieurs confequences qu'on ne contredit quelquefois dans la pratique que parce qu'on ignore ou l'on veut ignorer les preuves qui les autorisent. C'est de là que le Juge d'Eglise n'a aucun pouvoir fur les biens temporels même des Ecclésiastiques. Voyez Dommage, Hypotheque: c'est de la qu'on rejuse le nom même de Tribunal au Siege qu'il occupe pour rendre la justice. V. Officialité. De là aussi vient que l'Official ne peut instruire & juger que dans son auditoire, parce que son territoire est borné à ce lieu. Voyez Bras séculier, pa-

Le Chap. Cum Episcopus 7. de Offic. Ordin. in 6°. suppose le contraire de tout cela, mais il en est de cette constitution comme de toutes les autres qu'on n'a pas reçues dans ce Royaume, parce qu'elles sont contraires à l'ancienne discipline de l'Eglise ou à nos maximes. Du Caffe part, 2, ch. 2, nº. 4. Gibut, in Cabaffut. lib. 1. cap. 2. nº. 2. V. Official.

AUDITEUR est un nom familier dans la Cour & les Etais du Pape ; il v est employé à la place du nom de Juge. L'Auditeur de la Chambre , l'Auditeur de Rotte . l'Auditeur Domestique sont donc à Rome, des Officiers de justice qui excreent respectivement une charge de Judicature.

Zekius, en sa Républiq. Eccléfiastiq. ch. 7. nous apprend quelles font l'étendue & les bornes de la jurisdiction attribuée à l'Auditeur de la Chambre Apostolique; comme il nous importe peu de les conneitre, nous nous difpenferons d'entrer à ce fujet dans le détail: nous nous bornerons à parler fous le mot Rotte, du Tribunal de ce nom, à raifen de ce que notre nation y fournit un Auditeur François.

AUDITOIRE, c'est l'endroit où l'on

A V I 237

rend la justice. Voyez, relativement au Juge d'Eglife,ci-devant le mot Audiene. AVENEMENT A LA COURONNE, A L'EPISCOPAT, A UN BENEFICE. V. Broue, currée,incempatibilité, servient de fidélisé.

AVENT ell le temps où commence l'année Eccléfafique; fon fenque ell fisés au Dimanche le plis priche de fisés au Dimanche le plis priche de la Fète de Saint André 30, ét dennier jour de Novembre; ce qui ne peur s'étudire qu'à trois jours devant & trois jours après, depuis le 27, de Novembre; enforte que c'est le premier Dimanche qui fe rencontre après le 26°, jour de Novembre. On l'a ainfi réglé a caufic du changement des lettres Dominicales, afin que l'Avent ait toujour tois feminies entirées ét une quarterne au moins commence. V. Année, Kalendrier, Fétz mibila.

Nous difons ailleurs que la célébrarion des Mariages est défendue pendant le temps de l'Avent. V. Empechement.

AVEU: V. Recompositance , Archives ,

Dénombrement , Serment de fidelisé , hom-

AVEUGLE, V. Irrégularité.

AUGUSTINS. Dans l'acception la plus générale, on doit entendre par ce nom tous les Religieux & Channines réguliers, vivair fous la Regle appellée de S. Augustin, & l'une des quarre fous lefquelles nous avons placé tous les différents Orders Réligieux aux moss. Orders Religieux, Chansines Réguliers AVICINON-Ville du Comara Venaife.

fin, qui apparient au Dape en Seureraineté, depuis que Jeanne Premiere, Reine de Naples de Connefile de Trovence, la vendir à Clement VI. I'an 13,36. Cell-Schier, 38. aus avant que Gregoire XI. transferà à Rome, la Sicge Apolfolique que Clement V. couronné à Lyon, avoit établi l'an 1705, en lad, Ville d'Arignon.

Le Comtat Venaiffin enclavé dans les treis Provinces de Languedoc, Provence, & Dauphiné a toujours été gouverné depuis la translation du St. Siege à Rome par des Legats ou Vice-Legats en qui résidoient comme dans le Pape les deux puissances spirituelle & temporelle. Nous parlons de la premiere, & de fes effets dans le Royaume fous le mor Vite-legat. Quant à l'autre, elle n'existe plus en ce moment ( 21 Juillet 1768. ) depuis que par les Leitres Patentes du 16. Jun 1768. enregistrées au Parlement d'Aix le 9 du même mois, la Ville d'Avignon & Comtat Vennissin ont été réunis à la Couronne comme érane de l'ancien Domaine & dépendance du Comté de Provence. Ces Lettres Parentes où l'Arrêt d'enrégistrement qui en ordonne l'enrégistrement sont rapportées dans le nouv. Comment. à l'arr. 39. des lib. de l'Egl. Gallic. avec d'autres pieces relatives à l'Erat & aux privileges des habitants de la Ville d'Avignon & Comtat Venaitsin; il en est parlé aussi avec quelque rapport aux mêmes objets, dans le nouveau comment, de l'art. 12, desdires Lib. mais co dernier regarde principalement les facultés des Vice-Legers d'Avignon au fpirituel. Nous partons de l'Université d'Avignon & de ses droits fous le mot Gradué: nous observous ici qu'avant que ce Pays fûr réuni à la Couronne, l'Archevêque d'Avignon étoit obligé d'établir des Officiaux François dans les parties de fon Diocefe qui font :tuées dans les refforts des Parlemens d'Aix & de Touloufe; mais le Parlement de Provence ayant voulu l'obliger auffi d'établir dans la parrie des Grands-Vicaires également nationaux, fon Arrêt du 18 Juin 1722, fut caffe par un autre . du Grand Confeil du 6. Avril 1726. lequel a maintenu tant le Prélat que les Evêques de Carpentris, Vaison & Cavaillen dans le droit d'exercer par eux

ou par leurs Grands-Vicaires dans la Ville de leur Siege, toute la Jurifdiction volontaire & gracieuse pour tout leur Diocese, Rapp, des Agents en 1730.

Les privileges des Hebitants d'Avignon étoient ets avant la réunion que les fuifant confirmer dans les deux ars après l'avienment de chaque Prince à la Couronne, ils en jouisloient fans être tenuis d'obtenir, comme certains autres regnicoles des Lettres décluracires de naiffance en Chancellerie. Paftor de Benefilis. 3. tit. 44, n° 3.

AVIS. En matier de cilition, de nomination & autres AVes feschballes; il est important de diffinguer l'avis, du confenement. Le Colliteur qui n'est tenu que de presidre l'avis d'un autre, re faitle pas d'avoir la collition qu'on appelle pleine de enière, parce qu'il peut confèrer contre cet avis; ce que ne peur faire le Collareur obligé de confèrer avec le confenement d'un bient, et al., n. (C.) d'altifut. V. Cellariot, Obbritre, ca. a., n. (C.) d'altifut. V. Cellariot, Obbritre,

AULIQUE: c'est un Acte qu'un jestice Théologien foutient dans l'Université de Paris, lorsqu'il s'agit de recevoir un Docteur en Théologie; cet Acte est ains mommé du mot latin ande qu'i signifiq falle, parce qu'il se fait dans la grande falle de l'Archevéché. P. Wniversité.

AUMONE. Nous appliquons ce mot à trois objets différents, dont nous ferons trois S. 1. à l'aumône démandée par les pauvres, 2°, A l'aumône qui tient lieu de peine, 3°. A l'aumône que doivent faire les Bénéficiers.

5. 1. Autons, Mennia 75: la meiter dece 5. eft traitée fous le mot Pauvre, 8. 2. Aumône, Jagement, nous difons ne mot Amende, que le Juge d'Eglife ne peut condamer qu'à des aumônes applicables à des œuvres pies. Nous remarquemen si eque par les Déclarations des 21. Janvier 1685. & 29 Odobre 1720. al réfé permis aux Juges féculiers

de condamner à une aurône que pour crime de facrilege, ou lorfqu'elle site partie de la réparation; ou cofin fur des Leures de rémiffion & aures cas où il n'écheoit poun: d'amende, & ceite aumône doit être alors uniquement appliquée au pain des prifonniers, aux Hoptaux des lieux, aux Religieux ou Religieus, mendianns & auxes lieux

pitoyables.

S. 2. Aumones, Beneficier, Si les pauvres ne peuvent plus demander la quatrieme portion des biens de l'Eglife que leur donnent le Canon con elle. & le Canon quatuor 12. q. 2. ( v. Biens d'Eglise, (ils ont toujours de justes prétentions sur une partie des revenus dos bénéfices, S. Jérôme écrivant au Pape Damase s'exprime ainsi sur ce sujet : Quoniam quidquid babent Clerici, pauperum est, or domus illorum omnibus debent effe communes, susceptioni peregrinorum & hospitum invigilare debent : maxime curandum illis ut decimis, oblationibus, canobiis, & xenodechais qualen coluerint , & potnerint fustentationem impendant. C. ult. 16. q 1. Les Loix Civiles impofent aux Eccléfiastiques la même nécessité : L. 1. C. de Episcopis, & L. 6. S. Sane fi ferqui in fin. C. de bis qui ad Eccles.

ay renty Conga

fumere non vereansur, duplici profetto ini- tre des Privileges des Eccléfiastiq. n. quitate peccantes quod & alsena derspsunt, & facres in fass vanicacibus & turpitudinibus abutuntur.

Ce pieux usage introduit par la charité Chrétienne, & fondé particuliérement fur l'inflitution des bienfaiteurs de l'Eglise, n'a jamais été supprimé ni ou l'etre ; il n'a fait que changer dans fa forme, ou dans fon exercice; enforte que l'obligation imposée aux Ecclésiastiques, d'assister les Pauvres de leurs biens, est toujours la même. Il seroit superflu d'en rapporter ici les titres; chaque Bénéficier les a tous dans fa confrience: quidquid habens Clerici pangerum eft c. quonsam 16. q. 1. Navarr. de red. benef. Ecclef q. 1. 5 4. n. 17. & suiv. de Thom. 2. 2. q. 66. art. 7. Panorm. in c. cum gratiarum de elect. Glof. in c. ficut 47. dift.

Par Ordonnance de Charles IX. du 3. Novembre 1572. confirmée par l'art. 11. de l'Ordonnance de Melun de l'an 1580. les Eceléfiastiques & Bénéficiers ne peuvent être contraints de faire des aumônes que dans les temps malheureux, tels que font les temps de famine & de peste; dans lequel cas les Assemblées pour la taxe des aumônes, tant des Eccléfiastiques que des Laïcs, fe doivent tenir en l'Hôtel de l'Evêque qui préfide en l'Assemblée, s'il est préfent; en cas d'absence de l'Evêque, c'est un de ses Grands-Vicaires qui préfide. Dans les lieux où il n'y a point d'Evêque, l'Assemblée se tient chez l'Ecclésiastique le plus qualifié du lieu. Ce qui doit être observé même dans les villes où il y a un Parlement fans Siege Episcopal. Cela a été ainsi réglé, par un Arret rendu contradictoirement au Confeil privé le 30. Octobre 1635. pour la Ville de Dijon qui alors n'avoit point d'Evêque, D'Hericourt, chapi-

Il a été jugé par Arrêt du premier Juin 1584 en faveur de l'Evêque & du Clergé d'Angers, qu'il n'appartient pas aux Echevins des villes de taxer &c cortifer les Ecclésiastiques à la contribution des aumônes pour les pauvres : mais on peut les contraindre à l'exécution de l'Ordonnance du 3. Novembre 1572. & des transactions ou Actes par lesquels ils s'y sont soumis.

Les Confuls de Roman en Dauphiné, se fondant simplement sur les droits des pauvres aux biens de l'Eglise, par les Loix divines & humaines, demanderent aux Chapitres & Chanoines de leur Ville, des aumônes annuelles. Les Chanoines s'en défendirent en difant, qu'à peine ils avoient fuffifamment de quoi, pour eux-mémes, & qu'ils faifoient néanmoins des aumônes; mais le Parlement de Grenoble, par son Arrêt du 23. Juin 1540. ordonna que lesdits Chapitre, & Chanoines, seroient apparoir des charges ordinaires de leur Eglise, & que leuts revenus suffisoient seulement pour leur entretien ; que d'ailleurs ils feront l'aumône, & cependant par provision qu'ils fourniront aux pauvres tous les ans la somme de 100. liv. à la distribution de laquelle somme les Confuls seroient appellés.

Peu de jugements sont peut-être en cette matiere plus conformes au véri:able esprit des Canons; l'entretion des Eccléfiaftiques, doit paffer avant celui des pauvres : prima pars fruttunm datur Clericis; s'ils font des aumones, ils remplittent leur devoir sans qu'il soit nécessaire de les y contraindre ; mais leurs revenus étant confidérables & n'en diftribaant rien publiquement aux pauvres en ce cas l'Arrêt nous apprend qu'on les y oblige. Et c'est à quoi l'on d vroit s'en tenir en general, plutôt qu'à

la regle des temps calamiteux, ou le bien même du Laïc qui est tout libre, est également foumis aux befoins des pauvres, outre que hors ces temps là, il peut arriver que des Eccléfiuftiques puissants, contre qui l'on n'a ni titre ni courume à alléguer, enlevent la graisse d'un terroir, pour en faire la conformation ailleurs, & fouvent contre fa destination. C'est aussi sur ce sondement que les Cours favorisent toujours par leurs Arrêts les aumônes que le feul utage a introduites. Le Parlement d'Aix condamna le 10. Octobre 1688. le Prieur décimateur de l'Eglife du lieu de Reillane à aumôner le tiers de son revenu suivant la coutume. Par un autre Arrêt du 23. Juin 1653. Le inême Parlement condamna le Fermier de l'Archevêgue d'Aix à faire les aumônes ordinaires, pendant le fiege vacant ; à quoi l'art. 23. de l'Edit de 1695. s'est conformé, en ordonnant que les Juges Royaux auroient foin de faire acquitter les aumônes, que les Tirulaires des bénéfices qui en font chargés, manqueroient de faire. Communément, ces aumones se sont par les Confuls des lieux aux portes des Eglises en préfence des bénéficiers qui les fournissent. V. ci-après Aumonerie. Arrêts d Expilly. ch. 6. ch. 184. Boniface, tom. 2. liv. 5. tit. 14. ch. 4. tom. 1. liv. 2, tit. 11. ch. 1. 3. Mainard liv. 2. ch. 2. 3. 5. V. fur toute cette matiere le rapport d'Agence en 1755. où il est traite aussi des biens donnés à l'Eglise en franche aumône.

Le Juge Laïc connoît des fraudes de ceux qui amassent les aumônes. Fevret, de l'Abus liv. 1. ch, 8. n. 7.

Il y a un Edit du mois de Mai 1681. régifiré au Parlement de Rouen le 23. Juin fuivant, qui ordonne que touces les aumônes de fondations, foit en argent, pain, vin ou autrement, dont AUM

les Communautés Seculieres & Réquieres de la ville & fantsburgs de Rouen four chargées enves les pauvres , appartiendront à l'Hopital : & que tous les revenus des Aumôneries , des Abbayes & Prieurés qui font dans la die ville & fauxbourgs , & autres bênéties , foient réunis & incorporés audit Hopital - V. Oldat. Hipital.

Par un ancien Arrêt du Parlement de Paris du 30. Avril 1525. rapporté dans le recueil des Preuv. des Lib., l'Evéque de Paris fur admoneflé de faire fon devoir pour le fait des paures, & ş'il n'eft obei fupplier à la Cour

d'y pourvoir.

Baquet, en son Traité des Francsfiess part. 1. ch. 7. n. 30. parle de certaines aumônes que M. Ferrieres en fon Dict, de Droit Civil appelle aumones fieffées. Il dit que ces aumones fignifient tous dons & legs pitoyables faits par les Rois de France, pour fondations & dotations d'Eglises, Monasteres, Hôpitaux, ou Services Divins; le paiement desquels est assigné sur le Domaine du Roi, & doivent être payés chacuns en deniers ou grains felon les états qui font adreffés aux Receveurs ordinaires par Mrs. les Tréforiers de France : ainfi qu'il est déclaré en l'instruction dreffée pour le fait des finances : & quand il y a stérilité de grains, ou que pour autre cause on a fait diminution aux Fermiers du Roi, ou que les Baux à ferme qui ont été fairs ne se montent autant que les ficis, aumônes & rentes à héritages, affignés fur le domaine baillé à ferme, Mrs. les Tréforiers de France retranchent aux affignés une partie des fiefs, aumônes & rentes qui leur font dues fuivant la disposition du Droit : In L. inter flipulantes , S. Sacram. 2. pro quo ff. de verb. oblig. L. cum tefles : L. exco vino , ft. de tritico vino: L. licet ,

AUM

beati, Baquet , loc. cit. Jurisprudence Civile , verb. Aumone.

On appelle encore Aumones franches . les biens donnés avec exemption de toute redevance par des Seigneurs. V. Dénombrement.

Par les art. 1. & 2. des Remontrances du Parlement de Paris à Louis XI., il est exposé qu'on ne voit dans aucun Royaume aurant de dons, dotations & aumônes que nos Rois. & leurs fujets. en ont fait en faveur de l'Eglife.

AUMONERIE: Office clauftral dont le Titulaire doit avoir foin de faire les aumônes aux pauvres du reve-

au affecté à cet effet.

Les Moines des premiers temps donpoient aux pauvres non-feulement ce qu'ils recevoient des Fideles, mais le prix de leur propre travail; l'état Religieux incompatible avec les possessions & les richesses a toujours sait indépendamment des Canons, une Loi de cet usage, aux fuccesseurs de ces Moines, quand ils ont du bien audelà de leur necessaire. Aussi l'a-t-on suivi dans les Monasteres de S. Benoît, on y en a fair même le fujet d'un office claustral appelle Aumonerie, dont le Titulaire étoit obligé de distribuer les aumônes aux pauvres. Cette charge devint par l'effer du relâchement, bénéfice, comme toutes les autres , V. Offices Clauftranx; mais dans les Congregations réformées on a supprimé les aumôneries pour réunir leur revenu à la Manse Conventuelle.

Il se faisoit autresois dans le Royaume, des aumônes aux portes de la plupart des Abbayes; il y avoit pour cela des fonds affectés; l'Abbé qui en avoit l'administration, donnoit une certaine somme aux Religieux ou à l'Aumônier du Monastere pour la distribuer aux pauvres; mais comme ces aumônes aux portes des Abbayes servoient de prétexte à des attroupements de vagabonds & gens fans aveu, plusieurs Arrets du! Confeil, ont défendu la distribution de ces aumônes aux portes des Abbayes & ont ordonné que les fonds ou fommes deftinées à ces aumônes feroient données aux Hôpitaux des villes les plus voifines des Abbayes, pour y nourrir les pauvres des lieux. Edit du mois de Mai 1681. régistré au Parlement de Rouen le 23. Juin survant. V.

Depuis le partage des biens entre l'Abbé & les Religieux, les aumônes de fondation font à la charge du tiers lot, à moins du'elles ne fuffent attachées à un office exempt de partage. V. Biens des Monasteres.

AUMONIER est un Officier Eccléfrastique qui sert le Roi, les Princes & les Prélats dans les fonctions qui regardent le Service de Dieu : Elcemolinarius , largitionum presectus. On appelle auffi de ce nom les Prêtres, qui sont à la suite d'un Régiment, fur un Vaisfeau, dans des places fortes ou auprès des Seigneurs particuliers, pour s'acquitter des sonctions de leur état, selon les besoins spirituels de ceux auprès de qui ils font placés. V: Chapelle, Chapelain , Autel Portatif.

Le Pere Thomassin, en son Traite de la Difciplin. part. 4. liv. 1. ch. 78. après avoir rapporté la disposition de trois différents Canons saits vers le XIII. fiecle; dans trois différents Conciles. remarque , 1º. Que les Chapelains des Rois & des Evéques étoient alors affervis à une Eglise, selon l'ancienne Discipline. 2°. Qu'ils devoient y faire réfidence, sclon l'ancien usage de tous les Bénéficiers. 3°. Que les Grands ne pouvoient avoir des Chapelains ou des Aumôniers, que de la main ou de la concession de l'Evêque. 4º. Que tous

Tome L ĤЬ ces Chapelains devoienr être dans les Ordres Sacrés. 5°. Que le premier Chapelain de l'Evêque étoit comme l'Archi-chapelain & le Supérieur de tous les autres. 6º Que les bénéfices simples commencent alors à se former, qu'on ne les exemptoir pas encore rout-àfait , ni de la résidence , ni de l'asservissementà leur Eglise.7°.Que les Chapelains des Châreaux devoient se regarder comme les gardes & les défenseurs du Parrimotte de l'Eglife dans rour le voifinage.

Le même Auteur ajoute, que les Conciles de ce temps-là prirenr un foin particulier de conferver l'autorité des Évéques dans l'inftitution des Chapelains ou Aumôniers, parce que les Laïcs en avoient fair comme leur patrimoine; c'étoient des purs bénéfices auxquels ils nommoient comme Collateurs libres. Oue les Conciles changerent cet usage, & rérablirent l'autorité & l'institution Luiscopale dans ces Chapelles; mais que dan la suite, les Laics se choisirenr de nouveau eux-mêmes leurs Chapelains. Le Pape Nicolas V. répondant en 1447. à diverses Consulrarions sur ce sujet, se contenra d'exiger des particuliers, qui éroient dans le cas d'avoir des Aumoniers, qu'ils nommassent avec la fimple permission de l'Evêque, & qu'ils ne les fiffent pas loger avec les Séculiers.

La pluparr de ces Chapelles érant devenues infenfiblement des titres de bénéfices, le droit de ces parriculiers s'est converti en patronage; & on ne voir plus aujourd'hui que les Aumôniers en titre du Roi, des Princes & des Prélats, à qui l'on puisse appliquer les Canons des Conciles dont parle le Pere Thomassin.

V Chapelle du Roi , l'état des Offices Eccles, qui la composent, & leurs privileges.

AUM

A l'égard des Aumôniers des parriculiers, leur mission se fait aujourd'hui de droir, après que l'Evêque Diocéfain a permis à ces particuliers d'avoir dans leurs maifons ou châreaux uno Chapelle domestique, sous les conditions & dans la forme requife. V. Chapelle.

Les Aumôniers des Régiments, des Vaisseaux & autres semblables, doivent être approuvés de leur Evêque Diocéfain ou de leur Supérieur Régulier, s'ils font Religieux. Art. 1. du tir. 2. de l'Ordonnance de la Marine de 1681. Ce même article veut que dans Navires qui feront des voyages de long cours, il y air un Aumò-

L'art. 2. porte que cet Aumônier fera établi par le Mairre, du consenrement des propriétaires Carholiques, fans que ceux de la R. P. R. puissenr opiner au choix.

L'art. 3. dit que l'Aumônier célébrera la Messe, du moins les Fêres & Dimanches, qu'il administrera les Sacrements à ceux du Vaisseau, & feratous les jours, matin & foir, la priere publique, où chacun sera tenu d'asfifter, s'il n'a pas empêchemenr légi-

L'art. 4. & dernier de ce même titre défendent, sous peine de la vie, à tous proprietaires, marchands, paffagers, mariniers & aurres, de quelque Religion qu'ils foienr, qui se trouveront, dans les Vaisseaux, d'apporter aueun trouble à l'exercice de la Religion Carholique, & leur enjoint de porter honneur & révérence à l'Aumonier , à peine de punition exemplaire.

Il y a femblables Réglements rouchant les Aumoniers des Régiments & des-Garnifons.

Par des Lettres Patenres du 16. Mai 1686. il sur établi un Séminaire dans la Ville de Brest pour les Aumoniers

pagnie de Jesus, qui ne sont plus. Par d'autres Letrres Parentes du 5. Juin 1717. registrées au Parlement, il est ordonné que tous les négociants qui feront équiper, dans les ports du Royaume, des Vaisseaux pour des voyages de long cours, dont les équipages seront de quarante hommes & au-dessus feront obligés d'y embarquer des Aumôniers, a peine de 200. liv. d'amende.

Il est détendu aux Aumôniers de benir des Mariages. V. Clandestin. "

S. 3. GRAND AUMONIER DE FRANCE: on appelle ainfi dans ce Royaume le premier Officier Eccléfiastique de chez le Roi: c'est un Prélat revêtu ordinairement de la pourpre Romaine, qui semble représenter cet ancien Archichapelain ou Chancelier, qui avoit aurresois tant de droits & de pouvoir dans la Cour de nos Rois. Le Pere le Long en sa Bibliothéq. Historiq. indique toutes les Histoires des Grands Aumoniers de France. V. Apocrifiaire.

Un des principaux droits qui ont appartenu ou qui appartiennent encore au Grand Aumonier, est cette Jurisdiction étendue que nos Rois lui ont contervé sur les Aumôneries , Hopiraux, Maladreries & autres lieux pitoyables du Royaume. Le Grand Aumonier a fur ces Hôpitaux le droit de nommer & pourvoir à toutes les places & bourfes qui y sont attachées; mais le Roi a à cet égard le droit de prévention, & le premier nommé par S. M. est préférable au nommé postérieurement par le Grand Aumônier. Bibliotheg, Can. verb. regale ; n. 22. Conter. des Ordonnances, liv. 1. tit. 2. part. 3.

Il y a cependant plusieurs Hôpitaux da Royaume, qui font exempts de la

font la plupart de ceux érigés en titre de Benefice ou qui ne font point de Fondation Royale. Du Tillet du Grand Aumonier & Gonfesseur du Roi.

Le Pape Gregoire XV. par sa Bulle du dernier Mai 1622. donnée à la réquisition de M. le Cardinal de la Rochefoucault, Grand Aumônier de France, & du conferhement du Roi, fouftrait toutes les Religieuses Hospitalieres de France, à la referve seulement de celles de la Ville & Fauxbourgs de Paris, de la jurisdiction du Grand Aumônier, & les foumet à celle des Ey3ques Diocéfains, & particuliérement à leur visite, correction & aurres droits de fupériorité. M. du Clergé, tom. 4. p. 1689. & fuiv. V. Vifite. Hopital.

Le Grand Aumônier de France jouit de plusieurs prérogatives qui le distinguent des autres Prélats; entre toutes les autres, il a le privilege d'Officier en tous les Dioceses de France devant le Roi, sans que les Evêques soient en droit de se plaindre, parce qu'il est l'Eveque de la Cour, & le Chef de la Chapelle Royale, qui est parrout où le Roi affifte au fervice divin. DuPcirat. des Antiq. de la Chapelle du Roi. A l'occasion du mariage de Madame Henriette de France, troisieme fille de Henri IV. avec Charles I. Roi d'Angleterre. le Grand Aumonier, qui étoit alors le Cardinal de la Rochefoucault, & M. de Gondy Archevêque de Paris, prétendirent réciproquement l'honneur d'en faire la cérémonie; ce dernier à raison de sa Charge, l'autre, parce que c'étoir dans fon Eglife. Il fut décidé en faveur du Grand Aumônier,

Celui-ci jouit encore de tous les privil:ges accordés aux Officiers & Commensaux de la maison du Roi. Il faut voir à ce sujet une Déclaration du 7. Juillet 1570. qui regle les gages & les Jurisdiction du Grand Aumonier. Tels droits du Grand Aumonier de France;

H h 1

AVO V. aussi l'Histoire de la Chapelle des Rois de France par M. l'Abbé Archon.

AUMUSSE. V. Habits.

AVOCATS. Les Histoires & les monuments Ecclésiastiques, cités par le Pere Thomassin en son Traité de la Disciplin, part. 3. liv. 4º ch. 22. nous apprennent que chaque Eglife avoit anciennement fon Avocat, appellé quelquefois Avone , Defenfenr , Vidame , Prevot Séculier ; tous noms , dit cet Auteur. qui ne fignifioient fouvent qu'une même Dignité, dont l'Office étoit de protéger & de désendre les Eglises de toutes les violences & de toutes les oppreffions dont elles étoient menacées, foit dans le Barreau & devant le Tribunaldes Magistrats Séculiers, soit de la part des Seigneurs & des Officiers de Guerre.

Le Concile de Mayence, tenu l'an 813. Can. 50. ordonna aux Evêques & aux Abbés d'en élire, dont le zele fût si modéré, qu'ils sussent également éloignés de faire aucune violence & d'en Laisser souffrir à l'Eglise : Omnibus igitur Episcopis, Abbatibus, cunttoque Clero emnino pracipimus Vicedominos, Prapofitos, Advocatos five Defensores bonos habere; non malos, non crudeles, non cupidos, non perjuros, non falcitatem amantes sed Deum timentes, & in omnibus justitiam diligentes. C. Salvator 1. q. 3.

Le même Auteur que nous venons de citer; après avoir remarqué la difference qui se trouvoit quelquesois entre les Charges d'Avocat, de Vidame, & de Prévôt, fait les réflexions suivantes: 1°. Oue quoique les Avocats fuffent ordinairement électifs au choix du Clergé ou du Monastere, néanmoins il y avoit des Abbayes qui recevoient leurs Avocats de la main de leur Evêque ou du Prince : l'Evêque & le Prince avoient tenu l'Abbaye & avoient alors euxmêmes exercé la fonction d'Avocat,

AVO

& s'en étant ensuite démis entre les mains d'un Abbé régulier, ils avoient aussi réservé pour eux & leurs succesfeurs la qualité d'Avocat ou le droit d'en nommer un. 2°. Les Chapitres & leurs Prévôts exerçoient quelquefois la fonction d'Avocat de quelque Abbaye qui étoit commise à seur protection. 3°, Les Charges d'Avocat des Abbayes fe rendirent heréditaites dans quelques familles de Gentilshommes, qui trouvoient un double avantage dans les honneurs & les revenus de cette Dignité. 4º. Il v avoit des profits, & même des fonds affectés aux Avocats pour récompense de leurs services. 5º. Les paroles que nous venons de citer , nous donnent sujet de croire que les Avocats avoient ulurpé de bien plus grands avantages, & une plus grande étendue de terres dans les Abbayes, lorsqu'on fut obligé de leur déterminer leur portion . & les priet de s'en contenter. Et his contentus nihil penitus juris in hominibus, terris amplius usurpare debebit. 6°. Mais les Avocats n'en demeurerent pas là ; les Abbayes furent contraintes d'implorer la protection des Evêques, des Rois & des Papes contre ceux qui portoient le nom d'Avocats & de Defenseurs, mais qui en effet étoient de cruels perfécuteuts. Auffi la même Chronique affure que plusieurs Avocats avoient été frappés de l'excommunication: Oni fibi vult cavere. caveat, quia multos postea habuit Advocatos Ecclesia excommunicatos.

Le Pere Thomassin ajoute sur le même fujet, d'autres réflexions qu'on peut voir au même endroit, n. 6. Elles roulent fur l'abus que firent ces Avocats de leurs pouvoirs, & qui donna lieu dans le temps des réformes, à leur funpreffion. Ce n'étoit plus des Laics, des Jurisconsultes verses par érat dans la connoiffance des Loix, qui exercoient ces fonctions vers les IX. X. & XI.

AVO

fiedes. Les Eccléiafitiques féculiers ou réguliers indifferenament, défindoient non-faulement lairs propres droits, mais encore ceux de rous les particuliers, qui ne trouvoient pas dans ces fieches d'ignorance d'autres défindurs auprès des Juges Laïes; ce qui fur une des caufes qui ont atrié tant de biens & d'honneurs profanes aux Eccléiafitiques. P. Difcours de Flutry. n. 6. Hift. Eccléf. liv. 81. c. 12. Biblior Canon. tom. 1. pag. 4.

Le Concile de Latran, tenu fous Alexandre, corrigea cette indecence, & fit un Canon dont voici les termes: Clerici in Subdiaconatis & Supra, & in Ordinibus quoque Minoribus, fi stipendiss Ecclesiaficis sustementur, coram faculari Indice Advocati in negotiis facularibus fieri non prasumant, mis propriam causam, vel Ecclesia sua fuerint prosecuri , aut pro miserabilibus forte personis, que proprias causas administrare non possunt ; sed nec procurationi villarum ant jurisdictiones etiam faculares, sub aliquibus Principibus & facularibus viris, ut justisiarii corum fiant , quisquam Clericorum exercere prasumat. Cap. 1. de postulando, Les chap. 2. & 3. du même titre contiennent la même disposition, & y comprennent auffi les Keligieux. lls a joutent une exception en faveur des parents, à celles dont parle le Concile de Larran, & qui n'ont lieu que pour la fonction d'Avocar; car pour les autres emplois civils, comme de Notaires & Procureurs, ils font abfolument interdirs aux Clercs & aux Religieux.

V. Office, Négoce. Du refle, la défense portée par le titre ne Clerici vol Monachi facularibos negotis sefe immifeante, ne regarde que les jurifdictions Secultores, & non, pas les jurifdictions Ecclésialtiques: d'ou vient qu'à Rome les Cleres postulent en toutes fortes de causes, parce que cous toutes fortes de causes, parce que cous A V O

Les Juges y font Eccléfiaftiques. L'avocar qui a plaidé dans les affaires criminelles, & conclu à des peines afflictives, est-il irrégulier? V. Irré-

gularisé, .

En France, dit M. Demarca in Coucord, lih. 1, ch. 12. n. 1. Le Roi a réuni dans fa feule perfonne tous les anciens droits d'autorité & routes les Eglites de fon Royaume n'ont plus que lus peur Avocar, pour Vidane. Pour-réinn-elles n avoir un meilleur f

Suivant Morsac, les Clercs ne pesseure faire en France finélions d'avocus dans les Caurs féculieres, que dans les cas exceptés par le Concile de Larde et les Channines de Paris; mais como qui-non n'eft pas fluire dans l'ulage. Les Clercs de non les Religieux exercent en pluficurs Parlemens la profetion d'Avocat; fi bien, que quand ils empetions de la profetion de cette qualité, les Juges féculiers refufience de servoyer-au Juge d'Eglife paur leur punision. M. du Clergé, tom. 7. p. 267, 395, 442.

Les fonctions d'Avocat étoient défendues à ceux de la R. P. R. pendant que l'exercice de cette Religion a été toleré en France. V. Protestants, At-

testation.

Il a été jugé qu'un pere, Avocar en la Cour, pourfuivant les intéréts de fin fils en un procès de complainte bénéficiale, ne devoit demeuter responfable envers les parties de l'évênement du procès. M. du Clergé, tom. 12. p. 1660. 35. ch.

AVORTEMENT N. Femme , Homici-

de , Irrégularité.

AVOUE, AVOUERTE: on doir appliquer ici ce que nous venons de dire tous le mot Avocat. Avoné étoit autre-fois, l'Avocat de l'Eglife, & Avoncat

eut qu'un Autel en chaque Eglise. Cap. S. de confect. Ecclef. & Altar. Barbofa, de jur. Ecclef. lib. 2. cap. 7.

n. 10. Le Can. concedimus de consecrat, dist. 1. permet de célébrer avec la table facrée, & les autres choses nécessaires pour le Sacrifice, sous des tentes, & ailleurs que dans les Eglifes, quand on est en voyage, & dans des cas extraordinaires d'incendie ou d'invasion; d'où vient l'usage des Autels portatifs, fur lefquels il faut toujours qu'il y air. comme fur les autres, la pierre facrée, au moins d'un palme de largeur. Par le chap. queniam, de privilegiis in 6º. les Evêques ont le privilege de célébrer fur des Autels portatifs, sans pourtant qu'ils puissent violer les interdits. Par le ch. in bis, extr. de privilegiis, le même privilege est accordé aux Freres Prêcheurs & Mineurs, qui peuvent en user sans permission des Evêques, pourvu qu'ils n'apportent aucun trouble ni aucun préjudice aux droits & aux fonctions des Curés dans les Paroifles.

Par un Décret du Concile de Rome tenu fous le Pape Zacharie, in cap. Nullus Episcopus dist. 1. de consecras. Il est défendu à tous Evêques, Prétres & Diacres de monter à l'Autel pour y célébrer les Saints Mysteres avec un bâton ou la tête couverte; ce qui dans la pratique de la Chancellerie Romaine ne souffre point de dispense à l'égard du bâton; parce qu'indépendamment de l'indécence, il ne pent obvier aux chûtes de ceux qui ont besoin de s'en servir : mais on a trouvé bon de permettre l'usage de la Calote aux Prêtres, à qui leur infirmité la rend absolument nécessaire. Cette permission que les Evêques ne peuvent donner fuivant les décifions des Cardinaux citées par Corradus en son traité des dispenses, lib. 3. cap 5. n. 70.

s'expédie à Rome en forme de bref dans ces termes.

Urbanus Papa VIII. dilette fili, &c. vita, ac morum honestas, &c. Cum itaque ficus nobis nuper exponi fecisti, su continua ferè distillatione è cerebro ad nares, seu è batarro presertim hiemals tempore, labores, & milam, capite detello celebrando, non modicum valetudinis tua desrimentum patiaris, & proptered tibi per nos, ut infra indulgeri summopere defiderat, nos te pramiforum meritorum tuorum intuitu, specialibus favoribus, 💸 gratiis prosegni volenter, & a quibusvis, de. cenfentes , de. tibi ut , dum facro-Santtum Miffa Sacrificium celebras, eaput biretino tectum (non tamen à prafatione usque ad peraltam Communionem ) habere libere, & licite poffis, & valeas, Apoftolica authoritate tenore prasentium concedimus, co indulgemus, non obstanzibus constitutionibus , & ordinationibus Apoftolicis , caterifque contrariti quibuscumque. Datum Roma , é c.

C'est dans le même esprit & pour la même raifon qu'on exige aussi que les Prêtres qui veulent célébrer la Messe avec une perruque en obtiennent également la permission du Pape.

Nous observerons seulement, sur ce que nous venons de dire touchant la matiere de ce mot, que quand le Pape accorde a des Prêtres la faculté de célébrer par-tout fur un Autel portatif, ils ne peuvent pas en France, comme le veut le Pape Honoré III. se servir de cette faculté fans le confentement des Evêques: il faut présenter ce privilege à ces derniers, afin qu'ils fachent fur quoi est sondée cerre saculté contraire au Droit Commun. D'Hericourt, Analys. des Décretal, tit. de privilegiis.

Quant à la dispense de la Calote pendant la célébration de la Sainte Messe, on est dans l'usage en France

où les décisions des Congrégations de Cardinaux n'ont aucune autorité par eiles-mêmes, de s'adreffer pour l'obtenir aux Evêques qui permettent auffi l'ulage de la perruque aux Prêtres qui en ont befoin fans les obliger de la quitter comme la Calote, pendant le temps du Canon de la Messe la sormule de cette permission rapportée dans le Not. Apoitolia, est telle: François par la grace de Dieu, Archeveque de Paris. Nous permettons à N. de célébrer la Sainte .. Messe avec une perruque modeste ", tant que dureront ses infirmités. ", Dans plufieurs Dioceles, cette permission te donne verbalement.

§ 1, SANCTUAIRE, AUTEL PRIVI-Lécité. Aux parogativa, on appelle ainsi l'Autel auquel font attachées quaques Indulgences; la regle et le Chancellerie d'accorder ces fortes d'Autels or d'indulgences pour un ou deux jours de la femine felon la quantité de Messe qui fe distent chaque jour dans l'Egistion ui som fruès ; favoir , pour un jour de la femine, Jorquion die frept Messe par jour , & pour deux jours si l'on en dit 14-, pourvu qu'il n'y ar point d'autres Autels privilègies dans la méme Egistie; prat, de Perard. Castel. 10m. 2, pag. 240-

5. 2. AUYEE, RAGHAT. Environ vers by XII. feele, lorique ls Moines furent oblages de rentrer dans leurs Cloires, en abradonnant les Paroiffics aux Clercs, on diffinguoir l'Eglife d'avec l'Autel-par Eglife, on enendoir à cette occation les dixmes, les terres & les revenus; & con appelloit Autel, le titre de l'Eglific exercé par un Vicaire, ou bien le fervice meme de ce Vicaire, ou bien le fervice mem de ce Vicaire.

Jerome Acosta, en son Traité des Revenus Ecclétiastiques, dit que le droit de pourvoir à ces Autels apparenoiraux Evéques, & qu'il falloit que les Moiles, & même les Laïes qui s'étorent emparés des dixmes, l'obsinssent d'eux en payant un droit : ce qui sut appellé le rachat des Autels Altarium redemptie.

La Concile tenu à Clermont sous le Pape Urbain condamna cet abus: & pour enspecher la Simonie que les Evéques commettoient en vendant les Autels, il y fut ordonné que ceux qui jouissoient de ces Aurels, depuis trente ans, ne feroient point inquietés à l'avenir; c'est-à-dire, que les Eveques n'exigeroient plus d'eux le droit qu'ils nonimoient Redemptio Altarium. Le Pape Pafchal, fucceffeur d'Urbain, confirma le même Décret dans une de ses Epîtres à Yves de Chartres, & à Raynulphe Eveque de Xaintes: enforte que par ce moyen, dit Acosta, les Monasteres & les Chapitres, compris aussi dans le Décret du Concile de Clermont, retinrent à perpétuité plusieurs Autels qui ne leur appartenoient point, & ils furent en même-tems exempts de payer aux Evêques les droits ordinaires qui se pavoient après la mort des Vicaires , pour avoir la liberté d'y mettre d'autres Vicaires en leurs places. Van-Espen Jus Ecclef. univ. part. iit. 34. C. 1. n. 1. V. Vicaires , porsion congrue. Curés primitifs.

AUTEURS. Il suffit de renvoyer sur la mariere de ce mot au Manuel du Droit Canonique, où l'on trouve un Catalogue des Canonistes anciens & modernes avec des observations particulieres fur chacun de leurs ouvrages, nous nous bomerons donc à observer ici en général que pour bien juger du mérite & de l'autorité des Auteurs en matiere Canonique, l'on ne sçauroit prendre une meilleure regle que celle que donne M. d'Héricourt, part. 1. ch. des Ordonnances, &c. n. 19. Il faut diftinguer. dit-il, le tems & les lieux dans lesquels les Auteurs ont vêcu, connoitre l'estime qu'on a faite de leurs Quyrages, exq-

miner

AUT miner s'ils sont instruits de l'Usage & de la Pratique. Les écrits des Canonistes Ultramontains ne sont d'aucune autorité, pour tout ce qui peut avoir rapport aux droits de nos Souverains, & aux Libertés de l'Eglise Gallicane, Entre les Canoniftes François, il y en a plufieurs qui, s'étant plus appliqués à l'étude des Décrétales qu'à nos Maximes, ont rempli leurs Commentaires d'un grand nombre de décisions qui sont contraires à ce qui se doit observer en France. Les plus habiles ont raisonné sur des principes d'une Jurisprudence qui n'est plus fuivie, parce que les Ordonnances publices, ou des Usages établis depuis qu'ils ont écrit, donnent lieu de faire des réflexions qui ne s'accordent point avec les leurs. Les Parlements qu'ils ont fréquentés, ou dont ils ont érudié les usages, doivent les faire lire avec précaution; parce qu'il anive fouvent qu'un Auteur donne pour regle univertelle, l'usage du Patlement dans lequel il écrit. " En général on doit

is s'attacher beaucoup plus à l'érude des Loix qu'à celle des Auteurs dont il faut pefer les rations, pluros que s, de compter les fuffrages. V. l'introduction au Dr. C.in. tom. 1. de influi. & n. 17. du dife. 5me. de M. Fleury.

AUTORITE. Como el un de ceux qu'on appelle relatif, dont on ne peut, par coofèquent, parler d'une maniere ablèuice de indépendante. Il faut recouir au mot de rapport, c'ell-à-dire, un nom de la personne ou de la chofe dont on veur favoir quelle-ril Pauvoirté. Voyer donc les moss Pape, Pail Jusce, Evipue, Ordannate, Canime, Arris, Confinieure, Cause, Canime, Arris, Confinieure, Cause, Confinieure, Canime, Canime

Dins l'ufige du Barreau, on entend por Atemités, les Loix, les Arrètes, les Aureurs, les Opinions, les Ratifons: enfin tout ce qui fert en Droit, de fondement à un jugement ou à une opinion. V. la forme de la citation des autorités du Droit Canon, au mot Citation.

AZYLE. V. Immunité.

В

PACCALAUREAT est le second dans les Universités pour le s'écondans les Universités pour le s'éconde de Théologie, de Droit & de Médecine, V. Derré; & pour le temps d'Ecude & les exercices nécessaires, pour parvenir à ce degré, V. aus Degré, & ci-après le mot Babelier.

BACHELIER est celui qui a le degré de Baccalaureat.

Le Concile de Trente exire pour la possession de certains bénéfices, la qualité de maitre, c'est-à-dire, de Docteur ou de Licencié en Théologie ou bien en Droit Canon, & il ne parle point des Bacheliers; la raison,

parce que cette fore de degrá recht point regarde en Italis comme un grade fispar de celui de Maire & de Doctrus Baccalamis, Augiferma monire contineurs, Aleiat in Ieg, cui pracipua 37, fl. de verb, figuff. D'ol vent que le Pape ne me; jamus dans fes Referis Fadrelle à des Bocheliers; il s'exprime ainfi quand l'impétrant s'est qualifé Bacchiter dans lupplique rélateur itaque tibiqui un afferis, Parifist in artibus Baccalamatum fafequits

En France le Baccalaureat est reçupour degré légitime, comme l'atteste Rebusse sur le Concordat, de regià ad Prac250

On diffinguoit aurefois dans les Univerlités du Royaume, trois fortes de Bacheliers , les Bacheliers fimples , les Bacheliers courants, & les Bacheliers formés.

Les Bacheliers simples étoient ceux qui avoient fimplement reçu le degré de Bachelier, & les Bacheliers courauts étoient ceux qui aspirant à un degré fupérieur avoient déjà commencé les exercices nécessaires pour y parvenir. On peut voir quels étoient ces exercices . & ceux que faifoit le Bachelier fimple, avant d'obtenir le premier degré de Baccalaureat, dans l'Histoire de l'Université par du Boullai, tom. 5. p. 377. ou dans M. Piales qui a fuivi cet Auteur en son Traité de l'Expectative des Gradués, tom. 1. p. 409. V. Université. A l'égard des Bacheliers tormés, leur ancienne qualité comparée à celle qu'ont aujourd'hui nos Bacho-Liers ordinaires & d'une seule espece. fait parmi les Canonistes un sujet de critique & de doute. La Pragmatique, tir. de cellat. 6.

prime , ne met aucune différence entre un Maître Licencié & un Bachelier formé . qui a étudié pendant dix ans dans une Université sameuse. M. Guimier remarque en cet endroit que le fimple Bachelier qu'on appelle Bachelier courant, ne peut posseder la Prébende Théologale; ce qui feroit entendre que pour posséder cette Prébende, il faut être Bachelier formé. Mais reste à savoir si pour être tel, il faut avoir étudié dix ans dans une Université.

Rebuffe sur le Concordat , s. statuimus, où il est parlé des Bacheliers dans le même sens que dans la Pragmatique, & où même les Bacheliers formés en Théologie sont mis au-dessus des Licencies BAC

at. verb. Magifiri, & encore mieux en Droit & en Médicine, dit que Bachelier formé, est un Bachelier qui a fait le temps d'étude requis . & qui a été reçu, fuivant les formalités ordonnées par les Univerficés autorifées dans le Royaume; à la différence des Bacheliers de grace, à qui certaines Univerfites dounent des Lettres de Bachelier fans temps d'étude & autres formalités; comme aussi à la dissérence des Bacheliers de privilege à qui les Papes ou les Légats donnent la qualité & les privileges de Bacheliers : ces Bacheliers de privilege de la part du Pape & de ses Légats, n'ont plus lieu en France depuis bien du temps. V. Gradués.

> Du Boullai soutient que les Bacheliers n'avoient autrefois la qualité de Bacheliers formés, que quand ils avoient fins tous les exercices d'étude nécessaires pour être préfentés à la Licence : Formutus denique qui actus omnes, collationes, disputationes, aliasque ejusmeds plane & omnino confecerat , ita us nibil ipsi deesset ultra nis gradus Licensia susceptio, atque ideired Baccalaurens formatus & Licensiatus unica gradus susceptione different.

> Enfin l'Editeur des M. du Clergé . tom. 3. p. 1139. & fuiv. observe que l'ordre des études ayant changé, il ne s'agit plus des ces anciennes formes, pour parvenir au degré de Bachelier, & que celui qui l'a obtenu, fuivant les formes reçues & autorifées dans le Royaume, est regardé comme un Bachelier formé, dittingué des Bacheliers de grace ou de privilege; & que par la même raison, le temps d'étude, requis par la Pragmatique & le Concordat , sir. de collat. n'est plus nécessaire: qu'à présent pour pouvoir être pourvu d'une Prébende I héologale, il fushe d'avoir été reçu Bachelier en Théologie felon Les formes reçues & auto

BAC

rifices dans le Royaume; qu'il y en a copendant qui prétendent qu'un Bachelier forme est un Licencie, & que ce degré est nécessaire pour être Théologal; mais que cerre prétention est détruite par le Texte même de la Pragmatique & du Concordat, qui reconnoillent trois fortes de degrés fuffifants pour rendre capable de la Théologale , celui de Docteur, ou de Licencié, ou de Bachelier formé : Conferre teneatur uni Magistro, sin Licentiato aur Baccalaureato formate in Theologia: & qu'entin l'usage des Eglises du Royaume est contraire à cette prétention; pluficurs Théologaux n'ayant que le degré de Bacheliers en Théologie.

De ce raisonnement qui est juste & qu'il faut adopter, il fuit cependant qu'à l'égard de la préférence accordée, par le Concordat aux Bacheliers formés en Théologie, fur les Licenciés en Droit & en Médecine, il fuffiroit à présent d'avoir été recu Bachelier en Théologie, felon les formes autorifees dans le Royaume, puisque cerre préférence est fondée sur la faveur de l'étude de Théologie; favore sindie Theologici diet. S. statuimus 8. Mais il fiut dire avec l'Auteur de la Jurisprudence Canonique, verb. Degré, set. 2. que n'y ayant plus de Bacheliers formes en Théologie, la préférence qui leur est donnée par le Concordat fur les Licenciés en Droit & en Médecine, n'a plus d'effet & devient inutile. V. Gradués, Univerfisé.

Luilem, en fon Trafe des Ordree ch. 6. n. 48. parle de cercains Ségereurs qui n'ayant pas autrefois le moyem de l'ever Bunitere, merchiene fous le Sanniere d'autrui, & étoient appellés pour cette raifon Bicheliers : é'eouent, a joute ce Auteur, des jeunes Gruilshommes qui afpirolent à U'Ordre de Cherelme, il sé roitent, dis-il, au bas échelon comme il fe voit ès degrés des fciences, que le Bachelier oft celui qui s'oft mis aut cours pour être Docteur. C'est de-là que Loifeau fait venir le nom de Bachelier préférablement à toutes les différentes étymologies que les Anteurs lui ont donné.

BAIL est un Contrat de home foi passié entre deux parties, dont l'une donne à l'autre pour un temps & moyennant un certain prix, ou son sonds, ou sa maison, ou ses meubles, ou enfin son travail & son industrie: Lecetie, centalité est cental

vel mendi. Instit. de locat. princ.

Il y a pluficurs chofes qui fonc communes enre le Contrat de beil & Le Contrat de vente ; il bien , que les Juricionaltes dilein qu'il el de cas où il n'eft pas aifé de diffinguer l'un d'avec l'aurer : Tous inver normage contrac, tem finitiude as, interdam interneji alter de datere ma pfill, toire, color. Il ne faut pas être l'unpris, fi pour les baux des bien d'Égifie, on a établi certaines regles qui empéchant qu'on ne dégulée de vértables allémator de jous la journe de cette effecte de Con-

La premiere de ces regles est celle de l'Escar, mibrire de vé. Evelf, son stien, qui ne permer de passer de baux de biens d'Eglis que pour trois ans : Consismo recono de bouvant Escalefichean diseasimes momente pattam per qued ipleson dominismo tronferero, concludiorem en lopacem, locationem de consultivos un terra tricumium, en mi infranciacom est contral une complicacionem. Has perpuso valtura a conferirecione. Has perpuso valtura a conferirecione. Has perpuso valtura a conferirecione. Has perpuso valtura se conferirecione.

Le Concile de Trente déclare nuls tous les baux faits à long terme. Sell. 15. de ref. c. 11. M. du Clergé, tom, 2. p. 322. V. Emphitéefe.

Sur cette regle, les Auteurs ont agiré la question de favoir si un Contrat de bail, passé pour un temps qui excedecoit les trois ans sixés par l'Extrav. ambitio/e. feroit radicalement nul, ou s'il ne le seroit que pour l'excédant du terme légitime, suivant la maxime suite ser insuite non vitait non vitait nul.

Pluficurs Auceurs tiennent pour la premiere opinion, fauf l'année où le fremier auroit déjà fair fes cultures; quoique dans ce cas, cerrains d'entre eux fijent d'avis que le Fermier ne perçoive les fruits que lorfque l'on reclame la nullité du bail aux approches de la recolte.

Les autres font cette diffinction qui et la plus communément luivie, au rémoignage de Sanleger; ou le bair fait fous une rente payable chaque année, ou elle n'est qu'une fois payable chans tout le cours du bail. Dans le premier cas, unité ab inutili spare, m, & le bail n'est nul que pour le semps qui excede les trois ans. Dans le second eas, ces duceurs sont du frendment des autres: Donarain in famm. Bull, iit. alien. ver. Estelf, n. 18. Boblo, d. adjée. ép puest. Estelf, n. 18. adject, p. p. 1. 1. ép fap. Sanliger, d. adject, p. 11. ép fap. Sanliger, d. apuil, é r'ellé, bunf, cap. 66. n. 9.

o fig.
Que fi les fruits du bien affermé ne fe percivent qu'à l'alternative de deux ass'un, dans ce cas, on peup porter le bail jufqu'à fix ans, fass craindre d'aller contre l'inentonio de Paul II. Auteur de l'Extrav. ambiridé, le quel ne comptoir les années que par les recotes, fuivant les Auteurs cités; & Mantica, de tacir, convent. lib. 6. tit. 13, n. 32.

La seconde regle est, que pour éviter les abus & le préjudice des succeffeurs aux bénésices, ni le bail, ni le paiement de la rente du bail ne suient

anticipés: voicicomment s'en explique le Concile de Trente, en l'endroit déjà cité, pour l'anticipation du paiement de la rente. ,, Les Églifes font fujertes à " souffrir beaucoup de détriment, quand, " au préjudice des fuccesseurs, on tire .. de l'argent comptant des biens que " l'on donne à ferme. C'est pourquoi ., routes ces fortes des baux à ferme . , qui se passeront sous conditions de ,, payer par avances, ne feront nulla-" ment tenus pour valables, au préju-" dice des fuccesseurs , nonobstant quel-" ques indults & quelques privileges " que ce foir, & ne pourront être con-" firmés en Cour de Rome ni ail-" leurs. " C. de precariis 10. 9. 2. c. s. de precar. Le Concile en ce même endroit défend de donner à bail les Jurisdictions Eccléfiastiques & le droit d'établir des Vicaires dans les chofes spirituelles, en ces termes: ,, 11 ,, ne fera pas permis non plus de don-" ner à serme les Jurisdictions Ecclé-" fiastiques , ni les facultés de nom-" mer , ou députer des Vicaires dans " le spirituel; & ne pourront aussi " ceux qui les auront prises à ferme, " les exercer, ni les faire exercer par " d'autres, & toutes concessions con-" traires, faires même par le Siege " Apostolique , seront eilimées subrep-., tices. C. 1. 2. ne Prelati vices fua, &c. J. G.

De ce que le Concile de Trente femble ne regarder que l'intérêt des fincefficurs aux bénéfices d'un les biens font arrentés, on pourroit conclure qu'il n'a nucie d'un disconsistant de l'estapat de la constitución de la constitución de properties de la constitución de la constitución que la constitución de la constitución de autre est obligé de rendre compte de toutes les fommes qu'il retire; mais, comme cer Administrateur a ordinairement des fuccificus dans ses foncions, comme les Membres de e Corps peuBAI

vent en avoir dans leurs places, & que d'ailleurs, il welt tenu de rendre compte que de ce que porre fon chargement, où ne fe trouvent que les renes annuelles & courantes; ce feroir l'induire à la fraude, & expofre le Corps au d'unmages de fa prévarication, que de ne pas lui rendre commune, la défenté du

Concile de Trente.

Le Concile, au reste, semble ne pas détendre l'anticipation des baux, en ne défendant que l'anricipation des paiements : & il faut convenir que l'on ne trouve à cet égard, dans le Droit Canon, aucune prohibition formelle; mais l'usage qui est le plus fidele Interprete des Loix, comme disent les Jurisconfultes, a toujours été d'étendre la détenfe de l'anticipation des paiements à l'anticipation des baux, au temps de leur exploitation; tant parce que cette dernière forte d'anticipation donne lieu ordinairement à l'autre, que parce que l'on ne peut prévoir longtemps avant l'exploitation d'un bail, fur quel pied feront les fermages, dans le temps précis de l'exploitation même. D'ailleurs les Fermiers ne demandent ces anticipations de baux que pour leur propre avantage, & avec bien plus de connoissance de cause qu'on ne doit en supposer dans un Administrateur Eccléfiastique.

Mais on ne regarde pas comme une anticipation de temps pour les baux, l'espace de six mois, quand il s'agit d'une maison; & celui d'un an ou méme de deux, quand il s'agit d'une ferme de campagne dont l'exploitation demande de grands préparatis.

Quand un Fermier, au préjudice de ces défenfes, paie un Béneficier par anticipation, il cst tenu à un fecend paiement envers le fuccesseur au bénéfice, sauf son recours contre les kési-

ties du d'funt. Quard c'est un vidministrature de Corps qui a reçu ces paiements d'avance, le Corps n'en est responsible que quand ils ont été enployés à fon postic. Sanleger, lee. cis. n. 37. Mais le successeur particulter doit tenir compe au Femir des paiements qu'il a faits au prédécesseur, quand ils ont courné au profit du bénéstic. Glos. in cep, querdem extr. me prelais viere faite, éye.

L'on vient de voir que le Concile de Ternes, en débendant l'anticipation des paiements aux bénéficiers, cherche à fluver l'intrêt de leurs fuccifeurs : cuv-ci peuvent donc en verru de ce Decret, prétendre le repaiement des fonmes données à leurs prédéceffeurs, de la caffation des baux par eux faits avant le temps de l'exploitation; mis parune finite des vues du Concile, peuven-ils aufii prétendre à la réfolution des bux paffès dans le temps de dies des purches de les formes preférites, par les Bénéficiers auxunels lis fûccedent?

Dans la décision de cette question, les Canoniftes usent de ces distinctions : fi le bail, difem-ils, a été fait au nom de l'Eglise même du Tirulaire & à son profit, le fuccesseur de celui qui l'a passé est obligé de l'entretenir : or un bail est censé fair au nom de l'Eglise, non à raison de ce que le Bénésicier s'en est servi, dans les qualifications des parties dans le Contrat, mais lorsque les revenus sont réellement dus & payés à l'Eglife dont le bailleur , locator, n'eft que le fimple Administrateur; car s'il jouit lui-même des revenus, l'emprunt qu'il aura fait du nom de fon Église ne lui servira de rien à cet égard, non plus que s'il l'avoit passé en son propre nom : ce qui est le cas d'un vrai Titulaire. Il y a des Auteurs qui propofent certaines conjectures par où l'on peut connoître, quand le bail regarde progrement l'Égifie & non le Bénéficier, Mais esc onjectures ainf que la diffinction même, paroiffent for cifeures, puifqu'elles ne rendent qu'a faire d'iffèrence du fimple Administrateur d'un Egifie qui ne jouit de rien, comne un Syndie de Chapitre, du vrai Bénéficier utufruitier des biens de fon Egifie.

On fait donc à l'égard de ce dernier une autre distinction plus généralement fuivie & plus importante; on diftingue le fuccesseur sur vacance par morr ou par dévolut, du successeur par résignation; quelques Auteurs tiennent que celui-ci est obligé d'entretenir le bail de son prédécesseur, à la disserence du fuccesseur per obitum ou par dévolut qui n'y est pas obligé. Ces Auteurs sondent la diffinction sur cette raison. que le successeur per obienm ou par devolut. ou enfin par démission, tient le bénéfice du Collateur immediate defuncto; au lieu que le successeur par réfignation ne le tenant que du Rélignant, doit faire honneur à la mémoire de fon bienfaiteur. & ratifier les obligations de celui qu'il représente. Gratian , difcep. for. 606, n. 20. Sanleger. loc. cit.

pas cerce diffinction, & foutiennem que de quelque maniere que foir parvenu le bénérice au fuccelleur, il n'est en aucun cas reun à entreunir le bail de son prédécesseur un fuccesseur à un bénérice, à un béritier de biens profanes, il on l'obligooit à ratifier les Actes de son prédécesseur. Mais c'eltla une mauvaite ration, l'un fuccede 
à tirre particulier, l'autre à titre unisurfell on ne peut direçun fait de fuccesson de bénérices, qu'elle se fails aux 
experson, aux x pure caseutir, puisqu'il faut toujours une nouvelle institu-

Mais bien des Canonistes n'admettent

rution; or cette inflution donne un drive tou nouveau, crée fur l'accident de la vacance: Suecessir in benssein ma press' repussionare personam antecessiri, and press' funccior antecessiri, interestiri, com non succedat emissus bonit, into met specialit expessiona, nec expire edentit, se son cetti ex persona, nec expire edentit, sed ex news jure quad creatur temper cellationis spire, nem transferrer. Panormit, in cap. cara 11, B. 5, de jure patren.

L'arr. 79. de l'Ordonnance de Blois défend d'arrenter les fermes de labour, des bénéfices pour plus de neuf années mais il est des Parlements où l'on fuit l'Extrav. ambitisse, qui ne permet de porter ces arrentements que jusqu'à trois aus. Bonitace, tom. 1. liv. 2. tit. 5. ch. 2.

La même Ordonnance de Blois, au même article, veut que les sermes des benéfices, c'est-à-dire, des biens de commun. Ecclef. frient duement faires au plus offrant & dernier enchérisseur à extinction de chandelle, & avec les solemnités qui se gardent aux baux du Domaine. Raviot , q. 290. n. 70. Arret du 14. Mars 1725, rendu par le Parlement de Paris qui déclare nul le bail à vie d'une maison des Quinze-Vingts. fait sans encheres & sans publications, & qui ordonne qu'il sera procédé à un nouveau bail, où toutes les formalités omifes feront observées. Ces formalités, lorsque le terme du bail excede neuf années, sont les mêmes que pour la véritable aliénation. V. Em- . phiteofe. V. auffi les art. 31. 32. du Réglem. sous le mot Fabrique.

À l'égard de l'anticipation des paiements & des baux, ce que nous avons dit à ce fujer est fuivi en France. Jurisprudence Canonique au mot Bail, Mais nous tenons que le Bénéficier qui a passé lui-même le bail par anticipation, ne peut revenir contre fon propre fait. D'Hericourt, ch. de l'Admirist. des biens d'Eglise, n. 1. Brodeau fur Louet, lett. B, fom. 5. defin. Canoniq. p. 91. Courume de Paris, art. 227.

Sur la question fi le successeur au bénéfice peut faire rompre le bail de fon prédécesseur, nos meilleurs Auteurs François admetteur la distinction dont nous avons parlé, c'est-à-dire. du successeur par mort ou par dévolut, d'avec le successeur par résignation, nonobstant ce que dit l'art. 79. de l'Ordonnance de Blois déjà cité, que toutes fermes de bénéfice expirent par la démission, résignation ou trépas du Bénéficier, faut le recours au Fermier, pour ses dépens, dommages, intérêts, contre le Refignant ou héririers du défunt, au cas qu'il ait fait quelque avance fur le prix de fa ferme. Brodeau fur Louet, lett. S, fom. I. remarque que cerre Ordonnance n'a pas été observée pour ce qui regarde les successeurs par résignation, mais feulement pour les fuccesseurs par mort ou autre vacance de droit ; & que l'héritier du Bénéficier décédé n'est tenu d'aucuns dommages, intétêts, pour raison de l'éviction que souffre le Fermier; quia boc evenire posse prospicere debuit.

M. Vedal en ses observations sur les Arrêts de Catellan , liv. 5. ch. 3. , dit qu'on peut regarder cette décision comme un point de Jurisprudence, & ajoute que la différence des opinions, à cet égard, ne vient que de la différente maniere d'envilager la collation du Pape sur les résignations en faveur. Elle est libre suivant les Canonistes, & soccée dans nos maximes, ainsi que cela se trouve établi fous les mots Réfignation, Retention, Jurisprud. Can. verb. Bail. Art. 1. Routier p. 114. Au furplus cette question ne peut s'élever, au su- loc. cit. art. I. n. 4.

jet des baux & artentements passes pac des Corps & Communaures, lesquels font toujours entretenus, fuivant les diffinctions dont nous parlons ci-deffus, & les Atrêts cités par Bouchel, en fa Bibl. Can. p. 123. où il est parlé des baux des biens de l'Ordre de Malthe : quant aux baux des fieges vacants. V. Econome.

M. Routier nous apprend en fa Pratiq. Benefic. p. 318. que les dépositaires font obligés d'entretenir pour leur année le bail du précédent Titulaire. a moins qu'on ne justifie d'un usage contraire dans le Diocese: mais il a été jugé que le déport étoit dû à celui qui étoit fermier, lors du déport échu, & non à celui qui l'étoit en l'année où les fruits avoient été perçus. Bainage sur l'art. 173. de la coumme, Par les artie. 17. de l'Ordonnance

d'Orléans, & 4. de l'Ordonnance de Blois, il est désendu aux Prélats de bailler à ferme en quelque maniere que ce foit, le spirituel de leurs bénéfices : il leur est même désendu par l'Ordonnance de Blois art. 48. de bailler à ferme leurs revenus à des étrangers non naturalises, à des Nobles & à des Officiers de Justice, sous peine de nulliré des baux & autres personnelles. V. Ferme.

Les Curés étoient autrefois préférés à tous les autres dans les baux à ferme qui se faisoient des dixmes de leurs Paroiffes; mais les inconvénients de cette préférence ont été, dit M. du Bois, en son recueil de maximes, asfez notables pour les en priver.

La faculté de ne point entretenir le bail à ferme sait par le Bénésicier, est aussi bien en faveur du Fermier que du successeur au bénéfice per obitum, La Loi doit être égale. Soëfve, centur. 4. ch. 38. Jurisprud. Canoniq.

Quand un Beneficier est dans le droit & dans la volonté d'expulser le Fermier de son prédécesseur, il doit le faire après sa prise de possession, judiciairement, pour prévenir les avanses que pourroit faire le Fermier pour l'ensemencement ou la culture des terres : fi elles font déjà faites . le Bénéficier doit lui laisser achever l'année commencée & recueillir les fruits en espece, en payant le prix de sa serme pro rate anni. Brodeau, lett. S, fom. 11. A l'égard des maisons, le bénéficier doit donner fix mois aux Locataires. Ibid. Jurilprud. Canoniq. n. 6.

Si le Fermier ou Locataire a payé, tésd'avance tout le prix de son bail, ou de forts pots de vin, il ne peut rien répéter contre le fuccesseur par mort ou par dévolut ; il ne peut pas même répéter le pot de vin contre l'héritier du Titulaire: mais si les avances avoient tourné au profit de l'Eclife ou du bénéfice . le fuccesscur en seroit tenu. Def. Can. p. 88. Jurisprud. Canoniq.

Les Hôpitaux & non les Communaurés Eccléfiastiques sont restituables envers les baux passés à vil prix. Juriforud. Can. art. 1. n. 9. au mot Bail. Journal, des Aud. Arrêt du 1. Dé-

cembre 1659, V. Léfion.

Par Arrêt du Conteil d'Etat du 24 Avril 1710, il est ordonné que conformément aux déclarations des 19 Mars 1696, 14 Juillet 1699 & 20 Mars 1708. il fera passé des baux par devant Notaires ou Tabellions, des biens & revenus dépendants de tous les bénéfices sans aucune exception, de ceux des Eglifes, Commanderies, Hôpiraux, Univerfités, Facultés, Colleges, Fabriques, Confréries, ceux des Villes & de toutes les Communautés féculieres & régulieres & autres gens de

BAI

main morte; lefquels feront contrôlés & les droits pavés fur le pied du rarif du 20 Mars 1708; que les Eccléfiaitiques, Bénéficiers, Communautés féculieres & régulieres & tous gens de main morte repréfenterent aux Fermiers. ious-Fermiers ou leurs Commis , les baux pur devant Notaire, qu'ils ont passé de leurs biens & revenus à la premiere requisition, & que ceux qui ne justifieront pas lesdits baux, seront pourfuivis & condamnés aux amendes qui feront arbitrées & ne pourront être moindres que de 200 livres pour chaque scrme & métairle, dont les baux ne seront point représen-

Il a été depuis rendu divers Arrêis du Conseil, les 21 Avril 1719,16 Décembr. 1725. 11 Avril 1752. 13 Mai 1759, fur lesquels le Clergé ayant fait des remontrances, par fon Gahier de . de l'Assemblée en 1760. il en est résulté un dernier réglement général dont voici

la teneur. " Sur la requêre présentée au Roi en ", fon confeil , par les Archevêques , " Evêques, & autres deputés compofans " l'assemblée générale du Clergé de .. France: contenant, qu'il s'eleve jour-, nellement des contestations entre les " Bénéficiers & les Fermiers des droits " de contrôle, sur les interprétations dif-,, férentes que l'on donne aux Arréts " du Confeil des 11 Avril 1752 & 15 " Mai 1759, concernant la perception " des droits de contrôle des baux, des " biens & revenus des Béneficiers & au . ", tres gens de main-morte. Les inten-" tions du Clergé général étant égale-" ment de mettre lesdits Bénéficiers à "l'abri des pourfuites qui font mal-à-" propos faites contre eux par les commis " des Fermiers, & de faire payer auxdits "Fermiers les droits qui leur font lé-"girimement dus. A ces causes requeBAI

roient les Suppliants qu'il plût à Sa Majesté vouloir bien en interprétant les Arrêts du Confeil des 11 Avril 1752 & 15 Mai 1759, faire connoître ses intentions. de façon qu'il ne puisse plus y avoir de difficultés entre les Fermiers des droits de contrôle redevables d'iceux. Vu les Arrêts des 11 Avril 1752 & 15 Mai 1759: la Requêre fignée Bronod. Avocat du Clergé. Ou'î, le rapport du fieur Bertin , Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur général des finances : le Roi en fon Confeil . ayant égard à sadite Requête, a ordonné & ordonne. ..

I. Les Bénéficiers, Communautés, & aurres gens de main morre, ne pourront affermer les biens & revenus dépendans de leurs bénefices . mene les Denes, que par bail paffe devant Notaires, ou autres perionnes publiques avant qualité & possession d'en recevoir ; à la charge d'en payer les droits de contrôle. Leur defendons de faire aucuns baux fous-fignature privée , tacite reconduction , ou convention verbale, fous les peines potrées par la déclatation

du 20. Mars 1708. II. Ponmont les Bénéficiers & autres gens de main-ntorre, faire valoir & exploiter par eux-mêmes, leurs domestiques ou gens de journée , en rout ou en partie leues el nes & aueres biens dépendans de leurs bénéaces, fans distinction de ceux de l'ancienne ou nouvelle dotation, même les biens acquis au profit de leurs bénéfices ; par contrars de vente, échanges & autres actes, à la charge par rapport anx dimes , d'en faire faire la public.stion, au plus rard, un mois avant la récolte de chaque muée, à l'illue de la Melle paroiffiale, & d'en rapporter copie certifice d'eux, dans le niois, au commis du buteau du controle, dans l'arrondiffementduquel font fituées lefdires dimes, & d'en tirer reconnoilfance de lui, le tout sans frais & fur papier non timbré ; de par rapport aux autres biens, dépendans des benefices, ils feront tenus d'en faire faire tons les neuf ans, à l'iffue de la Messe Paroiffiale, la publication, &c ce, dans les premiets mois de l'année de leux exploitation & d'en rapporter copie certifiée d'eux, dans lefdits trois mois, au commis du bureau du contrôle, dans l'arrondissement duquel sont BAI

fitues lefdits biens , & d'en tirer reconnoctfance de lui , le tout fans frais & fur papier non timbré, à prine de payer le double des droits de contrôle, pour autaut d'années qu'ils auroient manqué à faite les publications, & en fe conformant au fu plus aux réglemens concernant les tailles, faits pour

l'exploitation des biens des privilégies. III. Ne feront tonus lefdits Bénéficiers .. Communaurés & autres gens de main-morte, de compregate dans la publication prescrite pat l'article précédent, les rentes ou redevantces en argent, eu grains, ou en autres efpeces, dependantes de leurs bénéfices, autrement qu'en déclarant qu'ils entendent en jouis , & delignant le bailliage ou Senechautfee ou ils les perçoivent, & ce, dans la publication qui en fera faite dans le chef-lieu du bénéfice sculement , & fans aucune mention de tentes constituées; & à l'égurd des dimes & champarts, ensemble de tous bieusfouds dépendans des bénéfices, ou appartenants auxilits gens de main-morte, ils feront detignés par leur nom , s'ils en ont un , celui IV. Dispense néanmoins Sa Majesté, lesdits Béneficiers, Communaures & aurres guns de main-morte, de faire aucune publication

des jurdine, eles es vergers, attenaus ou dépendans de leur habitation.

V. Les nouveaux ritulaires des bénéfices. qui auront fuocédé par rélignation ou par permutation, étant renus des faits de leuts prédécesseurs, ne pourront être adstraints à remplir aucune nouvelle formalité au fijet des baux de leurs prédéceffeurs , à moins qu'ile n'y faffent quelque changement; mais lotique les bénéfices aurout vaqué par mort, ou par démission pure & simple, les nouveaux titulaires qui vondront laiffer fubfither les baux de leurs predécesseurs, le seront publier à l'issue de la Messe Paroissale, dans l'espace de fix mois, à compter du jour de leur prife de possession, autrement ils seront tenus de patter un nouveau bail par devant Notaires, dans le delai d'une annèe, à comptet du jour de leur prite de possession : fi mieux a'aiment lefa.ts nouveaux titulaires faire valoir pat eux-meines, leurs domefliques ou gens de journée, auxquels cas ils feront feulement tenus de le conformer aux publications prescrites par les articles 2, & 3, du présent

VI. Les Beneficiers ou autres gens de mainmorre, qui auront des biens dans les lieux

ou le contrôle est établi ; ne pourront en paffer des baux par devant des Notaires domicitées hors du Royaume, ou dans les lieux on le contrôle n'est pas étable, qu'à la charge de païer les droits de contrôle qui en feront dus, au bureau daos l'artondissement duquel lesdirs biens fe:ont fitués, & ce, dans les trois mois du jour & date defdits Actes, à peioc de restitution defaits droits, & de 200 L d'amende pour chaque contravention, payable folidairement, tant par le bauleur que par le preneut.

VII. Lorfque les Bénéficiers , & autres gens de main-morte, auront affermé par bail genétal passé devaot Notaires, tous les revenus dépendaos de leurs bénéfices, les preneuts pourront faire des baux particuliers de tous Toursdits revenus, ils poutront paller fous fignature privée, un Bail général; faus néanmoins que les bailleurs ni les preneurs puillent faite aucune demande, fignification, exploit ni acte en confequence, ni produite en justice lesairs baux, soit généraux, soit particuliets, faits fous-figuature privée pour quelque et use que ce foit, qu'ils n'aient été préalt-blement contrôlés, à peine, pour chaque contravention, de l'amende portée

par les réglemens.

VIII. Les beneficiers ou autres gens de main-morte des pays étrangers, qui auront en ladite qualité, des biens dans corre toyaume, & qui voudront les affermet, en pafferont des baux devant les Notaires qui y font do-miciliés, pour être contrôlés, & les droits pavés dans la quinzaine de leur date; & au cas qu'ils les p ffent en pays éttangers, ils feront tenus de les faire contrôler an bureau, dans l'arron iffement duquel letdits biens font fitues, & ce, dans le délai de trois mois, à peine de deux cens livres d'amende, payable folidairement, tant par le bailleur que par

le preneur.

1X. Les grains , foins , pommes , raifins & autres fruits pendants par les racines , étant cenfes meubles en différentes Provinces, différentes époques de l'aonce, n'empêche S. M. que les bénéficiers , & autres gens de mainmorre defdites Provinces, qui auront farisfait à ce qui a été present par les articles 2 & 3 du prefent Arret , n'en puillent faire, après lefdites époques, telles ventes partieulieres qu'ils jugeront à propos, pour raison desquels les Fermiers du domaine ne pourront exiger aucuns droits de contrôle, pottés par l'Arret du 11 Avril 1752, que ulus le cis où ils auroient affermé leurs dimes, & aueres revenus dépendans de leurs bénéfices, BAI

per baux fous-figoarure privée, tacite reconuction, ou convection verbale & qu'à l'égard de ceux qui auroient fait valoir par eux, leurs domessiques ou gens de journée, leurs dimes ou autres biens dépendans de leurs bénéfices , il ne puisse leur être demandé aucuns droits de contrôle, ni reprétentation de baux passés par devant Notaires, des biens qu'ils ont exploités, & déchargés, par grace, lefd, béoéheiers & ant es gens de mala-morte, des amendes par eux encoutues, jusqu'à présent, pour n'avoir pas passe des baux devant Notaires, des dimes & autres bieos & revenus de leurs bénéfices, & qu'ils ne faitoient pas valoir eux-mêmes, à l'exception cependant des amendes qui peuvent avoit été payées ou prononcées ju qu'à ce jour. Fair au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le 2 Septembre 1760. Signé na Vougny.

S. I. BAIL A CENS OU EMPHITEO TIQUE. V. Emphitéofe , Alienation.

BASLE, ville capitale du Canton de Suisse, remarquable par le fameux

Concile qui s'y tint en 1431.

Ce Concile fut tenu à la fuite de celui de Constance où les Peres assem= blés prévoyant que les maux qui affligeoient l'Eglife, ne pourroient être entiérement guéris que par de fréquents Conciles, ordonnerent par un Décret perpétuel, en la session 39, qu'il se tiendroit un autre Concile général, cinq ans après celui de Constance : un troisieme, sept ans après la fin du fecond; & a l'avenir, un de dix ans en dix ans. Martin V. dont l'élection mit fin si heureusement au schisme des Antipapes, satisfit exactement à ce décret; il convoqua le Concile général en la Ville de Sienne, & de là en la ville de Basse; l'ouverture s'en sit le 23. Mai de l'année 1431, par Jean de Polmar, Chapelain du Pape, &c Jean de Raguse, Docteur en Théologie de la Faculté de Paris, Députés à cet effet par le Cardinal Julien Cefarini, nomme Légat pour le Concile par Martin V. & confirmé dans cette dignité par Eugene IV. fuccesB A I

feur de Martin, décédé cette même année, quelques mois avant l'ouver-

ture du Concile.

Bienrôt après, lorfqu'on eut propofe, dans la premiere fellion, les motifs de la convocation du Concile, le bruit se répandit, non sans sondement, que le Pape Eugene vouloit en ordonner la diffolution ; les Peres affemblés firent , a certe nouvelle, des Décrets qui porterent enfin le Pape à la Sellion 25. tenue le 7. Mai 1437. à transférer le Concile de Basse à Ferrare ; l'année d'après, il le transféra de Ferrare à Florence, où l'on acheva de traiter de l'union des Grecs avec les Latins. Enfin, en 1442. le même Pape proposa encore de transferer le Concile de Florence à Rome, où l'on célébra en effet le 30. Septembre 1444, une fession en continuation du même Con-

Cependant, ces différentes translations n'empêcherent pas les Peres de Basle, de continuer leur Concile jusqu'à 45. fessions ; dans les 37. & 38. tenues les 28, & 20, Octobre 1430, ils délibérerent fur l'élection d'un nouveau. Pape, à la place d'Eugene, déposé dans la session 34. tenue le 25. Juin de la même année. Les Electeurs furent choisis en consequence pour entrer en Conclave; Amedée, Duc de Savoie, qui s'étoit retiré du monde, fut élu Pape à la pluralité des voix ; cette élection furprit l'illustre solitaire lorsqu'on la lui fignifia; mais il l'accepta & prit le nom de Felix V. qu'il conferva jusqu'à ce qu'il fit sa cession du Pontificat, l'an 1447, en faveur de Nicolas V. fuccesseur d'Eugene, & déjà reconnu pour feul & légitime Pape, par presque tous les Fideles. Felix. V. a été le dernier des Antipapes. V. Antipape.

L'autorité du Concile de Basse est confrantia congregata definivit hunc paf-

B A I

contestée par plusieurs. Ceux de delà les monts font bien modérés, quand avec le Cardinal Bellarmin, ils fe contentent de dire qu'il a été légitime dans fon commencement; mais qu'il a cesse d'être tel, au temps de la déposition du Pape Eugene IV. Le plus grand nombre, parmi lefquela on doit mettre en tête le Cardinal Caetan, le traitent ouvertement d'acephale & de schismatique. Toutefois comme ce Concile renferme des dispofitions très-fages fur la Discipline de l'Eglife, le Pape Nicolas V. ne s'en forma pas la même idée; il publia l'an 1449. une Bulle , où fans approuver expressément les Décrets du Concile de Bafle, en ce qu'ils en établiffent l'autorité, non plus que tout ce qui fut fait en conféquence contre le Pape Eugene son prédécesseur, il témoigne affez l'estime qu'il avoit de ce que ce Concile con 4 tient fur les autres matieres. Cette Bulle est rapportée dans le Commentaire de M. Guimier fur la Pragmatique. Hiftoire de Fleury , Liv. 106. nº. 85. nº. 10. in fin.

Les François penient du Concile de Balle d'une maniere conforme aux principes de l'Eglife Gallicane; il leur paroît que les Peres de ce Concile ne firent que mettre à exécution les Décrets de la 4. & 5. fession du Concile de Constance, touchant l'autorité du Concile au-dessus du Pape, & la foumission du Pape au Concile, tant pour la Foi que pour les Mœurs. Ce qui est attesté par les Peres même du Concile de Bafle en ces termes ! Gloffa & Dottores in hão materia ante Concilium Conftantiense fave vacillabant, mode unum, mode alind dicebant ; & scholastice disputantes , non se sirmabant; propierea ad amputandum curiofas & contentiofas verborum concertationes, Ecclesia universalis magistra omnium

par le moyen d'un plus grand nubre de troupes soudoyees. Le Pape acharie , à la follicitation de fon Boniface, en fit exempter les Ecclesiastiques , dont l'état est ennemi ceux qui ne penvent aller à l'artiereban, quand il a lieu dansdes cas pressants. V. fur cette matiere le Dict. du Droit Civil; & les Autorités qui y font cites Loix Eccléf. ch. des Amortifements m Princ.

IT. BANS DE MARIAGE, font publications du mariage qui doit être boré, entre ceux dont on annonce les ms & les qualités. V. Empechement

la clandefinité.

S. 2. BANS, NECESSITÉ, ORIGINE. Par lo ch. cum in rua de sponsat, & mail paroit que les Bans de mariage ient connus qu'en France vers le fiecle: Le Pape Innocent III. e avant à l'Evéque de Beauvais l'an 1213:, s'exprime ainfi dans ce chapiwo sane quia contingit interdum , d aliquibus volentibus matrimonium corerahere, bannis ( nt tuis verbis uta-

in Ecclesiis editis , &c.

Co favant Pape trouva fans doute la pratique de ces publications si utile fage, qu'il la fit étendre par un ceret du Concile de Latran où il endoit l'an 1216, de l'Eglife de rance à toute l'Eglife univerfelle : Daire specialem quorumdam locorum bluetudinem as alia generaliter proroido statuimus, ut cum matrimonia seriou contrahenda, in Ecclesiis per reibyceros publice proponantur competenti renino prefinito : ut intra illum, qui erit o valuerit legitimum impeditum Spenat & ips Prasbyters nibilominus inigent, utrum aliquod impedimentum fat. Cum antem apparuerit probabilis anjettura comra copulam concrahendam ,

controlleus interdicatur expresse, donec quid fiere debeat Super co , manifestis confinuerit documentis. C. 3. de clandeft. despens. M. du Clergé, tom. 5. p. 628.

& fuiv. p. 1114. & fuiv.

the fing; ils font même exempts au-ourd'hui de la taxe qui est imposée sur n'a pas souffert les mariages claudestins pendant XII. Siecles n'uit exigé la publication des bans aux mariages que lorfqu'elle a commencé de tolérer ceux que les Parties avoient contractés entr'elles, sans bénédiction du Prêtre. V. clandestin; mais il faut dire avec l'Autour des Conferences de Paris . tom. 1. pag. 202. que si l'on n'étoit point autrefois en l'usage dans l'Eglise d'annoncer publiquement aux fideles les futurs mariages, c'étoit dans les premiers Siecles; parce qu'il n'y avoit point encore d'empêchement diriment établi par les Canons fur cette matiere, foit dans la fuite, parce que, comme le porte le facramentaire de St. Gregoire le grand . les Curés ne devoient benir aucun mariage sans s'être auparayant informés s'il n'y avoit point d'obstacle légitime; or les empêchements de mariage au temps d'Innocent III. se trouvent déterminés par ledroit; ce Pontife ne pouvoit ne pas adopter l'usage de la publication des bans, comme la meilleure maniere de lesdecouvrir , ce qui ayant été reconnu toujours plus utile, ou pour en mieux affurer les avantages, le Concile de Trente en la Soff. de ref. Matrimonie cap. 1. en a fait une Loi dont il a reglé l'exécution, comme on voit ciapies: ", pour ce fujet , dit-il ,, fuivant " les termes du Concile de Latran , ,, tenu fous Innocent III. ordonne le " Saint Concile, qu'à l'avenir avant ,, que l'on contracte le mariage , le " propre Curé des Parties contractan-" tes annoncera trois fois publique-" mont dans l'Eglise pendant la Messe " iclemnelle par trois jours de Fé.e

BAN " confécutifs, les noms de ceux qui tes; après lesquels Bans seront épouses " deivent contracter ensemble : & publiquement. M. du Clergé, tom, s. " qu'après les publications ainfi faires, " s'il n'y a point d'opposition ségitime, " on procédera à la célébration du " mariage, en face d'Eglife, où le " Curé après avoir interrogé l'époux " & l'épouse, avoir reconnu leur con-, sentement réciproque , prononcera ,, les paroles ; Je vous joints ensemble au , lien de martage , as nom du Pere , " & du Fils, & du Saint Efprit, ou , le fervira d'autres termes , fuivant

" l'usage reçu en chaque pays. " La proclamation des prometles de mariage, a donc été introduite comme un moyen d'empêcher les mariages clandeffins, & ceux qui pourroient être contractés contre la disposition des Canons & des Loix, entre personnes au mariage desquelles il y auroic quelque empêchement : Unde pradecessorum nefrorum vestigiis inherendo, clandesina conjugia penitus inhibemus, prohibentes etiam ne quis Sacerdos talibus interesse presumat. Dist. cap. 3. cum inhibitio, de

clandeft. desponf.

L'article 40, de l'Ordonnance de Blois confirmé par l'article 12. de l'Edit de 1660.8 par l'art. 1. de celui de 1539.& enfin par l'Edit de Louis XIV. de 1697. porte que pour obvier aux abus & inconvénients des mariages clandeltins, les Sujets du Roi de quelque état , qualité & condition qu'ils foient, ne pourront valablement con:raster mariage fans proclamations précédentes de bans, faites par trois divers jours de Fêtes avec intervalle compétent. dont on ne pourra obtenir dispense, si non après la premiere publication faire ; & ce seulement pour quelque urgente & légitime cause, & à la requifition des principaux plus proches parens & amis des Parties contractanBAN

p. 738 . . . 1116. S. 3. FORME DE PUBLICATION. C'est au Curé des parcies à publier les Bans de mariage: Ter à proprio contrabentium Parrocho. Il peut cependant commercre un Prêtre ponr faire cette publication. Sanchez, de matrim, lib. 3. p. 6. n. 3.

Mais foir qu'il la fasse lui-même ou par un autre, il doit auparavant s'être assuré de la qualité des personnes qui pourroient bien, fi elles étoient en puiffance d'autrui, n'avoir pas les confentements nécessaires, ou si elles sone libres, supposer un mariage & le publier à mauvaife intention.

Le Grand-Vicaire de l'Evêque ou l'Eveque lui-même, ne peut empêcher un Curé de faire les publications des Bans requifes, s'il n'accorde des difpenfes. Barbofa fur le Concilè de

Trente , loc. cit. Par rapport au temps auguel doivent être faites les publications de Bans, le Concile de Latran en l'endroit rapporté ci-deffus, dit bien qu'il faut garder un certain intervalle de temps entre la publication des Bans & le ma . riage, pour qu'on puisse proposer les empêchements; mais ne le détermine pas, competenti termino prefinito. Le Concile de Trente ordonne que cette publication foir faire comme on voit ci-desfus. Ce qui a été interpréré de maniere qu'il n'y ait pas un espace de temps confidérable entre chacune des proclamations; & que quand il fe rencontreroit concours de monde dans l'Eglife un jour ouvrable de la femaine, la publication des Bans se put saire également ce jour-là, ainfi qu'un jour qu'on ne fète que jusqu'à midi: on peut même faire ces publications hors de l'Eglife & dans une autre circonfe

BAN

BAN fance que la célébration de la Messe quand il y a concours de peuple: cette interprétation toute contrairequ'elle est aux remesdu Concile de Trente, & à la bonne discipline, est soutenue par différents Aureurs cirés par Barbofa fur le Concile de Frente. Ibid.loc.cir.Cet Auteur dit que les parties, après avoir fait publier leur mariage, laiffent paffer quatre mois fans le contracter, elles ne pourront plus le marier fans de nouvelles publications. Enfin par rapport au lieu, les publications doivent être faites dans la Paroisse de chacune des parties, si elles n'habitent pas dans l'étenduc de la même Paroifie : In utraque spons & fonfe parrochia denunciationes facienda. farbola, lec. cit. Elles doivent se faire

L'arr. 40. de l'Ordonnance de Blois, comme l'on peut voir ci-deflus, porte que la publication fera faite par trois divers jours de Fêtes avec intervalle compétent. Cet intervalle doit être expliqué moralement par rapport aux circonstances qui font connues à un Pasteux prudent; il n'est point de Diocelo en France qui n'ait à cet égard ses

atissi dans l'Eglise V. ci-devant.

réglements & ses usages. M. Erienne Poncher, Evêque de Paris, ordonna en 1552. dans les Staters Synodaux, qu'il y cût un jour, corre chacune des publications; & un bur, entre la derniere publication la célébration du mariage. Dans dantres Dioceses, on est plus rigoureux; on exige trois jours après la derniere publication, & que les publipour quelques jours , puillent être aver- Domieile. tis. M. du Clergé, tom. 5. p. 1122. p. 652.

A l'égard de la réitération des Dans, nous n'avons point de regles générales fur le temps requis, pour obliger à publier de nouveau les Bans; dans les Dioceses où l'on n'a point donné de regles à ce sujet, le temps dépend des circonftances & de la prudence des Pasteurs; à Paris il est fixé à six mois, Rit. Parif. pag. 352.

En France l'on n'est point dans l'ufage de faire les publications de Bans . les jours ouvrables quelque concours de monde qu'il y ait; fi cela s'est pratiqué dans le Diocefe de Paris, la pratique en a été résormée, & il y a même lieu de dire, dit l'Auteur de la Jurisp. Canonique, que la proclamation des Bans faite dans ces jours feroit déclarée abusive par les Cours; elles n'en reconnoissent point d'autres légitimes que celles qui font faites aux jours de Fères , comme le marque l'Ordonnance de Blois. M. du Clergé, loc. cit.

On n'approuve pas non plus en France que les publications se fassent hors de l'Eglife, & dans un autre temps que pendant la grand' Messe: One publicatio in majore Mila à Parrocho fen ejus Vicario fiet. Concil. de Narbonne 1551. Fevret, lib. 5. ch. 2. n. 25. Jurifp. Canoniq. loc. cit. fect. 3. n.4.

On est obligé de publier en ce Royaume, les Bans de mariage en diverfes Paroiffes, lorsque les parties ne sout pas domiciliées dans une même Paroisse. L'art. 1. de la déclaration du 26 Novembre 1639. y est expres, aussibien que les Conciles de Rouen en cations foient faites trois Dimanches 1581. d'Aix en 1585. & autres; & ou Fêres folemnelles; & on estime fi les parties ont deux domiciles, il faut nécessaire qu'il y ait un intervalle suf-, seire la publication à la Paroisse de l'un filant, afin que ceux qui y auroient & de l'aurre, ou du moins à la Paintérêt, & qui pourroient être absents roisse du domicile le plus fréquenté. V.

A l'égard des mineurs de 25 ans

qui ont d'autres domiciles de fait, que ceny de leurs Peres, Meres, Tuteurs ou Curateurs, la Jurispeudence conftame du Royaume est que les Bans deivent être publiés dans la Paroisse où ils demeurent, & dans celle de leurs Peres, Meres, Tuteuts ou Curateurs; ainsi qu'il est ordonné par l'Edit du mois de Mars 1697. V. Domicile.

Dans le cas des publications en différentes Paroisses, le Curé de la Paroifle où le maringe doit êtte béni ne peut paffer outre qu'il ne soit affaré par de bons cetuficats des Curés des Paroisses où les publicarions sont requifes, qu'elles y ont été faites sans oppolition & fans déclaration d'empêchement; ces certificats doivent contenir le temps de la publication & n'être pas conçus en termes vagues & généraux. Baffet , Plaid. 16. V. Clandestin.

Le Curé en publiant les Baus doit défignet les promis par leurs noms & furnoms, leur Paroisse, leur pays, leur condition, nommer leur pere & mere, faire mention s'ils font mores ou vivants & dire que c'est la premiere ou feconde ou troisieme publication; en publiant les Bans d'une veuve, énoncer les noms, furnoms, qualités & demeure de fon premier mari; à l'égard des enfants trouvés ou des bâtards, il doit seulement énoncet les noms qu'on leur donne communément dans le monde, sans parler de leur état , ni de leurs pere & mere.

Du reste, la publication des Bans ne peut être fuite en France comme en Italie, que par le Curé ou par ses Vicaires & autres Ptetres le repréfentant, art. 1. de la Déclarat du 16 Novembre 1639. M. Louet., lett. M, foin. 6. rapporte un Artêt qui interdit pour six mois un Huissier de ses sonctions pour avoir publié des Bans de mariage, & lui sait défenses de réci-

BAN diver fout de plus grandes peines. M.

du Clergé, tom. 5. p. 1151. \$. 4. EFFETS DE LA PUBLICATION DES BANS. Le premier effet de la publication desBans de mariage, & en même temps fon principal objet, est que si quelqu'un fait quelque empêchement dans le mariage annoncé, il en fasse la révélation au Curé, lequel en ce cas est obligé de suspendre, & de renvoyer les parties à l'Evêque & à l'Official pour leur être pourvu. Bouchel , Decret, Eccles. Gallia , lib. 3. tis. 5. cap. 32. 6 feg. de Clandeft, matrim. Cum autem apparacrit probabilis conjectura contra copulam contrabendam, contractits interdicatur expresse donce quid fieri debeat super eo manifestis constituerit document is diet. cap. Cum inhibitio V. Opposition, Clandestim.

Ceux donc, qui fachant quelque empêchement à un mariage, le laissent contracter fans le declarer, se rendent coupables du crime de ceux qui le contractent & encourent les censures de l'Eglise comme ceux qui malicieufement empêchent l'utage du mariage; mais voyez fur ces objets le mot Révélation.

C'est une grande question de savoir fi le défaut de publication de Bans annulle le mariage? Le Concile de Latran, d'où a été tiré le second chap. cum inhibirio, ne prononce la nullité du mariage clandestin que quand il a été contracté par les Parties en un dégré de parenté prohibé ; Si quis verò bujusmodi clandestina vel interdicta conjugia inire prasumpserie , in gradu probibito etiam ignoranter, soboles de tali conjunctione suscepta prorsus illegisima censcatur. Diet. cap. cum mhibitio.

Le Concile de Trente, loc. cit. n'a réglé sa disposition touchant les Bans de mariage que sur celle du Concile de Latran , comme il l'atteste ; il n'étend point à cette omission, la peine prononcés BAN

soncée contre les mariages célébres hors de la présence du propre Curé; & la liberté qu'il donne aux Ordinaires d'accorder des dispenses de trois Bans, prouve affez qu'il ne reconnoît pas la publication des Bans de la substance du Sacrement, & c'est l'opinion de la plûpart des Docteurs. Barbofa fur ce chapitre du Concile de Trente, V. Em-

pechement de la Clandestinité. En France, les Ordonnances que nous avons citées ci-dessus sont concues de maniere qu'elles semblent prononcer clairement la peine de nullité , nonfeulement contre les Actes subséquents au mariage, sait sans publications de Bans, mais encere du Contrat même : fur quoi nos Parlements ont apporté cette distinction entre les mariages des majeurs & ceux des mineurs de 25. ans; les premiers font déclarés bons & valables tant par les Juges d'Eglise que par les Cours , nonobstant le défaut de publication de Bans, Mais les mafiages contractés par les mineurs sont déclarés abulifs , quand ils ont été contractés fans publication de Bans & fans l'aveu & consentement des parents. Mém. du Clergé , tom. 5. pag. 1121. Jurisprud. Canoniq. verb. Ban, fect. 1. b. 2. 3. & 4. où la question est traitée affez au long. Chacun fent le motif de certe diffinction; les mariages contractes par des mineurs de 25 ans fans publication de Bans & fans consemement de parents, portent un caractere de séduction qui en opere de droit la nullité. Mais quand ces mêmes mineurs contractent un mariage du consentement de leurs parents, Thteurs on Curateurs, ils font alors à l'instar des majeurs, parce que la prudence aul , par la feule omission des publica-

tions de Bans; c'est le raisonnement de l'Editeur des Mém, du Clergé en l'endroit cité; ensuite duquel ou pourroit aussi dire que si le mariage contracté par des mineurs sans publications de Bans, étoit accompagné de circonstances qui fissent préfumer la fubornation les Parlements le déclareroient de même, abusif, & non valablement contracté. M. du Clergé, tom. 5. p. 1116. & fuiv. p. 825. Boniface, tom, 1. liv. 5, tit. 4, ch. 1. tit, 5. ch. 2. Fevret & fon annor, liv. 5. ch. 2. n. 18. & fuiv. A l'égard des peines prononcées par les Ordonnances contre les Cures & autres Prêtres qui bénissent des mariages clandestins, on y coopere. V. Empeshement de la

Clan destinité.

Les publications de Bans ont encore un effet tout particulier dans le ressort du Parlement de Toulouse. Elles servent à mettre à couvert l'intérêt des Créanciers hypotecaires du Fiancé, en les avertiffant de fon prochain mariage. Car en dénonçant à la fiancée par l'acte de main publique ou par un exploit fait avant la célébration du mariage & à la personne même de la Fiancée les titres de créance qu'ils ont sur le mari qu'elle va prendre, si jamais le cas de la restitution de dot arrive, la semme ne leur fera point préférée. Cet usage qui n'a lieu que dans le Languedoc, où l'on s'est toujours atraché de fuivre exactement le Droit Romain, est un effet de la loi affiduis Cod. que potior in pign, bab, par laquelle Justinien donne à la femme pour la restitution de sa dot une préserence sur tous les créanciers de son mari, même antérieur à fon Contrat de mariage. Privilege extraordinaire que l'on n'a point admis des parents supplée au desaut de la leur, dans les autres Parlements du droit & leur mariage en ce cas n'est pas écrit, & que la sormalité de la dénonce modifie dans le feul Parlement Tome 1.

3. liv. 4. ch. 25. S. 5. BANS DE MARIAGE, DISPENSE. le ch. cum inhibitio qui a établi, comme nous avons vu ci-deffus, l'ufage des Bans de mariage dans toute l'Eglife, ne parle pas des dispenses;leConcile de Trente en parle pour un cas fingulier. Mais s'il arrivoit, est-il dit loc. cit. ,, qu'il "y eût apparence, & quelque préfomp-" tion probable, que le mariage pûr être " malicieusement empêché ; s'il se faisoit , tant de publications auparavant : alors. ., ou il ne s'en fera qu'une feulement , ,, ou même le mariage se fera suns au-", cune, en présence, au moins, du Curé, " & de deux ou trois témoins; & puis ,, enfuire , auparavant qu'il foit confom-" mé , les publications le feront dans l'E-"glife, afin que s'il y a quelques em-" pêchements cachés, ils fe découvrent "plus ailément, si ce n'est que l'Ordi-" naire juge lui-même plus à propos que " lesdites publicationssoient omises ce que " le Saint Concile laisse à son jugement " & à fa prudence. "

Les Curés ne peuvent dans ce cas se paffer de la dispense des Evêques. fans de circonftances très-pressantes. Barbofa fur ce Concile ch. 1. fest. 2.1. de ref. matrim. n. 49. 40. Mais les Evêques deivent être réservés en accordant ces dispenses. Un Concile de Paris leur défend d'accorder des dispenies de publications de Bans, avec légéreté & fins une cause très-urgente, à peine d'être privé de l'entrée de l'E-

glife pendant un mois.

Le Concile de Trente en l'endroit cité ci-deffus semble rapporter exclufivement aux Evêques, le droit d'accorder les dispenses des publications de Bans. Barbola fur ledit Concile. & les Auteurs qu'il cite, disent que l'Evêque peut deléguer à d'autres le dreit d'accorder des dispenses; que le BAN

où il foit reçu. Catelan liv. 6. ch. Grand-Vicaire le peut de droit, ex visui officii, ce qui est contesté par quelques-uns; qu'il peut même déléguer spécialement & non généralement quelqu'autres : que les Prélats non Eyêques qui ont ce privilege par une jurisdiction comme Episcopale ou autrement, peuvent accorder femblables dispenses, & qu'un Archevêque ne peut les accorder à des sujets d'un autre Diocese que le fien; & enfin que quand les parties font de deux différents Diocefes, l'Ordinaire de l'une des parties peut accorder des dispenses qui servent à toutes deux, quoique le mariage fe fasse dans le Diocefe de l'Eveque qui n'en accorde point.

L'expédient de faire les publications après la célébration du mariage & avant la confommation, pour découvrir plus aifément les empêchements cachés, inventé par le Concile de Trente, n'a jamais été admis dans le Royaume. Jurisprud. Canon. loc. cit. feet, 4. dift. 2. n. I.

L'art. 40. de l'Ordonnance de Blois, que nous avons rapporté ci-dessus, porte expressement qu'on ne pourra obtenir dispense de Bans, sinon apres la premiere proclamation faite; & ce feulement pour quelque urgente & légitime cause. Le Concile de Tours tenu en 1583. & l'Affemblée du Clergé en 1605. se conformant à cette Ordonnance, n'approuvent les dispenses que d'un ou de deux Bans : des Arrêts ont déclaré abusives des disponses de trois Bans. Bardet, tom. 2. liv. 3. ch. 23. Fevret, liv. 5. ch. 2. n. 28. Mais les Parlements les autorifent, quand elles font fondées fur des caufes pressantes & nécessaires, & pour des mariages entre majeurs, comme lorfqu'un homme & une femme ont vecu dans le concubinage pendant long-remps: BAN

fur lepied de mari & femme dans l'ef- tout quand il s'agit de dispenses pour prit du public ; pour éviter le scandale, des mineurs, que leur Requête soit on peut en ce cas accorder dispense fignée de leurs proches ou tuteurs; mais de trois bans; comme aufli, lorsqu'un cette procédure doit se saire sans mariage a été contracté dans les for- frais. mes preserites par les Loix de l'Eglise cause de quelque empêchement secret, craindre qu'il ne change de volonté, fi on avoit connoissance de son mariage. fur des confeils qu'on pourroit lui donner pour l'en détourner; de même pour un mariage in extremis, mais avec précaution; car ces mariages étant défavorables, on ne doit pas donner trop de facilité de les contracter. Journal des Aud. Arrêt du 29 Mai 1696. M. du Clergé, tom. 5. p. 1124. & fuiv.

Les Evêques les plus fages & des plus expérimentes dans le gouvernement de leurs Dioceses, prennent beaucoup de précautions pour accorder cette dispense de trois bans, même entre majeurs. M. Gerbais, en son traité pacifique de la Puissance de l'Eglise & des Princes, fur les empêchements de mariage, dit que M. Harlai de Chanvalon, Archevêque de Paris, avoit coutume, avant d'accorder ces dispenses, de se faire présenter une Requête par les parties, contenant les raisons qui les portoient à demander lefd, dispenses; il commettoit enfuite les Curés des Paroiffes pour s'informer de la vérité des faits contenus dans cette Requête, qu'il faifoir déposer dans les Archives de l'Archevêché, avec l'information & certificats des Curés, pour pouvoir y avoir recours en temps & lieux, lorfstu'il s'agiroit de la validité desdices dispenses. Dans la plupart des Dioceses bien réglés, on suit la même forme ou une équivalente, en exigeant, fur-

Dans le même esprit & pour affu-& de l'Etat; mais qu'il est nul à rer les preuves & la notoriété des Actes concernant le mariage, il est ordonlorsque celui qui a abuse d'une fille né par l'Edit de création des Gressiers veut l'épouser, & qu'il y a lieu de des Infinuations Ecclésiastiques. du mois de Decembre 1691, que les dispenses de la publication d'un ou deux Bans de mariage, soient infinuées dans le mois de leur date, à peine de nullité, de même que les dispenses de mariage & les Sentences de fulmination, jous peine de ne pouvoir s'en fervir en justice. Une Déclaration du 16. Février 1692. ordonne de plus à la fuite du précédent Réglement, que les dispenses de mariage & les publications de Bans , ou les dispenses qui en autont été obtenues ; ensemble l'Infinuation desdites dispenses, soient énoncées dans les Actes de célébration de mariage. lorfqu'ils feront enrégistrés par les Cnrés ou Vicaires : leur défend de mettre lesdits Actes de célébration sur leus régistres, si lesdites dispenses ne sont infinuées. Par le moyen de ces formalités, il n'y a pas à craindre qu'il se commette l'abus de clandestiniré. pour les dispenses de mariage, ou de la publication, ce qui n'empêche pas que les Curés ne doivent examiner si elles font munies du véritable sceau des Evêques. Le Roi avoit, par fon Edic du mois de Septembre 1697. établi dans tous les Dioceses du Royaume des Contrôleurs des Bans de mariage & de leurs difpenses, mais cet établissement avoit certains inconvénients qui le firent supprimer par différents Arrêta du Confeil. M. du Clergé, tom. 5. p. 768. & fair. p. 1125.

C'est une maxime autorifée par un

Ll 2

usage constant, que les mariages dont la célébration est ordonnée par des Arrêts de Cour Souveraine, ou par des Sentences des Juges d'Eglise, dont il n'y a point d'appel, peuvent être célébrés sans publication de Bans; parce qu'en ce cas on suppose que ce mariage est affez public pour en connoître les empêchements, s'il y en a; & on présume que la partie qui sait refus d'accomplir les promesses, ne manqueroit pas d'en apporter les empêchements, s'il y en avoir; mais comme il pourroit se rencontrer de la collution entre les parties, il a été désendu à l'Official de Paris, par un Arrêt du 6. Mai 1636, de faire de femblables procédures, à peine d'en répondre en son propre & privé nom; c'est-à-dire, qu'il est nécessaire, outre la Sentence du Juge d'Eglife, qu'on fasse des publications de Bans, si l'E-

4. dift. 1. n. 1. verb. Ban. Nos Souverains intéressés à la célébration des mariages, pour le bien public & l'union des familles, comme les Supérieurs Ecclésiastiques , pour Thonneur de la Religion & la fatisfaction des peuples, ont confenti qu'on ne s'adrellat qu'à ces derniers, dans toutes fortes de cas, pour obtenir les dispenses de publications de Bans. Turifor, Canoniq, feet. 4. dift. 2, n. 1. M.

véque ne trouve à propos d'en dispo-

fer autrement. Jurifpr. Canoniq., fect.

du Clergé, tom. 5. p. 1123. & fuiv. Ces Supérieurs Eccléfiastiques sont les Evêques, & nous ne fommes pas dans l'u age de nous adresser pour cela ni au Pape, ni au Vice-Légat. Sous le met Orainarius, dont se sert le Concile , dans l'endroit cité , nous compren 15 a di les Supérieurs Eccléfiaftiques qui ex .cent une Jurisdiction comme Episcopale, Les Cours ont maintenu

dans ce droir, les Abbayes & les Chapitres non-feulement qui ont Jurifdiction, comme Episcopale dans un certain territoire, qu'un premier degré de Jurisdiction subordonnée à celle de l'Evêque. & qui n'ont pas la Jurisdiction. comme Episcopale, dans toute son étenduc. M. du Clergé , loc. cit. Jurisp. Can. loc. cit. n. 3.

Les difpenses de publications de Bans n'étant point de la Jurisdiction Ecclésiastique contentieuse, régulièrement elles ne doivent être accordées que par les Evêques ou leurs Grands Vicaires, & non par les Officiaux. Ibid. n. 4.

A l'égard de la question des dispenses accordées par un Evêque de l'une des parries, Ste. Beuve, tom. 1. Cas 73. répond qu'il faut la dispense des deux Evêques, parce qu'un Evêque ne peut pas dispenser celui sur qui il n'a nulle autorité ou Jurisdiction : ce qui paroît très-conforme aux principes Généraux.

S. 6. BANS DE L'ORDINATION. V. Ordre , Titre Clérical.

BANC DANS LES EGLISES. Aucun Canon ne permer ni ne défend expressément dux Laïes d'avoir des bancs dans les Eglises. L'usage étoit tel anciennement, que ces perfonnes, nonfeulement n'avoient point de bancs dans les Eglises, pas même sous la nef, mais ne pouvoient entrer dans le Chœur que. pour recevoir la Sainte Communion, V. Santtuaire. Dans la suite on se relacha de cette Discipline, par rapport à l'entrée du Chœur; elle fut d'abord accordée aux Rois, aux Princes, puis aux Patrons & Fondateurs, parmi lef-quels on doit comprendre les Seigneurs des Lieux ; cet usage étoit établi dans les Eglifes d'Angleterre au commencement du XIII. fiecle.

Quand une fois l'entrée du Chœur a été permife aux l'atrons & Fonda-

reurs, ils fe font attribués infenfiblement le droit d'y avoir un banc dans le lieu le plus honorable de cette partie de l'Eglife; depuis long-temps les Patrons avoient reçu dans les Eglises de leur fondation, certaines distinctions fur le reste des Fideles; mais c'étoit - la le terme de toutes leurs prétentions fur ces mêmes Eglises : voici comment s'en explique le Pape Gelase dans le Canon Pie memis 16. 9. 7. Hanc igitur F. chariffime , fi ad tuam Diacesim pertinere non ambiais, ex more convenir dedicari, collata primitus donatione folemni , quam ministris Ecclesia deftinaffe fe prafati muneris testatur oblator, scienrus fine dubio prater processio. nis aditum qui omni Christiano debetur. nihil ibidem se proprii juris habiturum, Le terme de processio, employé dans ce Canon , a été diversement interpréré; mais M. d'Olive, en ses Quest. Notables liv. 1. ch. 3. dit que la propre fignification de ce mot est l'assemblee du peuple dans l'Eglife: Ecclefia ad cultum processionis addutta, id eft, frequentacionis populi. C. pracepta, de confecrat, dift. 1. V. Patronage , Proceffien. M. du Clerge, tom. 12. p. 273.

A l'égard du Sanctuaire, c'est-à-dire, de la partie destinée aux places du Clergé, aucun Laic, pas même le Patron, ne peut y avoir place; c'est la disposition du ch. 1. de vita & bonest. Cleric. conforme aux Réglements des Conciles & des autres monuments rapportés dans les M. du Clergé, tom. 5. p. 1489 .... 1635. jufq. 1642. V. Pré-

Siance.

Comme l'usage des bancs est devenu, pour ainsi dire, géneral dans le Royaume , & commun à toutes fortes de personnes, quoiqu'à différents titres, nous pensons qu'on ne fauroit affez connoître les principes de notre Juris-

prudence fur cette mattere: fource d'une infinité de contestations, principalement dans les petits lieux. Bibl. Can. tom. 1. p. 128. 129. Nous diftinguerons done, pour une

plus grande clarté, trois fortes de personnes qui ont droit de banc dans

les Eglises; les Patrons des Eglises; les Seigneurs des Lieux, & les particuliers Habitants ou Paroitliens.

1°. Le Patron d'une Eglise a le droit aujourd'hui, fuivant nos usages, d'y avoir un banc dans le Chœur; fa seule qualité de Patron fait son titre . & ce titre est supérieur à celui du Seigneur, même Haut-Justicier, c'està-dire, que le Patron a fur ce dernier la prétéance. La maxime est généralement reçue dans tous les Parlements; mais M. Boutaric observe, qu'à l'égard de cette préféance, les Arrêts ont distingué ceux qui se qualifient Parrons, parce qu'ils ont le droit de presentation, d'avec ceux qui sont véritablement tels, parce qu'ils ont fondé, doté ou bâti l'Eglise; ils ont, ditil, accordé à ces derniers la prééminence des droits honorifiques dans l'Eglife, mais ils l'ont refufée aux autres, la présentation regardée comme un droit qui peut être acquis par prescription, & qui par confequent ne fait point de fuite pour les autres droits attachés au Patronage, tantum prafcriptum, quantum poffessum. Trait. des Droits Seign. pag. 81. Mémoir. du Clergé, tom. 12. p. 831. V. Patronage.

On a demandé si le Parron peut ceder ou communiquer à d'autres le droit d'avoir un banc dans le Chœur, & les autres droits honorifiques; pluficurs Arrêts ont jugé qu'il ne le peut. Ces Arrêts sont rapportés dans les M. du Clergé, rom. 12. p. 529. &

2º. Loiseau, en son Traité des Sei-

gneuries ch. 11. n. 21. prele d'ure Ordonnance de François I. de l'an 1530. conque en cestermes : " Aucun ne pour-, ra prétendre droit , possession , auro-, riré, prérogative ou prééminence au-,, dedans des Eglises, foit bancs, sie-, ges, oratoires, escabeaux, accou-, doirs, encens, titres, armoiries, .. écuffons ou autres enfeignes, funon , qu'il soit Patron ou Fondateur, ou , qu'il en puisse promptement informer par Lettres ou titre de fonda-, tion, ou par Sentences & Jugements .. donnés avec connoissance de cause " & partie légitime. "

Le même Auteur observe que cette Ordennance ne fut faite que pour la Bretagne ; & d'ailleurs par une posiérieure Ordonnance, datée de Compiegne du 24. Septembre audit an . rendue en interprétation de la précédente, il est dit qu'elle n'aura lieu que pour l'avenir ; ayant été avifé de conferver les Seigneurs, autres que Patrons, en leur possession & jouissance d'iceux droits.

Enforte que les Seigneurs Hauts-Justiciers, foit par possession ou autrement, font aujourd'hui en droit dans tout le Royaume d'avoir un banc dans le Chœur après le Patron. Cet ufage pour n'être pas observé en Normandie & même en Breingne , quand il y a un Patron fondé en droit exclusif, ainfi que nous l'apprennent Banage & Marechal; mais il est certain que par tout ailleurs, foit qu'il y ait un Patron ou non, le Seigneur Haut-Justicier a droit de banc dans le Chœur de l'Eglife, sans titre ni concession de personne. Leiseau, loc. cit. Cambolas , liv. 1. ch. 50. M. du Clergé, tom. 3. p. 1256... 1620.

S'il y a plufieurs Co-Seigneurs Hauts-Justiciers, Guyot, en son Traité des Matieres féodales, prétend que

BAN quoique le Chœur puisse contenir plutieurs bancs des Hauts-Justiciers, on ne doit y en placer qu'un feul, ou au plus deux, quand il n'y a point de Patron. L'usage de Provence est que quand le Chœur ne peut contenir qu'un feul des bancs des Co-Seigneurs , le . polifeficur de la plus grande portion ou de la portion de l'ainé, y place le fien, & les autres font dans la nef; quand [] y a de la place dans le Chœur pour rous les baies, ils doivent être, fuivant Marechal à la queue l'un de

l'autre. Les Seigneurs Moyen & Bas-Jufticiers n'ont pas le droit d'avoir un bane dans le Chœur , pas même par la voie de la prefeription; ainfi qu'il a été jugé par un Arrêt rapporté par M. Citelin , liv. 3. ch. 1. Tourefois , M. Vedel observe fur ce même Arrêt. que quoique régulièrement le droit de banc dans le Chœur ne compete qu'au Parron & au Seigneur Haur-Justicier , ce même droit pourroit être preserit contre le Haut-Justicier, par le Moyen & Bas, s'll avoit devers lui la possession immémoriale ; & cela par argument de l'Arrêt rapporté par M. d'Olive, liv. 2. ch. 11. par lequel il fut jugé que quoique le droit de ceinture funebre appartienne au feul Haut-Justicier, néarmoins il pouvoit être prescrit par le Moven & Bas-Justicier en versu d'une possession immémoriale. V. les M. du Clergé, tom. 12. pag. 533. & fuiv. où cette question est trairée

au long. Si le Seigneur Moyen & Bas Jufficier n'a pas droit de bane dans le Chœur, toc. cit. n. 17. 18. & 19. Bouraric , . les Seigneurs Féodaux , Directs & Cenfiers, qui n'ont fur le fief ou fur la Paroiffe que des droits utiles à prétendre, l'ont encore moins. M. du Clergé, tom. 3. p. 14co... 13S1.

3°. Nous venons de voir que le Pa-

BAN

tron & le Haut - Justicier ont , de droit commun , une place dans le Chœur pour eux & leur famille, c'està-dire, un banc ; le privilege leur est particulier; il ne s'étend à aucun autre, noble ou roturier, pas-même dans la nef : quiconque veur avoir un banc dans une Eglise doit se procurer un ritre, & ce time est la concession qui en est faire par les Marguilliers fous une rétribution en faveur de la Fabrique.

La nef de l'Eglise, dit M. Vedel en fes Observ. fur Carcian , liv. 3. ch. r. est si fort à la disposition des Marguilliers, que les nobles même ne peuvent fans leur concession avoir banc à la nef; ainfi jugé par Arrêt du premier Avril 1683, rapporté dans le Journ. des Aud, & c'est ainfi, ajoute Vedel , qu'il faut enrendre l'Auteur , quand if dit que les Gentilshommes peuvent avoir banc dans la nef. M. du Clergé, tom. 3. p. 1300. tom. 12. pag.

536. & fuiv. De ce qu'aucun particulier ne peut avoir banc dans une Egli e fans concettion des Marguilliers, il s'enfuir que ces derniers peuvent contraindre les Paroiffiens à prendre d'eux cette conceffion, nonobstant toute posseision. Louer, lettre E, som. 9. Mais il n'est pas permis aux Marguilliers de déplacer par voie de fait un banc dont le Paroitlien a acquis la quafi possession paifible & non interrompue; s'ils le faifeient, ce Paroiffien n'auroit point contre eux la réintégrande du banc à inrenter, mais une action d'injure & de réparation. M. du Clergé, tom. 3. p. 1408. julg. 1433... 1602.

Du reste, la maxime qu'on ne peur acquérir par prescription le droit de banc dans une Eglife, établie par Loifeau & par les Arrêts rapportés par Brodeau en l'endroir cité, n'a pas été adoptée dans tous les Parlements ; dans BAN

celui de Toulouse, quarante ans de paifible possession mement un particulier à l'abri des recherches des Marguilliers; il en est de même dans quelques autres Parlements de Droit Ecrit . ¿c la raison de ceste diversité de Inrisprudence vient de ce que les Auteurs couramiers n'admettent pas l'acquifirion des fervirades par preferipcion. contre les principes du Dreit Romain. Vedel , loc, cit.

Quand on dir que la concession des bancs oft dévolue aux Marquilliers . cela s'entend du Bureau de la Fabrique où les délibérations doivent paffer à la pluralité des fuffrages, & fuivant les regles rappellées fous les mois Alle Capitulaire, ou fuivant l'art. 6. du Réglement rapporté fous le mot Fa-

briane.

Dans ce Bureau, la préfence du Curé n'est pas absolument nécessaire; il y doir affister par bienseance, mais il n'y prefide pas ; le Corps des Fabriques étant aujourd'hui Laic, il feroit irregulier & contre la police du Royaume d'y mertre un Eccléfiastique à la tête. Les Arrêrs qui ont fait des Réglements pour les Fabriques, portent que le Curé pourra affifter à l'affeinblée de la Fabrique, fignera le premier les délibérations & donnera fa. voix immédiatement avant celui qui préfidera , lequel opinera le dernier , fans préjudice au Curé de repréfenter avant la delibération ce qu'il trouvera à propos pour le bien de l'Eglife & de la Pabrique, par forme de timple proposition. Arret du Parlement de Paris fervant de réglement, rapporté par Duperrai fur l'Edit de 1695. art. 17. M. du Clergé, lec. cir. article 6. du Réglement rapporté fous le mot Fabriq. Cambolas, liv. 1. ch. 50.

Si dans certaines Paroisses de campagne, il n'y avoit point de Bureaus BAN

élus, le Curé de la Paroisse ne pourtoit s'arroger le droit de concéder les les concessions en doivent être faires par les Maires & Confuls, affiftés des plus notables Paroiffiens dans une afsemblée tenue au Banc & Table de la Fabrique, où le Curé doit être appellé & où tout doit se conclure à la pluralité des fuffrages.

La rétribution provenant de la concession des bans doit être appliquée aux réparations de la nef & entretien du pavé & vitrage, ainfi que les émoluments que produit la concession des fépultures. Ag. art. 21. de l'Edit de 1695. Chenu , tit. 1. ch. 8. Chopin, de Sacr. polit. lib.3. tit. 3. n. 20.

V. Réparations , Fabriques.

Nous avons dit plus haut que la pollession fans titre ne suffit pas à un particulier pour avoir droit de banc dans une Eglife, au moins en pays contumier : nous ajouterons que la conceffion, d'un banc, faite par les Marguilliers, est toujours révocable en rendant le prix ; elle est même toujours personnelle, quand elle seroit concue en ces termes : pour en jouir à perpétuité; la veuve s les enfants ou les hérmiers, n'ont que l'avantage d'être préférés en faifant un nouveau don à la Fabrique. Œuvres posthumes d'Héricourt, tom. 1. conf. 23. Bibl. con.

loc. cit. Sur ces mêmes principes qui nefont pas avoués dans les pays où l'on admet la prescription pour le droit de banc dans une Eglife, Vedel, loc. cit. Boniface, tom. 3. liv, 6. tit. 12. ch. 1. 2. Un particulier ne peut vendre son droit de banc qui n'est pas transmissible, il ne pourroit tout au plus que céder fon droit avec le consentement & l'intervention des Marguilliers, ce qui équivaudroit à BAN

de Fabrique réglé, ni des Marguilliers une nouvelle concession. Loiseau, des Seign. ch. 11. n. 78 ... 71. où il est dit que la concession de banc se perd bancs & places de la nef; mais alors en changeant de Paroisse, comme par la mort ; le possesseur ne transporte pas même fon droit au locataire de fa propre maison qu'il quitte. Cette décifion n'est que le corollaire de ce qui précede. Et il faut voir à ce fujet les art. 33. 34. de l'Arrêt de Réglement rapporté fous le mot Fabrique. M. du Clergé, tom. 3. p. 1411. & suiv.

Dans un arrangement général & nouveau des banes dans une Paroisse. la chose étant toute profane, les Auteurs conseillent de prendre la voie des encheres pour prévenir les procès & les contestations, que ne manquene jamais d'occasionner les présérences d'une disposition humaine & arbi-

traire.

En .cas de contestation sur la matiere des bancs d'Eglife , on doit fe pourvoir au Juge féculier & ordinaire . & non au Juge d'Eglife. Fevret , liv. 4. ch. g. n. 3.

Brodeau rapporte un Arrêt du 16. Décembre 1567, qui permet, selon lui , d'intenter complainte & réintégrande pour trouble, en la possession d'un banc & place dans la nef, qu'ind on en jouit en verru d'une libéralité faite à l'Eglife; mais l'Auteur de la Jurifprud. Canoniq. lec. eit. dit qu'il faut, pour que la réintégrande ait lieu en ce cas, que le titre ait été homologué en justice. M. Vedel, en l'endroit cité, use à cet égard d'une diffinction. qui doit concilier ces deux Auteurs : la réintégrande , dit-il , n'a jamais lieu de la part d'un particulier vis-à-vis des Marguilliers eux-mêmes ; mais elle doit être accordée au Paroissien contre fon Co-Paroissien, qui le trouble, après l'an & jour d'une possession paisible & publique de fon banc. Mainard,

BAN

tom. 2. liv. 8. ch. 4. Suivant les principes de M. Vedel, la reinrégrande devoir avoir lieu dans le Parlement de Touloufe, entre un particulier & les Marguilliers, fi ce particulier avoir devers lui quarante ans de poffettion, c'eft-à-dire, un légitime titre à allé-

Le Parron & le Haur - Jufficier peuvent avoir un banc dans le Chœur & dans la nef; ils peuvent même empécher que les particulters aient des bancs à queue & fermés avec accoudoir. Arrêt du Parlement de Touloufe du ay. Janvier 1756. rapporté dans le Traité de la Jurifiprud. de Provence fur

les Mat. féodal.

S. I. BANC, SERVICE DIVIN. Le Sanctuaire des Églises a toujours été destiné uniquement aux Ecclésiastiques qui approchent l'Autel; les Laïcs & principalement les femmes n'y peuvent prendre ou s'arroger aucune place. C'est le Réglement des Conciles tant anciens que nouveaux. Celui de Rouen tenu en 1581. ajoure aux expresses défenses qu'il fait là-dessus, la peine d'excommunication contre les Laïes qui ne voudront pas se rendre aux avertissements qui leur feront donnés , d'abandonner ces fortes de places. M.du Clergé, tom. 5. p. 1489 ... 1635. & fuiv. Ue laici secus altare quando sacra Myleria celebrantur stare vel federe inter Clericos non prasumant; sed pars illa qua cancellis ab aleari dividitur , tanium pfallentibus pareat Clericis. Ad orandum vero, or communicandum lascis & faminis (ficut mos est ) pateant saucta fanttorum. C. 1. de vita & bon, Cler. I. G. C'étoit anciennement la coutume de séparer les hommes d'avec les fammes dans l'Eglife; les uns étoient d'un côté, & les autres de l'autre.

Nonobstant l'usage qui s'est intro-

BAN

duit, d'accorder ceraines places diftinélitées aux Parons & aux Seigneum dans l'igiéi, ç à outquers de la difciplice de l'Églife de l'rance de n'accoronde auxune dans le Sandunire, accorde auxune dans le Sandunire, accorde auxune dans le Sandunire, le cancel differ l'accordent de la gêner le Sorie a Divin out cours de pour le Sorie a Divin out cours de gêner le Sorie a Divin out cours de Rois foot pleis de cos Réglemente, & le Clergé de France dans l'Affranblée ginérale de 1675, engliqua à ce fujr les fentiments. V. les M. du Clergé en Ferdoric ciré.

Louis XIV. fit défenses par l'art. 47, de s'on Edit de 1695, à toutes persones de quelqu'état & condition qu'elles pussent être, d'occuper pendant le Service Divin les places destinées aux

Ecclésiastiques.

Sur ces principes, il a été permis aux Evêques, à leurs Grands Vicaires & aux Archidiacres fulent leurs visites de pourvoir, les Officiers des lieux appellés, à la réduction des bancs & même des sepultures qui empêcheroient le Service Divin; c'est la disposition de l'art. 3. de la Déclar. de 1666. & de l'art. 16. de l'Edit de 1695. quem vide, verb. Jurifdittion. Ce dernier atticle ne parle pas des Archidiacres, fans doute parce que leurs Ordonnances à ce sujet donnoient lieu à des procès qu'on a voulu prévenir, en les privant du droit d'en faire fur cette matiere. L'art. 2. de la Déclar. de 1666. qui faifoit mention des Archidiacres, ajoutoit : Sans préjudice du droit des Eveques & autres Ecclesiastiques qui sont en droit on poffession suffante, d'en connotire ou d'en di pofer meme bors le temps des vifices,

Les Marguilliers doivent tenir la main à l'exécution des Ordonnances des Evêques fur la réduction des bancs, on ne peut se pourvoir contre, que Tonte l. M m

BANNALITÉ est un droit, en vertu duquel le Seigneur peut obliger ses Vassaux de venir moudre en son moulin, ou cuire en fon four, ou porter leurs vendanges en son pressoir sous une certaine rétribution.

Ordonnance.

Nous n'avons autre chose à observer fur la matiere de ce mot, finon que dans les pays du Royaume où les bannalités font réputées perfonnelles, les Prêtres en sont exempts comme les Nobles. M. le Préfident de Lamoignon dit dans ses Arrétés: "Les personnes " constituées aux Ordres sacrés, Com-" munautés Ecclésiastiques, Gentils-" hommes, & leurs domestiques ne " font sujets aux bannalités des sours. " même des pressoirs & moulins ban-" naux ni aux corvées, mais leurs Fer-" miers pourront y être contraints par " faifie & vente de leurs biens.

Dans les pays où les bannalités font réelles, c'est-à-dire, attachées aux biens & non aux perfonnes comme en Provence, les Curcs, les Décimateurs & autres Bénéficiers sont se uBAN

pas eu un autre principe lorsque le titre constitutif ne paroit pas & que le dénombrement & les reconnoissances générales ne sont pas mention de ce même titre; mais la délibération par laquelle une Communauté a établi la bannalité, ne lie les Curés & autres Bénéficiers que par rapport à deux fortes de biens, 1º. Ceux qui leur font patrimoniaux. 2°. Ceux qui n'étant de l'ancien Domaine de l'Eglise sont soumis au paiement des tailles; comme ils participent à cet égard aux avantages que ces fortes d'établissements ont pu procurer aux Communautés, ils doivent en supporter les charges qui en sont une suite. Jurispr. de Provence fur les Fiets, tit. de la Bannalité, n. 15. & 16.

Chopin fur la Coutume d'Anjou die que ceux qui croient que les fervitudes des fours & moulins sont patrimoniales & non personnelles, se trompent entiérement; & qu'il est certain qu'elles ont été imposées à ceux qui étoient ferfs & attaches au labourage. Plaidov. 20. de M. le Maitre. Jurisprud. Civil.

verb. Bannalité , n. 6.

Le Curé doit toujours être exempt de bannalité pour sa portion congrue quoique des Auteurs & même des Arrêts leur aient refusé cette exemption. Decormis en ses Consult. tom. 1. col. 898. Baquet, des Droits de Justice, ch. 29. n. 36. Despeisses, tom 3. page 213.

Au furplus l'exemption des bannalités pour les Ecclesiastiques, n'est point une regle pour les autres impofitions, même personnelles, car en Provence, où comme on vient de dire; cette exemption n'a lieu que pour les biens de l'ancien Domaine de l'Eglife . mis à la bannalité qui derive de l'Ac- les Eccléfiastiques sont soumis indistincte d'infeodation ou de l'Acte d'habi- tement avec les Laïcs, à toutes les tation, & l'on préfume qu'elle n'a Reves & impolitions établies en particulier, par les Communautés, fui- yaume pour toujours ou pour un temps vant le droit qu'elles en ont par les limité; bannissement vient du mot ban. statuts de ce pays On n'y a excepté que l'imposition du piquet sur la sarine dont les Ministres des Eglises Cathédrales & Paroiffales font exempts, au concurrent de ce qu'il leur en faut personnellement pour leur entretien. C'est ce qui a été jugé & même réglé plufieurs fois par le Parlement d'Aix. Arrêts du dernier Juin 1634, pour le Chapitre de l'Églife Carhédrale de cette Sous-Diacre : qui] a colomnié un Diamême Ville. Autre Arrêt du 10. Juin cre Jubemus eumdem H. prius Sub-1669. pour le Chapitre de l'Eglise d'Ar- dia onatus, quo indignus fungitur, priles. Arrêt du 11. Juillet 1734. pour vari Officio , or verberibus publice cafe le Curé de Brignole. Arrêt du 13. Fé- tigatum, in exilium deportari. La Glos. vrier 1749. pour le Curé de Castin, de ce chapitre assure, quoiqu'aucun Arrêt du 16. Décembre 1750, pour le Texte du Droit ne le dite expressement. Curé d'Aubagne. Les Eccléfiastiques que le Juge d'Eglise a le pouvoir d'in-& Maifons Religieuses, de cette me- fliger toutes ces paines. V. Déposition. me Province, avoient sollicité & ob- Peines. Muis le ch. 2. de Clerio, excomtenu un Arrêt du Conseil du 10. Fé- mun. prouve le contraire, en réservant vrier 1661, qui les exemptoit des Re- au Prince le droit de prononcer contre ves & Impositions; mais il fut bientôt révoqué par l'Edit du mois d'Avril l'excommunication a été inutile : Ottod a661. qui les y foumet conformement si aliquis isla omnia contempserit, & aux Arrêts rapportés par Boniface, tom. 2. part. 3. liv. 2. tit. 2. ch. 10. C'est ce qui se trouve établi dans les exilio damnetme. Mémoires de la Communauté d'Apr. des connoissances, particulieres au favant Jurisconsulte qui les a faites. V. Immumirés.

BANNIERE : terme de Fiefs qui rangent les Vaffaux d'un même Fief, cléfialtiques, que d'empêcher qu'auquand l'arriere-ban est convoqué. On cun Moine ne vague hors du Monaste-

275 parce qu'il se faisoit autresois à son de trompe.

Il est parlé d'exil en plusieurs endroits du Droit Canon : C. lii qui s. 9. 4. c. cum beatus, dift. 45. Can. accufatoribus 3. q. 5. Can. qui contra 24. q. t. Le ch. 1. de calumniatoribus , Dorte la peine de la privation de l'Ordre. du fouet & du bannissement contre le un Clerc la peine de l'exil, après que Episcopus minime emandare potuerit . Regis judicio , ad requisitionem Ecclesia,

D'anciennes regles Monastiques, mêplaidant fur le même objet, contre me celle de S. Benoit, permettoient, orle Chapitre de cette même Ville, avec donnoient même de chaffer du Monaftere les Religieux rebelles & incorrigibles; mais les nouveaux Canons ne fe font pas conformés à ces Réglements particuliers; ils ne recommandent rien fignifie une Enseigne sous laquelle se tant aux Abbés & aux Supérieurs Eca appliqué ce mot dans l'usage, aux re de son Ordre; s'ils permettent de Erendards qu'on porte aux Processions punir les Religieux coupables de quelpour déligner les Paroiffes & les Con- que faute, par une cipece d'excomfrairies qui doivent suivre chacene la leur. munication avec ses freres, ce n'est BANNISSEMENT: peine qui obli- qu'à condition qu'on les inettra dans ge celui qui y est condamné à fortir un Monastere de l'Ordre. Can. Abbates d'un Lieu, d'une Province on du Ro- 18. q. 2. cap. ult. de Regul. & tranEn France, le Juge d'Eplife peut plus condinente au bamiliement e aumei II faitoit autrefais quie Ecte, aum bela currierion me imperium. L'Official ne peut pus même bamilt un L'Official ne peut pus même bamilt un Evelfafai, que a Diocefe de on Evêque: nous regarderions aujourd'hui er Royatme, comme un arrentar für L'autorié Royale, qu'un Juge d'Égulie d'a lus perfonne la qualité & les

2. ch. 1.

Mais fars ufer du mot de banniffemert, l. Juge d'Eglife peut enjoindre à un Précre de le return hors du
Diocefe, lorfque ce P-ère el d'un autre Diocefe, lorfque ce P-ère el d'un autre Diocefe, il peut encore, fur-tout
Plévêque en Vifire, enjoindre à un
Prètre de le retierer pour quelque temps
dans un Séminaire. V. Prifon. Chopin,
de Sarr. Péliria, Ilis. z. iii. 3, n. 12.
Fèvret, liv. 8. chap. 4. n. 11. Jurifprutience Canonique orbr. Peiete, n.

5. M. du Clerge, tom. 7. p. 1248. &

fuiv.

droits de Citoyen par le baunissement.

Preuv. des Lib. ch. 7. n. 49. Joan.

Gall. q. 82. Baffet , tom. 1. liv. 2. tit.

A l'égard des Religieux, les Arrêts conformes aux Conciles de France, teanus à Orléans, Méaux & Bourges, ordonnent aux Supérieurs Réguliers. de punir févérement dans le Monasteze les Religioux d'une condune feaudaleufe; mais ils défendent de les en chasser. Arrêts du Parlement d'Aix du 28. Janvier 1622. Autre Arrêt du méme Parlement du 17. Novembre 1644. par lequel cette Cour a jugé que les Supérieurs Réguliers ne peuvent condamner leurs Religieux aux bannissements ni aux galeres, ni même les chasser de l'Ordre. M. du Clergé, tons. 4. p. 669. & fuiv. tom. 7. p. 1253.

& fuiv. tom. 6. p. 1496. Boniface, tom. 1. liv. 2. tit. 31. chapitre 14-

ch. 9. Dans l'Assemblée générale du Clergé, tenue en 1585. il fut observé que fouvent les Religieux, & même les plus aufteres, chaffoient de leurs Monafteres des Religieux incorrigibles, & les réduisoient par-là à la mendicité & au libertinage; qu'ils refusoient enfuite de les recevoir, & que certe conduite étoit contraire aux maximes de l'Evangile, à plusieurs Bulles des Papes, & notamment à celles de Clement VIII. & d'Innocent X. qu'ainfi il falloit renvoyer ces Religieux à leurs Couvents, & que les Parlements le jugeoient ainfi; à moins que les Convents qui les avoient chasses, n'euffent pouryuà leur fubfistance : auguel cas ils demeureroient à la conduite de l'Evêque. cette derniere condition, n'est point admife par les Arrêts; & il vaut mieux dire que dans les Monasteres, même exempts, l'Evéque a le droit de faire furtout après qu'il l'a reconnu imocent. M. du Člergé, tom. 4. p. 2031. tom. 6. p. 1494... 1401. Voyez l'art 18. du Réglement des Réguliers sous le mot Exemption. V. Translation , Apostar, Titre Clérical.

Mais si les Juges d'Église, ni les Sapérieurs réguliers ne peuven dénoncer la peine de binnitilament contre les Clerse ou Réligieux, rien n'empéchie que pour un cas privilègié le Juge s'culier ne les condanne à orte painne, ce qui par rapport aux bénétices, siré diffinguere le bannifilement perpôtuel, du bannifilement à temps; le bannifilement même hors du Noyaume, du bannifilement nors du lieu où le bénôtre doit être desfleris.

Le bannissement perpétuel hors du Royaume opere, sans doute, la vacan-

BAN ce de plein droit; mais il n'en est

BÁN mais fi le bénétice du banni est un bénéfice à charge d'ames, ou qui exige résidence, on doit l'obliger à permu-

pas de même du bannissement perpéruel hors du lieu, où le bénéfice doit être desfervi, ou hors du resfort du Juge qui a prononcé la condamnation, dans ces deux derniers cas, il n'y a point de mort civile proprement dite, fuivant notre Jurisprudence; cependant fi le bénéfice exige réfidence, la vacance est alors nécessairement entendue par cette condamnation, elle est tacirement prononcée, elle est de droit; mais si le bénéfice ne demande pas résidence, & qu'il ne s'agisse que d'un

bénéfice simple, on ne peut en dire

autant, & rien n'empêche que le

condamné ne continue à en jouir.

2. ch. 20. n. 3. Par Arrêt du Grand-Conseil du 22 Septembre 1733. rendu au rapport de M. Lambert, il a été jugé qu'un banni à temps, après son ban sini, ne pouvoit pas être pourvu, même d'un bénéfice fimple. Jurisprud. Can. verb. Indignité, n. S. V. Indigne.

ter avec un bénéfice simple, ou à ré-

figner fous penfion. D'Héricourt, part.

est sans fondement, parce que l'Ordonnance n'établissant qu'une forte de bannissement perpétuel, qui est le bannissement hors du Royaume, les autres bannissements perpétuels hors du resfort ne sont ordonnés que par un ufage abufif. Abufif ou légitime, il est tel dans plusieurs Parlements; & puisqu'on y juge à propos de condamner pour toujours à des bannillements hors du reffort, comme à des bannissements hors du Royaume, on fair bien de

BANQUET, pris pour festin, repas. V. Agape, Confrairie.

M. Piales, en fon traité des Vacances, part. 3. ch. 16. n. 3. dit que la diffinction que l'on vient de faire traitée fuivant nos principes particuliers : nous n'avons rien à dire des folliciteurs correspondants de nos Banquiers qui résident à Rome ou à Avignon, parce que leurs emplois ne font pas érigés en titre d'Offices; chacun peut y dreffer raisonner sur cette matiere comme sur toutes autres femblables, par ce qui est, plutôt que par ce qui devroit être. Jurisprud. Can. verb. Vacance , sett. 1. n. 2. Mais il faut convenir qu'il est rare qu'un Ecclésiastique soit condamné à aucun de ces banniffements perpétuels, fans que le Juge d'Eglife air déclaré fon bénéfice vacant, ou lui air enjoint de réfigner; d'où vient qu'on ne voit pas de préjugés sur ces questions. V.

BANQUIERS EXPEDITIONNAIRES EN COUR DE ROME, sont des Officiers qui se chargent de faire venir toutes les Bulles, dispenses & autres expéditions qui se font en Cour de Rome & en la Légation d'Avignon soit de la Chancellerie soit de la Pénitencerie.

Toute la mariere de ce mot fera

des suppliques, & cette sonction n'intéresse en rien les différents Officiers, par le ministere desquels il faut toujours faire passer les expédicions pour les obtenir en la forme requise. V. Officiers, Provisions , Daterie , Taxe. S. I. ETABLISSEMENT DES BAN-QUIERS, LEURS FONCTIONS EXCLUSIves. On a dir que les Expéditionnaires en Cour de Rome ont Inccédé à des anciens Banquiers de l'Empire dont il est fair mention en la loi argentarium

de edend. & dans la Nov. 135. Quem-

admoium enim , dit-il, ( 11. ad Theffal.

11. ruente Imperio, Papa successite etta

Vacance. Mort civile. Quant au bannissement à temps ; il ne produit pas la vacance de droit; pas de l'examen d'un Commissaire, du ferment & de la causion de 3000, liv.

toliques, de s'entremettre en l'exercice de l'erat de Banquiers & expéditions en Cour de Rome, directement ni indirectement, à peine de faux & de tous dépens, dommages, intérêts, & ordonne que les Banquiers d'alors, ainfi que ceux qui prétendront à l'exercice dud. érat, foient tous tenus au prentable de faire serment par devant les Juges ordinaires de leur demeure, & builler caution de 3000, liv. par-devant les Juges Préfidiaux avant que de s'entremettre dud. état, & iceux, enfemble les Banquiers d'alors, tenus de bien & loyalement exercer leur érat.

Louis XIII. par un Edit du mois de Novembre 1637. portant réglement pour le contrôle des bénéfices, ordonna en l'art. 2. qu'avenant vacation de charges & commissions de Banquiers, folliciteurs d'expédition de Cour de Rome, oa de la Légation, par la démission ou le décès de ceux qui exercent à préfent lefd, charges, en vertu des committions à eux octroyées par les Juges, elles parler, & abrogé par l'édit de 1677. feroient des-lors éteintes & supprimées, julqu'à ce que lefd. Banquiers fussent réduits au nombre de quarante-fix : favoir, douze en la Ville de Paris, cinq à Lyon, quatre en chacune des Villes de Toulouse & Bordeaux, & deux en chacune des Villes de Rouen, Rennes, Aix . Grenoble . Dijon . Mers & Pau. Supprimant & révoquant toutes les commissions des autres Banquiers du Royaume, avec défenses à eux sous de groffes paines de s'en entremettre; & après que les Banquiers deid, villes feroient réduits au fuid. nombre, avenant vacation des commissions & charges de quelqu'un d'eux, le Roi dit qu'il en pourvoira gratuitement ceux qui auront èté Clercs cinq ans chez un Banquier de France, ou trois ans chez un Banquier Part, 2, il ordonne que les Banquiers en Cour de Rome dont ils rapporteront pourront exercer leurs charges tout ainfi

par - devant les Baillifs & Sénéchaux de leur résidence. L'arr. 12, du même Edit déclare que les Banquiers folliciterent feuls à l'exclusion de tous autres, les provisions de

BAN

bénétice & les autres expéditions généralement quelconques qui s'obtiennent en Cour de Rome & en la Légation, en quelque façon & par quelque voie que ce foit , n'enrendant tourefois empécher que ceux qui voudront envoyer exprès en Cour de Rome ou à la Legation, & y employer leurs amis qui y font résidents, ne le puissent faire, pourvu que les pieces fujettes au contrôle que cet Edit établiffoit, aiene été contrôlées, & toutes pieces, mémoires & expeditions enrégiltrées & cotées par l'un des Banquiers de France chacun dans son département. Cet Article se trouve confirmé & expliqué par l'art. 7. de l'Edit de 1646, dont nous allons qui érige les états de Banquiers en titre d'Offices comme nous allons voir ausii, mais modifie encore par la déclaration de 1718. V. ci-dessons. L'art. 25. du même Edit de 1627.

dit que les Banquiers pourront, pour leur foulagement, avoir auprès d'eux en la Ville de leur résidence, un ou plusieurs Commis Laics pour exercer leurs charges en leur absence, maladie ou empêchement, fans néanmoins avoir régistre féparé, & lesquels préterent ferment par-devant le Juge de leur

rélidence. L'Edit des infinuations du mois d'Octobre 1646. ne parle que des Banquiers Expéditionnaires en Cour de Rome & non en la Légation . & en certificat : ce qui pourtant ne le sauvera qu'ils pouvoient le faire avant l'Edit du te déclaration.

La raison de cet article est que les charges de Contrôleurs créés par le fecond Edit de Louis XIII. de l'an 1637. avoient été crouvées trop onéreuses au public; Louis XIV. par cette Déclaration de 1646. les supprima, & le Clergé fut chargé de leur rembourfemenr, comme il est dit dans le préambule de l'Edit de 1691. rapporté fous le mot Infinuation, où l'on voit auffi que la Déclaration de 1646. n'a pis été enrégistrée au Grand Conseil . mais bien l'Edit du Contrôle de 1637. ce qui rend nécessaire la connoissance de l'une & l'autre de ces deux Ordonnances.

L'Ordonnance de 1667, tit. 15. art. 8, vut qu'il ne foit ajuvé foi aux fignatures de expéditions de Cour de Rome, fi elles ne four véufices, de que cette vérification ne foit faire par un certificar de deux Banquiers Expéditionnaires, écrit fur l'original des fignatures de expéditions fins autres formilités. Cett ce qu'on appelle le tradita du Binquier, du j'ujr duquel cour le délaj pour l'infraucto de la prife de possession de la prife de la possession de la prife de la possession de la prife de possession de la prife de la possession de la possession

Fufin en 1673, par Edit du mois de Mars, les etats des Banquistre Expéditionnaires en Cour de Rome & en la Légation furenc érigés en tirre d'Obfices, avec pouvoir de folliciter feuls & à l'acdution de tous autres, & faire repélier à leur d'iligence par corretpond nos, coutes forces de reférirs, bignatures, Bulles, Provifions & généralemen tous autres Actes concernant les benéfices de autres matiers, pour tous les fujirs qui font de la Jurifaction fipriritelle de la Cour de Rome

BAN

& de la Légation, (il faut observe) ici fur ces mots de Jurisdiction spiri . rituelle, que l'Edit de Nantes n'étoit pas encore révoqué ) de quelque qualité que puissent être lesdits Actes & de quelque maniere qu'il foit befoin de les expédier, foit en Chambre ou en Chancellerie, par voie secrette, V. Pénitencerie, ou autrement. Le nombre des Banquiers est sixé à vingt pour la ville de Paris, quatre pour chaque ville de Parlement, & deux pour les autres villes où il y a Préfidial. Fait led. Edit très-expresses inhibitions & defenfes aux Matriculaires, & Commiffionnaires & autres, de se charger à l'avenir directement ou indirectement d'aucun envoi en Cour de Rome & en la Légation, & de s'entremettre de folliciter lefd, expéditions à peine de punition exemplaire, même à tous particuliers de se servir du ministere d'autres que desdits Banquiers présentement crées, à peine de 1000. liv d'amende pour chacune contravention; déclare tous Reterits & Actes Apostoliques qui auront été autrement obienus & expédiés, nuls & de nul effer; défend à tous Juges tant Ecclefiastiques que Séculiers d'y avoir aucun égard, ni de reconnoître d'autres Banquiers que ceux actuellement créés, à peine de défobéissance. Cet Edit fur vérifié au Parlement, le Roi v feant en son Lit de Justice, le 2; du même mois de Mars, & porté le même jour en la Chambre des Comptes par Monsieur, frere unique du Roi.

stere unique du Roi.

Le rombre des Banquiers a fousser depuis cet Edit, quel·ques variations par des Arrês du Conseil d'Etat ou par des déclarations; celle du 30 Janvier 1675. régistrée en Parlement, rédusifit ce nombre à douze pour la ville de Paris, à trois pour les villes de Toulous de Toulous de Bordeaux, à deux

pour

BAN pour celles de Rouen, Aix, Grenoble, Dijon, Mets & Pau, & à quatre pour la ville de Lyon, fans que pour quelque caufe que ce fût, il en pût être établi en chacune des Villes où il y a Présidial ni en aucune autre ville du Royaume. L'Edit de Décembre 1689. rétablit le nombre des Banquiers à vingt pour Paris & à quatre pour chacune des villes où il y a Parlement. Ce nombre de vingt pour Paris fut réduit à douze, par un autre Edit du mois de Janvier 1690. & enfin le même nombre de vingt fut encore rétabli l'année fuivante par l'Edit du mois de Septembre 1691, régistré au Parlement qui en ajoutant aux dispofitions des précédents réglements,, fait " défense à tous Officiaux, Grands-"Vicaires & autres, de fulminer au-, cunes Bulles ni Brefs, & d'accorder " les Visa néceffaires, à tous Greffiers " des infinuations de les enrégistrer, "& à tous Eccléfiastiques, Notaires " Apostoliques & autres, de mettre ", les Impétrants des bénéfices en pof-" fession, & à tous Juges d'y avoir ,, aucun égard, si lesdites Bulles, " Brefs, Signatures & autres Referits, " n'ont été expédiés par l'entremise ,, defdits Banquiers Royaux, ou com-" mis à l'exercice desdits Offices, " vérifiés & certifiés par cux ; à peine " de nullité desdites Bulles . Brefs . " Signatures & autres Rescrits, & des "Sentences de fulmination, & des "Actes de prise de possession; & en ", outre de 3000. liv. d'amende pour ,, chacune contravention, applicable " un tiers aux propriétaires des Of-" fices établis près le Parlement, dans " le reffort duquel la contravention " aura été commise; un tiers à l'Hô-", pital des lieux , & l'autre tiers au

, Voulons que foi ne soit ajoutée aux

" dénonciateur. "

Bulles & Brefs fur lefquels il eftnéceffaire de faire expédier & feeller des Lettres d'attache, fi lefdies Bulles & Brefs ne font vérifiés & & certifiés par deux Expéditionnaires ou Commis à l'exercice defdits Offices.

, A tous lesquels Expéditionnaires ou Commis failons défenés de délivrer aucune expédition de Cour de Rome, qu'après qu'elle aura été y vérifiée de cerrifiée par celui qui aura obtenu l'adite expédition, àce par un autre des Expéditionnaires y résidants en la même ville, à peine de tooo. liv. d'amende, applicable à pes Constrères pourvus ou propriétaires des Ollices de la même ville,

.. Et voulant gratifier & favorable-" ment traiter nos Confeillers Expé-" ditionnaires de Cour de Rome, éta-" blis en notre bonne ville de Paris " " tant les douze anciens que les huit " qui feront pourvus des huit Offices " présentement rétablis, il leur appar-" tiendra privativement à tous les " autres Banquiers du Royaume, de " faire expédier les Bulles de provi-" fion des Archevêchés & Evêchés. " Abbayes, & de tous autres benéfi-", ces de nomination royale. Ils pour-", ront aussi se charger & saire expé-" dier toutes fortes de provisions, de " bénéfices, dispenses de mariage & ,, autres expéditions de Cour de Rome " pour toutes les Provinces du Ro-

"Et ceux des autres Parlements ne pourront travailler que dans l'étendue du reffort de leur Parlement, pour les bénéfices qui y font fitués & pour les perfonnes qui y font démeurantes.

Par un Edit du mois de Juin 1703.

Il ne fut fait aucun changement dans
le nombre des Banquiers; mais le Roi

Tome L. N n

créa des Contrôleurs des expéditions, de Cour de Rome & de la Légation, & on affujettit à ce Contrôle toutes les expéditions, à l'exception feulement des Brefs d'Indulgence & de Pénitencerie. S. M. ordonna que vingt de ces Contrôleurs seroient établis à Paris, & quatre en chacune des villes de Toulouse, Bordeaux, Rouen, Aix, Grenoble, Lyon, Dijon, Mets & Pau.

Ces Offices de Contrôleurs furent fupprimés par un Edit du mois de Juin 1713, qui leur substitua autant d'Offices d'Inspecteur-vérificateur desdites expéditions de la Cour de Rome & de la Légation. Enfin l'Edit d'Octobre de la même année 1713, porte fuppression desOffices d'Inspecteurs-vérificateurs & rétablissement des Offices de Contróleurs, auxquels S. M. attribue les droits & privileges portés par l'Edit de Juin 1703. & autres droits; lesquels Offices & droits, S. M. réunit aux vingt Offices de Banquiers établis à Paris.

Louis XV. par des Lettres Patentes du 3. Août 1718. renouvelle, confirme & explique plusieurs dispositions des précédents Edits touchant l'établissement & les droits des Banquiers. L'art. 1. defd. Lettres - Patentes confirme les pouvoirs & les droits exclusifs, attribués aux Banquiers en titre d'Offices, par l'Edit de 1673. & porte la peine des contraventions de 1000. liv. à

2000. 1. L'art. 2. ordonne par forme d'explication tant dud. Edit de 1673. que des art. 12. de l'Edit de 1637. & 7. de la Déclaration de 1646, que les parties pourront dépêcher à Rome ou Avignon des Couriers extraordinaires, ou y aller elles-mêmes pour rétention de dates & expéditions de BulBAN

le départ du Courier, le régistre d'un Banquier Expéditionnaire, de l'envoi qui fera fait ; lequel envoi contiendra fommairement, les noms de l'Impétrant, du Bénéfice & du Diocefe le genre de vacance, le nom du Courier & l'heure de fon départ : & fi c'est la partie elle-même qui fait la course, il en sera fait mention, le tout à peine de nullité, Voyez fur cette difpolition l'ancien ulage du Parlement

d'Aix, fous le mot Date.

L'art. 3. de la même Déclaration porte que S. M. n'entend pas non plus empêcher les parties préfentes en Cour de Rome, ou dans la ville d'Avignon, de faire expédier en leur faveur, toutes Bulles, Referits & autres graces qui leur feront accordées, à la charge par lesdites parties de les saire vérisser & certifier véritables par deux desd. Banquiers Expéditionnaires avant l'obtention des Lettres d'attache, dans le cas où il est nécessaire d'en obtenir & avant de les faire fulminer. Mais l'art. fuivant apporte une limitation à cette disposition, & défend aux parties préfentes en Cour de Rome ou dans la ville d'Avignon, de faire expédier fur vacance par mort, aucunes provifions en leur faveur, de bénéfices fitués dans les Provinces du Royaume fujettes à la prévention du Pape & des Legations, à moins qu'il ne paroisse de l'avis donné auxd, parties de la vacance deld. bénéfices, par le régistre d'un Banquier qui en aura été préalablement chargé; le tout à peine de nullité. Cette limitation n'est qu'une fuite du fecond article où le chargement du régistre du Banquier est, effentiellement requis avant l'envoi ou la rétention de la date; les Eccléfiaftiques & autres personnes qui sont à la tuite de nos Ambassadeurs à Rome, les & fignatures, en chargeant ayant, font compris ious ce réglement; ainti-

Juge par Arrêt du Gand Confeil du 28 Juin 1748. sapporté par M. Piales en fon Traité de la Prévention, rom. 1. part. t. ch. 28. Voyez encore à cet égard l'ancienne & nouvelle pratique de la Vice-Légation d'Avignon

fous le mot Date.

L'art. 7. de la lad. Déclaration du 3. Août 1718. ordonne que fi les Propriéraires des Offices des Banquiers Expéditionnaires négligent de les faire remplir trois mois après la vacance d'aucuns defd. Offices ou Commillions, il y foir pouryu par des commissions du grand sceau, sur l'avis qui sera donné au Roi de la vacance par ses Procureurs Généraux, pour être lesd. Otilces exercés par les personnes ainfi commifes jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu par le Roi, fur la réfignation ou nomination des Propriétaires. Cet article regarde les Banquiers de Paris aux Offices de qui ceux de la Province

ont cté réunis. Enfin l'art. 5. de cette déclaration confirme le privilege attribué aux Banquiers de Paris pour l'expédition des Bulles concernant les bénéfices confistoriaux, & limite le pouvoir des autres Banquiers du Royaume à l'étendue du ressort des Parlements où ils font établis. Voici la teneur; " Veut au .. furplus, que les Banquiers Expédition-, naires de la ville de Paris demeurent " confervés dans les droits & privileges "à eux attribués par les Edits, Decla-, rations & Arrêts du Confeil rendus à "ce fujes; en conféquence qu'il leur appartienne privativement& à l'exclusion .. de tous autres Banquiers, de faire expédier les Bulles des provisions des Ar-" chevêchés, Evêchés, Abbaycs & de " tous autres bénéfices du Royaume, " étant à la nomination du Roi comme "auffi qu'ils puissent se charger de faire expédier toutes fortes de provisions de

BAN ,, benefices, dispensesde mariage & au-

,, tres expéditions de Cour de Rome pour , toutes les Provinces du Royaume,

" Et que les Banquiers établis dans les , villes du ressort des autres Parlements , ne puissent travailler que pour raison " des bénéfices firués dans l'étendue des "reflorts auxquels ils sont établis, ou , pour personnes qui leroient actuelle-" ment dans lesd. ressorts, lors de la " charge; ou en exécution de procura-,, tion , nomination ou autres Actes paf-", ses dans l'étendue desd. ressorts, le ,, tout à peine de 3000.liv.d'amende;,, &c. Certe derniere disposition reçoit quelques exceptions par la nature des titres de plufieurs Banquiers de Provinces, ou par l'usage contraire qu'ils ont introduit; & qui fe tolere, parce que les effets en sont réciproques entre

les intéreffés.

S. 2. QUALITÉS REQUISES POUR ÊTRE BANQUIER. L'art. 11. de l'Edit du Contrôle du mois de Novembre 1637. veut que les Banquiers qui feront ci-après Commis, foient personnes Laïques, âgées de 25 ans, non Officiers ni Domestiques d'auenn Eccléfiast ique, & ne puissent posséder ni exercer conjointement charges de Contrôleurs, Banquiers & Notaires; ni même le pere & le fils, oncle, gendre, neveu, deux freres, beaux-freres ou cousins germains, tenir & exercer en même temps lefd. charges, & fonctions de Contrôleur, Banquier & Notaire en une même ville; comme aussi qu'aucun Banquier ne se puisse charger en même temps de procurations & autres Actes pour envoyer en Cour de Rome ou à la Légation, fi le Notaire qui a reçu lesd. Actes, ou I'un d'iccux est sen pere, sils, frere, beau-frere, gendre, oncle, neveu, ou coufin germain à peine de faux , 1000. jiv. d'amende, dépens, dommages,

BAN

& intérêts des parties. Mais rien n'empêche qu'un Banquier déjà établi, ne sollicite pour ses enfants par le ministere d'un autre Banquier, fans fraude & fans artifice; comme cela a été jugé par l'Arrêt du grand Conseil du 3. Août 1697. rapporté par M. Piales, en son Traité de la prévention, tom. 2. part. 2. ch. 11. Cet Arrêt a même jugé suivant cet Auteur que le fils d'un Banquier peut faire partir en sa faveur un Courier extraordinaire ou profiter d'un Courier de rencontre, ce qui s'entend quand il n'agira point fur les avis donnés à fon Pere, par un tiers impétrant, car par Arrêt du Parlement d'Aix, il fut jugé l'an 1681. que le fils dont le Pere, Procureur, avoit impétré un bénéfice, par le moyen de l'avis ou des autres connoissances qu'il avoit reçus de son clien, en étoit indigne. Boniface, tom. 3. liv. 6. tit. 10. ch. S. Mainard, liv. i. ch. SS. Louet lett. T. art. 4. Observat. de Duperrai, fur les Loix Eccléliastiq. & réponse de l'Auteur.

L'art, 10. de l'Edit des Infinuations du mois d'Octobre 1646, défend aux Juges de recevoir à l'avenir aucuns Banquiers , s'ils ne font perfonnes Laïques , agés de vingt-cinq ans, non Officiers & Domestiques d'aucuns Ecclesiastiques. & qui n'aient été Clercs ou Commis de Banquiers de France, par l'espace de cinq ans, ou de Cour de Rome par l'espace de trois ans, dont ils seront 'tenus rapporter certificats; autrement & à faute de ce, déclare leurs réceptions nulles, & leur defend de faire expedier aucunes provisions, à peine de 2000 liv. d'amende, dépens, dominages, intérêts des parties.

S. 3. FORME ET ÚSAGE DES RÉGISTRES DES BANQUIERS. L'art. 3. de l'Edit du Contrôle des bénéfices de 1637, révoqué par l'Edit de 1646, quant à l'é-

tablissement & aux fonctions des Con-3 trôleurs seulement, veut que les Banquiers tiennent un Régistre, contenant trois cents seuillets réglé en chacune page de lignes droites, tant en haut qu'en bas & à côté; qu'avant d'y enrégistrer aucune Expédition Apostolique, ils le préfentent à l'Evêque Diocéfain, ou à fon Vicaire ou Official, & au Lieutenant Général de la Sénéchauffée ou Bailliage dudit lieu, lefquels feront coter de nombres tous les feuillets dudit Régistre, parapheront ou feront parapher chacun d'iceux par leurs Greffiers, figneront avec eux l'Acte qui fera écrit, à la fin du dernier feuillet contenant le nombre des feuillets d'icelui, le jour qu'il aura été par eux paraphé, & le quantieme où est ledit Régistre : le tout à peine , contre les Banquiers de faux, de 3000 livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts des parties.

L'art. 6. porte que chaque Banquier ne pourra avoir qu'un seul Régistre en même temps, ni enregistrer aucun Acte d'Expédition Apostolique en un nouveau Régistre, que le precédent ne soit entiérement rempli, à peine de punirion corporelle, privation de Charge, 6000. liv. d'amende, dommages & intérêts des parties : & feront lefd. Banquiers obligés de représenter leurs Régiftres aux Archevéques & Evêques de leur réfidence, & au Procureur Général du Grand Conteil, tant dans la ville de Paris qu'en tous les autres lieux où led. Confeil riendra sa séance, aux autres Procureurs Genéraux, & à leur Substitut en la Ville de Lyon, lorfqu'ils en seront par eux requis, pour voir s'ils y ont gardé la forme preferite par le prétent Edit, sans néanmoins que sous ce prétexte ils puissent être deslaiss de leurs Régistres.

L'art. 5. ordonne qu'ils seront tenus

naire.

Et en Lautre page, vis-à-vis de chacun article, écriront pareillement le jour de réception, la date, les quantieme livre & feuillet du régistrata de l'Expédition, avec le jour du confens, si aucun y a . & le nom du Notaire qui l'aura étendu, ou la fubstance fommaire du refus ou empêchement 'de l'expédition : & coteront chacune Expédition Apostolique de leur nom & résidence, du numéro de l'article de Commission d'icelle, du nom de leurs Correspondants . & du jour qu'ils l'auront délivrée, & le figneront ou feront figner par leurs Commis; & en cas de refus en Cour de Rome ou empêchement, feront lefd. Banquiers obliges d'en délivrer aux parties certificats, le tout fous peine de 6000. liv. d'amende . & de rous dépens, dommages & intérêts des parties.

La disposition des trois précédents articles n'a reçu que de très-legers changements par les Edits postérieurs. L'art. 6. de la Declaration de 1646, porte qu'au defaut du Lieutenant Général, les Banquiers porteront leur Régistre pour le paraphe au Juge Royal en Chef plus prochain du lieu de fa demeure. L'art. 7. du même Edit contient les

mêmes dispositions que l'art. 5. ci-dessus de l'Edit de 1637. à cela près, que l'amende est modérée à 3000 liv. & que cet article ajoute ces termes : Sauf pour les Brefs d'absolution & autres Actes de Pénitencerie ; pour raison desguels , ils ne seront tenus à la rigueur ci-dessus conte-

La Déclaration du 30. Janvier 1675. concernant les fonctions des Banquiers Expéditionnaires en Cour de Rome, veut qu'ils n'aient en même temps qu'un feul Régistre, qui sera réglé en chacune page de lignes droites, tant en haut, qu'en bas & à côté, lequel contiendra au moins deux cents feuillets, (au lieu de trois cents, ) qui feront paraphés par le Lieurenant Général, ou le premier des Juges des Bailliages, Senéchauffées, ou autre principal Siege de leur établiffement, au haut & au bas de chacune feuille, dont il fera dreffé procès verbal à la fin du dernier feuillet, contenant le nombre des feuillets d'icelui, & le jour qu'il aura été paraphé ; dans lequel , & à l'une des pages de chacun feuillet, ils feront tenus d'écrire les Mémoires qu'ils enverront, ce qu'ils écriront en lad. Cour de Rome & Légation, par articles séparés & cotés de nombre continus, du jour de l'envoi & de l'arrivée du Courier ordinaire & extraordinaire de Rome & d'Avignon; les noms des Parties, des Nofaires & des Témoins, par-devant lesquels les Procurations & autres Actes auront été passés; & en l'autre page, vis-à-vis de chaque article, ils écriront pareillement le jour de la réception de l'expédition, la date , le livre & feuillet du registrata. le jour du consentement, si aucun y a, & le nom du Notaire qui l'aura

étendu. La Déclaration du 3. Août 1718. n'a pas touché à la disposition de l'Edit de 1637. & de cette Déclaration de 3675, touchant les Régiltres det Banquiers, & ce qu'ils y doivent inférer. Les art, 9, & 11, de l'Edit des petites dans le rouvent donc toujours conpris implicitement dans cette même difporitroi de la Déclaration de 1675. V. fous le mot Date, les différents Artes de Réglements, rendus par les Cours ou au Grand Confeil pour l'étroite exècution de toutes est Défonances.

Par Arrêt du Parlement de Paris du 10. Février 1745, il a été jugé, conformément aux conclutions de M. l'Avocat Général, que les Régistres des Banquiers pouvoient être computiés. M. du Clergé, tom. 12. pag. 807. julq. 821.

S. 4. BANQUIER, TAXE, EMOLU-MENTS. V. Taxe.

8. 5. DEVORTS DES BASQUERS ET LA FORME DE EXPÓPTIONS QUI PAS-ENNY PAR LEUR MISSITERE. DANS CE que nous venons de dire touchant les Régilters des Banquiers, on a pur emarquer une partie de leurs dobligations, & même de la forme des expeditions cu paffient par leurs minis : nous rap-porterons ici les articles des mêmes Edits, qui précluirem aux Banquiers ce qu'ils doivent ou ne doivent pas faire dans Pexercice de leur charge.

L'art. 6. de l'Edit des petites dates ordonne que les Bonquiers, en délivrant les expéditions par eux faites, feront tenus de mettre & écrire leurs noms & demeures, fous peine d'être à jamais privés d'exerce led. état de Banquier, d'amende arbitraire, & dommages &

intérêts des parties.

L'art. 12. du même Edit ordonne que les procurations pour réfigner, feront enveyées en Cour de Rome ou à L'Égation par les Banquiers, fe chargeant de d. expéditions dedans le temps & félon qu'il fera par eux accordé, fur peine de tous dépens, dommages ctes & peines arbitraires.

Latt. 17, porte que quand il y a deux freres ou parents du même nom, il faut avoir foin dans les expédirions d'en faire clairement la défignation pour les distin-

L'art. 13. de l'Edit du Contrôle du mois de Novembre 1637. sait très-expresses inhibitions & défenses aux Banquiers, de se charger au même jour d'envoi, pour diverses personnes, de l'expédition d'un même bénéfice, foit par même ou divers genres de vacance; & leur enjoint de faire figner le Commettant en leur Régistre, s'il est préfent : l'article de la Commission par lui donnée pour le fait des bénéfices, s'il fait figner, finon, feronr mention qu'il a déclaré ne favoir figner ; & s'ils ont été chargés par personnes absentes, ils en coteront les noms, qualités &c demeures en l'article de Commission, le tout à peine de 2000, liv. d'amende, & des dépens, dommages & intérêts.

L'art. 14. du même Edit porte : &c pour ce qu'aucuns Banquiers moyennant une certaine fomme, dont ils composent avec les parties, sont ensorte que le Courier étant à une ou deux journées de la ville de Rome, fait porter le paquet, qui lui est recommandé, par quelque postillon, ou autre, qui par une diligence extraordinaire le dévance d'un jour, pour prévenir ceux qui par même Courier ont donné charge & commission d'obtenir le même bénéfice; ce qui s'appelle faire expédier par avantage : Fait très-expresses inhibitions & désenses à tous Banquiers, de faire porrer aucuns paquers ni mémoires par avantage & gratification, à peine de faux & de 3000. liv. d'amende; & enjoint à tous Couriers, de porter ou faire porter, & rendre en

BAN

un même jour dans la Ville de Rome, toutes les lettres, mémoires & paquets dont ils auront été chargés en un même voyage, sans se retarder, prendreou faire prendre aucun avantage en faveur des uns & au préjudice des autres fur peinede pareille amende & de tous dépens, dommages & intéréts des parties, auxquelles défend de se servir de provisions prifes & obtenues par tels avantages , lesquelles des-à-prétent déclare nulles . & défend aux Juges d'y avoir aucun égard. V. Envoi c'ei-après. L'article 15. parle du Contrôle; on

en doit faire l'application à la nécessité de l'infinuation des procurations qu'on doit envoyer à Rome. V. Infirmation,

Procuration , Refignation.

L'article 16, rénere les défenses saites par l'Ordonnance de 1550, aux Banquiers, d'envoyer mémoires & de mer charge de retenir date sur réignation, si par le même Courier, & dans le même paquet, ils n'envoient les procurations, à peine de privation de leurs charges, 3000. liv. d'amende, & d'autre plus grande à l'arbitrage des

Juges. V. date.

Et veut en outre, que les provisions par réfignations qui auront été expédies & delivrées au correspondant de Rome après la mort du rétignant, & plus de six mois après le jour d'envoi, toient déclarées , comme des-à-préfent les déclare, nuiles & de nul effet & valeur , comme grandement fufpectes d'avoir été expédiées sur procurations envoyées après le décès, ou pendant l'extrême maladie du réfignant, après avoir, fur mémoires, fait retenir la date, fi l'Impétrant ne fait apparoir que, contre sa volonté & sans fraude ni connivence, l'expédition a été retardée à Rome, ou de quelqu' sutre empêchement légitime. V. Date, Refus , Publications.

BAN

Par l'article 24. les Banquiers qui feront convaincus d'avoir commis fauficté, antidate, ou quelqu'autre malverfation en leurs Charges, seront punis comme fauffaires, à la discretion des luges, même par privation de leurs

Charges.

Mais afin qu'ils ne foient calomniés témérairement & impunément, yeut qu'aucun ne soit ci-après reçu à former inscription de saux contre leurs Régistres , ni contre les expéditions faites par leur voie & entremife, si auparavant il ne se soumet par Aste reçu au Greffe de la jurisdiction ordinaire ou de celle en laquelle le différend des Parties sera pendant, à la peine de la calomnie, amende extraordinaire envers le Roi, & en tous les dépens, do:nmages & intérêts, tant des Parties, que des Binquiers, au cas qu'il succombe en la preuve de ladite accufation, fans que leid, peines & amendes puissent être modérées par

les Juges. L'Edit des Infinuations de 1646, ne fait que confirmer , dans les différents articles qu'il contient, tout ce que portent les Edits de 1550, de 1637. touchant la forme des expéditions qui passent par la voie des Banquiers. V. es deffus. L'art. 11. defend feulement de plus aux Banquiers, de faire expédier aucunes provisions en Cour de Rome pour bénéfices non confiftoriaux, & qui ne sont pas de la nomination du Roi, sur procurations surannées, à peine de nullité. Les Edits & Déclarations postérieures n'y dérogent pas davantage, fi ce n'est que la Déclaration du 3. Août 1718, porte, en l'article 6. que pour ôter tout prétexte de contravention à l'avenir, & procurer au publie la facilité des expeditions, veut que lesdits Banquiers Expeditionnaires, foit en titre ou par

commission, ne puissent s'absenter ; tout a la fois & dans le même-temps, de la Ville dans laquelle ils ont été établis, suivant les Édits & Déclarations, à peine de 500. liv. d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts envers les Parties, auxquelles fera permis, en cas d'abfence de tous lesd. Banquiers de la Ville où ils sont établis, de se pourvoir par-devant le Lieutenant Général, ou premier Juge, des Bailliages Royaux, Sénéchaustes ou autre principal Siege de la même Ville; & en cas d'absence ou légitime empêchement dud. Lieutenant Général. par-devant le plus ancien Officier dud. Siege, suivant l'ordre du tableau, pour y déclarer l'envoi qu'ils défirent de faire . & fommairement les noms de l'Impérant , du bénéfice & du Diocese. le genre de vacance, le nom de la personne, par le ministere duquel ils defirent faire l'envoi , dont leur fera donné Acte & permis de faire ledit envoi par la personne par cux choisse après qu'il fera apparu aud. Lieutenant Général, ou autre premier Officier de l'absence de tous lesdits Banquiers, par un procès verbal de perquisition de leurs personnes, lequel fera dressé par deux Notaires Royaux. ou un Notaire Royal en présence de deux témoins . & contiendra fommation auxdits Banquiers de se trouver dans une heure devant led. Lieutenant Général. Par Arrêt du Grand Conseil du 27.

Mars 1725. rendu en forme de Réglement, sur les Conclusions de M. L. P. G. il est ordonné que les Edits & Déclarations , Arrêts & Réglements concernant les fonctions des Banquiers Expéditionnaires en Cour de Rome, notamment l'Edit de Contrôle, art. 5. feront exécutés felon leur forme 2: teneur; en conféquence, fait défenies à tous Banquiers Expéditionnaires de France en Cour de Rome, de délivier à l'avenir, ni certifier les Signatures de Cour de Rome , qu'aurant qu'elles se trouveront conformes à la commission qui leur aura été donnée par les Impétrants, & qui sera à cet effet portée fur leur Régistre, ainsi que leurs réponfes & avis qu'ils recevront de leurs Correspondants à Rome sur leurs envois; cefaifant, ordonne que le préfent Arrêt fera lu , publié à l'Audience dud. Confeil, & signifié, à la Requête du Procureur Général, au Syndic du Collège des Banquiers Expéditionnaires en Cour de Rome. V. Date, Envei , Provision.

Suivant les articles 7. & 12. de l'Edit de 1550, les Banquiers Expéditionnaires font tenus des dommages & intérêrs des Parties, lorsqu'ils manquent en ce qui est de leur charge : jugé conformément par Arrêt rapporté par Tournet, lett. B, art. 25. V. la même décision dans le Traité de la Prévention de M. Piales, tom. 2. part. 2. ch. 10. n. 3. où l'Auteur rapporte l'espece de l'Arrêt de Dumoulin, rendu fur la question de savoir, si le Banquier qui a traité avec une partie pour une courle extraordinaire, est tenu des dommages & intérêts lorsque la date n'a pas été retenue au jour marqué; & quels font ces dommages & intérêts ? M. du Clergé, tom. 10. p. 1315. Bibl. Can. tom. 1. p. 124.

Sur les mêmes principes, on a vu s'élever en dernier lieu au Parlement de Paris, la question de savoir si un Banquier Expéditionnaire de Cour de Rome, est tenu des dommages & intérêts d'un Impétrant, pour lequel il a fait plusieurs envois en Cour de Rome, sous prétexte qu'il a fait aussi plusieurs envois pour un autre Impétrant, & pour le même bénéfice, quoique tous ces envois

BAN

aient été faits à des jours différents, & qu'aucun des deux Impérrants ne puisse fe plaindre que son envoi ait (ré retardé ? Il s'agissoit d'un Pricuré de Flamme - Toul, dans le Diocefe de Toul. Le premier Impétrant amena le Banquier dans la cause & demanda contre lui ses dommages intéréts. Le Banquier fe défendit par une confultation de Mrs. Piales Boullé . Mes. Carraque . de Larain . Simon de Mosard, Galoubie, Paion, Grenier qui déciderent la question en sa faveur ; cette décision sur confirmée par Arrêt du 2. Septembre 1756. mais Me. Piales qui a rapporté & la confultation & le Jugement, dont elle fut fuivie, dans fon Traité des Commendes aux additions, pag. 442, fait à ce fujet l'observation suivante,, quoique " Me. Rogeau (Banquier) ait été " déchargé de la demande formée con-" tre lui , moins à cause de sa probité reconnue que parce qu'il n'avoit " rien fait de contraire à la lettre des Or-, donnances, qui ne défendent, comme " on voit ci-deffus, que de faire plu-" fieurs envois, pour différentes personnes, " le même jour & pour le même bé-, néfice , il faut convenir néanmoins », qu'il feroit beaucoup plus régulier , que celui qui s'est chargé de l'expédition des provisions d'un béné-, fice pour un Impétrant, ne se char-" geât d'aucun envoi de la part d'un » autre impétrant pour le même bé-" néfice. C'est ce qu'observent réli-» gieusement les Expéditionnaires les plus exacts., Mais fi c'est en une Ville de Province où le nombre des Expéditionnaires n'est pas si grand qu'à Paris : plusieurs Impétrants peuvent concourir & s'adresser nécessairement & fuccessivement à l'un de deux, ou de quatre pour le même bénéfice .

outre que le refus qu'un Banquier fair

A servet in the

BAN de s'employer pour un fecond Orateur

peut fervir à faire penétrer le fecret inviolable du premier envoi.

Tournet, loc. cir. n. 26. rapporte un Arrêt du Parlement de Rennes du 19. Décembre 1610, par lequel il fut jugé, qu'un Banquier ne peut demander que les frais ordinaires des expéditions en Cour de Rome, s'il n'a eu charge de faire courir extraordinairement, quoiqu'on lui ait recommandé de faire diligence. M. du Clergé, tom. 10. p. 1319. Autre Arrêt du Parlement de Paris du 10. Mai 1715, qui juge que les Banquiers n'ont point de privilege fur les fruits du bénéfice pour les frais des Bulles. Brillon. verb. Banquier.

Les Banquiers sont-ils tenus de rapporter acte d'un marché pour un Courier extraordinaire? V. Ambition. Au furplus on peut consulter les Régiftres d'un Banquier comme ceux d'un Notaire avec les formalités rappellées fous le mot compulfoire; mais il a été jugé par Arrêt du Grand Conseil du 18. Juillet 1745. qu'on ne pourroit l'obliger à représenter les lettres de ses Correspondants; sans doute parce que si leur contenu relatif à la commission n'est point dans les Régistres du Banquier, on n'a que la voie de l'infeription de faux à rendre

contre lui. L'on peut voir avec beaucoup d'ordre & d'étendue la matiere que nous venons de traiter, & les Edits & Déclarations dont nous avons rappellé les dispositions dans les M. du Clergé. tom. 10. depuis la page 1303. jufqu'à la page 1486. V. aussi la Conférence de Pinson de l'Edit du Contrôle avec la Déclaration des Infinuations de 1646. V. Infinuation , Date , Procura-

tion , Provision,

BAPTEME est un Sacrement de la Tome I.

Loi Nouvelle, qui lave l'ame de ses taches, régénere celui qui le reçoit, & le diffingue du refte des Payens; comme la Circoncision, pratiquée anciennement chez les Hebreux, les distinguoit du reste des Peuples : Bastifmus est ablutto corporis exterior , que adhibita certa verborum forma , interiorem anima ablutionem defignat & operatur ; veluti enim Circumcifio in Populo Dei , in fidei justitieque signaculum instituta ad fignificationem, purgationis , originalis , veterifque peccati , parvulis valebat; & Bapti mas ad homenis innovationem valere capit: Lancelot, Inflit. lib. 2. tit. 1. in princ. Non tamen contingit in Baptismo plena novitas, 6. feg. V. le Concile de Trente, fest, 7. touchant la nature & les effets de ce Sacrement. M. du Clergé, tom. 5. p. 17. julq. 36.

Les Théologiens distinguent trois fories de Baptême ; Baptême d'eau , Baptême de défir & Baptême de fang ; Baptismus , alius fluminis , alius flaminis, alius sanguinis. Le Baptême d'eau est celui que nous venons de définir, & que nous allons mieux expliquer; les Baptêmes de fang & de defir , ne font que suppléer les effets du Baptême d'eau; le premier , lorsqu'on donne la vie pour la foi de Jesus-Christ, le fecond, lorfque l'on meurt avec une véritable conversion du cœur, & avec un désir sincere de receyoir le Baptême, fins avoir personne pour se le faire a.dministrer. Cant. Baptofmi 32. de confec. dift. 4. Lancelot , loc. sit. 9. quod ania'em.

Il saut considérer dans le Baptême d'eau, la matiere, la forme, le Ministre

& le fuiet.

§ 1. BAPYEME, MATIERE. On doit diffinguer deux fortes de matieres du Baptême, matiere éloignée & manière prochaine; la matiere éloignée de ce Sacrement ett de l'enu naturelle ; telle que celle de pluie, de fontaine; de riviere ou de la mer. Le Bapteme feroit aul , fi l'on s'éroit fervi d'ean-artificiélle, de vin ou de failve., Si quelqu'un dit , que le Bapteme donne même par les Héréiques au nom du Pere, de du Fils, de du saint Eppter, avec internion de faire , ceque fait l'Eglife, a del pas un vérirable Bapteme, qu'il foit annâmeme., Cancil, de Trente, pfelf. 7. Cen. 2. cap. man sexte de Baptifine, de jos sfêt.

Saint Thomas tient que la matiere éloignée de ce Sacrement est l'eau naturelle & élémentaire, même de glace ou de neige fondue, encore qu'elle air bouilli, & qu'elle foit mélée de quelqu'autre liqueur ou matiere coulante. pourvu qu'elle conserve sa nature d'eau. & qu'elle prévaille. De plus, que dans le cas de nécessité; l'on peut baptifer avec de l'eau mêlée de liqueur en une quantité confidérable ; parce qu'il est permis de se servir d'une matiere douteuse, lorsqu'on ne peut en avoir une qui foit certaine . & que dans le doute il faut fuivre le parti le moins dangereux; mais fi dans la fuite on trouvoit de l'eau pure, il faudroit lever le doute, & baptiter de nouveau, sous condition. Le même Saint rejette, avec toute l'Egirfe , l'eau purement artificielle. Saint Thom. part. 3. fum. queft. 66. art. 1. or 3. q. 60. art. 8. quelt. 3. concl. 4.

Quand on confere folemnellement le Baptème, on fe fert de l'eau qui a été bérite le Samedi Saint; ou le famedi veille de la Pentecôte, feul temps auquel on baptifoit autrefois. Hift. Eccléf. Liv. 88. 42.

La matiere prochaine de ce Sacrement est l'application & l'usage que l'on fait de la matiere éloignée, qui est l'eau pour consérer le Baptême. Cette application fe fait des trois manieres; par infusion, immersion se par asportion: la premiere, c'est celle qui est en usage maintenant dans l'Egille, ès qui se sait en versiont de l'eau sur la teto, de en prononegant, dans le même-temps qu'on verse l'eau, les paroles qui sont la forme du Sacrement.

Le Baptême par immersion, c'està-dire, en plongeant entiérement dans l'eau, a été prariqué dans toute l'antiquité, du moins jufqu'au XIV. fiecle. Hift. Ecclef. loc. ett. liv. 82. n. 5. Cette maniere de baptifer répond mieux au mot même de baptifer, qui fignifie baigner, & exprime mieux encore le Mystere du Baptême, par lequel nous fommes enlevelis avec J. C. pour mener une vie nouvelle, à l'exemple de la Réfurrection; mais comme l'ufage de ce Baptême avoit bien des inconvénients, on usa de l'infusion, qui du reste n'étoir pas inconnue dans les premiers fiecles, puifque S. Cyprien l'approuve. Fleury , Instit. Hist. Ecclés. liv. 46. n. 25. in fin,

A l'égard de l'aspersion, on croit communément que S. Pierre la pratiqua lorsqu'il baptiss en un jour trois mille personnes. Mais l'on doit croiter, dit M. Fleury, suivant l'éspirit de l'antiquité qu'ils surent baptiss à lossir, après avoit été foigneutment craminés. Hist. Ecdésiat, liv. 98, n.

24. Ces différentes manieres de baptifer ne touchent pas à la fubflance du Siciement, non plus que les différentes cérémonies introduies par l'Eglife dans l'adminifration de ce Sacrement; mais le Prêtre qui les ometroit volontairement, pécheroit, Lancelot, les, cir. 5, prêtreme.

S. 2. BAPTÈME, FORME, La forme du Baptême contitte dans ces paroles: Eso se baptifo in nomine Patris & Filis

BAP & Spiritus Santti. Com forme est de l'effence du Sacrement; mais quoiqu'on prononce ces paroles en latin, lorfque l'on confère le Baptême dans l'Eglile, le Baptême n'en eit pas moins valable lorsqu'on les a prononcées en françois, ou en quelqu'autre langue que ce puisse être. Les fautes mêmes que pourroit faire contre la Grammaire, la perfonne qui baptife en prononçant ces paroles, n'empêchercient point l'effet du Baptême. Cap. si quis ex. de baptif. & ejus effect. c. vetulerunt de confect. dift. 4. cap. non us apponere extr. Ibid. V. ci-après.

S. 7. BAPTÈME , MINISTRE, Les Evêques & les Prêtres font les Minittres légitimes & ordinaires du Sacrement de Baptême; les Canons attribués aux Apôtres le témoignent ainfi, Can. 27. & fuiv. Le Can. 17. de confeer, dift. 4. dit: Conftat Baptifma & filis Sacerdotibus effe traftandum , ejufque mysterium , nec ipsis Diaconibus explere ut licitum absque Episcopo vel prefbitero : nifi ( his preul abfentibus ) ultima languoris necessitas cogat: quod & Laicis fidelibus plerumque permitticur. Dans le cas de nécessité il est doncpermis, fuivant ce même Canon , de s'écarter des regles; les Diacres pevent baptifer alors fans permission de l'Evêque ou du Curé : non-seulement les Diacres, mais encore toutes fortes de perfonnos en âge de raifon & de quelque profession & fecte qu'elles foient, penvent le faire, pourvn qu'en baptifant elles se proposent de faire ce que l'Eglife a intention de faire; ce qui fut le sujet de la célebre dispute de S. Cyprien avec le Pape Etienne dont on peut prendre connoiffance dans l'Hiftoire Ecclesisstique. (Si quelqu'un dir . que l'eau vraie & naturelle, n'est pas de nécessité, pour le Sacrement de Baptême, & pour ce fujet, détourne, " un homme ne renaît de l'eau, & ", du Saint-Esprit, qu'il soit Anathé-, me. , Concile de Trente, fest. 7. Can. 4. cap, in necessitute de confecr. dift. 4.

Il n'est pas permis de se baptiser soimême : Cap. debitum de Baptism. & ejus

Réguliérement le Baptême ne doit être administre que dans l'Eglise où font les Fonts Baptismaux, & par le Curé de la Paroisse; il n'y a d'exception que pour les Rois & les Princes, ou dans des cas de nécessité; par exemple, quand on ne peut porter l'enfant à l'Eglise sans danger; ou enfin quand il y a pour cela permission de l'Eveque; Clem. un, de Bapcismo, M. du Clergé, tom. J. pag. 21. & fui-

L'administration du Baptême est un droit Paroiffial qu'on ne peut exercer au préjudice du propre l'rêtre, c'està-dire du Curé à qui il est enjoint à ce sujet, d'entretenir toujours dans un bon état ce qui est nécessaire pour le Baptême. Mais rien n'empêche que le Curé ne commette, qui bon lui femble d'entre les Prêtres & les Diacres, pour conférer le Baptême ; il peut mème commettre à cet effet des Religieux. Barbola , de offic. & poteftat. Parroch, sap. 18. où l'on voit dans le détail les droits & les obligations d'un Curé touchant l'administration de ce Sacrement. Lancelot , loc, cit. 6. illud etiam,

Le Pere Thomassin, en son Traité de la Difcip. part. 1. liv. 1. ch. 23. part. 3. liv. 1. ch. 13. remarque que l'Evêque dans les premiers fiecles étoit le Ministre ordinaire du Baptême solemnel, & que les Curés ne le donnerent à leurs Paroiffiens que lorsqu'il n'y cut plus d'Adultes à baptiser, &

BAPqu'on crut qu'il y avoit du danger à retarder le Bapiême jusqu'aux Fêtes folemnelles.

Nous avons déjà remarqué que l'Eglise a établi des cérémonies pour la solemnité du Bapteine; elles ne doivent jamais être omifes quand on peut les observer : ainsi si un enfant a été baptilé en cas de nécessité dans la maifon, il faut le porter à l'Eglise au plutôt, pour qu'on supplée les cérémonies du Baptême, en observant de ne pas réitérer la forme effentielle du Baptême, que le Curé faura avoir été gardée. Ces cérémonies font exprimées en ces trois vers :

Sal , oleum , chrisma , cereus , chrismale , Saliva. Flatus , viriutem Baptismatis ifta figurant. Hac cum Patrinis non mutant , fed

Au fujet des Parrains & Marraines & de l'affinité qu'occasionne le Bapteme, V. Parrains, Affinisé.

tamen ornant.

L'art, 8. de l'Edit portant révocation de celui de Nantes du mois d'Octobre 1695, porte: à l'égard des enfants qui naitront de ceux de ladite Religion Prétendue Réformée, voulons qu'ils soient dorénavant baptisés par les Curés des Paroiffes. Enjoignons aux peres & meres de les envoyer aux Eglis ies à cet effet là, à peine de 500. liv. d'amende & de plus grande peine s'il y échet; & feront enfuite les enfants, élevés dans la Religion Catholique Apostolique & Romaine; à quoi nous enjoignons bien expressément aux Juges des lieux de tenir la main. V. Pro-

testants. Il y a des Chapitres dans le Royaume qui sont dans l'usage de baptifer

les enfants qui naitfant dans la ville depuis la veille de Pâques jusqu'au soir de la Quasimodo, & depuis la veille de la Pentecote juiqu'au Dimanche de la · Trinité. Jurilpr. Canon. verb. Chapitre, fect. 6. n. 4.

S. 4. BAPTÈME, SUJET. L'homme non-baptisé fait le sujet du Baptême, qui ne peut être réneré fous de grandes peines. V. Irrégularisé, pas même à l'égard des personnes qui ont éré baptitées, selon l'esprit de l'Eglise, par des Hérétiques, Schismatiques, & Infideles. ( Réitération. ) Mais quand on doute fi une personne a été baptifée & que le doute est raisonnable, on la baptife en ce cas fous condition. Lancelot , lec. cit. tot. tit. ext. de Sacram. non iterand. & cod. ne fanit. Baptifm. iteretur. Cap. de quibns de baptismo. Can. ostenditur de consecr.

diff. 4. L'on peut baptifer les enfants des Payens qui ont l'usage de raison & qui demandent le Baptême fans le confentement de leurs parents; fecus, s'ils n'ont pas l'usage de raison, quoiqu'ils soient malades en danger de mort. Mais l'on peut & l'on doit donner le Baptême aux enfants que les Payens ont abandonnés, pourvu que cela se fasse sans user de violence & fans fcandale. S. Thomas, part. 3. q. 68. art. 10. in corp. & part. 2. q. 10. art. 12. Ste. Beuve, tom. 2. Cas 23.

Celui qui a reçu le Baptême par violence, a recu le caractere & les esfets du Sacrement s'il n'a pas été entiérement confraint, de maniere qu'il n'ait prêté aucun confentement. Lancelot , lec. cit. 6. fed & fi quis Can, cum parunlis 77. de confect. dist 4. cap.

sione Judai 6, exr. de Judais.

On ne peut baptifer un insensé ou une performe qui dort, qu'auparavant la folie ou le fomme, elle n'ait témoi-

BAP gné vouloir être baptilée. Cap. majores 6. item queritur de Bastifm.

Pour qu'un enfant putite faire le fujet du Baptême, il faut qu'il foit véritablement ne terns in mundo or:us. Qui in maternis funt uteris ideo cum matre baptizari non possint, quia qui nains aithuc fecundum Adam von eft, Secundum Christum regenerari non posest; neque enim dici in eum regeneratio poteft quem generatto non praceffit, C. 113. de confeer, dift. 4. Cependant la Glof. fur le Can. proprie 13 , ead. verb. trium nullium, & Navarte, in tit. extr. de baptifm. conf. s. tiennent qu'il fuffit de baptifer la main ou le pied qui paroissent, parce que l'ame est dans tout le corps; le Docteur Hugues exigé que l'eau foir verfée sur la tête ou sur la plus grande partie du corps. Quoiqu'il en foit, si l'enfant échappe le péril & qu'il naisse parfaitement, il doit être baptifé de nouveau fous condition, fuivant le fentiment commun des Théologiens, Jurifprud. Canoniq., verb. Bapteme, fect. 4. n. 2. A l'égard des sages-semmes,

V. Sage-Femnie.

Les statuts Synodaux, de plusieurs Dioceses dans le Royaume, ordonnent de baptifer les enfants de jour, ou du moins le lendemain de leur naissance; les plus nouveaux Conciles de France, de Rouen, Bordeaux, Aix, &c. accordent trois jeurs & même huit, mais non au-delà. M. du Clergé, tom. 5. p. 22. & suiv.

Statuts Synodaux de Lyon, ch. 2. C'est un des Arricles du Réglement général de l'Affemblée de Melun, que les Curés avertissent, pour que les femmes qui relevent de couche se présentent à l'Eglife en actions de graces &c recoivent la bénédiction de leur Pasteur. M. du Clergé , tom. 5. p. 21.

S. S. BAPTÈME, REGISTRE, PREU-VE. V. Régistre , Puberté. .

APTISTERE. On appelloit autrefois ainfi, une perite Eglife qu'on bâtiffoit auprès des Cathedrales, pour y administrer le bapteme ; on appelle aussi Régistre baptistere, celui où l'on met les noms de ceux qu'on baptife : les extraits qu'on tire de ce Régistre, sont aussi appellés extraits baptisteres; quelquefois même dans l'ufage, on ne fe fert dans cette derniere acception, que du nom de baptistere. V. la forme de ce Régistre, & des Extraits sous le mot Régiffre.

BARROIS. V. Lorraine.

BASILE (ST. ) V. Ordre, Regle. BATARD. On appelle en genéral de ce nom , l'Enfant qui n'est pas né d'un légirime mariage, foit qu'il foit d'une Concubine ou d'une proftituée, par adultere ou par inceste, foit enfin qu'il foit né d'un mariage contracté

turel. V. ci-deffons.

Il faut voir dans Despeises, tom. 2. p. 386. n. 60. & fuiv. de l'anc. Edit. tous les différents cas où un Enfant est réputé bâtard & illégitime; il faut encore voir à ce sujet le Dictionnaire de Droit Civil. Nous ne devons pas traiter ici des questions d'Etat qui intéressent . la fociété, par rapport aux fuccessions & aux droits du Citoyen, totalement étrangers à ceux de l'Eccléfiaftique. Nous ne parlerons des bâtards, que relativement aux Ordres & aux Bénéfices qu'ils ne peuvent recevoir ou posséder fans difpense.

\$. 1. BATARD, ORDINATION. Dans les premiers ficeles de l'Eglife on ne connoissoir point l'inhabileté pour les Ordres, atrachée au défaut de naissance; ce ne fut que vers les neuvierno & dixieme feeles que la corruption des mœurs ayant paffé des fimples fideles aux Ministres de l'Eglife, on fe vit obligé d'éloigner de l'autel les enfants

de ceux-là même qui le desservoient ; on ne voulut pas alors admettre aux Ordres ces bâtards, pour les exclure des bénéfices que possédoient leurs peres. Dans cet efprit, l'Eglife ne se contenta pas de déclarer les enfants illégitimes des Prêtres, inhabiles aux Ordres & aux Bénéfices : elle déclara encore leurs enfants légitimes, incapables de succéder immédiatement aux bénéfices de leurs peres comme nous verrons bientôt.

Les Auteurs donnent d'autres raisons de cette irrégularité : l'Eglife l'a établie, difent-ils, dans la crainte que les enfants ne fullent induits au mal par l'exemple de leur pere, & pour empêcher que jusques dans les lieux faints les bâtards ne rappellaffent à l'esprit par leur présence, l'idée du crime dont ils font le fruit ; De parerna incontinentie memoria à locis Deo confecratis, &c. ce contre les Loix, ou hors du terme na- font les termes du Concile de Trente, feff. ult. ch. 15. de Ref. Mais comme ce n'est point une regle sure que les bâtards foient affectés des défauts de lours parents, l'Eglife accorde facilement des dispenses à ceux qui paroisfent devoir réparer par leur bonne conduite le vice de leur extraction.

> Quoiqu'il en foit , Van-Espen , de jar. Ecdef. part. 2. tit. 10. c. 3. n. 9. remarque que l'irrégularité attachée au défaut de naissance ne regardoit d'abord que les enfants illégitimes des Cleres, & qu'insensiblement on l'a rendue générale. Ut filis prasbyterorum & careri ex fornicatione nati ad Sacros Ordines non promoveauur. Cap. ut filit 1.

de fil. prasb. ordin.

Le Pape Urbain II. confirma cette discipline dans le Concile qu'il affembla à Clermont l'an 1095. Can. 9. & Innocent II. en fit autant dans le Concile Général de Latran de l'an 1139, tons. 10. Concil. p. 508 ... To17. dift. 56. Can. 10, C. 14. de filis prasbyt, Ces

anciens Décrets ne parlent que des comme de fassentare valent, promovers. Ordres Sacrés, mais la prohibition s'étendit bientot à tous les Ordres sans en excepter la Tonfure; tel étoit l'ufage du temps de Boniface VIII. comme il paroit par une de ses Décrétales dont nous serons bientot mention. Cup. is qui de fil. prasb. in. 6°.

Les enfants expofés font-ils mis au rang des bâtards, à l'effet de l'irrégula-

rité. V. Enfants exposes.

L'Auteur des M. du Clergé dit que le défaut de naissance n'a produit une irrégularité que dans le IX. siecle ; que cette irrégularité commença dans l'Eglise de France & s'introduisit de-là dans les autres Eglises d'Occident, & qu'elle n'a jamais été connue dans l'Eglife Grecque, tom. 11. pag. 972. Ce qu'il y a de fur, c'est que les Conciles les plus récents tenus dans ce Royaume, après le Concile de Trente, sont entiétement conformes au ch. 1. de fil. presb. & que dans la Pratique on ne s'en écarte pas. M. du Clergé, tom. 5. pag. 16. ... 422... 428... 435. tom. 12. p. 697. & fuiv. Traité des Collat. de M. Piales, tom. 7. part. 2. ch. 1. Décres. de benef. Lib. 4. Cap. 5.

S. 2. BATARD, BÉNÉFICES. L'on a vu ci-deffus que l'inhabilité des bâtards s'étendoir aux bénéfices; que les bénéqui les avoient fait exclure des Ordres. Cependant l'on ne trouve pas dans le Corps du Droit, des autorités pour les bénéfices comme pour les Ordres, il femble même que celles qu'on y voit, n'ont en vue que les bâtards des Béné-

Verum licet à filis paterna incontinen- amovere. tia modis omnibus propellenda noscatur, s tamen alter dignus inventus fuerit, explique, même le droit des Décrentpermittimus ipfum ordinari in Clericum les à cer égard en la feff. 25. c. 15. & ad Ecclesiasticum beneficium, unde de ref. voici les propres termes:,, pour

C. 14. de fil. presb. Co Chapitre, en exigeant des vertus connues dans le bâtard pour qu'il foit promu aux Ordres & qu'on lui confere des bénéfices. fait supposer l'inhabilité de droit commun , & n'exclut pas la formalité de la difpenfe.

Le ch, nimis au même titre, ne défend de conférer aux bâtards que les bénéfices à charge d'ames, pour raison desquels, il exige la dispense du Pape ; mais le chap, is qui , de fil, prasb. & al, illeg. nat. in 60. dit que le bâtard peut obtenir des bénéfices fimples avec la dispense de l'Evêque : d'où l'on conclut par l'argument des contraires, que sans cette dispense il ne le peut.

Par ce même des Décrétales , un fils légitime ou non ne peut pofféder un bénéfice dans l'Eglise même dont son pere est Bénéficier; il peut encore moins fuccéder immédiatement au bénéfice de son pere; mais il peut posséder le bénéfice dont son pere a été Tirulaire, pourvu qu'il ne lui fuccede pas immédiatement ; il peut encore être pourvu d'un bénéfice que son pere avoit deflervi fans en être Titulaire : Cap. ad abolendam de fil, prasb. cap. prasentium , c. conquerente , c. quonium eft , c. ex transmiffa, c. constitutus, c. ad extirpandas, codem titulo. Ce dernier fices mêmes avoient été une des causes chapitte s'exprime en ces termes : Ad extirpandas successiones , fraternitati tua mandamus, quatenus fi qui filii prasbyterorum Provincia tue teneant Ecclefias in quibus patres corum sanguam persone vel Vicaris , nulla persona media miniftrarunt : eos five geniti fint in Sacerdotie, sive non , ab eisdem Ecclesiis non differas

Le Concile de Trente a confirmé.

, bannir la mémoire de l'incontinence " des peres, le plus loin qu'il fera " possible, des lieux confacrés à Dieu, " où la pureté & la sainteté sont à fouhaiter fur toutes chofes; les en-" fants des Cleres, qui ne sont pas nés ", de légitime mariage, ne pourront " dans les mêmes Eglifes, où leurs ", peres font, ou ont eu quelque bénéfice Ecclésiastique possèder aucun bénéfice, même différent, ni fervir de quelque maniere que ce foit dans lesdites Eglises, ni avoir des penfions fur les revenus des bénéfices que leurs peres, possedent, ou ont possédé

" autrefois. " Que s'il se trouve présentement qu'un pere & un fils aient des bé-" néfices dans la même Eglife; le fils fera contraint de réfigner le , fien dans trois mois, ou de le permuter contre quelque autre hors de ladire Eglise, autrement, il en sera ", privé de droit même , & toute difpense à cet égard sera tenue pour subreptrice: de plus toutes réfignations réciproques, s'il s'en fait ciaprès quelqu'une par des peres Eccléfiaftiques en faveur de leurs enfants, à dessein que l'un obtienne le bénéfice de l'aurre, feront abfolu-, ment tenues & déclarées faites contre " l'intention du présent décret, & des " Ordonnances Canoniques; & les " collactions qui s'en ensuivront , en " vertu d'une telle réfignation, ou de " quelqu'autre que ce foit, faites en ", fraude, ne pourront de rien fervir aus entants des Clercs. ,,

Les Auteurs ont remarqué que le Concile de Trente par cette disposition avoit réforme ou fixé le droit établi par les Décrétales, qui sur plusiours chefs paroilfoit incertain.

re. Il n'étoir pas bien constant que tous les enfants des Ecclésiastiques, foit les bâtards, foit ceux qu'ils aus roient eu de leurs femmes légitimes, avant leur Ordination, ou depuis leur promotion aux SS. Ordres, fullent exclus des bénéfices de leurs peres : en effet, la plupart des Décrétales ne parlent que des enfants des Prêtres . & ne s'expliquent point fur les enfants des autres Clercs.

2º. Il étoit seulement désendu auxenfants de fuc céder immédiatement à leurs peres dans la poilcilion du même bénéfice.

3°. Si un fils ne pouvoir pas être pou vu du bénéfice que son pere avoit possédé, il pouvoit du moins être pourvu d'un autre dans la même Eglife. 4°. Il pouvoit encore obtenir en

titre, le bénéfice que fon pere avoit desservi en qualité de simple Vicaire amovible. 5°. Il pouvoit aussi servir en quali-

té de Vicaire amovible dans l'Eglife dont son pere avoit été timlaire. 6°. Il pouvoit enfin obtanir une

pension sur le bénésice de son pere, Le Concile de Trente a réformé le droit fur tous ces points, quoique Clément VII cut de à fait une pareille reforme, par fa Bulle, Incip. ad Canonum conditorem.

Les derniers Conciles de Rouen & de Bordeaux se sonr conformés au Concile de Trente sur cette matiere ainsi que notre Jurisprudence. M. du Clergé, tom. 12. p. 697. & fuiv. Traité des Collat. loc. cu.

S. 3. BATARD , DISPENSE , LEGITIM MATION. PROFESSION RELIGIEUSE. " L'irrégularité & l'inhabilité des bâtards cessen, en trois cas; quand ils en sont dispenses, quand ils sont légitimes, & quand ils font profession Religieuse.

A l'égard des dispenses, elles s'accoraent aifement, par la raison que nous avons déjà touchée, c'est-à-dire,

lorfque

BAT

h dire, Josique le bitard n'a contre ni que le détui de l'i neislince: Todecenuges bominer nessant, se parentam vivin mn sitanus, houghi of fairi centi, seme nim bomini, ce qualicumque bomine, Dei creatura est, or o maque bomine, Dei creatura est, or o mali utentibus, unde cri; un nissu alique bomi quanda malum crit. Sient autem bomi sitia indureram, nima est dessignia testi, se mali siti conjugaterum, nulterii, se mali siti conjugaterum, nulterii se mali siti conjugaterum, nulte le cana, ca et al citi. 55 de 10 becree. 6. numpanno iviat. tiré des Homélies de S. Chryssone.

Si ces respectables Autorités n'ont pas empêché que l'Eglife ne fit une irrégularité du défaut de naissance, elles font du moins bien fusfissantes pour justifier l'Eglise dans l'usage où elle cft , d'accorder des difpenfes aux bâtards pour être promus aux Ordres. ou pourvus de bénéfices. Les regles font telles à cet égard, que pour les Ordres Sacrés & les bénéfices à charge d'ames, il faut une dispense du Pape ou de ses Légats ; & pour les moindres Ordres & les bénéfices simples, une dispense de l'Evêque suifit : is qui defectum patieur natalium, ex dispensatione Episcopi , (licité porest, si ei alind Canonicum non obstat , ) ad Ordines promoveri minores, & obtinere beneficium chi cura non imminet animarum; dummodo fie tale, Juper que per ipsum Episcopum valeat dispensiri. Ad Ordines quoque majores, vel beneficia èuram animarum habentia, super quibus nequit Episcopus dispensare, fine dispensatione Seais Apostolica promoveri non porest. Cap. 1. de fil. Presb. in 60. Cap, minus, extr. de fil. Prasb. Cor-

C'est une question parmi les Canonistes, si le droit qu'ont les Evêques de dispenser les bâtards, pour la pos-

rad, loc. cit. n. 15.

- - digen ...

feffon das bémétecs fimples, s'écendi aux Prébendes de Dignities, Rebuffe, Prax. Renof. de difense fipp. defeit. Renof. de de Selv. fountement qu'il va jufqu'aux Prébendes des Cathédrales, mais, tous les Canonittes 'accordent & dire, que la diffense obenne par un liègliume, pour les Ordress, ne étend point aux bémétices ; que celle qui ce decenue your un bénétice, ne étend obtenue your un bénétice, ne étend

BAT

illégiume, pour les Ordres, ne s'étend point aux bénéfices ; que celle qui est obtenue pour un bénéfice, ne s'étend point à un autre; & enfin que celle qui est obrenue pour les bénéfices indéfiniment, ne s'étend point aux Dignités. Quoique la même dispense serve pour tous les Dioceses. Corrad. disp. lib. 3. cap. 1. n. 9. Ils convienment austi, que le fils n'avoit pas befoin autrefois d'une dispense pour obtenir le bénéfice qui avoit été pollédé par le pere, pourvu qu'il y cût eu un Tirulaire intermédiaire, à moins que ce Titulaire n'eût été frauduleusement un préte-nom; mais l'on prétendoit que le petit-fils ne pouvoit être pourvu, fans dispense, du bénéfice de son grand-

Pour la validité des dispenses que les bâtards obtiennent du Pape, il est nécessaire qu'ils aient bien exprimé la qualité du défaut de leur naissance, comme s'ils font nes ex foluto & fo-Ima, vel ex conjugato; fi d'un Prétre, d'un Religieux ou d'une Religieufe; ils doivent même faire mention du désaut de lour naissance. quand ils en autoient été déjà difnenfes pour les Ordres ou pour un aurre bénétice, fous peine de subteption. Rebuffe est de cet avis en sa pratique Bénéficiale, de fignat, part. 3. n. 6. où il dit que la clause & quod pramifforum connium, ne pourroit fervir à

un barard, parce qu'il est toujours
Tome L P p

tenu d'exprimer dans la fupplique fon défaut de naissance. On voit la forme de cette dispense ainsi que de la supplique qui doit la précéder dans le traité de Corradus, lib. 3. cap. 1. Voyez ce que nous en disons en général sous le mot dispense dans les principes du Droit des Décrétales cap, per venerabilem 13. S. qui filii fim legitimi. Le Pape peut dispenser un Bâtard à l'effet de fuccessions temporelles comme pour être élevé aux Ordres ou posséder des bénéfices, d'où vient la regle 10. de la Chancellerie, super desellu natalium, par laquelle on établit que toute difpense du Pape, à l'effet de successions en faveur de quelque Bâtard, ne portera jamais aucun préjudice aux héritiers légitimes ab inteffat. I em, voluir, &c. quod dispensationibus super defectu natalium quod possint succedere in bonis temporalibus, ponatur claufula; quod non prajudicetur illis, ad ques successio bonorum ab intestato primere debest.

Nous admettons en France les principes qui viennent d'être établis sous les modifications suivantes. Nos plus nouveaux Canonistes riennent que la dispense de l'Evêque suffit, non-seulement pour obtenir des Prébendes, mais même des Personnats dans les Églises Cathédrales : par la raison qu'il est toujours odieux de restreindre le pouvoir des Evêques, à qui, en matiere de dispenses, il est permis rout ce qui ne leur est pas expressément défendu. M. Piales, des Collat. loc. cit. n. 6. Jurisprud, Canoniq. verb. Batard. Mem. du Clergé, tom. 12. p. 697. & fuiv.

Nous fuivons la disposition du Conce que les enfants illégitimes ne peuvent venir aux bénéfices de leurs peres, même avec dispense; secus, des en-

BAT 12 p. 701. A l'égard du petit-fils, M. Duperrai, Traité de la capacité, liv. 3. ch. 6. n. 29. & 30. diftingue entre petit fils illégitime, ou légitime & né d'un bâtard de fon ayeul, & le perit-fils dont le pere & l'ayeul font exempts de la tache d'incontinence.

Par rapport au premier cas, Duerrai dit que si les termes manquent, l'esprit de la Loi se présente vivement : l'un de ses principaux motifs est pour empêcher la fuccession des bénéfices . l'autre pour punir l'incontinence du pere: que ces deux fe trouvent dans le

petit-fils. Par rapport au second cas, il die que, l'ayeul ayant été fait Prêtre depuis la mort de la femme, & ayant résigné des bénéfices à son petit-fils, il en seroit capable: jugé par plusieurs Arrêts rapportes dans nos Livres.

Les bénéfices des bâtards qui en ont été pourvus fans dispense du Paper ou de l'Evêque, ou par dispense subreprice ou obreptice, & par conféquent nulle, font vacants & impétrables de droit, par le défaut de capacité de la part du possesseur ; en sorte que tant que ce désaut n'est pas levé, le bénéfice demeure toujours yacant & le Titulaire ne peut jamais s'aider de la regle de pacificis possessionibus. V. Possession. Trairé des Collat. de M. Piales , loc. cit. n. 7.

Plufieurs de nos Chapitres, à l'imitation des Conciles, firent autrefois des réglements pour punir le crime d'incontinence jusques dans les personnes qui , fans en être elles-mêmes coupables, en font cependant le fruit-Ces réglements ou ces statuts excluent cile de Trente, rapportée ci-dessus, en . les bâtards des Dignités & des Canonicars. Il en faur distinguer de plufieurs forces. Il y a de ces statuts qui fontaussi anciens que la fondation, & qui fants légitimes. Mem. du Clergé, tom. font partie de la fondation. A l'égard

de ceux-là, ni le Pape, ni l'Eveque, ni mème le Collateur ne peut y déroger fans abus. Art. 35, des Lib.

Il y en a d'autres qui, sans sure partie de la fondation primitive, font neanmoins hors de toute atteinte, foit parce qu'ils ont été droffés par le Concours de deux Puissances, soit parce qu'ils ont été observés de temps immémorial; foir enfin parce que, bien qu'ils ne foient d'abord que l'ouvrage du Chapitre, ils ont acquis l'autorité d'une Loi inviolable par les Letttes-Patentes du Prince duement enrégistrées. On ne peut non plus y contrevenir fins abus. Il y a enfin des flaturs qui ne font l'ouvrage purement que du Chapitre; qui ne sont autorisés ni par l'Eglise ni par le Prince. Ces statuts n'ont d'autre force que celle d'une fimple délibéra-

force que celle d'une fimple délibération Capitulaire, qui ne peu nuive sux drois des différents Collateurs; on peut done y contrevenir fant abus, Chopin, Polit IIv. 1: ct. 8. M. Piales, Jos. cir. Jurisprus. Canonin. fect. 6. n. 5. M. du Chrgé, vom 12. p. 698. & fiuv. tom. 2. p. 941. V. Stamts, Copierss.

Les bâtards, tenants bénéfices par difpense, peuvent réfigner a un capable & légitime. Tournet, lett. B, n. 28. M. du Clergé, tom. 12. p. 704.

Quoiqu'on air douté pendint longtemps fi l'on devoir metrer les enfains expofés au rang des bâtards, le plus grand nombre de nos Auteurs Frangois tient pour la négative; c'est-à-ilire, qu'ils peuvent polic der fans diffentie toutes fortes de bénéfices. V. la réponde de M, d'Héricourt à l'obfervation de M, Duperrai fur cet article.

Quant à la forme d'impétrer la difpense, il faut de même, suivant nos Auteurs, exprimer le défaut de naiffance & sa qualité, quand même on auroit éré déjà dispense; en quoi l'on doit suivre l'opinion de Rebuffe, plutot que celle de M. Perard Castel qui a été repris sur ce point par Dunoyer. tom. 1. pag. 329. mais fi l'on veut cviter cette expression, il faut avoir un Bref ampliatif, pour ne point parler du détaut de naissance; cum indulto non faciendi mentionem. Duperrai, Traité de l'incap. liv. 3. ch. 6. n. 7. & fuiv. ajoute qu'il faut excepter de la regle les provisions données en régale; qu'il suffit qu'on ait obtenu la dispense ordinaire & que le pourvu ait acquis la capacité, parce que le Roi n'est pas assujetti à toutes ces sormalités. Jurisprud. Canoniq. verb. Bátard, n.9. M.du Clergé, tom, 11.p. 971.

A l'égard de la légitimation qui fait coffer l'irrégularité. V. Légitimation.

Reste à parler de la profession Religieuse qu'un bâtard peut faire & prendre ensuite les Ordres sans difpenfe. L'Eglise a jugé que le bâtard Religieux, en se vouant au célibat par fa profession, avoit suffisamment prouvé qu'il étoit digne d'une plus chafte origine. Prasbyserorum filios à facris minifferiis removemut, nifi aut inconobiis. aut in Canonicis religiose probati fuerint conversai: sed boc intelligendum eft de illis , qui paterna incontinentia imitatores fuerint. Verum fi morum boneftas cos commendabiles fuerit exemplis & autoritatibus, non folum Sacerdo:es, fed ettam Summi Sacerdotes fieri poffunt. C. 1. dift. 56. c. 14. de filis Prasb. Bulle de Gregoire XIV. du 15. Mars 1591. Toutefois l'Eglise n'a pas permis qu'on élevât le bâtard Religieux à des charges fans dispense; ut filis Prasbyterorum & cateri ex fornicatione nati ad facros Ordines non promoveantur; nifi aut Minach's fiant vel in congreguione Canonica regulariser viven:es , Pralationem verò nullatenus babeant. C. 1. de filis prest.

200 Régulierement c'est au Pape à accor-

der cetre dispense, Il est certains Ordres où par les flaturs duement autorifés, les bâtards ne peuvent être reçus, ou ordonnés, ou faits Officiers fans dispense, nen du Pape, mais de l'Ordre ou du Supérieur de l'Ordre même. Chopin , Monastic. lib. 1. tit. 3. n. 7. cite à ce propos les Marurins & les Carmes. Dans l'Ordre des Chartreux, fuivant une Bulle de Grégoire XI. de l'an 1372, les batards ne peuvent être promus aux SS. Ordres, & établis Officiers, que par délibération du Chapitre Général.

Si les Religieux bătards ne peuvent être élevés à aucune charge monaftique fans difpenfe, encore moins peuvent-ils-être pourvus, fans dispense, de bénéfices féculiers ou réguliers. Van-Efpen , part, 2. tit. 10. c. 3. n. 30.

Nous suivons en France la disposicion du ch. 1. de filiis Presbye. par rapport aux Moines; & à l'égard des dipenfes cour les charges Monachales. nous n'avous rien à ajouter à ce que nous avens dit à cet égard fous le mot Abbé.

S. 4. BATARD, ALIMENTS. V. Alimeius. BATELEUR. V. Comédian.

BATIMENTS, Par uce déclarationdu 31. Janvier 1600, il est désendu aux Marguilliers d'emprunter de l'argent à intérêt ou à fonds perdu, pour réparer, pour augmenter des Eglises, ou pour faire de nouveaux bâtiments, même du confentement de la Communauté, à moins que le Roi n'ait accordé des Lettres Patentes pour autorifer l'emprunt, & que les Lettres n'aient été enrégistrées au Parlement. Si les Marguilliers contreviennent à cette Loi, ils sont tenus en leur propre & privé nom de la dette qu'ils ont contractée; & ceux qui auront prété, feront obligés de reftiruer les inté-

rêts qu'ils ont reçu de l'Eglise, sauf leur recours contre le Marguillier out a fait l'emprunt, V. les art, 21, 26,28 du Réglement rapporté au mot Fabrique.

Par une autre Déclaration du s. Septembre 1684. Il est défendu aux Religieux Mendiants de Paris d'entreprende aucun batiment dont la dépense foit au-deffus de quinze mille livres . fansen avoir obtenu la permission par des Lettres-Patentes, quine doivent être enrégiffrées au Parlement qu'après avoir . pris l'avis des Officiers de police du Chatelet & des Substituts de M. le Procureur Général. Et à l'égard des bâtiments dont la dépenfe excédant la fomme de 3000. livres seroit au-dessus de 1 5000. livres : il est défendu pareillement à ces Religieux de les entreprendre qu'après. en avoir obtenu la permission par Arrêc du Parlement qui ne doit l'accorder qu'en grande connoissance de cause : & avec les formalités marquées ci-deffus.

Le motif de cette Ordonnance est d'empécher que les particuliers qui ont prêté leur argent pour la construction de ces bariments, ne foient obligés de les faire vendre pour leur paiement: ce qui devroit en faire éten-

dre l'exécution dans tout le Royaume. L'Arrêt du Confeil d'Erst du 21. Janvier 1738, rapporté fous le mot Ameriffement, dit en l'art. 12. , Ne pourront les gens de Main-morte, non plus que les Hôpitaux, généraux &c particuliers, les Maifons & Ecoles de Charicé, joindre à leurs clôcures aucunes Maiions, ni faire, foit dans lefdites cloures, feit en déhors, ancures configuations à neuf ni reconstructions de bâtiments, qu'après en avoir communiqué les plans & dévis aux fieurs. Commissaires départis dans les Provinces & Généralités du Royaume, & dans Paris au sieur Lieutenant Général de Police; lefquels enverront leur avis au Confeil tant fur la nécessité des bâtiments que fur les droits d'amortiffement qui pourront en être dûs, à peine, contre ceux qui n'y auront pas firisfait, de payer le double de la fomme à laquelle pourroient monter les droits, si les bâtiments étoient sujets à l'amortiffement, sans qu'ils puissent en espérer aucune remise ni modération.

Les réparations des bâtiments dépendants d'un bénéfice font une des causes qui en autorifent la commende ; la nécossité même d'y faire ces réparations est toujours imposée au Commendataire par une clause parriculiere, fab onere ruinosa adificia restaurandi. V.

Commende , reparationes.

· Quant à la charge des réparations & de ceux fur qui elle tombe en matiere de bénéfices, voyez Réparations, Logement , Cimétiere , dixme, &c. on voit fous le mot Clôture, les Loix du Royaume touchant la clôture & les avantages des Religieux ou Religieuses pour

leurs bâtiments. BATON PASTORAL oft la Crosse d'un Evêque ou d'un Abbé, qu'il prend en main dans certaines cérémonies. Il est fait mention dans l'histoire de S. Céfaire d'Arles, qui vivoit dans le VI. fiecle, du Baton Paftoral de l'Eveque. Guillaume Durand, dans son rational de l'Office Divin, ch. 15. nous apprend les différents fens mystiques de cet ornement Pontifical & fon origine: Baculus Pastoralis, correctionens Pastoralem significat, propter quod a Confecratore dicitur confecrato, accipe Buculum Paftoralis efficie, ut fit in corrigendis vitiis Pie favient, De quo dicit Apostolus : in virga veniam al vos. Virga igitur Pastoralis , potestas intelligitur Sacerdotalis quam Christus es contulit, quando Apostolos, ad predicandum misfis, pracipiens eis, ut baculos tollerent, & Mofes cum virgamifus est in A gyprum.

Le même Auteur donne la raison fpirituelle, de la forme même du Bâton; il est pointu sur sa base, droit au milieu, & courbé du haut bour, pour avenir l'Evêque d'aiguillorner les pareffeux, de foutenir les foibles dans la voie droite du falut, & d'y ramener les errants : basulus est acueus in fine, rectus in medio, & retortus in fummo, defignat quod Pontifex debet pungere pigros, regree debiles sui rettitudine, & colligere vagos. Barbofa, de jur. Ecclef. lib. 1. cap. 9. n. 61.

Autrefois les Evêques ne portoient pas eux-mêmes leur Crosse ; ils la faifoient porter par leur Notaire, comme nous l'apprennent les Autours de l'Histoire de S. Céfarée ; ils ont reconnu depuis, combien cet ornement convenoit à leur digniré; ils la prennent aujourd'hui en main, quand ils béniffent le peuple folemnellement, & dans d'autres cérémonies marquées dans le

Pontifical.

Les Abbés chargés du foin des ames ont voulu avoir comme les Evêques, le Bâron qui défigne l'Office & les droits des Pasteurs; la plûpart en ont obtenu le privilege du S. Siege: par où l'on doit conclure qu'ils ne peuvent s'en servir de droit commun. V. Abbé.

Le Pape n'use jamais du Bâton Paftoral, pour les deux raifons marquées dans le ch. com veniffet, de facr. milt. & expliquées par Guillaume Durand en l'endroit eité : Licet Romanus Pontifex non statur Baculo Pafforali tum propter historiam, tum propter myficamrationem the tamen ad fimilitudinem alierum Postificum poterts eo mi. Diet. capin fin.

Le Pere Thomasin, en son Traité de la Disciplia, part. 2, liv 1, ch. 25. n. 2. conjecture que le Bâton Paftoral n'étoit originairement ni dans la main du Roi, ni dans celle des Evêques, que le bâton commun pour rand , ch. 15. Barbola , de jur. Ecclef.

lib. cap. 9. n. 6

Nous n'avons rien à remarquer ici par rapport à nos ufages. Nos Abbés n'ont le droit de porter la Croffe en officiant, que quand ils en ont, ou le privilege, ou une légitime possession. V. Abbe. Dans certains Chapitres le Chantre le maître des cérémonies ou quelqu'autre Dignité femblable ont le droit de porter un bâton, ou plutôt une vergê dans le Chœur. C'est un figne de quelque autorité coercitive, que donnoit anciennement l'Office : la verge & le droit de la montrer, font tout ce qui en reste.

S. 1. BATON CANTORAL. On appelle ainfi le Bâton que les Chantres prennent en quelques Eglises en signe de fonctions de leur Ossice ou Digniré. Quelquefois on l'appelle Paftoral : Van-Eipen, nativ. de Cantorib. dit : receptioni videtur, in quibufdam Ecclefiis ut Cantor matur in pracipuis festivitatibus baculo argenteo quem Baculum Paftora-

lem vocant.

Il y a des Eglises en France où l'usage est que le Chantre porte, ou qu'il ait devant lui, le Bâton Pastoral aux grandes Fêtes , & d'autres Eglises, où il n'est point d'usage que le Chantre ait cetre marque de distinction. C'est donc l'usage qui sait à cet égard. la Loi & qui regle quand le Chapitre est . ou n'est pas, obligé de fournir ce Baton à l'Officier qui doit le porter;

BED

ainsi décidé par M. d'Héricourt contre le Chantre de l'Eglife Collégiale de Drenx. Œuv. Pofthum, tom. 1, p. 89. BEDEAU est un porte-verge qui fert à l'Eglise & aux Confrairies pour les quêtes, pour la conduite des perfonnes de qualité, aux offrandes, aux processions, &c. 11 y a aussi des Bedeaux dans les Universités où ils servent d'Huissier & de Porte-masse. marchant devant le Recteur & les Facultés, V. Université.

Les Universités comprenoient autrefois les Bedeaux dans les rôles des expectants, qu'ils envoyoient au Pape quand ces Bedeaux étoient capables des bénéfices. V. Gradués, Univerfité.

On trouve décidé dans le Dictionnaire des Cas de Conscience, Verb. Bedeaux qu'on peut vendre sans simonie les Offices de Bedeaux & Marguilliers dont les fonctions sont de porter la baguette, d'accompagner ou précéder les Chanoines ou Bénéficiers lorfqu'ils font quelques cérémonies ; furtout dans les Eglises où telle est la coutume. La raison est que ces Offices n'ayang rien de spirituel dans leurs fonctions. on ne peut les comprendre dans la defense que font les Canons ( C. Salvator 1. q. 3. C fi quis Episcopus 1. q.1. C. Consulere de Sim. ) de vendre les Offices qui ont quelque Administration Eccléfiaftique ou qui dépendent de la Jurisdiction & du pouvoir des Ecclésiastiques. De là vient aussi que l'inftitution & la destitution des Bedeaux dans les Eglises, ne regardent pas l'Official. Un Bedeau est un Laic. & comme tel, justiciable de la jurisdiction féculiere: ainsi jugé par Arrêt du Parlement de Paris du 18. Juillet 1736. fur les conclusions de M. Gilbert . Avocat Général. L'espece de cer Arrêt & les motifs de M. l'Avocas

BEG

Général sont rapportés dans la Jurisprudence Canonique, verb. Fabrique, iect. 4. n. 7.

Touchant les Bedeaux, V. les art. 60. 61. du Réglement pour la Fabrique de St Jean en Greve, rapporté au mot Fabrique.
BEGUINES. On appelle ainfi des

filles dévotes qui vivent en societé.

L'origine des Beguines ou du moins la premiere époque de leur établissement n'est pas bien assurée; il y a des Auteurs qui ont voulu l'attribuer à Ste. Begue & à Ste. Gertrude, fille de Pepin, Duc de Brabant, ou à Ste. Valtrude : mais le Pere Thomassin obferve à ce propos qu'on ne justifie pas toujours l'opinion qu'on croit la plus pieuse. Campré prétend que les Beguines ont commencé à Nivelle en Flandres en 1226, quoiqu'il en foit, plusieurs de ces Beguines donnerent dans les erreurs d'une spiritualité imaginaire; le Concile de Vienne condamna ces erreurs & ordonna la suppression des Beguines, ce qui fur exécuré en pluficurs endroits; mais comme ces pieufes focietés pouvoient n'être pas toutes infectées des mêmes illusions, & qu'il auroit été injuste, délavantageux même de les proferire absolument sous ce prétexte, Jean XXII. autorifa la conrinuarion ou le résablissement de plufieurs de ces societés sous le nom même de Beguines, par une constitution inférée dans le corps du Droit, & dont la rubrique porte : Licet Beguinarum flutus fit propter multas rationes, per Clementem V. reprobatus; permittitur tamen mulieribus, fida dignis, que nec funt calpabiles nec suspetta, Sub habien Beguinarum vivere, nec (unt sales per Ordinarios moleftanda. Extrav. Ratio recta, de Religiofis domibus. C. I. eod. tit. in Clem.

S. Louis fit bâtir une maifon à Paris,

303 où il fonda des places pour un grand nombre de Beguines; Philippe III. par fon testament leur fit des legs conlidérables, mais Philippe le Bel fir exécuter dans fon Royaume le Concile de Vienne dans toutes ses dispositions contre les Beguines: en forte qu'on n'en voit plus guere que dans la Flandres, ou dans quelques Provinces de France, voifines de ce pays, où l'on a cru pouvoir les tolerer, ainsi que plusieurs autres Sociétés de filles, fous les distinctions équitables de l'extravagante, ratio retta. Thomass. Difcipl. part. 4. liv 1. ch. 26.

BENEDICTINS. Les Religieux du Grand Ordre de Saint Benoît . appellés Bénédictins, font divifés en diverses Congrégations dans les Royaumes. Les trois principales sont celles de Saint Vannes, de St. Maur & de Cluny. N'ayant à parler dans ce Dictionnaire des Ordres Religieux que d'une maniere succincte & relative à la discipline générale de l'Eglife ou aux matieres bénéficiales, (voyez ces mors : Abbes, Moines, Nomination, Sujets, Ordres, Union, &c. & notre avertificment. ) Nous ne faurions nous étendre sur la vaste matiere de ce mot. les bornes même de cet ouvrage ne nous permettent pas de transcrire -ici le célebre Arrêt du Conseil d'Etat du 6. Juillet 1766. composé de 42. articles , lequel confirme les Bulles & Lettres-Parentes d'érection de la Congrégation de St. Maur ; & qui ordonne l'exècution provisoire des Déclarations fur la regle, & des constitutions de ladire Congrégation ; ce Réglement intéressant pourroit être compris dans le nombre des nouvelles Ordonnances & Pieces rares qui doivent entrer dans le Manuel; mais nous rapporterons ici-

ces deux articles remarquables du Cha-

pitre que la Congrégation de Saint

mouriers. Article V. ., Voulant aussi perpétuer " dans la Congrégation , l'attache-

" ment qu'ont eu nos Ancêtres aux ", maximes du Royaume, depuis l'ori-" gine de la Monarchie, le Chapitre enjoint aux Professeurs de donner à leurs Disciples, un Traité des Liber-" tés de l'Eglise Gallicane, & de faire foutenir pendant le cours de Théologie, les quarre célebres articles de l'Assemblée du Clergé de l'an

.. 1682.

Article VI., L'étude du Droit Ca-" nonique ayant été négligée depuis long-temps dans la Congrégation. le Chapitre Général dans le deflein " de l'y faire refleurir & d'exécuter ", ce qui est proposé à l'art. V. des " Déclarations fur le chapitre 48. de , la regle, au sujet d'une étude si .. nécessaire . recommande aux RR. , PP. Vificeurs dans la premiere an-" née de leurs visites , d'indiquer au ", très-R. P. Général , les jeunes Reli-, gieux qui auront des difpositions pour .. ce genre d'études, ain que sur leur , rapport, il prenne les mesures con-

" nonia. C'est ainsi que les Ministres de l'Eglife au dedans comme au debors, fe joignant à nos Magistras, pour étudier le Droit Canonique, suivant les maximes du Royaume, on ne peut manquer d'y voir ce qui est tant à défirer, concorde entre le Sacerdoce &

,, venables pour former dans chaque

" Province " un cours de Droit Ca-

l'Empire. BENEDICTION. Ce terme a plusieurs acceptions dans les Divines Ecritures quoique ordinairement on le prenne comme nous le prenons ici,  $B \in N$ 

Maur a tenu dernierement à Mar- les graces du Ciel : Fere semper benediction significat optativam vel imperativam cal-Lationem bosorum vel enunciativam laudem virtueum ac beneficiorum , qui ratione definitur ab Ambrof. lib. de Binediet. Patriarch. c. 2. fantlificationis & gratiarum votiva collatio. Leo. Tel. for-Ecclef. cap. 6. de Benedict. T. 1.

Il y a aussi plusieurs sortes de bénédictions; mais nous n'avons à parler ici que de celles que l'Ordre donne le droit & le pouvoir de faire, de virente Ordinis Sacri , homo benedicie , non ministri fanttitatem requirens, que procedie & effectum obtinet ex meritis Christi. Loc.

cit. n. 3.

On confond quelquefois la bénédiction avec la confectation, fur-tour quand des chofes inanimées en font la matiere, parce qu'elles n'ont l'une & l'autre pour objet que de les rendre facrees & vénérables ; mais on ne doit proprement appeller confectation que la bénédiction qui est accompagnée de quelque onction , in qua adhiberur facra

Il v a des bénédictions attachées à l'Ordre Epifcopal, il y en a d'autres que l'Eveque peut commettre à des Piêtres ; il y ena d'autres , enfin , que les Prêtres peuvent faire fans committion ni permission de l'Evêque. De la premiere forte, font la bénédiction des Abbés & des Abbeffes . le facre des Rois & des Reines, la bénédiction des Chevaliers, la Dédicace des Eglifes, la confecration des Aurels, foit fixes, foit portatifs, la confécration du Calice & de la Parene, la bénédiction des faintes

Huiles. Fleury, Inflit, tom. 1. p. 125. Les bénédictions de l'Evêque qui peuvent être commises, sont la bénédiction des corporaux & des napes d'Autels, des oinements Sacerdotaux, pour une cérémonie Ecclesiastique qui la bénédiction des Croix, des Images. le fait dans la vue d'attirer fur nous des Cloches, des Cimètieres, la rè-

conciliation

BEN

enciliation des Eglises profances. Pentif. & Rit. La Congrégation des Rits a décidé souvent que l'Evêque ne peut commettre à un Prêtre les bénédictions in quibut adhibenda est sacra unctio vel oleum fanctum, Barbofa, in Collett. Bull. verb. Benedittio. V. Confecration . Calice.

Les bénédictions que peuvent faire les Prêtres par leur propre caractere indépendamment de l'Évêque, font celles des fiançailles, des mariages, des fruits de la terre, de la rable, de l'eau mélée de sel, &c. Ad prasbyrerum pertinet facrificium corporis & fanquinis Domini in alterio Dei conficere, oraziones dicere et benedicere dona Dei : ad Episcopum pertinet basilicarum consecratio , unitio altaris & confecratio Chrismatis. Cap. perlettis, dift. 25. c. 1.26. q. 6. On trouve la forme de toutes ces différentes bénédictions dans le Pontifical Romain, part. 1. 2.

A l'égard de la bénédiction fur le peuple , le droit de la donner sublata manu, figuras crucis exprimere & bene preceri, est un droit Pontifical, qui n'est exerce que par les Evêques & quelques Prélats privilégiés; le fimple Prêtre ne peur bénir le peuple de cette maniere : Benedictionem quoque super plebem in Ecclesia fundere aus ponitentem in Ecclefia benedicere, prasbysero penisus non licebit. Can. miniftrare 26. q. 6. Mais rien n'empêche le Prêtre de donner cette bénédiction en célébrant la Meffe ; cum benedictio ad miffam pertineat ; ainfi que dans les prieres tolemnelles & dans l'administration des Sacrements, afin d'artirer sur le peuple les graces dont il a besoin, observant seulement en ce cas de ne pas se servir de ces termes réservés à l'Evêque : Sit nomen Domini benedictum , &c. Humiliate vos ad be-

nedictionem. Rat. de Guill. Durand, liv.

4. ch. 59.

BAN

C'est une regle en matiere de benédiction , que benedicere non convenit minori praseme majore ; de-la le Diacre . s'il n'est Cardinal, ne peut bénir devant le Prêtre, ni le Prêtre devant l'Eveque. Can. denique , dift. 21.

Nous n'avons rien à observer sur ce que l'on vient de voir par rapport à nos ufages : nous remarquerons feulement que l'on tient dans ce Royaume . que l'Evêque a privarivement omnes stabi es rerum benedictiones, M. du Cier-

gé, tom. 6, 1558. & fuiv. 6.1. BENEDICTION, RELIGIEUX, A BES. ABBESSES. De droit commun les Religieux ne doivent recevoir les bénédictions que des Evêques Diocéfains. & ne peuvent les donner eux-mêmes : les priviéges que différents Ordres one obtenu des Papes à cet égard , font autant de graces contraires à ce qu'établit le Pape, Calixte dans ce Canon : Interdicimus etiam Abbatibus & Monachis publicas panisentias dare, infirmos vifitare & untiones facere & millas publicas cantare, chrisma & oleum confecrationesque altarium ordinationes Clericorum ab Eptscopis accipiant , in quorum Parrochiis manent. Can. inverdicionas 16. 9.1.

On voit malgré ce Canon & la convenance de ses dipositions, la plupart des Ordres Religieux en droit, ou du moins en usage de se passer de l'ivêque pour la bénédiction des habits Sacerdoraux & monastiques ; les Abbés donnent la bénédiction à leurs Moines & au peuple dans leurs Eglises ; ils font quelquefois bénis eux-mêmes par d'autres que par les Evéques, contre la disposition des anciens & des nouvenux Conciles, contre même une Déclaration de la Congrégation des Rits du mois de Décembre 1621, qui porte que l'Abbé sera béni par l'E-Tome 1.

Nous avons dit fous le mot Abbé, que les Abbes sont bénis par l'Evêque. Sagissant ici des bénédictions que les Abbés peuvent faire eux-nêmes, neus observerons que l'on distingue parmi nous les bénédictions avec les faintes Huiles, qui sont proprement des confécrations, d'avec celles où il ne faut point d'onction. Certains Ordres Religieux peuvent avoir le privilege de faire ces dernieres dans l'intérieur de leurs Eclifes . & pour leurs Eglifes fimplement. Mais aucun Albé dans quelque Ordre que ce foit, en titre ou Commendataire, ne fauroit faire les premieres; c'est-à-dire, consacrer leurs Batiments , Autels , Cloches , Calices & Patenes, fi fon privilege à cet égard n'est a compagné de ces trois circonftances : 1°, Que la Bulle qui fait son titre ne soit ducment autorisce fuivant la pravique & l'usage du temps où elle a été donnée. 2º. Que l'exercice ne s'etende pas au de-là de l'Ordre, en fiveur duquel il a été accordé. 3°. Que l'Abbé qui s'en sert, foit Croffé & Mitré. Il en faut dire aurant de la réconciliation des Eulifes & Cimetiéres; c'est ce que nous apprend l'Aureur du Traité des Droits des Evêques fur les Réguliers exempre, ch. 9. Voyez aussi sur cene matiere l'art. 29. du Réglement des Réguliers werb. exempt. & la defense imprimée des Ordonnan. de l'Evêque d'Angers contre les prétentions des Réguliers de son Diocese.

S. 2. BENEDICTION APOSTOLIQUE. On appelle ainfi , le falut que donne le Pape au commencement de toutes ses Bulles , en ces termes : Salutem & Apostolicam Benedictionens. C'est - là une pranque t. ès convenable BAN

vêcue & non par d'autres Abbes : au titre de celui qui la donne ? au Saint Pere de tous les Fideles, Elle cetle ausii & n'a pas lieu, quand le Pape écrit à des luifs ou des l'échiques hors du sein de l'Eglise, d'où vient sans doute que la Glose du ch. Si quando verb. falutationis de fent. excom. a dit que le Pape est présumé abfoudre l'excommunié à qui il adresse ces paroles de bienveillance & de charite. Nem hac fulntario producit atlus. charitatis, pictatis , la gitatis, fidelitatis , fudulitatis, tranquilli atis & jucunditatis. Corrad. dispent Lib. 2. cap.4. n. 23.

S. 3. BENEDICTION NUPTIALE. On appelle ainti, la Bénédiction que donne un Curé ou tout autre Prêtre qui a le pouvoir, à deux perfonnes qui se marient en face de l'Eglife. V. Empèche-

mem de la clandestinité.

S. 4. BENEDICTION DU TRES-SAINT SACREMENT. V. Sacrement , Enchariffie.

BENEFICE, "Il feroit impoffi-"ble "dit M. Fleury, dans ses Institut. " d'expliquer tout le détail du parrage " des biens d'Eglile, qui a été diffé-" rent suivant les temps & les lieux ; , mais enfin les choses sout venues à " ce point , que chaque Officier de " l'Es life a son revenu séparé, dont , il jouit par fes mains . & dont il fait " l'emploi fuivant sa conscience, sans " en rendre compte, à personne; c'est " ce revenu , joint a un Office Ecclé-" firstique, que nous appellons Bé é-"fice: nom qui vient de ce qu'au ,, commencement les Evêques donnoient ,, quelquefois aux Eccléfistiques, qui , a oient long-temps fervi , quelques " portions des biens de l'Eghie, pour , en jouir pendant un temps , après " lequel ce fonds revenoit à l'Eglife : " ce qui resiemble aux récempenses " des Soldars Romains , que l'on ap-" pelloit bénéfices , & dont quelques " en ufage dans le même fens d'au-" jourd'hui , dès le XII. siecle. " V.

Biens d'Eglise.

S. I. ORIGINE DES BENEFICES. Barbofa dit que le monument le plus ancien, on le mot de Bénéfice foit employé, est un Canon du Concile de Mayence. tenu l'an 813. & rapporté dans le ch. I. de adrf. Feclef. Toutefois , quelque peu de temps avant que les Conciles d'Agde & d'Orléans euflent introduit la forme des bénéfices par des concessions de biens en usufruit, comme nous disons sous le mot Biens d'Eglife; le Pape Symmaque avoit écrit en France, qu'on pouvoit donner pour un temps la jouissance de certains fonds de l'Eglise à des Ecclésiastiques ou des Religieux, en faveur de qui, leurs versus & leur besoin rendroient cette grace nécessaire : Possessimes quas unufquifque Ecclefia proprio dedit aut reliquit arbitrio, alienari quibuflibet titulis , atque distractionibus , vel fab quocumque argumento non patimur , nist forte aut Clericis bonorum meritorum, ant Monasteriis Religionis intuitus aut certe peregrinis, si necessitas largiri suaferie : fic tamen ut hac ipfa non perpetuo , sed temporaliser perfruantur. Sur quoi Gratien a oute : Sea illud Toletani Concilii ita intelligendum, ut Episcopi pra-, ter quartam vel tertium , que fecundum locorum diversitates eis debetur, nihil contingat . V. Biem d'Eglife.

Il y a hien de l'apparence, que l'afage des bénéfices, pris dans le tens des anciens Conciles, commença par les Eglises de la campagne, dont l'Evêque fut comme force d'abandonner les

بالكو بإكوالوه

fondsaux Curésqui étoient plus à portée d'en avoir soin, & que ce qui se pratiqua à la campagne par une espece de necessité, sur bientôt suivi dans les Villes, par la force & l'autorité de l'exemple ; mais dans ces premiers temps, cette jouissance des fonds, que les Eveques accordoient aux Titulaires des différentes Eglises de leur Diocese, ne rendeit point encore les bénéfices perpétuels; ni les Eglifes, dont on avoit déjà fait une distribution vers l'an 268. ( V. Paroisse, ) ne donnoient non plus aux Titulaires aucun droit fur les biens qui en dépendoient. au préjudice des Evêques.

Les tirres des Clercs, dans ces Eglises, étoient toujours de simples administrations, & leur vie continuoit d'étre commune; ce ne fur que lorfque les Curés & les autres Bénéficiers voyant l'inégalité du partage qui se failoit par ordre des Evêques, des biens Eccléfiastiques, c'arrogerent les oblations, les aumônes, & même les fonds qu'on donnoit à leurs Eglises : ce qui forma le patrimoine des titres des bénéfices, & les rendit des droits réels. de personnels qu'ils étoient auparavant. Les fuccesseurs se mirent en posfession des revenus qui se treuvoient renfermés dans les limites de leurs Eglife; & se rendirent independants des Evéques & des Economes; cela s'introduific incontestablement par tout, & c'est par où s'établir la maxime, que les Cures étoient en droit de percevoir les dixmes, les oblations & les autres revenus, chacun dans les limites de la Paroisse. Discipl. de Tiomassin. part. 2. liv. 4. ch. 20. part. 3. liv. 4. ch. 22. Duaren. Loifeau. Lec. fab. cit. Jurifprud. Cononiq. verb. Benefice . fect. 1. n. 14. M. du Clergé, tom. 11. pag.12...1100.

A l'égard des Prébendes, l'origine Qq2

rn its Prebende , biens d'Eglife ; où parlant aufli des biens des Monasteres. nous exposons de même l'origine des bénéfices réguliers. Nous allons définir en général le nature des bénéfices, tels qu'ils font à préfent : nous parlerons après de leurs différentes especes, & nous bornerons là la matiere de ce mot,

pour ne pas nous répèter en cent en-

droits du Livre. S. 2. DEFINITION PARAPHRASÉE D'UN BENEFICE ECCLESIASTIQUE. Les Canoniftes ne s'accordent pas tous pour les termes, dans la definition qu'ils donnent du bénéfice Ecclesiastique en général; c'est pourquoi pour en avoir une idée exacte & ailez étendue, qui ferve à l'intelligence des chofes qui y ont rapport dans le cours de cet Ouvrage, neus fuivrons la définition qu'en donne Barbola, & l'explication qu'il en fait, en son Traité du Droit Eccléfiaffiq. liv. 2. ch. 4. Mais comme la définition de cet Auteur Portugais n'est pas tout-à-fait juste, en l'appliquant à nos ufages, ainfi que nous aurons occasion de le remarquer, nous mettrons ici la définition de M. d'Héricourt. On appelle bénéfice, dit cet Auteur, le droit que l'Eglise accorde à un Clerc, de percevoir une certaine portion de revenus Eccléfiastiques. à condition de rendre à l'Eglife les fervices prescrits par les Canons, par l'ufage ou par la fondation.

Beneficium Ecclefiasticum, dit Barbofa, à Doctoribus varie foles definiri, fed melius definitur nt fit jus perpetuum , quond iplum accipientem, (piritualibus annexum , ad percipiendos readites Eccléfinflices , ratione [piritualis officie , Eccle-

fiaffica antoritate conflitutum. Cet Auteur, expliquant les termes de

fa définition, commence par remarquer que le mot Jus y est employé, parce

BEN & la division en est exposée sous les qu'un bénésice est mis au rang des choles & des droits incorporels ; deluimême il n'a rien de spirituel : per se, id eft, per effenciam, spirituale non eft beneficium , nibil alind eft quam benevola actio, tribuens ganaium capiemibus. Alberie, in diffion. Il n'est tel qu'à raison de l'Office Eccléfiaftique, qu'il exige de celui qui le possede : Beneficium non datur nis propter Officium. Le Chap. quia per ambiliofam , de rescriptis in 6°. condimne, comme un grand abus, l'usage où l'on étoit autresois de donner des bénéfices à des gens qui ne rendoient aucun service à l'Eglise : Et Offcium plerumque, ( propter quod beneficium Ecclesiasticum datur , ) omittitur. fur quoi, norre Auteur dit qu'il faut diflinguer trois chofes dans un bénéhce. 1°. L'obligation qu'il impose, c'està-lire, le fervice ou l'office : ce qui est tout spirituel, & le sondement du bénefice. 2°. Le droit de percevoir les fruits: ce qui forme le bénéfice même. Ce droit, comme nous avons dir, n'est pas de foi, spirituel, mais il le devient, par l'office spirituel, qui en est la cause principale, & dont il doit être infeparable. 3°. Les fruits même du bénétice, qui temporales dici possumt. V. cidesfous Benefices simples. Les Eveches & tous les autres titres Eccléfiastiques. n'étoient anciennement, c'est-à-dire, avant l'usage des bénéfices, que des Offices. On a donné dans les Siecles fuivants l'Administration de quelque temporel à ceux qui les exerçoient, & les terres ou revenus qui forment ce temporel ont été appellés Bénéfices. M. du Clergé loc, cit. Duaren de reb. Ecelef. & Ministris, Loiseau des Offic. Lv. S. ch. 6.

Perpetuum. Nous avons vu ci-deffus, comment les titres des bénéfices devinrent perpétuels; c'est l'esprit de l'Eglife qu'ils toient tels , c'est-à-dire , qu'un Clerc demeure dans l'Eglife à laquelle il a éré attaché. S. Paul dit que chacun demeure dans l'état où il a été appellé; & le Canon 2. dist. 70. In qua Ecclefia , quiliber imitulatus eft, in en

perparuo per everas.

Le Concile de Trente, renouvellant cette ancienne Discipline, veut en pluficurs endroits de fes Seffions, que les Clercs qui ont été ordonnés ou attachés à un certain ministere, par l'autorité légitime de l'Eglite & par leur vocation, y demeurent toute leur vie, pour remplir les fonctions qui y font annexées,

Par le chap. si gratiose, de Reseriptio in 6°. Le Pape peut déroger à cotte regle, & faire qu'un bénéfice ne foit pof-

fédé que pour un temps.

Quead ipfum accipientem. Sur le fondemont du chap. fi graticle, que nous venons de citer, les Ulrramontains n'estiment les bénéfices perpétuels de leur nature, que respectivement au Titultire; quoad itsum accipientem, & nullement ex parce danis, qui felon eux peut le donner à temps ou pour toujours, à son choix.

Cette maxime est contraire à nos usages. V. ci-destous Bénéfice manuel, Commende.

Racione Spiritualis officii. Nous avons déjà dit que l'Office est inféparable du benefice : Beneficium datur propter officium; c'est ce qui en rend les Laics incapables. Mais on ne laiste pas que de diftinguer dans un titre Eccléfiaftique, l'Office & le bénéfice. V. Ci-dellus.

Ecclesiastica autoritate conflitutum: c'est l'autorité ou l'approbation de l'Evêque, qui met le secau au carastere du bénéfice Eccléfiaftique; c'est une formalité fi effentielle en l'érection ou Petabliffement d'un nouveau bénéfice, que jusqu'à ce qu'elle soit confommée,

300 julin'a ce que l'Evêque, après avoir examiné le mérite de la fondation . l'air approuvée; tout ce qui a été fait, n'est encore qu'une simple œuvre pie, qui n'a ni le caractere, ni les effers d'un véritable bénéfice : Non dicitur beneficium Ecclefiasticum, ante Episcopi approbationems. C. nemo, c. nulius, de confect, delt. 1. Glof. verb. fi beneficiorum , weef. quin constat , in Clem. 2. de decimis ; sed dicitur quadam pia denatio, vel relictum pium, si forte pro Missis celebrandis, vel pro anniversario, vel si alias pie in perpetuum relittum fuerir.Rebuff.praz. quere, inflit. funt benef. Guipape, decif. 187.

On préfume que l'autorité de l'Evêque a été interpolée aux anciens bénéfices, quand ils sont en la forme requife: Si Ecclefia adificata reperiatur in forma debita , habeat duens or rectorem. Barbola, loc. eit. n. 23. Mais en l'érection des nouveaux bénéfices, le confentement de l'Evêque, ou son approbation . doit être expresse. Ibid.

De toute cette Paraphrase, Barbose conclut qu'on doit reconnoître un bénéfice Eccléfiastique, premiérement, à la qualité de celui qui l'a conféré, ex perfona providencis, qui suivant le chapsi quis deinceps, & le chap. 1. Cauf. 16. q. 7. ne peut être qu'un Eccléfiastique.

Nous n'admettons pas en France ce principe; les collations Laïques y font affez fréquences, fauf à requérir l'inftitution, autorifable dans les cas de Dioit. V. Institution , Patronsee , Collacion, Laic, d'Héricourt, ch. des Collateurs, in princ.

2º. A la qualité du pourvu, qui ne peut être auffi un Laic. C. cam adeo. de Reseriptisin 6º. Cap. ex Litteris , de Tranfait. C. z. de inftit. V. Collation , Qualités, Tonfare.

3º. A la qualité du bénéfice même.

qui doit nécessirement être chargé de quelque office spirituel. V. ci-dessus.

A. A la forme des provisions, ex modo providendi, qui doivent avoir été accordées purement & simplement, sans picte, fans condition & fans fimonie. V. Simonie, Collation.

Ces quatre choses, ajoute l'Auteur, font de l'essence d'un vrai bénesice Ecclefiastique, fous quelle dénomination qu'il foit désigné: Nunquen dicient beneficium Ecclefia ticum fi predicta qualitates non concurrant, ex que non est wis in nomine, sed potius in natura rei. Arg. L. fi mer , ff. locati , & cap. es que de simon.

Enfin, pour derniere regle, notre Auteur dit qu'on jugera de la qualité d'un bénéfice par sa fondation, & si

elle ne paroît, par fon detnier état. V. Etat.

Ce que nous venons de dire, ne regarde que l'origine & la nature des bénéfices en géneral; refte à en faire connoître les différentes especes. V. ci-deffous la fignification plus ou moins ctenduc du mot Benefice.

- \$. 3. Division des Benefices. La première, & la plus commune divition des bénérices est en séculiers & réguliers.

Les bénéfices féculiers sont coux qui ne peuvent être possedés que par des Clercs, non engages par des vocux

dans quelqu'Ordre Religieux.

Les bénéfices réguliers, au contraire, sont ceux qui ne peuvent être posfêdes que par des Religieux; d'où est venue cette grande regle: Scenlaria Secularibus, Regularia Regularibus. Rebuff. in prax. quotuplex fit benef. V. Secul. Reg. Regul, Esat , Prieures , Offices claustranx, Commende, Religionx, Qualués, où nous traitons de l'état des bénétices féculiers & réguliers, & des qualités requifes pour posséder les uns & les autres.

Ces deux fortes de bénéfices, feculiers & réguliers, peuvent être confidérées comme les genres qui comprennent toutes les différentes especes de bénéfices qui font dans l'Eglife: en effet, les benéfices féculiers sont la Papaute: Papatus, quem inter omnia beneficia primum locum obtinere notant omnes, per tex. in cap, 1. de maledic, ubi dicitur a Papa, Beneheii nostri. Barbofi, loc. cit. n. 47-l'Evêché, les Dignités des Chapitres, même celle de Cardinal & de Patriarche, les Canonicats, les Prieurés-Cures, les Vicairies perpétuelles, les simples Cures, les Chapelles, Chapellenies, & généralement tous les bénéfices à titre perpétuel, possédés par des Clercs séculiers. Rebuff. los. cit. cap, feg.

Les bénéfices réguliers font l'Abbaye en titre, les Offices claustraux, qui ont un revenu affecté, comme le Prieure Conventuel en titre, les Offices de Chambrier , Aumonier , Hospitalier , Sacristain, Celerie: & aurres semblables; les places des Moines anciens & non reformés sont bien regardées comme des bénéfices réguliers, mais on ne donne ce nom qu'aux Offices dont on prend des provitions. Fleury, en fes inftit.

V. Offices claustraux, Place. Les bénéfices (ceuliers sont simples ou doubles, les bénéfices réguliers sont auffi fimples ou doubles, ils font mafculins ou feminins, polledés en titre ou en commende , les uns & les autres font collatifs & electifs, incompatibles ou compatibles, manuels ou revocables, libres ou assujertis, Dignités ou Ordinaires; enfin Laïques ou Eccléfiaftiques, Confiftoriaux ou non Confiftoriaux.

Le Bénéfice féculier simple est celui qui n'est chargé d'ancun gouvernement, ni fur le peuple, ni fur le Clergé; &c qui est exempt de toute administration : Simplicia beneficia, funt qua nov habens

miltrationem. Rebutie , Secul. benef. quot nolex , n. 11.

Les Canonistes soudivisent les bénéfices fumples, en bénéfices vraiment fimples, mere fimplicia, & en bénétices fimples ferviles, fireiroria; les premiers ne sont chargés que de quelques prieres; les autres impofent un fervice, comme de dire des Melles, d'aider à chanter dans un Chœur, & autres chofes femblables; Prout quando habent aliqued onus annexum, puta dicere miffam, vel juvare Presbyterum Curatum in canendo, & aliis similibus. Arg. cap. sienificarum, de Prebend. Quand le hénéfice demande la Prêtrife, on l'appelle Sacerdoral, V. Sacerdoral, Quand il exige un Service journalier dans une Eglife, on le dit sujet à résidence. V. Réfidence.

On doit mettre au rang des bénéfices simples en général, les Canonicaes ou Prébendes qui ne sont pas dignités, les Chapelles, Chapellenies, les Prestimonies, & généralement rous les bénéfices qui n'ont ni administration . ni jurisdiction, ni meme aucun Office qu'on appelle Perfonnat dans les Chapitres. V. ci-après, & chacun de ces

mors en particulier.

On appelle bénéfices doubles, ceux qui sont chargés de quelque administration, que habent populum vel Clerum vel administrationem. On en diltingue de deux fortes; ceux qui donnent. avec l'administration, quelque droit de jurifdiction, & ceux qui ne donnent absolument que la seule administration de quelque partie des biens de l'Elife ou l'exercice de certaines fonctions avec quelques honorifiques.

De la premiere espece sont les premieres Dignités de l'Eglife, même des Chapitres, & les Cures en général. Les Perlonnats, les Offices & les Dignités

BEN même de certains Chapitres, forment

la seconde. V. Dignités.

Parmi les bénéfices qui outre l'administration donnent ure jurisdiction . on diffingue encore ceux dont la jurifdiction n'est que correctionnelle, & ceux qui ont une jurisdiction rénirentielle.

Les premieres dignités des Chapitres fous quel nom qu'elles foient connues, ont ordinal; ement la premie; e de ces jurifdictions; le Pape, les Evêques & les Curés sont toujours revêtus de l'une & de l'autre. V. Charge d' Ames, Chapitres , Absolution , Approbation , Ja-

rifailtion.

Les bénéfices simples réguliers sont les prieures non conventuels, le Monachat & le Canonicat régulier : Qui fue & simplici enere fungument , & cap. quod Des eimorem & cap. fin, de flat. Monacherum Clemen, ne in agro 6. cote um & per totum de ftat. Mon :-

chor.

Les bénéfices doubles réguliers fent l'Abbaye en titre & les Offices clauftraux en exercice, tels que le Prieu-é conventuel ou claustral : Oni religiofs er claustro prefectus est. Rebuff. prax. regul, benef. multiplicia.

La distinction des bénésices masculins & feminins ne peut se faire que de ceux qui font réguliers, & dont l'origine est commune aux Ordres Religioux des deux fexes, ainfi que nous l'expliquons sous le mot Femme,

Un bénéfice régulier est possèdé en titre, quand il eft possede fans commende, par un Religieux qui en exesce toutes les fonctions, felon la nature du bénéfice ou fuivant les regles de l'Ordre

dont il dépend.

On die au contraire qu'un bénefice régulier est possède en commende quand un Clerc léculier le possede avec ditpense de la régularité. On pourroit faire la même diffinction des béréfices féculiers respectivement aux Religraux qui les possedent quelquesois avec disponte de la sécularisation; mas les exemples en sont plus rares. V. Reg. Regel. &c. Translation, Commende, Religiaux.

En France on ne fouffre plus qu'un Religieux possède un bénésice s'éculier par Commende. V. Commende.

Les bénéfices féculiers & réguliers font compatibles, ou incompatibles, avons-nous dit, collatifs ou électifs, manuels ou irrévocables, &c.

On appelle bénéfices compatibles, deux ou plusieurs bénéfices qu'une feule & même personne peut posséed à la fois : & incompatibles, ceux au contraire qui ne se peuven rencontere na même personne. V. Incompatibilité,

Les béhéries cuissifs four cours onli four finglennent à la nomination d'un Collateur ; si le Collateur ne confere que fur la préfinnation d'une autre personne, le bénésice est alors na paronage y Petronege, Collation. Les hénésices électifs font ceux qui font de choix ; si le choix doit être confirmé

choix; si le choix doit être consirmé par un Supériout pour la validité de la Collation, le bénésice s'appelle alors Bénésice élettif consirmatif.

Si Pelection n'a point befin d'erc confirmée, le bénéfice s'appelle alors eletif, ellatif, ou masse, félon quelques - uns qui ventaire entendre par ce crime que la forme des provisions, priticipe en ce cas de l'élection & de la collation, ce que d'autres étendent mal à propos à l'institution, fur présentation. Bibliothey. Can. tom., 1
page, 134. V. Confirmation, Elettion,

Suffrage.

Oa appelle benefice manuel, ou temporel, un bineliere qui nell d'omé que pour un temps à un Titulaire qu'on peut révoquere. Ad matam beneficia manualia fant uns pripetua, fid ad tempsi data à quibis ad nutum ausvei per perfet em bibenetim poffint. Maniolia, 9ndf. 10. regul causell, 3. 9 ndf. 11. regul, causell, 3. 9 ndf. 11. regul, causell, 3. 9 ndf. 11. Nous avons donné ce nom par oppolítion au précédent, à tout benefice dont le Titulaire ne peut être privé que par fa faute & pour ces cas de vacance dont nous

Les bénétices manuels font abfolument inconsus en France; tous les bénétices feculiers y font perpétuels, & les Titulières ne peuvent abfolument en être privés que par leur entroit Vacance. V. Amovible, Chapille, Vicairis perpétuelle, V. ci-deflut, A l'egard des benéfices réguliers qui peuvent être manuels dans ceranis Ordres, V. Offices clauffranz, Prienris, Amovibles

pa lons aileurs. V. Vacance.

Par bénéfices libres ou affujertis, on peut se former plusieurs & diverses idées de leur nature. On peut d'abord se représenter la liberté ou la fervirude d'un bénéfice rélativement à la forme de sa provision, par rapport aux réferves & graces expectatives dont il peut être grevé, foit de la part du Pape & de fes mandataires, foit de la part de nos expectants François, ce qui est expliqué fous les mots Mandet, Réferve. On peut entendre aufli par benefice libre, celui qui est exempt des préventions du Pape. V. Prévension, d'un Patronage. V. Patronage, d'une ReBEN

devance ou Penfion. V. Table, Penfion. De certaines fonctions dans fon exercice, & de certaine qualité requife dans celui qui doit le posséder. V. Saccidetal, Degré, Ville movée, Qualité, Fondation.

Les benéfices sont Dignités, Prélaurres, ou Ordinaires. Nous utons de cette division, pour embrafler, sous ce mot, toutes les sortes de bénéfices dont il convient de donner ici une notion au moins générique, qui mette sur la voie d'en acquérir une plus exacte &

plus étendue.

M. d'Hericourt, repris à ce fujer malla propos par M. Duperrai en fes oblevations, de que la premiere division des 
benéfices qui donnen, à ceux qui les 
benéfices qui me a de l'estimate de 
benéfices qui me donnent point ce rang 
diffungué de ces prérogatives remarquables. Ces premiers qu'on appelle 
Dignités, se divitent en Dignites majeures de no Dignités mineures.

Sur cela, l'Auteur ajoute, que quoique l'Episcopat foit unique, & le comble des Dignités Ecclefiastiques, rien n'empêche qu'il n'y ait entre les Evêques des prééminences & des dégrés différents de jurifdiction; d'où. M. d'Héricourt prend occasion de saire remarquer les différences prérogatives qui diftinguent le Pape, les Cardinaux, les Primats, les Archevêques, les Evéques, les Abbés & les autres Prélats qu'il met tous au rang des Dignités majeures quoiqu'il ne le dise pas; mettant les Dignités & Perfonnats des Chapitres au rang des Dignités mineures.

En suivant l'esprit de cette division, nous croyons pouvoir nommer bénéfices ordinaires, les bénéfices qui ne sont mis au rang ni des Prélatures, ni des

Dignités. V. Dignités, Prélature. Veritablement dans ce Royaume, les Auteurs François se servent souvent de ces mois Benefices ordinaires ; par oppofition aux bénéfices confistoriaux done nous allons parler & qui ne comprennent pas communément les Dignités des Chapitres. V. Nomination du Roi. Mais comme en ce cas ils sont employés pour distinguer l'espece de ces benéfices, d'une autre espece plus réservée, on n'aura fuivant notre méthode. qu'à prendre ces mêmes termes dans un fens plus étendu , qu'à oppofer les bénéfices ordinaires, non feulement à ceux qui font confiftoriaux , mais à tout autre, qui, à raison des Droits & Honneurs qui y font attachés, est mis au rang des Dignités Prélatures, Personnats ou Offices; sur quoi l'on peut faire encore la distinction des benéfices Collégiaux, d'avec les bénéfices particuliers : ces premiers, font les places ou Prébendes des Chanoines & autres bénéficiers d'un Corps, Communauté & Chapitre, où ils sont plusieurs. & dont la maffe des biens & revenus est commune. V. Eglises , Corps. Les autres font coux que chaque titulaire polfede en particulier. Il y en a qui appellent impropre le bénéfice qui n'a pas le caractere & toutes les propriétés de celui que nous avons défini & paraphrafé ci-dessus; comme sont les fimples Chapelles, ou Services, les Places, Bourles ou Prestimonies fondes pour le profit , non de l'Eglife, mais des Particuliers.

Nous avons déjà vu que Barbofa n'admet aucun bénifice à collazion Laïque : c'eft de feniment de tous le l'Ultramoutains qui ne reconnoillent point, par conféquent, la divifin en bénéfices Laïcs & Eccléfiaftiques. Notre ulage est contraire: nous effimons qu'un bénéfice est Laïc lo fqu'il eff; à

Tome L R r

la pleine collation du Roi ou de quelque particulier, & Eccléfiastique, quand le Collateur off Eccléfiastique, V. Col-

latini , Parrmage, Devolution.

On appelle en général bénéfices confiftoriaux, les bénéfices dont les provisions pallent par le Confiftoire du Pape. V. Confiftoire, Confiftoire Au furplus, tous les henéfices &

In plus, I de puis de mention, fo re unever compris dans la fignification recurrer compris dans la fignification français dans la fignification plus feno la plut feendu ; fous ce mot fort donc compris la bindices (Colfe erob. Section 1), finples, Sec. (Gife erob. Section 1), finally section 1), fina

11. V. Aumône. Parents. Les Canonicats ou Prébendes qu'on ne diflingue plus dans l'ufage, quoique dans un fens rigoureux ils foient differents ( Prebende , Canonicat ) font de vrais bénétices : Beneficia Ecclefiaflica dicumur Caronicatus vel Prabenda. C. exmulis 1. q.3. Alberic, dill. Mais dans les matieres o dienses, suivant Barbosa, on ne comprend fous ce nem que les bénéfices fimples; en matiere favorable on lui donne un fens plus étendu pour l'intérêt de l'Eglise : Largins Comitur benefoium in materia favorabili, id est in favorem Ecclesia potins quam perfene, ita ut etiam imprepriè samptum benegicium comprehendatur, atque in materia corruptionis vita, & morum aut pluralitatis beneficiorum & alia similis ettam continetme qui perpetuam obvince Vicarium. Cap. positibili de reseript. Barbola , In. cit. n. 81. ufq. in fin. Venium be pitalia fuo nomine beneficii. Garcias , lib. 1. cap. 6. Marilius , loc. oir, Rebulle, de nomin. quaft. 9. n. 5. Comment fe prouve un beneuce, eff-il

BEN

fusceptible de prescription quand on en prouve l'existence? V. Prescrip-

S. S. BENEFICE, ERECTION, FON-DATION. V. Eredion.

BENEFICE, VACANCE, IMPETRATION, Administration, Collation, Nous avonsdéja remarqué que ce mor est un de ccux fur lefquels on ne peut beaucoup s'étendre fans tomber dans les répétitions fi orérenfes à l'ouvrage, & à celui qui le lit. Nous nous fommes donc. contentés de donner une légere idée de l'origine des bénéfices, de leur étymologie, de leur définition, & de leurs différenies elpeces dans les articles précédents ; colui-ci embraffe tout ce quinous refte à en dire ; favoir leur vacance & tout ce qui s'en ensuit; après. la fondation d'un bénéfice vient une fuccession nécessaire dans ceux qui le possedent; elle arrive différemment se-Ion le genre de vacance qui y donne lieu V. vacance, devolue ; certe vacance regle aussi la forme de l'impétration ou. de la collation, ainfi qu'il est dit fous les mots Collation , Date , Impération , Ambicion , Acceptation ; la Collation est ce qu'on appelle, en droit, Provision; quoique dans l'usage on entende par ce dernier terme la forme dutitre écrit, qui en cst la preuve, ce qui est expliqué sous le mot Provision, on ne l'accorde qu'à ceux qui ont les qualités requites. V. Qualités le Pourvu. est obligé de prendre possession, nous en parlons fous le mot Possession, enfinquand il est paisible potlesseur, ildoit administrer le binéfice, & quane au spirituel & quant au temporel suivant les regles preferites par les Saints Canons , & le titre mame du bénéfice. V. Administration, Emdatin, Office: Divin. S'il peut en disposer ? V. Déwiffion.

ainfi dans plufieurs Chapitres, les Offices ou places irrévocables du bas Chœur: for quoi , V. Chapelain.

BENEFICIER, en général est le Titulaire d'un bénéfice; certains Autears ont voula diffinguer par l'ortographe, le Bénéficier, du Bénéficié Titulaire particulier d'une bénéficiature dans un Chapitre; ils out ôté l'r du nom de ce dernier, parce qu'on ne fauroit, difent-ils, l'appeller autrement que Bénéficié, comme on ne fauroit qualifier que de Chanoine, celui qui est pourvu d'un Canonicat; au lieu que par Bénéficier en général, on entend tout Eccléfiastique pourvu de bénéfice quelconque. Cette diftinction laisse à ceux qui la lifent , le choix d'en ufer. On la trouve dans peu de livres, & elle est presque inconnue dans les Provinces voilines de Paris, où on appelle place de Chapelains, d'Habitué on de Mensionnaire, ce qui est appellé bénéficiature dans les Provinces méridionales. V. Chapelain.

S. I. BENEFICIERS, DEVOIRS, OBLIGATIONS. Nous avons dit ci devant en parlant des bénéfices que ceux qui en sont pourvus sont obligés de les administrer suivant les regles prescrites par les S:s. Canons, ce qui comprend toutes leurs obligations en général; il feroit auffi difficile que fuperflu de les rappeller ici dans le détail. parce qu'elles viennent mieux natutellement fous les noms particuliers, qui les défignent dans le temps de cet ouvrage; telles font les aumônes qu'ils doivent répandre dans le fein des Pauvres, & dont il est parlé affez au long fous les mots Aumônes, Biens d'Eglife, Incompatibilité. Le Serment ou la Profession dont ils font tenus après leur provision, V. Profession de foi , les Inventaires , les Baux , & la bonne administration qui leur sont

BEN recommendés dans la policilion & jouisfance du temporel de leurs bénéfices.

Banx , Inventaire , Alienation , Preseription , Réparation: la résidence ; les Prédications & autres fonctions foirituelles dont ils font charges refpectivement à l'espece & au titre particulter de leurs bénéfices, & qui feroient fous le mot de rapport tel que Curé, Doltrine, Prédicateur, Residence, &c. Enfin pour leurs vies & mœurs en géneral, V. Clerc . Habit . Religioux.

BENEPLACITUM APOSTOLI-CT M. On appelle ainfi, consusément dans Pufage, & Papprobation ou le conferement du Pape à une aliénation de biens d'Eglifes, & l'Acte ou le Bref qui contient cette apprebation, V. Alienation. On se sert aussi do ce terme en d'autres occasions, où il s'agit également de quelque approbation ou de l'agrément du Pape. V. Concordar.

BENEVOLE: c'eft le confentement que donne le Supérieur d'un Ordre, à ce qu'un Religieux d'un autre Ordre y foir recu en failant profession, suivant les statuts & coutume dud. Ordre. V. Tranflation.

BERNARDINS. V. Ordres Religioux, BESANÇON. V. Concordat, Franche-Comté.

BIBLE. On donne ce nom à la collection des Livres Sacrés écrits par l'inspiration du St. Esprit, & connus fous le nom de l'Ancien & du Nouveau Testament, V. Ecriture Sainte.

BIBLIOTHECAIKE, BIBLIOTHEour. Bibliothécuire étoit autrefois en Occident, ce que le Cartophilax étoit en Orient, c'est-à-dire, une espece de Socretaire ou de Chancelier. V. Chancelier. Le Pere Thomassin remarque que la rareté & la cherté des livres rendoient anciennement les bibliotheques. peu communes, & presque parriculieres aux Souverains, à qui on s'adreffoir pour avoir les monuments necef-

faires à l'éclarcissement de certains points de Foi ou de Morale : d'où vient, ajoute cet Auteur, que la charge de Bibliothécaire Royal ou Impérial fut commise à des Prêtres ou à des Abbés d'une vertu incorruptible. Hincmar raconte, dans la préface de son ouvrage de la Prédestination, que Felix Urgel avoit été convaincu. fous l'Empire de Charlemagne . d'avoir corrompu le jeune Bibliothécaire du Palais d'Aix-la-Chapelle, afin de pouvoir aliéer, par fon moyen, le texte de St. Hilaire: Corrupto muneribut inniere Bibliothecario Aquenfis Palavis, libram B. Hilaris rafit, & ubi feriptum erat : quia in Dei Filio , carnis humilicas adoratur, immifit, carnis humilitas adoptatur. On attribue à Charlemagne l'etablissement de cette bibliotheque Impériale d'Aix-la-Chapelle.

A Rome, on a toujours eu néceffairement une bibliotheque ; c'est-là , comme à l'asyle de la vérité, que de par-toue on est venu vérifier la croyance, & en consulter les titres. Les Papes les ont conservés dans la fameufe bibliotheque du Vatican, dont les Bibliothécaires ont été élevés à un fi haut point de gloire, dit le Pere Thomassin, que les Evêques s'en sont crus honorés; en effet, dans la vie du Pape Formole, il est dit que le Pape Ican avoit donné la charge de la bibliotheque à Zacharie Évêque d'Anagnia, & l'avoit fait fon Conseiller: Munere Bibliothecarii Apostolica Sedis anttum , Confiliarium fuum fecit , eique Legationes plures credidit. Thomass. de la Difcipl. part. 3. liv. 1. ch. 52. 8. 12. Plantin, in vis. Joan. 14. Comes, in prozm. cancell, Regul, nous apprend que le Bibliothécaire étoit autrefois confondu très-souvent avec le Vice - Chancelier, quoique bien différent l'un de l'autre : Cum Bibliothecurii Officium olim,

BIE ficut hodie in Palatio Apostolico, aliud

preseferat.

On voit dans l'histoire du Pape Sixte V. que pour réparer la Bibliotheque du Vatican, détruite au fac. de Rome, par l'armée des Allemands fous Charles de Bourbon, il sit bâtir un superbe vaisseau dans la partie du Vatican, appellée Belveder, & un autre édifice tout auprès pour une très-belle Imprimerie avec de fages réglements. qu'on a si bien exécutés depuis, qu'on ne voit pas aujourd'hui dans le monde de bibliotheques plus riches en manufcrits & en Belles éditions, ni fi bien. ordonnée, ni peut-être mieux décorée. Gallois, traité des Bibliotheq. pag. 76. Cialon in Sixt. V. c. 4.p. 119.

Qu'avons-nous a observer sur la matiere de ce mot ? Rien, si ce n'est que nos Rois sont les seuls qui aient des Bibliothécaires en tirre dans le Royaume. On trouve ailleurs l'Histoire des bibliotheques, & les éloges que mérite la muniscence de nos Souverains, dans celle qu'on admire aujourd'hui à Paris.

u nui a Fai

BIENS p'EGLISE, L'Eglife a deux fortes de biens: biens spirituels & biens prosanes ou terrestres; nous n'entendons parler ici que de ceux de cette deiniere sorte. Voyez pour les autres au mot Excommunication.

5.1. Bitrss o l'Euriss, Onseiner, Sons la démonitation s'ague de biens d'Eglife, se trouvent compris, non-feulement les fonds qui appariennent à l'Eglife, mais aussi les benéfices, les corps des Eglifes mémes, & tout le tempored qui en dépend. Nous traitons sous chacun de ces mots, la mariere qui les concerne. Par rapport à la manière d'acquérir les biens sonds, & de les alières, nous en avons partie de de la concerne. Par caport à la manière d'acquérir les biens sonds, & de les alières, nous en avons partie

affez au long aux mots Acquificion, Alienation. L'origine des oblations, & encore plus l'origine des dixmes, nous apprennent d'autre part, d'où sont venues, & fur quel pied font à préfent les richesses des Ecclésiastiques; V. Oblations , Dixmes , Antels , il feroit donc inutile de nous étendre ici fur ce que nous disons plus convenablement ailleurs. Nous nous bomerons à parler sous ce mot, de la forme & des fuites du partage qui s'est fait originarement des biens de l'Eglife, entre ses Ministres. A l'égard des charges & des privileges de ces mêmes biens , V. Immunices , Imposition , Decimes , Taille.

Ceux qui veulent avoir une idée fuivie de l'origine & des différences efpeces des biens d'Eglise, peuvent recourir au Trairé du Pere Thomassin fur la Disciplin, de l'Egl. part. 1. liv. 3. ch. 1. & fuiv. aux Instit. de M. Fleury , part. 2. ch. 10. 11. 12. & 13. Jerome Acosta, Antonius Marcelin ont fait des Traités, Traité particulier, de l'origine & du progrès des revenus Ecclesiastiques, qu'on peut aussi voir. L'Auteur de la Jurisprudence Canonique , au mot Bénéfice , fect. 1. traite affez au long la même matiere, dont il fait l'origine des bénéfices. V. auffi la differtation de M. d'Héricourt, fur les biens d'Eglise, part. 4. des Loix Ecclés. & les Instit. du Droit Can. liv. 2. Le Texte des Canons, & les faits de l'Hiftoire seront nos guides dans ce que nous allons en dire.

\$. 2. BIENS D'EGLISE, DISTRIBU-TION, USAGE. Autrefois, comme nous le difons ailleurs, il n'y avoit point d'Ordination vague; chaque Clerc participoit aux biens de l'Eglise à la- timere Des. Participet autem ipse , & quelle il étoit attaché, fuivant son rang. Les Constitutions Apostoliques veulent in suis , quam in fratrum , qui ab co suf-

317 aux Prêires & aux Diacres pour leur entretien , & que les dixmes foient deftinées pour les autres Clercs, les Vierges, les Veuves & les Pauvres; elles ajoutent que les Eulogies qui reftent après les Sts. Mysteres, doivent être partagées ; de maniere que l'Evêque ait quatre parts, les Prêtres trois, les Diaeres deux; les Sous-Direres, les Lecteurs, les Chantres, les Diaconesses une part seulement. Le Concile d'Agde veut qu'on retranche de la liste des Clercs, qu'il appelle Matricula, tous ceux qui négligent de faire les fonctions de leur Ordre, & qu'on ne leur donne de part aux rétributions, que quand ils s'aequitteront de leur devoir : ceux au contraire qui remplissent avec ferveur les devoirs de leur état, doivent, suivant ce Concile, recevoir une rétribution proportionnée à leur zele, Thomass. Discipl. de l'Egl. part 1. liv. 4. ch. 56. part. 2. liv. 4. ch. 16. C. quia : us 12. q. 1. On voit même que dans ces premiers temps, plusieurs d'entre les Clercs ne prenoient part aux distriburions, que comme pauvres; & que lorfqu'ils avoient du patrimoine, & n'y avoient point renoncé au temps de lour Ordination, ils faisoient conscience de rien prendre de l'Eglise, Can. nlt, 16, q. I. V. Tire.

Par le Canon Episcopus 12. 9 1. tiré du Concile d'Antioche, tenu en 341. l'Evêque doit faire la dispensation des biens donnés à l'Eglise par les Fideles, avec autant d'équité que de proportion, fans qu'il puisse en disposer en faveur de ses parents ou de ses domestiques : Episcopus Ecclefiafticarum verum babeat porestatem , ad dispensandum erga omnes qui indigent , cum famma reverentia & quibus indiget (fi tamen indiget , ) tam qu'on offre les prémices aux Eveques, cipiuntur, neceffarits ufbus profutures,

Econome,

in a walls qualitie scalina franchim, just a Sadima Applitum, fin diemem: Histories villum & oplitum, is it content from a squel for commente his volume freely fame squel for commente and danglises ufus, or com section fraita, non come braberoum Discoungae cofficients pertedlu, fid bomm profitume foundflest in commune, and freely find commune and freely find commune, and freely find for the finding profitume for film finding for his commune, and freely finding section from a feet vet ladarum Ecolofic Synada Provincia, penas if perfolan, C. 10. Cas fil 1, 9, 1. V.

Cette difpensation contoit beaucoup de foin , & les Evêques s'en dechargerent à l'exemple des Apôtres sur des Diacres ou des Economes, qu'ils étoient cependant obligés de furveiller. Car le Pere Thomassin, part. 1.liv. 4. ch. 15. dit que le Pape Simplicius, ayant appeis que l'Evêque Gaudence ne gardoit aucune regle, dans la diffribution des revenus de fon Eglife, donna ordre à un Prêtre de son Diocese de gouverner les revenus Ecclésiastiques, d'en donner une quatrieme partie à l'Evêque, une autre partie aux Clercs, & de réserver les deux autres parties pour les pauvres & pour l'entretien des Églifes. Can. de Reditibus 12. q. 2. Le Pape Gelafe confirma ce partage des biens d'Eglise, tant pour les revenus fixes, que pour les oblations des Fideles; c'est ce qu'on voir par les Canons 23. 26. 27. Cauf. 12. g. 2. Le Pape Saint Grégoire écrivant à S. Augustin, Apôtre d'Angleterre, l'an 604 atteste encore que tel est l'usage du Siege Apostolique : Mos est Apostolice Sedis, ordinatis Episcopis , praceptum tradere , nt de omni ftipendio quod accedit, quatuor debeant fiers portiones; una videlicet Episcopo & familia ejus propter hof-

pitalitatem & susceptionem , alia Clero ,

tertia verò pauperibus , quarea Ecclesiis

reparandis. Can. 30. Can. 12. q. 1.

Martilin. Loc. fub. cit. cap. 4. Cette division des biens de l'Eglise n'étoit que pour les revenus & les oblations; les fonds & immeubles demeurerent encore en commun. Le Concile d'Ande, tenu en 506, commença à permettre que les Evéques donnafient en usufruit . à des séculiers ou à des Clores, des terres de peu de conféquence , & qui n'étoient pas pour l'Eglife d'un produit confidérable. Tous les Auteurs fixent, à cette nouvelle disposition, l'époque & l'origine des bénéfices. Le treifieme Concile d'Orléans déclara que l'Evêque ne pouvoit pas ôter aux Ecclésiaftiques les terres que son Prédécesseur leur avoit accordées, à moins qu'ils n'euffent fait quelque faute qui méritat cette punition. Le fecond Concile de Lyon contient le même Réglement. Il ne falloit rien de plus pour mettre les possesseurs, usufruitiers des biens d'Eglite, c'est-à-dire, comme on les voit aujourd'hui . dans une paisible jouissance leur vie durant, dont ils ne pouvoient être privés que par leur propre faute. V. Privation. Marfilius. in traft. de Redd. Ecclef. orig &jar.cap 9. Le Pere Thomatin, part. 2. liv. 4.

ch. 20. obsérve , qu'a-peù-pròs dans se même remps o fluvoit la même pratique en Italie & en Espagne. Le même pratique en Italie & en Espagne. Le mai value de la companie de la companie

BIE portions, fuivant les Canons, l'une pour la fabrique, & les autres réparations des bâtiments; une autre pour les pauvres, la troisieme pour les Prêties & les Clercs, la quatrieme devoit être réservée pour être employée selon les ordres de l'Evêque : ce qui étoit comme une espece d'hommage, dont les Evêques se sont fait depuis un droit qu'on appelle Cens Cathédratique. V. ce mot. C'est pourquoi le Capitulaire des Evêques de 801. rapporté par M. Baluze, ne parle que de trois parties de dixmes ; celle qui étoit destinée pour la décoration de l'Eglife, celle des pauvres & des étrangers, & celle qui regardoit les Ministres des Autels , c'est-à-dire , les Prêtres chargés du foin des ames. Antonius Marfilius , in tract, de Ecclef. Reddit, orig. er

jur. cap. 8. V. Men(e, Dixmes. Afin que ces regles fullent exactemenr observées, les Conciles enjoignoient aux Evêques, de se faire reudre compte, dans le cours de leur vifite, de ce qui devoit être employé pour l'ornement des Autels, pour l'entretien des bâtiments, & pour les au-

mones, Thomast, loc. cit. Quand les Evêques voulurent engager les Chanoines à vivre en Communauré, ils donnerent, à ces saintes Assemblées des biens de l'Églife fuffifants pour les entretenir honnétement dans cet état ; Flodoard fait l'énumération des terres que Saint Rigobert, Archevêque de Rheims, accorda alors à son Chapitre. Pierre, Diacre, qui a écrit la vie de Chrodegrand dit que ce faint Piélat ayant affemblé fon Clergé, pour le faire vivre dans un Cloître, lui prefcrivit une regle, & affigna des revenus fixes à cette Communauté pour l'entretenir ; il les obligea même , par ses Constitutions, d'avoir un hospice proche de leur Cloirre pour y recevoir les

pauvres, & d'employer à cette œuvre de charité le dixieme de leur revenu & des oblations. On trouve plusieurs donations faires, fous la feconde Race, par des Eveques à leur Chapitre, comme celles de Jonas, d'Orléans, d'Hervée, d'Autun; quelques - uns même, qui appréhendoient que leurs successeurs ne voulussent révoquer ces libéralités, en firent confirmer les Actes par le Métropolitain, par les Evêques de la Province, & par le Roi. M. Baluze en rapporte, fur les Capitulaires, plufieursexemples. La plupart de ces Chapitres avoient les dixmes des Paroifies que les Evêques avoient réunies à leurs Eglises : les Clercs qui les composoient, n'étoient point obligés à garder la pauvreté dans leur vie commune : plusieurs d'entr'eux conservoient le bien de leur famille, d'autres tenoient desbénéfices de l'Eglife que l'Evêque leur donnoit, ou fusoit valoir les fonds dont on leur accordoit l'ufufruit, & en percevoient les revenus, en payant tous les ans la neuviente & l.r. dixme de toutes ces terres, dont l'Eglife leur avoit accordé l'ufufrait. Thomast. part. 3. liv. 4. chap. 14. 15. 16. V. Chanoine.

Dans le XI. fiècle, plufieurs Chapitres abandonnerent la vie commune . (V. Chaneine , ) & les Chanoines separerent premierement leur mense d'avec celle de l'Evêque, & puis firent entr'eux un fecond parrage qui ne fur paspar-tout uniforme. Entre les Chapitres qui l'introduiffrent , les uns firent une maffe de tous feurs revenus., dont ils destinerent une partie à l'entretien des l'Eglife, & réferverent l'autre pour être diffribuée également entr'eux , à proportion de leurs fervices. V. Distribution. D'autres partagerent tous les fonds, dont ils attacherent une portion à chaque Prébende; c'est la cause de l'inégalité qu'on voit aujourd'hui entrales Canonicaes deplusieurs Eglises, & des différents usages qu'on y fait des fruits qui appar-

tiennent aux abients.

Etienne de Tournai, qui vivoit vers le XII. fiecle, dit que l'ufage de partager les revenus du Chapitre entre les Chanoines, étoit devenu le Droit commun de la France, & qu'on ne doit pas condamner cette coutume, puisque le St. Siege ne l'a pas désapprouvée ; il fait enfuite un grand éloge du Chapitre de Rheims, dont les Chanoines vivoient encore de son temps en commun, fans avoir divifé la Menfe Capitulaire dans un même dortoir. Juhel, Archevêque de Tours, visitant sa Province en 1233, confirma le partage qui avoit été fait entre l'Evêque de Saint Brieux & le Clergé. Comme il y avoit une grande inégalité entre les Prébendes de cette Eglise, l'Archevêque ordonna qu'après le décès des Chanoines, dont les Prébendes étoient plus confidérables , on réuniroit ces Prébendes au Chapitre, & qu'on rendroit tous les Canonicats égaux. Depuis ce temps, dit notre Auteur, on ne voit plus dans les revenus de l'Eglise. aucune portion destinée pour les pauvres, pour les étrangers & pour les réparations; mais, ajoute-il, ces biens n'ayant point changé de nature par leur division, ceux qui en possedent quelque portion, font toujours obligés d'acquitter les charges qui y sont attachées. Gratien, fur la question de ssavoir, fi on a pu partager en plusieurs portions ou Prébendes les biens des Chapitre, en sorte qu'il soit permis à chaque Chanoine de recevoir fon revenu & d'en disposer : His ita respondetur , dit-il , : Sicut perfectione charitatis manente, secundum discressonem Ecclesiarum, distributio fit Ecclefiasticarum, facultatum dum alisspoffessiones hujus Ecclesia ad dispenfandum committuntur, ex quibus , licet

vet Eetsssa muibus debeut esse etassia man na primum temen shi oʻji ha ilesssa desembili oʻji ha ilesssa shi manister etisma que superimo. Paddimm missirate mumo beritate munote pedema becchemm adam baritate munote pie etistima shi masa shi masa

Sur cet usage du bien d'Eglise, de la part des Eccléfiaftiques qui le possedent, il n'est pas de notre sujet d'entrer dans le détail des Autorités qui leur impofent l'obligation d'er faire part aux pauvres après leur nécellaire; nous en avons dit affez làdeffus au mot Annole; il nous suffira de rapporter ici la disposition du Concile de Trente, en la fest. 25. de ref. eap. 1. & de renvoyer au Dict. des cas de Conscience de Pontas, verb Bénéficier, Cas 14. & au nouveau Recueil des Décisions, touchant l'usage des biens d'Eglise, part. 2. pou ceux que la conscience peut intéresse. en cette matiere : ,, Le St. Concile leu-" interdit absolument de s'attacher à " enrichir des revenus del'Eglife, leur: " parents ni leurs domestiques; les ca-" nons mêines des Apôtres, leur dé-", fendant de donner à leurs proches, " les biens de l'Eglise qui appar-,, tiennent à Dieu ; que si les pa-" rents font pauvres, qu'ils leur ei. ", fastent part, comme à des pauvies " mais qu'ils ne les dissipent pas ne " ne les détournent pas en leur faveu. " Le St. Concile les avertit au con-,, traire autant qu'il est en son pouvoir-,, de se défaire entiérement de cette pour leurs freres, leurs neveux & ,, leurs parents, qui est une source de ,, tant de maux dans l'Eglise.

Les derniers Conciles Provinciaux. cenus dans ce Royanme, ont fait de femblables Decrets, & entrautres celui de Rouen de 1581, cerx de Bordeaux de 1583. & de 1624. & celui d'Aix en Provence de 1585. Ces Concites déclarent que les bénéficiers ne sont pas les propriétaires des biens d'Eglise qu'ils possedent; qu'ils n'en sont que les Economes & les dispensateurs, & que ces fortes de biens appartiennent à Dieu & à fon Eglife, & font le patrimoine des pauvres. Res Ecclefic , vota fine Fidelium, preisa peccatorum, & patrimonia pauperum. Ce sont les expresfions du Concile d'Aix-la-Chapelle, tenu l'an S16. V. Administrateur, Eco-

A l'égard de l'edigation des Benécies, par rapport à leur bénéfice même, nous nous concentrons de raporter i et la reele que preferi le Pape Alexandre III. qui vivoir au XII. lecte, dans le claps. Frostraintees a, extr. de donnieuis, tiré d'une de les Deréciales alreifée à l'Évâque de Paris, Fraternitatum ruam credimus mondares, qual com Epifenya de quilibre prefatans, reum Ecclégificomm fit de procurator d'un dominus, conditatom Ecclégia melimare perés, facere servalesciemen mel delect. V. Réparaires.

Pour ce qui est de la succession ou des restaments des Clercs, V. Succession,

Testament.

Mais revenons aux différents partages des biens d'Egifie. Le Pere Thomaffin, part. 4 liv. 4 c. 24; continue de nous apprendre par des exemples qui font les plusfurs témoignages quedepuis le partage des revenus hectifaltiques en différentes Prébandes, on a donné à des Moines & Chanoines réguliers, des Canonicats dans differentes Eglises Cathédrales & Collégiales, en 1035. Roricon , Evêque d'Amiens . accorda une Préhende de fa Cathédrale aux Chancines réguliers de S. Firmin, à condition qu'ils nommeroient un d'entre eux pour affister au Service divia . & que le Prieur de S. Firmin chanteroit la Melle pendant une femaine de chaque année, comme faifoient les autres Chanoines. Arave, Evêque de Chartres, fit confirmer par le Roi & par l'Archevêque de Sens son Métropolitain, l'acte par lequel il accordoit une Prébende de son Eglise au Monastere de Clugny. fans obliger les Religieux à faire aucun service dans l'Eglise de Chartres. Etienne, Evêque de Paris, avoit uni un Canonicat de Notre Dame, au Prieuré de St. Denis de la Chartre, à condition que le Prieur auroit un Victire qui affifteroit à l'Office de la Cathédrafe. Ce Vicaire nommé par les Moines étoit sujet à la jurisdiction du Chapitre. Il avoit tice portion des distributions, le reste appartenoit au Monastere. On voit dans l'Histoire de S. Martin-des-Champs plafieurs conreftations fur ce fujet entre les Moines & les Vicaires : il est inutile de rapporter ici l'exemple d'autres Chapitres où l'on a donné part aux prébendes, à des Moines & Chanoines réguliers. Nous dirons avec le Pere Thomassin, que rien n'est si beau que de voir unis les deux Clergés, Séculier &

Régulier.

Les Carés depuis long-temps avoient un revenu fixe & féparé de droit commun; les dismes de la Paroifé même des novales leur appartenoit. Mais les Evêques avoient donné pluficurs de so Paroiffes à des Chapitres féculiers ou à des Monafteres, à condition qu'is entreindroitent un Eccléfiafit que pour avoir le foi des ames, Ces Time I.

On a pu remarquer que pour nos usages il n'y a aucune distinction à faire dans tout ce que nous venons de dire. L'étoile, en effet, n'a rien à faire remarquer fur Thistorique qui ne vient

pas mêmejufqu'à nous,

\$.3. BIENS DES MONASTERES, ORIGI-NE, PARTAGE. Le partage qui se fit vers le V. fiecle, des biens d'Eglife entre les Clercs comme nous venons de voir, & encore plus l'abus qu'ils en firent, tourna le cœur des Tideles & leurs libéralités du côté des Moines, qui ayant alors des Eglises en leur particulier, vivoient d'une maniere trèsédifiance: jusques-là ces. Moines n'avoient vécu que du travail de leurs mains & de quelques aumônes, fouvent même ils en faiscient eux-mêmes de leur fuperflu. Il fant croire, à l'honneur de ces premiers Religieux, qu'ils ne recurent dans la fuite les biens des Fideles que pour avoir l'occasion ou le moven d'en faire un plus faint ufage; quoiqu'il en foit, ils fe reffentirent. comme les Clercs, de la ferveur des premiers Empereurs Chrétiens, Une Loi. de Théodofe le Jeune, inserée dans le Code de Justinion au tiere de Episcopis-. Clericis, porte que le bien de patri- der que les dixmes des finits de la terre-

BIE

Diacres, des Diaconeffes, des Cleres, des Moines & des Religieuses, qui décéderont fans avoir fait de Testament & fans hiffer d'héritier en ligne directe, appartiendront de plein droit à l'Eglife ou au Monastere dans lequel ces personnes s'étoient consactées au Seigneur. V. Succession. Suivant la Novelle 123. de Justinien, un homme qui entroit dans un Monastere , laissant des enfants dans le monde, devoit partager fon bien entre les enfants & le Monastere. V. Acquisition. Quand il mouroit avant d'avoir fait ce partage, la Communauté entroit en polleillion de tout lebien , en laissant la légitime aux enfants : lorfque le Religieux n'avoit point d'enfants, il n'avoit point d'autre héritier que sa Communauté, ce qui étoit suivi ca Occident comme en Orient, & avec encore plus d'ayantage pour les Moines; car ceux qui quirtolent le fiecle pour embraffer la Regle de St. Benoît devoient renoncer a tout ce qu'ils possedoient en propre; & cette rénonciationfe faifoir ordinairement on favour du Monastere. On faisoit aussi des présents confiderables aux Abbayes quand les peres & les meres y préfentoient leurs enfants pour les faire élever dans la vie Monastique, à laquelle la piéré de leurs parents les actachoit pour le reflede leurs jours, fans même que les enfants duffent être Religieux; les gens même de la premiere distinction mirent dans la fuice les leurs dans les mêmes Monasteres des Benédictins, à ritre de penfionnaires: & au moyen des richesses que ces Religieux avoient déjà acquifes & des dixmes qu'on leur avoit données .. ils élevoient ces enfants noblement &c. presque pour rien. Mezerai , dir dans lavie de Philippe Auguste, que les Seigneurs François s'étoient laissés perfuamoine des Evêques, des Pières, des & du bétail qu'ils levoient fur leurs tezanciers, appartenoient de Droit Divin aux Ministres de l'Eglise, & qu'il les falloit restituer; ils en donnerent une bonne partie aux Moines Bénédictins. qui en ce temps-là rendoient de grands fervices à l'Eglile & se faisoient fort aimer de la Noblesse, parce que leurs Monasteres étoient comme des hôtelleries gratuites pour les Gentilshommes & autres voyageurs, & des écoles pour instruire leurs enfants. V. Inféeda-

Les Abbayes de decà les monts devinrent fi riches, qu'en France les Maires du Palais s'attribuerent l'autorité de faire l'Abbé, & de le choifir parmi les Seigneurs de la Cour Ils permettoient quelquefois par grace, de l'élire eux-mêmes ; Charlemagne rendit aux Religieux leur élection. V. aux mots, Abbé, Commende,

Toutes ces richesses occasionnerent le relâchement parmi les Moines : l'eforit d'orgueil & le luxe s'emparerent des Supérieurs; l'indépendance eut d'attrait pour les inférieurs; on en vint à un partage : l'Abbé & les Religieux firent menfe féparée des biens du Monastere. V. Offices clauftranx, Prieures, Réforme,

Menfe. Le premier partage qui se fit des biens des Monasteres fur donc entre l'Abbé & les Religieux. Le Concile d'Oxfort, tenu en 1222, veut que les premiers Supérieurs des Communautés Religieuses rendent compte deux fois dans l'année de la dépense & de la recette, à ceux que le Chapitre nommera pour entendre ces comptes ; il excepte de certe regle les Prélats qui ont des biens fénarés des Moines ou des Chanoines réguliers. Innocent III. au chap, cateri de rescrip. fair la même distinction entre les Monafteres où tous les biens font en commun, ∞ ceux où la meníe de l'Abbé est distinguée de celle des Religieux;

BIE 321 Nisi forte Abbatis & Conventus negotia elent omnino discreta.

Le Concile d'Auch, tenu en 1308. fuivant l'esprit & la regle de S. Benoir. défendit aux Abbés réguliers de partager avec les Moines les biens qui doivent être communs entreux ; il déclare nuls tous ces partages, même ceux qui avoient été faits avant ce Décret, Dans le même Canon on fait défense aux Abbés de donner des pensions à leurs Moines en argent, en bled, ou de quelqu'autre maniere que ce foit; mais on avoit déjà fait le partage des biens des Monasteres entre les Officiers, & il fubfifta. V. Offices Claufranz. Edouard, Roi d'Angleterre, confirma en 1281, la division des revenus de Saint Edme ; on en avoit d'abord fait deux portions égales, l'une pour l'Abbé , l'autre pour le Couvent, La part du Couvent avoit enfuire été partagée entre le Cellerier qui étoit tenu de fournir ce qui étoit nécessaire pour la table du Monastere & des hôtes : le Sacristain qui étoit chargé de l'entretien de l'Eglife & des ornements, & l'Infirmier qui devoit avoir soin des malades. D'autres Religieux avoient le gouvernement des Hôpitaux, auxquels on avoit attaché une certaine quantité de revenus, pour l'entretien de ceux qu'on avoit établis pour les gouverner, des Religicux qui vivoient fous eux & des pauvres. On donna austi aux Moines des obédiences : c'étoit des fermes éloignées du Monastere dont on leur conficit l'administration. V. Prieures. Thomast.

part. 4. liv. 4. ch. 25. 26. Les Abbés Commendataires ayant fuccédé aux Abbés réguliers, les chofes Int restées dans le même état, c'est-à dire, que l'Abbé a eu, surtout dans l'Ordre de S. Benoît, tous les biens du Monastere, & les Religieux Jeurs ils eftiment article par article, tous les biens qui doiven entrer dans le parage, far les baux qui ont été paffét depuis les dix demiares annes y ou fur la valeur des biens felon la commune cenomée. Après l'eftimation, les Express compofent des biens à parager, trois lous aufit égaux qu'il eft polible, & deffent fur le tous l'eur procès verbul qu'ils dépofent en Greffe de la jurification qui les deports de la purification qui le a nommés, après l'adition qui le an nommés, après l'adition qui le an nommés, après l'adition qui le qu'ils depofent en a nommés, après l'adition qui le qu'ils depofent en a nommés, après l'adition qui le qu'ils depofent en a forefie de la jurification qui le qu'ils depofent en a nommés, après l'adition qui le qu'ils depofent en a forefie de la jurification qui le qu'ils depofent en a forefie de la jurification qui le qu'ils depofent en a forefie de la jurification qui le qu'il qu'ils depofent en a forefie de la jurification qui le qu'il qu'il

voir affirmé véritable. Celui qui provoque le partage, leve une expédition au Grefie du rapport d'Expert qui y a été remis, & donne fa requête en homologation, & à în droption des loss; le dérindeur au partage fournit des détenfes, confient à la demande, ou explique les moyens qu'il a à fournir contre le partage, fuir lequal on fait prononcer par le Juge. Celt - là la procédure que l'en fuit à Paris oh les experts jurés, comme en plusens villes du Royaume, ont certifiers de l'écritoire; à qui ils remer-

tent leurs rapports ou procès verbaux. C'est à l'Abbé à choisif le premier fur les trois los; les Religieux choisifient après, le leur, & le troisieux qui refle est dessinaire de la troisieux qui refle est dessinaire proprietation. A l'égard des frais du parrage, ils doivent être pris fur le tries los qui oxissieux lors de la demande en partage; & s'il n'y en avoit point & que la jouissimos fur en commun, les frais du parrage devient être avancés par cetul qui le demande, à la charge d'en être remboursé fur le tiers lot à faire.

Généralement tous les biens qui appartiennant à l'Abbaye doivent entrer dans le partage. On excepte les biens du petir Couvent, (v. Concent,) les biens qui font attachés à des Offices elauftraux; & les biens qui avoient été alienés & qui ont été retirés ou par Religioux. A l'égard du petit Couvent, les biens qui ont été acquis par les Religieux, & ceux qui leur ont été aumonés ou donnés pour des fondations depuis l'introduction de la Commende. n'entrent point en partage, & les Religieux doivent jouir feuls des revenus de ces biens: mais les biens qui ont été aumônés ou donnés pour fondations, ou acquis par les Religieux, entrent en partage, à la charge de payer par l'Abbé aux Religieux, fur le tiers lot, l'honoraire des Messes, Obits & Services qu'ils doivent acquitter dans l'Abbaye, fuivant le réglement du Diocese dans lequel l'Abbaye est fituée , ou fuivant les conventions fai-

tes entre l'Abbé & les Religieux.

Quant aux Offices claustraux, il faut diftinguer ceux qui font poffedés en titre, d'avec ceux qui ne sont que de fimples commissions: les premiers n'entrent point en partage; secus, des autres. Régulièrement les Offices clauftraux ne sont point présumés des titres de bénéfices : c'est aux Religieux qui le prétendent ainfi, d'en établir les preuves par trois provisions & par une policifion de quarante ans. Dans les Abbayes où les Offices ont été éreints ou reunis aux Monasteres, comme l'ont été en vertu de Bulles, les Offices claustraux dépendants des Maisons de la Congrégation de Saint Maur. V. ( Offices claustraux , Prieures , ) les biens accachès à ces Offices n'entrent point en partage; mais les Religieux qui en jouissent doivent acquitrer, en l'acquit du tiers lot , les charges pour lesquelles ces biens ont éré donnés. Les Offices qui n'ont jamais été & qui ne font encore dans certe même Congrégation de Saint Maur, que de fimples commissions, entrent en partage, parce que Teurs Bulles ne s'étendent qu'à ceux de l'Abbaye; s'ils y sont rentrés par étoient possédés avant l'introduction des Religieux de cette Congrégation dans les Abbayes & Prieures. Jurifprud. Canoniq. verb. Partage , fect. 1. 11. 6.

Enfin , à l'égard des biens revendiques par l'Abbé ou par les Religieux , il faut distinguer aussi : les uns ont été aliénés pour cause de subvention, & l'on a pu y rentrer en vertu des facultés accordées par les Déclarations du Roi . (v. Subvention , Rachat ;) les autres ont été aliénés par d'autres Actes, comme baux emphiteoriques, & l'on a pu les révendiquer après l'expiration du terme ou par anticipation. Dans le premier cas, si les Religieux y sont rentrés en vertu des Déclarations du Roi, après avoir rembourlé aux acquéreurs le prix principal des alienations, les taxes fur eux impofées pour raison de ces biens, les frais & loyaux-coûts, impenses & améliorations : l'Abbé Commendataire qui veut obliger ses Religieux à rapporter ces biens pour les faire entrer en partage, doit commencer par les rembourser par préalable, des deux tiers des fommes qu'ils justifieront avoir payées pour y parvenir, tant pour le principal & pour le remboursement des taxes de fixieme & huitieme denier qui ont été imposées sur les détempteurs, que pour les impenses, améliorations, frais & loyaux-coûts; fans quoi les biens ainfi retirés par les Religieux, doivent leur appartenir & ne point entrer en partage.

dans lesquels les Religieux sont rentrés Contrat , & qu'elle se fait au corps subsistance, d'où vient qu'ils ne doivent

anticipation, en payant quelque fomme aux Détempteurs , l'Abbé est obligé de les dédommager de ce qu'ils ont payé, s'il veut faire entrer ces biens en partage awant l'expiration du bail.

Que fi les biens avoient été aliénés par des titres nuls & vicieux , & que les Religieux y foient rentres après avoir detruit ces titres, ces biens entrent en partage en remboursant les frais nécessaires pour parvenir à faire annuller les Contrats, au cas que les Détempteurs n'y aient pas été condamnes ou qu'ils foient infolvables. Jurisprud. Canoniq. loc. cit. n. 10.

Il a été jugé que les bois de hautefutaie entrent dans le partage comme tous les autres biens de l'Abbaye, & l'Abbé doit y avoir ces deux lots. Ibid . n. 7. Ordonnance des eaux & forêrs de 1669, cit. des Bois des Eccléfiastig. article 5. Sur toutes ces questions touchant les biens qui entrent dans ce partage, V. les Mein, du Clergé, tom. 4. p. 1228. & fuiv.

S'il n'y a qu'un feul corps de justice dans l'Abbaye, elle doit appartenir à l'Abbé, même sur les terres & domaines des Offices claustraux qui ont été éteints & dont les fruits ont été unis à la Mense conventuelle : l'Abbé feul a droit d'y faire mettre des potaux avec les armes & d'en nommer les Officiers; mais s'il y a des justices particulieres, outre celle du chef-lieu , dépendantes des terres de l'Abbaye, elles appartiennent à celui dans le lot duquel ces terres font tombées : ainfi jugé par des Arrêts cités Au fecond cas, les biens aliénés dans la Jurilprud. Canoniq. loc. cit. n. 8. Journal des Audiences , Arrêt du après l'expiration du terme, entrent en 8. Avril 1702. M. d'Héricourt, en parrage, sans que les Religieux puissent l'endroit cité ci-dessous décide que cela prétendre aucun rembourlement, parce doit être exprimé parce que, dit-il, le que la réunion vient de la nature du lot des Religieux doit fervir pour leur point avoir dans la Regle générale des l'administration des biens qui le comdroits honorifiques, qu'il faut réferver posent.

à l'Abbé.

tiennent la nomination, préfentation & autres droits de patronage des bénéfices dépendants de l'Abbaye même. Arrêt du 8. Avril 1702. & un autre du Grand Conseil du 26. Septembre 1672. rendu en faveur de l'Abbé Commendataire de Trouard, V. Abbé Commendataire , Offices claustraux.

Pour les charges des lots, on distingue les charges claustrales, & les charges particulieres. Les premieres sont à la charge du tiers lot & confiftent dans les réparations & réédifications de l'Eglise Abbatiale & des lieux réguliers, les anciennes décimes créées avant l'anpée 1690, celles qui concernent la celébration du Service Divin . comme les ornements, linge, luminaire, les charges de l'hôtellerie & de l'infirmerie, les gages des Médecins, Chirurgiens & Apothicaires & du Portier, la pension du Docteur dans les Abbayes de Citeaux, lorsqu'il y en a un. Les Abbés Commendataires prétendent que l'ameublement de la maifon & le falaire des-Médecins & Chirurgiens ne doivent les regarder, que quand le lot des Religieux est entiérement épuise par les dépenses absolument nécessaires pour Leur fublittance; on peut même dire . ajoure M. d'Héricourt, que ces char-

Dans l'usage ordinaire des partages entre les Abbes & les Religieux, on évalue les charges claustrales à une certaine fomme pir chaque annee, que les Abhés s'obligent de donner à leurs Religieux pour l'acquir de ces charges. Religieux , au préjudice de fes fuc-Cotro évaluation se fait suivant le cesseurs, une portion de ce qui est

ges font comprises dans l'entretien des

Re ligioux, dont leur lot est tenu.

Lorsque les Abbés veulent se libéree En effer, c'est à l'Abbé qu'appar- des réparations de l'Eglise & des lieux reguliers, & en charger les Religieux en leur abandonnant pour cet effet une partie des fonds de leur lot, ou une fomme annuelle, ils doivent commencer par les mettre en bon état de toutes réparations , & le constater par un procés verbal de réception. Sanscette précaution, les Religieux peu-

> ces réparations qui font des charges du tiers lot. Jurisprud. Canonig. loc cir. feet . 2. Quant aux charges particulieres elles font portées par chaque lot; telles font les charges foncieres, comme les gros-& les portions congrues des Curés, les

vent demander aux successeurs de

l'Abbé avec qui le partage a été fait,

penfions perpéruelles, etc.

Nous avons dir ci - deffus que les Offices claustraux qui n'entrent point en partage, doivent acquitter les charges des biens qui y font assectés, à

l'acquit du tiers lot. Ibid. n. 5.

Lorsqu'il n'y a point des fonds destinés aux aumônes, on ordonne que l'Abbè les fera en fon honneur & confcience, sans qu'on le condarane à aucune fomme pour cet effet. En cas de mauvaife administration des Abbés & Prieurs, ils font privés de l'administration du tiers des charges lequel est féqueftré entre les mains d'un Notable Bourgeois, jusqu'à ce que les charges foient acquittées ou les lieux rétablis; c'est ce qu'établit en maxime M. du Bois en fon Recueil , pag. 213. C'eft aussi une regle qu'après que le parrage a été fait , il n'est point permis à l'Abbé Commendataire d'abandonner à fes revenu du tiers lot, dont il doit échu dans le lot de l'Abbe, ourefter au moins un tiers pour dans le tiers lot; à moins qu'on

n'ait observé pour cet abandon toures les formalités presertes pour les aliénations des biens l'eclésiaftiques, ou du moins qu'on ne justifie d'une nécessité ou

d'une utilité évidente.

Refte à observer que tous les Concordats par lesquels l'Abbé ou les Religieux se chargent de tout, & ne donnent qu'une penfion alimentaire à l'autre, ne font que provifionnels, & l'on est toujours en droit de demander le parrage dans les formes ordinaires ; la portion légitime des Religieux, dit M. d'Héricourt, dans une de fes confultations, œuvres posthum. tom. 1. pag. 414, dans les biens des Abbaves tenus en commende, est le tiers lot, tant que le partage n'a point été fuit des fonds fur ce pied , tontes les perfions dont les Religieux conviennent avec les Abbés ne sont qu'une provision, qui ne les empêche point de demander ce qui leur appartient de droit commun dans les fonds. Ce sont comme des enfants de la maison, qui demandent leurs aliments fur les biens paternels, dont ils font co-portionnaires; d'où il fuir que la clause par laquelle des Religieux s'engageroient dans un Concordat a ne demander que ce qui y est contenu, ne peut s'entendre que du temps où les Religieux se tiendront à leur provision, & ne demanderont point de partage, contre lequel ils font toujours reçus de réclamer, comme il a été dit même fans lettres de récision , à l'inftar d'un partage provisionnel dans une famille, ou de l'acle par lequel un des co-héritiers qui s'est emparé de tout l'héritage, s'est obligé de payer une certaine fomme par an à chacune des Parties intéreffées ; mais le même acte rout Provisionnel qu'il est, subsiste pendant le procès, & jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau partage en justice : on n'accorde point aux Religieux de nou-

welles penfons, à moins que l'Abbé ne le reurdit, par dol ou rimude, d'Héricour, lee, cir. Confait, 94, voyes, fur toute cette matière les Mém. du Clergé au tem. 4, pag. 10-95, juiqu. 110-0, p. 1219, 66 tulv. 2-67, de fuiv. 100-0, p. 1219, fuiv. 100-0, p. 1219, fuiv. 100-0, fuiv. 100-0

S. 4. BLENS D'EGLISE. PRIVILEGE, Immunités, V. Immunités, Rachat.

S. S. BIENS D'EGLISE, DISSIPA-TION, ADMINISTRATION. V. Aliénation, Oferpation, Inféctation, Adminification, Bénéfices, & ci-deffus.

BIGAME, BIGAMIE. Bigame est un homme qui a épousé deux femmes, ou une femme qui a époufé deux maris; la Bigamie est l'acte par lequel on fe rend Bigame : ou ce qui est la même chose, la sache même du Bigame. Nous ne parlons ici que des Bigames qui se sont mariés deux fois successivement V. Poligamie, pour ceux qui ont à la fois pluticars temmes & qu'on appelle aussi Bigames. M. Lefchastier a fait une Differtation très-curienfe fur cette matiere, il nous y apprend que les Latins prononcent Bigamie, le mot Grec, Pirqua, à cause de ces termes du Préteur Romain qui punissoir les Bigames de la peine d'infamie : Bina sponsalia , Binas ad nuptias codem tempore conflitutas babentes.

S. 1. DIFFÉMENTES SONTES DE BIGAMIE. Les Canonifes d'Aligamie; la Bigamie proprement dire, la Bigamie proprement dire, la Bigamie exemplaire ou fimiltudinaire: Propria, interpretativa & fimiliudinaria [au exemplaire in C. 2, de Bigam.

La Bigamie proprement dite est

celle que contracte un homme par deux mariages successifis, quand même le premier auroit été contracté avant qu'il eûr reçu le Baptême. C. una, dist. 26. Dist. Glos.

La Bigamie interprétative est celle qui se contracte par le mariage avec une veuve ou avec une fille qui a perdu notoirement sa virginité, soit qu'elle sir prostituée, soit que s'étant déjà mariée à un autre, \*son mariage ait éré déclaré nol. C. curandum, dist. 34. Si qui vidam etad.

La Bigame fimilitudinaire est celle dont se rend coupable un Religieux prosès, ou un Clerc engagé dans les Ordres Sacrés en se mariant de fair, quoique de droit son mritage soit nul. Cap. nuper de Bigamis non ordinan-

dis. C. quotquot cauf. 27. q. 1.

Les anciens Canons out mis encore au nombre des Bigames, le mari qui n'abandonne pas la femme convaincue d'adultere. C. f. enjus uxorem, dif., 34. tiré du Concile de Nicée, dont la dilpolition fe rapporte aux ulages de l'Eglife Orientale, par rapport aux Prêtres mariés dont il parle. C. fi laici diff. etd.

Un homme qui épouse une semme, laquelle ayant été une sois mariée, n'a pas consommé le mariage, n'est pas réputé Bigame. Cap. debitum extr.

de Bigam non ordinandis.

Parmi les differentes efpeces de Bigamie dont nous venons de parler, on diftingue la Bigamie volontaire & La Bigamie involontaire ; la premiere eft celle qui fe commer en toute connoilfance de caufe, Paurre se contracte, par exemple, par un homme qui époufe une semme qu'il croit vierge tandisqu'alle n. Pest pas.

S. 2. BIGAMIE, IRREGULARITÉ. l'Apôtre S. Paul veut qu'un Evêque se loit point Bigame. fi quis fine cri-

Voilà donc la Bigamie mise clairement au nombre des irrégularités, parle nouveau Testament même; voici la raison qu'en donnent les Théologiens : le mariage mystique de J. C. avec fon Eglife, dont l'ordination des Clercs est une figure, a fait exclure les Bigames du ministere, non qu'ils se soient rendus coupables de quelque péché, mais parce qu'il manque a leur commerce, d'ailleurs legitime, la perfection du Sacrement : Quia de Sacramento agitur, non de peccato, propter fanctistatem Sacramenti .... ita non absurdum visum est Bigamum non peccasse, sed normam peccati amisise, non ad vita meritum, fed ad ordivationis fignaculum, unius uxoris vir Epifcopus fignificat ex omnibus gentibus unitatem uni viro Christo subditam. C. acutins dift. 26. Qui autem iteraverit conjugium, sulpam quidem non habet coinquinati, fed prarogativa exuitur facerdotis: cap, qui fine dift. ead.

Ds-là viene qu'on n'a pas mis au rang des Biganes; tes Clercs, qui, avant ou après leur Ordination, one cu commerce avec plufeurs concubins; ils doivent être punis de ce crime, s'ils le commetent daus les ordres; mais ne contraktant aucun mariage public qui puillé défigurer 1 comparaison myftique du mariage de J. C. avec fon Egifle, on ne les ettime pas

Tome I, Comme ceux, qui, fans être

330 coupables d'aucun péché contractent néannioins en se mariant deux fois, ou en époufant une femme qui n'est pas vierge, une union qui ne peut être l'image de cette pureté qui reluit dans les deux époux du Cantique. Despon. enim vos uni viro Virginem caftam , exhibere Chifto. Paul. 2. Cer. 11. 2.

Les femmes Bigames, felon leur fexe, n'encourent aucune irrégularité pour les Ordres, puisqu'elles en sont toujours incapables; mais elles ne peuvent être miles au rang des vierges, Cap. quotquot, J. G. 27. q. 1. Quotquot virginitatem pollicitam pravaricata funt , professione contempta, inter Bigamos, id est, qui ad secundas nuptias transierunt, baberi debebunt , id eft , dit la Glofe , repelluntur à promotione & accufatione ficut Bigami, nec famina inter virgines confecrabuntur. Loc. cit. V. Abbeffe , Religieuse.

S. 2. BIGAMIE, DISPENSE DE L'IR-REGULARITÉ. Il y a des Canons qui portent qu'on ne doit en aucun cas dispenser de l'irrégularité qui vient de la Bigamie. C. acutus dift. 26. prasbyter dift. 82. c. nuper extr. de Bigam. c. fi quis viduam dift. 50. Mais outre que le Pape dispense aujourd'hui de bien des Loix Eccléfiastiques dont ses prédécesseurs ne dispensoient pas autrefois; l'irrégularité qui provient de la Bigamie n'érant que de droit positif, on a cru que le Pape pouvoit en difpenfer, mais avec juste cause. S. Thomas, 4. fent. 17. q. 3. art. 1. Can. Lector. J. G. dift. 34, où l'on voir que le Pape Luce ditpensa de la Bigamie le tameux Canonifle Tudelchi Panorme. Archevêque de Palerme.

Le Pape est seul en possession par le nouveau droit ( C. à nobis de Big. non ordin. c. alternationis de Big. in 6º.) d'accorder cette dispense de l'irrégula-

rité qui vient de la Bigamie proprement dite & de la Bigamie interprérative. Corrad. difpenf. lib. 2. cap. 1. Les Evêques ne peuvent dispenser que de la Bigamie similitudinaire, pour permettre à celui qui est tombé dans cette espece d'irrégularité, de faire les sonctions de l'ordre qu'il a reçu, & non pour être élevé aux Ordres supérieurs : C. vidua, c. f subdiaconus, dift. 34. Mais les Eveques ne pourroient dispenser, si la Bigamie similitudinaire étoit en quelque maniere jointe à la Bigamie proprement dite ou interprétative : comme il arriveroit, fi celui qui est dans les Ordres Sacrés époufoit une veuve, ou s'il avoit éré déjà marié valablement avant que de recevoir les Ordres. L'Evêque peut encore dispenfer de la Bigamie occulie. Pastor. lib. 3. tit. 24. n. 5.& 6. Il dispensoir anciennement dans certains cas de la Bigamie pour le Soudiaconar, comme il paroir par les Canons; Vidna, & 6 Subdiaconatus, dift. 34. V. Difpenfe.

L'Auteur de la Jurisprudence Canonique, verb. Difpenfe, fect. 2. n. 12. dir que l'usage est de s'adresser au Pipe pour la dispense de la Bigamie occalte, quoique contraire au Concile de Trente , fest. 14. de ref. c. 6. & au senriment de bien des Auteurs. Il ajoute après Cabaffur, que l'Evêque peut dispenser de la similitudinnire pour les Ordres mineurs, & à l'effet de posséder un bénéfice simple : ce qui est conforme à l'opinion de S. Thomas & a la Jurisprudence. Loix Eccles, ch. de l'âge, & qualités, &c. n. 43. Thomassin 'de la Discipline, part. 1. liv. 2. ch. 8. part. 4. liv. 2. ch. 20. BIS CANTARE, chanter deux fois : ce qui s'applique a la célébration de deux Messes par un même Prêtre.

Le Chapitre confulvit, de celebra-

tione Missaum, ne permet aux Prètres de celèbrer qu'une Misse par jour fe ce rêelt le jour de Noël, & dans un cas de nécessité, qui obligéelt d'en dre davantage Respondemus pand excepte die Nativitati Dominica, nis cansil necessitati de la disparation de la manasement de la manament de la manada celebrare.

Lortqu'il se rencontre plusieurs petites Eglises ou Paroisses à la Campagne, dont les revenus ne sont pas fuffisants pour entretenir des Prêtres, les Evêques permettent alors le bit cantare à un même Curé. Le chap. Prasbyter de celeb. miff. é:ablit d'autres cas, pour raifon desquels un même Prêtre peut dire plus d'une Messe le même jour : Deinde peractis his, & infirmis vifitatis, fi veluerit, exeat ad opus rurale jejunus, ut sterum necessitatibus peregrinorum & befpitum, five diversorum commeantium , infirmorum atque defunitorum succurrere possit usque ad flaratam horam pro temporis qualitate. Propheta dicente : septies in die landem dixi tibi qui septenarius numerus à nobis impletur, fi matutini, prima, tertia, Sexta, nona, vespera & completorsi tempore , noftra servitutis Officia persolvamus. V. Meffe, Incompatibilité.

Par Arrêt du 20. Juin 1704, rendu fur les conclusions de M. Joly de Fleury, Avocas Ginéral, il a éré dit n'y avoir abud dans l'Ordonnace d'un Evéque, portant défenfes à un Curé de fon Diocéle de dire deux Melles en un jour dans deux Eglifes qui avoient des revenus fufficints pour entretenir chacune un Prêtre. Journ. des Aud.

BISSEXTE. V. Kalendrier.
BLASPHEME, BLASPHEMATEUR.
Le blasphème cst un crime énorme
qui se comme contre la Divinité,

par des paroles on des sentiments qui choquent sa Majesté ou les Mysteres de notre fainte Religion.

On distingue deux sortes de blasphêmes; l'hérétical & le simple.

Le blasphême hérétical est celui qui est accompagné d'hérésie, comme quand on nie ou renie Dieu, ou que l'on parle contre les articles de Foi. Barbosa, de esfec de potest. Episc. part. 3. allés, 50 n. 85.

Le blasphême qu'on appelle simple est celui qui, fans répugner aux articles de Foi, ne laisse pas d'être trèsgrave, comme quand on nie en Dieu quelque chose qui lui convient, ou qu'on Lui attribue quelque chose qui ne lui convient pas; par ex. Dieu est paresseux, il est malade, par la vie de Dieu, &c. Les Impiétés contre les Saints font austi des blasphêmes simples Qui enim maledicit Sanctis, maledieit eis ut Santi funt , ac perinde matedicir in Sanctis ips Deo qui Sanctos effecit, à que est sanctitas. Azor: Infist. Moral. part. 1. lib. 9. c. 28. 9. 4. Barbola, loc. cir. n. 91. 92. où l'on voit d'autres exemples du blasphême simple.

Les peines contre les Blasphémateurs en géneral, sont marquées dans le ch. 2. de maledicis, dans la fession 9. du Concile de Latran, tenu fous Léon X. dans une constitution de Jules III. incip. in multis; & enfin dans une Constitution de Pie V. incip. cum primum Apostolarus. Cette derniere est la seule qu'il importe de faire connoitre ici , parce qu'outre qu'elle est plus récente, elle ne fait que rappeller la difposition du Concile de Latran sous quelques modifications; voici comment elle s'exprime touchant les peines de ce crime: Ad abolendum nefarium & execrabile blasphemia scelus, qued in antiqua Lege Deut morte puniri mandat .

1 t 2

& Imperialibus quoque Legibus praceptum eft: nunc autem propter nimiam Judicum in puniendo fegnitiem, vel potius desuetudinem supra modum invaluit Leonis X. Pradecefforis Nostri, in nevissimo Laterane nisi consilio statuta revocantes, decernimus ut quicumque Laicut Deum & Dominum Nostrum Jesum Christum, & Gloriofam Virginem Mariam ejus genitricem , expresse blasphemaverit ; pro prima vice, panam vigenti quinque ducatorum incurrat : pro fecunda, pana duplicabitur; pro tertia, centum ducatos folvet, ienominia notatus, exilio mulcsabitur. Qui plebens fuerit, nec erit Solvendo; pro prima vice, manibus post tergum ligatis, antefores Ecclefia conftituctur per diem integrum; pro secunda, fustigabitur per urbem ; pro tertia, ei lingua perforabitur, & mittetur ad triremes.

Quicumque Clevieus blaßbennie crimen damiljerit, sp. sprima voice, fruitibus unins anni, omniam attim quorumlibet beneficirum fluorum spro fecunda, beneficiir spits privatur: pro terria, omnibus visim Diquitatibus exunsi deponatur; & in exilium mittature. Quod fi Clevieus unullum beneficium hobaveti; pran pecuniaris vel corporali, pro prima vice, pumiatur : pro fecunda, exarceribus umarcipietur; pro terria, vurbaliter degraderur. & del trienus mittature.

Qui reliquos Santtos blasphemaverit, pro qualitate blasphemia, Judicis arbitrio

puntatur.

Ces mots, pour la premiere, seconde sois, &c. doivent être pris ici, pour la premiere ou seconde punition, & nullement pour le premier ou second blasspleme, arg. cap. grave de prabendis, nbi dicium post primam et secondam correstionem.

La constitution de Jules III. déjà citée, constitue pour Juges des Blafphémateurs, les Inquisireurs de la Foi;

& ordonne que, ceux qui auront oui proférer des blasphêmes, en dénoncent les coupables dans trois jours, sous peine d'encourir les mêmes peines que les Blasphémateurs eux mêmes. Cette Bulle est exécutée dans les pays d'Inquisition; mais la compétence qui y est donnée aux Inquisiteurs, ne regarde, dans l'usage, que les coupables de blatphême hérétical. Les Evêques, les Juges séculiers même, connoissent du crime des autres Blasphémateurs; c'est ce que nous apprend Barbosa, Auteur d'un pays d'Inquisition, en son Traité de offic. & potest. Episc. part. 3. alleg. 50. n. 89. 93. 94. & 99. Le même Auseur dit que les Inquisiteurs punissent ordinairement les Blasphémareurs leurs justiciables, selon leur condition: de peines afflictives & publiques, avec abjuration de levi, quand ils sont de basse condition: d'amende pécuniaire & de quelque remps de rerraite dans un Monastere, quand ils sont nobles. V. cette matiere traitée au long dans le Commentaire de l'Édie du Sr. Office par Lupus, part. 4. liv. 23.

Nos Rois ont fair en divers temps des Ordonnances contre les Blafphémareurs, qui prouvent bien le zele & la vénération qu'ils ont toujours eu pour les choies saintes; sans parler des Capitulaires, ni des anciennes Ordonnances de S. Louis, qui font autant & plus féveres que les Canons & les Bulles des Papes contre les Blatchémateurs: nous nous bornerons à rap-, porter les dispositions de la déclaration du 30. Juillet 1666, relative ou conforme à l'Ordon, de Provence cli. n. 3. aux art. 13. de l'Ordonnance d'Orléans, 86. de l'Ordonnance de Moulins, 35. de l'Ordonnance de Blois. & à la Déclaration du 7. Septembre

1651. Cette Déclaration de 1666. porte donc, que les Blaiphemateurs seront condamnés pour la premiere fois à une amende pécuniaire, qui sera doublée, triplée & quadruplée en eas de récidive, & que la cinquieme fois, ils feront mis au carean; la fixieme, ils feront conduits au pilori, ou on leur coupera la levre supérieure avec un fer chaud; la septieme, on leur coupera la levre inférieure; & enfin, en cas de nouvelle récidive, on leur coupera la langue, pour les mettre hors d'état de commettre ce désestable crime.

Il est ordonné par la même Déclaration, à ceux qui auront oui proférer des blasphêmes, d'aller dénoncer les coupables aux Juges des lieux, dans vingt-quatre heures, à peine de 60. fols parifis d'amende, & de plus grande, s'il v échet. Le Roi déclare qu'il n'entend comprendre dans sa Déclaration les énormes blasphêmes qui, selon la Théologie, appartiennent au genre d'infidélité, & détogent à la bonié & grandeur de Dieu, & ses autres attributs ; voulant que lest, crimes soient punis de plus grandes peines que celles que dessus, à l'arbitrage des Juges, selon leur énormité. C'est en vertu de cette derniere clause que les Parlements protecteurs de la Religion condamnent fouvent ceux qui la bleffent horriblement par des blaspliemes à la peine de mort. On a l'Arrêt tout récent du Parlement de Paris du 4. Juin 1766. contre les particuliers d'Abbéville.

En France, ou l'inquifision n'est pas connue, les Juges téculiers connoissent de ce crime, sant à raison de la contravention qu'il emporte contre les Ordonnances de nos Rois, que parce qu'il arraque la Religion d'une maniere scandaleuse, & contraire au bon ordre. " Enjoignons, dit l'Ordonnance de Blois, art. 35. à tous nos

BLAJuges, sur peine de privation de leurs etats, de procéder par exemplaire punition, contre les blasphémateurs du nom de Dieu & des Sainis, & faire garder & entretenir les Ordonnances faites tant par Nous que par les Rois nos prédécesseurs.... Enjoignons à nos Proeureurs Genéraux & à leurs Substituts, de nous avertir du devoir & diligence qui en fera faite pour ce regard.

Le Parlement de Rouen, fur cet article de l'Ordonnance de Blois, a ordonné, & enjoint aux Présidents & Confeillers dudit Parlement, & à rous les autres Juges, trouvant leid. Blafphémateurs par les rues ou lieux où leront commis les blasphêmes, de les envoyer fur le champ prisonniers par la premiere personne trouvée, à laquelle est enjoint d'obéir à leur commandement, fur peine de punition corporelle.

Le crime de blasphême, en général, n'est pas regardé parmi nous comme cas royal, quoique le Juge de police n'en puille point connoîre: ainst qu'il a été jugé par Arrêt du 4. Janvier 1710, Journ, des Aud. Mais fi le blasphême marque un dessein formel de décrier la Religion; alors c'est un crime d'hérélic, avec fcandale & trouble; dont la punition est réservée au Juge Royal, suivant l'art. 11. du vit. 1. de l'Ordonnance de 1670. & un Arrêt rapporté par Chopin, de Doman. lib. 2. tit. 7. n. 20. Traité des Matieres criminelles de M. de Lacombe, part. 1. ch. 11. fect. 5. n. 4. & 5. où cec Auteur dit, que par Attêt du 20. Mars 1720. Bernard Malmesse, & Philippe Basse, de Belliea, ont été condamnés à avoir la langue coupée, & erre brules vils Biblioth. Canon. tom. 1. 166.

sendie, ruines, démolitions, pertes & accidents extraordinaires, arrivés par forfait, guerre ou cas fortuit, & non par le fait ou faute des Bénéficiers Administrateurs, qui pour y parvenir feronr leurs remontrances au Grand Maitre, lequel informera des causes & de la nécessité, visirera les lieux en présence de norre Procureur en la Maitrile, fera prifer par Experts les réparations nécessaires; & enverra au Conseil, ès mains de notre Contrôleur Général des Finances, fon procès verbal, qui conriendra au vrai la valeur, l'érat & la qualité des bois qu'on demandera permission de couper, ensemble le nombre & la qualité de ce qui en restera au bénésice ou à la Communauté, & fon avis, lequel fera joint avec le procès verbal, aux Lettres fous le contrescel.

L'art. 6. dir que l'exécution de ces Lettres pour coupes extraordinaires èsbois des Ecclésiastiques & Communaurés, ne pourra êrre faite que par le Grand Maître qui fera procéder en fa présence aux affiettes, martélage, & fera les adjudications & recolements avec les mêmes formalités observées pour les bois du Roi; taxera les frais & droits des Officiers Royaux & autres par lui employés felon leur travail, dont ils seront payés sur le prix

de l'adjudication. Arr. 10. fera tenu l'Aljudicataire d'observer en l'exploitation, tout ce qui est prescrit pour celle de nos bois, & de faire procéder au récolement, auffitôt que le terme de vuidange fera expiré, à peine d'amende arbitraire & de demeurer chargés des délits qui se commettront dans la vente & dans les réponles, fans recours ni modération.

Il y a des bénéfices dont dépendent des bois, qui sclen l'usage sont cou-

BOI pes en une feule année, & qui n'one pas été divités en plufieurs coupes pour chaque année à proportion. L'Auteur de la Jurisprud. Canoniq. verb. Bois, dit là dessus, que c'est une opinion commune que le prix de ces bois doit être partagé à proportion des années que l'ancien & le nouveau pourvus ont poffedé; parce que ce hois étant en coupe réglée, il doit êrre confidéré comme des fruirs du bénéfices c'est ainsi que la question a éié décidée par une Senrence arbitrale du 8. Fevrier 1736, citée par le même Auteur. D'autres prérendent que celui qui est Tirulaire dans l'année de la coupe, doit en profiter; que dans les autres années ce bois étant réputé immeuble, les Titulaires n'y avoienc aucun droir: ce qui n'est pas tout àfait équitable. Banage, fur l'art. 505. de la courume de Normandie.

Ce que l'on vient de dire, ajoute le même Auteur, au sujet des bois, peut être proposé des étangs; mais il y a une difficulté particulière fur les frais de l'empoissonnement dont en fair la pêche, & du rempoillonnement après la pêche faite, quand un Bénéficier fait valoir ses étangs, ou qu'un Fermier n'est pas obligé à ces chirges. En cc cas, il est juste que l'ancien Titulaire ou fes béririers prélevent les frais de la pêche & de l'empoillonnemenr au dire d'Experts. De même qu'ils doivent prélever les frais de la coupe des bois. Il y a un Arrêt du Confeil d'Etat du 30. Novembre 1751. qui déclare que les Propriétaires ou Posselfeurs de grands bois ou forêis qui font limitrophes de plusieurs Paroisles, ne font tenus de contribuer aux frais de construction, réparation ou reconstruction des Eglifes Paroiffiales ou Presbyrérales d'aucunes defdites Paroifses ou autres Charges de cette nature.

Les dégradations que font les Bénéficiers dans les bois dépendants de leurs hénéfices leur font personnelles, & les fuccelleurs n'en répondent pas vis-àvis d'un tiers. Catelan, tom. 1. liv. 3. ch. 6. V. Réparation. C'est une maxime de M. Ducois, formée fans doute fur les Ordonnances & les Principes rappellés ci-devant sous le mot Biens d'Eglife, que les hauts bois dependants des Abbaies sont destinés aux réparations . & ne peuvent être abbatrus sans permission du Roi & fans connoissance de cause; sur quoi , M. Simon remarque que le Clergé avant fait des remontrances au Roi touchant le terme de dix ans preserits pour la coupe des bois, il fut rendu un Arrêt du Confeil en 1675. qui l'a reduit à trois ans; ce qui, ajoute cet Orateur, pafle à présent pour abrogation en certains lieux, où après sept, huit ou neuf ans les bois ne profitent plus, à cause de la stérilité des terres. V. Dixme, in fine.

Les Carés comme principaux habisants, on droit dans les bus appartenants aux Communaurés des Pasoilles. Le dans lefquél les Habitans fonc en droit d'avoir lort chauffags. Lu portion du Carés doit citre mêms fembable à celle qui le delivre au plus fort en taille de ladite Communauic en la men me ordinaire. Ainfi décide par M. l'intendant de Dijon dans les circontaires cer approrée dans le rapport d'agence

en 1740. §. 1. Bois de Malte. V. Malibe. BOITEUX. V. Irrégulier.

BONNE FOI. V. Prescription ,

BONNE FORTUNE. On appelle ainsi en mariere de permuration l'avantage dont jouit un des co-permutants, de posseder en certains cas de doux bénétices permutés; ce qui s'apa

pelle gandere bona fortuna. V. Permis-

BORGNE. V. Irrégularité. BOURSE, est une place dans un

College qui se donne pour un temps à un pauvre Erudiant.

Les bourfes ne font bénéfices, le Bourles ne peuvent les réfigner; elles ne de doivent donner abfolument que conformément à la fondation; Arrêt vulgairement appellé, l'Arrêt de Gemelli, rendu pour la Principauté du Collège de Bourgogne le 22 Jawier 1562. Air. 78. de l'Ordonnance de Bloss. Mem. du Clergér, com . 1, p. \$50. & Mem. du Clergér, com . 1, p. \$50. &

La Jurisdiction concernant les bourses, n'appartient point au Juge d'Eglife, elle est toute féculiere, & par privilege on la donne à Paris au Chancelier de l'Univertité. M. Dubois confirme tous ces principes par une de les maximes Françoiles, conçues dans ces termes: " Les Bourfes , des Colleges, & les committions " des Meiles , n'étant point dé-" crétées par l'Evêque, ne font " pas bénétices , & ne fe peu-, vent impétrer en Cour de Rome, " & font de la Jurisdiction royale " pour le peritoire & le possessoire , "& néanmoins elles ne peuvent être " données qu'à ceux de la qua-" lité requife, les fondations en font "inviolables, parce que les legs " pieux font en la protection spe-" ciale du Roi, & c'est un des " articles des libertés de l'Eglise "Gallicane, "Bardet tom. 1. liv. 1. ch. 3. art. 25. des lib. V. Conservateur. Mais ii les Bourles ne tont point bénéfices, peuvent se résigner, on ne peut pas plus le vendre, qu'on peut vendre une place d'Hôpital à un pauvre

BRA

pauvre. Diction. de Pontas. V. Bourfe. Quant aux Réglements des Colleges touchant les Bourliers, V. Université, Faculté, Principal.

BRAS SECULIER. Quoiquela Jurifdiction Séculiere ait été diftinguée & féparée de la Jurisdiction Ecclésiastique , par J. C. même, elles se doivent néanmoins réciproquement les fecours dont elles peuvent avoir befoin, pour produire le bien qui fait l'objet de leur institution : Una per aliam adjuvari debet fi opus fit: 1. Glof. in cap. statuimus, verb. potesturem, de maledictis. C. incestuefi 13. q. s. c. 1. c. quoniam in pleyifque de offic, ordin. De-la les Ultramontains ont étable que le Juge pourroit demander le secours & l'aide du Magiftrat Laic (ce qui s'appelle implorer le bras séculier. ) quand il en auroie besoin pour l'exécution de ses jugements, & que celui - ci ne pourroit pas le lui refuler.

Boniface VIII. permet au Juge d'Eplife, de commander aux Officiers de Cour Écultère, de mottre à exécution des ingements & s'ils nobeliffent, de les excommunier. Previa montisue fêtt, a de Echfaftier Indichieux conpellanter, de fin ma pareum cesserie Econsideration de la competent, permet de fire fuitr les fands s'intère au un Officiaux des Archevéques & Ecques, de fiire fuitr les fands s'intère ne leux Diocète; e mittere in exama pssiff, finera, ficirui computere maliteux recession.

Le Concile de Trente a fuir fur le même objer un Rigiement qu'il et le cellure de rapporter jet peur les conpurer eniutre sax Loix de ce Royaunez, "A l'égard des curfes juliciaires, "1 il est ordonné à tous juges Eccléfiafitiques, de quelque diquirie qu'ils "foient, ant dans les procèdures, q que dans le jugement définité du

BRA " s'abflenir des cenfures Eccléfiaftiques, ,, ou de l'interdit , toutes fois que les , exécution réelle ou perfonnelle . , en quelque état de cause que ce soit. ,, pourra etre faite par eux, & de leur " propre autorité; mais dans les caufes ,, civiles, qui, de quelque maniere ,, que ce foit, appartiendront à la " Jurisdiction Ecclesiastique, ils pour-, ront, s'ils le trouvent à propos, proceder contre quelques perfonnes " que ce foit, même, contre les " Laïques, & terminer le procès par " amendes pécuniaires, qui, des aufli-" tôt qu'elles auront été levées, font " appliquées & diffribuées aux maifons ", de piéré du lieu même, ou par " faifies de biens , & emprisonnement " des personnes, qu'ils feront faire par " leurs propres Officiers, ou autres, " ou par privation de bénéfice , & au-" tres remedes de droit. Que si on , n'en peut venir de cette maniere à " l'exécution réclle , ou personnelle . " contre les coupables , & qu'ils foient " rebelles à la Justice ; alors le Juge ,, outre les autres peines, les pourra " aush frapper du glaive d'Anathême, ", feion qu'il le jugera à propos. Pa-" reillement, dans les causes crimi-" nelles , quand l'exécution réelle , ou " personnelle sera possible, comme des-", fus, il faudra s'abstenir des centures. " mais s'il n'y a pas lieu d'en venir " aifement à une telle exécution . le Juge pourra user de ce glaive spi-" rituel , contre les coupables , fi " toutefois , la qualité du crime le re-" quiert ainfi ; & après deux moni-,, tions, au moins, préaliblement fai-", tes, & publiées : défenfe cepen-" dant à quelque Magistrat séculier ", que ce foit, d'empêcher un Juge .. Ecclétiaftique d'excommunier quel-" qu'un, ou d'ordonner qu'il révoque ,, une excommunication qu'il aura por-Tome 1

, tée, fous prétexte de n'avoir pas " observé les choses contenues dans " le présent Décret, attendu que cette " connoissance n'appartient qu'aux " Juges Ecclésiastiques, & non pas " aux féculiers, " Seff. 25. cap. 3.

Quant au fecours dont les Juges féculiers peuvent avoir besoin de la part des Ecclésiastiques, il consiste dans les peines spirituelles, l'exemple le plus fréquent est celui des Monitoires sur lesquels le même Concile, au même endroit, a fait aussi un réglement que nous rapportons en son lieu, verb. Monisosre.

C'est une maxime constante en France, que le Juge d'Eglise n'ayant point de territoire, ne peut rien faire executer sans implorer la Justice seculiere: bac quippe Sacerdoto cum principatu intercedit affinicas, ut alterum alterius ope magnopere indigeat ... Rei in jus vocandi ; porestas Pontificio communi est eum Regio Magistratu ; manus autem injectio in Templorum possessiones , Regis juris proprie, & peculiaris & insuper civilis politia cufos, Senatus curationem boni, ne partes ad arma profilirent, abufive datam a Pontificio Prafecto judicavit. Ainfi parle Chopin in facr. pelit. lib. 2. tit. 1.n. 1. 2. tit. 7. n. 40. conformément aux Novelles 83. & 123. où il est dit : Episcopus inter Clericos judicet. Sed fi utraque pars its qua judicata funt , non acquieverit fententias ab Episcopo rogatas, Judex civilis loci, executioni mandabit. lib. 7. & 8. cod. de Epifc.

M. Pittrou a fait de ces principes les art. 31. & 37. de nos libertes dont il faut voir les preuves & les Commentaires; rien donc de mieux affermi. Cependant ces articles mêmes ont reçu quelques atteintes pour des considéra-

BRA tions particulieres, premiérement, on a permis aux Officiaux de faire faifir quiconque délinque en leur propre Auditoire, à cause de l'injure qu'il femble faire à la justice même qui émane de Sa Majesté. Fevret, liv. 3. ch. 3. n. 15. Dans la suite, on a reconnu qu'en matiere criminelle, l'imploration du Bras séculier empéchoit souvent qu'on ne s'assurât de la personne d'un accuse; en conséquence, on a commencé d'excepter l'Hérétique, dont la prompte capture rompoit une communication dangereuse, ce qui a été finalement rendu commun à toute forte d'accufés, par l'art. 44. de l'Edit du mois d'Avril 1695. quem vide , verb. Jurisdiction ; c'est-à-dire que les Décrets en matiere criminelle, laxés d'autorité du Juge d'Eglise, peuvent être exécutes fans permisson ni pareais du Juge Laic: mais le Juge d'Eglise ne peut prétendre le mime privilège. pour ce qui tombe en execution fue les biens du décrété, qu'il ne peut ni faifir, ni annoter par les rations susdites. V. Annetation , Saifie.

L'art 18. de l'Edit de 1571. follicité par le Clergé, dit : ,, & pour " faire cesser toute dissiculté en l'art. , 18. de nos Ordonnances faites à " Orléans, l'an 1560, avons ordonné " que les Prélats, Pasteurs & Curés ", pourront user des monitions & cen-.. fures Eccléfiaftiques, ès cas qu'il eft " permis par les Sts. Décrets & Con-" ciles. " Le Parlement de Paris fit fur cet Edit des remontrances, & ne vétifie cet article qu'à la charge que les Gens d'Eglise ne pourront être excommuniés pour argent par eux du. Le Clergé infifta fur l'execution pure & fimple de cette Ordonnance, & obtint en effet des Lettres de justion, sur lesquelles le Patlement jugea par Arrêt du 23. Janvier 1573. que les Juges d'Eglife pourroient procéder par censures pour l'exécution des jugements, & des fentences par eux données. M. du Clergé ch. 1. rom. 7. pag. 1014.... 1079.... 1081. Mais c'est là une chose dont on ne fe met plus guere en peine depuis que d'une part, on a fait cesser l'usage des censures pour dettes civiles, tant contre les Eccléfiastiques, que contre les Laïcs; & que de l'autre, on a pourvu à ce que les Magistrats séculiers se prétassent à l'exécution des jugements Ecclésiastiques. Par rapport aux Censures pour dettes: V. Monisoires & Part. 35. des Lib. On vient de voir comment s'exécurent les Décrets des Juges d'Eglise, en matiere criminelle: voyez à cet égard les mots Dieret , Procedure , Pareatis.

Reste à dire, que pour l'exécutiondes Jugements, en matiere civile, les Juges féculiers doivent prêter aide & confort, fans entrer en connoiffance de cause, sauf l'appel comme d'abus, s'il y écher; c'est la disposition de l'art. 24. de l'Ord. de 1580., de l'art. 5. de l'Edit de 1610. & plus particuliérement de l'art. cité de l'Edit de 1605. C'eft donc là un devoir que la puissance féculiere s'est elle-meme im pofée pour faire régner entr'elle & la Puisfance Eccléfiaftique, cette heureuse concorde, dont les effets sont si avantageux à l'Eglife , & à l'Etar ; mais qui, fuivant l'art, 16, de nos libertés, ne peuvent être commandés ni autrement produits contre les Magistrats par la voie extraordinaire des Cenfures, V. Cenfure ; par où il est facile de juger que le Décret rapporté du Concile de Trente, ne compatit ni avec nos meximes, ni avec l'ulage. Hotman & Dumoulin remarquent aussi qu'il est du nombre de ceux qu'on a rejettés en France. Févret, tom. 2. p. 225. M. du Clergé, tom. 7. p. 1079. 1081. Bibliotheq. Can. tom. 1. p. 766. Boniface. tom. 3. liv. 5. tir. 5. ch. 1.

Ce dernier Auseur rapporte un Arrêt du Parlement de Provence du 5. Juin. 1671. qui déclare n'y avoir abus. 1°. Dans l'Ordonnance de M. l'Archevêque d'Aix, portant, qu'à défaut par le Chapitre de cette même Ville, de farisfaire à ses sentences, touchant l'établissement d'une succurfale, il y seroit contraint par saisie de fon remporel en implorant le bras féculier. 2º. Ni dans le commandement de payer sans implorer l'aide du Bras féculier. 3º. Ni dans l'Ordonnance qui condamne le fequestre ordonné dans cette même cause par le Juge d'Eglise & établi d'autorité du Juge Laïc. à expédier les sommes arrêtées entre fes mains, 4º. Ni enfin, dans un Décret rendu par le même Prélat hors de son Prélatoire, & dans une Paroiffe de son Diocese, où il étoit en

vifite. Les motifs de cet Arrêt qui est trèsremarquable, font, touchant la premiere question, que le Juge d'Eglise qui n'a pas droit de faire exécuter fes jugements par voie de faisse, ou d'exécution fur les biens, meubles ou immeubles des parties condamnées Laïques ou Ecclésiastiques, peut néanmoins en ordonner la faisse, ou séquestration, en renvoyant à la faire au Juge séculier, comme porte l'Ordonnance dudit Archevêque. Sur la feconde question. on disoit que le Juge d'Eglise peur faire exécuter même par les appariteurs une sentence provisionnelle, suivant l'art, 62. de l'Ordonnance de Blois, & Thevencau fur icelui; au troiseme Chef, il fut dit que les Sequestres n'ayant allegué aucune exception devant le Juge d'Eglife, celui-ci n'avoir excede fon pouvoir, en ordonnant tir V v 2

BRE 340

plement qu'ils expédieroient les sommes arrêtées entre leurs mains, foit, parce qu'il s'agissoit du service divin qui est chose spirituelle, soit parce que le Prélat n'agissoit en cette affaire, que conformement à l'Arrêt de la Cour qui avoit autorifé la nouvelle Paroitse, & ordonne qu'on y procéderoit incelfamment; enfin que bien que les Juges d'Eglife ne puitsent rien flatuer en matiere contentieuse, hors de leur Auditoire, le Prélat étoit dans cette occasion en vilite, & exculé par une raison supérieure qui sait excéption à la regle. Louet & Brodeau lett. B. n. 11. Benedillus in C. Raynutius, Verb. Uxor. Nomine Adalefiam. n. 422. d'Argentré fur les coutumes de Breragne, art. 3. not. 1. n. 3. Fevrer. liv. 7. tir. 3.

Quant à l'abandonnement au bras téculier, pratiqué anciennement par les Juges d'Eglife dans les cas de dégradation d'un Eccléfiastique nous n'avons rien à ajouter à ce qui est dit la-dessus, fous les mots Dégradation et Abandonne-

BREF, est une espece de rescrit expédié en Cour de Rome fous l'une des trois formes, fous lesquelles s'y expédient généralement tous les rescrits. V. Reserit.

Le Bref est ainsi appellé à cause de sa briéveré ; il ne contient ni préface, ni préambule; on y voit seulement en tête le nom du Pape separé de la premiere ligne qui commence par ces mots , dilecto filio , falutem & Apostolicam benedictionem : & après. vicat fimplement ce que le Pape accorde, en petit caractere ; autretois c'éroit fur du papier qu'on l'expédioir, on l'emploie même encore qualquefois; mais à préfent tous les Brefs font ordinairement en parchemin pour qu'ils confervent mieux; on les écrit fur le, ide comme les Bulles font écrites sur le doux, de cette especedepapier; & c'est par où dit Pinson, plus d'un faussaire a été pris. On les scelle de cire rouge , à la différence des autres graces qui font feellees de cire verte ; on y applique l'anneau du pécheur, & ils font foufcrits feulement par le Secretaire du Pape & non par le Pape même; l'adresse est sur l'envers de la Groffe. Breve Apostolicum est scriptura modica, in parvis concessa negotiis, in papyro frequenter scribi solita, cera rubea, annuloque pifcatoris figillata , ac figno Seeretaris subscripta. Rebuff. Breve Aposto. Licum , n. 16.

Les Brefs font accordés en la Chancellerie & en la grande Pénitencerie : Breve Apostolicum concedi solet à Papa & à Cancellaris ac summo Penitentiario.

Rebuff, loc. cit. n. 16.

Le Bref expédié en bonne forme a autant de force en sa matiere, que les autres Lettres Apostoliques. Felin. in Rub. de reserip. col. ult. Il peut déroget même à une Bulle, s'il est postérieur & que la dérogation feit expresse, cap. 1. de conft. in 6'. c. caserum de rescript. Muis régulièrement on ajoute plus de fci aux Lettres Apostoliques expédiées fous plomb ; c'est-à-dire , aux Bulles qu'aux Brefs , parce que les Bulles font toujours données ouvertes & patentes ; au lieu que les Brefs sont presque toujours cachetés. Gonzal. ad Reg. 8. Cancell. Glof. 59. n. 6. Corrad. difpenf. Lib. 9. c. 3. n. 40. De Roia. de execut. part. 1. 6AP. 2. H. 67. 68.

Il n'est pas aisé de déterminer précifément les cas, pour raifon desouels on expédie des Brets plurôt que des Bulles; autreiois, on n'en ufoit que rour les affaires de pure justice, pour éviter les frais & les longues difcustions , fuivant la Loi. Cum antiquitas cod. de usufruits, ch l'Empereur dit à ce fujer: Jurgiam decidences compendinfo refronte & la Réponde de M. d'Hericourt.

OSSEN, » L'Auteur dir, pag. 62.
col. 2. nombre 1.4. que les Papes accurdent par des Breit les graces ordinaires & peu importance : cependant les differents de mariages in τ'.

Φ 2°. les graces très-importantes &
certan-ordinaires, relles que la porfion
de dis mille livres qui fir a accordée à
M. de Marfan, fur l'Evê-hé de Cabors,
'capedient par Breit. Les differents',

Voici l'Observation de M. Duperrai .

in 1º. & 3º. s'expédient par Butles. R B P. , J'avois tiré cette différence d'entre les Brefs & les Bulles de nos meilleurs Auteurs; on voit par cette observation qu'il y a des cas où l'expédition par Bref ou par Bulle no dépend point de l'importance de la matiere; mais on ne marque pas quelle regle on y fuit en Cour de Rome fur ce fujet; celle que l'on a propolée est la plus générale. " V. là deflus la Biblioth, Canonique de Bouchel , verb, Bref. On peut seulement affurer qu'on n'expédie point par Bref les provisions de bénéfices, mais feulement par Bulles, fi ce n'est pour les lieux où l'on n'en voit que la fignature, c'est-à-dire, la minute en papier de la Bulle, comme cela fe presique pour ce Royaume, V. Signature, de Rela , Jue. et n. 66. Pinson , Confer. fur l'Edit du Contrôle. Dans l'usige en comperend le Bref fous a denomination vague de Letres a postoliques ; mais dans la rigueur du droit on n'emend que le Referit qui s'expédie par Bulles sous plomb. Clém. L. de prob. fe' jis Gel.

Il y a des Auteurs qui en matière de dispenses qui s'expédient toujours par Bref, distinguent deux sortes de Brets, les Bress excitatifs & les attributis, sur quoi, V. Dispense.

Nous ne reconneillons pas en France

les Brefs de Pénitencerie au for extérieur accorder les Congrégations des Cardinaux. V. Pénitencerie, Congrégation.

5. 1. Brefs, de non vacando in curia:

5. 1. BREF, de non vacando in carità: c'est un Bref qui contient une dérogation à la teneur du Concordat où la vacances en Cour de Rome-sont réservées au Pape. V. Vacance incuria.

§. 2. Br. r., ex omnibus: c'eft la fameule Leutre encyclique de Benoît XIV. expédiée en forme de Bref. & commençant par ces mois ex omnibus Criftani, éc. fur les refus des Sacrements, en exécution de la Buile Unigenius. V. Sacrement.

\$. 3. BREF, EXÉCUTION, PUBLICA-

Tion. Referit.

BR ESSE. Les Pays de Breffe,
Bugei, Valromei & Ger furent e hangét en 1601. avec Charles-Emminuel, Duc de Savoie, pour le Marquitre de Saluce, qui apparaenté la 
France. Depuis cer échange, il s'eft 
écré différences ontenfations fur l'écat 
de ces nouvelles Provinces, par rapport à la diffortien des binéhese. Les 
Papes précudoient que l'échange ne 
devoir pas empêcher que ces l'ays no

fulfent toujours foamis aux regles de Chancelleris à leurs anciens slages; nos Rois soutenoient le contraire sur le sondement de cette maxime si soutenoient repétée dans cet ouvrage; & établie particulièrement pour la Bresse particulièrement pour la Bresse particulièrement pour la Bresse particulièrement puet dans son Plaidoyer 4, que les Provinces dépendantes de Couronne deviennent sujertes au Concordat , dès l'instant qu'elles rentrent sous la domination de Françe, quoi-qu'elles aient été entre les mains d'une pussifiance étrangere, jors de spublication de la Pragmatique & du Concordat. V. Concerdat.

En confequence, il a écé jugé que la régale devoir avoir lieu dans ces Eglifes, comme dans les autres Eglifes, comme dans les autres Eglifes de Royaume. V. Régale. Que la regle de Chancellerie Romaine, a demofibus de Alemantiva , qui avoit lieu dans la Brelle pendant qu'elle étoit gouvernée par les Ducs de Savoie, avoit ceffe d'y être oblervée après l'union de cette Province à la Couronne. M. du Clergé, tom. 10. p. 354. tom. 11. p. 70-71.

Il fut encore jugé par Arrêt du Grand Confeil du 15. Septembre 1643, que le droit des Gradués doit être reconnu dans la Breffe. V. Gradués. M. du Clergé, tom. 10. pag. 355.

Le concours pour les Cures a lieu dans le Bugei, Valromei & Gex & autres Pays de la domination du Roi, étant du Diocese de Geneve. V. Concours.

Le Clergé de Bresse, Bugei & Gex qui ne faisoit autresse qu'un feul Corps , est à présent divisse en trois ; savoir celui du Diocese de Lyon en Bresse en Bugei , celui du Diocese de Belley , & celui du Diocese de Belley , & celui du Diocese de Geneve à la partie de France. Chaque Diocese à ses charges partieur

BRE lieres, indépendamment du Clergé de

France.

Les Affemblées du Clergé de cette partie du Diocefe de Lyon fe tiennent à Bourg, où on élit un Dépuir des Haus-Bénéficiers, un des Chapitres, un des Chapitres de Maus-Bénéficiers, un des Chapitres et Député font la réparation des décimes & autres impolitions fur les Bénéficiers, & ceux-ci pient entre les mains d'un Receveur rétident à Bourg, & qui et choifi par l'Affemblée; la Chambre Eccléfaitique eft à Bourg, & etle liuge toutes les connefiations qui furiere toutes les connefiations qui furiere.

viennent au sujet de ces impositions.

Le Clergé du Diocefe de Belley, tienn fes Alfemblées dans la Ville Epifcopale de ce nom : on y normme à chaque triennalité un Député pour le Chapitre de la Cathédrale, & un pour les Carés. Ces Députés avec l'Evéque de Belley, & l'Abbé de S. Sulpice , qui font Députés perpétuels pour les Hauts-Bénébieries, compofent la Chambre Eccléfatifque de c Diocefe , laquelle établit les impofitions ; connoît de l'exécution , & nomme un Receveur à Belley.

Pour ce qui concerne le Clergé du Diocefe de Geneve, à la partie de France, c'est l'Official qui en convoque les Assemblées, où l'on nomme des Députés qui composent la Chambre Eccléssastique, & un Receveur qui doit résider à Seysfel.

Quand il se présente des affaires qui intéressent le Clergé de tour le Pays de Belley, tant du Diocese de Lyon, que ceux de Belley & de Geneve, l'Assemblée générale se tien par Députés au Palais Episcopal de Belley.

Enfin, que s'il y a sujet de convoquer le Clergé des trois Pays de Bresse, Bugey & Gex, l'Assemblée se tient dans une Villo choisse par le Clergé lui-même.

BRE BRETAGNE. Le Duché de Bretagne fut réuni à la Couronne de

France, fous François I. en 1532. Il fut régi pendant plusieurs années par le Concordat pour la disposition des bénéfices : la Cour de Rome foutinr dans la fuite que le Concordar ne devoit avoir lieu que pour les Pays où l'on avoit fuivi les décisions du Concile de Basse, M. Brulart, Procureur Général au Parlement de Paris, fit un Memoire fur cette prétention en 1548, dans lequel ce Magistrat prouva folidement que la Bretagne etant réunie à la France, le Concordat doit y être fuivi, de même que dans les autres Provinces du Royaume. V.

,, ll n'y a pas lieu de douter , dit " l'Auteur des M. du Clerge, tom. , 10. pag. 1155. que ce qui est rap-" porre par ce Magistrat, ne soit le véritable état de la Province de " Bretagne en 1548.... nous n'avons point , de meilleur témoin. Les circonstances , des affaires publiques obligerent le Roi .. d'entrer dans d'autres desseins plus " favorables aux prétentions de la " Cour de Rome , & d'y rétablir par " fon autorité la partition des mois " entre le Pape, les Evêques de la " Province, & plusieurs autres prati-" ques fur le Gouvernement Eccléfiasti-,, que, plus agréables à cette Cour " que n'est l'ulage des autres Pro-" vinces : il fit publier à cet effet ,, quatre Ordonnances pour être la " regle de la Discipline de cette Pro-" vince dans la collation des béné-" fices "

Les Etats de Bretagne voulurent s'opposer à l'enrégistrement de ces Ordonnances, ou y mettre au moins des modifications; mais le Roi après avoir menacé le Parlement d'interdiction, affembla un Parlement à Nantes où

BRE Penregistrement se fit purement & timplement, Hevin, fur Frain, Plaidey, 109. n. 40. reduit à fix principaux chefs les droits dont le Roi veut que le Pape jouisse en Bretagne sur les bénéfices, en exécution de ces Ordonnances. 1°. Le Roi déclare qu'il veut que le St. Pere & le St. Siege Apostolique jouissent en Bretagne, de tous les droirs, autorités & prééminences donr ils avoient précédemment joui.

2º. Que les réservations Apostoliques, générales & spéciales & les regles de Chancellerie y foient reques.

3°. Que les provisions des Papes pour les bénéfices vacants dans leurs huit mois y foient, comme de droit, admises: & concurremment dans leurs mois comme les Ordinaires, &c.

4°. Défend expressément de tirer à conféquence en Bretagne, le Concordat fait pour la France , nonobstant que la Bretagne foit unie avec la Cou-

5°. Enjoint à tous les Officiers en ladite Province, de faire publier lad. Déclaration & faire jouir le St. Pere de toutes lesd. prééminences.

6°. Ordonne que tout ce qui sera fait au contraire demeure annullé, & les choses restituées en leur premier

Par ce Réglement le Roi Henri II. s'imposa à lui-même la nécessité de ne nommer aux bénéfices confiftoriaux de la Bretagne, que par indult du Pape: ce qui a été suivi par ses successeurs. M. ces indults , dit encore l'Auteur des M. du Clergé, tom. 10. pag. 313. doivent être confidérés comme des témoignages de la piété de nos Rois, qui veulent bien prendre toutes ces mesures pour évirer les contestations avec la Cour de Rome : on les oppose donc sans fondement pour détruire la maxime ordinaire, qu'une Province étant unie à la Conronne, en doit suivre les Loix. V.

Artois.

Les réferves qui ont lieu aujourd'hui dans la Bretagne, se bornent à celles qui font contenues dans la regle de menfibus & alternativa, que nous avons expliqué fous le mot. Alternative. Certe Rele de Chancellerie est même la scule qui par une suite desdites Ordonnances de Henri II. foit faivie dens ce Pays contre l'ufage commun du Royaume où le Concordat ne permet pas qu'on Padmette. C'est donc par la concession de nos Rois, que le Pape jouit de la réferve des mois en Bretagne. Les Lettres qui font datées du 34 Juillet 1549. & cell-s du 29. Juillet 1550. portent expressement que le Concordat ne fera point observé en Bretagne. quoique la Breragne soit unie à la Couronne de France : ces termes , quoique la Bretagne foit unie à la Couronce de France, supposent, dit encore l'Auteur des M. du Clergé, tom. 10. pag. 310. que fuivant les regles ordinaires, le Duché de Bretagne étant uni à la Couronne, le Concordat devoit y être observé. & que cette Ordonnance étoit nécellaire pour établir cette exception. Sur ce principe, Mrs. les Gens du Roi du Parlement de Paris ont toujours foutenu que si la réserve des mois avoit licu en Bretagne, depuis la réunion de ceute Province à la Couronne, ce n'étoit pas en vertu des regles de Chancellerie Romaine, mais uniquement en vertu des Ordennances. Preuves des Libert de l'Eglif. Gallic. ch. 4. n. 26. Plaid. 4. de M. Patru.

C'est aussi sur ce sondement que la réferve des mois & l'alternative ont Leu dans la Bretagne avec quelques principes différents de ceux que nous avons expole au mot Alternative.

de Bretagne cit, que quand un Evêque a obtenu l'indult de l'alternative, & qu'il l'a fait enrégustrer, cet indult a ion effer pour toure la vie de l'Impétrant, fans qu'il foit besoin d'en obtenir le renouvellement à chaque exaltation d'un nouveau Pape ; ainsi que c'est Putage en Italie. Hevin fur Frain, Plaid,

104. p. 605.

2º. Les Evêques de Bietagne jouiffent de l'alternative pendant leur abfence, pour le fervice du Roi ou pour le betoin & l'utilité de leur Eglife : ainsi jugé par Arrêt du 19. Juillet 1725. Les Evêques ne font pas fans doute plus obliges à la réfidence par Li regle du Pape, que par les Canons.

3º. L'acceptation de l'alternative de la part des Evéques de Bretagne fe fait par de Lettres Patentes feellées & figuees de leurs noms & armes qu'on envoie à Rome pour les faire enrégiffrer. La formule de ces Lettres eff dans la pratique de M. Caftel.

4°. La réferve des mois n'a lieu en Bretagne fur les bénéfices en patrorage meme Ecclefiaffique. M. du Clergé, tom. 10. p. 1204. & fuiv.

5°. Le Chapitre ne succède pas au droit de l'Evêque par rapport à l'alternative, mais le successeur du Pape en jouit. Pendant la vacance du St. Siege, la disposition des bénéfices retourne au droit commun; mais fi le Pape venoit à mourir fans avoir confére un bénéfice qui a vaqué dans un de fes mois, la collation en appartiendroit à fon successeur. M. du Clergé, tom. 10. p. 1185. julq. 1195. p. 1208. 1209.

6°. Le l'ape est obligé de conférer les bénéfices qui vaquent dans les mois qui lui font réfervés en Bretagne dans les fix mois prescrits par le Con-1. La Jurisprudence du Parlement cile de Latran , ( y. Dévolution ;

s'il néglige de faire la collation dans ce temps, le Collateur ordinaire rentre dans l'exercice de fon ancien droit professione de la collation de la collatio

Referves, ch. 8. 70. Le Pape s'est expressément réfervé dans la regle de mensibus, la faculté d'admettre les rélignations en faveur de tous les mois de l'année : ce qui a lieu en Bretagne. Mais comme les préventions n'ont pas lieu dans cette Province , (v. Prévention , ) les clauses sive etiam per obitum talis extra eamdem curiam jam forsam defuncti valet, & celle qui comprend la dérogation à la regle de verifimili notitia obitus, ne se mettent point dans les provitions pour cette même Province, expédices fur les réfignations en faveur : ainsi si le Résignant meurt avant que la procuration foit admife, la refignation est caduque, & le Relignataire ne peut prétendre le bénéfice

La rélignation devient encore caduque dans le cas où le Rélignant ne survit pas vingt jours pleins à compter du jour de son admission , parce que le Pape n'est pas dans l'ulage de déroger à la regle de vingt jours , au préjudice des Ordnierse de Breugue : cœux-ci prétendent même

comme obituaire quand même l'Ordi-

naire n'en auroit pas encore disposé. M.

du Clergé, tom. 10. p. 1195. & fuiv.

V. Date , Provisions.

89. Les Evêques de Bretagne peuvent, fuivant l'opinion commune de nos Auteurs, admettre les démissions pures & fimples dans tous les mois de l'année ; les Officiers de la Cour de Rome conviennent de ce droit : mais ils disent que les Évéques ou Collateurs ne peuvent conferer fur ces démissions, quand elles sont faires dans les mois du Pape, à qui feul, felon cux , cette collation appartient, M. Castel, en sa pratiq de la Cour de Rome, tom. 2. p. 83. estime que cette prétention des Officiers de la Daterie n'est pas juste, parce qu'il est certain, dit-il, que la regle des mois de réserve ne comprend que les bénéfices qui ont vaqué par mort. D'où vient qu'on a douté fi les Evêques de cette Province pouvoient conférer fur la démission d'un infirme, à l'extrémité de sa vie ; ce qui ne leur a été accordé, après bien des controverses, qu'en conférant fans fraude , cessante fraude. M. du Clergé, tom. 10. pag. 1199. & fuiv. pag. 1131, julq. 1141. Du reste, l'article 13. de l'Edit pour les Infinuations de 1691, n'a point d'application dans le cas des provisions des Evêques de Bretagne fur ces démissions. Ibid. p. 1200.

9°. Des Abbayes étant vacantes , & les Religieux n'erant pas en politeifion de nommer pendant la vacance , les Evêques rentrent dans le droit commun d'ere être pleins Collateurs. M. du Clergé, tom. 10. p. 1210. 1211.

Des Arrêts ont décidé que les Collateurs, dont le chef-lieu est en pays de Concordat, & qui conserent des bénéfices situés en Bretagne, ne sont pois

Time I. X X

Chef lien.

On tient communément que les Evéques de Bretagne qui jouissent de l'alternative, ne peuvent conférer en vertu de lad. alternative par un Vicaire ou Procureur, parce qu'ils sont censés résidents fur les lieux dans ces circonstances. M. du Clergé, tom. 12. p. 1132.

Au furplus, les Auteurs ne sont pas d'accord sur l'origine des usages qui font présentement observés dans la Province de Bretagne, par rapport à la disposition des bénéfices, indépendamment de ce qui regarde les maximes du Royaume & le Concordat. Hevin, célebre Avocat- au Parlement de Rennes, Plaidoy. 109. de Frain, n. 55. Dumoulin , de infirm. n. 236. Louet, ibid. & Bouchel, Bibliotheq. Can. en rapporte l'origine à une composition faite au Concile de Constance, entre le St. Siege & les Evêques de Bretagne ; par laquelle la Bretagne a été partagée par distribution de mois: ensorce qu'il est demeuré huit mois au Pape pour représenter son droit naturel de concours & de prévention, & les quatre autres mois qui sont Mars, Juin, Septembre & Décembre, sont demeurés aux Ordinaires libres de concours, prévention & autres droits Apoftoliques. V. Alternative.

Le sentiment que l'on vient d'exposer est combattu par plusieurs Auteurs, & finguliérement par M. Noyer, qui s'exprime en ces termes dans ses Notes fur le Traité de la Pratiq. de la Cour de Rome, par Castel, tom. 2. p. 69. & 70. ,, On ne convient point du " partage des mois que quelques Au-" teurs foutiennent avoir été lait entre " les Collateurs de Bretagne & le Pa-" pe dans le Concile de Constance ;

BRE

,, ou peu après. Les Actes sur lesquels on " prétend l'établir, ne font que des projets " de quelques Cardinaux, dont il n'est fait " aucune mention dans les sess. duConci-" le de Constance projets qui n'ont point " eu d'exécution. Les Officiers même de " Rome ne s'en font jamais servis, comme ", il paroît dans le ch. 3. de la disser-" tation de Schestrate Bibliothécaire " du Vatican, sur le Concile de Cons-" tance, imprimé en 1683.

M. Piales, loc. cit. ch. 6. n. 2. dit que cette opinion de M. Noyer est présentement la plus suivie, & qu'on fourienr communement que la partition des mois n'a point d'autre origine ni d'autre fondement primitif qu'un fimple usage, le même sans doute que celui qui étoit dans tout le Royaume versle temps du Concile de Basle, comme nous l'observons sous le mot Alternative. M. du Clergé, tom. 10.p.1146. & fuiv.

Les expéditions par Bulles ne sont d'obligation dans la Province de Bretagne, que dans les cas où la France y est assujettie. La disposition de la Déclaration du Roi Henri II. du 24. Juin 1549. n'est plus en usage. M.

du Clergé, tom. 11. p. 1211. 1212. A l'égard du droit de Régale en Brétagne, du droit des Expectants. du concours pour les Cures, V. Régale, Brevet , Gradues , Concours. V. auffi Concordat, Avrillon, verb. Bretagne, Fufé.

BREVET. On donne en France le nom de Brevet au premier Acte qui constate la concession que le Roi fait d'une grace en matiere de bénéfices, Offices & Commissions perpétuelles ; soit que le Roi consere, soir qu'il nomme ou présente à une disnité Eccléfiastique, ou à un benéfice: l'Acte de collation , préfentation , nomination, &c. est qualifié de Brevet. On qualifie de même le premier Acte, par lequel le Roi confent à l'extinction, suppreftion, union, défunion, division, &c. d'un bénéfice, communauté, ou autre titre Ecclésiastique.

Ily a donc plufieurs fortes de Brevets ou plutôt les Brevets s'expédient en plusieurs fortes de cas. Gibert ,Inflit. Eccefiaftig. tit. 54.V. Provisions. Nous ne parlerons ici que des deux cas plus connus, de ces deux cas où les Brevets ont fait donner vulgairement à ceux qui les recoivent . le nom de Brevetaires; ces cas sont le joyeux avenement & le ferment de fidélité. Nous allons en exposer les principes, d'une maniere distincte; quoique plusieurs de ces principes foient

nous ne manquerons pas de le remarquer. S. 1. BREVET DE JOYEUX AVENE-MENT. est une espece de Mandat, réferve & grace expectative, dont le Roi, nouvellement venu à la Couronne , a droit d'user sur certains Béné-

ficiers du Royaume.

\$.2.ORIGINE ET FONDEMENT DE CE Droit. Les Auteurs qui ont écrit sur cette matiere, font divités de fentiments rouchant l'origine du droit, dont nos Rois jouissent aujourd'hui, de nommer à leur joyeux avenement à la Couronne, un sujet à chaque Prélat du Royaume, pour être pourvu d'un bénéfice. On peut avec l'Auteur des M. du Clergé, les ranger en trois classes: les uns ont soutenu que ce droit étoit inconnu en France, avant le regne de Henri III. qui , ditent-ils , fut le premier à l'introduire par fa Déclaration du 9. Mars, 1577.

L'expectative, dit M. Dubois, Max. du Dr. Can. tit. 3. des Brevetaires de joyeux avenement, n'a été introduite qu'en 1577. Bouchel, en fa Bibliocheq. Canoniq. verb. Provisions, est du même fentiment." Le droit, dit celuici de pourvoir par le Roi pro

" temps , & ne s'en trouve rien par " écrit dans les anciens ; mais en 1577. ", le Roi étant à Poitiers, fit une " Déclaration , cum bona gratia , du " Clergé, que ce droit lui apparte-, noic pour fon joyeux avenement à " la Couronne; à laquelle Déclaration. " M. le Chancelier de Birague fit enrégistrer aux régistres du Conseil " Privé, & depuis, cela a passé en Loi; de forte qu'aujourd'hui au grand " Conseil la faveur des provisions va " en cer ordre , premierement le ré-" galiste, en après l'indultaire, puis " pro jucundo adventu; postremò, les communs à l'un & à l'autre, comme ,, Gradués nommés.,,

On peut joindre à ces deux Auteurs, M. Lebret, Avocat Général au Parlement, fous le regne d'Henri IV. & de Louis XIII. Traité de la Souveraineté des Rois, liv. 1. ch. 18. M. Regnauldin, Procureur Général au Grand Conseil, Traité de l'Indult., n. 22. Brodeau fur Louet, lett. P, fom. 6. n. 14. & enfin le Pere Thomassin, Discipl. de l'Eglis, parr. 4. liv. 2. ch. 22. n. 12. & 13. lefquels fans dire expressement que le droit de joyeux avenement a commencé en 1577, pense avec le Clergé que le droit de joyeux avenement est nouveau. Mem. du Clergé. tom. 1 1.p. 1 164. julq. 1 178.p. 1 189. & fuiv. D'autres Auteurs ont soutenu que dans le XIII. fiecle, ce droit étoit reçu dans le Royaume, comme un droit de la Souveraine Puissance remporelle, qui ne pouvoit être contredit & qu'on en a pour preuves, différents Ariêts, dont le plus ancien est celui de la Chandeleur en l'année 1274, qui condamna les Religieuses de l'Abbaye de Cuffet en Auvergne à recevoir la Demoiselle, que Philippe le hardi leur avoit adrettée en vertu de fon joyeux avenement à la Couronne; stende jure , ju cundo adventu, est inventé de notte suo Regio in principio sui regiminis post frans coronationem, pour avoir place parmi elles. Cet Arrêt est rapporté par Lan Galli & se trouve dans Dumoulin . tom. 2. ch. 26 .. p. 661. M. Henault en parle dans son hist. abrégée de France ann. 1274. M d'Aguefcau l'emploie aussi dans l'avis dont il est parle ci-après, & l'Ameur du Traité des Droits du Roi fur les Bénéfices, le défend folidement contre ceux qui nel'appliquentqu'aux placesd'Oblat.

Enfin il y en a qui en convenant

que ce droit a précédé le regne d'Henri III. ne le regardent pas comme ayant tiré son origine de la Puislance temporelle, mais de la concetfion des Papes, par des Bulles qui permetroient aux Rois de France, de mettre un Religieux ou une Religieufe , felon la qualité des Monafteres , dans chacune des Abbayes & des Prieures conventuels du Royaume pour leurs premieres prieres, ce qui fut réfulé, ainsi que la premiere de ces troisopimions par l'Auteur cité du Traité des Droits du Roi, fur les bénéfices, tom. 2. liv. 4. ch. 2. feet, 2. S. 1. & fuiv. Tout recufable que cet Auteur peut étre, il faut se rendre à son avis, parce qu'il ne le donne, pour le plus juste, qu'après avoir tâché de démontrer la fauffeté des autres. On verra ci-après que M. d'Aguesseau penfoit comme lui, fur ce point dans l'avis dont il sera parlé; il paroît même que notre Anteur n'a pas fuivi dans tout ce qu'il a écrit de l'expectative du joyeux avenement d'autres idées que celle de l'illustre Chancelier, V. Oblat, M. du Clergé, tom. 4. p. 1191.

Les Auteurs ne sont pas moins partagés fur les fondements de ce dioit : que sur son ancienneté : les uns ne donnent au droit de joyeux avenement, d'autre fondement que la poffession & l'usage, introduir à l'exemple de ce qui se pratiquoit & se prarique encore dans l'Empire, fousle nom & la forme de premieres prieres. V. Prieres.

D'autres prétendent que la possession. feroit un titre impuissant s'il n'étoit appuye de quelque concession de la part de la Puissance Ecclesiattique, c'est-à-dire, de quelque Bulle du Pape, ou Actes d'acquiescement de la part des autres Supérieurs Eccléfiaftiques,

Quelques-uns foutiennent que ce droit n'a d'autre fondement primitif, que la reconnoissance des Prélats, & Collateurs envers le Prince, à cause de la protection qu'il accorde aux Eglifes.

D'autres enfin regardent le droit de joyeux avenement, comme une fuire & une dépendance du droit des Fiers . fuivant lequel les Vaffaux sont tenus de reconneitre d'une maniere spéciale, leurs Seigneurs, en deux temps differents, 1°. Loriqu'ils ont un nouveau Seigneur. 2°. Lorfqu'ils commencent eux-mêmes à jouir de leur fief. Ces mutations donnent ouverture à l'exercice de certains droits utiles ou honorifiques, & fouvent aux uns & autres, tout enfemble : de - la le droit de joyeux avenement, à cause de la mutation du Seigneur dominant; &c le droit de ferment de fidelité, à cause de la mutation du Seigneur de-

L'auteur du Traité des Droits du Roi, réunit ces deux dernieres causes. & après avoir discuté les deux précédentes, il conclut que le joyeux avenement, dont il s'agit, a pour fondement, & la Souveraineté du Roi, & la reconnoissance que les Eglises luidoivent pour la protection qu'il leur accorde; en forte que tous les différents fentiments fur les cautes & les fonde-

BRE ment du droit de joyeux avenement, ent chacun leurs partifans & leurs adverfaires. M. Piales, en son nouveau Traité de l'Expectative de joyeux avenement, ch. 3. 4. & 5. railonne fur les uns & fur les aurres ; ainfi que fur la véritable origine de ce droit, avec beaucoup d'étendue, & furtout avec la justeffe & le discernement qu'il montre dans tous fes ouvrages. Mais observous que la connoissance de tout ce qui a éré die & écrit fur la véritable origine du droit de joyeux avenement, ainfi que fur sa cause, sere plutôr à farisfaire la cuciofité, qu'elle n'est utile dans l'ufage & dans la prarique; parce qu'il n'est personne aujourd'hui qui foir affez tem braire pour ofer contester le droit du Rei : les questions qui s'élevent quelquefois fur l'expectanice de joyeux avenement, ne roulent plus depuis longtemps fur le fond du droit même, mais seulement sur la maniere de l'exercer : & en effet, qui peut, après tous les ellors que le Clergé a fait inutilement pour s'oppofer à l'exercice de ce droit douter que nos Souverains en ont reconnu la justice, & qu'il ne reste par conséquent aux Collareurs, que l'expectative intéreffe, qu'à s'y foumettre avec ces fentiments de joie & de raconnoillance que doir inspirer l'avenement d'un nouveau Roi, Procecteur de toutes les Eglises du Royamme: c'est dans cet esprit que le Roi Louis XIII. répondit aux remontrances que lui fit le Clergé affemblé en 1612. touchant le droit de joyeux avenement que les Ecclénaftiques regardoient comme nouveau & contraire au Droit Commun des Collations de bénéfices, voici les propres termes de S. M. " Les Prelats, Chapitres & autres Eccléfiaftiques qui ont droit de .. conferer les Prébendes, pe doivent m cenir à charge, fi les Rois à leur

, avenement à la Couronne, nomment , à une Prébende perfonnes capables ,, de vies & mœurs, qui font fairs " reproche; mais plutôt le borner à " l'observation & nsage où leurs pré-", décesseurs se sont foumis , non par " contrainte, mais volontairement; & " pour rendre quelque témoignage de " gruitude & de dévoion envers les "Rois, de la bienveillance & faveur, " desquels ils reçoivent plusieurs autres " graces & bienfrits, arrendu même; " que Sa Majesté a aurant de soin, " & de defir de les conferver , en leurs " franchites & privileges, & d'afer ,, de pareilles & plus grandes gratifi-" cations, envers eux, que fes prédé-" cesseurs. Accorde toutefois, ayant " égard a leurs remontrances, que " leidits nommés ès Prébendes des " Eglises Collégiales, qui n'ont encore ", été pourvus & reçus, ne puissent , prétendre aucuns droits , en vertu ", desdites nominations; & que non-, obstant icelles, soit loisible aux , Collateurs ordinaires , d'y pourvoir. ,. L'on voit ci-deffous, ce qui est die de l'exception de ces Prébendes des

Eglifes Collégiales. La réponfe du Roit toute fage qu'elle est, ne fatisfit pas entiérement le Clerge; il fit de muvelles remontrances en fune des rétolutions prifes dans la Chambre Eccléfiastique des Erats renus en 1614. mais le Roi n'y défera pas plus qu'aux pré~ cédentes; entin l'Ailemblée du Clergé de l'an 1645. fit, à l'occasion de l'avenement du Roi Louis XIV. à la Couronne, une derniere tentarive pour fo décharger de l'expectative des Breveraires de joyeux avenement & determent de fidélité : mais ce fut encoreinutilement, à quelques modifications près, que l'on peut remarquer dans les differents articles de la matiere de ce mot. V. les remontrances dont nous

350 venons de parler, & leurs effets dans les M. du Clergé, tom. 11. p. 1165. jusq. en 1175. dans le Traité des Droits du Roi fur les benéf. loc. cit V. aussi dans les mêmes ouvrages, les Ordonnances & les Arrêts rendus sur lamatiere de ce mot, tom. 11. p. 1136. julq. 1164. p. 2055. julq. 2065.

. On estime que le droit de joyeux avenement n'est pas compris dans l'abrogation que fait le Concile de Trente, de routes les graces expectatives , V. Mandat. Il y a des Collateurs qui jouissent en quelques Eglises d'un Droit semblable à celui dont le Roi cit en possession à son joyeux avenement. M. Louet.... en donne un exemple des Evêques de Poitiers, qui fue confirmé par Arrêt du Parlement en 1531. M. du Clergè, tom. 11. p. 1228.

S. 2. PROVINCES SUJETTES A CE DROIT. Nous établissons ailleurs, verb. Pays . Concordat , que des le moment qu'une Province est incorporée au Roy ume; elle participe à tous ses droits & a tons fes avantages, & devient fournife à toutes les Loix publiques & générales, à moins que par un privilege particulier elle n'en foit affranchie.

Sur ce principe, le droit de joyeux avenement faifant aujourd'hui partie de notre Droit Public, il n'est aucun pays acquis, conquis ou recouvré du Royaume, qui ne foit fujer à cette expectative; quelqu'incertaine qu'on veuille supposer son crigine, on convient unanimement que fon execution de la part des Collateurs est une marque de leur reconnoillance envers le Roi, de la protection qu'il leur accorde, & un témoignage de la joie que leur cause l'avénement du nouveau Protecteur à la Couronne. Ces fentiments font, ou doivent être tous les doutes pour ce pays, en faveur

BRE

communs à tous les Collateurs du Royaume, parce que le Roi protege. s'engage même de protéger, toutes les Eglifes de fon Royaume, fans exception quelconque, fans diftinction des pays réunis, ou nouvellement unis à la Couronne, Toutes les Eglifes lui doivent donc une égale reconnoissance, & par conféquent chercher à fe décharger de la dette du joyeux avenement . ce feroit resuser de prendre part à la joie publique, & vouloir se distinguer par fon ingratitude: ainsi raisonnent les Auteurs, qui tous s'accordent à dire, que l'expectative du droit de joyeux avenement s'étend indistinctément à toutes les Provinces. Toutefois les Eglifes de certaines Provinces réunies ou unies à la Couronne, réclamant en leur faveur l'exécution de leur prétendus privileges & franchifes, ont refusé en divers temps de se soumettre à l'exercice de ce droit , mais inutilement: le Confeil de Régence décida le 8. Mars 1717. fur une déclaration du Conseil de Conscience, du 10. Octobre 1716, que le Roi donneroit des Brevets de joyeux avenement fur les Eglifes d'Arras, de S. Omer & de Cumbrai, ce qui fur exécuté: c'est-àdire, que le Roi accorda des Brevers de joyeux avenement, fur toutes les Eglifes Cathédrales & Collégiales de l'Artois & de la Flandre; il n'y eut proprement que l'Eglife de Cambrai qui infitta dans le refus de pourvoir les Brevetaires; mais un Arrêt du Grand Confeil du 20. Juillet 1724. rendu en faveur du fieur Boulonnois Breveraire, fit ceffer cette réfiftance: un autre Arrêt de la même Cour, rendu contre l'Eglise Collégiale de Silin, Diocese de Tournai, sur les rations les plus fortes contre l'exercice de ce droit dans la Flandres, a levé

des Brevetaires. L'Avis de M. d'Aguesseau fur cette matiere est trèscurieux, on le trouve dans le Not. Apostoliq. rom. 2. pag. 345. & fuiv. mais il est aussi avec l'Artêt de 1724. & routes les plaidories dans le Traité des Droits du Roi, fur les bénéfices. tom. 2. p. 206. & fuivantes, ce celebre Magistrat y rappelle, les preuves de l'antiquité du droit de joyeux avenement, le droit de Souveraineté qu'a le Roi fur les pays réunis à la Couronne, ou nouvellement conquis le concours du Droit des premiercs prieres qu'il a comme celfionnaire de l'Empereur, dans les pays de l'Empire réunis ou conquis avec le droit de joyeux avenement attaché à la Souveraineré & à la protection que chaque Eglise du Royaume est obligée de reconnoître dans Sa Majesté. d'où il conclut; " que fi l'on juge la .. question de joyeux avenement sur " fur les loix de la France, l'Eglife " de Cambray doit être foumise au " droit de joyeux avenement: & fi ", on la juge par celle de l'Empire; " elle doit reconnoître le droit de pre-"mieres prieres: qu'ainfi le Droit .. Royal & le Droit Impérial se réu-" nissent contre l'Eglise de Cambray; " mais il est plus avantageux au Roi " de faire valoir le dtoit Royal, pour " éviter la querelle avec le Pape, fur " la nécessiré de l'indult. " Telle fut aussi la décision du Conseil.

L'Eglite d'Elne en Rouffillon, réchannnt les mémes prérendues exemptions que les Eglités de Flandres, apprire auffi, par un Arrêt du Grand-Confeil, rendu en faveur du fieur Xaupi Brevetaire, le 19. Mái 1719. que cette Province écair fujetre aux droit de joyeux avenement comme les autres.

A l'égard des autres Provinces que

l'on appelle pays d'obédience ou d'ufage , comme la Provence , la Bretagne, la Breffe, la Franche-Comté, &cc. Elles ont reconnu cette prérogative de nos Rois. Les trois Evechés, Mets, Toul & Verdun, prennent même le fait & cause des Brevetaires de joyeux avenement. Le Maitte, plaid. 23. L'Alface y est également soumise. V. Alsace, Premieres prieres. Enfin les oppositions des Eglifes qui ont prétendu l'exemption de ce droit, ont toujours été inutiles, parce que, soit qu'elles aient été réunies à la Couronne, foir qu'elles y aient été nouvellement unies, on a toujours fair, à l'égard de toutes, l'application du principe : Onidquid accressit Regno, fit pars Regni, & codem Jure censetur. V. Concordat , Arreis.

Le droit de joyeux avenement a lieu dans les Provinces qu'on appelle d'obédience ou d'usage, même dans les mois Apostoliques réservés au Pape. Cette question fur vivement agitée dans la contestation du Chapitre d'Elne en Roussillon, & jugée en faveur du Brevetaire; fur ce fondement que parmi nous, quand les Droits du Pape, par rapport à la disposition des bénéfices de France, concourent avec ceux du Roi, ceux-ci l'emportent sans difficulré : la raison, que le Pape, à cet égard, n'est regardé que comme subrogé aux droits des Collateurs ordinaires. Traité des Droits du Roi, tom. 2 pag. 256. 279. M. Piales, en l'endroie cité, ch. 15. & les précéd où l'on voit l'espece des différents Ariets qui ont affermi la Jurisprudence du Grand Confeil, touchant les principes établis sous cet article. Defin. du Dr. Can. Verb. Présentation, n. 18. Chopin , de Sacra Polit, lib. 1. tit. 7. n. 21-M. du Clerge, tom. 10. p. 1196. &

\$. 4. Ecuises et Benffices Su-

JETS AU DROITS DE JOYEUX AVENE-MENT. Nous venons d'érablir en l'article précédent que les joyeux Avenement s'étend fur toutes les Eglifes du Royaume, parce que c'est un droit Royal, qu'on n'a point de légitime raifon de méconnoître ; d'où il fuit qu'il devroit s'exercer sur toutes fortes de bénéfices, puisque tous profitent de la douceur & des avantages du gouvernement de celui qui l'accorde. C'est auffi le defir de ceux qui fondant ce droit uniquement fur la fouveraincié & la protection du Roi, estiment qu'il est très-ancien & beaucoup moins étendu dans son exercice qu'il ne l'étoit autrefois. Mais soit à cause des plaintes & des contradictions du Clergé qui l'a suppose nouveau, soit parce qu'étant confidéré comme une cipece de mandat contraire au Droit commun & primitif de l'Eglife, on doit le restreindre, à l'exemple des mandais Apostoliques, qui suivant le Décret du Concile de Basse, adopsé par la Pragmarique & le Concordat, ne pouvoient avoir lieu que pour un seul bénéfice, pendant la vie de chaque Pape, à l'égard des Collateurs qui en avoient dix à leur difpolition : & pour deux à l'égard de ceux qui en avoient cinquante & plus ; foir . dis-ie . l'une ou l'autre de ces raisons, l'expectative du joyeux Avenement n'a licu préfentement que pour certains bénéfices, dont nous allons parler.

Il est tout vraisemblable & même prouvé qu'avant 1712. le joyeux Avénement s'étendoit sur toutes les Eglises Cathédrales & Collégiales ; le Clergé obtint en cette année le 22, Octobre une Déclaration où le Roi après avoir fait entendre qu'il peut nommer des Brevetaires fur les Eglises Collégiales comme sur les Cathédrales, trouve bon sependant de charger les premieres de BRE

l'expediative du joyeux Avenement ; ce qui sut confirmé par l'article XVII. de l'Ordonnance du mois de Janvier 1629. Mais ces deux Loix n'ayant point été enrégistrées au Grand Confeil où se porient toutes les contestations qui s'elevent sur cette matiere . clles demeurerent sans effet; si bica que le Clergé convoqué en 1645. en porta ses plaintes au Roi , & en conféquence s'en fit la Déclaration du 15. Mars 1646. que le Grand Confeil enrégistra sous quelque réserve. Voici les termes de certe Déclaration : & ceux de la modification ; il oft important de les connoître, parce que de leur valeur dépendent toutes les questions qui peuvent s'élever sur la matiere de cet arricle , & même fur d'autres. ", Nous avons dit & déclaré " ", conformément aux Edits fus-men-" tionnés, .... que notre in ention " n'a point été d'étendre letdits Brevets " & Nominations fur le fujet de notre " joyeux Avenement , au-delà de ce " qui a été réglé par led. Edit de " 1629. en conféquence de quoi nous " révoquons tous ceux qui ont été cx-" pédiés fur les Eglifes Collégiales " & fur les Dignités des Cathedrales, " à l'égard des personnes qui ne son t ,, point pourvues actuellement ou re-" çues; à la réferve desquelles toutes " les autres expéditions demoureront " nulles & de nul effet , fans que " ceux qui restent à pourvoir s'en puis-" fent prevaloir en aucune saçon; & " les Ordinaires, l'ans y avoir égard, " pourront ditpofer, librement defdi-" tes Prébendes & Digniies en faveur ", de telles personnes qu'ils jugeront " à propos. Voulons & nous plait. " que la Clause irritante, opposée aux-" dits Brevets , demeure pareillement " nulle , qu'à l'avenir , il n'en soit uté " en quelque façon que ce foit; &

déférer.

Cette déclaration fut enrégistrée au Grand Confeil le 22. Mai 1646. fous ces modifications: " Le Confeil a or-" donné & ordonne que lesd. Lettres " feront enrégistrées ès Régistres dud. " Confeil, pour être gardees & obser-, vées felon leur forme & teneur , pour " avoir lieu, lesd. droits de joyeux " avenement, feulement fur les Egli-" ses Collégiales dont les Dignités & », Prébendes ne font à la collation des ., Ordinaires des Dioceses où elles ., font firuées & établies, & où il y , a plus de dix Prébendes outre les "Dignités & que pour le regard de lad. clause irritante apposée èld. " Brevets & Lettres, qu'il en sera " use, comme par le passé, suivant », & conformément aux Arrêts dud. " Confeil. "

Le Clergé fie des remontrances sur cet Arrêt d'enrégistrement, & obtint des Lettres de justion pour la vérification pure & fimple de la Déclaration : mais ces Lettres de juffion n'eurent aucun effet ; la Jurisprudence du Grand Conseil est aujourd'hui telle, en fuite desdites modifications, que pour les Eglifes Cathédrales; l'expectative du joyeux avenement n'y a lieu que pour les Prébendes & nullement pour les Dignités; mais qu'elle n'a lieu à l'égard de toutes ces Eglises indissinctement que pour ce qui regarde les Eglises Collégiales, cette expectative n'a lieu que dans celles où il y a plus de dix Prébendes à la disposition d'un Collateur, outre que l'Ordinaire du Diocese, qui ne doit pas payer plusieurs fois la même dette; & autre auffi, qu'un Collateur Laic, affranchi,

fuivant nos ulages, de toutes fortes d'expectatives. M. du Clergé, tom. 12. p. 1108. p. 1271. & fuiv. M. Piales,

loc. cit. ch. 17. Dans une fameuse contestation, élevée en 1724, entre le Chap, de S. Caprais d'Agen, & un Bruvetaire de joyeux avenement, on agin la question, fi les Dignités des Eglises Collégiales étoient exemptes de cette expectative, comme les Dignités des Eglifes Cathédrales : le Grand Confeil jugea contre l'affirmative, par Arrét du 15. Février 1725. & le Roi, par une Déclaration du 28. Fevrier 1726 enrégiftrée au Grand Confeille 18 Mars fuivant, a expressément confirmé ce Jugement en ces termes : .... " Voulons & nous " plait, que notre droit de joyeux " avenement, ait lieu, tant fur les " Prébendes des Eglises Cathédrales, " que fur les Dignités & Prébendes " des Eglises Collégiales; où il y avoit " ci-devant plus de dix Prébendes " ,, outre les Dignirés, fans que les ré-, ductions des Prébendes des dires Egli-", ses Collégiales faites fans notre ex-,, près commandement, porté par nos "Lettres Patentes; puiffent empêcher " l'exercice dudit droit " M. du Clergé, tom. 11. p. 1212. p. 2057. & fuiv. Suivant cette Loi, il n'y a que les Eglifes Collégiales, dont les Prébendes qui ont été réduites au nombre de dix, par exprès Commandement du Roi, puissent se prétendre exemptes du droit de joyeux avenement, & il ne suffiroit pas que la réduction eut été faite dans les regles, & autorifée par Lettres Patentes duement vérifiées & enrégistrées. C'est ce qui a été jugé contre l'Eglise Abbatiale & Collégiale de S. Genès de Clermont en Auvergne, par Arrêt du Grand Confeil, rendu le 6. Mars 1731. Sur les Conclusions de M. Bignon , Avocat Général,

Tome I.

BRE

D'autres Arrêts de la même Cour, ont jugé . 1º, le 15. Novembre 1727. contre l'Eglise Collégiale de Nesle, que le droit de joyeux avenement étant inaliénable de la Couronne; les Eglifes Collégiales y font sujettes, nonobstant leur possession sondée sur les

titres d'exemprion.

2°. Le 6. Décembre 1729. contre le Chapitre de l'Isle - Jourdain , Diocese l'expectative de joyeux avenement, l'Evêque: M. Piales dit, que suivant ou avec le Roi. les principes de la Jurisprudence ac-tuelle du Grand Confeil, il faut décil'Evêque, pour le peu de Prébendes jettit indistinctément toutes les Eglises dont il a la collation. La raison est, Cathédrales au droit de joyeux aveneque l'Arrêt d'enrégistrement du Grand ment, & que la distinction de l'Arrêt ront plus de dix Prébendes, mais lorfqu'il y aura plus de dix Prébendes, outre les Dignités qui ne feront pas à la collation de l'Ordinaire ; ce qui est bien différent. Nous avors déjà ture, & le caractere particulier de ces remarque que l'Evêque n'est exempte de trois choies ; on conclut feulement que cette expectative, pour les bénéfices des Eglises Collégiales à fa colletion, que, parce que y étant affujetti pour les bénéfices de son Eglise Cathedrale, il paieroit ainfi deux fois la mê- les parties convenoient que tour ce qui me dette; ce qui n'est pas juste. Comme il n'est pas juste aussi, que cotte trouve dans la classe génerale des Préconfidération toute perfonnelle à l'Evê- bendes ; mais, en cit-il de même des

que profite aux autres Collateurs dans les cas proposes au préjudice de cente expectative, l'une des plus favorables. Il en seroir de même, si un Laïc partageoit les Collations d'une Eglise, avec des Collateurs Eccléfiastiques, le tour du Patron Laie, ne seroit point affujerti à l'expectation du joyeux avenement; mais le rour du Parron & Collateur Ecclésiaftique y seroit sujet, de Toulouse: que quand il y a plus s'il se trouvoit plus de dix Prében-de dix Prébendes dans une Collégia des dans certe Eglise, outre les Dile, cette Eglise peut être grévée de gnités; parce qu'en un mot, on ne reconnoît d'autres Eglises Collégiales quoique toutes ces Prébendes ne foient exemptes du joyeux avenement que celles pas à la Collation du Chapitre, & où il n'y a que dix Prébendes & auqu'il y en ait la moitié en nombre in- dessous, & celles dont les Prébendes férieur à dix, à la disposition de l'E- sont de la Collation de l'Evêque; touvêque. Sur la question même, si les tes les aurres y sont assujecties, soit deux tiers ou les trois quarts des Pre- que le Chapitre partage les Collations bendes font à la pleine collation de avec l'Evêque, ou avec un Patron Laïc,

3°. Le 28. Août 1741. contre l'Eglife Cathédrale de Marfeille : que la der contre le Collateur, autre que Déclaration du 15. Mars 1646. affir. Confeil, ne dit pas, parlant des Egli- d'enrégistrement, concernant le nombre ses Collégiales, que le joyeux avene- des Prébendes, ne regarde que les ment aura lieu dans ces Eglifes , lorf- Eglifes Collégiales. On agita beaucoup que d'autres que l'Ordinaire y confére- dans cette cause, la question de savoir, fi l'exemption des Dignités dans les Eglifes Cathédrales s'etendoir fur les Personnats & Offices: mais de toutes les aurorités qu'on rapporta fur la nace n'est que par l'usage de chaque Eglife, qu'on peur faire une juste application des regles à cet égard; il paroît par cette même discussion que n'est pas Dignité, ou reputé tel, se

Prébendes Théologales, Préceptoriales , Pénitencieres , V. le mot. Dignités.

4°. Le 24. Juillet 1720. contre le Chapitre de l'Eglise Cathédrale de Nılmes; que quoique exempt des autres expectatives, & quoiqu'encore Collateur à l'alternative avec le Roi , de sept ou huit Prébendes seulement . étoit sujet au droit de joyeux aventement.

Cet Arrêt ne permet plus de dourer que le joyeux avenement ne s'exerce fur toutes les Eglises Cathédrales du Royaume, foit qui y ait plus ou moins des dix Prébendes. Car s'il en est qui par ses ritres particuliers paroisse mériter une exception de la regle, c'est l'Eglise de Nismes où le Roi confere les Canonicats à l'alternative avec le Chapitre, & dont la Bulle de secularisation de l'an 1539. l'exempre de toute expedative. Traité des Droits du Roi fur les Bénéfices, tom. 2.

pag. 247. Le Brevet ne s'exécute que fur les Prébendes Canoniales ; & fi dans un Chapitre il y avoit deux fortes de Canonicats, dont les uns fuffent inférieurs nux autres ; comme les bienfaits des Princes s'interpretent largement, le Brevet parlant généralement de Canonicats, on ne pourroit le remplir que par les Canonicais du premier ordre. Instit. de Giberr. tit. 80. cap. 16. de verb. fignif. Traité des Dr. du Roi, &c. tom. 2. pag. 362. Dumoulin. de inf. n. 250.

On voit done par tout ce qui vient d'être exposé sous cet article que la Déclaration de 1726, est la derniere Loi qui fixe le nombre & la nature des bénéfices , sur lequels le joyeux avenement peut s'exercer; il s'en enfuit que cette expectative ne tombe ni fur les bénéfices particuliers, ni fur les bénéfices réguliers, quoique Collé-

BRE giant , ni enfin fur les bénéfices en patronage laïque, pas même en patronage mixte; c'est-à-dire , lorsque le Patron laïc partage les collations avec Collateurs Ecclésiastiques ; en façon que le tour de ceux-ci ne foit pas libre & féparé du tour des laïcs ; car en ce cas l'expectative s'exerce fur le tour libre des Eccléfiastiques. V. Patronage. On rapporte un Arrêt du Grand Conseil du 14. Novembre 1613. par lequel les Maîtres, Gouverneurs, Administrateurs , Fondareurs , Pelering & Patrons laïcs de l'Eglise & Hôpital de Saint Jacques aux Pélerins à Paris, ont été déchargés pour toujours du droit de nomination du Roi pour fon joyeux avenement à la Couronne ; l'Eccléfiaftique par eux nommé à l'une des Chanoinies de ladire Eglise maintenu , & celui pourvu pas Brevet de joyeux avenement débouté, avec dépens & restitution de fruits. Le Roi lui-même ne peur jamais être obligé d'acquitter de Brevet de joyeux avenement fur fes Patronages , Collations ou Nominations à quelque titre qu'il en jouisse, même quand il représente le Pape, & qu'il exerce ses droits. comme on le voit dans les Pays régis par le Concordat Germanique, où le Roi, en vertu d'indults qu'il a obtenus du St. Siege a droit de nommer aux bénéfices vacants pendant les mois Apostoliques : ainfi le Roi dans les trois Evêchés . & en quelques autres Pays , ayant les mois Apostoliques, le joyeux avenement ne peut s'exercer que dans les mois des Ordinaires, & c'est un avantage que S. M. a au-deffus du Pape, qui eft sujet aux expectatives Royales. dès qu'il se met en la place de l'Ordinaire, au lieu que le Roi ne leur doit rien à quelque titre qu'il dispose des benefices, parce que les Droits du Roi doivent se concilier les uns avec

X y z

Traité des Droits du Roi sur les bénéfices , tom. 2. pag. 280. Traité de M. Piales loc. cir. ch. 17. M. du Clerge, tom. 11. p. 1212. & fuiv. pag. 1136. & fuiv. Pinfon. Traité des régales. Au furplus, une Eglife ne peut être chargée pendant la vie du Roi que d'un seul Brevet de joyeux avenement : c'est-là un principe qui dérive de la nature , même de l'expectative. Voyez ci-après sous le mot Union , si l'on en peut faire dans les Chapitres

au préjudice des Brevetaires. S. S. DANS QUEL GENRE DE VA-WANCE, LES BREVETS DE JOYEUX AVENEMENT ONT LIEU. Les Mandataires du Pape pouvoient requérir les Bénéfices vacants par démission ou réfignation pure & fimple, comme il paroît par le chap. dudum 14. de Prebendis in 6º. & le chap. 2. de renunciat. ced. Mais comme la plupart des Collateurs fe ménageoient, ces démissions qu'ils vouloient, pour donner aux Mandataires les plus petits bénéfices. Leon X. y pourvut, en ordonnant par ure constitution particuliere du 19. Septembre 1514, que les Ordinaires ne pourroient plus remplir les mandats par des bénéfices vacants fur démission pure & fimple, Rebuff, des nominations, quest. is n. 63. 50. Ce réglement qui n'avoit en vue que l'intérêt des Mandataires, à qui du reste il ne sut jamais contesté qu'ils ne pussent requérir les bénéfices vacants de droit, a prévalu peu-à-peu, & s'est établi à l'égard de nos expectants qui n'ont aucun droit fur les vacances par démifsion, permutation, résignation. Les Brevetaires en particulier sont bornés à la vacance par mort, tant par les Arrêts que par la Déclaration du 8. Septembre 1608. enrégistrée au Grand rapporte M. Louet. tom. 2. lett. P. Confeil. Ordonnons, dit le Roi, dans fom. 6, n. 1, 2, s'exprime en ces

les autres , & non pas se détruire. cette Déclaration , que tous ceux aux , quels nous avons par Brevers, ci-de-" vant accordés, & accorderons ciaprès , " lesdites Prébendes à nous apparte-" nantes , à cause de notredit droit " d'Avenement à la Couronne, soient " remplis, admis & pourvus par lef-" dits Chapitres des Prébendes qui ", ont vaqué & vaqueront par mort. " Cette Loi que cite l'Auteur du Traité des Droits du Roi fur les bénéfices, tom. 2. pag. 283. a été fuivie, comme précédée d'Arrêts conformes ; & quoique la formule des Brevets lui foit contraire, l'on ne s'en écarte point dans la pratique; non que les Brevetaires, dit M. Piales, ne puffent requérir un bénéfice vacant de droit . mais parce que, d'un côté, on a été long-temps dans le préjugé que le Pape seul pouvoit accorder des provisions par dévolut ; & de l'autre . les Brévetaires ordinairement Gens d'honneur, se sont toujours fait une peine de requérir un bénéfice au titre odieux de dévolutaire. Ces réflexions peuvent être justes. Mais M. Gibert . en ces Institutions, tom. 2. pag. 618. en fait d'autres qui le paroissent moins : " la raison est, dit-il, que la vacance .. par mort est la plus commune . &c , celle qu'on a ordinairement en vue " dans ces fortes de graces expectatives. .. D'ailleurs, s'il étoit permis aux Ex-" pectants de requérir les bénéfices " vacants par démission, ou par priva-, tion; il feroit à craindre qu'on " n'employât la fraude ou la violence " ,, ou la vexation pour faire vaquer " des bénéfices de l'une ou de l'autre " maniere. " Pinson , des Regales " tom. 1. ch. 11. n. 3.

Quant aux vacances fur la démiffion; Brodeau, fur les Arrêts que

BRE

termes: " Les Mandazires & les "aommes par le Roi ne peuvent prérendre droit finon aux Prébeades » qui vaquent par mort, & non fur » celles qui vaquent par fefignation » ou permutation; n'earat pas permis , » en maziere bénéficiale, de faire » entenfion d'un genre de vacance à » l'aurre. "

La maxime de Brodeau est vraie, en these générale : c'est-à-dire, lorsque dans les cas de réfignations, démissions ou permutations, il ne se rencontre point de ces nullirés que les Ordonnances ne prononcent, sur le défaut de certaines formalités, qu'au profit des Expectants, ou du moins en grande partie pour eux ; car alors la vacance étant, par fiction, cenfée par mort, les Bréveraires, ainfi que les Indultaires & les Gradués, peuvent requérir le bénéfice réfigné ou permuré. Ces cas font , 1º. Lorsque les démissions & permutations font frauduleufes. 29. Lorsque les Procurations pour faire les démissions & permutations n'ont point été infinuées deux jours francs avant le décès du Réfignant ; telle est la disposition des art. 19. de l'Edit du Contrôle de 1637. 13. de la Déclaration de 1646. & 13. de l'Edit des Infinuations du mois de Décembre 1691. Voyez le mot Insinuation, où le dernier Edit est rapporté & la nouvelle Déclaration de 1748. qui étend led. art. 12. aux démissions & permurations admifes en Vice-Légation d'Avignon sous le mot Date. M. du Clergé, tom. 11. pag. 1216 . . . 2051. & fuiv. V. auffi Demiffion. Gra-

duft.

Les Brevetaires peuvent exercer
leur expectative fur les Prébendes qui vaquent par la promotion des Chanoines
à une Dignité ou à un Personnat
qui a vaqué par mort ; ainsi jugé par

BRE du S. Mart du Grand Confeil du S. Mart 1752. Dars une cause du Chapire de Rhodès : la misson de l'Arté est que la vacance, par mort, de la Dignité, est la cause primitive de la vacance de la Prébende : enforce que par siction de droit, la Prébende est cunsée avoir vaqué par mort.

Si les bénéfices unis sont sujets à l'expectative des Breveraires ? Voyez Union.

S. 6. QUALITÉS ET PRIVILEGES DES PREVETAIRES DE TOYEUX AVE-NEMENT. Comme Louis XIII. dit en l'art. 13. de fon Ordonnance de 1629. que ce droit dé joyeux avenement est pour gratifier les Ecclésiastiques; servants près la Personne de S. M. on pourroit croire que les autres en sont exclus; mais il est bon de prévenir le Lecteur, que la disposition de cer article n'a pas plus été exécuté que le reste de cette Ordonnance non enrégistrée. Il sustit que le Brevetaire soit François & revêtu des qualités requises, pour la poffession du bénéfice qui tombe ious fon Brevet ; & c'est à quoi il faur appliquer ces mots de l'Ordonnance, qui s'en tronveront dignes; enforte que fi le Brevetaire, d'ailleurs régulier & habile à la possession d'un Canonicat , n'avoit pas le grade requis pour la possession d'une Dignité dans une Collégiale, il en feroit exclus, de même que d'une fimple Prébende, affectée à un certain Ordre qu'il n'auroit pas : & quand ayant les qualités requises, le Breveraire est reçu en vertu de son Brevet dans un Chapitre, il est tenu de se conformer à tous les staruts & usages : ainsi qu'il a été jugé par un célebre Arrêt du Grand Confeil le 18 Juillet 1719. au profit du Chapitre de l'Eglise Collégiale de Saint Bernard de Romans. Cet Arrêt est rapporté par M. Piales, loc. cis. ch. 30. Mais fi ces affectations, statuts & ufa358

ges n'étoient introduits que depuis l'établiffement du droit des Brevetaires, & fans Lettres Patentes dûement enrégiftrées au Grand Confeil; alors le Brevetaire seroit fondé à réclamer en sa faveur le droit commun. Jurisprud. Can,

werb, Brevet, fect. 3. n. 10.

Les Brevetaires doivent fe fervir perionnellement de leur Brevet, il ne tour est pas permis de le céder.: L'art. 17. de la seconde Ordonnance de 1620. qui dit que les Brevetaires ne pourront céder qu'à des personnes dignes, n'a, comme nous avons dit, point été exécuté ; & d'ailleurs par les mots de Personnes dienes . Je Roi n'entendoit que les Eccléfiastiques près sa Personne, ce qui n'a jamais éte co fidé é. Un Brevetaire peut bien se démettre de son Brevet, mais en désignant quelqu'un, il faut l'agrément du Roi & un nouyeau Brevet. Inflit. de Gibert , tom. 2. pag. 635.

Quelques favorables que foient les Brevets de joyeux avenement, ils ne contiennent point de claufe irritante, & n'empêchent pas la prévention du Pape; c'est-à-dire, qu'avant la réquifition des Brevetaires, quoiqu'après la notification des Brevets, le Prélat peut

conférer Iere libero, ainfi que le Pape Jure preventionis V. Prévention.

Vérirablement l'usage a varié par rapport au Décret irritant: l'Hiftoire en est faite, par l'Auteur du Traité des Droits du Roi fur les Bénéfices, tom. 2. p. 319. & fuiv. & par M. Piales . en l'endroit cité, ch. 7. Ces Auteurs qui s'étonnent avec raison, des changements & de la bizarrerie de la Jurisprudence, sur ce point, nous apprennent que ce Décret connu du moins par ses effeis dans l'exécution des Letpres-Patentes de Henri III. du 1. Août 1577, étoit encore inféré dans les Brevets, au commencement du

BRE regne de Louis XIV. la preuve en eft confignée dans le procès verbal de l'Assemblée du Clergé, de l'année 1645. & dans la Déclaration du 15. Mars 1646, qui en abolit l'usage. V. ci-dessus les termes de cette Déclaration touchant la clause irritante. & la modification du Grand Confeil. fuivant laquelle, la Jurisprudence de ce Tribunal a été, de ne point attribuer immédiatement aux Brevets de joyeux avenement ; l'effet de la clause irritante, quoique dans le fait, on ait continué d'en user, comme par le passé, suivant les termes dudit Arrêt d'enrégistrement ; c'est-à-dire, quoiqu'on air continué d'inférer dans les Brevets, même, la peine denullité contre les Alles faits an contraire, ainfi que nous l'apprennent les dernieres formules, dont nous rapportons ci-après un Exemplaire; mais pour en affurer l'exécution, lorsque le Prélat grevé du Brevet, n'y défere point : ce même Tribunal a distingué deux cas.

Le premier, est celui où le Collateur a conféré le bénéfice avant qu'il eût été requis par le Brevetaire.

Le second, est celui où, nonobstant la réquisition du Brevetaire, le Collateur a conféré le bénéfice à un

Dans le premier cas, il enjoint au Collateur de pourvoir le Brevetaire de la premiere Prébende qui viendra

à vaquer.

Dans le fecond, on condamne ce Collateur à payer au Brevetaire une pension de la valeur de la Préhende, & ce, jusqu'à ce qu'il air satisfait au Brever: on le condamne à la même peine dans le cas, où, nonobitant l'Arrêt qui lui ordonnoit de conférer au Breveraire, la premiere Prébende, il en a disposé, en faveur d'un autre.

C'est l'usage qui s'est observé conf-

tamment jusqu'à l'Arrêt du mois de comme nous venons de dire, ne dé-Novembre 1721. par lequel il paroît que la Iurisprudence actuelle du Grand Conseil est, non plus de condamner dans le cas de poursuivre à leurs frais les Collateurs à des pensions, en faveur des Breveraires, quand ils ont conféré des bénéfices au mépris de leur réquifition; mais de déclarer nulles les l'admettre tout uniment, comme on provisions données ainsi par les Collateurs, contre le respect qu'ils doivent au Roi, & les déférences que méritent ses nominations. Cet Arrêt du mois de Novembre 1721. fut rendu, par le Grand Confeil, en faveur du fieur de Panat, Brevetaire de joyeux avenement, fur l'Evêché de Rhodès, fur les Conclusions de M. d'Orby , Avocat géneral en ce Tribunal. Mem.du Clergé, tom. 11. p. 224. & fuiv. C'est auffi ce que veur dire M. Dubois en fes maximes; par ces termes: .. Les Indults ont un Décret irritant de ,, cette forte: que les provisions des Or-, dinaires deviennent caduques par la " réquisition d'un Indultaire; mais les , joyeux avenement n'en a point; & ,, ainsi les provisions des Ordinaires qui " précedent la réquisition du Brevetaire, vont à faire ordonner que le Collateur " fera tenu de lui conférer la premiere ,, vacante, & à faute de ce, une pen-

" fice. " En parlant des provisions qui précedent la réquisition du Brevetaire, M. Dubois fait affez entendre que celles qui la fuivent, doivent être nulles, ainsi que l'ordonne l'Arrêt cité. Mais comme il est difficile qu'un expectant dont la notification ne lie pas les mains aux Collaieurs, prévienne fa collarion fur les vacances dont ce dernier est bien plurôt instruit; le nouveau moyen ne fauve pas de beaucoup mieux que les autres expectatives des Brevetaires; car ceux-ci, qui,

" fion de la valeur du revenu du béné-

vancent pas souvent le Collateur par leur réquisition, sont presque toujours au Grand Conseil cet Arrêt qui tiene lieu de clause irritante; ne vaudroitil pas mieux, s'écrient tous les Auteurs, l'insere dans le Brevet; voyez-en eiaprès la formule, plutôt que d'en suppléer indirectement les effets, par de voies onéreufes qui excitent également les plaintes du Clergé, comme il paroît par l'art. 18. de ses Remontrances en 1612. pourquoi, dit l'un d'eur, ne pas commencer, par où l'on ne peut se dispenser de finir? Le Droit Royal en seroit plus respecté, les Nommés du Roi moins fatigués, & l'honneur des Collateurs plus à couvert. Car au fond, quel avantage retirentils d'avoir reculé l'exécution de l'expectarive! point d'autre que de caufer de l'inquiérude & de la dépense à des Sujets que le Roi a jugés dignes de ses faveurs. Vovez led. arr. 18, des Remontrances du Clergé en 1612.

Le Parlement de Paris n'avant point enrégistré les Lettres Patentes qui érabliffent les droits des Breveraires de joyeux avenement & de serment de fidéliré, la connoissance de ces Brevets en est restée au Grand Conseil, où toutes ces Lettres sont enrégistrées, & même adreffées, avec attribution particuliere de Jurisdiction. Telle a été la derniere déclaration du 28. Février 1726, où le Roi dit: " nous attribuant " d'abondant , à cette fin, toute Cour " & Jurisdiction , & connoillance & , icelle interdisons à toutes nos autres " Cours & Juges. " Cette attribution, qui ne sauroit être plus exprelle, est avantageuse aux Brevetaires, parce que le reffort du Grand Conseil ne s'étend pas fur moins, que sur tout le

Royaume; mais comme la Régale, est de tous les droits de la Couronne fur les bénéfices. le plus privilégié & le plus éminent, & que la grand'Chambre du Parlement de Paris a feule droit d'en connoître ; si une cause de joveux avenement se trouve liée avec une cause de Régale, alors c'est en la grand'Chambre que la cause de joveux avenement doit être jugée ; on ne doute plus aujourd'hui que cette Cour, une des plus attentives à conserver les droits du Roi & de la Couronne, ne reconnoisse l'expectative, dont il s'agit ici, on en a la preuve dans des anciens Arrêts & d'autres titres rapportés par l'Auteur du Traité des droits du Roi, &c. tom. 2. pag. 461. Lebret, trait. de la souveraineté pag. 37. Edit de 1689. Combien d'Edits le Parlement n'a -il pas enrégiftrés, où il est parlé nommément de l'expectative des Brevetaires? M. du Clergé, tom. 11. p. 1218. & fuiv. Quelques-uns ont prétendu que les Juges Séculiers peuvent prononcer fur le petitoire des bénéfices requis pour joyeux avenement; & en conféquence, non seulement maintenir les Brevetaires dans la possession des bénéfices; mais les leur adjuger. Cette prétention seroit sondée, dit M. Piales, si. à cause du joyeux avenement, le Roi conféroit les Prébendes premieres vacantes comme il confere tous les bénéfices qui vaquenten régale, &tous lesbénefices de sa pleine collation ; mais il est certain que', par les Brevets de joyeux avenement, le Roi nomme seulement ou présente des sujets aux Collateurs ordinaires, pour être pourvus des Prébendes, premieres vacantes; aufi dans les contestations qui s'élevent sur les bénéfices prétendus par les Brevetaires, les Magistrats, prononcent par maimenir ou s'ils fe fervent d'autres formes, ce n'eft

BRE

jamais que de celles qu'ils emploient dans les cas, où l'on dit qu'ils ne jugent que du possessioire. Quoiqu'au fond, ces formes de prononciations ont le même effet, que s'ils jugeoient directement le possessione: en sorte que la différence que l'on met entre la prononciation, fur le possessione, & la prononciation, fur le petitoire, ne confifte que dans les termes : V. Chancelser , Peffeffeire.

A l'égard de l'ordre que l'on garde entre les Brevetaires de joyeux avenement & les autres expectants. V. Concours d'Expellants, & ci-après. Les Breve-. taires dérogent-ils au droit d'option .

V. Option.

S. 7. FORME DES BREVETS, ET DE LEUR EXECUTION. Le Brevet est une fimple Lettre, fans adresse, fignée de Sa Majesté, & contrefignée par un Secretaire d'Etat; par laquelle le Roi fait don à un particulier d'une Prébende, dont il a droit de disposer dans telle Eglise, à cause de son joyeux

avenement à la Couronne.

On a vu quelquesois des particuliers qui ont été pourvus de bénésices, par les Collateurs, fur le fimple Brevet ; mais il est d'usage, que sur ce Brevet, l'on expédie des Lettres Patentes, qui font feellées & fignées par un Secretaire d'Etat. Les Lettres Patentes forment même le véritable titre du Brevetaire; en forte qu'il n'est pas obligé de donner conneiffance du Brevet , qui ne sert qu'à assurer le Brevetaire luimême, du don du Roi. Les Lettres Patentes lui en affurent l'exécution. Dans le Brevet , il est bien fait mention de l'Eglise dans laquelle il doit avoir son exécution, mais il n'est pas adressé à aucun Collateur; les Lettres Patentes, au contraire, sont adressées à l'Evêque & au Chapitre, tant conjointement que separément, ram conjunctim quama divisim.

L'effer

L'effet de cette derniere claufe , est d'affecter à l'expectative toutes les Prébendes d'une Eglife , foir qu'ells foient à la difposition de l'Évêque ou du Chapitre ; quoique dans le find, quand cette claufe ne feroit pas oppofee, le Brevet de joyeux avenement etrant une charge réville de l'Églife , qui conque est l'églife , qui conque est l'églife de l'églif

Relativement aux principes établis ci-dellus, pie le Lutres Paentes expédités fur le Brevec de joyaux avenment, le Roi prefente l'Espectant aux Colliteurs, pour êne par eux pourvu de la premirer Chemine et Pelende, los fique c'est une Egific Carticalais, & de la premirer dignité ou Prébende, de celt une legific Carticalais, pai vaquera, à unus dus fragoutenante, à cuafe de notes pieux avenuemn à la Cou-

Ces Brevets ou ces Lettres Patentos ne font pas feellées comme les Brevets en régale, qui font de véritables provifions; au lieu que les autres ne fontque de fimples recommandions. Quoi de l'est aent réceffairement leur guoiqu'elles auent réceffairement leur ellet, Jurisprud. Canoniq verb. Brevet, foct, 3, n. 4.

Le droit de joyeux avenement s'ouvre dès le moment que le Roi monte fur le Tirofe, irmis comme ce droit n'est pas sujer à la précription, le Roi peur l'exerce, quand il le juge à propos, 30. ou 40. ans après être parveun à la Couronne; il l'exerce une lois sur chaque Eglife, comme nous avons déjà dir.

Le Breveraire n'a point de temps limité, dans lequel il foit tenu de notifier son expectative: il lui suffir de thirecette notification pendant la vie du Prince qui l'en a gratifié; mais s'il avoit négligé de signuser son Brevet pendant la vie du Prince, il ne pourroit plus, après sa mort, en faire usage; le Brevet deviendroit caduc . de la même maniere qu'il le devienz par la more ou par la renonciation. le mariage, l'incapacité, indignité ou irrégularite du Brevetaire; ce qui n'empêche pas le Roi de renouveller la même grace, en faveur d'un autre, parce que fon droit subliste jusques à ce qu'il ait été rempli , de fon vivant , trairé de l'indult. tom. 1. ch. 4. p. 494. Inflit. de Gibert, tom. 2. p. 649. &c. Il faut aufi remarquer que tout ce qui peut empêcher un Clerc d'être pourvu d'un bénéfice, met le Brevetaire hors d'état d'en requerir. en vertu de ses Lettres; ainsi comme on a jugé au Grand Confeil, par Arrêt du 4. Mars 1673. qu'un Gradué en Decret de prife de corps ne pouvoit pas requerir; il y a identiré de raiton pour juger la même choic, contre le Brevetaire décrété, dont le dreit fera fulpendu jufqu'à ce que le Décret foit purgé. Journ. du Palais: ilen faut dire autant, du Décret d'ajournement personnel, M. Gibert obferve que celui qui se marie ne perd pas irrevocablement fon Brevet, fi fa femme le prédécede, quoiqu'un autre puiste le remplacer pendant son mariage.

Dans l'ufage, les Breveraires font fignifier leurs Brevers dans l'année, parce que des Aureurs ont avancé, mala-propos, qu'après ce temps, il etoit cadue & furanné.

Affez communement, les Brevetajres notifiente le Brevet, & de se Lettres Patentes', quoiqu'il n'y sir aucune obligation de produire le Brevet proprement dit, qu'i, comme nous avons obfervé, n'est qu'un simple, gage de la volonté du Roi. Les formalités pour cette notification, font les mêmes que

Tome I. Zz

celles qui s'observent dans la notification des Lettres de degré & de nomination. V. Gradnés. Elle doit se faire fuivant l'adresse des Lettres Patentes, qui est presque toujours à l'Evêque & au Chapitre, avec la clause ordinaire, tant conjointement, que separément. En vertu de cette clause, qui n'a lieu qu'aux Eglifes Cathédrales, le Brevetaire de joyeux avenement, a droit à sous les Canonicats de l'Eglife, foit qu'ils soient à la Collation particuliere de l'Evêque ou a celle du Chapitre. foit que l'Evêque ou le Chapitre en dispotent en commun; c'est pourquei il est bon de faire la notification, & à l'Evêque & au Chapitre, parce que dans le cas du droit de collation féparé & indépendant, entre l'Evêque & le Chapitre, la notification faite à l'un. ne lieroit pas les mains de l'autre.

Un Brevetaire qui veut donc affurer fon droit fur toutes les Prébendes d'un Chapitre, ou gréver l'Eglise entiere, doit notifier fon expectative à l'Evêque & au Chapitre, & en général à tous les Collateurs, sur-tout aux Titulaires de certaines Dignités, auxquelles est attaché, privativement en plusieurs Chapirres, le droit de collation des Prébendes; car en ce cas, la notification au Chapitre ne fuffiroit pas; mais elle fusfiroit, si le Collateut étoit un Chanoine qui eut ce droit , vice Capituli . par tour de Semaine.

L'art. 7. de l'Edit de 1691. qui prononce la peine de nulliré contre toutes les fignifications des Brevers, faites par des Officiers autres que les Notaires Royaux Apostoliques, doit être fuivi dans l'usage, quoique dans pluficurs jugements, comme dans celui de l'Eslife de Nismes, on n'en ait pas pris la disposition à la Lettre, V.ci-

La notification peut être faite à la

BRE

personne du Collateur en quelque sieur qu'il se treuve, ou au domicile & manoir de la Prélature & du bénéfice qui lui donne le droit de collation ; mais pour notifiet valablement au Chapitre, il faut qu'il soit afsemblé, ou qu'au défaut de l'Affemblée duement requise & refusee, le Brevetaire se falle autoriser par le Juge, à l'effet de faire la notification, foit au Doyen, ou Prévôt du Chapitre, ou au Secretaire. Il n'est pas nécessaire que le Brevetaire soit présent à la notification, ou qu'il fasse aucune procuration: l'Officier qui fait la fignification, est suffisamment autorisé par les pieces dont il est porteur.

Les Brevetaires sont ordinairement fort attentifs à faire infinuer, nonseulement leurs Actes de notification-& de réquisition, conformément à l'art. 18. de l'Edit de 1691. Mais encore le Brevet & les Lettres Patentes. Il n'y a cependant aucune Loi qui leur impose cette obligation, par rapport attx Lettres & aux Brevets; & par rapport aux autres pieces, le délai d'un mois dont parle l'Edit cité n'est que comminatoire, suivant plusieurs Arrêts. V: Gradués.

L'effet de la notification est de lier les mains du Collateur & de le gréver de l'expectative, à l'effet de l'obliger de conférer à l'Expectant le premier bérétice qu'il requerra dans un temps

urile.

Du reste, lorsque la notificarion a été faite avec toutes les formalités requifes, l'Expectant n'est pas obligé de la réitérer, quelque changement qu'il arrive dans l'Eglise ; c'est-à-dire , que la notification faire d'une maniere réguliere, ne lie pas moins les mains. des Successeurs que celle des Collaieurs à qui elle est faire, M. Piales, loceit. ch. 6. 23.

BRE quand le Breveraire requerra le premier bénéfice vacant , le Collateur déjà inftruit de son droit, ne sauroit le mépriser impunément; il faut donc que la réquisition se sasse pour que le Brevet produise son effet; il saut même qu'elle se susse après la notification & fur la vacance du bénéfice, c'est-àdire, que le Brevetaire ne peut réquerir le bénéfice qu'il trouve vacant, lors de sa notification. Toutesois, le contraire paroît avoir été jugé par un Arrêt du Grand Conseil, du 27. Mars, 1721. en faveur des Gradués : ce qui sait douter que ce Tribunal ne jugear en saveur des Breveraires. si l'occasion se présentoit ; car quoique tout porte à croire que les Brevets de joyeux avenement & de serment de fidélité, sont de vrais mandats, ad vacatura, toutefois il faut dire avec M. Gibert , que le joyeux avenement est moins à charge que les mandats, parce qu'il est moins fréquent ; qu'il est agréable même, & pour sa cause & respectivement à la Personne du Roi, que tout bon Sujet doit prévenir d'amour & de reconnoissance .: d'où cet Auteur conclut qu'un Brevetaire de joyeux avenement, ou même de ferment de fidéliré ; peut requérir le bénéfice qui vient à vaquer dans le mois de la fignification du Brevet, quoique cela pag. 615. Or fices Bréveraires peuvent requérir la vacance qui arrive dans ce brief délai, pourquoi ne pas leur permettre la requifition quand la vacance

La notification, disons-nous lie les cant, tant qu'il n'est pas conféré par mains au Collateur; cela s'entend que celui qui en a le pouvoir, ou iur son refus par le Supérieur Prabenda vacans, dicitur vacatura quoufque conferatur. Le même Auteur propole & décide notre question en faveur du Gradué, ce qui a été pareillement jugé par divers Arrêts qu'on a bien plus de raison d'appliquer aux Brevetaires à qui les Collateurs ne sauroient trop tôt payer leur dette. Traité des Droits du Roi fur les bénéfices , tom. 2. pag.

Les Brevetaires ont suivant nos usages, comme les Gradués & les Indultaires, le même terme pour requérir, que les Collateurs pour conferer. c'est-à-dire, l'espace de six mois : en quoi nous ne fuivons pas la Clementine , cum ei , de conceff. prab. qui ne donne qu'un mois aux Mandaraires pour requerir. V. Requisition,

Régulièrement, les Expectants doivent requérir en personne ou par un Procureur fondé de procuration mais comme les Brevetaires n'ont point de Décret irritant dans leur titre . & qu'ils n'ont pas comme les Gradués & les Indultaires, fix mois pour requérir fans craindre aucune provision antérieure . le Grand Conseil semble par quelques Arrêts n'avoir pas fait une nullité, de ce que la requisition des Breveraires a été faite par un tiers non sondé de procuration, fur-tout lorfque ce tiers étoit une parent de l'Expectant. Piales . ne foit pas permis aux Mandataires loc. cit. chap. 25. Il en eft de même avoués dans le Concordat, tom. 2. du Ministère d'un Notaire, qu'il est plus sûr d'employer, que celui d'un Huissier : mais le plus sûr est d'emplover un Procureur fondé, parce que l'Arrêt du 10. Mai 1729. qu'on cire est arrivée & qu'elle n'est pas rem- à ce sujet, sut rendu, suivant l'Auplie. Car fuivant les Canoniftes & Gui- teur même qui en fait mention, mulmier in Pragm, tit, de Collat. S. fi au- tis contradicemibus. Voyez Acceptatom verb. inane, un benefice est va- tion, Requificion. Traite des Droits

BRE

du Roi, &c. tom. 2 psg. 361. Il a été juge plusfeurs bis, que les pourvus de Cour de Rome ne peuvent relever un détaut de formatiré, dans la notification ou requisition des expeclatures, sur-cour des Drevetaires, parce que les Lois que nos Rois ont laites lur cette matière, ne sont que respectives aux droits des Collateurs du Royaume. M. Pales, loc. cir. ch. 6. 29, où il est établi que la réquifiture empéche la prévention. V. Présention.

Quand le Breveraire réquerant, trouve des competiteurs, soit à titre de prévention ou de collation, jure libero, en possession du bénétice, au lieu de s'adresser au Chancelier de l'Eglise de Paris, comme autrefois, il demande au Grand Confeil permission de prendre posicision civile dans la Chapelle du Confeil. Cette formalité même oft superflue dans le cas où l'on veut seulement saire ordonner, que le Collateur fera tenu de conferer au Brevetaire la premiere Prébende qui viendra à vaquer; & si au mépris de l'Arrêt qui porte cette Ordonnance. le Collateur dispose de la Prébende : alors les provisions du Chancelier ont licu . & le Brevetaire en conféquence est maintenu. On a recours encore au Chancelier, quand la réquisition a été faite dans le temps, & qu'on a tout lieu d'esperer la maintenue; mais il est bon d'observer que le Clergé de France n'approuve point ces provisions du Chancelier, ni ne les regarde comme un titre Canonique, V. Chancelier.

Les Breveraires font fujers à la Loi qu'il fasse un hommage respectueux de l'exception portie par l'art. 30. de au droit éminent de la Couronne. Il 1606, coatre les Gradués; quoique ne satisfait pas à un devoir si effence Edit ne parle pas des Beverai- tiel, ne donnar un henôfice au Breze, une raison d'équité leur en a vecaire; il sau encore qu'il le lui donsita appliquer la disposition; qu'eé; », o, en qualité de Breveaire, è, ce dix appliquer la disposition; qu'eé; », o, en qualité de Breveaire, è, ce qu'il le lui donsita appliquer la disposition; qu'eé; », o, en qualité de Breveaire, è, ce qu'il per la disposition; qu'eé; », o, en qualité de Breveaire, è, ce qu'en partie de l'est de l

afin qu'ils n'abufatient pas de leur privilege. Un Brevetaire qui a requis un bénéfice, est donc obligé de se faire évincer sans fraude, sous peine de déchéance de son droit : mais un Brevetaire qui, depuis la notification de son Brevet, a été pourvu, jure libero, d'une Prebende de l'Eglife fur laquelle il étoit nommé, n'est pas censé rempli : il n'est cense tel absolument, que quand il a un bénéfice en vertu de fon Brevet; ce que le Collateur ne doit jamais manquer d'exprimer pour fa décharge : car, bien que l'on trouve décidé dans les Œuvres posthumes de M. d'Héricourt, tom. 1. Conf. 1. qu'un second Breveraire n'a point de droit fur l'Eglife, où un autie avant lui a recu un bénéfice du Collateur. qui n'a pas fait mention dans les provisions du Brevet, ni de sa notification ou requisition, réanmoins cette question fut vivement agitée , & même autrement jugée dans la célebre cause de l'Eglise de Cambrai. M. d'Héricourt se sonde tout, dans son mémoire, sur l'autorité de Dumoulin qui ne parle que des Mandataires Apostoliq. in Regul. de infirm. n. 252. & feq. mais l'expectative des Brevetaires, est d'une toute autre nature : ce droit de joyeux avenement, disoit le sieur Boulonnois contre le sieur Dursen, dans la cause citée, est un droit de la Couronne : il cst de l'intérêt du Roi & de l'Etat qu'il soit conservé dans toute son étendue, & qu'il soit exercé avec tout l'éclat qui lui convient, il ne fuffit pas que le Collateur défintéresse celui qui est porteur du Brevet, il faut encore qu'il fasse un hommage respectueux au droit éminent de la Couronne. Il ne satisfait pas à un devoir si essenticl, en donnant un bénéfice au Brevetaire; il faut encore qu'il le lui don-

fe foumettant au titre qui lui est présenté, de la part du Roi. S'il étoit permis de conférer ainfi, abstraction faire du droit de joyeux avenement, ce feroit contenter le Brevetaire, & anéantir le Brevet : c'est ce que l'Eglife de Cambrai a voulu faire; mais c'est aussi ce qui a déterminé Sa Majesté à retirer son Brevet, & à le confier a un autre ; il faut donc que la grace du Prince ait son effet ; & que l'Eglife de Cambrai reconnoisse le droit auquel elie a voulu fe fouftraire. L'Arrê: du Grand Conseil du 20. Juillet 1724. accorda la maintenue au sieur Boulonnois, & jugea suivant l'Auteur des Traités des Droits du Roi, qui le rapporte, que le Collageur doit parler dans ses Provisions de l'expectative, sous peine de l'acquitter deux fois. V. Repletion.

S. Q. BREVET DE SERMENT DE FIDELITÉ, est austi uno espece de Mandat, comme le Brevet de joveux avenement, par lequel le Roi enjoint à l'Evêque, après qu'il lui a prêté le ferment de fidélité, de conférer la premiere Prébende de l'eglife Carhédrale, à sa collation qui vaquera, au Clerc nommé par le Brevet.

S. 10. ANCIENNETÉ ET FONDEMENT DE CE DROIT. Quelques raisons que l'on ait de croire que ce droit est fore ancien dans le Royaume, il est certain qu'on ne donne pas communément d'autre époque à fou établiffement après Chopin, de Sacr. polit. lib. 1. tit. 3. n. S. Monaft. lib. 2. tit. s. n. 16. que les Lettres Patentes du Roi Henri IV. enrégistrées au Grand Conseil le 31. Mars 1599. A l'égard des fondements de ce droit, on doit appliquer ici ce que nous avons dit ci-deffus, du joyeux avenement, fur le même fujet ; le même partage de sentiments qui a lieu sur l'un, a aussi

lieu fur l'autre, foit en considérant ces droits comme une imitation des premicres prieres des Empereurs, foit comme un hommage & une marque de reconnoissance introduits par le droit des Fiels. Il faut voir là-dessus les M. du Clergé, tom. 12. p. 1247. & fuiv. M. Piales, en fon Traité de l'Exp. du ferment de fidélité, ch. 1. le Clergé ne s'est pas oppose si vivel'exercice de celui de joyeux avenement: fans doute parce que chaque Evêque. nouveau promu, fent personnellement l'obligation où il est de donner à son bienfaiteur, protecteur en même temps de son Eglite, les témoignages d'une juste reconnoillance. " Votre Majesté " dit l'art.49. des Remontrances du Clergé, en 1605.,, donne quelquefois à ses fer-" viœurs des Prébendes, fous couleur ", de ferment de fidélité, & autres ... prétextes, dont elle est toutefois fur-" prise, & les Prélats travaillés par "diverses actions qui s'introduisent ", tous les jours, pour raison de ce, " tant au Grand qu'au Privé Conseil, " Plaife à Votre Majesté, déchargee "Voíd. Prélats de telles charges de " nouvel introduites, & faire défen-" ses à vos Juges, d'avoir égard ,, auxd. Brevets. Réponse du Roi.

" Les Prélats que Sa Majesté a " nommés aux Evêchés, ne lui doi-.. vent refuser cette gratification. Ces paroles du Roi feinblent justifier la conjecture de ceux qui suppofant l'expedative du ferment de fidélité plus ancienne que l'Edit de 1599. difent, qu'elle ne pouvoit pas avoir lieu au temps des élections : mais que depuis le Concordat qui donne au Roi la nomination aux Evêchés, elle a dû commencer par de fimples prieres, qui, à l'exemple des Man66

dats, auront patié en ordre, & mis enfuire au rang des Droits Royaux & effentiels de la Couronne, par l'Edit de 1599. qu'on ne trouve, au refte, dans aucun Regiftre, fuivant la remarque de l'Auteur si zélé, pour les droits du Roi, stur les bénéheces, dans le traité qu'il en a composé, tonn. 2.

pag. 480.

6. 11. SUR QUELS BENEFICES S'E-TEND CE DROIT, A QUEL GENRE DE VACANCE, ET DANS QUEL PAYS. La question de favoir sur quels bénéfices devoit avoir lieu le Brevet de ferment de fidélité, a donné lieu pendant long-temps à un fi grand nombre de contestations, & même à une si grande incertitude dans la Jurisprudence, par rapport à la contrarieté des jugements qui étoient intervenus, que lcRoi se vit obligé pour remédier à ce mal, de rendre une Déclaration le 25. Octobre 1752, enrégistrée au Grand Conteil le 16. Décembre fuivant que nous allons rapporter, avec oucloue explication pour donner une idée de l'ancienne Jurisprudence sur cette matiere. " Louis, par la grace " de Dicu , Roi de France & de Na-" varre : & a tous ceux qui ces présen-,, tes verront , falut: entre les différents " droits de nomination aux bénéfices de , notre Royaume, que nous ont trans-" mis les Rois nos prédécesseurs, ce-" lui que nous exerçons à l'occasion " du ferment de fidelité, qui nous " est dû par les Archevêques & Evê-" ques , lors de leur avenement à leur " Siege, quoique constant en lui-mê-" me, ne paroit avoir encore été en-" tiérement déterminé dans son appli-" cation; autant que nous devons " maintenir ce droit, ainsi que les " autres qui nous appartiennent; au-" tant il est digne de la Majesté "Royale, d'en user avec la modéra-

" tion la plus convenable à sa nature " & à ses caracteres, & de fixer par " des regles certaines, le zele de nos " Officiers, à qui la confervation en " est confiée. C'est dans cette vue " qu'après nous être fait rendre comp-" te de la Jurisprudence de notre " grand Confeil, fur l'exercice de ce ", droit, foit en faveur des Chapitres " & autres Collateurs ordinaires, foit " contre eux pour les Brevetaires de " ferment de fidelité, nous avons "réfolu d'expliquer nos intentions à " ce sujet, d'une maniere qui pût " prévenir toutes contestations à l'a-" venir, à ces causes, &c. "

BRE

Commençons par observer sur les termes de ce préambule, qu'autant la pieté & la générolité de nos Rois éclate dans toutes ses loix, en matieres Eccléfiastiques, furtout dans celles qu'ils publient sur les plaintes ou les demandes du Clergé, autant leurs Magistrats, dans telle Cour que ce foit, font attentifs, lors de la vérification dont ils font chargés, d'y apporter les modifications qu'exigent le bien public & particuliérement les droits qui sont propres, & personnels à Sa Majesté, ou à sa Couronne; cette même déclaration modifiée par le grand Confeil, en fournit ici une preu-

ve fenfible.

Art. 1. "Le droit de nomination , qui nous apparatent , à cause du , ferment de hédelité, que les Arche-véques & Evéques de notre Royaume, font enus de nous préter , n'aura lieu , que fur les Canonicais & Prébendes de leurs Egliés Cathédrales , qui font, ou qui feront à l'avenir à leur libre disposition , fans que les Concordats , Transactions ou sur les constitues de l'articles de l'article

j, norredit droit de nomination. ,
Avant cure Déclaration , on avoit
établi pour principe , que l'espediative du ferment de fiddité étoit la
deue réelle de la Prétarure, que la
Prétarure étroit compofée de l'Euréque
& de fon Chapitre, & qu'ils étoient
tenus filidairement de l'acquirre: d'où
il s'enfutvoit que tous les Chapitres
des Eguiss Criedralts, fur quel pied
qu'y fut le droit de Collarion des
Prebendes, étoit affigie l'appedairve du ferment de fisilité. Plufiques
Arrês avoient confirmé la configuen-

ce de ce systeme, que cet arricle n'a

point adopté, V. Chapitre, Prélature;

M. du Clergé, tom. 11. p. 1257. & On a fouvent prétendu que l'expectative du ferment de fidélisé s'étendbit également fut les Eglises Collégiales; & il n'y a pas de valables raifons, pour prétendre le contraire; lorsque l'Evêque ne peut pas l'acquitter fur fon Eglife Cathédrale, comme nous aurons mieux l'occasion de l'observer ci-après ; en sorte que quand le Législareur dit dans cet article que fon droit n'aura tien que fur les Canonicats & Prebendes des Eslifes Cathedrales: c'est moins pour decharger les Eglifes Collégiales de cette expectative, que pour affurer aux Dighités des Eglifes Cathédrales, l'exemption qu'on leur contest it: mais ce sera toujours une question, si les simples Offices ou Perfonnats dans les Eglifes Cathédrales font compris dans cette exemption; les arguments font abfolument les mêmes pour les Brevetaires du serment de fidélité, que pour ceux du joycux avenement à ne confulter que les termes de la Dé laration de 1726. qui regarde ces derniers, & norre article concernant les aurres. On

en est donc également à la question

toute en fait de favoir ce qui eft out n'est pas Dignité dans un Chapitre; question que cerre rouvelle Lei ne pouvoit pas plus prévenir ou réfoudre que les précédentes, parce qu'elle dépend, comme il a ére dir, de l'usage de chaque Eglife. On ne peut à cet égard établir aucune regle générale; on peut feulement dire que les Dignirés feront exempres de ces expectatives, mais on ne peut en dire autant des personnars ou Offices, parce que tel Personnat ou Office qui est mis au rang des Dignités réelles ou putatives dans cette Lelise n'est pas distinguée des Prebendes. dans cette autre, V. Dignité; M. du Clergé, tom. 11. p. 1129 .... 1255. tom 2. pag. 1740. Trairé des Droits du Roi, &c. tom. 2. p. 491.

Quant à la derniere disposition de cer article, touchant les Concordats & Tranfactions entre l'Evêque & le Chapitre, la modification du Grand Confeil n'y cft pas tout-à-fait conforme. La voici: "Le " Conseil a ordonné & ordonne que lad. " Déclaration sera enrégistrée ès Ré-"gistres du Conseil, pour être gardée " & observée selon sa sorme & teneur. .. fous la réserve de l'exécution des Bre-" vers du ferment de fidélité fur les Ca-.. nonicats & Prébendes, étant à la li-., bre disposition des Archevêques & Evê-" ques , & dont la nomination pourroit , echoir au Pape dans les Provinces où " il y a lieu au partage des mois: comme " auffi de l'exécution de dits Brevets fur " les Canonicats & Prébendes dont la " libre disposition auroit appar:enu aux "Archevêgnes & Evêques, exclusivement " aux Chapitres de leurs Eglises Carhé-", drales, par des ritres ou ufages particu-" liers, antérieurs à l'enrégiltrement de ., lad. Déclaration , & fansl'approbation " d'aucuns parages entre les Archevê-, ques & Evêques , & les Chapitres de

, leurs Eglises Cathedrales , non revê-, tus de Lettres Patentes duement en-"régistrecs, en ce qu'on pourroit in-" duire qu'ils auroient apporté quelque " changement à l'exercice des droits de " la Couronne , leiquels feront confer-" vés en leur entier , & notamment les " droits d'indult & de joyeux avene-" ment, pour lesquels il en sera uté ., comme par le passé, saus l'exécution " dela prefente Declaration pour le droit " de ferment de fidélisé , sant & fi lon-" guement qu'il plaira audit Scigneur " Roi , &c.

Aux termes de cet Arrêt qui n'est pas fi contraire and art, qu'on peut le croire, trois choics font requites, pour qu'un Brevetaire de serment de sidélité, puisse déformais exercer son expectative sur une Prébende, qui seroit à la présentation ou à la Collation du Chapitre. 10. Qu'il y ait un Traité ou Concordat , par loquel l'Evêque ait cédé au Chapitre le droit de disposer de cette Prébende. 2°. Qu'il foit justifié qu'antérieurement à ce Concordat, la libre disposition de ce bénéfice appartenoit à l'Évêque exclusivement au Chapitre, 2°. Que ce Traité foit un changement particulier, auguel le Souverain n'ait concouru en aucune maniere, ou qui n'ait jamais été revêtu de Letires Patentes. M. Piales prouve qu'il est presque impossible que ces trois chofes concourent entemble, foir que les Concordars foient anciens ou nouveaux; s'ils font anciens, on nefera jamais voir affez clairement, qu'avant les Concordats, la libre disposition des Prébendes appartenoit privativement à l'Évêque; s'ils font nouveaux, ils font fans doute liomologués: d'où il réfulte que la modification ne peut avoir d'application qu'à des cas extrêmement rares, & qu'ainsi les Chapitres n'ont plus à craindre d'être condamnés, comme par le passé, à acquitter la dette personnelle quel'Eveque a contrac-

tée envers le Roi ,par le serment de sidelité qu'il lui a prêté. Le second article de la Déclaration est précis fur ce point. Le voici :

Article 2. .. Ne feront fujets audit " droit les Canonicats ou Prébendes " " dont la présentation appartient , sui-,, vant leurs titres & ulages, à tous " autres que l'Archevêque ou Evêque " ", quoiqu'il en ait la collation, con-, firmation ou institution , ni ceux " dont il dispose en commun avec " le Chapitre ou aurre quelconque . " foit, par voie de fuffrage ou autre-, ment.

Cet article a mis fin à une infinité de chicanes que les Expectants ne ceffoient de faire aux Chapitres, foit parce qu'ils foutenoient mal-à-propos, dans les cas d'une fimple paironage, que l'Evêque qui donne l'institution Canonique, a plus de droit dans la collation du bénéfice que le Chapitre qui ne fait que présenter le sujet ; soit parce qu'ils infiftoient fur ce faux système que le Brevet de ferment de fidélité tombe plutôt fur l'Eglife que fur la pertonne de l'Evêque, fans confidérer que cette dette étant une ofpece de reconnoissance de la part du Prélat dont le ferment y donnoit lieu, il étoit injuste & déraitonnable qu'il s'acquittât de ce devoir aux dépens d'un

Article 3. " Ne pourra pareillement " ledit droit s'ésendre en aucun cas " aux Canonicats & Prébendes, étant " à la disposition du Chapitre ; encore " que l'Archevêque ou Evêque, n'en " air aucun à sa disposition, sur lequel " ledit droit půi êire exercé.

Cet article qui, comme les précédents, prouve que l'intention du Roi est de rendre cette dette personnelle à l'Evêque, prévient la difficulté qu'auroient pu former les Brevetaires en di-

fant que le bienfait du Roi doit toujours avoir lieu sinon sur l'Evêque, du moins sur le reste de son Clergé; mais l'on a vu par le premier article que l'expectative du ferment de fidélité ne s'étend, point précisément aux Collégiales, & toute cette Déclaration prouve que l'Evêque seul est tenu de l'acquitter; il ne le peut donc au cas du présent article : car comme on est dispensé de reconnoissance quand on n'a rien pour en donner des marques, le Roi ne les demande pas plus à ceux qui ne peuvent les donner qu'à ceux ne les doivent ; mais on peut dire ici conféquemment à nos obfervations fur le premier article, que l'expectative du ferment de fidelité n'ayant eu pour objet réel les bénéfices des Cathédrales, qu'à l'avantage des Brevetaires qu'on n'a pas voulu farisfaire par un simple Canonicat de Collégiale, rien n'empêcheroit, ce seroit même une justice & l'intention du Prince que , l'Evêque qui n'a point de Prébendes dans ion Eglise Cathédrale, y suppléat par quelqu'une des Prébendes qu'il a à sa libre collation dans les Églises Collégiales de son Diocese. Il rémoigneroit alors également fa reconnoilfance en payant l'expectative qu'elle lui impose, de la monnoie qu'il le trouve.

Art. 4. "L'Archevêque ou Evêque juccelleur fera reun d'acquirer la nomination faire, pour ration du ferment de fidulité de fon prédécelleur, pourvu que ladite nomination ait été bien & disement notifiée ave les formalités à ce requiles à fondir prédéceffeur "de A non autrement: Voulons audit cas, que l'Impériant de lad. nomination, ainfi notifies, ait la préférence, pour être rempli avant celui qui fera nommé pour ration du jerment de fidulité duit fuccelleur. Cet article décide que ce bewei affecte la Politure, e'clét-ddire, 1. Dignité Epifenyale; ce qui étoir fiirir au Grand Conteil: Traité des Droits du Roi, &c. tom. 2. pag. 566. Mais on n'y regardoir pas la notification comme effentielle. Deformais les Brevetaires qui auront négligé de fignifier leur nomination avant la mort ou la démitifion admité du Prelar fur lequel elle aura été fitire y ou tout au moins avant la préconifation du nommé fuccifieur, i terno déchus de leur expectative. M. du Clergé, tom. 11. p. 1264. & fuiv.

Arricle 5. "N'entendons au furplus 9 que les dispolitions de la prélente Déclaration puillent préjudicier aux Arrèts intervenusavant fa publication, lefiquels demuerrent en leur entirere 20 execution, sauf les autres moyens, pour lesqués on pourtoit é pourvoir contre lesdits Arrêts. Si don-30 nons, éper.

Quaque réguliéremen les nouvelles Lois n'aient trait qu'à l'avenir dans leurs dispositions, la précaution que prend cet article est toujours bonne elle est même nécessaire quand les Loix n'introdusient pas abfolument un droit tout nouveau ; indépendamment de cette considération, le grand nombre de procès qu'avoient occasionnes l'incerticude & la variation dels Jurisprudence sur les objets de cette Declaration, d'emandoit; pour le bon ordre, qu'on a ssurat le resultant en saveur de qu'on a ssurat l'état de ceux en saveur de qu'on est sur jugés.

L'expectative du ferment de fidéliné n'ayant pas d'autre fondement, comme l'on a vu, que l'expectative de joyeux avenement, elle s'exerce comme célule ci dans toutes les l'ovinets du Royaume, même dans celles où il y a la réferve des mois Apoltoliques, & fur les bénétices vacants dans les mois du Pape: cela a fouffert quelque conteffacion, mais

Tome I. A a a

le GrandConfeil n'a regardé le Pape que comme ordinaire dans ces Provinces, & la réferve comme une chose qu'il tient de la concession de nos Rois, Cela fe trouve établi ci-devant, par rapport au joyeux avenement; Grand Confeil l'a jugé plusieurs sois pour des Brevetaires du ferment de fidélité. Arrêts des 24 Juillet 1721. & 16. Novembre 1722. rapporrés en différents ouvrages, Dictionnaire des Arrêts, Lett. n. Traité des Droits du Roi , tom. 2. pag. 508. M. d'Orby , Avocat Général, portant la parole dans la premiere de ces caufes, disoit sur la partition des mois en Bretagne, qu'elle avoit été autorifée par les trois Déclarations de Henry II. qui regardent le Pape, comme représentant l'Ordinaire en Bretagne dans les mois affectés au Saint Siege; d'où il tiroit deux conféquences; la premiere, que le Pape n'a de collation en Bretagne que par un accord fait avec les Evêques de cette Province, confirmé par des Déclarations de nos Rois : la feconde que le Pape représente les Ordinaires en Bretagne, est loco ordinarii; ce quine fignifie pas simplement que le Pape confere au lieu & place de l'Ordinaire, mais comme l'Ordinaire devroit conférer. Il s'enfuit aussi de cette représentation qu'étant à ses droits comme à ses charges, il doit payer ses dottes, comme il retire fes profits.

Les Breveis de serment, de fidélité ont lieu dans les mêmes genres de vacance, que les Brevets de joyeux avenement. V. ci-deffus,

5. 12. FORME ET EXÉCUTION DES BREVETS DE SERMENT DE FIDÉLITÉ. Nous n'avons rien dit fur le joyeux avenement en la matiere de ce même article, qui ne foit ici applicable; les deux Brevets ont la forme & l'exécution à peu-pres temblables, & ils ne different BRE

presque que par rapport aux bénfiéces fur lesquels ils peuvent être exercés; ce qu'on doit remarquer dans l'article fuivant.

\$. 13. Accords et Différents ENTRE LES DEUX BREVETS DE Joyeux Avenement, et de Ser-MENT DE FIDÉLITÉ. Avant que de voir en quoi ces deux Expectatives convienment ou different entr'elles ; il faut rapporter ici un modele des Brevets qu'on expédie pour leur exécution. Nous avons dit que le Brevet est ordinairement accompagné de Lettres Patentes, mais cela n'est pas toujours, on n'a lieu invariablement que pour les Brevets de Serment, de Fidélité, comme il paroit par les Actes dont voici la copie.

## BREVET DE JOTEUX AVENEMENT.

" Louis, Par la grace de Dieu, Roi de "France & de Navarre : A notre très-chet " & bien-aimé Cousin , Evéque , Due de " Langres, Pair de France, Conteiller en nos " Conteils; ou fon grand Vicaite; & a nos , ehers & bien-aimés les Doyen , Chanoines " & Chapitre de la Carhédrale de Langres , », rant conjointément que léparément : SALUT. ,, Ayant égard aux témoignages qui nous ont », été rendus des bonnes vie, mœurs, pieté, », fuffisance & capacité de M. Louis Fricheman " de Rofamberg , Clerc tonfuré du Diocefe de " Langres; Nous de l'avis de notre très-eher & ,, rres-amé Oncle , le Due d'Orléans , Régene ,, de norre Royaume, Nous avons nommé & ", présenté , nommons & présentons par ces ", Présentes signées de notre main , ledit Fri-,, eheman de Rosamberg , pour être par nous ,, pourvu de la premiere Chanoinie & Pré-,, bende qui viendra el-apres a vaquer en vo-", tre Eglife à nous due & appartenante, à " caufe de notre joyeux avenement à la Couronne : Si vous priens , & néanmoins . , mandons & ordonnons que ladite Chanoi-, nie ou prébende qui viendra à vaquer en ", vorre Eglise , vous ayez à conférer audit ", Frieheman de Rosamberg , & en icelle le " recevoir, ou procureur pour lui , & l'en " faire jouir ensemble des honneurs , préso-" gatives , prééminences , droits , fruirs , » profits, revenus & emoluments qui y apparBRE

, tienemen pleiremen & paibblemen, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empeterments as contraire, lui donnant à cette fai plate au Cheur de votre Eglief, & woix fai plate au Cheur de votre Eglief, & woix let ioliematés en tel cas requifes , gardées & obiertées, à peine de milité de roux ce qui fetoir fait au préjudice des roux ce qui fetoir fait au préjudice plate de l'active plus de l'active de l'active plate l'activiseme plus de Ferrier uil fept cens feire, & de notre tegge le premier, sprée 1, DO US. Far le Rai, fe Due p DO Detassi , pefent , Régent. Et plus bay, p 1 june, p 1, celle de gual tecus de cite p 1 june, p 1, celle de gual tecus de cite p 1 june, p 1, celle de gual tecus de cite p 1 june, p 1, celle de gual tecus de cite p 1 june, p 1, celle de gual tecus de cite p 1 june, p 1, celle de gual tecus de cite p 1 june, p 1, celle de gual tecus de cite p 1 june, p 1, celle de gual tecus de cite p 1 june, p 1, celle de gual tecus de cite p 1 june, p 1, celle de gual tecus de cite p 1 june, p 1, celle de gual tecus de cite p 1 june, p 1, celle de gual tecus de cite p 1 june, p 1, celle de gual tecus de cite p 1 june, p 1, celle de gual tecus de cite p 1 june, p 1, celle de gual tecus de cite p 1 june, p 1, celle de gual tecus de cite p 1 june, p 1, celle de gual tecus de cite p 1 june, p 1, celle de gual tecus de cite p 2 june, p 1, celle de gual tecus de cite p 2 june, p 1, celle de gual tecus de cite p 2 june, p 2 june

Si le Brevet est pour une Eglise Collégiale, il faut l'adresser au Doyen ou autre Chef, & au Chapitre, tant conjointément que séparément : on en voit un exemplaire sous le mot alsace.

## Brevet de Serment & de Fidelité.

" Aujourd'hui seprieme du mois d'Avril 3, 1743. le Roi étant à Versailles , voulant , gratifier & traiter favorablement le Sieur , Mirie-Louis François de Manfe, Prêtre du " Diocese de Paris", sur les rémoignages qui » lui ont été rendus de ses bonnes vie, , mœurs , pieté , fuffilance & eapacité ; Sa , Majetté lui fait don de la premiere Cha-, noinie & prébende qui viendra à vaquer , & qui lui fera due dans l'Eglise Cathé-", drale de Montpelliet , à cause du serment " de Fidelité qu'a preté ou doit preter celui " qui a été nommé à l'Eveché de Mont-", pellier , m'ayant , Sa Majesté , commandé " d'en expédier le présent Brevet qu'elle a » pour ailurance de la volonté figne de fa " maia , & fait contreligner par moi Con-" feiller Sceretaire d'Erar , & de fes Com-" O' plus bas . PHELIPPEAUX.

"Noss foulfigée, Auméniet, Confeiller du Roi, cettilons que, Monfeigent François Regnaut de Villeneure, Ereque de Mostpellier, a préée ente les mains de sa Majefrée le ferment de fiditié uitée. En foi de quoi nois avons figné les préentes, & 39 Appolé le cachet de nos Arnes, Firè à 30 Appolé le cachet de nos Arnes, Firè à 30 Appolé le Cachet de nos Arnes, Firè à 30 Appolé le Cachet de nos Arnes, Firè à 30 Appolé le Cachet de nos Arnes, Firè à 30 Appolé le Cachet de nos Arnes, Firè à 30 Appolé le Cachet de nos Arnes, Firè à 30 Appolé le Cachet de nos Arnes, Firè à 30 Appolé le Cachet de nos Arnes, Firè à 30 Appolé le Cachet de nos Arnes, Firè à 30 Appolé le Cachet de nos Arnes, Firè à 31 Apple de Rais (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) (1908) ( Lettre sur Brevet de serment de sidélité de l'Evêché de Montpellier.

" LOUIS , er. A notre amé & feat " Confeillet en nos Confeils, le Sieur Eveque " de Montpellier , & à nos chers & bien " amés les Doyen, Chanoines & Chapitre de , l'Eglise Cathedrale dudit lieu , tant con-" jointément que separément, Salut : Etant " bien informe des bonnes vie & mœurs, , pieté, fuffilance & espacité du Sieur Marie-" Louis François de Manfe, Prêtre, du Dio-, cete de Paris , pour ces caules , en con-,, firmant le Brevet par nous accordé audit ", Sieur de Mante le teptieme du mois d'Avril " dernier, nous vous le nommons & préfen-", tous par ces présentes signées de notre " main , pour être par nous pourvu de la » premiere Chanoinie & prebende qui viendra à " vaquer en votre Eglife, à nous due à caute du p ferment de fidélité, que vous, dit Sr. Eveque, , nous avez prêté pour raifon de votre , Eveché, aiufi qu'il paroît pat l'Acte ci-avec , ledit Bievet artaché fous le contrefeel de " notre Chancellerie; voulant que ledit Sieur " de Manse en jouisse aux honneurs, aurori-"tes , droits , fruits , profits , revenus & " émoluments y appartenants, tels & ainfi qu'en aura joui ou du jouir le dernier Titulaire, Si ,, vous prions & neanmoins mandons & ordon-,, nous de recevoir ledit Sieur de Manse , ou ,, Pro cureur pour lui , en ladire Chanoinie & ,, Prebende , & de l'en faire jouir & u'et , pleinement & paifiblement , lui donnant ,, place au Chœur de votre Eglife , & voit " delibérative en votre Chapitre, les folem-», nites en tel cas requifes , gardées & obfer-» vées. Cat tel est notre plaifir, Donné 1 » Fontainebleau le dix-huitieme jour du mois » d'Octobre , l'an de Grace mil tept cents », quarante-huit , & de notre tegne, le trente-" quatriente. Signé, Louis, & plus bas, » PHELYPEAUX. »

Ces deux Brevets conviennent entr'eux, 1º. En ce qu'ils sont l'un & l'autre une expectative qui émane immédiatement des Rois, & comme tels mis au rang des Droits Royaux & de la Couronne.

2°. En ce que ces deux expectatives n'ont point été abrogées par le Concile de Trente. V. Mandat.

3°. En ce que toutes les contestations

portées au Grand Confeil.

4°. En ce que ces deux expectatives sont bornées à certaines Églises, & à certains bénéfices de ces Eglises ; favoir . des Chanoinies , & Prébendes. 5°. En ce qu'elles ont pour cause,

la reconnoissance envers le Roi, de la part de ceux à qui elles sont adressées,

6°. En ce qu'elles n'ont point dans leur exécution, l'effet absolu du Décret irritant; mais celui que nous avons expliqué, ne donnant de droit aux expectants, qu'après la fignification de leur Brevet. 2°. En ce que cette signification des

Brevets fe doit faire fuivant l'usage. dans l'année de leur date.

So. En ce que la même fignification ou notification des Brevets doit se faire par le ministere d'un Notaire Apostolique , suivant les art. 5.7. de l'Edit de 1691 qui ne parlent paslittéralement de la réquificion : d'où l'on a conclu dans certains jugements que celle-ci pouvoit se faire par le ministere d'un Huissier.

oo. En ce que ces deux expectatives s'étendent sur les mêmes Pays & ont lieu aux mêmes genres de vacances.

10°. En ce que si l'un ou l'autre Brevet devient caduc par l'une des voies, dont il a été parlé, le Roi en donne un fecond.

11°. En ce que ni l'un ni l'autre de ces Brevets n'est scellé en quelque forme qu'il foit expédié, foit par fimples Brevets, foit par Lettres Patentes adreffces au Collateur, à la difference des Brevets en régale qui font de véritables provisions.

12°. En ce qu'il fuffit de signifier les Lettres de nomination fans le Brevet, s'il en est séparé; ce qui n'arrive pas toujours, comme on voit par cette figrification, il n'y a plus de réitération à faire pour obliger, même les fucBRE

qui s'élevent sur ces deux Brevets sont cesseurs des Collateurs ,à qui elle estfaire. 13°. En ce qu'il faut infinuer la notification & nullement les Lettres Patentes de nomination , & encore moins le Brevet dans le délai d'un mois au Greffe des infinuations du Diocese où est située la Prélature chargée duBrevet.

14°. En ce que l'on suit les mêmes regles, & les mêmes voies pour les provitions en cas de refus, de la part des

Prélats , V. Chancelier.

15°. En ce que les deux Brevetaires ont fix mois pour requerir, & peuvent le faire en perfonne, ou par un Procureur sondé.

6°. En ce qu'ils profitent l'un & l'autre des cas de fraude & de défaut d'infinuation, dans les démissions d'union dont il

a été parlé.

17°. En ce que le Collateur est oblige d'exprimer dans ses provisions l'expectative qui en est la caufe.

18°. En ce que dans le concours. ces deux Brevetaires l'emportent fur les gradués, & le cedent aux Indultai-

res. V. Concours. Le Brevet de ferment de fidélité dif-

fere du Brevet de joyeux avenement; 1°. En ce que le premier n'est adressé qu'au Prélat qui a prêté ferment, au lieu que l'expectative de joyeux avenement regarde le corps des Eglises Cathédrales & Collégiales qui y sont soumises. D'où vient que l'adresse du Brevet de celle-ci est aux Doyens Chaneines & Chapitres , comme on voit par les exemplaires rapportés; la claufe, tant conjointement , que separément , n'est employée depuis la Déclaration de 1752. que dans le Brevet de joyeux avenement où elle est inutilement pour le Brevet de serment de fidélité.

2°. En ce que suivant le système de les modeles rapportés, & qu'après ceux qui regardent ces deux expectatives, comme une imitation des droits des fiefs ; l'une s'exerce à la mutation du

Seigneur & l'autre à la mutation du Vailal.

3°. En ce que l'expectative de joyeux avenement a lieu pour les Prébendes des Eglises Carhédrales & Collégiales, tandisque celle du ferment de fidélité ne regarde que les Prébendes des Eglifes Cathédrales, quoique à défaut de celle-ci, elle se peut étendre aux Prébendes Collégiales.

4°. En ce que la Déclaration de 1726. attribue expreffément toute jurifdiction pour le joyeux avenement au Grand Confeil, au lieu que ce Tribunal ne connoît de l'expectative du ferment de fidélité que par une fuite de l'Edit du Roi Henri II. du mois de Septembre 1552, par legnel la décision de tous les procès, mus pour bénéfices de la nomination du Roi, lui est artribuée à l'exception des vacances en régale.

5°. En ce que dans le Concours de l'expectative du joyeux avenement avec celle du ferment de fidélité ; la premiere a la préférence, parce qu'elle affecte toutes les Eglises du Royaume, au lieu que l'autre ne regarde que la personne du nouvel Evêque. Outre que celle-ci n'est pas aussi ancienne que l'autre. il paroit même que le Parlement de Paris l'a traitée moins favorablement. Plaid. de M. Servin , Avocat Général. dans la cause de l'Arrêt du 13. Décembre 1612, rapporté par Bouchel, en fa Bibliot. Can. verb. Provisions. Louet. Lettre p. fom. 6 . n. 14.

6°. En ce que l'expectarive du joyeux avenement ne peut avoir lieu qu'une fois, en la vie de chaque Roi; au lieu qu'un Evêque étant chargé de Brevet pour raifon de son serment: il peut arriver qu'il l'acquitte plusieurs fois sous le même Prince par sa transaction à plusieurs Evêchés ou Archévêchés, patce qu'à chaque promotion nouvelle, on doit un nouveau ferment.

BRE \$. 14. Brevet Derogatoire. On appelle ainfi dans ce Royaume un Brevet, par lequel le Roi déroge à une de ses Loix en faveur de quelqu'un; par exemple, un Curé qui n'a pas desfervi quinze ans, ne peut retenir en refignant, une penfion, fuivant l'Edir de 1671. Le Roi accorde quelquefois par des Brevets dérogatoires à l'Edit , des dispenses d'une partie de ce temps de quinze années. V. Pensions.

BREVIAIRE, On appelle ainfi le Livre qui renferme l'Office Divin : Officium Breviarium , Breve Orarium. V.

Office Divin.

BULLAIRE est un Recueil des Bulles des Papes. Il y a plusieurs Bullaires; les meilleurs & les plus étendus font les plus récents, parce qu'ils contiennent les plus nouvelles Bulles . parmi lefquelles il y en a toujours qui dérogent aux précédentes. V. ce que nous disons des Bullaires sous le mot Droit Canon.

BULLE est une expédition de Lettres en Chancellerie, scellées en plomb. On donne ce nom dans l'usage aux Constitutions des Papes. Voyez ci-dessous. Mais on s'en sert plus communement pour fignifier les provisions en matieres bénéficiales, & généralement toutes les expéditions fur difpeníes ou autres objets qui se sont à Rome par Bulles , c'est-à-dire , sous l'une des trois formes sous lesquelles s'expédient tous les Rescrits Apostoliques. V. Rescrit.

S. 1. FORME ET USAGE DES BULLES. Rebuffe, parlant des Bulles relativement aux provisions de bénéfices . in prax. tit. nova Bulla , &c. definit ainfi la Bulle : Butla dicieur scripeura descripta in men.brana, plombo funibus pendente, jure munita, salutationem cum narratione , ac Papa concessionem , aliaque necessaria continens. Cet Auteur,

paraphrafant enfuite fa définition, dit que les Bulles sont en parchemin, à La différence des Signatures qui font en papier, descripta in membrana: que le plomb y est essentiellement requis, fuiv. la Glof. in Clem. 1. de Jur. plomb. V. Plomb , Scean : que quand ce font des Bulles en forme gracieuse, les cordons qui servent à pendre le plomb, sont de foie; & qu'ils sont de chanvre, quand la Bulle est expédiée en forme commilloire; funibus pendente: que les Bulles doivent être expediées en la forme de Droit, c'est-à-dire, qu'elles doivent paffer par le ministere des Oiliciers établis à cet effet jure munita : que la narrative doit être exempte de toute nul ité, quoique la concession y supplée quelquesois, & que même suivant le droit, la réponse puisse être faite fans qu'il paroisse de la demande : Non valeret tamen Bulla, fi nulla effet narratio, que est pars bujus substantialis.

Le même Auteur donne, en l'endroit cité, la formule d'une Bulle, qu'il divise en sept parties; dont la premiere comprend la falutation, la 2º. la narration, la 3º. la concession du Pape ou le dispositif , la 4º. la commillion executoriale, la 5°. les nonobstances, la 6º, les comminations, la 7°. la date. Comme les Bulles font d'un nfage moins ordinaire en France, que les Signatures pour les bénéfices, nous ne fuivrons pas ici Rebuffe dans l'explication qu'il donne de toutes ces parties, & que Bouchel a traduites dans fa Bibliotheq. Canoniq. verb. Provifions, nous avons fait une division, fous le mot Signature, qui revient àpeu-pres à celle que l'on vient de lire : elle est plus interessante, par rapport aux provisions en matiere bénéficiale. V. cependant les mots Reserits Provifions; & les mots de rapport pour ce qui formelesReferits Apostoliques en général.

BUL

La Bulle étend ce que la Signature ne dit qu'en abrégé, comme l'extrait des anciens Notaires étoit écrit plus au long que leur minute : Quod in fignatura conscribitur , in Bulla extenditur . ficut Notariorum Scheda. Rebuffe , loc. cit. n. 21. Comme on accorde à Rome presque toutes les graces sur une supplique, qui est une espece de placer: on dresse en suite de la grace accordée fur cette supplique par le Pape ou son Légat, une minute des claufes, sous lesquelles la grace a été accordée; ces clauses ne sont autre chose que des regles que les Papes se sont imposées à eux-mêmes pour n'être pas furpris ; elles font analogues à la nature de la grace demandée & obtenue; on en a fait un style dont on ne s'écarte jamais. Corrad. de dispens. lib. 7. c. S.n. 11. V. Clause, Style. Ce qui est si vrai, qu'on porte ordinairement au Pape la fupplique avec les claufes toutes dreffées en minute, fous la forme qu'on peut voir au mot Provision, pour que en signant, il voie ce qui doit s'enfuivre de fon bienfait. Cette minute est appellée Signature, de sa partie la plus noble, qui est le seing du Pape ou du Vice-Chancelier. V. Signaoure, Supplique. Les choses en cet état, pour rendre

la grace plus autenthique, on l'étend par une expédition en Lettres plombées, qu'on appelle Bulle, du mot Bullar qui fighité Setler, (c'ell fèrymologie la plus convenable.) Ces Pulles coniennent au long les claufée abrégées dans la Signature ou minute, mairelle ne futroit en contenir d'aurres, ouau moinsde contraites à celles de la Signature, gapad fishfartida. Sil a troit qu'ily ciude Latours alchoi en entre la Bulle & InSignature, que points important de la Signature, sa partie des Abbréviaeurs, chargés de dreffer les minutes, & la Signature feorie préférée

à la Bulle; mais s'il se rencontre en l'un & en l'autre de ces Actes des erreurs grossieres & manisestes, on ne doit alors ajouter soi à aucun. C. imputaris, c. seriptura, de sid-influm.

Rebuffe nous append en fa pratique Bénéficiale, ce que l'on peut opposer contre une Bulle dans fa forme, & la maniere de parvenir à fa Correction. V. fur cela, Fanx, Perinde valere, Ex-

pression, Provision, Reserit.

On expedie tout par Bulles ou par Bref, dans les pays d'obédience., ( v. Bref. ) la fignature reste toujours dans la Chancellerie. Le caractere de la Bulle est différent de celui du Bref; ce dernier est un caractere net & ordinaire; l'autre est encore le même, dont on se fervoit, quand les Papes faisoient leur rélidence à Avignon; c'est un Caractere Gothique que les Italiens appellent appellent Gallicum ou Bullaticum: Corradus dit que ce caractere gothique n'a été conservé à Rome, que pour obvier aux fausserés qui se peuvent plus aisément pratiquer sur un caractere intelligible par toute forte de personnes. De Dispenf. lib. 2. cap. 3. n. 7.

En France, pour éviter des frais, on a obtenu des Papes, que la Signature titu lieu de Bulle, pour les proviltons des hénéfices ordinaires au - dellous des premieres Dignités des Eglifies Carhédrales & Collégiales. V. Signature, Previjima, où l'on voit la forme des Signatures & provifions pour les bénéfices du Royaume. V. aufil Claufe, 57the.

Quant aux Bulles des nommés par le Roi aux Bénéfices confistoriaux; il en est parlé sous les mots Bénéfices confitoriaux, Nominations Royales, Provifions.

\$. 1. Bulles en matiere d'Exemp-TION. V. Exemption.

§ 3.9 BULLES, PULMISATION, EXÉCTION. LA filmination d'une Bulle eft fa publication que l'on exprime aufit quelquefois par le mos d'exémines, quoique la fignification de celui-ci ş'éctede plus lons : éà tous les actes nécetfaires pour donner à la Bulle tous fes effects. Poyez, à ce fuje; les différentes manieres de publier & exécute une Bulle, ou tout aure referide Rome, fous les moss Publication, Referius, Exécutares, che

\$.4. BULLEUNIGENITUS. C'eft la fameufeBulle de Clément XI, comme auth fous le nom de Constitution; elle est du Septembre 1713. & condamne 101. propolitions extraites d'un livre imprimé en François, & divisé en plusieurs tomes, institué : Le Nouveau Testament en François, avec des Réflexions morales. Sur chaque verset , à Paris 1699. & autrement: Abrégé de la morale de l'Evangile , des Epitres de S. Paul , des Epitres Canoniques , & de l'Apocalypse , ou Pensées Chrétiennes sur le Texte de ces livres Sacrés à Paris, 1693. & 1694. avec prohibition , tant de ce livre , que de tous les autres qui ont paru, ou qui pourroient paroitre à l'avenir pour sa défenfe.

Cette Bulle fur fuivie d'une Décharation du Roi, ou de Lettres Patentes du 14. Février 1714, régifitée le 15. du même mois, fur les conclusions de M. Joly, de Fleury, Avocar Genéral. Ces Lettres Patentes, & l'Arrét d'enrégistrement sont rapportes dans la nouvelle Collèction des Libertés de l'Egistic Gallicane, & cités en preuve de l'art. 15. des lib. au nouv. Comment.

in fin.

§. 5. Bulles Constitutions. Nous avons dir ci-deffus qu'on entendoit par Bulle dans l'usage, toute Constitution émanée du Pape. Voyez ceque nous difons des Bulles en ce fens, jous les mots

Canon , Confitutions. Voyez Le Manuel. S. 6. BULLE in Cana Domini. On appelle ainsi une Bulle qui se publie tous les ans à Rome le jour du Jeu-

di faint.

376

Les Ultramontains prétendent que cette Bulle est si ancienne, qu'on ne peut découvrir le temps auquel elle a été publiée pour la premiere fois. On conferve encore au Vatican un exemplaire d'une Bulle de Gregoire XI. qui est àpeu-près semblable à celle qu'on public aujourd'hui. Ce Pape vivoit au XIV. fiecle: l'origine de la Bulle in Cana Domini ne remonte guere plus loin. Les Papes prononcent dans cette Bulle , différentes censures qui sorment autant de cas réservés au St. Siege, au nombre de vingt; & ils le sont si specialement, que dans les permissions générales qu'on donne à Rome d'abfoudre des censures dont l'absolution est réservée au Pape, on a courume d'excepter nommément celles qui sont contenues dans la Bulle in Cana Domini.

Cette Bulle n'est point une Bulle dogmatique; mais seulement de Discipline, au jugement des Ultramontains même qui font le plus valoir son autorité. On trouve aussi décidé dans Pontas; verb. Cas réservés, n. 3. qu'elle n'oblige point en conscience dans les pays où elle n'a pas été recue expressement : Bonacica en a fait une ample explication & d'autres Auteurs.

La Bulle in Cana Domini n'a jamais éié reçue dans le Royaume, fi peu, que M. Pithou a fait de son resus un article particulier des libertés de l'Eglise Gallicane. C'est l'arr. 17. dont il faut voir les preuves, & fur tout le nouveau Commentaire, où après la Bulle rapportée toute entiere, on trouve l'Arrêt ainsi le sameux Edit de l'Empereur du Conseil souverain de Roussillon, Charles IV. de l'an 1356, qui regle la

du 21. Mars 1763. qui en a désendu folemnellement la publication qu'on en faifoit encore le Jeudi-Saint dans les Eglises de cette Province. En Espagne, en Portugal, à Naples, on vient tout récemment de publier de pareilles défenses, & chacun fait les effets qu'ont produit les derniers Brefs du Pape, touchant les Ordonnances du Duc de Parme; on voit l'Arrêt du Parlement qui en ordonne la suppresfion, avec le réquisitoire de M. l'Avocat Général Seguier, dans la nouvelle édition des libertés de l'Eglife Galli-

BUL

nuel. La Bulle in Cana Domini n'est donc point connue dans le Royaume. Sur le moindre foupçon qu'on a eu que quelques personnes vouloient la faire recevoir dans le Royaume, on s'y est toujours sortement opposé. Les Parlements comme défenseurs & gardiens des droits de la Couronne, ont confisqué le temporel des Evêques à cette occasion. & traité même comme criminels d'Etat ceux qui vouloient y foumettre leurs Diocétains. Rebuffe a été fort blamé d'avoir commenté cette Bulle ; les Gens du Roi du Parlement de Paris en porterent leurs plaintes en 1536, à M. le

cane. V. les art. 44. & 17. & le Ma-

Ce n'est pas seulement en France que la Bulle in Cana Domini n'est pas fuivie, elle n'a presque d'autorité que dans les terres de l'Etat Ecclésiastique, parce qu'en général elle est préjudiciable aux Têtes couronnées, & en particulier aux droits de notre Souverain, & aux Libertés de l'Eglife de France.

Chancelier. Preuv. des Lib. de l'Egl.

Diction. de Pontas, Loc. cit.

Gall. tom. 3. p. 149.

S. 7. BULLE D'OR , c'est une Bulle qui n'a rien d'Ecclésiattique : on appelle forme

forme de l'élection des Empereurs. Le terme de Bulle d'Or fut appliqué à cette Ordonnance, parce qu'on donnoit autrefois dans l'Empire d'Orient le même nom aux Aces de grande conféquence: les Bulles des Papes tirent vrailemblablement leur dénomination de cet usage. On y apposa le sceau de plomb au lieu du sceau d'or, & Polydore Virgile dit que ce fut Etienne III. qui fit ce changement, quoique plusieurs rapportent des Bulles scellées en plomb de plus auciens Papes, comme de Sylvestre, de Léon I. &c. Rebuffe dit que les Papes ont mis du plomb à leurs Bulles, au lieu d'autre métal plus précieux, comme en uloient les Princes Séculiers, pour n'induire perfonne à la tentarion du vol : Tu propter pretiosum metallum , derur occasio furandi. Clem. sin fin. de jur. THY. V. Scean . Souverain.

8.8 Dest-Buller. On appelle ainfi des Letters Apoldispues epochiese dans l'intervalle de l'élettin du Pape à fon Couronnement. Ces Letters font ainfi appelless, parce qu'on n'y applique que l'empreine de Sr. Pierre & de Sr. Paul, fars It nom du Pape à côté. Mais pour éviter cette forme d'expédition, on fait tout par Berf dans ce court etpace de temps. Rigant j. in regul. 17 n.

16. V. Scean.

BUREAU DES DECIMES. Dans la forme, préfente du gouvernement du Clergé, en ce qui concerne les impoficions fur les bénéficiers & les Communautés Ecclénafiques, on diffingue doux fortes de Bureaux ou Chambres des Décinnes; les Bureaux Oicofáins, & les Bureaux Généraux ou Souve-

rains.

§. 1. BURRAUX DIOCESAINS. Les Bureaux
Diocéiains sont des Tribunaux Eccléstastiques qui ont pour ressort étendue d'un Diocese; ils surent établis
avet le droit de faire la répartition des

fommes à impofer fur les biens & les personnes des Ecclésiastiques, & avec l'autorité de juger les questions, concernant ces impolitions, par des Lettres Patentes, en forme d'Edit du mois de Juillet 1616. duement vérifices & conformes au Contrat passé entre le Roi & le Clergé; le 8. Août 1615. Ce même établiffement a été approuvé & continué à perpéruité par la Déclaration du mois de Mai 1626.8: par les Contrats postérieurs, avec les mêmes droits & jurifdictions; cependant il n'eur pas fitôt lieu par tout, ou du moins longtemps après cette attribution aux Dioceles de connoître en premiere instance des causes de décimes, plusieurs Dioceles n'en prenoient point counoiffance; les causes en étoient porrées aux Tribunaux féculiers des lieux; cet usage étoit plus ordinaire en Bretagne que dans les autres Provinces: le Diocese de Rennes ne s'en est mis en posse sin qu'en 1696, en exécurion d'un Arrêt du. Conseil du 9. Juin 1696, qui porte l'établissement d'un Bureau Diocélain en la Ville de Rennes. M. du Clergé, tom. 8. p. 1893. & fuiv.

Les Syndies de Breffe, Bugey & Gex noumés par le Clergé, la Nobelfie & la Tiers Eat, font les impositions des sommes & lever sir le Clergé, la Nobelfie & le Tiers Eat; echa un pour ce qui regarde leur Corps, par Arrée du Confeil d'État du 23, Avril 1697, ce qui se pratique dans la forme enseignée fous la mor Beger, V.

Taxe.

Dans tous les Diocefes, l'Evéque par fa Dignite et le cheé du Bureau Diocefinit: mais c'eft une queffion, s'il n'y a point d'autres Benéficiers dam les Diocefes, qui par un dreit attaché à leurs Dignies y ainnt féance. Il et configur que dans tous les Diocefes, on prend au moins un Dépu-Tions L. Babb 378 BUR
ré dans le Chapirre de la Carbédrale, mais on ne voir rien dans toutes
les decisions sur cette matiere, qui savorise les précentions des premières Diguités des Carbédrales, que la dépetation au Bureau du Diocéde leur appartient par la qualité de leur titre;
il n'est pas même décidé que le Chapitre aut le choix de ce Député;
plutôt que l'Alfemblée Synodale du
Diocéle. M. du Clergé, tom. 8. p.
1914. & Etius.

Le nombre des Dépurés au Bureau n'est pas égal dans tous les Dioceses; chacun a des usages anciens, qu'il fuir. Plusseurs Attemblees générales, lorsque cette question s'y est présentée, ont réglé qu'il y en auroit au moins six avec l'Évéque ou son Grand Vicaire. M. du Clergé, tout. 8. p. 1925.

Des Confeillers Cleres aux Préfidiaux établis dans les villes Epifoopales, ont prétendu auffi être Députes de droit à ces Bureaux; mais ils ont été défabu-fés par des Arrêts rapportés dans les M. du Clergé, tom. 8. p. 368. & fuiv. 2055. & fuiv.

A l'égard des Grands Vicaires : dans certains Diocefes ils ne font pas reçus , purce que le Contrat du 8. Août 1615. n'en fait pas mention , & qu'il ne s'agit pas là des fonctions de Pasfeur ; mais comme les Costrats poléciturs

coniennent tous cette claufe, per les Evignes, Grands Vicaires, Syndies de Discele, la plupart des Docceles con un utage différent. En abscence de Erécque, les Grands Vicaicaires font admis dans les Bureaux, ils yont même la préclance de la précladence à la place de l'Evéque; mais dans les Discoeles où tous les Grands vort au Bureau, ils n'ont tous qu'une voix, ou feulment le premier d'entreux, s'ils font fubordonnés. M. du Clergé, stem. S. p. 1927. & fiuiv.

Réguliérement le choix des Députés

qui composent le Bureau Diocésain, doit se faire dans l'Assemblée des Bénéficiers du Diocese; mais plusieurs Dioceses ont des usages contraires : il y en a qui divisent en quatre corps leurs Bénéficiers & Communautés Eccléfiastiques: dans quelques grands Dioceles, ces corps nomment chacun deux Députés, leiquels avec l'Evêque ou fon Grand Vicaire, en fon absence, composent le Bureau Diocésain. D'autres Dioceses y procedent d'une maniere plus fimple. Lorfqu'une place est vacante, l'Eveque choisit avec les Députés qui compoient le Bureau, un sujet qui air les qualités requises, c'està-dire, qu'il soit Bénéficier ou membre d'un Corps sujet aux décimes. Il y a même des Dioceses où les Evêques sont en possession de nommer seuls ces Députés, & de leur donner des Lettres: fur quoi, M. d'Héricourt dit, qu'il est de l'intérêt du second Ordre de veiller fur ce point, à la conservation de ses droits. Mem. du Clergé, tom, 8. p. 1930. & fuiv.

Ces Députés ne sont pas perpétuels, quoique cela ait fait plusieurs sois matiere de contestations. Réglem. de l'Alsembl. de 1715. L'Arrêt du Conseil du 9. Juin 1696, pour l'établissement du Bureau Diocésan, en la Ville de Rennes, potte en termes formels que les Dépurés feront choifis de trois en trois ans dans le Synode Diocéfain. M. du Clergé, tom. 8. p. 1943. & fuiv. &

Pendant la Vacance du Siege, les Chapitres ne peuvent dépoffèder les Syndies & les Députés aux Bureaux des Décinies: le Clergé même du Diocefe ne peut pendant ce temps là faire d'innovation dans le Bureau Diocefain, ni dans le département des décinies, M, du Clergé, 100m. 8, p.

1946. & fuiv.

C'est une question, si les dissérents qui s'élevent fur le choix de ces Députés & du Syndie Diocéfain, sont de la compétence des Bureaux plutôt que du Confeil du Roi, Plusieurs Arrêts ont décidé l'affirmative, & M. d'Héricourt est de cet avis; cet Auteur dit que ces contestations doivent être décidées par l'Affemblée générale du Clergé, ou par la Chambre des Décimes de la Province, si l'affaire est pressante. On a plusiours exemples d'appels sur ce sujet, qui ont été portes au Parlement, fous la qualification d'appels comme d'abus; celui des Curés du Diocefe de Troyes, est actuellement pendant & justifié par diverses consultations. M. du Clergé, tom. 8. p. 1935. & fuiv. p. 251. & fuiv. Loix Eccléfiaftiques, chap. des Décimes,

Les Syndies & les autres Députés aux Bireaux Diocédians font emus préfemes à leurs binéfices ; taur qu'ils travailleur actuellement au Bareau. Ils ne doivent point avoir de ragée no bonnes pultieurs Diocefés. Confult. daus pultieurs Diocefés. Confult. daus Fafiaire du Bureau de Troyes. D'Ublère. de l'Alfamblé de 1635 confirmée pur Artet du Confeil d'Esta du 23, Février 1636. & conformes aux

BUR 379
principes du Droit Canonique. V. Abfent, bénéfice. M. du Clerge, tom. 8.

p. 1952. & fuiv. p. 2061. & fuiv. Le Syndic Diocefain fait la fonction de Promoteur dans ces Bureaux.

Extrait du rapport d'Agence,

en 2760.

"Il fera, Mussicaviusi, affez difficile de "déterminer une regle grenérale, foit pour le "nombre & la qualité des Députés aux Bureaux Diocétains, foir tealtrement à cux "qui ont dioti de les nommet, à la forme de procéder à leur déction : les safges des "Diocétes étant différents ; il faut dans chaque Diocétes étant différents ; il faut dans chaque Diocéte étant différents ; il faut dans chaque Diocéte et conformet à ce qui s' y pratique ordinatement, & les Artest du Confell ont toujus sonionale l'écution de ces

", ufages, qu'und on a vouin s'enécarter.

", Un Sieur Banfais, Curé de Menillard,

", Diocefe d'Avranches, à etu pouvoir de fon

", antorité privée convoquer une Affemblée des " Curés de ce Diocefe , pour nommet un , d'entr'eux : il a en conféquence écrit une " Lettre circulaire , par laquelle il a indiqué " le jour & le lien de l'Aifembiée , & oft ,, parvenu à se saite nommet au mois d'Octo-» bre 1756, il a même fait nommer denx au-,, tres Curés pour se faire remplacet par l'an ,, d'eux , quand il ne poutroit assister au Bu-, reau. Cetre nomination étoit trop irrégu-" liere pour pouvoir être agréée par le Bureau " Diocelain. Le Sieut Banfais n'avoit aneun ,, caractere pour convoquet une Assemblée , des Curés, & pont provoque: une élection , d'un Depuré au Bureau Dioceiain : d'ail-" leurs , l'ufage du Diocese d'Avranches , est " que l'Attemblée pour l'élection des Députés " foir convoquée par l'Evêque ou les Vicaires " Génétaux ; que l'élection fe faile en préfence ", du Prélat ou de ses Vigaires Généraux " & ,, lorsqu'il s'agit de nommer nn Curé, tous ,, les Cutés n'y assistent pas, ceux de la cam-,, pagne sont rem lacés par les Doyens entaux, ,, & ceux de la Ville par l'Ancien ou Doyen : ,, des deux derniers Curés qui avoient été dé-,, purés au Bureau Diocéfan ; mais fi le Sient ,, Bantais , jaloux ; d'une nomination qu'il ,, avoit provoquée avec chalcut , & qu'il fou-" tenoit avec opiniatreté , ne voulut deféret ", à aucune regle ; la prétention donna lieu à so differents troubles qui s'éleverent dans le " Butcau Diocéfaia. Sa Majesté en étant iu-" formée , s'eft fait reptélenrer deux Arrêts du " Confeil , des 14. Juillet 1665. & 23. Fé-tiet , 1666, concernant le choix des Députés à

Выьг

380 ,, la Chambre Ecclettattique du Dioccie d'A-" vranches , les Actes d'élection des deux derniers Curés ; celui par lequel le Sieur Ban-, fais s'étoit fait nommer ; & sur le vu de " ces Arrets & de ces Actes ; Sa Majefte a. ,, de fon propre mouvement, rendu le 15. Février , 1757. un Arret en son Conseil , par lequel , l'Acte d'election du mois a'Octobre 1756. 2 ", été déclaré nul. Sa Majefté a ordonné qu'il , feroit incestamment procede , dans une " Atlemblée qui feroit indiquée par M. l'E-" véque d'Avranches ou ses Vicaires Généraux, " & en leut prefence , à l'élection d'un De-" puté des Curés au Bureau Diocéfain s & " que cette élection ne scroit faire que par " les Doyens tutaux , ou par celui de la Ville "d'Avranches, s'il y en avoir un, finon par " le plus anciens & à la pluralité des fuffrages. ", Sa Majesté a aussi ordonné par cet Arret, ", qu'en cas de partage , M. l'Eveque d'Ayranches ou fes Vicaires Genéraux autroient " la voix prépondérante ; & que l'élection " setoit ratifice par M. l'Eveque d'Avranches , ou fes Viexires Généraux , peur avoir heu , autant de temps qu'il plairoit à M. l'Evéque , d'Avranches , & aux Curés de son Diocese , " & à la charge par celui qui feroit élu , de " preter le ferment ordinaire , devant le Pré-" lat ou fes Vicaires Généraux , & de se faire " recevoir en la Chan bre Diocefaine. S. 2. BUREAUX GENERAUX ET SUPÉ-

RIEURS. L'Affemblée générale tenue à Melun obtint du Roi Henri III. le 10. Février 1580. un Edit portant création de fept Bureaux Généraux dans les villes de Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Rouen, Tours & Aix. Cet Edit regle le reffort de chacun de ces Bureaux, & feur attribue la même connoissance, en dernier ressort, de toutes les affaires concernant les fubventions, qu'avoient auparavant les Syndies Généraux du Clergé révoqués par lad. Affemblée de Melun V. cidessons. M. du Clergé, rom. S. p. 2177. & furv. p. 2244. & furv. L'Attemblee de 1585, obtint du même Prince la confirmation de ces fept Chambres, & la création d'une huirieme en la ville de Lourges, par des Lettres Patentes du 6. Jain 1536, vérifiées au Parlement de Paris. Ces Lettres Patentes portoient

BUR

la confirmation deld, buit Chambres pour dix ans feulement; l'Edit de Henri IV. du premier Mai 1596. qui en fait mention, les confirma encore pour le même temps, & régla le ressort de chacune de ces Chambres, autrement que n'avoit fait l'Edit de 1580. Par rapport à la huitieme Chambre établie à Bourges. Par un autre Edit du mois de Janvier 1698. Henri IV. attribua aux élus en premiere instance, la connoissance des différents, pour raison de la perception & paiement des décimes, circonstances & dépendances, & aux Cours des Aydes par appel, conformément à un Edit de Henri II. de 1551. Mais le Clergé en obtint la révocation. Par Lettres Patentes du o. Avril 1 598. le Roi rétablit les Bureaux pour les Décimes dans les mêmes Villes, & dans leur premiere Jurisdiction. Ces Lettres Patentes surent vérifiées au Parlement le 3. Juin 1598. pour jouir par les impétrants du contenuen icelles, suivant l'Arrêt du 13. Mai 1596. M.du Clergé , tom. 8. p. 2186.& fuiv. 2275.& fuiv.V. Décimes. Le même Roi Henri IV, confirma

ce pouvoir des Bureaux généraux des Décimes, par son Réglement du mois de Janvier 1509. en l'art. 35. enfin la Déclaration du mois de Mai 1626. duement vérifiée au Parlement de Paris. confirme & continue à perpéruité l'établiffement des Bureaux & Chambres Ecclésiastiques, pouvoir, resforr & jurisdiction d'icelles. Depuis certe Déclaration, les choses n'ont plus varié à quelques contestations près, par rapport au ressort plus ou moins étendu de certains de ces Bureaux : & les Afsemblées du Clergé n'ont plus fait inferer dans les Contrats, l'article pour la confirmation de la jurisdiction attribuée aux Bureaux. M. du Clergé, tom, S.p. 2188, & fuiv. p. 2170. & luiv.

En 1633. au mois de Juin, Louis.

plus en 1670, ainsi qu'il paroit par

l'Arrêt du Conicil d'Etat du 18, Décémbre 1670. Mem. du Clergé, tom. 8.

p. 1985. & fuiv. p. 2189. & fuiv. Cet Arrêt du 18. Décembre 1670. rendu fur la requête des Agents Généraux du Clergé, caffoit les Arrêts du Parlement de Pau rendu au fuiet des décimes & impolitions dont ll avoit enrrepris de connoître fur l'Appel des Chambres de Leicar & d'Oleron; il éroit ordonné que les Ecclésiastiques de ces deux Diocefes du pays de Soule & de la Basse Navarre, se pourvoiroient pour le fait des Décimes aux Bureaux Diocéfains; & en cas d'appel, en la Chambre Eccléfiastique de Bordeaux , jusqu'à ce que celle de Pau eût été rétablie , avec détenfes au Parlement de Pau, d'en prendre connoissance. Il y eût de la part des Syndies des Frais de Bearn plusieurs poursuites &c procédures faites au Parlement de Pau, pour ce retablissement. La contestation entre ce Syndic , & celui des Dioecses

d'Oleron & de Lescar, a étér portée au Confeil; ce dernier défendoit fur l'inutilité de la Chambre Supérieure de Pau, & les grands frais qu'elle enrraineroit pour les Dioceses très-pauvres. La principale raison du Syndic des Erars de Bearn étoit prife des privileges du Pays, fuivant lesquels, les Sujers no peuvent être traduits dans d'autres Tribunaux que ceux de la Province.

Après plusieurs années de poursuire, cette affaire a été enfin terminée par des Lettres Patentes du mois de Juin 1743. par lesquelles Sa Majesté révoque l'Edit de Juin 1633, portant création d'une Chambre Eccléfiastique Supérieure à Pau, ordonne que les Eccléfiaftiques des Diocefes de Lefcar & d'Oleron , Soule & Baffe Navarre , en cas de contestation, touchant les décimes, se pourvoiront aux Bureaux Diocefains de Lefcar & d'Oleron; & par Appel en la Chambre Eccléfiaftique de Bordeaux. Extrait du rapport de 1745, par l'Auteur de la nouvelle table des Mem. du Clergé.

Les Bureaux Généraux des Décimes . font composes de Juges qui sont pris des Parlements ou des Sieges Préfidiaux des lieux & des Eccléfiastiques choisis par les Diocefes du reffort; à l'égard des premiers, Henri III. en accordant à l'Assemblée de Melun , l'établissement des Bureaux Généraux, par l'Edit de . Février 1580, ordonna que les Députés du Clergé auxdits Bureaux feroient assistés, dans leurs jugements, de trois Conteillers Clercs du Parlement ou Siege Présidial des Villes, ou à leur défint d'autres Conseillers Laïcs & Catholiques. Le Contrat passé avec ce Prince le 20. Février 1 580. & ceuxqui ont été passés depuis, contiennent la même disposition.M. du Clergé, tom. 8. p.2225. Le même Edit de Février 1580. laisse le choix de ces Conseillers aux

Députés qui compoient les Chambres Sonveraines, ce qui est suivi dans l'ufage; mais on ne procede pas uniformément à ce choix dans rous les Diocefes, L'usage le plus commun aujourd'hui est, que quand il y a des places vacantes, elles font remplies au choix de tous les Députés qui compofent la Chambre, Loc. cit. p. 2226. &

fuiv. p. 2235. 2236.

Quoique dans ces Edits, on voie ces paroles: Pourvu qu'ils appellent à leurs Jugements trois de nos amés & féaux Confestlers. Dans l'ufage , & fuivant l'interprétation la plus ordinaire de cette claufe, il n'est pas nécessaire que trois Confeillers assistent à ces jugements, L'usage le plus commun des Bureaux Généraux est de rendre leurs jugements avec un ou deux de ces Confeillers; dans quelques-uus, les Parlements ou les Préfidiaux ont cinq Députés, comme du temps des Syndies Généraux : le Bureau de Rouen en fournit un exemple. A Paris, c'est l'usage de ne nommer que trois Conseillers : l'inrention de nos Rois a été feulement par la fuld. clause, d'imposer aux Dioceses l'obligation de nommer trois Conseillers, qui auront séance & voix dans ces Bureaux, lorsqu'ils voudront y affifter. C'est une question, si ces Conseillers doivent y présider. Le Parlement de Paris, dans l'Arrêt d'enrégistrement de la Déclaration du mois de Mai 1626. a mis: A lacharge qu'un des Conseillers de Lad. Cour présidera aux Deliberations & Jugements; ce qui femble ne se rapporter qu'aux Bureaux établis dans les villes où il y a Parlement. Les Assemblées du Clergé ont fait plusieurs fois des Réglements contraires à cet Arrêt, & à un autre femblable du Parlement de Rouen, M. du Clergé, tom. 8. p. 2228. & suiv. A l'égard du nombre & du choix

des Députés qui composent les Chambres Supérieures des Décimes, les Contrats & les Edits d'établissement n'en parlent point. Dans la pratique, chacun des Dioceses du reffort y nomme son Député, lequel doit être gradué, & constitué, au moins dans les Ordres Sacrés. Loc. cst. p. 2232. &c fuiv. Il y a des Archevêques des lieux. où les Burcaux font établis, qui se font mis en possession de nommer tous les Députés qui les composent ; c'est l'usage a Bordeaux; les Evêques du ressort en ont porté leurs plaintes à plufieurs Affemblées; mais en vain , jusqu'à présent. M. du Clergé, tom. 8.p. 2236. Les Députés qui composent les Bu-

reaux Supérieurs, nomment les Promoteurs & les Greifiers, quand le miniftere de ces Officiers le trouve néceffaire. Loc. cit. p. 2237. p. 2318.

S. 3. JURISDICTION ET COMPE-TENCE DES BUREAUX DIOCESAINS ET Superieurs, Forme D'y PROCEDER. Entre les causes dont les Bureaux Diocéfains des Décimes font établis Juges, il y en a qu'ils peuvent juger en dernier reffort & fans appel, & d'autres dont ils ne connoissent qu'en premiere instance, fauf l'appel aux Eureaux Supérieurs des Décimes. De la premiere forte font les caules & les différents , concernant les Décimes , qui n'excedent, en principal, à la somme de vingt livres ; l'usage est constant & uniforme à cet égard ; mais il n'est pas tel à l'égard des autres impolitions; les Lettres Patentes pour la fubvention extraordinaire de 1715. portent cependant 'que les taxes d'icelles feront jugées en dernier reffort, quand elles n'excéderont pas la fomme de trente livres. Mém. du Clergé , tom. 8. p. 1955. & fuiv.

Quant à ces mêmes causes qui excédent les sommes ci - desfus , les Bureaux Diocéfains n'en connoissent en premiere instance, que sous l'appel aux Bureaux Généraux & Supérieurs.

Pour la conservation de la jurifdiction des Bureaux des Dioceles, défenses ent été faites aux Chambres Supérieures, de connoître en premiere instance des causes qui concernent les décimes ; & lorfqu'elles ont entrepris d'en prendre connoissance, leurs jugements ont été cassés par le Conseil du Roi : ainsi qu'il en seroit, si ces Bureaux Provinciaux jugeoient contre la disposition des Ordonnances, des Contrats passés entre le Roi & le Clergé, & des Lettres Parentes expédiées en conféquence; mais le Confeil renvoie fouvent ces fortes de contestations à la plus prochaine Assemblée générale du Clerge. Mem. du Clerge, tom. 8. p. 2167.... 1896. jufq. 1900. Loix Ecclés. ch. des Décimes, n. 41.

Il y a des caules concernant les Décimes dont les Bureaux des Dioceses ne sont point en possession de connoître, pas même les Chambres Suprieures , les Décrets des Charges de Receveurs & de Contrôleurs des Décimes, & leur vente & & adjudication font de ce genre. V. Taxe, Recevenr. A l'égard de l'entérinement des Lettres de rescision ou restitution en entier, contre des Actes paffés pour le fait des décimes, par les Receveurs des décimes, & par les Bénéficiers & Communautés Eccléfiaftiques, les Chambres Supérieures des Décimes font en possession d'en connoître, quoique cela ait fouffert quelque difficulté. M. du Clergé, tom. 8.pag.

2238. & fuiv. Enfin , la décision des principales difficultés fur la compétence des Bureaux Eccléfiastiques, exclusivement aux Tribunaux Séculiers, dépend de l'érendue qu'il faut donner à ces mots .

BUR . 383 Circonftances & Dépendances , dons les causes de Décimes & aures, dont la connoitlance est accordée à ces Bureaux. Article 35. de l'Edit des Décimes, du mois de Janvier 1599, cet article dit, parlant de ces Bureaux : Airront la connoissance de toutes les levées de deniers que fe jeront fur lefdits Ecclefiaftiques ; ce cui a fait mettre en question, si cette Loi s'entend généralement de toutes les impositions faires fur les biens d'Eglise. & fur les personnes Eeclésiastiques, On a diftingue deux fortes de levées de deniers; les unes, qui font générales, & les autres , qui ont des caufes particulieres. Les Bureaux Eccléfiastiques , dit-on, ne doivent connoître que des levées générales de deniers. Mémoires du Clergé, tom. 8. p. 1961. & fuiv. La compétence des Bureaux Diocefains difoient les Agents du Clergé dans leur rapport en 1760, a trois objets principaux ; le premier de régler la portion que chaque Contribuable doit fupporter dans l'Imposition ; le second , de l'atuer fur les plaintes des taxes faites par les Bureaux : le troisieme . de juger toutes les contestations qui s'elevent à l'occasion du recouvrement des sommes imposées. Mais il faut voir fur ce dernier objet la confultation imprimée de Mes. Rouffelet & Maultrot . Domyné de Verzet , Simon du Puyfot & Guyet, Avocats dans l'affaire pendante du Bureau de Toyes. Ces Confultants combattent, le système de M. le Maire, fur l'extension de la clause, Circonstances & dépendances. Et disent que dans l'esprit des Ordonnances, & suivant les intentions du Clergé luimême, cette clause ne peut se rapporter qu'aux purs faits, concernant les Décimes; c'est la disposition sormelle de l'Arrêt d'enrégistrement de la Déclaration du 2. Septembre 1627. relative aux Lettres Patentes du premier Mai

33-34. Il porte i ,, à la charge que , l'eliais Juges ne pourront connotre , que des taxes & augmentations d'ineelles, fur les Bénénciers , pour les aupres différents feront touts de les 
renvoyer par-devant les Juges ordinaires des lieux , auxquels la tonnoillance na appartient. ,

Il a cie describi. par Arrel du 24, Mars 1624, aux Comunifiario aux faifies réelles, de s'ingèrer au fait des taifes faires à la Requee des Receveurs des Décimes , l'afage elt même de ne pointaire la délivrance & l'adjudication des fruits faifis pour le paiement des Décimes , par-devant les Juges Royaux. M. du Clergé , tom. 8. pag. 2140... 2398.

Par Arrêt du Conseil d'Etat du 2. Décembre 1641. les différents entre les Abbés & les Religieux, fur le fait des taxes, pour le paiement du don graruit, sont renvoyés aux Burcaux Ecclésiastiques des Dioccses, & par appel aux Chambres Souveraines; à l'egard des contestations incidentes touchant les Décimes, qui s'éleven: dans le cours d'un procès pendant, paçdevant les Juges Laïes, si ces contestations font entre l'Abbaye & le Diocese, ou le Receveur des Décimes, qui en est l'Officier, pour raison du Departement & des Impolitions : en ce cas, on pourroit renvoyer aux Bureaux Eccléfiastiques; si c'est entre l'Abbé & les Religieux, ou d'autres, le renvoi ne doit pas seulement être, demandé. M. du Clergé , tom. 8. pag. 2159.

Il a été jugé, par différents Arrêts du Confeil privé, que les évocations générales, droit de committemus, de garde gardienne, de confervations & autres privileges de cette qualité, BUR

n'ont lieu au préjudice de l'attribution aux Bureaux des Décimes. Loc. cit. p. 1965..... 2068. & suivant 2003.

δ: fuiv.

Les Réglements comprennent également les Fermiers des Bénéficiers & les Receveurs des Décimes, lorsqu'ils ont voulu se pourvoir en d'autres Tribunaux pour le fait des Décimes . le Confeil a casse les procédures & jugements. & en conséquence les a renvoyés aux Chambres des Décimes : il a été même jugé que ces Bureaux devoient connoître des prévarications des Receveurs des Décimes, & de celles de leurs Commis dans l'exercice de leurs Offices & Commissions. Arrêts du Confeil des 7. Mai, 24. Novembre 1637. & du 30 Août 1691, Art. 21. & 35. de l'Edit des Décimes de 1599. Loix Eccléfiastiq. loc. cir. n. 49. V. Taxe , Receveurs.

On agita dans l'Assemblée générale de 1645, la question, de savoir si les Bureaux Diocéfains ont le pouvoir de réformer les départements des Décimes dans l'étendue des Diocefes. L'Assemblee, après avoir fait plusieurs changements au département dressé par celle de 1641. mit un article, qui contenoit que les Dioceses pourroient réformer le département qui leur feroit envoyé; & quant à la maniere de faire cette réformation , il fut réfolu qu'où lesdits départements auroient besoin d'être réformés, les Evêques, Syndics & Députés de leurs Diocefes le pourront faire en leur conscience, selon la connoissance qu'ils auront de la qualité, charges & revenus des bénéfices. Mém.

du Člergé, tom. 8. pag. 2157. & fuiv. V. Taxe.

Lorsqu'une Communauté Ecclésiastique ou un Particulier prétend avoir été imposé au desfus de ce qu'il doit porter, tant des Décimes ordinaires que

-

the subventions extraordinaires; il ne peut fe pourvoir que par la voie de l'oppofition , au Bureau des Décimes du Diocrée. Il doit payer, avant de demander la modération de la taxe, les termes échus de la moité du courant : après quoi il doit joindre à la Requête un état, certifié par fui véritable du revenu & des charges du bénéfice dont il s'ogit; & di c'eft une Communauté, de la Mente Conventuelle ou Capitulaire V. Taxe.

Les jugements du premier Bureau font exécutés par provision, Suivant l'article 7. du Réglement de l'Assemblée de 1705. les Bureaux Supérieurs ne peuvent recevoir aucun appel en deni de justice ou autrement, ni ordonner que sur cet appel, le Syndic du Diocese sera appellé, que les termes échus de la taxe, jusqu'au jour de l'appel, n'aient été payés par provision, & les quittances rapportées, dont il fera fait mention dans le jugement qui fera rendu. L'article 6, du même Réglement porte , que les Bureaux Supérieurs peuvent, en connoissance de cause, modérer les taxes qui auront été faites sur les Bénéficiers qu'elles jugeront être furchargés, fans néanmoins qu'il leur foit permis, en aucun cas, de fixer un pied certain, fur lequel lesdits Bénéficiers, & autres contribuables, soient imposés. M. du Clergé,

tom. 8, pag. 2259.

La Déchardion du 8. Février 1657.
donnée fur les remantances du Clergé,
porte que le Bureau des Décimes fera
droit fur ce qui regarde le paiement
des Décimes, avec défendis aux Juges
Royaux d'en empécher la connoilfance,
ni l'execution fous précete des faitles
faites antérieurement à la Requête des
Cénnices , ou inflances tenues pardevant les Juges Royaux, dont la pourfuite fera furifie futoriu au paiement
puis des la control de la cont

actuel des Décimes, suivant qu'il aura été reglé par le Bureau, si les Créanciers n'aiment mieux payer les Décimes dues aux Receveurs. Lec. cit. p. 2124, jusq. 2137.

Les Bureaux des Décimes étant confidérés commes des Sieges Royaux créés par nos Rois mêmes, l'usage est de ne point prendre de perestis des Juges Royaux pour mentre à exé-

cution leurs jugements. M. du Clergé, tom. 8. p. 2139 .... 2019.

Par Delibération de l'Affemblée générale de 1661. les Bureaux Diocélains ont le pouvoir de faire exécuter leurs Ordonnances & Commandements par corps & emprisonnement des personnes, des Officiers des Décimes , Contrôleurs & autres auxquels lesdits Commandements font fairs, fauf l'appel au Bureau Provincial: mais ces Bureaux peuvent-ils procéder extraordinairement contre les Laïcs, qui, par des voies de fait, auroient empêché l'exécution de leurs jugements? Peuvent - ils établir des Coru niffaires fur une faisie en palement des Décimes, à faute de Fermiers : Deux questions qui ont fait matiere de procès, sans être résolues d'une maniere précife. M. du Clergé. tom. 8. p. 2061 . . . . 2156 . . . . 2144 .... 1976. & fuiv.

Réguléremen l'aprel comme d'abus de l'impoficion aux Décimes par un Benéficir, ne doit pas avoir liu; a mais le cas arrivant, deux voies font ouvertes aux Bureaux pour fourenir leurs droits. 1°. Le Diocelo put fe pourvoir à la Chambre Souveraine, la quelle déchargera de l'alignation au Parlement, ce fera défenées aux parties de fe pourvoir ailleurs qu'en cette Chambre; if le Bénéficier n'y obsit pas, cela donnera liurà un Réglement de Juge au Confeil. 2°. Sur l'appel comme d'abus rélevé au Parlement,

le Diocele peut diversement se pourvoir au Conseil, & conclure à ce qu'il plaife convertir l'appel comme d'abus en appel fimple, tom. 8. p. 2139. Il s'est élevé tout récemment sur cette compétence des Parlements, un différent dans le Bureau Diocéfain de Troies, au fujet de la nomination des Députés, dont le jugement pourroit bien tenir lieu de regle, ou tout au moins d'exemple. Il a paru à ce furier des confultations & d'autres écrits où la nature des droits concernant la jurisdiction des Bureaux Ecclésiastiques font exactement discutés. Voyez ces pieces à la fin du Recueil des Départements généraux.

On ne doit examiner par Commiffaires aux Bureaux Eccléfiastiques, que les procès ou les instances où il y a plus de cinq chess de demande au fond; & il faut que les chess de demande soient justifiés par differents moyens, & qu'ils ne concernent point la procédure : les autres procès ou infrances doivent être jugés à l' a dience, ou par rapport sait à l'Ordinaire sans examen de Commissaires, Lettres Patentes pour la subvent. de 1715. Edit du mois de Janvier 1673. art. 10. L'art. 8. du Réglement de l'Assemblée de 170S, veut que les Bureaux jugent les assaires souverainement, & à moins de frais qu'il se puisse, conformément à l'Edit de leur création.

Sur la maniere de fe pourvoir contre les jugements rendus par les Chambres Souveraines fur des moyens de Requête civile, on a demandé s'il Eliloir fe pourvoir par fimple Requête au Bureau Provincial, ou s'il eff nécellaire de prendre de Lettres en forme de Requête civile. Les Edits & Lettres Patentes dipenfent de fervir de cette derniere voie, & on fuit l'autre en confequence. M. du Clergé, BUR

tom. 8, p. 2325. & fuiv. 2329. Quand on se pourvoit au Conseil en cassation, on est souvent renvoyé à l'Assemblée. V. ci-dess sus.

Enfin, on cas qu'il furvienne quelque conceflation entre deux Buraera au fujer du reflort, ils peuvent choifir un Bureau voilin, pour décider le différend, ou attendre l'Affenbles générale du Clergé, à laquelle nos Rois ont accordé le droit de prononer fur de femblables conceflations. Los. cir. p. 225, 226.

\$. 4. RESSORT DES CHAMBRES SOU-VERAINES. ECCLÉSIASTIQUES. L'on a vu ci-devant le nombre de Chambres Souveraines Ecclésiastiques, établies dans le Royaume, & l'Epoque de leur établissement : le nombre même & la qualité des personnes qui les composent ; leur restort avoit été réglé par les mêmes Ordonnances : mais comme il est survenu depuis quelques changements, à raison des nouvelles érections d'Evêchés, & de certaines contestations particulieres; on doit moins confulter, à cet égard, les anciens réglements que l'état actuel des choses qui est tel que s'ensuit.

La Chambre Souveraine Ecclefiaftique de Paris comprend dix-huit Dioceles qui font, Paris, Orléans, Sens, Blois, Troyes, Boulogne, Laon, Auxerre, Beauvais, Nevers, Chalons, Rheims, Noyon, Meaux, Soiflons, Amiens, Chartres & Senlis.

La Chambre de Rouen a dans fon reffort, les fept Dioceses de Normandie; savoir, Rouen, Evreux, Lizieux, Seiz, Bayeux, Coutances & Avranches,

nécellaire de prendre de Lettres en Celle de Lyon comprend treize Dioforme de Requête civile. Les Edits & c:fes; favoir, Lyon, Vienne, Embrun, Letttes Parentes dilpenfent de fe fervir Langres, Viviers, Mãcon, Autun, de cette dermière voie, & on fuit l'autre en conféquence. M. du Clergé, lence, Die, S. Paul trois Chateaux & fe BUR

Nevers; ce dernier Diocese a été dé- ves; Montpelliers, Nismes, ià mis dans le reffort de la Chambre de Paris, & il doit y être suivant le réglement de l'Assemblée du Clergé, du 28. Janvier 1616. mais dans le fait, & après quelques contestations, il est demeuré dans le ressort de la Chambre de Lyon.

La Chambre Souveraine de Tours. 12. Dioceses; Tours, Le Mans, Angers, Nantes, Vannes, Quimpercorentin, Saint-Pol-de-Leon, Treguier, Saint Brieux , Rennes , Dol & Saint-

Malo.

Celle de Toulouse, 24. Dioceses; Toulouse, Ausch, Narbonne, Lavaur, Montauban , Leictoure , Lombés , Tarbes, Cominges, Couferans, Pamiers, Rieux , Saint-Papoul , Mirepoix , Carcaffonne , Aleth , Saint-Pons de Tommieres, Beziers, Agde, LodeBUR

& Alaix. Celle de Bordeaux, 14. Dioceses; Bordeaux , Saintes , La Rochelle , Lucon , Poitiers , Angouleme , Perigueux, Sarlat , Agen, Condon , Bazas , Aire , Dax & Bayonne: à ce nombre, on ajoutera le Diocese d'Oleron & celui de Lescar, si affectivement, la Chambre de Pau n'a point été rétablie.

Celle d'Aix, 14. Dioceses; Aix. Arles, Apr, Marseille, Toulon, Riez, Fréjus, Graffe, Vence, Senés, Digne,

Glandewes, Sifteron, & Gap. La Chambre Souveraine de Bourges,

7. Dioceses; Bourges, Limoges, Tulles, Clermont, Saint-Flour, Le Puy en Velai & Mende.

S. S. BUREAU D'HOPITAL , FABRI-QUE. V. Hopital , Fabrique.

S. 6. BUREAU DES ECONOMATS. V. Economat.

que pour les Voyageurs; si les Ré- fend à tous Taverniers, Cabaretiers, glements étoient suivis à cet égard, on ne verroit pas tant de désordres, effet nécessaire de l'yvrognerie, dont le peuple ne contracte l'habitude que dans les Tavernes.Par Arrêt du Parlement de Paris, rendu en forme de Réglement le 1. Octobre 1 588 il est défendu à toutes perfonnes de quelqu'état, qualité & condition qu'elles soient, de hanter&fréquenter aux Hôtelleries, Tavernes & Cabarets des tom. 5. p. 1258. Lieux où ils sont domiciliés, & aux Hôteliers, Tayerniers & Cabaretiers de recevoir aucuns habitants des Villes ou Villages où ils résideront, finon en tout temps, ne doivent-ils pas l'être les Etrangers passants & non domici- les jours de Fêtes & Dimanches, penlies, sous peine d'amende arbitraire, dant lesheures du Service Divin. V. Feres.

ABARET. En bonne Police, pour la premiere fois, & de prison, l'usage des Cabarets ne doit être pour la seconde : le même Arrêt dé-& autres de la Ville & Fauxbourgs de Paris, de loger, recevoir, ni faire affeoir en leurs tables de nuit ; autres que leurs Domestiques ordinaires, ni pareillement de jour, aucuns Personnages, hommes ni semmes débauchés & dissolus, leur administrer vivres ni aliments quelconques, à peine de prison & d'amende arbitraire. M. du Clergé.

> Si les Cabarets sont désendus même aux Laïcs, que sera des Clercs? V. Clercs, Irregularité. Et s'ils sont défendus

> > Ccca

CALCEDOINE, Ville voifine de Constantinople, remarquable par le quatrieme Concile Général qui y fut tenu l'an 451, en présence des Légats du Pape St. Léon , & de plusieurs Officiers de l'Empereur Marcien. Ce dernier, d'intelligence avec le Pape, avoit convoqué le Concile , pour anéantir le brigandage d'Ephese, où Eutichès & Diofcore avoient exercé toutes fortes d'injustices & d'irrégularités pour canoniser leur hérésie. Eutichès qui en fut le premier auteur, étoit Piêtre & Abbé d'un Monastere près de Constantinople, il s'étoit montré beaucoup zélé contre l'héresie de Nestorius; mais il tomba lui-même dans une extrémité opposée : il soutint que la Divinité du Fils de Dieu & fon Humanité ne font qu'une nature depuis l'Incarnation, par où il attribuoit les fouffrances à la Divinité. Le Concile de Calcedoine, présidé par les quatre Légats du Pape St. Leon, foudroya cette Doctrine dépola Diofcore, contumax, & fit plusieurs Canons que Denis le Petit a insérés dans son Code des Canons de l'Eglise Romaine, au nombre de 27. Les Grecs en ont compté trente, parce que les Evêques Orientaux tinrent une Session, après que les Légats du Pape & les Officiers de l'Empereur fe furent retirés; où ils ajouterent trois Canons, dont le premier, c'est-à-dire, le vingt-huitieme du Concile, suivant les Grecs, renouvelle le troisieme Canon du Concile de Constantinople, & ordonne de plus, que l'Evêque de Constantinople aura le droit d'ordonner les Métropolitains des Provinces de Pont, de Thrace & d'Asie ; les deux autres Canous, suivant M. Doujat, roulent sur des objets résultants de la quatrieme Selfion, contre les partifans de

CAL

Diofcore. Sur cette nouvelle action : les Légats du Pape firent leurs proteftarions devant les Magistrats, touchant les prérogatives attribuées à l'Eglise de Constantinople; mais ce fut inutilement. Le Concile & les Officiers de Marcien surent sayorables à l'Evêque de Constantinople, ce qui obligea le Pape Léon d'écrire à l'Empereur & à fa Femme Pulcherie, contre les entreprifes d'Anatolius Evêque de Constantinople, qu'il menaçoit d'excommunication. Par cette Lettre & par d'autres du même Pape, il paroît que le St. Siege ne recut & n'approuva le Concile de Calcedoine qu'en ce qu'il décidoit touchant la Foi, & dans les fix premieres Sessions. Le Cardinal Bellarmin . de Rom. Pontif. c. 12. 2 écrit que les Canons du Concile de Calcedoine n'ont reçu leur vigueur que dans l'approbation des Papes & des Conciles postérieurs. M. de Marca, de Concord.lib. 3.c. 3. dit que St. Léon reçut & approuva cous les Canons de ce Concile, à l'exception du vingt-huitieme : ce qui est justifié par la collection de Denis le Petit & par la Novell. 131. de Justinien , & encore mieux par l'Epitre 62. de St. Léon lui-même, à Maxime Evêque d'Antioche; mais cette opposition constante de la part des Papes aux prérogatives des Patriarches de Constantinople, n'a pas empêché qu'ils en aient joui de fait & même en vertu de différentes Constitutions des Empereurs. L. 16, Cod. de S'acrof. Ecclef. Nevell. 131. c. 2. Lices Sedes Aposto ica usque contradicat , qued à Synodo confirmatum est , Imperatoris patrocinio , permanet quedammodo. Liberat. Bre-

viar. cap. 13.

CALENDE, CALENDRIER. V.

Kalende, Kalendrier.

CALICE, Vaie Sacré qui sert au Sacrifice de la Messe, à recevoir le

CALCorps & le Sang de Jesus-Christ. On trouve ce mot employe dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, Bede affure que le Culice, dont notre Seigneur se servit à la Cene, avoit deux anses, qu'il étoit d'argent & de la capacité d'une chopine. Les Calices des Apôtres & de leurs premiers Successeurs, étoient de bois: Tune enim erant lienis Calices, & aurei Sacerdotes . nunc vere contra. Rational. offie, de pilt.

& ornament. Ecclef, cap. 3. n. 44. Comme l'utage des Calices de bois avoit des inconvénients, le Pape Severin voulut qu'on se servit de Calices de verre: on ne tarda pas à reconnoitre que le verre étoit moins propre à cause de sa fragilité : le Concile de Rheims, tenu l'an 813, ordonna donc qu'on n'useroit plus à l'avenir que de Calices & de Patenes d'or ou d'argent, ou au moins d'étain en cas de pauvreté : mais iamais d'airain ni de laiton. ni d'aucun métal fujet à la rouille ou au verd de gris : Ut Calix Domini sum Patena, si non ex auro omnino ex argento fiat. Si quis autem tam pauper eft , faltem vel staneum Calicem habeat; de auricalcho non fiat Calix , quia ob vini virtutem aruginem paris, qua vomitum provocat. Nullus autem in lienco aut vitrao Caliee prasumat missam cantare, Can. ut Calix de Confect. dift. I. cap. ult. de celebr. Mill.

Les Calices, n'ont plus à présent des anses, mais sont faits d'une coupe polee fur un pied affez haut & affez large.

On ne peut se servir d'un Calice qui ne foit confacré par l'Evêque; lequel , fuivant le chap. 8. de fae. unit. doit en bénissant ce calice, l'oindre de Chrêine, tout comme quand il confacre un Aurel, ou qu'il fait la dedicace d'un temple : Ungitur praterea secundum Ecclesiasticum morem, cum consecratur

altare, cum dedicatur templum, cum benedicitur Calix ... ibid. V. Benediction.

Le Calice une fois confacré ne perd pas fa confectation pour être endommagé, ni pour quelques coups qu'il reçoit de l'Orfevre, quand on le répare: il faut pour cela qu'il perde entiérement sa forme, comme si étant tout confacré, le pied venoit à manquer, la coupe ne pouvant être fans le pied, ni le pied sans la coupe, on peut alors confacrer la coupe avec le nouveau pied; mais fi la confécration a été faite de la coupe féparément du pied, comme cela arrive ordinairement au moyen des vis que les Artifles pratiquent au milieu du corps des Calices, dans ce cas on n'a pas befoin de le reconfacrer, pourvu que la coupe confacrée foit restée en fon entier. Fumus, in fum. verb. Calix.

Un Calice d'argent qu'on a doré après la confécration, doit être reconfacré ; mais fi le Calice étoir doré lors de la confécration, & que la dorure vienne à tomber, à se décruster, la reconfécration n'est pas en ce cas nécesfaire, quoiqu'elle le foit à une Eglife dont les murs se décrustent, suiv. le Glof. in cap. in Eeclef. de confect. dift. 1. V. Eglife, Confeeration.

L'art. 28. du Réglement des Réguliers, fait par le Clergé de France, défend aux Religieux & à rous Prêtres d'un Ordre inferieur de confacrer les Calices, quelques privileges qu'ils puiffenr avoir. M. du Clergé, tom. 6. p. 1558. & fuiv. V. Benediction.

Ceux qui sont la visite des Eglises . doivent pourvoir à ce qu'elles foient fournies de Calices. V. Visite, Décimateur. V. les art. 16. 21. de l'Edit de 1695.

CALOMNIE est une fausse & ma-

390 CAL licieuse accusation : Est maliciosa & mendax accufatio. Marcian. ad leg. 1. S. 1. ff. ad. S. C. turpill.

Le Calomniateur impute à un innocent des crimes qu'il n'a pas commis, & le poursuit en justice; où il répand contre lui extrajudiciairement

des libelles pour le diffamer.

· Dans le premier cas, la calomnie est plus ou moins punissable, sclon les circonstances, par le ch. Cum forrius de calumn. Un Sous-Diacre qui après avoir accufé un Diacre, ne peut établir les chefs d'accufation, doit être dégradé du Sous-Diaconat, battu de verges & banni à perpéruité. Le chap. Cum dilestus, du même titre, est moins severe: il ne prononce contre un Ecclésiastique qui avoit accufé faussement son Evêque, qu'une interdiction des fonctions de son ordre & de son bénésice, jusqu'à ce qu'il ait prouvé que ce n'étoit point par un esprit de calomnie, qu'il avoit intenté l'accufation; mais fur des raifons probables, pour croire que l'accufation éroit fondée. En général, la Calomnie est un crime trèsgrave, & de sa nature, & par ses effets, le Droit Canon le compare à l'homicide ; Sicut enim homicidas interfectores fratrum , ita & detractores esrum. 1. panit. dift. 1. cap. homicidiorum. Voyez l'observation que nous failons fous le mot Talion, & le Diction, de Droit Civil. verb. Accufation calemnien-Se , Calomnie.

Dans le fecond cas, il est différentes peines prononcées par les Loix, contre les Auteurs de ces libelles, V.

Libelle.

Quand un Ecclésiastique est poursuivi comme calomniateur, pour avoit accufé un homme d'un crime grave, dont il a été renvoyé abfous, le procès doit être instruit par le Juge Laic & Constitution Ecclésiastique: Canonum

par l'Official, parce que la calomnie peut suivant les circonstances être punie de peines afflictives : ainfi juge au Parloment de Paris, les 31. Janvier & 15. Février 1701. M. du Clergé. tom. 7. p. 764. julq. 777. V. Dénonciation, Accusation , Tallion.

CALVINISTE. V. Protestant.

CAMAIL. Petit manteau que les Evêques portent par-dessus leur Rochet, qui ne s'etend que depuis le col jufqu'au coude. V. Habiti, Abbé. On croit communément que le nom de Camail vient des anciens caps de mailles, e'est-à-dire, de couvertures de

tête, faites de maille. CAMALDOLI OU CAMALDUL. V.

Ordres Religioux.

CANCEL, on appelle ainfi, & quelquefois CHANGEL, l'endroit du Chœur d'une Eglise, qui est le plus prochedu Grand Autel. & qui est ordinairement formé d'une Balustrade pour le séparer de la partie qui est sous la Nef. à l'usage du peuple. On se regle sur cetre divilion, pour les contributions aux réparations des Eglifes, entre les Décimateurs & les Paroufiens. V. Dixme, Clocher & les Loix des Bâtiments par des Godets; on dit aussi Cancel, du Lieu, dans lequel on tient le sceau. & qui est aussi entouré d'une Balustrade.

CANON. Mot grec, qui, fignifie regle, & dont on s'est servi dans l'Eglife pour appeller les décisions qui reglent la foi & la conduite des Fideles. Canon autem grace, latine regula nuncupatter. C. Canon, 3. dift. regula dicta eft quod relte ducat , vel quod regat , & normam relle vivendi prebeat, vel quod distortum , pravumque corrigat. C. regula ead. dift.

Dans une fignification étendue, le mot Canon se prend pour toute Loi ou

Dogme, Mandat, Interdit, Sanction. Fagnan, in cap. 1. de conftis. Le Concile de Trente paroît n'avoir donné le nom de Canon qu'à ses décifions sur la Foi, appellant Décrets de réformation les décisions sur la discipline; mais ce même Concile ne foutient pas par-tout la même distinction; on en peut juger par ces mots, infin. proamii. C. 1. fest. 14. de ref. bos , qui lequentur Canones statuendos & decernendos duxis. Ces chap. qui suivent, au nombre de 14. ne regardent que la Discipline. Quelquesois on se sert du mot de Degme, par opposition au mot de Camen. Le premier regardant la Foi, & l'autre la Discipline. C'est la distinction que M. Florent, dit & prouve avoir été observée dans les huit premiers Conciles Généraux. differt. de orig. art.

& autor. Juris Can. part. 1. V. Droit Canen. Enfin dans l'usage on donne plus communément le nom de Canon aux constitutions insérées dans le corps du Droit , tant ancien que nouveau : Caterum Canonis nomine frequentius afurpancur illa caucum conficuciones , qua in corpore Juris sunt clausa ut C. f. Romanorum dift. 19. Tout ce qui est ailleurs, s'appelle autrement ; at Bulla , motus prepris, Brevia, regula cancellaria, Decreta consistorialia & alia hujusmodi, qua eduneur à summis Pontificibus fine concilio & Sunt extra corpus Juris , non confueverunt Canones appellari. Fagnan excepte de cette regle les déclarations Apostoliques, c'est-à-dire, les Bulles ou Décrets des Papes rendus en explication de quelque point de Foi ou de Discipline : Absque dubio , dit-il , venium Ca-

nonis appellatione si declarationes edantur

immediate à summo Pontifice. V. Conf-

Les statuts des Evêques, dit le même Auteur, viennent fous le nom de Canons in favorabilibus, secus, in ediofir. Il en eft de même des statuts d'un Chapitre; à l'égard de la rubrique du corps du Droit, on n'a jamais donné, dit le même Auteur, le nom de Canon à ce qu'il a plu à Gratien d'ajouter aux constitutions qu'il a recueillies, encore moins aux Palea, faits par un autre. V. Décret , Palea. Fagnan , in C. Canonum statuta de constit. comment. in inftis. Lancelot , lib. 1. eit. 3. 6. Canonum.

On appelle aussi Canon le Catalogue des Livres Sacrés; ainsi que celui des Saints reconnus & canonifés dans l'Eglise. Chez les Latins, le mot de Canon avoit plufieurs autres fignifications: Quas vide in Lexic. Calvin. V. auffi Chanoine.

\$. I. CANONS, ORIGINE, AUTORI-Té. Les Canons envitagés fous la forme de cette science générale qu'on appelle Droit Canonique, ont leur base & leur principale fource dans le Nouveau Teftament. L'Eglise dépositaire de ce précieux monument, où le Souverain Législateur donne lui même les premieres leçons, a toujours été attentive dans fon Gouvernement à en suivre au moins l'esprit , lorsque la Lettre ne l'a pas affez éclairée pour suivre ces divins Réglements. V. Ecrisere Sainte. Invariable, certaine dans fa foi, cette bonne Mere a fait felon les befoins & les nouveaux abus de fes enfants, des Canons & des nouvelles Loix touchant les Mœurs & la Discipline; dont on peut malgré leur nombre & le non ufage de plusieurs, admirer la justice & la sagesse. Si l'on en croyoit au Canon 1. dift. 15. du Décret tiré des étymologies d'Indore, on fixeroit, comme

cet Auteur, l'époque des Conciles & & la fin des héréfies, à l'avénement de Constantin à l'Empire. Voici comment s'exprime ce Canon : Canones Generalium Confilierum à temporibus Constantini caperunt. In pracedentibus namque r annis , persecutione fervente , docendarum plebium minime dabatur facultas. Inde Christianitas in diversas hereses scissa est, quia non erat Episcopis licentia conveniendi in unum nisi tempore supradicti Imperatoris, Can. 1. dift. 15.

C'est véritablement à ce temps mémorable, que commencerent ces fameux Conciles dont les Canons ont été mis par le Pape S. Grégoire au rang des plus faintes Loix: Sient Santti Evangilii quatuor Librot, sic quatuor Concilia suscipere & venerari me fateor, Nicanum scilicet ... Constantinopolitanum ... Ephesinum ... & Calcedonnenfe, Can. ficut

dift. 15.

Mais comme il paroît évidemment par les Histoires, que long temps avant le regne de Constantin, il s'est tenu des Conciles dans le temps même des perfécutions, on doit donner une origine plus ancienne aux Canons & Réglements des Conciles, tant sur la Foi, que fur les Mœurs & la Discipline. Les Canons de Discipline n'étoient pas connus ou reçus par-tout, ils n'étoient pas non plus recueillis par écrit : d'où vient que M. Fleury, Instit. part. 1. ch. 1. & plusieurs autres Auteurs, ont avancé que l'Eglise n'avoit guere d'autres Loix pendant les premiers siecles, que les faintes Ecritures de l'Ancien & Nouveau Testament. Les Apôtres, dit M. Fleury, avoient donné quelques regles aux Evêques & aux Prêtres pour la conduite des ames & le gouvernement général des Eglises; ces regles fe conferverent long-temps par tradition, & furent enfin écrites sans que l'on sashe par qui, ni en quel temps : de-là

CAN font venus les Canons des Apôtres &

les Constitutions Apostoliques. V. Dreis Canon.

La liberté, qui comme nous avons dit, fut donnée à l'Eglife par Constantin: vers l'an 312. & dont elle a toujours joui depuis, sous la protection des Princes Chrésiens, lui a auffitoujours permis de faire tous les Canons & tous les Réglements nécessaires , tant fur la Foi que sur la Discipline, Ces Canons pris dans la fignification la plus étendue du terme, ont plus ou moins d'autorité, selon la forme plus ou moins authentique de leur établissement, & felon qu'ils ont la Foi ou la Discipline

pour objet. V. Dreit Canen.

Les Canons qui regardent la Foi, font reçus sans difficulté de l'Eglise universelle, quand ils ont été faits dans un Concile Général : c'est un point Théologique qui n'a pas ici besoin de preuves. V. Concile. A l'égard des Décrets des Papes sur le même objet. ils doivent être également reçus par-tout fuivant plusieurs Canons inséres dans le Décret. Nous ne rapporterons à ce fujet que ces paroles du Pape Agathon. Sic omnes fanctiones Apostolica Sedis, accipienda sunt tanquam ipfius divina voce Petri firmata. Can. 2. dift. 19. Decreta Pontificum, dit Lancelot, Canonibus conciliorum pari potestate exequantur; nam si id demum hoc probatur quod sedes Apostolica probavit & quod illa repulit , rejicitur; multo magifque ipfa que pro Catholicafide, pro facris dogmaribus diverfo tempore scripfit, debent ab omnibus reverenter recipi. Lib. 1. tit. 3. S. Decreta. Les Canons qui concernent la Foi. n'ont ni Date ni Nouveauté : Respect se subjecti. Non introducunt jus novum sed tantum ipsum declarant. Jacobat, in eract. Concil. lib. 5. art. 15. col. 5. dift. ea qua finns per Concilium, fi concernant reformationem morum, correctioCAN

nem & punitionem criminum , proprie dicentur flatuta Concilii. Illa vero que concernunt fidem , potint Coneilium declarat illa , qua implicité erant in Sacra Scriptura, quam de novi aliquid inftituant. Et isto secundo modo intelligitur, quod communiter dieunt, dolt. quod Papa potest sollere flatuta Concilii , & quod potest reftituere quot Concilium damnavit. C. convenientibus I. q. 7. Probus, in praem. de aulter, cen. Concil. S. cui quilibet verb. fidem. Fagnan, in C. quoniam de conftit. n. 55. V. Publication, Interpretation. Concile.

Quant aux Canons de pure Discioline, les uns sont observés par toute l'Eglise . les autres n'ont lieu qu'en certaines Eglises particulieres. Les premiers font, ou de droit Apostolique, ou ont été établis par des Conciles Ecuméniques; ou enfin on les observe par un usage généralement reçu. Voici sur cette matiere la Doctrine de S. Augustin, insérée dans le Décret : Can. illa dift.

Illa autem que non scripta, sed tradita funt custodimut, que autem toto orbe terrarum observantur, damur intelligi, vel ab ipfis Apostolis, vel ex plenariis Consiliis ( quorum est in Ecclesia saluberrima auctoritas ) commendata atque flatuta retiners , ficut id , quod Domini Pattio et Refurrettio et Afcentio ad calum , & adventus Spiritus Sancti , universaria solemnitate celebrantur : & fi enid alind tale occurrerit, quod servetur ab universit, quocumque se diffundit Ecclesia.

Alia verò que per loca terrarum regionesque varianter , ficut est , qued alii jejunant Sabathum , alii nen , alii verò quotidie communicant Corporis & Sanquinit Domini, alii certis diebut accipiunt: er anid alind hujufmedi animadverti potest totum hoc genus verum liberas habet observationer ... Onod enim neque contra fidem Catholicam , neque centra ! > nos mores effe convincitur , indiferenter est habendum, & pro corum inter quos vivitur societate servandum est. V. Coutume . Discipline.

C'est de la , dit M. Florent , loc. est. 6. qu'est venue la célebre distinction des préceptes stables & permanents d'avec les préceptes mobiles ou susceptibles de changements, de ditpense. V. Dispense, Droit Canon, Dérogation.

Les Canons, pris toujours dans la même acception, ne tiennent lieu de Loix dans l'Eglise, qu'autant qu'ils ont été faits par des personnes à qui Dieu même a donné le pouvoir de les faire, comme les Conciles, le Pape, les Evêques & les Princes Souverains, protesteurs de la Discipline Ecclésiastique. A l'égard de ces derniers, on doit appliquer ici les principes établis fous les mots Abus, Constitution, & fo rappeller que le mot Canon est pris ici dans le sens le plus étendu.

L23 Canons des Conciles ont plus ou moins d'autorité, selon que les Conciles, où ils ont été faits, sont généraux ou

particuliers. V. Concile.

A l'égard des Canons faits par le Pape, si, comme on l'a déjà vu . ils doivent être exécutés par-tout, quand ils regardent la Foi : il n'en est pas fi indiffinctement de même à l'égard de ceux qui ne reglent que la Discipline, quoique les Canons du Décret in dift. 19. ne paroiffent faire non plus à ce sujet de distinction.

Le Pape lui-même étant au-dessus de tout droit humain politif, cum fit supra omne jut bumanum positivum, n'est pas foumis aux Canons de l'Eglife d'un maniere directe & coactive , fed distamine tantum rationis naturalis, nullus autem proprie cogitur à feipfo. Fagnan, loc. eit. V. Pape. La Glos. du ch. non licent 12. q. 2. s'exprime ainsi sur ce Tome I.

C'est là la doctrine des nouveaux Canon: fles ; mais les anciens Papes & des plus respectables nous en enseignent une autre; ils nous apprennent eux-memes qu'ils fe croyoient obliges de fuivre les Canons autrement que par un simple confeil de leur raifon. Qui d'it ob-" ferver plus exactement les décrets" " d'un Concile univerfel que l'Evê-, que da premier Siege , disoit le " Pape Gélafe aux Evéques de Dir-" danie: nous fommes, difoit le Pape " Saint Martin, à Jean, Etêque de Phi-1 delphie, les défenteurs & les dé-,, pofitaires des Saints Canons, & non , pas leurs prévarienteurs; car nous fa-" vons qu'on réferye un grand châtunent , à ceux qui les trahiffent.,, abfit à ne, s'écritit Saint Grégoire, ne ffatuta majorum in qualibet Ecclesia infriegam. Epift. 37. lib. 1.

Cauf. 15. q. 1. que les violateurs des SS. Carons se rendent coupables de blafphême contre le Saint Efprit ; & ,le Pape Hilaire, dans le Canon précédent, recommande par fon propre exemple, l'observation des Canons du Saint Siege, à l'égal des Préceptes Divins, en ces termes : Nulli fas fit , ( fine fui farus periculo , ) vel Divinas Confistutiones , vel Apostolica Sedis Decreta temerare : quia nos qui Potentiffimi Sacerdosis administramus officia, talis traufgreffionum culpa respiciet, si in causis Det desides fuerimus invenit : quia meminimus, quod timere debemus, qualiter comminetur Deus negligentia Sacerdotum. Signidem majori rentu delinguit , qui potiori honore fruitur : & graviora facis vitia peccutorum , sublimitas peccantium. Concord. Text. in L. nemo , Cod. de. Epifc. & Cler.

Le Pape Damafe déclare, in Canon. 5.

Enfin , le Pape Zozime , par respect

CAN pour les Décrets des SS. Peres . émblit, comme un principe constant, que le Saint Siege même, ne peut alroger ni changer ces Décrets : Contra Statuta Parrum condere aliquid vel mutare , nec bujus quidem Sedis poteft auctoritas. April nos enim inconvulsis radicibus vivat antiquiras , cui Decreta Patrum fansere reverentiam. C. 7. Canf. 25. q. 1. La Glof. de ce Canon dit qu'il faut l'entendre des Décrets des SS. Peres qui regardent la Foi, de articulis Fidei. Grégoire VII. dans un fiecle plus près du notre , s'exprime en ces termes fur le même fujer : Solet enim Santta & Postolica Sedes , pleraque considerata retsone tolerait, fed nunquam in fuis-Decretts & Constitutionious a Concordia Canonica Traditionis discedere. Mais en voilà affez pour prouver l'autoriré des Canons en général, & particuliérement des plus anciens, au dellus desquels. comme des Conciles, on a voulu dans ces derniers temps mettre les Papes, qui, comme on vient de le voir, s'en déclarent eux - mêmes les plus zélés Observareurs. V. fur ce point les mots Confrance , Libertes , Concile. oc. Traité Historique des prérogatives de l'Eglife de Rome , par M. Mainbourg , ch. 20.

L'ancelor, dit que les Ecrits des SS. Peres non infères dans le Corpo de Droit, viennen après les Décres des Papes en autorité, que juiqu'on les préete quelqueids, quand il s'agi d'interprétation de l'Ecriture, lib. 1, tir. 3, 6, alia. V. Soutente des Petet. Au v. Éta et Canons méme des Conciles Gánéraux, n'obligent que quand ils ont étépublics. V. Publication.

,, On ne peut contester au Pape ,, dit M. d'Héricourt , le droite de dé, ,, cider sur les questions de Foi ; les , Décrets qu'il fait sur ce sujet , son:

C. 10. 7. 3. " Quoique nos Rois n'entrepren-, nent point ,, ajoute le même Auteur en un autre endroit de ses Loix Ecclésiastiq. " de décider les questions " de Foi, dont ils laissent le jugement ,, aux Evêques, on ne peut publier aucune , Bulle Dogmatique fans Lettres Pa-, tentes vérifiées au Parlement. 19. " Parce que ces Bulles Dogmatiques , me ent contenir des claufes con-, traires aux droits de la Couronne & , de l'Eglife de France 2º. Parce que " les Souverains devant travaillet, fui-" vant l'étendue de leur pouvoir , à " faire exécuter ce que l'Eglife décide " par rapport à la Doctrine, il cft à " propos que ces décisions soient pu-" blices par ordre du Roi, afin qu'elles " soient regardées comme des Loix de " l'Etat ; il faut cependant distinguer " deux temps, dans lesquels les Lettres , Patentes , pour permettre la publi-,, cation des Bulles Dogmatiques , peu-" vent être expédiées ; car fi les Lettres " Patentes précedent l'acceptation des , Pasteurs , la permission & même les ,, ordres de publier les Bulles ne sont , que conditionnels, c'est-à-dire, qu'il ", cft permis & enjoint de les publier, " en cas que ceux qui font les Juges " de la Doctrine, en trouvent les déci-" fions conformes à la Foi de l'Eglife; " fi au contraire les Lettres Patentes " n'ont été expédiées qu'après l'accepta-" tion du Corps des Pasteurs; les ordres qu'elles contiennent de faire lire,

CAN
395
publier & exécuter la Bulie, fore
abfolus. Loix Eccléfiaftiques, ch. des
Conft. des Papes, n. 8. par rappor

, aux Décrets des Conciles Généraux.

V. Conciles. A l'égard des autres Décrets ou Canous des Papes fur la Discipline . il faur observer que l'Eglise de France a toujours marqué pour les anciens Canons de Discipline un arrachement dont elle a fait une des principales maximes de fes Liberrés; elle est confignée dans l'art. 41. quem vide. Quoique l'ancienne. Collection, dont il est parle dans cet atticle, ne foit pas fuivie en tout ce qu'elle contient, comme nous l'observons fous le mot Droit Canon , elle a toujoursété regardée dans le Royaume comme le monument le plus fidele de cette ancienne & pure Discipline, tout on y chérit tant la confervation ; elle y a fervi & y fett encore de fondement aux principes avancés contre certaines innovations, du Droit nouveau; & particulièrement à l'article 3. de la Déclaration du Clergé de 1682 ; c'est enfin la partie du Droit Canon la plus favorisce en France. Fevret. Liv. 1. ch. 3. n. 24. V. Libertés , Droit Canon , & ci-après. Ce qui n'empêche pas que l'on y tienne pour maxime constante, qu'aucun Canon n'a par lui-même aucune autorité d'exécution, s'il n'a été accepté expressement par les Prélats & par le Roi . Protecteur de la Discipline Ecclésiastique, Les Canons mêmes des Conciles Généraux ne font pas exceptés de la regle ; " en-" core moins , par confequent ceux ., des Papes avant cette acceptation . " dir M. d'Hericourt, part. 1. ch. 14. , n. 17. Le Roi & les Prélats ont " droit d'examiner, si les Décrets sur " la Discipline qui ont été-faits dans , le Concile Ecuménique, ne donnent " point d'atteinte aux droits tempo-, rels des Souverains, fi l'on ne chan-

Ddd 2

Contactly Caragh

" ge point sans nécessité les usages " anciens légitimes de leurs Eglifes, fi " les nouveaux Réglements convien-" nent & seront utiles à leur troupeau: " ce qui se pratique sans préjudicier " à l'autorité du Concile Ecuménique, " parce que les Evêques affemblés , au Concile ; (& il en faut dire " autant des l'apes, ) ne peuvent être " instruits des dissérentes circonstan-" ces des temps , des lieux & des per-" fonnes, qui rendent fouvent impra-., ticables, inutiles ou dangereuses les " Loix qui paroissent d'ailleurs les plus " fages. Les Rois & les Prélais du "Royaume, ajoute le même Auteur, " n. feq. peuvent auffi par conféquent, " en acceptant les Décrets d'un Con-" cile Ecuménique, y mettre des mo-", dilientions , l'uivant qu'ils le jugent " nécessaire , pour conferver les ", droits de leur Souverain & de leur

.. Ealife. "Les Décrets des Conciles, dit l'Auteur des M. du Clergé , tom. 7. pag. 367, fur la Discipline, font toujours connoître l'esprit de l'Eglise, & co qu'elle souhaiteroit qu'on pût observer; mais lorsque ces Decrets ont rapport à la Police des Etats, & que l'execution en changeroitle gouvernement, on ne peut, affurer s'ils ont été en usage que par la confirmation des Souverains & par leur conformité aux Loix qu'ils ont fait publier pour en régler la Police. Nous avons dans les derniers Conciles de France, comme dans les précédents un grand nombre de Décrets très-fages qu'on fait n'avoir point été obfervés ; les circonstances des temps syant obligé nos Rois de mettre dans leurs Ordonnances des dispositions contraires, & que la Jurisprudence des Arrê:s nous apprend avoir été observées. " Preuv. des Lib. ch. 14. V. Concile. Voyez autil la Déclaration du

CAN Clergé de 1682, dans tous ses articles rapportés sous le mot Libertés. Ils apprennent quelles font en France l'étendue & les bornes de l'autorité du Pape fur tous ces objets. V. Dérogation. Par les différents Arrêts dont il est parlé fous le mot Rescrit. Il est ordonne que les Evêques ne publieront aucuns Décrets, Constitutions des Papes sans Déclaration & Lettres Patentes du Roi , vérifiées dans la Cour de Parlement, dans le reffort duquel font fitués les Evêchés. Sur quoi nous devons remarquer qu'il y a peu de Canons particuliers qui aient été reçus avec ces formalités, c'est - à - dire, d'une maniere particuliere & expresse; d'où vient que ce seroit une entreprise aussi utile qu'impossible de chercher à connoître spécifiquement & dans le détail, tel & tel Canon admis ou rejetté : ceux que l'on fuit en France, ou font confirmés par les Ordonnances & la Jurisprudence des Arrêts, ou n'érant pas ainsi consirmés, font suivis dans la Pratique, parce qu'ils n'ont rien de contraire aux maximes du Royaume & de l'Eglife Gallicane., V. Droit Caron.M.Gibert, en son Traité de Li Préparation à l'étude du Droit Canonique, qu'il a mis au commencement de ses Instit. donne des regles pour connoître les Canons qui font fuivis en France, & ceux qui n'y sont pas suivis. Ces regles sont : de s'instruire du Droit François, contenu dans les articles des Libertés, dans la Pragmatique Sanction , dans le Concordat , dans les Ordonnances de nos Rois . & particuliérement dans les dernières . & dans les utages observés par M. Dubois en ses Maximes Canoniques. En lisant les articles des Libertés & les Maximes de M. Dubois, dit cet Auteur , il faut s'arrêter plus particulièrement aux endroits qui marquent ex·CAN

preférent ce qui n'elt pai 'eçu en France. I faur qu'on air fans celle le Droir François devant les yeux, a fin d'obferver, non-feulement tous les Canons qu'ils trouveront y être conframes, mais encore tous ceux qui keur parofitront n'y être pas contraires; car, d'ail, à l'égard des Canons qui font dans le Corps du Droir, nous ne retetons pour l'ordinaire que coux qui font contraires à nos maximes. V. Droir Casson.

Les Ordonnances apprennent en pluficurs manieres, quels Canons on recoit en France. Il y a des Ordonnances qui ont été faites pour convertir en Loix civiles, certaines especes de Constimeions Eccléfiaftiques, concernant la Discipline; & ces Ordonnances montreat quelles font ces conflicutions. Telle est l'Ordonnance de Blois à l'égard des Décrets du Concile de Trenze, les Edits de Melun , l'Edit de 1605, etc. Il v a d'autres Ordonnances qui apprennent que certains Canons font recus en ordonnant l'exécution des peines portées par ces Canons , & qu'elles font par ces mots : Sons les peines dis Droie, on fous les peixes prononcées ou indittes par les Con sles.

Les Arrèss du Confeil & esux des Cours Supristures ; continue M. Gibert ; font encore des mayens excellents de connoître les Canons reçus dans le Royaume ; its font de plutieurs ferres ; les principaux & les rimoutieurs de c fuje non les Arrèss de verification des facultés des Légass ; les modifications qu'on y join font out auaunt d'exemples des Canons non reçus en France, & les articles doin on foulire l'exècution ; font des preuves des Canons qui y font reçus.

Les autres Arrers qui apprennent que certains Canons font reçus ou rejettes en France, le font, foit en ordonnant des choses conformes ou contraires à ces Canons, Joie en estjémante expressione d'observer ces Canons. Les Arriers sur appel comme d'abus, pris de ce que certains Canons n'ont pas été observés, a apprennent si est Canons sont reçus ou non, en déclarant qu'il y abus, ou qu'il n'y aps abus,

Les Sratus Synodeux des Evêques de Frances appreiennet aufi, quels fone les Canons reçus ou non reçus, dans le Royaume ou dans leurs Diocelos. Les differnets contre certains Canons, commandes aux Evêques ou au Pape, par les François, fint des preuves certaines qu'ils font reçus en François, font des preuves certaines qu'ils font reçus en François, font des propriets de l'internation de la commande de l'internation de la commande de l'internations, de l'active de l'internations, dont on checche à clauf l'est-cution par le moyen de ces Lotters de Indicks.

Les formalités observées dans certain; Actes, conformément à ce que prefcrivent les Canons, sont aussi une preuve de leur autorité. Enfin, les décissons des Auteurs François, instruirs des usages du Royaume, le vent encore de moyens pour connoître que certains Canons four recus en Françoi.

Refle à obseiver sur cette méthodadifférentes bonne, pour parsequir à difcerner les Canons fuivis en France, qu'elle paut n'être pas en tout du gote entre plusfieurs que l'en n'y suir par, qu'elle paut n'être pas en tout du gote et note le monda, padependammen de cequ'il n'y ell point parié des Elements du Druit Cinemique, feuleionne averue de cette féinence, pour y faire de Pragrès, foldes, rel qui entend bien se iervir des regles ci-defilirs, pour connoître les Circons reçits ou rejertiè en France, ne voudra pas commercer par s'infrituire d'abord du Droit François,

CAN ments à ses connoissances, il s'attachera plutôt aux principes originaires, pour Juivre leur marche, si l'on peut s'exprimer ainsi , & apprendre , chemin faifant, ce qui a empéché de part ou d'autre, que plusieurs de ces Canons ne vinssent jusqu'à nous. Quelqu'étendus que foient nos usages, ils ont pour bale les Canons mêmes qu'il importe de connoître, avant les Ordonnances & les Arrêts qui les confirment ou y dérogent. L'on doit toujours puiser aux fources: & particuliérement en verte matiere, il fera toujours très-avantageux d'en connoître le fond auffi bien que la forme. C'est l'esprit & l'ordre gnités. de cet ouvrage; s'il est mal exécuté, les idées de l'Auteur ne sont pas sausses : nous osons même croire qu'elles feront toujours bonnes à suivre. Etsi Legum antiquarum, que vetuftate atque in Curia obsoleverunt , nullus jam usus fit notitia tamen neceffaria videtur. Can. fuerunt dift. 7. Florent. Ioc. cit. in princip, introdud. au Droit Canoniq.

S. 2. CANONS, DEROGATION, V. Dérogation.

§. 3. CANONS, INTERPRETATION. V. Interprétation.

S. 4. CANONS, COL-

V. Droit Canon.

Lections.

\$. 5. Canons des

Apôtres.

\$. 6. Canon Apo-- CRYPHES.

CANONICAT est un titre spirituel qui donne une place au Chœur & dans le Chapitre d'une Eglife Cathédrale ou Collégiale. Dans l'usage on confond le Canonicat avec la Prébende; on appelle le Canonicat une Prébende, & la Prébende un Canonicat: cependant la Prébende, dans la fignification rigoureuse n'est autre chose

dans la vue de donner de bons fonde- qu'une certaine portion de bien que l'Eglife accorde à une perfonne : co dans plusieurs Chapitres, il y a des Prebendes affectées aux Eccléfiaftiques du Bas-Chœur même à des Dignités . d'une maniere distincte & particuliere. Rebuff, dit dans sa pratiq. Bénés. Canonicatus non dicitur effe fine Prabenda quia alias effet nomen inane; de Prebenda contra. C. relatum. C. dilectus de Prab. V. Chanosne, Prébende, Biens d'Eelise , Chapitres.

\$. 1. CANONICAT ad affectum. On appelle ainsi les Canonicats que le l'ape crée , à l'effet seulement de tenir des Dignités dans les Chapitres. V. Di-

C'est un usage presque universel dans les Églifes Cathédrales & Collégiales de France, que les Dignités ne peuvent être conférées qu'à des Chanoines, contre l'usage commun des autres pays, comme en Italie. Guimier fur le S. item censuit de collat, in pragm. verb. requireret. C'est donc pour être capable d'obtenir ces Dignités ou Offices, que le Pape crée des Chanoines qu'on appelle ad effectum, c'est-à-dire. à l'effet de pouvoir tenir ces mêmes Dignités & Offices. La Pragmatique, en l'endroit cité, donne au Pape ce droit dans ee feul cas, & fous la condition que ces Chanoines ad effectum ne pourront prétendre à la premiere Prébende vacante par droit d'expectative. Léon X, dans le Concordat se fit une réferve de ce privilege, mais sous la même condition de ne pouvoir donner l'expectative d'aucune Prébende au Chanoine qu'il crééroit ad effettum duntaxat obimendi dignitatem , &c. V. le tit. de referv. Sublat. S. in Cathedr. Concord. M. du Clergé, tom. 2. p. 1756. 1757.

Le Parlement de Pâtis, en véri-

GAN
fant les ficulés du Cardinal Veralh
Légas en France, le 16. Décembre
15.1. y mir pour modification, qu'il
ne pourrais creer Chanoine fué expetiatime fauma Prahmia, même de u confennement du Chapiare Preuv. des Lib.
Le Vice-Légas d'Avignon est fans doucer Arrèc, puisqu'il est dans l'uriges
d'accorder, comme le Pape, des provisions avec creation de Chanoine ad
fétiams. V. Pice-Légas preuv. des Lib.
fétiams. The Légas preuv. des Lib.
fétiams. The Légas preuv. des Lib.

th. 24.
Il y a des Chapires dont la fondation ou les flaturs portent que
Chapiten enomera aux Diriniés vacantes un des Chanoines, lequel en
ce, ess ne pourar réfigner lon Canosicet, également fujer à la collation du
Chapitre 5 quand ces flaturs ou cerdination fe rouvern homologués par
des Lettres l'atennés le l'aps ne peut
y déroger par des créations de Chanoines aut affithms; S. S. est alors au
cas de la mainum genérale, que fes
pouvoirs ne s'erendunt fur les fondations particulières du Royaum. V. Fostions particulières du Royaum. V. Fos-

dution, flaturs. Une simple Signature de Cour de Rome fuffir pour créer un Chanoine ad effettum; mais il faut que la claufe ad effettum foit expresse, & qu'il soit dit auili, nonobstante numero Canonico. rum. Les Chanoines ainfi, créis peuvent prendre le titre de Chanoines; sans ajouter que c'est ad effesinm; ils peuvenr prendre possession de la Dignite vacante de leur autorité privée ; ce qui est con ofte au ch. in Regul. fine poffifione, de reg. jur. in 6. ils no font astraines ni à la résidence ni à aucune des obligations des Chanoines en ritre, mais autil ils ne jouillent d'aucun des privileges de ces derniers. On doute un Chanoine ad effellem est tenu de payer le droit d'entrée. Rebuile, de concret. tit. sir. verb. in Cubede dibus, Denn. Can. p. 252. Bibliechée, Canoniq. rom. 1. p. 158. ch il elt dir que ce Chanoine n'est tenu d'aucun d'oir d'entrée: & qu'il est appellé communément Canonicus in berba.

CANONISATION est le jugement que prononce l'Eghse sur l'étar d'un Fidels morr en odeur de fainteré, se après avoir donné durant sa vie des marques éclarantes de ses versus, per

des miracles ou autrement.

Ge mot vient de ce qu'autrefois on inféroir les nems des Saints dans le Canon de la Meffe, avant qu'on eit fit des Manyrologes. Dans l'Egific Orientale, on mettoit les noms des Evêques qui avoient lien gouverné leurs Diocefe, de de quelques aurus Fideles dans les Dyptiques Sacrés. V. Deparique.

Par le chap, andivimus de relia, er vener. Sanct, il n'est permis de rendre aucun culte aux Saints, même quand ils feroient des miracles, si ce culte n'est autorisé par le S. Siege, c'est àdire . It le Saint n'est canonisé ou béaissé par le Pape. Cette canonisation fe fair aujourd'hui avec beaucoup de foiris & beaucoup de lenteur. Le Pape Jean XV. par fa Conflic. incir. cum convenius , établit à ce sujet les regles que l'on doit suivre. Le Pape Céleftin III. recommande aufii dans une de ses Conslit. incip. Benedillus IP. d'observer dans, les perquisitions & l'examen des vertus & miracles des Saints. à canonifer, la plus ferupuleuse attention. V. le récir qu'en fair M. Flenry en fon Hist. Ecclef, liv. 95. n. 37-Bellarmin remarque que S. Suibert. Evéque de Verden, & Sr. Hugues Evêque de Grenoble, ont été les premiers canonifés, sclon la maniere & les céremonies qui se pratiquent aujourd'hui dans l'inlite.

400

Colt une rolle en cette matiere, établie pre le l'ape Grégoire IX dans une Ba'le incip, com dieux, que les versus l'art les mirades, & les mirades fens les verus, ne fuffidient pas pour le canonifation d'un Filde, & qui faut l'un & l'autre. Le Concile de Tenne, fetl. 25, esplique la foi de l'Epilit, tout-hant l'invocation des Sains, ainti que le Concile de Sens en 1528.

\*\*Relipper\*\*

On pour voir la relation de ce qui séelt patiée n France pour la cationi-faiton de St. Louis , de St. François de Sales , ce la bénification de Mylinean de Paul , avec les pro-és verbaux & les Leures des Affemblées du Clergé , fire e ripier, dans les M.du Clergé , tom. 5. p. 1537. & fuiv. jufq. 1560.

CAPACITE, L'on entend par ce mot , l'Extrait Bapuistaire , les Lettres de Torfure, & autres Ordres, les Lettres de grade, & dans un fens érendu, tout ce qui est requis dans un Ecclésistique pour la possession d'un bénéfice ; ce qui comprendroit auffi les titres; mais on les diftingue des capacités, en ce que les capacités font les Actes qui prouvent les qualités de la personne, comme l'on vient de le voir, & les titres sont les Actes qui donuent droit au bénéfice, comme les Lettres de provision ou de visa, l'Acie de prife de policifion, &c. V. Quaj lites, Sacerdetal, oc.

L'art. 2. du tit. de l'Ordonnance de 1667, ordonne que le demandeur en complainte experimera dans l'exploit d'affignation le titre de fa provision, le genre de la vaosance fur laquello il a été pourvu, & donnera au défendeur des copies fignées de jui, du Sergent & des Recods, de fes tieres & capacités.On vois fous le mot devotur les rations qui rendem néces l'expressionel a vacance.Le titre de la provision doit être aussi conformament regles cablies pour leur forme de validité, care par les Canons que par les Ordonnances. V. Callation, Presission.

Quant aux Ades 'éduifé aux quatités de la perfonne, ils sont comme de droit public; d'elu vient, que suivant la renarque d'un Auteur Françoi, le Canonilles qui tiennent in C. quis de praterips, qu'un Juge ne pour rejeut de foi-ugiene une partie mal qualitée ne sont pas écoutés en France, sol Yon time le contraire, quand nime la bulle de provision autoleroit la capacite du pouvu que son compérieure ne la fui coutesteoit. V. Cemplainte, Tenfere, Qualità, çou

Qualités, etc.
CAPISCOL ou Cantiscot est une
Digrité ou un Office dans les Chargpires qu'il n'est pas aist de distingoer, nidans son origine ni dans les
lates qu'on ste nome aujourdhui de
la Domité de Channe que d'Ecolaire
et que cetui a qui on l'a domé, écuit
Chet d'une Fecte, V. Eeste, Eculires;
d'aures veulent qu'il vienne de ces
deux mons espur Cheri qui sappliquent mieux au Chantre, V. Choure.
Bonistee, tom. 3, liv. 5, nit. 10. ch.;
Symagni juris lib. 15, cap. 21. m. 11.

CAPITULAIRE, en genéral, fegnitie tour Acte parlé dans une Chapitre, cétê-à-dire, dans une Affenblée Capitulière. V. Affe Capitulière. \$1. CAPTULAIRE DE NOS BOLS. ON spepelle sini le Recueil des anciennes Loix tant Civiles qu'Eccléfraftiques, qui cioient faines dans les Affemblées des Extas du Koyaume. Le réflutea de chique Affemblée fur les matieres que l'on avoit traitées, étoit rédigé par écrit de par articles que l'on appel-

CAP loit Chapitres; & le recueil de tous conservatures modis emnibus profitemur. ces Chapitres étoit ce que l'on ap- Et si fortaffe quilibet aliter vobis dixerit, pelloit Capitulaires. Dans l'usage, vel dicturus fuerit, sciatis cum pro certo on donne quelquefois ce nom a la Lei même ou Constitution du Recuell.

Ceux qui ont recueilli les Capitulaires de nos Rois, en fixent la premiere époque à Pepin, & les principaux font ceux de Charlemagne, de Louis le Débonnaire, & de Charles le Chauve. M. Baluze en a donné au public une édition fur la fin du dernier siecle, après M. Pithou, & le P. Sirmond, qui ne laisse rien à désirer pour l'exactitude & les recherches. Il faut voir ce que cet Auteur dit des Capitulaires dans la préface de son Recueil. Il nous y apprend qu'ils avoient autrefois une autorité pareille à celle des faints Canons, & que cette autorité le conferva non-leulement en France, mais encore en Italie & en Allemagne, jufqu'au temps de Philippe-le-Bel. C'étoit en effet le Roi qui arrêtoit les articles, qu'on faisoit lire ensuite à l'Assemblée avant que de les déposer dans les Archives du Chancelier d'où on en tiroit des copies & des extraits pour les envoyer aux Intendants des Provinces, appellés alors Missi Dominici, avec ordre de les faire executer. Les Evêques, les Comtes mêmes étoient obligés d'en tirer des copies pour les publier dans leurs Dioceses & jurisdictions. Cela s'observoit inviolablement en France. L'Empereur Lochaire fut instruit qu'on ne fuivoit pas fi bien les Capitulaires en Italie; il en écrivit au Pape Léon IV. qui lui répondit en ces termes; De Capitulis vel praceptis Imperialibus vestris vestrorumque Pontificum pradecesforum irrefragabiliter custodiendis & conservandis, quantum volumus & valemus Carifto propitio & nunc in ducem nos

mendacem. Ces derniers mots sont remarquables, ils fervent à prouver le cas que faisoit le Pape de l'estime de l'Empereur, ainsi que de ses Capitulaires. C. 9. dift. 10. Gratien a inféré dans fon Décret plusieurs Loix des Capitulaires. C. Sacrorum 63. c. volnimus 11. q. 1. Ce qui doit d'autant moins furprendre , que les Capitulaires eux - mêmes étoient tirés des ciens Canons & Décrétales Papes.

M. Baluze fixe, comme l'on a vu. le terme de cette grande autorité qu'avoient autrefois les Capitulaires en matieres Ecclésiastiques, au regne de Philippe IV. dit le Bel, Plusieurs Auteurs estiment qu'ils l'ont encore toute entiere, d'autres qu'ils n'en ont point du tout. M. Dupui, en fon Comment. des Lib. art. 10. dit : " quoique les Capitulaires foient des Loix extraites pour la plûpart des SS. Canons & Décrets des Papes, nos Rois les ont autorifés & fait observer en leur Royaume, pour y maintenir la Dignité Eccléfiastique, & affermir l'Etat & la Religion : & bien qu'elles tirent leur origine d'ailleurs, & qu'elles aient été puilces par nos Princes, dans les anciennes Décrétales, elles ne sont point confidérées comme Loix & Décrets des Papes; mais pottant fur le front la marque de l'autorité Royale, sont réputées pour Loix du Royaume, & observées par le seul respect de la majesté du Prince qui leur a donné cours dans ses Etats. " D'autres prétendent que les Capitulaires de nos Rois n'ont point à present force de Loix dans le Royaume, qu'ils ne sont d'usage que pour faire connoîtte l'an-Tome I. Ecc

cien état des affaires Ecclésiastiques, tous Charlemagne & fes successeurs; mais il vaut mieux dire qu'il y a dans les Capitulaires des dispositions si sages en marieres Ecclésiastiques, qu'on les cite tous les jours dans les Tribunaux & on les suit; il y en a d'autres, qui ne s'accordant pas avec certains principes François, mieux dévelopés dans les derniers temps, font absolument rejettés; d'où il suit que les Capitulaires ne sons ni entiérement fuivis, ni aussi tout-à-fair hors d'usage. Au furplus, nous n'enrendons parler ici que des Capitulaires Eccléfiastiquer, si l'on pout s'exprimer ainsi; car pour seux qui traitent des matieres civiles s'ils n'ont été expressement abrogés, ils doivent avoir encore tour l'effet des autres Ordonnances; puisqu'ils ont eu la même forme dans leur érablissement. Vovez notre introduction à l'étude du-Droit Cana

CAPITULANT. On donne ce nom à quiconque assiste dans un Chapitre avec voix delibérative. V. Chansins, Alle Capitulaire, Chapitre.

CAPTULE. V. Chapitre, CAPTURE V. Bras feculier, empri-

fontement
CAPUCIN, V. Ordres Religieux.
CARUNAL, CARBINALAT. Digniet et qui vieni immediatement après celle
du Pape dans la Hiérarchie Eccléfishique: Condinate à Cardina dilli font,
quis ficus Cerdina juma regime, rie
Eccléfa home enum contilio archid, in esp.
nbi perivalum. S. Huc facres de cleib.
Lib. 6.

5.1. ORIGINEDES CARDINAUX. La véricable origine des Cardinaux n'est pas bien certaine; ce que l'on en fait, fait trouver surpremant que cette Dignité inconnue pindair fort long temps dans l'Eglise, au moins dans l'état où elle als à present, y ait si-tot été rendue

fi éminente. Loifeau des Ordres, chi.

Suivant plusieurs Auteurs, du nombre desquels est le Cardinal Bellarmin, les premiers Cardinaux moient les Curés ou les Titulaires des Paroisses & des Eghifes de Rome, ainfi appellés, difent-ils, parce que quand le Pape célébroir la Messe, ils se tenoient aux cames de l'Autel, ad cardines Altaris; & comme il y avoit à Rome deux fortes d'Eglife, les unes qui fervoient aux Assemblées des Pideles, représentoient les Paroisses & étoient desfervies par des Prêtres, d'autres étoient des Hôpitaux dont on confioit le foinà des Diacres; les uns & les autres étoient attachés à ces fonctions par leur Ordination: on appelloit les premiers, Cardinaux Pretres; & les autres. Cardinaux Diacres. Hift. Eccles: de Fleury, liv 36. n. 16. Auffi voiton dans l'Histoire, que les plus anciens Cardinaux n'avoient que la qualité de Pretres, qu'ils n'avoient rang & feance qu'après les Evêques, & qu'ils ne fignoient qu'après eux dans les Conciles. Hift. Ecclef. liv. 51, n. 19. Thomaffin, de la Disciplin, part. 2. liv. 1... ch. 52.

D'autres Aureurs sels que Loifeau. loc. cit. Pasquier, ch. 5. de ses recherches, donnent une autre étymologie au mot Cardinal; mais ils conviennent de cette ancienne distinction entre les Prêtres & les Diacres qui est l'origine des Cardinaux. Les Prêtres, disent ils, étoient Curés de Rome . & le Conseil même du Paper . on en ordonna dans la fuire un plus grand nombre qu'il n'y avoir de titres ou de Paroiffes, ce qui rendit beaucoup moins honorables cenx qui n'en avoiene point, Pour les distinguer donc des. Titulaires, on appella ceux-ci Cardi-naux par la corruption du mot latine

-tardinalare qui fignific précèder , farpaller, Les Diacres qui, comme il eit dit ailleurs, V. Diacres, s'estimoient déjà plus que les Prêtres ne pouvoient minquer de les imiter dans leurs diftinctions: on les appella donc Cardinaux Diacres. Hift, Ecclef. de Fleury, liv. 35.n. 17. à l'exemple de ce qui se pratiquoir à Rome, le nom de Cardinal fut donné aux Curés de plufieurs Villes capitales du Royaume de France, lesquels pareillement étoient obligés d'atfifter en certaines Feres à l'Eglife Cathédrale en personne, ou par autres, lorsque l'Evêque célébroir; c'est ce qu'aneste M. le Laboureur, en fon Histoire de la Pairie de France. ch. 5. n. 5. Le sisse de Cardinal n'étoit donné qu'aux Curésdes villes & des fauxbourgs, & non à ceux de la campagne. M. du Clergé, tom. 11. p. 647. tom. 6, p. 482.

Il n'y avoir donc point anciennement d'Evêques Cardinaux, mais ceux qui étoient de la Mêrropole de Rome, affistoient aux Assemblées qui s'y tenoienr pour les affaires Ecclésiastiques & à l'élection du Pape; comme les Evêques des autres Provinces s'affembloient à l'Eglife Mérropolitaine. Dans Je Concile ienu à Rôme fous l'Empereur Othon III, où Jean XII, fue dépoté, ces Evêques font appellés Eveques Romains, & fonr places audeffus des Cardinaux Prêtres, & Diacres. Depuis ils ont pris la qualité d'Evêques Cardinaux de l'Eglife Romaine. V. Part, ci-deffons. Anaftale, le Biblio hécaire, dit que ce fut Eilenne IV. qui règla qu'un de ces sept Evêques diroit la Messe à son tour chaque Dimanche fur l'Autel de S. Pierre. Un ancien Rituel cité par Baronius & Pierre Damien parleur de cer usage, comme d'une contume ancienne.

CAR

403 Bientot après, les Eveques Cardinaux de l'Eglise de Rome s'arrogerent la presseance sur les Archevêques en 1054. Dans l'infeription d'une Lettre. Humbert, Cardinal Evêque de l'Eglife de Rome, est nommé avant Pierre

Archevêque d'Amalphi.

Enin, & c'est ici l'époque du plus grand accroissement de la Dignisé des Cardinaux. Dans le Concile qui fut senu à Rome fous Nicolas II. on donna aux Evêques Cardinaux, la principale autorité dans l'élection des Papes; c'étoit à eux à recueillir les voix du Clergé & à le faire retirer de Rome pour procéder à l'election, s'ils n'avoient point dans cette ville affez de liberié; aussi S. Pierre Damien . disoit-il des Cardinaux Evêques, qu'ils font au-deffus des Patriarches & des Primais. Au iemps du troifieme Concile de Larran, le droir de tous les Cardinaux Evêques, Prêires ou Diacres, étoir égal dans l'élection du Pape. Cerie union qui sembleit ne faire qu'un corps de tous les Cardinaux. n'empêcha pas que long-temps encore après, les Archevêques & Evêques n'aient refusé de céder la presseaux Cardinaux, Prêires ou Diacies; Hift, Ecclef. liv. 112. p. 112. mais dans le treizieme fiecle, comme il fe voit par les rangs observés an Concile de Lyon en 1245, corrie prefléance étoit déjà accordée à tous Cardinaux, sur tout les Evêques, les Archevêques & même fur les Pairiarches. V. ci-deffous.

L'Artheveque d'Iorck ayant été fait Cardinal en 1440, celui de Cartorbery ne voulut pas lui céder la prefscance; le Pape écrivir à ce demier, que le College des Cardinaux représeniant celui des Apoires qui suivoient par-tout Jesus Christ, on ne devoir pas contester à ceux qui le compoient , la presseance sur les autres Prélats. Gerson est entré dans la pensée de

ce Pape, quand il dir que le College des Cardinaux fair partie de la Hiérarchie établie par J. C. même. Pierre d'Ally, qui fut depuis Cardinal, disoit dans le Concile de Constance, qu'on ne connoissoit pas du temps de S. Pierre ce Tirre de Cardinal: mais que l'autorité attachée à cetre Dignité Aublistoit dès-lors, parce que les Apôtres, avant leur séparation étoient trèsartachés à S. Pierre, les Conseillers & ses Coadjuteurs, comme les Cardinaux font auprès du Pape. S. Bernard, parlant des Cardinaux, au Pape Eugene, les appelle les Compagnons de les peines & ses Coadjureurs : Collatores er coadjutores tuos. Ep. 150. Entin on a comparé le College des Cardinaux à l'ancien Sénat de Kome; & li l'on en croit au Canon Constantinus 2. dift. 96. ce fut l'Empereur Constantin qui par Religion fit ce changement en quitvant la Ville de Rome, Loifeau , loc. cit. preuv. des lib. ch. 21, n. 14. art. 18. C'est sur ces principes ou ces idées qu'on obligeoir ceux qui étoient reçus dans l'Université de Prague, de fourenir que les Cardinaux font les fuccesseurs des Apôtres: & c'est auffi fur ce fondement que les Cardinaux, comme principaux Ministres du Siege Apostolique & Coadjuteurs du Pape , ne font en quelque maniere qu'un même

corps avec lui qu'ils le représentent

par-tout où ils se trouvent, & qu'on

leur a accordé, depuis plusieurs sie-

eles, la presséance après le Pape. Vé-

ritablement les Cardinaux Pietres ou

Diacres, font par l'Ordre, au dessous

des Eveques : ce qui à fait dire à

quelques uns que les prérogatives des

Cardinaux détruisent la Hiérarchie:

cette objection, que ce n'est pas de l'ordre que dépend la presseance , mais plutôt de la jurisdiction, que les Archidiacres qui ne recevoient autrefois que le Diaconat, précédoient les Prêtres, parce qu'ils écoient les Ministres de l'Evêque. Can. legimus, dift. 93. Dans ces différentes révolutions, ajoute le même Auteur, nous devons adorer la fagesse éternelle; qui érant toujours la même, fait tirer de ces changements de nouveaux fujets de gloire & d'honneur pour fon Eglife. Thomass. part. 4. liv. I. ch-79. 80.

S. 2. NOMERE ET TITRES DES CAR-DINAUX. Le premier état des Cardinaux à Rome, tel qu'on vient de le voir, ne permettoit pas que l'on en fit d'autres que ceux qui étoient pourvus des Cures de cerre Ville. Ils ne furent done d'abord que quatorze ou quinze au plus, chacun d'eux ayant son Titre particulier de chacune Eglife, ils étoient comme plusieurs Cures de diverses Eglises & Paroisses de Rome ; mais les Papes voulant gratifier de la Dignité de Cardinal , d'autres que . ccux qui étoient pourvus d'Eglises en Titre de Paroitles, ils les dénommerent non-seulement , à Templis Parochialibus , mais austi , a Basilicis , & tumulis Martyrum & ab aliis locis Santtis. Le Pape Marcel fixa tous ces Tirres à vingr-cinq ; ce nombre ne fut pas pris pour regle dans la fuite : les Papes fuccelleurs en disposoient selon les besoins & les occurrences, mais il n'y en eur jamais tant, que pendant le Schisme d'Avignon, lorsque les Antipapes étoient intéresses à le faire des partifans. Le Concile de Bafle fina le nombre des Cardinaux à vingt-quatre, & ne permit d'en faire davantage que dans les cas de grande mais le Pere Tomassin répond à nécessire on utilité pour l'Eglise ; Nis

pro magna Ecclesia necessitate vel utilitate. Les Papes n'ont jamais fuivi ce Réglement : Léon X, en un feul jour en fit trente - un, enfuite d'une confpiration formée contre lui, dont le Chef étoit un Cardinal. Paul IV. fixa de nouveau le mombre des Cardinaux à quarante, dans l'Indul: appellé Compallum, V. Compatt, Enfin Sixte V. par une Bulle de l'an 1586. a fait un dernier Réglement à ce sujet, qui fixe le nombre des Cardinaux à foixante & dix divises en trois Ordres, dont premier qui est des Cardinaux Evêques, est de six; celui des Prêtres de cinquante, & celui des Diacres de quatorze. Les Cardinaux Evêques, étoient autrefois au nombre de huit; il se fit une union qui les réduisit à fix, qui font les Eveques des Villes, dont on voir ei-deffous les noms. Les Evêques de ces Villes voifines de Rome ont toujours affisté le Pape de leurs Confeils; cette affinité les a fait :participer à la gloire du Chef de l'Eglife & on les a distingués des autres Cardinaux. Anastale, le Bibliothécaire, écrit que les Evêques Cardinaux étoient au nombre de fept, sous le Pontificat d'Etienne III. fur la fin du huitieme fiecle. C'est la coutume que les anciens Cardinaux qui font à Rome , optent les Eglifes d'Evêques Cardinaux, quand elles viennent à vaquer. Le Doyen du Sacré College est ordinairément PEvêque d'Oftie, qui a le droit de facrer le Pape, au cas qu'il ne fût pas Evêque. Il a aussi le Pallium commeles Archevêques ; & comme il repréfente le Sacré Coilege en la Personne, il précede les Rois & les autres Souverains. & recoit les vifites avant eux. On l'appelle Chef-d'Ordre des Cardinaux Evêques , comme le premier Cardinal Prêtre, & le premier Cardinal Diacre ont aush cette prérogative Sante Maria Angelorum in Thermis,

qui leur donne droit au Conclave de recevoir leurs visites des Ambassadeurs , & de donner Audience aux Magistrars. Il est inutile d'avertir que le Cardinal Diacre quoiqu'Evêque, ne précede point le Cardinal Prêtre qui ne l'est point, parce que c'est par l'ancienneré & Pordre du Titre que la presseance se regle entre les Cardinaux; ceux qui n'en ont point du tout , jouissent néanmoins des honneurs des Cardinaux, & ont befoin comme cux d'un Indule de non vacando, pour leurs Bénéfices. V. ci-après.

Quand le Pape fait une Promotion . il donne ordinairement, mais non pas toujours, un Titre de Prêtre ou de Diacre au nouveau Cardinal felon qu'il le juge à propos. Ce Titre n'est autre chote qu'une de ces Eglifes ou Diaconies, dont les anciens Cardinaux Prêtres ou Diacres étoient simples Titulaires, & dont on a augmenté le nombre par gradation, comme celui des Cardinaux. Creamur Cardinales cum effignatione Tituli aut postea affignandi. Nous allons donner la lifte de ces Titres, telle que le Pape Clement VIII. la défigna & qui fut approuvée en 1602. par la Congrégation des Rits, & confirmée enfuite par le Pape Paul. V. en 1618. au rapport de Barbofa que nous fuivons.

## ECCLES I E EPISCOPALES.

Oftienfis. Port uenfis. Tusculanensis. Sabinenfis. Pranestinensis. Albanenfis.

TITULI PRÆSBITERALES.

Santle Marie trans Tyberim. Santti Lauremii in Lucina. Santta Praxedis. Santti Petri ad vincula.

Sanita Anastesia. Sandi Petri in Mome Aureo. Santti Honuphrii. Sancti Silvefri in Campo Marcio.

Santa Marie in Via. Sanili Marcelli.

Santtorum Marcellini & Petri. Santorum duedecim Apostelorum. Santte Balbine. Santti Cafarei.

Sanita Agnetis in Agone. Santti Marci.

Santti Stephani in Calio Monte. Santta Maria trans Pontina. Sandi Enfebii.

Santti Chry fogoni. Santtorum quatuor Corenatorum.

Santtorum Quirici & Julita. Santti Calixti.

Santi Bartholomai in Infula. Santti Augustini. Santte Cacilia.

Santtorum Joannis & Pauli. Santti Martini in Montibus.

Santti Alexii. Santti Clementis.

Sancta Maria de Populo. Santtorum Nerei & Achilei. Santta Maria de pace.

Santta Maria in Ara Celi Sancti Salvatoris in Laure. Santta Crucis in Hierufalem. Santti Laurentii in Pane & Perna.

Santti Joannis ante Portam Latinam. Santta Pradentiana. Santte Prifce.

Santti Pancratii. Santta Sabina.

Santia Maria Super Minervam. Santti Caroli.

Santti Thome in Parione.

Santti Hierenimi Illyricorum.

Santta Susanna. Santli Sixti. Santti Mathai in Merulana, Santi fima Trinis. in Mome Pincio.

## DIACONIÆ.

Sancti Laurentii in Damaso. Sanita Maria in Via Lata. Santti Eustachii. Sanita Maria Nova. Santti Hadriani. Santis Nicolas in Carcere Tulliano. Sanita Azatha. Santta Marie in Dominica . Santta Maria in Comedim. Santti Angeli in Fori Piscium. Santli Georgii ad Velum Aureum. Santta Muria in Portion. Santta Maria in Aquiro. Sanctorum Cosma & Damiani, Santti Viti in Macello.

Barbofa remarque l'Eglife de Saine Laurent in Damaso, n'est pas proprement une Diaconie, puisqu'elle est toujours affurce au Carainal Vice-Chancelier, foit qu'il foit Cardinal, Diacre, Pietre ou Evêque : De jur. Ecslef. liv. 1. cap. 3. in fir.

Les Cardinaux non Eveques ont Jurisdiction comme Episcopale, dans leurs Titres. V. ci deffens.

Nous n'avons tien à observer sur cet article par rapport à nos usages paiticuliers; la Pragmatique avoit bien adopté, au tit. 8. de num. & qualit. Cardin. la disposition du Concile de Baile , touchant le nombre des Cardinaux; mais, comme l'on a vu, les Papes ne l'ont pas suivie. V. Pragmassque. M. du Clergé , tom. 6. p. 482. tom. 11. p. 628. & fuir.

6. 3. QUALITÉS REQUISES FOUR ETRE FAIT CARDINAL, FORME DE LA FRO-

MOTION, Le Concile de Trenie, fest, 24. de Riform, recommande au Pape de no faire Cardinaux que ceux qui feroient dignes d'être Evêques , d'apporrer à leur élection les mêmes attentions qu'on a pour le choix de ces derniers, & de les prendre de differentes Nations, Ce dernier article avoit déjà été réglé par le Concile de Basse où il est dit de plus, fest. 24. Sint ( Cardinales ) viri in scientia , moribus at verum experientia excellentes , non minores 30. annis , Magistri Doctores sen Licentiaci, cum ricore examinis in Jure Divino er Humano : fit faltem terria vel quarta pars , de Magiffris ant Licentiaris in Sacra Scriptura. Le même Concile exhorte de ne point élire pour Cardimux trop de fils, freres on neveux des Rois, à qui du reste un certain jugement prudent & éclairé, suffit sans grade pour être revêtu de cette Digniré; & à l'égard des neveux confanguins ou uterins des Papes ou de quelque Cardinal vivant, ce Concile défend de les faire Cardinaux , ainsi que les barards, les infames & les irréguliers :

La même Conflitution porte, qu'aucun ne fera promu au Cardinalat . qu'il ne soit constitué au moins dans les Ordres Mineurs depuis un an ; on fourenoit auparavant, qu'il filloit être au moins Diacre. Hoft. in c, 1. de Offic. Archid. Glos. 1. in clem. 2. de atat. & qualit. Quant au grade, on a vurce que porte le Concile de Bafle à cet egard: Sixte V. en a fuivi feulement Pelorit dans la Constitution : Inter bes fiprunginta Cardinales , y est-il dir ,

ce qui est confirmé par la Constitu-

tion de Sixte V. de l'an 1595. incip.

postquam verus, où toutefois les neveux des Papes ne sont pas déclarés

incapables du Cardinalat, mais seule-

ment les freres , neveux , oncles &

coufins des Cardinaux vivants.

MARCHAN,

CAR

S. S. Frater egregios , utrinfque Juris aut Decretorum Doltores , non defint aliquot infigres viri in Sacra Theologia Magiftri , presertim ex Regularibus & Mendicantium assumendi, saltem qua-tuor, non tamen panciores. V. quel age est requis pour être fait Cardinal, au mot Age.

Les Religieux peuvent fans doute être faits Cardinaux ; mais quel eftleur état fous la pourpre par rapport à leurs Vœux : Le même , répondent les Canoriftes, que quand ils font Eye-

ques. V. Religienx.

On a douté long-temps si les Evêques, autres que ceux du voifinage de Rome, pouvoiene être fairs Cardinaux. La raifon de douter étoit l'obligation de résider: l'Evêque dans fon Diocese, & le Cardinal à Rome ; mais l'usage a sair cesser la question : les Eveques de tout pays sont fairs Cardinaux, & ils font toujours foumis à la réfidence que leur recommande le Concile de Trente, même en certe qualité, feff. 23. c. 1. de Ref. Pour marquer cependant qu'il y a entre ces deux qualités quelque incompatibilité, on ne procede point à la promotion de ces Evêques par élection; mais par la voie de la postulation. & le Pape prononce ces termes en les créant Cardinaux ; Amoritate Dei , e. absolvimus à vinculo que renebainr Ecclesia fua, & ipsum affumimus; &c. Barbola : de jur. Ecclef. lib. 1. esp. 3. n. 19. 6c. A l'égard des autres benences incompatibles avec le Cardienalat. V. ci - deffons.

Averte tamen , dit Barbofaen l'endroit cité n. 42. qued Papa de plenieudine porestaris; etiam nulla falla propositione , potest facere Cardinules qui non habeant facultates requisitas , supplendo omnes defeotus, & valet creatio. Alex. Conf. 1111-

CAR n. 3. Card. Tufcul. tom. 6. litt. P,

concluf. 49. n. 68.

Comme il n'y a que les Cardinaux qui créent le Pape, il n'y a aussi que le Pape qui crée les Cardinaux ; c'est un principe établi par tous les Canonistes; mais l'usage est que le Pape ne procede à cette création que dans plusieurs confistoires, de l'avis & du gré du Sacré College. Voici comment s'exprime Sixte V. dans la Constitution dejà cirée : ceserum , ut non folum honore , fed esiam reipfa , Cardines fine , super quibus oftia universalis Ecclesia tuto missantur , Divinaque & Humana Ministeria sibi commissa utilius exequi poffint , fiainimus , ut lectiffimi & pracellenses viri in ipfum Collegium adferibantur, & quorum visa probitas, morum candor, prastans doctrina & eruditio, eximia pietas, & erga salutem animarum ardens studium, & zetus in dandis confiliis fincera fides & integrisas, in rebus gerendis : fingularis prudentia , conftantia & auftoritat , & alia qualitates à Jare requissa, tam ipsi Ponsifici, quam universo Collegio cognita & probasa fint. Hift. Eccles. de Fleury, liv. 111. n. 146. liv. 92. n. 23. liv. 94.n.20. Le Concile de Balle porte, que l'élection des Cardinaux se sera par la voie du scrutin & de publication,

avec le suffrage par écrit de la plus grande parije des Cardinaux en college affemble, non autem per vota auricularia.

Le Réglement de ce Concile a été fuivi en partie; quoiqu'on ne regarde pas à Rome la création des Cardinaux comme l'election des autres Prélatures, où l'on doit observer la forme du chap. quia propier. Le Pape ne proclame un nouveau Cardinal en confistoire public, qu'après que ce derniera eu en sa faveur, dans le Consistoire secret, le sussirage de la plus grande partie des Cardinaux. Cette proclaCAR

mation se fait ordinairement aux quatre temps, & quelquefois le Pape trouve bon de retenir in pette la nomination ou proclamation d'un Cardinal qu'il a créé. Il envoie le Bonnet aux promus Cardinaux absents, & rarement le Chapeau par un de ses Officiers. On peut voir dans les cérémonies de l'Eglise Romaine toute la procédure de cette création en détail , les visites qui se font les cérémonies de la Barette du baiser de paix, de la bouche close & ouverte , la concession du Titre & de l'Anneau, & enfin la maniere d'envoyer la Barette à un absent. Les bornes de cet ouvrage, dont la mariere et affez vaste, nous obligent de priver le Lecteur des connoitlances de pure curiofité, pour lui en donner de plus utiles sur les choses de pratique.

La pragmatique, au tit. de num, et qualit. Cardin. rappelle les différentes dispositions du Concile de Basle que l'on vient de voir, mais elle n'est pas plits exactement fuivie à Rome. 'V.

pragmatique. En France les Cardinaux nouveaux promus, absents de Rome recoivent les marques de cette Dignité, de la main du Roi ou de fon Chancelier. Not.

Apost. liv. 3. ch. 2.

6. 4. CARDINAUX, BENEFICES. Les Cardinaux ont sur les Eglises, dépendantes de leurs Titres, qu'on doit regarder comme des especes de bénéfices, une jurisdiction comme Episcopale ; ils conferent les Ordres & les bénéfices quand ils font préfents; mais le Pape a le droit de conférer les bénéfices quand ils font absents.

A l'égard des bénéfices à la collation des Cardinaux à quelque Titre que ce foit , vel jure Tisuli , vel commendationis, vel autem Administrationis, Les Papes n'y exercent aucun droit

d'expectative

CAR d'expediative ni de réletve par un privilege particulier que leur accorda le Pape Sixte IV. au rapport de Felin, in dict. cap. his qua, de major & obed. Toutefois, fur la question de savoir fi les Cardinaux font compris dans les regles de Chancellerie, plusieurs Auteurs cités par Barbola établissent que les Cardinaux font fujets à certaines réserves du Pape, & aux regles qui regardent le bien des ames, ou simplement la validité d'un Acte, sans impofer de peines ; me fape fagins , difentils , fuit tentacupe in rota ; mais en général les mêmes Auteurs conviennent avec tous les autres, que les Cardinaux ne font compris fous la disposition de ces regles, que quand il y est fait expresse mention d'eux, ou qu'elle leur est favorable; d'où l'on conclut, (in-. dépendamment de cetteraison, quele service du Pape dispense de la résidence, ) que les Cardinaux peuvent posseder des bénéfices incompatibles, ce qui n'est pas cependant avoué de tous les Canoniftes; mais un Décret Confistorial de Pan 1588, rendu par le Pape Sixte V. termine ainfi cetre question : S. D. N. Sixins Papa V. decrevit, qued per promotionem ad Cardinalatum vacent omnes Ecclefie et amnia beneficia cuiuscumque Nominis & Tuuli sunt, nifi fueris data retentio, que cancella intelligatur, & data ad Patriarchales , Metropolitanos & Cathedrales Ecclesias, ad Monasteria etiam Commendata, ad Prioratus, & ad cateva omnia beneficia qua videntur convenire Dignitati Cardinalatus ; ad alia verò qua vidensur vepugnare Dignisati & Gradui Cardinalatus, putà Archiprasbiteratus, Archidiaconatus , Decanatus , Canonicatni & fimilia beneficia non extendantur, cum obtinentes hujusmodi beneficia seneantur refidere inChoro, & habere debeaus locum poft

Episcopum , Cardinalis Dignisati non con-

venientem. Ces derniers mois appren-

CAR 400 nent que l'Episcopat est une Dignité qui convient à celle de Cardinal, V. ci-dessus, Barbosa, loc. cit. cap. 3. n.

23. cap. 24. n. 54. er feq. M. du Cler-

ge, tom. 10. p. 1202. Par une suite des principes que l'on vient d'exposer. Les Papes, touchant la disposition des bénéfices à la collation des Cardinaux, ont accordé à ces Prélats différents Indults, dont on peut réduire le privilege à trois Chefs. 1°. Le Pape ne peut les prévenir dans la collation des bénéfices dont ils ont la disposition; & à leur égard, S. S. renonce à toures les réferves Apostoliques. 2°. Dans cette collation des Cardinaux, le Pape ne peut déroger à la regle de vingt jours. 3°. Les Cardinaux peuvent conférer de Commende en Commende à des féculiers, des bénéfices réguliers; ils peuvent même les conterer à certaines conditions de Titre en Commende. 4°. Le Pape accorde souvent un indult de non vacando pour déroger à ladite constitution de Sixte V. Incompatibilisé , Prévention , Regle , Commen-

de , Induls, Compatt. Les Cardinaux prérendent jouir du droit de se réserver, loco pensionis, les collations des bénéfices dont ils font la démitsion ou la résignation. M. du

Clerge, tom. 10. p. 396.

La Dignité de Cardinal facilire toutes les dispenses dont les Cardinaux ont befoin; ils peuvent par ce moyen posséder, malgré la raison mystique d'inceste & d'indécence, une Abbaye & les Prieurés qui en dépendent.

Il n'y a que la matiere des Indulrs par rapport aux bénéfices fitués en France, qui fixe l'attention de nos Juges, dans les trois Chefs que nous avons exposés. Voy. les mots cités à ce sujet, & surtout Tome I.

410 CAR la Bulle de Paul IV, fous le mot Compail. Quant aux autres principes touchant les droits des Cardinaux fur les Eglises de leurs Titres & l'incompatibilité des bénéfices, ils ne font nullement confidérés parmi nous. Les Titres des Cardinaux nous font étrangers : & par rapport à l'incomparibilité. les Cardinaux François, qui sont foumis comme les autres Bénéficiers à l'observation des Ordonnances sur cette matiere, ne manquent jamais d'obtenir l'Indult de non vacando dont il a été parlé. Ce qui n'empêche pas que s'ils sont Evêques, la Régale n'ait lieu par leur promotion au Cardinalat. V. Régale.

On a approuvé en France l'usage de faire les Evêques Cardinaux, sans les difpenser de la résidence. V. ci-dessus, Jurisprud Canoniq. verb. Cardinal, sect. 2. n. 8.

Si les Cardinaux sont sujess à l'Sudult du Parlement. V. Indult. S'Inssont déchargés des Décimes. V. Décimes, & ci-dessont point sujess à la réserve des mois dans la Bretagne. M. du Clergé, tom. 10. page 2201. & su suje.

Les Cardinaux Commendataires, ont-ils jurisdiction sur les Monasteres? V. Abbé, Commende.

S. 4. CARDINAUX, PANULECES, HONORIFICISES. L'On a vu ci-deflus, comment la Dignité de Cardinal s'eft infenfiblement accrue dans Flégliés, la prefébance qu'ils ost aujourd'hui fur les Partiarches, Primars & Archevèques, & fur quel pied ils font auprès du Pape; ainfi qu'eutre cux par le zang de leur promotion. Voicil les Tirres d'honorust que leur donnent les Auceurs Romains dans leurs Ouvrages: Cardinales, id 4 ff. Cardines vibis, compliairi i, fravres, framilieres aux Filii Paps, Cardinate divis, immin Ecclifie,

luberna ardentes, Patres spiriturales, calumna Ectofa, experfemantes Eccióa, e Reginis fimiles, (Cardinalismaya Caliegia Reges lotamo cedant, ) Patritis, scinatores, denique facisme musm curpus came Papa focu Casarici came Episcop, ides corum Officiam est disflere Reman Puntifici e, et illi confidere de adjuvare in Sacerdatali Officia. Barbola, lec. cit. c. 4, n. 1, et fay et. addi, bis cit.

Ceux qui attentent à la vie ou à la personne d'un Cardinal, & leurs complices sont punis à Rome comme des criminels de Leze-Majesté. Barbo-

Sa , loc. eit. n. 41.

Les Cardinaux foor les feuls Juges de leurs familiers; les Légass même font obligés de les leur renvoyer; ils non à cet effet des prifons particulieres. Autrefois les maifons des Cardinaux étoient des lieux d'immunité; ils n'ont plus à cet égard que le privulege de fauver du fupplice le patient qu'ils couvrent de leur robe ou de leur chapeau, j. les. cit.

Les causes des Cardinaux cux-mêmes ne sont portées que devant le Pape qui a seul le droit de les excommunier & déposer. Pour l'entiere conviction d'un Cardinal accusé de quelque crime, il ne saut pas moins de 72. témoins, s'il est Evéque; 64, s'il est Préture; & 27, s'il. est Cardinal Diacre, los. cis. n. 51, 79.

Un Cardinal est cru fur sa parole, & l'on ne peut relever appel de son

jugement. Ibid. n. 62. 63.

Les Cardinaux ont une partie des revenus de la Chambre Apoflolique, elle est fixée à la moitié. Si quelqu'un d'ente une le rouvoit dans le befoin, le Pape feroit obligé d'y fubrenir. L'ufage est que, quand un Cardinal n'a pas 6000, ducats de revenu, la Chambre Apostolique lui en donue 200, par moit.

CAR

Le Cardinalat émancipe de droit. Aror, Instit. part. 2. lib. 4. c. 3. q. 20.

verf. 11.

Les Cardinaux jouissent généralement de tous les privileges accordés aux Evêques, à cause de leur Dignité; ils sont, comme on a déjà dit, audessus de ceux-ci dans la Hiérarchie. non par rapport à la Dignité que donne l'Ordre, mais par rapport à l'importance de l'Office, comme l'Archidiacre est au - dessus de l'Archiprêtre quant à l'Office , & au-dessus quant à l'Ordre. Le Cardinal est done la premiere Dignité après le Pape, En 1630. la Congrégation des cérémonies de l'Eglise Romaine, demanda au Pape le privilege exclusif du Titre d'Eminence & d'Eminentissime en faveur des Cardinaux : ce qui leur fut accordé. On n'excepta que le Grand Mutre de Malthe & les Electeurs Eccléfiaftiques de l'Empire Romain, à qui on a toujours donné ces Titres. V. Qualités.

Les Cardinaux ont le privilege des Autels portarifs, en vertu duquel ils peuvent avoir des Chapelles domestiques; ils sont exempts de décimes, de gabelle, du droit de dépouille, & ensin, de toutes charges ordinaires &

extraordinaires. Es peuvent transmettre à d'autres leurs pensions.

Quane à l'habillement der Cardinaux, les Légas avoient requ du Pape le droit de porter un habit rouge; et ufget s'étendit enfuire aux Gardinaux, Légats nés, Innocent IV. leur donna le chapeau de cette couleur au Concile de Lyon, tenu en 1244. Ét Paul II. pour les diffinguer des aurtes Frébats dans les cérémonies, où in rêft pas permis d'avoir un chapeau, leur accorda le bonnet rouge, ainfi que la calore & l'habit de cette couleur. Les Religieux Cardinaux n'avoient point encore participé à cette

CAR

derniere diffinction, lorique Grégore XIV. leur accorda auffi le privilege de porter le bonne rouge; mais ils portent coujours les habits de leur Ordre. V. les Conflictuoins de Clement VIII. & de Paul V. des années 1602. & 1518. où ces Papes, en réglant la forme des habits des Cardinaux, preferivent auff des regles couchant le férvice qu'ils doivent faire auprès de S. dans le cours de l'année. M. du

Clergé, tom. 11. p. 629.

Les Cardinaux ont droit d'affifter le Pape & de l'aider dans tout ce qui regarde les affaires de l'Eglife. Le Pape est dans l'usage de ne rien faire fans eux , le chap. per venerabilem verf. funt autem , qui fil. funt legit. & le chap. fundamentum 6. decet de elect. in 6º. rendent témoignage de ce droit & de l'usage; mais de ce que ce dernier chap, fe fert du mot decet ( decet namque infi Romano Pontifici , per fratres Suos S. E. R. Cardina'es , qui fibi in executione Officii Sacerdotis condjutores affiftunt , libera pravenire confilia ) on a conclu que le Pape n'étoit astreint à cette pratique que par bienséance & nullement par nécessité : ce qui s'anplique à la clause de Concilio Frairum; Enfin, pour finir par la prérogative qui est la fource de toutes les autres, ils ont feuls droit d'élire le Pape, & même suivant l'usage d'être éligibles pour la Papauté. V. Pape.

Si les Cardinaux ont le droit de déposer le Pape, & s'ils peuvent convoquer le Concile en temps de Schiene V. Pape, Concile. S'ils sont compris dans ses regles de Chancellerie, V.

Regle.

Il est aisé de remarquer parmi les différents privileges des Cardinaux que nous venons de retracer, ceux dont l'exercice répugneroit aux usages de

r 112

Gibert, ibid. tit. des Cardinaux, V.

la Clémenrine in Litteris. si l'on doit croire à la seule parole d'un Cardinal.

Voyez autli l'article fuivant fur la clause

de Concilio fratrum. Les Cardinaux font reconnus en France supérieurs aux Evêques pour l'honorifique de la Prélature, suivant la distinction ci-dessus. Guintier , in pragm. tit. de num. & qualit. & Cardin. Cependant leurs droits n'ont pas encore été tout-à-fait bien établis à cet égard dans les Assemblées du Clergé; d'abord il n'y a point d'exemple que les Provinces aient député aux Assemblées générales, des Cardinaux qui n'étoient pourvus en France que des bénéfices qui peuvent être posscdés par des Eccléfiastiques du second Ordre. M. du Clergé, rom. 8. p. 144.

A l'égard de la Préfidence, les Affemblées de Clergé on toujours confidéré la Dignié des Cardinaux. Il y a des exemples des Cardinaux al que à des Affemblies du Chirgé, auxquels ils n'ont pas éré nommés préfidents; il y en a pluticurs, où iis ont eu cette qualiré, mais il n'y en a poique qu'un Cardinal y ait éré préfidé par un Prelt qui ne l'éroit point. Luc. éri. p. 8,

Enbn, quant à l'ordre & la léance

CAR

des Cardinaux dans les Affemblees de cérémonies, où ils affiftent avec le corps du Clergé, il est rapporté qu'à l'Assemblée de Poissi en 1561. les Cardinaux étoient au bour du haur de la falle fous le dais du Roi . & les Evêques étoient affis à l'autre bout de la falle; c'est le seul exemple qu'on air d'une pareille distinction : si ce n'est que lors de la pompe funebre pour le service de M. l'Archevêque do Bordeaux, morr durant l'Affemblée en 1645. on prépara fans la participation des Evéques , un théatre proche de l'enclos du grand Autel, fur lequel étoient polés trois fauteuils pour les Cardinaux de Lyon . Bichi & Mazarin. L'Assemblée désapprouva d'abord cerre distinction; mais pour des considérations particulieres. & fans tirer à confequence, elle l'accorda auxdite Cardinaux qui ne voulurent point en user, ayant pris leurs places dans les trois premieres chaires hautes du Chœur , du côté de l'Epitre , & à la tête du Clergé. M. du Clerg. rom. 8. p. 506. julq. 511. Nos Rois donnenr aux Cardinaux le titre de Coufin. Abreg. Chronol, du Préfident Hainault. An. 1595. V. Qualité.

S. S. C. KAPINAUX, D'EVOIR SO, OZIL-CATIONI. Une de principales obligations des Cardinux feroir, faivant le chap. Bonz memoria i. de pifful. Prelat. & lech. z. de Cer non refid. de réfider toujours à R. une pour être à portée d'aider le Pape dans le igouvermement de l'Eglific. Le Pape Innocem. X. publia une Bulls à cer effic en 1646. En conféquence, les Cavisinature no divens s'ablemer de cette

ville que per la permission de S.S. Urbain VI. ne vouloir pas que les Cardinaux regossent des pentions ou des présents d'aucus Prince, ni d'aucune Republique, asin qu'ils euisent plus CAR

de liberté. Martin V. leur défendit auffi de se déclarer les protecteurs de quelque Prince que ce pût être; mais le Concile de Baffe, sans faire les mêmes défenses, recommanda simplement aux Cardinaux l'imparrialité, le défintérestement : ce qui les laissa maîtres de prendre foin des affaires & droits des Princes, ainsi que de ceux des Ordres réguliers. Le Concile de Latran fous Léon X. prescrit aux Cardinaux les mêmes regles à ce fujet; avec cerré différence qu'il ne les oblige pas à rendre ces services gratuitement. Thomailin, de la Disciplin, part. 4. liv. 1. ch. 79. 80.

L'on a vu cideffus les grandes qualiés qui écoien nécefitires pour être dignes du Cardinalat; plus les Papes on élevé cette Dignicé, plus il emble qu'ils ont augmente les devoirs des Prélats qui en sont revérus: Caveat Cardinalis, dit Holltenis, in sum. tit. de pan. c) rem. verf. esi Cardinales; et exemple Ade, quame un Des propinquier, taute magis delinquat. Cap. confaire de pour de l'acception de la confaire de pour de l'acception de l'acception de la conparier et pour de de la conparier de pour de de la contact de la con-

Le Concile de Trente a fait en la fell. 25. cap. 1. de ref. un reglement fur la maniere de vivre des Eveques. après lequel il ajoute : " or toutes les " choses qui sont dites ici pour les " Evêques, non feulement doivent " être observées par tous ceux qui " tiennent des bénéfices Eccléfisftiques , tant féculiers que réguliers, chacun ,, felon fon état & condition; mais " il déclare qu'elles regardent aussi " les Cardinaux de la Stinte Eglise " Romaine. Car affiftant de leur Con-" feil, le trè Saint Pere dans l'ad-" ministration de l'Eglise universelle, " ce feroit une chose bien étrange, si " en même temps il ne paroilloit pas en eux des vertus si éclarantes, " & une vie fi réglée qu'elle pût at", tirer justement sur cux les yeux de ", tout le monde. ", Voici dans quels termes les Cardinaux prétent ferment au Pape.

Serment des Cardinanx.

Ego. . . .

unper affumptus in fantte Romane Cardinalem ab hac hora in antea, ero fidelis beato Petro universalique & Remana Ecclefie, ac fumme Pontifici eju que succesforibus canonice intrantibus. Laborabo fideliter pro defenfione fidei Catholica , extirpationeque herefum , & errorum atque Schismatum reformatione, ac pace in populo Christiano. Alienationibus rerum & bonorum Ecclesia Romana, aus aliarum Ecclesiarum o beneficiorum quorumcumque confemiam, nifi in cafibus à jure permissis; & pro alienaris ab Ecclesia Romana recuperandis pro posse meo operam dabo. Non cerifulam quidquam fumme Pontifiei , nec subscribam me nisi fecundum Deum & Conscientiam que milit per sedem Apostolicam commissa fuering fideliter exequar, (ultum divinum in Ecclesia tituli mei & ejus bona conservabo. sic me Ceus adjuvet, & hac sacrosancta Dei Evangelia.

Li couleur rouge qu'on adonnée aux habits des Cardinaux, signifie qu'ils doivent être toujours preis à verser leur sang pour soutenir la Foi.

On n'a jamais regardé en France les Réglements que les Papes ont faits touchant la réfidence des Cardinaux à Rome, comme une Loi, que les Cardinaux François fulfent obligés de fuivre. Lorique le Pape Innocent X cur publié la Balle d'unt nous avons parle, les Gers du Roi firent leirs procettarions publiques , & on interjetterent appel comme d'abus. M. Talon porrant la parole, d'inter cue cette Bulle étoir abuffine, joir pour que une affaire de cette impossance

devoit êrre résolue dans une Assemblée légitime de l'Eglife, ou tout au moins , de Concilio Fratrum , foit parce qu'elle dérogeoit à tous Conciles même généraux, foit enfin, parce qu'elle ordonnoit la résidence à Rome, même aux Cardinaux artachés quelque charge à leur Souverain. Sur es dernier point , Pilleftre Magistrat s'exprimoit ainsi: " Nous savons bien " que la Dignité de Cardinal est gran-" de , éminente & superillustrée dans " l'Eglise & dans l'Etat; que ceux qui " la possedent, font une portion du " Souverain Pontife auquel ils doivent " respect & fidèlité particuliere. Mais " cette obligation qui est de droit po-" fitif & humain, ne peut venir en " compétence, avec les droits de " la naissance & de la nature qui nous , attachent de droit Divin à nos Sou-,, verains, & auxquels il n'est pas loi-" fible de réfister. " Preu. des Lib. ch. 7. n. 9. M. du Clergé, tom. 6, pag. 1047.

5. 6. CARDINAUX, CONGREGATIONS. Congregation.

\$. 7. CARDINAUX, DECLARATIONS. V. Congrégation.

CARITATIF. V. Subfide. CARMES, CARMELITES, V. Ordres

Religioux.

CARTE DE CHARITÉ. Cartha vulgo dicta Charitatis; on appelle ainti le Statut primordial de l'Ordre de Cifteaux, confirmé par la Bulle du Pape Calixte II. du 23. Décembre 1119. portant confirmation des Réglements dudit Ordre, V. Moine. Comme ce monument a toujours servi de base au gouvernement de l'Ordre de Cifteaux, & même de modele dans la suite à plusieurs, il ne sera pas hors de propos d'en rappeller ici les principales dispositions sur lesquelles on a tant écrit dans la célebre cause dont

CAR nous rapportons l'Arrêt sous le mot

Chapitre , Religieux. V. ausli Moine , Abbé; c'est d'après les mémoires de cette même caule rapportée dans toute fon efpece dans le nouveau journal du Grand Conseil qu'a été pris ce qui fuit.

L'ordre & l'Abbaye de Ciftcaux ont été fondés par des Religieux de l'Abbaye de Molefine, qui ayant formé le dessein de pratiquer la regle de S. Benoît dans toute son austérité se retirerent dans le désert de Cisteaux. après en avoir obtenu la permission du Souverain Pontife.

On peut fixer l'époque de cet établiffement au 2. Mars 1098.

La ferveur de ces Religieux leur attira des bienfaits. Le nouveau Monaftere, ( c'est ainsi qu'on l'appella bien long-temps, ) fut érigé en Abbaye.

St. Robert en fut le premier Abbé. L'Erêque de Châlons, dans le Diocese duquel est fituée l'Abbaye de Cisteaux, demanda lui meme au Pape de l'exempter à perpétuité de la Jurisdiction

Episcopale. A S. Robert succéda Sr. Alberic; jufques là Cifteaux ne comprenoir qu'une feule maifon : ce fut fous S:. Eticrine troifieme Abbé, que le nombre des Religieux s'étant accru au point que la maison de Cisteaux ne pouvoir les contenir tous, il fut oblige de les envoyer former de nouveaux Monasteres. C'est de cette maniere que l'Abbaye de la Ferté, Diocefe de Châlons fur S:ône, fut fondée en 1114.; & celle de Pontigni , Diocese d'Auxerre , en 1114; & celle de Clerveaux & de Morimond en 1115. Les Monasteres qui avoient embrasse la résorme de Cifteaux, se réunirent en Corps d'Ordre, & il fut formé un Statut primordial, l'an 1119, qui fut appelle la Carte de charité. C'est dans cette loi que l'on trouve les regles du gouvernement de cet Ordre.

Elle érablit deux sortes de jurisdicnons, une particuliere & une générale. La Jurisdiction particuliere dérive de la fondation : l'Abbé qui n'a point fondé de maison, n'a de Jurisdiction que dans son propre Monastere, qu'il gouverne , tant au spirituel qu'au remporel : celui, au contraire, qui a fondé d'autres maisons, exerce sur elles une Jurisdiction particuliere: il doit les visiter au moins une fois par an, soit par lui-même, foit par ses Commissaires. Pendant sa visite il a le pouvoir de faire les Réglements qu'il juge les plus convenables,

Le régime de l'Ordre de Cifteaux a envisage la fondation comme une génération spirituelle, qui donne à l'Abbé fondateur des droits presque égaux à ceux que la nature donne à un pere fur fes enfants : l'Abbé fondateur devient le pere des Monasteres ou'il a établis; cependant sa Jurisdiction ne s'étend point fur les arrieres filles,

L'Abbaye de Cifteaux étant la mere de tout l'Ordre, n'avoit point d'Abbé qui pût la visiter, parce que la paternité fembloit manquer à fon égard : mais la Carre de Charité transfere aux quatre premieres filles de cette Abbaye le droit représentatif de paternité sur ce premier Monastere, & les charge de l'exercer en commun , & au nom de tous les Abbés, à la vérire avec les égards, & le respect dus à un pere commun, mais avec un pouvoir presque équivalent à celui dont jouissent les peres immédiats fur les maifons de leur filiation

Domum autem Ciffercienfem femel per seipso vifitent quaenor prims Abbates de Firmitate , de Pontigniaco, de Claravalle , & de Abribunds ;

CAR die qua inter se constituerint. Carte de Charité, ch. 2. Voilà ce qui concerne la Jurisdiction particuliere.

La Jurisdiction générale est celle qui renferme le pouvoir suprême : la Carte de Charité ne confie cette pleine autorité à aucun Supérieur particulier; c'est à l'Universalité des Abbés qu'elle appartient, c'est dans leur Assemblée commune qu'elle réfide.

Tous les Abbés étoient obligés de

fe rendre annuellement à Cifteaux pour former cette Assemblée universelle ou Chapitre général. C'est à ce Tribunal que reffortissent toutes les Jurisdictions parriculieres; on y prononce souverainement für l'exactitude & la justice avec laquelle elles ont été exercées: on y examine la conduite des Abbés : on y corrige les faures qu'ils peuvent avoir commises; on y traite de tout ce qui concerne le bien & la police de l'Oidre. Telles font les Regles effentielles du gouvernement de l'Ordre de Ciftcaux, litréralement écrites dans la Carte de Charité.

CARTULAIRES font les papiers terriers des Eglises, où se trouvent les Contrats d'achat, de vente, d'échange, les privileges, immunités, exemptions, & autres chartes. On appelle Chartrier , le lieu où sont renfermés les Cartulaires : il est bon d'observer que les Carrulaires font ordinairement postérieurs à la plûpart des Actes qui y font contenns, & qu'ils n'ont été faits que pour conserver ces Actes dans leur entier. .

Les Compilateurs des Cartulaires n'ont donc pas toujours été fideles; on trouve dans la plupart, des pieces manifestement fausses ou corrompues, ce qui est aisé de justifier par la comparation des originaux avec les copies qui ont été enrégistrées dans les Cartulaires, ou en comparant d'anciens Cartulaires avec d'autres plus nouveaux où les mêmes Actes fe trouvent, Voy. à ce fujer les regles que les les favants ont proposées pour découvrir ces faussées sous le mot

Diplôme.

Nous remarquerons ici que les Monasteres ont fait quelquesois confirmer leurs Titres, par les Princes, & par les aurres Puissances, en leur repréfentant que leurs anciens titres étojent fi vieux qu'on avoit de la peine à les lire, & alors il est arrivé touvent que sous ce prétexte, on en substituoit d'autres en la place des anciens ; d'où I'on doit conclure qu'il ne faut pas recevoir facilement & fins examen les Actes qui se trouvent enrégistrés dans les Carrulaires. Jurisprud. Canonique, boe verb, où il rapporte un exemple en preuve de ce que nous venons de dire. M. du Clergé, tom. 6, p. 1083. julg. 188 ... 948. & fuiv.

CARTH-DPHILAX étoir une des plus éclarancs Dignités de l'Eglife de Conftaninoples Anafale, le Biblio-nebarie, allure comme rémoin oculaire dans une de fis obfervations fur le buitieme Concile Général, que le Cartophilax a le même office dans l'Eglife de Onflantinople, que le Biblio-libécaire dans l'Eglife de , Rome, 3 équ'il eft de plus, favorifé des plus belles pércogatives. V. (Ce que dit des Carthophilax le Pete Thomasfin, dans fon Traité de la Difcip. part. 3. liv. 1. c. h. 3. n. 4. & faiv. 1. v. 1. c. 3. n. 4. & faiv. 3.

CAS Parvoraux. L'art. 42. de l'E.
dir de 1695. relatif à l'art. 13 du tit.
1. de l'ord. de 1670. ordonne queles Prévois des Maréchaux ne pourront connoirre des procés criminels des Eccléfiafiques, ni les luges. D'rétidaux
les juger pour les cas privilégiés,
qu'à la charge de l'appel : avant ectre
D'robunance , la Juripruddore étoir à

cet égard très-incertaine; des Arréte nos confirmé la diffontion de Part, que Pon vinn de lire, mais par la Déciarazion du 5. Février 1731, far let cas Prévéaux & Préfidiaux, il et dire en Parts 11, que les Eccléfafiques ne ferons fujess en aucun cas, ni pour quelque crime que e puillé erré la jurifdiction des Prévérs, des Marchaux ou Juges Pédidiaux en demir reffort.

L'an. 14, porte, que fi dans la mombre de ceux qui feron accufér de même crime, il vên trouve un feul qui foir Exclédifique, les Prévios des Maréchaux n'en pourron connoître, & feront emus d'en délaiffer la consolitance aux Juges à qui fell appartiendra, quand même la compécute auroit été jugée en Jeur faveur, & que les Juges Piélidiaux n'en pourron aufil connoître qu'à la charge de aufil connoître qu'à la charge de

l'appel.

L'ast, 15, de la même Déclaration permet feulement aux Péròts des Maréchaux, d'informer contre les Eccléfialtiques même, de décréter course caux, de les artiers, à la changre de ronvoyer les procédures par eux faites aux Bailliages ou Scinchaullées daes l'étendue desquels le crime aux et de commis pour y être. Le procés fait de partier de l'appet de

aux Cours de Parlement.

La dispolition de cet article tendà empécher l'impunité des crimes & le dépérifiemen des preuves: raifon pour quois, l'on cient, au Palais, que tout Juge est compétent, pour informer; mais l'on doir tematque que l'Ordannende de 1731, ne permet aux Prévôts des Maréchaux, que d'informer contracte de l'est-Eccléfalfques, de de les décréter ou arrêter, L'ans-leur, permettre de les interrages; parce que l'interrogacione.

n'est pas du nombre des Actes néces-

faires à la preuve pour le Décret; & que le Décret une fois rendu, les Prévôts ont confommé tout leur pouvoir.

§. 1. Cas Privileciás. V. Délit. §. 2. Cas Reservás. Les cas rélervés sont des pôchés dont les Supérieurs Ecclésiastiques se sont rellement retenu l'absolution, qu'elle ne peut être donnée par les Consesseurs qui n'ont que

les pouvoirs ordinaires. La regle est parmi les Théologiens. que pour qu'un péché puille être réferve, il faut qu'il foit extérieur, confommé, mortel, certain; fur lequel il ne reste aucun doute raisonnable, & commis par des personnes qui ont atteint l'âge de puberté ; les péchés qui n'ont point toutes ces conditions, quelqu'énormes qu'ils foient d'ailleurs, ne sont point ordinairement compris dans les Loix qui établissent des réserves. Les Censures qui ne sont jamais prononcées par le Droit ou par le Juge, que pour des cas graves. font aussi indistinctément sujettes à la même réferve d'absolution : on voit ciaprès en quoi ces deux fortes de réferves de pechés & de Censures conviennent ou different, ainsi que les motifs & la fin de leur établissement, Dans l'Eglise d'Orient, il n'y a point de cas réfervés, & chaque Prêtre que les Pénitents choisissent, peuvent y absoudre de tous péchés, en vertu des pouvoirs qu'ils ont reçu dans leur Ordination. Diction. de Pontas , verb. Cas réservés.

Comme cette matiere n'est de notre refsort qu'à quelques égands, nous n'entrerons pas ici dans le détail de tous les cas ni de toutes les questions qui sont savamment ratierés dans les Consérences écrites de distierents Dioceles, C'est-la où les Ecclénastiques doivent s'instruire de ce qua appartente.

aux Confesseurs dans l'administration du Sacrement de Pénitence : nous nous bomerons à rappeller ici certains principes généraux qui peuvent servir de regle au for excérieur. A l'égard des autres especes de réserves, V. Réserves, Canster Majeures.

S. 3. ORIGINE DES CAS RESERVÉS AU PAPE ET LEUR NOMBRE. Le Pere Thomassin, en son Trait, de la Difciplin. part. 4. liv. 1. ch. 70. nous apprend que l'on ne distinguoir pas encore les cas réfervés au Pape, d'avec ceux qui font réfervés aux Evêques, loríque ceux-ci commencerent fur la fin du X. fiecle à demander à S. S. la décision des cas embarrasses, & l'absolution des crimes énormes qui leur avoient été réservés jusqu'alors. Nous voyons en effet par le second Concile de Limoges tenu l'an 10;2. qu'on envoyoit des Pénitents à Rome avec des Lettres, dans lesquelles on marquoit l'espece de leurs crimes, & la pénitence qu'on leur avoit impofee. Le Pape pouvoit confirmer cette pénitence, la diminuer ou l'augmenter: Judicium enim totius Ecclesia in Apostolica Sede Romana constat. Mais le Concile apporre ce correctif à l'expression; il défend aux Pénitents de recevoir du Pape la pénitence & l'absolution de ses péchés, sans l'aveu de fon Evêque.

Le Concile de Salingellad tenu en 1032 avoir déjà condamné les l'énitents qui ne voulant point se foumetres au Pape. Il n'approuvoir les abfolutions qu'on demandoit au Sc. Siege, que quand on avoit obtenu la permistion de son Supérieur legitime: In 
conflate Epistopo su, ab Applistice parintensia m'o absolutation momin accipère licer. Centil. Labb. tom. 9 p.
908. & 909.

Tome I., Ggg

418

Le favant & pieux Yves de Chartres envoya au Pape un Gentilhomme concubinaire, avec des Lettres qui exposoient son crime, & qui remettoient le tout à la décision du St. Siege: Dedi ei litterat, seriem ejus causa continentes ad Dominum Papam ut cognita veritate quod inde vellet, ordinaret & mihi remandaret; hoc refponsum expelto; nec aliter mutabo sententiam, nif aut ex ore ejus audiam, aut ex litteris intelligans, Ep. 98. V.les M. du Clergé, tom. 6. p. 1392. julq. 1397.

Et voilà de toutes les origines qu'on donne aux cas réservés au Pape, la plus vraisemblable. M. du Clergé, tom. 6.

D. 1392.

Cet usage qu'introduisirent les Evêques, devint ensuite une nécessité & une loi, par le soin qu'ont pris les Souverains Pontifes de l'exprimer , par des réferves toutes particulieres, outre celles de la Bulle in cana Domini, où fuivant Piaserius in Prax. Epist. il y en a presqu'aurant que de mots; le même Auteur en a ramasse jusqu'à 42. bien expresses, tirées tant du Coros de Droit que des nouvelles constitutions des Papes: il n'est pas, je crois, hors de propos de les rappeller ici. On peut voir la teneur même de la Bulle dans la nouvelle Edition des libertés de l'Eglife Gallic, art. 17.

1°. La percussion des Clercs ex c. si quis suadente 17. q. 4. C. mulieres de

fent. excom. V. Percuffion.

29. L'absolution des censures après le départ du Légat qui les a prononcces , C. finduists de Off. Leg. C. sane de Off. Deleg.

3°. L'absolution des faussaires dénonces, s'ils ne faissont dans les 20.

jours après la dénonciation.

4°. La communication avec les excommuniés par le Pape. c. fignificavit de fent. excom.

CAS

50. Les incendiaires dénoncés, c. tua de sent. excom.

6°. Les voleurs & fracteurs des Eglifes après leur dénonciation. C. con-

questus cod.

7º. L'absolution de ceux qui ont choifi, l'Empereur, un Roi, un Prince, un Comte pour Sénateur Romain, sans le confentement du Pape, C. Fundamenta de elect. in 6º.

8º. De ceux qui maltraitent, vexent ou tuent les personnes qui ont porté des censures, & de leurs complices. C. qui-

cumque de fent. excom. in 6.

9º. Des Inquisiteurs qui ont prévariqué dans leurs fonctions. C. multorum 5. verum de haret.

100. Des Réguliers qui administrent ou absolvent les excommuniés hors les cas de droit, & fans la permission de leurs Curés. Clem. 1. de privil.

110. De ceux qui induisent an choix de sépulture par vœu ou par serment.

Clem. Cupientes de panis.

12°. De ceux qui font célébrer dans un temps d'interdit, qui empêchent que les excommuniés ne fortent de l'Eglise pendant les Sainrs Offices, & des excommuniés eux-mêmes, qui ne fortent pas en étant avertis. Clem. Grav. de sent. excom.

13°. De ceux qui violent les Sépulchres & font des incisions sur les cadavres pour en féparer les os, Extravag.

2. de Sepult.

14°. De ceux qui absolvent des cas réservés au Pape ourre la nullité de leur absolution. Extravag. Etfs dominici

2. de pan. & remiff.

15°. De ceux qui commettent fimonie dans les Ordinations, dans l'entrée en Religion & dans la sollation des Bénéfices. Extravag. 1, 2. de 6monia. Conft. Paul V. incip. duorum nimis ann. 1570.

16°. De ceux qui passent d'un Oc-

CAS

dre Religieux Mendiant, à un Ordre non Mendiant fans la permission du Pape. Extravag. Viam ambitiofa de

Regul.

17°. De ceux qui pillent les biens des Cardinaux qui sont dans le Conclave & du nouvel élu à la Papauré, Concil. Constanc. Sef. 41. incip. Omnis

189. L'absolution de la censure prononcée contre ceux qui affurent qu'on peche mortellement à foutenir ou à nier l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge, Concil. Trident. feff. 5. de peccat. origin. Extravag. Sixti IV. incip. Grave nimis de Relig. & vener. Santt. Constit. Pii V. incip. Super Specula ann. 1570. Confiit. Paul V. ann.

1617. 19°. De ceux qui donnent, recoivent ou promettent quelque chose en vue de la grace ou de la justice qu'on espere, ou demande en Cour de Rome. Extravag. 2. de fent. excom. confeit. Gregor. XIII ann. 1574.

20°. De la Simonie commise par les

Cardinaux à l'élection du Pape. Concil. Lateran. [ub. Jul. 11. sess. s.

21°. De ceux qui tont le voyage du Saint Sépulchre, sans la permission du Pape, Apud S. Anton. 3. par. tit. 15. 1. 30. Sylv. V. excom. 7.

22°. Des Cardinaux , qui révelent les Secrets du Confistoire. Concil. La-

teran. sub Leon. X. self. 9.

23°. De ceux qui préchent de faux miracles ou des Prophéties supposées. Ibid. feff. 11.

24°. Des détracteurs des Evêques & Prelats. Ibid.

25°. Des Officiers qui reçoivent en présent quelque chose de plus que le comestible de quelques jours. Extravag. munera Paul. II. comm.

26°. Des usurpateurs des biens d'Eglise, concil. Trident. seff. 21.

CAS 410 cap. 11. de Ref. Bull. in

Domini. 27°. De ceux qui ne rendent pas en entier les droits de la chambre Apostolique. Computa in camera Apostolica. Ex-

travag. Paul. 111. & Gree, X111. 28°. De ceux qui traitent de l'élection

d'un nouveau Pape pendant la vie de celui qui l'est légitimement. Extravag. Paul. UI.

29°. De ceux qui se hattent en duel & de leurs complices Constit. Paul. V. ann. 1560. Constit. Greg. XIII. an. 1182. Conf. Clem. VIII. ann. 1592. Concil. Trid.

feff. 25. c. 19. de Ref. 30°. De ceux qui procedent par cenfures conrre les Serviteurs du Pape ou ceux qui sons à la suite de sa Cour. Extravag. Eng. IV. & Bull. in can. Domini. Ainfi que contre ceux qui en obtiennent les Bénéfices vacants en ladite

Cour. ibid.

31°. De ceux qui se supposent neveux de Cardinaux pour avoir gratis l'expédition des Lettres Apostoliques. Extravag. cum ficut Innocent. VIII.

32°. Des confidentiaires. Extravag. Pii. VI. incip. Romanum : Pii Y. incip.

intolerabilis.

22°. Des Officiers de la Pénirenceric qui reçoivent, quoi que ce foit pour leurs expéditions, ou qui les font hors des cas qui leur sont permis. Extravag. Pii V. in Sublim. Pii V. in emnibus.

34°. De ceux & celles qui entrent dans les Monasteres de Filles sans permission légitime des Supérieurs, ainsi que des Religieuses elles mêmes, qui fortent hors les cas imminents, d'incendie & maladie épidémique, & de tous ceux qui les favori ent ou reçoivent à cette occasion. confrit. Gree. XIII. ann. 1575. Constit. Pii F. ann. 1570. 1566.

35°. De ceux qui publient des Indulgences, donnent le choix des Con-

Ggg 2

felleurs, & absolvent des cas réservés: s'ils sont Evêques, l'entrée de l'Eglise leur est défendue, ainsi que la perception des Sacrements, jusqu'a restirution & absolution réservée au Saint Siege. Confrit. Psi V. ann. 1570.

36. De ceux qui traduisent les Ecclésiastiques aux Tribunaux Séculiers, & des Juges qui prononcent & jugent en conséquence. Extravag. Mart. V.

incip. ad reprimendas.

37°. De ceux qui reçoivent & favorifent les Bannis ou Exilés. Variii. Extravag. Pii V. Gregor. XIII. Sixti V.

38\*. De ceux qui publient des libelles contre des Religieux, qui reçoivent les Apostats; des Religieux euxmêmes, qui briguent & cabalent pour leurs charges, qui empéchent l'entrée en Religion &c. Colleix. privileg. mendie. V. privilleg.

39°. De ceux qui sont captis, les Habitants des Pays occupés par les Turcs. Extravag. Pii V. incip. Licet omnibus et alia ejusaem incip. quantam.

40°. De ceux qui font faire des ferments illicites ou contraires aux déerets du Concile de Trente. confiit.

Gree. XIII.

41°. De ceux qui foutiennent qu'on peut se consesse & recevoir l'absolution par Lettres missives. Decret. clem.

Y111, ann. 1601.

42°. Enfin , il est réservé au Pape de dispenser de ces cinq vœux, de Religion , de chaste é, des pietringes à l'Église des Saints Apôtres à Rome , à Jérusalem , à Compostelle. Extravag. Sixti IV. ess dominies de passis. & remiss, nav. esp. 11 n. 75.

Dans tous ces cas, dit notre Auteur, l'Evêque n'a pas le pouvoir d'absoudre, s'il n'en a un privilege spécial; mais hors ceux-là, il n'en est point, ajoutetil, qui soit au-dessus de sa puissance,

habet enim plenam potestatem in sua Diecesi. C. Deus , qui de pænie. & remiss. Voici quelle est à cet égard la Doctrine duConcile de Trente, in sess. 14. C.7.

, De plus auth , nos anciens l'eres ont tou-39 jours estimé d'une très-grande importance, », la bonne discipline du peuple Chrétien, que », certains crimes atroces & très-griefs, ne fu-3, fent pas absous indifféremment par tous 33 Pretres, mais feulement par ceux du pre-,, mier Ordre. C'est pour cela qu'avec grande , raison , les Souverains Pontifes , suivant la " supreme pussance qui leur a été donnée sur " l'Eghie universelle, ont pu tékrver à leur 35 jugement particulier , la connoissance de 33 certains crimes des plus atroces. Et comme 30 rout ce qui vient de Dieu est bien regle, 33 on se doit point non plus révoquer en doute, 30 que tous les Evêques , chacun dans leur », Diocese , n'aient la même liberté , dont 19 pourtant ils doivent ufer pour édifier, & 33 non pour détruire ; cela en configuence de 39 l'autorité qui leur a été donnée, sur ceut , qui leur font foumis , par-deffus tous les , autres Pretres Inférieurs , principalement à , l'égard des Chefs, qui empottent avec eux 33 la censure de l'excommunication. Or il , est convenable à l'autoriré Divine , que » cette réserve des péchés , non-seulement 39 qu'elle ait effet même devant Dieu : cepen-,, dant , de peur qu'à cette occasion quel-39 qu'un ne vint à périr, il a toujours été 39 observé dans la même Eglise de Dieu pat » un pieux usage, qu'il n'y eût aucuns cas » réservés à l'article de la mort ; & que tous » Prêtres puffent absoudre tous les Pénitens, » des censures , & de quelque péché que ce , foit. Mais hots cela , les Prêtres n'ayant » point de pouvoir pour les cas réferves, sour ce qu'ils ont à faire, est de tacher de per-, fuader aux Pénitents , d'aller trouver les " Juges Supérieurs & la légitime, pour en " obtenir l'abiolution,

L'Auteur des nouvelles Conférences d'Angers dit, que les liltes des cas réfervés qui ont force de Loi dans les différents Diocefes du Royaume, ne font pas uniformets au ligit de ceux qui le font au Saint Siege; il est dons un profible rélativement à la France, de faxer le nombre des cas réfervés au Pape; dans des Diocefes on lui réferve

Pabfolution de certains péchés dont les Evêques absolvent dans d'autres ; il n'y a à cet égard de regle générale que pour les cinq ou fix cas, fur lesquels les Auteurs paroillent tous s'accorder ; Diction. de Pontas. verb. cas réservés. Cas 2. ces cas font :

14- Quand on a frappé publiquement un Clerc ou un Religieux : Gravis aut mediocris percussio Clerici vel Monachi ac violentia fi fit publice notoria. Cabassut. prax. lib. 5. cap. 15. n. 4. C. fi quis fundente 17. q. 4. tiré du Concile de Rheims, tenu l'an 1132. & où présidoir le Pape Innocent II. Le Concile de Londres tenu l'an 1142. ordonna la même chose. Les Evêques, dit le Pere Thomassin, ne crurent pas pouvoir autrement faire respecter la Cléricature, qu'en remettant au Pape feul l'absolution des outrages faits aux Ecclésiastiques. Robert du Mont, dit qu'après ce Décret les Clercs commencerent un peu à respirer : Unde Clericis aliquantulum serenitatis vix illuxit. On connoît qu'un excès commis fur la personne d'un Clerc est violent à l'esset de la réferve, quand il y a effusion de sang, mutilation de membre, blesfure ou meurtrissure; si un inférieur a usé de violence à l'égard de son Prélat, ou d'une autre perfonne constituée en dignité; quand l'action violente s'est faite avec scandale. V. Privilege , Percuffion.

29. La fimonie & la confidence réelles & notoires : Simonia realis & confidentia similiter non occulta. C'est encore ici une de ces rélerves introduites du consentement des Evêques dans le douzieme fiecle, temps auquel il fe tenoit par-tout & très - fouvent des Conciles pour reprimer l'abus des fimonies. Sixte V. Bull, pastoralis 61.

30. Le crime d'incendie fait avec malice & de deffein prémédité après la

C A S dénonciation Canonique. Incendis crimen ex deliberata malitia post fallam Ecclefiasticam denunciationem. Can, pessimam 23. q. 8. cap. tua nos de fent. ex-

4°. Le vol & enlevement des biens d'Eglife avec effraction, & aussi après la dénonciarion : Rapina rerum Ecclefia cum efractione , postquam sacrilegus fuerit quoque denunciatus. Cap. conquefts de fent, excom.

5º. La falsification des Bulles ou Lettres Apostoliques, en retenir de faulles, ou ne s'en pas défaire vingt jours après en avoir connu la fausseté, sont encore des cas réservés au Pape : Cap. 4. exir. de Crim. falf. V. Faux.

Quoique le Concile de Trente ait déclare que le Pape pouvoit se faire des cas réfervés, il est bien certain qu'en France, après ceux que l'on viene de voir . il ne le pourroit que de l'a-, veu & du consentement des Evêques. D'où vient qu'aucunes des réserves expofées ci-deffus, & d'une date poftérieure à ce Concile, ne font reçues en France. Gibert , loc. cit. p. 133.

Ce même Concile a parlé en l'endroit cité dans les mêmes termes, du pouvoir des Papes & de celui des Évêques pour la réserve des cas; mais il y a, dit le Pere Thomassin, une bien grande différence : les Evéques sont de droit, Ministres du Sacrement de Pénitence, sans aucune réserve à un Tribunal fupérieur ; lorfque leurs occupations ou la fréquentation plus ordinaire des Sacrements les ont obligés de confier à des Prêtres ce divin Ministere, en se réservant quelques crimes, ils n'onr fair que retenir une partie de la puissance qu'ils avoient exercée par eux-mêmes pendant plusieurs siecles, &c dont ils ne se sont jamais dépouillés d'une maniere irrévocable; au lieu que la réserve au Pape est une diminution

CAS

de l'autorité q · ls ont reçue de Jesus-Christ même, & que personne par conféquent ne peut leur ôter contre leur gré. Loc. cir. Les Ultramontains ont bien d'autres idées du pouvoir des Papes. V. Jurifdiction. Piaferius. Lec. cit.

part. 2. C. 1. art. 1.

6. 4. CAS RESERVÉS AUX EVEQUES. De ce que nous venons de dire, l'on doit naturellement conclure que les Evêques chacun dans leur Dioccse ont droit de se faire des cas réservés : le Concile de Trente, fest. 14. can. 11. prononce anathême contre quiconque foutient le contraire. Il y en a qui leur sent déjà réservés par le Droit. mais encore plus par la Coutume; il cst inutile, impossible meme, de donner ici la connoussance de ces différents cas; parce qu'au moyen de ce pouvoir que nous venons d'écablir en fayeur des Eveques, tels cas font réfervés dans un Diocese, dont les Confelleurs ordinaires peuvent abfoudre dans d'autres, Cela dépend des mœurs de chaque pays , Barbola , de potest. Epif, art. 3. n. 55. V. ci-dellus le Décret du Concile de Trente. L'on peut seulement dire avec le Pere Thomassin, part. 4. liv. 1. c. 71. n. 2. que comme dans tous les siecles passes, l'administration de la pénitence publique a été réfervée aux Evêques, comme clle l'est encore. & que la pénitence publique ne se faifoit que pour des crimes énormes. & même dans les fiecles moyens pour les crimes publics ; c'ont été aussi ces crimes énormes & scandaleux qui ont été réservés aux Evêques depuis cinq ou fix cens ans. Voici comment en parle le second Concile de Limoges en 1031. Prasbyteri de ignotis caufis, Episcopi de notis excommunicare est, ne Episcopi vilescat potestas. On peut voir en l'endroit cité du Pere Thomassin, les différents cas que les anciens Con- lege qui leur a été accordé par les

ciles réfervoient aux Evêques. Pour les Censures, M. Gibert, en ion Traité des utages de l'Eglife Gallicane sur cette matiere, pag. 130. remarque que dans tout le Corps de Droit il n'y a que trois excommunications qui foient réfervées aux Evêques, encore, dir-il, ne le font-elles qu'en certains cas qu'on peut voir au ch. 17. de sent. excom.

CAS

c. 11. c. 19. & 22. eed. tit. Voycz ci-après la disposition du Concile de Trente pour les cas occultes des cenfures réfervées au Pape.

Gerson souhaitoit qu'on laissar aux Curés le pouvoir de remettre tous les péchés fecrets, parce que la réferve les rend fouvent publics. Le Concile de Cologne suivit l'avis de Gerson; mais autourd'hui cette raison n'est pas bien forte, au moyen de ce que les Curés' demandent & obtiennent l'ab-

empruntés. V. Pénitencerie.

folution des cas réfervés fous des noms Îl n'est point de Diocese où l'Evêque n'air au jourd'hui le foin de publier un Catologue dans toutes les Eglifes, où sont écrits les cas qui lui sont ré-

servés, V. le Mannel.

La réserve faire par l'Evêque seul finit à sa mort, si les successeurs ne la confirment ; mais si elle a été faite par un statut Synodal, elle est perpétuelle, & ne peut être révoquée que par un autre Synode. Zerula, prax. verb. Casus refervati , n. 4. V. Synode.

S. S. CAS RESERVÉS A DES SUPE-RIEURS ECCLESIASTIQUES INFERIEURS AUX EVEQUES. Le pouvoir de réferver des cas , n'est pas tellement attaché au Caractere Episcopal, qu'il ne puille être communiqué à des Prélats inférieurs aux Evêques; mais si cen'est point dans ces Prélats un droit que leur donne essentiellement la Dignité à laquelle ils sont élevés; c'est un privi-

Papes, du consentement des Evêques: de sorte que comme ces jurisdictions de privilege font toujours odieuses, & qu'elles dérogent au droir commun, il n'est pas permis de s'en servir, à moins qu'elles ne foient appuyées sur les Titres les plus authentiques. Ce droit des Prélats du second Ordre, exempts de la Jurisdiction de l'Ordinaire, a été reconnu par la Congrégation des Cardinaux, en interpretation du Concile de Trente; elle a déclaré qu'ils pouvoient se réserver des cas, lorsqu'ils jouissent d'une jurisdiction comme Episcopale, & que le territoire où ils l'exercent n'est d'aucun Diocefe. Deelar. Cong. Cardinal, In hec verba, magnopere ad Populi, &c. feff. 14. €.7.

Les Supérieurs réguliers, exempts de la Jurisdiction de l'Ordinaire, jouissent du même privilege que les Prélats dont nous venons de parler : ils font Ordinaires eux-mêmes à l'égard des Religieux soumis à leur autorité; ils approuvent les Confesseurs de leut Ordre, & bornent leurs approbations par des réserves, de la maniere qu'il est marqué dans leur regle & leurs Constitutions; les Généraux peuvent dans tout l'Ordre se réserver des cas, & les Provinciaux dans la Province dont ils ont le gouvernement. La Congrégation des Cardinaux, que nous avons citée, a décidé que les Supéneurs réguliers avoient le droit de se réferver des cas, à l'égard des Religieux qui sont sous lear conduite, comme les Evêques à l'égard de leurs fujets: Idem etiam possunt Pralati in regulares fibi subjectes. Loc. eit. Confer. d'Angers, des Cas réservés, tom. 1.

Le Pape Clément VIII. en confirmant en ce point le pouvoir des Supérieurs réguliers l'a limité à un certain nombre de cas particuliers, & il leur a défendu de s'en réferver d'autres, à moiss que ce ne foit de l'avis du Chapitre Général, si la réserve concerne l'Ordre entier; ou de l'Allembie Provinciale, si elle n'est que pour uno Province. Ce Dècret ett de l'an 1593, & rasporré par Coriolan dans son Tráite de cést. reserve. Er dans Pontar, voh. Car réservés, Cas 300.

Ce privilege des Supérieurs réguliers est ancien, comme on peut en juger par ce que rapporte le Pere Thomass, part. 4. liv. 1. ch. 71. n. 7. V. l'art. luivant,

Il faut voir par rapport à la Discipline de France l'art.7. du Réglement. des Régul. V. Exemption.

S.6. ABSOLUTION DES CAS RESERVÉS. Les cas réfetvés au Pape sont publics ou fecrets; on n'a recours au Pape pour. l'absolution de ces cas, que quand ils font publics & notoires, les Evêques en donnent l'absolution, quand ils sont fecrets; ceci demande quelque explication. Autrefois les pénitents qui étoient rombés dans quelqu'un des cas réfervés au Pape, étoient obligés d'aller eux-mêmes à Rome pour en obtenir l'absolution du Pape; ces voyages occasionnoient bien des abus; d'ailleurs les femmes , les enfants & les vieillards ne pouvoient s'acquitter de ce devoir. On commença done par dispenser ceux-ci à faire le voyage. Alexandre III. adressa un reserie à l'Evêque de Siguença en Espagne, dans lequel il permet aux Ordinaires, d'absoudre des péchés & des censures réservées au St. Siege, non seulement les malades, mais encore les femmes, les enfants & les vicillards: Statui vere famineo, pueris ac senibus satis credimus te super hoc poste dispensare, tom. 10. Concil. col. 1733. Mulieres vel alie persone que sus juris non sum av Episcopo diacesano absolvis posint , cap. 6, de fent. excom, cap. 26. 12. 60, cod, sit, Ce ne fut d'abord que par rapport à l'excommunication encourue pour avoir frappé des personnes consacrées à Dicu , que les dispenses de recourir à Rome furent accordées, comme il paroît parces Textes des Décrétales; mais l'ufage a étendu une permission qui n'avoit d'abord été accordée que pour un cas particulier à d'autres cas pareils ;

Idemtisate rationis.

Dans la fuite pour ne pas expofer les autres pénirents à tomber dans le désespoir, faute de vouloir ou de pouvoir faire le voyage de Rome, les Papes cesserent de l'exiger ; ils déléguerent pour cerre absolution des Confesseurs fur les lieux avec le pouvoir néceffaire; mais pour ne pas perdre tout-àfait leurs droits, les Papes ont toujours exigé des personnes qui ne sont pas dans une impuissance physique ni morale de saire le voyage, qu'ils s'adressassent à eux pour l'absolution des cas qui leur sont réservés. Pendant long-temps l'usage a été de s'adresser pour cela directement au Souverain Pontife; mais les grandes occupations des Papes ne leur ayant pas permis d'entrer dans ce dérail, ils ont érigé à Rome à cet effet un Tribunal qu'on appelle Pénitencerie. Pie V. lui donna la forme qu'il a aujourd'hui. V. Pénitencerie, où nous exposons la forme des absolutions qui en émanent,

Les personnes exceptées par le droit, comme nous avons vu ci-deffus, n'ont besoin de s'adresser ni au Pape ni au Pénitencier de Rome, mais seulement à leur Evêque, Conf. d'Angers, des cas referv. tom. 1. p. 118. & feq.

Nous avons dit que, pour que l'on foit obligé de recourir à Rome pour obtenir l'absolution de cas réservés au Pape, il faut que les cas soient publics & notoires. Le Concile de

Trente a réglé, que l'Evêque absoudroit de ces mêmes cas, quand ils fesoient occultes, " Pourront les Evêques donner dispense de toutes sortes " d'irrégularirés, & de suspensions en-, courues pour des crimes cachés ; excepté dans le cas de l'homicide volontaire, ou quand les instances feront déjà pendantes en quelque Tribunal de Jurisdiction contentieu-,, fe. Et pourront pareillement , dans leur Diocese, soit par eux-mêmes " ou par une personne qu'ils com-" mettonr en leur place à cer effer, absoudre gratuitement, au for de la conscience de tous les péchés secrets, même réfervés au Siege Apostoli-" que , tous ceux qui font de leur Jurifdiction, en leur imposant une " pénitence falutaire : à l'égard du cri-" me d'hérésie, la même faculté, " au for de la conscience, est ac-" cordée à leur personne seulement, " & non à leurs Vicaires, fest. 24. " c. 6. de ref.

Cette derniere partie du Décret qui n'accorde le pouvoir d'abfoudre de l'héréfie qu'aux seuls Evêques, & en prive expressement leurs Grands-Vicaires n'est pas suivie par l'Eglise de France. Ce droit nouveau n'y a pas été reçu & la plûpart des Evêques du Royaume fe font toujours maintenus dans l'ancienne possession où ils étoient avant le Concile, de communiquer leurs

pouvoirs à cet égard, non feulement leurs Grands Vicaires, mais encore à leurs Pénitenciers & à tels autres Prêtres qu'ils jugent à propos. Fleury Hist. Eccles. liv. 167. n. 20. Gibert, loc, cit. p. 136. Ce dernier Aureur nous apprend que la distinction qu'a fait le Concile de Trente de ces occulres. n'est pas nouvelle, puisqu'on en voit des exemples dans le droit. C. 19. 11. de fent. excom. C. Miror. C. Consumaces , dift. 50.

Les Théologiens ne sont pas d'accord fur le sens que l'on doit donner à ces paroles du Concile, Cafibus occuleis ; les uns disent que la notoriéte du fait qui instruit le public du cas, de maniere à n'en pouvoir douter, fuffit pour ôter à l'Evêque le pouvoir de l'abfoudre; les autres disent qu'il faut la notoriété de droit, c'est-à-dire, que le cas air été agité au for contentieux, & ceux-ci se fondent sur ces termes du même Chapitre qui se rapportent à la dispense des irrégularités; Et exceptis aliss deductis ad forum contentiosum. Cerre question se prouve traitée au long dans les Conférences écrites des Dioceies. S'il nous est permis de dire notre fentiment, les réserves au Pape étant en général odieuses, l'opinion qui tend ici à les restreindre, nous paroit s'approcher le plus de la disposition du droit commun.

Au furplus, en ces absolutions, les Evêques n'agissent ni comme delégués, ni par privilege, mais en vertu du pouvoir ordinaire attaché nécessairement à leur caractere : ce qui fait fans doure, que quand le Pape donne des Indults ou des Commissions à des Prêtres féculiers ou réguliers avec le pouvoir d'abtoudre des cas réfervés au S. Siege, ces Prêtres sont obligés avant de faire aucun usage de ce pouvoir, d'en communiquer le titre aux Évêques Diocesains, afin qu'ils jugent s'il n'est point supposé & s'il est revêtu de toutes les formalités nécessaires. Déclaration des Cardinaux du o. Janvier 1601. à ce sujet, approuvée par Clément VIII. & entierement conforme aux Réglements des Assemblées du Clergé en 1625. 1635. 1645. &c. M. du Clergé, tom. 6. p. 127. 1391. 1408. t. J. p. 383.

Le Pape n'accorde ce pouvoir ordinairement qu'à des Prêtres approuvés par les Evêques des lieux. Confer. d'Angers. loc. eit. Et ces Prêtres qui ont autil le pouvoir d'absoudre des cas réfervés au Pape, n'ont pas pour cela le droit d'absoudre de ceux réservés par l'Eveque. V. ci-après.

A l'egard des péchés réservés à l'Evêque, personne n'en peut absoudre dans son Diocese, que par son autorité & de son consentement. En vain un Supérieur Ecclésiastique se réserveroit-l'absolution d'un crime, si d'autres que lui, ou ceux qui le représentent. pouvoient la donner. Dans les premiers temps, les Evêques ne communiquoient que dans le cas de nécessité, le pouvoir d'abloudre des péchés réfervés; mais comme il arrivoit souvent que diverses personnes ne pouvoient se rendre à la ville Episcopale, les Prélats envoyoient quelquerois, fur-tout en Cirême, leurs Pénitenciers dans l'étendue du Diocese, pour absoudre ces personnes des cas réservés. Un ancien Concile d'Arles, parle de cet ufage, Can, 16. tom. 11. Conc. p. 2. col. 2368. On ne fait pas précisement le temps auquel on a commencé à accorder plus facilement aux Prêtres le pouvoir d'abloudre des cas réfervés. Ce pouvoir ne se multiplia que par dégrés; on ne le donna d'abord que pour les lieux trop écartés de la Ville Episcopale; on le confia dans la suite à un petit nombre de Prêtres d'un mérite distingué, ou élevés au-dessus des autres par leur Dignité. Le premier Concile de Cologne de l'an 1526, donne les cas réfervés à tous les Curés, par la raison, qu'il y a bien de gens qui ne pourroient le résoudre à en aller chercher l'abtolution hors de leur Paroiffe. Dins Pusage, aujourd'hui, les

Evéques donnent ces pouvoirs d'absou-Tome 1. Hhh

dre des cas réfervés, plus ou moins facilement, felon leur prudence; communément, ils ne les refusent jamais aux Curés & Vicaires des Paroiffes, Comme il y a des réferves générales & des réferves spéciales; pour absondre des premieres, un pouvoir général fuffir mais il faut un pouvoir particulier pour l'absolution des autres; ces réferves spéciales sont fondées sur les mêmes principes que les réserves générales, & autorifées par l'ufige & la Discipline de l'Eglise. Le Concile de Trente ne permet aux Evêques de communiquer, que par une commission particuliere, le pouvoir qu'il leur donne d'abfoudre des cas occultes réfervés au St. Siege : Per Vicarium specialiter deputatum. Les Grands Vicaires ont besoin, pour donner les cas réservés, d'un pouvoir spécial. Rebuss. de Benef. tit. From. Vic. n. 181. Barbof, de jur. Ecclef. liv. 1. c. 15. n. 25. V. Approbation.

C'est une grande question, si le Pénitencier en titre d'un Diocese, n'a fur les cas réservés aux Evêques, qu'une Jarisdiction déléguée, rellement dépendante de l'Evêque, qu'il ne puisse abfoudre de ces péchés qu'avec leur permission & avec leur consentement? V.

Pénitencier.

Les Métropolitains n'ont aucun droit fur les sujets de leurs suffragants. comme nous le difons ailleurs : ils ne les peuvent donc absoudre des cas réferves, fi ce n'est en visite; ils ne le peuvent par voie d'appel, puifqu'on ne peut interjetter un appel du refus de l'abfolution facramentelle, ou de la limitation du pouvoir des Consesseurs, qui ne regarde que le sor intérieur; mais rien n'empeche qu'il ne reçoive l'appel d'une censure, dont les essets sont tout extérieurs & dépendants de a Jurisdiction', plutôt que de l'ordre.

Cap. 9. & q. de sem. exc. Confer. d'Angers , loc. cit. p. 180. V. Censures.

Les Réguliers, en versu de leurs anciens & nouveaux privileges, obtenus avant ou après le Concile de Trente, ne peuvent abfondre des cas réfervés aux Evéques, quand même ils auroient le pouvoir d'absoudre de ceux réservés au Pape. Le procès qu'il y eur entre M. Arnaud, Eveque d'Angers, & les Religieux de son Diocele à ce sujet, a donné occasion à l'Aureur des Conférences de ce Diocefe, de traiter la question avec la plus grande érudition, en l'endroit cire.

Quant à ce qui est du Pape M., Gibert établit comme une regle certaine que le droit ne réserve aucune Centure aux Evêques, dont le l'ape ne puisse absoudre, ce que ne peuvent faire les Evêques à l'égard des Censures réservées au Pape. V. Absolution. Mais inutilement on auroit recours à Rome pour l'abfolution d'une Cenfure réfervée ou non, quand elle auroit été prononcée juridiquement; on n'a dans ce cas que la voie de l'appel dans la forme prescrite & exposée sous les mots Appel, Censure.

Réguliérement, le pouvoir d'abfoudre des cas réservés ne renserme pas celui d'abfoudre des cenfures, si les Evêques n'expliquent à ce fujet leur intention., Parmi les cas réfervés aux Evêques, il y en a auxquels la cenfure est atrachée, & il y en a d'autres qui n'emportent aucune censure: €'est la différence qui se trouve entre les cas réfervés au Pape, & ceux réservés à l'Evêque; les premiers, sont toujours accompagnés d'excommunicarion, les autres n'emporrent de cenfure que quand le Droit l'a déjà prononcé, ou que l'Evêque l'a ordonné de lui-même; mais communément dans

les Dioceses, les Evéques en donnant faire ici sur la matiere des trois prele pouvoir d'abloudre des cas réfervés, donnent, en même temps, celui d'abfou dre de l'excommunication qui peut y être attachée; cela dépend des afages. Voyez les mêmes Conférences que nous fuivons ici.

Quand le Pape accorde le pouvoir d'abfoudre des cas qui lui font réfervés, le pouvoir d'abfoudre des censures y est compris. Caballut, lib.

5. cap. 14. n. 2.

Le pouvoir d'absoudre des cas réservés, peut être donné de vive voix; Gavantus, verb. Cas réfero, n. 17. & une commission générale pour les cas réservés, suffit pour ceux du Concile de Trente, Gibert, loc. cit. p. 136.

A l'égard des cas réfervés par les Supérieurs réguliers, le Pape Paul V. leur ordonne, par un Decret rapporté par Coriolan, part. 1. fect. 1. arr. 17. d'accorder la permission d'en abfoudre à leurs inférieurs ; quand ils la leur demandent; & au cas qu'ils la refusent, le Pape la leur donne, par ce même Décret, pour une fois seulement : Si buju modi Regularium Confesfariis, casus alicujus reservati facultatem petentibus, superiores dare nolnerint, possint nibilominus Confessaris, illa vice . Panitentes Regulares, etiam non obcenta a Superiore facultate, abolvere. Les inconvenients de ces refus, dans les Maisons Religieuses, auroient quelquefois des fuites fâcheufes.

La réserve de l'Evêque ne regarde point les personnes Religieuses exemptes ou réformées, qui tombent dans

des cas réfervés.

Tout Prêtre peut absoudre le Pénitent qui le meurt, de tous ses péchés réfervés, censurés ou non. V. Absolution.

Nous n'ayons aucune remarque à

CAS

427

cédents articles, extraits des Conférences cirées, & d'autres Ouvrages François également exacts. M. du Clergé. tom. 5. p. 190. tom. 6. p. 1392. & fuiv,

6. 6. En quoi conviennent et dif-FERENT LES RESERVES DE PECHÉS ET DE CENSURES. La réserve des censures convient avec celle des péchés en ces points.

1°. L'une & l'autre réserve appartient ordinairement aux mêmes personnes, aux Evêques & aux autres Supérieurs qui ont droit de porter des censures; car qui peut les prononcer, peut fans

contredit s'en réserver l'absolution, cap. 19. de fent. excom.

2°. Elles ont la même matiere, les cas qui font importants, ou parce qu'ils sont fréquents, ou parce qu'ils ionr énormes.

3°. Elles se font pour les mêmes fins. afin que la Loi s'observe mieux, que le peuple Chrétien se corrige, que les Sieges Supérieurs soient honorés.

4º. La réserve des censures, comme celie des péchés, ne regarde que les sujets des personnes qui la sont.

5°. La censure est jugée non réservée, quand elle n'est pas expressement réfervée, il en est de même du péché.

6°. Il y a des censures réservées par le droit commun, d'autres qui sont réfervées par le droit particulier, comme il y a auffi des péchés que le droit commun réserve ; d'autres que les Evé. ques se réservent,

7°. De même que parmi les péchés réfervés, il y en a qui sont tellement réfervés, que pour en absoudre il faut une permission particuliere de celui qui a fait la réferve; parmi les cenfures réservées il y en a aussi qui sont tellement réfervées qu'on ne peut en Hhh 2

absoudre, suns un pouvoir particulier donné par celui qui les a réservées.

8º. Comme ann qu'un péché foit fpécialement réfervé, il faut que celui qu'i fle réferve, ou à d'autres, dile qu'il le réferve fpécialement, ou que nul ne pourra en abfoudre, fans une permiffion particuliere; la même chofe est réquise, afin qu'une censure foit pécialement réservée.

9°. Elles ont le même effet, qui est de lier les mains à rout autre qu'à

celui à qui la réserve est faite.

10%. Les Supérieurs de l'Evêque ne peuvent absoudre des censures qui lui sont réservées par un droit particulier, comme en pareil cas, ils ne peuvent absoudre des péchés qui lui sont réservés.

11°. La réferve des censures & celle des péchés finissent par les mêmes votes par révocation, par abrogation par laps de temps, si elles sont pour un

temps dérerminé.

12°. Elles paroissent avoir la même origine, savoir, la pénitence publique de certains péchés énormes de laquelle l'absolution, aussi bien que l'imposition appartenoir à l'Evêque.

13°. La réserve de la censure peut être ôtée, sans que la censure soit pour cela ôtée, de même que la réserve du péché peut être ôtée, sans que

le péché foit ôté.

14°. De méme que l'Evêque peur récret des péchés à l'égard même des Curés, quoique leur pouvoir d'abloudre foit ordinaire, il peut aufif feréferver des cenfures de droit commun à l'égard des mêmes Curés, encore que le pouvoir qu'ils ont d'en abfoudre fott ordinaire.

La réserve des censures & celle des péchés disser en ce que 1°. la réserve des péchés vient souvent de selle des censures, & celle-ci ne nair jamais de l'autre. Car il y a beaucoup de péchés réfervés, à ration des cenfores réfervés qui y font attachés, & il n'y a point de cenfure réfervée, parce que le péché auquel elle est attachée, est réfervé.

2º. Il y a plufieurs péchés aflez confidérables pour être refervés, qui ne le font pas affez pour être frappés de cenfure réfervée. En effer, on voit plufieurs cas réfervés où il n'y a point de cenfure attachée, de encore plus de ceux où la cenfure qui y est attachée, n'est par réfervée.

3°. Tout ce qui est matiere suffifante de réserve de péché, n'est pas matiere suffisante de réserve de censure.

Tels sont les cas récueillis par M. Gibert, en son Traité des censures, & qui donne bien d'éclatreissements à la matiere des articles précédents, à celle même des mots Absolution, Cenfure; nous y ajouterons d'autres dittérences, qu'on a pu déjà remarquer, & que cet Auteur a omifes , favoir , que le Supérieur de l'Evêque ne peut pas abfoudre des péchés réfervés par aucune voie, tandis que le Métropolitain le peut, s'il s'agir de censure par voie d'appel ou en vifite. 2°. Qu'il ne paroît pas que les Supérteurs réguliers puifient se réserver des censures, comme certains péches, V. Censure, Excemmunication. 3°. Qu'on peur, étant frapé de plusieurs censures réservées n'étre absous que d'une seule, tandis qu'on ne peut être absous d'un péché mortel qu'onne le foit en même temps de tous; mais cette derniere différence ainst que plusieurs autres semblables qu'on pourroir faire, regardent plutôr la fimple absolution des cas ordinaires, que des cas refervés, & on peut les voir également colligées dans le même Aureur que nous venons de citer, pag. 124-CAS ROYAUX. On appelle ainfi en

in ining kinagle

général tous les crimes dans lesquels la Majesté du Prince , la dignite de fes Officiers, & la sureté publique dont il est protecteur, ont été violés. L'art. 11. du tit. 1. de l'Ordon. de 1670, qui attribue privativement la connoissance de ces crimes aux Bailliss Sénéchaux, & Juges Présidiaux, en a fair une énumération qui comprend le Sacrilege avec effraction: " Nos Bail-" lifs & Sénéchaux dit cette Ordonnan-" ce , & Juges Préfidiaux , connoîtront, " privativement à nos autres Juges & , a ceux des Seigneurs, des cas Ro-., yaux; qui font , le crime de Leze-" Majesté, en tous les chess, sacrile-" ges avec effraction, rébellion aux , mandements de nous où de nos " Officiers, la police pour le port des , armes, affemblées illicites, fedicions, " émorions populaires, force publique, " la fabrication, l'alteration ou l'ex-" position de fausse monnoie, correc-, tion de nos Officiers, malversations " par eux commifes en leurs charges, " crimes d'hérésie, trouble public, fait au Service Divin, rapt & en-" levement de personnes par force & " violence, & autres cas expliqués " par nos Ordonnances & Réglements., Par ces dernieres paroles le Législareur a voulu faire entendre que le nombre des cas Royaux fixés dans cet article, ne sont pas les seuls qui fe puissent commettre, mais qu'ils font des exemples pour en faire connoître l'espece. V. Sacrilege, Héréfie. .

CASUEL. On appelle ainfi les honoraires d'un Curé, ou les droits qui fe payent à la Paroiffe, plus ou moins fouvent, felon les cas & les circonftanees; d'où vient le mot de casuel-V. Honoraire, Creux.

CATACOMBES étoient autrefois des licux fourerains, proche la Ville de Rome, où les premiers Chrésiens enterroient les corps des Martyrs, & où ils se cachoient quelquesois pour éviter la perfécution i il y en avoit plutieurs tant dehors que dedans la Ville; les Principaux étoient ceux qu'on appelle aujourd'hui de Sr. Agnès. de St. Pancrace, de Califte & de St. Priscel ou de St. Marcel, Lorsque les Lombards affiégerent Rome, ils ruinerent la plûpart de ces Catacombes. Les marques auxquelles on reconnoît les corps des Martyrs, font la Croix, la palme, le Monogramme de Jésus Christ, que l'on trouve gravés fur les pierres du tombeau, ou les phioles teintes de rouge, qui se trouvent dans le Tombeau même, & gu'on juge avoir été remplies du sang des Martyrs. V. Reliques, Cimetieres. .

CATECHESE, V. ci-après Cathé-

- CATECHISME eft un livre ou une prédication qui contient les éléments de la Religion Chrétienne. Dans les premiers temps de l'Eglife, on appelloit cette inftruction Carechefe: Catechismus , five Carpebefis institutio , a verbe grace Ka axve tum in Sacris Litteris, tum & in primitiva Ecclefia valde ufitato, ditt. Calvin. Les Carécheles le faifoient alors dans des endroits privés, & fur-tout dans les Baptillaires. Demetrius . Eveque d'Alexandrie , écrivant à Alexandre, Evêque de Jerusalem, & à Théocrite, Evêque de Céfarée, fe plaignit de ce qu'ils avoient permis à Origene de faire les Catécheses publiquement dans l'Eglife. La raison de cet usage étoit, que dans ce temps de perfécution, on craignoit, en divulgant les SS. Mysteres de notre Religion, que les Payens ne les profanaffent ; d'où vient que les Profélites n'en étoient instruits que de vive voix avant leur Baptême : Si quidem olim , ( me annotavit Erasmus in Prefat. Divi Luca,

qui Bipissaria exam Canditati in tradabantur Heiz Curiliam Alpiera, fed viva coce, for feripe quemainasim prijesi tilli Teologia mo exa- qual Espetito & quad Galiu Desidiba. Diction, etc. Aupura but, qua prei Favori inftrut de ce qu'il doit croire & faire e morre Religiona : Ante Englisman ; carcibificanti deber bommens preventre fificiam, et Flais prinium Carcibaniama activa vudirentana. Diff. 4 de Confer.

Les Parrains qui font la promello pour les estines, divent également être influits à la Baprifon requirmant rriu que fint de mecéficate feides feifent et le files feifent possible profifie, et ipfent objervaire, et in his aribus cossistin Catechimus. Abbrite à Rushe, Diction.

verb. Catechifains.

Le Canoir Carchifait, dift, 4, de chaque Confern die que les Prierres de chaque Egitte powent faire le Carchiffine, & que vet el Pafage dans le Egitte Romaine. Sar quoi la Glofe de: He in multi steri fe, fel in primo é, názina ferratinia sonne confuenceme tenire « de Eccifique Baptination. On duiv espendant encinde le Curi par le mor de Prères emploré dans ce Cano de

Le Concile de Trenne veur, que les Ecques & IE Curés s'arcachen à expliquer au peuple la force & Pulige des Sacrements en langue vellgaire & locale, fuivant la forme preferire dans le Caréchifine du Diocele, giff. 24, de rsf. esp. 7. C'ell un devoir ellenciel aux Fafteurs que de faire le Caréchifine aux enfants, parce que c'est ordinairement des premières femneces que les enfants reçoivent, que dépend leur bonne ou mavaile conduire dans le refle de la vie. Van-Espen remarque aussi que les Caréchifines son pour le moins aussi nécessitaires que les Prônes, de jur. aniverf. tom. 1, 11t. 3, cap. 11, n, 4. Les Peres du Concile de Trene ordonnerent, qu'on feroit un Cizéchiëme à l'ulage de toute l'Eglife, ce qui s'exécutes; & c'est aujourchui sur co Catéchisme qu'on peut appeller général, que sont âtrs les Catéchismes particuliers de chaque Diocese.

L'instruction folemnelle qu'on faisoit autrefois à un Catéchumene . à la porte de l'Eglife, pour le disposer à recevoir le Sacrement de Baptême, produifoit une alliance spirituelle entre la personne qui la faifoit, certe inftruction, & celle qui la recevoit; fi bien qu'elles ne pouvoient se marier ensemble fans dispense, suivant le chap per Catechifmum de Cagnas. Cela n'ayant plus lieu, on a demande, si quand le Parrain ne fait qu'affifter aux cérémonies de l'Eglife, le Baptême ayant été déja donné en partigulier, l'empêchement a lieu entre le Parrain & la filleule. L'Auteur des Conférences de Paris die que non, & que c'est le sentiment de presque toute l'Eglife Latine V. Affinué.

Il a été jugé , par Arrêt du 23 Juiller 1706, en faveur du Curé de Saint Jacques de la Boucherie de Paris . que quant aux termes d'une fondation, le choix des Catéchistes & des Prédienteurs seroit laisse aux Marguilliers de la Paroisse, le Curé n'en doit pas étreexclus, & qu'il doit être appelle pour faire ce choix. Bien plus, fi les Curés veulent faire par eux-mêmes le Caréchifine, comme les Sermons, ils font en droit de les faire préserablement à tous autres, & nonobitam les termes des fondations ; ils tont même dans l'usage de choifir des Ecclésiastiques pour faire les Caréchilmes, fans qu'ils aient besoin pour cela de l'approbation de l'Eveque, qui n'est requise que pour les Prédicateurs. Jurisprud.

CAT

Canonique , verb. Catéchisme. M. du Clergé, tom. 3. pag. 546.... 865....

1155.

Pour bien voir quels sont les droits & les devoirs des Curés fur cette matiere, il faut lire la confultation que les Curés de la Ville d'Auxerre ont rapporté de dix Avocats au Parlement de Paris le 13. Juillet 1755. on y décide, 1º. Que les Curés font bion fondés à ne pas recevoir les Vicaires que M. l'Evéque d'Auxerre voudroit leur donner malgré eux. 2°. qu'ils sont en droit de remplir par eux-mêmes les stations . & alors . de refuser les Stationnaires qui seroient nommés pour leurs Paroiffes. 3°. Qu'aucuns Missionnaires Séculiers ou Réguliers ne peuvent faire de fonctions dans les Paroilles sans le consentement exprès des Curés qui ne peuvent être forcés de les admettre. 4°. Que les Curés ont raison de se plaindre des Caréchismes & des premieres Communions faires hors de leurs Paroiffes, & qu'ainsi ils sont autorises à se pourvoir par les voies de droit contre ces différences entreprises. Signés, TEXIER, LALURCE, D'AUDEBERT, MAULTROT, LEPAIGE, BIGOT de Sainte Croix, AUBRY, MEY, DORIGNY, PIALES. Par Arrêtida 2. Septembre 1756. il a été jugé en conféquence qu'il y avoit abus dans les Ordonnances données par l'Evêque d'Auxerre, en ce qu'elles exigeoient l'approbation par écrit de l'Evêque pour les Catéchismes . & les Prieres du Soir, & a maintenu les Curés du même Diocese dans le droit & possession de commettre les Eccléfiaftiques du Diocese pour les Instructions autres que les Prédications proprement dits.... fans avoir befoin de les faire approuver par l'Evéque, auquel il cft fait défense de les y troubler, &c.

CAT

CATECHISTE eft celui qui fair le Caréchisme. On appelloit particuliérement ainfi autrefois ceux qui étoient chargés de saire les Catécheses , ou d'instruire de vive voix les Catéchumenes. Origene étoit, le Caréchifte d'Alexandrie. Catechifta qui mox baptifandis. Fides arcana Mysteriaque voce viva referarent, rofque docerent, Cachius Rhodig. lib. 10. c. 1.

CATHEDRALE, mot grec, qui fignifie Chaire, & dont on s'est fervi dans l'Eglife , pour appeller les Sieges Epifcopaux ou les Eglifes des Eveques : e'est du moins ce que l'on entend aujourd'hui par ce nom, quoiqu'on ne l'employar pas anciennement à cet ulage d'une mariere si distinctive.

Les uns difent que le nom d'Eglise Cathédrale rire son origine, de la maniere de s'affeoir dans les premieres Assemblées des Chrétiens ; l'Evêque préfidant au Presbyterium , avoir à les côtés les Prêtres affis fur des chaires. on les appelloit pour cette raifon; Affeffores Episcoporum. D'aurres difent avec plus de fondement, que ce nom a passe de l'ancienne dans la nouvelle Loi; & que comme on enrendoir chez les Juiss par la chaire de Moise. l'endroit ou se publioit la Loi de Dicu . on continua d'appeller Cathedram l'Eglife Episcopale, ou le Pasteur assis comme un autre Moife, annonçois l'Evangile à ses quailles. M. du Clergé , tom. 6. p. 1111. . . . 1123. V. Chapitre, Presbytere , Evêque , Eglife.

Dans l'usage, on donne quelquefois le nom de Cathédrale à l'Églife d'un Archevêque ; mais communément &c plus proprement on l'appelle Métropoles

V. ce mot.

On appelle aussi Majeure, une Eglise Cathédrale: Major Ecclesia & ita magis Religiofa , quam alia in tota existens Diocefi. C. viliffimus, 1. q. 1.

Ouclquesois un Evêque partage son Siege en deux Egliles, qu'on appelle pour cette raifon Concathedrales : telles font en Provence les Eglifes de Sifteron & de

Forcalquier.

Dans le Siecle passé l'Archevêque d'Aix, ayant voulu changer la forme de la Chaire Pontificale dans son Eglise. cour y faire plus commodément les Offices; le l'arlement s'opposa à ce changement, parce qu'il avoit été fait fans la permillion, & meme de maniere à gêner les places du Chœur & en borner la vue, fur quoi il intervint le 3. Mai 1623. un Arrêt du Conseil d'Erat du Roi portant Réglement sur la forme de cette Chaire, & le rang des Ministres qui assistent l'Archevêque dans des Offices Pontificaux. Preuv. des Lib. ch. 35. n. 90. 93.

CATHEDRATIQUE (DROIT OU CENS) est une sorte de tribut qui fe paie à l'Evêque, pro honore Cathedra ? on l'appelle autii Synodatique à raison de ce qu'il se paie dans les Synodes par ceux qui y atlittent; d'où vient qu'Hincmar de Rheimsre prit plufieurs Evêques, de ce qu'ils convoquoient fréquemment des Synodes, dans la seule vue de se saire paver de ce droit. C. Conquerente de Offic. ordin. J. G. cap. ult. de cans. possess. & propriet.

Le cens Cathédratique est très ancien dans l'Eglise. Le Concile de Braga en \$72, en parle comme d'un uiage qu'il autorise & qui n'etoit pas nouveau : Placuit ut nullus Episcoporum cum per Diecceses suas ambulant prater bonorem Cathedra fua, id est duos folidos, aliquid alind per Ecclesias tollat. Can. 1.

10. 9 3. & Can. feg. ibid.

Suivant les principes du Droit & des Canonifles , le Cathédratique est CAT

fiastiques de son Diocese, non à raifon de deux fols comme le marquent le Can. cité & la Glofe, sur le ch. Conquerente; mais tel que la coutume peut l'avoir introduit Gloff. in Can. plaenit , 10. q. 3. Zerula , in prax. Epif. verb. Cathedraticum. De plus, ce droit est si savorable qu'on ne le peut prefcrire entiérement, & que l'Eglise même que l'Evêque a érigée & dotée n'en elt pas exempte. Riccius, in prax. aurea resol. 182, n. 2. Barbofa, de jur. Ecclef. lib. 3. cap. 20. n. 1. & feq. M. du Clergé, tom. 7. pag. 188. & Suiv.

Les Moines font exempts du Cathédratique : Monasteriornm tamen Bafilicis ab hac folntionis pensionem sejunttis, c. inter catera 10, q. 3. c. cum pro ntilitate , 16. q. 1. c. quam fit. 18. q. 1.

V. Loi Diocesaine.

En France, le Droit Cathédratique a eu lieu autrefois comme par tout ailleurs; on voit dans le chapitre second du Capitulaire de Charles le Chauve, de l'année 844, que dans le neuvierne fiecle, il étoit au choix des Evêques de percevoir ce droit en denrées ou en argent; cet ancien usage ne s'est pas conservé ni aboli entièrement dans le Royaume. L'Assemblée de Melun en 1579, défend à tous Curés ou autres Ecclésiastiques soumis aux droits Cathédratiques, que les Eglifes ont accoutumé de payer par honneur à la Chaire Pontificate, de refuier de les payer, Ces défentes n'empêcherent pas dans le fiecle dernier, que bien de ces Ecclésiastiques ne tentailent à le délivrer de ce paiement par la voie des appellations comme d'abus. Les Parlements furent favorables à pluficurs; M. Bignon repréfenta dans une caufe, que l'affiftance au Synode dù à l'Evêque, par sous les Eccle- est un droit révérensiel, dont aucun Curé

Curé ne peut s'exempter , sans néanmoins payer pour raison de ce, aucune chose. Cependant le Cathédratique est encore connu & payé en bien des Dioceses de France : sur quoi on a demandé fi le Roi peut jouir de ce Droit, quand la Régale est ouverte. V. Régale . Evêque. M. du Clergé , tom. 7.

p. 189 .... 45. 46. CAUSE est un terme par lequel on entend ordinairement un procès, une instance, une contestation même, de quelque nature qu'elle foit ; mais à parler proprement, la cause n'est que la matiere du procès, c'est ce que nous apprend Isidore, dont on a réuni différentes étymologies fur différents noms voifins, ou dépendants de celuici, dans le ch. Forus de verb. fignif. On ne sera pas fâché de voir ici ce chapitre tout au long, tant il est curieux & instructif : Forus eft exercendarum litium locus, à Fando dictus, five à Foronec Rege, qui primus Gracis legem dedit. Conftat autem forus caufa , lege , & judicio. Cansa à casu que venit , dicitur : est enim materia & origo negotii , nec dum discussionis examine parefalta : qua dum proponitur canfa eft : dum difcutitur judicium : dum finitur justitia. Vocatur autem judicium quafi jurifdictio; & justicia quasi juris status, judicium autem prius inquisitio vocabatur : unde & auctores judiciorum prapositos, quastores vel quafitores vocamus. Negotium multa fignificat , modò altum alicujus rei cujus contrarium est otium : modo actionem causa , quod est jurgium litis : & dictum eft negotium , id eft , fine etio. Negotium autem in causis , negotiatio in commercits dicitur, ubi aliquid datur ut majora lucrentur. Jurgium quasi juris garrium : eo quod bi qui causam dicunt, jure disceptant. Lis autem à contentione limitis prius nomen sumpsit, de qua Virgilius : ( Limes erat positus ,

litem ut discerneret agris. ) Causa aut argumento, aut probatione conftat. Argumentum nunquam testibus , numquam tabulis, dat probationem, fed fola inveftigatione invenit veritatem; unde dictum est argumentum, quas arguté inventum. Probatio autem testibus , & fide tabularum conftat. In omniquoque negotio ha persone quaruntur, Judex accusator, rens & tres teftes. Index dittus quafi jus dicens populo, five quod jure difceptet. Jure autem disceptare, est juste judicare. Non est ergo Judex , si non est in eo justicia. Accusator vocatus ut quasi causator qui ad causam vocat eum, quem appellat. Reus à re qua petitur, nuncupatur; quia quamvis conscius sceleris non fit , reus tamen dicitur , quandin in judicium pro re aliqua petitur. Testes antiquitus superstites dicebantur . eo quod super causa statu proferebantur : nunc parte ablata nominis, testes vocantur. Testes autem considerantur conditione, natura er vita, Conditione fi liber non servus, nam sapè servus metu dominantis testimonium supprimit veritatit. Natura, si vir non fæmina : nam varium & mutabile testimonium semper famina producit. Vita fi innocens, & integer actu : nam fi vita bona defuerit . fide carebit ; non enim potest justicia cum scelerato bomine babere commer-

On doit voir ce mot de Caule dans le Dictionnaire de Droit Civil, nous ne pouvons l'appliquer ici qu'aux causes Ecclésiastiques par opposition aux causes Civiles. Lancelot nous donne dans ses Institutes, lib. 3. tit. 1. 6. summa, une définition de ces différentes causes sous le mot de Jugement, que ses propres Commentateurs ont jugé susceptible de bien des exceptions : Summa divisio, dit cet Auteur, judiciorum hac est, qued aut sunt Sacularia ant Ecclesiastica judicia sacularia sunt, Tome L.

qua coram Judice Laico inter personas feculares exercensur. Ecclesiafrica vere fuur que coram Indice Ecclefiaftico inter personas Ecclesiasiicas agitantur. Le même Auteur établic après , les regles de compétence pour ces causes entre le Juge Laïc & le Juge d'Eglise; mais ce n'est pas ici le lieu d'en parler. V. Inrisalition. & notre traduction de cet Ouvrage.

On trouve dans les Canoniftes une autre division des causes, en majeures & mineures : nous en parlons dans

Particle fuivant.

Relativement à la Jurisprudence du Royaume, la division de Lancelot n'est pas trop juste, parce que ce n'est pas toujours la qualité des parties qui détermine, & la nature de la cause & la compétence du Juge ; on peut s'en convaincre par ce qui est dit sous les mots, Altion , Jurisdillion , Delit , & encore micux fous le mot, Alte. Une division plus intéressante en France , par rapport à la compétence des Juges, est celle qui s'y fait des causes Ecclésiaftiques en spirituelles & temporelles. Nous en parlons ailleurs. V. Jurisdiction, Discipline.

Toutes les causes doivent être traitées fur les lieux en France. Delegues Appel, & les art. 31. 32. 33.

de nos Lib.

S. I. CAUSES BÉNÉFICIALES. Les Canonistes Italiens distinguent soigneufement les causes Bénéficiales, des autres, parce que selon eux, le Pape étant maître de tous les Bénéfices, Pape sunt omnia Beneficia torius mundi obedientialia; il doit scul connoître de tout ce qui regarde leur collation ; ainsi ils appellent causes Bénéficiales celles où il ne s'agit que la collation faite ou à faire d'un Bénéfice , c'està-dire, du Titre qui donne droit à cam confiremas, cap. 1. de trauft. Epif-

CAT

la chose ou dans la chose, tant au Pétitoire qu'au Possessoire : Conclude quod tune dicitur caufa Beneficialis quando agitur dumtaxat de collatione jam falta vel facienda & fic de titulo in re ver ad rem , tam in Petitorio quam in Poffefforio. Gloff. verb. Beneficiis in Clem. dispendiosam de judic. Gonzales Reg. 8. Cancell. 6. 2. Procem. n. 65. Ces causes, dit notre Canoniste au même endroit, n. 60. font de leur nature Rotales & Curiales, parce qu'elles ne font nulle part si bien jugées qu'à la Rote ou en la Cour de Rome; de-là vient aussi que la connoissance en est interdite aux Nonces & Légats, si elle ne leur est donnée expressement dans leurs Titres, qu'ils doivent au furplus, représenter quando igitur de aliqua cansa Beneficiali sunt facultates nuntii in actis producenda Rota decif. 73. Mais fuivant le même Gonzales, les causes où il ne s'agit que de la , suppression ou de l'union d'un Bénéfice ne sont point miles au rang des caules Bénéficiales, dont le Pape ou la Rote doivent connoître. Diet. Glof. Clem. dispendiofam.

La connoiffance ou la distinction des caufes bénéficiales nous est absolument étrangere: les Nonces ni les Légats nepeuvent pas plus connoître de celles-là que des autres ; pas même le Pape, encore moins la Rote. Ce sont parmi nous, les Officiers Royaux qui connoissent du Possessoire des Bénéfices ce qui emporte la connoissance du Peritoire réservé de droit aux Juges Ecclésiastiques. Voyez à ce sujet les mots Possef-

foire, Légas, Réserve. 6. 2. CAUSES MAJEURES font comme des especes de cas réservés au Pape, qu'on appelle ainsi, à raison de l'importance de la matiere ou de la qualité des parties qui y ont intérêt : Majores Ecclesia causas ad sedem Apostoli640. I. D. 4.

On n'a pas coujours fait dans l'Eglife la diftinction des caufes majeures d'avec les caufes miseures , pour arrabuer au Pape la connoillance des premieres exclurement à tous autres. Les caufes des Evêques, & la question de savoir qui devoit les juger, ont donné lieuquers le divienne fiecle à cette diffinction.

Le Concile d'Annoche, Can 20. d'où a été tiré le ch. propter dift. 18. conformément au Concile de Nicée, Can. 5 ordonne la tenue des Conciles Provinciaux pour les jugements Ecclefiaftiques : propter stilitates Ecclefiafticas & abseluciones earum rerum, qua dutistationem, controver famque recipiunt, optime placuit ut per fingulas quafque Provincias, bis in anno Episcoperum concilia celebrentur, in ipsis autem conciliis adsint Prasbyreri & Diaconi & omnes qui se le-Zos existimant & Synodi experiantur examen. V. Appel. Le Canon 14. du même Concile veut, que si un Evêque est accuié, & que les voix des Comprovinciaux foient partagées, enforce que les uns le jugent innocent & les autres coupable, le Métropolitain en appellera quelques-uns de la Province voifine pour lever la difficulté, & confirmera le jugement avec ses Comprovinciaux. C. fi quis Episcopus 6. q. 4. Enfin Je Concile d'Antioche, Can. 15. ordonne que si l'Evêque est condamné par tous les Evêques de la Province, il ne pourra plus être jugé par d'autres, & ce jugement sublistera; Tunc apud alios nullo modo judicari, sed formam concordantium Episcoporum Provincia manere sententium. C. fi quis Epifsopus 2. cauf. 6. 9 4

Le Concile de Sardique tenu l'an 347, apporta quelque changement à ces dispositions en saveur du Pape.

Vers le neuvieme fiecle, les fausses

CAU Décrétales inrroduifirent une nouvelle Discipline, & encore plus favorable au St. Siege; il n'y avoit que certaines perfonnes qui pullent accufer les Eveques; il falloit y observer certaines formes, & fur-tout, il n'y avoit. que le Pape qui cut droit de les juger, même en premiere instance : Quamvis liceat apud Comprovinciales & Metropolitanos atque Primates Episcoperum ventilare accufationes & griminationes: non tamen licet definite, fine bujus Santte Sedis auttoritate : ficut ab Apostolis eorumque successoribus multorum concensu Episcoporum jam definitum eft, nec in corum Ecclesiis aliis , aut preponan tur aut ordinetur, antequam hic corum juste terminentur negotia. Reliquorum vere Clericorum c ufas apud Provinciales & Metropolitanos ac Primates & ventilare & jufte finire licet. Cap. quamvis cauf. 3. q. 6. C'est fur le fondement de ce Décret attribué au Pape Eleuthere écrivant aux Provinces des Gaules Pan 185. & d'autres également apocryphes. que les Conciles des Provinces ne faifoient qu'instruire & examiner les proces des Eveques , & en réservoient toujours la décision au Sr. Siege; mais comme il éroit impossible de recourir à Rome pour les moindres actions intentées contre les Evêques, on établit enfuite la distinction dont nous avons parlé ci-dessus, des causes majeures des Evêques, c'est-à-dire, de celles où il pouvoit y avoir lieu à la déposition . dont la connoissance fut reservée au Sr. Siege. Les Canonifes ont compris néanmoins fous ce nom plusieurs autres choses dont ils ont fait autant de réferves en faveur du Pine : Canfa omnes majores ad Sedem Apostolican referencur: porrò caufe majores cerfenter quaftiones que spectant ad articulos fidei intelligenas, ad Canonicos Istros difermendos.

ad fenfum facrarum lutera em declaran-

dum approbandumque, ad interpretanda qua dubia funt , vel obscura in controversiis fidei , in jure Canonico vel Divino, item ad declarandum que ad Sacramenta pertinent videlicet ad materiam , formam & Ministrum & alia bujusmodi adnotata, in cap. quoties 24. q. 1. C'est ainsi que parle Barbosa, in tract. de Offic. & potest. Episcop. alleg. 50, alleg. 1. où cet Auteur a ramasse par ordre des matieres , tous les différents droits personnels & particuliers au Pape, suivant les principes ultramontains. V. Pape.

La Glose in cap. 1. de Transl. Epise. en a fait ces quatre vers.

Restituit Papa folus , deponit & ipse Dividit ac unit, eximit atque probat Articulos solvit Synodum facit genera-

Transfert & mutat appellat nullus ab

Le Concile de Trente, sess. 13. c. 6. 7. de ref. défend de citer un Evêque à comparoir perfonnellement, si ce n'est pour cause où il échet privation ou dépolition, & de recevoir contre lui des témoins qui ne foient emni exceptione majores: enfuite il ordonne, feil. 24. c. S. de ref. que les caufes criminelles contre les Eveques, si elles font affez graves pour mériter déposition ou privation, ne feront examinées & terminées que par le Pape; que s'il est nécessaire de les commettre hors de la Cour de Rome, ce sera au Métropolitain ou aux Evêques, que le Pape choifira par commission spéciale fignée de fa main; qu'il ne leur commettra que la feule connoiffance du fait & de l'instruction du procès, & qu'ils seront obligés de l'envoyer aussi-tôt au Pape, à qui le jugement définitif est réservé. Les moindres causes criminelles des Evêques, seront examinées & jugées par le Concile Pro-

vincial ou par ceux qu'il aura députes: Minores verò criminales causa Episcoporum in Consilio tantum Provinciali cognoscantur & terminentur vel à deputandis per Concilium Provinciale. Voilà la disposition du Concile de Trente en cette matiere.

En France on n'entend communément par causes majeures que les causes criminelles des Évêques, & l'on y tient pour regle que ces causes doivent être jugées en premiere instance, par le Concile de la Province; qu'après ce premier jugement, il est permis d'appel er au Pape conformément au Concile de Sardique; & que le Pape doit commettre le jugement de l'affaire à un nouveau Concile, jusqu'à ce qu'il y ait trois Sentences conformes fuivant la regle présente de l'Eglise, qui ne regarde comme Souverains, les Jugements Ecclésiastiques qui n'ont point été rendus par l'Eglise universelle, que quand il y a trois Sentences confornies. Loix Ecclés. chap. du Pape, n. 14. V. Appel. La Pragmatique a reconnu que les caufes majeures done l'enumeration se trouve dans le droit Exceptis majoribus in jure expresse enumeratis, doivent être portées immédiatement au St. Siege. Mais cette exception , dit M. d'Héricourt , ne doit s'entendre que du Droit approuvé & recu dans le Royaume : si l'intention de Léon X, avoit été de réferver au Pape la connnoissance des causes des Eveques, il se sût expliqué d'une maniere plus claire dans le Concordat; d'autres disent que cette clause se rapporte uniquement aux caufes des Eglises exemptes, & immédiatement foumifes au St. Siege, Mem. fur les procédures faites à Rome contre la Reine de Navarre, &c. tom. 1. des preuv. des Lib. Ibid. tom. 3 ch... où

l'on trouve des exemples qui forment à cet égard notre Jurisprudence, & la preuv. de l'usage, premier interprête des Loix , 4°. Discours de M. Fleury n. 2. En 1612. Réné de Rieux, Evéque de Léon en Bretagne, ayant suivi la Reine Marie Medicis, & s'étant retiré avec elle aux Pays Bas, fut accusé de crime d'Erat sous le ministere du Cardinal de Richelieu. Le Pape Urbain VIII. par un Bref du 8. Octobre de la même année, commit l'Archevêque d'Arles & les E. êques de Bologne, de S. Flour & de S. Malo, pour lui faire fon procès : ils le jugerent définitivement, le priverent de fon Evêché, & le condamnerent en de grosses aumônes; mais sous la Rigence de la Reine Anne d'Autriche, le Clergé assemblé en 1645, écrivit au Pape Innocent X. qui donna commission à sept autres Evêques, pour juger l'appel que l'Eveque de Léon avoit interjetté de la Sentence des quatre Commissaires; elle sut casse, & l'Evêque de Léon rétabli.

Le Clergé dans la suivante Assemblée en 1650, résolut de pourvoir à ce qu'à l'avenir, on ne fir plus de pareilles entreprises, & le 13. de Novembre, il fit fignifier au Nonce du Pape, un Acte de protestation contre le B'ef de 1632, à ce qu'il ne puisse préjudicier aux Evêques de France, ni être tiré à conféquence ; & que les causes majeures des Evêques soient jugées par le Concile de la Province, y appellant, s'il est besoin, des Evêques voifins jusqu'au nombre compétent, & fauf l'appel au St. Siege. M. du Clerge , part. 1 c. 1. Fleury, en ses Instit. chap. des causes majeures. V. l'art. 4. de la Déclaration de la Sorbonne, rapportée fous le mot Libertés.

En 1654. Le Parlement de Paris accepta une commission du Grand Sceau CAU 437

pour frire le procès au Cardinal de Rets Archevêque de Paris, accusé du crime de Leze-Majesté. Le Parlement prétendoit que ce crime faisoit cesser tout privilege ; le Clergé s'en plaignir. & soutint que les Evêques ne devoient être jugés, que par leurs Confreres; la commission sur révoquée, par Arrêt du Conseil, & le Roi donna une Déclaration conforme le 26. Avril 1657. par laquelle il ordonna que le procès des Eveques seroit instruit & juge par des Juges Ecclésiastiques suivant les Saints Décrets ; mais l'Auteur de la Jurisprudence Canonique en l'endroit cité . lect. 4. observant que cette déclaration n'a point été enrégistrée, l'interprête en ce fens : que suivant même les saints Décreis, c'est-à-dire, les anciens Canons, les Evêques ne peuvent être exempts des Loix Penales d'un Etat, dont ils sont inévitablement membres & sujets . d'où il conclut fur des autorités & des exemples, que pour le cas privilégié, l'Evêque est sujet comme les autres Eccléfisftiques aux pourfuires & aux jugements des Officiers Royaux. Le Clergé n'avoue pas cette conféquence. M. du Clergé , tom. 2. p. 399. tom. 6. p. 13. 63. tom. 7. 338.

\$. 3. CAUSES DELEGUEES in partibus. V. Délégation, Délégués.

S. 4. CAU: E DU DECRET. V. Dreit Canon , Citation.

CAUTION. Régulièrement les Eccéfaithiques ne peuvent être caution, Ciricus Fidzipffinnière infervieure abjiciaurs. Cep. 1, de Fidzipfinnière infervieure Abjiciaurs. Cep. 1, de Fidzipfinnière infervieure des net payé pour le principal déchieur est net payé pour le principal déchieur est Decréales, décide que le déchieur est obligé de lui tenir compre de tous fes paiements. La Glofe même du chap, 1, dir que l'Eccléfassique, qui malgré les défenses qui lui fogr faires, fe read L'on fuir en France l'esprit & la décifion de la Giofe don nous l'apprend Defcifion et la Giofe don nous l'apprend Defcifics, en fon Traité des Contrats, tom. 1, p. 556, tit. 2, fect. 1, n. 3, anc. édit, Boniface, com. 2, liv. 4, tit. 20, ch. 3, rapporte un Arrêt du 22. Avril 1651, qui a jugé qu'un Prêre peut être caution fuffilance d'un Dévoluraire, quand il a de quoi répondre, quoique l'on opposât qu'un Prêre ne peut être contraint par corps, ainfi que les cuyions judiciaires: mis un Religieux ne fauroit être causion en ce cas, ni en aucun autre. V. Religieux.

Si un Ecclésiastique étoit caution ordonnée ou reçue en exécusion d'un jugement des Cours Séculieres, il seroit renu de procéder & de répondre pardevant les Juges Séculiers pour ce qui concerne ce caurionnement, quand même il feroit affigné feul & féparément du principal obligé; il en feroit de même, quand le cautionnement feroit volontaire; mais cette derniere décision a souffert, quoique vainement, quelque opnoficion de la part des Iuges d'Eglife; que si l'Ecclésiastique caution étoit ailigné, conjointement avec le principal débiteur Laïc , il n'y a pas à douter un instant que le Juge Séculier est le seul Juge compétent de l'un & de l'autre. M. du Clergé, tom, 7. p. 373. V. Altion.

Il est parlé de cautions pour raison des bénéfices en plusieurs endroits de cet Ouvrage. V. Dévolut, Commende, Pension, Pessessione, Récréance.

CEDULE, CONTRE-CEDULE. Ce font des Actes employés dans les provisions consistoriales émanées de Rome. Ces provisions supposent la Cédule & Contre-cédule, dir Perard Castel, & si elles son faites hors Conssisione et pas Daterie, elles sipposent la Supplique signée du Pape leulement, de capédice en la forme des beiselices intérieurs. La Cédule est ainsi appellée, dit le même Aureur, en sa pratique de la Cour de Rome, com. 1, p. 114, du mos Gesda ou Serdalas, qui est un abrègé du rappor qui a et fair en Constitoire par le Cardinal propolans, lequel sist soir par cette Cedule, au Cardinal Vice-Chancelier, que la provision est accordée en ce Conssistion par Sa Sainteré, d'un Ewêché ou d'une Abbaye, avec les condictions ordonnées

par le Pape; & la Contre-cédule est un Acte tout-à-fait semblable, & tiré

de la Cédule, par lequel le Cardinal

Vice-Chancelier fait apparoir aux Of-

ficiers de la Chancellerie de la même

CEL

Provision, asin qu'ils ne sassent difficulté de procéder à l'expédition des Bulles. V. Provision. CELIBAT. On appelle ains l'état d'un homme qui vit hors du mariage: vita calebs, vulgè calibatus.

Deux forres de Cürercians font obliggés au célibre, les Eccléfafiques conftitués dans les Ordres Sacrés, & les Religieux; ceux-ci y font obligés par un voru particulier, indépendammen des Ordres, V. Pær. Les Eccléfaitiques Evéques, Prêtres, Diactes & Sous-Diacres, y font obligés par une Loi généralement reque dans toute l'Eglile Latine.

Cette Loi invariablement suivie co Occident par les Evéques, les Prêtres & les Diacres, ne l'a pas toujours été pour les Sous Diacres. Le Pere Thomalin remarque que du temps de St. orêgioir le Grand, l'ufage d'obliger les Soust-Diacres au ceitbat, n'etore pas encore univerêl. Ce Sann Pape, liv. 1. Ep. 42. liv. 3. Ep. 34. ne trouva pas bon que lon Redecedeur chi Cleric, conjug. Trait. de la Disciplin.

part. 2. liv. 1. ch. 28. Hift. Ecclé l. de Fleury , liv. 126. n. 97. Quant aux autres Clercs, le mariage ne leur a jamais été défendu, quoique l'Eglife ait toujours défiré que tous ceux qui font employés aux fonctions Ecclésiastiques , sussent dans un état pur & exempt de toute inconsinence, Mais comme l'état du mariage aliene nécefsairement le cœur de tout autre obiet, pour l'attacher à sa samille, le Pape Alexandre III. déclara le mariage incompatible, finon avec les Ordres Mineurs, du moins avec les bénéfices, dont les revenus ne sont pas faits pour élever des enfants dans le fiecle. Ce Pape rendit sa Constitution à ce fujet dans un temps où l'abus du célibat étoit prefque général parmi les Eccléfiaftiques, ce qui en rendoit l'exécution non-feulement difficile, mais dangereuse : en voici la preuve dans fes propres iermes : de Clericis inferiorum Ordinum , qui in conjugio constituti, din Ecclesiastica beneficia, ex concessione Pradecesforum nostrorum babuerunt , a quibus fine mugno discrimine ac effusione Sanguinis non possunt privari; it duxi-

mus respondendum provideas attentiut ;

ne deinceps Clerious conjugatus, ad Enclefissica beneficia, vel Sacros Ordines,

vel administrationes Ecclesiasticas ad-

Le Pape Innocent III, confirma ce Décret, & en donna pour raison que les fonds des bénéfices le disspoince entre les mains de ceux qui ont famille, prafertim cum rerum Ecclefissificarum subfiantia per talet solat deperire. Decretons. 3. liv. 3. c. 2. 3. 5. c. 1. 3. de Cetric. conju.

Ce même Pape, après avoir décidé qu'on ne peut contraindre un Clerc marié de porier la tonfure, décide aussi que ce Clerc marié ne peut jouir du privilege Clérical in rebus suis. C. 7. 9. & 10. de Cleric. conjugas. Boniface VIII. conformément à la Constitution du Papa Innocent II. fir à ce sujer une distinction que le Concile de Trense a confirmée : Si Clericus conjugasus . ferat habitum & sonsuram , clericali privilegio gaudes , alias non Rub. in c. 1. de Cleric. conjug. in 6º. Le même Concile dit ailleurs , ead. feff. c. 17. que s'il ne se trouve pas sur le lieu des Clercs dans le célibat, pour faire les fonctions des quatre Ordres moindres, on en pourra mettre en leur place de mariés. qui soient de bonne vie, capables de rendre service, pourvu qu'ils ne soient point bigames, & qu'ils aient la 10nfure, & portent l'habit Clérical dans l'Eglife.

Sur ces difpofitions du Concile de Trence, le Père Thomafili obleve qu'elles femblent avoir rétabli en quelque façon les Clercs mariés dans tous les anciens avantages, dont ils avoient joui pendant les premiers fiecles ul-Figlité: on leur y donne une faint fontion: on leur commet le minillere de Ordres Muneuris: on les fais jouir du privilege Clérical: du Em & da Commi no leur donne la Tondire & 440 CEL
Phabit des Clercs: véritablement on matiere que le célibat a toujours été tributions.

l'Eglife a rétabli les privileges des célibat, que de se marier, qu'il soit Clercs maries des que l'abus du céli- anathême. Les Ordres Sacrés forment bat n'a plus été si grand , & qu'il donc incontestablement un empêchen'a plus fallu le punir par une ment dirimant de mariage. V. Emincompatibilité absolue entre les bé- pechement. néfices & l'état du mariage. Cet les Prêtres mariés avec leurs femidée de ces défordres; ainsi que des Loix rigourcules que l'Eglise y a toujours opposées, dans le même Traité de la Discipline, part. 4. liv. 1. ch. 4.

CEL

ne leur permet pas de posséder des regardé dans l'Eglise Latine comme bénéfices; mais puisqu'on les appli- essentiel à l'Etat des Ecclésissiques que & qu'on les affervit à exercer con- constitués dans les Ordres Sacrés ainsi rinuellement les fonctions des Ordres que nous l'avons dejà remarqué : Dift. Mineurs, & que cela ne le fait pas 17. cauf. 17. q. 1. tot. iii. extr. que fans quelques appointements, puisque cleric. vel veventes, matrim, contrabunt, les Laies même en recevroient, on n'a Le Concile de Trente rejetta les proqu'à donner le nom de distributions positions qui tendoient à enfreindre manuelles, & ce feroit des bénéfices un usage si ancien & si édifiant c. 9. felon le style de la primitive Eglise, & Le Canon suivant dit : " si quelqu'un felon la pratique restée dans quelques dit que l'Etat du Mariage doit être Eglises particulieres où les revenus des préséré à l'érat de virginité ou de cé-Canonicats ne consistent qu'en dif- libat, & que ce n'est pas quelque chose de meilleur & de plus heureux de Le même Auteur observe encore que demeurer dans la virginité ou dans le

Les anciens Canons ordonnoient la abus au reste, ne tendoit à rien déposition des Clercs qui se marioient moins autrefois qu'à rendre le ma- dans les Ordres; plusieurs Conciles, riage permis aux Prêtres mêmes; comme le huitieme de Tolede, imceux de Suede se vantoient , dit posoient de plus , la prison au Clerc toujours le P. Thomassin, d'avoir & à sa semme. Thomassin, part. 2. liv. obrenu du St. Siege la permission de 1. ch. 28. n. 4. Par le Canon decerse marier. Innocent III. contulté par nimus, dist. 11. ils sont seulement pril'Archevêque de cette Province ne vou- vés, de l'Office & du bénéfice. Enfin lut rien résoudre, sans avoir vu ce Alexandre III, les oblige dans sa Déprétendu privilege ; il fallut que le Con- crétale fi qui Clericor. de Cleric. conjug. cile de Schening en 1248, cnjoi- de renvoyer leurs temmes , les foumet gnit aux Prêtres, de quitter leurs à la pénitence & ordonne contre eux femmes. En Angleterre, le défordre la fuspense & l'excommunication; si qui étoit encore plus grand ; le Concile de Clericorum infra subdiaconasum acceperint Vinchester , tenu tous Lanfrand , laista uxores , ipsos ad relinquenda beneficia & reinenda uxores districtione Ecclesiastica mes ; il leur désendit seulement de se compellatis , sed si in subdiaconain & aliis marier à l'avenir. On peut prendre une superioribus ordinibus uxores accepisse noscunsur, eos uxores dimistere & panisensiam agere de commisso, per suspensionis & excommunicationis Sentensiam , compellere procuretis. Le meine Pape decida 5. V. aussi Concubine, Agapeses. Nous que le Clerc ainsi puni pourroit rentrer nous bornerons à dire ici fur certe dans l'exercice de les fonctions, si après

CEL avoir fait sa pénitence, l'Evêque le lui permettoit. Cap. 4. cod.

Un bénéficier qui se marie, perd donc ses bénétices, & le collateur peut les conférer à d'autres : & s'il arrivoit qu'un Collateur conférar des bénéfices à un Clerc dejà marié, la collation seroit nulle ; le Supérieur du Collateur, & non le Collateur lui-mome, confèreroit de nouveau par droit de dévolution. C. deversis, de cleris. conjug. V. dévolution. Un Concile de Londres, tenu l'an 1237. Can. 15. déclare les bénéfices des Clercs mariés vacants de droit, fi repertum fuerit Clericos contraxisse matrimonium, ab Ecclepasticis beneficiis quibus cos ipfo jure decernimus, fore privatos removeantur omnino. Cette vacance de droit , n'est pas bien exprefsement ordonnée par les Décrétales, mais elle n'est plus contestée depuis le Décret du Concile de Trente.

Il arrive quelquesois que le Pape dispense un Clerc qui n'est encore que Sous-Diacre, de ses engagements, pour pouvoir contracter matiage, mais il faut pour cela que la dispense allegue, qu'il a été force à recevoir les Ordres, ou que son mariage intéresse la tranquillité d'un Etat comme ceux des

Princes, V. Van, Dispense,

Reste à dire un mor de la Discipline de l'Eglise Grecque , touchant le célibat des Clercs. Le Canon 5. des Apôtres défend aux Prêtres & aux Diacres de se séparer de leurs semmes : Episcopus Prasbyter, aut Diaconus uxorem Suam pratextu Religionis non abjicito, fi abjicit fegregatura Communione; f perfeverat deponatur; fur cet autorité , les Grecs ont toujours cru que fi le mariage n'est pas permis aux Prêtres après leur Ordination, il ne leur est pas détendu d'user de celui qu'ils ont contracté avant. Cependant, depuis que le Concile de Nicée, Can. 3. s'étoit déclaré contre

l'avis de Paplinuce, cet illustre folitaire, qui, après avoir paffé près de 80. ans dans le célibat, opinoit pour le mariage des Clercs : depuis, disons nous, que ce fainr Concile avoit défendu aux Clercs & aux Prêtres jusqu'à l'ufage des femmes fous introduites ou fœurs adoptives. V. Agapetes, les Grecs n'étosent pas bien décides fur cette mariere ; ce ne fut que dans leur fameux Concile in Trallo, appellé par les Latins le septieme Concile Général ( V. Constantinople , ) qu'ils firent à cet égard un Canon dont ils ne se sont plus écarrés. Ce Canon qui est le 12. permet le mariage avant l'Ordination des Prêtres, des Diacres & des Sous-Diacres; mais après l'Ordination, il ne le permet qu'aux Chantres & aux Lecteurs, Quant aux Evéques, on peut les élever à l'Episcopat dans l'état du mariage, mais déflors ils font obligés de se teparer de leurs femmes, qui se retirent dans un Couvent, ou sont élevées selon leur mérite au rang de Diaconeffe. Cette derniere disposition touchant les Evêques est contraire au Canon cité des Apôtres : Balfamon en donne pour raison, que les Evêques du Concile n'ont pas eu dessein de décruire le Canon Apostolique, mais seulement de porter la Police de l'Eglise & la pureté des Ministres de l'Autel à un plus haut dégré de perfection. que n'avoient pu faire les Aporres, lefquels avoient été obligés en formant l'Eglife, d'user de beaucoup de condescendance. Balfam. in c. 12. Trullan.

Le Pere Thomassin dit que le Concile in Trullo se porta à un grand excès, quand il invectiva contre la nécessité, que l'Eglise Latine impose aux Prêtres & aux Diacres de s'abstenir de la compagnie des femmes qu'ils avoient épousées avant leur Ordination. Mais c'est l'ordinaire, continue-t il, les toi-

Tome I. Kkk bles on beaucoup de peine à fouffrit le vertu des fors, & les fors ne font jumais mieux parolite la grandeur de leur ame qu'en fouffrant & des prepanat la foiblefit des autres; l'Eglife fouffroir avec pasience & avec charité l'incomtience des Grees, & les Grees ne pouvoient fouffirs l'exade putreé des Latins. Trait de la Difeijline, part. 2, liv. 1, ch. 18, n. 13, part. 3, liv. 1, ch. 27.

Les Ordres Sacrés forment parmi nous comme par toute l'Eglise Latine, un empêchement dirimentde mariage; les Parlements y autorifent feulement certaines dispenses accordées à des sous-Diacres pour les raisons, & dans les cas exprimés ci-dessus, Loix Eccl. ch. du Mariage, n. 11. Bardet, tom. 2. pag. 583. Socfre, tom. 2. p. 316. Despeilles, tom. 3. part. 1. fect. 1. n. 5. Fevret, de l'abus, tom. 1. liv. 5. ch. 3. n. 11. Mainard, liv. 1. ch. 23. A l'égard des peines attachées à ces mariages, ils sont d'abord déclarés nuls, & on punit ceux qui les ont contractés, comme des Concubinaires, S'ils ont des bénéfices, foit qu'ils aient les Ordres Sacrés ou non, foit que le mariage ait cté confommé ou ne l'ait pas été, ces bénfices vaquent de plein droit ; c'est le sentiment de tous les Canonistes, tant Ultramontains que François, Dumoulin , in c. 1. de Cler. Conjug. & Paftor , de benef, lib. 3. tit. 14. n. 3. ont été d'un avis contraire dans les cas où le mariage a été nul, ou qu'il n'a pas é:é confommé; mais on ne les 2 pas fuivis. Defin, Canonia. verb. Dévolut , tom. 4. Brodeau fur Louet , lettre B , verb. Benefice , fom. 12. n. 2. Garcias , de benef. part. 11. cap. 8. n. 17. & 18. Duperrai , Traité de la Capacité, liv. 3. ch. 1. n. 20. Traité des vacances de plein droit, par M. Piales,

part 3. ch. 2, où cet Auteur agire la quetien, fi le Gradué qui le marie, perd irrévocablement les privileges de fes grades. M. Duperrai, hec. cir. n. 26. dit que le mariage éteint les nominations. M. Gibert, en les .Inflit. iti 83. foutient le contraire ; & M. Piales dit que ce dernier fentiment lui paroît plus conforme aux principes.

Quant au privilege Clérical accordé aux Clercs mariés par le Pape, Boniface VIII. & le Concile de Trente, on ne le connoît pas en France. Un Clerc ne fauroit jouir dans ce Royaume des privileges des Ecclésifiques dans l'état du mariage. V. Privilege.

CELLES. On appelloit ainst aurresois ces Maissons Religieuses établies à la campagne, pour avoir soin des biens appartenants aux Monasteres dont elles dépendoient : on les appelloit aussi Obédience. C'est de la que viennent la plupar des Prieurés. V. Prieurés, Csses Cunstraus.

CELLERIERE, titre ou bénéfice de l'Officier claustral qui est Cellerier. V. Offices Claustraux.

CELLERIER. On appelle ainfi dans les Monafteres, les Religieux chargés du foin des provifions & de la nourriure. Cette charge est devenue bénétice régulier dans plusieurs Monasteres comme rous les autres Offices clauftraux. V. Offices Clauftraux.

CENS, le cent en matiere de bient Eccleinafiques le prend pour une redevance que les Egilies ou les Binéficiers painet aux Supérieurs en facé de fujérion C. 2. de Corpha; ce qui parolt être comme une imitation du Cers annuel, gui fe prie par un Vaffal à fon Seigneur Laic. Mais en cela meme il n'y a rien que de conforme à l'Ordre Hiérarchique de l'Egilie. L'Evéque a une autorité kgieime que

U Gringly

chacun, & particuliérement les Eccléfiastiques de son Diocese, doivent reconnoître, nous en parlons fous le mot Eveque. Il a d'ailleurs des befoins. & de-la viennent les cens Cathédratiques ; le fublide cantatif & tous autres droits utiles qui forment ce qu'on appelle la Loi Diocéfaine de l'Epilcopat ; ces droits ne sont pas uniformes , ni mêmes nécessaires de droit commun ; il y a même trèslong-temps que l'usage des cens en forme de pension ne sont plus en usage; l'Evêque même qui en a éré comme la cause originaire n'auroit plus le pouvoir d'en établir, autrementque dans une fondation ou pour une union qui n'a absolument d'autre objet que l'utilité de l'Eglise; comme pour l'établissement & l'entretien d'un Séminaire, ch. 18. fest. 23, de Ref. Ce pouvoir est réservé au Pape par le droit même des décrétales. C. 7. 27 de jur. Parron. C. 2. de Prab. in 6°. Ce qui se prarique exactement pour l'érablissement des pensions, qui sont proprement ce que les Canoniftes appellent cens nouveau , Cenfus novus , diftingué du cens ancien Census antiques , qu'elles reprélentent ainsi que nous le disons sous le mot Pension, Exaction. Voyez Instit. du Droit Can. Lib. .... Tit .... Au reste c'est une maxime des Canonistes que la simple prestation du cens n'est point une preuve d'exemption, ni de sujétion. Arg. C. S. de privil. c. 35. de Jur. Patron. V. Exemption. Corame c'est une autre regle que ces fortes de redevances doivent toujours se payer fur le même pied qu'elles ont été établies malgré la variation des monnoies. C. 20. 18. de cenfib. Tit. de folut.

On n'admet en France ce principe Cenfeur à Rome où les fonctions de ce que pour l'établiffement des penfions fur Magistrat avoient également pour but une Egiste ou un Benéfice; il faut sala correction des mecurs: mais M. Giberta

dreffer au Pape hors les eas donn' 12 été parlé. Quant aux cent ancients ét nouveaux, en figne de fupériorité, ou à Tirre de fubfide, les exemples en font arrete en France, dans les Églies féculières; ou les trouve plutôt établies dans quelques Ordres Religieux non Mendiants. Voyez à ce fujer les most, Cubérdarique, Subfide 1, La Discriptine.

CENSURE, en termes d'Eglife, figuifie une peine Eccléfastique spirituelle & médecinale, par laquelle un Chrétien en punition d'une faute considérable est privé de l'ufage de quelques biens spirituels de l'Eglife.

S. 1. ORIGINE ET CAUSES DES CENsunes. En général le pouvoir des clefs que l'Eglise a reçu de Jesus-Christ, emporte nécessairement le droit de prononcer des censures, parce qu'il est nécessaire pour établir un bon gouvernement dans l'Eglise; puisse punir ou bannir ceux qui le troublent, ce qu'elle fait par les cenlures que Jesus Christ lui-même a établies. Si non obedit Esclefia, fit tibi Ethnicus. Que S. Paul exécuta, & que le Concile de Trence en la fest. 25. ch. 3. appelle le nerf de la Discipline Ecclésiastique, Le Pape Innocent III, dit auffi que l'autorité de l'Eglise seroit imparfaite & bien peu respectable, si elle ne pouvoit faire observer les Réglements que sa Sagesse auroit dictés par des peines falutaires à fes enfants : Iurisdictio illa nullius viderur effe momenti , fi coercirionem aliquam non haberet. C. Pastoralis de Offic. & poteft, Jud. deleg. Voyez ce que nous difons à ce sujet sous le mot . Excommunication. Par rapport à cette espece particuliere de censure. Ce dernier nom a été employé dans l'Eglife à l'imitation de la charge de Cenfeur à Rome où les fonctions de ce Magistrat avoient également pour but

K kk 2

en fon Traite fur cette matiere p. 3. nous dit que l'usage de ce mot pour fignifier les peines de l'Eglife ne paroît bien établi que dans les ficcles des Papes, dont les Lettres composent le Livre des Décrétales ; la raison est ajouret-il, qu'il est pris fréquemment en ce fens dans ce Livre & qu'on le voit rarement dans le Décret de Gratien, On donne bien d'autres noms à ce que l'on entend par le mot de censures; tels que ceux-ci : Canonica difirictio, districta ultio , Canonica pana , gladius (piritalis, nervus Ecclefiaftica Disciplina, Folix Mucro, pana medicinalis, ferrum putridas carnes separans; mais ce sont moins là des dénonci rions que des qualificacions propres aux effers de la censure en général. On en distingue de trois fortes, l'excommunication, la suspense & Pinterdit. L'excommunication & la suspense ne regarde que la personne; l'interdit regarde les lieux & les personnes. L'excommunication & l'interdit regardent les Eccléfiastiques, les Religioux & les Laïcs; la fuspense, les Ecclériastiques & les Religieux seulement : Quarenti quid per Censuram Ecclefiafticam debeat intelligi, cum huju modi clausulam in noftris litteris apponimus: respondemus quod per cam non folum interdicti sed suspensionis & excommunicationis Sententia valeat intelligi. Cap. quarenti extr. de verb. signif.

La confure differe de l'irrégularité, de la déposition & de la dégradation, en ce que ces dernieres fortes de peines n'ont que la punition du capable pour objer ; au lieu que la cenfure ne rend qu'à fa correction, puifque le Pape Innocent IV. dir dans le chap. cum medicinalis de fent. excom. in 6º. que l'excommunication qui est la plus terrible de toutes les cenfures, ne tend pas à donner la mort, mais la vie fririCEN

tuelle : d'où il conclut qu'un Supérieur Eccléfiastique doir prendre garde quand il prononce quelque centure, d'agir en Médecin de l'ame : Cum medicinalis se excommunicatio non mortalis, disciplinans, non eradicaus: diem tamen is in quem lata fuerit, non contemnat, cante provident Judex Ecclefiafticus, nt in ea ferenda oftendat fe profequi, quod corrigentis fuerit & medentis,

L'Eglife ne peut prononcer de cenfures que con re ceux qui lui font foumis par le Baprême ; n'ayant point de Jurifdiction fur les Infideles, elle ne peut les priver d'un bien qu'ils n'ont jamais eu; ce qu'on ne peut pas dire des Hérétiques, Apostats & Schifmatiques. Voyez Eglife, excommuicarion.

A l'égard des causes particulieres des centures, comme elles font des peines spirituelles & des plus terribles, on ne fauroit les infliger fars quelque faute grieve, fans un péché qui foit fuivant les Auteurs, accompagné de toures ces circonftances.

1º. Que l'action foir extérieure parce que la Jurisdiction de l'Eglise ne s'étend point aux Actes intérieurs, qui ne font & ne peuvent être connus que de Dieu : Nobis datum est de manifestis santummedo judicare. C. sua nos de Simonia. C. Christiana. C. 32. q. 5. Sur ce principe un Hérétique qui ne manifeste point au dehors son héréfie n'a point encouru les censures prononcées contre les Hérériques en général ; comme aussi un homme , qui par crainte, feroit au dehors un acte d'hérésie sans en être infecté intérieurement. ne pafferoit pour excommunic qu'au for extérieur.

20. Il faut que cetre action extérieure ait été exécutée & confommée; il faut, difent les Docteurs, que le péché soit complet en son genre, a

moins que le concraire ne foir expressement marqué par les termes de la Loi; argum. C. Perpetos de Elect. in 6°. C. pro buman, de homicidio in 6°.

30. Il taut que le péché soit confidérable & proportionné à une fi grande peine : nullus Sacerdorum quemquam relta fides heminem pro parvis & levibus causis à Communione suspendat. C. nullus 11. q. 3. Porter les censures pour causes légeres; c'est, dit le Concile de Trente, au Décret rapporté fous le mot Bras Séculier , les faire méprifer. C'est à ceux qui ont ce pouvoir terrible dans leurs mains, à bien pefer les circonflances des cas où ils veulent en faire utage, elles dépendent du remps, des lieux, des personnes; le péché, doit toujours être mortel; C. neme 11. q. 3. Mais il pourroit étre énorme fans mériter la peine des cenfures . comme le scandale ou le dommage qu'il cause pour ses conséquences, plutôt que par fa nature, peuvent Pen rendre digne, sans pourrant qu'il foit si grand aux yeux du public. On en a pour exemple les anciens Canons, qui prononcent des centures, pour des eauses qui paroissent maintenant sort légeres, quoiqu'elles fussent d'une grande conféquence au temps où elles furent publiées.

4. Il faut de plus que ce péché mortel, d'ailleurs contraire à la Loi naurelle & divine, foit détendu four peur de centres par an précepte Ectérisfique; parce que cette peine n'a été étable que pour conferrer la difeipine exténeure de l'Égliés, en maintenant fon autonité contre ceux qui méprilent fes fordres : 31 Ectifian un madierit fit tibi feur chuireu d'publicaness. Maish. 18. Or il n'y a ni delibefilince, ni révolte contre l'Eglifé à faire une choie au figire de laquolie ellu è a fair aucune

défenfe.

5°. Des précedentes regles, il s'enfuir que pour faire ufage des cultes que pur trie quelqu'un en particulier il a fautivienn l'ordinaire de l'Egilie que di juivan l'ordinaire de l'Egilie que di précede de l'adaleux, & qu'il rrouble en quelque maniere la Police evarieure de l'Egilie. En cfits, on ne dois couper un membre du corps humain, que quand il nuis aux autres, & l'excommunié, par ce moif, n'a pu être l'éparé de la foicé des Fieldes, s'il ne l'éparé de la foicé des Fieldes, s'il ne la Kandálfoir par fes crimes, & tels qu'ils méritent une peine il redoutaqu'ils méritent une peine il redouta-

6". Dans le même cas de centure cohre un particulier, il faut que le péché lui foit perfinnel, enso peccara fusa ameres tenere déciant. C. quassois des his que fami and; par, Cette règle un foutire d'exception que pour l'intendit qui eft une centure different des deux autres par rapport aux particuliers. V. huretáir.

7º. Comme la censure est de son instrution une peine toute médicinale & faiuraire on ne peut l'ordonner pour un péché qui a été suffissemment réparé. L'esprit de l'Eglise est de n'en uler que contre les rebelles & les opiniacres : Cum tam Juris Canonici quam nostri moris existas us is qui propter contumaciam Communione privatur, cum fatisfactionem congruam exhibuerit refistutionem obtincat. C. ex listeris de conftit. De là vient auffi que les centires ne font point portées, ni pour un crime passe, qui ne cause plus ni scandale, ni préjudice à personne, ou qui ne tire point à conféquence pour l'a-

venir. C. ex parre 1. de verb, fignif. V. Excommunication.

8°. Enfin, il faut que le péché foit conftant & bien prouvé. V. ci-après, Navar. Manuel. Cap. 27, n. 49. Van-Efren. part. 3.111. 11. cap. 5.

On n'a jamais conscité dans le

Royaume que l'Eglise n'ait le pouvoir de prononcer des censures. Arrêt du 24 Mai 1766. au Mannel; mais on juge pour le bien de la paix qu'elle ne le peut, suivant l'esprit du Concile de Trente, que pour des causes graves & bien prouvées, Arrêt du 30. Décembre 1669, rapporté au Journal du Palais contre l'Évêque d'Amiens, qui avoit excommunié le Doyen de l'Eglise de Roye, pour avoir refuse de quitrer l'Etole pendant que l'Evêque faisoit sa visite dans cette Eglise. V. Erole, Autre Arrêt plus récent du 26. Janvier 1707. contre l'Archevêque d'Aix, qui avoit excommunié le Supérieur d'une Communauté, pour avoir reçu des Novices fans fon confentement., Ne , pourront auffi, dit l'O donnance d'Or-" leans. art. 18. les Prélats ... user , de censures Ecclésiastiques , sinon " pour crime & fcandale public. " Vovez fur certe disposition ce qui est dit fous le mot Bras Seculier. M. du Clergé , tom. 7. p. 957. & fuiv. p. 1119. & fuiv. Boniface, tom. 1. part. 1. liv. 1. ch. 7.

Il faut regarder comme autant de maximes inviolables en France, 10, que les censures qui troublent la paix & la tranquillité publique, sont abufives; ces fortes de peines spirituelles ne devant être infligees que pour édifier, & non pour détruire : 2°. que les Evêques & autres Juges Eccléfiaftiques ne peuvent prononcer de cenfures contre les Officiers de justice pour. ce qui regarde les fonctions de leurs charges. 3°. Il y auroit lieu à l'appel comme d'abus, & les Parlements ordonneroient ou pourroient ordonner. par provision, que les Ordinaires seroient tenus de lever les cenfures, à peine de faifie de leur temporel . 4°, One les Rois de France, par un privilege tout particulier ne peuvent être

CEN

frappes de censures. C'est ce qui se tronve amplement justifié dans le recueil des preuves des Liberres de l'Eglife Gallicane : voyez donc les art. 14. 15. 16. des lib. Leurs preuves & leurs Commentaires, Traité des appell. comme d'abus de Richer, pag. 87. Duperrai fur l'art. 41. de l'Edir de 1605. & M. de Marca en son traité de la concorde, où il y établit, fur la feconde de ces maximes, les principes les plus fages. St. Louis obtint de Grégoire IX. que sa Chapelle ne pourroit jamais être mife en interdit ; privilege qu'aucun Prélat ne fauroit aujourd'hui enfreindre fans abus, Fevret, liv. 7. ch. 2. n. 35. où l'en voit qu'il en seroit de même des cenfures prononcées contre des exempts d'une exemption légirime & reconnue. Arrêt du 14. Mai 1766. inflit. du Droit Can. tit. 14. du

6, 2. Division des CESIURES. Od divide premièrement les centiers en celles qui iont porrées par le Droir qu'on appelle à Jarer, & (celles qui font prononcées par un Supérieur legitime, qu'on appelle ab Hennine : on lousdivité entitue les premuers en cenfures, qu'on appelle Jus Sententis, & en conflures appelles frends Sentensis; enfin les centires le divitem encore en juftes de en injuftes, en valides & invalides.

Les cenfures de Droit à Jure fonc celles qui fe trouvent prononcéa par le Droit, comme par un Canon, un Décret, ou des Satust. Ses cenfures regardent toujours l'avenir; elles rendent à empécher par la craine des peines, les Fideles de commettre les rimes auxqueis elles fonc atrachées; elles doivent être porrées en forme de Réglement, & généralement contre tous ceux qui feroient ce qui eft défenda fous pane de cenfures,

Les centures an Homine , font celles

Il y a ces différences entre les cenfures de Droit, & les censures ab Homine. 1°. Que les premieres sont toujours generales, anlieu que les dernieres peuvent être & générales & particulieres à cerraines personnes, 2º. Les premieres sublistent toujours même après la mort de celui qui a fait la Loi qui les renferme, ou après sa destitution de l'office qui lui donnoit le droit de la faire; les autres au contraire, après la mort ou la destitution du Juge qui les a prononcées, n'ont plus de vigueur. 3°. Tour Confesseur peut absoudre des premieres, fi elles ne font réfervées expressement par le Canon ou la Loi qui les porte. Il n'en est pas ainsi des autres : le Juge seul qui les a prononcées peur les lever, ou fon Successeur, ou fon Supérieur, ou celui à qui il a donné lui même le pouvoir. V. ci-

dessous Absolution des Censures.

Les centures late s'entenie, sont celles qu'on encourt, des l'instant qu'on a commis l'action, en punition de laquelle le Supérieur l'a prononcée ipso fatto.

Les censures fermala Senisaire, sont celles qui ne sont encourues qu'après un jugement qui le declare ainsi; on les appelle Comminatoire; à traison de ce qu'elles semblent ne faire que menacer d'un jugement qui prononcera

la cenfure.

Pour diffinguer ces cenfures, les unes d'avec les autres, il faut faire attention aux termes dans lefquels elles font conçues : par exemple, fa le Canon s'exprime ainfi, ipjé faile ou ipfé joire, ou lata [enemate: ou par ces adverbes, flatin, confirmi, pertinet; ou qu'il ule de ces exprellions, qui be factire exemmaicaur, jospendaur; ou qu'il ule de ces exprellions, qui be factire exemmaicaur, jospendaur; ou

CEN

Mais ces termes: pracipinus sub para excommunicationis vel sus premiera, vel interditti, vel sub intermination anathematis, vel incurrat censuram comminatorium, vel decernimus excommunicandum: tous ces termes, disone-nous, & autres semblables ne renserment qu'une censure comminatoire; sera-

de Cententia.

Quand les termes sont ambigus, comme excommentares n'fidelare cecommunitaries, indéduter cecommunitaries, on doit tâ-ther d'entrer dans l'intention du Législateup par
les moss qui fuivent ou qui précedent,
& si après certe arteniton, si reste doute, on doit croire que la censure n'est que comminatoire. In passis
benignies s'il interpretatis factula. Cep.
in panis de reg. juris in 4º, Cabalstat, lis. 5, ag., 10. n. 4, 9, 10. n.

Les centiers jultes fon relles qu'un suprise avoir observé les formaliés preis suprise avoir observé les formaliés predicties par le droit. Les injultes qu'un appelle aufi illicites, fonc celles oir ces conditions ne fe rencontrent pas. M. d'Héricourt dit qu'une centure, di injulte quaud elle ell prouncée pour un crime dont celui course les que elle elle prononcée n'ell point compable, ou quand le nigire ell filegre que l'on ne devoir pas employer les cenfures, ou quand on ordonne fous peine de centures, de fire une saluss peine de centures, de fire une saluss

mauvaile, & qu'on détend fous la même peine une bonne action. On nomme valide la censure qui est portée par le Supérieur qui a l'autorité requife pour la prononcer, & où l'on a garde les formalités effentielles qui tont nécessaires pour la faire subsister; & on nomme invalide la censure qui est portée par une personne qui n'a pas l'autorité requise, ou qui l'ayant, n'a pas gardé les formalités essentielles prescrites par les Canons & par les Ordonnances. Il y a des censures qui font injustes & néanmoins valides; il y en a d'autres qui font injustes & invalides tout entemble.

Il faut voir à ce fujet les regles qu'établit M. Gibert en fon Traité des cenfures, pag. 92. Cabaffut, prax. lib. 5.

cap. 10. n. 10. 11.

Il paroît par l'usage, que dans les Tribunaux du Royaume, on ne connoît pour véritables centures que celles qui font prononcées par Sentence après une procédure réguliere, telle qu'on voir ci-dessous: si elles sont nulles. ou injustes, ou invalides, on en appelle. & les Juges décident en vuidant l'appel fur les principes que nous allons établir. Cette maxime, que l'ufage justifie, trouve en France des contradicteurs, à raison de ce qu'elle détroit l'effet des censures prononcées pour être encourues ipso facto. M. du Clergé, rom. 7. p. 609. Un Censeur anonyme en a fait un fujet de reproche à l'Aureur du nouveau Commenraire de l'Edit de 1605, art 10. & prétend que ces centures prononcées ipso facto, sont en usage dans le Royaume, comme par-tout ailleurs. Il le fonde fur le témoignage de plusieurs Auteurs François, & entre autres de M. de Lacombe qui dir en propres termes dans fa Jurilprud, Canonia. verb.

CEN Censures, Soct. 1. n. 1. in fin. " II " faut observer que dans les Tribu-" naux du Royaume, on ne connoîr " pour véritables excommunications. " que celles qui sont prononcées par " Sentence, après une procédure ré-" guliere " quaret aliquis, dison le fameux Gerion , quid operentur excommunicationes lata fententia, respondee per Canones ficut acceps à Praceptere meo, eas tantummodo operars, ut absque processu alio, aut nova constitutione poffit Judex Statim probate facto vel confessato ferre juris sententiam er candem publicare : non sic ubi Canones essent solum & ferenda fententia, quoniam monitiones & processus secundum terminos juris prarequirentur multiplices. de vit. spirit. L. 4. cerrel. 14. pref. 2. on voit en confequence ci-après en l'arricle de la forme des censures; celle qui s'observe en France dans l'un & l'autre cas de ces deux fortes de censures, suivant la diffinction de notre Docteur.

S. 3. CENSURES SUPERIEURES. Lo Droit de prononcer des cenfures est un effer de la puissance spirituelle des Cless, qu'aucun Laic ne peur avoir dans quelque rang qu'il foir élevé , il est donc réfervé aux Ministres; & comme il a pour objet la conservation de la Discipline, il n'est exercé que par ceux qui ont une Jurisdiction ordinaire, comme font, le Pape dans toute l'Eglife, & les Evêques dans leurs Dioceses; les Vicaires généraux des Evêques & leurs Officiaux ont ausli ce pouvoir, parce que représentant l'Évêque, ils n'ant qu'un même tribnual. & ne font qu'une même personne avec lui; l'Archevêque ne peur prononcer des censures contre les sujets de ses suffragants, que dans le cas de l'appel & en visite, cap. venerabilibus de sent. excom. in 6º. cap. Romana S. fane de cenfib. exactionib. in 60.

CEN

Les Vicaires des Chapitres, le Siege vicant, peuvent prononcer des cenfures pendant la vacance du Siege. Les perfonfies qui ont par privilege ou autrement furifdiction ordinaire & comme Epifcopale" au" for extérieur, peuvent auffi porter des centures contre ceux qui sont soumis à leur Jurisdiction . tels font les Chapirres des Cathédrales qui font en poffession de ces droits par un privilege spécial, où un long utage; tels font encore les Abbes benis qui ont autorité fur les Moines de lears Monafteres'; les Généraux les Provinciadx, & les Prieurs des Ordres réguliers, à l'égard des Religieux qui font foumis à leur conduite. M. du Clerge, tom. 7. p. 1027. & fuiv.

Les Abelles n'ont pas le pouvoir de pronnoter des confirers, n'étant pas capables désvoir la pailluce des clefs, iuiv. le ch. N'out à piènit. of remigli Glefs, in cap, de Moniation de fini, exons. Tour ce que peut faire une Abrelle qui a Juridiction & assentie fur des Clures, c'ell, quind'ils refuters d'order à fes Ordres, d'obsertie de 10-danier une Ordonnance por une la Color de 10-danier une Ordonnance norde et 10-danier une Ordonnance nordement de 10-danier une Ordonnance nordement de 10-danier une Ordonnance Ordonnance. Les contra de 10-danier une Ordonnance et elle poursa les y contraindre en vertu de cette Ordonnance.

Les Carès non plus, ne peuvene prominer des centures contre l'urs profilents ils ent ceffe au moiss' d'esercer ce droit, s'il tant et la qu'il y a l'aient eu aurrefois comme bien des Auteurs le précendent; cé qu'il y a de litr, c'ell qu'ils s'one printe fur leurs Parentines de Jaridiction au forcérieur. Vaic comme s'en explique. S. Thomas: in figil, part, 3, 4, 23, art. Sacredates Parchitert bacteur quidem juris different in fisial test fast quictem juris different in fisial test fast quictem au force de l'architect bacteur qui de l'architect plus quantimes de forme confecients, felt ma quantime au forme confecients, felt ma quantime.

ad forum judiciale, quia non poffunt convenirs coram eis in canfis contentiofis, & ideo excommunicare non poffunt : fed absolvere possuni in sovo prenitentiali & quamvis ferum panitemtale fit dignins . tamen in foro judiciali major flemnitais requiritur: quia in eo oportet quod non folum Deo , fed ersam homint fatts fiat, Or, c'eft de uis la distinction du for Penitencier d'avec celai qu'on appella Judiciel, que le droit de porter des confures a été réfervé à ce de nier, ou à ceux qui y exercent la Juritdiction contenticufe, ainfi que nous l'apprend Van-Eipen dans ces rermes : nulli hodie petere autoritatem infligendicenfu as : nifi Juris dictionem aliquam contentiosam sive foriexterni Ecclesiasticam habeat, de cenf. Ecclef. cap. 3. n. 1. V. Approbation, Cures.

Caque Supérieur Eccidialitane, fonds en jurilación au for exérieur, ne pour pronoincer das cénifures que conre ceux qui lai font formais ainfi un Tréque n'en peur porter, conres da perionnes dan autrellacefei, foe n'eft pour taifon d'un critine commis dans ficit. Reinem delitif piens regularier quit fortime. C. licer ratiole de fire. Reinem delitif piens regularier quit fortime. C. licer ratiole de fire. competent un Esque peur aufil per par des centires les fujes abbens, lord-qu'ils manquen à ce qu'ils fant de dir. com reil.

Un Evêque pour déléguer pour pronouver des cenfures, mris en ce cas le délégué ne doit excéder le pouvoir qui lu elt donné, & li déléguion expire par la mort naturelle ou civile da Supérieur qui l'a donnée, & il ne peut commettre à un autre le pouvoir qu'il a reju.

450 qui feroient contraires à nos libertés comme on en a la preuve dans celles que renserme la Bulle in cana Domini & plus particuliérement dans les mémoires drefles fur les procédures de Grégoire XIV, contre la Reine de Navarre, & plusieurs Grands Seigneurs de la Cour de France. Tr. 15, 16, des lib. leurs preuves & Commentaires. Un simple Prêtre, fût - il Official d'un Metropolitain, ne peut porter des cenfures contre un Evêque, quoique la Jurisdiction qui regarde le for extérieur ne, suppose pas en celui qui en Jair l'exercice, le caractere & l'ordre, Fgvret, liv. 4. ch. 3. n. 13. liv. 7. ch. 2. n. 36.

§. 4. CENSURES, FORMS. Les censures, tem à Jure quém ab Homine, qui, ont pour objet des délits sururs, ne requierent d'autre forme de droit que la publication, afin qu'on puisse le savoir. V. ci-cessus le premier article,

A l'égard des centures, qua ab homin infremum vel infremad funt, circa dalill un present cum contemacia conjuntum ; il sur premièrement que la Sentence qui doit prononcer certe espece de centure, soit préchée d'une vionition Canonique: Statuimus un neprelati ( inf Comosica commentiume pramissa ) fuspament de excommunication present seutration professat, especialised espetible es appel. c. cum, specialised espesivant de funt excessor. C. Romant est. cit. Une monitor on ett cense Canonique

& convensièle, on lufffainte, quand cle a été faite par trois fois, comme l'enfeigne la Glof fur le thip. 3acro de fine, existen ourbe, competenti é fin exp. flatimus ed in 6° vorb, montiseron , 6° arg. Can. omne decima 16, 9, 7° C. Probineroum 7; 9° 4. ed. illi-cità 14,43,249,contingità. de fine.xcom. Les Canonites le fondata fur la

rég & Canonique, foir non feulement réitérée par trois, fois , mais même que ces réitérations foient faites: avec certains intervalles de jours, plus ou moins longs, suivant la diversité des opinions. Cabaffur ne demande que deux jours, & Gibert qui a fair des potes fur fes Euvres, veur que, Limewalle foit de huit jours ; l'un & l'autre de ces fentiments peut être fuimilité , à l'Arbitrage des Su-Ecclésiastiques: bien plus, a ne faire que deux & même qu'une monition, en avertiffant dans l'Acte, que certe feule & unique monition tiendra lieu des trois monitions Canoniques, attendu l'Etat de l'affaire, qui ne permet pas qu'on suive les formalités ordinaires. Statuimus quoque, ut inter monitiones quas ( ut Canonice promulgetur excommunicationis fententia , ) statuunt jura pramitti : Judices five mont-. tionibus tribus utantur, five una pro omnibus, observent aliquorum dierum competentia in ervalla, nisi falti necessitas aliter ea suaferit moderanda; cap. confritutione cit.

La premiere monition ayant été faite en parlant à la personne, les autres pruvent être faites à son domicile, & en cas de fraude ou de violence, en la faisant contester, on peut procéder par contumace. Cabasilur, ilb. cap. 10. B. 22. cap. cansiam 3. de

dol. & contum.

Il aut, fuivant le chap commodicinalis de fent. excom. in 6° que les monutions foient fait espar écrit, qu'elles contiennent la caufe pour laquelle on veut punir une personne de censure, & qu'on en donne une copie au coupable; ce qu'i se fait par le minisse, re d'un Appariteur ou d'un Prêtre. Les mêmes formalites font encore plusef-fentiellement requifes dans la Sentence même qui porte la censure, le coupable doir en avoir une copie dans le mois; & fi la censure ne requiert pas de monition, mais feulement une Sentence déclaratoire, comme dans le cas des censures, lata sententia, y cut il notoriété de fait, le prévenu doit être cité, parce que performe ne peut en condamné fins être oui ; il taut ente re suivant le Canon nomen Prasbygerie 2. q. 1. & le Can. Prasbyter 13.4 qu'un péché pour être puni de ceurure foit certain, & que fon Auteur en foit convaincu : In Episcoperum quoque Concie lio constitutum est , nullum Clericum que nondum convictus est, suspendi à Commumione debert , nift ad caufam fuam examinandam fe non prafentavertt. Can, nomen, cit.

Les Cenfures de Homine, se prononcent en deux manieres; favoir, en forme de Sentence, & en forme de commandement particulier, ou de défense de la part du Supérieur Ecclé-

fiastique.

On les prononce en forme de Sentence, pour punir quelques particuliers d'une faute qu'ils ont commite; cette Sentence est particuliere ou générale. Elle est génerale, lorsqu'on ne nomme aucune personne en particulier; telles font les Sentences d'excommunication qu'on prononce après la publication des Monitoires, généralement contre tous ceux qui ayant connoissance des faits du Monitoire, ne sont pas venus à révélation. La Sentence est particuliere, lorsqu'un Supérieur Ecclesiastique, après avoir procédé juridiquement contre quelque particulier à cause d'une faute qu'il a commife, rend contre lui nommément un jugement portant censure.

On prononce les censures de Homi-

CEN ne en forme de commandement ou de defense, pour engager certaines personnes à faire ce qu'on lour ordonne; c'est ainsi que les Evèques en usent dans leurs valites, où, fur la connoissance qu'ils ont des fautes qui sont arrivées à quelques particullers; ils leur ordonnent ou leur d'fendent fous paine d'une telle censure, de saire une telle chose en cer-ceint cas, en cerrains temps, en certains lieux.

MSi la Sentence est prononcée contre plusiers perfornes, complices du même crime, il faut pour qu'elle foicléetime, que les monitions Canoniques aient été faites à chacun des complices, & qu'ils foient tous nommes dans le jugement. Cap. conflicutionem de fent. excom. in 6º. M. du Clergé. tom. 6. p. 978. & fuiv. p. 1005 ....

1035.... 1043.

Le Concile de Latran interdit de l'entrée de l'Eglise pendant un mois, ceux qui ont prononcé des censures fans monitions Canoniques : le Concile de Lyon ordonne la même peine contre ceux qui ont manqué à faire rédiger par écrit la Sentence d'excommunication ou d'interdit. Cap. Saire de sent. excom. cap. cum medicin lis de fent. excom., in 65. Les Evêques à cet égard jouissent du privilege que leur donne le ch. quia peri; ulosum. V. Evêque. M. du Clergé tom. 7. pag. 1113. & fuiv.

Les Cours Séculieres jugent que l'obligation d'apporter les précautions ordonnées par les Conciles dans les excommunications eft de rigueur, particulièrement les monitions; elles prononcent qu'il y a abus dans les Décrets des Evêques qui ont négligé de les observer : c'est un des principaux motifs de l'Arrêt rendu au Parlement de Paris le 30. Décembre 1669. contre Lila

Pèvêque d'Amiens, en fiveur du Doyen de l'Eghie Collégiale de Roye, eque ce Prelat avoit excommunié, fans observer dans les montitions les intervalles rassonables. M. du Clergé, rom. 7. p. 1114. Loix Ecclés. ch. des Peines, Can. Biblioth, Can. tom. 1.

p. 273. Cette procedure est absolutient neceffaire : la notorié é publique n'en ditpense pas, de quelque nature foient les cenfures à Jure vel ab homine, iplo facto vel comminatoria Il est compurs necellire que celui contre lequel on doit procéder par la voie des cenfuies, foir ciré par l'ordre du Supérieur, Si l'accuse obéit à la citation & convient des fairs dont il eft accuté, on fait un procès verbal de son interrogatoire & de les réponses qu'il doit figner, on ordonne que le tout fera communiqué au Promoteur; & après qu'il a pris ses conclusions, le Supérieur déclare par un jugement, que l'accusé a encouru les genfures ordonnées par telle Loi, lorsqu'il est question des centures encourues. spfo facto. V. cideffus.

Mais si les consures portées par la Loi qui a été violee, ne sont que comminatoires, on prononce contre l'accufé. qu'on l'excommunie, qu'on l'interdir, ou qu'on le suspend jusqu'à ce qu'il ait exécuté, &c. Si l'accufe ayant été cité ne comparoît pas, il doit être contumacé pour la délobéissance ; mais s'il fe prétente, qu'il nie les sairs dont on l'acense, & que l'on soir obligé pour avoir la preuve de procéder conrre lui pir contirmation & par récollement des témoins, cette instruction doit être faire par l'Official, dans les · lieux où l'on ne permet pas aux Evêques l'exercice de la Jurisdiction conrentieuse. M. du Clergé, tom. 7. p. 607. & fuiv. V. Offi. i.t.

§ 5. CENSURES, AESOLUTION, AP-PEL AL Y a plufours forces d'abfolation des centures. V. Abfolation. L'abfolution des centures te donne au for intérieur, c'etlà-dire, au Tribunal de la Pénitence, ou au for extérieur V. eucore Abfolution.

Quand les cenfires font fecrette & qu'elles none point eté déduites aux prêces qu'elles none point eté déduites aux prêces agrecte les pénirence par un Prêces agrecuée pour la Confellion, et qu'elle qu'elle

Par i apport à l'abfolution des centures au for in-érieur ; il faut oblétyer que fi elles font de droit, à Jare ; fans réferée, cour Prêtre approuve peutabfondre. V. Abfairisse. Quelquey-ung exceptent la centure de la tulpente, de la regle générale; mais la forme d'abfolution, preférire dans les Rivuels; semble exclure rouje exception: Té defetto de semi vincale excensementatieris, suffendiess de interdit in quan-

tam paţim e ni indige.
Quand les centures font réferées, les imples Prêtres ne peuvent en aboudre que par délégation de celip à qui l'abbidution des centures efferées fair quoi l'an doir diffuiguer les centures réferées au Bape, des centures réferées au Europe. Celin qui a pouvoir d'abbidunde des cas réferées au Si. Siege, peut en vertu de copusoir, abbidunde des centures qui pouvoir, abbidunde des centures qui pouvoir, abbidunde des centures qui prouvoir, abbidunde des centures qui prouvoir abbidunde des centures qui prouvoir abbidunde des centures qui prouvoir abbidunde des centures qui presentation de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la centure de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la centure de la contrata de la cont

qu'ils se réservent, ou du moins les cas no leur font réletvés qu'a tailon de la censure qui y est attachée. Mais il n'en est pas de même des censures réfervées aux Evêques; comme les Evêques se rétervent des cas qui n'emportent aucune centure, & qu'a -tildiction. Cap.) reprimendam, de Ofie. leur égard le peché refervé & la cepture font deux choics tout-#fair differentes, celui qui a le executoires par provision, à moins que pouvoir d'absoudre les cas qui leur l'appel n'eut été interjetté des prosont réservés, n'a pas celui d'absque, cedures, des monitions & de tout ce dre des confutes : il faut que l'un & qui s'est fair en consequence. Cer l'autre pouvoir foir expressement donné appel suspend l'ester du jugement V. Cas reserves. Du reste, quand un qui est prononce dans la suite : l'apfimple Pretre est commis pour abique pel suspend autil l'effet d'une excomdre des centures, il nedoit régulièrement le faire que dans la Confession. Conf. d'Angers , tom. 1. des Cenf. p. 153.

Sous le mot Cas réserves, nous exposons quels sont les cas de cenfutes ou d'irrégularités, pour taison desquels il faut se pourvoir à Rome, ou auprès de l'Evêque. V. aussi Difpenfe , brégulaité.

A l'égard de l'abfolution au for extérieur; elle doit être donnée par celui qui a prononcé les centures: Ejus est solvere cujus est ligare, cap. 7. S. Sane, de fent. excom. in 6°. C. prudentiam , de Ofic. & poteft, jud. del. S. carerum. C. ad regringendans, de Offic. jud. Ord. cap. nuper, cap. S'acro de fent excom. Cette pratique. oft conforme à l'ancienne Discipline. Can. 5. du Concile de Nicce.

Si ce premier Supérjour refuse de donner l'absolution qu'on lui demande, on peut recourir au Prélat fon Sapérieur; par exemple, de l'Evêque à ion Métropolitain, du Métropolitain au Primat ou au Pape, leiquels, après avoir discuté l'affiire, tenypient à l'Evêque pour abfoudre de la cenfure qu'il a prononcée, ou donnent cux-memes l'ablolution, s'ils jugent

qu'elle foit due au Censuté. Cap. per tuas de sent. excem. cap. venerabilibus

end in o. .

Pendant l'appel, le Supérieur à que . peut abfoudre l'appellant, parce que l'appel ne le dépouille pas de la lujud. Ord ...

Les Sentences pottant censures sont munication prononcée d'une maniere conditionnelle, quand il a été interjetté avant l'avenement de la condirion. Cap. is cui , de fent. excom. in 6º, cup. prateres de appel. Hors de ces ças, on peut dénoncer celui qui a été excommunié, & le priver de fon bénetice. Cap. pastoralis de Appel.

Celui qui viole les centures en s'ingétant dans l'administration ou la putticipation des biens spirituels qui lui font defendus, peche très griévements & s'il est Eccletiastique, il tombe dans l'irrégularité. V. Arégularité. Concile

3. & 4. d'Otléans.

On a vu que les censures ne doivent être impolées que pour la correction; de la il fuit qu'on, n'en peut retuler l'abtolution à celui qui la demande; pourvu qu'il le foumetre, &c qu'il fatisfasse entjerement a l'Eglise es au particulier qu'il a offente, au moins qu'il promeite avec seiment de ke taire; mais l'abfolution ne doit pas pour cela étre mains libre. Il cit actendu par le Concile de Treme fell. 25. c. 3. de ref. aux Juges Sécutiers d'empêcher un Juge Eccléfiaftique d'excommunier quelqu'un ou d'ordonner qu'il revogue une excommu-

nication qu'il aura portée. Au furplus, quelque nulle ou quelqu'injuste que soit une censure, il faut toujours chercher à s'en débarraffer, fententia Paftoris, five justa, sive injusta fuerit timenda est, C. 1. Canf. 11. q. 3. V. Absolution ad effellum. Il faut menie, en attendant d'en être absous, le garder en public, à moins qu'elle ne fut nulle, d'une nullité manifeste , C. 46. Cauf. 11. 9. 3. C. 1. de excom. in 6º. Gibert, loc. cit. pag. 95. Cabastur, lib. 5. cap. 10. n. 12. Prax. Ceux qui croupissent un an dans l'état de l'excommunication, perdent - ils leurs benefices; les Auteurs sont partagés sur cette question; mais ordinairement le crime qui a donné lieu à cette censure, l'a préjugé. V. Vacance.

En France, outre la voie de l'appel fimple, on peut se pourvoir contre les centures par la voie d'appel comme d'abus, non que les Juges Laics, dit M. d'Héricourt, prétendent absoudie de l'excommunication, ni s'attribrer un pouvoir qui ne dépend que de la Jurisdiction Ecclésiastique, mais ils déclarent la procédure nulle; d'où il s'ensuit, selon les Canons mêmes, qu'il n'y a point de centure valable : de forte que quand les Cours Souveraines ont jugé qu'il y a abus dans la procédure, sur laquelle une censure a été prononcée, on est obligé de se pourvoir par-devant le Supérieur Ecclesiastique pour en obtenir l'absolution. Loix Ecclef. ch. des peines Canoniq. n. 52. C'est une conséquence que l'on doit tirer naturellement de ces derniers mors de l'arr. 40. de l'Edit de 1695, jusques à ce que les appellations aient été jugées définitivement. L'Ecclétiastique dont la censure a été déclarée abulive par le Parlement, entre dans ses fonctions de plein droit.

CEN

Si dans les cas d'une excommunication lancée contre les Officiers de Juftice, les Parlements usent des voies de faisie & de contrainte pour faire donner l'absolution aux centurés, c'est pour se conformer à la disposition de l'art. 23. de l'Ordonnance de 1629, qui prononce plutôt une peine contre les Prélats Eccléfiaftiques qui y contreviennent, qu'elle ne fournit un moven pour mettre les Officiers de Justice à l'abri de leurs excommunications. Jurisprud. Canoniq. verb. Absolution. M. du Clergé , tom. 7. p. 555. 596.

Ce droit de contraindre les Supérieurs Ecclésiastiques, de donner l'abiolution à des censurés, n'est pas nouveau dans le Royaume, Joannes Galli dit avoir été jugé l'an 1396. contre un Evêque du Mans, qui avoit excommunié un nommé Poncet au préjudice d'un procès pendant en Justice Royale, & qui étoit mort excommunié, qu'il seroit enjoint à l'Evê que de faire déterrer ledit Poncet . & de l'absoudre même après sa more. V. l'arr. 16. des Lib. & ses Comment. V.

Absolution.

En confidérant les censures comme des Actes où des Jugements qui tombent en pure correction de mœurs & de discipline, on est au cas des Ordonnances rappellées fous le mot Appel, où il est établi que l'appel qui s'en releve, n'a qu'un effet devolutif hors les deux cas dont il a été parle; on trouve à ce sujet des Arrêts dans les M. du Clergé, tom. 2...... voyez ausii les Loix Eccles. de M. d'Héricourt part, 1, ch. 22, n. 44. 6. 6. CENSURES DOCTRINALES. V. Doctrine.

CEREMONIES font des choses qui rendent le Culte Divin, plus auguste & plus vénérable.

On diftingue dans l'Eglise deux sor-

tes de cérémonies: celles qui font effentielles aux Szeroments, & que Jétis-Chrift lui-même a preferires, & les cérémonies qui ont été établies par les Apômes & par les Pafteurs de l'Eglife. Les premieres font inalérables,

fe. Les premieres sont inalécrables, & généralement les mêmes par cous le Chrétienect. La différence des temps & des lieux a produir dans les autres me très grande diversité, lans pourtant rompre l'unité de l'Eglise, parca qu'elles ne touchent point à la soi, ni aux maximes de la morale Fleury, instita: au Dr. Ecclés part. 2. ch. 2. V. Osse Divin, Rit. Sucrement, Comm

CEROFERAIRE. V. Acelyte.

CERTIFICAT est un Acte par lequel on assure la vérité de quelque fait, il semble que Certificat die plus qu'attessation : mais dans l'usage on consond ces deux tettmes, & on n'en fait qu'un dans le sens de notre dé-

finition. V. Attestation.

S. 1. CERTIFICAT DES BANQUIERS.

Le Certificat des Banquiers Expéditionnaires, requis par P(Ordonnance de 1667, comme nous le difons fous le mot Banquier, se met au dos de la fignature & expédition en cestre mes: "Nous foullignés Avocars au "Parlement, Confeillest du Roi, Bunquiers Expéditionnaires en Cour da "Rome demonsaires partiendra, fisivant "POrdonnance, que la préfente Signature datée à Rome, le..... et "y véritable & duement expédice en "la dite Cour : en foi de quoi nous "avons fignés A..... le...."

Le Certificat est le detnier Acte qui confomme l'Expédition entre les mains du Banquier; il est précédé du Tradita avec lequel il est souvent contondu dans l'usage. V. Tradita. Les Banquiers sont aussi tenus de donner des Certificats des différents rolls qui fe font à Rome, d'accorder des provisions; Pon voit ailleurs l'estre que produisent ces Certificats. V. Refut,

Banquier , Date.

Nous remarquerons cependant ici que par l'Atrêt du Grand Confeil du 28. Juin 1748. rapporté pat M. Piales en son traité de la prévention tom, 1. ch. 18. il a été jugé qu'un impétrant peut intenter complainte & plaider fur un simple Cettificat du Banquier même dans le cas où il s'agit d'une grace qui dépend de la seule volonté du Pape, pourvu toutesois que la grace air été accordée & que le Certificat l'atteste. Le même Auteur rapporte dans le même Ouvrage part. 2. cli. 12. un autre Arrêt plaidant M. Cochin, sur là question de favoir si quand un Banquier a sivré par un Certificat, son témoignage à la Justice, il ne lui est plus permis de le reformer, ni d'y rien ajouter. Le Grand Conseil préjugea qu'il le pouvoit , par Arret du 22. Mars 1725. rendu au rapport de M. Mangot; il ne s'agissoit en ce cas que d'une simple omission. Mais si l'erreur eût été plus grande, fans doute que l'Arrêt auroit été le même.

CESSATION DES OFFICES DIVINS.

La ccilizion des Offices Divins, efit
une des peines Eccléficifiques qu'on a
trouvé bon de ne plus employer. Il
n'en efi parlé que dans le chapitre
13. de Offic, jund. Ord. & la Clem.
13. de Office; jund. Ord. & la Clem.
14. fine. excem. M. Gibert en fon traité
des Cenfures; pag. 566. en a réuni le
des Cenfures; pag. 566. en a réuni le
regle fuivante, jl a ceffairon des Offices
Divins étoit une peine fiprituelle porce avec certaines formalisés preferites
par les Evêques, par les Conciles Previnciaux, ou pur les Egifies Cathé-

drales, ou par les Collégiales, fait féculieres, foit régulieres, générale ou particuliere introduite par la coattime ou par quelque privilege, comprite ou contenue dans la feule discontinuation du Service Divin , destinée à venger des injures faites à certaines Egliles par qui que ce fût, ufitée du temps des Décrétales du Sixto & des Clementines, & presque abolie par un non ufage de plutieurs fiecles, Elle est ordintirement exprimée dans le droit par le terme de collition, à divinis, & autant qu'il y a de choies divines & pratiquées dans l'Eglife, aurant il y en a d'interdires par cette peine, " Il s'entuit donc de certe regle, ajoute le même Auteur, que la ceifation des Offices convient avec les centures, en ce que io. elle est une peine spirituelle, parce qu'elle prive d'un bien spirituel.

2°. Elle est portée par une puissince spiriruelle; savoir, les Evéques, les

Conciles, les Chapirres.

4°. Elle convient plos purk-uitérement avec l'unterdit par là division & par les elles; la cellusion à Divisió differe des confues; s', ay ar le nom qu'on s'a jumais confondu quelque rapport que ces de dues chofes aente entre elles; s', en ce qu'elle n'écam ordannée en autone part du drout; on ne peut la divisier en cellusion, « Jure ed à homine, comme les centure.

3°. Ede cell'ut fans aciolation par

la seule satisfaction.

4º. Elle évoit une paine plus rigoureule que l'interdit, puilqu'en aucun temps, en aucun cas, on ne pouvoit ni celébrer, ni administrer, ni enfavelir ce qui elt quelquisois permis pendant l'interdit. V. Interdit.

5°. Le violement de ceste peine qui n'est point marquée deus le droit ne rendoit poine irregulier, comme celui CHA

de la censure, 6°. Enhn la cessation à Devinis n'est plus en usage tandis qu'on emploie toujours les censures.

Notre pragmarique parle de la cefation à Dissinis à l'occasione d'un abus qui se pratiquoti à ce flueix. V- Effec Dissin. La Gloie de ce Reglement au meine tire de pignor, estimat dissinism femble faire entender que la peine do Localistino à Dissinis n'ell point abolie mais il eft demenu par le non utiges.

CHAIRE EPISCOPALE. V. Cathéura-

le , Eveque.

CHAMIRE Aostronous e'est un appeller le Conseil des Finances du Pape, parce qu'ons praire les ssinieres du concenent le Trésir ou le Domaine de Vigitis ou du Pape, on y ration audit des instrices bénéricales pour l'expédition de certaines bulles & Reference, par le conseil de la part de l'imperant, sinie passir par le Conssistin de Conseil de quelque desaut de la part de l'imperant, sinie passir par le Conssistin de Conseil de la part de l'imperant, sinie passir par le Conssistin de la part de l'imperant, sinie passir par le Conssistin de la part de l'imperant passir passir de la passir de la passir de la passir de la passir de l'imperant passir passir de la p

Le Tribunal de la Chambre Apofolique fe ieun les mêmes jours que la Dateie; il est composé d'un Clufappelié, Sanila Romane Ecdiqu Camerazius, sudje Camerlinge, qui a lous la un Trelorier, un auditeura appellès Clers de Chambre & même Notaire; ils se qualificat, cus mêmes Sècreaires de la Chambre, & Migner annies ad delloras du contens; est in camera Application Neceri.

Le Treiorier & Paudireur ont une Juridiction féparée. Le lieu où ils s'affembleut tous, s'appelle la Chambre. Le Miniftre Principal de cette Chambrepout l'expédition des Bullet, eff le Summitte. Il fait faire les minutes, les

fair

CHA beaucoup limité, Sa fonction est re-

pédition dépend de lui ou de fon Substitut : autrefois ce Summiste étoit un des Clercs de la Chambre, mais le Pape Sixte V. Pen démembra & l'érigea en Office séparé. V. Summiste. C'est dans les Livres de la Cham-

bre Apostolique que se trouve la taxe des annates. V. Annate, taxe. C'est dans ces mêmes Livres que doivent être enrégistrées toutes les graces accordées par le Pape ou fon Vice-Chancelier. Pie IV. publia une Balle à cet effet, que Corradus rapporte en son Traité des Dispenses, lib. 10, cap. 5. V. Régistre. Les expéditions de la Chambre

ont une autre date que celles de la Chancellerie. V. Année , Date , Reserit.

Il faut appliquer aux expéditions qui passent à Rome par la Chambre Apostolique, & qui ne sont pas fixées, non plus que celles de Chancellerie, ce qui est dit sous le mot Daterie. par rapport à nos usages. Ce Tribunal ne peut nous intéresser que relativement aux matieres Eccléfiastiques & bénéficiales: c'est pourquoi nous avons cru pouvoir nous dispenser d'entrer dans le détail des différents droits purement profanes & temporels que les Papes lui ont attribué, ainsi qu'aux Officiers

qui le composent. Nous remarquerons ici, que l'Abbé de Ste. Genevieve de Paris, a une Jurisdiction, en qualité de Conservateur né des privileges Apostoliques, & de Député par le St. Siege, pour connoître & juger de toutes fortes de causes entre les Gens d'Eglise, qu'on appelle à cause de cela, Chambre Apostolique. Cette Chambre avoit autretois be ucoup de crédit & un grand ressort: l'appel de ses jugements étoit porté immédiarement au Pape; mais depuis, le pouvoir de cette Chambre a été duite présentement à décerner des manitoires, lotique les Juges féculiers or donnent de s'adresser à l'Abbé de Sre. Genevieve pour cet effet. Cette Chambre n'est composée que de l'Abbé du Chancelier & d'un Secretaire.

S. I. CHAMBRE APOSTOLIQUE . Or-FICIERS. V. Office.

6. 2. CHAMBRE ECCLÉSIASTIQUE. Ou appelle ainfi les Bureaux Diocéfains & Supérieurs dont nous avons parlé fous le mot Burean : on les appelle aussi Chambres Diocéfaines, Chambres Supérieures. Il y en a de ces dernieres. huit dans le Royanme ; l'on voit l'époque de leur écabliffement fous le mot Bureau, & l'étendue de leur ressore fous le mot Décimes.

S. 2. CHAMBRE DE L'EDIT COULTE trefois une Chambre du Parlement établie par les Edits de pacification , pour juger les causes de ceux de la R.P. R. Elle fut supprimée par Edit du 4.

Fevrier 1669. V. Protestant.

S. 4. CHAMPRE DES COMPTES. Le Receveur Général du Clergé rendoit autrefois ses comptes à cette Chambre à Paris, V. Recevenr. Il paroit que les Officiers de la Chambre des Comptes faisoient autresois des rôles pour être gratifiés de quelques bénéfices . & qu'ils le failoient recommander aux Papes & aux Collateurs de France; mais il ne paroît pas qu'ils aient prétendu être comptis dans les Bulles des Papes pour la concession de l'Indult des Officiers du Parlement. Mem. du Clergé, tom. 11. p. 1376. & fuiv.

CHANCELLADE, Nom que l'on donne en France à une Congrégation de Chanoines Réguliers : La Congrégation de Chancellade. V. Chanoine »

Ordres Religienx.

CHANCELLERIE ROMAINE off le lieu où l'on expédie les Actes de toute Tome I. M mam

les graces que le Pape accorde dans le Contiftoite, & fingulièrement les Bulles des Archevêchés, Evêchés, Abbayes & autres bénéfices réputés Confiftoriaux. Dans l'usage, on regarde la Chancellerie de Rome , comme une espece de Bureau général distribué en différents Tribunaux, tels que la Daterie, la Chambre, &c. Quoique chacun ait fon établissement, ses sonctions & ses droits particuliers, la Chancellerie toutefois, relarivement aux expéditions pour les graces, est d'un établitfement plus ancien.

Si l'on juge de cet établissement par celui du Chancelier de l'Eglife Romaine; on croira que la Chancellerie est fort ancienne, puisque ce Chancelier étoit connu dès le temps du fixieme Concile Ecuménique, tenu en 650. Mais comme on ne doit regarder , par rapport aux expéditions, l'état de l'Eglife Romaine, dans les premiets fiecles, que comme celui des aurres Sieges où il y avoir aussi des Chanceliers, ou des Écclésiastiques qui avoient quelque charge pateille, on doit plutôt croire, avec plutieurs Auteurs, que cer Office n'a été établi que vers le commencement du XIII. ficele, En effet , le Papé Luce III. est le premier qui parle de Chancelier dans le eh. ad bac , de Rescriptis. Innocent III, en parle aussi dans le ch. dara, de erimin. falf , & dans le ch. porrella , de confirm. util. vel inutil. Mais il n'y evoit point au temps de ces Papes, de Vice Chancelier, ni de regles de Chancelleric ; un Préfident & quelques Officiers avoient la direction de cer Office fous les Ordres du Pape, qui troit le Chef, & à qui, pour certe taiton, on a toujours donné en cette qualité les droirs & le nom de Chancelier. Le Cardinal de Luca prétend qu'on ceffa à Rome de donner le titre

de Chancelier à un autre qu'au Pape parce que les Cardinaux, à qui cette charge étoit ordinairement conférée regarderent comme au dessous d'eux de l'exercer en titre, & que depuis, le Pape ne le leur donne plus que par commiffion. D'autres Auteurs disent que Boniface VIII. se réserva à lui seul le titre de Chancelier, parce qu'il dit, que Cancellarius certabat de pari cum Papa. Le même Pape avoit aussi retenu pour lui l'Office de Chancelier de l'Eglise & Université de Paris, ce qui a peut - être fait confondre ces deux Offices: mais quoiqu'il en foit, Onuphre dit au livre des Pontifes, que ce fut du temps d'Honoré III. qui vivoir bien avant Boniface VIII, qu'il n'y eut plus de Chancelier à Rome.

La Chancellerie en elle-même & telativement aux expéditions qui en émanent, étoit anciennement bien peu de chole, ou pour mieux dire n'étoit rien; elle s'est formée insensiblement .. & il femble que ses accroissements ont fuivi ceux des droits, que les Papes ont exercé for les Bénéfices. Nous disons ailleurs que les regles de Chancellerie n'onr que Jean XXII, pour principal Auteur, & que ce n'est que depuis lors, que cet Office a eu une confistance, dont on voit à prétent le véritable état , par ce qui cft dit endifférents endroits de ce Livre.

C'est une grande maxime à Rome .. que la Chancellerie représente le Saint Siege, ou le Pape qui en est le Chef: Cancellaria reprasentat Sedem Apostolicam que babetur pro Cancellario , unde quando Auditor remittit caufam ad-Cancellariam, dicitur cam re mittert ed Confisterium Pape , quod babetur pro Cancellarto, non autem remittitur ad Vice-Can ellarium Gomer. Pram. Regul. L3 Chancelletie , dit Corradus , de Difpers. lib. 9. c. 3. n. 9. est l'organe de la voix.

CHA & la volonté du Pape, est organum men-THE VOCH PAPE.

Nous n'avons rien à ajouter sur la matiere de ce mot , à ce qui en est dit sous le mot Daterie, par rapport à nos ufages; nous remarquerons feulement qu'on a adopté en France cette derniere maxime, par rapport aux Provisions de Rome, c'est à dire, que l'on ne diftingue pas le Pape de la Chancellerie, pas même du Vice Chancelier, V. ci-deffous Chancelier.

6. 1. CHANCELLERIE , OFFICIERS. V.

6. 2. REGLES DE CHANCELLERIE. V. Regles.

CHANCELIER, VICE-CHAN-CELIER DE ROME. On appelloit autrefois Chancelier à Rome , un Eccléfiastique qui avoit la garde du Sceau de cette Eglise ; c'étoit le Chef des Notaires ou des Scribes. On voit cidessus , au mot Chancellerie Romaine , le fort qu'a eu cene charge : Solnt Papa est Cancellarius in Ecclesia Dei, difent les Canoniftes , fic dittus , quia Rescripta , Privilegia & alia , anteanam Sigillo muntantur , corrigit & eancellat , unde qui ejus vices in ille Officio exercet , Vice - Cancellarins dieitur.

C'est donc du Vice : Chancelier qu'il nous faut parler ici, relativement à la Cour Romaine. On tient que Boniface VIII. donna le premier certe Charge à un Cardinal , & qu'elle n'éroit exercée auparavant que par des personnes d'un rang beaucoup inferieur ; elle est aujourd'hui très importante. Outre les droits qu'il a par la derniere regle de Chancellerie que nous allons rapporter, il est le Supérieur de tous les autres Officiers de la Chancellerie, & les Papes lui ont accordé une espece d'Intendance générale sur

toutes les affaires qui paffent par la Chancellerie ; Pra eft expeditionibus totius orbis in rebus Ecclesiasticis & Officialibus Officii : scilicet , Abbreviatoribus Parci , qui Minneas ex Supplicaesenibus fignatis dictam , & Scriptoribus Abbreviatorum Parci Mineris , Sollicisatoribus , qui & Zannizeri dicuntur , Plumbatoribus & Registratoribus, Zekius, de Republ. Ecclef. c. 4. Cet Auseur marque la forme des expéditions qui passent par les mains du Vice-Chancelier, mais nous ne-l'avons pas suivi. parce qu'elle est expliquée en différents endroits de cet Ouvrage, d'une maniere adaptée à notre Pratique : voici les termes de cette regle , dont nous avons parlé ; sa Rubrique est , De potestate Reverendissimi Domini Vice-Cancellarii , & Cancellariam regentis. Ce Régent de la Chancellerie est un Prélat de Majori Parco , qui vient immédiatement après le Vice - Chancelier . & il met la main à toutes les rélignations & cellions , comme matieres qui doivent être distribuées à ceux du College des Prélats de Majori Parce. Sa marque se met à la marge, du côré gauche de la fignature, audessus de l'extension de la dare, en cette maniere : N. Regens. Cest lui qui en vertu de ses facultés, corrige les erreurs qui peuvent être dans les Bulles expédiées & plombées, & pour marquer qu'elles ont été corrigées, il met de sa main en haut , au dessus des lettres majuscules de la premiere ligne de la Bulle réformée : Corrigator in Registro prout jacet, & figne ion nom . par exemple , J. Columa , Regens. Corrad. de Difpenf. lib. 2. cap. 2. n. 14.

La regle porte : Primo , quod poffit committere absolutionem illorum , qui ignoramer in Supplicationibus vel in Litteris Apostolicis , aliquid scriberent , corrigerent vel delcrent.

Mm m 2

Item , quod possit corrigere nomina & cognomina personarum, non tamen corum quibus gratia & concessiones finnt ; ac beneficiorum , dum tamen de corpore confeet.

hem, quod foffir omnes caufas beneficiales, essam non develutas, commit-

tere in Curia, cum posestate citandi ad Item , quod processus, Apostolica antioritate decretos , aggravare poffit , cum

invocatione Brachit Secularis , & Sententias executioni demandari facere contra intrusos & intruendos , per litteras Apostolicas , desuper conficiendas , & non alias. Item, quod possit signare Supplica-

tiones manibus duorum Referendarsorum fignatas , de beneficiis Ecclefiaslicis , secu-Laribus, & regularibus, dispositioni Apofrolice generaliter non reservatis, quorum enjustibet valor centum florenorum auri de Camera vel totidem librarum turon. parverum, fen totidem in alia moneta. fecundam communem aftimationem , valorem annum non excedat.

Item, qued possit signare Supplicationes , ersam duorum Referendariorum manibus fignatas, de novis Provisionibus, fi neutri & subrogationibus pro collitigantibus, in quibus non desur clausula generalem refervationem importans.

hem, quod possit ad Ordines suscipiendos atatis , prorogare terminos de dictis suscipiendis Ordinibus, usque ad proxima, tunc à Jure flatuta tempora, in quibus sis atati successive adipses Ordines promoveantur.

L'on voit ailleurs , qu'en France on ne diffingue pas le Vice-Chancelier du Pape, lorfqu'il s'agit de comparer l'autorité de l'un à l'autorité de l'autre ; le fint ne l'emporte pas sur le concessim. V. Date, Concessim. On tient pour cette maxime en France,

CHA que quidquid geffit Cancellaria , videtur geflum a Papa. Corrad. de Difpenf. lib. 8. cap. 4. n. 26.

S. I. CHANCELLERIES D'EGLISE: e'eft un titre qui s'est conservé dans pluficurs Fglites, & qui prend fon origine dans ces anciennes Charges de Cartophilax , Bibliothécaire , Notaire , ( V. ci deflous, ) dont il est fi touvent parlé dans les monuments Eccléfiaftiques. Le Chancelier étoit le dépositaire du Sceau particulier d'un Evêque ou d'une Eglise; il est parlé de Chancelier dans le fixieme Concile Général; les uns croient que ce mot vient de se que cet Officier étoit le maitre du Chœur , appellé Cantelli ; les autres , & c'est l'opinion la plus commune, tiennent que les Chanceliers d'Eglife ont tiré leur nom des Chanceliers Séculiers, qui écrivoient chez les Romains intra Cancellos.

Le nom & l'Office de Chancelier Ecclésiastique se sont altérés dans la fuite des temps; dans des Eglifes où il y avoit autrefois des Chanceliers, il n'y en a plus; dans d'autres, ils ont changé de nom ou de fonctions; en les a appelles Scolaftiques, Ecolatres, Capifed, d'où viennent les droits dont certains Chanceliers jouissent fur les petites écoles des Villes; enfin, dans d'autres Eglises, le nom de Chancelier est resté avec quelque vestige de leurs anciennes fonctions. Les Chanceliers font Officiers dans ces Chapitres, & Dignités dans ceux-là; le temps a fait la Loi sur tous ces changements, quoique l'on puisse, & que l'on doive même appliquer à ceux qui restent les Canons qui regardent les Ecolâtres, & qui font communs aux Chanceliers. Le Concile de Tours, tenu en 1583charge nommément les Eccléfiastiques & les Chanceliers des Eglifes Cathédrales, d'instruire ceux qui doivent

lire & chanter dans les Divins Offices, & de leur faire oblerver les points & les accents.

Nous avons en France plusieurs Eglifes où l'on voit encore des Chanceliers qui sont ou ne sont pas du Corps du Chapitre, selon que leur Office ou Dignité est plus ou moins ancien que le partage des Prébendes ; s'il est moins ancien, le Chancelier ne peut être du Corps du Chapitre qu'en possédant une Prébende ou Canonicat. Dans quelques-unes de ces Eglises, les Chanceliers ou Ecolârres, font Chanceliers nés de l'Université du lieu, tels sont les Chanceliers de l'Eglise de Paris, ceux des Erlifes d'Orléans & d'Angers. Voyez au mot Université, où nous parlerons plus particulièrement des Chanceliers de l'Eglife Norre Dame de Paris & de Ste. Genevieve, V. aussi Chambre Apostoliane.

Le Pere Thomatiin, de la Discipl. part. 3. liv. 1. ch. 51. 52. établit que les Syncelles, les Conteillers Eccléfiastiques, les Chanceliers, les Notaires, les Cartophilax & les Bibliothécaires sont tous des Offices qui ont beaucoup de rapport entr'eux, & à-peu-près la même origine. Ce Savant Auteur nous apprend, que le Chancelier de France étoit autrefois un Eccléfiastique, qu'il y avoit plusieurs Chanceliers inférieurs, qui étoient comme les Substituts d'un premier Chancelier, à qui on donnoit le nom de Grand Chancelier on d'Archichancelier. Celui-ci gardoit les Ordonnances des Princes, & les réfolutions des Assemblées générales ou des Etats du Royaume. Il en fournissoit des exemplaires aux Evêques, aux Abbés & aux Comtes; c'est ce qui paroit par un Capitulaire de Louis le Débonnaise de l'an 823. Le Grand Chancelier publicit aussi ces Ordonnances dans les Assemblées du Peuple. Il étoit difficile qu'une pareille Charge für long-temps entre les mains des Gens d'Eglife, Si les fils Bénéficiers des Chance-

hers de France sont exempts de décimes ? V. Décimes, Chantelier de l'Uni-

versité. V. Université.

CHANOINE est celui qui jouit dans une Egile Cathérale ou Collègiale d'un certain revenu assecté à ceux 
qui y doivent sitre le Service Divin.
Zekius, en la Rebublia, Esclésiatique, définit ainst les Chanoines:
Camaici diennur qui Canome vol reditum certum ex Ecclifia capium; o privilles certiu migrirbus Clericus diffinant 
habers; unde o cannois dicuntur Clerici primis grahu, altis benéficiaris hunarabilities diquitate carentibus. C. relatum,
é, dilettu de redo.

On croit communément que le mot de Chanoine exprimé en latin par Canonicus, vient de Canon qui fignifie Regle : ce qui a fait dire à plusieurs que Chanoine est la même chose que Régulier , comme s'il avoit été ainfi nommé, de la vie réguliere qu'il doit observer. D'autres prétendent que ce mot vient à la vérité de Canen; mais dans un autre sens, ils disent que Canon fignifie en latin Penfion , & que le nom de Chanoine a été donné à raifon du Canon ou de la penfion qui étoit assignée à ceux qui assistoient aux Offices Divins, ou qui servoient auttement l'Eglise. Le Pere Thomassin, part. 2. liv. 1. ch. 31. dit qu'on appelloit originairement Chanoines, tous ceux qui avoient part à certaines diftributions, & qui étoient écrits pour ce fujet in Canone, c'eft à dire, fur la Matricule de l'Eglife. M. Fleury, en fes instit. ch. des Chanoines, en dit autant, & il ajoute que depuis, le nom de Canoniques ou Chanoines fut particuliérement appliqué aux Clercs qui vivoient en commun avec leur Evêque.

462

LEURS DIFFERENTS ETATS. Le Pere bla to les Clercs de son Eglise; il Mabillon & plusieurs autres Auteurs les obligea de demeurer dans uns ont cru qu'il n'y a point eu de vérita- maison où il y avoit des lieux réguliers, bles Chanoines dans les Eglifes Cathé- comme dans les Cloirres des Moines; deales avant le huitieme fiecle; & il & il leur prescrivit une regle, tirée faut convenir qu'on n'a commencé de l'Ecriture-Sainre, des Canons, des feulement à appeller le Clergé de Conciles & de quelques endroits de la l'Eglife Episcopale, du nom de Cha- Regle de St. Benoît qui peuvent conpoine, que du temps de Pepin & de venir à des Ecclésiastiques, Cette regle Charlemagne, lorsque les Clercs em- est rapportée par M. Fleury, en son bratterent la vie commune, & se rédui- Histoire Eccles. liv. 43. art. 37. A fireat en Congrégation. Il y en avoit set exemple on travailla à introduire alors non seulement dans les Eglises la nouvelle Regle de St. Chrodegang Cathédrales, mais encore dans des dans toutes les Eglises, Le Concile de maifons particulieres où ils vivoient Vernon, tenu l'an 755, veut que tous fous un Abbé. Jusqu'à ce temps, le ceux qui renoncent au siecle, vivent dans Clergé de la ville Episcopale ne vivoit un Monastere sous la regle des Moines pas en Communauré; on faifoit une ou dans la maifon de l'Eveque suivant la maffe des revenus de l'Eglife, & on regle des Chanoines : [ub manu Epifcopi en distribuoit à chacun une certaine seu ordine Canonico. M. du Clergé, tom. 6. quantité proportionnée à fon ordre & p.482 & suiv. Charlemagne, dans ses à son travail. St. Augustin & plusieurs Capitulaires , recommande à ceux qui autres Evêques d'Afrique assemblerent entrent dans l'Etat Ecclésiastique qu'a les Prêtres & les Diacres de leur Egli- appelle la vie Canoniale, de vivre sefe, dans la maison Episcopale; d'au- lon la Regle qui leur est prescrite. Cette tres Evêques avoient auprès d'eux des Regle étoit celle de Chrodegang, elle Moines dont ils se servoient pour les étoit observée non-seulement par le fonctions Ecclésiastiques: mais il y Clergé de la Cuhédrale, mais encore avoit toujours un plus grand nombre par toutes les autres compagnies de d'Eglises dont les Ministres vivoient Clercs qui se trouvoient dans le Diocese. séparément, & recevoient des distribu- & qui étoient gouvernés par des Abbés. tions manuelles; c'est dans ces Eglises que le Pere Thomashn dit qu'on ap- nu l'an 813, ayant ordonné aux Clercs pelloit Chanoines tous ceux qui étoient Chanoines qui demeuroient dans la ecrits pour les distributions in Canone; Maison Episcopale, de dormir & de & en effet, l'onzieme Canon du troi- manger ensemble, enjoint la même sieme Concile d'Orléans prive du nom chose dans le Canon suivant, aux Cha-& des distributions de Chanoines, tous noines qui vivoient dans des Monasteles Clercs qui ne rendent pas à l'E- res sous la conduite d'un Abbé ; pluvêque l'obéissance qu'ils lui doivent, sseurs de ces Monasteres de Clercs ou qui ne s'acquittent point dans étoient des Abbayes dont les Moines leur Eglife, des fonctions auxquelles avoient abandonné leur institut, & ils sont obligés. Thomassin, part. 2. s'étoient sécularisés, Le Concile de Tours liv. 1. ch. 31. V. Biens d'Eglise.

CHA S. t. ORIGINE DES CHANOINES', Chro us degng Evêque de Mers, affem-

Le troisieme Concile de Tours . tenous le fait affez connoître, quand il Sous le regne du Roi l'epin, St. substitue ces Monasteres à ceux dans

CHA lesquels la Regle de Sr. Benoît n'ésoit point observée : aussi Charlemagne furil obligé d'ordonner à tous ceux qui passoient leur vie dans le détéglement fous l'habit de Moines & de Chanoines, de se choisir un éjat & de devenir des véritables Moines ou de véritables Chanoines. Ut vel veri Mon chi fint vel veri Canonici, cap acquif. C.77. M. du Clerge, be, eir. Tels éloient les Réligieux de Si. Marin de Tours auxquels cet Empereur reproche, d'être tantôt Moines, tantôt Chanoines , & de n'être en effet ni l'un ni l'autre. Depuis, ils ont embraffé la vie Canoniale.

Le Cercile de Mayence nous apprend que l'extréme rellemblance qu'il y avois en ce temps-là entre les Communaués de Chanoines & de Moines, avoir rendu le nom de Monaftere commun aux fociées de Chanoines : Perferient miss le les de Monaferiers missemm partier de Monaferiers peidem missemm partier de Monaferiers pellerum. La clièture coit la même, & le Supérisur des Chanoines portoit aussi le nom d'Abbé. V. Abbé.

Cette vie commune & édifiante des Chanoines dura jusqu'au dixieme ou onzieme siccle, temps auguel ils partagerent les revenus de leur Eglife. V.. Biens d'Eglise.. On tácha, mais en vain, de résablir la vie commune. Yves de Chattres se plaignoit que de son temps la chatité étoit restoidie, & que la cupidité dominoit si fort ; que les Clercs ne vivoient plus en commun dans les Eglises de la ville & de la campagne. Pour animer les aurres par son exemple, il commença lui-même par établir la vie commune dans l'Eglise de Sr. Quintin de Beauvais dont il étoit Prévôt. M. du Clergé, tom. 6. p. 994.

Mais cette réforme ne fut soutenue dans le fiecle suivant que par des Cletes qui prirent le nom de Chanol-

nes réguliers de St. Angullin; non que ce Saint elt feiu ne Regle qu'ils nit villent, c car la regle qu'ils nit villent, c car la regle qui et dans les Ceuvres de ce Saint, a été compolée pour des Religientes, ) mais parce qu'il étoit l'Influtieure de la vie commune pour les Eccléfasfiques. Ces nouveaux Chanoines différoient des autres en ce que ceux-ci pouvoient garder leur bien, au liteu qu'eux étoitent engagés par un vexu folemnel à la pauvrect. Thomasfilm, part, 3. liv 1, ch. 20.

Dans le même fiecle, on mit dans plusieurs Carhédrales, de ces Chanoines réguliers. En 1142, un Evêque de France obtint du Pape Innocent II. une Bulle qui lui permenoie d'énablir la vie commune & la Communauté de biens dans fon Chapitte felon la regle qu'on appelloit alors de Sr. Augustion: ce qui fut suivi par plusieurs Evêques. Il feroit trop long d'en rapporter les exemples qu'on peut voir dans le Gallia Christiana: il lutlita de dire, pour finir l'Histoire de l'état des Chanoines féculiers & réguliers, que la plupart & presque toutes ces liglises de Cathédrales où il y avoit des Chanoines réguliers de St. Augustin, ont été depuis fécularifés, quelquefois même pour un plus grand bien, comme on en a un célebre exemple dans l'Eglife de Latran à Rome où le Pape Boniface VIII, fubfliqua des Chanoines Séculiers aux Réguliers quir n'évoient ni affez bien régles ni affez puissants, disoit ce Pape dans sa Bulle de fécularifation, pour foutenir les droits & Phonneur de cotte Eglife, Hift. Eccles. de Fleury , liv. 89. n. 66. Plufieurs Saints Prélats ont voulu dans ces derniers temps rétablir lavie commune entre les Chanoines de leurs Cathédrales , mais ils n'ont pu réussir dans ce dessein. On ne voit plus de Chanoines réguliers vivants en com464 mun, que ceux qui reduits en forme de Congrégation militent fous la regle de St. Augustin. V. Moine.

On doir donc aujourd'hui diftinguer deux fortes de Chanoines, favoir, les Chanoines qui ne font point de vœux, & qu'on appelle pour cette raison Séculiers; & les Chanoines qui s'engageant par des vœux à l'observance d'une Regle, deviennent semblables à des Religieux; on les appelle aussi Chanoines Répuliers.

Les uns & les autres sont compris fous le nom de Chanoines : Appellationes Canonicorum & Canonicatus, veniunt etsam Regulares. Glof. in Clem. dispendiofam , verb. beneficiis de Jurejurand.

Sous le nom de Clercs, dans les matieres savorables, on comprend les Chanoines, les Dignités & les places interieures d'un Chapitre ; tout le Clergé, en un mot, desservant dans une Eglife Cathédrale ou Collégiale: Cum nomen Cleriei fit nomen generis & genus inferat suas species ; secus in materiastricta; parce que les Chanoines font audeflus des fimples Cleres, dignieres fimplicibus clericis. Le Concile de Trente. fell. 24. cap. 12. in fin. appelle un corps de Chanoines, le Senat de l'Eglite, Senatus Ecelefia, Fagnan, in cap. bone memoria de postul. Pralat. n. 2. & seq.

A l'égard des Chanoines réguliers, c'est une question, si on doit les comprendre fous le nom de Moine, exprimé dans le Droit ; l'Auteur cité in cap, quod Dei timorem , de fat. Monach, expose au long les resiemblances & les différences qu'il y a entre les Moines & les Chanoines réguliers ; & malgré l'ancienneté & les prérogatives qu'il donne aux Chanoines réguliers de Sr. Augustin, il estime que l'on doit comprendre les Chanoines réguliers suos le nom de Moine en général & dans l'ordre du droit commun: Sed argumentum a simili, ajoute-t-il, vel ab idemtitate rationis, non habet locum in his que exhorbitant à jure communi, Dumoulin paroît n'être pas de cet avis. V. Abbé.

Les Chanoines réguliers se trouvent fans contredit compris fous le nom de Réligieux; puisqu'ils font profession d'une Regle qu'ils se sont engagés par vœux, de pratiquer. Ce qui fait le doute fur le mot Moine, c'est qu'on n'a entendu pendant long-temps dans l'Eglise, par ce nom, que les Moines de Sr. Benoît, qu'on appelloit les Moines noirs, Monachos nigros, & que la lettre du mot ne donne que l'idée d'un Religieux confacré totalement à la vie folitaire & Monachale; auffi n'a-t-on pas compris les Chanoines réguliers, fous' la défense que sait aux Moines le Concile de Latran, de desservir les Parossfes fans compagnon. V. Paroiffe, Religieux , Moine.

L'on ne reconnoît en France pour viais Chanoines réguliers, que ceux des Congrégations de Ste Genevieve. de Prémontre, de St. Ruf, & quelques autres dont nous parlons sous le mot Orares Réligieux, V. aussi Réligieux, Benefices , Affociation , Commanderie.

A l'égard des Chanoines réduits à présent en corps libres & séculiers dans des Eglises Cathedrales ou Collégiales, voici ce qui les regarde en général.

\$.2. CHANOINES, QUALITES, DROITS. Les Chapitres des Cathédrales repréfentant l'ancien Prasbyterium, qui n'etoit compose que de Pretres. & de Diacres, on ne devoit en rigueur y admettre que des Ecclésiastiques qui eussent reçu l'un de ces deux Ordres, Mais on y a admis des Clercs inférieurs ; & le Concile de Mayence , tenu en 1549, fixe à cette époque la décadence fpirituelle & temporelle des Chapitres. Lorfque

Lorsque le Sous-Diaconat sut mis au rang des Ordres Sacrés, on communica aux Sous-Diacres les avantages les plus considérables des Chanoines, favoir, la féance dans les fieges hauts du Chœur, & la voix ou le suffrage dans le Chapitre. Le Concile de Valence, tenu l'an 1248, renouvella les peines Cinoniques contre les Chanoines qui refuseroient de se saire ordonnet Sous-Diacres . Diacres ou Prêtres . dans les besoins de leur Eglise. Le Concile Général de Vienne & celui d'Avignon défendent de faire entrer dans les Chapitres, fous quelque prétexte que ce foit , ceux qui n'étant pas Sous-Diacres, ne doivent pas y avoir de voix. Clem. unic. de atat. qualit. &c. Enfin le Concile de Trente, fest. 22. cap. 4. de ref. confirma ces Réglements & y comprit les Eglises Régulieres.

"Quiconque fera engagé au Service "Divin, dans une Eglife Cathédrale, "ou Collégiale, Séculiere ou Réguliere, "fans être au moins dans l'ordre de "Sous-Disce, n'aura point de voix en "Chapitre dans lesdites Eglifes, quand "les autres mémes la lui auroient ac-"cordée volontairement.

Le mêm: Concile ordonne au même endroit, que tous ceux qui obtiennent dans les suclices Eglifes des bénéfices auxquels se trouvent attachés des offices ou services qui demandent cerrains Ordres, s'y fassen promouvoir dans l'année. V. Premeston.

Le Concile V. Primovine.

Le Concile V. Primovine.

Le Concile V. Primovine.

Le Concile V. Le Conci

noines, ou la plugrande partie. 405 noines, ou la plugrande partie. 405 noncile, doit êrre faire par l'Evêque & par les Chanoines, sell. 24-49, 12. 44-49, 12. 44-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49, 12. 45-49,

Dans le rang & la féance, on doit. felon le Concile de Bordeaux tenu en 1624. avoir plus d'égard à l'Ordre Sacré, qu'au temps de la réception; enforte, néanmoins, que quand ceux qui ont été reçus Chanoines fort jeunes deviennent Prêtres, ils prennent leur rang devant ceux qui font plus anciens Pretres qu'eux, mais moins anciens Chanoines. Fagnan rapporte l'exemple de plusieurs Eglises d'Italie, où les Prêtres pourvus de C1nonicats affectés aux Sous Diacres, ne célebrent jamais folemnellement, & n'ont de séance au Chœur qu'après les Chanoines Diacres; ainsi que les Cardinaux qui ont le titre de Diacre. n'ont de rang qu'après les Cardinaux Prêtres, quoiqu'ils foient eux-mêmes Prêtres & même Evêques ou Archevêques. V. Presséance.

Quant à l'âge requis pour être Chanoine, V. Age.

On voit fous les mots Cannitaes, Présente, 8 la Chinonine et qu'elque choée de différent de la Prébende, & s'il faut nécediairement qu'un Chanoine foir prébendé: on voit aufit fous les mots Calaisme, Presifient, s'égnature, la forme de leurs provisions, Pour la forme de leur téceprion & le rang qu'ils ont entre cux, V. Pafifium, Prifféner, pour les options ses Prébendes, V.

Tome L. Nnn

Option: pour leurs distributions, V. Diffirmiem: enfin pour ce qu'on appelle droit d'entrée, V. Entrée, & tous les mots où l'on juge que l'on traite de ce qui peu avoir rapport à l'état & aux droits des Chanoines, foit dans les Eglies Cathédrales ou simplement Collégiales. V. Chopitre, Plain die, Afforn, Ende, Prever, Evédie, Afforn, Ende, Brever, Evédie, Afforn, Ende, Brever, Evédie, Allong, Edite, Brever, Evédie, Allong, Edite, Brever, Evédies, Allong, Edite, Brever, Edite, Brever,

De ce qu'il est permis en France de possible des Canonicas à l'àge de 14, aus d'ans 12 Cathédrales, & de 1c, dans les Collégiales , & même au-dessous de cet dec, suivant la Jorispuelence du Grand Conseil, (w. Ages, ) il sensities que le Concile de Treune nett pas fuivi, en ce qu'il estègle les Ortes pour la possible de Sarceis pour la possible de Sarceis pour la possible de Canonica Sarceis pour la possible de Canonica des Canonicas de Canonic

arcars.

Mais le Concile de Trente est suivien ce qu'il ordonne de les faire promouvoir dans l'année aux Ordres, pour
la postiellon des bénétices qui l'exigent
par la fondation ou par les staturd c'e Chapitres. Juriprud. Canoniq, etch.
Chapitres, Juriprud. Canoniq, etch.
Chapitres, Juriprud. Canoniq, etch.
Chapitres, Juriprud. Canoniq, etch.
Traité des Collat. tom. 7, p. 2, c. h.
7-M. du Clergé 5, tom. 2, p. 1358. &
tili, p. 1371. & tili, v. D. Promosion.

Il est suivi encore en ce que les Charoines mui nă areir n'ont poin de voix dant les Chapitres, quoiqu'ils puillent y distirer, & chor obligis même de feoir aux balles formes; ils ne peuvent pas même préciner aux bánsices. Toarnet, tom. 1. lett. C. art. 16. Yapon, liv. 1. tit. 3. n. a. Journal du Palsis. Arrèc du 21. Juin 1673. Jurispradenco Canonique, verb. Chapitre, fist. 6. n. 11. Jouraud des Audiences: Arrèc du 20. Juin aud des Audiences: Arrèc du 20. Juin CHA
1673. M. Piales, Traité des Coltations, tom. 6. part. 1. ch. 1. n. 9. 10. Bi-

bl. Can. tom. 1.p. 206.

S. 3. CHANGINE, OBLIGATION. UR Chanoine de l'Eglife Cathédrale de Noyon a donné au public un Recueil de Décisions importantes, sur les Obligations des Chanoines, ainsi que sur l'ulage que les Bénéficiers doivent faire des revenus de leurs bénéfices, & fur la pluralité des bénéfices. Les Eccléfiaftiques à qui la 'confeience rend ces matieres intéressantes, ne fauroient mieux fiire que de se procurer la lecture de cet Ouvrage in 12. Nous l'avons déjà cité fous le mot Biens d'Eglife; il est sait particuliérement pour les Chanoines qui fuivant cet Auteur font obligés en confcience à trois choses: la premiere, à rélider dans le lieu où est située l'Eglise dont ils font Chancines : la feconde , à affifter à l'Office Canonial qui s'y célebre ; la troisieme , à se trouver aux Affemblées Capitulaires qui tient le Chapitre en certains jours défignés. C'est en ces trois choses que consistent les devoirs essentiels d'un Obanoire, ainfi que le prouve Fagnan in C. licet de Prabendis, Pontas, verb. Chanoine. cas 20, V. fur cela Réfidence , Office Divin-

Si c'est une obligation de confeience à un Chanoine d'affiler au Chapire de fon Eglife, quand ils ont fur-toux pour objet le maintein on la reformation de la difcipline du Corps; ceux à qui h convocation en appartient, & qui ne le fort pas font encore plus reprehenfilles; ces Chapitres, fuivant Gavantus, doivent se tenir toutes les femines x, due ne fois le mois, en préfence de l'Evêque, dans les Eglifes Cathédrales, V. Chapitre.

Il oft défendu aux Chanoioes de preadre à ferme ni par eux, ni par personne interposee les biens du Chapitre ; ils ne peuvent même, s'ils font Administrateurs, en passer le Bail à leurs parents au second dégré. Gayant. Manuel. verb. Capitulum.

Un Arrêt de Réglement du Parlement de Provence du" 10. Octobre 1663, défend aux Chanoines d'aller en habit court. Par un autre Arrêt du Parlement de Paris du 18. Mai 1754. il a été jugé pour le Chapitre de Maux, qu'un Chanoine portant les cheveux trop longs & refusant de les faire couper, après en avoir été averti, peut être justement privé du revenu de sa Prébende & répuié absent de l'Eglise & du Chapitre, par une Ordonnance Capipiculaire fans qu'il y ait abus. Journal du Palais. Voy, sur la matiere de cet arricle aux mots cités ci-dessus, & les M. du Clergé, tom. 2. pag. 1139. julq. 1163 .... 1177. & fuiv. pag. 949. & fuiv.

6. 4. CHANOINE SURNUMÉRAIRE, Quand les revenus étoient possedés en commun, il y avoit dans chaque Eglise autant de Clercs qu'elle en pouvoit entretenie : lors même que les fonds eurent été partagés, on reçut encore des Chanoines lans en déterminer le nombre. S'il arrivoit que le nombre des Chanoines excédat celui des Prébendes, on partageoit une Prébende en deux, ou les doniers recus attendoient la premiere vacance ; Sub expellatione futura Prabenda. Les facheules confequences de ces partages & de ces expectatives obligerent à fixer dans toutes les Eglifes le nombre des Chanoines, quoiqu'il n'eût pas été réglé par la fondation. Le Concile de Ravenne dit, que chaque Eglise détermina le nombre de ses Chanoines selon ses moyens, sans pouvoir l'augmenter ni le diminuer qu'avec la permission de

CHA l'Ordinaire.Le Chapitre de Ferrare avoit fair confirmer a Rome le statut par lequel on avoit fixé le nombre des Chanoines. Innocent III. mande à ce Chapitre que fi ses revenus sont augmentés, on ne doit avoir aucun égard à ce statut ni à fa confirmation, parce qu'on infere toujours ou qu'on fous-enrend dans ces Réglements la clause universelle, & ce n'est que les revenus de l'Eglise s'augmentassent fi fort avec le temps, qu'ils fuffent fuffifants pour un plus grand nombre de Chaneines.

La Congrégation du Concile de Trente a déclaré que l'Evêque peut . créer des Chanoines furnuméraires , à qui les premieres Prébendes vacantes doivent être données. Fagnan in tik. 1. part. 1. p. 155. Thomailin , part. 4liv. I. ch. 47. B. 14. 6 feq.

En France l'usage de ces Chanoines furnuméraires , sub expettatione fueura Prabenda, est absolument inconnu, & les Evêques n'ont pas parmi nous le droit d'en créer dans leurs Egliles, Ces Expectatives ont toujours été réprouvées dans ce Royaume. V. Canonicat ad effectum. Mais rien n'empêche en France, que dans les Chapitres, il y ait des Chanoines honoraires, c'està-dire, des Chanoines qui, sans jouir d'aucune prébende, ont le titre, l'habit & l'honorifique de Chanoine. Voyez

ci-après. 5. 5. CHANGINES PRIVILEGIÉS, font ceux qui sans assister à l'Office , ou même fans résider, jouissent des fruits de leurs Prébendes : surquoi, V. au mot Absent.

6. 6. CHANGINE DOMICILLAIRE OU DAMOISEAU , Canonici Domicilares. On appelle ainsi dans quelques Chapitres, comme à Strasbourg & à Mayence, les jeunes Chanoines qui ne font pas encore dans les Ordres Sacrés : N nn 2

468 CHA
on les appelle auffi Chanoines in mi-

6. 7. CHANOINE CAPITULANT, est le Chanoine qui étant constitué dans les Otdres Sicrès, a voix délibérative dans

les Assemblées Capitulaires.

6. 8. CHANOINE EXPECTANT, ad effellum. Le Chanoine Expectant est un Chanoine à qui l'on a donné le titre de Chanoine, voix en Chapitre, place au Chœur avec l'expediative de la premiere Prébende vacante, sub expettatione Prebend. Le Chanoine ad effectum est un Dignitaire auquel le Pape con-· fete le titre nud de Chanoine sans Prébende, à l'effet de possédet une Dignité dans un Chapitre, ad affettum obeinendi aut retinendi dignitatem. Sous le mot Canonicat, nous parlons de ces deux fortes de Chanoines : nous y donnons une idée de l'état des Chanoines ad effectum, comparé à celui des Chanoines Prébendes. Bouchel, en sa Bibliotheque Canonique, tom. 1. p. 198. 199. entre à ce sujet dans un grand détail. Il ne scroit pas trop intéressant de le fuivre ici, après ce que nous avons dit en l'endroit cité. V. aussi la Glofe in Pragm. 6. Item censuit ipsa verb. numerus, tit, de collat.

6. 9. CHANGINES FORAINS, font ceux qui ne desfervent pas en personne. la Chanoinie dont ils sont pourvus, mais par des Vicaires qui font l'Office pour eux : on ne voit plus guere de ces Chanoines, si ce n'est en certaines Eglifes où des corps ont une place de Chanoine, qu'ils font desservir par un Vicaire perpétuel. Tels font à Paris ceux de Saint Victor, de Sr. Martin des Champs, de Saint Denis de la Chartte, de Siint Marcel qui prennent le titre de Hauts Vicaires. C'est sans doute aussi de la que dans certaines Eglises, il y a une bourse fora ine différente do la bourse commune du Chapitre.

CHA

S. 10. CHANGINES HEREDITAIRES OU Laïcs font des Laïcs, auxquels quelques Eglises Cathédrales ou Collégiales ont déféré le titre & les honneurs de de Chanoine honoraite, ou plutôt de Chanoine ad beneres. C'est ainsi quedans le Cérémonial Romain l'Empéreur est reçu Chanoine de St. Pierre de Rome le Roi de France est Chanoine honoraire, béréditaire de plusieurs Eglises du Royaume, entr'autres de Sr. Hilaire de Poitiers. de Saint Julien du Mans, de Saint Martin de Tours, d'Angers, &c. Lorfqu'il y fait son entrée , on lui préfente l'aumusse & le sutplis, & l'Eccléfiastique à qui S. M. les remet , est ctéé Chanoine Expectant, Prouv. des Lib. ch. f. n. 7.8. M. du Clergé . tom. 11. p. 1128. Il y a aussi dans le Royaume des Seigneurs particuliers qui jouissent dans quelques Chapitres du titre & des droits de Chaneine bereditaire. Mais fans jouir d'aucun revenu ni Prébende, ce qui seroit contre les défenses d'un Concile tenu à Montpellier l'an 1255. Hift, Ecclésiastique. Liv. 77. n. 36,

S. 11 . CHANGINES HONORAIRES font des Chanoines qui jouissent de l'honorifique attaché au titre de Chanoines. Il y en a de Laïcs & d'Ecclésiastiques : les Laïcs sont les Chanoines héréditaires dont on vient de parler, On les appelle aussi Chanoines Laics ; les Chanoines honoraires Ecclefiaftiques sont les plus communs, & leurs titres ont différentes causes dans certaines Eglises. Un Evêque, une Dignité étrangere a le titre de Chaneine boneraire, dans d'autres, ce font des vétérans ou des jubilaires qui apres avoir fervi un certain temps fixé par les flaturs, jouillent de certains dtoits honorifiques, & même quelquefois des droits utiles. Les Chanoines ad effectium, font des especes de Chanoines honoraires.

I so in Congle

CHA

Enfin il arrive quelquefois que des Chapitres aggregent à leurs corps par le titre & la qualité de Chanoines honoraires, des personnes d'un rang ou d'un

mérire distingué.

\$. 12. CHANOINES JUBILAIRES, font ceux qui desservent leurs Prébendes depuis 50. eans ou 40. ans. En confidération de leurs services, on les répute présents avec part aux distributions manuelles ; quoique dife M. de Sie. Beuve, dont nous avons rapporté la décision fous le mot Absent, l'exemprion des Jubilaires est une chose qu'on ne regarde pas dans l'usage, comme abufive, ni comme contraire aux Saints Décrets.

S: 13. CHANOINES LAICS V. Chanoines Honoraires.

§. 14. CHANOINES MAJEURS. On appelle ainsi dans quelques Chapitres, les Chanoines pourvus des plus grandes Prébendes, par opposition aux Chanoines pourvus des plus perites . & qu'on appelle pour cette raifon, Chanoines mineurs.

S. 15. CHANOINES RÉSIDENTS OU MENSIONNAIRES, font ceux qui desservent en personne leur Eglise, à la différence des Chanoines forains qui la font deslervir par un Vicaire.

S. 16. CHANGINES TERTIARES, SEMI-PRÉBENDÉS , sont des Chanoines qui ne touchent que la troisieme partie des fruits d'une Prébende, ou la

moitié.

CHANOINESSES. Il v a deux fortes de Chanoinesses; les unes, sans être engagées par des vœux, forment un Chapitre ou Communauié, d'où elles peuvent fortir pour le marier & s'établir dans le monde : ce qui n'empêche pas qu'elles ne jouissent du privilege de Cléricature, & qu'elles ne soient comprises dans l'Erat Ecclésiastique. Elles changent l'Office Divin avec l'aumuffe & un habit qui revient à celui des Chanoines ; l'Abbeffe & la Doyenne, qui font bénites, ne peuvent ie marier , Clem. 1. de Relig. Domib. c. dilect. de major. & obed. Glof. verb. Canoniff. M. du Clergé, tom. 7.

Pag. 549.

Les aurres Chanoinesses sont de vraies Religieuses, vivant sous la Regle de Saint Augustin. Le Perc Thomassin en fixe l'origine à celle des Chanoines réguliers. Le Concile de Vernon, dit-il, ne met point de différence entre les hommes & les femmes qui se contacrenr à Dieu, & il les oblige tous indifféremment, ou de suivre la Regle Monastique, ou d'embrasser la vie Canoniale fous la direction de l'Evéque ; d'où l'Auteur conclut , que comme ces Chanoines, toumis à l'empire & à la direction immédiate de l'Évêque, étoient distingués des Réguliers ou des Moines, affujerris immédiarement à un Abbe & à la Regle de Saint Benoîi ; aussi les Chanoinesses ésoient dificrentes des Moniales, en ce que cellesci étoient sujettes à la Regle de Saint Benoît, & celles-là avoient une Regle route particuliere , tirée des Canons. Le Pere Thomassin prouve ensuite que ces Chanoinesses régulieres faisoient au moins profession de continence, & même de stabilité , si elles ne renoncoient pas tous-à-fait à la propriété des biens. De la Disciplin. part. 3. liv. 1. ch. 39. n. S. & fuiv.

Il y a en France de ces deux fortes de Chanomesses; les dernieres ont des Abbesses à la nomination du Roi; les Chanoinesses de Remiremont sont de la premiere forte : on en voit de plus fréquents exemples en Allemagne, M. du Clergé , toc. cir. V. Abbeffe.

CHANOINIE. Titre du bénéfice de celui qui est Chanoine. V. Canonicat.

CHANT. V. Plein-chant , Ecole, &

ci-sprie dans certains Chapteres, en CHANTRE, CHANTRERIE eff une Dignie dans certains Chapteres, en Office, ou même une fimple Commiffion dans d'autres. Il n'y à la cer égard acueun ergle certaine, pas mêms fur le nom d'a cer Office; card dans le Doie on trouve lis fontibons de Chantre donrerina... de Officien camandi. d'o pregenti follicites tellimes, Pfidman, l'audit d' Refondries Offic. qui Clericomm diere debus, y dea googue & madus castadi in Chore por filemeistat d' tempers. Can prefelli, diff. 2.

Le chap. Éleras, sifit. 21. ne donne au Chintre que la Sockion de donner le ton au chant: Camer autem vecatus, dire ce Cinno nied des eigenologies d'I-fislore, quia vocem modulatur in caoru, hujus dus genera di unuvi in circu fine, fica piene en delli hominos latitud di vocumente del conserve de la conserve de la conserve processor de la conserve della conserve de

C'est de ces différentes difinitions. inapplicables aux usages d'à présent, fur le pied qu'est le chant dans les Eglifes, qu'est venue la diversité des regles dans les Chapitres, par rapport au nom & aux fonctions du Chantre. Cucchus, en ses Instir. de Officio Primicerii fen Cantoris, dit qu'on a tort de confondre le Primicier avec le Chantre; le premier, dit-il, a le foin du Rituel, & a des fonctions bien oppofées à celle du Chantre, comme il Paroît par les deux Canons cités cidesfue; mais Zekius en sa Républ. Ecclefustique, tit. 24. n. 16. ne fait qu'une même Dignité du Primicier & du Chantre, qu'il fubordonne à

CHA

l'Archidiacre & à l'Archiprétre. Azor, en ses instit. moral. part. 2. lib. 3. c. 16. q. r. dit que le nom de Primicier vient de ce qu'on donnoit autrefois ce nom à celui qui préfidoit à une école de chant, établie dans chaque Diocefe ou dans chaque ville; d'autres ne conviennent pas de cette étymologie,& veulent qu'on ait donné ce nom à celui qui étoit chargé de marquer fur une carre les abients & les prétents aux Offices, lequel étoit confé le premier & le plus diligent au Chœur, V. cabiscol, chancelier, Mais, quoiqu'il en foit de ces opinions, les derniers Conciles ont chargé le Chantre des Chapitres du foin du chant au Chœur, & c'est - là le Droit commun. Concile de Cologne en 1260. & 1516. Can. 3. Concile de Mexique en 1583, tom, 15. des Concil. p. 1348. Chopin, de Sacr Polit. lib. 1, tit. 3, n. 10. Barboia, de Jur. Ecclef. lib. 1. cap. 18. B. 12. cu il est fait mention de quelques Déclarations de la Congrégation des Rits, qui donnent aux Chantres les mêmes fonctions, Les Chantres portent en quelques Eglifes un baton, V. Baton Cantoral.

En France de Droit commun, c'eft au Doyne & aux premieres Dignités, de préfider au Chœur, & aux Chiantes de régit le chans, & de régler même par provition, les conteflations qui pouroient arriver à ce fûjer ; c'elt ainfi que le jugea un Arrêt du Parlement de Paris du 17, Janvier 1673, dans un procès mu entre le Doyen de l'Eglifé d'Amiens, le Préchantre & le Chaptre de la même Eglife, Journal des Audiences.

Dans les Eglifes du Diocefe de Clermont, la Chantrerie n'est qu'une simple commission qu'ne peut être résignée, ainsi qu'il paroit par un Arrêt du 17.

Const

Janvier 1731, cité par l'Auteur de la Jurisprud. Canoniq. verb. chemre.

Dans l'Eglife de Notre-Dame de Paris . le Chamre est la seconde Dignité à la collation de l'Archevêque, & la Sous-Chantrerie est une Dignité élective par le Chapitre, C'est le Chantre qui a Pinspection sur les perites écoles de la ville & fauxbourgs , & à qui leur inflitution appartient; il a mome une jutildiction composée d'un Vice Gétent. d'un Promoteur, d'un Greffier & d'un Clerc : & certe jurifdiction s'exerce for tous les mantes & mattreffes d'école. de la ville, Fauxbourgs & banlieue; fur toutes les personnes qui tiennent pension, & même sur les repérireurs. qui instruisent des peties enfants. L'appel des Senrences du Chanrre te releve directement su Parlement: mais les Urfulines ne sont pas comprises dans les détenses de tenir des perices écoles à Paris sans la permission du Chantre. Ainsi jugé par Artêt du 2. Septembre 1679. Mem. du Clergé, rom. 1. p. 1049. julq. 1073. V. Ecolarre.

Il v a plusieurs autres Eglises Cathedrales & même de simples Collégiales dans le Royaume, qui ont, fous l'aujorité de l'Evêque, l'inspection sur les petites Ecoles de la ville. Mem. du Clergé, tom. 1. pag. 1068. & fuiv.

V. Chancelier , Ecole. La Chantretie des Eglises Cathé-

drales est-elle sojette à Pexpectative des G:adués. V. Gradués, CHAPE. V. ci-aptès Chipelle. V.

Habit.

6.1. DROIT DE CHAPE. Dans la plûpart des Chapitres, & meme des Mailons Religieules, le Récipiendaire paie à fa réception un certain droit qu'on appelle Droit de Chape. V. Emrét, & cidestous chapelle.

CHAPLLAIN, dérivé de Chapelle.

eft un nom dont on étend beaucoup la fignification dans l'usage; on l'applique aux Prêtres habitues & deffervants dans les Chapitres, aux Officiers Eccléfiaftiques de la Maifon du Roi & des Princes, aux Aumoniers meme employés à dire la Messe dans des Chapelles particulieres, & enfin aux Titulaites de Chapelle & Chapellenie. Nous ne parlerons ici des Chapelains que dans la premiere acception. V. pour les autres, aux mots Chapelle, Aumoniers, & ci-deffous Grand Chapelain.

Les Chapélains des Chapitres sont les Vicaires, Pottionnaires, Demi-Chanoines, Semi Prébendés, Mensionnaites, Habitues, Beneficiers & autres .. fous d'autres noms, que les Chanoines one en le foin d'établir dans leurs Eglifes pour être foulagés dans le chant & le Service Divin. Dans beaucoup d'Eglises, les Chapelains ont une autre origine; mais dans toutes, ils ont éré places pour être las Substituts & les Coadjureurs des Chanoines. Le Concile de Cologne tenu en 1526. Can. 11. témoigne aux Chapelains, qu'étant les Vicatres des Chanoines pour affifter au Chœut, quand leurs instemites ou leurs occupations prestantes ne leur permettent pas de s'y trouver, ils doivent fatisfaire à une obligation fi expresse & en même remps fi fainte, ou être privés, non-feulement des difrributions, mais même des gros fruites Incipiant intelligere , cur Vicarit dicantier, superpelliceis queque utantur, cujus eninh vices gerent , nifs Canonicis adjutores acsedant, borum nimirum, qui vel adversa valetudine defenti, vel negociis necellariis avocats intereffe non poffunt , &c. infpenfe nis pora, eriam à fruttibus , nedum dianis illis qui destribuuntur , fet grojsis quoque pro culpe modo anir.

dum in non parentes. Can. 1, en 15'5. Le Concile de Can'

CHA cap. 15. voulut que ces Vicaires destines à chanter les heures Canoniales, Vicarii qui Canonicas horas in Choro canant, fusient Prêtres ou dans les Ordres Sacrés, ou au moins Lecteurs, & s'il se pouvoit, liés à la continence.

Le Pere Thomassin dit que les Porrionnaires & Demi-Portionnaires des Chapi tres d'Espagne ont souvent prérendu avoir les mêmes avantages que les Chanoines, fur-tout dans les Cathédrales, où ils ont entrée dans le Chapitre, pour délibérer de certaines affaires où ils font intérelles; mais la Congrégation du Concile a toujours répondu , qu'ils ne sont nullement compris, ni dans les honneurs, ni dans les privileges des Chanoines, & qu'ils ne peuvent prétendre que ce que la courume de chaque Chapirre leur a accordé. Thomast, de la Discipl. part. 4. liv. 1. ch. 47, n. 16.

Du Luc, liv. 1. tit. 5. Arrêt 4. rapporte un Arrêt du 20. Septembre 3414. rendu entre les Chanoines & Chapelains de la Sainte Chapelle de Paris, par lequel il est dir, que les Chapelains , Desserviteurs & Habitués d'un Chapitre ou Eglife fint proprement inflitués pour fervir de fupplément aux Chanoines, & ne peuvent prétendre siege ni staleau Chœur. ni place en Chapitre; que tels honneurs appartiennent aux Chanoines qui sont Titulaires, & qui bien qu'asservis aux charges de leurs bénéfices. font d'une vacation plus noble, & fe nomment Messieurs; les Chapelains étant nommés Sacrificuli & Adferiptitii, et quasi Famulantes. Cet Arret eft rapporté par Tournet, leit. C. n. 34. & par Papon, liv. 1. tit. 3. n. 1.

Il est certain que les Chapelains n'ont des droits utiles & des revenus dans les Eglises où ils sont attachés.

que suivant le titre de leur fondation & l'usage de ces Eglises. Tournet, lec. est. n. 16. rapporte un Arrêt, qui a jugé que les Chapelains de l'Eglife Cithédrale de Bayeux auroient la troifieme partie des obits & heures de la même Eglife. Cet Auteur dit, que les Chapelains sont obligés de rendre honneur & fervice aux Chanoines . & que ceux ci , par un juste retour , ne doivent pas méprifer les Chapelains. mais pluiôt les faire participants au besoin de quelques commodités temporelles, Dans l'Eglise d'Arles, il y a vingt Chapelains de fondation Laïque, qui portent l'aumusse & les autres habits des Bénéficiers, ils sont qualifiés Sub-Canonici . & n'ont que vingt écus de revenus : ils ont tenté plusieurs fois auprès du Parlement & du Juge Laïc. d'avnir des revenus du Chapitre, une portion congrue, proportionnée au besoin de leur état : ils en ont toujours été déboutés & renvoyés au Juge d'Eglise; le Chapitre ayant tnujours répondu qu'il ne les regardoit que comme des Ecclésiastiques étrangers & Serviteurs volontaires de leurs Eglifes, & que s'ils n'avoient tout-à-fait rien ou peu pour vivre, à cause des alienations de leurs biens c'étoir aux Patrons Laïcs à les doter derechef, & non à eux à pourvoir à leurs nécessités. Boniface, rom, s. part. 1. liv. 2. tit. 20. ch. 1. Bien plus, par Arrêt du Conseil privé, du 16. Décembre 1525. S. M. fans s'arrêter au jugement de la Chambre Ecclésiastique d'Aix, du 14. Mars 1624. ordonne que les mêmes Chapelains, dont les Chapellenies rendent si peu, paieront les décimes suivant le département de 1516. Mem. du Clergé, tom, 8. p. 2183. & fuiv.

Arrêt du 5. Août 1705. du Parlement de Paris, qui juge 1°. Que les Chapelains CHA

de l'Eglise Cathédrale Chapelains de Meaux sont sujets à la Jurisdiction du Chapitre leur Superieur. 2°. Qu'ils ne peuvenr résigner leurs Chapelles fans le confentement du Chapitre. 3º. Qu'ils ne feront point corps séparé du Chapitre. 4º. Qu'ils ne peuvent s'absenter sans sa permisfion. 50. Enjoint à eux de faire la fonction de Choriste, les jours de sêtes doubles, Semi-doubles, & autres fonctions du Chœur, lorfqu'ils en feront requis par le Chantre, Sous-Chantre ou autre tenant le Chœur, 6°, Permis au Chapitre d'affister à la reddition des compres des biens communs appartenants aux Chapelains, 7°. Défenses à eux d'accepter des fondations, ni faire de beaux emphitéoriques fans le consentement du Chapitre. Duperrai, sur l'art. 18. de l'Edit de 1595. M. du

Clergé, toni. 2. p. 1375 .... 1379. Quoique les titres de fondation & les usages reglent la condition des Chapelains, comme nous avons dit. il ne faut pas douter que ces différents Arrêts que l'on cite, ne servent de préjugés dans les cas douteux & contestés, tant sur les droits honorifigues, que fur les droits utiles ; mais il est important de distinguer de ces places, celles qu'on appelle Bénéficiatures, & qui font de vrais bénéfices non révocables par vieillesse ni ad libitum, mais feulement pour caufe grave & juste. comme il a été jugé au Parlement d'Aix , au fujet d'une bénéficiature à St. Remy : Decormis, en fes Consult. tom. 1. col. 31. où cet Auteur dit, que quand les Chapelains ne sont qu'aux gages du Chapitre, ils ne fonr pas Beneficiers, mais feulement Ministres & Serviteurs de l'Eglise, Mansiennarii, Matricularii, Habitués; & c'est de ceux-là, ajoute-t-il, que les Arrêts rapportés par Chenu & CHA

Vafeus, pour l'expulsion ou destitution. se doivent entendre; mais cette diftinction, peut encore n'êrre pas exacre, ou au moins d'une application facile à faire. Car fans fortir de la même espece, les bénéficiers de l'Eglise Collégiale de St. Remy, que le Parlement d'Aix a jugé, par l'Arrêt cité, non révocables, ne sont institués par la fondation de Jean XXII. que fimples Clercs au choix du Chapitre. Depuis long-temps ils font rous Prêtres . & Semi-Prébendés. Le Chapirre y a bien roujours pourvu; mais ce qui. avec le préjugé du Parlement pourroit lui ravir ce droit en autorifant les réfignations des Bénéficiers eux-mêmes. c'est que lorsque ceux - ci viennent à quitter volontairement leurs places, le Chapitre s'affervit, à n'y pourvoir que fur leurs démissions; ce qui est avouer authentiquement la stabilité du titre & tous les droits qu'elle donne d'en disposer à ceux qui l'exercent : il ne faut pas moins que la réclamation de quelque membre en pareille occasion, ou la Lettre de la fondation, si elle est expresse, pour conserver à ce Corps un droit qu'il a d'autant plus de tort de négliger, qu'il feroit au défespoir de le perdre : Bonnet , lett. B. arr. S. Fevret, liv. 4. ch. 3. n. 39. V. cidessous Chapelle. Voyez le mémoire de M. d'Héricourt, fur l'origine & les devoirs des Chapelains de l'Eglife de St. Germain. Œuvres posthum. rom.

S. 1. GRAND CHAPELAIN; c'est le même que l'Archichancelier. Bouchel. en sa Bibliot. Canoniq. rom. 1. p. 218. parle de ces Grands Chapelains; il dit que l'Abbé Valfride comparoit autrefois les Grands Chapelains aux Comtes du Palais, & les petits à ceux qui, à la maniere des Gaulois, étoienr appelles Valli Dominici : les uns & les Tome I.

ci - après Chapelle.

CHAPELLE, CHAPELLENIE est un bénéfice fondé ou attaché à un Autel

ou Chapelle.

Gregoire de Tours, dit le Pere Thomallin, ni les Auteurs qui l'ont précédé, n'ont jamais employé le terme de Chapelle ou de Chapelain, Marculphe est le premier qui ait donné le nom de Chapelle, à la Chaffe de S. Martin, qu'on gardoit dans le Palais Royal, & fur laquelle on faifoit les ferments folemnels dans les caufes qui se terminoient par serment: In pa-Latio nostro Super Capellam Domini Martini, ubi reliqua Sacramenta percurrunt, debeant conjurare, lib. 1. c. 38. Le Savant M. Bignon avoit bien remarqué, ajoute l'Auteur cité , que les termes de Capella, capa, se prennent ici pour capsella, capsa, d'où est venu le mot de Chaile: Capellam pro Capfa dici, in ana Martyrum offa conderentur vel bic locus evincit. Quand les Rois alloient à la guerre, ils faisoient porter cette Chaffe avec eux; c'est d'elle que l'Oratoire de nos Rois a été appellé Chapelle, nom qui a passe depuis aux Oratoires des particuliers, & à ceux des Egliles : nom qui a été même donné dans le nouveau droit, à des Paroifles. à des Eglises Collégiales, à des Monasteres, quoique plus particuliérement on l'y trouve employé à fignifier un lieu confacré à Dieu dedans ou dehors l'enceinte d'une Eglise; Capella appellatione venit Ecclesia Parrochialis, quandoque tamen nomine Capella intelligitur Ecclesia Collegiata ut in C. cum Capella de priviler. Onandoque domus Religiofa fen Morasterium ut per 101. 1it. de Capell. Monach, frequentius autem Capella nomine intelligimus vel facellum, id eft, locum

Dee Consecratum intus vel extra Ecclela Chape de St. Martin. V. Chancelier, fiam. C. quifquis 17. q. 4. Fagnan , de prabend. Cap. exposuisti n. 3. où cet Auteur ajoute: frequenter etiam Capellarum nomen usurpamus pro Oratoriis fem privatis seu publicis, inserdum ettam Capella dicuniur Sacrorum solemnia qua coram Papa & Cardinalibus peraguntur. Plurimum verò Capella , Alsare , & Capellania pro codem accipianiar, ut probat. Gl. in Clem. 2. verf. 5. V. ci-deffons. Dans le Testament de Charlemagne, le terme de Chapelle est appliqué à tous les vases d'or & d'argent, aux ornements & aux livres de fa Sainte Chapelle: dont il ne vouloit point qu'on fit aucun partage : Capella , id eft , Ecclefiasticum ministerium. Gavantus donne une bien autre étymologie au mot de Chapelle ou Chapelain, p. 72. " M. Cuias mon maître, dit Bou-., chel, en fa Bibliothéq. Canonique, , tom. 1. p. 220. nous a appris fur " le titre de secundis nupriis, au s. des " Décrétales, que le mot de Capellanus " ne vient pas de Capa, mais de " Capella, qui a fon origine grecque, " comme on voit, dans Helychius. " Bouchel, dit au même endroit que " de toute ancienneté, les François " allant à la guerre , avoient un Cha-" pelain à chaque compagnie , que , nous appellens maintenant Aumô-" nier; " d'où vient fans doute que Vincent de Beauvais, en son miroir historial, prend Capellam pro tentorio .. & vicifim tentorium pro Capella , id est sacello portabili.

Quoiqu'il puisse être de la véritable érymologie du mot chapelle, & du fens qu'on lui a donné en différents temps. il est pris aujourd'hui dans notre usage, ou pour la Chapelle même, c'esta. i e, l'O atoire, ou l'Eglise qu'on. appelle communément du nom de Chapelle, ou pour le titré de la Clarpelle qui forme une elprez de bénétice avec férvice & revenu. C'est fous ces deux acceptions que nous traitons lei la matière de ce mot, c'est àdire, que nous avons suivi les deux idées ordinates qu'on se forme de ce mot, comme bénétice, & comme Oratoire domettique.

5. I. CHAPELLES, BENEFICES, ΣΕΝΕΡΙΚΟΣ, ΣΕΝΕΡΙΚΟΣ ΤΟ REDIGIOLOGY (HELDER) OF CHOINING HIS OF CHAPELES, AND THE PROPERTY OF CHAPELES, AND THE PROPERTY OF CHAPELES AND THE PROPERTY OF CHAPELES, AND THE PROPERTY OF CHAPELES AND THE PRO

zives. A l'égard de la premiere sorte de ces Chapelles, quoiqu'elles soient sondées à perpétuité, & qu'on ait apporté à leur établiffement toutes les formalités nécessaires, fors l'approbation de l'Ordinaire, fuivant les principes que nous établissons sous le mot Béméfice, ce ne sont point des bénéfices, soir qu'elles soient chargées de Messes ou d'autres services; ce ne sont que des fondations laïcales & temporelles qui entrent dans le commerce, & peuvent par confequent être possedées. vendues délaissées par des Laics à des Laïcs, fans firmonie & fans péché; le Clerc qui les possede, peut n'avoir pas l'âge requis, & n'est obligé à réciter les heures Canoniales; mais les patrons ou parents des Fondateurs sont obligés de suivre l'intention de ces demiers, dans le choix & la nomiCHA
nation qu'ils fonc des Titulaires, Garcias, de benef, pars. 1, esp. 2. 10. 102.
& fegg. Barboia, de june Ecelef, lib. 3.
cop, 5, 10. 2. & feg. Navat. conf.
lib. 3. de prabend. Concil. 5. V.
Binifice. Gay-Pape decif. 187. &
ibi. Ferreius. Tournet, bett. C.

n. 25.
Les Chapelles amovibles, c'est àdire, de la s'econde sorre, suivant notre
divisson, son de vrais bensselies felon d'autres, des
fondations pieuses, qui n'ayant la perpétuité en leur instruction, ne peuvent
être de vrais bénsselse. Barbola, lee.
et. n. 15. 16. où il est dit, que quoique ces Chapelles soient amovibles, les
Trubaires ne peuvent être révoqués
par malice ou par humeur; & que
même, s'ils en son en possessions.

depuis long-temps, on ne peut plus les révoquer.

Enfin, les Chapelles autorifées par l'Evêque fonr de vrais bénéfices : Si tamen alique effent fie instituta & crecte antoritate Episcopi , ut effent spirituales & collativa , vera effent beneficia. Garcias, part. 1. cap. 2. n. 81. Clem. de . decimis deferta part. 1. q. 3. n. 10. V. Bénéfice, Si ces Chapelles font des Autels ou des Eglises particulieres & séparées de toute autre Eglise, on les appelle alors proprement Chapelles pour les diftinguer des Autels, & des Chapelles qui font renfermées dans l'enceinte d'une Eglise qui en conrient d'autres, & auxquelles on donne le nom de Chapellenia. Cette différence s'observe dans l'adresse des Lettres Apostoliques; aux Titulaires des Chapelles, le Pape dit, Restori Capella, N. & aux aurres, N. perpesuo Capellano in Sacra Ede Temple. Petr. Gregor. Syntagm. jur. lib. 15. cap. 29. n. 2.

Quand l'Autel ou le Titre d'une Chapelle se trouve dans une Eglise de Réguliers, elle n'est pas pour cela censée réguliere, si la fondation porte qu'elle sera possèdée par un Séculier. Garcias, in add. ad Trait. benef. part. 7. cap. 10. 11. 37. verf. fed hoc nonobftante.

Nous n'avons aucune remarque à faire ici après celles que nous faisons sous les mots Amovible, Collation, Bénéfiee, Coadjuteur, Patron.ge; foit par rapport aux Chapelles à titre momentane ou amovible, foit par rapport à la nature des Chapelles à collation Laïque; nous observerons sculement que ce que dir Barbofa de la destitution des Chapelains amovibles est de la derniere équité & peut bien avoir servi de motif à l'Arrêt du Parlement d'Aix dont il est parlé sous le mot Chapelain. Il n'y a point de honte à ne pas être élevé aux charges, mais c'est un déshonneur d'en être privé quand on les a reçues, Considération qui ne regarde pas les Réguliers, que leurs Supé-Prours peuvent instituer & destituer ad nutum, comme il est dit sous le mor Amovible, sans qu'il résulte de ces changement autre chose que l'idée d'un pouvoir dont on suppose toujours l'exercice falutaire & même honorable à l'inférieur qui s'y est librement soumis par fes vœux.

6. 2. CHAPELLES, COLLATION. Le titre des fondations regle la forme de la collation des Chapelles fondées. Réguliérement, l'Evêque, ni le Pape ne peuvent conférer des Chapelles Laicales & non spiritualisées: Capellania fundata per Laicos, si non fuerine à diecesana approbata, non possunt ab Episcopo conferri neque a Papa, Clement. 2. de prabend. Rebuff. de pacif. possess. n. 287. Le même Auteur dit que ces Chapelles sont dans le doute présumées bénénces, & spiritualisées, s'il conste CHA

d'une collation faite par l'Evêque ou d'une institution ; mais il n'en faut pas conclure, dit Vedel, für Carelan, liv. 1. ch. 21. que le Patron (à qui la collation appartient originairement, ) foit déchu de ce droit irrévocablement, & que le bénéfice, qui n'étoit que profane dans fon origine, ne puisse reprendre sa premiere nature par une possession de quarante ans , soutenue de trois collations, quoiqu'il faille qu'il y air quarante ans de la dernière collation, pour qu'un patronage soit prefcrit par trois collations confecutives d'un Evêque. V. Etat , Fondation , Patranage, Collation, Aumonier.

Les provisions de Cour de Rome obtenues, contre la fondation, des Chapelles ou bénéfices, font donc nulles de plein droit . & le possesseur ne peut s'aider du Décret de pacificis, cette regle n'étant pas faite pour ceux qui ont un titre radicalement nul. V. Collation , Possession, Intrus. Févret, liv. 3. ch. 1. n. 2. observe que les Oratoires particuliers n'ayant point de titre de bénefice & pouvant être desservis par qui bon femble au Fondateur, il y auroit abus si quelqu'un entreprenoit de se faire pourvoir de ces places en Cour de Rome.

Les Chapelles sont comprises sous le nom de bénéfices fimples, & comme telles, font sujettes à la Régale; à moins qu'elles ne soient attachées à des Hôpitaux , & érigées en titre de bénéfices : dans lequel cas étant confidérées comme des bénéfices à charge d'ame, il semble qu'elles ne devroient pas être foumifes à la Régale; mais on foutient le contraire. M. du Clergé, tome 11. p. 478. & fuiv. p. 708. & fuiv.

La matiere de cet article est traitée dans nos propres principes. V. aux mots de Renvai.

CHA

5. 3. CHAPELIE SENVICE, CHAPELIE SENVICE, CHAPELIE DE LA COMPACE DE LA C

qualit. C. nt Abbates. L'obligation de célébrer des Messes ne rend pas une Chapelle, Sacerdotale ; le Chapelain est présumé satisfaire à son obligation, en célébrant les Messes par un autre ; l'Evêque ne peut pas le contraindre à les célébrer par sui-même, si la fondation ne l'y oblige expressement ou par des termes & des circonstances équivalentes, comme si le Fondateur, après avoir imposé l'obligation de la célébration des Messes, avoit sous peine de privation de la Chapelle défendu au Chapelain de tenir nul bénéfice , ni emploi qui pût l'empêcher de la servir s ce seroit faire violence au sens de cette condition que de l'interprêter en faveur de la Liberté. Barbofa, loc. est. n. 30. Garcias , part. 7. cap. 1. a n. 85. Mais si le Fondateut a dit qu'à chaque vacance, on nommera un Chapelain qui sera tenu de célébrer trois ou quatre Melfes, plus ou moins chaque semaine ou chaque mois , la réfidence n'est pas pour cela nécessaire, ni le bénéfice Sacerdotal, C'est ainsi que la Congrégation des Cardinaux l'a décidé. Garcias , in add. Traît. be nef. part. 3. cap. 4. 11. 15. Barboia, loc. est. n. 31. & feq.

Si la fondation porte qu'on nominera un Prêtre pour célébret tous les jours la Messe dans une telle Eglise, la Chapelle est dans ce cas Sacerdotale . & requiert réfidence personnelle; c'est la différence qu'il faut suire du mot Chapelain , & du mot Pretre ; le Fondateur ne dit jamais qu'on noinmera un Prêtre, que l'on n'entende qu'il a voulu rendre la Chapelle Sacerdotale, au lieu qu'en se servant du mot de Chapelain, on a interprêté en faveur de la Liberté, que comme un autre, qu'un Prêtre peut être Chapelain, celui-ci peut remplir les désirs du Fondateur par le ministère d'un Substitut.

Ces fortes de Chapelle, qui exigent ainsi résidence, rendent un benefice situé dans la même Eglise, sub codemretto, incompatible; surquoi voyez

Incompatibilité.

Un Chapelain chargé de dire luimême les Meffes, n'est pas obligé à les faire dire par d'autres, quand il est malade, pourvu que la maladie ne foit pas de longue durée : les Canoniftes ne font pas d'accord fur le terme de cette durée, si peu que les uns la fixent à un ou deux mois; les aucres à huit ou dix jours. Bachola , de jur. Ecelef. lib. 3. cap. 5. n. 35. 6 feg. die que Chapelain chargé de célébrer certaines Meffes particulieres à l'honneur & invocation de tel Saint, ne doit pas pout cela négliger de suivre l'esprit & le rit de l'Eglife en certaines fêtes folemnelles : mais il ne doit jamais recevoir un focond honoraire, & faire deux applications de ces Messes , si la fondation ne lui permet de faire telle application que bon lui femble. Ibid.

Les conditions des fondations font impreferiptibles, & une Chapelle est coujours Sacerdotale nonobstant tous ulages contraires, si elle est telle par le titre qui l'a fondée. V. Fundation. exemple.

A l'égard des qualités requises dans les Chapelains délignés par les Fonditeurs, foir qu'ils doivent être pris de sa famille ou autrement. V. Patronage. Qualité. Garcias, part. 7. cup. 15.

Les Chapelles sont sujertes à la Vilire des Evéques, & même d'autres Supérieurs. V. Visite. M. du Clergé,

toin. 7. p. 71 ... 147.

Tout ce que nous venons de dire est affez conforme à la Jurisprudence du Royaume. Jurifprud. veib. Chapelle. Catelan, liv. 1. ch. 44. & Vedet fur icelui. Ce dernier Auteur dir, que les titres primordiaux des bénéfices feront à l'avenir d'autant plus stables & hors d'atteinte, qu'il ne pourra être fait aucune fondation ni établissement qu'en verru des Lettres Patentes du Roi enrégistrées au Parlement. Voyez les art. 1. 1. & 3. de l'Edit du mois d'Aoûr 1749. sous le mot Etabliffement. L'article 3. contient une exception qui confirme la regle, quand il dit: N'entendons comprendre dans les deux articles précédents, les fondationsparticulieres qui ne tendroient à l'établissement d'un nouveau Corps, College on Communanté, on à l'érection d'un nonveau siste de bénéfice, ce qui comprend tout établissement Ecclésiastique, qui rend les fonds donnés en dot inaliénables & hors du commerce.

Les Chapelles sont sujettes aux Décimes. V. Décimes , Taxe. M. du

Clergé, rom. 8; p. 1382.

S. 4. CHAPELLE, ORATOIRE. Le mot de Chapelle, pris dans ce sens, doit être entendu des Chapelles domestiques, qui sont dans les maisons même des particuliers, & de celles qui appartenant auffi à des particuCHA

liers, comme Patrons ou autrement, font dans l'enceinte d'une Eglife, intra Septa unius Ecclefia.

A l'egard des premieres , l'usage en a commencé par les premiers Empereurs Chrétiens, Constantin avoit fait bâtir dans fon Palais une espece d'Eglise, où il alloit tous les jours faire ses prieres au Seigneur, Quand il étoit à l'armée, il saisoit élever aussi une tente en forme d'Eglife, & il avoit toujours avec lui des Prêtres & des Diacres. C'est le témoignage que nous donnent Eusebe & Socrate, de la piété de ce premier Prince Chrétien : Sozomene ajoute, que les Prêtres qui l'accompagnoient, offroient dans cette tente, ou dans cette Eglife domeftique, le Sacrifice de nos Antels , & qu'à cet exemple les Régiments des Armées eurent depuis un pavillon confacré à la priere, & des Prêtres & des Diacres pour y célébrer. Thomassin, part, 2. liv. 1. ch 54 n. 13. C'est de la que successivement l'usage de ces Chapelles, même à la campagne & aux armées . s'est conservé jusqu'aujourd'hui. Nos Conciles de France nous apprennent, dit l'Auteur cité, que plusieurs Seigneurs particuliers avoient leurs Oratoires domestiques ; ce qui n'étoir sans doute qu'une imitation de la pieuse prátique de nos Rois, qui ont toujours eu les leurs. V. ci après Chapelle du Roi V. Aumonier.

A présent l'usage de ces Chapelles est affez commun comme chacun voit. Les Prélats l'accordent, suivant les circonstances, aux personnes qui se trouvent dans le cas du ch. fi quis, dift. i. de Conf. & fous les conditions qu'il renferme. En voici la teneur : Si quis etiam extra Parrochias, in quibus legitimus est , ordinariusque conventus , Oratorium habere, voluerit reliquis festivitatibus , ut tibi Miffam audiat , propier

CHA futgatimem familie, Julgo adine permittimus, Pafeha voro, natali Domniu, Pafeha voro, natali Domniu, Pepihania, Afconfone Domniu, Pentecofe or madi famiti Jaomiu-Bertifle, & fi qvi maximi dies fellivitatii ushdommu ma nifi ne visitaishus aati Parvechiti audiam, Clerici voro fi in hit fellivitatii tatibu quata fipra daximus (mi jubere aut permittente Epifoga) ibi Miffu estelbrate voltarini, communium pri-

ventur.

Ge Canon & ceux de presque tous les Conciles qui ont fait des Règlements à ce sujet, doivent faite regarder la concession de ces Chapelles comme peu favorable. M. du Clergé, tom. 6. pag. 73. 1163. just, 1164.

Rien o'empéche que chaque Fidele m'air duns fi mailto un Oracoire obil fulfe fes prieres, pourvu qu'on n'y célebre pas les SS. Mysteres; les Clercs mêmes ne peuvent y faire les Ollices fins permittion de l'Eucèque, sous peine de déposition : c'est la disposirion du Canon miculque, & du Can. Cerices, diff. 1.

A l'égard du droit des Curés, sur les offrandes qui se sont dans les Chapelles de leurs Paroisses. Voyez Oblations.

Par Arrêt contradictoire du Confeil Privé, il a été jugé que le Scigneur d'une Paroille ayant fondé & fair bair une Chapelle en fa maifon, & y ayant eabli une Confaririe où il fe regult des aumônes, le compte en doit être rendu à l'Eveque Diocéfain, & qu'à l'avenir, il fera nommé un Adminifrateur par le Core de la Paroillé & par lotit Fondareur, qui prétera le ferment entre les maiss de l'Eveque. M. du Clergé, 1001. 2, pag. 1520. & fuivant, Il y a une Ordomnante de M. l'Arch-véque de Paris du 23, Août 1730 portant révocation de tourge les petinilloss

Quant aux Chapelles dans les Eglifes, Loifeau, des Seignouries, ch. 11n. 7c. dit que l'on doit observer pour les Chapelles dans les Eglises, les mêmes regles que pour les bancs, à meins qu'elles n'aient été construites & dotées par quelque particulier, lequel en ce cas, comme Fondareur en lad. Chapelle, a les mêmes droits & préminences que le Patron , en l'Eglife , les Marguilliers n'en peuvent disposer ni s'en mêler : ainsi qu'il a éré jugé par Arrêt du 18, Mars 1602, au lujet d'une Chapelle de S. Germain l'Auxerrois, au profit du Seigneur de Leuville, contre M. Miron Lieutenanc Civil au Châtelet de Paris. Le même Auteur ajoute, que lad. fondation de Chapelle se prouve non-seulemene par titre, mais austi par une possesfion publique & continuelle d'empêcher les étrangers d'entrer en la Chapelle, principalement si cette possessione est accompagnée de fignes vitibles de fondation comme d'armoiries aux voutes, au portail & au maître Aurel de la Chapelle & autres endroits. Encore off-ce une quostion, continue-t-il. fi le Fondateur d'une Chapelle la peut fermer à clef & empêcher l'entrée d'icelle au peuple? En quoi , il faus diftinguer, fi la Chapelle est bâries hors l'ancien enclos de l'Eglife, (co qui est à présumer, quand elle est stuée dans les ailes d'icelle, & qu'elle a sa voute à part, ) alors il est à présumer qu'elle est particuliere au Fondareur & qu'il la peut fermer; mais si elle est située sous la grande voute de l'Eglife, elle ne peut être tout-àfait particuliere, ayant éré une foispublique, & partant c'est affez que lui & ceux de sa famille y aient les premieres places. M. du Clergé, tom. 3.

page 1443 & fuivan, page 1414. Il appartient à l'Evéque feul & non au Curé, de marquer le lieu pour l'édification d'une Chapelle dans l'Eglife Paroiffiale. Carelan, liv. 3. ch. 1. p. 471.

On doit s'appercevoit que ce que nous venons de dite, se rapporte à nos usages. Voyez les Can. pia mentis. Can. Fregentius 16. 4, 7.

S. S. CHAPELLE DU ROI. Nous avons vu ci-dessus, d'où le nom de Chapelle a été donné à l'Oratoire de nos Rois. Plusieurs Auteurs parlent de la Chapelle du Roi & de ses antiquités. Le Pere Thomassin, part. 2. liv. 1. ch. 44. dit que la Chasse de S. Martin étoit bien la principale, mais non pas la seule qui sût gardée dans le Palais des Rois; qu'il est indubitable que ces Reliques étoient gardées dans une Chapelle, ou un Oraroire de ce Palais, & qu'il y avoit des Ecclésiastiques destinés pour y faire le Service. On tiroit souvent des Cletes de cette illustre Compagnie, pour les élever à l'Episcopar ; le Roi les nommoir à ceux qui devoient procéder à l'élection, & le Clergé ne refusoir point de les recevoir quand ils avoient les qualités requifes. Hincmar affure que depuis que Clovis eut été baptifé, ce fut un Evêque qui fit la fonction d'Apocrifiaire, c'est-à-dite, l'Archichapelain dans les Palais des Rois; mais l'Auteur cité révoque en doute cette propolition sur d'autres passages de Grégoire de Tours. Quoiqu'il en foit, les Eccléfiaftiques employés au Service de la Chapelle du Roi ont toujours été des personnages de distinction. Sous la seconde race de nos Rois, il y avoit un Archichapelain qui avoit la conduite de la Chapelle du Palais, & dont l'autorité étoit fort grande dans les affaires Ecclésiastiques ; il étoit dans le Concile, comme le Médiateur entre le Roi & les Evêques ; souvent il décidoit les contestations, & il ne rapportoit au Roi que les plus confidérables ; cerre Dignité s'éreignit avec la Maison de Charlemagne, tant dans la France que dans l'Allemagne. M. Ducange, Gloff, tom. 1. p. 227. a rapporté les Ordonnances de S. Louis, de Philippe le Bel & de Philippe le Long , où entre ceux qui ont chambre dans l'Autel du Roi, font le Chapelain & l'Aumonier: l'Ordonnance de Philippe-le-Bel porte les Chapelains, les Confesseurs & l'Aumonier. Quoique l'Aumonier foit nommé ici le dernier, il est devenu depuis le Chef de tout le Clergé du Palais. V. Aumônier.

Ce Clergé étoit autrefois composé de Clercs & de Religieux, afin de recevoir, dir le Pere Thomassin, tout ce qu'il y avoit de plus pieux & de plus éclairé dans l'Erar Ecclésiastique; les Offices de l'Eglise se chantoient avec une piété exemplaire & avec une auguste majesté dans la Chapelle Royale. On peut voir dans un plus grand détail l'ancien & le nouvel état de la Chapelle & des Chapelains de nos Rois & des Princes, dans le Traité de la Discipline du même Auteur qui en parle en trois endroits différents, part. 2, liv. 1. ch. 54. part. 3. liv. 1. ch. 55. part. 4. liv. 1. ch. 78, Chopin, de Sacra Polit. lib. 1. tit. 3. n. 20. Monastic , lib. 2. tit. 3. n. 14. de Doman. lib. 3. cap. 30. n. 8. Dupeitac, des Antiquités de la Chapelle du Roi, liv. 3. ch. 6. & fuiv. Le Prêtre, Cent. 1. ch. 59. Louet, lett. C. fom. 52. M. du Clergé, tom. 2. p. 1007. & fuiv. Bibl. Canoniq. tom.

1. p. 219. Les Officiers de la Chapelle & Oratoire du Roi & de la Reine sont dis-

penies

III III Coop

Abfur.

5. 6. SAINTES CHAPPLIES font des Egities du ROYAUME donn nos Souverains font les Fondateurs & Collateurs; telles font les Stes. Chapelles de Paris, de Dijon, de Vincennes, de Bourbon, &c. Ces Egities jouillent de cercains privileges qui ont leur fondement dans la munificache de leurs illustres Fondament dans leurs de leurs de

dateurs · La Sre, Chapelle de Paris, fondée par S. Louis, reçut du Roi Charles VII. par des Lettres Patentes du 19. Mars 1452. le don des Régales, dont elle a joui pendant long temps. Sous le regne de François I. l'on prétendit que cerre concession de Charles VII. ne devoit point paffer la riviere de Loire. La contestation sur agitée plus vivement fous Henri II, & Charles IX. elle fut portée aux Etats de Moulins. La Ste. Chapelle obtint une seconde fois le même don des Régales par des Lettres Patentes du 29. Février 1466. Cetre nouvelle possession fut encore troublée dans la fuite, & tant & fi fouvent, que pour terminer ce différent, le Roi Louis XIII. révoqua par des Lettres Parentes en forme de Charges du mois de Décembre 1641, le drost & la cession qui pouvoit avoir éré faire à la Sie. Chapelle de Paris. par les Rois ses prédécesseus, du revenu des Evêches procédant du droit de Régale. Le Roi Louis XIV. en dédommagement, ordonna qu'il fût procédé à l'union de l'Abbaye de S. Nicaise au Diocese de Rheims, à la Ste. Chapelle du Palais à Paris. les titres & monuments de tous ces faits dans les M, du Clergé, tom. 11.p.

257. & suiv. 435. & suiv. p. 279. & suiv. Le Trésorier de la S.e. Chapelle de Paris a droir, comme Vicaire né du Roi, de conférer les Chapelles de CHA 43.

fondation Royale qui font tant dans la Sainte Chapelle, que dans la ville & Prévide Parls. Encade Concourts des provisions du Roi & de celles du Tréforier, les Provisions du Roi prévalent, quand même celles du Tréforier contiendroient Pheure, fur cour depuis la Déclaration du 10. Novembre 1748, rapportée fous le mor Date. M. du Clergé,

tom. 10. p. 1143.

Tome I

Les Chanoines & Officiers de la S:e. Chapelle de Paris participent au Privilege des Officiers de la Chanelle du Roi, accordé par le Pape Clément VI, ils ont joui même pendant long temps du droit de pouvoir allier à leurs titres, des Canonicats & autres bénéfices, & d'y être tenus présents fans réfider. V. fur l'un & l'autre de ces privileges, les nouvelles Déclarations rapportées sous le mot Absent, Tournet, lett. C. n. 19. Nous remarquerons ici que dans le procès qui donna lieu à la Déclaration du 18. Décembre 1740. concernant les bénéfices de la S:e. Chapelle du Palais, & dont nous parlons fous le mot Absent, le Chanoine de la Ste. Chapelle fondoit toute sa défense sur ce que 1º. La Ste. Chapelle & la Chapelle du Roi forment un même corps destiné au même fervice; & affocié aux mêmes privileges. 2º. Sur ce que les Canonicats de la Sre. Chapelle n'étant que de fimples Chapellenies, dénommées Chanoinies par erreur, fans en avoir le titre, ne devoient être incompatibles avec des bénéfices sujets à rélidence. M. Geau de Reverseau défenseur du Sr. Bellon, partie adverse du Chanoine de la Ste. Chapelle, réfuta ces deux moyens en prouvant par l'Hiftoire même de la Ste. Chapelle, 1º. Que cette Eglise est un véritable Chapitre dont les principaux membres font des Chanoines incapables comme les

Ppp

CHA nature exempte de la Jurisdiction ordinaire, & que celles qui le font, ont eu de valables titres à cet effer. A l'égard des droits du Roi fur les

nonicat & un autre benéfice qui exige résidence 2º. Que la Ste. Chapelle du Palais à Paris, n'a aujourd'hui rien de commun avec le Clergé de la Cour, c'est-à dire , la Chapelle & Oratoire du Roi, parce que les Rois ont roujours eu leur Chapelle indépendamment de celle du Pilais. On peur voir cette cause rapporrée par M. Piales en ton Traité des Vacances de plein droir, part. 11. ch. 1. On v trouvera de quoi fe former une idée de l'érat & des droits des Officiers & Bénéficiers qui compotent féparément la Chapelle du Roi & celle du Palais : il y est dit que les Officiers de cette derniere, obtinrent leur privilege de non réfidence, d'autres Papes que de ceux qui l'avoient déjà accordé à ceux de la Chapelle du Roi, & que quand le Roi vient à la Ste. Chapelle dans

tirres Ecclésiastiques de ces Chapelles, ainsi que sur ceux de pleine collation Royale , V' Collation , Refignation , Penfion , Union , Regale , Provisions , Nomsnation , Dévolution , &c. CHAPERON étoit autrefois une forre de coëffure qui a, dit on, duré

les occasions qui l'attirent au Palais, la Chapelle du Roi fait l'office à l'exelufion de la Ste. Chapelle du Palais. Quant aux autres Sies, Chapelles, en ce qui regarde leur état, les unions & les privileges dont elles font favorifees, V. les M. du Clergé pour celle

de Dijon, au tom. 6. p. 3. pour celle

de Bourbon, au tom. 11. p. 1116.

& fuiv. pour celle de Vincennes, au

en France jusqu'au regne de Charles VI. où l'on voit que les factions des Armagnacs & des Bourguignons étoient distinguées par le chaperon. Pasquier, dans ses Recherches, parle des chaperons d'une maniere à satisfaire les curieux. Ce chaperon ancien est resté dans

même tome, ibid. au tom. 2. p. 937. 1-128,

les Ordres Monastiques; mais dans la fuite des temps en lui a fait changer de forme, & il est resté aux Docteurs dans les Universités, & même aux Licentiés qui toutefois ne le portent pas fourré comme les Docteurs.

C'est une question si les Stes. Chapelles jouissent de la même exemption que celle du Roi? Elle a été agitee en dernier lieu au sujet du Chapitre de Dole; il faut voir dans le rapport d'Agence en 1750, les folides raisons de M. l'Archeveque de Befançon , en faveur de la Jurifdiction Episcopale; il en résulte que les Sres. Chapelles bien différences & pour l'origine & pour l'état & les fonctions de la propre Chapelle du Roi , ne sont pas de leur

CHAPITRE & prend en plufieurs fens ; 1º. Pour le lieu où s'affemblent les Chanoines, 2º. Pour le Corps ou le Collège même des Chanoines; ce dernier iens est le plus ordinaire : Capisulum quandoque penitur pro loco abi Canonici congregantur , qua fignificatione accipi ant Panormitanus in cap. in canfis ae elect. fed verius us & rei magis congruunt ut accipiatur pro ipso Canonicorum Collegio , pro ipfis Canonicis congregatis; fie accipitur in cap, capitulum de rescripiis. Calv. Lexic.

Dans la premiere acception de ce mor, on entend austi l'Assemblée que tiernent les Religieux & les Ordres Militaires, pour delibérer de leurs affaires & régler leur discipline. V.

ci-dellons.

On entend aussi par Chapitre, une division d'un Ouvrage ou d'un Livre,

CHA Rosat est pour la négative. Dist. verb. Capitulum.

inconnue des Anciens & introduites par les Modernes, pour rendre les matieres plus méthodiques & moins confufes. L'on voit sous le mot Droit Canon, que les Auteurs des Compilations qui compolent le corps de Droit Canon, ont use de cette division, & on la fuit dans la forme des citations de cet Ouvrage: mais on donne plus fouvent le nom de Canon que de Chapiere, aux extraits inférés par Gratien dans son Décret, sans doute parce qu'ils ont été tirés pour la plupart, des Réglements des Conciles, auxquels on a toujours donné préférablement le nom de Canons. Dans notre langue, plusieurs Auteurs ne citent les Chapitres des Décrétales que sous la dénomination de Capitales , ( v. pourquoi , au mot Droit Canon ; ) mais le plus grand nombre emploie comme nous, dans ce Livre, le mot de Chapiere. Le terme de Capitulaire vient de Capitulum, en ce dernier sens. V. Capitulaires. On peut en dire autant de ces anciens Réglements appellés Capitula, que faisoient les Evêques dans leurs Dioceses, pour servir d'inftructions aux Ecclésiastiques qui leur étoient sujets,

Nous allons parler ici successivement des Chapitres dans les deux premieres acceptions, c'est à-dire, des Chapitres composés de Chanoines; & des Chapitres formés par une Assem-

blée de Religieux. On appelloit autrefois les Communaurés des Clercs, des noms de College . Congrégation . Couvent ; le nom de Chapitre est le plus nouveau. M. Fleury, en ses Instir. tit. des Cha-

On a mis en question, si sous la dénomination de Chapitre on devoit comprendre les Evêques, an appellatione Capitali comincatur Pralatus, Alberic de

S. 1. ORIGINE DES CHAPITRES, LEURS ANCIENS ET NOUVEAUX DEGITS EN GENERAL. On ne fair pas bien , quant est-ce que les Chapitres ont commencé à prendre la forme où nous les voyons aujourd'hui; ce que nous difons au mot Chanoine, peut servir au moins à le faire conjecturer, ainsi qu'à nous donner une idée de l'origine & de l'ancienne forme des Chapitres: nous n'userons donc pas à cet égard de répétition; il nous fuffira de dire ici, que plusieurs regardent les Chapitres des Eglises Cathédrales, comme cet ancien Conseil de l'Evéque qui composoit son Prasbyterium, fans l'avis duquel il ne faifoit rien de confidérable dans le gouvernement de fon Eglise. Pendant le premier siccle de l'Eglise, les Prêtres & les Discres des Villes Episcopales faisoient le Clergé supérieur, & ne formoient qu'un corps avec leur Evêque : ils avoient indivisiblement avec lui & sous lui . le gouvernement des autres Ecclésiastiques & de tous les Fideles du Diocese. M. du Clerge, loc. cit. C'est ce qui faifoit dire à St. Ignace, que les Prêtres font les Conseillers de l'Evêque, & qu'ils ont succédé au Sénat Apostolique: Epift. ad Trall. S. Cyprien suivoit exactement ces principes dans la pratique, ce faint Evêque, dès le comniencement de son Episcopat, avoit résolu de ne rien faire sans le conseil des Prêtres qu'il appelloit ses Confreres dans le Sacerdoce: Cum Prasbuteri. Quand le Pape Sirice voulut condamner Jovinien & ses erreurs , il affembla les Prêtres & les Diacres de Rome, & il prononça avec eux le jugement de condamnation contre cer Herésiarque : enfin le quatrieme Concile de Carthage recommande aux Evê-Ppp2

ques, de n'ordonner perfonne, fans avoir pris auparavant l'avis de fon Clergé. C'étoit aussi le Clergé de la ville Episcopale qui gouvernoit le Diocese pendant l'absence de l'Evêque, ou pendant la vacance du Siege; mais il faut avouer que l'autorité du Clergé se bornoit dans ces circonstances à la décision des affaires qui ne pouvoient se differer sans danger, renvoyant à l'Evêque successeur, ou de retour, celles qu'on n'étoit pas presse de décider. Thomassin, part. 1. liv. 1. chap. 42. Furgole des Curés primitifs. ch. 4.

Cer usage d'assembler ainsi le Clergé de l'Eveque, devint plus difficile, après qu'on eut établi des Eglises à la campagne, les Évêques ceilerent alors d'assembler le Presbytere pour les affaires ordinaires; ils le convoquoient feulement dans des occasions importautes, comme on fait à présent les Synodes: mais chaque Eveque continua de régler & de gouverner son peuple par les avis des Eccléfiastiques qui failoient leur réfidence dans la vitle Episcopate: ce qui se pratiquoit fi constamment, qu'après l'erection des Eglifes Cathédrales, où les Chanoines menoient une vie commune, & dont on peut voir l'époque au mot Chanoine, le Chapitre de ces Eglises devint comme le confeil ordinatre & nécessaire de l'Evêque; il ne faut pour en être convaincu, que lire le chap. Novis. extr. de his que fiunt à Pre-Lat. fine confens. Le Pape Alexandre III. y reprélente allez vivement au Patriarche de Jérufalem i que ne compolant qu'un même Corps avec ses Chasoines, dont il étoit le Chef, & eux les Membres, il étoit surprenant eu'il prit Conteil d'autre que d'eux, & qu'il inflituat ou deftiruat des Abbes, des Abbelles, & d'autres BénéfiCHA

eiers fans leur avis. Le même titre des Décrétales déclare nulles les aliénations des biens d'Eglise faites per l'Evêque, sans le consentement du Chapitre. Dans le titre suivant, il est dir que l'Evêque peut avec la plus grande partie du Chapitre imposer une taxe pour les réparations de l'Eglife, c'est aussi avec raison que M. Dubois en ses maximes observe qu'avant le dixieme siecle, l'administration des Evêques étoit plus indépendante qu'elle n'a été depuis: les Papes, dit-il, ont élevé les Chapitres autant qu'ils ont pv. Alexandre III. donna à l'Evêque de Paris un Bref confirmatif des concessions qu'il avoit faites. Inconsultis Canonicis.

Mais depuis ce remps, les chofes ont bien changé; foit que les Chanoines aient été peu capables de remplir la fonction de Confeit de l'Evêque pendant les fiecles d'ignorance, foit à cause des exemptions auxquelles les Chapitres ont eu leur part; foit enfin, que les Evêques aient voulu gouverner avec plus d'indépendance, les Chapitres des Cathédrales, ont perdu le droit d'être le Conteil néceffaire de leur Chef; les Chanoines font restés seulement en possession de quelques droits que les Eveques n'ont pu leur ô:er, le siege étant rempli, & de celui de gouverner le Diocete, le siege vacant : voici à cet égard les dispositions du plus nouveau droit,

Le Concile de Trente, en recommandant aux Evêques de ne donner les Canonicats de leurs Eglifes Cathédrales, qu'à des personnes capables de les aider de teur Conseil , semble approuver la disposition des Décrétales, qui, comme nous avons vu cideffus, confirment d'autorité cette union qui étoit anciennement autant l'effet de la modestie & de la chari-

CHA 485

té des Evêques, que des lumieres du Clergé & de son empressement à concourir avec le Chef au bien commun du Diocese: " Les Dignités particu-" liérement dans les Eglises Cathédra-,, les ayant été établies pour confer-" ver & pour augmenter la discipline " Eccléfiastique, & à dessein que ceux " qui les polléderoient fullenr éminents , en piété, servissent d'exemple aux " autres, & aidassent officieusement aux Evêques de leurs foins & de " leurs services. C'est avec justice qu'on .. doit défirer que ceux qui y feront " appellés foient tels qu'ils puissent " répondre à leur emploi. " Seff. 24. c. 12. de ref.

Le même Concile ordonne en plufieurs aurres endroits, aux Evéques d'agir avec le Confeil de leur Chapitte, comme pour érablir un Lecteur de Théologie, pour déterminer les Ordres Sacrès qui doivent être attachés à chaque Canonicat, &c. Seff. 5 c. 1. feff. 24 c. 12. feff. 43 c.

18. fest. 24. c. 15.

Des Chapitres de la Province de Milan poulloient rrop loin l'exécution du Concile de Trente; S. Charles fit ordonner en son cinquieme Concile de Milan, que l'Evêque ne prendroit l'avis de son Chapitre, que dans les cas marquès exprellément par le Concile de Trente,

Ce dernier Concile donne aux Evéques drois de Vifite fur les Chapitres exempts & non exempts; il leur ordonne aufil le drois de faire, hors de la Vifite, le procès criminel aux Chanoines, avec le confeil & le confentement de deux aurres Chanoines que le Chapitre doit élire pour cela au commencement de chaque année, fans défere à quelque privilège on à quelque coutame contraire qu'on pût lui popofer, je font la décifion de la Con-

grégation du même Concile, sess. 7. c. 4. fell. 25, c. 6, ce qui change bien le droit des Décrétales, par lequel ce droit de correction & de punition appartenoit aux Chapitres qui l'avoient acquis par la coutume, fauf la dévolution à l'Evêque en cas de négligence. C. irrefragabili, de Offic. Ordin. Mais le Concile de Trente n'a point dérogé au ch. cum contingat. de fore compet, en ce qu'il ordonne, que quelque Jurildiction que puille avoir l'Eveque sur le Chapitre & les Chanoines, le Chapitre peut néanmoirs punir de quelques peines légeres les défobéiffances & les aurres fautes des Chanoines, des Prêtres habitués, &c autres membres de la même Eglife, fans procedure juridique, par fimple voie de correction , non contentiose , non cognitialiter, fed correltionaliter. Fagnan, in diet. cap. Thomassin, part. 4. liv. 1. ch. 47. r. 7.

Le Concile de Trente veut encore que la prefleance & le premier rang d'honneur foient toujours donnés à l'Evèque, même dans le Chapitre, pis capitule Prima fider, que l'Evèque, con les Grands Vicaires, puille luiméme aflembler le Chapitre quand it le jugera à propos; pourru que ce ne foit pas pour délibérer de quelque matiere qui regarde fes inrécéss felf.

25. c. 6. de ref.

Quand is auron quelque chofe à propote aux Chanoines pour en deliberer, & qu'il ne s'apira au chaire à l'incréa desilia Evéques ou des leurs; ils affambleront extendes et l'entre des l'actions de leurs de la plaralité, mais en l'altiènce de Evéque, rout de fera entivement par cette du Chapitre, portoir ou de coutume appartient, fans que lo vouve de fera entivement par cett du coutume appartient, fans que lo vouveme appartient, fans que lo Vicaire General de Evéque s'en

ces peines soient telles, que des patticuliers puissent eux-mêmes se les impofer; encore leurs fuccesseurs n'y fontils engagés, que quand ils font confirmés pat l'Évéque. Congrég, du Concile, décif, du 31. Mai 1607. Fagnan, inc. cum omnes , de Conftit. n. 37. Thomastin , loc. eit. V. Statuts. Régulièrement, l'Assemblée qui doit fotmer le Chapitre qu'on veut tenit, doit se faire dans l'Eglise ou dans un heu décent destiné à cet usage , De jure , Capitulum celebrari debet in Eccleha & loco at hos deserminate. C. qued ficut , & ibi Glof. verb. Conflitutiones ,

non par voie de jurisdiction, mais par une espece de convention à laquelle

ils s'engagent eux-mêmes, pourvu que

de elett. L'Evêque même qui convoque l'Assemblée est obligé de se rendre à la Salle Capitulaire, & no peut faire tenir le Chapitte dans son Palais; mais rien n'empêche qu'on ne tienne le Chapicte ailleurs, dans un cas de nécessité. Fagnan, in c. cum ex injuncto, de nov. Oper, nunc. n. 16. & feq. Cet Auteur dit au même endroit, n. 48. que réguliérement, pour former un Chapitre, il faut qu'il y ait les deux tiets

CHA

des Capitulants, si la convocation ne dépend pas d'un seul, dans lequel cas le nombre des présents sussit, quelque petit qu'il foit ; comme lorsque l'Evêque convoque le Chapirre de sa Cathédrale , en vettu du droit que lui en donne le Concile de Trente. Au furplus, la pluralité des suffrages suffit dans les Délibérations capitulaires, fuivant le troisieme Concile de Latran. M. du Clergé, tom. 2. p. 1369. V. Suffrage , Aite Capitulaire.

On a vu, sous le mot Chaneine, que les Chanoines qui ne font point dans les Ordres Sacrés; ceux qui dans l'an ne s'y font pas promouvoit, quand leut bénéfice le demande , n'ont point voix délibérative : ceux qui ont été dispenses pour l'age, le sont aussi pour la voix dans les Chapitres, à l'égard des Chanoines parents entr'eux. Voyez Voix. Ceux d'entre les Capitulants, qui sont intereiles aux déliberations qu'on va prendre, doivent sortir de l'Assemblée; ainsi l'a decidé la Congrégation des Eveques le 13. Mars 1615, comme ausii que le Chapitre pouvoit changer , expliquet , révoquer ses propres Décrets ou Délibérations, pourvu qu'il le fasse avec la même solemnité, mbil tam naturale quam diffolvere quomodo ligarum eft. Toutes les Delibérations doivent êtte mises par écrit & dépofees dans les Atchives par le Secretaite, que s'il n'est pas perpétuel, doit être élu tous les deux ans. On doit aussi conserver le Sceau du Chapitre, dont on peut facilement abuset, sous deux clefs, dont l'une soit confiée au Chanoine choisi par le Chapitte, & l'autre au premier du Corps. Gavant. Manual. verb. Capitulum.

Les comptes de l'administration tempotelle doivent être faits & rendus dans une forme authentique, dont le comptable foutnisse la preuve, pat un exemplaire qui demeure aux Archives du Chapitre. L'ufagecontraire est fusceptible des plus grands abus; & les Corps de Chapitres ou autres qui n'ont point de Réglement fur cet objet doivent en faire. V. Syndie.

Les Alfemblee Capitulaires ne doivent point fe tenir les jours de Fétes , pendant qu'on fait l'Office dans le Chour ; on doir regularement les tenir ap-ès les Vépres, à moins que la matiere des délibérations ne demandât célérité mif furié migens de voldent ingractir nesifitus : c'est l'exception apportée par le Comelle d'Aux, en 1387, & la décision de la Congregar. & du Concile Manuel, Gavant, Momoire du Clergé, 10m. 2, pag. 1371. & suivant Garcias, part. c. 2, n. 5,88

Sur tout ce qu'on vient de voir l'usage dans le Royaume est tel à préfent de Droit commun, que les Evêques gouvernent feuls leur Diocefe, tans la participation d'aucun Chapitre : ils appellent feulement dans leur Confeil ceux qu'ils jugent à propos & ils tirent ces Confeillers du Chapitre de leur Carhédrale ou d'autres Eglises, à leur choix. On est entiérement revenu parmi nous de ce système, que l'intérêt des Brevetaires avoir fair imaginer, ou qu'il avoit du moins beaucoup acerédité, pour donner plus d'étendue à leur expectative, & peut être au gout des Chanoines, quoique contre leur imérêt ence chef ; favoir, que la prélature de l'Evêque étoit commune au Chapitre; c'est -à - dire, composée d'un Corps dont l'Evêque étoit Chef. & les Chanoines Membres, ce qui divisoit l'autorité Episcopale qui est une de son essence entre rous les Evêques. Episcopatus unus est cujus pars in folidum tenetur. Il ne faut pas, dit ladeffus un Auteur moderne , confondre la Prélature ou l'autorisé de l'Evêque avec la maniere dont elle doit être exercée, ni avec les précautions que les anciens Canons ont prifes pour en prévenir l'abus ; quand le Chapitre de l'Eglise Cathédrale seroit encore aujourd'hui en possession de tous les droits & prérogatives dont jouissoir l'ancien Presbytere, on ne pourroit pas dire qu'il est une partie de la Prélature. Combien moins peut on le prétendre aujourd'hui, que la plupart des Chapitres se disent exempts de la Jurildiction de l'Evêque, V. Exemption, Qu'ils ont leur Mente téparée. Voyez Mense, Biens d'Eglise. Qu'ils n'ont pretque plus aucune part au Gouvernement du Diocese, tant que le Siege. est rempli, qu'ils ne succedent à l'Evêque dans le Gouvernement du Diocele pendant la vacance du Siege; qu'en veriu de l'usage ; qu'ils font enfin confidérés comme des Collateurs distincts & féparés de l'Evêque; si le Chapitre de la Cathédrale failuit partie de la Prélature, si les Chanoines en éroient Membres , il faudroit conclure qu'il ne peut y avoir de Prélature parfaire, ni de vraie Dignité Epitcopale, fans un Chapitre dans la torme actuelle; cerendant qui oferoit fouterir cette propolition : n'est-il pas évident que la Dignisé Episcopale est independante du Chapitre Cathédral & qu'elle auroit toute sa perfection, quand dans un Diocese il n'y auroie point de Chapitre ? Quand l'Eglife Cathédrale ne téroit composée que d'un Clergé ordonné felon la forme des Paroiffes, comme elles l'étoient toures dans leur origine ; quel inconvénient y auroir il f Des Chanoines, c'est-à-dire, des Eccléfiastiques uniquement occupés à chanter & célebrer l'Office Divin ne sont point de l'Institution primitive de l'Eglife. Les Chapitres font un hors d'œuvre dans l'Eglife, elle a fubis de pendant plusseurs fiecles , & elle pourroit subsitéer fans cesé sablissements; au lieu qu'elle ne peut se perpétuer sans Evêque. Traite de l'expectative du serm. de fidélité, p. 442.

Ces réflexions qu'autorife la difposition de l'art. 1. de la Déclaration de 1752, rapportée fous le mot Brevet, donnent un grand jour à cette matiere, l'une des plus fécondes en difficultés, foit par rapport à la disposition des bénéfices, foit à cause des prétentions respectives entre les Evêques (auxquels il ne faudroit pas comparer ici les Abbés, ni aucun Prélat régulier ) & leurs Chapitres dans la pratique; un Evêque n'est tenu de requerir le confentement de son Chapitre. que pour ce qui regarde l'inrérêt commun ou particulier du Chapitre même ou le dedans, comme parle M. Dubois en ses maxim, p. 126. comme s'il s'agissoit d'aliéner le temporel, de l'union eu suppression d'un bénéfice dans la Cathédrale, comme de changer l'ordre de l'Office ou le Service Divin, de réformer le Breviaire, d'instituer ou supprimer des sêtes, & autres chofes qui ne peuvent s'exécuter qu'avec le concours & par le miniftere des Chapoines. A l'égard de l'ordre pour les prieres publiques, les procellions & autres actes de piété qui le font par ordre du Supérieur, l'usage fert de regle; mais quand les cas le font préfentés, les Parlements ont décidé que le Chapitre feroit averti, & même confulté, quand les processions fe feroient pour les besoins particuliers du Diocefe, Arrêt des 10. Novembre 1643. 8. Janvier 1647. Journ. des Audienors, V. les Arrêts cités ci-deslous dans les M. du Clergé. A cela près , les Evêques font en possession d'exercer les fonctions de l'ordre & de la Jurit-

diction sans la participation du Chanitre; ils font feuls des Mandements, des Ordonnances, des Réglements, & des Statuts fur les matieres de Foi & de Discipline: " mais ils ne doi-" vent pas oublier, dit M. d'Héricourt, ,, que dans tous ces changements, ,, (ces mots se rapportent à l'Histoire " ci-dessus, ) l'esprit de l'Eglise a " toujours été le même, & qu'ils " ne doivent rien faire d'important " fans l'avis des Ecclésiastiques les " plus fages, les plus prudents & les " plus éclairés de leur Diocese, afin " que leur gouvernement n'ait point " cet air de domination que Jesus-" Christ & St. Pierre leur ont fi ex-, pressement recommandé d'éviter , , non dominantes in Cleris; ils doivent " fur-tout prendre la précaution de " faire approuver les nouveaux Ré-" glements fur la Discipline, dans les " Synodes Diocéfains, parce qu'on ,, examine avec plus de foir dans ces , faintes Assemblées , les Loix qui y " font publices, & que les Eccléfiaf-" tiques se soumettent avec plus de plai-,, fir aux regles qu'ils se sont en quel-" que maniere imposees à eux-mêmes,

V. Statuts , Synode. L'art. 11. de l'Ordonnance d'Orléans, foumer à l'Ordinaire Diocéfain tous Monasteres & Chapitres indistinctément, exempts & non exempts; mais comme cette Ordonnance, dit M. Dubois, n'est pas suivie en plusieurs articles, celui-ci est de ce nombre; les Cours l'ont interprété en ce sens, qu'elle entend parler des exemptions abusives, & quoique la nouvelle Jurisprudence ait été moins favorable aux exemptions (v. Exemption) elle a toujours laisse aux Chapitres fondés de Jurisdiction, celles qu'ils ont en premiere instance fur les Dignités, Chanoines & Officiers de leur Eglise, sauf l'appel à

l'Evêque

CHA

l'Evêque, auquel elle a donné en outre le droit de prévention, faute par l'Official du Chapitre, d'avoir informé dans les trois jours. Journ. des aud. rom. z. liv. 1. ch. 21. Ces Chapitres qui ont ainsi Jurisdiction contentieuse doivent nommer un Official & un Promoteur parmi eux, en titre, & ne pas attendre d'en nommer par commission dans les occurrences. Ainsi jugé par Arrêt du 21. Avril 1706. Jurifprud. Can. verb. Chapitre, fect. 8. n. 1. Mais ces Officiaux peuvent-ils procéder dans les grands crimes commis par les justiciables, sur qui s'érend leur Jurisdiction, conjointement avec le Lieutenant criminel; plusieurs Aureurs, & entr'autres, celui du Traité de la maniere de poursuivre les crimes, tom, 1. ch. 13. estiment que le Juge féculier ne doit instruire les crimes qu'avec les Officiaux des Evêques. M. d'Harlai dans son plaidoyer sur l'Arrêt du 5. Mai 1646, dit politivement la même chose; mais on a des Arrêrs contraires du Parlement & du Grand Confeil: le plus récent qui ne laisse aucun doute fur la question, est celui que rapporte M. Sallé fur l'art. 41. de l'Edit de 1695. du 1er. Février 1755, rendu en faveur du Chapitre de Troye, qui en confirmant le droit de Jurisdiction de ce Chapitre a jugé en même temps, bien disertement que l'Official du Chapitre avoit pu instruire le procès criminel d'un Ecclésiastique, conjointement avec le Lieurenant Criminel du Bailliage de Troye.

Quant aux Chapitres qui n'ont ni Jurisliction ni territorie, ni policifion de Jurisliction contentieuse, ni par contentieuse d'Official, ils ont coujours le droit d'exercer lans abus une Jurisliction correctionnelle, ce de plava, fur leurs membres, particultérement fur leurs membres, particultérement

CHA quand il s'agir de l'exécution de leurs statuts très-anciens & homologués en la Cour ; mais cette espece de Jurisdiction correctionnelle ne donne pas le pouvoir d'en venir jusqu'à l'excommunication, ni à l'emprisonnement ou privation des Prébendes contre des Chanoines, quelques déréglés qu'ils foient; il saut pour cela avoir droit de Jurisdiction concenticuse, par titres valables ou possession ancienne. Fevret , liv. 3. ch. 3. n. 36. Papon , liv. 1. tit. 3. n. 3. Duperrai, fur l'Edit de 1695. art. 18. Filleau , part. 1. p. 44. Tournet , lett. C. n. 53. 54. Simon fur Dubois, tom. 1. p. 121. & fuiv. où l'on voit qu'au moyen de la distinction que l'on vient de voir entre les fautes légeres ou graves des Chanoines, la pracique des adjoints dont parle le Concile de Trente devient inutile en France où les droits des Chapitres sont d'ailleurs à cet

égard affez ménagés.

tre , fect. 5.

Les Chapitres exempts n'ont aucune Jurissicion sur leurs membres que l'Evêque a choisis pour ses Ossiciers. M. du Clergé, tom. 2. p. 1609.

Quant à la forme des Assemblées Capitulaires, communément on suit les Tome I. Qqq 400

regles établies ci-deffus. M. du Clergé, tom, 2, p. 1173. 1177. & fuiv. Mais par rapport aux droits & prérogatives des Evêques dans ces Assemblées, les usages ne sont pas uniformes; on peut seulement colliger un droit commun, tant fur cet article, que fur tous les aurres que nous avons touchés, des différents Arrêts de préjugé, rapportés dans les M. du Clergé, tom. 2. p. 1208. tom. 5. p. 1434. tom. 6. p. 609..... 554.... 650.... 1116..... 370. & extrait dans le Dictionnaire des Prélatures. Ceux d'entre ces Arrêts qui donnent le plus d'éclaircissement sur cette matiere en général, font l'Arrêt célebre du Conseil Privé. du 26. Janvier 1644, rendu entre l'Evêque d'Amiens & fon Chapitre. M. du Clergé, 10m. 6. p. 370... 1114. & fuiv. & l'Arrêt également fameux du Parlement d'Aix, du 19. Janvier 1608. qui contient un Réglement, concernant les droits respectifs de l'Evêque de Castres, de son Chapitre, & du Prêvot de la même Eglife. Boniface, tom, 1. part, 1. liv. 2, tit. 2. ch, 5. Nous ne rapporterons que le dispositif de ce dernier, fuffisant pour servir d'exemple en ces matieres. Voyez dans l'Ouvrage cité, l'Arrêt du 4. Octobre, entre l'Evêque & le Chap. de Sr. Malo. Rapp. de 1730.

Cet Arrêt minitent l'Évêque en pofifision de la Juridicition & connoifinnce des crimes commis par toureis fores de perfonnes Eccléfaftiques de l'Eglife Cathéarla de Caftres, 
excepté pour ce qui concerne la correction des mecurs, la diraction du 
Service Divin, & les faues qui nombent fous le titte de crimes, commilé en l'exercice d'icelui, laquelle eft 
confervée au Chapitre; avec pouvoir 
audit Evêque de metrre pour l'admisification de la julthee & auters fonc-

CHA

tions Episcopales, des Vicaires, Officiaux, Promoteurs & Greffier de la qualité requise par les SS. Canons &

par les Ordonnances.

I l'Évêque est maintenu aussi ea possibilité de la Egiste, autres que la Prévôté, lorquélles viennent à vaquer, à la charge toutessi d'y pourvoir des Chanoines & non autrement, & de confere, alternativement avec le Chapitre, les Prébendes & les Chanoinies de la même Egiste; enforte toutessir, que l'Évêque les pourra consierer de plein d'oit & sans autone présentation), & le Chapitre a la présentation des semainers soulements.

Avenant la vacance du Siege, le Chapitre peut, durant la vacance dud, Siege, conférer les Prébendes & les Canonicats, au lieu & de même facon

que l'Evêque.

Le Chapitre est tenu d'aller chercher à sa maison, & conduire l'Evèque à sa Cathédrale, les jours de setes folemnelles, en nombre convenable, les Chanoines étant revêtut de leurs habits, chapes & surpsi; & les aurres jours qu'ils feront averris qu'il voudra venir, en robes accousumés.

L'Evêque a la liberté d'affister en lad. Eglile en camail ou rocher, ou en habit semblable aux Chanoines.

Le Chapitre doit payer à l'Evêque les droits Synodaux, à cause des Eglises Paroissales unies à sa Manse, & tels qu'ont accoutumé de payer les autres Cures du Diocese.

L'Evêque a droit de percevoir les revenus d'une Prébende annexée à PEvêché avec les droits qui y fost atrachés, foit quand il est ablent du Dinceste pour cause légitime, foit lorsqu'il est dans son Diocese, quoiqu'il n'affisie point au Chœur à causé de ladite Prébende; PEvêque a droit d'estaits prébende; PEvêque a droit d'es-

trée & voix détibérative au Chapitre comme les Chanoines; peu y aller avec le même habit qu'il va à l'Eghie; a fânce en la premier & plus honorable place; opina le premier, & & après lui le Prévôr; demande la voix aux autres Capitulairet, & conclat en la même qualité de Chanoine; al la droit, en fon tour & en fa femaine, de préfenter aux Prébendes va-annes comme les autres Capitulaires.

Aucune autre Dignité ne peut avoir entrée au Chapitre, ni jouir du droit. des Capitulans, fans avoir au moins

le Sous-Diaconat.

Aucun Bénéficier de la Cathédrale ne peut s'absenter considérablement sans congé de l'Evêque ou du Chapitre, à peine de perte des sruits.

L'Evêque, à son entrée, doit trois cent liv. au Chapitre; pour èrre employées aux ornements de l'Egilie; chaque Chanoine doit aussi quelque chole à son entrée pour le même nsage.

L'Evêque n'est pas senu de contribuer aux frais des ornements, des cierges & du luminaire; mais il est chargé de contribuer tous les ans de la somme de cinq cents livres à la réconstruction de la Cathédrale, & après fa construction, d'employer deux cents livres à chaque année à l'entretien de la Maison Evoscopale.

Le Chapire elt obligé d'entretenir un Maître de Musique, & un nombre suffisient d'Enfants de Chour, de même que le Prédicateur de l'Avent & du Carême, par provision foutement; mais il est déchargé du payement d'une pension de quarante-cinq septiers de bled, de trenet sir septiers de feisle, & de feize pippes de vin demandées par l'Evêque.

Le droit de rédiger par écrit les anciens statuts pour la direction des affaiappellé.

L'Evêque est chargé de communiquer au Syndic du Chapitre tous les; comptes réels & départements qu'il a des décimes imposers sur le Dioce-fe; & les papiers qui concernent la reddition des comptes du Clergé, doivent être mis dans un cosse, dont l'Evêque aura une clef, de le Syndie

Chapitre, l'Evêque présent ou duement

Les autres Réglements portés par l'Arrêt, concernent le Prévôt du Chapitre, fon rang, ses honneurs & re-

venus. 6. 2. CHAPITRES DE CATHEDRALES ET DE COLLEGIALES. L'ON doit re-. marquer dans ce que nous disons sous ce mot, ce qui doit se rapporter aux Chapitres de Cathédrales & aux Chapitres de Collégiales en général ; mais pour une plus particuliere intelligence it est bon d'observer ici, après ce que rious avons dit si au long des Eglises Cathédrales, que du temps même do l'Empereur Justinien il y avoit dans Constantinople des moindres Chapitres, ainsi qu'il paroît par sa novelle 3. & qu'en Occident, on n'en voit guères avant le dixieme fiecle; temps d'abus où ils se formerent pour la plupart de la fécularifation des Monasteres. Thomaffin , part. 3. liv. 1. ch. 29. n. 6. 7. 8. part. 4. liv. 1. ch. 48. n. 13. 14. on il est établi que la plupare des Eglises Collégiales ont été établies par l'autorité de l'Evêque sans le concours de celle du Pape,ce qui n'auroit pas lieu dans la pratique moderne. V. érection. Une grande partie de ces nouveaux Chapitres de Collégiales ont été fondes dans des Paroisses pour les sournir d'un nombre plus confidérable & mieux assuré de desservants, pour y célébrer

· Qqq2

même les Offices avec plus de dignité, les Chanoines y étant par couemployés au chant & toutes les fonctions Palforales, comme cela fevoir encore d'une mainer uniforme dans les
Chapitres de la ville d'Avignon, où
il y a autant de Collégiales que de
Paroilles tailleurs, comme en France,
ces Chapitres inflitués originairement
pour la même fin, se font déchargés
du foin des Paroilles fur des Vicaires
que les derniers Edits ont rendu perpétuels. V. Carús primits,

Les Eglises Collégiales sont de deux fortes, dit M. Dubols dans fes Maximes; il y en a de fondation Royale. comme les Stes. Chapelles, dont le Roi confere les Prébendes; il v en a aussi de fondation Ecclésiastique. Les uns & les autres, quant à la célébration de l'Office Divin se reglent comme les Cathédrales, si ce n'est qu'il en soit autrement ordonné par leur fondation. Il y a même de ces Collégiales qui ont des droits Episcopaux, & dont les privileges doivent être conservés, parce qu'ils leur ont été donnés par les Rois, & il n'y a rien de plus nécessaire que de conferver ces anciennes marques de prérogatives de nos Rois fur les personnes Ecclesiastiques. V. Collation , Ros de France.

Il firoit à Gouhairer que l'Antiquite fit plus connue à cet ègard, qu'elle ne l'elt pas. Quand les fondations des les felles de l'elt pas. Quand les fondations des fuffirences, elles doivent être toutes différences, elles doivent être toutes fegales, & le Réglement s'en peut demander toutes fois & quantes. Chomin de falle, poil, fiib. 1, ii. 1, n. 1, 3. 18. 19, lib. 3, Il eft parlè des Eglities Collégiales, fous divers rapports dans le cours de cec Ouvrage. V. hifen, Dijanit, th. Brevet, Eglife, Chambre Ectif phi-

CHA

que, Théilogane, Absem, Concile, &c.,
Au surplus, quand il s'agit de droits
qui regardent l'Evêque ou la Manse
Episcopale, le mot de Chapire ne s'entend que de celui de la Carhédrale.
S. 3. Chapitres Curés primitif,

V. Curés primitifs.

6. 4. DROIT DES CHAPITRES LE SIECE

VACANT. V. Siege vacant.

S. 5. CHAPITRES, EXEMPTION. V. Exemption.

S. 6. CHAPITRES , ASSEMBLÉE , STATUTS, V. Staints & ci-deffus. V. aussi Alte Capitulaire.

S. 7. CHAPITRES, DOTATION, AD-MINISTRATION. V. Prébendes, Syndie, Distributions, Erection, Biens d'Eglise, Option.

6. 8. CHAPITRES, CONCILE. V.

 9. CHAPITRES, BENEFICES. V. Collation, Brevet, Gradnés, Indult, Possession, Dévolution, Union.

S. 10. CHAPITERS DE RELIGIEUX.
On dillingue chez les Religieux rois fortes de Chapitres, le Chapitre anéral où se raisent les affaires deron l'Ordre; le Chapitre Provincial où se raisent celles de la Province, & le Chapitre Chapitre Conventuel, où il n'est queltion que des affaires d'un Couvent ou Monafree particulier.

Les Chapitres Généraux & Provinciaux des Religieux n'étoien guères connus avant la réforme de Citeaux. Les Monafleres qui formeren cet Ordre, après s'etre unis par la conflitution de l'an 1119, appellé la Carte de charité, (Voyez ce mot ) convinnent que les Abbés. feroient réciproquemen des vifires les uns chez les autres, que l'on indendrit tous les ans des Chapitres généraux, où tous les Abbés féroient enus d'afflier, & dont les Réglements féroient oblervés par cuu l'Ordre par ce moyen, on remédia aux inconvenients du Gouvernement monarchique de Cluvy, (v. Abbé, ) & à bien d'autres abus i fi bien que le Pape Innocent III. préfidant au Concile Général de Latran, y fi rendre un Dècret pour étendre l'ulege des Chapitres Genéraux ou Proviolatux de l'Ordre de Citeaux, à coutes les autres Congrégations de Règullers; on peut voir le Réglement de ce Concile à ce fujet dans le Chap, in fingulis de flaux Monachers.

CHA

Il est fait suivant l'état des Religieux de ce temps-là: fes principales dispositions, & qu'on a le plus suivies, font que toutes les Congrégations régulieres doivent tenir des Chapitres Généraux ou Provinciaux de trois en trois ans sans préjudice des droits des Eveques Diocelains, falvo jure Diacefanorum Pontificum, ( v. Vifice , ) dans une des Maifons de l'Ordre la plus convenable, que l'on doit défigner dans chaque Chapitre pour le Chapitre suivant; que tous ceuxqui ont droit d'affifter à ces Chapitres doivent y être appellés & v vivre ensemble, aux dépens de chaque Monastere qui doit contribuer à la dépenie commune, (v. subside) qu'on nommera dans ces Assemblées des personnes prudentes pour visiter les Monasteres de l'Ordre même, ceux des filles qui en dépendent, & y réformer ce qu'elles jugeront n'être pas dans les regles ; ( v. vifite ) que dans le cas où ces Visiteurs trouveroient les Supérieurs dignes de destitution, ils emploient à cet effet l'Evêque Diocesain, & à son désaut le Pape; enfin le Concile recommande aux Evêques de veiller si attentivement à la réforme des Religieux, & au bon Ordre des Monasteres qui leur sont fujers, que les Visiteuts aient plutôr des remerciments & des éloges, que des plaintes à leur faire. Cette der-

niere disposition s'accotde avec le Canon Abbates 18. q. 2, tiré du premier Concile d'Orléans, qui charge l'Evêque d'assembler tous les ans, en Synode, les Abbés de son Diocese.

L'objet d'un Réglement si sage, étoit comme l'on voit, la réforme, ou au moins la confervation de la Discipline Monastique. Le Concile de Constance prononça excommunication contre quiconque mettroit obstacle à fon exécution; mais a-t-il toujours produit, & dans tous les Ordres, le fruit qu'on s'en étoit promis? L'Hiftoire nous force à dire que non. V. Moine. Au temps du Concile de Trente, la plupart des Religieux vivoient dans l'indépendance; ils tenoient fi peu des Chapitres, qu'ils ne vivoient pas même en Congrégation, Le Concile pourvut à cet abus par un Réglement dont voici la teneur : " Tous les Monasteres qui ne sont point foumis à des Chapitres généraux, ou aux Eveques, & qui n'ont point leurs Viliteurs Réguliers ordinaires qui ont accoutumé d'être fous la conduite, & fous la protection immédiate du Siege Apostolique; seront tenus de se reduire en Congrégations dans l'année, après la clôture du préfent Concile, & de tenir Assemblée ensuite, de trois en trois ans, selon la sorme de la Constitution d'Innocent III, au Concile général, laquelle commence in fingulis; & là seront députés certaines personnes Régulieres, pour déliberer, & ordonner touchant l'ordre & la maniere de former lesdites Congregations, & touchant les Statuts qui y doivent être observés. Que si on s'y rend négligent, il fera permis au Métropolitain, dans la Province duquel lesdits Monasteres seront situés; d'en faire la convocation pour les causes fusdites, en qualité de délegué du

Siege Apostolique; mais si dans Pétendue d'une Province, il n'y a pas un nombre fussiliant de tels Monasteres pour ériger une Congrégation, il s'en pourra faire un des Monasteres de deux, ou de trois Provinces.

Or, quand lesdites Congrégations feront établies, leurs Chapitres généraux, & ceux qui y auront été élus Présidents & Visiteurs, auront la même autorité fur les Monasteres de leur Congrégation, & fur les Réguliers qui y démeureront, que les autres Préfidents & Visiteurs ont dans les autres Ordres. Ils feront auffi 1enus de leur côté de visuer souvent les Monasteres de leur Congrégation. de travailler à leur reforme, & d'obferver en cela les chofes qui ont été ordonnées dans les Saints Canons, & dans le présent Concile. Mais si après les instances du Métropolitain ils ne fe mestent point encore en devoir d'exécurer tout ce que dessus, les susdits lieux demeureront foumis aux Evêques dans les Dioceses desquels ils seront situés, comme délegués du Siege Apoftolique.

Dans chaque Ordre Religieux, ou réformé, ou de nouvel établissement. les Conflitutions & Instituts reglent le temps, la forme, ainsi que l'autorité des Chapitres Généraux, Provinciaux & autres; l'on ne peut à cei égard donner aucune regle certaine ni générale. Dans les Ordres Mendiants. divises par Provinces & non par Congrégations, les Chapitres ne servent presque que pour l'élection des Supéieurs; on y regle bien quelquefois certains points de Discipline, mais on n'y nomme pas des Visiteurs; le Provincial en tient lieu & en fait les fonctions. Dans l'Ordre de St. Benoîs. on fuir plus littéralement le Décret du Concile de Latran. L'autorité des Chapitres Généraux est plus grande sans doute que celle des Chapitres Provinciaux. Les Statuts faits dans les premiers font généralement fuivis dans tout l'Ordre, au lieu que ceux des Chapirres Provinciaux, n'obligent que dans les Monasteres de la Province: De regim. Pralat. Tract. 4. disp. 8. Fagnan , in C. fingulis de ftat. Monacher. où l'on voit que plulieurs Papes ont renouvellé avant même le Concile de Trente, le Réglement du Concile de Latran, à l'égard de tous les Ordres, fans excepter les Bénédictins qui en avoient négligé l'exécution. Cet Auteur remarque que les Ordres qui n'ont point des Supérieurs Généraux. non habentes caput unicum, ne tiennent plus aujourd'hui ces fortes de Chapiires.

L'Ordonnance de Blois parmi plaficurs Réglemens qu'elle da adoptés du Concile de Trente, n'a pas omis celui que l'on vient de lire. L'arricle 27, porte: , Que tous Monafferes qui ne font fous Chapitres Genéraux; n'e font fous Chapitres Genéraux; n'e que, feront ente dans siege Apofloique, feront cenus dans un an pour tout délai & préfix, de fe réduire à àquelque Congrégation de leur Orndre en ce Royaume, en laquelle 6r, ront deflès Satusts, & Commis Vifica-

"vêque, "V. Ríforme, Vijite.
Il y a dans le Recueil des preuves
le nos Libertés, le Titre 23. dont
le Sommaire est ainst conçu., Que les
"Religieux de divers Ordres on tre
"court aux Parlements connoillent
"occasions; les Parlements connoillent
"des éléctions des Supérieurs en ecredes éléctions des Supérieurs en ecre-

" reurs, pour faire exécuter & observer

" ce qui aura été arrêté pour la Dif-

" cipline réguliere ; ou en cas de refus

" ou délai, il y sera pourvu par l'E-

manufacture (mode)

,, tains cas, & des scandales qui se , font dans les Monafteres ; tiennent " la main à ce que les Religieux ne " fortent du Royaume pour ailer aux " Chapitres Généraux sans ordre du "Roi , & qu'il ne soit rien fait dans les " Monasteres au préjudice de la Justi-" ce Royale & des Familles parti-", culieres. "

Tout cela se trouve pleinement justifié par les actes qui sont rapportés fous le même Tirre. On en trouve plufieurs rappellés en différents endroits de ce Dictionnaire ; mais on les voit tout en original ou en substance dans la nouvelle Edition abrégée des preuves & du commentaire de M. Dupui. fous l'article 34. des Libertés, Voyez cet article sous le mot Libertés, V.

auffi Général , Abbe , &c.

Nous avons rapporté fous le mot Carre de Charité, les principales dispotions de cet ancien monument qui fue modifié, expliqué ou étendu en 1601. & 1605. par des Réglements qu'on fuit encore à quelque chose près, dans l'Ordre de Citeaux. Il s'y est élevé derniérement sur leur exécution, de grands différents entre l'Abbé & les premiers Peres & autres Supérieurs subalrernes : on en trouve les Mémoires fort étendus dans le nouveau Journal du Grand Confeil, l'Arrêt qui les rermina nous a paru mériter ici une place. En voici la teneur : .. Par Arrêt du 14. Mars 1761. plaidant Me. Vulpian , Avocat des Abbés de la Ferté , Pontigni, Clairvaux & Morimond. Me. Doulcet, Avocat des Abbés de Beaubec, de Foucurmont,& autres Intervenants.

Et Me, Laget Bardelin, Avocat de l'Abbé de Citeaux.

Et après qu'il en a été délibéré :

Le Confeil reçoit les Parties de Doulcer, Parties Intervenantes & Ap-

CHApellantes comme d'abus des Décrets du Chapitre Général de 1738. énoncés dans leur Requête du 2. Janvier dernier; les reçoit opposants à l'Arrêt d'enrégistrement des Lettres Patentes confirmatives du Bref approbatif dudit Chapitre Général de 1738, donne acte aux Parties de Vulpian, de ce qu'elles adherent audit appel comme d'abus, & demandes desd. Parties de Doulcet : comme auffi les recoit Appellants comme d'abus de l'Ordonnance rendue par l'Abbé de Citeaux le 10. Mars 1759. porrant translation dans l'Abbaye du Pin, du Noviciat commun transféré en 1749, en l'Abbaye de Savigny: au principal faisant droie fur leid. interventions, appels comme d'abus & demandes; ainsi que sur les appels comme d'abus interjettés par la Requête des Parties de Vulpian. du 12. Mai 1760, enfemble fur les conclusions de notre Procureur Général, en ce qui touche les commissions données par ledit Abbé de Citeaux aux Freres Penet & Preigney le 4. Mars 1759, dit qu'il y a abus ; ensemble dans l'Institution de la Prieure de Riennette, faite par ledit de Preigney, le 25. Novembre 1759. Ordonne à cet égard que l'Arrêt de notre Confeil d'Erat de 1681, & le Bref d'Alexandre VII. seront exécutés; ce faisant, que ledit Abbé de Citeaux ne pourra instituer les Officiers publics, que de l'avis & confentement des premiers Abbés, & ce, après délibération & à la pluralité des suffrages, la voix prépondérante réservée à l'Abhé de Citeaux en cas de partage. En ce qui touche l'Ordonnance dudit Abbé de Citeaux du 4. Mars 1759. portant translation du Noviciat commun de l'Abbaye de Savigny en celle du Pin, dit qu'il y a abus : ordonne que ledit Abbé de Citeaux ne pourra transférer lesdits Ne-

viciats communs, que de l'avis & confentement desdits quatre premiers Abbés , après la délibération & à la pluralité des fuffrages, la voix propondérante réfervée audit Abbé de Citeaux. En ce qui touche l'Ordonnance du 14. Janvier 1760, relative à l'emploi des deniers provenants de l'argenterie portée aux Hôtels des Monnoies, dit qu'il y a abus, en ce que ladite Ordonnance a fixé & déterminé la nature dudit emploi. Et ce qui touche l'article 8, de la fession 5. du Chapitre Général de 1738. concernant l'obligation d'obtenir les permissions y indiquées avant d'entreprendre aucun procès, & celle de s'adreffer à un des trois Procureurs, qui feront choisis par l'Abbé de Citeaux, dit qu'il y a abus. En ce qui touche l'article premier de la session 20. dit qu'il y a abus, dans l'institution donnée par l'Abbé de Citeaux à l'Abbé de la Ferté pour présider au Chapitre Général en son absence : en ce qui touche les articles 2. de la session 20. & 15 de la fession 21. dit qu'il y a abus, en ce que par la crainte des peines & par des motifs de conscience. lesdits articles semblent tendre à interdire aux membres de l'Ordre le recours aux Tribunaux Séculiers, par la voie de l'appel comme d'abus : ordonne à cet égard , que l'Arrêt d'enrégistrement de Lettres Patentes confirmatives du Chapitre général de 1738. fera exécuté. En ce qui touche l'article 9. de la session 9. portant érection du Collége de Dole en titre de bénéfice , dit qu'il y a abus ; ce faisant , ordonne que pour le Chapitre Général prochain, il sera statué sur la destination & emploi des revenus dudit Collège , & cependant , par provision , Icidits revenus seront régis & admipistrés par le Procureur Général de l'Ordre, & sequestrés entre ses mains pour, par lui, en rendre compre audit Chapitre Général prochain ; & en ce qui touche l'article 15. de la fession 28. dit qu'il y a abus, en ce que la défense de saire l'année de probation ailleurs que dans les Noviciats communs, y est prononcée, à peine de nullité de la profession; en consequence, dit qu'il y a abus dans la commission donnée par ledit Abbé de Cireaux au Frere Viriat le 26, Février 1755. En ce qui touche l'article 4, de la session 13, dit qu'il y a abus, en ce que aux termes du paragraphe second , les matieres qui doivenr être nécessairement portées aux Assemblées intermédiaires . font réduites à l'objet des contributions, & aux seules affaires que ledit Abbé de Citeaux jugera mériter une même délibération : Ordonne à cet égard que le Bref d'Alexandre VII. sera exécuté. En ce qui touche l'art. 3. de la session 13, concernant les Assemblées intermédiaires ; l'article 2. de la session 3. concernant la suspicion des Visiteurs ; l'article 3. de la session 4. concernant la visite de l'abbave de Citeaux ; l'article 12, de la session 8, concernant le nombre des Religieux à établir dans chaque maison ; l'article 6, de la fession 10, concernant la translation des Réligieux ; les articles 2. de la fession 4. & 7. de la fession 5. concernant les emprunts des deniers, coupe de bois de haute furaie, & autres dispositions desdits articles, dit qu'il n'y a abus, En ce qui touche le compte des contributions imposées pour le Collège de Saint Bernard de Paris. ordonne que jusqu'à la tenue du prochain Chapitre Général, & jusqu'à ce que par ledit Chapitre il y ait été pourvu , le Décret du Chapitre de 1618. fera exécuté; ce faifant, que le Receveur des contributions sera tenu

d'en

d'en rendre compte audit Abbé de Cifteaux, & auxdits quatre premiers Abbés : ordonne que ledit Abbé de Cifteaux fera tenu de convoquer & faire célébrer, fous notre bon plaifir, tous les trois ans, un Chapitre Général, si ce n'est qu'il y air cause légitime d'empêchement, dont ledit Abbé de Ciiteaux sera tenu de justifier à notre Procureur Général; comme aussi il sera tenu de convoquer une Assemblée intermédiaire dans l'intervalle des Chapitres Généraux; & que les Lettres d'indiction & convocation desdits Chapitres Généraux & Assemblées intermédiaires, seront conques & adresses

dans les formes ordinaires & accouru-

mées, tous dépens compenses, & seront

les amendes rendues. Voice ce qu'ordonnent des Lettres Patentes du 9. Mars 1744, enrégiftrées au Parlement de Besançon le .... Juin 1744. au fujet de ces Dietes dans la Congrégation de Saint Vannes. ,, Louis , &c. A ces caufes, ayant aucunement égard à l'appel comme d'abus, interjetté par lesdits Dom Mourot & Confortstant du Décret du Chapitre général de ladite Congrégation, tenu en 1740. que de l'obtention & exécution du Bref obienu en Cour de Rome, le 12. Avril 1741. & à leurs demandes & oppositions; comme ausii à l'appel comme d'abus, oppositions & demandes de Dom Colomban, Pelletier & Conforts, que nous avons reçus en tant que de besoin . Parties intervenantes : nous de l'avis de notredit Confeil, qui a vu ledit Arrêt rendu en icelui, nous y étant, le 21 du mois de Février dernier dont l'expédicion est ci-attachée fous le contrefel de notre Chancellerie, avons conformément à icelui ordonné, & par ces préfentes, fignées de notre main, ordonnons que Lit Bref dudit jour 13. Avril 1751.

CHA 497

les Lettres Patentes expédiées fur icelui le premier Juin suivant, & l'Arrêt de notre Cour de Parlement de Paris du 19. du même mois, seront exécutés feulement aux charges & restrictions suivantes; savoir qu'à la fin de chaque Chapitre général, & après la nomination des Supérieurs locaux , il sera procédé à l'élection des Prélats Diétaires, mentionnés en l'article 2. & ce par délibération de tous les Vocaux, ainfi qu'il se pratique poùr l'élection des Définiteurs, que les Dietes pourront seulement suspendre les Supérieurs, en cas de causes légitimes, & commettre à leur place, s'il y échet, & que tout ce qui sera sait auxdites Dietes ne sera que provisoire, pour en être rendu compte au Chapitre général fuivant , & y être confirmé , ou autrement pourvu, ainsi qu'il appartiendra; fans que lesdites Dietes puissent, même provisoirement, innover directement ni indirectement aux Statuts, Réglements & Usages de lad. Congrégation ; comme aussi que l'intervalle du temps que ceux qui fortiront des Charges de Préfident ou de Visiteurs, seront tenus de passer sans exercer aucun desdits Offices, sera de trois années, pendant lesquelles ils ne pourront même être élus Prélats Diétaires ; & que le même espace de temps aura lieu à l'égard de ceux qui autont exercé les fonctions de Supérieurs Locaux pendant fix années, lefquels ne pourront être chargés de nouveau de la même fonction, qu'après l'expiration desdites trois années : entendons néanmoins qu'en cas que lesdits Supérieurs Locaux aient été nommés par les Dietes, dans l'intervalle d'un Chapitre à l'autre, ceux qui auront exercé lesdites fonctions pendant un an seulement avant la tenue du Chapitre général, puissent être

élus de nouveau Supérieurs dans ledit Chapitre, & continués pour trois autres années dans le Chapitre général fuivant : & qui auront exercé lesdites fonctions deux ans avant la tenue du Chapitre général , puissent seulement être continués Supérieurs pour trois ans par ledit Chapitre, fans qu'ils puissent être prorogés par le Chapitre subséquent : & seront les dispositions précédentes exécutées purement & fimplement, sans que sous prétexte de nécessité ou d'utilité il puisse y être donné atteinte : & quant à la disposition de l'article 5. ordonnons que ceux qui auront achevé leurs cinq années de supériorité, ne pourront être élus au Chapitre où ledit Arrêt de notre Confeil d'Erat & ces Préfentes feront publiés : & ceux qui ne les auront point achevées, pourront encore être élus pour trois années, fans pouvoir être continués au Chapitre suivant; & qu'au surplus il en sera usé audit Chapitre général en la maniere ordinaire & accourumée dans tous les Chapitres genéraux, & non autrement : sur le surplus des demandes des parties, les avons mises & mettons hors de Cour. Si vous mandons &cc.

Il est dit dans le Cabier des remontrances de la Chambre Eccléfiastique de 1614. qu'aux Chapitres Généraux ne pourront commander les Abbés ou Pricurs non vivant en commun . mais feulement les Prélats régulièrement élus. M. du Clergé, tom. 4.

pag. 656.

M. d'Olive, liv. 1. ch. S. rapporte un Arrêt du Parlement de Toulouse, qui en jugeant qu'une définition de Chapitre Général de Religieux faifoit nombre pour les trois Sentences conformes, prouve que ces Chapitres ont une autorité même de Jurisdiction , re-

СНА connue en France, M. du Clergé, tom. 4;

p. 713. CHARGES, BÉNÉFICES. Les Charges d'un Bénéfice sont spirituelles ou temporelles ; les Charges (pirituelles regardent les fonctions qu'il exige du ministere de l'Ecclésiastique qui le posfede. Ces fonctions font relatives à chaque espece de Bénéficier particulier & à cer égard nous n'avons rien à ajouter à ce qui est dit sous les mots administration. Benefice , Beneficiers , & ci - après', charge d'ames. Quant aux charges remporelles, elles confiftent dans des réparations à faire, des Impositions a acquitter, des Droits passis à remplir ; tout Beneficier est à cet égard au cas de la regle ubi emolumentum ibi debet effe onus. Les Auteurs les comparent pour les biens dépendants de fon bénéfice, à un mari qui jouit de la dor de sa semme : Ad suffinenda enera matrimonii : L. pro eneribus cod. de detis. Le Beneficier ne perceit les fruits que propter Officium & onera qua Instince Ecclesia; c'est l'obte varion de Brodeau fur Louer : lettre F, fom. 10. n. 2. De là les charges & impositions ordinaires, comme les décimes, le droit de Synode, le droit de procuration, de técours charitable ou caritatif, certaines réparations & aurres choies femblables, font regardées comme charges annuelles des fruits, qui doivent être acquittées par les Titulaires fur les fruits même, tans qu'il puille aliener les tonds & le pairimoine de l'Eglife pour raison de cerre obligation. Voyez tons ces différents

C'est sur ce principe qu'il saut distinguer le cas où le successeur à un bénence est ou n'est pas tenu d'acquitter les charges ou dettes de son predéceffeur. Si elles ont été contractées pour l'acquittement des charges perfonnelles & ordinaires dont le Titulaire étoit lui-même tenu, le successeur fans doute ne doit pas les acquitter; mais fi ces dettes ont été contractées pour un cas extraordinaire, & en même temps utile & nécessaire & non étranger au ritre même du bénéfice, alors le successeur en est tenu : voici comment s'explique le chap. si querundam , de solutionibus. Firmiter inhibemus ne quis prasumat Ecclesiam sibi commissam pro alienis gravare debitis, aut litteras alicui seu sigilla concedere quibus possent Ecclefia obligari. Decernentes fi fecus fuerit attentatum ad solutionem salium debisorum Ecclesias non teneri. Si quis autem contra pramissa de catero venire prasumpserit, ab administratione Spiritualium & semporalium neverit fe suspensum. On voit clairement par ce chapitre, que l'Eglife ou le fucceileur à unbénéfice n'est pas renu des detres étrangeres contractées par un'Administra:eur ou un Béneficier, pour d'autres objets que pour l'utilité de l'Eglise ou de son bénéfice: Cap. gravis de deposite, & cap. qued quibnfdam de fidejufforibus.

Fagnan fur le chap. 1. de falurionib tent que le fuccelleur ett tenu des dertes que son prédécesseur a contractées pour la necessiré de son bénéfice. Hostienis, in sit. de falur. n. 3. Cabassur, tib. 1. cap. 28. n. 2. son du même sentiment,

ieme ientiment.

Arrêt du mois de Juillet 1668. rapporté par Catelan, liv. 1. ch. 40. qui déclare non valables les emprunts faits par un Chapirre pour l'acquitrement des décimes de autres charges ordinaires: parce que ces fortes de charges doivent être payées par les fruits mêmes. M. du Clergé, tom. 2. p. 1591. V. Emprunt.

Nous avons rappellé fous le mot Arrérages les principes qui doivent être conféres avec ceux-ci : en effet, par

le mot de charges, on pententendre toutes les fortes de dettes & autres obligations qu'impose un bénésice, à celui qui en est pourvu, & en perçeit les revenus, s'il ne s'agit que de rentes que le prédécesseur n'a pas acquittées; voyez quels sont à cer égard. les regles fous le mot Arrérages, par rapport aux autres dettes capitales. M. de Lacombe en sa Jurisprud Canonic. verb. Dettes , dit que le sentiment des Auteurs qui soutiennent l'affirmative, lorsque la dette a éré contractée seulement pour la nécessité de l'Eglise, n'est pas consorme à notre Jurisprudence actuelle; qu'on l'a fuivi autrefois; mais qu'on ne le suit plus : & qu'aujourd'hui pour que le successeur à un bénéfice soit tenu des dettes de celui qui l'a précédé, il saut que ces deux conditions, l'utilité & la nécessité, aient concouru dans l'Acte d'obligation; qu'il seroit même nécestire. fuivant notre ulage, que le Bénéficier qui a contracté les dettes cut été autorise à faire l'emprunt par la permisfion du Magistrat politique. Cette derniere condition paroît être celle qui nous affecte plus particuliérement suivant les principes établis fous le mon aliénation; car pour ce qui est des causes de l'emprunt, elles ne sauroient être plus étroitement requifes que pour l'alienation d'un immeuble, que pour les unions des bénéfices, o u fuivantce qui est dit sous le mot union. On ne suppose pas qu'elles soient nécessaires sans être utiles à l'Eglise ou utiles sans être nécessaires. L'avantage de l'Eglise étant la suprême & seule fin des Loix en ces matieres.

Papon, liv. 21, tit. 8. n. 3. dit, "qu'un Prélat succelleur au bénéfice, est tenu de payer les dertes réelles de fon prédécesseur, & à ce, sur les fruirs de son bénéfice, il peut être contraint, de son bénéfice, il peut être contraint,

fecund. Alb. in cap, cum effet de teflib. autrement, ajoute-t-il . les Gens d'Eglife mourroient plutôt que de trouver marchand qui leur voulut faire plaisir d'un denier, & seroient quasi comme Juifs entre Chrétiens, qui feroir choie inique... & ce notamment lorsque leid. Pielats défunts n'ont héritiers, èsquels premiers , il se faut adresser . & y font premiers tenus, & his difcuffis, leurs successeurs au bénéfice..., Cimbolas, liv. 6. ch. 48. V. Alie-

Comme l'année commence au premier Janvier pour le partage des fruits du bénéfice, de même le paiement des charges de l'année se doit régler du premier Janvier à proportion de la iouissance de chacun. V. Fruits.

S. I. CHARGES, MONASTERES. La principale charge des Monasteres est l'hospitalité, ou l'aumône; sur quoi, V. Aumone, Oblat , Biens des Monaste-

res , Décimes , Subfide.

\$. 2. CHARGE d'AMES. On appelle proprement bénéfices à charge d'ames, ceux dont les Titulaires ont la direction des ames & Jurisdiction au for intérieur, c'est-à-dire le pouvoir des Cless, potestasem ligandi & solvendi; c'est la definition qu'en donne M. Fuet en son Trait. de Mat. Bénés. p. 248. & qui se trouve conforme à calle qu'en donne Rebuffe in prax. r. 179. Fagnan, de elect. cap. cum in ennetts, S. inferiora, n.3.4. & 5. & Van-Lipen , jur. Ecclef. unio. part. 2, tit. 18. cap. 4. n. 2. Ce dernier dit : Benesiciata curata proprie dicta sum illa quibus cura animarum quead forum interius, sive directio conscientie annexa est, it a ut possessor bujusmodi beneficii. vi sui tituli habeat curam animarum in foro interno respects certaram persomarum.

Dans l'usage on n'applique le sens

CHA

de ces définitions qu'aux bénéfices Cures; & l'on appelle auffi dans une fignification étendue, Bénéfices à charge d'Ames, les bénéfices qui donnent quelque Jurisdiction, même extérieure sur certaines personnes, comme les Doyennés & les Dignités qui en tiennent la place, les Prieures conventuels & autres femblables. On les appelle aussi bénésices doubles. V. Bénésice.

Le droit des Gradués nommés fur les bénéfices à charge d'Ames a reçu une restriction par la déclaration du 27. Avril 1745. qui a fair fouvent difcuter la vraie nature de la charge des ames, pour favoir si cette nouvelle Loi ne s'appliquoir proprement qu'aux Cures ou à d'autres bénéfices qui fans être des Cures ont cependant une certaine charge des ames, comme la Pénitencerie , V. Pénisencerie , Gradués , Traité de l'expect. tom. 4. ch. 14.

Une autre Déclaration de 1742. a réglé l'âge qu'il faut avoir pour pofféder un bénéfice à charge d'ames. V. Age.

Dans les impétrations de bénéfices il est très-important d'exprimer s'ils font à charge d'ames, V. Expression. 5. 3. CHARGE, EMPLOT. V. Office.

CHARITE ( MAISON , ECOLE DE ) V. Ecole , Hopital , Amortifement.

CHARIVARI est une sorte de jeu bruyant qui se fait principalement de nuit en dérision d'un mariage contracte par un veuf ou une veuve, ou même par des gens d'un âge inégal. Les cherivaris sont défendus par les Cinons, ainfi que par les Loix; les Conciles de Langres de 1421. & 1455. celui de Tours tenu a Angers en 1548. celui de Narbonne en 1609. & plufieurs statuts Synodaux, sont précis à cet égard. Le Concile de Narbonne ordonne aux Evéques de défendre les

charivaris fous peine d'excommunication: probibeant Episcopi Indos qui impudenter in contemptum secundarum nuptiarum à permulsis sieri solent, carivarios vulgo appellatos : contumaces & inobedientes pana excommunicationis coerceant. Bouchel , liv. 3. Decret. Ecclef. Gallic, eit, 6. de secundis nupriis. Hottiens. in. c. de conjug. servor. Les Jurisconsultes disent que les auteurs des charivaris peuvent être poursuivi en action d'injure : Nec possunt excusari consuerudine, cum sit contra bonos mores. Chaffanée, ad Rubric. des enfants de plusieurs lits.

Charivari, à carivario, fignifie, suivant Grégoire de Toulouse, fâcherie ou bruit de tête. L'ulage en est ancien. Les Payens distribuoient à leur mariage des petits présents au peuple que accouroit avec bruit & tintamarre, en guise des bacchantes. On l'a fuivi parmi les Chrétiens au cas des secondes nôces, mais dans un autre esprit; ces petits présents ont été regardés dans la fuite comme une peine, & le bruit du peuple comme une injure: st bien que les mariés dont on regardoit les fecondes nôces comme odieuses, pour se délivrer de cette importunité, composoient aurresois avec le chef de la bande, appellé Abbé: Secundo nubentibus fit charavaritum fen capramarisum nis se redimant & compenant cum Abbate juvenum & prime non fit charavaritum Joann. de Garron. in rubric. de Tecund. nupr. n. 68. Mourgues fur les Statuts & Coutumes du pays de Provence, p. 320.

La plûpart des Parlements du Royaume ont défendu les charivaris comme coutraires aux bonnes mœurs, Billon, verb. Charivari. Mourgues que nous venons de citer, rapporte un statut de Proyence fuivi de plusieurs Ar-

CHArêts du Parlement d'Aix, qui portent les mêmes détenfes. Bouchel, lec.cit.

CHARTES OU CHARTRES, VIEUX titres ou enseignements que l'on garde avec foin pour la confervation & la défense des droits d'un Etat , d'une Communauté, d'une Seigneurie. Dans l'ulage, on dit plutôt Chartes que Chartres; c'est de ce mot qu'on a appelle Carinlaireles Régistres ou Recueils . & même les lieux où font déposés les Chartes & Documents d'une Communauté.

6. t. CHARTE NORMANDE oft up titre fort ancien, contenant plusieurs privileges & concessions, accordes aux habitants de Normandie; on le date du 19. Mars 1315, Il fut accordé par le Roi Louis X. dit Hutin . & confirmé par les Rois ses successeurs. V. Norman-

CHARTRIER, On appelle ainfi le lieu où sont rentermés les Cartulaires. V. Carsulaires.

CHASSE. V. Clerc. CHASUBLE, V. Habits.

CHATRÉ, V. Eunuque.

CHEFCIER, en latin Capicerius, est la même chose que Primicerius, ce qui vient de ce que le Chefcier étoit le premier marqué dans la table ou catalogue des noms Ecclesiastiques, comme le premier en Dignité; ainsi c'est comme si l'on eût dit primus in cera, parce qu'on écrivoit anciennement sur des tables de cire; on nomme encore aujourd'hui le Chef de quelques Eglifes Collégiales Chefcier.

Le nom de Primicerius désignoit au temps de S. Gregoire le Grand : une Dignité Ecclésiastique, à laquelle ce Pape attribue plusieurs droits sur les Clercs inférieurs & la direction du Chœur, afin que le Service s'y fit avec bienscance; il avoit aussi droit de châtier les Clercs qu'il trouvoit en qui étoient incorrigibles,

Celui qui étoit marqué le fecond dans la table s'appelloit Secundicerius, comme qui diroit Secundus in cera. V. Penthateur, Primicier.

CHEF-D'ORDRE: c'est le nom eu'on donne dans ce Royaume aux Maisons & Abbayes Religieuses qui ont donné naissance à d'autres. & sur lefquelles elles ont confervé une cerraine autorité. De ce nombre font les Abbayes de Cluny & de Cisteaux, & quelques autres. On donne aussi ce nom aux Abbés Titulaires de ces Abbayes. Nos Rois ont favorifé les Abbayes & Monasteres Chefs-d'Ordre de différents privileges; ils les ont exemptés de leur nomination, en vertu du Concordat. Ils ont confirmé expressément leurs exemptions par rapport aux Visites de l'Eveque Diocéfain, Art, 11. de l'Ordonn, d'Orléans. V. Abbé. Nomination,

Les Chess d'Ordre, dit M. Dubois en ses maximes du Droit Canonique de France, tom. 1. ch. 2. sont tellement Juges de leurs Religieux, qu'ils donnent des Vicariats aux Conseillers Clercs du Parlement, pour leur faire & parfaire leur procès. V. Religieux. L'institution des Chefs-d'Ordre, ajoute le même Auteur, est une image de la la Hiérarchie: car il y a des Abbés & des Peres Abbés qui font comme Métropolitains, & ont la Visite; & des Chefs d'Ordre, lesquels sont comme Patriarches, & ont la Visite & Correction sur tous les inférieurs qui leur font foumis. V. Vifite. Jurifdiction comme Episcopale, Chapitre Religieux , Abbé Général.

CHEF-LIEU. On appelle ainsi en matiere bénésiciale, le principal lieu ou mapoir d'un bénésice qui a d'aurrespénésices ou annnexes dans sa dépendance. Voy. Annexe. CHE

Régulièrement, la disposition des bénéfices annexés ou dépendants d'un autre, devroit se régler par les Loix du pays où ce detnier se trouve assis; c'est le sentiment de plusieurs Canonistes, & entrautres de Gonzales. in Regul. de Mensib, Glos. 10. n. 30. qui en consequence soutient, que les bénéfices fitués en pays de réferve, & dépendants d'autres bénéfices fitués en pays de concordat, font à la collation des Titulaires de ces derniers : Ad effellum pertinentia collationis alicuius beneficii, non attenditur locut ubi confistit beneficium, sed locus illius persona cui subjettum eft. loc. cit .... Talia enim beneficia non includuntur sub reservationibus , fed funt libere conferenda , secundum quod continetur in illis Concordatis... Et propterea fuit resolutum, quod beneficium confistens extra Franciam , sadit sub Concordatis Francia, quando Collator eft Abbas unius Monasteris de Francia. Gloff. 25. n. 10. Mædanus , decif. 72. de Prabend. Garcias, part. 5. cap. 1. n. 641. Paftor , lib. 1. rit. 21, n. 13.

La maxime précédente n'est pas indistinctément reçue en France, c'est-àdire, que ce n'est pas un principe toujours fur, que la collation des bénéfices se regle par les Loix du Chef-Lieu, si cela étoit, dit M. Piales, en son Traité des Collations, sur vacance par mort, part. 1. ch. 21. il en résulteroit bien des inconvénients, L'Abbé de Cluny a des bénéfices à nommer & à conféter dans les pays du Concordat François,' il en a dans les pays de Concordat Germanique; il en a dans les pays d'obédience; il en a dans les pays étrangers. L'Abbaye de Cluny est située en pays de Concordat, où les expectatives des Gradues. des Indultaires & Bréveraires sont recues; si la Loi du Chef-Lieu devois régir tous les membres, les expectatives des G-adués devroient avoir lieu en Bretagne, où l'on ne connoît pas à cet égard le Concordar; les expectarives des Indultaires & des Brévetaires de vroient être admifes dans les pays foumis à une domination étrangere, par rapport aux bénéfices dépendants de Cluny : ce qui ne peut s'allier avec les Maximes du Droit Public. fuivant lesquels la puissance d'un Souverain est bornée aux pays & terres de sa Dominarion; cependant si le principe dont il s'agit avoit lieu, il attribueroit au Roi un pouvoir indirect fur des terres & des fujets foumis à une puissance étrangere. Les Loix de l'infinuation, & toutes les autres concernant les présentations & les collations particulieres à la France, & établies par les Ordonnances Royaux, obligeroient les fujets des autres Provinces. L'Indult. de MM. du Parlement de Paris, le Brevet de joyeux avénement seroient encore des Loix qui étendroient leur Empire au-delà des limires du Royaume.

Il faut donc établir pour maxime générale, que les Patrons & les Collateurs sont tenus, dans les présentations & collitions, de se conformer aux Loix qui sont en usage & en vigueur dans les lieux où tont fitués les bénéfices. Dumoulin tient pour cette maxime, de infirm. refig. n. 281. & M. Louet tient le contraire; le premier est d'avis que les Collateurs ordinaires du Royaume ne sont pas affujerris à conferer, à des Indultaires même, les bénéfices de leur collation qui font situés hors du Royaume. M. Louer dit qu'ils y sont assujerris; ce dernier sentiment n'a pas été suivi. Vaillant, fur cet endroit, dit: Nora, quod Collator extraneus poffie gravari, ratione beneficiorum qua possides in Gallia, quia eo modo cenfendus est Collutor Regni, sed non tenetur conferre benesicia extra Regnum situata, nec Collator Regns, teneretur.

Sur ce même principe, il a été jugé au Grand Confeil, le 31. Mái 1701. que les Collateurs done le Chef-Lieu eft foumis au Concordat, ne fon par foumis à l'expectarive des Gradués pour les bénéfices fitués dans la Province de Brezagne par les mêmes raifons, un bénéfice fitué dans un pay de Concordat, 26 dont le Collateur & le Chef-Lieu feroient dans la Province de Brezagne, feroit déclate fujet oc de Brezagne, feroit déclate fujet

à l'expectative.

La regle générale est donc, que les Collateurs ordinaires sont obligés de suivre dans la collation des bénésices, la disposition des Loix qui sont en vigueur, dans les lieux où ces bénéfices font fitués; à moins que ces loix ne fuffent si exorbitantes du Droit Commun. que l'équité exigeat que l'on en reftraignit la disposition, autant qu'il seroit possible, comme au cas des bénéfices fitués en pays de réferve ; alors on suit la maxime de Gonzales : plufieurs Arrêts l'atteftent. Outre les regles générales, dit M. Duperrai, priles de la Liberté des Eglifes, il est de l'équité des Cours Souveraines de les affranchir des servitudes. Quest, sur le Concord tom. 2, q. 67, & 68. Augeard, tom. 1. p. 550. M. Piales, loc. cit. M. du Clergé, tom. 10. p. 1217. Jean de Luca a traité cette question dans son Traité des bénéfices difc. 17. à l'occasion du Prieuré de Sr. Romain fitué dans le Diocese de Vaifon, au Comtat Venaissin, & qui étant à la collation de l'Abbé de Lifle Barbe à Lion fut conféré en même temps par celui-ci, & par le Vice-Legat d'Avignon : voici un Arrêt qui achevera d'éclaireir cette matiere.

Arret du Confeil d'Etat du Roi en forme de Reglement en faveur des Patrons et Collateurs . dont les benéfices sont benés és pays d'obédience.

Sat ce qui a été représenté au Roi érant " en son Conseil, que l'Abbaye de la Grass., " fituée en Languedoc, Diocefe de Carcatfonne pays où le Concotdat fais entre le Pape " Léon X. & François premier de ce noin, " Roi de France est observé) a plusieurs ", dépendances dans le Roudilion , entrau-, tres la Prévôté de Cavois , laquelle le fieur , de Bourlemont , Archeveque de Boutdeaux, ,, en qualité d'Abbé de ladite Abbaye, auroir confété de plein droit incontinent après la vacance artivée au mois de Févriet dernier pat le décès de Jacques Guaiet, " dernier possesseur d'icelle, & qu'au préjudice des provitions dudit Collateut ordinaire, certains Officiers de la Cout de Rome abulant de leur erédit & de la faciliré du Pape , l'auroient engagé à donnet ladite Prévôté au fieur Cubanet, Collecteur de la Chambte Apostolique dans le " Roussillen , sous prétexte que le bénésice ,, étoit sujet aux regles de la Chancelletie, aux téservations Apottoliques , & aux penfions de la datetie, quoique lesdits Officiers ne dussent pas ignotet que ladite Ptévôté de Caveis , encore qu'elle foit fituée dans le Rouffillon, devoit pourrant être , exempte desdites réservations Apostoliques qui ont été abolies par ledit Concordat, " & jouit des pretogatives & avantages d'ieclui, toat ainfi que ladite Abbaye de la Graffe qui est dans le pays de Concordat , &eft le Chef-Lieu , d'ou dépend ladite l'tévoté, attendu meme que depuis peu de , temps une pareille question auroit eté jugée en faveut dudit Concordat au Tribu nal de la rote de Rome, au fujet du Prieuté de St. Romain firué dans le Comté d'Aviguon , lequel depend de l'Abbaye de Liste Barbe dans le Lionnois , par deux decisions dudit Ttibunal de la tote des 18. , Juin 1668. & 4. Mai 1675. Et comme ec jugement a été teconnu fi juste & fi " bien tonde, qu'il a été exécute fans au-, cun trouble ni contradiction dans les tet-" tes de l'obedience du Pape, à plus forte , raifon, l'uniformité de la même justice se , doit-elle maintenit dans toute l'étendue de , la domination de Sa Majeste, pout la confervation des droits & prérogatives dudit Concotdat de l'Eglife Gallicane, à l'egard CHE

se de tous les bénehces fitués hors le paye du Concordat , & qui dépendent des Collaseurs François , à raison des Chefs-Lieux , qui font dons les Provinces ou s'obsetve le-,, dit Concordat, d'autant plus que cela eff », conforme au sentiment & à l'avis des plus ,, cel.bies Canonilles , tant François qu'Ultramontains, aux regles & maximes de la Jurisprudence Canonique. Vu par Sa Majeste les deux décisions dudit Tribunal de la Rote de Rome, & auttes pieces justificatives; oui le tapport du Commissauc à ee député, & tout confidéré, Sa Majesté étant en son Constil, a ordonné & ordonne que ladite Prévôté de Cuvois, & tous autres bénéfices dépendants des Collateurs François, en quelques Provinces qu'ils se trouvent situés, jouitont des mêmes droits, avantages & prérogatives dudit Concordat, tout ainsi & de la meme manicre que leur Chef-Lieu dans leur " pays où le Concotdat a lieu : enjoint Sa " Majeité à toutes ses Couts Supérieures », & jubalternes, & nommement audit Confeil Souverain de Rouffillon , de fe con-», former au present Ariet, à prine de nulli-,, té. Veut Sa Majeste qu'il ne soit point » expédié de Lettres d'atrache for les Bulles dudit Cubanet, & si aucunes avoient été obtenues, elle les déclare nulles & de nul effet par le prefent Arret, qui feta executé, nonobitant toutes oppositions, ou appellations quelconques. Fait au Confeil " d'Etat du Roi , Sa Majesté y étant , tenu , à Versaille le aa. Juin mille six cent quatie so vingt deux. Signé LE TELLIER.

Quant à l'imposition des décimes fur les annexes dépendantes des Chefs-Lieux, V. Annexe.

CHEVALERIE, CHEVALIERS, Les Hiforiens distinguent quarre sortes de Chevalerie; la Militaire la Réguliere, l'Honoraire & la Sociale. La Chevalerie militaire est celle des Anciens Chevaliers qui se diftinguoient par des hauts-faits d'armes.

La Réguliere est celle des Ordres Militaires où on fait profession de prendre un certain habit, de porter les armes contre les Infideles. & d'exercer d'autres Actes de vertus chrétiennes.

La Chevalerie Honoraire est celle

& aux Grands de leurs Cours.

La Chevalerie Sociale est celle qui n'est établie par aucune institution formelle. mais composée seulement de personnes qui la forment à une certaine occasion, comme autrefois pour les Tournois, les Mascarades, &c.

On appelle Chevaliers ceux qui ont rang dans quelqu'une de ces quatre Chevaleries.

On fent bien que nous n'avons à parler dans ce Livre que de la Chevalerie Réguliere, prise pour un Ordre Militaire dont les Statuts & les Réglements ont la Religion pour principe & pour fin. Nous n'avons rappellé ici les Chevaleries profanes, que arce qu'elles ont fervi d'exemple à l'établissement des Régulieres. Ordies Religieux , Commanderies , Malthe.

Lès Chevaleries Honoraires établies par les Souverains participent un peu à la nature des Chevaleries Religieuses ; elles forment une forte d'affociation, qui a ses Statuts & ses Réglements, & quelquefois fes pieux exercices. Tels font en France les Ordres du Saint Esptit & de St. Lazare. V. aussi Ordres

Religioux . Hopiral.

CHEVECIER. C'eft la même chose que Chefcier.

CHIRURGIEN. Si un Eccléfiaftique qui fait des opérations de chirurgie . est irrégulier ? V. Homicide, Irrégularisé.

CHŒUR: c'est la partie séparée de la nef, où font places les Prêtres & les Chantresqui chantent ensemble. On entend auffi par ce mot le corps même des Chantres, qui réuni, forment un concert de voix uniforme : Cherus Clericorum est consensio Cant antium, vel multitulo in Sacris collecta; dictus eft autem Chorus , à chorea vel corona, elim enim , in modum corona , circum Aras

que les Princes conferent aux Princes stabant, & ita Pfalmes concordicer concinebant. Sur ces paroles de Guillanme Durand, en fon Rational de l'Office Divin, lib. 1. c. 1. n. 18. Nous obferverons, qu'autrefois les Prêtres & les Clercs n'étoient en forme de couronne devant les Autels, que parce que les perfécutions ne permettoient pas aux Fideles d'avoir des Temples dans les proportions qu'on les voit à présent, Ce ne sut que sous l'Empereur Constantin, lorsque l'Eglise jouit d'une pleine liberté , que l'on pensa à separer les Prêtres & les Clercs, ou du moins leurs places de celles du reste des Chrétiens; on leur affigna dans chacune des nouvelles Eglises qu'on élevoit à la gloire de Dieu , la partie la plus voifine de l'Autel, & on la ferma par des balustres, pour la distinguer abfolument de la nef où les Laics devoient se borner; il y avoit même sur ces balustres, des voiles que l'on ne tiroit qu'après la confécration. Dans la fuite, on observa bien la même distinction, mais on ne fut pas ii exact à empê her l'entrée du Chœur aux Laïcs : on en peut juger par ce qui est dit fous les mots Bane , Sepulture. Quant à l'Office Divin, & à la maniere de la chanter dans le Chœur, & même de le régler. Voyez Offee Divin, Cabiscol, Chantre. Loix des Batiments, parr. 2. Nous parlons auffi du Chœur. pour les réparations, sous le mo Dixmes.

CHOREVEQUE. Anciennement dans l'Eglife, après l'Ordre des Evêbues, venoit celui des Choreveques qui étoient au-dessus des Prêrres; ces Chorevêques foulageoien: les Evêques dans leurs fonctions & leur follicitude Pattorale ; ils étoient , à proprement parler les Curés de ces premiers temps ; on les employoit également à la ville & à la campagne : Inser Episcopos autem & Corepiscopos bac est differentia ,

Tome I.

gaed Epflepi na nifi in civitatibu; Cerepifopo et in vicis sedinari poffant, Cerepifopo et in vicis sedinari poffant, Cop. Ectlefia delfi, 68. Enfan, sil ecvient comme les Vicaries forains des Eveques : Vicarie francei Office fungentes. Ils ne pouvoine ni contismer, ni confacer les Eglies, les Aucle de les Vierges, ni réconcilier publiquemen tel Penitents à la Melfe; ils ne pouvoient non plus confèrer les Ordres Majeurs, parmi lesquels le Sous Diaconat nétoit pas encore compris; il conféroira donc le Sous Diaconat de les autres Ordres Mineurs. Cep. quasarvis. diff. 68.

Plutieurs ont cru qu'il y avoit des Chorevêques à qui il ne manquoit que le Diocete comme à nos Evêques in Partibus, pour être tout à fait femblables aux Eveques Titulaires; c'eft-àdire, que suivant cette opinion, cette force de Choreveques Supérieurs à ceux dont le Chapitre quamoits dift. 68. détermine les fonctions, avoit la puisfance Episcopale par rapporr à l'Ordre, & recevoit la même Confécration que les autres. Ils pouvoient conféquemment selon les mêmes Auteurs, confacrer . & conférer les Ordres : ils étoient auffi dans l'usage de s'acquitter des fonctions Episcopales dans les Dioceses étrangers , comme sont nos Evêques in Partibus d'à présent : on en juge, continuent-ils par la troisieme Epitre du Pape Damase,& parle Canon 10. du Concile d'Antioche, où il est dit : Chorepiscopt qui manus impostionem ab Episcopii acceperunt & veluti Episcopi sunt ordinati. Ce meme Canon defend neanmoins d'ordonner ainsi à l'avenir, les Chorevêques, & veut qu'ils ne foient que Pretres, & non semblables aux Evêques ; d'où l'on conclut qu'avant ce temps là, ils étoient au moins par usurpation, ce que le Concile ordonne qu'ils ne loient plus. On trouve les fouscriptions de quinze Chorevêques dans le Concile de Nicée,

Mais, quoiqu'il en ait été autrefois des Chorevêques, de leur origine, de leur puissance plus ou moins etendue, il n'en est plus aujourd'hui; le trouble qu'ils apportoient dans les Dioceles, les usurpations qu'ils y faifoient fur les droits & les fonctions des Evêques, les firent supprimer vers le neuvieme fiecle : Hi vere, dit Grarien, propter insolentiam fuam , qua Oficia Episcoporum fibi nsurpabant, ab Ecclefia prohibiti funt , cap. quamvis dift. 68. in fin. On commença dans les Conciles par limiter leurs pouvoirs, on renchérie toujours sur ces limitations, jusqu'à ce qu'enfin leur Dignité qui n'étoit que de droit Ecclefrattique, fe foit éteinte, & leurs fonctions soient passes aux Archiprerres, & aux Archidiacres. Thomassin, part. 1. liv. 1, ch. 18. part. 2. liv. 1. ch. 12. Le Pere Morin, en son Traite de Sacris Ordenationibus , part. 3. exerc. 4. M. de Marca , de Concord. facerd, et imper. Barbofa, de jur. Ecclef. lib. 1. cap. 16.

CHOSES. Nous devons distinguer ici deux fortes de choses. Re Ecclifidifice, & res faeuleres. Nous ne parlerons que des choses Eccléfastiques; l'Empereur Justinien en les Institutions a fait une division des choses prises dans le sens le plus étendu que Pon doir voir.

Les chofes Recléfialtiques, dit ce Auteur, font ou fipriruelles ou temporelles; les -hofes fipriruelles fe rapportent directement aux hiens fipriruels de l'ame, omme font les Sarements, les Autels & autres chofes temblables; Spirittudes fun que fiprirui dégrevant, auye amma caula fun infiritues, at Sacramenta Escléps Altaria et his finities

Les chofes Ecclénastiques temporelles font celles qui le rapportent CHO

moins à l'esprit qu'au corps, comme font les fonds de terres, les maifons, les fruits des dixmes employés à l'entretien des Eglises & de leurs Minis tres: Temporales funt, que non tam (piritus , quam corporis gratia pro Ecclefiafticis ministeriis , Sacrorumque Miniftrorum ufu funt comparate ut funt pradia,

domus & frattus decimales.

On fous-divite les chotes spirituelles, en corporelles & incorporelles. Cellesci ne peuvent être ni vues, ni touchées: Quales funt virences & dona Dei , ant que in jure confiftunt. Les autres fout au contraire celtes qui font fenfibles, que tangi , humanis sensibus percipi posfamt. De cerre espece , les unes sont Sacrées, & les autres , Saintes & Religieufes. Les choses Sacrées sont après les Sacrements , les choses qui ont recu la Confécration, comme une Eglife, un Autel, V. Confectation. On peut mettre au rang des chofes Saintes & Religieuses , tout ce qui , après les choses Sacrées, appartient de près ou de loin à la Religion. Dans l'ulage on entend fouveut les chofes même Sacrées, par les choses Saintes, & on entend aussi les choses Saintes & Religieufes par les choses Sacrées. Il parofe par la division qu'a fait Justinien des choses de droit Divin de rebus Juris Divinis, qu'on distinguoit bien à Rome ces trois termes, Sacré, Religienx & Saint. Les Romains appelloient Sacré, ce qui étoit confacré folemuellement aux Dieux par les Pontifes, comme les Temples; ils appelloient Religieux, le champ où l'on avoit inhumé un cadavre, v. (Cime iere ) & Saint , ce qui étoit mis à l'abri des injures des hommes par une Loi qui imposoit une peine severe contre ceux qui y contrevencient, comme les murs & les portes d'une Ville ; d'où vient , dit Justinien, que nous appellons Santtion

cette partie des Loix qui prononcent des peines contre ceux qui en enfreindront les difpositions. Ideo Legum eas paries quibus poenas conficuimus adversus cos, que contra Leges fuerint , Santtiones vocamus.

Nous n'ayons aucune remarque particuliere à fuire fous ce mot. Nous parlons des choics Eccléfiaftiques dans les différentes acceptions que l'on vient de voir dans le cours de ce Livre. Il femble que les Latins entendoient plus par leur mot de Res, que nous n'entendons par le mot de Chofe. Toutefois la Loi fin. ff. de ufufr. I eg. nous apprend que Res er bona different imer fe. Alberic à Rosar s'écend beaucoup dans fon Dictionnaire fur certe queltion : One veniunt appellatione Rei.

CHRONOLOGIE: c'est la doctrine des Temps & des Epoques.

En prenant ici le terme de Chronologie pour ce qu'on appelle Comput Eccléfiastique, nous n'avons pas beaucoup à nous étendre fous ce mot ; l'on peut voir ce que nous disons sur cette mariere aux mors Date . Année . Ere , Kale drier; cependant nous remarquerons qu'on distingue dans la Chronologie deux fortes d'Eres Chrétiennes, & trois fortes d'Epoques; c'est ici le lieu d'en parler.

La premiere Ere Chrérienne est appellée l'Ere Vulgaire , parce que c'est de cette Ere dont on le fert dans l'ufage; elle a Denis le Perit pour Auteur. Ce favant Compilateur, dont nous parlons fous le mot Droit Canon , tire d'avis vers le commencement du VI. siecle, que les Chrétiens, par respect ou par reconnoissance pour leur Sauveur, comprassent les années, de sa Naissance; ce qui fut goûté & suivi. On ne compta plus dèllors les années que de certe Epoque ; fous ces expressions : l'an de Grace, l'an de notre S 3 5 2

508 CHR
Satur, Pan de Myna-Chrift: à Nativitare, ab Intanvatione Chrifti. Ces deux
demiters façons de compter four chirentes de neut mois. Celle de Ulrearnation n'ell pas ordinnire; elle a de Ulrearnation n'ell pas ordinnire; elle a demite en ufage par un effet de ces fouriments de piété que Denis le Pauvoultu injurier aux Fideles; on ne
s'arrêta pas à la Natilince; on fui
un temps de l'incarnation; on vint
même à celui de la pafflon; & de-la
arta de difficultés dan-la date deplufeurs

anciens Documents. V. Amee, Date. La seconde Ere Chrétienne est appe'lée l'Ere Véritable; or pour entendre ce que c'est que cet Ere Vérirable, distinguée depuis peu de l'Ere Vulgaire, il faut favoir que tous les plus habiles Chronologistes conviennent aujourd'hui presque unanimement, que l'Ere dont nous nous Jervons est trop courte . & postérieure de quatre ans à la naiffince du Sauveur ; car Jesus-Christ étant né sous le regne du Grand Herode, & la mort de ce Prince arrivée certainement la quarante-deuxième année Julienne & la fept cent cinquantieme de Rome devant fixer la naissance du Sauveur. il s'enfuit nécessairement qu'il est né quatre ans avant l'Ere que nous fuivons, puisque la quarante-deuxi me année Julienne, & la fept cent cinquantieme de Rome, précédent cette Ere de quatre ans. Selon ces Chronologistes, Jesus Christ est né le vingtcin 1 Décembre ( jour auquel toute la Tradition a toujours placé la naissance ) l'an 4000, de la création du monde; la quarante-unieme année de l'Ere Iulierna, ou depuis la correction du K. landrier par fules Céfar ; la quarartieme d'August , depuis la mort de Céfar, ou la vingt-feptieme, à compter depuis la bataille d'Actium ; la trente fixieme depuis qu'Herode avoit été déclaré Roi de la Judée; la sept cent

quarante neuvierne de la fondation de Rome; la quatrieme de la cent quatrevingt-treizieme Olympiade; la quatre mille sept cent neuvierne de la période Julienne; quatre ans avant l'Ere Vulgaire, lous le Xl. & Xll. Consulat d'Auguste, & le Il. de Cornelius Sylla. Ce Divin Sauveur a fouffert la mort pour nous racheier, fous le Confulat de Servius Sulpicius Galha, & de L. Sylla , un Vendredi 3. Avril . felon la Tradition constante de l'Eglise, à la neuvieme heure du jour, c'est-à-dire la troisieme après midi, après avoir avoir vécu trente-fix ans, trois mois, neuf jours & quinze heures, à comprer depuis le milieu de la nuit, qui commençoit le 25. Décembre de la quarante-unieme année Julienne, qui est celle de fa naissance, jusqu'à trois heures après midi du Vendredi trois Avril de la foixante & dix-huitieme année Julienne qui fut celle de sa mort.

Voilà la véritable époque de la naiffarce & de la mort de Jesus-Christ, felon la suppuration des plus habiles Chronologistes. Ainfi l'Ere Vulgaire, qui ne donne au Sauveur que tren:e trois ans, est trop courte. Mais qu'ique cette erreur foit aujourd'hui démontrée, elle est, pour ainsi dire, fars remede : l'Ere Vulgaire ayant été fi généralement suivie par tous les Aureurs, qu'il n'est pas possible de s'en écarter. Ce sont les Auseurs du Traité de l'art de vérifier les Dates, qui font ce raifonnement : d'autres l'avoient fait avant eux, & de-là venoit la distinction des Eres Chrétiennes en Vulgaire & Vérisable, Celle-ci après ce qu'on vient de lire, est donc celle qui dévance de quatre ans l'Ere Vulgaire ; enforte , qu'au lieu de dire à préfent 1766. qui se comptent suivant l'Ere Vulgaire ou Commune, nous ne de vrions compter que 1762 depuis la Véritable

époque de la millince de notre Sauveur. ll est d'autres Eres, telles que celles d'Espagne, des Seleucides & des Turcs, dont nous parlons fous le mot Ere.

Quant aux Epoques, il y en a, avons-nous dit, de trois fortes; les premieres font Sacrées, les secondes, Eccléfiastiques; & les troisiemes, Ci-

viles ou Politiques.

Les Epoques Sacrées sont celles qui se recueillent de la Bible & qui concernent parciculièrement l'Histoire des Juiss: comme: 1º. Le Déluge , l'an du monde 1656,

2º. Li Vocation d'Abraham, 2083. 20. La Sortie des Juiss de Egypte, 2514.

4°. La Fondation du Temple de

Salomon, 2992. 50. La Liberté accordée aux Juiss

par Cirus, 3468. 6º. La Naiffance du Meffie, le Salut & la Lumiere des Gentils, 4000.

7". La destruction du Temple de Jérusalem par Tice, & la dispersion des Juifs, l'an du Monde 4074. l'ande Jésus-Christ, 76. & l'an de l'Ere Vulgaire, 79.

Les Epoques Ecclésiaftiques sont celles que nous tirons des Auteurs qui ont écrit l'Histoire de l'Eglise, depuis le commencement de l'Ere Vulgaire, comme font,

1º. Le Martyre de Sr. Pierre & de St. Paul à Rome, l'an de l'Ere

Vulgaire 67.

Martyrs , 302. 30. La paix donnée à l'Eglise par Constantin le Grand, premier Empe-

reur Chrétien, l'an 312.

4º. Le Concile de Nicée, affemblé pour condamner Phéréfie d'Arius, 325. Les Epoques Civiles ou Politiques

font celles qui regardent les Empires & les Monarchies du monde, comme : 1º. La prise de Troie par les Grecs l'an du monde 1820. 1184. avant l'EreChré-

tienne, & 408. avant la premiere Olym. piade.

2º. La Fondation de Rome, felon les raisons de Fabius Pictor, qui a le premier écrit des affaires des Romajus, est posée un peu avant le commencement de la VIII. Olympiade, le 13. des

Kalendes de Mai; c'est-à-dire l'an du monde 22 56. &743.ans avantl'Ere Vulgaire. Cependant Varron la met cinq ans

tout entiers plurôt : l'an du monde 1251. La connoissance de la Chronologie. ou l'art de fixer l'ordre & le temps des événements est d'une très-grande utilité en matieres Ecclésistiques, fans parler du Kalendrier. St. Augustin reconnoît que cette connoillance fere à mieux comprendre les Livres Saints: Quidquid igstur de ordine temporum transactorum indicat ea, que appellatur Historia, plurimum nos adjuvat ad Sanctos Libros intelligendos. Aug. lib. 2. de Dollr. Chr. c. 18, n. 42.

Le même Siint remarque, que l'ignorance du Consulat, sous lequel Noire Seigneur est ne, & de celti fous lequel il a souffert, en a fair tomber quelques uns dans de grandes méprifes; comme de croire que la Seigneur étoit âgé de quarante fix ans loriqu'il a soussert : Ignerantia Consula. tus , que natus est Dominus , & que palfus est, nonnulos corgst errare, ut putarent quadraginta fex annorum atate. 28. L'Ere de Dioclétien ou des passum ese Doninum. Ibid. Ce que nous avons dit ci deilus fur l'Ere Vericable. confirme ce que dit ici. S. Augustin' V. Date.

CIMETIERE, lieu confacré où l'on enterre les corps des Fideles; c'est un accessoire de l'Eglise, comme il est dit dans le chap. 1. de confectat. Eccles. vel alt. in 6.

Ce mot vient du latin Cameterium, qui a été fait du grec je valiner, qu'i yeur dire un dorioir , du verbe zones

dermio , je dors : Cameterium quasi dormitorium mortuorum, parce qu'il femble que les défunts y dorment en attendant

le jugement universel,

L'origine des Cimetieres est aussi ancienne que le monde; les Payens les moins éclairés sur la résurrection ont toujours eu foin des morts : ils ont en du respect pour cux, & même rour les lieux de leur fépulture, Chez les anciens Romains, les Cimerieres étoient des lieux Religieux, loci Religiofi; un champ profane & particulier devenoit même tel par l'inhumation d'un mort; il n'étoit plus permis de le cultiver, & si on le faitoir, on étoit puni comme des violateurs des lieux faints. L. cum in diversis , ff. de Relig. sumpt, fun. instit. de rer. divis. S. Religiofum. V. Sépulsure.

Dans les premiers fiecles de l'Eglife , on n'enterroit les Fideles que dans les Cimerieres , où les Chrétiens faifoient aussi leurs Assemblées dans ce remps de perfécution, comme nous l'apprend Eusebe en son Histoire Eccles. liv. 7. ch. 11. Tertulien appelle ces Cimetieres, où l'on s'assembloit pour faire les prieres, Areas, d'où vient qu'on appelloit autrefois à Rome Cimeriere, une Eglise bâtie sur le

tombeau de quelque Martyr.

Suivant certains Canoniftes, il n'est permis qu'aux Paroiffes d'avoir les Cimetieres, sans privilege particulier; mais les Curés n'ont pas le pouvoir de les confacrer, pas même d'en défigner la place; c'est à l'Evêque qu'appartiennent ces droits; & les Cimetieres, comme les Eglises, se trouvent compris dans la disposition du chap. nemo 1. de consecrat. dist. 1. qui dit: Nemo Ecclesiam adificet ante quam Epifcopus civitatis veniat, &c. La Congregation des Rits a décidé, que l'Évêque peut commettre à un Prêtre confCIM

titué en Diguité, la fimple bénédicrion d'un Cimeriere, Barbos, bul. verb. Cameterium. Mais il faut obier ver, que la confécration de l'Eglise, à laquelle un Cimetiere se trouve contigu : emporte la confécration de ce Cimetiere, qui est cense en faire partie ; car la consecration d'une Eglise, comprend ordinairement tout ce qui en est dépendant & accessoire; il en faut dire autant de la réconciliation dans un cas de pollution; mais fi le Cimeriere n'est pas contigu, il faut une confectation particuliere; la pollution arrivée à l'Eglife, ne s'étend pas alors au Cimetiere non contigu; rout comme la pollution qui arriveroit au Cimeiiere meme, foit qu'il fut contigu ou non, ne rendroit pas également l'Eglise pollue : Ne minus dignum , majus , aut accessorium principale ad fe trabere videatur. Cap. fi Ecclesiam de confect. Eccles, vel Altar. in 6º. Que fi deux Cimetieres se trouvent joints. mais séparés par un mur, quoique l'entrée soit commune, la pollution de l'un n'altere pas l'état de l'autre. à moins qu'il n'y eût sur la porte commune d'entrée, sans ninis vel seminis effufio. Rational, Divin. Offic. Durand . lib. I. cap, 6, n. 45. Barbola, de jur, Ecclef. lib. 2. cap. 9. Cabaffut , lib. 5. cap. 21. n. 15.

Les Conciles désendent les Assemblées profanes, foires & Marchés dans les Cimetieres; ils ordonnent la cloture & l'enceinte des Cimetieres: ne parefiant brutis animantibus. Concil. de Bordeaux en 1624, Concil, de Bourges en 1528. 1584. M. du Clergé. tom. 5. p. 1334.... 1645.... 1650, & fuiv.

Par Arrêt du Conseil privé du 6. Avril 1637. l'usage de planter des its dans les Cimetieres fut condamné. M, du Clergé , tom. 6. p. 342. & futy.

Les Arrêts ont jugé , que quand les habirants d'une Paroiffe voulenr changer le Cimetiere d'un lieu à un autre; ils peuvent le faire du confentement du Curé & de l'Evêque Diocésain; les offements des corps enterrés duement transportés de l'ancien Cimetiere au nouveau. Fevrer, tom. 1. liv. 4. ch. 8. n. 17. Boniface , tom. 3. liv. 5. tit. 14. ch. 8. Mais en pareil cas, on doit prendre la permiffion d'un Juge Royal. L'Auteur du Recueil de Jurisprudence Canoniq. verb. Prescription , n. 12. observe que fi ces Arrêts ont autorifé ces procédures, faites fans permission du Juge Royal, ca été par condescendance : en effet . le Concile de Mayence, tent en l'an 813. fous Charlemagne, a déterminé qu'on ne pourroit transferer les offements précieux des frints, d'un lieu à un autre, sans la permission du Prince & des Evêques. La Loi offa, ff. de Religion, dit : Offa que ab alio il-Lata funt domino, loci efforiem fine Decreto Pontificum, fen juffe Principis, non

Après le transport des offements. l'ancien Cimetiere rentre dans le commerce, & reprend fans autre formalité la nature de lieu purcment profane, également sujer à la prescription.

Par l'art. 22. de l'Edit de 1695. les habitants son tenus d'entretenir & réparer la clôture du Cimetiere de la Paroisle; sur quoi le nouveau Commentarcur observe, que lesd, habitants ne peuvenr innover aucune chofe dans le Cimetiere, soir pour l'élargir, soit pour le diminuer, sans le consentement du Curé , comme premier Paroissen , & fans y appeller le Patron, s'il y en a un; le consentement ou la permission de l'Evêque n'est sans

CIR 511 doute pas de rrop en pareil cas.

CIRCATA ou CIRCADA est un vieux terme latin, qui veut autant dire que circuit, tournée. On entendoit autrefois par ce mot , la visite des Evêques dans toutes les Paroiffes de leur Diocese: Circara quast circuitione aut pro visitatione Parrechie quam facit Episcopus, Au rapport d'Yves de Chartres dans fon Epitre 286, on appelloit de ce nom le droir qu'on donnoit aux Evêques dans leur visite, & que nous appellons aujourd'hui procuration: Circata dedimus Ecclefiam de Mandenies villa liberam à Synodo Circada. Definir. du Dr. Canoniq. p. 150. Des Auteurs prétendent que le circata étoir autrefois le fens Cathédrattque, mais le fens même du mot le fait appliquer, avec plus de fondement, au droit de procuration en vifite. V. Procuration. M. du Clergé, tem. 7. p. 189.

CITATION , AJOURNEMENT, Citation, pris pour ajournement ou affignation, eff l'Acte par lequel on appelle quelqu'un en juftice : Citatio in jus vocacio vel invitatio.

On distingue en Droit deux sortes de citations, la Verbale & la Réelle; la premiere se fair par un simple avertiffement, vel ex praco, voce aut esiam edicto; la réelle au contraire est proprement une capture de la personne qu'on veut traduire en justice. Fit per manus injectionem , C. propoficifei de for compet. L. plerique ff. de in jus vocand. On diftingue encore la ciration privée de la citation publique, l'une se fait à la perfonne ou au domicile, & l'autre en lieu public, in fono tube.

Les Jurisconfultes ont tonjours regardé la citation comme la base & le fondement d'une bonne procédure. Justinien lui-même atteste cette maxime dans ses instit. Omnium autem actionum instituendarum principium ; &c. S.

3. de pæna, tem, lit. En effet, on ne peut en aucune maniere obrenir droit en justice contre qui que ce foit , qu'on ne l'appelle pour venir se défendre : Regulariter, omnes cisari debent quorum interest, idque in singularibus judiciariis artibut. Jal. Pac, in Epitom. difp. 26. c. vocatio, cauf. 5. q. 2. Si le Diable avoit un procès, il faudroit le citer pour écouter ses désenses. C'est l'expression de la Rote elle-même, esiamsi Diabolus in judicio effet audiri deberet, decif. 201. & 264. V. Comumax. Sur ces principes, on a toujours exigé qu'une citation fut faite avec beaucoup de précautions & d'exactitude : Sex funt requisita principaliter, dit Vulteius, in Comment. inftis. de Act. in princ. n. 59. 1º. Nomen ejus qui citationem petiti & imperravis. 1. Nomen Judicis à quo peissa & decreta eft. 3°. Nomen eins qui citatur. 4°. Ad quam canfam citetur , er anod fit vel Sententia libelli , vel libello citationi incluso. 5°, Locus in quo er ad quem fit citatio. Et denique 6º. Dies qua cisatio fit , & qua comparatio fieri debet. Voyez le tit. du liv. 3. des

Le chap. pratera de ditationibus, esige expellemen le libelle dans les citations, su feiri polle de quo qui in qualicio convonierum. de reus infendius venires ad defendendum, cognisa alliena qua conveniebatum. Dans le même chris, on a voulu que dans les Felerius Apoltoliques, foue ad lites 1,000 ad les negleta, on exprimate ce qui peut fevir à les faire accorder ou refuser. V. Expression, Obression.

inflit, au Droit Canoniq.

On a voulu encore, par une fuire des mêmes regles, que la claufe vocantis vacandis, fût toujours inférée, 
& même fous-entendue dans les Refcare de juffice ou mixtes; or, par le

& même lous-entendue dans les Reicrits de justice ou mixtes: or, par le m iyen de cette clause, on ne peut exècuter le Rescrit: qu'après avoir fait affigner les parties intéresses à fon enterinement. & son exécution; c'est une formalité dont l'omission renoit le Reierre absolument inuvile, c. exhibita, de jun C. 2. de Réfripi, in 6°. Guis l'appe, quest, 286. Fagnan, in eap, qui Presipertium, de pun. d'eremis, n. 96. V. Reserpe, Pacatis, Vacandis.

Dans le nouveau Droit on trouve des Décrétales qui autorisent les cirations générales, tales et alis, c. Passeralis & Rodulphus, de Reservitis. La raison est, qu'on estimoir alors tout le monde justiciable du Juge d'Eglise.

Ce dernier ne peut fairé ou o'donner des ciracions réelles , que par la voie du Bras Séculier , V. Bras Séculier ; il peut fans doute, fuivant les principes du nouveau Droit , ordonner les citations publiques , c'ell-à-dire, à cri public ; mais peut-il punir les défaillants & contumax par de nouvelles peines ? V. Contumax.

Les citations aux Cours & Tribunaux Eccléfialtiques ne peuvent y être saites, qu'en vertu d'un mandement ou commisson du Juge: Citatie & vecatie parisi in omnibus Curiii, sit de Judicit mandate. L. sed esse, se Preter ais, st. de in jus voc. L. neminem, st. de exbib.

Les citations se sont à personne ou domicile, par exploit duement attesté. L. qui propria, L si proeurat, st. de procur. L. 1. & si procur. eed. Cod. & devant le Juge naturel des parties.

On a recenu dans les Tribunaux Eccléiafiques de France le nom de Ciration, préférablement à celui d'ajournement dont on se ser fait seus Pribunaux Laires, parce qu'on y a procédé long-temps en latin; mais cela n'empéche pas que tout ce qui est preferie par les Ordonnances en mattice d'aiournement journement.

journements, ne toit applicable aux ci- aucune réfidence. M. Bornier paroic tations des Cours Eccléfiastiques. V. Procédure. Le titre 2. de l'Ordonnance de 1667, doit donc y être exactement observé; il ne renserme rien sur ce sujet qui ne foit conforme aux principes que nous venons d'établir ; mais nous observerons, que bien que dans plufieurs Officialités du Royaume l'on n'ailigne perionne devant le Juge d'Eglife que par mandement ou commission d'icelui ; on peur, on doit même réguliérement se patier de cette commission dans un tel Acte, en vertu de l'art. 10. du tit. cité de l'Ordonnance; & quand on fe fonderoit fur ce que les Ordonnances de Louis XII. & de François I. rappellées par Bornier, art. 1. du même tit. 2. de l'Ordonnance de 1667. enjoignent aux Juges d'Eglise , d'exprimer dans touses les citations qu'ils offroient , les causes d'icelles ; la formalité du mandement n'en feroit pas moins inutile par le moyen du libelle ordonné fous peine de nullité dans le même art. 1. aud. titre, lequel au furplus exclut par-là les citations vagues & générales. dont Fevret parle comme d'un grand abus, au liv. 7. ch. 1. n. 7. Billet, tom. 1, liv. 1. tit. 8. per tot.

La formalité des Records a été abrogée par l'établissement du Contrôle; à l'égard de l'assignation à personne ou domicile, elle est ordonnée par l'art. 3. fous cette exception, que quand il s'agira des droits d'un benéfice, ou de ceux concernant les droits & fonctions des Offices ou Commissions, l'assignation pourra être faite valablement au principal manoir du bénéfice, ou aux lieux où se fait l'exercice des Offices ou Commissions. M. Boutaric, fur cet article, veut que l'atlignation ou m moir d'un bénéfice foit valable, quand même ce bénéfice n'exigeroit être d'un sentiment contraire, parce qu'il pense que l'Ordonnance prétume le domicile du Bénéficier, être au lieu du bénéfice; enforte que s'il est notoire qu'un bénéficier fasse sa résidence ailleurs par quelque charge publique. il faut l'ajourner à personne ou domicile ; il en est de mênie , suivant le même Auteur, des bénéfices qui n'onc point de principal manoir, comme les Canonicats, Chapelles & autres semblables: le plus sûr est, dit-il, de donner l'affignation au domicile du Béneficier. On n'affigne ainfi un Bénéficier au

manoir de son bénéfice, que pour raifon des droits & cautes concernant le titre du bénéfice : car pour toute autre chose, on suit la regle ordinaire. Panormit. in c. postulasti , de for. compet. obligacio ad trahendam moram incerto loco. ad alias causas diversa natura non debet

extendi. V. Domicile.

Les distinctions des citations vocales & réelles, privées & publiques, ne font point connues ou du moins usitées en France; la citation réelle n'ayant de rapport qu'aux exécutions en matiere criminelle; nous en parlons fous les mots Décret , Bras Séculier. Quant à la citation à cri public, elle est usirce dans quelques Officialités , & exécutée même sans pareatis, en vertu de l'art. 44. de l'Edit de 1695. Mais à en croire nos Auteurs, c'est par abus, parce que réguliérement dans le territoire du Roi, personne ne peut publier ban, ni citer à cris public, au fon du tambour, ou par affiches, que par son autorité, ou par celle de fes Officiers. Fevret, liv. 7. ch. t. n. S. M. du Clergé, tom. 7. p. 816. où l'Editeur remarque, qu'il n'est pas prudent à un Juge d'Eglise de hazarder une citation de cette efpere particuliere aux Juges Laïcs,

abusive; il doit, quand l'Ecclésiastique est absent, le ture citer à son derpier domicile; s'il n'y est pas, en faire les perquisitions ordinaires, après lesquelles il peut instruire la contumace. loc, cit. p. \$18. & luiv. tom, 6. p. 272. & tuiv. V. Contumace.

Reste à dire, qu'en France, on ne fouffre en aucune forte les citations hors du Royaume, pas même hors du Diocele ou le ressort d'un Parlement : c'est une maxime qu'établit l'evret , en son Traité de l'Abus , leccir. n. 10. S'il arrivoit qu'on usât de quelque citation à Kome, ce qui n'est sistolument plus en ufage depuis le Concordat, (v. Délégué,) la permitlion du Roi feroit nécessaire, & les affiches au champ de Flore ne produiroient aucun eller contre le fujet François qu'on voudroit tirer de ses Juges maturels. Fevret, n. 11, preuv. des Lib. ch. 9. per 101. art. . . . des Liberies, Bibl. Can. tom.

1. p. 150. V. Renvoi. S. 1. CITATION , AUTORITÉS, Pour comprendre les différentes citations des Autorités que l'on trouve en abrégé dans les Livres de l'un & l'aurre Droit, il est nécessaire d'en donner ici une lifte . avec les explications convenables; mais comme il nous importe de faire connoître plus particulièrement les citations du Droit Canon, c'est à dire, des Livres qui le composent, nous obferverons : 10. Que pour citer les passages du Décret de Gratien, divisé en trois parties ( v. Droit Canon;) on marque dans la premiere parite, le nombre de la distinction avec les premiers mots du Canon ou du Chapitre, ou bien le nombre dudit Canon, ou même & les premiers mots & le nombre pour une plus grande commodité. Dans la seconde partie, on marque austi, ou le nombre, ou les premiers mots CIT

parce qu'elle pourroit être déclarée du Canon, avec le nombre de la cause & de la question , sans marquer le mot de caute, ni au long, ni en abrégé, quoiqu'en le faile quelquefois. Dans la troisieme question de la tientotroisieme cause, qui forme un Traité particulier de la Pénirence, on ne parle, ni de cause, ni de question, mais on cite seulement la distinction. en faifant connoître qu'elle est de ce Traité, par ces mots ajoutés de Fanitentia. Enfin, dans la troisieme partie on en use de même, que dans le Trairé de la Pénitence ; on cite la diftinction & le Canon, avec ces mois, de Confec.

# EXEMPLES DU DECRET.

#### Premiere Partie.

Canen . ou Can. I. dift. 20. ou qui est la même chose, cap, de libellis, diff. 20. Cest le premier Canon de la distinction vingt du Décret.

Can. 1. ou perlettis , verf. ad Diaconum , dift. 25. Canon premier , verlet aut Diaconum , de la distinction vingt-cinq

du Décret.

Si l'on cite les paroles de Gratien même, ou elles font au commercement, ou à la fin du Canon. Si ellesfont au commencement, on dit : in princ, in fumm. Can, 1. ou pervenit . dift. 95. Si elles sont à la fin , on dit Can. Prasbyteres 2. dift. 95. in fin. ou 5. fed iftud Gregorii , post Canon. Frasbyteres, dift, os. Quand on cite de nouveau un Canon d'une distinction déjà citée, on se sett de ces mots, ead-

## Seconde Partie.

Can. fi quis circa ou Can. 1. 2. 9. 3. Canon premier, ou si quis circa, cauler deux, question trois. On doit suppleer

CIT

cause, au nombre deux de cet exem-

Quand le Canon est long, divisé par verters; si l'on cire les paroles de Gratien; on doit fuivre les exemples de la

précédente Partie.

A l'égard de la troisieme question de la trente-troisieme cause, c'est-àdire, au Traité de la Pénisence, on cite, comme nons avons die, la diftinction, & on ajoute ces mots de Panitentia en cette maniere : Can, la brima 2. dift 1. de Panit, Canon lachrime . deoxieme de la diffinction premiere du Traité de la Pénitence.

### Troisieme Partie,

On fait ici comme au Traité de la Pénitence, en la forme que l'on vient de voir. Can, ab antiqua 44. dift. 4. de confecrat. Canon ab antiqua quarantequarrieme de la diltinction quarrieme au Traité de Confécration,

20. Quant aux Décrétales, on rapporte les premiers mots du chapitre ci:é, ou le nombre de ce même chapitre avec la rubrique ou fon titre, fans parler du liv. : mais on ajoure feulement ce mot extra, pour marquer que l'endroit que l'on cite fe trouve dans cette collation, qui eft la premiere de celles qui sont hors de l'ancien corps de Droit, c'est à dire, du Decret. V. Droit Caron, Quelques autres ajoutent, pour plus grande clarté, apud Gregorium, dans les Livres de Grégoire, ann de marquer la Compilanon des Décrétales composée par l'ordre de Grégoire IX.

Il v en a même qui n'ajoutent ni garra, ni apud Gregorium; mais feulement le chipitre avcc le mot qui le commence & le titre ; ainfi cap. nobis , de elett. c'est-à-dire, dans le chapitre pobis , au titre de electione : on entend dans les Décrétales de Grégoire IX. Nous avons fuivi dans cer ouvrage cette derniere forme de citation, comme la plus cource & même la plus ordinaire.

#### Exemples des Décrétales.

Cap. cum contingat, é, ê, ou extra de jure jurando, Cost le chapitre 28. du titre 24. du livre deux des Decrérales.

Cap 28. de jure jurand. apud Gregor.

c'est encore le même chapitre.

Nous devons observer touchant les citations des Décrétales que l'on trouve particuliérement dans cette collection, ces mots infrà , in parte decifa ; ce qui demande quelque explication. Nous dilens fous le mot Droit Canon, que Raimond de Pennafort, en vertu du pouvoir que lui donna Grégoire IX. retrancha tout ce qui lui parut inutile dans les Décrétales dont il étoit chargé de faire la Collection. Ce retranchement tomba particuliérement fue l'exposition des faits; Raimond erue fuffifant de rapporter les décisions . & de marquer par ce mot infrà, qu'il manque quelque chose au chapitre, c'est à-dire, ce qui suit, & qu'on peut le chercher dans l'original.

Mais comme ce qui parut inutile à Pennafort a été reconnu d'une connoiffince très-néceffaire, quand ce ne feroir que les circonftances des cas qui fervent à micux faire l'explication de la décrétale, les Savants ont été jusqu'à la fource, jusques à ces originaux où Pennafort avoit puisé, & lorsqu'ils y ont reconnu quelque choie de tant foit peu important, ils n'ont pas fait difficulté de les alleguer sous le nom du Chapitre & de la Décrétale même dont ils vouloient se servir; ils ont seulement observé pour n'être pas accuses

Ttt 2

CIT anditor 3. de rescriptis in Clement. Chapitre auditor troilieme du titre deux du

d'imposture par ceux qui n'ont que la Collection de Grégoire IX, de joindre à leur citation ces mots, in parte decifa, en la partie retranchée; ce qui fignifie clairement que ce qu'ils alleguent est dans la partie de la Décrétale, qu'il a plu au Compilateur de retrancher. V. Droit Canen.

liv. premier des Clémentines, Clementin. unic. ab Ecclesia de refit. in integr. Clementine unique au titre 2. du livre premier des Clémentines.

3º. Pour les citations du Sexte, on use des mêmes marques & abbréviations EXEMPLES DES EXTRAVAGANTES.

que pour celles des Décrétales; on obierve seulement pour marquer la Collection qui est différente de l'autre, d'ajouter ces mots in Sexte ou in 60, ou libro Sexto ; ou enfin apud Bonifacium , Auteur du Sexte,

Extravag. Joann. XXII. unic. cum ad facra fancta, de fententia excommunicationis . Suspensionis et interdicti. Extravagante de Jean XXII unique au au titre 12. de certe Collection. Cap. cum nonnulla 11. de Prabend. &

4º. On en fait autant pour les citations des Clémentines & des Extravagantes, c'est-à-dire, qu'en citant les chapitres & les titres comme ceux des Décrétales pour marquer l'espece de la Collection , on ajoute, in Clementinis, dans les Clémentines : in Extravagantibus Toann. XXII. dans les Extravagantes Ican XXII. In Extravagantibus communibus ou in communibus, dans les Extravagantes communes : quand on ne cite que le mot Extravagante comme cela arrive fouvent, même dans ce Livre, on entend une Extravagante de Jean XXII.

dignitat. in Extravagan, commun. chapure cum nonnulla onze, du titre deux du livre trois des Extravagantes com-

# EXEMPLES DU SEXTE

Extravagant, commun, nonnulla de Prebend. c'est le même chapitre. Pour donner plus de commodité au

Cap. capientes , ou sap. 16. de elett. & elett poseft. in 6°, ou libro Sexto: chapitre, espientes, ou chapitre feize du titre 6. du liv. 1. de la Collection du Sexte.

Lecteur, nous ne craindrons pas de répèter quelques-unes des citations que nous venons d'expoler, en lui fournitfant ici , par ordre alphabérique, la liste de celles dont la connoissance lui est indispensablement nécessaire pour entendre les Livres de Droit Civil & Canonique. Ap. Bon. apud Bonifacium : dans le

Cap. Roma Ecclesia. ou cap. 1. vers. ou 6. Officiales de Offic. ordinarii, apud Bonifacium : Chapitre Romana Ecclefia, ou chapitre premier, verset ou paragraphe Officiales, ou fur la fin, au titre 16. du livre premier du Sexre.

Sexte, où sont les Constitutions de Boniface VIII. Ap. Greg. apud Gregerium : dans

les Livres des Decrétales de Grégoire IX. Ap. Justin. apud Justinianum : dans les Institutes de Justinien.

EXEMPLES DES CLEMENTINES. Cap. auditor, ou cap. 3. ou enfin, cap.

Arg. ou ar. argumento : par un argument tiré de telle Loi ou de tel Canon.

Art. article.

Auch. Ambensica : dans l'Authentique ; c'est-à-dire , dans le sommaire de quelque nouvelle Constitution d'Empereur, inférée dans le Code sous telou tel titre.

CIT

C. on Can. Canone : dans le Canon ; c'est-à-dire, dans tel chapitre, ou article du Décret de Gratien, ou de

quelque Concile.

Cap. capite on capitulo : dans le Chapirre du tine des Decréales, ou de quelque nouvelle Constitution que l'on tire, ou de quelque autre Livre hors du Droit.

Cau. cansà : dans la cause : c'est-àdire, dans une fection de la feconde

partie du Décret de Gratien. Clem. Clementina : dans une Consti-

tution de Clément V. dans le chap. tel ou tel, des Clémentines. C. on Cod. Codice: au Code de

Tuftinien. C. Theod. Codice Théodofiano: au

Code de l'Empereur Théodote icune.

Col. Columna; dans la colomne 2. ou 3. d'une page de quelqu'Interprete

que l'on cite.

Coll. Collatione: dans la Collation . ou Conférence, telle ou telle, des nouvelles Constitutions de Justinien.

Cz on c. con. contra : contre : c'est ordinairement pour marquer un argu-

ment contraire à quelque proposition, De Conf. on de C. lecr. de Confecratiene : dans le Trairé de la Confecration.

troisieme partie du Décrer. De Poen. on de Poenir. de Panitentia: dans le Traité de la Pénirence au Dé-

cret, cauf. 33. quest. 3. D. dillo ou dilla ou cir. cité ou ci-

tée auparavant D. Digeftis : au Digefte.

D. on dift. diffinttione : dans telle distinction du Decret de Gratien, ou du Livre des Sentences de Pierre Lombard.

we : dans la même question de la meme cause, dont il a été déjà parlé.

E on end. eodem: au même titre, E on ex. on extr. extra: c'est à-dire . dans les Decrétales de Grégoire IX. premiere Collection hors du Décret de

Gratien. Extrav. Joan. XXII. Extravagante Joannis XXII. ou com, dans telle, ou telle Constitution Extravag. de Jean XXII. ou commune.

F. finali, finalis, fine: dernier ou

derniere, à la fin.

fi. ou z Pandectis feu Digeftis Justiniam: aux Pandectes ou Digette de l'Em-

percur Justinien.

Gl. Gloffit: la Glose, ou Notes approuvées & reçues fur l'un & l'autre

H bic , ici : dans la même distinction, question, titre, on chapitre que l'on

exclique.

H. tit. hoc titulo: dans ce titre. Ibi , où l'on voit , comme s'il y avoit

ubi dicitur. Ibidem : au même lieu.

I. ou infrà : plus bas.

J. Gl. Juntta Gloffa: la Glofe jointe au Texte cité.

In Auth. coll. I. in Authentice, cellatione 1. dans les novelles de Juiti-

nien, section ou partie premiere. In Extr. comm. in extravagamibus communibus: dans les Constitutions ou Decrétales, qu'on appelle extravagan-

tes communes.

In f. in fine: à la fin du chap. S. In p. dec. in parte decifa ; dans la partie retranchée de la Décrétale que l'on cite.

In pr. in principio, in proam. ou proamio: au commencement, à l'entrée & avant le premier paragraphe d'une Loi, ou avant le premier Canon d'une E. c. & qu. eadem canfa & queftiodiffinction, on question, on dans la préface; in proæmio.

In f. pr. in fine principii : fur la fine End. diff. dans la même diffinction, de cette entrée ou préambule,

Inft. Institutionibus : dans les Insti-

In fum. in fumma: dans le fommaire, qui est au commencement. Il se prend pour le préambule des distinc-

tions.
In 6. ou in VI. in Sexto: dans le
Livre des Décrétales, recucillies par
Bonifice VIII. qui est après les cinq

Boniface VIII. qui est après les cinc Livres de Grégoire IX. L. Lege: dans la Loi, telle.

Li ou lib. libro: au livre 1.2, Li. 6, ou lib. VI. libro Sexto: dans le Sexte.

Loc. cit. ou loco cirato: en l'endroit

Nov. Novellá: dans la Novelle 1. 2. Pr. principium: commencement d'un Titre ou d'une Loi avant le premier paragraphe.

Q. on quaft. on qu. questione : dans telle question, de telle cause.

Sc. on scil. scilicer: à savoir. Sol. solve ou solurio : téponse à l'ob-

Sū, ou fumma: le fommaire d'une difiniction, ou question: ou bien l'abrégé d'une Loi ou d'un Chapiere.

T. on tit, titulus, titulo; titre, x. on xi. verficulo: au verser; c'est une partie d'un paragraphe, ou d'un

Canon.
Ult. ultimo, ultima: dernier ou derniere Loi, Canon, \$.

S. paragrapho: au paragraphe: c'est àdire, article ou membre d'une Loi, d'un chapitre, & d'une distinction, ou

question du Decret. Nous ne devons pas omettre la ma-

Nous ne devons pas omettre la maniere de citer quatre fineex Commentateurs du Droit Canonique, qui étant les plus anciens & les plus importants, sont cités par tous les Caponifles qui ont écrit après eux. Le premier est Guy de Baif, Archidiapre de Balogne on a piutôt conservé CIT

fon tirre que son véritable nom; on Pappelle Archidiaconni, & on le cite ordinairement avec cette abréviation Archid.

Le fecond de ces Commentareurs eff Jean-Antoine de St. George, Prévôt de l'Eglife de Milan & depuis Cardinal. On le connoir par le nom de fa première Dignuté, Prapficus, quoiqu'il ait été aufi appellé le Cardinal de Plaifaine ou d'Alexandriu

Le trosseme est Henri de Suse, Cardinal, Eveque d'Ottie, appellé pour cette raison *Hostiensis*, cité & connu sous ce nom dans les Livres.

Enfin, le quarrieme et Nicolas de Tudectins, Abbé en Sicile, Archevéque de Paleme; on le cite en andre fous la premier de ces tirers, tande fous Pattree, c'eft-à-dire, qu'on l'appelle Abba Sicilus, & Passeminans, & qu'on fe concene fouvern d'ecrite Abba, quelquelois même Abb, fimplement, mais plus ordinairemen Pamemismus ou Pawerm. & en françois Panorme.

On cire aussi plusieurs autres Canonistes fameux, par des abréviations que l'on trouve trop fouvent dans les Livres de Droit Cancnique; pour ne pas les rappeller ici, on voit dong Ber, pour Bernard; Vinc. pour Vincem ; Tanc. pour Tancrede ; G. F. Gothof pour Godefroi, Joan. pour Jean-Andre; Dy. pour Dynus; Felin. pour Felinus; ou Felin en François; Cardinalis antiqua pour Jean le Moine; Cardinalis tout court, pour le Cardinal Zabarella; Speculat. ou Spéculateur, pour Guillaume Durand, furnommé le Spéculatent , Innoc. pour le Pape Innocent IV. fameux Canoniste & Jurisconsulte.

CITÉ, Civiras, est le nom que l'on donne aux anciennes villes, ou à la parrie des grandes villes qui est la plus ancienne. Quelques-uns prétendens

CIT

que l'on ne donnoit ce nom qu'aux Villes Eniscopales; ce qui pourroit être justine par la pratique de la Chancellerie de Rome, V. Ville, & Lauriere fur le 2º. volume des Ord. pag. 78.

CISTEAUX. V. Chapitres, Or-CLAIRVAUX. S dres Religieux ,

Religioux , Moine

CLANDESTIN, CLANDESTINITÉ. On donne en général le nom de Clandefin à ce qui le fait secrétement & contre la défense d'une Loi. Clandestinité, c'est le qui rend une chose clandestine, le défait de solemnités. Ainsi un mariage est blandestin, quand il est fait sans publication de Bans, & hors la présence du propre Curé. La clandeftmiré vient en co cas du défaut de ces formalités, dont ou a fair un empêchement dirimant de miriage, Nous allons en parler dans l'article luivant. Glof. in prine. tit. de Spont Lord. V. Fiançailles.

S. I. MARIAGE CLANDESTIN. On. vient de voir ce que c'est qu'un ma- de l'action qui est permile aux maringe clandestin; dans l'usage, on confond fouvent fous ce nom, le mariage contracté en présence du Curé, mais fans publication de bans, avec celui qui est contracté hors de la présence du Curé & sans publication de bans tout à la fois: ce dernier est proprement le mariage clandestin, réprouvé par le Concile de Trente, & dont nous allons parler: l'autre est celui dont nous parlons fous le mot Ban, Les exemples des uns & des autres font aujourd'hui affez rares, au moven des Loix rigoureuses, qu'on a faires pour les empêcher.

L'Aureur des Conférences de Paris, tom. 3. liv. 4. Conf. 1. après avoir prouve par des monuments authentiques , la Tradicion de l'Eglise touchant l'usage & la nécessité de la bénédicCLA

tion des Prêtres dans les mariages, dit : que la Discipline de l'Eglise Latine changes dans le XIII. fiecle , vers le temps de Grégoire IX. & qu'elle no regarda plus les mailiges clandestins que comme illicites jusqu'au Concile de Trente, qui fit un empêchement dirimant du défaut de présence du propre Curé & de deux ou trois

rémoins.

Alexandre III. Innocent III. Honoré III, auquel Grégoire IX. fuccéda, crovoient que le mariage confiftoit feulement dans le libre & mutuel confentement des parties qui contractent; d'où l'on concluoit, que ce mutuel & libre confentement, fe trouvant entr'elles, indépendamment de tout autre Acte, le mariage étoit valide. Les Décrétales de ces Papes, qui, avec cette opinion , regardoient toujours les mariages clandestins comme illicites , sont insérées , au titre de sponfaib. & matrim. où l'on voit certe décision : que les siançailles, suivies riés, devenoient un légitime mariage, appelle depuis matrimonium ratum & presumpium: mandames quatenus si inveneris , quod primam poft fidem praftitam cognoverit, ipsum cum en faciat remanere. C. ventens de spons.

Ce fut au Concile de Trente que l'Eglise reconnut qu'il y avoit de trèsgrands inconvénients à tolérer les mariages clandeltins; chacun peut les concevoir; des hommes maries en secrer, fe remarioient en public, le faisoient Prêtres; les empêchements ne pouvoient être découverts, enfin l'ufieurs autres abus, qui porterent le Concile à établir pour un empêchement dirimant, le defaut de la présence du Curé & de deux ou trois témoins. Seff. 24.cap. 1. de ref. matrim.

, Quant à ceux qui entreprendroient

les rend nuls.

" de contracter mariage autrement " qu'en présence du Curé, ou de " quelqu'autre Prêtre , avec per-" mission dudir Curé, ou de l'Or-" dinaire, oc avec deux ou trois ", témoins, le Saint Concile les rend " absolument inhabiles à contracter de " la sorte : & ordonne que tels contrats " foienr nuls & invalides, comme " par le présent Décret, il les casse &

" Veut & ordonne aussi que le Curé, ", ou autre Prêtre, qui aura été présent à rels Contrats avec un moindre nom-" bre de témoins qu'il n'est prescrit; & " les témoins qui auront affilté, fans ", le Curé, ou quelque autre Prêtre. " enfemble les parties contractantes, " foient févérement punies, à la " discrétion de l'Ordinaire.

"Exhorte de plus le faint Concile "l'époux & l'épouse de point demeu-,, rer ensemble, dans la même mailon, ", avant la benediction du Prêtre qui " doit être reçue dans l'Eglise ; ordonue ", que ladite bénédiction sera donnée " par le propre Curé ; & que nul autre " que ledit Curé ou l'Ordinaire, ne , pourra accorder à un autre Prêtre " la permission de la donner, non-, obstant tout privilege, & toute ,, coutume, même, de temps immé-, morial , qu'on doit nommer un " abus, plutôt qu'un usage legi-

,, Que si quelque Curé, ou autre , Prêtre, fois Régulier ou Séculier. " étoir affez ofé, pour marier, ou " bénir des fiancés d'une autre Paroisse, ", fans la permission de leur Curé, quand " il allégueroit pour cela un Privilege particulier, ou une Possession de temps , immémorial , il demeurera de droit " même suspens jusqu'à ce qu'il soit ,, absous par l'Ordinaire du Curé qui " devoit être preient au Mariage, ou

CLA , duquel la benediction devoit être

» prife. Voici les regles que les Canonistes onr établies en suite de ce Décret, D'abord par rapport à la nécessité de la présence du Curé, ils disent que tout Prêtre pourvu, & en exercice public d'une Cure peut bénir légitimement un mariage, qu'il le peut, quand même il feroit futpens, interdit, excommunié, irrégulier , hérétique ou schismarique, tant qu'il n'est pas dépouillé de fon titre par une déposition, en forme, julqu'alors il est toujours Curé, parce qu'il est en possession de son bénésice, comme tel, il peut donc faire validement toutes les fonctions de la Cure.

Satis est ut remoteat proprint Parrochus, ad hoc ut habeat in confequentiam ( id qued fibi Lex concedit , ) nec per fufpensionem definit effe Parrochus , nam a suspensis quibus administratio interdicitur, potestas non aufertur. Fagnan. in cap. Littera , de matrim. contrab. coc. Navar. Conf. 4. cap. 8. de clandeft. defponf. Sylv. in Suppl. c. 45. art. 5. 9. 7. Sie. Beuve , tom. 1. cap. 64.

Fagnan, in cap. quoniam de Confitutionibus, dit qu'on croit à Rome qu'il n'est pas nécessaire que le Curé foit Prêtre pour rendre par sa présence un mariage valide; Sylvins, in Sup. c. 45. art. 1. q. 7. prétend qu'il faut quele Curé soit Prêtre, parce que, dit-il, quand le Concile veut que celui que commer le Curé pour bénir un mariage, soit Prêtre, il est cense vouloir que le Curé lui-même foit revêtu du même caractere.

Le Concile, par les mots prasente Parrocho, entend le Curé des parties. ou au moins de l'une des deux, & non le Curé du lieu où se fait le mariage. Navarre , Conf. liv. 4. de cland. desp. Cone. 4. Fagnan, in cap. quod volis

eed.affurent qu'on estime à Rome , que quand les parties contractantes sont de deux Paroisses, l'un des deux Curés, foit que ce foit celui de l'époux ou de l'épouse, suffit pour marier même indépendamment de l'autre, parce que, ni le Concile de Latran, ni le Concile de Trente, n'ont pas dit, au sujet de la célébration d'un mariage, qu'elle doit se saire en présence des Curés, prasentibus Parrochis, mais du Curé Parrocho; ce qui n'exclut pas la nécessité de la publication des bans dans les deux Paroisses. V. Bans, Domicile.

Les mêmes Auteurs , lec. cir. difent qu'un Curé peut validement marier ses Paroiffiens hors de sa Paroiffe, du Diocese même, sans en prendre le pouvoir ou la permittion du Curé ou de l'Ordinaire du lieu où il voudroit bénir le

mariage.

Le Concile de Trente, défend comme on a vu, à tout autre Prêtre qu'au Curé des parties, de bénir leur mariage sous peine de suspense, encourue par le feul fait, & qui ne pourra être levée que par l'Evêque du Curé qui devoit celebrer le matiage. Avant ce Concile, la suspense qui étoit ordonnée par le Concile de Larran, n'étoit pas encourue par le seul fait ; il falloit que l'Evêque l'ordonnât; la suspente n'étoit même que pour trois ans, Depuis le Concile de Trente, elle dure autant qu'il plait à l'Evéque ; mais elle ne s'entend que des fonctions ab officio, & non de la privation du benetice, à beneficio: ce font les termes du Concile de Latran, consignés in cap. cum inhibitio, de clandest. spons. où il cit dit que l'Eveque peut punir ces Pretres de plus grandes peines, s'il y échet: Gravius puniendus, fi culpa qualitas postularet; ce qui a lieu meme depuis le Concile de Trenie. Clément V. excommunie les

CLA Réguliers qui combent dans cette contravention: excommunicationis incurrant sententiam ipso facto, per sedem Apostolicam duntaxat absolvendi. Clem. 5. de privil. Navar. Conf. liv. 3. de Conflit.

c. 10.

Un mariage qui est béni par un Curé, fur l'affurance que lus donnent fautsement les parties qui le contractent, qu'elles sont de sa Paroisse, est nul. Confér. de Paris , loc. cis. p. 233.

Il est du devoir des Evêques, dit Alexandre III, de ne pas laitfer vivre tranquillement comme mariés deux personnes qui ne le sont pas légitimement; par exemple, ceux qui ont reçu la bénédiction nupriale d'un Prêtre qui n'en avoit pas le pouvoir, ou qui ne l'ont reçue d'aucun Prêtre :

Tui officis interest.

Fagnan , in cap. Littera que de matrimen. &c. n. 16. 17. foutient que le Curé & même son Vicaire peut marier un de ses Paroissiens, & commettre un Prêtre pour les mariages, quand même son Evêque lui auroit défendu de le faire, & il affure que cela a été ainsi décidé à Rome. Le même Auteur, in cap. quod mbis, de despons. dit que le Vicaire du Curé peut commettre un Prêtre pour marier des personnes dans l'etendue de sa Paroisse, si le Curé ne s'est pas réfervé ee droit. Mais celui qui est ainsi commis doit être Prétre, & avoir sa commission ou permission par écrir, générale ou spéciale. Fagnan, in diét. cap, quod nobis, ajoute que la permitfion tacite, interprétative ou de tolérance, ne suffiroit pas. Ces regles tont fondées sur ce que le Concile de Trente dit qu'un autre Prêtre que le Curé ne pourra bénir aucun mariage fans la permission dudit Curé, ou de l'Ordinaire; il s'en entuit aussi que l'Ordinaire lui-même peut bénir un mariage com-

Tome 1.

522 me il peut commettre un Prêtre pour le faire, & cela à l'infu, & malgré le Curé des parties, parce que l'Ordinaire qui est le premier Curé de tous le Diocese, comme disent les Auseurs, est rensermé dans les termes du Concile prasente Parrocho, & l'usage n'en interprete pas autrement la fignification; mais ce privilege ne s'étend pas aux Ordinaires inférieurs à l'Evêque. Fagnan, in C. cum inhibirio de cland. despons. prouve par l'autorité de plusieurs Canonistes & par de bonnes raifons, que quoique réguliérement ceux qui ont Jurifdiction comme Epifcopale, peuvent dans leurs districts. se que peuvent les Evêques dans leurs Dioceles (v. Jurisdiction, ) le Concile de Trenre n'a entendu parler ici que de l'Evéque en se servant du mot d'Ordinaire. Le même Auseur estime que le Grand Vicaire est compris dans ce cas sous ce terme, si l'Eveque n'a pas limité à cet égard sa commission.

Quand une commission de marier est adressée à un Curé, son Vicaire pourroit le suppléer; mais il ne le doit pas faire, fur-tout quand le Curé n'est pas hors de sa Paroisse. Confér. de Paris, tom. 3. liv. 4. Confér. 3. 4.. Le Concile de Trente dit que les

mariages seront célébres en sace de l'Eglile , in facie Ecclesa ; cela n'empêche pas que le Curé qui représente l'Eglise, ne puisse les bénir ailleurs, fuivant les formes ordinaires dans un cas de convenance : ce que l'Evêque ne peut empêcher; quoique les Curés doivent prendre garde à ne pas uter trop fréquemment de cette liberié,. quia Santta res eft matrimonium , & fic fantte trattandum. Barbola , de effic. Gr poteft. Parroch. cap. 17. B. 29.

Ceux qui croient que le Curé n'est pas le M nistre de ce Sacrement, ditent su'il n'elt pas nécellaire qu'il y con-

fente; il fuffit, selon ces Auteurs, que le mariage soit contracté en sa présence, & qu'il fache ou connoisse l'intention des parties. En consequence ces meines Auteurs foutiennent, que si deux personnes surprenoient un Curé, & contractoient mariage devant lui en présence de deux ou trois sémoins, leur mariage feroit valide, parce qu'il aurois été constacté en présence du Curé, modo Parrochus fuerit adhibitus. Fagnan , in c. qued nobis, de cland. despons. Cette derniere condition n'est pas necessaire, suivant Corradus, de difp. lib. 7. e. 7. n. 36. Navarre , Sylvius & Barbosa , de offic. & potest. Parroch. cap. 21. n. 50. Parrochus, dit ce dernier, valide assistit marrimonio, etiamsi ad alium finem vocasus, vel casu prasens: lices vi desemus, dit toujours le meme Auseur, dummodò tamen intelligat confensum contrahentium, licet ettam renuens & dolose adductus, valide affiftis; dummedo probe intelligat & audiat contrahentium verba, nifi claudent aures affecturus effet non intelligere, quamvis sple nulla verba proferat. Concludo igitur, prasentiam Parrechi in matrimoniis neceffariam , non tantum corpoream , fed: etiam moralem requiri , cum imelligentia & advertentia altus, C'est - là la Doctrine en général des Ultramontains; elle est uniforme parmi cux à peu de chose près ; quelques Docteurs François l'ont soutenue, & voici une Consultation de Sorbonne, donnée à l'occasion d'un mariage à la gomine, c'est-à dire, sait en presence du Cuie & malgré lui. V. Gomine.

CLA

" Le mariage dont il est parlé dans le Mémoire ci-joint, a ésé illicitement contracté, & ceux qui ont concouru à ce Contrai, comme l'ayant confeillé, & y ayant allifté en qualité de témoins, tont très-punislables;. il y a des Diocètes où ils auroient encouru l'excommunication ipfo falto; mais il est valide & indisfoluble, selon le sentiment commun des Théo-Ingiens qui se divisent sur la question : fi un tel mariage est Sacrement; un grand nombre étant pour l'affirmative, parce que, selon eux, les contractants font les Ministres du Sacremeni; & les autres pour la négative. voulant que le Prêire seul soit le Ministre de ce Sacremeni; mais les uns & les aurres se réunissen. & disent d'une commune voix, qu'un tel mariage est un vrai Contrat indissoluble de sa nature, parce que rien ne manque de ce qui est nécessaire & essentiel à un véritable Contrat ; les contractants sont personnes légitimes & habiles à contracter; elles ont donné leur confeniement muiuel librement & fans êire forcées; la folemnité requise par le Concile de Trente sous peine de nullité a été observée, le Contrat s'est passe en présence de deux témoins. & d'un Prêtre commis par le propre Curé; les uns & les autres ont su ce qui se pastoit en leur présence. Il n'y a rien contre la raison dans ce mariage. par rapport à l'effet du Contrat, mais seulement par rapport aux formalités prescrites & non observées, & seulement accidentelles; ce qui fait que l'action est criminelle, telle que seroit celle d'une personne qui hors le cas de né effité, bapilleroit sans observer les cérémonies de l'Eglise : mais on ne pourroit pas conclure de la que le bapiême & le mariage ne seroient pas valablement administrés: c'est pourquoi l'Official ne doit pas prononcer dans cene caule que le mariage est nul, & qu'il est permis aux parises de contracter avec d'autres, si bon leur femble, mais seulement qu'elles se présenteront devant leur Curé, pour re-

CLA 523 ainsi que le Parlement de Paris a jugé en cas pareil. Délibéré en Sorbonne, le 3. Janvier 1712. Habert, de Pre-

celles, .. Ceux qui croient que le Prêtre est le Ministre du Sacrement, sont d'un feniment contraire; ils estiment que les mariages sans la bénédiction du Prêire font absolument nuls . & l'on verra ci-dessous que les Parlements suivent cette regle. Cependani, quant au for de la conscience, l'Eglise ne s'est pas encore expliquée fur la validité de ces mariages, & dans les Pays où les l'on suit le Concile de Trente, ces mariages ne sont pas cassés, quoique ceux qui les contractent y foient poursuivis comme infractaires de la Police Ecclésiastique ; on les oblige de se présenter de nouveau à leur Curé ou à l'Ordinaire, pour en recevoir la bénédiction aupitale dans toutes les for-

mes prescrites par le Rituel.

On a demandé, fi les Catholiques qui demeurent dans les Pays Infideles ou Hérésiques, peuvent se marier hors de la présence du propre Curé, ou au moins d'un Missionnaire Apostolique. Sur certe question, on distingue les pays Infideles des pays Hérésiques; c'est à dire , les pays où la Religion Chrésienne n'est nullement connue, comme dans les Indes & la Chine: ( il faut ici prendre nos termes moralement, ) des pays Hérétiques, où elle n'est connne que pour en rompre l'unité; par rapport aux premiers, on diftingue les nouveaux convertis Idolâires, d'avec les Cathnliques Voyageurs & Marchands qui s'y transplantent; les premiers peuvens s'y mariet valablement à la mode de leur pays, s'ils manquent tous-à-fait de Cures ou de Prêtres Missionnaires; les autres ne le peuvent pas. A l'égard des pays sevoir la bénédiction nuptiale : c'est Hérétiques , on distingue ceu x où le Y v v a

Contile de Trente n'a jamais été publié , comme l'Angleterte, le Duclié de Suxe, d'avec ceux où il a été publié ; les Cetholiques qui demeurent dans les repreniers , peuvent se marier fans aller devant le Curé ou un Prêtre, parce que les choles y font demeurerés dans le même étas où elles évoient auparavair l'infilir, fi la Loi du pays l'ordonne, qu'ils se préfentent devant le Migultra pour la fureré de leurs mariages, par rapport aux esses estims et viuls & à la léguirantien de leurs enfants.

Mais dans les pays où le Décret du Coucile de Tenne a été reu, comme en Hollande, où les Ministres de la Religion Catholique fone foulferis & tolerie, il ett bien permis, & même d'obligation aux Gatholiques de ce pays qui veulent le marter, d'aller devant le Magiltan pour. la furred des devant le Magiltan pour. la furred des marter validement qu'en presence d'un marter validement qu'en presence d'un Ministre Catholique, Cure ou Missionnaire, député à cet este pay les Vicaires Apolloliques de ces pays.

Quan aux mariages des Hérétiques entr'eux, l'Églién le les regarde pas comme nuls , puisqu'élle n'ublige pas les nouveaux convertis de le remairer, quoique leur mariage ait éré fait hors de la préfener d'un Patheur de l'Égliée, lôit que le Goncile ait érêrque un mariage d'un Patheur de l'Égliée, loit que le Goncile ait érêrque un maries. Il faur voie fur restjuctions & fur quelques aurres accédires, les Constructes d'arts, au tons 3. liv. 4. Conf. 1. 2. V. Empéchement , Diverful de Reitzien, hépâtels, praeufpat de Reitzien, hépâtels, praeufpat de Reitzien, hépâtels, praeufpat

. A l'égard du domicile des parties, du nombre & de la qualité des témoins, des publications de bans & du l'égistre du Curé, V. Domicile, Maringe, Ban, Régifre.

Les mariages clandestins ont tou-

CLA

jours été rejettes en France, & pag l'Eglise Gallicane, & par les Cours Souveraines : le rela hement introduit comme on a vu, vers le douzieme fiecle .. n'a jamais été soussert dans le Royaume : c'est ce que prouve l'Auseur des Conférences de Paris , & ce que die Fevret en fon Traité de l'Abus . liv. S. ch. 2. n. 28. Il ne faur donc pas érre furpris fi le Concile de Trente est fuivis exactement en France, en ce qu'il établit ce nouvel empéchement de la clandestinité. Nos Rois n'ont autorifé aucun point de la Discipline de ce Concile, d'une maniere si expresse & même si étendue; on en peut juger par les differentes Ordonnances qui ont été rendues à ce sujet. Voyez les M. du Clergé, tom. 5. pag. 618. & fuiv . . . 646 ... 690 ... Nous ne raporterons ici que les dispositions de l'Edit du mois de Mars 1697. & de la Déclaration du 15. Juin suivant, les deux Loix principales du Royaume, sur la matiere de notre article. Nous les transcrirons ici tout au long, quoique nous en rappellions certaines ailleurs, parce qu'elles font liées les unes avec les autres, & ont toutes le même objet, qui est d'empêcher les mariages clandeftins.

Edit de Louis XIV. du mois de Mars 1697. concernant les formalités qui dosvent être objervées dans les Mariages.

"LOUIS, parls prace de Dieu, Roi de Fine, Roi de Marreir. A tour prients & Arman et al. (1988). A venir, salut. Les Sinist Conciles ayar prefetic norme une des follemités effentielles na usacrement de Mariage la préfence duyron pre Curé de ceux qui entractant, les Ruis nos packerfieres ont autorité par plufeux 3 nots packerfieres ont autorité par plufeux 3 nots packerfieres not autorité par plufeux 3 nots packerfieres not autorité par plufeux 3 not packerfieres not autorité par plufeux 3 not packer de la competité de la constitue de la

CLA, l'homeut de pluticurs familles , par des , aillances fouvent encore plus bontenes par , la corruption des mœurs que pat l'Inégatité de la missance, Mai comme nous voyuns, , avec beaucoup de déplaifit, que la justice de ces Loix, & le respect qui eft du aux s deux Puiffances qui les ont faites , n'ont pas été capables d'arriter la violence des passions

qui engagent dans les Mariages de cette nature , & qu'un intéret fordide fait trouver trop aifement des témoins, & même , des Pretres qui proftituent leur ministere aussi bien que leur foi , pout profaner de concer ce qu'il y a de plus sacré dans la , Religion & dans la société civile , neus " avons estimé nécessire d'érablir plus ex-" heure , la qualité du domicile , tel qu'il est nécessitée pour contracter un Mariage en m qualite d'H bitant d'une Paroiffe , & de preferire des peines dont la juste sevériro , par empecher à l'a enir les surprises , que , des personnes sapposees & des remoins cor-, to nous out ofé faire pour la conceilion des ", dispenses, & pour la célébration des Matiages , & contenir dans lent devoir les Gurés & les autres Prêtres , tant Séculiers que Réguliers , lesquels oubliant la dignice & les obligations de leur caractere , violene eux-inêmes les regles que l'Eglite leur a prefedres, & lafaintere d'un Sacrement done , ils tont encore plus obligés d'in pirer le refpeet par teurs exemples que par leurs patoles : & comme nous avons été informés en meme temps qu'il s'étoit présenté quelques cas en nos Cours, auxquels u'ayant pas eté pouren pat les Ordonnances qui oat cté fait s fur le fait des Mariages, nos Juges n'avoient pas po apporter les remedes on als autoient eftime necessaires pour l'ordre & la police publique. A ces caules , après avoir fair mettre cetre affaire en de beration en norre Conseil, de l'avis d'icelui , & de notre certaine fcieace , pleine

flituons & ordonnous , voulous & nous . ARTICLE I. Que les dispositions des 35. Canons & les Ordonnances des Ruis nos 5, prodécesseurs , concernant la célébration des Mariages, & notamment celles qui regatdent la nécessité de la préfence du propre Curé de cax qui contractent , foient exactement oblityées : & en exécution d'iceux, defendons à tous Curés & Prettes , tant Sé-" culiers que Réguliers , de conjoindre en

puissance & autorité Royale , nous avous

par norre prefent Edit, ftatue & ordonee,

Mariage autres persounes que ceux qui tont p leurs vrais & ordinaires Paroiffiens , deineus tant actuellement & publiquement dans leurs Paroifles, au moins depuis fix mors, , l'égard de ceux qui demeureroient auparavant dans une autre Paroiffe de la meme Ville, on dans le mome Diocese : & depuis un an pour ceux qui demeuteroient dans nn autre Diocese, fi ce n'est qu'ils en aient une permission spéciale & per écrir du Cuté des Parties qui contractent, ou de l'Archeveque ou Eveque Dincesain.

" II. Enjoignons à cet effet à tous Curés & » attes Pretres qui doivent célébrer des Ma-, riages, de s'informer foigu-utement avant , d'en commencer les cérémonies , & en pré-" sence de ceux qui y astritent , par le té-,, moignage de quatre rémoins dignes de foi , , domicities , & out fachent figner leurs nome . s, s'il s'en peur aifenient trouver au; ant dans la , licu où l'on célébrera le Mariage , du do-,, micile , aufli - bien que de l'âge & de la n qualité de ceux qui le contractent , & » particulierement s'ile font enfants de famille prou en la punifance d'autrei , ofin d'avoir pen ce cas les consentements de leurs peres, , meres , tuteurs on curateurs , & d'averrie , leidits témoins des peines portees pat notre » profent Edit contre ceux qui certifi nt eu », cu cas des foirs qui ne sont pas véritables", " & de leur en foire figner après la célébra-», tion du Mariage les Actes qui en serone », écrits sur le Registre, lequel sera tenu en la " forme pre crite per les Articles VII. VIII. ,, IX, & X. du Titre XX. de notre Orn donnance du mois d'A.ril 1667. V. D. micile, or Rigifire.

" III. Voulons que fi ancuns deflits Curés ou Prettes, tant Séculiers que Kéguliers, cé-» létrene ci-après feiemment & avec connoisn fance de causes des Maringes entre des per-" tounes qui ne font pas effectivement de leurs , Paroifies , fans en avoir la permithon par n ectit des Cures de ceux qui les contractent, " ou de l'Archevêque ou Evêque Diocé-» taia, il foit procedé coatre eux extraordi-" nairement; & qu'outre les peines Canoni-,; ques que les Juges d'Eglise pourront prosy noncer contre eux , lefdits Curés & autres " Pretres , tant Séculiers que Réguliers , qui » auront des bénéfices , toient privés pour la " tevenus de leurs Cutes & Benéfices penor dant trois ans , à la réserve de ce qui est », abfolum ne nécessaire pour leur subilitance , », ce qui ne pourra excéder la comme de fix s cents livres dans les plus grandes Villes , &

, celle de trois ceus livres par-tout ailleurs ; », & que le surplus desdits revenus soit fais à " la diligence de nos Procureurs, & distribué » en œavres pies par l'ordre de l'Archeveque " ou Eveque Diocerain : qu'en eas c'une fe-,, conde contravention, ils foient bannis penas dant le temps de neuf ans des lieux que , nos Juges estimeront a propos : que les Prê-45 t'es feeuliers qui n'auront point de Cures & de » benefices , foient condamnés pour la pres, miere fois au bannillement pendant trois , ans, & en eas de récidive, pendant neuf ans: & qu'à l'egutd des Pietres réguliers. 39 ils foient envoyes dans un Couvent de " leur Ordre, tel que leur Supériear leut " affignera hors des Provinces qui feront marquées par les Arrêts de nos Cours ou , les Sentences de nos Juges , pour y demeurer » renfermés pendant le temps qui fera mar-, qué par leidits Jugements, fans y avoit " ancune charge, fonction, ni voix active & paffive : & que lefdits Cures & Pretres puiffent en cas de rapt , fait avec violence. " être condamnés à plus grandes peines, brer des Mariages en cet état.

IV. " Vouions pareillement que le procès , foit fait à tous ecux qui auront supposé s être les peres , metes , tuteurs on Curareurs ,, des Mineurs, pour l'obtention des permissions ,, de célebrer des Mariages, des dispenses de bans & de main levées des oppositions for-" mées à la célébration desdits Mariages : comme aussi aux témoins qui auront certi-,. fié des faits qui se trouveront faux , à l'é-" gard de l'age, qualité & domicile de eeux " qui contractent, foit pardevant les Archeve-, ques & Eveques Diocelains, foit par devant " leidits Cures & Prerres , lors de la célé-, bration defoits Mariages : & que ceux qui , feront trouves coupables defaites suppositions " & faux rémoignages, foient condainnés; fa-,, voir les homnes à faite amende honora-, ble & aux galeres pour le temps que nos " Juges estimeront juste, & au bannificment , s'ais ne font pas capables de fabir latite " peine de galeres; & les femmes à taire pareill, ment amende honorable & au ban-, nissement, qui ne pourra erre moindre de

y norfans,

V. " Déclarons que le domicile des fils &
filles de famille, mineurs de vingr-cinq
ans, pour la célvartain de leurs Mariges,
est évais de leurs petes, meres, ou de leurs
turcurs ou cuarteurs, après la moort de
leuridate peres & meres l. & en cas qu'ils
alent un antre domicile de fair, vadounours
pete les bans front publiés dans ler

CLA

,, les Paroifles ou ils acmeutent , & dans ,, celles de leurs peres , meres , tuteurs & ,, Curateurs. V. Demicile, bans.

VI. Ajontant à l'Otdomanne de l'an 1556. & à l'art. Il de celle de 1539, permetous aux speres & aux meres d'exhérédar l'eurs disse y evarex, même majures de rigge-einq austiquelles se marieren tant avoir requis par seit puelles se marieren tant avoir requis par seit puelles se marieren tant avoir requis par seit puelles se concleit. V. Elle 4 femil. VIII. y Déclarons keldires veuves ke les sit se filles majurers, même de vings-énq de tattente cans ş lesquets demourants aduellement avec leurs speres & meres. constrabent à

son tiles majeures, même de vingt-eing at tretter am, jedquis dieneurans actuellement tretter am en geres & meres, contradora i leut inf. and prevent de meres, contradora i leut inf. and prevent de mere de meres de meres de meres que le contradora i de majeure per le certa qui le y ont pris peu de eramp apparavane leur Mariages, ioner privés de dechus par leur fieul lait, enfemble le de l'uniferant de la latter de l'uniferant de l'unifer

VIII., Voulons que l'Artiele VI. de l'Oc.
donnance de 189, au liqué est Murisges
, qu'on contracle a l'extremité de la vie, air
, leu , tant à l'égard des hommes qu'a chul
, des femmes & que les enfants qui finst
, set de leur débanches avant lefairs Maria, set de leur débanches avant lefairs Mariamet de leur d'est de l'est de l'e

Lues, publices, registrees, out & ce requerant le Procureur General du Roi, pour être executees selon leur forme & teneur. A Paris en Parlement, le 11. Mars, 1697.

Déclaration de Louis XIV. du 15. Juin 1697. concernant les Mariages faits par d'autres Prêtres que les Cures des contraltauts.

sentrateuri;

Louis par la grace de Dien, &c. Vanlons & nous plait, que notre Elit du mais

nous et reneur : Englig necuté icle na forme & treneur : Englig necuté icle na forparlement , & autres nos Juges & Officier,
dy renit la main ; & Inapid's legerons
des caufes nu des proces dans ledquels il
s'atgin de Maringes edibés par-devant
des Prêtres, autres que les propres Curés
'des courtéclants / lans en avox obreau
'des courtéclants /

CLA

n les dispenses nécellaires , & même sur les , pourfuites que nos Proeureurs en poutront " faire d'Office, dans la premiere année de la , célébration desdits prétendus Mariages, " d'obliger ceux qui prétendent avoir con-», tracte des Mariages de cette maniere , de ,, fe retirer par devers leurs Archeveques ou " Eveques pour les réhabiliter, fuivant les ,, formes prestrites par les faints Canons & par nos Ordonnances, apres avoir accompli la pénitence falutaire qui leur fera par " eux impofée, telle qu'els l'estimeront à , propos, Permerrons audi aux Promoteurs s, defdits Archeveques & Eveques , lorfque nos Procureurs , ou des Parties intéretlees , ne feront aueunes procédures pat-devant , nos Juges , de faire alligner devaut lefdits , Archeveques & Eveques , dans le terme ci-, dellus, & après en avoir obtenu d'eux une , permiffion expresse, les personnes qui de-" steutent & vivent enfemble, & qui n'ont » point été mariés par les Curés des Paroif-, fes dans lefquelles ils demeutent, & qui u'ont » point obtenu dilpenies pour être maries par " a autres Pretres, aux fins de repréfenter auldirs Prélats dans un temps convenable , les Actes de célebration de leurs Maria-" ges. Voulons qu'en cas que les Archevé ., ques & Evêques trouvent que leidits Maria-33 ges n'aient pas éré célébres par les propres , Cures des contractants, & qu'll n'y ait " d'ailleurs aucun empéchement légitime, ils 39 puissent leur enjoindre de les rehabiliter , dans les formes preferites par les taints . Cauons & par nos Ordonnances , apres " avoir accompli la pénitence talutaire qui po leur fera par eux impolee , & meme de le 3) leparer pendant un certain temps , s'ils " jugent que cela puiffe erre fait fans un » trop grand éclat, ce que nous laillons à , leut prudence; & en cas que ceux qui so auront été affignés ne tapportent pas les , Actes de celebration de leurs Mariages autp dits Archeveques & Eveques dans le temps », qui leur aura éré marqué, enjoignous a nos " Officiers dans le reffort actquels ils demeu. ,, rent , fur l'avis que lesdits Arthevoques ou , Eveques leur en donnerour, de les obliges » de le féparet par des condamnations d'a , mende, & aut es peines plus grandes, vil ,, eft necessaire , & lans prejudice aux Arn cheveques & Eveques de les exclure de la participarion aux faints Sacrements de l'Ep glife, apres les monitions convenables, , s'als perhitent dans leurs défordres. Lujoi s goons à uos Conrs de Parlement de tenit a la main à se que noidirs Othiurs tallint ponchuellement executer les Ordonnances CLA

, deldits Archevêques & Eveques à cet egard, , & de donnet aufdirs Prélats toute l'aide &c " le secours qui depend de l'autorité que nous leur avons confide : Déclarons que les n conjonctions des perfonnes, leiquelles fe prétendront mariées, & vivront enfemble, en contéquence des Acles qu'ils aucont ob-, tenu du consentement réciproque avec le-" quel ils fe feront pris pour maris & pour femmes, n'emportetont ni communauté ni " Douaire , ni autres effets civils, de quelp que nature qu'ils puillent être, en faveur m des prétendus conjoints, & des enfants qui , en peuvent naître, leiquels nous voulons ,, etre privés de toutes fucerfions sant direeto tes que collaterales, Defendons à tous Judes a peine d'interdiction & meme de privation ,, de leurs Charges, fi nos Cours le trouvent , ainfi à propos par les circonflances des faits, d'ordonnes aux Notaires de délivrer des Actes de certe nature ; & à tous Nose taires de les expédier, fous quelque pré-, texte que ce puille etre, à peine de priva-,, tion de leurs Charges, & d'erre declarés , incapables d'en tenir aucunes autres de Julp tice dans la fuite. Si donnons, &c.

Régifres en Parliment le 11. Juin 1697.

Il résulte de ces deux Réglements. que rien n'est si sevétement défendu que les mariages clandettins. Ceux qu'on appelle à la gomine & dont nous avons parle, ne font pas micux traités dans le Royaume. Un Jurisconfulte difoit , touchant ces mariages . qu'il ne taut pas toujours examiner les actions humaines par le point de Théologie, il vaut mieux dans ces rencontres envifager cet intérêt public, dans lequel il est de la dernière conséquence de conferver les formes & folemnités ordinaires du Sacrement, que de s'arrêter à des diffinctions de l'école inventées pour mettre les confeiences à couvert, & qui ne jettent qu'un très-grand défordre dans les tamilles. & troublent certe harmonie qui enrretient les Etats dans leur luftre & dans leur splendeur. Il seroit done d'une dangereule confequence, d'admettre que la teule presence du Curé est suffilante pour faire valider un mariage, pour éviter ces fortes de défordres, L'espece du procès dans lequel on avança ce qu'on vient de lire, étoit qu'une fille de Befançon, prétendoit qu'etant dans fa chambre, M. le Comre de Fronfac lui avoit donné la foi de mariage en présence du Vicaire de la Paroisse qu'on y avoit appellé fous prétexte de maladie, & de deux témoins qui s'y étaient cachés; ce Vicaire, par l'ordre de fon Evêque, en donna un Certificat après plus de 17. ans que le fait étoit arrivé. L'Official de Besançon admit la preuve par 1émoins. Le Comte de Fronfac appella de cette Ordonnance & succomba dans fin appel : le Parlement jugea le 21. Mars 1714, qu'il n'y avoit abus dans l'Ordonnance de l'Official. Le Comte de Fronsac se pourvut contre cet Arrêt au Confeil, & par Arrêt de ce Tribunal du 10. Juillet 3715. l'Arrêt du Parlement de Befancon fut caffé.

Cet Arrêt du Confeil a jugé que la preuve par témoins d'un marige ne peut être reçue, & que ce n'elt que par l'extrait e le l'Act du régifire de la Paroille, que ce Contrat le prouve en Julice. Or les Carérs ne font pas des Actes de ces fortes de mariages, cela leur et même défondu : ils sus peuvent charger leur régifire de ce qui s'est paffe ainfi illégimmemn de vant eux, ni en donner certificat : les Lévéques, ni même les Officiers de Jussice, as peuvent les y contraindre. ¿Canfer, de Paris, tom. 3, p. 247.

CLA

Toutefois comme il peut arriver que les parties le croyant hien marices après s'être donné mutuellement la soi de mariage en présence de leur Curé, malgré lui & fans en avoir reçu la bénédiction, continuent de vivre ensemble; on demande si elles le peuvent, & si leur mariage en est pour cela meilleur; on a vu ci-deffus le pouvoir que donne la déclaration du mois de Juin 1697, aux Evêques de pourfuivre les personnes qui se sont mariées de la forte, les Parlements en conféquence déclarent ces mariages nuls; mais quand ils le jugent à propos, émendant les parties, ils leur ordonnent de se retirer par devant leur Curé, & en cas de refus par devant leur Évêque pour leur être pourvu & procede à leur mariage, si faire fe doit après avoir reçu pénitence laluraire; les Arrêts condamnent aussi ces personnes à des aumônes applicables à la fabrique de l'Eglife, ou Paroiffe: c'est la disposition du célebre Arrêt de Vitry-le François, du 10. Juin 1692, qui décréta d'ajournement deux Notaires, pour avoir donné Acte à des parties du consentement qu'elles s'éroient donné en présence du Crucifix dans une Eglise Paroissiale. Les Curés de ces parties ne vouloient pas bénir leur mariage, ils avoient retifté à trois fommations faites en vertu d'une Sentence d'un Juge Laïc par un Arrêt de Réglement du Parlement de Provence du 29. Novembre 1683. rapporté dans le recueil d'Arrêts de M. le Préfid de Regusse, il est désendu aux Notaires de concèder Acte de refus que font les Curés de donner la bénédiction nupriale, à peine d'interdiction de nullité des Actes, dépens, dommages, intérêts des parties, & de 1000, liv. d'amende, quelquefois les Arrêis autorisent les mariages dont il vient d'ètre

CLA

parlé ; quant aux effets civils, aux conditions susdices & fans confequence. Soefve, tom. 1. c. 3. p. 90. D'où il s'enfuit qu'il faut distinguer entre ces mariages à la gomine, ceux que les parties elles-même; veulent entretenir, d'avec ceux dont l'un des mariés reclame la nullité. Dans ce dernier cas le défaut d'Acte de célébration & l'efprit des Ordonnances rendent la cause du plaignant toute favorable dans les Tribunaux; à l'égard des autres mariages, les Evêques ou les Officiers Lucs veillent seulement à ce que les parties ne cohabitent pas enfemble, que leur mariage ne soit réhabilité. V.

Rapt , Rehabilitation , Separation. On demande, dit l'Auteur des Conferences de Paris, tom. 3. p. 245. fi ces mariages étant déclarés nuls les parties pourroient se marier chacune de leur côté; l'Eglise n'a encore rien décidé sur ce sujet, les Docteurs sont partagés; ceux qui le leur permettent font autorisés par la Jurisprudence des Arrêts, & le Concile de Trente femble leur être favorable. Ce qui est certain, est que leur mariage vrai ou prétendu ayant été déclaré nul faute de preuves leur Curé seroit contraint en justice de les marier, les Officiaux même ne pourroient s'empêcher de le

lui ordonner.

Par Arrêt du Parlement de Paris du 16. Février 1673. il est fait désenses à tous Prêtres, Aumôniers & nommément à tous Officiers de vaisseau, de célèbrer aucun mariage fans la permiffion de l'Evêque ou des Curés. M. du Clergé, vom. 5. p. 817.- 952... 1067. tom. 3. p. 252...

Quand les François sont à la suite d'un Ambassadeur du Roi, dans un pays étranger, c'est comme s'ils étoient en France; & l'Aumônier de cet Ambassadeur, si ce pays est hérétique, & CLA 20 qu'il n'y a pas d'Eglife Catholique e est leur propre Cure. Cer Aumonier peut donc alors marier légirimement des François, pourvu qu'il bolèrre à leur égard les regles qui font preferites pour les mariages par les Canons de l'Eglife, & par les Ordonnances de nos Rois.

Cest sur ces principes qu'un mariage qui avoit été célébré dans la maison d'un Ambassadeur par un Jésuite son Aumônier, dans une ville hérétique où les Catholiques n'avoient point d'Eglise, a été jugé valable par un Arrêt du Parlement de Paris

du 29. Mars 1672,

Aussi quand le mariage de ces deux personnes est fait dans les regles l'Evêque ne doit pas les obliger de le faire réhabiliter, parce qu'il est légitime ; mais il le pourroit s'il avoit été fair contre les regles; par exemple, s'il y avoit dans cette ville une Eglise Catholique: car alors l'Aumônier n'eft pas leur propre Curé, C'est sur ce dernier principe que l'on décide que les mariages contractés par des foldats du Roi devant l'Aumônier du Régiment sont nuls, à moins que ce Régiment ne foit depuis un temps considérable dans un pays hérétique, où n'y ayant pas d'Eglife Carholique, il eft leur Curé & leur Pafteur.

A l'égard des principes rappellés cieffus, route. Les des Curés & des Ordinaires pour la députation de quelque Pérère, à l'effe de bénir des mariages, les ufages du Royaume y not allez conformes; c'eff u niège affez commun, ôit l'Auteur des Confèrences de l'aris, que le Curé commun codinairement no Vicaire, pour faire les mariages de fer Paroilléns, à moins qu'il ne le les réfèrve, comme il peut, parce que c'els fon droit; il peu mème révoquer le pouvoir qu'il en a

Tome I. Xxx

530

donné à son Vicaire, il peut aussi donner cette commission à un autre Prêtre; il y a des Paroisses dans Paris, où d'autres Prêtres que le Vicaire sont cominis pour les mariages, & tous les jours un Curé permet à d'autres Prêtres de faire quelques mariages.

Le Vicaire qui est commis par le Curé, pour faire les mariages de sa Paroisse, peut aussi commettre un Prêtre pour marier d'autres personnes, à moins, comme il a été dit, que le Curé ne s'en soit réservé le droit : mais il ne peut permettre à un Prêtre de marier deux personnes, que dans la Paroisse où il est Vicaire, parce que le Vicaire n'a la Jurisdiction du Curé que dans l'étendue de sa Paroisse, c'est ce que Fagnan dit avoir été décidé à Rome. L'usage autorife ce droit des Vicaires de Paroiffes, parce qu'ils sont cenfés avoir tout le pouvoir du Curé, à-peu - près de même que les Vicaires Généraux ont celui de l'Evêque, dans l'étendue de son Diocese.

On ne croit pas qu'un Prêtre commis pour un mariage; puille en commettre un autre pour le faire, ce n'est pas l'usage; & l'on peut dire, que c'est à l'égard de ce Prêtre & non du Vicaire, qu'il faut entendre cette maxime du Droit : Delegatus non potest de-

legare.

L'Ordinaire peut de droit commettre un Prêtre, pour marier des Paroissiens sans la participation de leur Curé : c'est la décision de l'Assemblée du Clergé de France de 1655, Mais ajoute le même Auteur, il ne le fait pas ordinairement sans de grandes raifons; le bon ordre demande que l'Evêque entretienne les Paroiffiens dans l'obeissance qu'ils doivent à leurs Curés.

En France comme à Rome, la présen-

CLA

ce d'un feul des deux Curés des parties fuffit, quand les bans ont été publiés valablement dans les deux Paroiffes; c'est la disposition particuliere du Rituel de Paris p. 333, cependant aujourd'hui, dit l'Auteur de la Jurisprud.Can. verb. Empechement, fect. 5. dift. 13. art. 1. n. 4. ll n'est plus douteux au Parlement de Paris qu'il ne faille le concours des deux Curés; il y a Arrêts des 14. Février 1713. & 11. Mars 1722, qui ont déclare des mariages abulifs fur le seul défaut de présence des deux Curés; lors de ce dernier Arrêt, M. de Lamoignon de Blanmeinil Avocat général, s'éleva avec force contre la maxime opposee, & justifia un Arrêt rendu en 1703, sur les conclusions de M. le Nain Avocat général, qu'on prétendoit avoir jugé que la présence d'un seul des Curés suffifoit; il assura que c'étoit le senriment unanime des gens du Roi , qu'ils avoient reçu par tradition de leurs peres , & auxquels ils fe tiendroient toujours fortement attachés : le motif est que le Sacrement se contracte entre deux personnes, qui, l'une & l'autre, doiven avoir leur domicile, & par conféquent leur propre Curé: qu'encore que le Concile de Trente ne parle qu'au singulier, l'Edit du mois de Mars 1697, a eu foin de dire le propre Curé des parties qui contractent la déclaration de 1610. défend à tous Prêtres de célébrer aucuns mariages qu'entre leurs vrais & ordinaires Paroissiens, sans la permifsion par écrit des Curés des parties ou de l'Evêque Diocciain, & celle du mois de Juin 1697, use du terme pluriel.

Cette Jurisprudence du Parlement de Paris, soutenue par d'autres Arrêts cités par le même Auteur, ne paroît pas être génerale dans le Royaume, & il faur remarquer qu'à Paris même, quand il n'y a ni rapt, ni minorité, & qu'il n'y a que des Collatéraux qui se plaigenne pour leur intérêt particuliter sen co cas la possibile fion d'état, opere une fin de non recevoir course l'appel comme d'abus du mariage, quodique célèbré hors la préfence du propre Curé. Ainsi jugé par Arrêt du 10, Juillet 1735.

CLAUSE est une espece de période qui fair partie des dispositions d'un AAc. Claule la appellant consulti juris civalis d'Poutificis editierum, sipalationum, refinementum, referipremunque particulais. L. quedam 9. de céende. L. 3. 9. quad mor. cans clausifia estam de cujustibles matienis parte, capite feriptura decium rationis parte, capite feriptura decium.

Calv. lexic.

Le nombre des clauses qui sont inférées dans les Reserits de Cour de Rome est presque infini , parce qu'il est rélatif à la nature des affaires qui en font le sujet ; il en est certaines connues & déterminées en matieres bénéficiales, dont nous parlons en leur place; ce font les feules dont la connoiffance intéresse, quoique nous n'ayons pas négligé de parler des augres fous les mots où elles viennent naturellement. Voyez la table nomimale qui est à la fin du second volume. Nous remarquerons ici fur la nagure & l'effet des clauses en général, que les Rescrits où elles sont opposées se divisent en trois parties qu'on appelle narratives, dispositives & exécurives.

La narrative vient du Pape ou de l'Orateur: celle du Pape s'écnd depuis le commencemen jusqu'à l'endroit où l'en rapporte la supplique de l'Orateur qui est proprement sa narrasive.

La partie dispositive comprend ce qui est ordonné & prescrit à l'exécuteur, elle commence à ces mots dif-

La troilieme Partie qui est celle de l'exécusion, porte le commandement d'exécuser ce qui vient d'ètre prononcé, & c'est en cet endroit qu'on appose le plus grand nombre des claudes, dont les uners la vérification de la narrative de l'Orateure ou de fon exposé, & les autres niu , l'exécution de la grace.

On peur prendre une idée des claufes relatives aux deux premieres parties fous les mors Supplique, Conceffion. Voyez pour les autres le mos exécuteur. Nous ne devons parler ici de rouces que dans la généralijé, & à cet effer, voici à ce que nous en apprennent les

Canonistes.

Régalièrement les clauses mises à la fin se rapporrent aux clausés qui les précedeut: claussla in sins postis ad pracaduria regulariter refereuter. Cop. distrigréspa. Guimette, sin prages, de cellas, 5. qui de predièlis verb. prime qui. Faguan, in c. nulli de Reb. Escels, mn al. n. 14. Cortad, de dispens sib. 8. cap. 5. n. 22.

Les clauses superflues n'alterent pas la validité de l'expédition : arg. L. Testamentum c. de Testam. superflua non selent visiare Rescripta nec Testamenta,

Une claufe qu'on a accoutumé d'infèrer dans un Referit, eft roujours fous-encendue, & fon omifilon ne rend pas le Referit nul. Fagnan, in C. accepinus de aras. & gualit. n. 5, 9, Une claufe olicufe inféret dans un Referit est cenfée produire un effetuperieur an Dorit Common. Ce smoje de panis. & remijf. Fagnan, isid. n. 31. Mais une claufe nouvelle & infolire y fair préfumer la fraude. Gonzaler, Glof. 36. n. 86. & ou telle qu'elle foir, on doit toujours la réduire aux

Xxx 2

Les clauses insérées dans les rescrits de Cour de Rome ne sont ni toutes recues en France à beaucoup près, ni toutes rejettées : on diftingue à cet égard les Rescrits dont les clauses font contraires aux maximes du Royaume, d'avec ceux où les clauses ne sont miles que par une maniere de style particulier aux Officiers de la Cour de Rome.

Les Rescrits de la premiere sorte sont reçus, & les claufes rejettées, fi la fubstance dudit Rescrit est d'ailleurs conforme aux regles; & en général, Pon peut dire que quand les Rescrits de Rome font utiles à l'Etat ou à l'Eglife, on les reçoit en France, quoiqu'on y condamne la Doctrine & les usages supposés dans les formules de ces Actes. & dans les clauses qui y sont contenues. Le Clergé & les Cours féculicres ne manquent jamais de restreindre leur acceptation par des modifications convenables fur ces claufes; mais il y a certaines de ces claufes qui font fi odjeuses, qu'elles font rejetter les Bulles, quelques savorables qu'elles puissent être d'ailleurs au bien de l'Eglise & de l'Erat, telles font celles où nos Souverains font menacés d'être excominuniés, ou d'être privés de leurs Etars. Dans les Arrêts d'enrégistrement, les Cours ne spécifient pas toujours en détail les claules qu'elles ne recoivent point; elles ne mettent fouvent qu'une réserve générale. V. Libertés.

Quant aux Rescrits de l'autre sorte, nos Rois pour entretenir la paix & l'union avec le Pape, tolerent ce style CLE

fouvent contraire à leurs droits, moins sans doute par forme de sujétion, que par l'effer d'une prudence & d'une piété, dont on s'est sait une regle les Tribunaux du Royaume ; c'est-àdire, que les Juges négligent de cenfurer les clauses de pure flyle, & qui sont telles, parce qu'elles font anciennes & qu'on les a toujours mises dans les Referits, fans qu'elles aient jamais produit l'effet que leur premier Auteur pouvoit avoir en vue. V. Style.

On diftingue encore sur le même fujet, les Rescrits qui concernent le Public ou le Royaume en général, d'avec ceux qui ne regardent que les intérêts des Particuliers qui les ont follicités. La regle précédente s'applique aux premiers ; à l'égard des autres , les claufes que l'on y trouve de contraires à nos maximes : pro non scriptis babentur, on les met au nombre de celles , que vitiantur & non vitiant : ce qui n'empêche pas que les particuliers qui ont obtenu ces Referits, ne jouissent de tout l'effet de la grace, puisque les clauses qui peuvent offenser notre Jurisprudence, ne mertent aucun obstacle à l'exécution de ce qui y est conforme; que si les clauses n'ont rien de contraire à l'usage ni aux maximes du Royaume, les particuliers sont obliges de s'y conformer.

Au furplus, les claufes générales des expéditions obtenues en Cour de Rome fur les suppliques des François, quelques vagues & étendues foient, doivent être entendues par rapport à la supplique des Impétrants. M. du Clergé, tom. 6. p. 1004, & suiv. 1013. 1014... 1049. V. Envoi , Supplique , Conceffien , Provision , Refersts , style.

S. 1. CLAUSES SUPPLETOIRES, AB-SOLUTOIRES , DISPENSATOIRES , &c. On appelle ainfi les claufes dont les effets font, de suppléer, d'absoudre, de difpenser, &c. Clauful fuppletoria, absolutoria, Dispensatoria, &c. Clauses, Refignation. V. Refignation, Procuration.

CLEMENTINE est une des Décrétales, instêtées dans le Recueil composé par ordre du Pape Clément V. Ce Recueil est appellé le Recueil des Clémentmes; il fait partie du corps de Droit Canon. Voyez à ce sujet Drois Canon.

S. I. CLEMENTINE Litteris. C'eft le chap. 1. du tit. 7. du liv. 2. du Recueil des Clémentines ; il est tiré du Concile Général de Vienne, où préfiduit le Pape Clément V. Voici fa disposition : Litteris noftris quibus nos Dignitates qualliber, seu beneficia collations nostra, z el Sedi Apostolica reservasse, aut resignationem beneficis alicujus recepife, sen recipiendi potestatem alit commissie, vel aliquem excommunicaffe, fen suspendiffe, fen aliquem capellanum nostrum, vel familiarem fussse, vel alta similia , super quibus gratia, vel intentio nostra fundatur fecisse narramus, censemus super sic narratis sidem plenariam adhibendam , volences ad praterisa , & pendentia ( etiam per appellationem ) negotia boc extendi.

Cette Clémentine veut donc que lorfque le Pape aura parlé de lui-même dans un Referit , & que le Referit même fera fondé fur les paroles , on y ajoute une pleine foi ; c'est à dire, que s'il dir, qu'il s'est réferevé un bénésee , qu'il a reçu la résignation d'un Titulaire , qu'il a la née une excommunication contre quelqu'un , qu'il l'a de le croite, mais on re pour a pas prouver le contraite: Nis same narrassime Lapa relevantier présent. Voy.

Une pareille Loi a bien des inconvénients dans fon exécution ; le Coneile de Basse le reconnut si bien , qu'il la condamna en ces termes : Licet in Apostolicis vel aliis Litteris quibuscumque aliquem dignitati beneficio, aut juri quicumque renuntiaffe , aut privatum effe , fen aliquid alind egiffe per quod jus proprium auferatur , narratum fit ; bujusmodi littera in his non prajudicent , etiamfi super ipfis gratia vel intentio narrantis fundesur, niss per testes aut alia legitima constiterit documenta. Datum in sessione publica bujus fancta Synodi in Ecclesia minori Basiliensi , solemniter celebrata , nono Calendas Aprilis , anno Domini millesimo quadringentesimo trigesimo fexte.

La Pragmatique & le Concordat ont approuvé le Réglement du Concile de Bafle, qu'on doir fans doute eiendre au privilege dont jouisfent les Cardinaux , & qui confifte à être cru fur leur parole. Voy. Caedinal. L'abrogation de la Clémentine listeris forme un titre particulier dans l'un & l'autre de ces monuments, Article 52. des Lib.

CLERC est un perfonne confacrée au Culte du Seigneur : Generals verb , Clerici significantur omnes qui Divino culsus ministeria Religionis impendunt. L. 2. c. de Episcop. & Clevis. Mid. lev. 7. erem. c. 12. d'où a été riré he chap. Cleros dift. 21. où il est dir, ainsi que dans le chap. Clerieus caus. 12. q. I. Cleres & Clericas hine appellatos credimus , quia Mathias forte electus eft , quem primum per Apostolos legimus ordinarum. Komos enim grace, fors latine , vel baredisas dicitur. Propterea ergo dilli funt Clerici ; quia de forte Domino funt , vel quia Domini partem habent .. Generaliter autem Clerici nuncapantur omnes qui in Ecclesia Christi deserviunt , quorum gradus & nomina funt hec : Oftiarius , Pfalmifta , Leiter , Exerciftas ,

534 CLE Acolytus , Subdiaconatus , Diaconus , Prasbyter , Episcopus,

Il n'est pas parlé, comme l'on voit dans ce Canon , du Tonsuré, parce qu'il n'étoit point mis autretois au nombre des Clercs. V. pourquoi aux enots Ordre , Tenfuré. Il n'y est pas parlé non plus des Moines, parce qu'en effer on ne les a jamais compris fous la dénomination simple des Clercs : Sic vive in Monasterio ut Clericus este mercaris. C. 16. c. 40. generaliter cauf. 16. q. 1. Les Moines pouvoient donc anciennement devenir Clercs par le choix que faisoient d'eux les Evêques pour les employer dans leurs Dioceles, après leur avoir donné les Ordres, Onod 6 auem ibid. Ce qui s'eft fi univerlellement pratiqué dans la suite, que les Moines & Religieux étant tous revêtus aujourd'hui des Ordres Ecclésiastiques, on les appelle austi par cette raison Clercs; mais pour les distinguer des Clercs non Religieux & vivant dans le siecle, on appolle ceux-ci Clercs Séculiers, & les autres Clercs Réguliers. Cap. licet de Offic. ordin. V. Ecclefiaftique.

Sous le simple nom de Clercs, viennent les Prélats, & ce qu'on appelle les grands Clercs : Majores clerices, quia nomen clerici est generale. C. litteras

de fil. prasbyt.

L'etat des Cleers offt un état faint qui a coujours été devoifé par les Rois de les Princes Chrétiens, de plusseurs privileges. Nous allons merre ici fucciólisment ces deux articles, les obligations des Clercs de leurs privileges; les embrasseurs coure la matière du mor, mais nous forons fouvent obligé d'en couper le sil par les renvois que la forme des Dictionainers rend nidispensables. 
§ 1, Obligations of Vier at Mosturs pas Clarcs, all y a deux fortes de Chrétiens, distoit Saint Jérôme à un de la Lévjes, les Clercs de la Laïcs:

Unum genus quod mancipatum Divine Officio & deditum contemplationi & oratsoni, ab omni frepitu temperalium ceffare convenit : ut funt Clerici & Dee devoti , videlicet converfi, zahr enim grace, latine fors, inde bujusmedi homenes vocantur Clerici , id eft , forse electis. Omnes enim Deus in suos elegit. Hi namque funt Reges, id est, se & alsos in virtutibus regentes . er ita in Deo regnum babent ; & hoe designat corona in capite. Hanc coronano habens ab inflitutione Romana Ecclesia in signum regni , quod in Christo expeliatur. Katio vero capitis est temperalium omnium depositio. Illi enim villu vestien contenti : nullam inter se proprietatem habentes, debent habere omnta communia.

Aliad veri genu eß Christienerum, in sun Laisi, sakt eine greis eil populat latini. His lietet temporalia possidere, sed um niß ad ussum, Nibili einis misstrass est agams projet nummum Demmoret. His concession est uxerem datere, terram coller, unter virism o'viram judicere, caussa agere, oblationes luper alteria propert, alexima reddere eb ita salvat popurer, alexima reddere eb ita salvat popurer. Cap. 7, 11, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21, 9, 7, 21,

Rien réel plus capable de nous donner une idée juffe des deux états qui paragent les Chrétiens, que les paroles que l'on vient de lire; tous les Réglements qui ont été fairs en conféquence touchant les devoirs des Ecclésafiques, porrent tous fur la diffinction de ce faint Pere, & feré-duffent à ces trois objest, Phabillement & le maintien des Clercs, les lieux & les perfonnes qu'ils ne doivent pas fréquenter, & enfin les affaires dont ils ne doivent eméler.

affaires dont ils ne doivent se meier.

1°. Quant à l'habillement & au maintien , V. Habit.

2º. Nous parlons aux morts Agape, te, Concubine, des défenses qui ont

CLE 515

toulours été faites aux Ecclésiastiques de fréquenter les femmes, de ne s'en affocier pat besoin, que d'exemptes de tout foupçon. Nous remarquetons ici que le simple soupçon contre un Clerc fur cette matiere est une tache qu'il doit prévenir en ne parlant jamais feul a seul avec une femme, c'est le Réglement que sit un Concile d'Afrique : il est dans le Déctet , & il otdonne de plus, que le Clerc demande la permiffion à fon Evêque, ou du moins aux anciens Prêtres : Clerici vel continentes ad viduas vel virgines, nis ex jusu, vel permissu Episcoporum aut Prasbyterorum non accedant & hoc non foli faciant, fed cum Conclericis vel cum quibus Episcopus, aut Prasbyter jufferit, nec ich Episcopi, & Prasbyter soli babeant accellu ad buinlmodi faminas , fed ubi aut Clerici prasentes sunt , aut graves aliani Christiani. Cap. 12. dift. 81. Quelles que foient les mœuts d'à present, les Ecclésiastiques attachés à une Religion qui est inaltérable dans fa Doctrine, ne prescritont jamais contre l'esprit d'un si sage Réglement. V. Célibat, Thomass. de la Disciplin. part. 2. liv. 1. ch. 27, 28.

Les Cleres ne doivent point fe trouver à des feltins où les bienféances ne font pas exactement gardées; ils ne doivent pas même fe trouvet fouvent à ceux où leut état n'est blesse aucun excès, 'cest St. Jechne qui leur donne cette leçon dans fon Epitre 2. à Nepotius: De viuta Cleriei, cepa 23, 17, centivita, inquit tibi viutanda funz feularisme d'maximi erum qui homeriban tammen... Estili contemuiter Cleriens, qui fige vocatus ad prandium, non recufat.

Le Pape Grégoire 1. reprochoit à un Evêque de négliger les devoirs de fon état, pour donner trop fouvent des repas; il lui permit d'en donner dans un esprit de charité, & d'une maniere

qui ne se reffentit pas des sensualités, & des vices du fiecle : Sed tamen sciendum eft, quia tunc ex charitate veraciter prodeunt cum in eis nulla absentium vita mordetur; nullus ex strissione reprehenditur , nec in eis inanes facularinne negotiorum fabula, sed verba sacra lectionis audientur ... Hac itaque fi vos in vestris conviviis azitis abstinentium fustor , magistri estis. C. multis, c. convivia dift. 44. c. non oportes, de consecrat. dift. 5. Ce detnier Chapitre ne permet pas même aux Clercs d'affifter aux repas des nôces. Le Concile de Nantes d'où ont été tirés les Canons 8. & g. dift. 44. prescrit les regles que doivent suivre les Clercs, quand ils sont dans la nécessité de faire des repas entre eux : c'est sur ces principes, qu'il a été défendu aux Clercs d'entrer feulement dans les cabarets, & d'en tenir eux-mêmes; il y a pour ce dernier cas la peine de la déposition, si après les monitions ordinaires, ils ne ceffent de faire ce commerce ; mais rien n'empêche qu'un Ecclésiastique retire la rente d'un cabaret qu'il fait tenir par auttui, suivant la Glos de la Clem. 1, De vita & hon. Cler. verb. publice et per-Sonaliter. C. non oportet & Segg. dift. 44. Un Clerc en voyage est encore exempt des peines prononcées contre ceux qui fréquentent les cabatets, Can. Clerici. dift. 44. que si contre ces désenses . un Ecclésiastique étoit si peu maître de ses passions, qu'il fréquentat les cabarets. & vécût dans la crapule & l'ivtognerie, l'Evêque doit l'avettir s Et si commonitus non satisfaciat ab officio. beneficio suspendendus est. C. a erapula de vita & honeft. Cleric. J. Gl. Nolite, ait Apostolus, inebriari vino in que est luxuria: qui altari de serviunt vinum et ficeram non bibant , fponte Christi vinum fugiant . ut venenum vinum & ebrietas incendium est. C'est encore St. Jerôme qui parle ainfi , loc. cit. c. vinolentum & fegg.

Les Canons défendent aussi expressement aux Clercs les spectacles publics & profanes, ainsi que les bals & les mascarades , ( v. Danse: ) Non oportet ministros altaris vel quossibet Clericos spectaculis aliquibus, que aut in nuptiss, aus facris exhibentur intereffe. C. 37. dift. s. de consecrat, c. prasbyters dift. 34. Le ch. eum decorem de visa er honest. Cleric. désend de se servir des Eglifes pour y représenter des jeux de théarre: Mandamus quatenus ne per huinsmodi turpitudinem Ecclesia inquinetur honestas , pralibatam ludibriorum consuesudinem, vel potius corruptelam, curetis à vestris Ecclesiis exirpare; mais comme cette Loi du Pape Innocent III. semble ne parler que de jeux de théatre obscenes & indécents, on ne se croit pas obligé de la suivre quand la repréfentation n'a rien que d'honnéte : Eod. cap. J. G. Gregoire XIII. avoit défendu aux Eccléfiastiques constitués dans les Ordres sacrès, d'assister aux courses des Taureaux sous diverses peines; mais Clément VIII, réstreignit cette défense aux Religieux. Conft. 13. Janvier 1596. Les Ecclesiastiques ne doivent pas non plus s'adonner aux jeux de hazard, ni même a d'autres qui ont pour motif l'avarice, l'oisiveté ou le libertinage. C. Clerici de vita. erc. C. intus dilettos de excess. Pralat. Il leur est seulement permis à cet égard de jouer entre eux sans mêlange de Laïcs & fécrettement : Modo Indaine canfa recreationis, Glof. perbo ejufdem in c. cominchatur de homicid.ubi host. & Abbas. V. Jen , Comédie.

Un Clerc ne doit être ni medifant. ni bouffon jusqu'à l'adulation ou à la grossiéreté: Clericum scurrilem & verbis surpibus joculatorem ab officio esse retrahendum cenfemus. Cap. Clericum, dift. 46. CLE

c. clericus , ead. dift. Qui verd die Boniface VIII. dans le chap, uniq. de vita & honest, in 6°. se joculatores aut golsardos facients vel buffones, fi per annum artem illam ignominiofam exercuerint , fint ipfo jure infames ; fi verò breviers tempere & monits non resignerant, spso jure omni privilegio Clericali carent. Les Auteurs remarquent fur ce chapitre, qu'il ne regarde pas les badinages de pure récréation, ut pote inter amicos, vel infirmitaris alterius, aut bo-

nestatis gratia. La chaile oft défendue aux Clercs par les Canons : Episcopum , Praibyierum aut Diaconum , canes aut ancipises, ant hujusmodi ad vevanaum habere non licet ; quod fi quis talium personarum in hac voluptate sepins desenins fuerit; fo Episcopus est, sribus minsibus à Communione; fi Frasbyrer, duobus: fi Diaconus, ab omni officio in fpendaint. Cap. 1. de Clerico venatore, ex Concil. Aurel. in Gallia , cap. 1. dift . 74. c. Cuorumdam dift. 24. & dift. 6. Cap. nonnulli. Concil de Trente, fell. 24, c, 12, de ref. Les motifs de cette detenfe tont exprimes avec énergie dans les Cinons 8.9. 10. & fuiv. dift. 86. tirés des Œuvres de St. Augustin, de Jereme & de Sr. Ambroife. Le Canon 13 tiré de l'Homélie de ce dernier dit : An putatit illum jejunare, Fraires, qui prime dilucule non ad Ecclesiam vigilat, non beatorum Martyrum Santta loca perquerit, sed surgens congregat servulos, disponit retia . canes producit, Salens Sylvasque perlustrat? Servulos, inquam, fecum pertrahit, fortaffe magis ad Ecclesiam festinantes, & voluptatibus suis peccata accumulat aliena, nesci ns reum se futurum, sam de suo delicto, quam de perditione servorum. On donne encore pour raison que la chaffe fert à former une habitude de cruauté, contraire à cet esprit de paix & de miféricorde qui doit éclaser

dins

dans toute la conduite des Clercs. Il femble que S. Ambroife, par ces paroles, n'excepte aucune forte de chasse; car puisqu'il est nécessaire de faire également pour toutes, les apprêts dont il parle, il ne doit être permis en aveun cas au Clerc de chaffer. Mais ce n'est pas là l'interprétation de la Glof. & des Docteuts fur le chap. Episcopum de Cler. ven. Ils ont estimé que la défense aux Clercs de chasser, ne se rapportoit qu'à cette espece de chasse perilleufe, ou du moins si broyante, qu'elle produit scandale; & nullement à la chasse privée & tranquille, où l'on trouve une récréation utile & fouvent nécessaire à la sancé; de sorte que quand un Clerc n'aura pas de meutes, qu'il ne chassera pas en société nombreuse, & sur tout quand il n'ira pas à la chasse des bêtes fauves , rien ne l'empêchera, pour se récréer, de chasser paisiblement & avec la décence convenable à fon état ; dans le doute même s'il est tombé dans le cas de la chasse tumultueuse ou tranquille, on préfume en sa faveur qu'il n'a chasse que licitement. Barbosa, de jur. Eccles. lib. I. cap. 40, n. 70. of feg.

3°. Les Cleres doivent rabstenir de toute affaire profane & feculiere; un titre du Droit a pour Rubrique un maxime que le Nouveau Testamen a établie en divers endroits: Ne Clerie et Manachi facularibin megaits (pf. immif.eam. Sur ce grand principe, un Clerc ne peut exercer la profession d'Avocar, si ce n'est en certaines occarions, encre moiss celle de Procureur & de Notaire. V. Avocar, Officer, Novaire. Il ne peut étre d'émoins, encre coqui fousille bien des exceptions. V. Timini. Il ne peut étre Juge ou Atsière et maistiere prodane. V. Office, bitre en maistiere prodane. V. Office,

Jurifaitium. Il ne peut être Tucur & Curateur que par un motif de charité. V, Turelle. Le négoce lui elt encore défendu, ainfi que les arts vils & abjets. V. Nigese, Jermier. Il ne peur aufil porter les armes. V. Armes. Les Cleres peuvent-ils étudier en Médecine & en Droit Givil, V. Droit Givil, Médecine Cuent.

Enfin, pour conclure la matiere de cet article, nous oblerverons que les regles que nous venons d'établir tou-hant les obligations des Clercs , & auxquelles le Concile de Trente a mis le ficea aux felf. 2, 2, de ref. c., 1, eff. 2,4, de ref. c., 1, eff. 2,4, de ref. c., 1, eff. 2,4, de ref. c., 12, ne regardem que les Ecclefinitiques en général ; les Bénéhiciers ayant leurs obligations à part , comme on peut s'en convainne par la lecture des mots Bénéficiers, Réfidence, Office Divin, Chamsius, Chapitle, Curis , Charge , & & Charge , & Constitute de la mots de la constitute de la mots de la constitute de la mots de la constitute de la constitute de la mots de la constitute de la mots de la constitute de la const

Le Concile de Bordeaux , tenu en 1584, fait un si grand détail de ce qui concerne la modestie & la régularité des Ecclésiastiques, qu'on ne peut douter que tout ce que nous venons de dite à ce sujet, ne soit approuvé & suivi sans exception, dans les Dioceses de France. Les Procureurs Généraux dans les Parlements ont quelquefois poursuivi & fait ordonner les visites Episcopales pour remédier aux abus des Ecclesiastiques, Voyez Expilly en ses Arrêts ch. 181. M. du Clergé, tom. 3. p. 1164. & fuiv. M. Domat, en son excellent Traité du Droit public, traite dans la sect. 2. du tit. 2. des devoirs des Ecclésiastiques, par rapport à l'ordre public du Royaume, V. ci-dessous Clergé.

Nous observerons que non-seulement les Capitulaires de nos Rois, mais ausi des Conciles de France, nous prouvent qu'autresois personne ne pouvoir Tome L. Yyy entrer dans le Clergé . & licentism babere comam capitis fut tonfarare, fans l'autorité précife du Prince, qu'on appelloie dans les anciennes formules Pracepeum Regum , & dans nos Coneiles François , fine Regis juffione aut Judicis volumare, M. du Clerge, tom. 1. pag. 2800. Cet ulage avoit fon fondement fur un droit général de Seigneurie & de Vaffilité que contracte en neissant rour sujet du Roi. Voyez. Fichive, Privilege, de Marca, Concord.

Lio. z. c. 7. En France où la chasse est défendue à tous les fujets du Royaume à l'excèption de quelques-uns, les Eccléfialliques ne peuvent chaffer non plus que les autres, s'ils ne font du nombre des exceptés ; c'est à dire , des Seigneurs à qui il est permis d'user de la chille dans leurs Terres; it n'y a pas même de privilege en matiere de chaffe pour les Eccléfiattiques furpris en contravention; ils ne peuvent demander hi d'être renvoyé devant le Juge d Eghie, ni que le Juge d'Eglife procede conjointement avec les Officiers de la Maîtrife de la Table de Marbre, Les Arrèts, & principalement les Ordonnances, paroiffent le décider ainfi; l'Ordonnance de 1669. article 35. mais plus précifément encore , cetle du mois de Janvier 1600, article 21. " Et d'autant que plusieurs Religieux " Pierres , & antres Ecclefiaftiques , , comre la décence de leur profession , " & au lieu de vaquer au Service "Divin, s'adonnent au fait de la chasse, , nous voulons qu'ils foient punis de " pareilles peines & amendes que les .. Laies & Seculiers , fans qu'ils fe , puitlent prévaloir de leurs tonfures " & privileges. " Lapeyrere , leitre C. pag. 41. de l'Edit de 1725. Tournet , Lett. C. n. 53. Bouerrie, Inftit. p. 170. Toutefois la question s'étant presentée CLE

à Bordeaux en 1702, il fut rendu Arrêt par le Confeil en Réglement de Juges, portant que les parties feroient tennes de proceder au Siege de la Table de Mirbre de Bordeaux , à la charge d'appellere l'Official pour juger le délit commun. M. du Clergé, tom. 7. pag. 447. julq. 457. Le Texte rappellé peut touffeir deux fens ; il peut n'exclure du privilege que pour le paiement des amendes, & non pour la compétence de la caufe en faveur des Juges Laïes,

\$. 2. CLERCS , PRIVILEGES. VOY. Privileges , Immunités , Presence , Inrifaittim , Delit.

5. 3. CLERCS SECULIERS , CLERCS REGULIERS. V. ci-deffus in princ. S. 4 CLERCS , STABILITÉ. V. Titre

Cleri, al , Exeat , Ordres. S. S. CLERCS DE CHAMERE : On appelle ainfi certains Officiers de la Chambre Apostolique. Voy. Chambre

Apostolique. S. 6. CLERCS DU REGISTRE , ce font des Officiers de la Daterie à Rome, dont nous parlons fous le mot Régistre.

S. 7. CLERCS DE MATINES : On appelle ainfi dans pluficurs Chapitres, les Eccléfiastiques obligés de se trouver aux premiers Offices du matin, au foulagement des Chanoires.

6. 8. CLERCS MARIÉS. Voy. Célibat . Privilege. CLERGE, en général, est l'Etat Eccléfiastique, dans lequel on doit com-

prendre toutes forres d'Eccléfiastiques Séculiers ou Réguliers, quoiqu'on diftingue auffi le Clergé féculier & le Clergé régulier. V. ci-delfus Clerc.

Dans chaque étar Catholique, les Eccléliastiques & les Laïcs composent tous ensemble deux différents Corps. dont chacun est membre; le Corps ipirituel de l'Eglise, & le Corps politique de l'Etat; les Laïes sont membres du

Corps spirituel & soumis aux Loix de l'Eglite comme les Ecclétiastiques : ceux ei font membres du Corps politique & foumis aux Loix du Prince leur Souverain, comme les Laie, mais il y a cette différence entre ces deux Corps, que le Corps spirituel que sorment les Eccléfiaftiques & les Laïcs dans un Etat, fait partie du Corps de l'Eglife univerfelle, qui s'érend à tout l'Univers, & qui n'étant qu'une, comprend tous les Catholiques de tous les Ears, foit Eceléfiastiques ou Laïcs; au lieu que le Corps politique de l'Erat a fes bornes dans son étendue , sous la domination de son Prince , indépendant de tout autre pour le temporel; en maniere que les Ecclésiastiques & les Laics, qui vivent fous cette domination, ne font membres d'aucun autre Corps politique, tandis que tous les Ecclésissiques , & tous les Laice, de tous les Erats & de toutes les Eglises du Monde, font unis & liés pour ce qui regarde le spirituel ; de telle sorte qu'ils ne composent tous qu'une seule Eglise, dont l'unité consiste en ce que toutes les Nations ont été appellées à une même Foi, & à une seule & même Religion, Domat, Traité du Droit Public , fect. 2. tit. 2.

Il faut encore observer que par le mot de Ciergé, on entend ou rous les Ecclésiastiques en général de l'Eglise universelle, ou seulement ceux d'un état particulier, ou ensin ceux d'un

Diocefe.

Nous n'avons pas beaucoup à dire fur ce mor, parce qu'étant du nombre des noms collectifs, nous nous répéerions en tout ce qui elt raité fous fas parties ; le Clergé confidéré comme Corps relativement à d'autres Corps étrangers , elt un & égal dans fon ensemble, fil fon peur s'exprinner ainf ; le moindre Clerc y tient comme le Pape, & tous coux qui le composent. jourssent des privileges qui y font atrachés, parce que l'état partieulier de chacun est absolument le même par rapport au Culte du Seigneur, qui est l'objet commun de l'Etat Ecclifisitique en général; mais le Clergé confidéré en lui-même . & relativement aux membres qui compotent son Corps, on a à y remarquer des différents étars & ministeres qui produisent cetre belle Hierarchie, dont Jesus Christ lui-même est le premier Auseur, par l'établissement des Apôtres & de leurs Difeiples, Le Pipe, les Cardinaux, les Patriarches, les Primats, les Archevêques, Evêques & autres Prélats, composent ce qu'on appelle le Clergé du premier Ordre : les Éccléfiastiques & Bénéficiers inférieurs sont du second Ordre. Voyez Hierarchie.

On entend communément en France. par le mot de Clerge, on le Clerge que composent toutes les Eglises de ce Royaume, ou celui de chaque Evêché. Dans la premiere acception , le Clergé est reconnu pour le premier Corps, & le premier des Ordres du Royaume, & en cette qualiré, il est maintenu dans tous les droits, honneurs, rangs, féances, préfidences & avantages, dont il a joui & dû jouir jusqu'à présent : ce sont les termes de l'Edit de 1695. article 45. entre les Eccléfiastiques eux-mêmes : on distingue encore les deux Ordres, dont il a été parlé. Loiseau, des Ordres eh. 4. M. du Clergé , tom. 6. pag. 242. 10m. 8. pag. 1405. & fuiv. V. Prefféances, Rangs , Privileges, Immunités, Allemblee, Provinces.

CLERICATURE n'est autre chose que l'état d'un Clere. V. ei-dessus Cleres, Clergé, Privilege.

CLINIQUE, On appelle airsi ccux Y y y2 qui reçoivent le Bapteme au lit, dans un état de maladie; ce mot vient du grec Krim, qui fignille lit, Voyez

Irrégularité.

CLOCHES, CLOCHER. On tient communément que Stint Paulin, Evêque de Nole, introduifit l'ufage des Cloches dans le Service Divin. On trouva à Nole dans la Campanie des vases d'airain du temps de ce Saint Evêque, qui s'en fervir pour rassemble: plus facilement les Fideles; ce qui s'est depuis constamment pratiqué dans l'Eglife; on y a même diftingué par le nom les groffes Cloches des petites : celles-ci, ont été appellées Nola, & les autres Campana, Campana funt vafa area, in Nola civitate Campania prime inventa : majora itaque vasa campana a Campania regione, minora vero Nola a Nola civitate dicuntur. Rational. de Durand, liv. t. ch. 4. où l'en voit les effets mystiques que produit l'usage des Cloches, outre celui de faire aflembler les Fideles qui est le principal: on a fait là-dessus ces deux vers Latins.

Laudo Deum verum , plebem voco, congrego clerum.

Defunctos ploro , pestem fugo , festa decoro.

Glos. extr. quia cunitis de Offic. custod. Gavantus, part. 1. tit 20. p. 70.

Il est fair mention dans quelques menuments du buitieme ficele, de la cérémonie de la bénédiction des Clo-tet, appellée communément Baptéme. Alcuin qui vivoir fous Charlemagne, en parte comme d'une chofe qui éroit en usge; ce qui détruit l'opinion de ceux qui differt que cette cérémonie du Baptéme des Cloches n'a éré introduite que fous le Pape Jean XIII. Ian 372.

Cette bénédiction se fait avec beau-

coup de folemnire : on chante un grand nombre de Pieaumes, les uns pour implorer le secours de Dieu, les autres pour le louer ; l'Evêque ou le Pretre les lave d'eau bénire, y fait plusieurs onctions de l'Huile des Infirmes & du Sr. Chrême, & les parfume d'encens & de myrrhe; les prieres qui se sont alors reviennent à ce qui est marqué dans le Rational de Durand: Pulsatur untem & benedicitur campana us per illius sattum & sonitum fidele sinvicem ; invilentur ad pramium , & crefcat in eis devetio fides , fruges , mentes & corpora credensium fervensur, procul pellantur bostsles , exercisus & omnes infidia inimici , frager grandinum , procella turbinum , impelus tempeftatum , &c.

Il n'appartient qu'à l'Evêque de bénir les Cloches, mais il peut commettre à un Prêtre cette bénédiction. Stephanus Durand, de Risib. Ecclef. lib. 1: cap. 22. Barbola, de Jur. Eccles. lib. 1. cap. 11. n. 105. Le Concile de Touloute en 1590. défend qu'on se serve de Cloches dans les Eglises, si elles ne font bénites par l'Evêque. M. du Clergé, tom. 5. pag. 1608. Il est défendu le Samedi-Saint de sonner les Cloches en aucune Eglife, avant que celles de la Cathédrale ou de l'Eglise Matrice aient donné le fignal, sauf dans tout autre temps de l'année de fuivre a cet égard les usages. Barbosa, loc. cit. lib. 2. cap. 3. n. 69. 70. Ga-

vanus, ort. Campans.
On ne doir pas faire fervir les Cloches bénices à des utages profanes,
comme pour alfembler des troupes,
pour annoncer une exécution de judice;
la Congrégation des Eréques & des
Réguliers a décidé plutieurs fois qu'on
ne pouvoir contrevenir à cerre regle
que dans un cas de néceffiée, & avec
le consentement au moins interprétatif
de l'Evéque; ce qui a ritive quand on

CLO est obligé de sonner le tocsin pour la défense dans un péril commun. Floscul . N colio . verb. campana.

On dit ordinairement qu'il ne faut à un Curé que son clocher pour récla-mer le droit de dixme. V. Dixme. On dit encore que les Carhédrales peuvent feules avoir des clochers en forme de tour. Ce dernier axiome trouve en plufieurs villes des exemples contraires.

Le chap. 1. de Officio cuftodis, donne au Custode appelle aujourd'hui en plufieurs Egliles , Sacriftain on Treforier , le foin des cloches, in Canonicis horis figna tintinabulorum pulfanda, ipfo Archidiacono Jubente ab eo (Custode) pulsentur. Julqu'à ces derniers temps, le sonneur des cloches avoit été un Clerc; & lorsqu'on commenca à employer des Lifes à cette fonction, les Conciles ordonnerent qu'ils fusient revêtus de l'habit Ecclefiastique & d'un furplis quand ils paroferoient dans l'Eglife; qu'ils y allumeroient les cierges, ou serviroient à l'Autel, Concile de Cologne, en 1536. cap. 16. Concile de Cambrai, en 1565. V. Acolyre. Discipl. part. 4. liv. 1. ch. 31.

Un Arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 10. Février 1690, porte que la bénédiction des eloches de l'Eglise Cathédrale, se sera par l'Evêque lo: squ'il fera en la ville, dont il fera prié de la part du Chapitre par ses Députés, & où il ne feroit présent, ou qu'il ne voulût faire la bénédiction lui-même, elle se fera par celui d'entre les Chanoines que le Chapitre nommera. M. du Clergé, tom. 1. p. 1210. p. 1610.

L'art. 22. de l'Ord. de Blois comprend nommément les cloches parmi les choses nécessaires pour la célébration du Service Divin, auxquelles l'art. 16. de l'Edit de 1695. enjoint aux

Evêques de pourvoir dans leur vilire. Par l'art. 3 de l'Ord. de Melun , il est défendu aux Seigneurs temporels & autres personnes quelconques, de se fervir des cloches des Eglifes, & de contraindre les Curés, de les faire founer plutôt ou plus tard contre l'ufage ordinaire.

Régulièrement les cloches d'une Paroiffe ne peuvent sonner que de l'ordre ou du confentement du Curé, & le profit de la sonnerie doit appartenir à la Fabrique. C'est ainsi que l'a préjugé un Arrêt du Parlement de Paris du 21. Mars 1665. cité par l'Auteur de la Jurisprudence Canonique, verb. Cloches, n. 6. Cependant à l'égard de l'émolument de la Sonnerie & de fon emploi, on doit suivre l'usage de cha-

que Ezlife.

Les Paroissiens sont tenus d'entretenir les cloches & le clocher, à moins que le clocher ne tût construit sur le chœur de l'Eglise, dans lequel cas les décimateurs sont obligés de réparer & d'entretenir les murs , la couverture & la croix du clocher. Les Paroissiens font obligés de fournir & réparer le reste, c'est-à-dire, les cordes, les charpentes & les cloches. A rêt du 30. Mii 1659. autre du 9. Mai 1668. Journal des Aud, Si le clocher est partie sur la nef, partie sur le chœur, les réparations se font par moitié entre le peuple & le Décimateur ; mais voyez la dessus les Loix des Bâximents par Defgoders; fon Annotateur die qu'il a été jugé par plusieurs Arrêts du Conseil, que la charpente du Befroy est toujours à la charge des habitants dans tous les cas, parce qu'elle fert nécoffairement toujours à suspendre les cloches , dont l'usige est tout à l'avantage des Paroissiens. Au surplus on ne diftingue jamais à l'effee de ces réparations l'intérieur ou l'exterieur des cloches, ni leurs matieres; elles se reglent également de même pour les clochers de bois comme

pour ceux de pierres, ibid.

Il a été juge que les tondeurs qui one fourni le métal des cloches peuvent les faire vendre, comme bennes, pour leur paiement. Charondas, liv. 13. Rép. 7. Mornac, sur la Loi 1.

ff. de rer. divif.

Par un Arrêt du Parlement d'Aix du 2. Mai 1682, rapporté dans le Volume 2. du Journal du Palais, il fut defendu aux Freres Prêcheurs de Toulon, sur la requête du Chapitre de la Cathédrale, d'ajouter une quatrieme cloche aux trois qu'ils avoient dejà; ces Religieux avoient obtenu une difpense du Pape qui sut déclarée abusive. Jean XXII. n'avoit permis aux Moines que d'avoir une seule cloche, l'usage contraire est un esset de ces grandes faveurs qu'eurent les Moines dans les temps des exemptions.

CLOTURE DES MONASTERES DE FILLES. La clorure est essentielle à l'état des Religieuses. Elle fait partie du vœu d'obéiffarce, suivant une décision de la Congrégation des Evéques, Manual. Gavant. Dans les premiers temps, dit M. Fleury, les Vierges meme confacrées tolemnellement par l'Evêque ne laissoient pas de vivre dans des maifons particulieres, n'ayant pour cloture que leur vertu ; depuis elles formerent des grandes Communautes; & ensin, on a jugé nécessaire de les tenir ensermées sous une cloture très exacte.

Boniface VIII, fut le premier Pape qui établit par une Constitution . la pécessité de la clôture pour les Religieules, quoiqu'elle cut été déjà recommandée par plufieurs Conciles, dont celui d'Epaore, en 517, est le pius ancien. Ce Réglement de Boniface VIII. se trouve rapporté dans le Chap.

CLO

Periculofo de flat. Monach. in 60. Le Concile de Trente l'a renouvellé, & par les termes dont il fe fert, on doit juger de l'importance de la Loi qu'il confirme & qu'il explique. Seff. 25. de regul. cap. 5. où il est dit et core par une fuite de la même ditpolition, que les Monasteres de Religiouses, situés hors les murs des villes, deivent au jugement des Evêques & des aurres Superiours, fi ita videbitur expedire, être transferés dans l'enceinte deldues villes ou dans des lieux fréquences. Les Bulles de Pie V.du 28 M ii 1566.de Paul V. du 10. Juillet 1612.d'Urbain VIII. du 27. Octobre 1624. de Grégoire XV. du 5. Fevrier 1623. renouvellent ou fuppotent les mêmes Réglements.

Il y avoit autrefois des Monafteres doubles; c'est-à-dire, des deux sexes si voisins l'un de l'autre, que dans le chant & les prieres , les Religieux formoienr un côté du Chœur, & les Religieuses l'autre. On pense bien qu'un tel usage ne pouvoit sublister fans inconvenient; que dans ces temps heureux de serveur, dont nous ne sommes jamais éditiés fans quelque éconnement. On trouva à propos dans la fuite de l'abolir, & de détendre cette proximité de Monasteres, entre les Re-ligieux & les Religieuses. Le chap. 23. cauf. 18.q. 2. s'exprime ainsi sur ce sujei: Monasteria puellarum longius à Monasterio Monacherum , aut propter infidias diaboli, aut propier oblecutiones hominum collocentur. Le ch. 21, ead. cauf. dit, diffinimus minime duplex Monaflerium fieri, quia feandalum & effendiculum multis efficitur.

Le tost d'un Monastere fait partie de la clôture, Réguliérement on ne doit en construire que dans des lieux tout ceints de murs , d'où il est permis, d'abbattre les arbres trop élevés, On ne peut aussi y faire que deux  $c \cdot t \cdot o$ 

retres, & l'autre pour entrer , dont les ment fuivies ; à quoi cevendant les Evêc'efs foient confiée à l'une entre les mains ques font renus érroitement de tenje de la Supérieure, & l'autre de la la main, leur étant permis, à cet effer. plus ancienne Religieuse / trois ou quatre tours, tout au plus, y fustitent; Communautes qui, sous prétexte d'el'un au parloir, l'autre à la Sacristie Remprion ou autrement, se resuleroient ou à l'Eglife pour les ornements de à leurs vifites. Gavant. Manual. l'Autel, & pour le Conseilional. Le parloir ne doit renfermer aucune porte encore un rideau de couleur noire qui cache aux Religieufes la vue des personnes du déhors, à qui elles parlenr; & parce que fouvent il est nécessaire de conferer par une fenêtre ouverte avec les gens de déhors, celle qu'on pratiquera au grillage du parloir ou du Chœur de l'Eglife ne s'ouvrira que pour les Supérieurs, le Notaire de la Communauté, & les proches parents des Religientes, dans des cas légitimes & nécessaires : enfin les jardins de ces Monasteres doivent être tous bornés. & la clôture si bien setmée que les Religieufes putfent librement aller & venir dans l'enceinte de leurs maitons fans voit ni entendre pertonne de déhors. Les Magistrats de police doivent même avoir toind'en écarter les mauvais lieux , les marchés d'où les Religieuses puitfenr être vues, ou qu'elles puiffent voir. Ce font là les dernieres décitions de la Congrégation des Evêques & des Réguliers qui , comme l'on peut juger par ce qui se voit dans les Cou-

c L O

portes ; l'une pour les che mux & char- vents de filles ne font pas toutes exacted'implorer le Bras Séculier contre les

L'Ordonnance de Blois, art. 31. par où l'on puille rénétrer dans le s'est conformée à la disposition du Con-Couvent, & la clef de celle qui est cile de Trente, en recommandant aux nécessaire pour y entrer doit être gar- Archevêques , Evêques & autres Sudée foigneusemere au dedans par les périeurs des Monasteres de vaquer soi-Religieutes, celle du dehors doit être gneutement à remettre & entretenir la contiés au Confesseur: dans ce même clorure des Religieuses, par censures parloir doivent être deux croifces ou Ecclefiaftiques & autres peines de droir. grillages de fer, armés de poinces, nonobítant oppositions ou appellations dont les ouvertures ne foient pas plus quelconques, avec injonction aux Ofgrandes que la palme de la main, ficiers de justice de leur prêter toute Après le grillage intétieur doit être aide & confort. Le Clerge de France a fait fouvent dans les Assemblées ou dans des Conciles Provinciaux, des Réglements pareils; on peut les voir dans les M, du Clergé, tom. 6. p. 1610. jusq. 1616. V. autli l'arr. 4. de l'Ord. de 1629. & l'art. 19. de l'Edit de 1695. La Jurisprudence des Arrèts cit encore conforme. Mémoires du Clergé. tom, 4. p. 1707. jufq. 1767. Capitul, de 801. & 804. Hitt. de Fleury, liv. 46. n. 24. liv. 77. n. 6. 10.

Il n'est point d'exemprions qui empêche en France la visite des Monasteres de femmes de la part des Evêques, par rapport à la clôture; le violement en intérelle la Discipline extérieure d'un Diocese, d'une maniere même très sensible. V, l'arr, 18. de l'Edit de 1695, fous le mot Jurisdiction. Recueil de Juritprud. Canoniq. Verb.

vifire, fedt. 9. n. 2. V. Vifire. Le Réglement fait par l'Affemblée du Clergé ès années 1625. 1635. & 1645. art. 32, explique en quoi confifte la vilite des Evêques à cet égard,

CLO

 $\mathbf{c}_{\mathsf{Lo}}$ En voici la disposition: " Les Evê- Evêques l'a réglee; mais il est bon ra besoin, visiter la clôture des Monasteres des Religieuses, quelques exemptions qu'elles puissent alléguer de leur Jurisdiction ; savoir , les murailles dedans & dehors, les grilles & les parloirs, afin de veir & de connoître; s'il n'y a rien de préjudiciable à ladite clôture, à l'entretenement de laquelle, ils obligeront les Religieuses sous les peines du droit. & empêcheront tant qu'il leur fera possible, que lad, clôrure ne foit violée, Mem. du Clergé, tom. 1. p. 997.

Le Concile de Trente ne donne, comme on voir, aux Evêques le pouvoir de visiter les maisons des Religieuses exemptes, que comme delégués du St. Siege; mais en France, nous le ditons ailleurs, on ne reconnoît point ces fortes de délégations. & les Evêques n'exercent de droit les fonctions de leur ministere, que par un pouvoir qui leur est propre &

personnel.

L'art. 36. du Réglement des Réguliers, conformément au premier Concile de Milan, & à celui de Cremone, porte que les servantes séculieres & les pensionnaires qui demeurent dans l'intérieur des maifons Religicuses, seront aussi soumises à la clôture; mais dans l'usage, ce Réglement n'est pas exactement suivi, quoiqu'on ne permette aux penfionnaites de fortir que rarement, & pour cause. Au reste, l'article n'entend parler des servantes pourvoyeuses, qui, par la nature de leur service, sont obligées de sortir tous les jours, M. du Clergé, Quant à la forme des Monasteres

on de la clôture, elle est ou doit être lieu que si la maison du Particulier

ques pourront ordinairement tous les d'observer avec l'Auteur des Loix des ans , & extraordinairement quand il fe- Bauments , p. 55. que bien que certains Auteurs aient dit dans leurs Commentaires sur l'art, 186, de la courume de Paris que les anciennes maisons Religieuses ne sont point sujettes à fouffrir toutes les fervitudes qui font réglées par la courume entre les Particuliers propriétaires des maisons voifines l'une de l'autre & rapportent plufieurs Arrêts conformes ; il faut cependant diftinguer les fervitudes qui sont établies par titre, que les maisons Religieuses sont tenues de souffrir ainsi que les particuliers, d'avec les choses qui sont d'usage de tolérance réglée par la coutume, comme d'avoir des vues à la hauteur de courume dans les murs à foi feul appartenants sans moyens, séparants les maisons Religiouses d'avec celle des particuliers; les vues droites à six pieds de distance du milieu du mur miroyen de clôture, & les vues de côté à deux pieds; ce que la bienféance due à ces Monasteres exige qu'on supprime au moins quant aux vues de coutume; car pour les vues droites & de côté, il fuffit que les maifons Religieuses aient la faculté de pouvoir élever à leurs frais au-dessus des murs de clôture mitoyens pour remplir l'espace de ces vues; ce qui du reste est réciproque pour les vues de ces matfons fur celles des particuliers voilins,

Il y a des Auteurs qui font dépendre ces regles du temps auquel les maifons Religieuses ont été bâties; si c'est avant les maisons voisines, cellesct ne peuvent rien faire qui leur donne vue fur l'intérieur du Monaftere où tom. 6. p. 1624... 1647. V. Monaflere. les Religieuses pourront empêcher par telles élévations qu'elles voudront; au telle par tout que la Congrégation des étoit bâtic avant l'établissement du Cou-

vent

vent, ou que les Religieux ou Religieufes fiffent de nouvelles acquifitions pour joindre à leurs Couvents ; dans ces deux derniers cas de nouveautés, ils ne pourroient hausser le mur de clôture mitoyen plus bent que s'ils étoiene de Particulier à Particulier. C'est le sentiment de M. Desgodets, que son nouvel éditeur n'a point fuivi , pag. 71. Je ne pense pas ainsi, dir-il, dans l'un & l'autre cas; outre la disposition de l'arr, 195, de la coutume, les privileges des Religieux & Religieuies le suivent . & ils s'étendent sur tout ce qui leur appartient, & la décence doit toujours être observée envers ces maifons Religieuses, à moins qu'elles n'eussent sait acquisition de quelques maifons, dont le mur mitoyen de cloture avec un autre ne pût par fervitude ctre élevé. Dans lequel cas. je pense qu'elles n'auroient pas plus de droit que celui de qui elles auroient acquis. Ce dernier avis nous paroît le plus conforme à l'esprit de l'Eglise & de nos loix qui ont beaucoup favorifé La cloture des maisons Religieuses, parce que d'elle dépend presque toure la fainteré des personnes qui y ont fait généreulement le facrifice du monde , & de fes attrairs.

S. I. CLÔTURE, SORTJE DES RELI-GIEUSES. Le Concile de Trente au même endroit , feff. 25. cap. 5. de regul. défend aux Religieuses de sorrir de seur Couvent sans aucune cause bien légitime, approuvée par l'Evêque Diocélain : " Ne sera permis à ancune Religieuse de " fortir de son Monastere après sa pro-" fession , même pour peu de remps . & .. fous quelque prétexte que ce foit, fi ce , n'est pour quelque cause légitime, ap-,, prouvée par l'Evêque, nonobstant tous .. Indults & privileges. ..

Ces causes légitimes font marquées dans le chap. Periculofe ci-def-

545 fus , nife forte tanto & tali morbo evidenter earum aliquam laborare constaret. quod non poffet cum aliis, absque gravi periculo seu scandalo commorari. Une Bulle de Pie V. incip. decori a encore mieux expliqué les causes légitimes pour faire fortir une Religieuse " Ordinamus nulli Abbatissarum. Priorissarum aliarumve monialium de catero etiam infirmitatis seu alierum Monasteriorum , etiam eis subjectorum, aut domorum parentum, aliorumve confanguineerum vifitandorum aliave occasione or presextu, nifi ex cunsa magni incendii vel infirmitatis lepra aut epidemia, &c. a Monasteriis extre, sed nec in pradictis casibus extra illa nisi ad necessarium tempus stare licere.

Le chap. Periculofo donne encore u:te autre cause qui rend la sortie d'une Religieuse nécessaire; c'est lorsqu'une Abbeste ou Prieure est obligée d'aller prêter la foi & hommage à un Seigneur qui ne veut pas la recevoir par Procureur.

Cette constitution de Boniface VIII. ne dit pas à qui il appartient de donner aux Religieuses la permission de sortir de leur Monastere ; le Concile de Trente l'a décidé en faveur des Evêques fans parler des Monasteres exempts & non exempts. Quelques Conciles postérieurs ont paru ne pas donner tout àfait l'exclusion aux Supérieurs réguliers; mais il est certain que dans tous les pays où le Concile de Trente est recu, le droit des Evêques à cet égard n'est plus contesté, & on l'y regarde comme un retour au Droit Commun & à l'ancien usage. Aurant de fois que la question s'est présentée, les Papes & la Congrégation ont décidé que le Décret du Concile comprend en général tous les Monasteres exempts & non exempts; les Supérieurs réguliers peuvent accorder ces permissions, mais toujours fous l'inspection & l'examen des causes, de la part des Evê-

Les Religieuses ne peuvent fortir même jufqu'a la porte extérieure de leur Couvent pour la fermer; elles ne peuvent fortir elles-mêmes pour la confécration ni pour fonder de nouvelles maifons fans l'approbation du St. Siege, qui ne l'accorde en ce cas, que fous certaines conditions que les Religieules ne feront le voyage que de jour & accompagnées de perfonnes graves on leurs proches parents. Les Religieutes convertes ne peuvent non plus fortir, pas même pour orner l'Autel de leur Eglife; on peut seulement permettre qu'elles fortent pour quêter dans un preifant befoin, pourvu qu'elles foient agées de 40. ans, non point belles, & qu'on ne les voit jamais de nuit par les rues ou chemins; si le besoin cesse, la quêre auffi doit ceffer, & on ne peut choisir plus de huit quêteuses ; la Communauté ne peut chaffer les Religieuses incorrigibles que par permiffion du St Siege, & l'Evêque doit avoir soin de bientôt faire rentrer celles qui en sont échappées. Ceux qui favoritent la fortie d'une Religieuse sans permillion, qui la reçoivent, encourent les mêmes centures que la Religieuse elle-même. Ce font là autant de décifions recueillies par les Cenoniftes des Bulles des Papes & des décisions des Congrégations des Evêques & des Reguliers, Gavant. Manual Quarant in Bull. Barbola , in C. 5. fest. 25. de Reg. Concil. Trident Fulc. lib. 2. cap. 18.

Il faut voir l'arr. 19. de l'Edit de 1969. & l'arr. 31. de l'Ord. de Blois. Ce dernier défend aux Religieules de sortir fans permifino approuvée par l'Evêque ou Supérieur. L'Edit de 1695. se parle que du l'Evêque pour cette

approbation; une déclaration du 24. Mars 1696. femble favorable aux exemptions des Réguliers. C'est ce qui avoit occasionné une grande incertitude sur la question de savoir, si c'éroit à l'Evêque à donner la permission de ces forties aux Religieuses qui avoient leurs Supérieurs reguliers exempts, ou à ces derniers. L'Auteur du Recueil de Jurisprudence Canonique a prisfoin de nous apprendre les railons qui étoient alléguées de part & d'autre avant la derniere Loi qui a mis fin à cette contestation par la disposition dont voici la teneur : " Voulons " que l'art. 19. de l'Edit du meis " d'Avril 1695. foit exécuté felon la " forme & teneur; & en conféquence " faifons très-expresses inhibitions & " désenses à toures les Religieuses des Monasteres exempts ou non-" exempts, d'en fortir fous quelque , pretexte que ce foit , & pour quel-", que temps que ce puisse être " si ce n'est pour cause légitime & jugée " telle par l'Archevêque on l'Evéque " Diocelain, & en vertu de sa per-" milfion par écrit, fans que lefd. " Religieuses puissent fortir de leur " cloitre fous prétexte de permission " par elles obtenue de leurs Supérieurs " Réguliers , nonobstant lesquelles " permittions il pourra être procedé " s'il y echet fuivant les faints Canons " & les Ordonnances contre les Re-, ligieuses qui se trouveroient hors de leur Monastere sans avoir obtenu la permillion par écrit de l'Archevéque ou Evêque Diocéfain, ou de leurs Grands Vicaires, à qui , ils auroient donné le nouvoir d'ac-" corder de pareilles permissions. Art. " 2. de la Declaration du Roi, du 10. Février 1742.

L'article 3 de cette même Déclara-

CLO

exécurées felon leur forme & teneur, nonobstant rous privileges & exemptions de quelque nature qu'ils foient, & à l'égard de tous les Ordres Monastiques ou Congrégations régulieres, meme de l'Ordre de Fonteyrault , de S. Jean de Jérufalem, ou autres de pareilles qualités, M. du Clergé, tom,

4. p. 1707 .... 1773. & fuiv.

Certe permission est un Acte de Juridiction volontaire, & doit être laisse au jugement de l'Évêque; s'il la rofufe, il n'y a pas lieu à l'appel comme d'abus, ni même à l'appel simple, excepté dans des cas extraordinaires; ausst n'est il pis tenu de donner par ècrit les causes de son refus. Ii en faut dire aurant de l'Evêque du Diocese, où la Religieuse veut aller; quoique munie de la permission de l'Evêque du Diocese d'où elle sort, l'Evêque du Diocefe où elle entre, peut vouloir ne pas l'admettre, sans êrre non plus tenu d'exprimer les caules de sa conduite : & cela fondé for ce que l'appartition d'une Religieuse fait un esset fur le peuple, qui intéresse la Discipline Erclefisstique, für laquelle doivent veiller tous les Evêques chacun dans leur Diocefe, Jurisp. Canoniq. lec. eit. verb. Vifice . fect. 12. p. 3.

On ne suit pas en France le chap. peri uloso en ce qu'il permet à une Abbeste de sortir pour prêter hommage à un Seigneur, qui veut que la Communauté Religieuse qui est dans son Fief, le lui prête en personne ou en celle de leur Supérieure : les Auteurs François estiment que quand même il n'y auroit point d'homme mourant & confiscant, les Religieuses ne sorstroient pas pour cela de leur Monafsere, & le Seigneur feroit obligé de cureur. D'Argentré fur la cout. de leur état, le recueillement & la prati-Bretagne, tit. des Fiefs, art. 332. Du- que exacte de leur regle.

CLO

moulin, sur la cour, de Paris, t, t.des Fiels, verb. s'il n'est en personne,n. 2. LeMaire, Trait. des Amortiflements, ch. 6. & S. Suivant M. Daperrai, für Part, 19. de l'Edit de 1695, c'est une cause legitime de fortie, lorsqu'une Abbesse, ou fon M maflare a un procès important contre un Chapitre ou autres perfonnes. Au furplus, les Parlements sont attentits à l'exécution de toutes ces regles touchant la clôture des Religieuses; ils font même aux Evêques le cas écheant les administrations nécessaires. Celui de Provence ordonna le 18. Décembre 1628. contre l'Evêque de Systeron que conformément aux précédents Arrêts de la Cour . il seroit admonesté de faire clore le Monastere des Religiouses dudit Sifteron avec défenses auxdites Religieufes d'en forcir sans la permission dudit Evêque, & à toute forte de personnes, quant aux hommes, de hanter ni frequenter dans leidits Monasteres ni autre de cette Province, ni accompagner les Religieuses par la ville à peine de la vie & enjoint aux Officiers de procéder à la capture des contrevenants. & audit cas informer fur les contraventions. Preuv. des lib. chap. 25. n. 99. Arrêts de Réglement du 24. Mai 1625. rapporté par M. le P. de Regulle : M. l'Archevêque d'Aix a fait une Ordonnance en forme de Réglement pour les Réligieuses le 20. Mars 1759. que nous voudrions pouvoir transcrire ici. Il n'a pas seulement pour objet la clôture & le parloir des Monasteres de filles; mais encore l'éducation des penfionnaires dont l'eiprit & la communication intéresse beaucoup les vertus des Religieuses. Le faint Prélat n'a rien oublié de ce qui peut conferver à se contenter de l'hommage par Pro- celles-ci, dans les diverses fonctions de

Zzz2

Le Concile en défendant ainfi l'en-

"l'etre à l'avenir. "

trée des Séculiers, dans les Couvents de Religieuses, ne fait que confirmer des femblables Réglements faits bien long-temps au paravant par le Concile d'Epaone en \$17, par le fixieme Concile de Paris en 829. & par la Bulle Periculoso de Boniface VIII. M. du Clergé, tom. 4. p. 1669. & fuiv. De nouvelles Bulles les ont encore renouvellés & les Congrégations des Cardinaux en ont donné aussi des explications; il en résulte que les causes nécessaires pour entrer dans un Couvent de filles font dans le fens du Concile de Trente, l'administration des Sacrements aux Religieuses malades par le Confesseur, lequel en cas de besoin peut prendre avec lui un compagnon, pourvu qu'ils fortent l'un & l'autre immédiarement après l'exercice de leurs fonctions, laissant aux Religieuses le soin de faire à la malade toutes les exhorrations & les prieres convenables pour lui procurer une bonne mort. Le Confesseur doit même fortir directement du lieu où git la malade qu'il vient d'administrer sans s'arrêter ni vaguer CLO

en aucun autre cudroit du Couvent, pas même pour visiter d'autres Religieuses malades. Bien plus, on ne lui a permis d'entrer dans le Monastere que pour exercer les fonctions les plus indispensables de son ministere, sans qu'il puisse y entrer pour cause de sepulture, de Procession, de Bénédiction, d'Eau-Bénite, ou pour accompagner les Medecins & les Ouvriers. Ceux-ci & les Chirurgiens peuvent entrer feulement dans\_les cas de nécessité & avec la permittion qu'on doit renouveller tous les trois mois, à toutes heures du jour & de la nuit, ce qui n'est permis à personne autre fous peine d'excommunication, & contre les Religieufes qui les ont laisse entrer, de la même peine, & de trois mois de prifon, au pain, à l'eau; ce qui ne fouffre aucune exception d'état de fexe ou de condition pour ceux du dehors. L'Evêque lui même ne peut entrer dans un Monastere exempr & hors la visite de la clôture fans la permission du Supérieur des Religieuses. Le Pape Urbain VIII. a fournis les permissions même de Sa Sainteté au confentement capitulaire des Religieuses par une Bulle du 27. Octobre 1624. Les enfants de l'un & de l'autre sexe, si jeunes qu'ils foient ne peuvent être reçus dans les maisons des Religieuses, non plus que les parents proches pour visiter les Religieuses malades, même au cas de la mort, il faut dans tous ces cas une permittion particuliere de l'Eveque. Gavant. Manuel. Barbofa , loc. cit. in C. S. fell. 25. Concil. Trid. Conflit. Gregor. XIII. incip. Deo falfis an. 1372 Bull. Paul V. incip. facultatum.

L'art. 19. de l'Edit de 1695, a confirmé cette disposition du Concile de Trente, après l'Ordonnance de Blois qui l'avoit déjà confirmée en l'art. 3.1. En conféquence, les Evêques n'ont jamais contesté aux Supérieurs réguliers des Monasteres exempts, le droit d'accorder la permission dont les Séculiers one befoin pour y entrer. C'est une chose qui n'étant pas extérieure & parente , comme la fortie d'une Religieuse, le Supérieur régulier à qui le foin de la discipline intérieure est commis, doit naturellement en connoitre. M. du Clerge, tom. 4. p. 1692. & fuiv. 1717. & fuiv.

Le Curé a-t-il droit d'entrer dans les Monasteres de filles pour y faire fes fonctions Paftorales? V. Exemp-

tion , Monastere.

Il a été jugé que le Juge séculier ne peut contraindre l'Eveque des Religieuses, de recevoir dans leur Monaftere une fille ou une veuve, fans la permission de l'Ordinaire. Augeard, tom. 2. ch. 32. & 38. M. du Clergé, tom. 4. p. 1746. où font rapportés differents Arrêts, conformes à cette décision. V. Monastere.

6.2. CLOTUPE DES MONASTERES D'HOM-MES. La clôture étoit anciennement gardée dans les Monasteres d'hommes, comme dans les Monasteres de filles, il y avoit des portiers & un hospice pour recevoir les Etrangers; dans la fuite on a modéré cette rigueur; & on a permis aux Séculiers d'y entrer; la defense n'a subfissé que pour les semmes.

Les Papes Pie V. Grégoire XIII. & Sixte V, ont publié des Bulles fur ce sujet, avec des censures contre les Réfractaires Benoît XIV. en a publié une autre en 1742. M. du Clergé,

tom. 6. p. 1552. & fuiv.

Le Concile de Tours en 1582, fait défense aux Religieux, de loger dans les Monasteres, des gens maries, comme auffi de louer à des Laics & à des Séculiers des maisons : Intra septa Alonasteriorum.

Quandily a des jardins contigus aux Monasteres d'Hommes qu'un Jirdinier avec la famille cultive, les temmes n'en iont pas exclues; ce' qui a fait dire à Nicolis in Floseul, qu'il doit en être de même pour les jardins extérieurs des Couvents de filles, quand ils ne sont pas entourés de murs, mais seulement d'une haie vive, Dans ce cas, dit-il, le jurdin ne fait point partie de la clôture, & les Religieufes ne peuvent pas y aller, à cause même que l'entrée en est permise aux Séculiers,

COA

L'art. 27. du Réglement des Réguliers défend aux Religieux de laisser entrer aucunes semmes dans leurs cloitres, même fous prétexte de prédications, proceilions ou autres actions publiques, fi ce n'est qu'ils aient Bulles ou privileges, pour laisser entrer lefdites femmes, lesquels privileges ils feront tenus de faire voir à l'Ordinai-

rc. M. du Clergé , tom. 6. p. 1549. Il est désendu aux gens de Guerre, de loger dans les Monasteres. V. Logement. COADJUTEUR, COADJUTORERIE. On appelle Coadjuteur celui qui est adjoint à un Prélat ou autre Bénéficier , pour lui aider à faire les fonctions arrachées à la Prélature ou autre bénéfice.

On distingue deux sortes de Coadiutoreries; celle qui n'est que pour un temps, temperalis er revocabilis; & celle qui est perperuelle, irrévocable & avec elpérance de future fuccession, perpetua, prevocabilis & cum futura successione.

S.I. CCADJUTORERIE TEMPORELLE. La premiere de ces Coadjutoreries n'a rien que de conforme au Droit Canon. & aux Conciles; comme on ne peut priver un Bénéticier de son bénéfice quand il ne peut plus, pour raiton de maladie, vieillesse & autre cause innocente, en faire les fonctions, il est convenible qu'on lui donne un Coadjuteur qui lui ferve de Substirut. & qui participant pour une portion raitonnable aux fruits du bénéfice, en remplisse exactement les devoirs à la place du Bénéficier infirme, ou autrement incapable de les remplit luimême. C'est la disposition des Décrétales, au tit. de Clerico egrotame vel debilitato , cap. 1. cod. tit. in 6°. Can. quia fraier , Cauf. 7. q. 1. M, du Clerge, tom. 2. p. 340. & fuiv.

Les Canons n'entendent parler que des Eglises Paroissiales, non plus que le Concile de Trenie qui veut, en la feff. 21. cap. 6. de ref. qu'il foit donne des Coadjuteurs aux Recteurs & Curés des Paroisses, que l'ignorance rend incapables des fonctions de leur état; que ces Coadinteurs foient érablis pour un temps, & que l'Evêque comme délégué du St. Siege, leur assigne une portion des revenus du bénéfice. .. D'autant que les Recteurs ", des Eglifes Paroiffiales, qui manquent .. de lettres & de fuffifance, ne font " guere propres aux fonctions ficrées ; "& qu'il y en a d'autres, qui par le " dérèglement de leur vie, font plus ca-, pables de détruire que d'édifier ; les " Evêques mêmes conime délégués du "Siege Apostolique, pourront à l'égard "de ceux, qui manquant de science " & " de capaciié, font d'ailleurs de vie , honnête & exemplaire , commettre , pour un temps des Aides, on Vicai-"res, & leur affigner une partie du re-, venu suffisanre pour leur entretien ; ", ou y pourvoir d'une autre maniere, " fans égard à exemprion , ni appella-"tion quelconque. " feil. 21. c. 6. de ref.

A l'egard des autres bénénces qui ne font pas a charge d'ames, on n'a jamais penfé à leur donner des Coadjuteurs revocables, parceque l'abience momentanée des Tuulaires de ces bénéfices ne tire pas à conféquence. V. Absent, : Résidence.

En France , nous connoissons certe forte de Coadjutorie temporelle, quoique nous ne foyons pas dans l'ufage de donner le nom de Coadjuseur aux Prêires à qui elle est accordée : nos Evéques par leur propre droit , fans agir comme délégués du St. Siege .. font dans l'usage de pourvoir aux befoins des Paroisses, par l'établissement de Provicaires ou Procurés, quand les Curés Titulaires sont interdits . impotents, ou que la Cure est vacante. La La Déclaration du 29. Janvier 1686. ordonne que les Cures ou Vicairies perpétuelles qui vaqueront ci-après par la mort des Titulaires ou par les autres voies de Droit, & celles dont les Titulaires se trouveront interdits, seront desservies durant ce temps par des Prêires , que les Archeveques , Evêques, & autres qui sont en droit & possession d'y pourvoir , commettront pour cet effet . & qu'ils feront payés, par préférence, sur tous les fruits & revenus deld. Cures ou Vicairies perpéruelles de la fomme de 100, liv. à l'égard de ceux qui feront les fonctions des Curés : & de 150, liv. à l'égard des Prêtres qui feront commis pour leur aider comme Vicaires. Voulons. ajoute cette Déclaration, que toutes contestations qui pourroient survenir pour l'exécution de notre présente Ordonnance, foient portées en premiere infa tance pardevant nos Baillifs & Sénéchaux, & en cas d'appel en nos Cours de Parlement, L'article », de la Declaration du 30. Juillet 1710, dit, que les Eveques pourront, suivant l'exigence des cast, affigner aux deffervants, une rétribution plus forte que celle de 300. liv. felon la qualité & l'étendue de la Paroifle, & à proportion des revenus du bénéfice ; ce que nous voulons être remis, dit cette Déclaration, à

COA

leur prudence & religion; d'où l'on pourroit conclure, ainfi que de l'art. 27. de l'Edit de 1695, que le Roi a révoqué la competence attribuée aux Juges Séculiers pour l'exécution de la Declaration de 1686. Mais ce n'est pas ainsi que les Cours l'ont interprété, & les contestations qui surviennent fur ce partage de congrue entre les Provicaires & les Curés, sont toujours portées pardevant les Juges Royaux. L'usage du Parlement de Provence est, quand la Cure n'a pour rour revenu que 300. liv. de donner 180. au Provicaire du Prêtre lubrogé. & 180. au Titulaire interdit ou ma-Lide. Confult, de M. Decormis, tom. 1. col. 705.

Voici ce que vienr d'ordonner l'Edit du mois de Mai 1768, en l'article 15. Les Honoraires des Prêtres commis , par les Archevêques ou Evêques à la " desserte des Cures vacantes de droit & .. de fait, ou à celle des Cures sujettes au " droit de déport , ne pourronr êrre " fixés au-deffous des 3. cinquiemes du , montant de la portion congrue. " Pourront néanmoins les Archeveques , ou Evêques alligner aux Dellervants , des Cures qui ne sont pas à portions . congrues, une rétribution plus forte ,, fuivant l'exigence des cas, conformé-. menr aux loix précédemmenr données " fur cet objer. " V. l'arr 8, de l'Edit de 1695. verb. Inrifdiction.

Il n'arrive pas que les fivéques mertent des Procurés dans les Paroilles, à caufe de Vignorance des Trudaires, de le Concile de Trene à cer égard n'est pas suivi : si la cas se présentoir, qu'un Curé s'irr assez services de ignorance crassle de volontaire, pour mériter ce honteux s'ecours, un Dèveluraire feroit plutôt maintenu. V. Qualist, science.

3. 2. Coadjutorerie Perpétuelle.

COA Le Concile de Nicée défend d'établig deux Evéques dans la même Ville. Le vingt-troitieme Canon, du Concila d'Autioche ordonne qu'on attende la mort d'un Pasteur pour en faire ordonner un autre, & défend aux Evêques de le faire ordonner des fuccesseurs pendant leur vie. Cependant, l'on trouve dans l'Histoire Ecclenastique des exemples contraires à cette Disciplire, avant & après l'époque de ces Conciles, sans les rappellerici, nous dirons feulement que ces anciens exemples que le Pere Thomassin rapporte en son Traire de la Discipline . part. 2. liv. 1. ch. 22. 23. part. 2. liv. 2. ch. 41. part. 3. liv. 2. ch. 39. part. 4. liv. 2. ch. 55. étoient fondes for des motifs, que les Peres même de Nicée & d'Antioche n'auroient pas détavoués; ils avoient voulu. en failant ces Réglements, empêcher les Evêques de rendre leurs Dignités héréditaires dans leurs families : mais ils étoienr bien éloignés de condamner les moyens donr on le servit dans la fuite pour procurer à l'Eglife un plus grand bien , par le choix d'un meilleur fujet . ou pour éviter les brigues, les inconvénients des élections pattionnées. & fur-tout pour ne pas laisser un Troupeau fans Pasteur, quand celui qu'il a . est déjà mort pour lui, fans ceffer de vivre, à cause de ces infirmités. C'est sur des principes fi fages, que le cinquieme Concile de Paris permir aux Evêques de se choisir un successeur; quand ils servient hors d'état de faire les fonctions Episcopales du Can. quia frater 7. 9. 1. M. du Clergé, rom. 2. p. 332 .... 348. & fuiv.

Il parole par le chap. 5. de Cieries egratante, que le Pape Innocent III. oradonna à l'Achevêque d'Arles de donner un Coadjuteur à l'Evêque d'Orange, que fes infirmités empéchoient de remplir les devoirs de l'Epitéopat.

552 Cette Décrétale, non plus qu'aucune autre du nouveau Droit, où il est parlé de Coadjureur, ne parlent pas de future fuccettion.

Le Concile de Trente, feff. 25. cap. 7. de ref. après avoir abiolument condamné les Coadjutoreries perpétuelles, même du confentement des Bénénciers, les permet à l'égard d'un Evêque ou d'un Abbé, sous ces deux conditions : que la nécessité en soit pressante ou l'utilité évidente : & que la coadjutorerie ne foir donnée qu'avec l'espérance de future fuccession. Voyez le tit. 16. du Liv. 1. des Instit. du Droit Can.

La Cour de Rome, avant le Con-

cile de Trente, étoit dans l'usage de dorner des Coadjutoreries perpétuelles, avec future fucceilion, pour toutes fortes de bénéfices. Mandofa, fur la Regl. 11. de Chancel. donne la formule de ces anciennes Coadjutoreries. Pie V. & Grégoire XIII. déférerent à l'autorité du Concile de Trente . & ne donnerent des Coadjutoreries que dans les'cas & fous les conditions qu'il prefcrivoit : mais Sixte V. renouvella l'ancien usage, & Clément VIII. l'étendit à toutes fortes de bénéfices qui demandent résidence; sans qu'il sût befoin ni de dérogation au Concile, ni de Lettres de recommandation de la patt des Chapitres ; & c'est ce qui se pratique encore constamment dans les pays d'obeiliance, fur les principes que voici :

Le Coadjuteur d'un Evêque doit avoir toutes les qualités requiles pour être Evêque. Cest la disposition du Décret

cité du Concile de Trente.

Une Déclaration de la Congrégation des Rits, du 31. Janvier 561. rapportée dans le Bullaire d'Augustin Barhofa, fixe les droits honorifiques du Coadjuteur d'un Evêque, & les limite

COA fur ceux qui sont dus à un Evêque môme. On peut voir cette Déclaration, qu'il n'est pas assez intéressant de rapporter ici.

Par d'autres Déclarations de la Congrégation du Concile, dont le même Auteur fait mention en l'endroit cité, les Curés, à qui l'on a donné des Coadjuteurs, ainsi que les Coadjuteurs eux-mêmes, sont tenus à la résidence personnelle.

A l'égard des Coadjuteurs des Chanoines & autres Bénéficiers, dans les Eglises Cathédrales & Collégiales; comme les exemples en font plus fréquents, qu'ils sont même ordinaires dans ces pays, où l'on fuit les utages de Rome, les Aureurs Ultramontrains le font plus étendus fur les regles qui déterminent leur état & leurs droits, Garcias en parle assez au long dans fon Traité des Bénéfices , part. 4. cap. Sanleger , quaft. Be ef. part. 2. cap. 1. Fagnan, in cap. milla, de conciff. Prabenb. Barbofa, en son Bullaire, rapporte nombre de décisions des Cardinaux, touchant les Coadjuteurs des Dignités & Chanoines, & il résulte de ce qu'on lit dans ces Aureurs & dans d'autres, sur cette matiere, qu'un Coadjuteur de Chanoine, avec future fuccession, n'est pas unvrai Chanoine, fed Canonicus fictus; que le Bénéfice par conféquent du principal Coadjuti, vaque par la mort; mais au moyen de la Coadjutorerie, le Coadjureur s'en met alors en possesfion fans publication. Voyez Publicasion.

Du vivant du Principal, le Coadjuteur n'a fur le benefice que jus ad rem , & non in re & les Lettres de Coadjutorerie contiennent toujours certe clause : Quod non possit Coadjutor , nisi de ipsius Principalis confensu & voluntate; in regimine & administratione, quovismodo se intromittere aus immiscere, neque pratextu

Coadinteria

COA

Cadjatraia, quevis tisulo feu caust, quesque preser, se accigere posse. On peut faire entere dans ces Lettres des clauses qui fevrent de regles entre le Principal & le Coadjurcur, pour la participation des fruits ou des distributions du bénéfice; mais les dusteurs criés conviennent; que migré les clauses de ces Lettres, si un Coadjurcur n'à point de bénéfice, ni rien tent n'à point de bénéfice, ni rien et alle de le conservation de la company de la conservation de

Comme le Coadjuteur d'un Chanoine est donné, auvant pour son intérêt particulier , que pour l'utilité de l'Egisfe, il s'ensite qu'il est teun de destirevir à la place de son principal, routes les fois que cleiu-ci le veur , fous princ de payer le dommage que son resus siu causé; en acceptant la Coadjurorcie, dit Garcias , le Coadjuteur s'est foumis à cette obligacion, compende Vailleurs

avec la future fuccession.

Le Coadjuteur ne peut avoir place au Chœur, ni voix au Chapitre en absence du Principal, que du consentement de ce dernier. D'cisson de la Rote, du 23. Octobre 1598. Garcias,

loc. cit. n. 60.

Le Principal, malade ou abson pour légime cause, gagne les fruite & les distributions de lon bénétice, quorique fon Cadiqueur n'affille pas aux Offices pendant ce temps; celui ci repréentant fon Principal, & n'étane lié au Chapitre de son vivant, n'est enu de desl'ervir que quand son Principal y est object de la compartie de la congregation de la Congrégation des tats; qui veur que dans ces cas, le cut;

COA 553
principal foit pointé fut le compte
du Coadjuteur, fi ce dernier refuse
de desservir quant le principal absent

du Coadjuteur, il ce dernier feruie de desservir quant le principal absent Pen requerra; secùs, quand il ne veut pas qu'il desseve, cum Cossijuter sine ejus consensus ervoluntate residere non pos est.

Quand un Coadjuteur remplie mat fes fonctions, le Principal, en obfervant ceraines formalités, peut obtenir la caffation de fa Coadjutorerie, ou fe pourvoir en paiement de fes dommages. Sanleger, Joc. cit. n. 26.

La place d'un Coadjureur dans un Chapire, ne doit être qu'après tous les Chanoines; mais le Coadjuteur d'une Dignité précede les Chanoines, Garcias, lec. eis. n. 67. L'ulage peut être d'ailleurs la regle de ces presidances dans certains Chapitres.

Un Coadjureur ne 'paie des droise' deurére qu'après la mort de fon Principal; il n'est tenu aux obligations impostes par les Ratuts aux jeunes Chanoines; son devoir est de remplie les fonctions de celui qu'il représente; si le bénésice de son Principal est Saccardact, il n'est tenu à se faire promouvoir aux Ordres, que quand il cordoné, de que le Principal ne le soir, il ne gagne pas les fruits par son Servicia de la principal ne le soir, il ne gagne pas les fruits par son Servicia.

vice, ni pour l'un, ni pour l'autre. Un Goadjueur ne peut étre délégué du St. Siege comme Chanoine de Cathédrale ou comme Dignité. Le Coadjueur n'est par tenu de récire l'Ollice comme le Principal; il n'est pas non plus tenu à la profesiion, just qu'à ce qu'il encre en possifiérion. Ensin, un Coadjueur ne peut être ordonné qu'il n'est une bonne congrus fairle qu'il n'est une bonne congrus fairle dans une impération de bénésice un Coadjueur et obligé d'exprimer fa coadjueur et obligé d'exprimer fa Coadjueur et obligé d'exprimer fa Coadjueur, quoiqu'elle ne foir pas

Tome I. Aaaa

comprise sous le nom de bénéfice, donne des Coadjuteurs à des Évêques Il n'y a que le Pape qui puisse

donner des Coadinteurs. Ceux qui fouhaiteront s'instruire

dans un plus grand détail de ce qui regarde les Coadjuteurs, dans les pays où ils font en ulage, peuvent lire les Auteurs que nous avons cirés : ce que nous venons d'en extraire, fussit pour rénondre à l'esprit de cet Ouvrage, où en faifant connoître en général les usages Ultramontains, nous avons eu principalement en vue, d'établir & de faire connoirre ceux que l'on fuit présentement dans le Royaume.

On suit en France le ch. 7. de la fell. 25. de ref. du Concile de Trente, en ce qu'il defend les Coadjutoreries perpetuelles avec future succession pour les bénéfices inférieurs aux Evêches & Abbayes, L'Ord, de 1629.art. 3. y est préeife" Défendons d'obtenir aucunes Coad-" jutoreries , pour Prébendes & autres " Dignités, aux Eglifes Cathédrales ou " Collégiales, ni même aux Cures. " Cerre Loi quoique non enrégistrée est recue en cette partie dans tout le Rovaume, fans en excepter la Bretagne, ni les Evêchés de Mets, Toul & Verdun; ainsi qu'il a été jugé par divers Arrêts rapportés dans les M. du Clergé, tom. 2. p. 334. & fuiv. 353. & fuiv. & cités par l'Auteur du Recueil de Jurisprudence Canonique, verb. Coadinteur. Plaidover de M. Talon. Avocat General, dans l'Arrêt du 25. Février 1642. rapporté au Journal des Audiences. Il faut cependant excepter le Rouffillon où l'on voit encore plufieurs tables de l'ancienne obédience dans les utages ou la Discipline Ec-Schaftique. V. Rouffillon.

A l'egard des Evêchés & Abbayes, exceptés par le Concile de Treme,

COA

ou à des Abbés Titulaires, l'ulage n'en est pas condamné dans le Royaume, (art. 7. de l'Ord, d'Orléans;) & le Roi, dans certains cas de befoin, nomme des Coadjuteurs aux Evêchés & Abbayes, comme il nomme les Evêques & Abbés Principaux. Le Pape, en accordant les Bulles à un Coadjureur d'Eveché, fur la nomination du Roi , le fiit Evêque in Partibus , afin qu'il puille être facré pour conferer les Ordres , & qu'il n'y air pas en même-temps deux Evêques du même Siege. Il faut d'ailleurs que ce Coadjuteur air toutes les qualités requifes pour être Evêque, & au moyen de ces Bulles de Coadjutorerie, qui donnent la future fuccettion à la mort du Principal Evéque, le Coadjuteur n'a pas besoin d'en obtenir de nouvelles; mais la régale a toujours lieu, & elle n'est fermée que par la voie du serment, que le Coadjuteur est tenu de remplir. Si le Roi permet à un Coadjuteur de prêter le serment de fidélité étant Coadjureur, c'est une grace que S. M. a pu sans doute ne pas lui accorder. Mem. du Clergé, tom. 11. p. 677. Œuvres de Cochin, tom, 1. cauf. 12. Par Arret du Parlement d'Aix, du 26. Octobre 1623. Il fut ordonné provisoirement que le tiers des rentes & revenus de l'Evêché de Digne, franc de routes charges feroit expédié à l'Evéque principal, atteint d'une maladie incurable, & tout-à-fait inhabile aux fonctions Épiscopales, & les deux autres tiers à son Coadjuteur, tant pour fon entrerien que pour les réparations de l'Eghte. Preuv. des Lib.

Si l'Evêque, dit M. d'Hericourt, Loix Eccléf, ch. de la Jurità. Epifcop. n. 19. avoit Petprit abtolument aliene, ce feroit au Co idjureur à nommer les quoique les exemples foient rares qu'on Officiaux, & à exercer toute la JuCOA

rissission Eccléfiastique, de la même miniere que s'il étoit Evêque. Mais quand le Titulaire est encore en état de régler son Diocese, & que le Coadjuteur ne lui a été donné que pour le fécourir dans les fonctions de tion ministere, il n'a point plus d'autorité qu'un Grand Vicaire pour l'exercice de sa Jurisdiction volontaire; il ne peut même conférer les bénéfices. à moins que ce pouvoir ne lui ait été expressement accordé par les Bulles de Coadjutorerie , ou par des Lettres de celui auquel il doit fuccéder.

Les Coadjuteurs nommés à des Evêchès de France, peuvent-ils être députés aux Assemblées générales du Clergé, & y avoir séance avec les autres

Evêques ? V. Députés.

Nous n'entendons parler ici que des Coadjuteurs avec future fuccession, parce qu'il est rare qu'on en donne d'autres à des Evêques, Si le cas se présentoit qu'on donnât à un Evêque imporent un Coadjuteur, simplement pour l'aider de son vivant; M. Gihere, en ses Instir, rir. 23, die que le Pape & le Chapitre seroient le choix de ce Coadjuteur, fans l'intervention du Roi : Rebuffe est de cet avis , in S. 1. de Reg. ad pral, verb. vacantibus, & propole un autre cas, où le Roi n'a point de pare à la nomination du Coadjuteur, c'est lorsqu'un Evêque est en captivité; mais ces décisions n'ont pas été reçues dans le Royaume, & l'on y foutient au contraire, qu'en aucun cas le Pape ne peut nommer en France Coadjuteur aux Prélats, tans la participation du Roi, fi l'Evê que n'est pas morre & que cependant il n'y ait point de Grands Vicaires pour le remplacer: l'administration du Diocese in temporalibus et Spiritualibus revient au Chapitre, comme fi le Siege étoit vacant , not. Apoftoliq. liv. 3. chap. 7. où l'on trouve

COL 555 les différents modeles d'actes nécessais-

res pour parvenir aux provisions des Coadjuteurs avec future fuccettion. les feuls qui foient reçus en France. CODE DES CANONS, On donne ce

nom aux anciens Recueils des Canons, dont nous parlons fous le mot Droit Canon.

COGNATION est suivant le Droit Civil, le lien de parenté qui procede des semmes. L'on voit sous lemot Agnation que cette distinction des agnats & cognats fut abolic par Justinien même; dans le Droit Cinon; on se fert du mot Cognatio pour marquer la parenté spirituelle que produisent certains Sacrements. On lit au Liv. 4. des Sentence : Cognatio triplex eft , Carnalis que dicitur consanguinitas. Spiritualis qua dicitur compaternitas ; & legalis qua dicitur adoptio. V. Affinité.

COHABITATION. V. Agapete .

Empéchement , Concubine.

COLLATAIRE, c'est celui à qui on a conféré un bénéfice. V. quelles sont les qualités que doit avoir un Collaraire sous le mot Qualités.

COLLATEUR est cuisi qui a le droit de conférer, un ou plusieurs bé-

néfices lorfqu'ils vaquent.

6. 1. DIFFÉRENTES SORTES DE COL-LATEURS, CAUSE DE CETTE VARIETÉ, On distingue différentes fortes de Collateurs. La premiere division est en

généraux & particuliers.

On appelle les Collateurs généraux par l'étendue des droits de leurs places, dans la disposition des titres Ecclésiastiques: ainsi le Pape dans toute l'Eglife, les Evêques dans leurs Dioceses, & les Souverains dans leurs Etats font des Collateurs généraux. On reconnoît d'autres Collateurs qu'on appelle particuliers, parce que leur pouvoir ne s'étend dans la disposition des bénéfices, qu'à ceux dont ils font confidérés comme Fondateurs, ou defauels cession ou autres titres particuliers. M. du Clergé, tom. 12. p. 2. 3. On divisioneore les Collateurs en Eeeléfiaftiques & Laies . & on foudivise les premiers en ordinaires & extraordinaires.

Les Collateurs Eccléfiastiques sont ceux qui ont droit à raifon de leur bénéfice ou de leur Dignité, de conterer certains bénéfices Eccléfiastiques.

Les Collateurs ordinaires sont, en général, non-feulement les Evêques, mais auffi tous ceux qui possedent des dignités ou bénéfices Eccléfiastiques dont dépendent d'autres bénéfices , lorfque certe dépendance leur donne droit d'en disposer. Les Evêques sont Collateurs ordinaires: Jure primavo & naturali. Les autres sont tels, par privilege ou par droit spécial; on appelle quelquefois ceux-ei Collateurs inférieurs, mais ce nom convient en général à tout Collateur dont la, négligence peut être corrigée par un Supérieur. V. Dévolution.

Les Collateurs extraordinaires font, d'une part les Supérieurs qui conferent à titre de dévolution : & de l'autre, ceux dont la possession est à cet égard contraire au droit commun.

A l'égard des Collateurs Laies, ce font des personnes qui par des droits particuliers nomment à certains bénéfices, sans être ni Cleres ni Religieux. On distingue encore le Collateur sorcé du Collateur libre ou plein ; on distingue même le Collateur qui confere seul de celui qui consere en commun, à l'alternative ou fur l'avis ou conseil d'un autre. V. eideffous Collation.

De favoir comment & pourquoi les Evêques érant de Droit Commun & Ancien , Jure Communi & Antiquo , Collateurs de tous les bénéfices, ( v. Evêane: ) ils ont ecife d'être tels dans le fait : Phistoire en serois trop longue à la

la disposition leur appartient par con- suivre dans toutes ses parties. Nous observerons seulement ici que les Evêques confulioient leur Clergé & même le peuple dans les premiers fiecles pour ordonner les Cleres ou pour les placer dans l'Eglife, ce qui ctoit alors la même chose : dans la suite, les Evêques ont fait par eux-mêmes ces choix. à-peu près julqu'au douzieme fiecle temps auquel les bénéfices étant entiérement distingués de l'Ordre & de l'Office, leur droit de collation fut confidérablement diminué & restreint ; foit par les droits de patronages. par les réserves de Cour de Rome, par les expectatives, par les révolutions arrivées dans les Chapitres, foit enfin par la possession qu'ont acquise plusieurs Ministres inférieurs, & même des Laïes, de conferer des bénéfices. L'on peut mieux voir la cause & même l'époque de ces changements aux mots, Patronage, Chapelle, Chapitre, Expectative , Referves , Indults ; Etat , Fondations , Benefices , Nomination , Gradues, Offices. V. le mot suivant.

A l'égard des bénéfices monaftiques & réguliers ; comme les revenus qui y font présentement attachés saisoient auparavant partie de la Mense conventuelle, & qu'il y en a plusieurs qui sont charges de quelques Offices claustraux, on a vu que ces titres ne regardant point le gouvernement du Diocefe, devoient rester en la disposition de l'Abbé qui choisiroit ees Officiers, ou feul ou conjointement avec les Religieux. V. Place , Commende , Abbé , Offices claustraux , Prieures , Secul. Secul. &c.

.. hem . difoit le Parlement de Pa-,, ris dans fes remontrances à Louis XI. " quant à la disposition des bénéfices " collarifs, clarement aux Ordinaires, " appartient la collation. C. regenda,

Les Ultramontains ne veulent pas convenir qu'il puisse y avoir de Collateurs Laics. V. ci-après Collation où il est dit que nous avons présenté la matiere de cet article, sous les idées qu'on s'en forme dans ce Royaume plusôt que dans les principes ultramontains qui leur font contraires,

COLLATION eft la concettion d'un bénéfice vacant faite gratuitement par celui qui en a le pouvoir, à un Clerc capable de le posseder: Est gratuita quadam beneficis vacantis affignatio, ab habente potestatem idoneo Clerico legitime falta. Corras, pare. 4. c. 1. n. 2.

S. 1. DIFFERENTES SORTES DE COL-LATIONS, Réguliérement fous le mor de Collation, l'on doit comprendre en général toutes les différentes manieres d'accorder un benefice : Per elettionem, scili et prasemationem, consirmationem, institutionem & omnem modum per quem quis providerur de beneficio, collacionis appellatione consineri probans. Clem. unic. J. G. verb. conferantur in fin. de rer. permus. Gonzales , ad regul. 8. de cancell. Glof. 16. n. 9. V. Cniprins.

Pour mieux fentir cette propolition, on doit confidérer les collations par rapport à la vacance, à la qualité du bénéfice, au droit du Collateur, au droit du Collataire.

19. Par rapport à la vacance, on

COL diftingue collation fur réfignation en laveur, collation fur réfignation pour caufe de permutation, collation fur réfignation pure & fimple ou fur démiffion, collation per chitum, & collation par dévolut, ou dévolution. V. chacun) de ces mots. & particulièrement celui de Vacance.

2º.Par rapport à la qualité dubénéfice, on pourvoit par élection à certains benéfices confidérables V. Election. Les bénéfices en patronage font ceux qui le conferent fur preigniation à l'égard des collations laïcales, on peut entendre les nominations & collations royales, ainfi que le droit qu'ont certains Seigneurs particuliers de conférer pleinement & librement certains benéfices. V. ci- après. Il y a des bénésices fujers au droit des expectants & gradues , V. Gradues , Mandat , Brever, ce qui donne lieu aux collations forcées. Le bénéfice peut être aufii Sacerdotal, ou exiger d'autres qualités, & alors on ne le confere qu'à ceux qui ont ces qualités ou en titre ou en commende. V. Promotion, Commende, Secul. Secul. &c.

3". Si l'on confidere les collations par rapport au droit du Collateur. on en paut distinguer de quatre fortes, 16. Par droit primitif, naturel & ordinaire, tel est le droit des Evéques à l'enard des bénéfices figués dans leurs Diocefes. V. ci-devant. 2º. Par droit ordinaire, mais spécial, tel est celui de tous les Collateurs ordinaires inferieurs aux Evéques. 3º. Par droit extraordinaire, mais fondé fur des loix générales, telles font les collations des Supérieurs à titre de dévolucion. 40. Par droit extraordinaire . mais exorbitant du Droit Commun. telles font les collations des pleins Collateurs Laics, & celles du Pape à titre de prévention.

4º. Par rapport au droit du Collaraire, cela ne peut regarder que les Expectants, parce que personne n'a droit à un bénéfice du vivant de celui qui l'occupe : or en termes de droir, on appelle ces collarions, provisions for mandats : Provisiones de mandatis.

Mais pour une plus grande intelligence, il faut réduire ces distinctions a celles-ci : elles font Eccléfiastiques ou

Laïques, libres ou forcées,

Les collations Ecclésiastiques sont celles qui émanent d'un Superieur Eccléfiaftique, foir qu'il ait la pleine collation de bénéfice , foit qu'il ait le droit de donner l'inftitution au Presen-

té par un Patron,

Les collations Laïques, au contraire, font celles qu'un Laic exerce indépendamment de tout Superieur Eccléfiastique. Cette sorte de collations est réprouvée par le droit, ou du moins n'est-elle adoptée par les Canonistes Ultramontains, qu'avec un privilege Apoltolique, C. dilettus de prab. ou pour cette espece de bénéfices purement profanes dont nous parlons aux mots Bénéfice , Chapelle. C. fi quis deincepe. 16. 9. 7.

On appelle collation libre. la provision que l'Evêque ou tout autre Collateur accorde proprio motu, de plein droit fans que ton choix foit prévenu, ni par une nomination, ni par une préfentation, ni par une élection précédente. On appelle aussi cette collation , pleine.

La collation nécessaire ou forcée est celle qui est faite sur nomination ou fur présentation. Voyez pourquoi elle est ainsi appellée sous le mot Institution.

On fent bien que toutes les diftinctions qu'on vient de lire, telles que nous les avons expliquées, ne s'accordent point avec les idées que COL

les Canons ou les Canonifles nous donnent du pouvoir des Papes, des Evêques & des autres Ministres inférieurs dans la disposition des bénéfices. On est bien éloigné de penser à Rome que le Pape ne dispose des béréfices au delà comme en deçà des monts, à titre de prévention, réferve ou autrement, que par Droit extraordinaire, ou exhorbitant du Droit Commun, ce seroit dans le système des Ultramontains. renverser l'Ordre Hiérarchique de l'Eglife, ce feroit fubordonner l'autorité de commandement , à l'autorité d'exécurion . & faire que le Pape qui est maître de sous les bénéfices, se les conferât plus que par grace, & d'une maniere même si limitée, qu'il agiroit plutôt en exécuteur commis qu'en Collateur libre dans fon choix. V. Prévention, Réserve. Ces conséquences ainfi déduites, ont de quoi éblouir, mais elles ne doivent pas produire ici plus d'effet que les principes dont elles s'appuient, & auxquels on répond par cer argument tout naturel.

Il faur distinguer l'éminence du Collateur ou de la Dignité dont il est revetu, d'avec l'éminence du Droir, en vertu duquel il confere. Le Pape comme Chef de l'Eglife est sans doute Supérieur à tous les Evêques ; sa Dignité est beaucoup plus grande, plus élevée que celle de ces derniers : on rend hommage à cette vérité dans toute l'Eglise; mais en matiere de collations de bénétices, on a foutenu que l'Eveque conferant Jure primave, naturali er erdinario, son droit à cet égard étoit préférable, & comme le feul, ti l'on remonte à la pureré des anciens ulages qui soit dans l'ordre d'une bonne difcipline. ,, Item , difoit encore le ", Parlement au Roi Louis XI. & pour " autre raison doit être pourvu aux "benefices; car n'est point à douter COL

" que l'Ordinane qui est sur le lieu, " & a connoissance des mérites des " personnes & qualités des bénésices y " pourvoira mieux que l'on ne tera en " Cour de Rome, " Item , & fi l'on "dict que les Ordinaires pourvoient ,, aucuns non idoines, il y a remede " baillé par led. Décrer juxta C. gra-" ve de prab. & Subjiciumur correctioni o & graviter puniuntur. Mais fi le Pape , pourvoit indignes, aut minus idoneos, , qui lui dira : Cur ita facis? nemi-30 ni subest, comme il dit auti, ic-", ront par le Pape pourvus étrangers " du Royaume, & non des pays où " font les bénéfices qui ne feront des " mœurs & conditions des Pays, par , quoi s'ensuivroit differences & quel-" tions entre les gens d'Eglife ou Si-" culiers, au grand détriment du falut ", des ames & irrévérences des faints " Sacremenis. " Arr. 52. 53. 20. art.... de la Pragm. de St. Louis.

Quant aux collations laïques inconnues dans l'ancien droit Canonique, & réprouvées par le nouveau, elles font en ufage en France, & non - feulement nos Rois , mais des Seigneurs & particuliers Lates du Royaume, sont en possession de la pleine collarion des Dignités & des Prébendes des Eglises Collégiales, & autres titres Ecclefiastiques, dont ils sont Fondateurs & pleins Collateurs. Ceux qui font pourvus par ces Seigneurs, prennent ou ne prennent pas des Supérieurs Eccléfiastiques, les pouvoirs requis pour exercer les fonctions spirituelles du bénéfice.

Dins le premier cas, les Saigneurs font appelles fimples Collaieurs, ils font appelles plems Collareurs dans le fecond. V. Union, arr. 20, des lib. nouv. Comment. M. du Clerge, tom. 12. p. 13.8c fuiv. . . . 78. tom. 11. p. 1094.

Suivant Dumoulin, les bénéhees qui

col

font à la pleine collation des Seigneurs Laïcs, ne peuvent être de vrais titres Ecclefiaftiques, mais ce principe est desayoué par tous les Auteurs Nationaux. M. du Cleigé, tom. 11. p. 1095 .... 1105. tom. 12. p. 40. V. Patronage , Bénéfice.

Quant aux droits du Roi fur les bénéfices de fon Royaume, il faut confiderer que le Roi est Souverain du temporel des bénéfices qui fair parcie du time Ecclesiastique, & qu'il est de plus Protecteur de l'Eglife dans laquelle l'office & les fonctions du titre font acquittés. Ce qui met les droits de S. M. touchant les bénéfices dont elle a la collation, bien au-deffus des droits de tous aurres Collateurs Laïcs. On diffingue donc à l'égard de ces droits de collation, dont le Roi cit en posfession, le sond du droit même & la forme de l'exercer.

Quant au fond des droits du Roi . on en range les tirres en deux classe ; 19. Il y en a dans lesquels il paroit que l'autorité de l'Eglife repréfentée par le Pape, est entrée par des titres de cenceifion ou approbation: on en compie quitre, favoir, le Concordat entre Léon X. & François I. Le Concordat Germanique obtervé dans quelques Provinces, pluficurs Indults accordés à nos Rois, par les Papes, concernant la disposition de différents bénefices dans quelques Provinces, enfin Pindult du Parlement de Paris,

2º. On range dans la seconde classe huit autres titres, que l'on confidere comme des droits de la Couronne . favoir, le droit de Régale, celui de ferment de fidélité, celui de joyeux avénement, le droit de joyeuse entrée. le droit de Garde Rayale, le droit de Litige entre les Patrons, le droit de disposerdes bénéfices, dont le patronage est attaché à des Fiess possédes par des Stigneurs féperée de l'Egific, ou à des Fiers dépendants du Domaine de la Couronne; enfine d'orit du Roi, d'ans la difpofition des tirres Eccléfatiliques des Saines Chapelles & autres qui font de fondation Koyale, V. Chaum des mots analogues. M. du Clergé, tom, 11. pag. 13. & faitv. Pinfon en fon Traité des Régales,

A l'égard do la forme, on peut en dilinguer rrois principales: la première regarde les bénéfices que le Roi confere pleinement, & dont les pourvus par S. Al. ne prennant point au moins par des Actes exprès, des provisions, infliution, million & approbation des Supérieurs

Eccléfiaftiques.

La seconde s'applique aux bénésices que le Roi consere, à la vérité, mais dont les pouvrus par S. M. ne peuvent exercer les sonctions avant d'avoir obtenu la mission Canonique.

Enfin, la troisieme concerne les titres dont S. M. ne donne que la simple nomination. M. du Clergé; tome 11. p. 1. & suiv. 1094. & suiv. tom. 12. pag. 17. & suiv. Pinton, des Regales, ch. 6.

C'est une maxime constante que les bénéfices de collation laïque, fur-tout du Roi, ne sont point sujets aux regles canoniques, foit qu'on les confidere comme titres purement profanes ou comme titres Eccléliastiques, ce qui demande quelque explication. Les bénéfices sonr, dit-on, exempts des regles canoniques en ce fens, qu'ils ne fonr fujets aux Loix générales, établies pour la maniere de disposer des bénéfices, encore moins aux regles de Chancellerie; la dévolution, par ex, n'a pas lieu en ces collations, la prévention non plus, &c. Le Prince peut lui seul accepter les rélignations, les permutations de ces bénéfices, & y appoter telles conditions qu'il juge à propos, même de pension. art, 50. des lib.

COL

Mili pour obvier aux abus, les Cours on affujeri les Eccléfaffiques pourvus de ces bénéfices, à l'obfervation de certaines loix générales dont on e pourroit s'écarrer fans bleffer effentiellemen la pureré de la bonne diferjinie: comme les loix de la replêtion, de l'incompatiblité, &c. Louer, de infrem. n.
416. & Vaillant, jibid. art. 30. des lib. au nouv. Commen.

Quant aux qualités des pourvus, c'eft anx Officiers Licis à y pouvoir : car en aucun cas les Juges d'Eglife consolifant des concentations concernant les bénéfices de collation laïque. Anroine horman a mis ce principe au rang des liberrés de l'Eglife Gallicane. Trait. des Lib. n., 7. V. fur cette mariere les M. du Clergé, 10m. 1. p. 13. & fuiv. jufq. 4. 10m. 1. p. 1094. Caft fur les Régl. de Dumoulin, iest. 6. n. 4.17. p. 8.4, M. Piales, en fion Traité de la Dèvolution part. 1. ch. 11. 11. V. Dévolution

La distinction de Collateur libre, & de Collateur nécessaire, ne regarde pas le Pape & le Vice - Légat qui sont Collateurs forcés suivant l'art. 47. des Lih. V. Date, Retention, Prévention, &c.

§. 2. FORME DES COLLATIONS IN.
GÉNÉRAL SAIS entre ici dans le détail des regles particulières , & propres
à chaque effece fingulière de vacance
& de collation , nous dirons fimplemen
la valuité d'une collation peuvent fe
réduire à trois chefs , dont le premier
regarde la perfonne même du Collateur
& celle du Collataire , le fecond concerne le bénéfice , & le troifieme la
manière de confèrer.

1º. Par rapport à celui qui confere, deux choses sont requises, le pouvoir & la liberté de conférer. Par le mot de pouvoir, l'on doir entendre ici le droir & le pouvoir de conférer, tout

ensemble;

enfemble: ear comme c'est une maxime constante qu'une collation émanée de celui qui n'a aucun pouvoir, est radicalement nulle : Non est major defeltus quam potestaris. Il ne suffit pas pour la légitimité d'une collation, que celui qui la fait, soit le véritable Collateur du bénéfice, il faut encore qu'il n'y ait dans sa personne aucun obstacle ou empêchement au libre exercice de son droit. Or il est de principe qu'un Collateur excommunié par fentence, suspens dans ses fonctions ou interdit . ne peut disposer des bénéfices de sa collation tant qu'il demeure dans le lien des censures Ecclésiastiques. C. postulastis de Cler. excomm. Rebuste, requis. in coll. prax. n. 1. Il peut se rencontrer d'autres empêchements; celui-ci fert d'exemple à la question de savoir , fi le pourvu par un Collateur ainfi empêché, ne peut s'aider de la possession triennale, non plus que le pourvu par celui qui n'a abfolument aucun droit de conferer. V. Poffession, Etat, Titre coloré.

Quant à la liberté, elle doit être pleine dans l'ame & la personne du Collateur, c'est-a-dire, qu'une collation extorquée par la violence ou par la crainte, ou faite par un Collateur privé de l'usage de la raison, dans un état d'enfance, de démence, de folie ou de frénésie, seroit essentiellement nulle : C. 2. de his que vi, erc. Mais les collations qu'on appelle forcées, & qui doivent se faire sur des présentations ou réquifitions ne sont pas sans doute de ce caractere, parce que la nécessité qui naît du devoir, n'est pas contraire à la liberté dont il s'agit ici : cette même liberté n'est point exclue par des motifs justes, raifonnables & sans affection charnelle qui portent le Collateur à disposer du bénéfice en faveur de celui-ci plutôt qu'en saveur d'un autre : C. grave de Prab. V. Simmie.

20. Un Collateur ne peut, ni par lui, ni par son Vicaire, se conférer un bénétice dépendant de fa collation : deux bénéfices dépendants l'un de l'autre fur la tère d'une même personne forment une espece d'inceste : Cujus dispensatio vix hodie toleratur, c. per nostras de jur. Patron. J. G. Louet , de insirm. n. 246. Défin. Can. p. 19. 20. V. Imcompatibilité. Le Collateur est donc obligé de faire choix d'un digne sujet pour la possession des bénéfices à sa collation; il semble que les Conciles n'ont fait tant de Décrets pour déterminer les qualités de ceux qui fone appelles au ministere, & qui sont pourvus de bénéfices, que pour témoigner aux Evêques & aux Collateurs le foin qu'ils doivent prendre de n'élever aux ordres, charges ou bénéfices, que des Gens qui aient toutes les qualités requiles. V. Qualités.

3º. Quant au bénéfice : le Collateur qui en ditpose, est obligé de se conformer non-sculement aux Loix que l'Eglife a établies pour régler cette disposition, mais aussi à celles qui sont impofées par le titre de la fondation. Il doit donc quand fon choix est libre. ne se déterminer que par le pur motif de la justice ou du bien de l'Eglise. Dire ou penfer alors comme le Pape Adrien VI. Je venx donner des hommes aux benefices, & non des benefices aux hommes. Ce devoir peut s'exercer, même dans le cas où le bénéfice demande certaines qualités particulieres, parce qu'elles ne sont pas ordinairement le par-

tage d'un feul.

Les regles sont qu'un Collateur doit constrer le bindise seundam condecertiam statu, c'est-à-dire, d'une minieue consorme à sa nature, à sa qualité & à son état : si le bénésice est téculier, si doit le conserer à un séculier, si régulier à un régulier, si sacrotatal à un régulier à un régulier, si sacrotatal à un

Tome L. Bbbb

Prêtre ; si enfin il est affecté à des perfonnes d'un certain pays, ou qui aient certaines qualités , comme celles de Noble, de Docteur, de Licentié, de Bachelier en Théologie ou en Droit Canon & autres semblables, le Collateur doit en disposer en saveur d'une personne de la qualité requise. Voyez Qualités . Affectation . Indique.

4°. Enfin par rapporr à la maniere de conférer les bénéfices, la premiere regle est que le Collareur les confere purement & fimplement, c'est-à-dire, gratuitement, fans nouvelles charges & fans aucune réserve de sruits ou d'autres choles à son profir ou au profit d'un autre, foit que le Collataire y confente ou non: Ecclesiastica beneficia fine diminutione conferantur. Sell. 24, c.14. de ref. C'est là une maxime fondamentale en mariere de collarion, qui a lieu depuis que par l'érection des bénéfices, les Evêques onr cessé de faire les portions des biens de leurs Dioceles. V. Simonie , Entrée.

Quand nous difons donc que la collation doit se faire purement & simplement, cela s'entend comme on vient de le voir, qu'elle doit se faire sans fimonie; mais rien n'empêche qu'elle ne foit dans sa forme conditionnelle, comme on distingue aussi en ce sens les collations pures & simples, d'avec celles qui font accompagnées de conditions. Ce qui veut dire que les premieres ont leur plein effet, au moment qu'elles font faites ; telles sont les inftitutions fur présentations, les provisions fur démissions pures & simples, & les provisions per obicum.

Les collations conditionnelles, au contraire, dépendent dans leur exécution d'une condition principale. fans laquelle elles n'auroient pas été faires . comme font les provitions qui contiennent la clause , post eupiente profiteri ,

COL

les réfignations en faveur, foit avec réserve de pension, soit pour cause de permutation.

Ces dernieres fortes de collarions ne font pas de droit commun comme les autres, parce qu'elles ne sont pas conformes à l'esprit de l'Eglise ni à la pureté des anciens Canons, qui ne fouffrent aucune forte de Patron dans la disposition des bénésices. V. Démission, Resignation.

La collation doit être par écrit; la preuve par témoins n'en leroit pas reçue ; tel est aujourd'hui l'usage univerfel, quoiqu'il paroiffe par quelques endroits des Décrétales que l'on ratifioit autrefois des collations verbales. Mais Voy. fur cet article pour la forme des collations au mot Provisions.

Pour résumer en peu de mots ce que nous venons de dire touchant la forme des collations en général, l'on peur dire avec Bouchel en fa Bibliotheg. Canonique, qu'une collation doit être faite purement, publiquement, librement. & sans diminution. Il est aise de donner a ces quatre mots le fens qui leur convient à chacun. C. fin. de paltis c. quam pio 1. q. 2. c. relatum de preb. c. dilcotiffims 8. q. 1. c. fi quis prebendas 1. q. 3. c. avaritia de prab. Bibliotheque Canonique, tom. 1. pag. 267. colon-

Les Collateurs Ecclésiastiques ne peuvent varier. V. Variation , Tour. Peuvent-ils conférer fur une Vacance, ad vacatura? V. Mandat, Vacance.

Dans quel remps la collation doitelle fe faire? V. Devolution , Acceptation , Patronage.

Une collation est un Acte de jurisdiction volontaire, qui peut s'exercer en rout temps & par tout, c'est à dire, les jours de Fêtes, & hors du lieu où

le bénéfice est situe. Le Collateur est obligé de suivre les COL

Loix en vigueur dans le lieu du bénéfice. V. Chef-lieu, Provisions.

prescrites par la sondarion: revera Rextenetur servare leges fundationi appositat

Les Collaieurs ordinaires & extraorcinaires peuvent communiquer à d'autres le pouvoir de conferer les bénéfices dépendaires de leur collation. V. Vicariar. L'ufufruitier peut il conferer ?

V. Fruits.

Le dioit de collation foit ordinaire, foit extraordinaire, peut être cédé & transforte par un Binéficire à un autre Bénéficier, par un Prélat à un autre Bénéficier, par un Prélat à un autre Prélat; mis cette cellon doit être gratuite. M. du Clergé, tom. 12. p. 1148. & faiv. Le même droit peut le preferire. V. Esta.

Un bénéfice doit être conféré pour coujours & non à temps: C. pracepta 55. dif. C. fais proorfum. 56. difl. Cette regle foufire différentes exceptions qu'on peut voir fous les mots. Amouille, Commende. Coadjuteur, Bé-

nefi.e.

Nous n'avons rien à observer de parziculier sur ce que nous venons de dire en cet article, si ce n'est qu'à toutes les regles canoniques, qui, felon qu'on vient de le voir, doivent accompagner les collations de bénéfices en général : il y en a de particuliérement établies en France, par les Ordonnances de nos Rois, dont il n'est pas permis aux Collateurs ou aux Collataires eux - mêmes de s'écarrer. Telles font les formalités de l'infinuation, les qualités des témoins aux actes de démission , résignation , provisions, &c. Voy. le mot Provisions. Nous remarquerons aussi que le Decret rapporté du Concile de Trente est tellement conforme à nos maximes, que le Roi lui-même, qui, comme il a été dit ci-devant , n'est affujetti à aucune regle dans la disposition des bénéfices qui font à fa collation, veut bien cependant se conformer à celles qui sont

COL 568
presentes par la sondation: revera profitate
tenesur servare leges fundationi appetes
or eas conferre personis Ecclesias. Vaillant,
in reg. de instrum. n. 416. Pinlon dos

Regales.

\$ 7. A QUI APPARTINNT LA COLLA-TION DES BINÉFICES, ET A QUI DOUT-TION DES BINÉFICES, ET A QUI DOUT-ELLE SE FAIRE? On trouve toue la matière de ce 5. dans celle des deux précédents ; mas observons que par apport au droit de Collation, concernant les Chapitres & Communauté; il y a des regles particulières & différences, fuivant les différents droits de Collation qui leur appartements.

On voit sous les mots Albé, Siege, à qui appartient la collation des benéfices dépendants d'une Abbaye. La Collation s'en fait par l'Abbé seul, ou conjointement avec les Religieux, sédon qu'elle est ainsi régiée par les ti-

tres ou par l'usage.

A l'égard des Chapitres, il n'v en a presque point dans le Royaume, qui n'air quelque droit de collation. En perdant leur ancien crédit auprès des Evêques, les Chanoines des Cathédrales fe conferverent au moins quelque part dans la disposition des Prébendes & Dignités qui formoient leurs Chapitres; mais à cet égard il y a une variété infinie, tant pour l'étendue que pour l'exercice du droit de collation : il n'y a jamais eu sur cela dans l'Eglise. de Loi générale & uniforme. Il y a des Chapitres, comme celui de Langres, qui conferent toutes les Prébendes, & qui n'ont aucun droit de collation ni présentation aux Dignités. Il y en a d'autres, comme celui de Paris, qui conferent la premiere Digniré, & une partie des Prébendes ; d'autres, comme celui d'Auxerre, qui ne dispofent d'aucune Prébende, & qui ont la disposition de la premiere Dignité, & quelquefois de toutes les autres ; d'au-Bbbb 2

col564 sees où les collations sont partagées prescrites par le Chapitre quia propter, moitié par moitié entre l'Evêque & le Chapitre; d'autres, comme celui de Toulouse, où l'Evêque confere toutes les Prébendes d'un côté du Chœur . & le Chapitre celles de l'autre côté; & cette diversité naît des différents accords faits entre les Evêques & leurs Chapitres, pour régler leurs droits refpectifs; ce qui, comme nous avons dir, prouve qu'il n'y a jamais eu dans l'Eglife depuis la formation des Chapitres, de Loi générale & uniforme sur ce

Il y a des Chapitres qui conservent l'ulage qui s'établit dans les onzieme & douzieme fiecles, & qui conferent foir les Dignités, soit les Prébendes de leurs Egliles conjointement avec l'Evéque ; mais dans les uns, l'Evêque n'a qu'une voix ; dans les autres, il a nonfeulement voix prépondérante, mais fa voix a autant de force que celle de

tous les autres Capitulants. Dans quelques-uns, le Prélat est af-

fuietti à prendre l'avis de son Chapitre, lorsqu'il s'agit de conserer une Prébende ou une Dignité de fon Eglise, mais fans être aflujetti à fuivre la pluralité des suffrages. Dans ce dernier cas, les provisions sont intitulées du nom du Prélat avec l'avis du Chapitre, au lieu que quand la collation se fait contointement, la provision est intitulée du nom de l'Eveque & du Chapitre. Dans les Chapitres où en vertu d'anciennes transactions, les collations sont partagées entre l'Evêque & le Chapitre, il n'y a pas moins de variété dans la maniere d'exercer le droit de collation, qu'il y a de divertité par rap port à l'étendue de ce même droit. Dans les uns les collations fe font en

commun, par voie d'election : dans ces élections, on n'est pas affujerti à l'observation des formalités qui sont

parce que la disposition de ce Chapitre n'a lieu que pour les Dignités dont la vacance rend une Eglife veuve : or les Dignités des Eglises Cathédrales , autres que la Pontificale , ne rendent pas l'Eglife veuve; l'élection ne ferois donc pas nulle, parce qu'on auroit négligé d'appeller les abients, ou de célebrer une Messe du Saint Esprit: & il suffit pour la validité de ces élections, que le Chapitre ait été convoqué en la maniere accourumée : que l'on se soit conformé aux anciens statuts, qui font la Loi du Chapitre. V. Alte Capitulaire, Election. M. du Clerge, toin. 12. p. 1234. & fuiv.

Si l'un des Chanoines qui ont droit de suffrage au Chapitre, n'y avoit point affifté, parce que la convocation ne s'en feroit pas faite conformément aux statuts, il teroit fondé à interjetter appel comme d'abus de l'élection qui auroit été faite; & sur son appel, l'election teroit déclarée nulle,

Dans la plûpare des Chapitres de Cathédrales , les Chanoines pour éviter les inconvénients qui arrivent quelquefois dans les élections , ou par d'autres motifs, ont partagé entre eux les collations : ces partages font fuivis & font Loi lorfou'ils tone anciens, & qu'ils ne contiennent rien de contraire aux bonnes regles.

Mais comme l'élection est la voix la plus Canonique de pourvoir aux bénchces, loriqu'elle est établie dans un Chapitre, il n'est pas permis aux Chanoines d'y donner atteinte par un partage; & lorfque, fans utilité, ni nécessité, ils l'entreprennent, les Cours déclarent qu'il y a abus,

Les Chanoines & Chapirre de l'Eglise de Clermont en Auvergue, avoiene fait entre eux un Réglement, par lequel sur accordé & résolu que les

Prébendes & bénéfices, étant à leur collation venant à vaquer, ne seroient plus conférés conjointement par tout le corps, ainfi qu'ils l'avoient été précédemment, mais que chacun des Chanoines les pourroit à fon tour & en fa femaine conferer à ceux qui se préfenteroient. D: ce itatut, fut interjetté appel comme d'abus à la Cour de Parlement, par le Procureur de Catherine de Medicis, Comtesse de Clermont. Sur cer appel, la Cour par Arrêt definitif du 18. Avril 1562, jugea qu'il avoit été bien appellé, & declara le statut Je nul effet & valeur, quoiqu'il eûr éré homologué en Cour de Rome. M. du Clergé, tom. 2. p. 1608. tom. 12. p. 1228. & fuiv. V.

COLLEGTE, COLLEGTEUR: on appolluir ainfi aurefors dans l'Églile, les levées d'aumônes qui fe faiforent parmi les Fideles; ceux qui étoient churgés de ces levées, écoient appellés Collecteurs, & c'est fous ces noms, que plusieurs Papes ont fair quelquefois des levées même dans ce Royaume, pour leurs beboins ou pour ceux

de l'Églife. V. Immunités.

le Dictionnaire des P.elatures.

COLLEGE: à confidèrer les Colleges comme corps de Communauté, il faut appliquer ici les principes établis fous le mor Communauté; à les envifager ainfi qu'on les envifage ordinairement comme des établifiements en forme d'école où l'on enfigne les feiences, il faut voir ce qui eff dit fous les most Ecule. Univerfiré, Faculté, Séminaire, Décime, Jéjisir,

C'est sous ces mots que l'on trouvera tout ce qui peut regarder l'état, la discipline, les privileges, les biens

& les maisons des Colleges.

A Rome on donne le nom de College au corps de chaque espece d'Officiers de la Chancellerie, mais parti-

culiérement au corps des Cardinaux qu'on appelle le Sacré College. COLLEGIALE. V. Eglife, Chapitre.

COMEDIE, COMEDIEN. Les plus anciens Conciles prononcene excommunication contre tous Farceurs, Sauteurs, & Comédiens, tant qu'ils exercent cette odieule profession. Can. 4-5. du premier Concile d'Arles.

L'on voit fous le mot Clere, que les Spectacles font défendus aux Clercs; l'on y voit aussi que le ch. Cum decorem de vita bonest. Cleric. défend de le tervir des Eglifes pour y repréfenter des pieces de théatre ; cette derniere défente suppose que c'étoit autresois l'usage, & le Chapitre même où elle est contenue, nous apprend que c'étoit les Eccléfiastiques eux-mêmes, qui certains jours de Fêres représentaient des comédies, où ils ne craignoient pas de le travestir : Cum decorens domus Dei & infra, &c. interdum ludi fiunt in Ecclesits theatrales . er non solum ad ludibriorum Spettacula introducuntur in eis monftra larvarum, verum etiam in aliquibus festivitatibus Diaconi. Prasbyteri , ac Subdiaconi infania fua ludibria exercere prasumunt. La Glote de cette Décrétale remarque que la défense ne tomba que sur les représentations profanes, qui n'ont rien que de fcandaleux, & nullement fur ces pieuses comédies, dont l'objet est de rappeller plus fenfiblement à l'esprit, le louvenir des Mysteres les plus frappants de norre Religion : Non tamen hic prohibetur reprasentare prasepe Domini Herodem , Magos , & qualiter Rachel plorabat filios suos. Et catera, que tangunt festivitates illas , de quibus bic sit mentio. cum talta pottus inducant bomines ad compunctionem, quam ad lassiviam, vel voluptatem : ficut in Pascha Sepulchrum Domini: & alta reprasentantur ad devotionem excitandam; & quod boc poffit Il falloir que cet ufige de repréfinter des comédits dans les Egities, fe für entrerent jufqu'au Concile de Bafle, puifque les Peres de ce Concile en firent un point de reforme, adepte par la Pragmatique au titre de felbenlis in Eetife som faiential. Vécception qu'apporte la Glofe à cette détafe, a coujours autorifé la pratique de certains Colleges, où, foit pour édifier, foit pour former la jeunellé à la déclamation, on fait des repréfentations le plus fouvent dans les Eglifes.

L'on est tout étonné d'apprendre que nos Comédiens François d'aujourd'hui n'ont succédé qu'à des Farceurs qui au commencement du dernier fiecle représentaient toujours des Scenes pieuses, telles que la Passion de Jesus-Christ, sa Naissance, &c. Le goûs du public pour ces chofes ceffa, lorsque l'abus s'y introduisit; on présera bientôt ces représentations profanes, où sans faire entrer les mysteres de la Religion , on s'attache à faire triompher les vertus morales, ou à rendre ridicules les vices de la fociété; ceux qui représentent ces dernieres pieces, sont sans doute différents des Bateleurs ou Histrions que les anciens Conciles. Concil. 1. Arelat. Can. 4. Concil, Eliberir. Can. 62. Concil. 4. Carthag. Can. 88. c. 66. dift. 1. de Confecr. avoient en vue dans leur excommunication, cependant l'Eglife n'a point fait encore de distinction à cet égard. Chacun connoît l'Arrêt du Parlement de Paris du 12. Avril 1761, qui condamne au feu fur la dénonciation du corps des Avocats, le Livre intitulé Libertes de la France contre le pouvoir arbitraire de l'excommunication, & terminée par la confuliation d'un Avocat au même Parlement ; l'objet de cet

COM

Ourrage étoit de metre les Comédiens parenés du Roi à l'abri des centures de l'Egilie, en fourenant que ces perfonnages n'en font pas dignes. Cet Arrès a écrevalu public avec une differation en forme de réponde au Live qu'il condainne. On voit dans cet même Brochure la plainte des Avocats, & les concluions de MM. les Gens du Roi qui fervent à donner une diéde de nos maximes fur ce point important de la Difcipline Eccléfisftique. V. Fréplandiri, Compable.

L'ari. 24, de l'O'donnance d'Orléans, défend à rous joueurs de farces, Bateleurs & autres femblables, jouer aux jours de Dimanches & Féres, aux heures du Service Divin, fe véiti d'Habits Eccléfiaftiques; jouer chofes dilíblues & de mauvais exemple, à peine de priion & de punition corporelle.

Une Déclaration du 4, Avril 1641, foir aulti défentés à tous Comédiens, de repréfenter aucune action mal-honnéte, ni d'ufer de paroles lafevine ou à double entente, qui puisfent bleffer l'honnéteté publique, fous peine d'ètre déclarés infames, & surres peines qu'il écherra, qui cependant en peuvent être plus grandes que l'amenpeuvent être plus grandes que l'amen-

de ou le banniffement. Et en cas que ledd. Comédiens reglent tellement les actions du théaret qu'elles foient du toux exemptes 
d'impurerés; nous voulons, dit la 
même Déclaration, que leur exercice, 
qui peut innocemment divertir nos peuples de diverfies necepations mauvaire, 
ne puille four être imputé à blâne, 
ne puille four et puille de commerce public : ce que nous faifons afin que le défir qu'ils auront d'evitre le reproche qu'on leur a fair joiqu'ei, leur donne autant de fujer de 
contentre dans les termes de leur

devoir des repréfentations publiques qu'ils féront, que la crainte des peines qui leur feroient inévirables, s'ils contrevenoient à la préfente Déclaration. (on la trouve dans le Code Pénal,

titre 32. )

L'article 605, de l'Ordonnance milicaire, du 25, Juin 1750, porte qu'il ne pourra être établi aucun spectacle dans les places, sans que le Commandant en soit averti, afin qu'il puisse prendre les précauions nécessares pour prévenir les désordres qui pourroient

en arriver.

COMMANDERIE: on appelle ainsi dans quelques Ordres Religieux ou Mitraries, l'administration qui est confiée à un Econome appellé Commandeur, en latin P. aceptor, Prapsiur, pour avoir foin de certains biens atta-

chés aux Eglises de l'Ordre.

Il seroit difficile d'établir sur la nature des Commanderies en général, des regles que l'on pût appliquer a toures les Commanderies de tous les différents Ordres où l'on en voit, Dans les Ozdres Militaires, où les Chevaliers ne font qu'Honoraires, ces Commanderies ne sont rien, ou plutôt il n'y en a point; le titre de Commandeur qu'on donne aux grands Officiers de ces Ordres ne possedent aucun bénéfice : ils n'ont que des pensions. Tels font en France les Commandeurs des Ordres du S. Esprit & de S. Louis. Dans d'autres Ordres Militaires, tels que ceux d'Espagne, les Commandeurs jouissent bien de certains bénéfices à titre de Commanderies; mais fans aucune charge Eccléfiaftique. Ces Commanderies furent formées des biens conquis sur les Maures; le Roi d'Espagne les donne par maniere de récompense aux Chevaliers, la plupart mariés, de ces Ordres institués à dessein de combattre les Infideles. Dans l'Or-

dre de Malthe, les Commanderies font précifément celles dont nous avons donné ci-dessus la définition; mais elles fe reglent d'une maniere particuliere. Enfin, on voit dans ce Royaume, des bénéfices qualifiés de Commanderies. dans l'Ordre du S. Esprit de Montpellier, dans la Congrégation des Chanoines réguliers, de S. An oine, de la Trimté, de Prémontré . &c. &c. chacun de ces Ordres a fes Loix propres pour la disposition des Commanderies qui y sont attachées. Cette diversité d'usages, l'incertitude même des principes généraux qu'établissenc les Canoniftes sur la nature des Commanderies que les uns font bénéfices irrévocables, les autres amovibles, nous obligent de ne parler de ces Commanderies, que fous les mots où nous parlons des Religieux ou des Ordres dont elles dépendent. V. Malthe, Regular. Regul. dec.

COMMANDEUR. V. ci-deffus Com-

commendataire est celui qui est pourvu d'un bénéfice en Commende. V. ci après Commende.

COMMENDE est une provision d'un bénéfice régulier accordee à un Séculier, avec dispense de la régularité: Commendare autem est deponere. C. me quis sobirere 12. q. 2. Glos erb. Cammendare in e, nemo deinceps de elclis 16.

5.1.0 INGINE DES COMMENDES. Les Commendes font accimente dans PEgli-fe; comme elles n'évoient pas données autrefois pour l'utilité des Commendes autrefois pour l'utilité des Commenderaires, mais fœulement pour celle de l'Egilie, les plus Saines Papes ne fe font pas fait une peine de les autorifer; les Lettres de S. Grégoire en tou une preuve clans la fuire, on en a abué comme nous allons voir ; les Conciles n'ont, dès cet abus, caffé.

568 de condamner les Commendes, mais en vain.

Dans les Lettres de S. Grégoire, on voit que ce saint Pape donnoit des Evêchés, comme des Abbayes, en Commende à des Evêques, mais il ne fouffroit pas que les Clercs d'un Ordre inférieur jouissent du même privilege; il s'éleva, contre cerrains de ceux-ci, qui avoient voulu gouverner des Abbayes dans la Sicile & dans le Diocefe de Ravenne; il foutint qu'on ne pouvoit pas en même temps remplir les fonctions Eccléfiaftiques. & ce qui doit être observé dans les Monasteres, il ordonna donc aux Evêques de faire érablir d'autres Abbés, afin que la régularité ne fût point bannie de ces lieux faincs, par la vanité des Clercs.

Il paroît par le troisieme Concile d'Orleans, que les Evêques de France ne faisoient pas plus de dissiculté, de confier la conduite des Monasteres aux Clercs de leurs Cathédrales, que de leur donner les Cures de la campagne & les bénéfices simples : mais dès qu'ils écoient nommés à l'Abbaye , l'Evêque pouvoit les priver des revenus de leur Canonicat, ou leur en réserver une partie par forme de pension, si l'Abbaye ne pouvoit pas leur fournit dequoi subsister honnérement. La pratique des Evêques de France n'est peutêtre pas aussi opposée à celle de S. Grégoire, qu'elle le paroît d'abord ; car les Ecclésiastiques dont parle le Concile d'Orléans, renonçoient aux fonctions, & ordinairement à toutes les rétributions de leur premier bénéfice : ceux d'Italie au contraire vouloient se réferver avec l'Abbaye . & le spiriquel & le temporel de leur premier Titre. Sur la fin de la premiere Race de

nos Rois, on donna en Commende des Eglifes & des Monasteres, aux Offigiers qui devoient défendre l'Etat, con-

tre les Barbares qui attaquoient la France de tous côtés.

Long-temps avant qu'on eût introduit cette prarique en France, le Vénérable Bede se plaignoit de ce qu'après la mort du Roi Alfrede en Angleterre, il n'y avoit point d'Officiers qui ne se sur emparé de quelque Monastere; ces Officiers se faisoient tonfurer , & de fimples Laïcs devenoient non pas Moines, mais Abbés. Cependant le même Bede ne trouvoit pas mauvais qu'on entrerînt dans les Monasteres ceux qui avoient défendu l'Eglise & l'Etat, & que les Officiers de l'Armée qui combattoient contre les Barbares, possedasfent quelque portion du bien de l'E-

Charlemagne se sit un devoir, de retirer les Abbayes d'entre les mains des Laïcs pour les donner à des Clercs; les Commendes devinrent enfuite plus communes, fous Charles le Chauve & Louis le Begue : ce dernier Prince particulièrement en donna plus à des Laics qu'à d'aurres, ce qui lui artira de vives représentations, de la part d'Hincmar, Archevêque de Rheims. Le fixieme Concile de Paris avoir déjà prié l'Empereur Louis le Débonnaire, que puifqu'on ne pouvoit pas empêcher que les Laïcs eussent des Commendes, il les engageât au moins à obéir aux Evêgues, comme les Abbés réguliers, Dans le Concile de Mayence, on delibéra long-temps fur le moyen de remédier à tous ces abus; mais comme on vit qu'on ne pouvoit abfolument faire changer l'usage des Commendes, on prit des melures pour en prévenir autant qu'il seroit possible, les mauvais effets. On ordonna que dans tous les Monasteres d'hommes & de filles que des Clercs ou des Laïcs tiendroient jure beneficii , les Beneficiers , c'est - à .. dire, les Abbés Commendataires, nommeroient les Prévots instruits des Regles Monastiques, pour gouverner les Religieux, pour affister aux Synodes, pour répondre aux Evêques & pour avoir foin du Troupeau, comme des Pasteurs qui doivent en rendre compte au Seigneur.

Sous la troisieme Race de nos Rois, on vit toujours l'uiage des Commendes, mais corrigé en ce que les Rois n'en donnoient plus à des Laics : l'on ne voit pas en effet que depuis Hugues Caper, les Abbayes aient éré concédées à des Laics; mais cela n'a pas empêché les Papes, & encore moins les Conciles, de crier à l'abus des Commendes. Innocent VI. publia la dessus une Constitution le 18, Mai 1353. où il dit : "L'expérience fait voir que le plus fouvent à l'occasion des Commendes, le service Divin & le soin des ames est diminué, l'Hospitalité mal observée, les Bâtiments tombent en ruine & les droits des bénéfices se perdent tant au spirituel qu'au temporel ; c'est pourquoi à l'exemple de quelques-uns de nos Prédécesseurs & après en avoir délibéré avec nos freres les Cardinaux, nous révoquons absolument toutes les Commendes & les Concessions semblables de toutes nos Prélatures. Dignités, Bénéfices, Séculiers, Réguliers. ..

Clement V. & Jean XXII. ne fuivirent pas trop bien cette sage doctrine, on s'en écarta même à tel point dans le malheureux temps de Schifme que les Papes faisoient payer les Commendes qu'ils accordoient, ainsi que les dispenses d'incompatibilité, de bénéfices de la moitié de leurs revenus ; à quoi l'on s'opposoit fortement en France, comme il paroît par les preuves de l'art. 14. de nos Libertés, fans pourtant aller jusqu'à la racine du mal.

COM 569 en détruisant l'usage des Commendes. Il est même surprenant qu'après les bons désirs qu'avoit témoigné le Concile de Constance. (v. Constance.) Le Concile de Basse & la Pragmatique Sanction, qui ont fait tant de Décrets fur les élections, n'aient point touché aux Commendes ; peut-être que les Souverains ne vouloient point se priver d'un moven si facile d'obliger les personnes de qualité, & que les Evêques n'en étoient pas fachés, parce qu'ils y avoient bonne part. Ce sont les réslexions que fait le P. Thomassin ; resis il vaut mieux croire qu'on commençoit au temps de la Pragmatique, à s'appercevoir que les revenus des bénéfices réguliers étoient mieux entre les mains des Séculiers, & que vu le relâchement des Moines, les Commendes n'étoient plus si odieuses, M. du Clergé, tom. 4. pag. 1114. tom. 12. pag. 1014. Quoiqu'il en foit, le Pape Léon X, après avoir déploré dans le Concile de Latran, la défolation du temporel & du spirituel des Monasteres, causee par les Commendes, ordonne qu'à l'avenir après le décès des Abbés, on élira des Abbés réguliers, fi le St. Siege n'en dispose autrement pour les besoins pressants de l'Eglise; qu'on ne donnera en Commende les Abbayes qu'à des Cardinaux, & à des personnes d'un grand mérite ; que les Commandataires emploieront le quart des revenus, en réparations, en ornements & en aumônes, fi les Menfes sont féparées; s'il n'y a qu'une Menfe, le tiers fera employé à l'entretien des Moines . & ces claufes feront exprimées dans les Bulles. Ce Pape ajoute que les Cures, les premieres Dignités des Chapitres, les bénéfices qui n'ont pas deux cents écus d'or de revenus. les Hôpitaux & les maladeries, quelques grands qu'en soient les tevenus, Tome I. Cccc

wertir à son usage.

re pourront être donnés en Commende ; la même Bulle désend de conférer en Commende les Eyéchés, mais avec la même excepcion, que les Panes pourront en ufer autrement dans les besoins de l'Eglise : N's pro con-(ervatione auttoritatis Apostolica Sedis, or ad occurrendum malitiis eam impugnamium, pro temporum qualitate, aliter nobis de frarum nostrorum Consilio visum fuerit expedire. Cette derniere claufe a toujours mis obstacle à l'exécution des Réglements de Léon X. Pas plus tard qu'en 1534. Clément VII, donna une Commende, à fon neveu Hypolyte Cardinal de Medicis, les benefices de toure la Chrétienneté pour six mois de leur vacante, a compter du jour qu'il en prendroit possession avec pouvoir de disposer des fruits, & de les con-

Au Concile de Trente, on devoit traiter après la premiere session, de la reformation des Abbayes. Les Moines fouhairoient que l'on condemnat les Commendes ; les Ambaffadeurs de France declarerent avec le Cardinal de Lorraine, que la France le fouhaitoit auffi; les Espagnols suivirent le même parti. Er les Allemands chez qui les Commendes n'ont presque point été introduites. ( Hift, Ecclef. liv. 111. n. 148. ) ne pouvoient s'y opposer. Mais les Italiens qui avoient interêt de ne pas fouffrir une réforme si sévere demanderent quelque tempérament; le Concile après avoir remarque les fuites fâcheuses des Commendes, tant pour le spirituel que pour le tempoicl. déclara donc qu'il auroit fouhaité les pouvoir abolir, mais que l'état malheureux où l'Eglife fe trouvoir réduice, ne lui permettoit pas d'employer un remede qui auroit paru trop violent; il fe contenta d'engager le Pape à ne rien oublier pour faire reCOM

mettre en regle les Monafteres qui avoient été donnés en Commende, & il ordonna que dans ceux qui vaqueroient à l'avenir, on ne nommeroit plus que des Réguliers du même Otdre , habiles & d'une vertu exemplaire : pour les Monasteres qui font Chef:d'Ordre, le Concile veut qu'on ne les donne jamais qu'à des Réguliers, Entre ceux à qui on peut conférér des bénéfices réguliers, le Concile met ceux qui s'engagent à prendre l'habie Monaftique & a faire profession dans un certain temps : ce qui répond à la claufe enpiente profiteri : voici les termes même de ce Decret, fest. 25. c. 21. de Reg. "La plupart des Monasteres, même des Abbayes, Prieurés & Prévôres ayant fouffert plufieurs dommages confidérables, tant dans le spirituel, que dans le Temporel par la manvaife administration de ceux à qui ils ont été commis, le Saint Concile fouhaiteroit beaucoup de les ramener entiérement à la discipline convenable à l'état Monastique; mais la condition présente des temps est si dure & fi difficile, qu'il n'eit pas possible. ni d'apporter fi tôt remede à tous comme on le forhaiteroit, ni de faire aucun Réglement si général qu'il puise être également par tout exécuté. Cependant, pour ne rien omettre des moyens qu'il peut y avoir de donner ordre quelque jour avec succès aux chofes fusdites; le Saint Concile s'affure en premier lieu, que le très-Saint Pere, felon fa piéré & fa prudence ordinaire, aura foin, autant qu'il verra que les temps le pourront permettre, qu'aux Monasteres qui sont présentement en Commende, & qui ont leurs Convents, foient prépofées & établies pour les gouverner, des personnes régulieres, professes précisément du même: ordre, & qui puissent donner exemple . & commander au troupeau. Quant à ceux qui vaqueronr à l'avenir, ils ne feront conferés qu'à des réguliers d'une vertu , d'une fainteté reconnue; & à l'égard des Monasteres qui sont chess, ou les premiers des ordres, foit qu'on les appelle Abbayes, ou Prieurés, & filles desdits Chefs d'Ordre, seront obligés ceux qui les tiennent présentement en Commende, fi on ne leur a pourvu d'un fuccesseur régulier, de faire profession folemnellement, dans six mois, de la religion propre & particuliere detdits Ordres, ou de s'en défaire; autrement lesdites Commendes seront estimées vacantes de plein droit.

Et afin que dans toutes & chacunes, les choses susdices, il ne se puisse commettre aucunes furprifes, ordonne le S. Concile, que dans les Lettres de provision pour lesdits Monasteres. les qualités des personnes en particulier . foient nommément exprimées . & que toute provision, autrement faite . paffe pour subrentice . & ne puisse être validée dans la fuite par aucune possession même triennale. "M.du Clergé, tom. 4. p. 1090 .... 1260. &

fuiv. Ce Réglement n'a pas été mieux exécuté que ceux de Léon X; après la clô:ure du Concile, la Cour de Rome, en l'interprétant, a décidé que les bénéfices qui avoient coutume d'être en Commende, pourroient rationnablement y être laisses: or , comme depuis plus de cest ans avant ce Concile, les Papes avoient mis presque tous les bénéfices réguliers en Commende, il en restoit alors très peu qui n'eussent pas eu déjà deux ou trois Commendataires; & par conféquent, il s'est grouve prefque toujours , qu'ils avoient fait connoître, dit Coquille, en fon tion par rapport à ces matieres, nous

COM Traité des Libertés de l'Eglif. Gallic. que ce remede de belle apparence, est comme un emplarre de beurre, qui pour quelque heure, adoucit le mal & ne le guérit pas,,

Il paroît que l'usage des Commendes a été entiérement abrogé par le Concordat entre Léon X. & François 1. On y convint que le Roi ne pourroit nominer aux Abbayes & aux Prieures vraiment electifs, qu'un Religieux du même Ordre; & que si le Roi nommoit un Séculier ou un Religieux, d'un autre Ordre, ce feroit au Pape à y pourvoir. C'étoit exclure les Commendes de la part du Pape & du Roi: car, comment le Pape pourroit-il refuter un Prêtre féculier nommé par le Roi, & pourvoir lui-même du bénéfice un Clerc féculier ? Le Concora dat n'a pas été, non plus que les Conciles, exécuté en ce point; les Commendes ont toujours eu lieu; les Etats tenus à Tours en 1482 demanderent la suppression des Commendes à Louis XI. Henri III, dans l'Ordonnance de Blois, promit de ne nommer aux bénéfices que les personnes qui auroient les qualités requifes par les SS. Décrets, les Conftitutions Canoniques & le Concordat, c'està dire, des Réguliers, pour les bénéfices réguliers. Charles IX. avoit promis la même chose en 1571. Enfin le Roi Louis XIII. avoit réfolu dans l'Assemblée des Notables, tenue à Rouen en 1617, de ne plus donner les Abbayes qu'à des Religieux du même Ordre, & de réunir les Prieurés fimples aux Monasteres dont ils dépendent ; mais tout cela n'a pas été exécuté. Pour régler donc notre zele, dit le P. Thomassin, fur les coutume d'être en Commende, " qui Loix de la Sageile & de la Diferé.

Cccc 2

572 devons conformer nos fentiments & nos défirs à ceux du Concile de Trente & des Conciles de France qui l'ont fuivi , prier le Seigneur qu'il lui plaiie intpirer aux Papes & aux Rois une fainte réfolution d'abolir les Commendes: mais reconnoître en même temps, que tant que l'Eglise les tolere, on ne doit point absolument les condamner. Un Abbé Commendataire peut, en fuivant les regles preferites par les Conciles, saire un faint usage des revenus dont l'Eglife lui donne l'administration ; il y a des Commendes justes , nécellaires & utiles à l'Eglile; elle peur, dans certaines circonstances, faire passer le bien des Moines aux Eccléfiaftiques, d'autant plus que ce font les Evêques qui ont tondé une grande partie des Monasteres; il y a toujours eu une circulation entre les biens des uns & des autres; ceux du Clergé ont passé aux Moines; ceux des Moines font revenus au Clergé; il y a eu des Monafteres féculariles, & des Congrégations Eccléfiastiques sont devenues régulieres: jamais on n'a regardé comme une injustice ces différents changements. M. Fleury, en ses Instit, part. 2. ch. 16. justifie encore mieux l'usage des Commendes. M. d'Héricourt, dans la Préf. de la feconde partie des Loix Ecclésiastiques, tient à-peu-près en cette matiere le même langage: enforte que sur le témoignage de ces graves Auteurs, & encore plus fur la folidité de leur raisonnement, on traite aujourd'hui les Commendes dans les Tribunaux séculiers de France, aussi favorablement qu'on y étoit autrefois oppoté. Traité des Commendes de M. Piales, tom. 1, ch. 9. Et le nouveau Commensaire accompagné des preuves des libertés de l'Eglise Gallicane en l'art. 14. M. du Clergé, tom. 4. p.

COM

1115. tom. 8. pag. 121. & fuiv. S. 4. ETAT PRÉSENT DES COMMEN-DES ET DES COMMENDATAIRES. Les Canonistes distinguent deux sortes de commendes; l'une à temps, & l'autre pour toujours, temperalis & perpetua; la premiere est en faveur de l'Eglife ; l'autre, en faveur du Commendataire, afin qu'il jouisse des fruits. On peut aisément découvrir dans l'Histoire que nous venons de faire , le principe & l'origine de ces deux fortes de Commendes.

La Commende temporelle est celle par laquelle un bénéfice vacant est confié à une personne pour avoir soin de tout ce qui en depend : c'est une espece de dépôt : Commendare , nihil alind quam deponere, C. nemo deinceps,

de elect. in 60,

Cetre forte de Commende peut être donnée par l'Evêque & par tout autre qui a Jurisdiction comme Episcopale, parce qu'elle ne donne au Commendataire ancun droit fur les revenus du bénéfice, Garcias, de Benef. part. 4. ch. 4. n. 11. 12. & 17.

Les Eglises Paroissiales où il y a charge d'ames, ne peuvent être données en commende par les Evêques que pour six mois, & à un Ecclésiafrique qui ait l'âge & la Prêtrife nécellaire à cet effet, fauf après ces fix mois, si l'Eglise est toujours dans le même besoin, de prolonger la commende d'un autre semestre, C. nemo deinceps, cit. Mais le Concile de Trente a dérogé à cet usage, & a ordonné que fans fixer aucun terme . on établit dans ces Eglifes des Vicaires, jusqu'à ce que l'Église sût pourvue d'un fujer : " L'Evêque , s'il en eft befoin , " fera obligé , auffi-tôt qu'il aura la , connoissance que la Cure fera vacante, ", d'y établir un Vicaire capable, avec af-" fignation, felon qu'il le jugera à pro" pos, d'une portion de fruits conve, nable, pour supporter les charges de ladite Eglise, jusqu'à ce qu'on, l'air pourvue d'un Recteur., Sess. 24. c. deref. 18. Rebusse, in prax. de

Commenda, n. S. 6 Segg. Ce Vicaire ne peut être établi que par l'Evêque, & par ceux qui ont droit de Jurisdiction comme Episcopale. Barbosa , de jur. Eccles. lib. 3. c. 9. n. 11. dir que quand ce Vicaire a eré érabli avec affignation de congrue, on ne peut le destituer fans cause, quia Episcopus non retractat , quod semel functus est pro executione Concilis. Mais regulièrement les commendes temporelles ne donnant aucun titre ni aucun droit au bénéfice, font toujours revocables ad natum. Glof. in. c. qui plures 21. q. 1. En fuivant l'Auteur cité, nous continuons de parler des commendes temporelles contre le Texte du Concile, parce que les principes en sont applicables aux Vicairies, dont parle ce même Concile. Les Commendataires à temps, ajoute donc Barbofa, en l'endroit ciré, n. 12. & fuiv. n'ont en aucun cas droit de dépouille ; ils ne font pas les fruits siens, c. placuit 10. q. 3. ils n'en perçoivent que ce qui leur est nécessaire pour leur entretien. & doivent rendre compte de ce qui reste à l'Eglise; ils ne peuvent ni permuter, ni réfigner leurs commendes; ils ne peuvent qu'y renoncer entre les mains du Supérieur ; ils font tenus toutefois de réciter l'Office que demande le bénéfice, s'ils font chargés d'en exercer généralement toutes les fonctions, & qu'ils en aient l'entiere administration; mais s'ils ne sont chargés que pour un temps des exercices publics ou de quelque autre partie du bénéfice, comme si un Bénéficier absent pour ses affaires avoit donné lieu à cette commende . l'absent

refteroit toujours founnis à cette obligation, & le Commendataire ne feroit obligé que d'affilter au Chœur, aux Offices publics, & de faire toutes les autres fonctions nécessaires dont l'absent ne peur s'acquitter, Carcias, de Benesse.

p. 3. c. 1. n. 106. Ce n'est pas de cette espece de commende dont les Conciles le sont plaints; on voit par ce que nous venons de dire, qu'elle n'a que l'utilité de l'Eglise pour objet, & que par les conditions dont on l'a chargée, elle ne peut être susceptible d'abus : c'est aussi de cerie commende temporelle que Dumoulin, dit que dès son origine, & felon le commun ulage de l'ancienne Eglife, elle n'étoit autre chofe qu'une commission ou administration temporelle, révocable à la volonté du Supérieur, laquelle étoit même révoquée de droit, des que le bénéfice étoit rempli : enforte que la commende ne duroit qu'autant de temps que le bénéfice étoit vacant : Commenda ab origine sua, tam ex etimolegia & propria significacione, quam ex communi nin loanendi et mendi meteris Ecclesia, nibil alind erat quam commissio vel administratio temperalis, imo ipso fulto & ipso jure revocabatur repleto benefic. de public.refign.n. 298 & feq.

Celui qui est pourvir d'un bénéfice en commende temporelle, peut l'obtenir du Pape en commende perpétuelle. Rebusse, prax. de Commend. n. 31.

Il parofi, par ce que difent Guimier, fur la Pragmaique, & pluficurs aurres Aucurs François, que les Commendies temporelles des Cares, & pour le terme de fix mois, avoient lieu autrefuis en France comme ailleurs. Gl. in Prog. de elfit. e. liete. very. Cassfa. Défin. du Dr. Can. avec let nouvelles Rem. p. 132. Celt waifemblablemen depuis le Concile de Trente que l'on ne connoît plus dans ce Royaume que l'ulage des Vicaires, Procurés, dans les cas dont nous parlons fous le mot Coadinteur.

La commende perpétuelle est celle qui donne au Commendaraire le droit de jouir du bénetice à l'instar d'un vrai beneficier : Perpetua Commenda cenceditur in favorem persone, cum facultate disponendo de beneficio ficus verus Beneficiarius. C'est contre les commendes perpéruelles que les Conciles ont rant déclamé : elles servent aujourd'hui de moyen pour faire posséder à un Eccléfiastique des benéfices qu'il ne pourroit possèder autrement, comme quand il possede déjà un bénéfice qui rend la possession d'un autre incompatible, ou quand il n'a pas l'âge requis, ou enfin qu'il ne peut obtenir comme Séculier un bénéfice régulier; dans ces cas, le Pape les lui confere en commende, ce qui le dilpenfe de l'incompatibilité, ou du vœu de Religion dans l'Ordre dont dépend le bénésice : Hujusmodi commenda via ad hac per Summos Pontifices inventa fuit, ut qui non est habilis ad Titulum , sit habilis ad Commendam, veluti quia providetur alicui existenti in minori atate, vel de beneficio incompatibili, vel providesur Regulari de beneficio seculari in commendam, ut è contrario nis alind in Bulla commendationis fuerit expressum. Garcias, de Beneficiis, part. 3. ch. 4. a n. 24. Rebusie, prax. de commenda. n. 4. 5. 6. 7. 8. & 9. V. Régul, Regul. Secul. Secul. On attribue communément l'invention de cette espece de commende, réduite comme elle est aujourd'hui en titre de bénéfice, au Pape Léon IV. sur le milieu du VIII. fiecle; mais Dumoulin en l'endroit cité, dit après les paroles que nous

en avons rapportées" que le Canon qui plures 21. q. 5. que Gratien a pris dans les Epitres de ce l'ape, & qui a fervi de fondement à cette opinion, ne peut s'entendre que des commendes temporelles, ou de celles qui ont uniquement pour objet l'avantage de l'Eglife.

li n'y a que le Pape qui puisse conferer des benéfices en commende perperuelle; son Légat même à latere ne le peut qu'avec un pouvoir mes-spécial. Tamburin , de jur. Abbatum, tom. 1. difp. 4. q. 3. Barbota, loc.

cit. n. 12.

La commende perpéruelle d'un bénétice est un vrai sitre Canonique. C. dudum il. 2. de elett. c. fi plures, c. 21. q. 1. La provision en est corque en ces termes : Us commudius onera suftentare valeas, de alicujus subventionis auxilio providere cupientes tale beneficium, anttoritate Apojtolica concedimus, o commendamus ac providemus per se quanain vixeris obiinendum & poffidendum , ita qued durante commenda , hujusmodi de fructibus ac readitibus ipsius disponere & ordinare valeas. Rebutte, de commend. n. 28. Si cette claufe n'v est pas, le Commandataire est obligé de rendre compre des fruits, Rebuf. ibid. n. 25. 26. Dans les provisions des commendes des Monasteres, on met une clause plus étendue. V. ci dessous. V. Provision. Le Commendaraire est donc obligé de réciter l'Office Divin comme un vrai Titulaire. Paul Layman , Theol. Moral. lib. 4. tit. 2. C. S. n. 7. in fine. V. Office.

De ce que la commende perpéruelle équivaut au Titre, il s'ensuit que les regles de Chancellerie touchant les bénéfices & les Monasteres, comprennent les commendes perpétuelles. La 43°, veut que la fignature con-

tienne toujours la clause de commen-

de sur la demande speciale quien en a saite: sem voluit quod multi seculapi beneficii commenda detur, nifi in inpartura per clausulam ad partem superpaitime commenda bujuspoodi de commenda ipsa mento sia:

La commende perpéruelle est irrévocable; ensorte que tant que dure la Commende, on ne peut conférer le bénéfice à un autre. Rebuffe, de com-

menda, n. ult. n. 67.

Le Commendataire en impérrant un bénéfice est obligé d'exprimer celui qu'il posseus en commende perpétuelle, sous peine de subreption. Birbosa, loc. cir. n. 31. Rebusse, en sa Pratique Bénéficiale, de commend. n. 29. V.

Expression.

Un' blard ne peut obtenir une commende peripuelle, non plus qu'un bénéfice en Titre, fans difpenie. Qui-conque enfin veut être pourvu d'un bénéfice en commende perpéuelle, qui avoir vige & ouure les qualités requités pour le pofficier en Titre. Les commendacties foun oblighé de le fair per promoveur aux les confeils vier promoveur et le Concile Vier production de la Vier de la Vier production de la Vier de

La commende perpéuelle produit incompatibilité, on ne peut en possible du deux à la fois, V. masonpatibilité. Mais on a décidé depuis la Concile de Trente, qu'un-Benéficier pouvoir possible de Trente, qu'un-Benéficier pouvoir prosider deux bénéfices incompatibles, l'un en tirre, l'autre en commenda; éxeft là un des moits qui ont fit d'abord imaginer, & puis, entrectoir les commendas; C. fint. at. q. 1. Rebuffe, in prax. de commenda, n. 4, & S. Hrift, de Fleury, I.w. 85, n. 61.

La Commende perpetuelle, & même

COM 575 la temporelle, font susceptibles de si-

monie, comme les collations ordinarres.

La délégation faite à la Dignisé, fans expression de nom propre, s'adresse se également au Commendataire per-

petuel.

Le Commendataire perpétuel a le même pouvoir, & pour le fiprituel & pour le temporel, que le vrai Tituaire. Rebulle, de parif, pelf, n. 41. ce qui fouffre les limitations du Concile de 
Terner, au Dieter tarpporté, & su ch. 20. de la même Self. Il peut préfener, 
cilier & nommer aux benéfices qui dépendent du bénéfice en Commende, Rebuille, de Commend. n. 60, 61.

Il peut dispoter des revenus du bénéfice en Commende à son gié; il peut

transiger sur ses revenus.

Il peut permuter avec un bénéfice en Titre, réfigner même en faveur. Il est obligé de vérifier la narrative comme un autre Bénéficier. Voy

Il est obligé de vériher la narrative comme un autre Benéficier. Voy. Narrative.

Un Commendataire, même Cardi-

nal, est tenu de contribuer à la fondation où à l'entretien des Séminaires du Dincese, Barbosa, . Lee, eir. Scaphilee, en fon Trais de literier greater, de qualit. C' flau à benefic. dit que réguliétement on m'accouq past en Tires, des Egifus Paroilfiales à des mineurs de 18, ans, mais que jusqu'a ces aige, on les leur accorde en Commende. Ce n'eur ajouer que ces Egifis ne son a ainsi données en Commende, qu'à des Evéques; à des Prélats & des Gens distingués. R.-busse, prax. n. 34, 35. V. Art., Corré.

Qaand le Titulaire d'une Patoisse de mande à être pourvu en Commende, d'une autre leglise Paroissis, sa le Pape mei dans les provisions, fiat su petitur in Titulum, cette claule ne dispense pas de l'incompatibilité, & l'autre. Rebuffe, n. 42.

Les Offices claustraux ne peuvent être donnés en Commende ; & quand on donne des Monasteres en Commende, le Pape met dans les provisions : Volumus autem, quod propter bujusmodi Commendam, Divinus Cultus, ac folisus Monachorum & Ministrorum numerus in dicto Monasterio N nullatenus minuatur, fed illins, ac dilectorum filiorum Conventus, ejus dem congruè supportentur onera consucta, & quod en oneribus hujusmodi debite supportatis, nec non quarta si Abbatia sit separata & seorsum à Conventuali ; fi verò communis monsa inibi excitat, tertia parte omnium fructuum, redditunm & proventum Monasterii N. bujusmodi in restaurationem illius Fabrica , fen ernamenterum emptionem , vel fulcimentum aut pauperum alimoniam, pront major exigerit & [naferit necessissas, omnibus alies deductiss oneribus, annis singulis impartita de residuis Monasteriis fructibus, redditibus & proventibus , dispenere & ordinare libere & lieite valeas , ficuti , erc.

Cette clause est sirée du Concile de Latran, dont nous avons parlé ci-deffus ; elle fait connoître l'intention du Pape, qui est que le fervice de Dieu ne foit point diminué, & que les charges du Monastere soient acquirrées. Rebuffe, n. 17. 18. 45. Voyez Signa-

Les bénéfices de l'Ordre du S. Esprit en Sicile, de S. Jean de Jérusalem, de S. Antoine & de la Ste Vierge des Teutoniques, ne peuvent être mis en conimende, mais doivent être donnés en Titre aux Religieux ou aux Chevaliers de ces Ordres. V. aux mots Commanderie , Regul. Regul , &c. Rebutic , n. 41.

On jugera par ce que nous allous craignant que par un effet infentible

сом

exposer, touchant notre Jurisprudence fur cette matiere, si les principes que l'on vient de voir reçoivent leur appli-

carion dans nos usages. Régulièrement en France, par la maxime Regularia Regularibus , Secularia Secularibus, les Ciercs féculiers font exclus des bénéfices réguliers, ainsi que les Religieux des bénéfices féculiers. L'usage a introduit deux voies par où on élude cette regle. 14. Les provisions avec la clause pro empiente profiseri. 29. Les commendes. Nous n'avons à parler ici que des commendes. V. pour les provisions, &c. aux mots Secul. Secul. Reg. Reg. Cupiens profiteri, Provisions.

Par la commende, la définition nous l'apprend , un Clerc féculier devient capable de possèder un bénéfice régulier. & obtient à cet effer une dispense que le Pape seul peut lui accorder.

Ce pouvoir exclusif du Pape d'accorder des provisions en commende, a donné lieu à la distinction des commendes solites & insolites, Depuis le Concile de Trente, dont on voit cidessus le Décret sur cette matiere, les Papes s'étoient rendus difficiles à accorder des commendes, fur-tout des bénéfices qui avoient toujours été possédés en Titre. Les Impétrants, dans la vue de se les rendre plus favorables, expofoient dans leur supplique que le bénéfice avoir coutume d'être donné en commende, commendari solitum ; cet expédient réuflissoit si bien, que dans la fuite on a tenu pour maxime, que le Pape ne pourroit resuser que les commendes infolites, c'est-à-dire, les commendes des bénéfices qui ont toujours été possèdés en Titre, ou qui n'ont éré conférés qu'une ou deux fois en commende. V. l'art. précédent in fin.

Les Officiers de la Cour de Rome,

de cette maxime, le Pape n'eût plus la liberté de refufer aucune commende, inférerent au commencement du dernier fiecle, un Décret de retour en regle, dont l'effet ett de faire vaquer le bénéfice en Titre à la mort ou cession du Commendataire, cedente vel decedente; enforte que ce bénéfice ne pûr être conféré de nouveau en commende fans dispense spéciale. C'est de la que vient cette autre distinction des commendes, en commendes libres & décrérées; on appelle commende libre, celle où le Decret irritant, cedente vel decedente, n'a point été appolé, & commende décrétée, celle où il fe trouve.

Au moyen de cette nouvelle diffinc. tion, la précédente, ainsi que la maxime qui s'enfuit, deviennent inutiles, ( v. ci-deffons , ) parce qu'il faut fuivre les clautes des provitions ; on pourroit même en dire autant de cette autre . maxime françoife, que,, quand un bé-. néfice régulier a été postledé succes-, fivement par trois Séculiers en com-,, mende libre , le quatrieme qui de-, mande à en être pourvu en commen-", de , n'a pas befoin de dispense , c'est-,, à-dire, d'une difpente speciale que " le Pape foit le muire de refuser . " parce que les Officiers de la Daterie, sont dins l'ulage d'inferer le Décret indiffinctement dans toutes les commendes, depuis la connoissance qu'ils ont eu de cette derniere maxime. Cet usage est sans doute illicite à notre égard; mais comment justifier que le Décret de retour en regle a été apposé mal-a-propos dans la derniere commende l' Conment rapporter les provisions des anciens commendataires ? La chofe est possible, mais elle est bien dégoûtante pour un Impétrant qui veut jouir, & qui pour cette raifon, aime mieux faire mention du Décree appofé dans la commende du dérnier policileur,

que de s'exposer à un procès. Ce Decret a donc fervi merveilleufement à conferver ou à recouvrer, en faveur da Pape, la liberté d'accorder ou de refuter des provitions en commende, de la plûpart des bénéfices dont il étoit devenu Collateur forcé, Comme les Papes ne refusent que rarement les continuations des commendes, parce que fuivant ce qu'on a remarqué, ils ont toujours eu plus d'inclination pour les féculiers dans la difpenfation des benéfices: on n'a pas infifté en France à s'oppofer à l'ulage & aux effets du Décret irritant. Ce n'est pas que bien des Aureurs n'aient fourenu qu'il ne fair pas abfolument trois commendes libres pour rendre le Pape Collareur force de la commende, MM. Louet & Fevret ont prétendu qu'une feule commende libre produifoit cet effer. M, Duperrai, & après lui l'Auteur du Recueil de Jurisprudence canonique, n'ont pas distingué, pour ce nombre de trois commendes, les libres des décrétées; mais M. Piales, qui rappelle l'opinion de ces différents Auteurs, en fon nouveau Traité des commendes, tom. 1. ch. 14. 15. tient avec Vaillant &c l'Annotateur de Févret, que pour que le Pape foir obligé de conferer un bénefice régulier en continuarion de commende à un Séculier, deux chofes font nécessaires, 1°. Que le bénéfice aix été possédé par le dernier Commendatoire en commende libre, 20, Que cette commende libre foit folite, (remarquez cc terme & ce qui fuit : ) .. Les com-" mendes, dit M. de S. Vallier, Traité ", de l'Indult, t. 3. ch. 10. n. 19. font " libres on décrétées; & parmi les ., libres, ou clles font en utage, ou elles .. fout inulitées. Il faut , felon l'uft-" ge, un certain nombre de commen-,, des libres pour rendre le bénefice " Commendari felicum ; enforte que le Torse I. Dddd

Telle est la disserence entre une commende libre purement & simplement. & une commende libre & folite. Le Pape peut refufer la premiere, sans que l'Impétrant soit fondé à s'en plaindre; s'il refuse la seconde, il y a lieu de se pourvoir par la voie de l'appel com-

" la commende, eo ipfo, qu'il en a

" donné une premiere commende libre.

me d'abus. V. Etat.

M. Piales nous apprend en l'endroit cité, chap, 15. que le Grand Confeil avoit en vue de faire un Réglement fur cet objet, lors de l'Arrêt du o Août 1754. rendu contre le Sr. Maileval dévolutaire, déjà maintenu par un Arrêt du Parlement de Toulouse du 1. Avril 1752. & que par égard pour ce Parlement, le Grand Confeil a laisse les choses comme elles étoient : il saut voir l'espece de ces deux Arrêts rapportés par le môme Auteur, elle roule en partie fur le principe que nous venons d'établir, & en partie lur le principe fuivant.

Quoique par un effet du Décret irritant devenu presque ordinaire, les exemples des commendes libres foient rares, il en oft cependant, & il peut s'en former. Raifon pourquoi, on exiCOM

ge que l'Impérrant , soit par mort , loit par dévolut, exprime tous peine de nullité des provisions, que le bénéfice vaque de fait ou de droit, en regle, par la mort, réfignation, incapacité d'un Titulaire régulier, ou par Peffet du Décret irritant, &c. S'il exprimoit que le bénéfice vaque en commende, tandis qu'il vaqueroit en Regle. les provisions seroient obreptices, & par consequent nulles. Sur cela, il faut observer qu'un bénéfice est dit vaquer en commende lorfque le Pope ne peut refuser d'en pourvoir un Seculier, sur le fondement qu'il a été possèdé en commende libre par les trois derniers Titulaires; & on dit qu'un bénéfice vaque en regle ou en titre, lorique la derniere commende, ou l'une des trois dernieres étoit accompagnée du Décret irritant, ou enfin que le bénéfice est autrement tombé en regle. Ce qui laisse le Pape maître d'accorder ou de refuser la commende qui lui est demandée. C'est donc l'une de ces deux fortes de vacance que l'on doit exp imer, fi on l'omet, ou qu'on accuse faux, les provisions sont nulles, d'une nullité radicale que la possession de trois ans ne couvre pas: par la ruifon que les Décrets dans les referies de grace sont stricti juris, & obligatoires contre ceux-mémes qui les ignorent. Guimier, in Pragm. de elett. S. licet in verb. Expediri. Louet , de infirm. n. 195. Traité des commendes , ch. 12. V. Expression , Possession , Provisions , Vacance. Piales, tom. 1. des Collat. p. 110.

La commende décrétée a cela decommun avec la commende libre,qu'elle conferve la nature & la qualité du

bénéfice; mais elle en differe.

 En ce que les commendes libres font pures & fimples, fans expression d'aucune condition qui oblige de conférer le bénéfice en regle au premier

genre de vacance, ou de ne pouvoir Pimperrer en nouvelle commende, fans faire mantion du Décret de retour en regle, & fans une dérogation expresse à fon exécution ; au lieu que la commende décrétée contient la condition. fine qua non , la grace n'auroit été accordée, da resour en regle; ou la nécefficé, pour l'obtenir de nouveau en commende de rappeller au collateur le Décret pour l'en instruire . & exiger de fa part une dérogation à l'obligation de remettre le bénéfice en regle.

Cos deux commendes different en fecond heu en ce que l'on n'a befoin, pour obtenir un bénéfice en continuation de commende libre d'aucune information fur l'etat des bà iments du bénefice accourante d'être conféré en commende libre; au lieu que pour obtenir un bénéfice de regle en commende décrétée, & même quelquefois de commende décrétée, in similem commendam, il faut rapporter un procès verbal justificatif du mauvais état des bà iments, ou un certificat de l'Ordinaire; fans quoi la Cour de Rome n'ac- « Régulier , données à un Séculier , fans corderoit pas la commende.

Nous avons déjà remarqué que le Pape seul peut accorder des provifions de bénéfices en commende, parce qu'il peut seul déroger à la loi Regul. Regul. &c. L'Ordinaire peut bien conférer les bénéfices réguliers qui sont à sa collation, mais il ne peut les conférer en commende ; il est obligé de les conferer à des réguliers, foit que ces benefices qui vaquent viennent d'être possedés en commende libre ou décretée. On lui permet feulement de donner un bénéfice régulier à un féculier, ob defectum Regularium , dans le cas où il n'y a pas de Religieux du Monastere ou de la Congrégation de l'Ordre même dont dépend le bénéfice, capable de le posseder.

COMIl en est de même des Abbés & particulièrement des Titulaires ou Commendataires, eux-mêmes peuvent réfigner le bénéfice qu'ils tiennent en commende, mais la réfignation doit être en faveur d'un Régulier , secundum condecemiam status, s'ils veulent la passer en faveur d'un Séculier, il leur faut l'approbation du Pape qui dans ce cas peut très-bien la refufer : un bénéfice en commende ainsi résigné ou conféré à un Regulier, tombe des-lors en regle ainsi que par l'esset du Décret, C'estlà une regle dont on ne doute point; du moment qu'un Religieux en est en pollettion, la commende s'évanouit, & pour la réproduire, il faut une nouvelle dispense, laquelle au surplus ne se prétume print, & doit toujours être exprimée dans les provisions par une suite de l'expression sur l'état du bénésice . ou la nature de la vacance réquife exprefiement dans la supplique. Œuvres posthumes de M. d'Héricourt , tom. 1. confultation 74. où l'Auteur décide que les provitions d'un bénéficier expression de commende sont nulles. d'une nullité qui ne se peut reparer par de fecondes provisions données en

Mais fi le Pape peut feul accorder cette difpenfe, rien n'empêche qu'il ne communique ce pouvoir à fes Légats, aux Cirdinaux & même aux Collateurs ordinaires, & c'est aussi ce qu'il feit par des Indults qui étend & limite à fon gré. V. Indults.

commende.

Toures fortes de bénéfices ne peuvent pas être donnés en commendes. D'aoord les bénéfices féculiers font exempts de la commende, sant de la part des Réguliers que de la part des Clercs féculiers; a l'egard des Reguliers, on donne pour raifon que les commendes n'ont été introduites que pour l'avan-Dddd 2

toge du Clergé teculier, ou pour l'uule du bénence même, pro restauraneis, &c. V. Indults. Les Keligieux font par étar, incapables de remplir cette derniere condition. Quelques exemples, & encore plus, certains Auteurs avoient t.it douter en France de ce principe; Li question se présenta, il y a quelques années, au Parlement de Dijon, au fujet d'une Dignité & Canonicat de la Cithédrale de Châlons, donr un Piètre Chapelain, Profès du Couvent de l'Ordre de S. Jean de Jerufalem, s'eroir fair pourvoir en commende ; le Chapitre appella comme d'abus de ces provitions, & obtint Arrer le 20. Décombre 1757, qui déclare le Religieux, Protes de Malthe, incapable de posteder ce béréfice. L'Arrer est rapporté par M. Piales en son Traité des commendes, ainsi que trois consultations d'Avocars, où la maxime que nous établissons ne fauroir être mieux justifiée;les Religieux possedent bien quelquefois des cures régulieres, mais ce n'ett jamais à titre de commende. V. Paroiffe.

Quant aux Clercs féculiers, ce feroitcontre la nature & "cemc contre l'eftence de la commende qui suppose une incapacité, & par conféquent une difpente, qu'un téculier en jouit en commende. Si on a vu dans les fiecles derniers quelques exemples de cet abus pour parer à l'incompatibilité, on n'en veir plus, du moins en France; on n'y foulfirois pas non plus, qu'un bénéfice à charge d'ames, un Evêché, une Cure fuilent possedés en commende perpétuelle, foir que le Commendataire potledat en titre d'aurres pareils bénéfices, ou non.

Les commendes sont donc présentement restreintes aux seuls bénésses réguliers; encore en fant-il excepter les Chefs-d'Ordre, les Oilices claustraux & même les Cures régulières. Car celles COM

qu'on donne en commende font des Pricarés, Cures, ou les exemples en fort fort rares, il a ctc cependant jugé par Ariet du Parlement de Rouen, du 19. Jinvice 1730. qu'une Cure en commende, étant de la nature réguliere, ne peut être possédée par un séculier. pourvu per obitum. M. Routier, en fon-Recueil d'Arrêts, pag. 31. depuis quelques années, dit M. Pisles dans une noie au ch. 10. de son traité des commendes ; l'efige de la commende des Cures régulieres paroît répandre faveur, Il v a actuellement un certain nombre de Cures cinfi possedées, quoique la Pape n'accorde point aux Prélais indultaires, le pouvoir de conférer en commende, ces fortes de bénéfices : cependant il ne paroit pas que l'on fasse beaucoup de difficulté à Rome de les conferer de cette maniere aux féculiers. Ces commendes ne sont plus détavorables, fans doute parce que l'état Religieux gagne toujours à la retraite, & que les ionétions curiales , à les prendre & dans leur origine & dans la forme de lenr exercice, conviennent mieux au ministere des Clercs, Duperrai, movers Canoniq. tom. 2. ch. 14. pag. 368. & fuiv. Bardet, tom. 1. liv. 2. ch. 28.

On doit dire cependant qu'il n'y a proprement que les bénéfices Réguliers à la nomination du Roi, & les Prieures à la collation des Abbés ou des Religieux ou d'autres Collaceurs particuliers, fur lefquels peut tomber la commende. Elle eft ordinaire à l'égard des bénéfices Réguliers à la nomination du Roi; car Sa Majeste ne nomme de Religieux qu'à ceux qui n'onr jamais été mis en commende, ou qui par des privileges particuliers ne peuvent être polledes qu'entitre par des Reguliers. V. Nomination, Abbi.

Quant aux autres bénéfices Réguliers qui la plupart sont des Prieures du Grand Ordre de S. Benoît , à la de louer le logis abbatial. Suivant le ment, on doit y appliquer, par rapport à la commende, les regles que nous venons d'exposer. M. Piales en l'endroit cité, ch. 10. a fait une Dislerration sur les usages des Provinces de Flandres . de Hainault & d'Artois . par rapport aux commendes, & touchant la disposition & administration des Prieurés simples ou Forains, & des Prévôcés Foraines, tom. 2. eli. 4. Œuvres posthumes de M. d'Héricourr, tom, t. Conf. 30.

Quant à l'état des Commendaraires eux-mêmes, on doit les confidérer par rapport à leurs qualités nécessaires. à leurs devoirs & à leurs droits.

re. Par rapport aux qualités qui confittent principalement dans Page & Pordination, V. Age , Abbe , Pro. mot fort.

2°. Les derniers Conciles de France tenus à Rouen. à Rheims & à Aix, contiennent les Réglements fur l'état, les obligations des Abbés & Prieurs Commenditaires. V. Abbé Commendataire. L'article 31, du Réglement de la Chamore Eccletiastique des Erats de 1614. ordonne que les Abbés, Prieurs Commendataires & tous autres qui feront pourvus de qualque bénéfice . encore qu'il foit de ceux qu'on appeile à fimple Tonfure, porteront l'habit clérical, c'est-à dire, soutane ou longue robe. & à ce faire, teront contraints par faifie de leur temporel, & parle le pieux Auteur du Livre incitulé l'Abbé Commendataire.

bé de Montierneu, Ordre de Cluny, officie ou non, lesdits Religieux pré-

pleine collation de l'Abbé ou des Concile de Tours, ce logis doit être Religioux téparément, ou conjointe- feparé par un mur, du logement des Religieux. M. du Clergé, tom. 4p. 1105 .... 676.

3°. A l'egard des droits utiles & honorifiques des Commendataires . aquiparantur titulariis, nous Pavons dit lous le mot sibbe Commendataire. En conféquence de cette maxime adoptée en France, les Abbés Commendataires font conflicués en Dienité, ils peuvent être Jiges délégués, & font appelles au Concile. V. Concile. Ils jouissent dans les Eglises de leurs Abbayes, de divers droits honorifiques, plus ou moins étendus felon leur poffellion. Voici ceux qui furent accordés à l'Abbé de S. Memin par un Arrêt du Parlement de Paris du 1. Septembre 1671, qui a fervi de préjugé dans d'autres cas femblables. Cet Arrêt confirmarif d'une transaction porte que le ficur Abbé fera maintenu en la poffetition de tous droits honorifiques dans l'Eglife de S. Memin : savoir , de la premiere place dans le Chœur des Religieux Feuillants, & dans une chaire parce d'un tapis & carreau, & d'y prendre sa séance revêtu de son rochet & camsil, &c. quand il desire assister au Service Divin : qu'il aura encore devant le mairre Autel . . dans le Sanctuaire & autre lieu de l'Eglise, son prie Dieu avec tapis & carreau, & chatre pour s'y mestre, quand il lui plaira; qu'il pourra faire tout l'Oilice, si bon lui temble, les jours de Fêtes foencore par privation de leurs bené- lemnelles de l'année, & de celles de fices. Ce Réglement est il exécuté ? Il S. Bernard & de S. Memin ; à l'effet devroit l'être, ainsi que tous ceux dont de quoi , deux Religieux seront tenus de le venir averrir la veille desdires fires avant les premieres Vêpres, pour Par Arrêt du Grand Confeil du 21. favoir de lui s'il desire faire l'Office. Janvier 1658, il fur defendu à l'Ab- Qu'audit Sagneur Abbé, foit qu'il senteront l'eau beni.e., l'encens & la paix immédiatement après l'Officiant, en quelque place qu'il soit. M. du Clergé, tom. 4, p. 1235. jusq. 1256. Quant à la Discipline intérieure des

Monafteres, les Commendataires ne peuvent y prendre part faivant nos manincs. V. Abbé Commendataire.

Les droits untes des Abbès & Pricurs Commendataites fint tels à préfent , qu'ils juillem de leurs lors depuis l'usige des parages. V. Binn des Aboujes. Ten Binnoment feuis, pour la piupret, aux bindices dépendants des Abbuyes & Pieurés. Ils fount difpentes à cet égard de prendre l'avis des Réligieux. M. du Clergé, tom. 41, p. 1269. ... 1137.... 1205. tom. 11, p. 1622. & liuis V. Abbé.

V. au mo: Provisions, la forme des provisions des bénetices en commende

perpéruelle.

\$.3. COMMENDE LIBRE, DECRETÉE, Sollie, INSOLITE. L'on trouve la definition de ces différentes fortes de commendes dans l'article précédent.

COMMENSAUX, Commenfaler ou de Commitatu, qui mangent à la même table. On donne ce nom aux Officiers du Roi qui ont bouchs à Cour; & pir initiation, aux Eccléfiffiques fervant puès la préonne de leur E. eque. V. Abfint, Familier, Confervateur.

COMMERCE, V. Négoce,

COMMERE est celle qui rient un enfant sur les Fonts de Baptéme, & qui par est Ache contracte une parenté spicituelle avec cer enfant & avec fon pare. V. Affaité, Parrein.

COMMINATION, Comminatorne. On appelle Commination, une peine prononcée par la Loi, mais qui n'est pas exécutée à la rigueur. Pour juger si la peine prononcée par une Loi ou par un Cauon n'est que comminatoire, il faut entier dans l'intention du Législiteur, & dans le sens des termes qu'il a employés. V. Censure. Diction, de Droit Civil, verb. Commi-

natoire. COMMISSAIRE, en général, est une perfonneà qui un Sepérieur a donné commission de juger ou informer dans une affaire. Quand c'est le Pape qui donne la commission, on appelle ceux à qui elle est adressee Commissaires Apostoliques. Quand c'est le Roi, on les appelle Commissaires Royaux. Ces Committaires charges de juger, tont plus communement appelles Delegues, c'eft pourquoi nous renvoyons d'en pailer fous ce dernier nom; nous parlons auffi des Commiffaires charges d'exècuter les Referirs Apostoliques sous le mot Exécuteur, V. ci-après Commiffion.

En France le Roi nomme des Commiffaires non pour juger, mais pour affiiter en certaines Affemblées, cemme aux Affemblées du Clergé feculier & régulier; lur quoi, V. Affemblée.

Par la Déclaration du 22. Octobre 1648. S. M. révoque en fiveur de fes Cours de Patiements toures les commillions extraordinaires, & ordonne que pourliuite fera faire de chacune matière padevant les Juges auxquels la connoillance en appartient. M. du Clergé, tom. 8, p. 1154. & fuiv.

S. 1. COMMISSAIRES DU CHATELET.

V. Procédine.

S. 2. COMMISSAIRS DES DECIMES. Les Traisants ont this towent des propolitions fur l'établiffement de co Officiers pour être employers aux pourfuires, contraintes & autres difigences contre les Bénéficiers, leurs Fermiers & leurs Reveveurs, qui féroient effimées nécellières dans le recouvrement des Décimes, là en ont même obtena la création four les regnes de Heasi III, de Louis XIII, de L'ous, XIV, Mais le Clergé prévoyant les faires onercuelle des fonctions de ces Officieres, a follicié en différences occasions la révoncation de ces Estirs, & par les inflances, il en a estin arreié Peacousion par l'Esit de Supremires 1750, portaire l'appresifien des offices des Commmilières des decimens, crés par Estation de nouveaux offices de Commilficires des décimes au profit du Clergé, M. du Clergé, rom. 8. p. 1852, julq. 1857, V. Recevens, Jace.

COMMISSION, Il faut diflinguer entre les commissions qui émanent du Pape celles qui regardent les procès. ou ce qui est la meme choie, l'exécution des Referits de justice. & celles qui regardent les bénefices ou l'exécution des Reletits de grace, Nous parlons des premieres aux mots Délégués, Rescrits, à l'égard des autres, elles Iont connues fous le nom de Committatur, parce que dans le dispositif de la concession du bénétice ou de la grace, le Pape met toujours l'adrelle à un Evêque on autre personne & Dignité pour son exécution, en ces termes: commissatur, &c. in forma, etc. Ce qui marque que les Officiers de la Chancellerie doivent expédier la grace en la forme qui convient: le Pape en use ainsi, parce que ne connoillant pas par lui-même le mérite de l'Impérrant, il renvoie à son Evêque le soin d'en juger : d'où vient que quand le Pape fait par des bonnes attestations ou autrement, que l'Impétrant est digne de la grace, il n'use d'aucune commission, & l'expédition fe fait alors, non en forme commissoire, mais en la forme qu'on appelle gracicuse. Le Committatur est la quatrieme partie de la Signature sui- mission.

vant porte dicifion , mais V. Exécureur, Vifa, Perme, Concession.

COMMITATU, ( de ) On se sert de ce mot pour distinguer les Chanoines & autres Prêtres qui sont à la suite de l'Evêque, de comitatu Episcopi,

Touchant le privilège des Chanoines qui sont à la fuire de l'Evêque fes Commenfaux, ou fcs Officiers, & fur l'étendue de ce privilege, il faut voir un Arrêt du Conseil d'Erat du 11. Avril 1713, contre le Chapitre de Rheims, un autre Arrêt célebre du 4 Octobre 1727, contre le Chapitre de Sr. Malo, un autre du 29. Septembre 1725 contre le Chapitre d'Orleans, un autre du 26. Septembre 1736. conrre le Chapitre de Rieux, un autre du 14. Décembre 1746, contre le Chapitre de Bauvais, un autre du 27. Novembre 1745. Esfin le fameux Arrêt entre M. l'Evêque & le Chapitre de St. Claude du 23. Octobre 1750. dans les rapports d'Agence, ès Assemblées de 1730.1740. 1750.81755.

Il y a, dit-on, une différence effentielle à faire entre les Chanoines choisis par l'Evêque pour l'aider dans le gouvernement du Diocese qu'on appelle de comirars, & les Officiers Commenfaux de l'Évêque, les premiers font privilégiés de droit, & doivent être tenus pour présents; il n'en est pas de même d'un Aumonier d'un Evêque, il n'est pas privilegié de droir, mais seulement, lorique l'usage en est établi; ce qui s'observe surtout , lorsque l'Evéque n'a pas confommé le droit qu'il a , d'avoir à la suite deux . des Chanoines de certe Eglife. C'est dans ces circonstances que le dernier Arrêt a été rendu : V. au reste, sur toures ces décisions les M. du Clergé, tom. 2. p. 940. &c.

COMMITTATUR. V. ci-dessus Com-

COMMITTIMUS. On appelle ainfi dans ce Royaume le privilege que le Roi accorde à certaines perfonnes ou Communurés de plaider à un Tribunal particulier. V. au mot Confer-

COMMUNALISTES, Il y a dun Iss Paroilis de plutieus Diocefes du Royaum des Communautés de Prêtres, qu'on appelle ici Communalités, & la Filledi ou Agarégic. Ces Prêtres din ordinairemen natifs de la Pracifei; quand iis font nés ailleurs, en ne la aggrega au corps des Communalifeis qu'en payant un certain drôte les aggrega au corps des Communalifeis de la pracifeis de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la co

Dans le Diocese de Clermont, les Communalistes étoient venus en dernier lieu à un tel point de crédit & de pouvoir dans les Paroifles, qu'ils partageoient absolument les fonctions Curiales entre eux & le Curé; ils desfervoient la Paroitse par tour, & fe disoient Cocurés; en 1720, le Curé de Notre Dame de Mauriac, dans ce Diocefe, lasse de ces uturparions, interjetra appel comme d'abus d'une Sentence rendue par l'Official de Clermont, contenant un grand nombre de Chefs & de Réglements très- préjudiciables aux Cures, & tres-favorables aux P. êtres, Filleuls & Communaliftes, Son appel fut fuivi d'un Arrêt dont nous transcrirons ici le dispositif, parce qu'il peut fervir d'exemple à toutes ces l'aroiffes ou l'on voit de pareilles aggrégations.

Cet Arrêt est du 12. Janvier 1726, & dit y avoir abus dans la Sentence de l'Osficial, du 24. Octobre 1616, en ce qu'on avoir donné aux Pretres Filleuls de Munire, le titre de Communauté; qu'il y étoit dit qu'auxdits Pré-

tres & Communautes apportiendroient les Gran. Melles de frairies & tentations, Grand Messes de dévotion , Saluts , Processions de ficiries & de dévotion, & autres Offices & Prieres cafuelles; les Marines, Landes, Vépres & Complies accouramés etre célébrés dans ladre Eglife de Mauriaer que les houres de l'Odice teroient reglees par l'Allemblée aefdits Pretres; qu'en l'abtence du Curé , le Vicaire ne pourroit porter l'Etole , ni occuper fa place ; qu'il n'autoit aucune part aux discibutions des fondations , & autres revenus catuels de l'Eglife à que la benédiction feroit donnée par l'H bdomadier , ou le plus ancien Prette en son abiences qu'il seron nommé un Syndie par les Marguilliers) que les lo idations ne pourrolent être acceptees que par deliberation commune des Vicaires perpetuels, & defaits Pretres ; qu'aux enterrements , autres que ceux qui setolent faits dans le cimetiere, on setoit obligé d'appeller tous les Prêttes Filleuls; que le Curé paieroit une fomme de 30, liv. pour fon droit d'entrée , & en ce que les parties out été miles hors de cour fur la demande formée au tujet des ornements , & autres choses leguées aux Cures de Maurire par le sieur Pommerie, & au fun-lus dit qu'il n'y a abus, Fait derenfes auxoirs Préties Filleuls de

COM

prendre le titre de Comm manté, & d'exercet aucun droit dont jouisfent les corps de Communautés, approuvés comme tels dans le Royanne, fauf à enx de piendre le titre & qualité de Prêtres Filleuls, & de ferviteurs de la Paroiffe de Manriac; Ordonne que les Melles Paroifiales & autres Offices , Saluts , Processions , Veptes & Matines , feront dits & célebrés par ledit Curé feul ou fon Vicaire en fon abfence , fauf auxdits Protres Edleuls en cas de difficulté fur les heures du fervice, & dittributions des Offices , Mell's & fondations , à se pourvoir pardevant l'Evêque. Ordonne que le Vicaire pottera l'Étole en l'absence du Curé, & précédeta lesaits Prêtres Filleuls tant en sa présence, qu'en abience dudit Curé, soit dans le Cheent de ladite Eglife ou Processions, & autres cérémonies; à cet effet occupera la premiere place du côré gauche, & aura part aux diffributions des fondations & cafuels, lorqu'il affittera & acquittera lefdites fondations. Fait défenfes auxilits Pretres Filleuls de s'immifeer dans l'administration des reveaux de ladite Eglife & Febrique, letquels teront administrés par des Margnilliers Laies conformément aux Déclarations du Roi, Actes & Reglement de la Cours à cet effet , les Habitams de Mauriac feront tenus de s'affembles à la première fonimation des Marguilliers : condamae letaits Prétres Fri-1.45

COM

leuls à tendre compte aux Cutés & Marguilliers qui feront nommés de l'administration q'ils ont ci-devant faite defd, tevenus. Fait defenfes aux Piertes Filleuls d'acceptet aucuns logs, ni fondations; à l'avenit affithetont leid. Pretres Filleuls fuivant les offres dudit Bonnefond, aux Offices qui feront celebrés dans lad. Eglife , participetont aux tétributions & fondations , à la charge par eux d'affifter à l'Office Paroiffial , & d'aidet led. Bonnefond dans l'Office, fuivant qu'il leur sera pat lui indiqué, conformément aux statuts du Diocese & Réglement de l'Eglise de Mauriac. Sur la demande au fujet des revenus & autres ehofes léguées aux Curés de Mauriac par led, Pommerie, ordonne que les parties se pourvoiront pardevant les Juges ordinaires ! fur le furplus des demandes , fins & conclusions des parties les a mifes hors de cour , condamne les Prêtres Filleuls aux deux tiers des dépens,

l'autre tiers compenié. Et faifant droit fur les conclutions du Proeureut Genéral du Roi, fait defenfes auxd. Ptetres Filleuls, de tenir aucun Chapitre : Ordonne que le Seeau dont ils ont uie fera fupprimé, sauf à s'assembler conjointement avec le Curé & Vicaire, dans la Sacristie une fois le mois, même plus souveut s'il est jugé nécessaire par le Curé , pout delibérer fur leurs affaires purticulieres, sans que lestires Atlem-blées puillent être annoncées par le fon de la cloche, ni qu'elles puillent être faites en l'abience du Cuté, au juel eas d'abience feront remifes à un autre jour ; l'élection des Marquilliers fera faite à l'avenir à commencer au premier Dimanche qui suivra la fignification du présent Arrer, à l'issue de la Messe Paroisliale, dont ils seront avertis par publieation faire an Prone en ladite Meile ; lefquels Marguilliers (eront tenus administrer & gouvernet en bon pete de famille, conjointement avec le Curé, les revenus de ladite Fabrique, ensemble de veillet & tenit la main à l'execution des fondations, & à la eélébration du Service Divin; de laquelle adminiftration, ils rendrent compte tous les ans, un mois aores leur charge finie, aux anciens Marguilliers & principaux habitants, en préfence dudit Cure , & de deux defdits Pretres Filleuls, qui feront pat eux choifis. Le compte à rendre par lesties Pretres Filleuls , se fera aux Marguilliets qui fetont ci-aptes nommés, avec les aneiens Mitguilliers & principaux habitants , en présence du Caré & de deux defairs Pretres Filleuls appelles , & les reliquats , remis entre les mains des Marguilliers en chatge , qui s'en chargetont en recette dans leur premiet compte, fauf en être fait emploi

COM 585

pat délibération des Cures , Marguilliers as ciens , principaux habitants , & de deux Ptêtres Filleuls, fi les fommes font confidérables: Ne pourra à l'avenir être accepté aucune fon lation, que par les Curés & Marguilliers, en profence de denx deflits Pretres Filleuls; lors de laquelle fi la fondation a éré acceprée. le fervice & la diff. foution font téglés , & le fonds mis en mains des Marguilliets. Les titres de foudations, ci-devant faites & aceeptées, fi aucune y a , par les Pièrres Filleuls, feront rapportés dans un mois du jout de la fignification du préfent Arrêt entre les mains des Marguilliers , pour être remis avec les autres titres de la Fabrique, dont fera fait inveutaire en ptélence dudit Curé & Marguilliets, & de deux defaits Pretres Fillenls, au pied duquel lefdits Marguilliers fe chargeront desdits titres & papiers ; & avant d'indiquer le lieu auguel leidits titres feront dépufés, ordonne que proces verbal fera dreife par le Juge Royal des lieux, de l'état présent des deux chambres & batiments , étant au-deffus de la Sacriftie s eufemble de l'état des batiments & tertein qui sont vis-à-vis , pout le proces verbal rapporté & communiqué à M. le Procureut Genéral, erre fait droit pat la Cout ainst qu'il appartiendra; cependant par une ptovision, seront leidits titres déposés dans la chambre construite au deffus de la Sacriftie, dans un coffie ou armoite fermant à deux ferrures à clefs , différentes , dont l'une fera mife es mains du Curé, & l'autre ès mains du Matquillier comptable': fera mis dans la Sacriftie , une Table contenant les fondations tant anciennes que nouvelles, Sera libre aux parents & héritiers d'appellet tel nombte de Pretres qu'ils jugeront à propos aux entetrements de quelque qualité qu'ils foient , lotique les defants n'en anront pas autrement ordonné pat leut detniere volonté , & où tous lefdits Pierres & Filleuls ne feront appelles, le choix en appartiendra aux parents & héritiers , & à leut défaut , au Curé du lien , au nombre desquels Pierres le Vicaite sera roujours appelle s'il n'est occupé à d'autres fonctions.

M. Tevêque de Clermont, par une ordonnance du 26 Novembre 1720. a érendu la diffonítion & Réglement de cet Arrêt, aux Paroilles de lon Diocefe, deflevries par des Prêtres Filleuls: il y et dir, que c'eft fans déroger néamoins à ce qui autorité cé-devant réglé par Arrêt ou par Tranfaction Tome 1.

verb. Communalifies. COMMUNAUTÉS : fociété d'hommes qui habirent en un même lieu :

Collegium five corpus dicitur focietas quadam hominum ita contracta, ut ex pluribus personis veluci una persona & unum cerpus fiat qued enjulque Univerfiras. Entorte que ce qui appartient à un Corps ains compoté, n'appartient pas aux particuliers qui le forment, mais au Corps même : Res enim , hujusmodi communes funt eis non ut fingulis, fed nt univerfis : Collegium personam quamdam effe imaginamur ex pluribus perfonis condatam. L. mortuo ff. de fidej. On ne peut donc procéder au partage de ces biens, fans réduire à néant le Corps ou la Communauté : Nec eas partiri ac dividere possunt , nifi Collegio dissoluto L. 3. ff. de Colleg. & Corpor. Par une conféquence de ces principes, fi le Corps faillit, on ne punit pas les membres en particulier, mais le Corps même en Communauré : Ob delictum Collegii non temere plectuntur finguli, sed Collegium ipfum potius. Auth. fucta 6. ult. f. de panit, leg. V. Syndic , Interdit.

C'est une maxime tirée de la Loi 83. ff. 4. verb. fignif. que trois font College ou Communauté, tres facient Collegium, mais il n'en faut pas moins: deux, un feul même peuvent conferver à une Communauté déjà établie, son erat & fes titres, mais ils ne fauroient en fonder une par leur nombre; il faut

COM

être nécessairement trois pour cela : fi l'on n'est que deux , l'un peut être appellé Collegue de l'autre sans faire Corps ensemble. Dect. in lec. cit.

Les Communaurés font comparées à des mineurs. V. Mineurs.

S. I. DIFFÉRENTES SORTES DE COMMUNAUTÉS. On doit distinguer trois fortes de Corps & Communautés: Eccléfiastiques , Laïques & Mixtes.

Les Communautés Eccléfiastiques font compotées de Gens d'Eglife, elles font séculieres ou régulieres ; les Communaurés féculieres font les chapitres des Eglises Cathédrales ou Collégiales les Seminaires & autres Corps Éccléfiastiques semblables, qui ne vivent pas fuivant une des quarre regles approuvées par l'Eglise; les Communautés régulieres, au contraire, font celles qui sont composées de personnes réunies pour vivre en commun fous une regle duement approuvée.

On peut mettre encore au rang des Communaurés Ecclesiastiques séculieres ou régulieres, les Colleges, les Confrairies, les Hôpitaux & autres lieux femblables qui ont des biens en commun pour des usages de piété. Voyez Ordies , Confrairie , Hopital , Main-

A l'égard des Communautés Laïques, on les connoît, ce femble, quand on Lut quelles font les Communautés Ecclétiastiques. V. les Dictionnaires de Trevonx & de Ferrieres. V. aufli Cleres . Clergé , Main-morte.

Les Communaurés Mixtes fonr celles. dont partie des membres est Ecclésiaftique, & l'autre partie Laïque. V. Paironage , Office.

S. 2. COMMUNAUTÉS ECCLÉSIASTI-QUES, ORIGINE. Touchant l'origine des Communau: é: féculieres , V. Chapiere , Chanoine , Séminaire. Pour l'origine des Communautés régulieres. V. COM

Monasteres, Moines, Chanoines, Abbé. S. 3. Communautés Ecclésiastiques, Etablissement, Acquisitions.

V. Etablissement, Acquisition.
COMMUNION. L'on entend ici
par Communion, la participation à
la Sainte Euchariste.

Dans la ferveur des premiers fiecles, on communicit tous les jours : & si l'on prend les paroles du Pape Calixie à la Lettre, c'éroit alors parmi les Fideles, une obligation qu'il leur falloit remplie, s'ils vouloient avoir entrée dans les Eglises : Peralta consecratione, emnes communicent, qui nolunt, Ecclefiasticis carere liminibus, sic enim Apostoli statuerunt. Cet usage qui demandoir l'habitude d'une grande piété, cessa dans les siecles suivants ; on n'exigea la Communion de la part des Fideles, que trois fois l'année, favoir, à Pâques, à la Pentecôte & à la Noël; le relâchement qui s'introduifit encore à cet égard, porta les Peres du Concile Genéral de Latran en 1215. à borner cette Communion d'obligation pour les Fideles parvenus à l'âge de raison à une fois l'année, c'est-à-dire, à Pâques. Le Concile de Trense a confirmé ce Réglement en la fession 13. c. 9. " Si , quelqu'un nie que tous & un cha-" cun des Fideles Chrétiens, de l'un " & de l'aurre sexe , ayant atteint .. l'âge de discrétion , soient obligés " de communier tous les ans, au moins ., à Pâques, felon le commandement " de la fainte Mere Eglise, qu'il soit ., Anathême, V. Confession.

On donnoit autréfois PEucharifile aux enfants, comme font encore les Grees; on la donnoit aufil aux Laïcs fous les deux especes. Le premier de ces ufages avoir dépà celle au temps du Concile de Latran, qui ne comperend fous le précepte de la Communion annuelle, que les Fideles parve

COM 87
nus à l'âge de raiton; & le Concile
de Confiance autorife la coutume obfervée depois long-temps, de ne faire
communior les Laics que fous une feule
épree. Dans les fréziene & dix-feprieme fiecles, un Clerc préfentoir aux
du vin pour se parister, mais dans un
vafe non destiné à la conféración. Cet
usage que ses inconvénients ont fair
cester, s'est confervé dans quelques
Monaîteres, comme dans celui des
Monaîteres, comme dans celui des

Les Conciles ordonnent aux Curés & Prédicateurs, d'exhorter les Fideles à la fréquente communion. Le Concile d'Aix en 1383 ordonne aux Diacres & aux Sous-Diacres de communier au moins deux fois dans le mois, & une fois aux Minorés & aux fimples Clercs.

130 .... 140 .... 152.

Les Canons défendent de recevoir à la fainte Table les pécheurs publics & notoires. Le Concile de Milan tenu en 1565. & celui de Narbonne en 1609. sont exprès là dessus. M. du Clergé. tom. S. p. 111 .... 130 ... 147. Ouels font ces pécheurs publics & notoires? ce font frivant la doctrine de S. Thomas rappellée par Cabaffur, lib, 3. cap. 7. p. 2. ceux dont les crimes font connus par une évidence de fait , ou par une condamnation juridique, ou enfin par leur propre confession; ut antem seiatur quinam publici & quinam occulti peccatores babendi funt , dicit D. Thomas , loco cit. eos esse manifestos peccatores, quorum peccata innotnerunt per evidentiam falli quales sunt publici usurarii, publici concubinarii, publici raptores, vel quorum innotueruni peccata per publicum five ecclesasticum five faculare judicium. His adjungitur tertium notorietatis genus , quando ipse peccator de suo se crimine jastat & paffim ac manifeste illud confitetur. Si ergo una aliqua de tribus notorietatibus

Exce 2

peccase faltus fuerir manifflus ac diffamatus apud majurem civitasis partem-, seganda eft i cemmunia citima coramillis qui cjus crimen ignoran: Cum cnim fiamme losco amferie, vom bobetju stillum amplius ut funno dellitam ibs celevor. C exiqui momenti eft, fi mua atu alter id ignoret, qui ex aliveum relatione faciti coprisus citi coprisus citi coprisus citi

Quant aux pécheurs occultes s'ils demandent la communion en public, on ne peut la leur refuler, pas même quand le célébrant viendroit tout récemment de leur refuser l'absolution dans le tribunal de la Pénitence. La raison est que tout Chrétien par son caractere a droit d'être admis à la fainte table, & qu'il ne peut perdre publiquement cer avantage que par un péché qui l'en rend publiquement indigne;& par rapport au Confesseur qui connoît fon état par la voie de la confeffion, il en révéleroit le féeret s'il y ajoutoir le refus des Sacrements. Ajoutez que ce feroit là un moyen dont les mauvais Prêtres le serviroient pour nuire;

esp. 21. n. 55. Dom. Soto, n. 4. dift. 11. q. 1. arr. 6. Les Reiractaires à la Bulle Unigenitus sont ils au cas du resus public des Sacrements ? V. Sacrement.

outre le scandale qui en résulte nécesfairement. Ce sont là les motifs de

cette autre décision suivie généralement par les Théologiens. Thom. Summ.

Theol. a. 80. art. 6. Navarr. Manual.

Nous érabilifons ailleurs que la notorité de fair n'elt pas reque en France, d'où il fair qu'au for extérieur le rofus public des Sucrements, n'elt légitime que contre des préheurs dévouces ou condamnés jurisliquement. Voiré comment s'en explique Pauteur fi comu du Dictionnaire des cas de conficience, dans l'espece d'un Concabinaire à qui fou Curé vouloit reitifer la commi-

nion paschale, précédée ou suivie des monitions pour le faire cenfurer. " Leufroi, ( c'est le nom idéal du Curé ) n'est pas en droit de faire à Hombert les trois monitions canoniques, dont il l'a menacé, sans qu'auparavant il sit obtenu une sentence Juridique qui le déclare atteint & convaince du crime de concubinage. La raison est, que . fuivant la Jurisprudence qui s'observe dans ce Royaume, on ne reconnoît aucune autre notoriété publique, que celle qui procede d'un jugement rendu contre le coupable; & que par conféquent, fi ce Curé failoit ces monitions publiques, Hombert feroit bien fondé dans le for extérieur & devant les hommes , à en interjetrer appel comme d'abus, sur lequel Lenfrey seroit condamné s'il les avoit faires, avant une sentence déclaratoire. Ce Curé doit donc avoir recours à son Evêque, au lieu de faire ces monitions; & après lui avoir expoté la vérité du fait, recevoir ses Ordres & les exécuter. D'où il faut conclure, que felon les regles qui se doivent pratiquer dans le for extérieur, Lenfroy ne peut pas non plus refuser publiquement à ces deux personnes la communion paschale, avant que le Juge les ait déclarés coupable de concubinage par une fentence rendue dans les formes, c'est-à-dire, pronomée en conféquence des informarions faites contre eux; mais fi le fcandale est évident & absolument public, la débauche de ces deux perionnes ne pouvant être exculce fous aucun présente, nous croyons que dans le for de la confeience, le Curé peur & doit leur retufer la communion pafchale, fur-rout après avoir reçu fur cela les ordres de son Evêque. "

Par Arrêt du Parlement d'Aix du .... Avril 1711. il a été jugé que le resus de la communcion étoir cas ro-

COM

yal, La cause du reius, évoit une affemblée de jeux que le Vicaire de la Paroisse reproche méme publiquement à la Dame qui se presenta pour communier; on cita dans cette cause, Fevere qui dit, liv. 8, ch. 3, , que les Curés ne peuvent resuser la communion aux accusés, même des plus grands crimes, parce qu'ils les bannivoient de Féglis; ce qu'ils les bannivoient de Cause de la confession de la concentral de la confession de la concentral qu'ils de leurs pouvoirs. Arrèrs de Bonnet. Quant à ceux qui sont Refraêtires à la Conftitution Unigenieus. Voy. Sucrement,

COMPACT est un terme Générique, qui dans s'i significarion litrérale, veut dire aurant que Concordar, Contrat, Convention, mais dans l'utage en matie-res Ecctéfiatiques, on ne l'entend communément, que du compact des Cardinaux dont nous allons parles.

§. 1. COMPACT DES CARDINAUX. On appelle ainfi la Bulle de Paul IV. en verru de laquelle le Pape ne peur ni prèvenir les Cardinaux ai fe referever leurs bénéfices, ni enfin déroga à la regle de infirmis, à leur préjudice.

Nous parlons suffisamment des principaux effets de cette Bulle, sous les mots Cardinal, Indult. On en voit la teneur en la meilleure forme, dans le manuel du Droit Canonique, & toutes les explications nécessaires sous l'arr. 11. des Libertés de l'Eglife Gallicane nouvelle édition. Il suffira donc d'obferver ici que ce compact en ce qu'il ne répugne pas à nos maximes, a été reçu par des Lettres Patentes du 16. Janvier 1558, enrégistrées au Grand Confeil; ce qui en a fait comme une Loi du Royaume, à laquelle il n'eft plus au pouvoir du Pape de déroger. lec. cit.

S. 2. Compact, Bretagne. On appelle encore compact dans ce Royaume, felon quelques-uns, un ancien accord fait entre le Pape & tous les Collateurs de Bretagne , & selon d'autres, un fimple usage antérieur à l'établissement des regles de Chancellerie. par lequel tous les Collateurs ordinaires ont droit de conférer les bénéfices qui vaquent pendant quatre mois, qui font les derniers de chaque quartier de l'année ; favoir , Mars , Juin , Septembre , Décembre, & les huit autres mois appartiennent au Pape ; de forte qu'en Bretagne les Collateurs ordinaires, autres que les Évêques, n'ont que ces quatre mois pour conférer les bénéfices vacants per obitum; on appelle ces mois, mois de partition, à la différence des mois de l'alternative. Hevin fur Frain, Plaid. 104. Jurisprudence Canonique. verb. Alternative, fect. 1. dift. 2. n. 12. V. Alternative. M. du Clerge, tom. 10. pag. 1149. & fuiv. M. Piales, en son nouveau Traite des Réferves, tom. 3. p. 320. discute au long l'origine & la nature de la partition des mois entre le Pape & les Collateurs de Bretagne. V. Bretagne. COMPATIBILITE. V. Incompatibi-

lité.
COMPERE est le Parrain qui tient
Pensant sur les sonts de Baptéme; on
appelle Commere, la Marraine. V. Assenté.

COMPLATION. V. Droit Caron. COMPLAINTE EN MATIERE BE-MEFICIALE off une action intencée par celui qui se prétend troublé par un autre, en la possession J'un bénésice.

Cette action est appellée complainte, parce qu'elle est intentée au nom & à la Requête d'une partie qui se plaine du trouble qu'on lui cause en la jouisfance du bénésice contentieux.

Or ce trouble peut venir, ou de la possession prise par une autre partie, ou de l'opposition formée à la posses-

f.on du Demandeur en complainte. Comme la complainte en matiere bénéficiale cit une imitation, & pour le nom & même pour la forme de la complainte de ce qui se pratique en matiere profane; il femble qu'il ne devroit y avoit que celui qui est le premier en posselfion du bénétice, qui pût intenter l'action en complainte, puisque c'est le feul qui puisse se prétendre troublé dans la possession; mais on a permis aux autres, prétendant droit sur la même possession du même bénésice, de poursuivre la complainte contre le posfeileur actuel dudit bénéfice, fur le fondement, que la continuation de polsestion de celui-ei-, est un trouble de la leur. V. Poffeffoire.

S. 1. COMPLAINTE, PROCEDURE. Le Titre 15. de l'Ordonnance de 1667, regle la forme de procédet en matiere de complainte bénéficiale,

L'art, t, ordonne qu'en matiere de complainte pour le possessoire des béséfices, les exploits de demande feront faits, & les affignations données en la forme & dans les délais preferits pour les autres affaires civiles.

L'art. 2. veut que le Demandeur soit tenu d'exprimer dans l'exploir d'affignation fes titres & capacités. Voy. Capacité.

L'art. 3. veut que l'exploit d'assignation foit donné à la perfonne ou au domicile du Desendeur qui est en posfession actuelle du bénésice sinon au lieu du bénéfice. V. Citation.

L'art. 4. regle la compétence des Complaintes, fur quoi V. Poffeffoire, & l'article qui fuit dans la divinion de norre matiere.

L'art. 5. abroge l'usage des appointements à communiquer tittes & à cerire par mémoires. Cette abrogation est une

L'art. 6. ordonne conformément à

COM

l'art. 46. de l'Ordonnance de 1529, que le Défendeur fera tenu dans les délais ordinaires, de fournir fes défenfes. dans lesquelles seront expliqués les titres de la provision, & le genre de la vacance fur laquelle il a éré pourvu, comme auffi de donner au Proeureur du Demandeur des copies signées de son Procureur, tant de ses défenses que de ses titres & capacités. La communication des titres est ordonnée en ces matietes plus rigoureusement qu'en d'autres, & au défendeur comme au demandeur " parce , que, dit Bouchel en fa Bibl. Can. " tom. 1. p. 321, la priotité du temps " & la justice du ritre décident en-, tiérement la question. V. Re rence.

Trois jours après, dit l'an. 7. la cause scra portée à l'Audience sur un fimple Acte, fignifié à la Requête du Procureur plus diligent, pour être pro-noncé sur le champ; si faire se peut, fur la pleine maintenue, fur la recréan. ce ou fur le sequestre, s'il y écher. V. Recréance , Maintenue , Sequestre. L'art. 8. exige un Certificat de deux Banquiers pour la vérification des fignatures & expéditions de Cour de Rome. V. Certificat.

L'art. 9. & 10. reglent l'exécution des Sentences de recréance ou de sequestre avant la maintenue. V. Recréance , Sequestre.

L'art. 11. obvie au cas où l'un des contendants vient à décéder dans le cours de l'instance, V. Litige.

L'art. 12, ordonne que celui qui interviendra en une complainte pour le possessione d'un bénésice, se ra tenu d'expliquer dans la requêre les moyens d'intervention, & bailler copie signée de fon Procureur, tant de la requêre que des titres & capacités au Procureur de fuite nécessaire de la disposition de l'art. 2. chaeune des parties. V. ci-devant l'art. 6.

L'art, 13. regarde particuliérement

COM 591

les Dévolutaires, comme l'art. 14. Les Bénéficiers Mineurs. V. Dévolut, Mineur.

Les art. 15. & 16. parlent de la résignation & subtogation dans le cours du litige, sur quoi V. Litige.

L'art. 17. est rappellé comme l'art.

4. dans le ch. suivant.

L'art. 18 présent l'exécution d'une condamnation contre un Résignataire subrogé dans l'instance, nous le rappellons sous le mot Livige.

Enfin, Part. 19. & tous ceux qui fuivent dans le même titre regardent la procédure des complaintes en régale que nous rappellons ailleurs, Voyez Régale.

Il faut observer que quand plutieurs contendants prétendent au même bénéfice, la complainte ne se divise pas: il faut plaider avec toutes les parties si on poursuit le jugement d'un défaut faute de comparoir, ou de détendre contre l'un, on renvoit les parties à l'Audience pour en adjuger le profit, li y auroit de l'inconvenient de maintenir contre le défaillant : le maintenu pourroit perdre sa cause à l'Audience contre les autres, & ceux-ci qui n'auroient point d'Arrêt contre le détaillant, seroient obligés de lui faire un nouveau procès, ou pourroient en cifuyer un de sa part, ce qui seroit injuste ; ainsi décidé au Parquet du Grand Confeil. Brillon , verb. Benefice , Complainte, in fin.

5. 2. COMPLAINTE, JUGE, COMPATENCE, L'ATE, 6. du Irite 15. de l'Ordonnance de 1667, ordonne que les complaintes pour benéfices foient pourfuivies pardevant les Jugei Royaux auxquels la connoillance en apparaiten privativement aux Juges d'Egillo, & à ceux des Seigneurs, encore que les biencies fulfant de la fondarion des Seigneurs ou de leurs Aureurs, ou qu'ils en cellfunt la préfentation ou qu'ils en cellfunt la préfentation ou

collation.

On jugeoit autreios que lorfajúna Seigneur Hau-Jufficier avoit de benèfices dépendants de fa collation, son Juge pouvoit en connoirer ce utisge est attefé par Dumoulin, sur la regl. de risfrants, n. 419, par Bodoau fur Louer, letr. B, tomm. 11, n. 15, in fin. & celf. Inst doute pour la réciorner que l'Ordonance, après avoir exclu les Juges des Seigneurs, ajoure cere cluile, enver que les bénéfices foirm de lum collation.

Les Juges auxquels la connoissance des complaintes appartient suivant le même article, sont les Juges Royaux, dont les appellations rellortisser immédiatement aux Cours de Parlement.

Edit de Cremieu, arr. 13.

Le Juge d'Eglife est exclu de certe connoillance par les railons que nous déduitons ailleurs. Il ne peut pas même aujourd'hui connoître du pétitoire. V. Possessire.

Ceur qui on un droit de Cemmiri.

must aux Requèers du Palais ou de
l'Hôtel peuvent y porter les complainers fur les maieres bienfeitales, de y
faire évoquer les complaintes danstlede même de ceux qui ont leurs caules commifis pradvant les Juges confervateurs d'une Université, de de ceux
qui ont droit de phialder en premiète
inflance au Grand Confeil. V. Confervateur.

L'arc. 17, du même ritre cité, your que les Sontences de récréance lequeftre, ou de mineeue, ne foient valables ni exécutoires, fi elles ne foient valomices par pluficurs Juges, du moins au nombre de cinq qui teront denne mis dans la Sontence, fi elle a éré rendue à l'Audience; ou qui enf proporent la minute, fi elle a éré rendue fir inflance, c'est-à dire, par éré mottendaire, néternénies Sa Majoké, notre châre néternénies.

rion changer pour ce regard dans l'ufage observé aux Requêtes de l'Hôtel ou du Palais. L'importance de ces jugements, & l'exécution provisoire qu'on leur donne, font les motifs de cette disposition rare pour les tribunaux fabalternes.

Boutaric, fur ce même article de l'Ordonnance, dit que dans la Province du Languedoc, les Juges-Mages & Lieurenants Genéraux des Bailliages & Sénéchaullees, ont été maintenus par Arret du Confeil du 21. Décem-Lie 1671, dans le droit & dans la possession où ils étoient, de tenir seuls les Audiences. Ce qui rend la disposition de cet article sans effet à leur égard.

Les complaintes fur les bénéfices vacants en Régale fe doivent porter en la Grand'Chambre du Parlement de Paris. V. Régale.

S. 7. COMPLAINTE, DECÈS. RÉSI-GNATION. V. Litige , Subregation.

S. 4. COMPLAINTE DEVOLUTAIRE. V. Devolut.

COMPONENDE est un Office de la Cour de Rome qui s'exerce dans un lieu où l'on compole, c'est à dire, où l'on regle la taxe de certaines matieres, comme des dispenses de mariage, unions, suppressions, érections, coadjutoreries, pentions fans cause & pluficurs autres. V. Provision , Taxe.

Celui qui exerce cet Office, s'appelle le Préfet des Componendes; il avoit été créé en titte perpétuel, comme les autres Officiers, par le Pape Pie V. il fut depuis supprimé, & rendu dépendant du Dataire : on le nomme aussi Tréforier, ou Dépositaire des Componendes; on lui envoie toutes les suppliques des matieres fujertes à Componende, qu'il ne rend point que la taxe ne foit payée.

Amydenius, de filo, Dat cap. 18. cîtime qu'Alexandre VI. a été le pre $\mathbf{com}$ 

mier Auteur des Componendes; il die qu'il avoit vu une Lettre d'Isabelle & de Ferdinand Roi d'Espagne, où ils fe plaignojent de cette nouvelle charge. à laquelle ils fe font enfuite foumis.

On fair à Rome, des fruits mat perçus un des articles fajets à componende, c'est à dire, que considérant les fruits perçus par un Bénéficier sans titre légitime, comme un bien de restitution incertaine, on en a fait l'application à la Chambre Apostolique. C'est un principe recu à Rome, & fondé même fur la disposition du Concile tenu sous Léon , X. que l'administration des biens Ecclefialtiques quelconques , apparrient au Pape, si personne n'a le droit de l'exercer.

C'est un des articles des Libertés. art. 51. que le Pape n'a pas le pouvoir d'appliquer à la Chambre Apostolique les fruits des bénéfices du Royaume en aucun cas; on n'y fouffre done pas que les intrus, les fimoniaques & antres qui ont joui fans titre légitime. compotent des fruits mal perçus, au prejudice des Eglifes auxquelles ils font tenus de les rettituer, pour être employés aux ornements & aux réparations. Voyez cet article, & les preuves.

COMPROMIS cit un Acte par lequel deux ou plusieurs personnes chargent quelqu'un de rerminer & juger le différend qui cft entre clles; dans l'ufage, la personne qui est prise pour Juge dans ce comproniis, & qui pour l'ordinaire n'est pas seule, s'appelle Arbitre. Si elle a été choisie par des Electeurs, pour élire en leur place, elle s'appelle Compromissaire. V. sur ces deux fortes de compromis aux mots Arbure , Election.

COMPTE. Nous n'avons rien à dire de général fur la matiere de ce mot . nous en parlons ailleurs d'une maniere

patticuliere

parriculiere & relative à certains sujets; tels que ceux des décimes, des Fabriques, des Hôpitaux, V. donc Receveur, Taxe, Fabrique, Marguilliers, Syndic, Hipital , Chambre des Compres , Chapelle.

COMPTABLE, en géneral est celui qui doit rendre quelque compte du

bien d'autrui.

Les comptables sont irréguliers : or comme tout Alministrateur du bien d'autrui, de quel nom qu'on l'appelle, est toujours cense comptable, il est tom. 4. p. 81. austi toujours incapable en cette qualite, de prendre les Ordres; voici à ce sujet la disposition d'une Décrétale, tirée d'un ancien Concile de Carthage; elle nons apprend que quand le Comptable cesse d'être tel, par la reddition, fans reliquat de son compte . & qu'il n'a point d'ailleurs d'autre empêchement, peut recevoir les Ordres.

Magnus Episcopus August dixit Proenratores, Actores, Executores fen Curaiores Pupillorum , si debeant ordinari. Gratus Episcopus dixit : fi post deposita onera, & reddita variocinia, altui vita ipsorum fuerint comprobati in omnibus, debent cum lande Dei ( fi postulats fuerint ) honore munerati ; fi enim ante libertatem negotiorum vel officiorum fucrint ordinati, Ecclesia infamatur universi dixerunt : rette ftatuit Santtitas veftra, ideoque ita est nostra sementia. cap. 1.

de obligat, ad ratioc, e.c.

Ceux qu'on appellost autrefois Curiaux ou Décurions, & dont la personne ainsi que les biens étoient engagés au public, par les spectacles & les diverrissements qu'ils écoient obligés de lui donner, écoient aufi déclarés irréguliers par les Canons: Curiales aucem, ut suprà scriptum est, ideo ordinari prohibemur : quia frequenter , dum ab Ecclesia reperuntur, plurime incommoda Ecclesia consequirur : vel quia sidem Cursales non religionis, fed ut

Ecclesiam je transferunt. Cun. legem, dift. 53. in fumm. Les Loix civiles défendajent à ces Décurions & autres Officiers comptables, d'entrer dans l'Etat Religieux. fans la permission du Prince; & l'on

voit que dans plusieurs Ordres Religieux, les Constitutions desendent de recevoir des Comptables ou Débiteurs, Can. Legem, dist. 53. M. du Clergé,

Il n'est pas bien décidé que les Comptables foient irréguliers dans ce Royaume. M. Gibert, en son Traité des Uizges de l'Eglife Gallicane, p. 881, die teulement, qu'un homme qui est dans cette fituation, doit la découvrir de bonne foi à fon Evêque, pour en obtenir dispense à tout événement, & que si ses comptes sont de dure discussion, on ne doir pas l'ordonner. On voit fous le mot contrainte, fi un débiteur est à l'abri de la contrainre par corps, des qu'il a pris des Ordres. On peut appliquer ce qui est dit des Curiaux à nos Comediens, que l'Eglife regarde comme irréguliers, & même

comme excommunies. V. Comedie . Ir-

régularité. COMPOT étoit autrefois un certain Art que l'on enseignoir dans les Ecoles. Le compôt, dit le Pere Thomailin, qui a été rint recommandé dans les Ecoles par les Canons, n'est autre choie que l'arithmérique qu'on apprenoit anx enfants auffi-bien que les notes , c'est à dire , la maniere d'écrire par des figures abrégées, & de fuivre avec la plume la volubilité de la langue. On appelloit ceux qui enleignoient ce A. , Calculatores, & Computatoria Magifiri. Thomail. part. 3. liv. 1. ch. 29. n. 6. V. Notaires , Notes.

Tome I.

Ffff

COM

COMPULSOIRE, du mot latin compellere, est un mandement ou une committion du Juge, pour contraindre les Notaires & Greffiers ou auties perseinnes publiques, de repréfenter les Titres , Contrats , Sentences , Régistres ou autres Actes qui font en leur pouvoir. On appelle Collation, la copie ou l'extrait des Actes compulses, conserés avec les originaux.

Le titre 12. de l'Ordonnance de 1667. a pour Rubrique, des Compulfoires & Collations des pieces, quoiqu'il y foit traité aussi des reconnoissances & vérifications des écritures privées. Comme cette mariere n'est pas étrangere à notre fujet, foit par rapport aux compulisires fréquents des Régiftres des Banquiers Expéditionnaires en Cour de Rome, foit par rapport aux anciens Actes, dont la collation fe trouve souvent nécessaire dans les Cartulaires & Archives; nous rappellerons ici les regles que preferit cette Ordonnance, dans les quatre premiers articles du titre cité : le premier abroge l'usage, où on étoit autresois, de donner les affignations pour affifter aux compulfoi es, extraits ou collations des pieces, aux portes des Eglifes ou autres lieux publics, pour delà se transporter ailleurs; & veut qu'à Pavenir parcilles affignations frient données à comparoir au domicile d'un Greffier ou Notaire, feit que les rieces qui doivent être compulices Dient en leur possession, ou entre les vant le Commissaire qui doit procéder mains d'autres perfonnes.

procès verbal des compuliores & des collations, qu'une heure après l'écheance de l'affignation : ce qui doit être font détempteurs des pieces, & que époncé dans le procès verbal; & l'art. furvant condamne la partie qui a re- Etude, Boutarie, fur l'art. 1, du tit. quis le con pulloire, fi elle ne coni- 12. de l'O.d. de 1667. Il faut donc parois point, ou ne fait point compa- toujours affigner chez les Banquiets,

COM

roître son Procureur, à payer à la partie qui aura comparu, pour ses dépens, dommages & intérêts, la somme de 20. liv. ensemble les frais de son voyage, s'il en échet, qui feront payes comme frais préjudiciaux.

L'art. 4. permet de donner les affignations aux personnes ou domicile des Procureurs, pour tout ce qui regarde les compulsoires, extraits & collations des pieces, ou autres procédures de cette nature; ce qui doit être entendu, & ce qu'on entend dans l'ufage des procédures qui se sont dins le licu de la refidence du Juge, devant qui le procès principal est pendant. Les compulioires s'obriennent par des Lettres de Chancellerie , mais pour éviter & des frais & des délais, on se contente d'une Ordonnance du Juge pardevant lequel l'instance est peudante, cette O:donnance se rend sur pied de requête, parce que le compulloire est une voie de droit qu'on ne peut ni empêcher , ni réfuser. Arrêt du 28. Novembre 1705. Journ. des aud.

Il faut encore observer, que quoique l'arr. 1. ordonne que les affignations pour affilter aux compulfoires ou collations foient données à comparoir au domicile d'un Greffier ou Notaire, foit que les pieces qui doivent être compulices foient en leur pouvoir ou non, l'ulige néanmoins est celui-la, qu'on assigne toujours à comparoir dedans le lieu même ; ou la procédure L'arricle 2, défend de commencer le a été faite, & qu'on indique dans l'Exploir ; & jamais au domicile des Greifiers & Notaires, que lorfqu'ils le compulioire doit être fait dans leur de benênces d'age, &c.

dont on compute les régistres , parce qu'ils ne to it que chez eux.

On domande, fi les compulsoires fufpendent les Jogements; il faut croire qu'ils produitent cet effet, quand ils ont été ordonnés en contradictoire défenfe.

On n'est pas dans l'usage en France de compulter les Régistres de la Daterie, pour vérifier la rétention d'une

date. V. Perquiratur.

COMPU I': ce mot qui fignifie proprement Calcul, s'applique particuliérement aux Calculs Chronologiques, nécessaires pour construire le Kalendrier, c'est-à-dire, pour déterminer le Cycle Solaire, le nombre d'Or, les Epactes, les Fêtes Mobiles, &c. V. Kalendrier.

S. I. COMPUT ECCLESIASTIQUE. C'eft la maniere de calculer le temps, par rapport au culte ou aux Offices Divins de l'Eglife, comme les quatre temps, la Pâque, & les Fêtes qui en dépendent . & ce qui ne se peut bien faire qu'à l'aide du Kalendrier dont nous parlons affez au long fous ce mot, Voyez auss Fêtes Mobiles , Avent , &c.

COMPUTISTE est un Officier de la Cour de Rome, dont la fonction est de recevoir les revenus du Sacré College; mais ce nom convient plus proprement à celui qui travaille au Comput & à la composition du Kalendrier.

V. Kalendrier.

COMTE PALATIN. Dignité dont les Empereurs d'Allemagne & les Papes favorifent certaines perfonnes, Elle est aujourd'hui devenue presque vénale. Le pouvoir de ces Comres ne s'érend pas à moins, suivant le droit de leur premiere institution, qu'à donner le dégré de Docteur, créer des Notaires, légitimer des bâtards, donner des couronnes de laurier aux Poètes, annoblir des roturiers, donner des ar-

Les Comtes Palarins n'ont abfolument aucun pouvoir en France. M. Pichou en a fait un article des Libertés, (19) qu'il faut voir avec des preuves: Papon rapporte l'A rêt du Parlement de Toulouse du 25. Mai 1561. par leguel Jean Navar, Chevalier & Comte Palacin, fut condamné à faire amende - honorable, & demander pardon au Roi pour les abus par lui commis, en octroyant en France légitimation, notariats & autres choses dont il avoit puissance du Pape

rout, dit Papon, déclaré nul & abusif. Benedict. in cap. Raymutius fol. 365. Boërius , quest, 122. COMTES - PAIRIES font de grands Fiefs de la Couronne, des Dignités de même nature que les Duchés - Pairies dont ils ne different que par le

contre l'autorité du Roi . & fut le

nom. Il y a trois de ces Comtes dans le Royaume qu'on appelle Ec lésiastiques: elles sont attachées aux Evêchés

de Beauvais, de Châlons & de Noyon. V. Offices. CONCESSION, en terme de Chancellerie, est la seconde partie de la fignature, qui consiste en la signature

même du Pape ou de son Délégué par fist ou par concessim; sur quoi, V. Signature. Solo verbo gratia perficitur, & ex supplicatione signata, statim verum jus quasitum eft. Dumoulin.

de public. n. 207.

Après ce feing du Pape ou du Cardinal Préfet, viennent dans la fignature, les claufes fous lesquelles la grace est accordée, (v. Bulle; ) nous en avons fait d'après M. Perard Castel la troisieme partie des provifions. Rebusse en fait anssi la troitieme Ffff2

partie, & fans en ajouter d'autres, il l'appelle indépendamment de la fignature, concession de la grace de-

mandée. V. Signature.

Voici quelles font ces clauses, & dans quel sens il les faut prendre: la premiere est celle qui commence par ces mots, enm alsolutione à censuris ad effectum, oc. V. Absolution,

Delant.

La feconde clause est, anod Orasoris dispensationes, &c. il faut tous entendie in litterit exprini poffint, qu'on mettroit fi l'expédition le faifoit par Bulles comme le marque le certera. L'effet de cette clause est donc que si l'Impérrant avoit obtenu quelque dispense dont il fut obligé de faire mention, cette claufe l'en dispenseroit par les mots qui suivent: Habeantur pro expressis. Sur quoi voyez ce que nous avons dit de la difpense particuliere des bâtards sous ce

mot. Voyez aufli Expression.

La même claufe contient ces mots: Vernique & ultimut dictorum beneficiorum vacationis modut, ou bien, vernique & ultimus Canonicatus & Prabenda primo dill rum vacationis medus: ce qui lignifie que le Pape entend suppléer à la faulle expression qui pourroit avoir été faite du gense de vacance, afin que la grace ait toujours fon effet, nonobitant cette fausse expression. Cette clause est suivant nos usages, de pur style, & n'opere rien. L'expression du genre de vacance est toujous essentiellement requise; l'expression même d'un genre de vacance certain & déterminé est la feule qu'on recoive aujourd'hui en Daterie. Suivant la premiere partie de la regle de annali possessore, on n'y admet plus l'expression de vacance certo modo, on y a feulement setenu le nom de certo mode pour en formes le titre des fignatures par dévolut. V. Provisient , Déwalnt , Expression.

M. Caftel obierve qu'en cette même claufe on inferoir autrefois ces mois, & obstantia beneficiales babeantur pro expreffis, pous marques que le Pape supleoit même au défaut d'expression des bénéfices; ce qui a celle d'etre en ulage. après le temps que Rebusie a écrit, pour fuivre la disposition du Droit, dans le ch. cum adeo & si proponente de rescriptis, & le ch. cum teneamur de prab. dientt, fuiv, lesquels on doit exprimer les bénéfices du moindre revenu, fi l'on ne veut être fuspect de fraude : Tutins eft quod de ipfo faciat mentionem quantumeumque fit modicum quia videtur dolose taeniffe, de Selve, part. 3. q. 11. ajoute, quand même il ne l'auroit pas encore accepté. Il y a présentement la nullité de la grace eo splo attachée à ce défaut d'expression, mais cette 11gueus ne concerne que les provisions du Pape & non celles des Collateurs ordinaises ; Beneficium obtentum , fi non exprimatur, vittat tantum collationem Papa & Legati non aliorum. Cap. essi de offic. ordin. elem. V. Expression.

La même clause contient encore une feconde disposition exprimée par ces mots: Essamsi ex ille quevis generalis refervatio etiam in corpore juris claufa resulter. Ce qui signifie que si par le gense de vacance non exprimé au vrai; le benefice avoit vaque même per obitum in curia, le Pape veut que la provision soit néarmoins valable. Mais comme cette claufe pouvoit nuire aux droits du Pape par rapport à la vacance in curia dont la Cour de Rome a toujours été jalouse, les Keviseurs ont inseré cette désogation, cessamibus re-Servacionibus & offictionibus Apostolicis.

Cette claufe non plus que la dérogation, n'opere rien pour la France, où toutes les suppliques contiennent l'exclusion de la vacance in curia par ces mots : per obitum N. extra Romanam curiam defuncti. Elle n'opere rien non plus pour la Bieragne, parce qu'outre que les claufes générales ne dérogent point aux regles de Chancellerie , la regle de mensibus n'est point une réfervation in corpore juris claufa. V. Referve.

La troitieme clause & cum clausu-La generalem, &c. étendue en ces termes . refervationem importante , ex quavis clausula eriam dispositive exprimenda, fignifie que le l'ape entend qu'en cas de vacance du bénéfice par quelque réfervation générale, on peut faire dispositive, c'est à-dire, expressement dans les Bulles, l'expression qui auroit éré omife dans la fignature relativement à cette réserve. Cette clause est oiseuse pour la France où l'on ne connoit point de vacance par réferve.

La quarrieme clause est, de provifione Canonicatus & Prabenda primo dicturum pro eodem orasore ut supra : c'està-dire, que la grace doit être conforme à la supplique de l'Impétrant. V.

Supplique . Envos.

La cinquierne claufe contient ces mots; Es quatenus litigios existam ditis Itatus, ac nomina Judicum & Collingantium , juraque & tituli illorum exprimi, feu pro expressis haberi possins. Cette claufe & les fuivanres, juiqu'à la neuvieme exclutivement, se rapportent à la disposition du chap. si bi contra ques , ut lite pendeme , &c. in 6º. qui yeur que les benefices litigieux ne puifsent être conferés par les Ordinaires, en cas de mort de l'un des Collitigants: Ne novi adversarii superstitibus dentur. En consequence, cette clause dispense l'Impétrant de faire mention du li ige, fi aucun y a, comme la Confinution de Bonif ce VIII, temble Pexiger. Mais elle est inutile en France, où le chip. fi hi, n'est du tout point fuivi ; les Ordinaires usant librement de leur droit de conférer tou-

 $\mathbf{c}$  on tefois & quant un bereffee vaque, quoique litigieux. V. Litige.

Sixieme claufe: Et Littera in forma fimplicis provifionis gratiofa fabrogationis, etiam quoad poffissionem. Cette claufe qui fe rapporte au verbe qui est à la sin de toutes les clauses suivantes, expediri preffint, fignifie que la provision porte subrogation aux droits du Réfignant, quand même le bénéfice feroit livigieux, & au pétitoire, & au possessoire. Cette clause de subrogation gracieuse, même quant à la possession, n'est que de style, & n'a aucun effer dans ce Royaume, où l'usage est tel, que par l'art. 16. du tit. 15. de l'Ordonnance de 1667. la fubrogation par Lettres a été abrogée ; elle fe fait aujourd'hui judiciaircment fur une fimple Requêre; enforte que pour jouir de la subrogation, il faut &c. V. Livige , Subrogation.

Septieme claufe : Gratia fi nentri , fi nulli, fi alteri, perinde valere, etiam valere , cum gratificatione opportuna, quatenus illes locus fet extendendus, fimul, vel separatim expedirs possint. Cette claufe est une de celles qui , comme nous avons dit, se rapportent au litige: or , comme les provisions des bénéfices en litige sont de différentes especes, selon la nature des saveurs qu'il plait au Pape de faire à l'Impérrant , Sa Sainteié entend par cette clause, que les provisions soient expédices in forma gratia, si nemiri aux si nulli, &c. Voici l'explication de ces différentes fortes de provisions. Par la forme fi neutri , le Pape suppose que n'y avant que deux Collitigants qui n'ont ni l'un ni l'autre aucun droit au bénéfice, l'Impérrant peut faire expédier les Bulles en la forme de l'Impétration fi neutri, qui veut dire, que fi ni l'un ni l'autre des Collitigants n'y

avoit point de droit, l'impétrant ferois

593 pourvu du benchce, par dévolue fur tons les denx.

La forme si nulli, s'applique au cas, où au heu de deux Coilitie auts qui n'ont au un droit au benetice, il y

en a pluficurs.

La forme si alteri, a lieu quand le Réfignant est Pun des Collingants, & que l'aure n'a print de droit ; en ce cas l'Impérrant, comme fubrogé aux droits du Refignant, feroit pour-

vu , fi alceri jus non competat.

Pour la torme du perinde valere, si l'Impétrant avoir été pourvu du bénéfice par autre moyen que par relignation, & que fon impétration eut été nulle par quelque defaut de la perfonne, ou autre quelconque, le Pape veut que fa premiere provision subfifte par un effet rétroactif de cette présente clause, comme si elle avoit été bonne lors de son expédirion.

Par la forme etiam valere, le Pape entend pareillement, que s'il y avoit une provision précédente qui eût été révoquée, néanmoins la grace de la préfense provision opere cet effet, de faire valider la grace révoquée, comme fila révocation avoit été rétractée par cette clause: Ita ne etiam gratia

walcat.

Enfin, par la derniere, cum gratificatione opportuna , le Pape suppose qu'il y air pluneurs concurrents d'une même date, auquel cas il veut que l'Impétrant soit gratifié par-dellus les aurres.

Toutes ces différentes formes de provisions peuvent étre expédiées enfemble ou féparément, fuivant lad, clause; ce qui est inuile, die M. Dunoyer, & n'opere aucun effet en France, où toures les provisions contiennent la même clause. Dans le cas d'erreur, ajoute t-il, ou de défaut dans l'impétration , le perinde valere ne forme

CON

qu'un seul & même ritre avec les premieres provisions qu'il revalide, quand il n'y a point de droit acquis entre les premieres provisions & la date du perinde valere; c'est-à-dire, que lorfqu'un tiers a été pourvu entre l'expédinon des deux provisions, la claufe du perinde valere n'a aucun effet. Du reite, ielon la remarque du même M. Dunoyer, l'usage de la Darerie suppose toujours qu'on expédie des Bulles ; mais comme en France les provisions des benehces s'expédient de deux manieres, par timples Signatures & par Bulles, lorfqu'il s'agit de réformer quelque erreur ou défaut d'une provifion expédice par Bulles, la I conde Bulle ou provision s'appelle serinde valere : fi c'est une Signarure, on l'appelle nouvelle provision. Perinde va-

A l'égard des formes etiam valere & cum gratificatione, elles font abiolument professies en France. 1º. Parce que le Pape ne peut plus révoquer une grace accordée. 20. Parce que quand il l'accorde en matiere de bénéfices, il n'a aucun choix à faire entre les Impétrants, comme Collateur forcé.

Huitieme clause: à cette clause commencent les dérogations; celle-ci renferme celle de la regle de subrogandis. luivant laquelle, personne ne peut être fubrogé aux droits d'un Coilitigant, que celui contre lequel il a procès: Cum derogatione regularum de subrogandis Collitigantibus, attento quod non in potentiorem & ad affectum resignationis hujusmedi tantum. Par ces termes . le Pape entend que si le bénéfice résigné étoit litigieux, & que par la regle de subrogandis, le Rélignataire ne dut étre lubrogé, cette dérogation supplée en faveur de l'Impérrant, pourvu qu'il ne soit pas plus puissant que le Col-

CON

litigant, & Lans lui donner d'autres droits que ceux du Réfignant, Certe clause qui ne se met que dans les Signatures sur réfignation, n'a pas lieu en France,parce que la regle de subreg acidis n'y étant pas reçue, la deregacion y devient fort inquite. V. Lities.

La neuvieme clause consent une dérogation à la regle des vingt jours : Ac de viginsi diebus quaterus absens, & ultra montes degens resignet. Voyez Instrume.

La divieme claufe est une dévogation à la regle de versignis natira i, dont nous parlons sous le mot Ambition. Cette clause est ainsi étendue : la quest sétieu N extra désima Cuviem jum forfan decessire, Littera per ejeu obiem dispériere cum clanssisté : vacands modis necessaries esperansi expeduir possita.

L'onzieme clause est une dérogation au droit de patronage Laie, rejetté en

France. V. Patronage.

La douzieme claule concient une cinquieme derogation aux flatuus & conftrutions particuliere des Eglifes Cathéchales ou Collégiales qui pourroieme empêcher l'efire des provisions, en ces termes: Ac flaturem pravis differum, extervisionge quamsdalbus contrasirem latifilati, tous enenchal in Literia extendenderum. Cette claufe n'a pas plus d'effet dant en Royaume que les autres claufes générales, qui ne determinan run en particulier, ne pewent faire aucun prejudice aux droits de qui il apparticher. V. Noroffance.

La treiziame claute donne pouvoir aux Officiere de Chancellerie, d'exprimer dans les Bulles, que le Pape fuppose devoir être levées, les choses qui auroien été omisés dans la supplique, concernant les noms des personnes & des bénétices, & aurres expressions qui pourroient être nécellaires. Cette clause est exprimée en ces termes : Qual pramisseum emisseum et finguleum etiam desanisationem , i verationum , nuevapationum autzerem fredimum , dierumque meetfationem meyer & veriur spetistatio et expresse part possibilitation de Cette elastie que Retolia appele justa & finmum suitirais ; est aupurelhi in de spetia est est est por la France.

Le Pape qui suppose que les Bulles fur la Signature feront levees, accorde disons-nous . la faculté d'y exprimer tout ce qui auroit été omis dans la supplique, concernant les noms des personnes & des bénéfices, & autres expreilions qui pourroient être néceffaires; mais quand ce feroit encore l'usage de lever des Bulles, il ne seroit pas permit de changer, ni réformer dans la Bulle les expressions de la Signature. L'art. 8, de l'Edit de 1550, porte expressement, qu'il sera fait extrait de la Signature, partie duement appellée, pour voir si la Bulle est expédice selon la teneur & la vérité de ladite Signature; ce qui suppose nécessairement qu'il n'écoit pas permis de changer les expressions de la Signature, dans le temps où on levoit encore des Bulles, & par consequent que la clause dont il s'agit n'a jamais eu d'effet, du moins à l'égaid des provisions expédiées pour ce Royaume. V. Perquiratur.

La quatorzieme claufe se met dans les Signatures des bénesses incompatibles; elle donne deux mois pour se demettre de l'un des deux benesses incempasibles, consormément à l'Extravagence my gas; elle est écondosins : Et cum Dicretto quod délitus Orater benésses primo activornes, sen se per eum specier, primo activornes, sen se per eum specier, quantines ellima sessenata della infra duos el Prehendam, secundo della infra duos morfes dimittere somite tecturas, aliementes sentimes en contra tecturas, aliequin ambo Canonicatus & Prabenda vacent eo 19fo. Le Décret est contorme à nos principes touchant l'incompatibiliré, mais non par rapport au temps de la démission qui est d'une annec.

V. Incompatibilité.

Quinzieme & derniere clause : Et dummedo antea super resignationem bujusmods dua capia, & confensus extensus non fuerint. Amydenius, de stilo Datarie, ch. 20, n. 14, fait mention de ce Decret ; il dit que du temps de Paul III, les Expéditi mnaires François, après la date d'une refignation expirée, faifoient une autre supplique, & prenoient une autre date, lans faire mention de la premiere, & ensuite une autre, prolongeant ainfi les réfignations tant qu'ils vouloient ; qu'il fut remédié à cette fraude par le Pape Urbain VIII. en employant la claufe si alia data canta non fuerit : claufe qui empêchant la multiplicité des rélignations en faveur de la même personne, a été adoptée par la Déclaration de 1646, art. 3. M. Dunoyer dit que le Pape ne laiste pas d'y déroger quelquefois indirectement, en ces termes : Dummodò antea data capta, & confensus extensus non fuerint, in favorem alterius quam Resignantis Une telle dérogation à une Lor du Roysume, ne produiroit fans doute aucun effet, si elle étoit contestée juridiquement ; c'est la pentée du même Auteur. V. Procuration , Date , Confens.

L'on a dû remarquer que nous avons traité la mariere de ce mort, d'une manière particulière : le Droit François n'y est pas moins expressement distangué; nous n'avons donc rien à ajour à ce que nous vecons de dire.

CONCESSUM: c'est un terme samilier en musière de provisions de Cour de Rome. Dans les Signatures, signées par le Cardinal délégué du Pape, on CON

voit esneessum us peiseur; dans celles qui font lignees par le Pape, on voit san us peiseur; les Italiens font une difference entre ces deux lignatures, qui n'est pas connue en France. V. Date, Signature, Provisions.

CONCILE est une assemblée de Prélats & de Docteurs, pour régler les asseires qui regardent la Foi, la Re-

ligion & la Difcipline.

Le nom de Concile employé par les anciens Romains, pour fignifier leurs Assemblees publiques, où les Patriciens n'affiftoient pas, & qui étoient pour cette raifon differentes des Comices , a éré appliqué dans l'Eglife aux Affemblées où l'en traite les affaires de la Religion. Isidore, dans son Livre des Esymologies, cap. 28. dit à ce sujet : Concilii vero nomen , trallum eft ex more Romano. Tempore enim quo agebantur canfa , conveniebant omnes in unum & communi intentione tractabant, unde er Concilium à communs intentione, dictum est quafi Concilium ; D , in L , litteram tranfeunte vel Concilium dictum eft a communs intentione, eo quod in unum dirigant omnem mentis intuisum; cilia ensm oculorum funt ; unde qui fibimet diffentiunt , non agunt Concilium, quia non confentiunt in unum. C. Canones dift. 15. C'est dans le sens de cetre étymologie, que les Grecs ont appellé les Conciles du nom de Synodes: A SYN, quod est simul, & Opos, quad est via, quia omnes ad eumdem finem tendunt. M. Doujat di: à ce sujet : Concilium non cam à confidendo aut à con & cilio, ut putavit Isidorus H:spalersis , quam ut Varroni vifum, a concalando dictum, id eft, convocando seu conciendo. Pranot. Can. lib. 2. CAP. L. D. L.

§ 1, Division des Conciles, Leur Origine, et leurs Effets en General. On diffingue plusieurs fortes de Conciles; Conciles Généraux, Na-

tionaux,

CON

tionaux, Provinciaux, Diocéfains & même Réguliers.

Les Conciles Généraux, appellés auffi Œcuméniques ou Pléniers, font ceux où les Evêque & Docteurs assemblés de toures les parties de la terre, représentent l'Eglise universelle : Universalia Concilia sunt que santti Patres ex universo orbe, in unum convenientes, juxtà Fidem Evangelicam & Apostolicam condiderunt. C. 1. dift. 15. verf. inter

Les Nationaux sont des Assemblées de toute une Nation, tels font la plûpart des anciens Conciles de Tolede en Espagne, de Carthage en Afrique, &

d'Orléans en France.

Les Provinciaux sont composés du Métropolitain & des Evêques de la Province; il y a des Conciles qui font plus que Nationaux fans être Œcuméniques; tels font les Conciles qu'on appelle d'Occident . & qui étoient convoqués à Rome par le Pape, ou ailleurs, pour décider sur les conrestations qui partageoient l'Eglife : c'est ainsi que Felix III. assembla un Concile contre Acacius ; Celestin , contre Nestorius ; S. Léon, contre Eutiches ; Marrin & Agathon, contre les Monothélites; Etienne IV. contre les Iconoclastes; Nicolas I. & Adrien II. contre Photius : il y a aussi des Conciles qui sont plus que Provinciaux fans être Nationaux; tels font ceux où les Evêques d'un Patriarchat, même de plusieurs, s'affembloient par Députés, L'Histoire Ecclésiastique sournit plusieurs exemples de ces Conciles.

Il y a enfin des Conciles qu'on appelle Généraux, quoiqu'ils n'aient pas cté composés des Evêques de par toute la terre ; tels font le premier & fecond Concile de Constantinople, auxquels on n'a donné ce nom, que parce qu'ayant été tenus par des Evêques CON

Catholiques & Orthodoxes d'Orient . ils ont été approuvés & autorifés des Papes & des Évêques d'Occident. On appelle aussi quelquesois Conciles comme Généraux, certains Conciles sameux dont les Canons ont été très-utiles à l'Eglife, comme font les Conciles d'Arles, de Sardique, &c.

Le Concile Diocésain ou Episcopal . appellé communement Synode en France, est celui où l'Evêque est affemblé avec son Clergé, pour traiter des affai-res du Diocete. V. Synode.

Le Concile Régulier, ou des Religieux, est ce qu'on appelle plus souvent & plus proprement Chapitres : Dic quod illud rettius & frequencer confueverit appellari Capitulum. C. in fingulis . flar. Monach. Glof. in inflir. Lancelot. loc. cit.

On réduit ordinairement les différentes sortes de Conciles que l'on vienz de voir, sous la distinction des Conciles Généraux & Particuliers : or il n'est qu'une forte de Concile Général, dont nous avons donné la définition ; tous les autres Conciles font compris fous la dénomination de Conciles Particuliers. Cette distinction est si importante . qu'il y a une distance infinie entre les Conciles Généraux & Particuliers, par rapport à la Foi : la forme des uns & des autres est encore bien différence . comme on aura occasion de le remarquer ci-après.

En connoissant quels sont les Conciles Généraux, on connoît bientôt les autres: raifon, qui en nous obligeant de donner ici la liste de ces Conciles. nous a fait parler de chacun en leur place, d'une maniere plus ou moins étendue, selon l'intérêt que nous devons y prendre par rapportà nosufages; on peut s'en former comme autant d'époques, pour se rendre plus commode l'étude des Conciles, & mê-

Tome I. Gggg la in corpore Juris mentio fit. Les huits premiers Conciles Œucu-

| éni q | ues d'Orient sont:  |     |
|-------|---------------------|-----|
| I.    | Nicée, tenu l'an    | 325 |
| 11.   | Constantinople 1.   | 381 |
| 111.  | Ephefe              | 431 |
| IV.   | Calcedoine          | 451 |
| v.    | Constantinople 2.   | 553 |
| VI.   | Constantinople 3.   | 680 |
| VII   | Nicée 2.            | 737 |
|       | I.Constantinople 4- | 869 |
|       |                     |     |

Les fept Conciles génétaux d'Occident viennent après les précédents, & font:

| lX.  | Latran 1. tenu l'ar | 111 |
|------|---------------------|-----|
| X.   | Latran 2.           | 113 |
| X1,  | Latran 3.           | 117 |
| XII. | Latran 4.           | 121 |
| XII  | LLyon 1.            | 124 |
| XIV  | Lyon 2.             | 127 |
| XV.  | . Vienne            | 131 |
|      | C C 11 Ct-1-        |     |

Les fix Conciles Généraux postérieurs ne sont point mentionnés dans le droit.

| XVI. Pife                  | 1409 |
|----------------------------|------|
| XVII. Constance            | 1414 |
| XVIII.Bafle                | 1431 |
| XIX. Florence              | 1439 |
| XX. Latran 5.              | 1512 |
| XXI. Trente                | 1545 |
| It was done fuivant Pordre | & le |

CON cile de Trente, ont souffert quelques

contradictions pour le caractere d'Œcuminicité. V. chacun de ces Conciles.

Parmi les Conciles particuliers, il en a de bien recommandables pour la fagesse & l'importance de leurs Réglements. Sans entrer à ce sujet dans un détail que nous défend le plan de ce Livre, nous ne ferons que citer ces cinq anciens Conciles Grecs, dont les Canons ont été recueillis & constamment Juivis dans les deux Eglifes Grecque & Latine; il est fi fouvent parle de ces Conciles qui nous représentent par leurs Canons la plus ancienne discipline, qu'on doit au moins en savoir le nom & la date. Le premier est celui d'Ancyre, Métropole de la Galatie au Diocese Pontique, il fut tenu par au moins So. Evêques d'Orient & du Pont , l'an 214. c'està-dire, onze ans avant le premier Concile Général de Nicée; on compte vingt-quatre Canons de ce Concile. Les Grecs en ont fait vingt-cinq. de ces vingt-quatre,

Le second de ces Conciles sur renu à Néocefarée , ville Métropolitaine de la Province de Pont, à - peuprès vers le même temps en 314. ou 315. Les Canons de ce Concile font au nombre de quatorze, & de quinze

fuivant les Grecs. Le troisieme est le Concile de Gangres, Métropole de la Paphlagonie dans le même Diocese Pontique, qui fut tenu environ l'an 344. & dont les Canons font au nombre de vingt . & 39 de vingt-un suivant les Grecs.

Le quatrieme est celui d'Antioche. Capitaine de la Syrie & Patriarchae le d'Orient, qui fut tenu l'an 241. Ses nombre que nous venons de garder, Canons sont au nombre de vingt cinq; vingt un Conciles Généraux ; mais mais comme de 97, ou 90. Évêques les fix derniers, fans excepter le Con- qui étoient à ce Concile, il y en avoit trente fix d'Ariens, on demeura quelque remps de les admetres. S. Chryfostome employa cette raison contre l'autorité du treizieme de ces Canons, en vertu daquel il fut condamné par les Ariens, ce qui n'empécha pas que ces mêmes Canons ne fullent insféré dans le Code, que toute l'Eglife a fuivi dans la fuite. M. de Marca, de Concend. lib. 3, c. 3, s. 3, s.

Enfin le dernier de c'es cinq Conciles eft celui de Lavalicée, Metropole de la Phrygie Pacatienne, renu vers l'an 364, de compos de cinquance neuf Canons, & de foixante fuivanles Greex, Quelques Aucurs ont cru que ce Concile 3'évoir tenu avant ceui de Nicée en 235, mais fi cela éroir, on ne le trouveroir pas écrit à la fuice des quarte précédents, dans toutes les collections. M. Doujat dir qu'on trouve dans la bibliotheque du Roi, deux

versions Arabiques de ce Concile. Quant aux Conciles de Carthage. autrement dit d'Afrique, plusieurs ont fourni des Canons au Décret de Gratien, d'autres Conciles particuliers aussi; ce n'est pas ici l'endroit de faire connoître en détail tous ces Conciles Particuliers, Difons feulement un mor du fameux Concile d'Elvire qui, diron, a fourui le premier des Canons de Discipline, & tant, & d'une si grande tévérité que plusieurs ont cru que ces Canons au nombre de 01. éroient un Recueil de différents Canons tirés des Conciles précédents . & de divers Auteurs, plutôt que l'Ouvrage du seul Concile d'Elvire. Ce Concile fur tenu vers l'an 300, en une ville d'Espagne qui ne subsiste plus, appellée Eliberis ou illiberis dans la Province Bérique, à deux ou trois lieues de Grenade; on y voir au commencement les noms de dix-neuf Evêques parmi lesquels le célebre Osius

de Cordoue tenoit le fecond rang, Mendofa & M. de l'Aubespine one expliqué les Canons de ce Concile. Voyez la collection du Pere Labbe.

Pour ne pas confondre ce qui est propre aux Conciles Généraux, avec ce qui doit se rapporter aux Conciles Particuliers, nous parlerons de ceuxci séparément des autres : mais observons auparavant fur l'origine & les effets des Conciles en général que ces faintes Astemblées prennent leur fource dans la nature même de l'Eglife, & font fondées sur les paroles de l'Evangile: sterum dico vobis, quia si duo ex vobis consentierint super terram, de omnis re quamcumque petierint, fiet illis à patre meo qui est in cælis: ubi enim sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum. Matth. ch. 15. v. 18. Ego in eis & tu in me, ut fint consummati in unum. S. Jean, ch. 17. v. 27. Ces deux passages marquent d'une part. les graces attachées aux faintes Affemblés, & entre toutes les autres graces, celle d'avoir Jesus-Christ présent & Protecteur ; & de l'autre, l'unité de l'Eglife avec Jesus-Christ. En conséquence, l'Eglife à qui d'ailleurs Jesus-Christ a promis de l'éclairer & d'être avec elle jufqu'à la conformation des fiecles, a tenu des Conciles dès fa naissance même, & depuis, toutes les fois, & quand elle l'a jugé nécessaire. pour conserver l'unité & la Communion de la Foi. Le Cardinal Bellarmin , en fon Livre de Conciliis & Ecclessa, cap. 2. fonde la nécessité & l'origine des Conciles. 1º. Sur les paroles du Sauveur, ubi funt due vel tres, etc. qui doivent s'entendre des Conciles fuivant l'interprétation du Concile de Calcédoine, dans la Lettre Synodale au Pape Léon. 20. Sur ce que les Apôtres ont pratiqué eux-mêmes. Quoique chacup d'eux eûr une autorité fuf.

fifante pour décider les contestations qui s'élevoient, ils ne voulurent pas cependant fans un Concile, prononcer fur l'observation des cérémonies légales, dans la crainte de paroitre négliger une voie que Jesus-Christ leur avoit enfeignée, 3º. Sur la coutume que l'Ealife a objervée dans tous les siecles, de tenir des Conciles toutes les fois qu'il s'agilloit de questions douteufes. C'est donc au soin important de conferver l'unité de la Foi. & à l'avis de Jesus Christ même, qu'il faut rapporter l'origine des Conciles; les faints Peres nous confirment que l'ufage des Conciles n'a pas été introduit par d'autres motifs. V. Homélie 29. de S. Bafile, adversus calumniatores Santta Trimitatis, & sa Lettre S2. Les effets de ces mêmes Conciles font fenfibles. Ces Historiens Ecclésiastiques ne manquent pas de remarquer que c'est par les Conciles que l'Eglife s'est conservée dans la pureté de sa Foi, que dans les temps même des perfécutions, c'està-dire, dans les trois premiers fiecles, on compte un grand nombre d'héréfies, combattues ou détruites, par les faintes Assemblées des Patteurs de l'Eglife. Licinius qui , comme Julien , employoit la rufe dans fa perfecution, se persuada que le moyen le plus capable d'éteindre la Religion Chrétienne, étoit d'empêcher que ses Ministres s'affemblaffent; dans cet esprit, il fit

une Loi qui détendoit les Conciles.

enim majoris moments controversia alsier quam per Synodos componi possum. Le

ineme Historien ajoute que Constan-

tin usoit d'une condette bien opposées Nam Sacerdotes Dei Pacis & Corcordia mutua caula in unum convocabat. V.

Canon. S. 2. MATIERE, FORME ET AUTO-RITÉ DES CONCILES GINERAUX: il faut appliquer ici ce que nous avons dit fur le mot Canon. La matiere des Canons est celle des Conciles : les mémes raifons qui ont chligé l'Eglite à faire des Loix, l'ont mile dans la nécessité de tenir des Conciles pour v parvenir; on en a un célebre exemple dans le premier Concile de Jérufalem, où les Apôtres s'affemblerent pour décider la premiere contestation qui se foit élevée sur la Religion; l'Histoire Ecclésiastique sournit d'autres exemples de cet utage dans les premiers fiecles, dans ces temps, où, à cause des persecutions, il semble que chaque Evêque auroit pu gouverner seul son Diocese, suivant le pouvoir qu'il avoit reçu de Jesus-Christ. Nous ne répéterons pas à ce fujet ce que nous avons dit ci-dessus des premiers motifs qui firent tenir les Conciles, & de leur nécessité; nous nous bornerons à expofer les causes qui servent encore aujourd'hui à maintenir l'usage de ceux qu'on appelle Généraux ou Œcuméniques. & dont nous avons donné cidessus la définition; elles sont tirées du Droit même, & justifieront ce que nous avons avancé. La premiere de ces causes est l'unité de la Foi , le Eufebe de vit. conft. lib. 1. c. 51. rapremier lien de la fociété Chrétienne: conte ce trait, & ne peut s'empêcher Per illud ( Concilium Generale ) Religio de dire, que fi les Evêques euffent confecratur Christiana in fides unitate obéis à cette méchante Loi, toutes les que primum est vinculum societas huregles de l'Eglife auroient été biemôt manz. C. Canones , dift. 15. 20. Le plus renverices: Si pracepto parniffent , Ecclegrand éclarciflement de la vérite. & finflicas Leges convells oportebat. Neque un nouvel appui à la foi, produit par

le réjuliat d'une Affemblée où tout se

traite avec maturiré & confeil: ad

firmiorem & meliorem dilucidationem ve-

ritatis in aubiit : quia quod à pluribus quaritur, facilius invenitur & rettius oft Concilium , quod plurimorum judicio .cmprobaiur & magis integrum : C. prudensiam de Offic. deleg. 30. Pour excirper l'hérefie & faire triompher la Foi : Ad eradicandos errores & vepres de agro Dominico, & ad evellendas & exitnguendas hereses: C. clericos 14. q. 3. 40. Pour se defendre contre les entreprifes des Tyrans & des Infideles : Ad Tirannorum & infidelium superbiam bumiliandam: C. ad triplicam de re jud. 5°. Pour faire ceffer les schifmes , les scandales: Ad extinguendum scandala que suscitantur in Ecclesia. Enfin , Joan,

de Turre Cremata in d. c. Canones , ajoute pour fixieme cause, la mauvaise conduite des Papes: Ad refrenandam exorbitantiam, quorundam Pontificum, qui Pontificatum spretis sanctorum Pasrum regulis pro voluntate exercent, aut simoniaca pravitate Pomificatum deshonestant, aut saculi vanitate vel vita scandalosa omnia confundunt. Jacoba , in Truck. Concil. lib. 1, art. 9, 6, nunc videndum

On voit par ces différentes causes, que les Conciles Généraux ont la Difcipline aussi-bien que la Foi, pour objet de leurs décisions ; souvent même on y agire les causes Ecclésiastiques pour être terminées par l'Eglise assemblée; mais les questions sur la Foi sont toujours décidées avant les autres, parce qu'elles intéreffent toute l'Eglife; fur quoi on a demandé si le Concile n'ayant été convoqué que pour tel & tel objet, les Prélats & Docteurs à qui on a donné des pouvoirs en conféquence dans une Assemblée particuliere, peuvent décider d'autres matieres inconnues à l'Affemblée qui les a deputes, Quelques exemples dans l'Hiftoire Ecclesiastique autoriseroient à soutenir la négative, Saint Léon approuCON

va les Actes du Concile de Calcédoine, à l'exception de ce qui regardoit le Patriarchat de Constantinople; il donne pour raison que le Concile n'avoit été ailemblé que pour y traiter les questions de Foi, contre Dioscore & Eurychès, & qu'il avoit envoyé ses Légats en conféquence. L'usage est cependant contraire & l'a toujours été. à en juger par une foule d'exemples. Sans en citer d'autres, le Concile de Nicée n'avoit été affemblé que pour décider fur l'hérésse d'Arius & sur le differend de la Pâques; il fit cependant 20. Canons que les Papes one mis au rang des Loix Eccléfiastiques les plus fages,

Quant à la forme des Conciles Généraux, on peut la rapporter. 1º. A la la convocation. 2°. Aux personnes. rangs & seances d'icelles. 3°. Aux suffrages. 1°. Par rapport à la convocation; la distinction 17 du Décret est pleine de Canons, qui donnent au Pape le droit exclusif de la faire. Il suffira de rapporter celui - ci. Regula veltra nullas habet vires, nec habere poterit, quoniam nec ab Orthodoxit Episcopis hoe Concilium altum est nec Romana Ec: lesia Legatus imerfuit. Canonibus pracipientibus , fine ejus autoritate Concilia fieri non debere, nec ullum ratum est, aut erit unquam Concilium quod non fultum fuerit ejus autoritate. Can. 2, ead.

Quoique les Canonistes cirent pluficurs autres Canoni du corps de Droie pour autoriser cette maxime, il faut convenir qu'il n'en est point de plus exprès ni de plus précis que ceux de la diffinction citée : Multis denne Apoftolicis, & Canonicis, atque Ecclefiafficis instruimur regulis, non debere absque Sententia Romani Pomificis Concilia celebrari. c. 5. ead. dift. Le Canon suivant étend cette regle aux Conciles mêmes Provinciaux & ordinaires; toutefoig

des Canons du même Décret, de la même distinction, c. Canones dift. 15. c. Concilia S. hinc etiam , dift. 17. prouvent que les Princes Séculiers ont eu quelque part à la convocation des Conciles; mais les Glossateurs ont pris foin de marquer en quel sens il faut prendre ces passages, dans la crainte qu'on ne s'en servit pour attribuer à d'autres qu'au Pape le droit de convoquer les Conciles : Isti venerum ad citationem Regis, non quod venire teneventur , fed us revocarent eum ab errore fuo. Glof. in c. Concilia, dift. 17. & comme indépendamment des collections du droit, il paroît par les histoires que les premiers Conciles Généraux ont été convoqués par les Empereurs. Les Canonistes, sans désavouer les preuves qu'on leur oppose à ce sujet, difent que l'Eglise en usoit ainsi à cause du crédit des hérétiques, & que les Empereurs n'ont exercé ce droit que du consentement & à la priere de l'Eglise : Ex Ecclesia consensu , indulgentia & dispensatione, non vero summe jure. Les correcteurs du Décret ont seulement borné le droit du Pape à la convocation des Conciles Généraux. Rubric. 1bid.

Au defaut du Pape: Si Papa desiit effe per mortem , naturalem , vel civilem , sen Canonicam qua est deposicio , vel si cadat in perpetuam insaniam, aut he ad eum captivatum non pateat acceffus, aut fi schisma vigeret. Dans tous ces cas, le droit de convoquer les Conciles Généraux est dévolu , 1º. Aux Cardinaux. 2ª. Aux Patriarches Catholiques. 3°. A l'Empereur & aux Princes. C'est la gradation qu'observe la Glofe de notre Pragmatique, de auft. Conc. cap. frequens S. qua propger , verb. Defectum , où il eit encore dit que deux tiers du Concile affemblé dans un lieu convenable sont fondés à convoquer l'autre: Dua partes Concilii in alio leco idante cengregate, poterunt alies cenvosare, Jaxan nes, per Innee. in c. 2, de nev. oper, nane. Un Concile Général peut fans doute en convoquer un autre. Concil. de Conf. felf. 24. Hift. Ecclef. de Fleury. Liv. 100, n. 15.

La maniere dont se fait cette con-

vocation, a dû toujours être la même pour rendre un Concile Œcuménique, quoique faite par des Supérieurs différents. Voici les deux regles que prefcrit à ce sujet le Cardinal Bellarmin. lib. 1. de Concil. c. 17. 1°. Que la convocation foit notifiée à toutes les grandes Provinces de la Chrétienté. Cette notification se fait par les Métropolitains, qui autrefois après avoir recu les ordres des Empereurs, les communiquoient aux Evêques de leurs Provinces, & les amenoient avec eux aux Conciles. Depuis que le Pape est dans l'usage de convoquer seul ces Conciles. il adresse aux Princes & aux Métropolitains une Bulle solemnelle d'indiction qui marque le temps & le lieu du Concile. Par cette Bulle le Pape exhorte les Princes d'y affister, ou du moins d'envoyer leurs Ambatfadeurs conjointement avec les Evêques de leurs Royaumes, & enjoint à ces mêmes Evêques de s'y trouver; ensuite lorsque les Métropolitains ont obtenu la permission du Souverain, ils avertillent leurs fuffragants par des Lettres circulaires d'aller au Concile.

La ficconde regle eft qu'on ne donne resclusion à aucun Evéque de quelque endroit qu'il est Evéque, & qu'il foit constant qu'il est Evéque, & qu'il n'est pas excommunié; mais quoique cous les Evéques doivent être appellés au Concile, il n'est point cependant nécessaire que rous s'y trouvent, autrement il n'y auroit pas gnore wa dans l'Eglise de Concile Général ,, N'est-, ce pas affez , dit M. Boffuet , qu'il . en vienne tant & de tant d'endroits, " & que les autres consentent si évi-", demment à leur Assemblée , qu'il ", sera clair qu'on y aura porté le sen-,, timent de toute la terre : Hift. des Variations, liv. 15. n. 100. Doujat, Pranot. Can. lib. 1. cap. 1. D. 4. infin.

Par un Décret du Concile de Conftance rapporté dans la sess. 39, le temps de la célébration des Conciles Généraux est réglé pour la premiere fois de la forte. Le premier devoit être tenu dans cinq ans. Le second dans sept ans à compter du dernier, & les autres de dix en dix ans. Il est permis au Pape, après avoir pris l'avis des Cardinaux, d'abréger ce temps, mais jamais de l'étendre, il lui est permis encore, quand les circonstances l'exigeront, de changer le lieu de fa tenue qu'on aura déterminé dans le Concile précédent, en publiant une année d'avance ce changement.

2°. Quant aux personnes qui ont droit d'entrée & de susfrages dans les Conciles Généraux, les Canons ne décident rien de précis fur cette importante question; d'abord il n'y a point de doute à l'égard des Evêques, vocandi funt undecumque terrarum; c'est un droit radicalement attaché à la Dignité de ces premiers Pasteurs : ils sont les véritables Juges de la Foi, & dans les Conciles ils ont chacun une égale & semblable voix délibérative: Sient mifit me Pater , & ege mitte ves. Joan. 20. V. Episcopat , Jurisdiction.

Il n'en est pas ainsi des autres Dignités Ecclésiastiq, telle est du moins à présent la Discipline de l'Eglise Quelques Docteurs qui ont traité à fonds ces matieres, prouvent que les Prêtres ont toujours été appellés dans les anciens Conciles, à commencer par celui

des Anotres même, où il est dit. convenerunt Apostoli & Seniores videre de verbo hec; qu'ils y avoient par-confequent voix décisive. On répond en convenant de l'ancien usage, que les Prêtres & les Diacres , appellés anciennement dans les Conciles, y étoient fimplement confulrés & qu'ils n'y avoient aucune voix délibérative; mais quoiqu'il en soit de cette dispute, le cérémonial de la Cour Romaine, liv. 1. fect. 12. ch. 2. nous apprend que dans les Conciles Généraux, doivent être appellés, les Evêques & leurs Supérieurs, les Abbés & généralement tous les Prélats, qui, par leur promotion aux Dignités dont ils font revêtus. ont juré d'assister aux Conciles; les Rois & les Princes doivent être aussi appellés, mais seulement pour être consultés & non pour opiner : Omnes Episcopi & majores illerum, id est, Cardinales , Patriarcha , Primates & Archiepiscopi : nec non & Abbates & denique omnes Pralats qui secundum formam juramenti quod prastant cum ad Dignitates promoventur, ad Concilium Generale, id est ubi Papa prasidet aut alius ejus nomine, tenentur ire tanquam vocem deliberativam habentes seu desinitivam, principes autem seculares tanquam con-Sultivam , gaia hi etiam in Concilio interfunt, non tamen in festionibus publicis indusi facris vestibus sadebunt , neque sententiam dicent. Sur quoi, Jacobatius, en son Traité des Conciles, liv. 2. ch. 2. observe que relle est la coutume présente attestée par les Conciles de Constance & de Basle, d'appeller les Abbés & les Généraux d'Ordre: Er omnes qui cum promoventur ad dignitatem, jurant venire ad Synodum juxta C. ego N. jurejur. Les Clercs inférieurs, ajoure cet Auteur, recommandables par leurs vertus & par leur science, doivent être également appellés, se Concil. C. frequens not prob.

Dans les derniers Conciles, on a appellé quelquefois des Jurisconfultes & des Canonifles , pour aider à réfoudre des difficultés de pure Discipline, ead. Glos. loc. cit. & ainsi, dit Jacobatius douvent être appellés les Chapitres des Cathédrales, c'est-à-dire, pour être simplement consultés. Cette décision n'est pas sans difficulté; plufieurs exemples cités par l'Auteur de la Jurisprudence Canonique . verb. Concile, fect. 8. art. 2. prouvent que les Chapitres ont défendu à cet égard leurs droits avec beaucoup de zele , quoiqu'avec peu de fuccès. Le Concile de Trente a été de tous les Conciles, celui où le second Ordre du Clergé a été le moins favorifé; on y pouffa les chofcs jufqu'à contester la voix délibérative aux Prêtres députés des Evêques : ce qui jusques-là n'avoit souffert aucune contradiction.

Quant au rang de ceux qui ont droit d'affister aux Conciles , il est tel que le donne la Dignité dont on est revêtu, selon l'ordre établi dans

la Hiérarchie Ecclésiastique.

L'ancienneré de l'Ordination décide enfuite la presséance, entre ceux du même Ordre, fuivant ces paroles du Pape Grégoire: Episcopos secundum ordinationis sue tempus, sive ad concedendum in Concilio, five ad subscribendum, vel in qualibet alia re fua attendere loca decrevimus, & suorum fibs prarogativam ordinum vendicare, C. ult. dift. 17. Cette Lei qui est conforme à des Réglements femblables des Conciles de Carthage & de Tolede, n'a pas été observée dans toute la fuite des siecles sans quelque altération, cile déliberent d'abord entr'eux dans C'est pourquoi, pour obvier à tout in- une Congrégation particuliere, sur ce

con

consulant non ut decidant , er sie de- convenient sur ce sujet , on déclars dans la fuire que les rangs & les féances ne préjudicieroient point aux droits d'un chacun. & ne feroient point de Loi pour l'avenir : c'est ce qui fut ordonné dans les Conciles de Lyon, de Constance & de Trente. V. eidesTous l'art, des Conciles Provinciaux.

> A l'égard du Président du Concile . le droit en est attribué au Pape ou à les Légats, pour tous les Ultramontains : Romanus Ponsifex per fe. vel per Legatos suos babet Concilio cocumenico prasidere. M. de Marca, qui est de cette opinion, réduit en son Traité de la Concorde, liv. 5. ch. 2. & fuiv. la prééminence du Pape à trois chefs principaux; à la prérogative de la seance, au droit de recueillir les voix , & à la ratification de tous ce qui a été fait. Ce dernier article est remarquable; nous y reviendrons bientôr, Simon Vigor , de Conciliis , c. 7. prétend que le droit de prétider aux Conciles Généraux est personnel au Pape, & qu'il ne passe pas à ses Légats; cet Auteur n'a pas été seul à penfer ainsi, & c'est cette contestation qui a tant fait discourir sur la qualité du fameux Ofius aux Conciles de Sardique & de Nicée, où affifteront Vite & Vincent Prêtres, envoyés du Pape Sylvestre.

4º. Outre l'ordre de la féance, la forme du Concile consiste encore dans la maniere de s'assembler, de proposer d'opiner & de conclure dans la formalité

de la confirmation.

Comme tout ce dont on doit traiter dans un Concile, ne peut se finir en un jour. on a coutume de parrager les affaires en différents temps, & de distinguer les diverses Assemblées, en actions ou fessions; les Peres du Conqui

qui fait la matiere de la question. Enfuite on fait rapport de ce qui y a éré agité dans une Congrégation plus générale, où l'on convoque ceux même des Evéques qui n'ont point affifté à la premiere. De cette façon, aucun d'eux n'ignore ce dont il s'agit; on discute de nouveau la question, & on la décide avant que de la porter dans la fession publique. Cela a éré introduit, afin qu'il ne restat plus aucun fujet d'altercation entre les Evêques, & que les seisions publiques se paffaffent avec plus de décence. Certe précaution néanmoins ne s'est prise que dins les derniers Conciles. On ne trouve rien de femblable dans les anciens, & chaque affaire se discutoit dans les actions publiques.

Il étoit pareillement d'usage autrefois, de prendre les voix de chaque membre de l'Affemblée; cet ufage qui a été fuivi dans le Concile de Trente, ne le fut pas dans le Concile de Conftance, pour des raisons particulieres, Les Peres de ce Concile, qui avoient en vue l'extinction du schisme, ordonnerent qu'on recueilleroit les fuffrages par Nation; c'est à-dire, que chaque Evêque opinoit dans la Nation . & qu'on rapportoit enfuite dans le Concile les fuffrages des Nitions. Au refte, la liberté des suffrages doit être entiere dans les Conciles. C'est à ce trait qu'on reconnoît principalement la légitimité & l'œcumenicité d'un Concile.

Le Président du Concile propose ordinairement les questions qui doivent s'y traiter, tel a toujours été l'usage; mais les Evêques ont toujours en aussi la liberté de propofer ce qu'ils jugent à propos pour en faire le jujet des délibérations de l'Assemblée, Au Concile de Trente, on trouva mauvais qu'on eur use de ces termes, proponentibus Lerais. Les Légars furent obliges de dé-

CON clarer par un Acte inféré dans les pieces du Concile, que certe formule re préjudicieroit en rien au droit des Evé-

Voici un Réglement pris du quatrieme Concile de Tolede, tenu l'an 633. que M. Fleury crost venir d'une tradition ancienne, parce qu'il ne fe trouve point ailleurs, on peut en faire l'application à toutes fortes de Conciles en général. " A la premiere heure du jour, avant le lever du Soleil, on fera fortir tout le monde de l'Eglise . & on en fermera les portes ; tous les Portiers se tiendront à celle par où doivent entrer les Evêques, qui entreront tous enfemble & prendront feance fuivant leur rang d'ordination. Après les Evêques, on appellera les Prêtres, que quelque railon obligera de faire entrer, puis les Diacres avec le même choix; les Evêques feront alies en rond . les Prêtres affis derriere eux . & les Diacres debout devant les Evê-

Puis entreront les Laïques, que le Concile en jugera dignes; on fera aussi entrer les Notaires, pour lire & écrire ce qui sera nécessaire, & l'on gardera les portes. Après que les Evêques auront éré long-temps assis en silence & appliqués à Dieu , l'Archidiacre dira : priez : aussi tôt ils se prosternerent tous à terre, prieront long-temps en filence, avec larmes & gémissements . & un des plus Anciers Evêques se levera pour faire tout hout une Priere . les autres demeureront proflernés; après qu'il aura fini l'Oraifon , & que tous auront répondu , Amen , l'Archidiaere dira : levez-vous : tons fe leveront , & les Evêques & les Piètres s'affeierone avec crainte de Dieu & modeftie : tous garderont le filence : un Disere revétu de l'aube, apportera au milieu de l'Afsemblée le Livre des Canons, & lira

Tome L.

ceux qui parlent de la tenne des Conciles. Puis l'Evêque Métropolitain prendra la parole : & califorcia consigni auront quelques affaires à propose. Si quelqu'un forme quelque plaine, on ne paffera point à une autre di ire que la premiere ne fois expedite; fi quelqu'un de dehors , Piêtre , Clerc ou Laïque veut s'addresser au Concile. il le déclarera à l'Archidiacre de la Métropole, qui dénoncera l'affaire au Concile. Alors on permettra à la partie d'entier & de proposer son affaire. Aucun Evêque ne fortira de la féance avant l'heure de la finir. Aucun ne quittera le Concile que sout ne fost terminé afin de pouvoir foulcrire aux decitions: car on doir croire que Dicu est présent au Concile , quand les affaires Ecclefiaftiques , fe terminent fans tumulte, avec application & tranquillité.,,

La conclusion des matieres dans les Conciles a toujours appartenu au Concile, au nom duquel elle est initulée: Sansila Synodus despinivie: miver sum versilum dixis: ab universile Epifeopis dietum (st. phiritus Sansila et nubis, dit sum est Spiritus Sansila et nubis, dit

le Concile des Apôtres.

Dans les derniers temps, les Papes ont changé ce ufage, & on introduir une nouvelle forme de conclure qui temble à plutieurs, afficibil l'autorité des Conciles & diminuer les droits des Exéques. Cel d'intrituel les définitions au nom du Pape avec l'approbation du Concile: Immeentiess facre apprehance Conciles of, concile de Lyon en 1245, fous lancear IV. & fluvit d'epuis, malgré quelques plaines élevées à ce fuer, dans le Concile de Chorcile de Confiance.

Enfin le Concile pour recevoir le dernier sceau de son autorité, doit êtte ratifié & consirmé par le Pape; CON

fuivant la Doctrine des Canonifles . iels que les Cardinaux de Tour-Brulie , Jacobatius , Bellarmin & autres : ces Auteurs fouriennent que cette confirmation est tellement nécessaire, que le Concile en tire sa vigueur & sa force, que toute son auto ité procede de celle du Pape, qui en qualité de Supérieur, fixe & autorife ses décisions. Par une conféquence de ce principe, le Pape est au dessus de tous les Conciles, & personne ne peut entreprendre de le juger. On doit voir ce qui te pratiqua au fuiet de cette confirmation dans le Concile de Trente, fur la fin de la session 25, à la clôture du Concile. Les Peres affemblés arrêterent, de demander au Pape la confirmacion de tout ce qui avoit été ordonne & défini par le Concile, sant sous les Papes Paul III. & Jules III. que sous le Pape Pie IV, à qui la confirmation fut demandée & qui l'accorda par une Bulle du 26. Janvier 1564. V. Trense.

Quoiqu'on ait découvert la fausseté de la plupart des Canons de la dist. 17. où le droit de convoquer les Conciles, même Provinciaux & ordinaires, est astribué au Pape, de la maniere la plus expresse, on se laisse pas de tenir en France, que réellement c'est au Pape, comme Chef de toute l'Eglife, à exercer ce droit pour les Conciles Genéraux; il faut voir la-dessus Part, 40. des Lib. & ses preuves; & entendie M. Fleury en son 4e. Discours n. 2. cù il s'exprime ainfi .. il est dit dans les fausses Décrétales qu'il n'est pas permis de tenir le Concile fans l'ordre, ou du moins la permitfion du Pape. Vous qui avez lu cette histoire, y avez vous rien vu de semblable, je ne dis pas dans les trois premiers fiecles; mais julqu'au neuvieme? Je fai que l'autorité du Paper

s tenjours été nécellaire pour les Coneiles Genéraux, & c'est ainsi que se dosc entendre, ce que dit l'Hutorien Silvate, qu'il y a un Canon qui défend aux Eglifes de faire aucune Regle fans le confentement de l'Evêque d · Kome, & Sozomene dit, que le sein de toutes les Eglises lui appartient, à cause de la dignité de son Siege; mais quant aux Conciles Provinciaux & ordinaires, les Correcteurs Romains du Décret de Gratien ont reconnu, que l'autorité du Pape n'y est pas nécessaire. En esset y a-r-il la moindre trace de permittion ou de confentement du Pape, dans tous les Coneiles dont Tertulien , S. Cyprien & Eusebe font mention? en fut il tait mention au Concile de Constantinople convoqué par l'Empereur Théodose, en 381 ? & toutefois le Pape S. Damafe & tout l'Occident consentit à ses décifions, enforte qu'il est compté pour le fecond Concile Œcuménique ; je ne parle pas de tant de Conciles nationaux tenus en France, principalement sous les Rois de la seconde race, & en Espagne sous les Gors , &c. .. Voilà donc clairement établi parmi nous, que la convocation des Conciles ti'appartient au Pape que quand ils font Généraux, & encore faut-il observer avec l'Aureur de la Jurisprud. Canoniq. que quoique l'affemblée de ces Conciles foit en foi, un Acte de iurissiction Ecclésissique: ayant pour objet principal la destruction des erreurs fur la foi , & la folution des doutes sur des matieres de discipline, on a toujours été obligé de recourir à l'autorité des Souverains pour permettre à leurs Sujets d'y affifter, pour y maintenir le bon ordre, & empêcher les cabales & les féditions, & les Sou-

 $\mathbf{c}$  on 611 tes, pour empêcher qu'il ne s'y paisat rien contre les droits de leur Souveraineré. Jurispr. Can, verb. Concile . Icat. 2. n. 1. art. 10. des Lib. Bulle de Paul III. pour la convocation du Concile de Trente. V. Exeat. Depuis que les Etats des Chrétiens ont cesse d'obéir à un feul Souverain, aucun Prince n'a convoqué de fait les Conciles Généraux à l'exclusion du Pape , parce qu'un Souverain n'a jamais eu plus de droit qu'un autre à cet égard ; cependant les Empereurs d'Allemagne ont eu dans ces occasions quelques prérogatives fur les autres Princes.

En 1737. M. Gilbert de Voifins, défera au Parlement de Paris une Thefe fourenue dans la Faculté de Rheims, qui combattoit la nécessité des Conciles Généraux ,, la Cour fait , dit à ce fujet l'Avocat Général, quelle a été de tout temps la sermeté inébranlable de la France, non seulement à maintenir la supériorité du Concile Général dans l'ordre de sa puissance spirituelle; mais encore à le regarder comme faifant une partie principale & essentielle, de l'institution de l'Eglise : la Cour n'a pas fans doute oublié ce qu'elle a fait sur ce sujet en diverses occasions; que quoique petsuadée, comme il est vrai, que les Conciles Généraux ne sont pas toujours nécessaires, pour terminer toutes les questions qui s'elévent sur la discipline ou la foi ; elle n'en a pas été moins en garde conrretout ce qui pouvoit infinuer, qu'ils ne font nécessaires en aucun cas; que c'est pour cela qu'en 1663, par un Arrêt folemnel, elle reprouva cette proposition dans une These de Théologie: Concilia Generalia ad extirpandas herefes, felis mata , & alsa incommoda tollenda , admodum funt utilia, non tamen absolute verains ont toujours eu droit d'y af- necessaria. Qu'en une These d'aujourd'hui fister en personne, ou par leurs Depu- la même proposition se trouve en d'au-Hhhhh 2

CON tres termes; mais qui loin d'en affoiblir le iens, femblent plurôt y donner plus de force & d'énergie: Congregare Concilia magna utilitatis , nullius abfolnte necefficates : en faut-il davantage pour fonder les conclutions qu'ils ont priles pour la suppression de cette Thele,, le Parlement a jugé cette propolicion digne de censure, & par Arrêt du 18. Mars 1737, il a ordonné la suppression de la These.

Quant à la forme, nous n'avons rien à obterver de particulier par rapport a la France. Nous dirons feulement . que la Pragmatique Sanction adopta les Réglements du Concile de Constance, pour le temps de la tenue des Conciles . & que les Ambissadeurs du Roi Charles IX. furent chargés de demander au Concile de Trente, la célébrarion des Conciles Géréraux, tous les dix ans. Prag. de auct. Concil. M. du Cler-

ge, tom. 1. p. 754 ... 80t.

L'aurorité des Conciles Généraux & légitimes, est telle que les Décrets qu'ils renterment fur la foi, font infailibles & exempts de toute erreur. Notre Catéchilme nous apprend cette vériré. Les Preuves nous en font étrangeres dans cet Ouvrage ; à l'egard des Décrets que les Conciles font touchant la Difciplina, on ne les reçoit pas fouvent partout. Chaque Eglife conterve fes anciens ulages, ou ne reçoit les nouyeaux qu'avec choix & modification : voyez à ce sujet ce qui est dit sous le mot Canon. M. du Clergé, tom. 10, p. 58. & turv. p. 73. & fuiv.

Quant à la confirmation du Pape qui, telon les Ultramontaizs, donne à ces Conciles toute leur force & leur autorité, nos Auteurs disent, qu'on peut rendre ce mot de confirmation en deux manieres; ou pour confentir fimplement à une chose déjà faire, ou pour l'autoriser & lui donner le caractere

gei lui est nécetsure . & fans lequel, quoique réglée, elle n'auroit ni effet ni vigueur. Dans le premier fens, une telle cenfirmation des Conciles de la part du Pape, a toujours cié jugée nécessaire & convenable, parce qu'elle repréfente l'uniformité & l'acceptation de toutes les Eglifes dans celle de Rome, la mere de toutes les autres. Mais dans le dernier fens , la nécessité de cerre confirmation a fait le sujet d'une dispute fur laquelle on a beaucoup cerit, & que les Conciles de Conitance & de Bafle, reçus en France paroiffent avoir décidé, d'une maniere négative: Et primo declarat, quod ipfa Syrodus in Spiritu Sancto legitime congregata, generale concilium factent, & I.c. elefiam militantem reprasentant, potestatem a Christo habet immediate .... Cui quilibet enjuscumque stains, conditionis vel dientratis, etians Papalis existat obedire tenetur, in his que pertinent ad fidem er extirpationem dichi Schismatis, & generalem reformationem Ecclefie Des in capite & in membris. S. 1. 2. Can. 1. Cap. 2. tit. 1. Pragm. Santt, V. Bafle, Constance. M. du Clerge, tom. 1. p. 753. tom. 10. p. t S. & feiv. Mainbourg de l'autorité des Papes, &c. pag. 205. & fuiv. Edit t.n. 12. preuves des Libertés, ch. 12. per tot. ch. 23. n. 12. Simon fur Dubois, pag. 23.

Il y a encore une autre maniere de confirmer les décisions des Conciles. qui est particuliere & respective aux Souverains, chacun dans lours Etats, & qui consiste à leur donner le caractere de Loi publique, pour les faire exécuter dans les pays foumis à leur obéiffance. Le chap. 14, des preuvcs des libertés porte en titre que les Conciles Généraux ne sont point reçus ni publiés en France, que par la permission & autorité du Roi: sur quoi il est bon de rapporter ces paroles

CON de M. de Mirca in Concord, Sacerd, & Imper. lib. 2. c.tp. 10. n. 9. Cum autem de confirmatione decretorum Concillis , Editorum agitur , diftinguenda funt ea que filem respiciunt, ab iis qua de disciplina feruntur. Vis enim corum que filei comroversias ex scripturis & antiqua tradicione dirimunt, non ab principum, fed ab Epifeonorum auctoritais pendet , quibus folis pascendas oves, non autem Casari, Christus commistit. Quare solis Episcopis datum est, ut de jure cognoscant, Scilicet an opinio controversa inter harefes recenfenda sit , princeps vero res jam decifas aucioritate fua tuetur , & panas excommunicationis autdegradationis ab Ecclesia irrogatas sucularibus panis inten la feilieer multis pecuniariis aut exelio, o relegatione, vel etiam ultimo fupplic o, guod aninet ad Canones, qui non equidem de fide aut Sacramentorum ritibus, sed de reliqua disciplina feruntur, quia legum perpetuarum vires obtinere debent, & Clericorum imò etiam fepiffine Laicorum perfonas refpiciunt, ex quibus reipublica corpus componitur , novamque aliquando difciplina formam conflitent , quamplurimum principum interest , ut ea decreta notarie discusiant , antequam corum executionem publicam & forensem lege sua indulgeant, ne fortaffis, aut publica ntilitatis aut tranquillitatis adverfentur. Confirmati autem à principe Canones , vim legis publica adipifeuntur. Our necessaria est ut per omnes imperii provincias executioni tradi roslint, ut qui contradicant, auctoritate sublica coerceantur, Confirmatis de fide decretis, contumacia quidem refragantium , legibus plecitiur , ac fi in leges imperatorias piccatum fuiffit. Sed non indigent ca decreta imperio principis ut Christianos adstringant, com jure divino nitantur, quod exteris omnibus pracellit. Quare cum illa decreta Principes contirmabant, non res judicatas iterum tractabant , fed de confenfu Epif-

coporum, & suffragiorum libertate ad

fummum cognitione extraordinaria inquirebant, ut Theodofii, Marciani & Bufilii exemplis demonstrari potest. M. du Clergé, tom. 10. p. 73. & suiv. V. Canon.

§ 3. MATIERS, FORMEET AUTORITÉ DES CONCILES PARTICULIERS. Nois
avons dit ci-dellus que les Conciles
Particuliers étoient les Conciles Nationaux, Provinciaux, Episcopaux &
Réguliers,

A commencer donc par les Conciles Nationaux, il n'en est pas de plus folemnels après les Conciles Généraux : on les confond fouvent dans le corps du Droit, avec les Conciles Provinciaux; Lancelot ne les distingue pas, dans la division qu'il en fait dans ses Institutes, ou les comprend sous le nom de Conciles Provinciaux. Quoiqu'il en foit, il est certain qu'après la division de l'Empire, les différents Princes Chrétiens ont affemblé des Conciles dans leurs Etats, pour y traiter des matieres Ecclésiastiques: il y a même des exemples de ces fortes de Conciles dans les premiers fiecles de l'Eglife, Ce fut dans un Concile National composé des Evêques de differentes Provinces, que Paul de Samofate fut condamné. M. du Clergé, tom. 1. p. 211. & suiv. L1 forme de ces Conciles est à-peu-près la même que celle des Conciles Provinciaux; avec cette différence que les Souverains les convoquent ordinairement, & que le Préfident n'est pas toujours le plus ancien Métropolicain. Les Histoires en fournitlent les preuves.

Il est prouvé que nos Rois, sous les trois races, ont convoqué les Conciles Nationaux du Royaume, Cest un droit consigné dans l'art. 10. des Libertés, & que le Clergé allemblé en 1681. reconnut, en demandant au Roi la convocation d'un Contile National pour terminer l'affaire de la Régale i Fontanon, tom. 4. 1245... 230. & fuiv. Loix Ecclef, part. 1, ch. 14. n. 2.1. Preuv. des Liberrés, ch. 11. art. 3. 4. des Remontr, à Louis XI. comment, des art. 10, & 40, des Liberrés.

Quant au Préfident de ces Conciles. il paroît que c'étoit le plus ancien Métropolitain, avant que les Papes euffent accordé aux Arclievêques d'Arles la qualité de Légat du St. Siege, Dans la fuire, les Evêques de Lyon réclamerent ce droit, & en uterent en effet avant que la Primatie fut attachée au Siege de cette ville; mais ce droit ne lui a pas toujours appartenu incontestablement, puisqu'on voit d'autres Evêques préfider à ces Conciles. Il faut donc dire qu'il réfulte des Conciles Nationaux tenus en France, ou que la Présidence en appartenoit au plus ancien Métropolitain, ou qu'elle a été réglée par le choix des Evêques assemblés, ou que le Souverain la déterminoit lui-même, en faveur de quelque Evêque de mérite ou d'un grand Siege. Recueil de Jurita, Can. verb. Concile, fect. 6. n. 7. On remarque autli qu'on ne peut établir ni fixer une regle certaine fur les foufcriptions des Evéques, pour juger du rang qui leur appartenoit & qu'ils ont tenu, parce que ses fouscriptions ayant été faites par des Evéques préfents, & par d'autres absents, ceuxci, quoique plus anciens ou supérieurs, fouscrivoient après les autres.

Les Décrets des Conciles Nationaux doivent être autorités par le Roj pour faire Loi de l'Eglife & de l'Erat dans le Royaume. Loix Eccléf. loc. cir. n. 22, 23.

Quant aux Conciles Provinciaux, Fulage en est très-ancien, & il a été très-

fréquent dans l'Eglise. Ce qui en faifoit la p.incipale mattere dans les premiers fiecles, étent la condamnation des hérefies qui s'élevoient à la faveur des perfécutions; dans la fuite, on y traita des caufes des Lecléfiastiques; on en fit une espece de Tribunal où se portoient toutes les caufes Eccléfiastiques, foir en premiere instance ou par appel, propter Ecclifiasticas causas & qua existunt comroversias dissolvendas. Inflicere nobis, vifem eft bis in anne per fingulas Provincias Episcoporum Concilium fieri. C. propter. dift. 18. L'ulage de ces appels ayant celle, on a prescrit aux Conciles Provinciaux une matiere & des causes plus étendues. Le Concile de Basse les explique au long par un de ses Décrets rapporté par le Glossateur de notre Pragmatique, de antlor. Concil. C. frequens ; ce même Concile renouvella la disposition des anciens Canons qui ordonnent de tenir fréquemment les Conciles Provinciaux ; le Canon propter, rappellé ci-deffus, ordonne comme l'on voit, de les tenir deux fois par an. Ce Canon tiré du Concile d'Antioche est conforme à ceux des Conciles de Nicée & de Constantinople. & même de Calcédoine.

Le second Concile de Nicée réduisit la tenue de ces Conciles à une feule fois l'an; mais il prononça l'excommunication contre les Princes féculiers qui s'y opposeroient, & des peines Canoniques contre les Métropolitains qui, tans cause légitime, n'y affisteroient pas. Le Concile de Latran fous Innocent III, renouvella cette Loi semel in anno, & ordonna la peine de suspense contre les Evéques négligents. On reconnut dans les derniers fiecles, que les Conciles annuels éroient onéreux aux Provinces Eccléfiastiques, Ican XXIII. les réduifit à trois ans par une Bulle que le Concile de Trente a suivi. Self. 24. cap. 2. de ref. C'est au Merropaintain qu'appartient le droit de convoquer le Concile Provincial, & d'elire le lieu où il doit se tenir; su défaut du Métropolitain, ce doit être le plus ancien Eveque de la Province. Le Concile de Trente en l'endroir cité, l'ordonne ainfi fans parler du Pape à qui, comme il a éré observé ci-dessus, les fausses décrétales avoient artribué le droit de convoquer route forte de Conciles, si bien que suivant la remarque du même M. Fleury, en conféquence de cette nouvelle maxime, il ne s'est prefque plus renu de Concile depuis le 12. fiecle où n'avent prélidé les Légats du Pape, & on s'est insensiblement défaccourume de tenir des Conciles. Gette derniere réflexion qui femble attibuer la cellation des Conciles Provinciaux à la part qu'y prenoient les Papes, n'est pas juste en ce tens, paice qu'on en a tenu plusieurs long emps après qu'ils ne s'en méloient plus.

Le même Concile dit, qu'à ces Conciles se trouveront les Evéques de la Province, & tous les autres qui de droit ou par coutume y doivent affister, excepté ceux qui auroient quelque trajet à passer avec un péril évident. Les Canoniftes mettent au nombre de ceux qui de dioir ou par coutume affistent aux Conciles Provinciaux dans cer ordre : 19. L'Archevêque : C. placuit, dift. 18. 20. L'Evêque. 3º. Le Chiptrie de la Cathédrale : Collegialiter insedens & sedens. 40. Lcs Abbes croffe & mitres. 50. Les Proeureurs des Evéques absents, 6º. Les Procureurs des Abbés abtents, 7º. Les Chapirres de Collégiales, 82. Les Doyens ou Archipretres : Plebani five Arshiprasbyeri. 90. Les Curés Parochi.

Les Abbes Commendataires athitent aux Conciles comme les Abbés régu-

615 liers; mais ceux-ci ont fur eux la prefféance, ainsi que sur les membres du Chapitre de la Cathédrale : Non Collegialiter insedens. V. Abbé . Presséance.

Les Procureurs des Evêques abients peuvent avoir voix délibérative , fi le Concile y confent; mais les Procureurs des Abbés ne peuvent avoir qu'une voix de Confeil, vocem consultivam. comme les Lates & les autres personnes qu'on appelle au Concile à cause de leur grande capacité.

Il y a des Abbes exempts qui ne font pas renus d'affifter aux Conciles Provinciaux. Le Concile n'y foumet que ceux que le droit & la coutume y foumettent : mais toutes les Eglifes & tous les Ecclésiastiques de la Province. font tenus d'observer les Décrets du Concile Provincial: Et[i, difent les Docteurs, lapsu de ennii non fuerint observata. Navar. de majer. co obed. canl. 2. & luiv. Leonis Thefaurus , cap. 9.

A l'égard des droits des Archevêques rouchant les dispenses, interprétacions & absolutions des Décrets & Censures des Conciles Provinciaux, V. Archeveque.

Les meilleurs titres d'exemption fonc cenx qui ont été confirmés par les Métropolitain affisté de son Concile, Cette tolomnisé a été inviolablement gardée dans toutes les exemptions accordées jusqu'au X. fiecle, M. du Clergé, tom. 6. p. 10. & fuiv. V. Exemption.

Les anciens Conciles de ce Royaume avoient adopté le semel in anne du fecond Concile de Nicée; les plus nouveaux our fuivi les trois ans du Concile de Trenie, & ajoutent aux peines déja prononcées contre les Evêques négligents à affilter au Concile, la privation de la troisieme ou de la quatrieme partie de leurs 10m. 1. p. 774. julq. 781.

Le Clergé de France, en plusieurs de ses Assemblées, a fair des Réglements pour la tenue des Conciles Provinciaux; on peut les voir dans les M. du Clergé, tom. 1. p. 782. july. 797. Nos Rois one autorisé la pratique des Conciles Provinciaux; il ne faut que lire pour s'en convaincre, l'arr. 1. de l'Edit de Melun . l'art 6. de l'Edit de Seprembre 1610. & la Déclaration du 16 Avril 1646. Au temps de cette Déclaration , ces Conciles commençoient à devenir rares, & il falloit qu'ils eussent déjà cesse entiérement. quand l'Affemblée du Clergé tenue en 1670, fit des remontrances au Roi pour obtenir la célébration des Conciles Provinciaux. M. le Tellier. Coadjuteur de Rheims, fit à cette occasion un beau discours à Louis XIV. dont les effets comme l'on voit, n'ont pas répondu à ce que se proposoit l'Orateur. M. du Clergé, tom. 1. p. 797. Comment. de l'art. 10. des Lib.

Enfin dans l'Assemblée de 1755. le Clergé renouvella ses instances à ce sujet, & en fit un article dans son cahier de représentation sur la Jurisdicgion Ecclésiastique en ces termes... Le " Clergé de France ne cessera point " de réclamer la convocation des Con-", ciles provinciaux, fi utiles & même " nécessaires au bien des Eglises & de , la Religion. Votre Majesté, Sire, " par ses Réponses aux Cahiers des » précédentes Affemblées, a déclaré plu-" ficurs fois, qu'elle reconnoissoit l'u-, tilité de ces Conciles, & qu'elle " fe porteroit volontiers à en permettre , la convocation fur la demande des " Métropoles, dans les cas qui pour-, ront en exiger la tenue, le Clergé

 $\mathbf{c}$  o  $\mathbf{n}$ 

ne peut s'empêcher de représenter à ", Votre Majeste, que l'objet des Con-" ciles Provinciaux est de muintenir ", la pureté de la foi, de foutenir la " régularité des mœurs & le bon ordre , dans les Dioceses, Ces saintes Assem-" blées n'ont jamais été plus nécessai» , res, que dans les triftes circonftances " où se trouve l'Eglise Gallicane. Tou-" tes les Provinces nous ont chargé " expressement, Sire, d'en demander la " tenue à Votre Majesté, pour remé-, dier efficacement aux maux qui les af-" fligent, & pour maintenir dans toutes " les Eglifes, ce concert & cette uni-" formiré, qui font la force & la di-" gnité de la discipline Ecclésiastique. "C'est dans ces vues. Sire . que le " Clergé croit devoir renouveller fes ", instances les plus vives auprès de vo-", tre Majesté, pour qu'il lui plaise " permettre, que tous les Archevéques ,; & Métropolitains de votre Royau-" me, puissent tenir les Conciles Pro-,, vinciaux au moins de trois ans en ,, trois ans, ainsi que le seu Roi , " vocre Auguste Bisayeul , l'a ordon-" né par la Déclaration du 16 Avril ,, 1646.

». Le Roi ne peut que répéter ce qu'il ,, a dejà declare plusieurs fois sur une ,, semblable demande. Il reconnoit l'u-,, tilité des Conciles Provinciaux, & ,, Sa Majeste se portera volontiers à ,, les permettre , lorsque la nécessité le ,, requerra. ,,

En 1760, le Clergé a fait la même demande, & le Roi la même réponse. Quant à l'ordre qu'on observoir dans les Conciles Provinciaux de France,

V. les M. du Clergé, tom. 1. p. 805. & fuiv. \$. 4. Conciles Episcopaux ou Dio-

CESAINS. V. Synode. S. S. Conciles Réguliers. V. cha-

pitre.

6. 6. Con-

CONCILIABULE. On appelle ainfi en général toute Assemblée Eccléfiastique où l'autorité d'un Supérieur légitime n'est pas intervenue. V. Affemblées illicites.

CONCLAVE, Affemblée de tous les Cardinaux qui font à Rome pour faire l'election du Pape, V. Pape.

On appelle aussi conclare, le lieu où fe fait l'élection du Pape : c'est une partie du Palais du Vatican, que l'on choifit felon la diversité des faisons.

On fixe l'origine & la premiere époque du Conclave à l'an 1270. Clement IV. écant mort à Viterbe en 1268. les difficultés qui furvinrent à l'occafion de l'élection de fon fuccesseur, déterminerent les Cardinaux à le téparer, & à abandonner Vicerbe. Les habitants de cette ville informés de cette résolution. fermerent les portes de la ville par le confeil de S. Bonaventure, & enfermerent les Cardinaux dans le Palais; ils leur firent favoir, qu'ils n'en fortiroient point que l'élection ne fût faire : c'est de la qu'est venue la coutume de renfermer les Cardinaux dans un seul Palais pour l'élection du Pape. V. la forme que l'on garde aujourd'hui dans le conclave, fous le mot Pape,

Le Siege vacant, le Sacré College exige les mêmes droits qui font dûs au Pape, & même davantage; parce qu'étant composé de toutes les Nations Chrétiennes, il représente toute la Hiérarchie de l'Eglife. C'est pour cerre raifon que les Ambassadeurs allant à l'Audience du College, mettent un genou en terre. & ne se levent qu'après que le Cardinal Doyen leur a fait figne. V. Siege vacant, Couronnement, Pape, Election.

CONCLAVISTE est une espece de domeitique d'un Cardinal en conclave :

conce terme de domettique est nécessairement employé ici, parce qu'on ne foutire personne auprès des Cardinaux en conclave, que fous ce titre & pour leurs besoins ; d'où vient que les Eccléfiastiques, souveur de la meilleure naiffance, fuivent les Cardinaux à Rome pour être leur Conclaviste. Cette qualité leur vaut après, l'expédition gravis des Bulles, pour le premier bénefice conflictal qu'ils obtiennent.

CONCORDAT, en général, est une espece d'accord femblable à une Transaction. On donne particuliéremene ce nom , dans ce Royaume , à l'acte que paffent deux ou pluficurs contendants fur un bénéfice qu'ils se disputent : mais on entend plus communement. par le mot feul de Concordat, cette fameufe convention passee entre le Roi François I, & le Pape Léon X, pour réformer ou tempérer la Pragmarique : on donne autfi le nom de concordare aux autres Actes solemnels de Tranfactions passés entre le Pape & les différentes Nations : ainsi on appelle concordat Germanique, le Traité fait entre le Pape Nicolas V. & l'Empereur Frédéric IV. on appelle auffi concordat pour la Bretagne, le Compact, appelle ordinairement le Compact Breton; &c. Nous allons fuccellivement parler de ces différentes sortes de Concordats, de ceux au moins qui nous intéressent dans ce Royaume.

\$. 1. CONCORDAT ENTRE BÉNÉFIctires. Cette sorte de Concordat n'est aurre chose qu'une Transaction , par Laquelle l'un des Contendants à un bénétice en luige, cede à l'autre ses droits. moyenuant une pention, ou fous la condition de payer par celui, en faveur de qui la cession est faire, les frais du proces, ou ceax des Bulles, ou enfin une dette contractée pour le bénéfice cede: Concordatum est Transactio de re

Tome L. liii firituali aut mixta, dubia & litigiofa, qua alter cedit aut renuntiat juri fue in gration alterius, qui proficorm, ob cam caufam, à cedente aut renuntiante fibireferotam, o colfimptu liti, aut Bullarum expensa, veil ad contrastum nomine beneficii, fe folusterum premitti. Pastor, de stende fue, sit. 13. 8. 3. 111. 13. 12.

C'est une regle en Droit Canon, que route paction fur rhole fpriruelle ou mixe est nulle, comme suspecte de simonie. Redole simoniem. C. eum pridem, et al pastin. Pettunes state a divimus) pro quibble simple simoni paction de simoniem de la comissión de simoniem de contentis debeta sommis pactifica, emissión penitas simomenents. C. estar en militar penitas simomenents. C. estar estar en la contenta de simon. Conf. 69.

V. fimonie. Cette maxime, toute expresse qu'elle est, souffre des exceptions dans la pratique; on a estimé nécessaire, pour le bien de la paix, de permettre les Concordats en litige, pourvu qu'il n'y eût autrement rien d'illicite; c'est - à - dire. qu'il fût paffé pour un droit véritablement acquis pre jure quafite & non quarende ? & fous ces feules conditions, de payer une pension annuelle, ou les frais au juste, du procès, pro sumpribus litis moderaris, ou les frais des Bulles, ou enfin, comme nous avons dit en la définition, une dette contractée pour raifon du bénéfice contesté. Sur ce pied-là, le pacte est centé honnête, mais non tout-à-fait licite, puisque l'autorité du Pape est encore nécessaire ; si bien que . jusqu'à ce que S. S. ait approuvé la convention ou la cession, les parties ne peuvent en réclamer l'exécution l'une contre l'autre. La nécessité de certe approbation se tire de ce que tout pacte en mariere spirituelle est suspect de fimonie: d'où vient que, comme le Pape seul peut purger un Acte du soupcon de ce vice, l'Ordinaire, ni même CON

le Légat, s'il n'a des pouvoirs exprès, ne peuvent validement autorifier ces fortes de Concordats: Solar Pentifix, patel probibitionem juris sultere aux limitieme paris est illicitium. C. cam pristem cit. Lotcritics, de re- benesse. 1th. 3, q. 1, 3, n.
177, ohi il est dit que la narraive dois
ètre exacte, expresse, fans qu'elle puisse
ètre dupplée par la clause querum stamers. Navar. de Prebend, Genf. 58.

Suivant le chap. veniens de Transatt. le Concordat, revêtu de l'approbation du Pape est exécutoire contre les successeurs au bénéfice.

Un Concordat, déjà passe entre les parties, peu n'avoir pas lieu en plusieurs manieres. 1º. Par la révocation des deux parties, ou seulement de l'une d'elles, avant l'obtention du Beneplacisum du Pape; la raison est que l'approbation du Pape étant nécessaire, elle est misé dans le Concordat par maniere de condition.

2°. Si le Pape ne veux approuver le Concordar, en tout ou en parie, ou fi ne l'ayant pas approuvé dans un cerrain espace de temps faée, avec l'aulie récloutoire, l'une des parties ne veux plus en pourfuivre l'approbation, ou einin fi le Procureur confittiué pour confernir meutr, ou laiffe furanner la procuration. Gonzales, ad Res. 8. Cas.

cel. Glef. 12. n. 86.
3°. Le Concordat est résolu par la
mort naturelle ou civile de l'une des
parties avant l'approbation du Pape.
4°. Par la restitution en entier sondée sur une juste cause.

5°. Enfin le Concordat n'a pas lieu, s'il arrive une éviction de bonne foi, du bénéfice cédé,

Les principes que nous venons d'érablir, font fuiris dans les Tribunaux du Royaume. Paflor, lec. eit. On tiene que l'autorité du Pape est absolument nécessirie ne ses forces de conordats. Boniface, 10m. 1, liv. 1, tit. 25, ch. 1. Tourner, 10m. 1, p. 395. Mais il a été jugé qu'ils son valides, quoi- que non autorités par le Pape, enre le Résignant & le Résignatire; in colimp prépide de imprairiation. Louer fur Brodeau, lett. C, som, 40. Bardet, 10m. 1, liv. 3, chap. 74, Jurispudence Canonique, verb. Comerdat, sect. 1, Cartelan & Vedel, liv. 1, ch. 24.

Les concordats privés que l'on peut comparer à des contre lettres, sont réprouvés, s'ils contiennent quelque pacce qui ait trait à un bénétice résigné. Bonisace, tom. 1. liv. 2, tit. 15. ch. 1.

n. 1. V. Confidence.

Quand on veu se pourvoir contre la nullié de ces concordats, on en appelle comme d'abus, s'ans prendre des lettres de reclísion. Bis s'or prendre des lettres de reclísion se siste prendre ou de restitution, se tirem des principes que l'on vient de voir; sé parni nous encore, de la disposition des procurations pour y consenir. Sur quoi V. Prezurations, Résquation, shismation,

Il n'est point de concordat plus nul. ou du moins plus suspect de simonie, que les concordars passés en faveur de ceux qui n'ont aucun droit au bénéfice contesté ; il en est de même des concordate qu'on appelle Triangulaires ou Quarriangulaires . & qui tont faits entre trois ou quatre Bénéficiers, lefquels, fans procès, se résignent leurs bénéfices en confidération les uns des autres. Ces cercles de résignations ne sont point considérés comme des permutations canoniques, parce que chacun des Réfignants recevant un bénéfice, ne le tient pas de celui auquel il réfigne le sien. Boniface, loc. cit. tit. 26, ch. 2. Comme on n'admet pas à Rome ces fortes de Concordats, condammés par tous les Canonifles, on y fait paller autant de procurations qu'il y a de réfignations; mais cette voie n'empéche pas que la nultié de ces Actes ne puisfe être roujours relevée avec fuccès dans nos Tribunaux, Duperrai, de l'État & Capacité des Eccléf, com. a. liv. 4, ch. 5, p. 1, 52, M. Falles, Traite des Vacances de plein droit, part 1. ch. 3, n. 8, & fuiv. V. Réfignation. Traite des Gallat. tom. a. ch. 1, b. 2.

Pour qu'un Concordat entre Bénéficiers foit parmi nous exécutoire contre les successeurs au bénéfice cédé, il doit être duement homologué au Parlement.

V. Pension.

Le Vice Légat d'Avignon peut admettre les Concordats in favorem avec pension, suivant ses pouvoirs. Decormis, Consult. tom. 1. col. 637. Voice deux exemplaires de Concordat, dont le premier est passe super lite mota , devant Notre S. P. le Pape; & l'autre. super litem citò movendam, devant le Vice-Légat d'Avignon. On jugera par les conditions de ces deux Concordats, que le fonds de ces Actes peut être différent, felon les différentes natures d'affaires fur lesquelles ils sont passes, mais la forme ne fauroit être que la même que les Ordonnances prescrivent. & que l'on voic fous le mot Procuration, où nous renvoyons, à la fin des formules.

"L'an, &c. pardevant, &c. furen préfents Mr. Ambotie, &c. d'une ; part, & N. d'aure, respectivemen , pourvus par Provisions Apostoliques, , cem Decreo profundi, du Prieuré régulier de N. Diocele de N. lesqueis , étant en procès pardevan M. le Sènéchal de Nimes fur le polielloire dud. Prieuré, il ferois intervenu une , Sentence provisionnelle, par laquelle 11/11;

" il auroit été ordonné que les parties "instruiroient plus amplement le pro-" cès , & produjroient tout ce que bon " leur sembleroit dans le mois; adju-"geant, par maniere de provision. , and. Sr. N. tous les fruits, rentes " & revenus dud. Prieuré " & condam-, nant led. Sr. Ambroife aux depens; ", envers lequel Jugement, led. S. Am-" broise étant sur le point de se pour-"voir (ou s'étant dejà pourvu, ) les " parties, pour éviter les frais & les . " luites toujours fâcheules d'un procès. . & pour conferver la paix si conve-", nable aux personnes Ecclésiastiques, , par l'entremife de leurs amis com-"muns, & fous le bon plaifir de N. " S. P. le Pape & S. Siege Apoftoli-, que, ont convenu comme s'enfuit : , favoir , que led. Sr. Ambroife ac-" quiescera, comme il acquiesce à " lad. Sentence & à l'exécution d'icel-"le, & en rant que de betoin, cédera , tout le droit qu'il a & lui compete , . ou peut compéter fur le Prieure, en " faveur dud. Sr. N. lequel de fon " côté renoncera , comme il renonce "à tous les dépens auxquels led. S. " Ambroise a été condamné, & à la restitution des fruits dud. bénésice , a laquelle led. Sr. Ambroife auroit .. pu être condamné dans la fuire, & " généralement à tout ce qu'il pour-. roit prétendre envers led. Sr. Am-" broife, moyennant quoi fera paix & " concorde entre lefd. parties, & pour , l'homologation du préfent Concor-", dat , letd. parties de leur gré , fans , revocation, ont fair leur Procu-, reur..... auguel elles donnent " charge & pouvoir de, pour elles & " en leur nom , préter entre les mains ", de Sa Sainteré , tous contencements " fur ce requis & nécessaires , même " au nom dud. Sr. Ambroife , coder , entre les mains de N. S. P. le Pape,

CON

", tout le droit qu'il a & lui compete
, ou peut compéter fur led. Prieuté,
,, en faveur dud. Sr. N. fous les con, ditions portées au préfent Concordar,
 & enon autrement; jurer en l'ame defe, dits Sieurs Conflituants, qu'aux pré, fentes il n'est intervenu, & cc. Fair
, & publié, & cc. V. Procuration.

"L'an , &c. pardevant , &c. furent " préfents Mre. Patchal, &c. pourvu " par M. l'Archevêque d'Aix, de la "Cure ou Vicairie perpétuelle de .. N. vacante par la mort de N. d'une "part , & Mre. N. pourvu de lad. "Cure, autii comme vacante par la "mort dud, N. en la Légation d'A-" vignon d'autre part , lesquels pour , prevenir le proce à mouvoir entreux , "devant qui de droit , sur le posses-"foire de lad. Cure , par l'avis & mé-"diation de leurs amis communs, ont , fait & font, fous le bon plaisir de "Mgr. le Vice-Légat d'Avignon , le " Traité , Accord & Convention qui "s'enfuit : favoir, est que led. N. con-, fent que led. Sr. Patchal demeure , tranquille & paifible poffesseur de , lad. Cure ou Vicairie perpetuelle, " & promet de ne le troubler ni in-, quiéter dans la possession & jouissan-,, ce d'icelle, à peine de tous depens, a dommages & intérêts; led. Sr. Paf-" chal de son côté, s'oblige de payer " aud. N. la somme de 194. liv. pour , tous frais & dépenfes légitimes & Ca-" noniques par lui faites jufqu'à pré-, fent , fuivant la vérification qui en " fera faite par Mgr. l'Archeveque " d'Aix ou son Vicaire Général , mo-, vennant quoi led. Sr. Paschal & led. » N. renoncent à tous procès mûs & à " mouvoir , sans restitution de fruits, , le tout néanmoins sous le bon plai-" fir de mondit Seigneur le Vice-Légat "d'Avignon; & pour l'autorifation & , homologation du présent Concordat , CON

, lesd, parties, de leur gré, pure, li-, bre & franche volonté, ont fait & , constitué leur Procureur général & , spécial, &c. V. Procuration, Linge.

\$. 2. CONCORDAT FRANÇOIS est ce fameux Traité conclu à Boulogne le 16. Août 15:6. entre le Roi François I, & le

Pape Leon X.

5. 3. ORIGINE ET FORME DU CON-CORDAT. L'histoire de ce Concordat a une si grande affinité avec celle de la Pragmatique, dont elle n'est que la fuire, que nous avons jugé à propos de ne les pas separer , pour mettre en abrégé sous les yeux du Lecteur, certe chaine d'événements & de disputes qu'ont occasionné ces deux monuments, les plus intéressants pour la nouvelle Discipline de l'Eglise Gallicane. V. Pragmatique. Nous nous bornerons donc ici à fuivre les titres du Concordat avec les renvois nécessaires: nous n'en rapporterons pas les dispoficions au long , ni même en fubst ince ; parce qu'indépendamment des répétitions que nous devons éviter dans cet ouvrage, nous pensons que le Concordat est un de ces Réglements familiers & importants, que chacun est bien aise de consulter dans le Texte même de l'édition ; & on le trouve dans le Markel , avec une Version Françoite & des observations qui seront plaifir au Lecteur.

Not between the condaint le frin de merquer fous le mot Programifur, en quoi le Concordat dévige à la Pratmatique, ce Règlement toujours cher aux Français. Nous avent eu encore l'artinion de marquer ci-deffus Pauroriré du Concordat dans les différents pays du Royaume, de nous oblet verons préablement que les éditions différents qui ont été faites du Concordat, ne conviennent pas dans la maniere d'en divifer le Texte. Dans quelque; édi-

CON tions, il est rapporté sans distinction de titres & de paragraphes ; dans d'autres, le Texte eft divile en plusieurs titres, mais les titres ne sont point divites en paragraphes. Enfin, les éditions où le Texte du Concordat est divifé en plusieurs titres, ne conviennent point sur le nombre & l'ordre des titres. Nous avons fuivi la division & l'ordre qu'a gardé M. Doujat en son Specimen. Les pieces que l'on verra à la fuite ou dans l'intervalle des titres font rapportées ainsi que les titres mêmes du Concordat, tout au long dans ce petit Livre, qui contient aussi des Aftes très-importants touchant les droits du Roi ; ces mêmes pieces ferviront, ici à rappeller à l'esprit, les difficultés que le Concordat trouva dans fon exécution, & dont nous parlons fous le mot Pragmasique,

Concordata Francisci I. cum Leone X. Proamium. V. Pragmatique.

Approbatio Concordatorum per Concilium Generale Laseravense. V. Latran. TITAE I. De Constitutionibus. V. Canon. Constitution.

TIT. II. De electionis & postulacionis derogatione. V. Nomination.

Tit. III. De regia ad Pralaturas nominasione facienda. V. Nomination. De Monasteriis purè electivis.

De singulorum privilegiis, & quod in scriptis tantum probari debem. V. Exemp-

Tir. IV. De reservationibus sublatis. V. Réserve.

De Canonicis ad effettum creandis. V. Canonicas.

Tit. V. De collaionibus, & primo de Prabenda Theologali. V. Theologal. De Graduais, nominasis & fimplicibus. V. Gradués.

Decretum irritans in favorem Gradua-

De tempore studii.

De prima insinuatione & exhib. litte-

De infinuacione & exhibitione litterarum tempore quadragesimale, V. Gradues.

De duobus mensibus gratificationis. De beneficiis exprimendis, 2. De reple-

sione. 3. De regula, regularia regularibus , &c. De generibus vacationum que ad graduatos non pertinent, V. Gradues.

De Ecclesiis Parochialibus in villis muratis. V. Ville murée.

De Universitatum nominationibus. V. Gradués.

De Patronis à Graduatis non moleftandis.

Tit. VI. De mandatis Apostolicis, V. Mandats, Expectative.

TIT. VII. Forma mandati Aposto-

Tit. VIII. Forma litterarum executorialium mandati Apostolici. V. Mandat. TIT. IX. De mandatis Apostolicis pro

regularibus. V. Mandat. TIT. X. De cansis. V. Cause, Délégués, Appel.

TIT. XI. De frivelis appellationibus. V. Appel,

De exemptorum appellationibus. V. Appel. Exemption. Ut intra biennium lis beneficialis ter-

minetur. V. Litige, Délégués. A secunda interlocutoria, & tertia

definitiva, non provocetur. Appel, Interlocutoire.

TIT. XII. De pacificis possessoribus. V. Poffeifion.

TIT. XIII. De publicis concubinariis. V. Concubinage, Concubinaire,

TIT, XIV. De excommunicatis non vitandis. V. Excommunication.

TIT. XV. De interdictis non leviter ponendis, V. Interdit.

TIT. XVI. De sublatione Clementina litteris. V. Clementine. Ici finit proprement le Concordat : le reste est compris sous le terme de disposition ampliative

CON que l'on distingue en France du Concordat meme. V. ci-deffous.

TIT. XVII. De perpetua stabilitate Concordatorum,

TIT. XVIII. Conclusio Concilii Generalis Laseranenfis.

TIT. XIX. Littera Patentes Regia pro acceptatione & confirmatione Concordato-

Arrestum verificationis Parlamenti.

TIT. XX. De proregatione temporis ad recipiendum, & apprebandum Concordata, tam à Pralatis regni , quam ab aliss per-sonis , & ad verum valorem benesiciorum exprimendorum. V. Praginatique Expretion.

Papa ad Regis postulationem prerogat fex menfes dates ad approbandum Concordata, ad annum a data presentium com-

putandum. Altera prorogatio petitur ad annum à

fine alterius computandum, eo quod prop. ter varias occupationes non fuit Concordatum appribatum & receptum à regni-Conceditur secundus annus à fine pri-

mi computandus ad hoc, ut Concordata recipianiur & observentur à reguicolis. TIT XXI. De Annatis. V. Expression, Annate.

TIT. XXII. De registratione Concordatorum in curiis facienda. V. Pragmatique. TIT, XXIII. De Regia facultate pri-

mum mensem graduatis debitum nomi-Sequitur tener diftarum litterarum

Apostolicarum. TIT. XXIV. De pæna tempere venientium contra bujusmodi Concordata.

TIT. XXV. De protectione Concor Jatorum Francia Regibus concessa.

Appendix ad Concordata Gallica de professorum sen Doltorum Parifiis profitentium in jure nominacionis.

5. 4. AUTORITÉ DU CONCORDAT

FRANÇOIS. Après ce que nous disons fous le mot Pragmatique, des oppositions que l'on torma à l'exécution du Concordat & du fort qu'elles eurent ; nous n'avons à traiter ici que ces deux questions importantes. 19 Si le Pape Léon X. & le Roi François I. n'ont voulu faire une Loi du Concordat que pour les Eglifes des Provinces dont le Prince étoit Souverain dans le temps que ce Traité a été arrêté entr'eux. ou s'ils ont eu dessein de fixer la forme du Gouvernement Ecclésiastique dans tous les Pays qui feroient de la dépendance des Rois de France; enforte que l'exécution de ce Traité n'auroit d'autres bornes que les limites des Etats de nos Rois. 2". Si le Concordat a éré fait pour être un Réglement en France, ou seulement pour y être oblervé pendant le regne

L'intérêt des Gradués a fait fouvent discuter la premiere de ces questions, qui regarde aussi les droits du Roi, par rapport à la disposition des bénéhees dans les Provinces réunies à la Couronne, ou conquites par les Rois de France, après l'époque du

Concordat.

de François I.

Il a été décidé d'une maniere qui ne fouffre plus aujourd'hui de contradiction, que le Concordat est une Loi générale, dont l'exécution s'étend sur tout ce qui fait partie de la domination Françoise, sur les pays soumis au Roi de France, après ou avant le Concordat indifféremment.

La grande raifon de douter, & fur laquelle s'appuyoient les Officiers de la Cour de Rome, ou les Collateurs ordinaires, les premiers pour maintenir les usages lucratifs des pays d'obedience, & les autres pour s'exempter de l'expectative des Gradués, étoit que le Concordat ne se lert que

622 des mois de Royaume & du Dauphine, ce qui paroît fignifier d'abord que le Concordat n'aura lieu que dans les pays qui font partie du Royaume . & dans le Dauphine; mais M. Patru dans fon quatrieme plaidoyer, défendant un Gradué contre un Collareur de la Breffe, établit le vrai sons de ces termes, ainfi que certe maxime naturelle de Rebuffe , Traft. nomin. q, 5. n. 5. Quando Provincia vel villa adjicitur regno vel comitatur, debet Regi jecundum regulam regni cui accedit , & eisdem legibus & privilegiis est gubernanda, quibus regnum. " Quand Charles VII. dit ,, notre Ovateur, dans la Pragmatique " Sanction, quand Louis XI. Charles " VIII. & Louis XII. dans les Or-", donnances; quand François I, dans ", le Concordat , a parlé conjoin:e-" ment du Royaume & du Dauphiné " " ce n'a été ni pour renfermer la " Monarchie dans les limites qui la " bornoient fous leurs regnes, ni pour , exclure, comme on a dit, tout ce ,, que la France pouvoit recouvrer de , fon ancien Parrimoine; bien loin de ,, cela, les uns & les autres ont mon-" tré par cet exemple , qu'une Provin-, ce peut prendre part à toutes nos " prérogatives, fans être unie ou in-" corporce à la Couronne; ils ont " montré qu'il ne faut pour s'affran-" chir, que reconnoître leur Empire; " & que l'Eglife, que la liberté de " l'Eglife refleurit par tout, où nos

Lis répandent leur odeur divine. A cet Argument, M. Patru en ajoute d'autres, & continue ainsi touchant notre question. " Et c'eft, Messieurs, " fur ces fondements, que deux de nos " plus célebres Juritconfultes, & avec " cux, tous les Interpretes, tous les " Docteurs de de là , comme de deçà " les monts, nous enteignent que fi on ajoute, par exemple, une Pro, vince, fi l'on l'unit à un Royaume, " la Province prend au moment de l'u-", nion toutes les loix , tous les pri-" vileges, toutes les prérogatives du " Royaume. C'est, Messieurs, sur ces ", fondements, que les Avocats, que " les Procureurs Généraux , depuis " plus d'un fiecle, ont toujours dans " les rencontres fourenu politivement, , que fans rechercher quelles furent , les limites, quelle fut la circonf-.. tance de la Monarchie sous François " I. fans examiner fi une nouvelle An-.. nexe est un fruit de nos Traités . " de nos Alliances, ou de nos Armes, " & de nos Victoires; que fans s'ar-" rêter à toutes ces subtilités, le Con-" cordat doit être généralement reçu , par tout où nos Rois font Rois, " Leurs mémoires, leurs avis font dans ", nos Livres, où ces Grands Hom-" mes défendent encore, avec autant ", de courage que de lumiere, les in-" térêts & la gloire de la France; " mais leurs mémoires, mais leurs avis ., nous apprennent ce qu'on doit at-" tendre de leurs Successeurs, ce que " nous devons attendre de Monfieur " l'Avocat, qui fans doute ne s'écar-", tera pas d'un chemin , que tant d'il-" lustres personnes lui ont frayé, C'est " enfin fur ces fondements, que le ., Conseil , que les Parlements de Pa-" ris & de Bourgogne, ont rendu tous " ces Arrets, dont on a parlé, & qui " ont jugé en effet, ou pour le moins " préjuge notre question.

Les autorités dont parle M. Patru J. font citées en marge de fon Plaidoyer imprimé. Panorme, Duarem, Barthole, font du nombre. Dumoulin fur la coutume de Paris. S. 1. in verés le Seigneur Féodal, Gloff. 1. n. 63, p. 75. & Gloff. J. esdem in verb. le Fief. n. 13. & 20. p. 143. & fig. Ce dernier Auteur établic ce principe comme très-

certain, que : Augmentum accedens per modum unionis, omnes qualitates & conditiones rei cui unitur suscipit , & omnino judicatur sieut eadem res. C'est ainfi que parle Dumoulin & que penfent à préfent tous les François ; les Indults que nos Rois ont obtenu des Papes pour nommer aux bénéfices confiftoriaux, de certaines Provinces de France, ne fervent qu'à prouver combien nos Rois aiment les ménagements & la paix. Pinton inventa des Indults pref. n. 58. Les utages particuliers de ces mêmes Provinces, par rapport à la difposition des bénéfices, ne fauroient non plus détruire notre maxime, parce qu'ils ne tubfiftent que par la volonté & la concession de nos Souverains, comme il est dit sous le mot Bretagne. M. du Clerge , t. 10. p. 304. & luiv. tom. 11, p. 65. & luiv. Loix Ecclétias. ch. de la Nominat. n. 18. Quant à l'autre question, on distin-

gue les droits du Roi fondés sur le Concordat, & ceux qui ont été établis par des Brefs ampliatifs; les droits fondés fur le Concordat devoient être un Réglement perpétuel pour la France, mais les Brefs ampliatifs n'étoient que pour la vie des Rois à qui ils ont été accordés. Distinction établie & justifiée dans les M. du Clergé, tom. 11. p. 53. & furv. M. Dubois dans son recueil des maximes. p. 416. entre à ce sujet dans un certain détail, qui pour être bien entendu doit être conféré avec ce qui est dit sous le mot Pragmatique, "Le Concordat, dit cet Auteur, fe " confidere parmi nous, comme l'une " des Ordonnances du Royaume ; car " il a toutes les marques qui distinguent les Ordonnances & les déclarations du Roi, des traités de paix ordinaires.

Il le peut diviser en deux parties, La premiere est la prélace. CON

La seconde est la disposirion, ou le correnu des articles dont il est compoíč.

Il y a quatre réflexions à faire sur

la premiere parrie.

La premiere, que c'est un esset de lequel a éré expliqué ci-dessus, la mauvaife conjoncture des temps, & que le Roi François I. fut contraint de le signer par la nécetlité de ses

affairce.

La feconde, que cette vérité est d'aurant plus constante, qu'il femble que le Roi François premier ait reconnu que le Concile de Latran, tenu fous le l'ape Jules II. agi eu le pouvoir de eiter Sa Majosté , Wles Partements de fon Royaume, pour déclarer les raifons pour lesquelles ils prérendoient défendre la pragmatique, ou la vouloir déclarer nulle & schismatique, quoique la Couronne de France foir une Couronne de liberré & de gloire, & que le Roi ne foir pas tena d'obéir. à de femblables cirations des Papes ou des Conciles, qui n'ont point de Jurisdictions fur lui, & qui ne peuvent donner arreinte à une Ordonna-le qu'il a faire dans fon Royaume.

La troisieme qu'il semble que le Concordir ait été accordé à la priere du Roi, ce qui confirme la réflexion

précédente.

La quatrieme, que les Décrets de la pragmatique de l'abolition des réferves des collations des bénéfices, des causes & appellations frivoles, de l'abolition de la clémentine, listeris, des paifibles posscileurs, des concubinaires publics. & quelques autres auxquels il n'a point été expressement dérogé par le Concordat, mais qui ont été seulement changés & interprétés, autant que l'uriliré publique l'a pu réquerir onr été rélervés.

J'estime que ces considérations ont dû plutût animer la remontrance des Parlements, que roures les autres qui font remarquees dans l'Histoire,

La feconde partie est composée de

dix Chapirrer.

Le premier, des élections abolies.

Le fecond, des collarions, qui n'est different de la pragmatique, qu'en la diffinction des gradués simples & nommés, & en la dérerminarion des mois

qui leur fonr affectés.

Le rroifieme, des Mandats Apoftoliques, qui n'est encore différent de l'article de l'Affemblée de Bourg s, qu'en ce cas, la forme de ces Mandats of preferite pour être obfervée, à peine de nulliré, qu'ils font préférés aux Gradués fimples & nommés, & à routes provisions des Ordinaires; & que le Pape dans ce Chapitre se réserve la prévention , tant dans les mois des gradués, que dans les fix mois libres, & le pouvoir de conférer librement au préjudice même de fes Mandaraires.

Les Mandars sont aujourd'hui abroges, le Concile de Basle ne les voulur pas tolérer ; l'Assemblée de Bourges en avoit défiré l'abolition : mais le Concile de Trente les a entiérement supprimés; les Indults sont de véritables Mandats: mais comme ils ont été accordés au Roi en faveur de fes Officiers, qui sont pourvus en conféquence de la nomination de Sa Majefté, on peut dire que ce droit qui apparrient à Sa Majeste, est une espece de patronage, lequel ayant été accordé à la Couronne, & accepté par les Rois, n'est plus révocable par le Sr. Siege.

On pent remarquer fons les différents mots cirés au précédent article. que la plupart des dispositions du Concordat touchant les bénétices ne font

pas suivies dans l'usage.

Tome 1.

Quelle Loi doit on tuivre dans la collition d'un bénéfice situé en pays d'usage & dépendant d'un autre sirué en pays de Concordat? V. Chef-Lien. S. 4. CONCORDAT GERMANIQUE ell un Truté fait entre le Pape Nicolas V. l'Empereur Fréderic IV. & les Princes d'Allemagne, le 19. Mars 1448.

Ce Concordat, étranger à notre nation . l'incé: esse aujourd'hui par rapport aux pays d'Allemagne qui ont passé fous la domination des Rois de France. Rufon pourquoi nous donnons ici une idee de les principales dispositions de noire Jurisptudence à cet égard. Les Auteurs ont divisé ce Concordat en quitre parties. Dans la premiere, le Pape le réfetve la collation de tous les bénéfices comptis dans les extravagantes execrabilis & ad regimen, dont l'une comprend tous les benéfices vacants de plein droit pour cause d'imcompatibilité, & l'autre tous les bénéfices vacants , non-feulement in curia, ( V. Incompatibilité, vacance, in curia, ) mais à deux journées de Rome, de quelque nature que soient ces bénésices électifs ou collatifs, féculiers ou réguliers, sujets à résidence ou non fujets à réfidence, à charge d'ames, ou ou fans charge d'ames & de quelque qualité que foient ceux qui les pof-

La seconde partie regarde toutes les élections qui ont besoin de la con-

firmation du St. Siege.

La troisieme comprend les hénésices collatifs. Elle établit la collation alternative par tour de mois, à commencer par Janvier pour le Pape, de tous les bénéfices collatifs entre le Pape & les Collateurs ordinaires. Les premieres Dignités des Chapitres des Eglifes Cathédrales & Collégiales font exceptées de cette disposition; c'est àdire, qu'on les laille à la collation

CON ou élection de ceux a qui il apportient de Droit commun. Ces detniers conferent auffi les autres bénéfi es , fi le Pape n'y a pas pourvu dans les trois mois.

Les annates sont l'objet de la quatrieme partie de ce concordat, fuivant lequel elles doivent être payées pour toutes fottes de bénéfices à l'exception de ceux qui n'excedent point en revenu. la valeur de vingt-quatre florins d'or de la Chambre.

Le concordat Germanique fut reçu dans toutes les Eglises de l'Empire, & les Empereurs l'ont étendu aux Provinces qui ont depuis été réunies à l'Empire, ou qui font devenues membres des Etats Héréditaites de la maifon d'Autriche, comme les Pays-Bas, le Comié de Bourgogne, la Franche-Comté & la Lorraine. A mesure que ces Provinces ont été réunies à la Couronne, les Papes ont envoyé à nos Rois des Indults par lesquels ils les ont subftitués à leurs droits, se réservant seulement le droit de donner des provifions fur les nominations royales. Par ces Industs, le Roi exerce, au moins dans les Evêchés de Metz, Toul & Verdun, deux droits : l'alternative . & la réserve. En vertu de l'alternative . le Roi pourvoit aux bénéfices vacants dans les mois du Pape, & en vertu de la réserve, le Roi nomme aux premieres Dignités en tous mois; mais les Offices claustraux & les Cures sont exceptés de cette concession. Une contestation touchant la Prévôté de PEglife de Cambrai, a fait agiter forrement la question de favoir, si les premieres Dignités après la Pontificale, & les principales dans les Collégiales. font réservées au St. Siege par le con-

cordat Germanique. Ce procès est en-

core pendant entre un élu par le Cha-

pitre, & un pouryu par le Roi. M.

Piales sapporte en son Traité des Réferves ch. 17, une confultation fur cette même question, où il est établi que ces Dignités ne font réservées que par les regles de Chancellerie postérieures au Concordat, & que le Pape ne peut pas même en prescrire la collation contre cette Loi publique. Dans les trois Evêchés, la réserve des Dignités est expresse par différentes Bulles, & le Roi r nomme sans difficulté en vertu de l'Iudult du Pape Clement IX. en 1668, M. Piales, fuite du même Traité, ch. 3. Voyez für cette matiere les M. du Clergé, tom. 11. pag. 1809. & fuiv. Bibliotheque Can. verb. Conco. dat , aux addit. Voyez Lorraine , Franche-Comté , Flandres , Pays. Sous ce dernier mot , on voit les différences qui sont entre le concordat Germanique & le concordat François.

Nous devons remarquer ici, que les Indults accordés au Roi fur les pays de concordat Germanique font regardés à Rome d'un ceil bien différent. que le concordat même. On y tient que le Pape ne peut déroger au concordat, parce que c'est un véritable contrat, au lieu qu'il peut déroger aux Indults qui ne sont regardes que comme des privileges. Toutefois en France. dit M. Dubois , tom. 1, p. 415. le Pape ne peut révoquer les privileges accordés aux Eglises du Royaume, à la priere des Rois, ou que les Rois ont confirmés; ce qui s'applique encore mieux aux Indults accordes à nos Rois même, par le St. Siege.

6.5. CONCORDAT DE L'ECLIE DE BESANÇON. On appelle ainsi le Traité qui se sit le 29. Juin 1698, dans la Salle Capitulaire de l'Eglise Métropolitaine de Béançon, entre M. de Vaubourg & le Chapitre de ladite Eglise. Le Roi Louis XIV. devenu maitre de cette Province par droit de conquêre,

auroit pu en vereu de la maxime si souvent alléguée dans cet Ouvrage, y abolir le concordat Germanique & ordonner purement & fimplement l'exécution du concordat François, & des autres Loix Eccléfiastiques du Royaume dans la Franche Comié; il l'euc pu, mais il ne le fit pas. Ce digne Monarque, par une conduite pleine de fagesse & de piété, ne voulut exercer fes droits fur les Prélatures électives de cette Province, qu'après que la premiere Eglise du pays lui eut fait ceision de ses droits pour l'Election de l'Archevêque de Belançon, S. M. députa à cet effet le sieur de Vaubourg pour lors Intendant au Comté de Bourgogne, La cession fut faite sous le bon plaisir du Pape par le Chapitre, aux temps & lieu que deffus , tous différents privileges que le Roi voulut bien accorder à cette Eglise ; voici dans quels termes ces privileges font, " que ledic Chapirre continuera d'être sous la Loi du Concordat Germanique pour l'élection de ses Dignités & Canonicats. que la Régale n'aura pas lieu à la vacance du Siege de Belançon, & que le Chapitre en aura l'économat & plufieurs autres droits particuliers qu'on peur voir dans le Concordat dont voici la teneur. ,,

L'ào mil far cens quatra-viogra-dit huit, la viege neavimes para du mois de lui, Melleute les haut Doyce & Chanoines de l'illustre Change price de l'Egglie Métropolitaine de Safayon, étant ettraordimitement & espiralisticment de l'application de la consideration de la consideration de la violence de la vacance da Siege pour délibéret for ce qu'elle out à faire dans la conjuncture présente de la vacance da Siege Archépitopal, par le décès de l'Illustriaine & Réviercolifium Seigneur Medite Autoritée du mois de Mai de la présente amér, à l'ou-casion duquel décés, suivant le concordat Grannaique aductionner observé dans leur gifié, de dans leptiel III font compris comme synchronique de l'application de l'application de leur gifié, de dans leptiel III font compris comme synchronique de l'application de l'application

vel Archeveque, dans le temps & avec les formalisés prefetites par lesit concordat a confi-terant le zele que l'invincible Monarque Louis XIV. Roi de France & de Navatte, a toujours fait paroitte pour le bien de l'Eglise & de la Religion , sa piete constante & son application continuelle à ne faire que des choix dignes du fils ainé de l'Eglife pour remplir les Aichevechés & Evechés de fou Royaume & des provinces conquifes par fes justes armes, & nedees à Sa Majefte par les traités de paix , ils out cru ne pouvoit tien faite de plus utile your l'Ethic, le diocete de Befançon & les peuples qui le composent , que de ceder à Sa Majelle le droit d'election de l'Archeveche de Bilançon , qui compete & appartient andit Chapitre , & ce tant pout la pissente vacance , que dans la fuite & pour toujours : me'dits fieurs on Corpitre ayant enfoire eré affures pat Monficur de Vanbourg Confeiller du Roi en fes Confills, Maître des requêtes ordinaire de fon hure! . Intendant de juilice , police & finances au Conste de Bourgogne, qui s'est rendu dans la falle capitulaire dudit Chapitre, que sa M jaile auroit ties-agréable ladite ceffion , qu'en toutes occations elle donneroit des marques augit Chapitre de la fatisfaction & de fa recomocifiance royale, & qu'il avoit plein ponvoit de faute Majelle d'en traitet avec ledit Chapitre ; pour ce mefuits fieurs les haut Doyen , Chanoines & Chapitre de lavite Egide in tropolitaine ; favoit Ellluffriffime & Révérendiffime Seigneur, Meffire François Joseph de Grammont Evêque de Philadelphie, haut Doyen de ladite Eglife, & Madire Claude François d'Eemskerk grand tréforier , François-Bonaventure Jubelot Archidiaere de Salins, François Gasptrá de Grammont Archidiacre de Gray , Antoine-François de Blierer vich de Monel y Archidiacre de Luxeul , Philippe Louvet, Claude de Belot, Claude de Boiroufet , Hi gues - Ignace Maréchal , Charles-François Franchet, Philippe Paul de Laborey Theologal , Jean François de Mef-may , Jean Bapritte l'Echelle , Charles-Joseph Maréchal , Claude-François a Orchamps , Jean François Mairet, Etienne-François Linglois, Leonard Richard , Claude Boiloc, Pierre-François a'Orchamps , Claude Antoine Frauchet , Jean Courveitier , Louis de Luborey , Piulibert Joseph Boudret , Pierr - François Raclet , Guillaume Borechou , Anteine Marin , Pierre Lamoral de Montrichard, Pierre - Albert de Chaillot, Nicolas Marin d'Orival, Bruno Jofeph Guerinet, Antoine Chapuis & François Marin , tons Chanoines en ladite Eglife , capitulairement afiemblés en la maniere avant

dire . fe font dilities & atultert . & font ceffion pure & fim; le par le préfent acte eapitultire en la meilleute forme & maniere que ceffion pent être faite, fous le bon vouloir &c plante de N. S. P. le Pape, du droit apportenant audit Chapitre, & de la policifion en laquelle il est d'elire fon Archeveque, tant en vertu du droit commun qu'en conféquence des concordats Germaniques, en faveur du Roi. tant pour lui que pour les successeurs Rois de Lance & de Navarie , Comtes de Bourgogne , à perpétnité, le tout entre les mains de mondit four de Vaubourg commissure député poer Sa Majette, lequel a accepte & accepte ledit defifement & coffion , & a promis au nom du Roi sue, vacarien arrivant dudit Archeveche, de quelque maniere & en queique temps que ce paille être , l'Eglife #: Befancon tera exempte, comme elle a toujours éte, de la regale foirituelle & temporelle, & qu'elle ne fera pas introduire dans la province ni dans le diocefe ; & en conféquence l'administrations & économat de l'Archevé hé , le Siege vacant , appartiendra audit Chapitre, conformément à l'ulage des Eglines & Chapitres d'Allemagne, à l'exclution de tous autres , non-feulement dans Befangon , comme il en eft en poffestion, mais encore dans trute la province : que ledit Chapitre de Besançon jouira paisiblemene des droits d'election en tout temps, du haux Doyenne & de fes autres dignités & perfonats. de meme que l'élection de fes Canonicate alternativement avec le S. Siege , fuivant l'ufage de ladite Eglife métropolitaine, & demeutera dans leidits ennoordats Germaniques . & dans tous les droits en dépendans ; que ledit Chapitre continuera pareillement de metrre les freaux dans le Palais archiépifeopal & dans toutes fes maisons canoniales & de ladite Eglife , ou fon Archereque , fis Changines & fes Suppors décederont, fans qu'il foit permis à aucun Juge de les y troubler , ni de s'ingérer à le faire, non plus que les inventaires de leurs biens : que le octroit nu diffrict capitulaire subsittera, comme il est à present & qu'il sera permis audit Chapitre de rétablit aux environs d'icelni aurant de maifons canoniales & de suppôrs qu'on en a occupé & detruit pour la confiruction de la estadelle » fur lesquelles, de meme que sur celles qui font encore existantes, ledit Chapitre continuera d'avoir une entiere police & intildiction . comme encore dans tout le détroit à l'exclufion de tous autres : que ledit Chapitre fera defintérelle des grandes pertes qu'il a faites pour la démolirion de son Eglise de S. Etienne & desdites maisons ; que tous les traités fairs au regard des exemptions dudit Chapi-tre, foit pour le pirituel ou le temporel, & en particulier le trairé fait avec le Sciencur Claude de la Banme Archeveque dudit Befancon , reeu & figné de Trottereau & Corcelle en date du 15 Fevrier 1556, par lequel confte de l'exemption qu'a le it Ch pitre de la jurifdiction de l'Orginaire diocefain , & qui a été approuvée par le Pape Greg sire XIII, seront confirmés & exécutes en tout point, & que ledit Chapitre fern de plus confirmé dans tous les droits, privileges, prirogatives, préémi-nonces, exemptions & jurificiction dont il a joui ou du jouir jusqu'à présent. Enfin pour autorifer le préfent concordat & en affarer la validité & Perécurion , mondit figut de Yauboutg commissive député par le Roi, a promis & s'est obligé audit nom de Sa Majesté, de le faice tatifiet & confirmer dans trois femaines, à prendre dès la date du préfent acte, pat Lettres pateures du Roi qui feront enrégiftrées au Parlement de Bestincon & pat-tout où befoin fera ; & meidirs fi-urs au Chipitre pourrost post tuivre l'homologation dudit concotdat en Cont de Rome. En foi dengos ledit Sr. de Vaubourg commissaire, & lesiirs Srs. haut Doven & Charoines faifant le Chapitre de ladite Eglife, ont figné le préfent acte double , les jour , mois & an que deffes , & out fait appofer le eachet dudit fieur Commiffaire, & le sceau dudit Chapitre, Signe DE GRAMMONT DE PHILAD-LPHIF, & autres dudit Chapitre, près que ledit fieur de Vaubourg a figné pour & au nom de Sa Majeité.

Lettres patentes pour approuver & confirmer le concordat paffe entre le fieur de Vaubourg , commissaire & deputé de Sa Majeste, G les haut Doyen & Chanoines de l'illustre Chaptere de l'Eglife metropolitaine de Befançon.

LOUIS, par la grace de Dieu. Roi de France & de Navarre : A nos amés & féaux les Gens tenans notre Cour de Parlement de Befançon, Salut. Ayant vu & lu le Concordat fair & patie le 29 du mois de Juin dernier . entre le fient de Vaubourg Conseillet en nos Confeils, Maitte des requetes ordinaire de notre hotel, Intendant de justice, police, & finances au Comté de Bourgogne, commis-Lire par Nons deputé à cet effet ; & les hans Doyen & Chanoines du Chapitre de l'Eglise métropolitaine de Befançon, extraordinaire-ment & capitulairement affembles à même effet. & ayant bien agréable ledit concotdat , lequel eft ci-attaché sous le contre-scel de notte Chan-

CON collerie ; défirant audi fuivant ce qui eft poité pat icelai , & dont ledit fieur de Vaubourge est convenu en notre nom, le confirmer &c autorifer ; A cas Causas & autres bonnes confidérations, à ce nons mouvans, Nous avons confirme & approuvé, confirmons & approuvons par ces préferies fignées de notre main , ledit concordar ; voulons & nous plait qu'il torte fon plein & entier effet ; & pour en foi & parele de Rei de l'entretenir & gardet de notre part fans y contrevenir ni permet-tre qu'il y foit contrevenu en aucune maniere, Lt pour en affaret & rendre l'exécution plus certaine, Nous vous mandons & ordonnons que ces Présentes & ledit Concordat vous ayez à enrégiftrer, & en tout ce qui vous concerne faire garder & observer le contenu erdites Préfenres & audit Concordat, felon leur forme & tenette, fans y contrevenir, ni permettre qu'il y foit contrevenu en façon que conque : Car tel est notre plassit, Donné à Versulles le 15 du moissie Juillet l'an de grace 1698, & de notre regne le cinquante fixieme, Regiftré au Parlement de Befançon le 30 Juillet 1698.

Comme pendant la vacance de l'Atchevêché de Befançon, les Abbayes, Prieurés conventuels & non conventuels fitués en Franche-Comté, L'adminiftration en appartient aux Officiers Royaux, le Roi publia une Déclatation à cet effet le 2. Octobre 1731, régiftrée au Patlement de Besancon le 26. Octobre & 19. Novembre 1731, qui leur fert de regle aufli-bien que l'Edir du mois de Janviet 1648. & un Atrêt du 23. Avril 1722. revêtu de Letttespatentes régistrées au même Parlement le 22 Juin suivant. . . Recucil dudic Parlement, un Artet du Confeil revêtu de Lettres-parentes du 29 Janvier 1750. a homologue la transaction passée entre le Chapitre de la Collégiale de Dole & l'Archevêque de Beiançon , le 2. Septembre précédent ; & faifant droit für l'appel comme d'abus interjetté des Bulles de Benoît XI, & Jeans XXIII. par l'Archevêque ; l'Arrêt déclare qu'il y a abus en ce que par lesdites Bulles , ludire Eglise de Dole & lestits Chanoines & Capitre ont été exemptés de

l'amorité & jurisdiction ordinaire dudit Archeveque & foumis immédiatement au St. Siege. Le Chapitre fondoit fon exemption prétendue, tant fur ces Bulles & fur des possessions pendant plufieurs ficcles, que fur ce que les membres étoient Clercs spéciaux & Chapelains des Souverains du Comté de Bourgoone, ce qui le mettoit au nombre des Stes. Chapelles.

S. 6. CONCORDAT POUR LA BRETAGNE. V. Combalt.

S. 7. CONCORDAT entre Sixte IV. & Louis XI. V. Alternative.

CONCOURS, Concursus. Action réciproque de personnes qui agissent enfemble pour une même fin; on appelle Concurrents ou Contendants ceux qui ont en vue la possession du même bépéfice.

Nous distinguerons en mariere de bénéfices quarre fortes de concours 1°. Le concours par examen. 2°. Le concours de provisions. 3°. Le concours de dates en Cour de Rome. 4°. Le concours entre Expectants.

S. 1. CONCOURS PAR EXAMEN. Nous appellons ainsi . le concours qui se termine par le choix d'un fujet reconnu le plus capable après l'examen de tous ceux qui ont concouru. Cette voie, pour parvenir aux bénéfices, a été inconnue dans l'Eglise jusqu'au temps du Concile de Trente, où les Peres affemblés confidérant l'importance des devoirs qu'imposent les Cures à ceux qui en font pourvus, jugerent à propos d'établir la voie du concours pour ces sortes de bénéfices. Ils firent à cet effet un Réglement qui, quoique fort long, doit être rapporté ici. Nous paffons ce qui regarde au commencement, l'établiffement des Vicaires, en attendant que la Cure soit remplie, nous en parlons sous le mot Commende.

Or . pour cela , l'Evêque , & celui qui a

droit de Patronage , nommera dans dix Inurs. ou rel autre temps que l'Evêque anra prescrit, quelques Eccléfialtiques, qui foient capables de gouvernet une Eglife; & cela, en préfence des Commissaires nommés pout l'examen, Il fera libre néanmoins aux autres personnes qui connoîtront quelques Ecclésiastiques capables de eet emploi, de porter leurs noms, afin qu'on puisse ensuite faire une information exacte de l'age, de la bonne conduire, & de la fuffifance de chaeun d'eux : Et même fi l'Evêque ou le Synode Provincial le jugent plus à propos, fuivant l'ulage du pays, on pourra faire favoir , par un mandement public , que ceux qui voudront être examinés , aient à fe préfenter.

Le remps qui aura été marqué étant paffé, tous eeux dont on aura pris les noms feront examinés par l'Evêque; ou s'il est occupé ailleurs par son Vicaire Général, & par trois autres Examinateurs, & non moins: & en eas qu'ils soient égaux, ou singuliers dans leurs avis , l'Eveque ou son Vicaire , pourra se join-

dre à qui il jugera le plus à propos. A l'égard des Examinareurs, il en fera proposé fix au moins tous les ans par l'Evéque, ou son Vieaire Général, dans le Synode du Diocese, lesquels seront rels qu'ils méritent fon agrément & fon approbation. Quand il arrivera que quelque Eglife viendra à vaquer, l'Eveque en choisita trois d'entr'eux , pour faire avee lui l'examen, & quand un autre viendra à vaquer dans la fuite , il pourra encore ehoifir les mêmes ou trois autres tels qu'il vondra entre les six. Seront pris pour Examina-teurs, des Maitres, ou Docteurs, on Licenciés en Théologie, ou en Droir Canon ; ou eeux qui paroîtront les plus capables de eet emploi entre les autres Ecclésiastiques , foir sécutiers , foir réguliers , même des Ordres Mendianrs & tous jureront fur les Saints Evangiles de s'en acquitter fidellement, fans égard à aueun inrérêt humain

Ils se garderont bien de jamais rien prendre ni devant ni après, en vue de l'examen s aurrement rant eux-mêmes, que ceux aufli qui lenr donneroient quelque choie encourront fimonie, dont ils ne pourront être absous qu'en quirtant les Bénéfices qu'ils possédoient même auparavant, de quelque maniere que ce fut, & demeurant inhabiles à en jamais posseder d'autres. De routes lesquelles choses ils seront tenus de rendre compre, non-seulement devaat Dieu, mais même, s'il en est besoin, devant le Synode Provincial, qui pourra les punir sévérement, à sa discrétion, s'il se découvre qu'ils aient fait quelque chose contre leur de-

CON 631

Examen étaut un fait, on déclatera tous ceur que les examinat uns autont jugés expables, & propes à gaverner l'Egilie vacante pri la materité de leut âge, leurs bonnes mocats, leur favot, leur prodence, & toures les autres quidités néceliaires à cet emplois. Ét entre cux tous, l'Evêque cholitra eclui qu'il jugera préfér bles par dellus tous les autres) « de celui-là, & non à autre fera conférée ladite Egilie par celui à qui il appartiendate de la

si elle eft de Patronage Eceléfathique, se que l'inflitution on apparatiena à l'Areque, se non à aurer i eclui que le Patron aura jugé le plus digne cante ceur qui aucont cét approuvés par les Eaminieteurs, feta par lai précient à l'Erèque pout der pourare i mais quand finide à l'Erèque pout der pourare i mais quand finide de l'areque d

Que si l'Eglise est de Pattonage laïque, eclui qui sera présenté pat le Patron sera exami-né pur les mêmes Commissaires députés, comme il est dit ci-deffus, & ne fera point admis s'il n'est trouvé eapable. Et dans tous les cas fuldits, on ne pourvoira de ladite Eglife aucun autre que l'un des susdits examinés & approuvés pat lesdits Examinateurs, suivant la tegle ci-dessus presentes, sans qu'aucun dévolu, ou appel interjetté, même par devant le Siege Apoltolique, les Légats, Vice Légats, ou Nonces dudit Siege, ni devant aucuns Eve ques , ou Métropolitains , Primats ou Patriarches , puisse arrêter l'effet du tapport detdits Examinateurs, ni empêcher qu'il ne foit mis à exécution, autrement, le Vicaire que l'Eveque aura dejà commis à son choix pour un temps, ou qu'il commettra peut être dans la fuite, à la garde, & conduite de l'Eglise Vacante , n'en sera point reriré , jusques à ce qu'on l'en ait pourvu lui même, ou un autte approuvé, & élu comme deflus.

Et course provisions ou influctions faites hors de la forme fudite, econt tenues & effimées subreptices, fans qu'aucunes exemptions puillent valoir contre le prétent Décer, ai aucuns indust, privileges, pérecutions, affectations, nouvelles privisions, industs accordés à certaines Univertiers, mome jusqu'à un certaine somme, ni quelques autres empéchements que ce foit.

Si néanmoins les revenus de ladite Paroifle font fi petits, qu'ils ne méritent pas qu'on s'expole aux formalités de cet examen, s'il n'y a personne qui se présente à subir examen, ou si à eause des dillensons, & des factions manifeiter qui se rencontrent en quelques lieus, it y avoit lieu de craindre qu'il ne s'élevât par oceasion de plus grands bruits & de plus grands démélés ; pourra l'Ordinaire, si avec l'avis des Commissiare députés il le juge expédient en al conscience, omettre ces formalités, & s'en tenit à un autre exame particulier, en obsérvant néanmoins les autres choses et-dessu sangue néanmoins les autres choses et-dessu sangue Ets si même dans ou qui et c'd-déssus manque

Et si même dans ce qui est ci-dessus marqué touchant les formalités de l'examen, le Synode Provincial trouve quelque chose à ajoutet, ou à relacher, il pourra parcillement le faire.

Dans les Pays où le Concile de Trente a été reçu, le concours a donc lieu pour les Cures dans la forme que prescrit le Réglement dont nous venons de parler; mais l'on y a fouvent agité la question de savoir, si les Vicairies perpéruelles qui sont à la nomination des Cués primitifs font fujettes au concouts, comme les titres des Cures indépendantes ; le Pape Pie V. conformement à différentes décisions de la Rote & Déclarations de Cardinaux, décida qu'elles n'y étoient pas sujettes par sa Bulle du mois de Novembre 1567, ad exequendum.

Il ne paroit pas que dans les pays d'obédience, le concours air lieu pour d'aurres bienénces, fi l'on excepte quelques Eglifes Carhédrales & Colegiales ou les Prébendes Théologales font données au concours, ce qui me fair pas même exception en un cerrain fens, puisqu'on peut mettre ces bénéfices au nombre de ceux qui, comme les Cures, font chargés de fonctions importantes, quoique régulètement ils ne foient pas foumis à la Loi du Concile.

Quelques Conciles Provinciaux tenus en France, dans le feizieme fiecle, ont adopté le Réglement du Concile de Tiente, sous certaines modifications: mais il ne paroit pas que, ces Conciles aient été exécutés long-temps, dans

les Provinces mêmes ou ils furent tenus. Le concours a paru dans ce Royaume une voie nouvelle de pourvoir aux hénéfices, qui, fans produire les avantages qu'on s'en étoit promis. tendoit à l'anéantiffement des droits des Patrons, & étoit d'ailleurs fujette à bien des inconvénients. Il faut lire ce qu'en dit M. Piales, en son Traité des Commendes, tom. 3. p. 54. & fuiv. L'art. 14 de l'Ordonnance du mois de Janvier 1629, paroit cependant supposer que le concours étoit en usage. Le Clergé assemblé en 1635. delibéra s'il étoit avantageux d'admettre le concours pour les Cures, mais les avis furent si partagés, qu'on ne décida rien; & depuis lors, il n'en a plus été question; ce qui joint au témoignage de M. Talon, dans la cause de l'Abbé de S. Vaast, prouve que de Droit Commun le concours n'a pas lieu dans le Royaume. Tourefois comme le concours en lui-

même a une bonne fin , & que d'ailleurs le Royaume est composé de diverses Provinces où nos Rois laissent fublister des usages particuliers, le concours, pour les Cures tant feulement, intéreffe encore notre Juritorudence par rapport à ces pays, qui sont les mêmes où le Concordar François n'est pas exécuté comme dans les aurres. Il peut y avoir encore quelques Dioceses dans le Royaume où dans le même esprit du Concile de Trente, l'usage du concours qui n'est expressement condamné par aucune Loi du Royaume, s'est confervé. Les regles de ces differents pays fur cette matiere ne font pas uniformes, ni même conformes à celle que prescrit le Concile de Trente, quoique peu différentes.

Premiérement en Breiagne, où le concours n'a lieu que pour les vacances arrivées dans les mois du Pape,

c"étoit l'usage, il n'y a pas bien longtemps, que les Ecclefiastiques, qui vouloient être pourvus des Cures vacantes aux mois du Pape , alloient à Rome pour concourir, Rien de fi extraordinaire & en même remps de fi défavantageux aux Eglifes de Bretagne; les Prélats, & les autres Ordres de certe Province, frapés des inconvénients de cette maniere de pourvoir aux Cures fireur à ce fujet des représentations avec la permission du Roi, au Pape Benoît XIV. peu après fon élèvation au Pontificat. Le Pape les recut bien, & fit expedier une Bulle en date du 1, Octobre 1740. porrant qu'à l'avenir, le concours pour les Cures de Bretagne, dont la vacance arriveroit dans les mois réfervés au Sr. Siege, ne se feroit plus en Cour de Rome, mais devant les Ordinaires des lieux où seroient situés ces bénéfices : le tout suivant la forme prescrite par le Concile de Trente : à la charge néanmoins, que les Evêques feroient tenus dans les quatre mois de la vacance de ces Cures, d'envoyer à Rome leur certificat ou atrestation de celui qui auroit été trouvé le plus digne pour chacune des Cures vacantes: fur laquelle arreftation, on feroit tenu de faire expédier à la Daterie dans les deux mois suivants, une simple Signature de provision, en faveur de celui qui auroit été dénommé dans le certificat. & à faute de fatisfaire à ces deux conditions & dans le temps preferit, les Cures feront réputées vacantes, . & fera libre au St. Siege de les conférer à volonté.

Sur cette Bulle, les Evêques de Bretagne ont obtenu les Lettres Patentes au mois de Décembre 1740, enrégifitées au Parlement de Rennes, le 6. Février 1741. fous ces modifications qu'il est intéressant de connoirre

pour

pour se former de la Bretagne, l'idée qu'on doit en avoir en matiere de Discipline Ecclésiastique.

"Sans que le terme d'obédience, " dit l'Arrêt d'enrégistrement, emplo-"yé dans la Bulle, puisse être tiré " à conféquence ni à prétendre que " les Libertés de l'Eglife Gallicane. & les maximes du Royaume, ne doivent pas avoir lieu dans cette " Province, de même que dans les " autres pays foumis à la domination " du Roi ; & fans qu'il foit rien in-», nové aux droits dont les Collateurs , ordinaires font en possession, ni pa-" reillement en ce qui concerne la "Discipline, les formes, les usages ", établis dans cette Province, suivant ", les Loix & les Ordonnances du Royaume: comme austi sans apppro-., bation des énonciations contenues en ladite Bulle, en ce qu'elles pourroient avoir de contraire aux regles & usages observés dans cette Province. & fans que les provisions des Cures puissent être expédiées autre-" ment que par fimple fignature, ni " fujerres à aucune nouvelle raxe, fous " quelque prétexte que ce foit. M. du Clergé, tom, 12. p. 1429... 1451. & fuiv.

Peu de temps après cet enrégistrement, l'exécution de la Bulle & des Lettres Patentes accordées sur icelle sur traversée par des Ecclésiastiques qui, craignant l'examen de leur Evêque. continuerent de se faire pourvoir en Cour de Rome, les uns per obitum. les autres par dévolut. Pour arrêter le cours de ces entreprises, les Evêques de Bretagne s'adresserent au Roi, qui rendit le 11. Août 1742, une Déclaration enrégistrée au Parlement de Rennes le 22, du même mois.

Cette Déclaration ordonne, en 21. articles, que le concours se sera dans

613 les quatre mois de la vacance, gratuitement devant l'Evêque & fix Examinateurs, par lui choifis; dont deux seront au moins Gradués; que les originaires de la Province feront feuls admis au concours, & en cas d'égalité de mérite, les originaires du Diocele où est la Cure, feront préférés. Pour être admis au concours, il faut avoir exercé les fonctions Curiales pendant deux années au moins en qualité de Vicaire, ou dans une place équivalente, ou qu'il ait pendant trois ans travaillé au ministere des ames : & fi l'aspirant est d'un autre Diocese que celui où est la Cure, il faut qu'il prouve quatre ans de service ; les Evêques peuvent néanmoins accorder des dispenses aux Gradués en Théologie. Ceux qui sont déjà paisibles possesseurs d'une Cure, ne peuvent être admis au concours, que pour une Cure plus importante avec la permission spéciale de l'Evêque. Nul n'est admis au concours qu'il ne fache la langue Bretone. quand les Cures font fituees dans les cantons où on la parle. Les articles fuivants qui sont fort longs, reglent la forme du concours pour l'examen des afpirants, & pour le choix d'un d'entr'eux. Le Roi finit par déclarer qu'il ne fera rien innové en ce qui concerne l'alternative dont les Évêques jouissent en Bretagne, ni pour le droit des Patrons Laïcs ou Eccléfiastiques. ni pour les maximes & ufages reçus dans la Province qui seront observés comme par le passe. M. du Clergé, & le Traité des Commend. par M. Piales , loc, cit.

L'Artois étoit fous la domination du Roi d'Espagne, dans le temps de la conclusion du Concile de Trente. d'où vient que les Décrets de ce Concile concernant la Discipline y furent recus. & particuliérement celui qui Tome I.

634 CON établit le concours pour les Cures. Le pays ne fut pas plutôt rentré fous Pobéissance du Roi que les Patrons & Collateurs inférieurs réclamerent leur ancienne liberté; l'Abbé & les Religieux de S. Vaast, appellerent d'une Sentence du Conseil d'Arrois, qui étoit favorable au concours. Par Arrêt du Parlement de Paris, rendu fur cet appel le 12, Janvier 1660, conformement aux conclusions de M. l'Avocat General Talon, il fut dit en infirmant la Sentence, qu'il seroit pourvu aux quatre Cures de la Collation de l'Abbé de S. Vaait, en la maniere & felon les formes accoutumées dans le Royaume. Autre Arrêt défavorable au concours , du 22. Janvier 1743. au sujet de la Cure de S. George en la ville d'Arras. Après ces deux préjugés, le concours paroissoit devoir être regardé comme aboli en Artois, au moins dans la partie du Diocele d'Arras, qui ne ressortit pas au Parlement de Flandres, L'Eveque d'Arras pour conferver les anciens ulages de fon Eglise, s'adressa au Roi qui sur ses représentations donna une Déclaration le 19. Juillet 1744, enrégistrée au Parlement de Paris le 17. Août

Le premier article de cette Déclaration eft remarquable en ce qu'il porte, que touten les Cares du Diocée, que touten les Cares du Diocée de la collation de pration appartiennent à des Collateurs on à des Patrons Recléfishiques, & nocamment dans la partie de ce Diocefe, qui est comprile dans le Commé de Paris, cominueront d'être conférées par la voie du concours, à l'exception de celles, qui par des privileges particuliers ont été données julqu'à préfent de plein droit, par les Collateurs.

de la même année.

Sans rapporter ici la disposition des autres articles qui reglent la forme du concours dans le Diocese d'Arras, nous observerons en général sur celui-ci, que la Déclaration du Roi n'a introduit en Artois aucun droit nouveau, qu'elle n'a fait que confirmer celui qui se trouvoit déjà établi par des titres, ou par l'usage; de sorte qu'on ne pourroit l'oppoier aux Patrons & Collateurs de ce pays, qui ne sont jamais foumis à la Loi du concours, ou qui justifieroient que depuis un temps immémorial , eux & leurs prédécesseurs ont disposé librement des Cures, de leur collation ou présentation.

Comme la réferve des mois n'a pas lieu en Artois, le concours est ouvert en toute vacance, & les Collateurs qui font fur les lieux , expédient les provisions. Le concours ne nuit pas au droit des Gradués. Le surplus des disposicions de ce Réglement est assez conforme à celui qui avoit été fait deux ans auparavant pour la Bretagne ; il y a pourtant quelques différences dont M. Piales rend raiton en l'endroit cité; le même Auteur dit , que quoique le concours ait été introduit dans le Diocefe de Saint Omer, en même-temps & par la même autorité que dans celui d'Arras, cependant on n'est pas obligé de se conformer aux dispositions de cette Loi , parce qu'elle n'a été faite que pour le Diocete d'Arras, comme le prouve le préambule de cette même Declaration. M. du Clerge, tom. 12p. 1422. & fuiv. p. 1466. & fuiv.

Le concours a licu aulii dans la Lorraine, pour les Cures qui vaquent dans les mois réfervés au Pape. Dans les Dioccées de Mezz, Toul & Verdun, Puisge est lors de ces vacances, que Péxéque fair publier dans la ville de fon fiege, le jour où il y aura coucours, lequel étant fini, l'Évêque

 $\mathbf{c} \circ \mathbf{n}$ donne Ace au fujer qui a été jugé plus capable. Sur cet Acte, le sujet obtient à Rome des Bulles sans difficulté. Si l'Evêque laissoit passer quatre mois fans donner le concours, on pourroit impétrer la Cure en Cour de Rome. Arrêt de Réglement du Parlement de Metz du 6. Août 1672. Déclaration du 19. Avril 1674. régistrée au Parlement de Metz le 5. Juillet 1674. M. du Clergé , tom. 12, p. 1415. tom, 10. p. 1300, M. Piales , lac. eit. p.

158. Le concours pour les Cures est encore recu dans la Franche Comié, dans la Bresse, dans les pays de Gex, Bugey & Valromey, pour la partie qui dépend de l'Evêque de Geneve transféré à Annecy, sans préjudice toutefois du droit des Patrons, dont les préfentés sont toujours préférés à tous les concurrents, pourvu qu'on les trouve dignes. Déclaration du 11. Août 1661. enrégistrée au Parlement de

Bourgogne , le 19. Décembre fuivant.

M. du Clergé , tom. 12. p. 1425.

Observ. de Duperrai , sur les Loix Ecclés, part. 2.

Le même concours a lieu aussi dans le Roussillon & dans quelques Dioceses de pays de Concordat, comme dans la Flandre & dans les Pays-Bas, fous les modifications remarquées par Van-Eipen , de jur. Eccl. part. 1. tit. vetaires & Indultaires. 22. cap, 2. & par M. Piales. loc. cir.

Quant aux Vicairies perpétuelles, la Bulle de Pie V. n'a pas été reçue en France, où l'on tient pour regle, que les Vicairies perpétuelles ne sont pas moins fujetres au concours que les Cures. M. du Clergé, tom. 12. p. 1425. & fuiv. Cependant quelques Para lieu , ont jugé le contraire , ibid.,

Les Parrons Eccletiaftiques peuvent obtenir du Pape des Indults pour nommer librement aux Cures dans les mois réfervés au S. Siege. Les Parlements ont égard à ces Indules. M. du Clergé, tom. 12. p. 1428.

Il ne paroit pas que dans aucun Chapitre de France, on foit en ulage de donner la Théologale au concours par l'art, 86. de l'Ordonnance de Blois. certaines Chaires de l'Université doivent êrre données au concours. V. Université, Dégré.

S. 2. CONCOURS DE PROVISIONS. V.

Prvisions. Date.

\$. 3. CONCOURS BE DATE EN COUR

DE ROME. V. Date.

S. 4. Concours D'Expectants. L'on voit fous le mot ameferri la préférence que donne la claufe de ce nom, aux Mandataires qui en sont savorisés dans leurs mandats; en parlant du concours des provisions, même de celui des Dates, nous rappellons auffi certains principes qu'on peut appliquer aux Exceetants de la Cour de Rome, comme aux autres pourvus. Mais rien de fi inutile que la connoissance des Droirs ou privileges des Mandataires Apostoliques, depuis l'abrogation des mandats. V. Mandat. Nous ne parlons donc nous avons déjà observé ; il a lieu ici sous cet article , que du concours des Expectants connus dans le Royaume, tous les noms de Gradués, Bré-

Il est de regle, établie par le Concordat même, que dans les mois de faveur, les Collareurs ou les Patrons Ecclésiastiques ont la liberté de choifir entre les Gradués, qui ont fait infinuer valablement leurs lettres & leurs attestations du temps d'étude : & que dans les mois de rigueur, ils font oblilements des Provinces où le concours ges de disposer des bénésices vacants en faveur des plus anciens Gradués L1112

636

nommes. V. Gradues. Ovand il arrive dans ce dernier cas, c'est-à dire, à la vacance d'un bénéfice dans les mois de rigueur, qu'il y a concours entre des Gridués nommés en la même année, le Concordat au même endroit, \$. statuimus de Collat, ordonne que les Docteurs foient préférés aux Licenties, les Licentiés aux Bacheliers, (fauf les Bacheliers formés en Théologie, lefquels à ciute de la faveur de l'érude de Théologie doivent être préférés aux Licenties en Droit Canon, ) les Bacheliers en Droit Canon ou Civil aux Maîtres ès-Arts, Que s'il y a concours de plusieurs Docteurs en différentes Facultés, le Docteur en Théologie doit être préséré au Docteur en Droit , le Docteur en Droit Canon au Docteur en Droit Civil, Le Docteur en Droit Civil au Docteur en Médecine , & la même chose doit être observée à l'égard des Licentiés & des Bacheliers. Quand la concurrence le trouve entre des Gradués de même Faculté & dans le même dégré, on doit recourir à la date de la nomination ou du grade : & enfin quand il y a concours en tous ces articles . le Collateur peut gratifier celui des concurrents que bon lui femble. Tel est le Réglement du Concordat en l'endroit cité. Voici ses propres termes :

Que verò ad beneficia in mensibus Graduatis nominatis deputatis, antiquieri nominato conferre feu antiquiorem nominatum , qui litteras newimationis , temporis , findis & attestationis nobilitatis debite infinuaverit , presentare seu nominare seneantur. Concurrentibus autem nominatis ejufdem anni , Doctores Licentiatis, Licentiatos Baccalaureis (dimptis Baccalaureis formatis in Theologica , quos favore studii Theologici . Licentiatis in Jure. Canonico , Civili ant Medicina praferencies effe decernimus) Baccalaureos

CON

Juris Canonici aut Civilis Magifris in Artibus praferri volumus. Concurrentibus autem plurimis Doctoribus in diversis Facultutibus Dollerem Theologum , Dollers in Jure , Dostorem in Jure Canonico, Docters in Jure Civili , Dollorem in Jure Civili, Doctori in Medicina praferendes effe decernimus, er idem in Licentiatis & Baccalaureis servari debere volumus.

Er fi eisdem Facultate & gradu concurrerent, ad datam nominationis few gradus recurrendum effe volumus.

Et fi in emnibus ils concurrerent , tunc volumns quod Collator ordinarius inter eofdim concurrintes gratificare poffit.

Le Concordat fonde donc la préférence entre les Gradués, sur trois caufes. 1º. L'Anciennere, 2º. Le Degre, 3º. La Faculté.

1º. L'ancienneté ne se compte que de la date de la nomination, & non de celle des dégrés ; elle opere aujourd'hui une préférence en faveur du fimple Maître ès-Arts, fur le Docleur en Théologie, quand elle ne feroit antérieure que d'un feul jour. Par le Concordat il faudroit au Maitre-ès-Arts, pour jouir de cette préférence, fur le Docteur, une antériorité au moins d'une année: & telle étoit autrefois la Juritprudence, ainfi qu'il paroît par les paroles de M. l'Avocat Géneral du Roi, dans une cause rapportée par Barder , tom. 1, liv. 4. ch. 13, elle avoit pour fondement, que le Concordat regarde comme également anciens, deux Gradués nommés qui ont fait leur cours d'étude en même temps, & qui après leur cours d'études, ont obtenu l'un & l'autre des Lettres de Nomination.

On prétendoit encore autrefois que ce n'étoit pas le Gradué le plus ancien par la nomination, mais celui qui avoit le premier notifié au Patron ou au Collateur, cerre nomination, qui

CON 637

méritoit la préférence. Cette prétention éroit contraire au Texte même du Concordat qu'on peut confulter. L'intention du Législateur a été non d'asfujettir les Gradués à notifier les titres & capacités, immédiatement après leur nomination, & par-là de les constituer en des frais inutiles, mais de leur affurer une récompense de leurs études, à chacun à son tour, en suivant l'ordre de leur réception, ou plutôt la date de leur nomination. Il feroir fort inutile qu'un Gradué , qui vient d'obtenir fes Lettres de Nomination , s'empressar de les norifier aux Patrons & aux Collateurs . & s'affujettit aux frais annuels de la réitération, pour obtenir un bénéfice dont il ne peut être pourvu que longues années après, c'est à dire, lorsque tous les Gradués plus anciens que lui, auront été remplis de leur expectative.

Mais puisque l'ancienneré se compre aujourd'hui du temps de la nomination, on demande si c'est du jour de la supplique, ou du jour de l'expédition des Lertres de Nomination par le Greffier de l'Université, qu'il saut comprer l'ancienneté d'un Gradue nomme ? On doit voir fur cette question, ce qui est dit fous le mot Gradues, à l'article des Lettres de Nomination. Il est certain que Pancienneté le compie du jour de la fupplique. L'Arrêt de Réglement, dont parle M. d'Héricourt en la penult, edit, ch. des Gradués, n. 8. du 30. Août 1708. n'a pas éré luivi par un autre du même Parlement de Paris, du 9. Juillet 1723. Ce dernier compte l'ancienneré d'un Gradué, du jour de la fupplique , pro Litteris Nominationis , conformement à la Deliberation d'une Affemblée de l'Université, dont nous parlons sous le mot Gradués. Un autre Arret folemnel, rendu au Parlement de Normandie , le 2. Juillet 1732.

pour la Cure de S. Gndurd de Rouin, s'ett encore conformé à cette Délibération. M. Piales, dans le Supplément de fon Trairé de l'Expectative, torn, ch. J. & 6. p. 33; rapporte ce dernier Arrêt, avec les Conclutions des Gens du Roi, on le Trouve aufil Gans le Recueil d'Arrêt de M. Routier, p. 42. M. du Clergé com. 10, p. 412. & fuiv.

II. Le degré forme auili, au défaut de l'ancienneté, un titre de préférence : la raison en est sensible; un Docteur est suppose plus instruit qu'un Licentié; celui-ci, plus qu'un Bachelier, &c. L'exception dont parle le concordat, en faveur du Bachelier formé en Théologie, à qui il donne la préférence fur le Licentié en Droit, demande qu'on se rappelle ce qui est dir sous le mor Bachelier: nous n'en dirons rien ici: nous remarquerons feulement, avec M. d'Hericourt : lec. cit. n. 11, que le privilege des Bacheliers en Théologie ne peut à présent leur donner un droit de préserence sur les Gradués qui sont Licenties dans une autre Faculté.

A l'égard du privilege dont jouiffent les Régents & Professeurs des Univerlices. d'erre préférés à tous Gradués en concours, à l'exception du Docteur en Théologie, il faut aussi le rappeller ce qui est dit tous le mot Gradués , qu'autrefois les Univerfités n'accordoient des Lettres de Nomination qu'à leurs Suppots ; d'où vient que le Concile de Bille & le Concordat, juppotant les Projetleurs tavorités par cer usage, ne les distinguent pas des Ecoliers. Ce même ulage ayant celle, & le nombre des Gradués nommés s'étant extrémement multiplié, par la facilité des Universités à accorder des Lettres de Nomination, les Régents ont reclamé la présérence qui leur étoir due : & voici les différentes Loix qui ont été faites en leur faveur ou à leur

occation. La premiere est l'Edit de Henri IV, du mois de Mai 1996, par lequel il est ordonné, arr. 4. que les Docteurs Bacheliers & Licenties en Théologie & Droit Canon, nommés par les Universités de France, qui auront fait lectures publiques dans leurs Facultés pendant trois ans, ou prêche pendant le même temps dans les villes murées, ferent préférés pour les bénetices vacants aux mois de Janvier & de Juillet, à tous les autres Gradués plus anciens nommés. L'art. 5. accorde le même privilege aux Maîtresès-Arts, Gradués nommés, qui auront enleigné un cours de Philotophie, pendant trois ans, ou qui auront régenté l'espace de cinq aus, dans une des premieres classes des Colleges des Univerlités fameules.

Cer Edit ne fut point oblievé; mais pou de temps après on drella les articles pour la reiormation de l'Univertié; l'un de ces articles porte: Or plures ad decendum invitement Maggiei. Artium, qui per feprennium oblique intermission et cermission et cermission et cermisson, contra fraudem, in celebri momibus Graduatis, ex jure nomination, exceptio Dellevibus in Seava Thompson, exceptio Dellevibus in Seava Thompson

logia tantum. Doujat, in specimen. Ce Réglement fut contirme par Arrêt du Parlement de Paris du 3. Septembre 1598. Mais n'avant été vérifié au Grand Confeil que cinquante ans après, c'est à-dire, le 7. Août 1648. Les Lettres Patentes obtenues à cet effet par l'Université ne furent entégistrées qu'à la charge, que pour jouir de la grace d'icelles, lesd. Mairres-ès-Arts feront tenus régenter pendant feut années ès Colleges èlquels il y aura exercice public de Grammaire, Rhétorique & Philosophie, ou d'avoir enseigné pendant led. temps, ès Colleges où se feront lefd, exercices, & CON

que fur le Certiticat des Principaux des Colleges où ils auront régenté, ils prendront Acte du Recteur de l'Univerlité, qui tera enrégiltré au Greffe dud. Conicil], fans frais, à peine par leid. Gradués, de décheance de leuts droirs.

Avant l'enrégistrement de ces Lettres Parentes, le Grand Conseil n'avoit aucun égard au privilège des Régents fentenaires.

A l'imitation de l'Univerfiré de Paris, celle de Rheims fir, au milieu du demier fiecle, un flatur par lequel elle accorda à ceux de fes Régents, qui auroient professe partier privilége d'étre préférés à tous les Gradues excepté les Dockeurs. Ce flatur ayant été homologué au Parlement de Patis en 1662, a acquis force de Loi pour tous le resser. V. Dégrés,

Les Régents septenaires de PUniversité de Caën jouissent du même Privilege dans la Province de Normandie, en vertu d'un Arrêt rendu en forme de Réglement, fur une Requête de cette Université, du 24. Août 1699. Œuvres Postum. de M. d'Héricourt, tom. 1. consult. 52.

L'art. 13. de l'Appendix pour la réforme de la Faculie de Arts de Paris, accorde à ceux qui auront été Principiaux pendant fept nas dans un College célebre, c'eft-à-dire, de plein exercice, le même privilege qui eft attribué aux Régents feptenaites par l'art. 5,4 des faturs c Grundfreche qui per fighem annus in celebri Collegie compréhendamur in henficieum munitariem que que primitus que Presepteres qui per residem annus deseurius. Fontanon, tom. 4, 9-454-

Cet Appendix a été homologué au

Parlement de Paris le 25. Septembre

de l'an 1600.

CON

Par la Déclaration du mois de Janvier 1676. le Roi confirma, non-leulement le privilege des Régens feprenaires & des Principaux des Collèges de plein exercice, mais il Pérendir aux Profeleurs en Théologie des deux Maifons de Sorbonne & de Navarre, fous la même condition que le privilege n'auroit pas lieu courte les Docleurs en Théologie. Œuvres Possibunes de M. d'Héricourt tom. 4. quest, 17.

Enfin, par une aurre Déclaration du 26 Janvier 1680, le Législateur accorde la même grace aux Professeurs en Droit canonique & civil, & en confequence il veut qu'ils foient préférés pour le droit de nomination aux bénéfices, aux autres Gradués, quoique plus anciens en dégrés, excepté aux Docteurs en Théologie feulement, fans néanmoins que leid. Docteurs puissent empêcher l'effet de la préférence desdits Professeurs en Droit civil & canoniq. à moins qu'ils ne foient les plus anciens Gradués de ceux des Contendants qui avoient droit aux bénéfices; & en cas de concurrence entre les Professeurs en Théologie, ou les Professeurs ès-Arts, des Professeurs en Droit canonique & civil, veut que le plus ancien Gradué d'entr'eux foit préféré, fuivant la priorité de sa nomination.

En exécution de ces différentes Lois, a l'évlevoit tous les jours de nouvelles difficultés, tant fur la préférence accorde aux Doctures en Thétologie fur les Septenaires, que fur celle que ceux-ci prétendeine fur les Plas neuer son dus ; pour les faire celler, le Roi renduit un Déclaration, le mois d'Ottobre 1743, régittée au Parlement de Paris, le 28 Novembre fuivant. Voici les dispositions de cette nouvelle Loi, divitée en figer articles 1 nous en rapporterons le préambule, où tout ce que nous venous du dur fet trouve rappositions du dur fet trouve rappositions du cette de la course de la celle de la consument de dur fet trouve rappositions du dur fet trouve rappositions de cette de la celle de la celle

CON 639
pellé, & de plus l'exposition d'un cas
parriculier, dont la solution avoit paru

prefqu'impossible.

Déclaration de Louis XV. qui regle la préférence entre différents Gradués prétendants avoir droit au même bénéfice.

LOUIS PAR LA GRACE DE DIEU. ROT DE FRANCE ET DE NAVARRES A tous ceux qui ces présentes vertont , salut. Quoique dans le concours de plusieurs Gradués nommés sur le même bénefice, le droit commun eut donné la préférence au plus ancien, on crut néanmoins dans le temps du Concordat paile entre le Pape Leon X. & le Roi François I. qu'il etoit jutte d'avoir quelque égard à la différence des Facultés, & A la Supériorité des dégrés entre les concurrents dont la nomination feroit de la même année. Ce fut par un meme moif, & pour mettre entre les Gradues une dittinction tavorable à ceux qui se seroient les plus consacrés au Service du Public, que lors de la reformation des Statuts de notre chere Fille I Université de Paris , il sut jugé à propos de donner un avantage à ceux des Gradués qui , non contents de s'instruire eux-memes le teroient appliqués à l'instruction des autres, en exercant la fonction de Professeur dans un Col-lege célebre pendant sept années de suite, sans interoption & fans fraude, Mais en jeur aecordant la préférence fur les autres Gradués .. quoique nommés avant eux , on crut deveir excepter les Docteurs en Théologie de cette regle nouvelle; & fi dans des Acticles qui furent ajoutés en l'année 1600, aux Statuts de l'Univerfité, on étendit le privilege des Profelleurs aux Principaux des Collèges célebres, qui les autoient gouvernés avec réputation pendant tept années confécutives, et ne fut qu'avee la meme exception qui avoit dejà été faite en faveur des Docteurs en Théologie, Car qui l'enfaignent dans les Ecoles publiques ayant paru au Roi notre très honoré Seigneur & Bilayeul méritet encore une attention plus diffinguée, il .ordonna par fes Lettres Patentes du mois de Janvier 1676, que dans le concours entre les Professeurs en Théologie & les Professeurs aux Arts , le plus ancien par la Priorité de sa nominations leroit toujours préférés & à l'egate des Doeteuts en Théologie qui avoient été exceptés du privilege des Profesieurs & des principaux feptenaires, ces Lettres Parentes confeivent

te li nitation qu'ils ne poutroient néanmoins empéchet l'effet de la préfétence accordée aux Professeurs & aux Principaux, à moins qu'ils ne fussent les plus anciens des contendants qui avoient droit au bénefice. Ces dispositions , que la Déclaration du 16. Janviet 1680, appliqua aux Professents en droit civil & canonique, ont fait naitte une question qui a paru former une espece de probleme presqu'infoluble en matiere de Jurisptudence : de trois concurrents qui aspirent au meme benefice, I'un est un simple Maitteès-Arts ; mais le plus ancien dans l'ordre de la nomination ; le second est un Doctour en Théologie, & le plus ancien après le Maitre ésarts Gradues, il commence pat attaquet directement un de les adversaires avec les armes qui lui font proptes, & se eroyant sur de le vaincre, il emprunte enfuite le droit du meine adverfaite , pour combattre par icelui ledernier de ses concurrents. Ainfi le fimple Maitre-ès-Arts devant avoir la préference fut le Docteur en Théologie, comme plus ancien que lui en nomination , fait enfuite valoir le droit de ee Docteur, comme plus ancien que le Professeut feptenaire, pour écarter ce detnier Gradué. Pat un semblable taitonnement , le Docteut en Théologie soutient que comme il l'emporte fur le Professeur septenaire par la prérogative de son anciennete, il doit aufu l'empottet fur le Maitre es-Arts, qui, quoique plus aneien que le l'tofesseut septenaire, est toujours oblige de cedet à ce Professeut. Enfin le Professeur septenaire, moins ancien Gradué que le Docteur en Théologie , lui oppose d'abord la disposition des Lettres l'atentes de 1676, qui téduit les Docteuts en Théologie à ne pouvoir faire ulage de l'exception établie en leur faveur, que l'oriqu'ils ont l'avantage de l'ancienneté sut tous les contendants; & aprés avoir éloigné ainfi ce compétireur, il. eroit n'avoit plus qu'une victoire facile à remporter sur le Maitte-es-Arts, par la préférence que les Statuts de l'Université lui aflutent, mense sut les Gradués les plus anciens. C'est ainti que par un cetele de raisonnements où la condition de chacun des concurrents paroit devenir la meilleure à fon tour, la balance de la justice est demeutée souvent sulpendue entre des droits également apparents ; ou si elle a paru pancher dans un temps du côté des Docteuts en Théologie, & depuis du côté des Professeurs septenaires, la divertité des jugements na fait qu'augmentet le doute & l'incertitude dans cette matiere. Ce n'eft pas fans ration que le public attend depuis long temps de notre autorité la résolution d'une question fi problématique : mais au lieu u'en

chetchet le dénouement cans les raisons presqu'également spécieuses, que la fubrilité des Jurileonsultes a imaginées pour soutenir les trois partis qu'on peut y prendre, nous avons eru devoir les envitager avec des vues supérieures & conformes au véritable esprit des Loir , en regardant la differente nature des benéfices qu'il s'agit de remplir, comme un objet encore plus digne de notre attention, que les differents titres de préference que ehacun des contendants etoit pouvoit oppofer à fes adversaires. C'est cans cet esprit que nous avons eru devoir faire une diffinction impottante entre les bénefices qui font chatgés du foin des ames, & cenx qui ne le font pas; & comme la connoiflance de la Théologie est plus nécellaire pour excreet dignement les foactions des uns, que pour posseur les au-tres, la qualité de Docteur en Théologie nous a pass devoir l'emporter à l'égate des premices fut la faveur que méritent les Professeurs & les Principaux de Colleges. Nous les dedommagerons d'ailleurs de cette préfétence, pat celle que nous leur donnerons fur les Docteurs , & même fut les Profesieurs en Théologie, pat tapport aux bénéfices qui ne font pas à charge d'ames ; & ce fera ainfi que par une juste compensation d'avantages reciproques, selnn la différente nature des bénéfices , nous aurons la fatisfaction de pouvoit esperet qu'ils seront tous dignement remplis. Nons confirmations au furplus les tegles générales qui sont établies dans cette matiere, en conservant la préférence attachée à l'ancienneté de la nomination, soit dans le concouts de plusieurs Gradués qui n'auront ni la qualité de Doctrut en Théologie , ni celle de professeur ou de Principal septenaire; soit lotiqu'il s'agira de contendants qui autont également l'une ou l'autre qualité. A ces causes & autres considérations à ec mouvants, de l'avis de notre Conscil, & de notre certaine science , pleine puissance & autorité toyale, nous avons par ees présentes signées de notte main , dit , déclaré & otdonné , difons, déclatous & otdonnons, voulons, & nous plair, que l'Article LIV. des Statuts de la reformation de notre chere Fille l'Univerfire de Paris , faite en l'année 1598. & l'Article XVII. de l'addition faite aux mêmes Statuts en l'année 1600, comme aufii les Letttes Parentes du mois de Janvier 1676, & la Déclaration du 16 Janviet 1685, toient observés : & voulant faire ecset les doutes & les difficultés qui se sont élèves sur leur exécution, avons ordonné & ordonnons ce

Art, I,Lorfqu'un beneface à charge d'ames

aura été requis par plutieurs Gradués , ceux qui auront depuis sept années accomplies la qualité de Ducteut ou Professeur en Théologic, feront préférés à tous aurres Gradués, quoique plus anciens qu'eux, même à ceux qui feront Professeuts aux Arts, ou Principaux des Colleges, ou Professeurs en Droit Civil & Canonique depuis sept anners.

Art. 2. A l'égard des benéfices qui ne font oint à charge n'ames, les Professeurs ou Principaux des Colleges célebres & de plein exercice, comme aussi les Professeurs en Droit Civil & Canonique, qui auront exercé ces functions pendant fept années confecutives , fans intertuption & fans fraude, autont la préférence sur tous autres Gradués, quoique plus anciens qu'eux, même fur ceux qui font depuis sept ans Docteurs ou Professeurs en Theologie

Atr. 3. En cas qu'un bénéfice à charge d'ames n'ait été requis pat aucun Docteur ou Profesfeut en Theologie de qualité marquée par l'art, 1. & que le concours n'ait lieu qu'entre d'autres Gradues , les Professeurs aux Arts ou en Droit Civil & Canonique, & les Principtux des Colleges, lorique les uns & les autres auront sept années d'exercice , continuero t d'etre preferés aux Gradues, même plus anciens qu'eux,

Art. 4. Voulons téciproquement, que lorsqu'il s'agira d'un benefite qui ne fera point à charge d'ames, & qui n'aura été requis pat aucun des Gradués, ayant le privilège porté par l'art, a, la préférence continue d'erre donnce aux Professeurs septenaires en Théologie fur les anties Gradués; à l'exception néanmoins du cas où il se trouveroit un Doctaur en Théologie, qui feroit le plus ancien en no-mination de tous les contendants ; auquel cas il fera prefeié auxdits Profeileurs en

Théologie. Art. 5. Dans tous les cas où les ptivileges portes par les articles précedents douvent avoit lieu en faveur des Gradués, ayant les qualites marquées pat lefd, articles, le plus ancien en nomina ion entre ceux qui auront le même privilege , relativement à la nature du bénéfice contentieux, fera toujours preferé aux aut es , & la meme tegle iera obiervée entre les Gradues qui n'auront point de privilege.

Art, .. Ordonnous que la ptésente Déclaration fera executée, à compter du jour de fa publication, meme par tapport aux bénéfices qui auroient vaque avant led. jour , lotfqu'il n'y aura point eu demande formée en justice à ce sujet ; & à l'égard des demandes qui auroient été formées avant lad, publica

CON tion, Voulons qu'etles foient jugées felon les Loix & la Jurisptudence qui étoit observée avant ces prélentes.

Art, 7. Voulons au furplus que les dispofirions des Ordonnances , Elits , Déclarations & Réglemeurs concernant le temps d'étude & & les autres formalités nécessaires pour obtenir des dégrés, & noramment notre Déclaration du 6. Décembre 1736, foient exécutés felon leur forme & teneur, fous les peines y contenues,

La Déclaration de 1745, a dérangé un peu l'économie de cette fage Loi, en rendant les cures & bénéfices charge d'ames non fujettes à la réquifition des Gradués nommés dans les mois de Janvier & Juillet, Voyez Gradués.

Il faut voir fous le mot Septenaire, les qualirés que les Régents doivent avoir pour être au cas de la préférence que leur donnent les Loix que nous venons de rapporter.

Une Déclaration rendue le 24. Mars 1734. enrégistrée le 5. Avril suivant . ordonne que les Maîtres-ès-Arts en l'Université de Rheims qui auront enfeigné publiquement, & les principaux qui auront gouverné avec réputation le collège de ladite Université pendane fept années confécutives fans interruption & fans fraude feront préférés dans le droit de nomination à tout autre Gradué, quoique plus ancien en degré. excepté aux Docteurs en Théologie feulement, contre lesquels ladite préférence n'aura lieu.

Voul ons en outre que les Professeurs en Théologie des Chaires de S. Patrice & de S. Dénis de notredite Univerfité.... pendant fept années fans interrup ion & lans fraude, jouissent des mêmes privileges que les Profoseurs ès Arts delid. Université, ainsi qu'en jouissent les Professeurs en Theologie de l'Université de Paris, par préférence à tous aurres Gradués, quoique plus anciens, excepié aulli les Docteurs en l'héologie

Tome I. Mmmm fedement, fans neumoins que lédiis Decleus puillent empécher Peffer de la préférence des Protéfeurs en Théologie & aux Arts, à moins qu'ils ne foient les plus anciens Gradués de ceux des Connendants qui auront droit au béréfire, Er en cas de concurrence entre les Protéfeurs ès-aurs & les Protifeurs en Théologie, voulons que le plus ancien Gradué d'entr'eux foir prétiér fuivant la priorité de fi nomination. V. Septenaire, Featht, Université.

III. Quant à l'ordre qu'observe le Concordat pour la présérence des Facultés entr'elles, il est entiérement conforme à l'idée qu'on se forme des unes & des autres. Premiérement la science de la Théologie est préférable pour des Eccléfiastiques à la science des Décrétales; les Décrétales doivent aussi à leur égard, passer avant les Loix de Justinien; & celles ci, avant les Loix d'Hypocrate. A ce nom, on demandera pourquoi faire un titre de privilege aux Eccléliastiques, de ce qui est, sinon contraire à leur état, du moins fort étranger, quand ce ne feroit que la Médecine? Outre qu'on ne voit plus, ou que très peu de Clercs qui prennent leurs degrés dans la Faculté de Médezine pour requérir, il faut confidérer l'ancien état des Universités. ce bel affemblage des feiences divines & humaines, dont on doit aux Eccléliastiques l'établissement & même la conferration jusques bien avant dans le XV, fiecle, temps auquel les Laics ont exclusivement cultive les sciences d'un exercice extérieur & public, comme font celles du Droit & de la Médecine. Voy. Droit Civil , Faculté , Ecole , Université. Le Concordar ne parle pas de la Faculté des Arts, parce qu'on n'y passoit que pour achever son Quinquennium dans une des trois Facultés supérieures. V. Degrés, Facultés. CON

Mornac , fur la Los verò 11. S. f minor , ff. de minor. & fur l'Auth. habisa , C. ne fil. pro patr. prétend, par l'autorire de quelques Arrêts, que les Gradués de l'Université de Paris doivent êrre préférés aux Gradués des autres Univerlités du Royaume, Certe prétention est justifiée par l'antiquité, la célébrité & même la régularité de l'Université de Paris; mais elle ne se soutient plus aujourd'hui dans la pratique: Quia privilegia Universitatum ab codem procedunt fon.e. Guimier , in Pragm. S. ita tamen, verb. non teneatur. Probus, ibid. Quand donc un Gradué de l'Université de Paris se rrouve en concurrence avec un Gradué de quelqu'autre Univertité du Royaume que ce toir , celui ci est préféré, si les Lettres de Nomination sont d'une date autérieure, quand même l'antériorité ne feroit que d'un seul jour. Traité de l'Expect. pir M. Piales, tom. 3. chapit, 18. pag.

Mais l'on demande fur ce concours de Gradués de différentes Facultés ou Universités, d'où se prend l'année par rapport au cours de leurs études ? Cette question, dit M. d'Héricourt dans une de ses consultations, tom. 1. p. 260. a douné lieu à trois opinions différentes: les uns prétendent qu'elle doit commencer an premier Janvier, à cause de l'Ordonnance de Charles IX, de l'année 1567, d'autres ditent que c'est dervis le commencement du temps d'étude juiqu'aux vacances dans l'Université qu'on doit compter les années par rapport aux degrés. D'autres foutiennent que c'est au mois d'Avril qu'il doit commencer l'année par rapport aux grades. Ces derniers, dont le sentiment paroîr le plus probable, se fondent 1°. Sur ce que . 'e commençoit au temps du Concordat au 25. Mars, dans quelques endroits; au jour de Pâques dans d'au-

CON

tres 2º. Que l'annee, pour ce qui concerne le tour des Gradués à l'égard des bénéfices , commence au mois d'Avril, & qu'il est naturel que le Concordat parlant de ceux qui sont Gradués dans la même année, après avoir fixé l'année pour le tour des mois, affectes aux Gradués, entende parler de l'année telle qu'il l'a déterminee par rapport aux Gradués. L'Ordonnance de Charles IX, a été faite pour fixer la date des actes & non pour rien changer pour le fond aux droits des parties. Or fi cette Ordonnance avoit dû être appliquée aux Gradués, elle auroit fait préjudice aux Gradués des mois de Jinvier, Février & Mars, qui sans cette Ordonnance, auroient concouru pour l'année des grades, avec les Gradués des neuf mois précédents; c'est ce qui a déterminé l'Auteur des Inft. Eccl. & Bénéfic. à fixer l'année pour le concours entre les Gradués des differentes Facultés au premier Avril,

Lorfque deux Gradues qui ont des défauts essentiels, requierent, en vertu de leurs degrés, un même bénéfice. Pun & Pautre font exclus ou peuvent l'être; les Juges ne manquent point ordinairement dans ce cas, de debouter les deux concurrents de leurs demandes . & d'ordonner qu'il fera pourvu à ce bénéfice par qui il appartient. M. du Clerge , tom. 10. p. 4.0. & fuiv.

V. Requisition.

Tout ce que nous venons de dire, s'applique au concours entre les Gradués, membres & suppos des Universités entr'eux ; reste à parler du concours entre ces mêmes Gradués & les trois autres fortes d'Expectants connus dans le Royaume fous les noms d'Indultaires, de Brevetaires de joyeux avénement, & de Breveraires de ferment de fidelité.

D'abord, il est constant que l'ex-

643 pectarive de l'indult est présérée à celle des Gradués, Certe préférence ne fouffre plus aujourd'hui de consestation; mais il faut favoir, que lorfque la Bulle de Paul III, for publice, (v. indult.) les Gradues prétendirent que dans le cas de concurrence entre un Gradué & un Indultaire, le premier devoit être préféré. Une Declaration du 18. Janvier 1541, aporir aux Gradués le contraire à cet égard. En voici les termes : " Savoir faifons que nous défirants. pour le bien de notre Souveraine " Justice , rendre ceux qui sont & se-", ront prépotés à l'administration d'i-" celle, plus enclins à y bien faire ", leur devoir, & étant bien recors & " mémoratif de la volonté & inten-" tion de notre N. S. P. le P. avons " de notre propre mouvement, certai-", ne science, pleine puissance & au-" torité Royale, déclaré & déclarens " que notre vouloir & intention a été " & est, que nosd. nommés soient " préférés auxd. Gradués fimples & ", nommés des Univerfités de notre Ro-

, yaume., Cette Déclaration fut enrégistrée le 31. Janvier de la même année au Grand

La difgrace du Chancelier Poyet, Aureur de cette Déclaration, suscita des Oppoiants sans nonthre à son exécution, Les Collaceurs & fur-tout M.M. les Cardinaux se joignirent aux Gradués, plusieurs obtintent des Lettres Parentes pour autorifer leur opposition, On te pourvut au Grand Confeil; mais l'affaire avant paru très-importante au Roi, S. M. l'évoqua à fon Confeil privé, où apiès une pleine discussion elle sut terminée par une leconde Déclaration du 13. Mars 1543. à l'avantage des Indultaires. Depuis lors, le droit de ces derniers n'a été contesté que dans quelques cautes dont les Arrêis ont fervi

à le mieux fornifier. Louet, tom. 1. lett. B, fem. 16. n. 2. Fevret, Trait. de l'Abus, liv. 3. ch. 1. n. 9. " C'est fans doute, dit M. de S. Valier, Trait. de l'Indult, tom. 1. p. 157. par l'avantage que l'Indult a d'étre un droit, un privilege royal qu'il a été mis audessus du droit des Gradués: on peut ioindre encore à cet avantage celui de l'ancienneré , puisque l'Indust prend sa date de la premiere Bulle d'Eugene IV. de l'an 1431, confirmée par Paul III. au lieu que le droit des Gradués est postérieur à cette date, soit qu'il prenne sa naissance de la fession 31. du Concile de Basle du 24. Janvier 1438, soit qu'il tire son origine de la Pragmatiq. du 7. Juillet 1438. foit qu'il foit fondé fur le Concordat de Leon X. & de François I. de l'an 1516. ,, Chopin, de facr. polit. lib. 1. tit. 5. n. 18. Renaudin , Trait. de l'Indult , n. 10.

Les mêmes motifs qui ont fait donner aux Indultaires la préférence fur les Gradués, l'ont fait accorder aux Breveraires, parce que les uns & les autres font nommés par le Roi. Mais les Gradués ont cet avantage sur les Brevetaires , que leur expectative étant favorifée du Décret irritant, ils ont fix mois pour requérir ; enforte que si dans cet intervalle le Collateur avoit conferé jure libero, leur requilition rendroit cette collation caduque; au lieu que les Breveraires sont obligés de requérir avant que le Collateur ait conféré librement, (v. Requisition, Brevet: ) de maniere que fi un Collateur a difposé librement d'un bénésice qui a vaqué dans un mois affecté aux Gradués, avant que le Breveraire ait fait la réquilition, cet Expectant n'a aucun droit au bénélice, quoique la collation libre de l'Ordinaire vienne à ètre annullée par la réquifition d'un Gradué dans les fix mois de la vacance.

CON

Il s'enfuir donc que dans le concoust d'un pourva , j'ure libers, premier on date, d'un Breveraire & d'un Gradut, ce dernier doit l'emporter : c'est ce qui fur établi & jugé dans une causé plaidée au Grand Concilen 1752. L'Arteq qui intervin fur les Conclusions de M. l'Avocac Général de Tourny, est d'un 2. D'ecember 1752. & rapporé par M. Piales, les. cir. chapitr. 13. pag. 430.

Dans le cas de la concurrence entre un Indultaire du Parlement, un Brevetaire de joyeux avénement ou de ferment de fidélité, l'Indultaire du Parlement est préseré, parce l'indult est un droit plus ancien que les Brevets, & parce qu'il y a un Décret irritant des collations faites au préjudice des îndultaires, qui ne se trouve pas dans le brevet de joyeux avénement ou du ferment de fidélité. On rapporte cependant des anciens exemples contraires dont on peut voir les motifs, ainti que les causes générales, de toutes ces preferences, entre Gradués, Indultaires, Brévetaires exactement discutés, dans le Traité des Dr. du Roi, sur les Bénefic. tom, 2. pag. 345. & fuivant pag.

A l'égard des Breveraires enn'eur, le brevet de joyeux avienment duis être prétéré à celui de ferment de fidélité, parce que les Lettres Baenes pour l'établifement du premier ont été entéablifement d'un Prince à la couronne, doit être préséré à la recomonifiance du particulier, qui a préé le ferment entre les mains d'Roi. Lois Rock ch. des Brevertaires, n. 12. 13. & 14. Recueil de Jur. verk. Brevett, n. 10.

Nous n'avons pas parlé ici de la préférence accordée aux Mandataires fur les Gradués par le Concordat, tit. de mandatis Apostolicis, S. declarantis, Il n'est pius question de ces mandats dans le Royaume, V. Mandat.

CONCUBINAGE ie prend aujourd'hui parmi nous pour le commerce charnel d'un homme & d'une femme libres, quoiqu'on donne aussi quelquefois ce nom à un commerce adul-

Suivant le Droi: Canonique, le concubinage est expressement désendu : on pourroit conclure de quelques anciens Canons, qu'il étoit autrefois toléré parmi les chrétiens; is qui non habet uxorem & pro uxore concubinam habet, à communione non repellatur: tamen, ut unius mulicris, aut uxoris, aut concubing fit conjunctione contentus. C. is qui , dift. 14. Mais cela le doit entendie de certains mariages qui se saisoiene autrefois avec moins de folemnités : ibi loquitur quando non constat de mutuo con-Jenfu. Glof. in cod. Competentilus dico, dit S. Augustin , fornicari volis non licet . Sufficiant vobis uxores. Audias Deus. f voi furdi eftis , andiant Angeli , fi vos contemnisis. Concubinas habere non lices vobis, etfi non habetis uxores. Tamen non licet vobis habere concubinas quas poftea dimittatis & ducatis uxores. Tanto magis damnatio erit volis, fi volueritis tate inspecta, procedere possint. babere uxores & concubinas. Palea , ibid. Ces défentes regardent les chrétiens en général, tant Laïes qu'Eccléfiaftiques, Ces derniers ne peuvent y contrevenir fans un plus grand scandale. C. interdixit , dift. 12. C. cum omnibus. C. volumus. C. faminas , dift. 81. C. 1. cum muliis feq. de cobabit. Cleric. & mulserib. V. Celibar.

Si vers le dixieme fiecle on vit à cet égard de grands abus de la part du clergé, comme nous disons sous le mot Célibat, on tácha austitót a y remédier par différentes peines. Les Con-

ciles défendirent au peuple d'entendie la Messe d'un Prêtre concubinaire, & ordonnerent que les Prêtres qui ferotent convaincus de ce crime feroient dépotés, Dans la suite le nombre des Clercs concubinaires n'étant plus si grand, on se horna à les priver du revenu de leurs benefices pendant trois mois, & s'ils s'obstinoient, des benéfices mêmes. C'est la disposition du Concile de Basse. qui ordonne la peine d'excommunication contre les Laïcs. Le Concile de Trente encore plus indulgent a fait un Reglement fur cette matiere, fell, 25. de ref e. 14. par lequel après une premicre monition, ils font feulement privés de la troisieme partie des fruits ; après la feconde, ils perdent la totalité des fruits & font fuspendus de toutes fonctions; après la troisseme. ils font privés de tous leurs bénéfices & Offices Ecclésiastiques, & déclarés incapables d'en posseder aucun ; en cas de rechûte ils encourent l'excommunication. Défenfes aux Archidiacres . Doyens & autres, de connoître de ces matietes dans lesquelles, au surplus, les Evêques peuvent procéder fans forme ni figure de procès, fur la feule connoissance certaine du fait . Qui sine strepien & figura judicii , & fola facti veri-

A l'egard des Clercs qui n'ont point de bénéfices ni de penfions . le Concile veut que les Evéques les punissent par differentes peines, fuivant la nature & les circonstances de leur crime.

Le même Concile de Trente, fest, 24. ch. 8. de ref. maer, a fait un pareil Réglement contre les Laïes concubinaires, & ordonne que les Evêques les avertiront par trois fois de quitter leur mauvais commerce , lous peine d'excommunication & de plus grande peine s'il y cher, fans diftinction d'état ni de fexe.

Les derniers Conciles Provinciaux de Narbonne, Rouen, Rheims, Tours, Bourges & Aix, ont coufirmé & renouvelle ces Réglements du Concile) de Trente. M. du Clergé, tom. 5. p. 654. & faiv. tom. 6. p. 94. & fuiv. tom. 6. p. 54. & faiv. tom. 6. p. 94.

Par le Concile de Nicée il fur défendu aux Clercs de garder des femmes qu'on appelioit alors fous-imroduites, fuper inducle, pour vivre avec eux dans le célibar, V. Agaptets, Clerc,

La disposition de la Pragmatique qui adopra le Décret du Contile de B.slle contreles conculinaires Clercs & Laïcs, & qu'à confirmé le Concordat , doit ferrir plusôt que le Concile de Trente de regle en cerie matiete dans nos Tribunaux.

Or le Concordar, conformément à la Pragmatique, prononce contre les Cleres concubinaires les mêmes peines que le Concile de Bafle. 1º. Que le concubinaire public fera privé pendant trois mois de la perception & jouisfance de tous les fruits de ses bénéfices. 20. Oue ces fruits seront appliques par les Supérieurs, aux réparations ou autres ufages willes, aux Eglifes des lieux où ils font perçus. 3º. Que des le moment que le Supérieur Eccléfiastique aura connoissance du défordre, il sera tenu d'avertir le coupable de renvoyer fa concubine fans délai, & de le priver de tous ses benefices, s'il n'obéit pas, ou si après l'avoir renvoyée il en prend une autre. 4º. Que tous les concubinaires publics feront incapables d'étre pourvus d'aucuns offices ou bénélices, fans dispense de leurs Supéricurs. 5°. Que cette dispense ne pourra être accordée qu'à ceux qui , après avoir renvoye leurs concubines, auront donné des preuves manifestes du changement de leur vie, 6°. Que si

après cette dispente ils retombent dans leurs premiers defordres, ils feront inhabiles pour toujours à toutes fortes de dignités, offices & bénefices. 7º. Qu'on doit entendie par concubinaires publics non feulement ceux qui auront confessé en justice, ou qui auront été juridiquement atteints & convaincus de leur crime, ou dout le concubinage est si public & si notoire par l'évidence du fair, qu'il ne peut être contesté sous quelque prétexte que ce foit, mais encore ceux qui retiennem chez eux des femmes futpectes ou de mauvaite réputation, après que le Supérieur les a inutilement avertis de les congédier. V. le mot es après.

Il femble par tout ce que l'on vient de voir , que les Evêques sont en droit de connoître sculs du crime de concubinage, & contre les Clercs & contre les Laïes, A l'égard des Clercs, la choie n'est pas contestee même par les Collaceurs, qui pour la destitution des bénéfices pourroient oppnfer la maxime ejus est destituere cujus est instituere; mais plutieurs Arrers om juge que le concubinage des Clercs est un cas privilégié dont le Juge Royal peut connoître auffi, quand il est mele d'adultere, d'inceste, rapt de force ou de féduction , ou enfin d'autre crime. M. du Clerge, tom. 7. p. 522. juiq. 540. Boniface , tom. 3. liv. 1. tit. 3.

Quand ce sont des concubinaires Laics, l'ulage est que le juge d'igilie n'en peur connoître, quoique relle du Royaume : ainsi que le prouvent la Pragmatique & le Concordar, sit la Cupia Revisione de la Concordar, sit l'acquel Rebusife cite un Arrét rendu au Parlement de Paris en 1543, contraire à Vusige préfeire.

It en faut dire autant des concubines, Par la Pragmatique & le Caneredat, ainfi que par les Décréviles & le Concile de Frente, le Jinge d'Eglife féroit fondé à procéder course elles, ces Lois lu me front nême un dévoir, cependant on ne foutfittoit plus cetts procédere, à amins que la concubine ne fût Religieufe. M. du Clergé, tom. 7, p. 61, & fût, les Curés & les Bédeure d'abortent dans ces cas, qu'invierde font reujours leur miniflete, provoquer celui des Gens du Roi piépotés pour pourfiture la punition des crimes qui violent les Lois & les bonnes mœuss.

Les jugements rendus contre des Cleres concubinaires duivent eire précèdés das monitions requités , & me font exécutoires par provinian qu'en ce qui regarde les mœurs , comme fufpenfe , prifon , & non en la private des fruits du bindière , ou du bichoite même, Duperrai fur le Cincordar , p. 1900.

"DNCUBINAIRE, Concursive, Dans la rigueur du Doit, on ne devroit appeller concubinaire, que celui on pui retrect une concubine abus sa propre misson Balde, in duth liter comcubinant. Il de concet, Mais priemi nous où le concubinage est décendu, no où le concubinage est décendu, où où le concubinage est décendu ; on donne ce nom à quiconque vir ent a vec anne femme, foit qu'il 14 reciseme cluze, conlui, ou qu'il la voie silleurs. Concile de frence, fest 24, c. 8, de ref. mart. c. 14, fest 25, On appelle Geneduire, la femme qui se prêce à ce mauvais commerce.

On diffingue les concubinaires privés e ceux qui fose publiers. Le Concile de Bafle entend par cos derniers, non feultament ceux dont le concubinage est conflaté par fentence, ou par aveu fair devant un Juge, ou par un nooritée si publique qu'il ne puisse être caché par aucun prétexte, nais encore celui qui entretient uns sémme diffig

mée & fisfecle d'incontienne, & equipapés avoir és averi par fon Sonjatieux, résulé le ls quitter. Publit auteur intiligendi fou non felion bi quaronn concuinatus per fortection aux anfificates in jure fait, fair per et de destrins, que mila pofit regrévorlation celari, nouvius eft, fel qui moltrem de incontinetta fighétion de d'iffontant set, por foum Superioren idmanists, infan eun efficien non dimitir.

La distinction que fait le Concile de Balle entre les concubinaires publics & privés, a été adoptée par le Concordat comme on peut voir ci-deffus; mais les difficultés que trouvent toujours les notoriétés de fait . fur rout en cette matiere, font qu'on ne regarde dans les Tribunaux nour vrais concubinaires publics, que ceux contre qui il y a une notoriete de droit. V. au mot Communion, le cas particulier du Dictionnaire de Pontas. Les Eccléfiaftiques, sans avoir contre eux cette derniere notoriété, peuvent être pourfuivis par leurs Eveques, pour le tcandale qu'ils caufent, & condamnés après les monitions & les informations requises aux peines prononcées par le Concondata

CONCURRENT : on appelle ainfi une personne qui concourt avec une autre vers le même objet. En termes de Chronologie , on appelle Cameratte certais jours lurmunéraires qui concourent avec le Cycle solaire, ou qui en situvent le cours. Les années communes sont compostes de cinquanceux semaines & un jour, & les années bilifactifes sont composées de cinquance-deux semaines & un jour, & les années bilifactifes sont composées de cinquance-deux semaines & deux jours. Ce jour ou ces deux jours furnuméraires sont nos concurrents.

CONDAMNATION. V. Semence, Procedure.

CONDAMNE. Voyez Contumace,

Dépens. CONFERENCES. Il faut entendre par ce mot une espece de Synode particulier, qui le tienr dans un Diocefe par les Curés ou Prelats inferieurs à l'Evêque & de ion ordre. Le l'ere Thomatiin dit qu'on appelloit autrefois ce Synode de ces différents noms de Chapitre, Consistoire, Calendes, Synode, Sellion; que l'ulage en etoit frequent en rrance, en Angleterre & en Allemagne, & très-rare, même inconnu en Italie, où les Dioceles n'étant pas fi étendus, on n'avoit pas cru néceffure d'établir d'autres Synodes que celui de l'Evêque même & de tout le Dincele. S. Charles a éré le premier Evêque d'Iralie à y introduire l'usage des Conférences Eccléfiaftiques; ce Srint Prelat ordonna dans fon premier Concile de Milan, que chaque Evêque diviteroit fon Diocese en différentes contrées , auxquelles il propoferoit un Vicaire forain, tenant lieu d'Archidiacre & de Doyen rural, qui convoqueroit une fois chaque mois les Curés de fon reffort, &c. Thomass. part. 4. liv. 2. ch. 85. n. 2. V. Affemblee. Synode.

CONFESSEUR est un Prêtre qui a le pouvoir d'ouir les péchés des Fide-

les & de les abfoudre.

5. 1. QUALITÉS ET DEVORS DES CONFESSIURS, On recomotira les devoirs des Confesseurs dans les différentes qualités qu'on exige d'eux. Ces qualités sont, 1º. La Puissance, 2º. La Science, 3º. La Prudence, 4º. La Boné. 5º, Le Secret.

A l'egard de la puilfance, il doit avoir premièrement la puilfance de l'Oddre, éctit à-dire, la Prètrife; s'il n'aft pas Prètre, il ne peut pas abfoudre, pas même à l'article de la mort; il doit ayori de plus, la puilfance de

CON

Jurifdiction osdnaire ou déléguée. V. Apprehaime. Le enfin il doit avoir la pullance d'exercice, c'est-à-dire, qu'il pullance d'exercice, c'est-à-dire, qu'il fans quoi la constisson et invaliment. V. Abfatuim. Celui qui entend des constellions fins être Prêtre duement approuvé, rombe dans l'irréquainté. V. tré-elluriil.

gue par exposition la feience elle dui rêtre telle dit 5. Themas, qu'un Confelleur fache diffinguer ce qu'un feche, d'avec ce qu'un fell pass qu'il fache au moins dourer, & qu'en dourant, il air recours à de plus favanns que loit. Il faut fur toutes chofes, qu'il connoille les eas de retiliution, les cas réfervés & plusfeurs autres points de moral que les Confelleurs trouvent exposés dans les sommes des Cafuitles, & encore mieux dans les favantes Conférences des Diocefes de France.

3°. Il doit être prudent; cette prudence le rapporte à les influtedions. à les interrogations & à toute la conduire dans l'exercice de co Ministere sacredos anim pi differeus (o casus), ut more periti Medici (profundat vinum o elem voluteirolis Janciai, disfereuse inquirens, o peccasaris circumflantias qualt debrat ei presere confilimm e; hujulmodi translum adibbret devorfi exprimentis nentes ad falvandum agressum. Cop, omiti intrique [sexu, de ponit. o

remiff.

4º. Qu'il foir bon, c'est-à-dire, exempt lui-même de péchè: Bonus in conscienta d'miferiers. Si Deus beninguas, ni quid facerdos ejus, auflerus vault apparere? Can. alligans. Canf. 26, q. 7. Si malhacureuiement au lieu de cette bonté que recommandent les Canons, un Confessor avoit le cœur

affez

affez corrompa, pour féduire ses Pénitentes, il n'est point de peines qu'il ne meritar V. inceste, inquisition.

59. Enfin , & c'est ici une condition qui intéresse notablement la Police de l'Eglife au for extérieur, le Confesseur doit être fecret, fi fecret, dit S. Thomas, qu'il peut au mépris de toutes les menaces & de toutes les peines, nier un fait contre la vériré dans un cas de contrainte. Thom. sent. 4. dist. 21, q. 1. art. 1. Gl. 1. ad. 2. n. 3. Il peur même fuivant ce Docteur accompagner sa négative de serment, soit que la confession air éré suivie d'abfolution ou non, fort qu'il doive réfulter de grands maux, du secret : Velut occifio regis vel civitatis ruina. Il peut leu-Jement dans ces cas prevenir lui n.ême le mal avec beaucoup de circonfpecgion sans compromettre le pénitent , foit en l'avertiffant , en l'exhortant luimême, foir en averriffent les autres de prendre garde aux artifices & aux mauvais desseins de leurs ennemis, des hérériques, & les Prélats, qu'ils veillent für lent troupeau : Et hujusmedi ita tamen ut nibil dicat que verbe, vel mots , vel nurs confitentem prodat. Fumus , in fumm. verb. confessor. Les Canonifles Ulgramontains les plus refpectables , tel que Panorme , Archiliaconus, Hottiensis, Joannes Andreas n'ont pas adopté la Doctrine de S. Thomas, en ce qu'il défend la révélation: Etiam de ets que periculum regis, reipublica tangunt. Doct. in C. facerdos de panie. dist. 6.

6. activitade an Page Grégoire l'an 600. s'exprime ainst touchant l'obligation du s'exprime ainst touchant l'obligation du s'exprime ainst aux Constitures: Sacretas aux emina cavoest , me de hist qui ei constitures peccasa, allient recitet non propinguis, non extrantis, neque queda afte, pro altquo s'emadio. Num s' bos s'expres greate de l'anne s'expres de l'anne s'expr

cerit deponatur, & omnibut dichus vite fue ignominiofus peregrinan lo pergat. Lo thip, omnts utrinfque, ci dellas rapporte, dit à la fin : Caveat autem ( le Confesseur ) omnino ne verbo, aut signo, aut also quovis molo aliquarenus prolat peccatorem, sed si pru lentiori consilio indiguerit, illud absque ulla expressione persone caute requirat; quoniam qui peccarum in panirentiali judicio fibi detectum prasumpserit revelare, non solum à Sacerdot ali officio deponendum decernimus, verum etiam ad agendam perpenam yenitentiam, in arctum Monafterium detrudendum. Cette procédure doit être faite par l'Evêque suivant le droit des Décrétales.

Un Confesseur qui dit qu'il a résusé l'absolution à son pénitent, ne révele pas la consession; mais s'il est interrogé là dessus, il doit plutôt dire qu'il

a fiit ce qu'il a dû.

Suivant les Réglemants des C melles, les Prétres no peuvent recevoir la confesition des Fideles que dans l'Étitles, de revêtus de leurs habis de chear n, fi ce n'est dans un cas de nécessifie, il sne doivent pas aufit confesite la nuit , & il faut qu'ils aient la main élevée fut a trèe da phenient, a un momen qu'ils prononcent les paroles de l'abb dutinn. Le Oncilie d'Aiux, tenue na 1585, celui de Milan de l'ans 1565, reglent quelle doit étre la forme & la constituction des consessions M. de Clergé, tom. 5. p. 201. & Milo.

Quoique dife M. Catelan fur l'Arrêç que reporte, liv., ch. 6. & l'Ediceur des Mémoires du Clergé après lui, tom. 5. p. 360. tom. 7. p. 444. La révelation du ferret de la confailinet un cas qui tout fipriratel & Eccléfaffique qu'il et, intéreffe trop le S>cièté, pour ne pas le metre au nombre de ceux qui métient l'attentis-M bre de ceux qui métient l'attentis-M

Tome L. Nnnn

650

des Juges séculiers. M. Vedel sur le même Arrêt que M. Carelan rapporte en l'endroit cité. & qui a jugé que la révélation de confession ne forme qu'un delit commun , observe que nonobitant cet Arrêt, la question n'est pas fans difficulté, si l'on considere, dit-il que la révélation de confession est un cas des plus graves & des plus intéressants pour la Religion, dont le Roi est le Protecteur & le Défenseur. 2º. Qu'il s'agit d'un feandale commis à la face du public, puisqu'il tend à déshonorer le Pénitent par le bruit qui s'en est répandu. 3º. Que c'est faire abus d'un Sacrement, & se rendre par confequent coupable d'un vrai facrilege, qui rend l'Ecclésiaftique justiciable du Juge Royal , suivant Chopin de doman. lib. 2. cap. 7. n. 20. Ce même Auteur ajoute plus bas: " que la révélation de confession n'est pas moins scandaleuse pour le Pénitent, que le refus de lui donner la Communion. loriqu'il se présente à la Sainte Table. Ce tont là deux Sacrements liés enfemble, la Consession & l'Eucharistie. Tourefois la Cour, toutes les Chambres assemblées, jugea cas Royal & privilégié le refus fait par un Prétre de donner la Communion. J'en ai rapporté l'Arrêt, dit-il, en mes Obtervations, ch. 26. du liv. 4. ,, Cet Auteur continue fur le même ton & paroît conclure contre l'autorité de l'Ariet rapporté par M. Catelan, que la révé-Istion du teeret de la Confession est un cas de la compéience des Juges Royaux: & en effet les cas privilégies n'étant pas restreints aux cas Royaux, comme nous le disons ailleurs, ils doivent s'étendre à tous crimes qui méritent peine afflictive; fi jamais crime l'a mérité, dit un Auteur, e'est celui-là. On est si persuadé de la nécessité de garder le sceau de la consession.

qu'on juge qu'il n'est pas permis de te fervir de la confession révélée, mêne comme d'indices contre un crimimel. On a pouffé l'exactitude juiqu'au point d'observer cette Jurisprudence, pour tout ce qui peut avoir quelque rapport à la confession. Ainsi l'on ne pourroit pas se servir contre un accufe, d'un papier dans lequel il auroit écrit la confession, quotqu'il s'y reconnût coupable du crime, pour lequel on lui fait fon procès. Loix Eccléfial, chap, de la Pénitence, n. 17. M. du Clergé, tom. 7. p. 260. Bibliothéq. Can. verb. Confessions revelees , aux Aldit. Mais il faut excepter de cette regle le crime de Leze-Majesté au premier chef. " Pour la gravité & , importance duquel, dit Bouchel, le "Prêtre est excuté s'il le revele ; je no ,, fais, ajoute cet Auteur, fi nous de-", vons paster plus avant, & dire que " le Prêtre qui l'auroit retenu & ne ", l'auroit dénoncé au Magistrat, se-" roit coupable & complice d'un fi , énorme méchef, à caule que d'un fi , grand malheur, tout PEiat & chofe ., publique peut être subvertie. & que , la raifon pour laquelle les confef-" fions doivent être tues, concerne , seulement la honre & la pudeur de " celni qui aura offenté, dont il a , proreste être marri & pénitent , la-,, quelle n'est pas si considérable , ni de , tel respect qu'on doive mettre pour " icelle, ni laisser en hazard la per-" sonne sacrée du Prince, ou ce qui ,, peut appartenir à son Etat : joint que ,, parla Glose du Décret, in C. Sacerdes de panit. dist .9 .5. Concil. Tolet.cap. 1. & 6. Concil. Toler. cap. 17. L generaliter , C. de Episcop. & Cler. ,, elt parentement excep-, te, ii le Prêtre étoit excommunié par ", son Supérieur à saute de révélation s .. & qu'il ne faut aucunement douter ,, que celui qui est informé de la confa

piration qui se sait contre la Person-", ne & Erat du Prince , ne foir excom-, munié & anarhématifé, s'il ne la " dénonce au Migistrat pour en faire " la punition. " Traité des Monitoires par M. Rohault , p. 203. Plufieurs ont eru que la vie des Kois feroit plus en sureté, si après qu'un malheureux a concu l'execrable dessein d'y attenter, il pouvoit dépoler fans crainte les remords aux pieds d'un Confesseur.

Un Arrêt du Parlement de Paris du 22. Juin 1673, rapporté par Duperrai fur l'art, 11, de l'Elit de 1605. déclare le Sieur Bouchot, Confesseur des Religieuses de l'Abbaye de Sauffiye, atreint & convaince de facrilege abus & & profanation du Sacrement de Pénirence: pour réparation de quoi, il est condamné à être pendu , brûle & fes cendres jettés au vent.

Le crime de la révélation de confession emporte nécessirement avec la déposition dont on punit le conpable ,la vacance du bénefice. Traité du Dévolut

de M. Piales, tom. 3. p. 150. S. 2. CONFESSEUR, RELIGIEUX. V.

Approbation , Religioux. 5. 4 CONFESSEUR DE RELIGIEUSES.

V. Religieufe. \$. 4. CONFESSEUR, CHOIX. Il n'est permis aux Fideles de le confesser qu'à des Confesseurs approuvés dans les termes preferits fous le mot Apprebation, Les Evêques eux-mêmes a qui le chap. fin. de panit. & remif. feinble donner à cet égard un privilege, ne peuvent fe choifir un Confesseur d'un autre Dioceie que dans le nombre de ceux qui font approuvés par leur Evêque, Un Concile Provincial n'auroit pas le pouvoir de dispenser de certe regle , Barbofa, alleg. 25. n. 9.

La Congrégation des Evêques a décidé le 22. Mai 1615. que les Laïcs en aucun cas pour cause de patronage

CON ou autrement ne peuvent choisir out députer des Confeillurs, quant aux Confessions de Pâques au propre Curé, Voyez ci - après confession.

Entre tous les privileges que les Papes ont accordes à nos Souverains. un des plus aurhentiques est celui qu'ils ont donné aux Rois & aux Reines de France de se choisir un Contesseur. fans être affujetti à le prendre entre les Prêtres approuvés par l'Ordinaire. Le titre le plus formel de ce privilege est la Bulle de Clément VI. du 20. Avril 1551.

CONFESSION of l'Ade par lequel on avouela vérité sur quelque fait. Il faut distinguer la confession en matiere temporelle, & la contession en matiere spirituelle. Celle-ci est appellée confession sacramentelle. Nous en parlerons dans un article leparé. La confeffion en maticre temporelle se faitencause

civile ou criminelle, en, ouhors jugement. La confession qui se fait en jugement s'appelle confession judicielle. celle qui se fait hors jugement, c'està dire, ailleurs qu'en justice réglée.

est appellée confession extrajudicielle. La confession judicielle qui se fait en matiere civile, tient lieu de preuve : Confession judicio pro judicaro habetur. o propria quedammodo fententia dam-

natur. L. 1. c. de Legibus , c, 1, 2,fl. cod. Il n'en est pas de même en matiere criminelle; quoique la confession serve de fondement aux fi urçons & aux conjectures, elle ne peut jamais justifier seule la condamnarion de celui qui l'a fane: in criminalibus confessiones reorum pro explor tis facinoribus habere nom oportet, fi nulla probatio Keligionem cogno centes infirmat ; quia nemo auditur perire volens. L. 1. S. 1. 17. fl. de quest.

La confession extrajudicielle ne sere que de commencement de preuve, mê-

La Glose du chip. ex parte de confest. qui permet à l'Abbé & aux Religieux d'un Monaftere de révoguer une erreur de fair avancée par leur Econome, a recucilli les différentes conditions qu'ésigent les Loix, pour qu'une confellion produife en matiere civile une preuve parfaire. M. de Ferrieres ne les a pas toutes rappellées; elles sont rendues par le sens de ces deux vers :

Major , Sponte , scient , contra fe , ubi jus fit & hoftis. Certum , lifque , favor , jui , nec natura, repugnet.

Ubi jus sit signisie, devant le Juge competent. Sur ce principe, le Pape Alexandre III décida qu'un Clerc convaincu, même par la confeilion, devant un Juge séculier, ne devoit pas pour cela être condamné par le Juge d'Eglile : C. & si Clerici de judiciis. Voy. Procedure.

La confettion est-elle divisible? Ne ferr-elle que dans l'inftance où elle est faire, comme les Enquêres ? Voy. le Dictionnaire de Droit Civil. loc. cit.

6 "1. Confession Sacramentelle. Le Concile de Trente en la test. 14. expole la Doctrine de l'Eglife fur le Sacrement de Pénisence. La confession est de précepte divin, elle se faisoit anciennement en public , comme en fécret ; mais un Acte d'humilité , tel que la contession publique, n'étoit ce semble pratiquable que dans ces premiers temps de ferveur où la chari:é des Fideles ne leur laissoit voir dans les pénitents humiliés, que le triomphe de leur vertu & les effets de la grace. Aussi, dès que devenus moins zelés. les Chrétiens n'eurent plus pour les péCON

cheurs contrits la même charité, ou la même estime : on cessa de s'exposer volontairement au mépris, par des confessions publiques; on ne se confessa plus qu'en fécret. Le Concile de Trente en établissant d'après le Concile de Latran , in cap. omnis utriusque de pænit. & remif. le précepte de la confeilion au moins une fois l'an, dit que la confession publiquen est pas de précepte divin, quoique rien n'empêche qu'on ne la fasse pour la réparation de ses scandales, sest. 14. c. S. de confiff. V. Pénirence publique.

Voici comment s'exprime le Concile de Latran touchant le précepte de la confession patchale : Omnis utrinfque fexus Fidelis , postquam ad annos difcierionis pervenerit, omnia fua folus peccata faltem femel in anno fideliter conficeatur proprio facerdoti : 6 injunetam fibi panitentiam propriis viribus fludeat adimplere, suscipiens, reverenter ad minus in Pafcha Euchariflia Sacramentum ; nifi forie de proprii facerdotis confilio, ob aliquam rationabilem causam ad tempus ab hujusmodi perceptione dixerit alflinendum : alioquin & vivens ab ingressu Ecclesia arceatur, moriens Christiana careat sepultura. Unde hoc Jalutare flatutum frequenter in Ecclefiis publicatur : ne quijquam ignorantia cacitate, yelamen excujationis affumat.

Si quis autem alieno facerdoti voluerit juxta de causa, sua consiteri peccata , licentiam , prius poflulet , Gobtineat à proprio sacerdote e cum aliter iple illum non poffit abfolvere , vel ligare. C. omnis de pauce. & remiff. Sell. 13. c. 9.

Le sens de ce fameux Décret est d'ordonner que la confession annuelle se fasse seulement au Curé, ou à celui qui en a reçu la permission, ou celle de son Supérieur. C'est l'inverprétation commune des Conciles Provinciaux . des Papes, des Théologiens & des Canonistes. V. Pretre. S. Charles dans les Conciles 1. 11. 111. & V. de Milan , a fait plusieurs bons Réglements fur

cerso muitere. Il ordanna entr'autres cholas que case qui dans le tenny de l'Appea auron, ele aidems de leur Pacticle, porreconna l'aur Curé dun autrefication du lieu où ils auront fait leurs prédicted des Luics qui farveur dans les Monaftres, il les oblige à la faire dans l'Eglife de la Paroiffe. M. du Cergé, com. 5, p. 147, 8 faire V.

Monifire.

Les derniers Conciles Provinciaux tenus dans le Royaume font confirmes à ceux d'Italie, rouchaur l'obligation de se consesse au sur les conciles cous les ans à Paques a son propre Curé; les Concile de Bourges en 1534, font exprés la délibs. Le Concile d'Aix en 1585, de Narbonne en 1629, de Narbonne en 1629, de Narbonne en 1629, de Boudeaux en 1634, ort.

de Bourgei en 1584, lont expres iadellis. Le Concile d'Aix en 1865, de Bo-dreux en 1863, de Nirbonne en 1669, de Bordeaux en 1664, ortdonnent aux Curés de renir un Régifte ládele des noms & des fromons de ceux qui le feront confellés au temps de l'ajues, où fera aufil marqué le jour & le mois ; Régitte qu'ils feron creus de produire à l'Évêque quand il le demandera. M. du Clergé, tom, 5, p. 134....216, tom. 6, p. 1278.

& luiv.

L'on vient de voir que le Décret du Concile de Larran et fuivil date du Concile de Larran et fuivil dans toute l'Églifs, même en ce qu'il ordonne que la confaillen fe falle au proper Care ou à un aurre avec fa permittion ou à celle de l'Exéque. Le Parlements confinement les utages des Doccles qui y font confirment. Par Arrêt du 4. Avnil 1704, il à cét dévlaré qu'il n'y avoit abas d'uns l'Ordonnanc de M. l'Evéque de Chilonsfur-Suòne, qui parton défentés aux contra de l'aux parchients la confirme d'un proprième de l'aux parchients la permittion générale de Liure leurs confeitions Patichales à tous l'évierce appliers participations parti

prouvés de l'Ordinaire, & leur enpagnoit de n'accorder lefd. permillions qu'en particulier & par écrit, fans érre trop difficiles à les douner; & Flarrés lur enjoint de recevoir avec charité, ceux qui les demanderoien; a enforce que ces affüjertiffemens religieux & nécellaires ne puullent érre artionnablement à charge à perfonne,

Ce même Ariêt dit pareillement qu'il n'y a abus dans la Sentence de l'Official du 2. Mai 1703. portant que ladue Ordonnance de l'Eveque feroit exécutée Jelon la forme & teneur : qu'attendu que cette Ordonnance & l'utage du Diocese ne marquent pas affez la de:e:mination, & la nomination des Contesseurs, il fera à la diligence du Promoteur follicité une Declaration rouvelle de l'Evêque, qui expliquera les tentiments fur ce fujet; & que le Sr. Rambourg se pourvoira devant led. Eveque, pour qu'il lui foit dorne un billet tel qu'il conviene. pour faire la confeilion générale, & deboute led, Rambourd de fa Requête, afin que suivant l'usage & les regles de l'Eglife, Ordonnances & Arrêts, il lui tût permis de fe choifir un Conteffeur emre les approuvés, & qu'il füt fait désenfes à son Curé dans les permittions qu'il lui accordera, de défigner le Penisent, & y determiner le Confesseur au Pennenri M. du Clergé, t. S. p. 362. & fuiv. L'Aureur du Recueil de la Jurisprudence Canoniq. verb. Confesseur, remarque que quand les Cures ne sont pas genes par de pareilles détenfes, les permillions verbales, genérales & particulieres qu'ils donnent font valables, puifqn'en cela les Cures ne font qu'user du droit qui lui a été accordé par le ch, omnis meriufque. Dans la plupart des Dioceies de France, l'approbation de l'Evêque tient lieu de permission, & rien de si com-

con654 mun dans ces memes Diocefes que les confettions hors de la Paroitle fans permiffion du Cure: on y exige feulement que le Paroillien vienne recevoir la Communion dans la propre Paroitle par les mains du Curé ou de son Vicaire. Et à cet égard l'art, 5. du Réglement des Réguliers y est exacrement fuivi. Cet article enjoint à toutes perionnes de le confesser & de communier au moins à Pâques en fa Paroiffe, avec defente à rous Religieux & autres, fous quelque prétexte que ce foit, de recevoir aucunes perfonnes dans leurs Eglifes à la confeilion, ni leur donner la Communion depuis le Dimanche des Rameaux jufqu'au Dimanche de l'óctave de Pâques inclusivement, ni d'enfeigner au peuple aucune Doctrine contraire; si néanmoins il se trouvoir des personnes qui pour quelque confidération défiraffent d'aller ailleurs qu'en leur Paroisse, ils seront tenus d'en prendre la permission de PEveque Diocefain ou de fon grand Vicaire ou de leur Curé; & de lui rapporter une atteffation valable du lieu où ils auroient fait leur confession & recu la Communion. Ce Réglement est aussi contraire aux anciens privileges des Religieux que conforme à l'Esprit & à la Doctrine de l'Eglise de France, il faut voir ce qu'en dit M.

Il faut observer ici que le Concile de Latran ne détermine pas le temps de Pâques pour la Confeilion comme pour la Communion, parce qu'on avoit autrefois tout le Carême pour se confeller; mais il y a long temps que l'Eglife ne fait plus à cet égard de diffinction, & il est certain qu'à préfent on doit se conseller & communier dans la quinzaine de Pâques. Concil, de Bordeaux en 1582, de Bour-

Fleury en ion hift, Eccles. liv. 124.

n. 128. & fuiv.

conges en 1584. M. du Clergé, tom. 6.

P. 1282. & laiv. La peine du défaur de Communion : Patchale est d'être rejetié de l'Eglife pendant fa vie , & prive de la teculture Ecclétiastique après sa mort. Diff. Can. 13. Mais comme cerre peine n'est pas late, mais ferende fententie, felon les Canoniftes, le Cure ne peut p int refuter l'entrée de l'aglife à un Chrétien, fous prétexte qu'il n'auroit pas fait les Paques, faut à lui à le denoncer à l'Eveque, ni le priver de la sepulture après sa mort sous ce même pretexte, parce que les Cures n'une point le pouvoir d'user des Centures; que même il le peut faire que ce détunt se soit abstanu de la Communion Palchale par le conteil de son Confelleur. V. Sepulture , Lase , Communion, Sucrements , Parrains.

Quant au Registre dont parlent les derniers Conciles, on n'en voit pas produire en justice. Le l'arlement d'aix s'est toujours oppose à ce que les Curés du Dioceie d'Aviznon dans la partie de Provence, inattailent la pratique où l'on est dans le Comtai Vonatifin de retirer un billet à la Se. Table, pour faire foi au Cure de la

Communion Patchala. Si tout l'rêtre peut confesser? V.

Approbation , Jurisdiction. Si les perfonnes du Couvent, autres que les Religieux, toni dilpentes d'aller à la Paronte? V. Monaftere.

CONFIDENCE est une convention exprelle ou racite faire lors de la refignation ou de la collation d'un benence, de rendre ce bénéfice, ou d'en donner les fruits, ou une partie au Relignant, ou au Collateur, ou a un aurre par lui nomme : Est convento in renunciatione vel provisione beneficit, de ipso restienendo, vel ejus fruttious dandes fibs aut alters , tacite vel expresse misa.

tout le corps du Droit Canon, non plus que dans les Constitutions des anciens Papes, de cette elpece de finonie. Pie IV. fur le premier des Papes, qui dans une Bulle de l'an 1564, parla contre les Confidentiaires. Pie V. fon fuccesseur s'étendit beaucoup après, sur certe matiere dans deux différentes Bulles , l'une de l'an 1568. & l'autre du 1. Juin 1569. Cette derniere porte en son titre: des confidences bénéficielles, de leurs cas, présomptions & preuves: De conficientiis beneficialibus, carumque cafibus, prafumprionibus & probationibus. On verra par les termes de cette Bulle, jusqu'à quel point on avoit porté dans le XVI, fiecle l'abus des regles, par ce nouveau crime: Multi enim irfa beneficia jure retinere nequeuntes; alii, ne cogantur ad Sacros Ordines & ad refidentiam , ad incedendum in habitu Clericali, ut ad bellum proficiscantur ut inimicos occidant; alii , ut alieno nomine lites tegant aut defindant ; quidem , ut purgato delicto vel absolutione consecuta illa regetant seadem in alios deponunt , & in plerifque fructus spforum, aut eis ministrantur, aut quibus ipsi statuunt sape Lateis Ginhabilibus : plerique, vel senes, vel infirmi, ut beneficia in suis domibus perpetuent, illa renuntiarunt & renuntiant in alios qui vel profanam familiam cedentium de fruccibus Ecclesiasticis alaut, vel illa etiamnum infantibus , aut nafeituris affervent , facto interdum circuitu retrocessionis , cum reservatione fructuum , & aliarum rerum , aut acceffu, præfertim ab illis qui præftandorum jurium Camera Apostolica sunt immunes; alii , aut incapaces , aut aliis beneficiis Ecclesiasticis onusti, aut Ecclesiastico Ordini sese mancipere resugientes, aut mere Laici , beneficia Leclesiflica aliis conferenda procurant, ut de illis poslmodum ad libitum fuum disjouatur, fructus etiam percipientes illorum. Ad hae plerique Ordinarii & alii Cellatores, ac etiam Patroni Laici curant

CON Il n'eft fait augune memion dans deponenda bingicia, ut frudus feu penfiones capiant corumdem , aliifque faciant minificari 3 aliaque item permulta ejujinodi admittuntur, quibus immaculata rerum divinarum puritas impiè violatur , Ge.

Les Auteurs qui ont traité cette matiere ex profeJo, réduisent par methode les differents cas où se commet le crime de confidence, rétracés en général dans cette Bulle, à ceux qui fuivent.

1°. Si quelqu'un réfigne un bénéfice à un aurre avec réferve de pension. fans le confentement du Pape, en quelque cas & pour quelque caufe que ce

20. Si un Beneficier criminel, ou autrement irrégulier, résigne son bénésice, & qu'après avoir obtenu dispense, il le reprenne.

3°. Si quelqu'un impetre un bénéfice, avec ce pacte, qu'il le remettra à un autre, ou qu'il s'en dessaisira à la recommandation d'une telle personne.

4°. Si quelqu'un a accepté un bénéfice à la place d'un enfant, en attendant qu'il ait l'age requis pour le lui réfigner.

50. Si le Collateur use de son droit & de son autorité, pour se réserver à lui, ou pour réserver en saveur d'un autre, une partie des fruits du bénéfice à sa collation ou présentation.

60. Si quelqu'un exempt de payer par privilege les expéditions de la chambre ou de la chancellerie, fait expédier les Bulles d'un autre en son nom

pour éviter les frais,

7°. Si quelqu'un à l'effet de défendre ou fourenir un procès fur un bénéfice, le résigne à un autre, afin qu'ayant gagné le procès il le remette à un tiers, ou le restitue à lui même.

8º. Si n'étant intervenu en la collation ou réfignation aucune forte de pacte du bénéfice, à l'exclution du Ticulaire; c'est une confidence.

9°. Enfin, de quelque maniere qu'une tierce personne soit interposee au Titre ou aux revenus d'un bénéfice ce bénéfice est cstimé en depôt & en con-

fidence. Ces différentes manieres de tomber dans le crime de confidence comprennent les rrois différents caracteres dont parle Flominius, fous ces termes: Pallum, conditio et modus. Elles peuvent en rendre coupables, non-feulement le Réfignant, le Collateur & le Patron, mais encore le Médiateur, & fur-tout, celui qui reçoit le bénéfice; & il faut remarquer que le crime n'auroit pas moins lieu, quand une feule personne en seroit coupable, Binsfeld, de fimonia apud me, p.77.6 Jegg.où,touchant les peines de ce crime, cet Auteur s'exprime ainsi: Simontacus etiam tantum convensionalis ob confidentiam, incurrit pænas has ; prima est , qued nibil juris accipiat in beneficio per eam obtento , secunda , ipso jure excommunicatur ; terisa , perdit alia beneficia bene quafita; quarta, fit inhabilis ad omnia alia,

Le Concile de Bourges, tenu en 154 déclare les bénétices obtenus ou donnés en confidence, vacants de plein droit, & oblige à la restitution ceux qui en ont perçu les fruits; & non-leutement prive les Confidenciaites de tous les bénéfices ou pentions qu'ils possedent, mais même les déclare incapables d'en obtenir d'autres ; ce qui paroît avoir été ainsi réglé dans ce Concile, en conformité de la Bulle 1motolerabilis du Pape Pie V.

CON

Pie V. n'ont pas ere expressement reçues en France, mais les Confidencial. res n'y font pas pour cel i mieux traités. Leurs bénefices y tont déclarés vacants impétrables par devolut, mê. me après trois ans de pellellion; voici comment s'exprime le Roi Louis XIII. dans l'art. 1. de l'édit de 1610. duement enregistré au Parlement de Pais le 30, Mai 1612. " Pour orer les cri-"mes de fimonie & confidence qui " ne font que trop communs en ce "Royaume; fi quelqu'un est détormis " convaincu par devant les Juges aux-" quels la connoissance en apparient, " d'avoir commis fimonie, ou de tenir "bénéfice en confidence , il fera pouru ., auxd. benefices comme vacants, incon-», tinent après le jugement donne à notre ", nomination, s'ils font de ceux aux-" quels nous avons droit de nommer " par les concordats, ou par les col-" lateurs ordinaires s'ils dépendent de " leur collation. " L'Arrêt d'enregistrement porce " à la charge pour le regard , du premier article que les Sts. Dé-" crets & Conciles feront gardes & cb-, fervés fur le fait des fimonies & con-"fidences, les Ordonnances Royaux, ,, même les 46. art. de celle de Blois, .. 17. art. de Melun & Arrer de la " Cour " V. Simonie. Traité du Devolur, rom. 2. parr. 1. ch. 13. Rebuff. de pacif. n. 241. Cabassut , lib. 5. cap. 8. n. s.

S. I. CONFIDENCE . PREUVE. LA Constitution Intelerabilis de Pie V. marque diverses conjectures, par où l'on peut parvenir à la preuve de la confidence, ordinairement très - cachee. 10. Si après une réfignation ou cession conformée, le bénéfice retourne par voie de regret ou autrement au Refignant, ou que lui on les tiens en perçoivent les fruits au préjudice du Reti-Les Bulles des Papes Pie IV. & gnataire; il en faut dire aucant des Col-

CON 657 Il a cté jugé qu'une procuration ge-

CON lateurs & Patrons , s'ils jouissent , ou leurs proches, des fruits du bénéfice conféré.

2º. Si quelqu'un exempt des frais des provisions, après avoir été pourvu du bénéfice, le remet enfuite au Réfignant, sous la réserve autorisée d'une portion des revenus ou d'une pention.

3º. Si l'irrégulier, dispensé de son arregularité, reprend un bénéfice auquel il avoit renoncé après fon irrégularité

encourue.

4º. Si le Résignant s'ingere dans la disposition des choses qui dépendent du bénéfice, ou que le Réfignataire le constitue fon Procureur pour la perreption des fruits du bénéfice.

5°. Si le Résignant a fait tous les frais des provitions & des autres expé-

ditions de son Résignataire.

Toutes ces présomptions se trouvent dans la Bulle citée; comme il y en a de plus ou moins concluantes, les Auteurs disent que certaines sont preuve . mais que les autres îne suffisent pas. Menoch, de prasumpt. lib. 5. pras. 9. Navar. in manual. cap. 23. a n. 109. ufq. ad 111. Binsfeld, de simonia, loz. cit.

On admet en France les coniectures de la Bulle intelerabilis, mais non pas pour faire preuve de la confidence. Afin de pouvoir condamner fur des présomptions, il faut qu'elles soient juris & de jure , c'est - à - dire , qu'elles foient telles que la preuve du contraire ne puille être admife.

de la fimonie. V. Simonte.

nérale donnée par un Relignataire à lon Réfignant pour gérer le temporel du bénéfice réligné, en percevoir les fruirs, acquitter les charges, & y faire les fonctions spirituelles, n'est point une preuve suffifante de confidence; ce qui acheve de convaincre qu'aucune des conjectures ci-deffus ne fair preuve, puilque celle qui paroit la moins équivoque, ne produit pas parmi nous cet effet. Arret du Pailement de Paris du 4. Juillet, 1726. plaidant Mes. Aubry & Cochin. Recueil de Jurisprudence Canonique, verb. Confidence, n. 6. Traité du Dévolut, par M. Piales, tom. 2. p. t. ch. 5. n. 14. 15. ch. 14.

Il a été encore jugé que le Réfignant ne peut être interrogé fur le fait de contidence contre son Résignataire, Filleau, part. 4. quest. 175. Ce qui s'entend en jurildiction seculiere leulement, Jurisprud. Canoniq. loc. cit.

n. 8.

Ceux qui craignant les événements du crime, se servent de confidentiaires infolvables, n'en font pas pour cela à l'abri, quand ces confidentiaires sont condamnés à des dépens, ou qu'on rapporte contre eux des adjudications qu'ils ne peuvent acquitter : ainfi jugé. Maynard , liv. 1. en ses quest. de Droit, Tournet , lett. C, n. 167. Pe-

leus, quest, 127. CONFIDENTIAIRE oft proprement celui qui prête fon nom pour posseder le titre du bénéfice, à la charge de remeitre à un tiers, foir les revenus du bénéfice en totalité ou en partie, foit le titre même du béréfice On n'admet en France la preuve par dans le temps dont on est convenu. témoins de la confidence, que quand Il y a des Auteurs qui distinguent l'Auil y a commencement de preuve teur de la confidence, c'est à dire, par écrit, ainfi que pour la preuve celui qui remet le bénefice pour s'en réserver les fruits, ou pour le faire

Tome I. 0000 parvenir à la personne qu'il affectionne, & qui ne peut le possider encore, du Considentaire dont nous venons de parler; mais dans l'usage ordinaire, on appelle Considentaires rous ceux qui participent au crime de considente. Es autressis on compenoit les Considentaires sous la dénomination générale de Simminagent.

CONFIRMATION, SACREBENT, Le Concile de Trente, fell. 7, explique en trois Canons la foi de l'Eglie fur ce Sacrement: la matiere en elf, l'onclton du St. Chréme & l'impofition des mains de l'Evréque. Le Canon de bis verà diff. 5, de œuf, ne défigne ce Sacremen que par l'impofiton des mains de l'explication de singi-

La forme confifte dans les paroles que l'Evêque prononce, lorsqu'il applique l'onction du Chrême: Sieme re

figno crucis, &c.

On e peu avoir à la Confirmation ou q'une Marsin ou q'une Marsin ou q'une Marsin ou q'une Marsin pour les garçons, une Marsin e pour les filles. Concil, de Bordeaux en 1983. & de Milan 5. Ce Parsin ou cette Marsine ne peus pas être le même que celui du Baptéme. Concil. d'Aix de Narbonne en 1609. Ét il lui est défeadu de rien donner à celui qui est confirmé, ou d's fea parents. En vectalormen prabata iterandi bes Sacramentum. Concil. d'Aix, de Narbonne, & t, de Milan. A l'égard de l'affiniré que produit la Confirmation. V. Affiniré.

C'est un ancien usage de donoer le Secremen de Confirmation à trois heures du foir. Le Concille d'Aix & le Concile de Milan 5. recommandent aux Evéques de s'y conformer : mais rien n'empéche qu'on ne puille l'administres le matin, & alors celui qui le reçoit doit érre à jeûn. Concile de Touloufe, d'Aix & de Rheims. On ne doit adminstre régulièrement ce Sa-

crement avant l'age de sept ans , & les adultes doivent se disposer à le recevoir par la confession, quand ils le peuvent ; les Curés sont chargés de les avertir, ainsi que de préparer par des instructions leurs peuples à recevoir ce Sacrement. Concil, de Tours en 1582. de Bourges en 1584. d'Aix en 1585. de Toulouse en 1590. de Narbonne en 1600, de Bordeaux en 1624-M. du Clerge, tom. S. p. 82. & fuiv. Barbola de offic. & porest. Epsscop. alieg. 30. Ces mêmes Conciles enjoignent aux Evêques d'être exacts à visiter les différentes parties de leurs Dioceles pour administrer le Sacrement de Confirmation.

Réguliérement l'Évêque est seul le Ministre de ce Sacrement. Le Concile de Trente a décidé dogmatiquement, fell. 7. can. 3. qu'il en etoit le seul Miniftre ordinaire. Ce dernier mot femble faire entendre que l'Evêque peut commettre un Prêtre pour donner extraordinairement la Confirmation & telle est en effet l'opinion de plusieurs Docteurs qui se fondent d'ailleurs sur l'usage de l'Eglise Grecque & sur ce que le Canon manus dift. 5. de confect. qui donne aux Eveques le pouvoit exclusif de faire l'imposition des mains, est regardé comme apocryphe : le Canon pervenit , ajoutent-ils , de la même distinction, donne aux Prêtres le pouvoir d'oindre le front des Baptifes en l'absence des Evêques. Mais le Pape Benoît XIV. dans fon Traite du Synode Diocésain, liv. 7. ch. 7. & 8. traite cette question , & fe decide pour Popinion contraire. Ce favant Pape établit que les Souverains Pontifes font feuls en droit de commettre des Prêtres pour administrer le Sacrement de Confirmation , & qu'ils ne donnent cette commission qu'à condition que les Psêtres se serviront du

Chrême confacré par les Evêques : Pofita autem refervatione ,ce font les termes de Benoîc XIV. facultatis de qua est fermo, à summo Pomissce sibi facta, nec licité nec validé potest Episcopus Latinus illa utt; nam quamvis confirmare, fit actus ordinis Episcopalis, cujus formitat & validitat, a Pontificis nutu non pendet, delegare tamen simplici prasbyteri potestatem exercendi ejulmodi acsum , potins ad jurisdictionem quam ad ordinem pertinet. Episcoporum verò , five fit immediate à Christo Domino, sive à Summo Pontifice , ita semper butc subeft , set confentientibus omnibus Catholicis, eiuldem auctoritate er imperio limitari, atque ex legitima cansa, omnino auferri

poffit. Barbosa en l'endroit cité avoit déià dit avec plusieurs autres Canonistes. que le Pape seul pouvoit donner à un Abbé le pouvoir de confirmer, mais non de bénir & confacrer la matiere

du Sacrement.

L'Assemblée de Melun se consorma dan: ses Réglements à ceux des Conciles Provinci iux que nous avons cités, touchant la maniere d'administrer le Sacrement de Confirmation, M. du Clergé, lec. cit. A l'égard de la question, fi l'Evêque peut commertre un Prêtre pour confirmer. On peut citer ici le paffage de l'Auteur de l'Abrégé Chronol, de l'Hist, Ecclés, qui dit ann. 34. Les Apôrres envoient St. Pierre & Sr. Jean à Samarie pour faire recevoir le Sr. Elprit à ces nouveaux Baprifés par l'imposition des mains, Sc. Philippe n'étant que Diacre ne pouvoit le leur donner, parce que ce pouvoir éroit réfervé aux Apôtres, comme il est encore aujourd'hui réservé aux Evêques leurs successeurs, qui feuls peuvent donner le Sacrement de Confirmation. Ce trait d'huftoire affer-

CON mit l'autorité du Canon Manus & juitifie l'opinion de Benoir XIV. V. Atiffionnaire Apostolique.

\$. 1. CONFIRMATION, ELECTION. V. Election.

CONFISCATION: c'est l'adjudication qui se fait au profit du Koi ou des Seigneurs Hauts-Justiciers . des biens d'un homme condamné.

Il est parlé de confiscation dans plusieurs Textes du Droit Canon, C. accusatoribus. 3. q. 5. C. vergentis C. excommunicavimus de hareticis. La premiere de ces Décrétales ordonne que les biens des hérétiques seront confisqués respectivement au profit de chaque Seigneur où ils se trouveront affis : l'autre dit que les biens des Clercs hérétiques ne seront pas confiqués comme ceux des hérétiques Laics , mais qu'on en fera l'application aux Eglises où ils ont eu des bénéfices : Bona damnatorum, fi fint Laici, conscentur; fi verò Clerici applicentur Ecclesii, à quibus fispendia receperunt. En lorte que fi les Clercs ont eu des bénéfices en différences Eglifes dans un feul Diocefe ou dans plusieurs. la distribution de leurs biens se fera au profit de chacune de ces Eglises, suivant ce qui est reglé par le chap, relatum de testamentis, dont nous parlons fous les mors Testament , Succession.

Le ch. eportet de mandatis Principum, defire qu'on mulcte plu ot les Clercs en leurs personnes, qu'en leurs biens: Magis emendare Clericorum perfonas , quam in corum bona favire deberes non enim funt res qua delinquint , fed

qui res possident, V. Amenie.

Snivant les principes mêmes des Ultramontains, l'Eglife n'ayant point de fife, le Juge Eccléfiastique ne peut ordonner de confication de biens ; il peut seulement selon eux condamner à des peines pécuniaires applicables à

00002

telle œuvre pie qu'il hii plaira. C'est la diffinction de Fagran & d'aucres Auteurs, sappellée fous le mot Amende.

En France, la confifcation a lieu contre les Cleres comme contre les Loïes: on ne flit à cet égaté aucune diffinction des biens patrimoniaux, de ceux qui font provents de l'Eglife, comme on n'en fait point your la fucceilion naturelle des patents. Le Juge d'Erlife n'ordonne jamais de confucations: Quia Ecclifia nec territorium nec fifeens babet. If ne prononce que quelques amendes à rire d'Aumône, V. Amende; s'il prononçoit quelqu'autre peine pécuniaire telle qu'elle fût, fans apolication, le File en profueroir. A Pegard des dommages intérêts fi le Juge d'Eglile peur y condamner en ce Royaume. V. Domminge. Ducaste, Juritdict. Ecc'el. part. 2. ch. 12. n. 3. Lorfoue le Roi a confitqué des biens

fitués en France, dépendants des bénéfices qui sont hors du Royaume, la confiscation cesse par la conquête des lieux de la fituation deid, benéfices . & les biens confiqués font reunis de plein droit aux sitres des bénéfices. M. du Ciergé . tom. 11. p. 1757.

& fuiv.

CONFRERIE. Société de plufieurs personnes établie pour quelque fin

picufe. Le Droit Canon & les anciennes Histoires ne parlent que de Congrégations de Cleres ou de Moines; ce qui fair croire que jusqu'au temps des nouvelles Keformes, juiqu'à ce temps où les nouveaux Religieux se livrerent tout entier au fervice de l'Eglife, les Fideles ne connoissoient d'autres Atlemblées & d'autres exercices de devotion que ceux de la Paroifle. On vitalors le former des Confréries de toutes les fortes. Les Papes les favorilerent

d'Indulgences, les Corps Religieux en prirem toin; les plus confidérables furent les Confréries de Pénisents. V. Pénisents. Mais aucune ne fut enrichie des dons spirituels du Pape, comme celles ctablies à Rome fous les noms de Contalon, c'est à dire, de la Rédemprion des Caprifs, du Sr. Crueifix, ou de S. Marcel, des Agonifants, du Sr. Sacrement, du Scapulaire, du Rofaire, de la Réfurrection de norre Seigneur, de la Bienheureuse Vierge de la l'lante, des Stigmates de S. François, de la Mitéricorde, de l'Ange Gardien, & enfin de S. Sauveur en l'Eglise de S. Jean de Latran; on a donne à ces Confréries le nom d'Archieonfréries, à raison de ce que les autres Confréries s'y font aggréger, pour profitet non leuiement des prieres qui s'y font, mais des faveurs du Pape en certaines occasions. Hist. Ecclés. liv. 85. n. 64. in fin. liv. 176. p. 111.

L'établissement des Confréries est un Acte de Jurisdiction Episcopale, entiérement refervé à l'Evêque chargé principalement du foin des ames. C'est l'ordre érabli par les Conciles. M. du Clergé, tom. 6, p. 1424. & fuiv. tom. 5. p. 1574. De xenedochiis & aliis similibus locis per follicisudinem Episcoporum in quorum Diacefi existiunt, ad easdem utilitates quibus constituia

funt , ordinentur. C. 3, de relig. domib. Le l'ape Clément VIII; publia à ce fujer une Bulle le 3. Décembre 1604. par laquelle il est desendu d'ériger aucune nouvelle Conficile, fans la permillion & l'autorité de l'Evéque, à qui de plus, il faut présenter les siatuts pour qu'il les examine & les approuve. En contéquence, la Congrégation des Evéques & des Réguliers declara le 6. Decembre 1616, que les Jesuites & les Dominicains qui étoiene en mission dans les Indes Occidentàles, ne pouvoient y ériger des Confrairies fans l'approbation de l'Evêque voifin. La Congregation des Rus rendit une decision conforme le 7. Octob. 1617.

Les Confréries font-elles au rang des Corps preux & Eccléfiaftiques? Sur cette question, les Curomites ne paroiffent pas bien d'accord: voici ce qu'en dit Barbofa , de Jur, Ecclef. lib. 2. cap. 11. n. 78. & fuiv. Cer Auteur fait rapporter la question aux lieux, aux corps, aux biens & aux personnes. 1°. Par rapport aux lieux . il dit qu'ils font saints & dignes de l'immunité, fi l'on y célebre les Sts. Mysteres: Si habeant Hospitale vel Ecclesiam cum campanili & alsaribus . alias fecus. V. Immunité.

2º. Le corps de la Confrérie est Ecclésiastique, suivant le même Auteur, des lors que l'Evêque l'a approuvé pour des fins pieuses, sans distinguer s'il est plus ou moins compose de Laïcs que de Clercs ; en cette qualité , gandet privilegio fori. Arg. cap. de xenodochiis de relig. dom. V. Legs pie.

3º. Les biens des Confréries ainsi approuvées de l'Evêque, sont mis au rang des biehs Eccléfiastiques, & comme tels, inaliénables fans les formalirés prescrites. Cela, dit Barbosa, est sans difficulté quand les biens sont unis aux Eglises, Chapelles où la Confrérie fait ses exercices de piété; mais le patronage appartenant à une tique? V. Patronage.

4°. A l'égard des personnes qui compotent ces Confréries, c'est à dire, jouitlent du privilege des Clercs, à sement,

tuelles dépendances de leurs Confraries, comme de la réception des Confreres, de leur election pour les charges, ou de leur rang dans les Procellions; dans leiquels cas l'Evêque eit leur Juge, fuiv int la Constit, 13, du Page Gregoire XIII. conforme au Concile de Trente. Seff. 25. de Regul c. 13.

CON

Les Conciles desendent aux Confreries de le tenir ou de célebrer leurs Offices: in Choro ad majus altare Ecclefiarum (athedralium aut Collegiatum, fed in facettis camum & extra horam qua Divinum Officium peragitur, c'està dire, dans le temps de la Messe Paroitfiale. V. Meffe , Paroiffe. Concile de Bourges en 1584. M. du Clergé, tom. s. p. 1576. tom. 6. p. 1149. Le Concile de Narhonne en 1609, défend de tenir le S. Sacrement dans les Chapelles de Confréries : Nis boc expresse approbante Episcope.

li y a des Conciles qui désendent de payer aucun droit de Confrérie, ni d'exiger de serment, de la part des Confreres qui se sont recevoir. Concil. de Sens en 1528.

En France, les Confréries ne peuvent être établies que du consentement & avec l'approbation de l'Evêque. Art. 10. du Réglement des Réguliers. M. du Clergé, tom. 6. p. 1241. & fuiv. r. S. p. 1574. & fuiv. Il faut en outre la permission du Roi, manifestée par des Lettres Parentes duement vérifices. Preuves des Libertés de l'Eglife Confrérie, est-il Laical ou Ecclesias. Gallie, ch. 15. Déclaration du mois de Juin 1659. Arrêts de Réglement rapportés dans les M, du Clergé, tom, 5. p. 1588. & taiv. Loix Eeclef. ch. des Confrere, . ils reflent tels qu'ils des Fètes n. 17, 18, Les Sociétés faifont dans le fiecle; les Laïcs font fant corps dans un érat en intéreffent coujours foumis à leurs Juges, & ne essentiellement la Police. V. Erablif-

moins qu'il ne s'agit de choies spiri-. Nos Rois par un esset de leur sa-

662 gesse, ont laisse sublister celles dont les exercices n'ont rien que de pieux & d'édifirm, & ils ont ordonné la fupression de certaines où l'on voyoit des abus condamnables & même dangereux, Bibliothey. Canoniq. verb. Confrérie. Tourner, ler.C, n. 169. del'Ord. de 1539. abolit & défend les Confréties d'Artitans & Gens de métier. Les art. 185. 186, 187, de cette Ordonnance. l'art. 10. de l'Ordonnance d'Orléans. l'art. 74, de l'Ordonnance de Moulins, & l'art. 37. de l'Ordonnance de Blois, reglent la destination & l'emploi des biens appartenants à ces mêmes Confréries d'Artifans déjà établies, mais supprimées par ces Ordonnances. Les Parlements veillent aussi à ce qu'il n'y ait rien dans les Confréries qui puisse en faire ordonner la fuppression. L'Auteur, du Recueil de Jurifprudence Canoniq. verb. Confrérie, cite deux Arrêts du Parlement de Paris, l'un du 5. Janvier 1731. & l'autre du 6. Février 1737, qui ont supprimé différenres Confréries établies dans les Eglifes de Paris, L'une de ces Confréries fubfistoit dans l'Eglise des Quinze Vingts depuis plus de 300, ans. Le Parlement défendit aux parties de s'assembler comme Confreres, & de faire aucune quête en cette qualité, ordonne que les biens, si aucuns elle a , seront reunis à l'Hôpital Général, & que les ornements, Vafes Sacrés appartenants à ladite Confrérie, & autres meubles, seront transportés audit Hôpital. Le même Auteur dit : toutes les fois qu'on porte aux Parlements, des contestations fur les Confréries, on commence d'abord par examiner si elles sont autorifées par des Lettres Patentes? quand elles ne le font pas, on ordonne qu'avant faire droit, les Confreres & Marguilliers seront tenus de se retirer devers le Roi pour être leurs Con-

CON fréries approuvées. Il semble que depuis l'Edit de Main morte, cet usage ne doit pas avoir lieu, à l'égard des Corps & Confréries, dont l'établiffement précede de 20, ans, l'Edit de 1666. ce qu'il faut néanmoins toujours prouver préalablement. V. Etablif-

Coment. A l'égard de la question sur la nature des Confréries par rapport à leur érar Eccléfiastique ou Séculier . les derniers Conciles Provinciaux tenus en France, font affez conformes aux principes de Barbofa, fur-tout par rapport aux droits & à la Jurisdiction des Evêques fur ces Corps, Les Conciles de Sens & de Narbonne difent que les Evêques sont en droit de se faire apporter les statuts des anciennes Confréries, l'état de leurs revenus & de leurs charges, & de leur prescrire des Réglements convenables; que les Officiers des Confréries doivent être approuvés par l'Evêque & prêter ferment devant lui, & que les Procureurs des Confréries sont obligés de rendre leurs compres à l'Eveque, où il ne paroît aucune Ordonnance, ni aucun Arrêt contraire à ces Réglements, Il a même été jugé que l'Evêque connoît du fait des Confréries, Arrêt du Confeil privé du 30. Septembre 1659. & 9. Acut 1664. & autres rapportes dans les M. du Clergé, tom. 7. p. 623. & fuiv. tom. 5. p. 1514, & fuiv. Dans les Provinces Méridionales du Royaume, où les Confréries de Penicents forment des corps quelquefois confidérables, elles sont dans l'usage de porter leurs causes sur les réceptions & élections des Confreres, pardevant les Juges Laïcs; & il en doit être de même de toutes les autres fur l'administrarion ou exercice des Officiers de ces Confréries & femblables, quand elles combent en possessoire ou en con-

tention ; les Eveques & les Curés des Paroiffes ne peuvent certainement pas avoir plus de droit fur tous les objets que dans ce qui regarde les fabriques, les fondations, & fur quoi l'Edit de 1695. a fait des sages Réglements qu'on doit donc étendre aux Confréries confidérées communément parmi nous comme des corps , tantôt pour Laïcs dont l'inflicution ne dépend pas ablolument de l'Evêque, Fevret, de l'abus, liv. 4. ch. 8. n. 2. Bonif. tom. 1. liv. 2. tit. 2. ch. 6. tantôt comme des corps pieux & Eccléfiastiques soumis aux décimes & aux formalités des aliénations de Biens d'Eglife, &cc. M. du Clerge, tom. 5. p. 1590. Bonif. loc. cir. tit. 6. ch. 2. tit. 16. ch. 1. d'où vient que si l'Evêque n'a pas toute Iurifdiction fur les Confreries, il a du moins par son caractere & sur-tout en visite le droit de veiller à ce qu'il ne s'y fasse rien que de conforme aux rits du Diocele, & à la Difcipline Ecclésisstique. Il peut donc par ce morif les interdire comme les exemples en sont assez fréquents.

L'art. 7. de l'Ordonnance de Rousfillon du mois de Janvier 1563, défend tous banquets & repas pour Confréries. L'art, 74. de l'Ordonnance de Moulins porte les mêmes défenfes, & ajoute : Sans permettre par nes Juges la commutation des banquets en argent ou autre chose équivalente, qui pourroit être donnée pour parvenir aux dites réceptions. Un Arrêt du Parlement de Paris du 7. Septembre 1689. rendu en forme de Réglement, ordonne que lorsqu'il y aura des Confréries légitimement établies, les Confreres ne pourront être obligés de payer aucun droit de Confrérie, & que l'acceptation & démisfion des Offices y feront libres. L'ufage & même la Jurisprudence des Parlements, dans le ressort desquels

CON font les Confréries de Pénitents donc nous venons de parler, prouvent que ces Ordonnances & cet Arrêt n'empêchent pas qu'on y fasse aux Confreres une obligation d'accepter par tour . les charges de Confréries où ils ont bien voulu se faire admettre. J'ai écrit dans un procès fur la même question pour une Confrérie de Pénirents Blancs : le Confrere qu'on élut Prieur, refusa la charge; il allégua la liberré de son état & de plus, son grand âge, (il étoit octogénaire. ) La cause étoit sur le point d'être terminée par un Arrêt, puisque les Gens du Roi avoient déjà conclu contre le Confrere; celui-ci offrit expédient de condamnation , & paya à la Confrérie, ce qu'elle avoit dépenté & pour plaider & pour faire les cérémonies de sa charge, qui devoit durer une année.

A l'égard du droit de Confrérie dans ces mêmes pays, il y a également des préjugés sur l'obligation où sont les Confreres, de le payer annuellement quand il est modique, & donné seulement à titre d'aumône, pour fournir à l'entretien de la Chapelle & au Service Divin qui s'y fait.

S'il arrivoit qu'une Confrérie eût des bénéfices à fa collarion, les nouveaux Confreres reçus depuis la vacance auroient droit de fuffrage pour la collation si les statuts ne le leur défendent expressement. Œuvr. posth, de M. d'Héricourt, tom. 1. p. 250.

Par Edit du mois de Février 1704. il avoit été créé des Tréforiers Keceveurs des revenus des Confréries, en titre d'Office, qui furent ensuite supprimés. V. Fabrique.

S. I. CONFRERIES , CONGREGATION. V. Congregation.

CONFRONTATION eft un Acte important en procédure criminelle, qui coit être observé avec attention suisch. V. Procedure.

CONGE ett un jugement rendu contre la Denankur dekallant. Si quelqu'un après avoir formé uns demande en jultice contre un sutre, la Lisife innouriquie, c'el-à-dire, d'être relixé de l'inlance intentée contre lui, V. le Diél. de Droit Civil, & dans celui-ci le mot Défaut.

CONGREGATION. On prend ce nou dans l'ulage en divers sens, quoiqu'en général on l'entende toujours pour une Assemblée de plusieurs personnes qui formens un corps, & plus particultierement d'Ecclésatifiques.

§. 1. CONGREGATIONS DES CARDI-NAUX. On appeile ainfi les differents Bureaux des Cardinaux commis par le Pape & diffribués en pluficurs Chambres pour la direction de certaines affiries,

La plus ancienne & la premiere de ces Congrégations est celle du contistoire. V. Consistoire. Vient ensuite la Congrégation du St. Office ou l'Inquifition. V. Inquilition. La troilieme est celle qu'on appelle des Evêques & des Réguliers : Congreg. negotits Episcoporum & Regularium prapefita. Cette Congrégation a une Junidiction fur les Evêques & les Réguliers: elle connoît des différends qui naiffent entre les Evêques & leurs Diocéfains, & même entre les Moines & les Religieux : elle répond aux confultations que lui font les Eveques & les Su? périeurs des Réguliers. Cette Congrégation où il se traite d'affaires souvent embarrassantes & délicares, n'est composce que des Cardinaux les mieux verses dans les matieres Canoniques.

Quarrieme Congrégation: de l'immunité Eccléfiastique, immunit. Eccléfiastic. a été établi pour savoir, si certains délinquants, duivent jouir de cette immunite, c'elt à-dire, i on les doit prendre dans l'Églife ou non, lorfqu'ils s'y font retires. Cette Congrégation ett computée de pluficus Ctrdmux qui y préndent, d'un Clerc de Chambre, d'un Auditeur de rote & d'un Référendaire.

Gioquieme Congrégation : du Concile, a été établie pour enpiquer les difficultés qui maifient fur le Concile de Tieme, le deruier Concile Général. Cette Congrégation n'avoir d'abord été érigée que pour l'exécution du Concile. Sixte V. lui artibua le droit de Pexpliquer; fen Déclarations ne font rendues qu'en forme de jugements, foutéris par le Cardinal Préfer & par le Secretaire, qu'on délivre aux parties. V. Trens, D'irgagian.

Sixieme Congrégation: des Rus ou des Rites, Eliment, a été établie par le Pape Sére V. Les fonctions de ceux qui la compotent, font, de régler ce qui regarde les cérémonies de l'Eglife, le Breviaire, le Millel, et des miner les pieces qui font produites pour la Canonifation des faints, & de décider les conceftations qui peuven naître pour les drois honorifiques dans les Estifes.

Septieme Congrégation: de la Fabrique de S. Pierre, a été établie pour connoître des legs pour œuvres pies dont une partie appartient à l'Eglife de S. Pierre.

Huitieme Congrégation, de l'Index.

V. Index. Neuvieme Congrégation de la Propagande, de Propaganda fide, établie pour les Missions.

Dixieme Congrégation: des aumônes, a le foin de ce qui concerne la subfittance de Rome & de tout l'Etat Ecclés traftique.

Onzieme Congrégation pour l'exa-

men des Evêques d'Italie devant le Pape dont les feuls Cardinaux font exemple

Il v a plusieurs autres Congrégations à Rome établies pour des objets purement profanes que les Papes changent à leur gré, à peu-près comme font les différentes committions ou Bureaux des affaires qui font portées au Confeil d'Erat que les Sonverains établiffent & fuppriment felon l'exigence des cas. Telles font à Rome les Congrégations des eaux, Ponts & chausses, de bons regimine, des rues & des fontaines, d'Avignon, &c. Cas Congrégations paroiffent cependant plus itables que ne le font les commissions du Conieil dont nous avons parlé.

Les décisions de la plûpare de ces Congrégations, fur-tout de celle du Concile de Trente & des Réguliers, font d'une grande autorité dans les pays d'obédience; elles y obligent in niroque foro. Fagnan, in c. quoniam de Constit.

Les Congrégations des Cardinaux n'ont jamais intéresse la France, que pour Pexpédition des bénédices confiftoriaux & autres. On n'y reconnoit que comme des préjugés de raison, les déclarations & décitions des Cardinux affemblés en Congrégation sur quelque mattere que ce foit. Par Arrêc du Parlement de Paris du 3. Juiller 1641. Il a été jugé que les Décrets des Congrégations des Cardinaux n'ont dans le Royaume que l'effet des simples avis dans l'un & l'autre for. Un autre Arrêt du 11. Féwrier 1686, rendu fur les conclusions de M. le Procureur Général, déclara nuls de plein droit cette forte de Décrets, les dispenses de vœux & autres accordées par ces Congrégations. Autre Arrêt du Parlement de Dijon du 4. Août 1703 rendu fur certains Referits émanés de la Congrégation des Evêques & réguliers.,, nous reconnoissons, , disoit M. Talon, dans ses conclusions " fur l'Arrêt du 15. Mai 1647. ren-" du contre un Décret de l'inquisition "de Rome, nous reconnuitlons en Fran-" ce l'autorité du S., Siege, la puif-" fance da Pape Chef de l'eglife , Pere , commun de tous les Chrétiens, nous , lui devens toute forte de respect & , d'obéiffance, c'est la croyance du , Roi fils aine de l'Eglise, & la cro-, vance de tous les Cuholiques qui sonc ,, dans la véritable Communion ; mais ", nous ne reconnoissons point en Fran-,, ce l'Autorité, la Puissance, ni la Ju-"rifdiction des Congrégations qui se "tiennent à Rome, que le Pape peut " établir , comme bon lui semble , mais "les Arrêts, les Décrets de ces Con-" grégations n'ont point d'autorité ni "d'exécution dans le Royaume . & " lorique dans les occasions d'une af-"faire contentieuse, tels Decrets se " font rencontrés, comme ès-matieres "de dispense de nulliré de vœux, de , translation de Religieux , la Cour a ", déclaré les Brefs émanés de ces Con-" grégations nuls & abulifs, fauf aux " parcies à se pourvoir par les voies , ordinaires , c'est-à-dire , dans la Chan-" cellerie où les actes font expédiés, en " portant le nom & titre du Pape en la " personne duquel réside l'autorité lé-"gitime. Et pour ce qui regarde les , matieres de la Doctrine & de la Foi, " elles ne peuvent être terminées dans " ce Congrégations, finon par forme "d'avis & de confeil, mais non d'au-" torité & de puillance ordinaire, Il est ", vrai que dans ces Congrégations , fe " confurent les livres detendus, & dans , icelles fe fait l'index expurgatorius le-,, quel s'augmente tous les ans, & c'est " la où autrefois ont été cenfurés les Tome I. Pppp

" Arrêrs de ceste Cour rendus contre "Jean Chastel, les Œuvres de M. le "Préfident de Thou, les libertés de , l'Eglife Gallicane , & les autres livres " qui concernent la confervation de la "personne de nos Rois, & l'exercice de " la Juftice Royale. De forte que si les "Déciets de certe qualité étoient facile-" ment publiés , & autorités dans le Ro-" yaume, ce feroir introduire l'autorité "de l'inquisition, parce que cette Con-" grégation qui se tient dans Rome " , prend ce titte generalis & universalis , inquisitio in universa Republica chris-"trana adversus bareticam pravitatem , 33 dans laquelle ils pretendroient par ce ", moyen force le procès aux fujets du "Roi , comme ils penfent le pou-", voir faire aux livres qui leur déplai-" l'ent , & qui sont imprimés dans le .. Royaume, Ainsi eux qui parlent. " ayant examiné le titre de ce Décret .. émané de l'inquificion , auquel néan-"moins l'on a donné le nom & l'auto-" rité d'une Bulle Apostolique, ils ont , penté être obligés de le remarquer à " la Cour , & de s'en plaindre. ", Preuv. des lib. ch. 10. n. 11. M. du Clergé, tom, 4. p. 139. & fuiv. 2048. tom, 5. p. 524. tom. 7. p. 1635.

5. 2. CONGREGATION DE RELIGIEUX. Plulieurs Religieux donnent a leur corps le nom de congrégation, plutôt que celui d'Ordres; il feroit peuc-érre dif. Étile de donner la railon de cette difficition: le mot d'Ordre paroit avoir une fignification plus générales comprendre differentes Congrégations fous la même Regle, au lieu que chaque Congrégation forme un Corps particulier, m loumis, ni fupriseur a aucun autre. Les plus nouveaus Infliturs ont pris le norn de congrégation, V. Ordres Réligieux, Meiun.

Le Concile de Trente ordonne en La feil. 15. de Reg. ch. 8. que tous

lts Monasteres qui ne sont soumis à des Chapitres Généraux ou aux Evêques & qui n'onr point leurs Vistreurs Réguliers ordinaires, seront conus de se réduire par Provinces en Caegrégation, &c. • V. Chapitre, Riferent.

6. 3. Congregation, Confrérie, On confond fouvent ces deux noms, parce qu'il n'y a pas grande différence entre eux, V. Confrérie.

CONGRES étoit aurrefois une maniere de preuve honteufe dont l'usage s'étoit introduit au feizieme fiecle dins les Officialités de France, & qui a été aboli par l'Arrêr du Parlement de Paris du 18. Février 1677, rapporté dans le Journal des Audiences. Le Parlement de Provence avoit, ce femble, désendu le congrès dès l'année 1640. par un Arrêt du 16. Février. Il prononça qu'il n'y avoit point d'abus dans la Sentence d'un Official d'Arles qui l'avoit réfulé à une femme, & qui l'avoit condamnée à la cohabitation triennale avec fon mari contro qui elle avoir porté sa plainte pour cause d'impuissance, V. Impuissance. CONGRUE. V. Portion congrue.

CONSANGUINITE le prenon chez les Romains pour l'agnation : Il nine confanguinies species agnatemis ; id di, fraterintatis , 5. wulge inft. de parefi-agnat. Mais ce retine lignine partia tous toute forte de parenté & de cognation , de même que dans les Testes du Droir Canou. V. Affinité , D'et et de la proir Canou. V. Affinité , D'et et de la proir Canou. V. Affinité , D'et et de la proir Canou. V. Affinité , D'et et de la proir Canou. V. Affinité , D'et et de la proir Canou. V. Affinité , D'et et de la proir Canou. V. Affinité , D'et et de la proir Canou. V. Affinité , D'et et de la proir Canou.

gré , Agnation.

CONSANGUINS. On appelle fretes Confanguini, ceux qui lont nes d'un mème pere, & non pas d'une même rere; & ceux qui lont nés d'une même mere & non pas d'un même pere, font appellés fretes Uterini.

CONSECRATION est la cérémonie qui rend une chose sacrée. Port compres àre ce que c'est que la consécration, il faut favoir qu'on distingue trois sortes de Saintes Huiles.

1°. L'huile d'olive, mélée de baume, qu'on appelle Chrème.

2°. L'Huile des Catéchumenes, qui n'est que d'olives, & qu'on appelle

les Saintes Huiles.

3°. L'Huile des Infirmes, qu'on appelle autil dans Pufage les Saintes Hailes, mais qui est appellée proprement dans les Livres Ecclésiastiques, l'Huile des Infirmes.

Le Chrême, dont le ch. t. de Sacra Unitione, S. ad exhiberanm. explique le fens Mythque, est employé à Vonction des Burtiés, des Confirmés.

l'onction des Baprilés, des Confirmés, des Evêques, des Eglises, des Autels, des Calices, des Patenes & des Fonts

Baptifmaux.

L'Huile des Caréchumenes fert à oindre les Baptifés en certaines parties du corps, les Eglifes & les Autels avant l'onction du S. Chrême; les mains du Prêtre qui est ordonné, les bras & l'épaule des Rois que l'on facre.

L'Huile des Infirmes est appliquée fur le malade, à qui on administre le Sacrement d'Extrême-Onction.

L'Evêque ne peut faire le St. Chrême que le Jeudi de la Semaine Sainne, & doit le renouveller tous les ans: c'est-là un devoir de Précepte. C. si quit, c. conni tempore, J. G. dist.

A. de Confect.

Le Chréme qui doit fervir de matiere au Sacrement de Confirmation , ne peut être fait que par l'Evêque même , nos auxem à implicit Seerdate. Cest la raison pourquoi les Papes en commettant des Prêtres pour adminitere le Sacrement de Confirmation , les soumettent toujours à l'Obligation de se fervir du Sr. Chréme constant par les Evêques: Nome sit, dit Buotis

XIV. en l'endroit ciré fous le mot Confirmation qui dubitet Chrismatis benedictionem commemoratam semper fuisse imer propria & pracipua Episcopalis Ordinis munera, tom. 3. q. 72. art. 2. Quelques Auteurs ont avancé que le Pape pouvoit commettre à un Prêtre la confection du St. Chrême pour fervir de matiere au Sacrement de Confirmation, la raifon qu'ils donnent, est que la forme de cette consécration a été laissée à la disposition de l'Eglile, & que ce n'est que par les Canons que les Evêques ont reçu le pouvoir exclusif de la faire ; les paroles du dernier Pape que nous avons rapportées, & Pusage général de l'Eglise, prouwent combien cette opinion est extraordinaire.

Quant un Evêque a deux Dioceses à gouverner, il doit saire le Sr. Chrème alternativement dans l'un & dans l'autre. C. te reservence, de celebr. miss. & ibi dost.

L'Huile de Caréchumenes est employee, comme nous avons dit, à oindre la poitrine & les épaules des Baptifés, les mains des Prêtres qui font élévée au Sacerdoce, les Eglifes & les Autels avant la confécration avec le Chrême, & enfin les Princes & les Rois Chrétiens. Par le Droit Eccléfiastique, l'onction est due à tous Rois Chrétiens, & quoique quelquesuns d'entre eux aient présendu avoir reçu des Papes une concession exclufive à cet égard, de fair, il n'en est point, qui, à l'exemple des anciens Rois des Juifs, ne frient facrés, Barbofa, de offic. & potest. Episcop. alleg. 31. n. 10. 11. L'onction qui fe fait aux Rois est différente de celle qui se, fait aux Evéques, en ce que celleci se fait avec le St. Chrème. in capite & in manibus, au lieu que l'autre ne te fait que in brachio, in modum erneis; & avec l'Huile des Cathécumenes, su oftendaur, dit le Pape Innocent III. in cap. 1. de Sacra Unit, quanta se disferenta inter antitoritatem Pontissis, & Principis potestatem.

L'Haile des lafirmes est la mariere élofgnée du Sacrement de l'Extrême-Ondion, L'Evêque feul pout confacrer certe Huile : Ab Episcopo tantum Oleum Infirmorum benedicendum. Les Théologions difent que le Sacrement de l'Extrême-Onction ne feroit pas valide, ti on ne le lervoit pas précisément de l'Huile des Infirmes; que l'Evêque doit en faire de nouvelles tous les ans, ex cap. Litteris, dist. 3. de Consecrat. Bonacina , de Sacramentis dispens. 7. 9. 1. cunit. 2. n. 6. Cet Auteur dit que le Pape peut commentre à un Prêtre la confection de l'Huile des Infirmes; y auroit-il à cet égard de la différence entre cette Huile & le Sr. Chreme? Bonacina ne le pense pas, il ajoute que le Pape peut commettre aussi à un Prêtre la confection du Chrême. V. cs-deffous.

Les Théologiens disent aussi qu'un Prêtre ou un Curé peut mieler de Phuile non consacrée, à l'huile contacrée quand celle-cine lui paroit pas sussitione: Athod qued additur, se minoris quantitatis consecrato, nam magis digunm, attribit ad se minus dignum. C. qued

in dubiis, de confere Ecclifa.

Quand un Evcque ett abbant de fon
Diocefe, ou qu'eixant mort le Siege ett
vacatu, un Evcque voinin y vient faire
la confécration de cest différences Huiles. Glef, vert, fipritundition, in c. fo
zpifepon, de figel, necl, pred. Dans un
cas de nécetille; e/ict qu'aucun Evcque
voifin no puille venir, ou autremone,
on peut le ferrir des builles forannées.

Il n'y a point d'exemption pour les choses qui dépendent de la puissance de l'Ordre dans un Evêque, ainsi CON

pour les Saintes Fluiles, les confécurions des Eglites, les Ordinations, Ecc. les Réguliers les plus privilégiés doivent recourir à l'Evêque. C. veniens 19. vers. Chrisma, the prascript.

Li confection & la distribution du Chrème & des Saintes Huiles doivent fe faire gratuitement, fous peine de simonie. C ea que de simon.

Quoique le Bapeane & la Confimation puillire être adminifée solemnellement dans une Eglife interdie, vievant la disposition du ch. quaniem, de Seni. excem. in 6°. Le St. Chréme ne peut sy faire qu'à huis cles, jamis clausse, joura moderaciemen, c. dma mater, versf. adjectimus, de Sent.ceem, in 6°. Barbota estime que la confection du Chréme peut auss se este circ, de esse de superfe. de zpissé. alise, 51, n. 25.

L'on voit fous le mot Béckillim, que les Prêtres ne peuvent faire ou donner les bénédictions in quibus adibiturs Sarra Unitio, c'elt-à-dire, l'Onction de Saintes Huiles; cela-é-or-tend fans délégation de l'Evêque; et dans la bénédiction des clockes, le Prêcte peut faire l'onction du Chrème.

L'on voit fous le mot même, & fous calui d'Évéque, quelles ton les benédicions & confécrations qui appartiennent privativement à l'Évêque, & celles que les Prêtres peuvent faite ou d'unter avec ou fans committion de l'Évêque, Nous ne parlemons ici dans un article téparé que de la confécration des Évêques & Archevêques.

Touchant ce que nous avons dit des exempts en matière des fondions ou des droits attachés à l'Ordre de l'Epifeopat, il faut voir ce qui eft du fous le mot Bénédition, & l'art-29, du Réglement des Réguliers, fous le mot Exemption. Nous observerons feulement ici, avec l'Auteur des M. du Clergé, que lorsque le Clergé de France, pir l'art. 29. de son Réglement, refuse aux Réguliers le pouvoir de bénir leurs Oratoires & leurs Cimetieres, & de réconcilier leurs Eglifes fans le confentement de l'Ordinaire, il ne fait pas une Loi particuliere aux Réguliers: elle est générale, & ne s'étend pas moins aux Séculiers ; mais il ne décide pas si les uns & les aurres peuvent le faire avec la permission de l'Ordinaire; c'est poursant ce que leur refusent en termes formels, les Canous & les Décrets du Pape Damase, de S. Léon, du fecond Concile de Seville, du huitieme Concile de Tolede, du Concile de Metz, M. du Clergé, tom.

6. p. 1572. Les Eveques ont coutume de commettre à des simples Prêrres, même la réconciliation des Eglifes, avec l'eau bénite par l'Evêque, M. du Clergé, tom. 6. p. 1573. Dans les Dioceles où il y a des Archiprérres en titre, c'eft de ceux ci que les Curés reçoivent les Stes. Huiles, & voici à ce sujet ce que portent les Staruts du Diocele de Lyon, ch. 1. art., 11. , Quoique par les anciens statuts de notre Diocese il " foit ordonné à tous les Curés d'aller "recevoir les faintes Huiles des Archi-" prêires immédiatement après Paques: " nous avons cependant eié informés ,, que plusieurs oubliant leur devoir sur "cela, se dispensent d'assister à la dif-"tribution qu'on en fait, se conren-.. tent d'y envoyer que ques Ecclésias-, tiques ; d'autres manquant de respect .. pour les choses saintes, les vont pren-" dre en habit court : & quelques-uns , enfin , par une irrevérence terrible en-"voient des Laïques pour les appor-"ter, à quoi voulant remédier, nous " ordonnons à tous Curés , Vicaites, &

", autres ayant cl:arge d'ames , de se trou-, ver à la distribution des faintes Hui-"les, au lieu & jour marqué par l'Ar-" chipiêtre, qui les leur diffribuera, ., après les avoir affemblés dans l'Eglife, " & leur avoir fait un discours sur ce " fajet en foutane , & furplis , & qu'ils "les emportent eux-mêines avec dé-", cence ; leur défendons de contrevenir " a notre préfente Ordonnance, fous "peine de fulpente, if so facto, qu'en-" courront ceux qui lont en état de " le trouver à cette cérémonie: à l'é-.. gard de ceux qui feront malades . "ils chargeront un Prêtre ou un Curé ", de leurs voifins de recevoir les faintes "Huiles de l'Archiprêtre, & de le cer-" rifier de leur maladie : enjoignons .. aux Archiprêtres de nous informer "de ceux qui manqueront à ce que " nous avons ordonné pour être pro-.. cédé contre eux à la diligence de .. norre Promotour. ..

Pour ce qui regarde le Sacre des Rois de France, V. Sacre,

S. 1. Consécration, Eveques. L'Evêque une fois confirmé & en polfellion paut faire tout ce qui dépend de la puissance de Jurisdiction. Mals il ne fauroit entreprendre quoique ce foit, qui dépende du ministere de l'ordre, avant fa confectation. C. tranfmiffam de elect. Or l'Evêque dont l'election a été duement confirmée, doit se faire facrer dans trois mois à compter du jour de la confirmation fous peine de la perte des finits de l'Evêché & de l'Eveché même, s'il laisse passer trois autres mois fans s'acquirter de ce devoir. C'est la disposition du Canon quoniam dist. 75. tiré du Concile de Calcédoine & du Can. 1. dist. 100. renouvellé par le Concile de Trente, fell. 23. c. 2. de ref. en ces iermes : "Ceux qui auront été préposés à la con-"duite des Eglises Cathédrales, ou

"Supérieures, sous quelque nom, ou "titre que ce foit, quand ils feroient . Cardinaux de la Sainte Eglife Ro-" maine, fi dans trois mois ils ne fe font " facrer, feront tenus à la reflitution "des fruits qu'ils auront perçus. Et " s'ils négligent encore de le faire pen-"dant trois autres mois, ils seront de .. droit même privés de leurs Eglises, "Si la cérémonie de leur facre ne te , fait point à la Cour de Rome, elle " se fera dans l'Eglise même à la-.. quelle ils auront été promûs, ou dans " la même Province, fi cela fe peut .. faire commodément.,,

La forme de cette confécration est marquée dans le Pontifical, on y voir même la forme de la confécration qui se faisoit au temps des élections. M. Fleari l'a rappellée dans fes institutions au Droit François, ainsi que la nouvelle. Nous transcrirons ici avec les additions nécessaires, la derniere d'après cet Auteur, qui en a rendu en peu de mots tout le sens.

La confecration se doit saire un Dimanche, C. qui in alique dift. 51. c. ordinationes c. qued die deminico dift. 75. en l'Eglife propre de l'Elu, fielle ne se fait point en Cour de Rome. Concil. de Trente, feff. 23. de ref. c. 2. ou du moins dans la Province autant qu'il se peut commodément ; l'adresse des Bulles regle aujourd'hui le lieu où la confécration se doit faire.

Le Consécrateur doit être affisté au moins de deux Evêques. Ce Confécrateur doit être le Métropolitain, qui peut toutefois confentir à ce qu'un autre fasse la confectation. C. Episcopi dift. 24. c. ordinationes dift. 64. c. non debet dift. 65. Quelques Auteurs ont prétendu que le Pape ou un Concile général pouvoit commettre la confégration d'un Evêque à un autre Evêque teul : Quia forma ibi non accipitur pro obcir au Pape suivant les Canons;

Substantia rei , sed sansum pro ritu. Cette ration tient-elle contre ce qu'ont établi les Apôtres? Barbola, de jur. Eccles. lib. 2. cap. 9. p. 51. Le Confectateur & l'Elu doivent jeuner la veille. Pontif. Rom. Sur quoi l'on a démandé . ff PElu ayant été fait Prêtre le S.medi, peut être confacré le Dimanche au matin? Affirmant. Gloff. 1, in fin. c, qued à pairibus dift. 75. Innoc. in c. litteras verf. nec valet, de temp. ordin. Hoft, Abb. ibid.

Le Confécrateur étant assis devant l'Autel, le plus ancien des Evêques affiftants lui présente l'Elu , difant : L'Eglise Catholique demande que vous éleviez ce Prêtre a la charge de l'Epifcopat. Le Confecrateur ne demande point s'il est digne, comme on faisoit du temps des élections; mais feulement; s'il y a un Mandat Apostolique, c'està-dire, la Bulle principale, ( v. Provifions, ) qui répond du mérite de l'Elu, & il la fait lire. Ensuite l'Elu préte ferment de fidélité au St Siege, suivant une formule dont il le trouve un exemple dès le temps de Grégoire VII. On y a depuis ajouté pluseurs clauses, entre autres celle d'aller à Rome rendre compte de sa conduite rous les quatre ans, ou d'y envoyer un Député, ce qui ne s'observe point en France.

Alors le Confécrateur commence à examiner l'Elu fur fa foi & fur fet Mœurs, c'est-à-dire, sur ses intentions pour l'avenir : car on suppose que l'on cit affuré du paffe, Il lui demarde done, s'il veut soumettre sa raison au fens de l'Ecriture-Sainte, s'il veut enseigner à son peuple par ses paroles & par son exemple, ce qu'il entend des Ecritures Divines; s'il veut observer & enseigner les traditions des Peres. & les Décrets du St. Siege ; s'il veut changer en tout bien , pratiquer & enleigner la chasteré, la sobriété, Phumilité, la patience; être piroyable & affable aux pauvres, être dévoué au fervice de Dieu, & éloigné de toute affaire temporelle, & de tout gain fordide, Il l'interroge enfuite fur la foi de la Trinité, de l'Incarnation, du Saint-Efprit . de l'Eglite : en un mot, für tout le contenu du Symbole, marquant les principales héréfies par les termes les plus précis, que l'Eglife a employes pour les condamner. C. qui Epi/copus, dift. 23. L'examen fini ; le Contecrateur commence la Messe : après l'E, itre & le Graduel, il revient à son siege, & l'Elu étant assis devant lui, il l'instruit de ses obligations, en difant: Un Eveque doit juger , interpreter , confacrer , ordonner , offrir , baptifer or confirmer. Puis l'Elu étant profterne, & les Evêques à genoux, on dit les Litanies, & le Confécrateur grace. prend le Livre des Evargiles qu'il épaules de l'Elu. Cette cérémonie étoit Prêtre de l'ancienne Loi étoient les sit cantando. Ad multes annes.

CON s'il veue éloigner les mœurs de Symboles mystérieux; & tandis que tout mal . & avec l'aide de Dieu les l'on chante l'Hymne du Saint-Efprit . il lui fait l'onction de la tôte, avec le St. Chrème; puis il acheve la priere qu'il a commencée, demandant pour lui l'abondance de la grace & de la vertu, qui est marquée par cette onction. On chance le Pleaume 132. qui parle de l'onction d'Aaron : & le Confecrateur oint les mains de l'Eluavec le St. Chrême: enfuire il bénit le bâton Paftoral qu'il lui donne pour marque de la Jurisdiction , l'avertiffant de juger sans colere, & de mêler la donceur à la tévérité. Il bénit l'Anneau & lui met au doigt en signe de sa foi, l'exhortant de garder l'Eglise l'ans tâche, comme l'épouse de Dieu. Enfin il lui ôte le Livre des Evangiles de dessus les épaules qu'on lui met entre les mains, difant, Prenez, l'avangile, & allez pre ber au peuple qui vous est commis: car Dieu est affez puissant pour vous augmenter sa

Là se continue la Messe, on lit l'Emet tout ouvert sur le col & sur les vangile; & autresois le nouvel Evêque préchoit pour commencer d'entrer en plus facile du temps que les Livres fonction. A l'Offrande il offre du pain étoient des rouleaux, car l'Evangile & du vin, suivant l'ancien usage : puis ainsi étendu pendoit des deux côtes il se joint au Consécrateur & acheve comme une Etole. Le confécrant met avec lui la Messe, où il communie ensuire ses deux mains sur la tête de sous les deux especes, & debout. La l'Elu avec les Evêques affistants, en Messe achevée, le Confécrateur bénie difant : Accipe Spiritum Santtum. Cette la mître & les gands marquant leurs impolition des mains est marquée dans fignifications myllérieuses : puis il inl'Ecriture, comme la céremonie la tronifele Confacrédans fon fiege. Enfuire plus effentielle à l'ordination : & l'im- on chante le Te Deum, & cependant position du Livre est aussi très-ancien- les Evêques assistants promenent le Conne pour marquer fensiblement l'obli- facré par toute l'Eglise pour le mongation de porter le joug du Seigneur, trer au peuple. Enfuite il donne la & de prêcher l'Evangile. Le Confe- bénédiction folemnelle : Confecrator furcrateur dit une Préface, où il prie gent cum mytra & baculo in medio alta-Dieu de donner à l'Eln toutes les ris dat folemnem benedittionem, que vertus dont les ornements du Grand- data gen-flexus versus Confecratorem de6-2

L'Eveque conficré hors de son Eglife doir n'avoir rien de fi presse après cette cérémonie que de se rendre à son Diocefe , & s'il part de Rome , il doit en rapporter des indulgences pour ceux qui enrendent sa premiere Messe. Le peuple doit recevoir fon nouveau Paf-, teur avec joie & dignité: Epi, copi pro Christo legatione funguntur in terris. C. omnet , qui 7. q. 1. c. accufatio quoque 2. q. 7. c. in novo dift. 21. Les ceremoniaires reglent qu'a cette entrée le Clergé & les Nobles de la ville iron: prendre le nouvel Evêque à la porte des remparts, que de-la le Prélat couvert de sa mitre & monté sur un cheval de poil blanc encaparaçonné & convenablement orné, ira fous un Baldaquin que tiendra le premier M1gistrat de la ville, jusqu'à ton Eglise. jure divine indiffulubile? V. Translation.

La confécration d'un Archeveque est à peu près la même que celle d'un Evêque; il y a ces différences, qu'à la consecration de l'Archevêque, ourre les trois Evêques Suffragants qui doivent nécessairement y procéder, les autres Evêques de la Province doivent v assister, ou au moins écrire leurs Lettres d'adhéfion, ainfi que le Primat. C. quia dift. 64. c. 1. dift. 66. L'Archevéque quojque confacré, quoique mis en poffession ne peut exercer aucune forre de fonctions, five ordinis five invitationis, qu'il n'ait recu le Pallium, V. Fallium,

L'arr. S. de l'Ord, de Blois, porte: "Les Archevêques & Evêques feront "tenus de le faire promonvoir aux "Str. ordres & conficrer dans trois "mois après leurs provisions obrenues, autrement contraines de rendre les "fruits; & ii dans autres rrois mois, " ils ne se sont mis en devoir de le fai-.. re. ils feront privables du droit CON

" desdires Egliles tans autre déclara-"tion fuivant le St. Décret. "Un Evêque ne peut être au cas de la promotion dont parle cet article depuis que par la déclaration de 1741, rapporté Idus le mot age, Curé, on ne peut être pourvu de benéfices à charge d'ames, fi l'on n'est actuellement Prètre ; à l'égard de la contécration, elle doit bien toajours le faire dans le même délai de trois mois; mais par le mot privable dont fe fert l'Ordon, on doit entandio que la contravention en ce chef n'emporte point une vacance de plein droit; mais l'Assemblée du Clergé convoquée en 1595, demante par un article de son cayer, que led. article 8. de l'Ord. de Blois fur exécutee, & qu'y ajoutant, S. M. voulur déclarer qu'à faute que les nommés aux Evêches ne teroient leur devoir, d'obtenir provision dans les neuf mois après la vacance. & se faire facrer dans le temps porré par lefd, arricles, les fruits des Evêches feroient acquis de fait & fans autre jugement, monié aux Chapitres des Cathedrales, & l'autre moitié aux Hôpitaux, M. du Clergé, tom. 2. p. 250. 151. 257. V. Nomination. Le Concile de Bordeaux en 1583. & le Concile de Tours en la même année ont fait des Réglemenrs fur le lieu & la forme du Sacre des Evéques.

Les Evêques & Archevêgues de France font dans l'usage après ou avant leur confécration d'aller fermer la Régale par leur serment de fidélité au Roi, avant que de gouverner leur Diocele. V. Serment. A l'égard de leur entrée dans les villes, V. Part. 21. du Réglement des Réguliets, verb. Exemp-

CONSEIL. Rélativement à la matiere de ce Livre, on peut prendre ce mot en divers fens. 1 . Pour un fimple

avis en fait de collation de bénéfices. Sur quoi , V. Avis, 20. Pour le Confeil du Roi, Tribunal fuprême, où le Roi artire plusienrs caufes Ecclésiastiques pour y être terminées en sa présence par les Magistrars qui le compofenr. Dans la même acception on peut voir ce qui est dit sous le mot Offce, des différents privileges dont le Clergé a joui auprès de nos Rois & dans leurs Confeils, 3°. Pour le grand Conseil où se traitent plusieurs assaires Ecclésiastiques, par artribution de Jurildiction. V. Grand Confeil. 4º. Enfin nous parlons, en quelques mots de ce Livre, des Confeils Provinciaux, relativement aux causes Ecclesiastiques, comme de celui d'Artois. V. Artois.

CONSEILLERS. Nous avons à parler dans ce Livre des Conseillers Clercs qui font dans les Parlements & dans quelques autres Tribunaux du Royaume. Mais comme cette mariere elt liée avec cerrains principes qui, fuivant le plan de ce livre, ne peuvent être divifés : nous renvoyons à en

parler fous le mot Office.

CONSENS est un sommaire étendu au dos de la fignature par le Notaire de la Chancellerie, ou bien par un des Notaires de la Chambre, &c contient l'année, le jour du mois, le nom du Réfignant, & celui du Procureur qui est rempli dans le blanc de la réfignation & la souscription dud. Notaire qui atteste que l'original de la Procuration est démeuré en la Chambre Apostolique en la forme suivante : Es anno,... Retroferiptus N. in Rom. Cur. Sollicitatorem , Procuratorem |uum Refignationi & Litterarum Expeditioni confensit & juravit , &c.

> tft in Camera Apostolica. N. Not.

Le Confens est une formalité introduite pour obvier à certaines fraudes

que les perites dares avoient occasion. nces. Sous le mot Provision, on voit la forme des provisions sur résignation, comment le Procureur constitué pourfuit son expédition en présentant sa supplique; ce Procureur ou le Réfignant lui-même s'il est présent, prète un premier confentement interprétatif, dont les Officiers de la Daterie retiennent la date. La supplique est ensuite portée au Pape qui la signe, & de-la on passe à l'expédition. Cette expédition qui ne se sait que par le ministere de plusieurs Officiers, exige un nouveau consentement de la part du Résignant ou de fon Procureur. Le premier de ces consentements est appellée à la Daterie petit confent, il est prêté pour obtenir la grace ; le fecond qui est le confens, dont on voit ci-deffus la forme, est proprement ce qu'on entend par censens, c'est-à-dire, le perir consens érendu. Son effet est l'exécution de la grace obtenue : Quamvis renunciatio per primum consensum à Roman. Pontif. admissum perfecta fit resignatio, non possunt tamen littera expediri, fine extentione praditti confenfis. Caffador. decif. 1. n. 4. de renunc. Flamin. Parif, de refig. lib. 8. 9. 7. in Princip. & q. 8. n. 138 La regle XLV, de Chancellerie porte. Item voluit & ordinavit, quod fuper resignatione cujuscumque beneficii Ecclefiastici, seu cessione juris in eo, quam in manibus juis, vel in Cancellaria Apostolica fieri contigerit , Apostolica Littera nullatenus expediantur , nifi refignans, vel cedens, fi præsens in Rom. curia fuerit , personaliter , alioquin per Procuratorem fuum ad hoc ab eo fpecialiter constitutum , expeditioni hujufmodi in eadem Cancellaria expresse confenserit , & juraverit , ut moris est. Et si ipsum resignaniem seu cedeniem , pluries super uno & eodem beneficio, in favorem diversarum personarum , succeffive confentire contigerit , voluit Tome 1.

**Q**999

Sanctitas sua quod primus consen-sus tenere debent, & alii posteriores confensus, ac littera illorum pratextu etiam fub priori data expedita pro tempore, nullius sint roboris vel momenti, nec littera refervationis, vel affignationis etiam motu proprio, cujufvis pen-Jionis annua fuper alieujus beneficii fructibus expediri poffint , nifi de confenfu illius qui penfionem perfolvere tunc

debebit. La quinzieme clause de la concesfion dans une provision, (v. Concession.) fe rapporte à la seconde partie de cette regle; mais il faut observer qu'à présent dans la daterie, la date de la fignature & du consens n'est qu'une feule & même date: Quia paria funt resignare & consensum prastare resignations. Suivant la remarque des Docteurs in I. clem. de renunc. de-la la question agitée, si un résignant peut révoquer fa réfignation avant l'extension du confens, devient oiseuse,

L'Edit des petites Dates a rémédié efficacement aux abus que la Regle de Chancellerie rapportée veut aussi prévenir. V. Date. En France, le consens petit ou grand est censé daté du jour que la rélignation a été admife. Or quand cst-ce que la résignation d'un Titulaire François est admise à Rome ? V. Résignation, Rétention , Date. CONSENTEMENT. V. ci-devant

confens, & le mot Acceptation. CONSERVATEUR est un Juge établi par le Pape pour conserver les droits & les privileges de certains Corps ou de certaines perfonnes : Conservator est Judex delegatus à Papa, datus ad tuendum aliquos contra manifestas injurias, seu violentias, judiciali non utens indagine. Barbola, de offic. & petef. Epifc. aileg. 106. n. 1. Mirand, manual. pral. tom. 2. q. 47. art. 1. concl. 1. Moneta, trait. de conserv. ind. cap. 1.

CON

Il est parlé dans le Sexte, des Conservateurs. Le chap. 1. de officio & potest. Indic. deleg. eod. dit: Statuimus ut Confervatores ques plerumque concedimus à manifestis injuriis, & violentiis defendere possint, quos es commistimus desendendos, nec alsa ad qua judicialem indagmem exigunt . (uam possint extendere poteffarem. Cette décition est du Pape Innocent IV. qui vivoit dans le XIII. fiecle, ce qui fait supposer que ces sortes de Juges ne sont pas d'un établissement nouveau; nous verrons ci-desfous, que les Conservateurs des privileges de nos Universités ne sont pas moins anciens. Moneta, cap. 3.

Suivant le ch. hac constitutione tod. tit. in 60. on ne peut établir pout Confervateurs que des Prélats, ou au moins des Dignités & Personnats des Eglises Cathédrales & Collégiales: sut quoi Barbola & plufieurs autres eftiment qu'un Chanoine de Cathédrale est centé Dignité à l'effet d'être délégué ou établi conservateur par le St. Siege. de offic. & poteft. Epifc. alleg. 106. n. 8. ce qui a été confirmé par la constitution de Grégoire XV. M. Gibert s'est donc trompé en avançant le contraire, Inftit. tom. 2. p. 407.

Suivant la même Décrétale, personne ne peut être fait le coniervateur de son propre conservateur, m de celui qui est sous sa jurisdiction, ou autrement dans sa dépendance; il n'y a d'exception à cet égard que pour les Rois & les Reines.

Les Officiaux ou Vicaires Généraux des Evêques qui n'ont ni Dignités ni Personnats dans les Chapitres, ne peuvent être établis confervateurs; mais le Pape peut donner à des corps de Religieux, le pouvoir spécial de se les choifir pour tels. Barbosa, lec. cit. n. 13.

Certe Décrétale qu'il faut lire dans

fon texte parce qu'il fert de base à toures les nouvelles constitutions sur cette matiere, prescrit encore aux confervateurs les cas & la forme de leur procédure, ils ne peuvent connoître abfolument que des violements manifelles des droits qui sont commis à leur défense; s'il y a du doute, ou des disficultés qui exigent des formalités dans Pinstruction, ils doivent s'abstenir & ne point juger, sous peine de suspense des sonctions de leur Office pendant un an, & d'excommunication contre ceux qui auront provoqué mal-à-propos leur ministere, dont ils ne pourront être rélévés & abfous, qu'après avoir fatiffait les parties qui auront fouffert de la procédure irréguliere, s'ils n'en ont reçus expressement la faculté du Pape qui, du refte, peut seul donner des Juges conservateurs. Argum. c. 1. des Offic. délég. in 6º. Moneta, loc. cit. cap. 4: mais il ne les refuse à aucun Ordre Religieux à qui même par la constitution de Grégoire XV. il est enjoint de se les choisir dans un certain délai . & fous la forme prescrite par la Décrétale de Boniface VIII. incip. statutum ; cette constitution de Grégoire XV. ne parle que des Réguliers , & sut publiée en 1611, autant pour renouveller les anciennes Décrétales du Sexte, que pour interpréter le Décret du Concile de Trente, dont voici la teneur : " Et d'autant qu'entre ceux "qui, fous prétexte qu'on leur fait "divers tores & divers troubles en leurs "biens, en leurs atlaires & en leurs "droits, obtiennent par le moyen de " lettres de confervation, qu'on leur , affecte certains Juges particuliers . " pour les mettre à couvert & les dé-"fendre de ces fortes d'outrages & de " perfecution, & pour les conferver " & les maintenir, pour ainsi dire. a dans la possession de leurs biens , &c

, dans leurs affaires & leurs droits. " ians permettre qu'ils y loient troublés ; "il s'en trouve quelques-uns qui abu-", sent de ces sories de lettres & pré-, tendent s'en servir en plusieurs occa-" fions contre l'intention de celui qui "les a accordées, leidites lettres de " conservation, sous quelque prétexte " ou couleur qu'elles aient été don-"nées, quelques Juges que ce foit " qui y soiene députés, & quelques " clauses ou Ordonnances qu'elles con-,, tiennent, ne pourront en nulle ma-"niere garantir qui que ce foit de " quelque qualité ou condition qu'il , puisse être, quand ce seroit même " un Chapitre, de pouvoir être appel-" lé & accusé dans les causes crimi-", nelles & mixtes, devant son Evê-" que , ou autre Supérieur ordinaire . " ni empecher qu'on n'informe & qu'on " ne procede contre lui, & même qu'on "ne le puisse faire venir librement de-, vant le Juge ordinaire, s'il s'agie " de quelques droits cédés qui doivent "êire difcutés devant lui dans les "caufes civiles, où il fera deman-"deur, il ne lui sera permis d'attirer , personne en jugement devant ses Ju-"ges confervareurs, & s'il arrive dans " les causes dans lesquelles il sera dé-"fendeur, que le démandeur allegue, , que celui qu'il aura élu pour con-" tervateur lui foit suipect, ou qu'en-, tre les Juges mêmes, le conservateur , & l'ordinaire il naisse quelque con-, testation sur la compétence de Ju-"rifdiction, il ne fera point patfé " outre dans la cause, jusqu'à ce qu'il " ait été prononce par atbitres élus en " la forme de droit fur les fuiets de "récufation, ou fur la compétence " de la Jurisdiction.

"A l'égard de ses domestiques qui " ont coutume de se vouloir ausi met-" tre à couvert par ces lettres de con-

Qqqqz

" qu'à deux seulement , à condition en-" core qu'ils vivent à ses propres dé-"pens. Personne non plus ne pourra . jouir du bénéfice de femblables let-"tres, au delà de cinq ans; & ces fortes " de Juges conservateurs ne pourront , avoir aucun tribunal érigé en forme.

CON

.. Quant aux caufes des mercenaires "& personnes misérables, le Décret .. que le faint Concile a déjà rendu à "cet égard, demeure dans la force. "les Univerfités générales, les Colle-"ges des Docteurs ou Ecoliers, les "lieux réguliers, & les Hôpitaux qui , exorcent actuellement l'Hospitalité , , & toutes les perfonnes des mêmes "Universités, Colleges, lieux & Hô-, pitaux , ne font point entendues, com-" prifes dans la préfente O:donnance; " mais demeureront exemptes. & fe-" ront estimées telles " Barbosa, loc. cit. n. 47. 48.

Ils ne doivent procéder que contre des personnes domiciliées dans le Diocele où ils font établis confervateurs, ou tout au plus dans l'étendue d'une

diete à fine Diacesum. lis ne peuvent commettre ni déléguer leur pouvoir pour juger.

Les Juges conservateurs établis par le Pape, ne font pas reconnus dans ce Royaume, où le Roi feul peut établir de ces sortes de Juges.

Tout ce qu'il en reste, dit l'annotateur de Fevret, liv. 4. ch. 2. n. 14. in fin. c'est que les conservateurs Apoltoliques des privileges des Universités, donnent les provisions aux Gradues au refus des Ordinaires, de même que les exécuteurs du privilège de l'Indult, en donnent aux Indultaires. V. Indult . Chancelier.

Nous appliquerons donc la matiere de ce mot relativement à la France.

"lervation, elles ne pourront servit aux committimus, aux Gardes Gardiennes, & aux confervateurs des Univerfiré s.

1º. Le committimus est un droit ou un privilege que le Roi accorde aux Officiers de sa maison, & à quelques personnes ou Communautés, de plaider en premiere instance aux Requêtes du Palais ou de l'Hôtel de Paris, en matieres civiles, pures perfonnelles, pofteffoires ou mixtes, & d'y faire renvoyer ou évoquer celles qui ferone commencées devant d'autres Tribunaux, où ils auront intérêt, pourvo que ce foit avant que la cause ait été contestée de leur parr. Arr. 1. du tit. 4. de l'Ordonnance de 1669.

Bornier, fur led. article, dit que parmi ceux qui jouissent du committimus, il y en a de trois fortes. 1º. Les uns n'ont que le Committimus de la petite Chancellerie, qui n'a d'exécution que dans le reflort du Parlement près lequel on l'a obtenu. 2°. Les autres ont leur Committimus du Grand Sceau, qui donne le privilege d'attirer aux Requêtes du Palais à Paris, ceux qui réfident dans les autres Parlements. 3°. Enfin, il y en a qui ont droit de Committimus, pour se pourvoir, ou aux Requeies de l'Hôtel, ou en celles du Palais à leur choix, comme tous les Officiers Domestiques & Commensaux du Roi.

L'art. 14. du tit. 4. de l'Ordonnance de 1669, dit que le Doyen, le Chantre & plus ancien des Chanoines de l'Eglife de S. Germain l'Auxerrois à Paris, & le Chapitre, pour les affaires communes, le College de Navarre, pour les affaires communes de la Mai-· son , & les Directeurs de l'Hôpital général de Paris, jouiront du droit de Committimus du petit Sceau.

L'art. precédent accorde le Commissimus du Grand Sceau, aux Agents

Généraux du Clergé de France pendint leur Agence, aux Doyen, Dignités & Chanoines de l'Eglife de Notre-Dame de Paris. Sur quoi Bornier observe que ces derniers jouissent de ce privilege, non-feulement pour les droits & revenus de leurs benefices mais encore pour leurs affaires perion\* nelles; ce qui n'a pas lieu, dit il, dans les Committimus accordés à d'autres Chipitres, quind bien même le Committimus feroit accordé, tant pour le Chapitre en général, que pour les Chanoines & autres benenciers en parriculier : ainsi jugé par Arrêt du Confeil d'Etat , du 17. Août 1704. contre un Chanoine de l'Eglife de Bourges.

Le même article accorde le Committimus du Grand Scenu aux Officiers. Domestiques & Commensaux de la Maiton du Roi, & de celle des Reines, Enfants de France & premier Prince du Sang, servant ordinairement ou par quartier, aux gages au moins de 60. liv. dont les Etars feront portés à la Cour des Aydes, & en rapportant par leid. Odiciers Domestiques. cerrificats en bonne forme, comme quoi ils font couchés dans lefd, états, Cette disposition comprend les Eccléfiastiques employés & couchés dans ces erars en qualité d'Aumôniers ou

L'art. 18. ordonne que les Eglises, Chapitres, Abbayes, Pricurés, Corps & Communautés qui prétendent droit de Committimus, seront tenus d'en rapporter les ri res à M. le Chancelier , pour, au rapport des Conseillers au Conseil du Roi par lui commis, y être pourvu, & l'extrait envoyé aux Chancelleries des Parlements : & infqu'a ce qu'ils y aient satisfair, ne seur feront accordées aucunes Lettres.

aurement,

En consequence de cette Ordonnanee, il fut rendu divers Arrêts, par

lefquels on maintint, non-sculement des Corps & Communautés, mais encore leurs membres dans le droit de Committimus; il y eut à ce sujet des plaintes, fondées fur ce que ces jugements pouvoient avoir été rendus fur des titres faux ou mal expliqués. Le Roi qui avoit eu en vue , par fon Ordonnance, de diminuer le Committeimus pour le soulagement de ses suiers. eut égard à ces repréfentations, & ordonna en son Conseil, le 22. Janvier 1678. "que les Eglifes, Chapitres, Abbayes, Prieuré, Corps & Communaurés qui prétendent droit de Commit. timus ; tant ceux qui y ont éré maintenus par des Arrêts & Lettres Parenies données depuis la Déclaration du mois d'Août de 1669, que ceux qui n'ont pas encore produit leurs titres, feront tenus de rapporter, fi bon leur femble, à M. le Chancelier, les Lettres Patentes données des Rois , porrant nommément la concession dud. droit de Committimus, ou les Actes nécessaires pour en justifier la possession, depuis un fiecle avant la Déclaration du mois d'Août 1669, pour, sur le rapport qui en sera fait par MM. les Conseillers d'Etat qui seront commis par M. le Chancelier, être ordonné ce que de raison. Cependant, & jusqu'à ce, surseoiront les Arrêrs & Lettres Patentes obtenues par leid. Corps & Communaurés depuis lad. Déclaration . & en conféquence il est ordonné qu'il ne sera expédié aucunes Lettres de Committimus aux grandes & perires Chancelleries que pour ceux auxquels le droit en a été accordé par cette Ordonnance, fans pourtant qu'il foit furfis à la poursuite & jugement des instances qui auront été produites, jusqu'au jour de la publication du prétent Arrêt, en vertu des Lettres de Commit. expédiéespar lesd. Corps&Communautés. Il est intervenu d'autres Arrêts du Conscil depuis celui là, tendants à peuprès aux mêmes fins. Bornier les rap-

porte fur led. article.

L'Ordonnance de 1660, n'avoit rien réglé touchant les Evêques du Royaume, par rapport à leurs causes. Le Roi par Arrêt du Confeil du 23. Septembre 1678. ordonna qu'ils jouiroient du droit de Committimus. Cet Artêt fut fuivi d'une Declaration du 20. Juillet 1680, qui porte, conformément aud. Arrêt , que les Archevêques & Eveques jouiront du droit & privilege de Commissimus, pour procèder sur leurs procès civils, mus & à mouvoir, concernant les biens & les revenus de leurs Archevêchés & Evêchés ; en premiere instance, ès Chambres des Requêres du Palais des Parlements, dans le reffort desquels lesd, biens & revenus se trouveront situés, conformément & aux conditions portées par l'Ordonnance du mois d'Août

20. Le privilege de Garde Gardienne est différent du droit de Commitsimus, en ce qu'il ne donne que le droit de porter les causes pardevant les Sénéchaux, & non aux Kequêies du Palais; il est concédé par le Roi à des Communautés, Chapitres, Abbayes, Prieutes & Eglifes du Royaume, pour les soustraire à la justice des Seigneurs; on l'expedie par des Lettres l'atentes qu'on appelle de Garde Gardienne, à raison de ce que le Roi a genéralement la garde des Eglifes de fou Royaume, Chopin , lib. 2. de domand. tit. 8. n. 6. où cet Auteur fait l'enumération de différences Eglifes qui jouiffent du privilege de Garde Gardienne. Botnier, fur Part. 18. du tit. 4. de l'Ordonnance de 1669.

Les Leitres de Garde Gardienne doiyent être vérifiées au Parlement, où on ne manque pas d'en redizcinés les effex au reflor du Baillige où le Chapitre el fitué, & aux causes personelles & politiloires & hopedicaires. A rôt de d. Mai 1578. Bornier, Inc. cit. Cet Auteur obierve que Part. 18. que nos avons rapporté touchant les titres des Cammittimus, ne regatde pas les Gades Gardiennes.

L'art. 9. du tir. 4. de l'Ordonnance de 1669, ordonne que les renvois feront faits en vertu des Committimus, par l'exploit d'affignation donnée à la Partie ou à son Procureur, s'il y en a un constitué, sans que les Huissiers ou les Sergents soient tenus d'en taire réquisition aux Juges. En vertu des Leitres de Garde Gardienne dont on donne copie, les parties sont appellées par devant le Juge porté par leid. Lettres ; que fi l'instance est dejà lice, le renvoi ne s'opere pas de droit par la seule signification des Lettres ou des committions fur icelles, ni le Sergent ne l'exprime, mais il est démande en caufe par Avocat ou par Procureur; & fi on le refuse, on appelle comme de Juge incompétent, ou de déni de renvoi. Baquet , des Droits de Justice, ch. 8. n. 53. Bornier, fur led, art. 9.

3°. Ún appelle aufii Lettres de Garde Gardieme, celles qui font accordées aux Régents, Ecoliers & Suppòss de l'Univerficé, pour plaider par dovant le Juge Confervateur de Univerficé. Sur quoi nous obbervetons que nos Rois, par les fages motifi que M. d'Olive a expofse en fon Recueil de; queftions notables, liv. 1.04. 22 ont eitabli dans les Univerficés da Royaume, des Juges confervateurs de leurs droiss & privileges. Noss ne parlerons que de ceux de l'Univerfite de Paris, Ja plus ancienne & la principale de toutes. V. Ecole, Université. On y distingue deux conservateurs; l'un, des Privileges Apostoliques; l'autre des Privileges Royanx. Le premier n'a plus aucun exercice de Jurisdiction. On peut rapporter fon établiffement au commencement du XII, fiecle ; le Cardinal de Ste. Cécile qui résorma l'Univerfité en 1266, lui donna le pouvoir de choifir un conservateur de ses privileges. En conféquence, l'Université a toujours choisie un des trois Evêques de Senlis, de Beauvais ou de Meaux. comme plus voifins de Paris. On ne fair pas quand ont cessé les sonctions de ce confervateur dont on continue cependant toujours de faire le choix. Il paroît par le Recueil des privileges de l'Université, p. 264. que ce conservateur n'a cesse d'exercer sa Jurisdiction, que parce qu'il l'exerçoit mal, "L'autorité des conservateurs Aposto-"liques, est-il dit dans ce même Re-, cueil, a été si grande dès le com-" mencement, qu'il a été fort difficile "d'empêcher qu'ils n'en abusassen, " eux ou leurs Vice-Gérents ou Pro-" moteurs, foir au regard des citations " qu'ils saisoient faire par devant eux, ", ou dans des matieres qui n'étoienr " pas de leur compétence.

"A l'égard des matieres, il est .. certain que les confervateurs ne se sont .. pas toujours astreints aux scules qui ., concernoient les privileges dont ils "étoient confervateurs, mais qu'ils ont " étendu leur pouvoir à plusieurs autres; ", ce qui donna lieu de se plaindre de ", l'Université, & ce qui l'obligea de "réprimer leurs abus, par une Ordon-

, nance de l'an 1316.,,

Cette Ordonnance n'arrêra apparemment les abus du confervateur des privileges Apostoliques que pour un temps; car Louis XII, fut obligé pour y remédier, de publier deux Ordonnances; l'une, du 30. Août 1498. l'autre, du 12. Mai 1499. Ce contervateur avoit pousse si loin .fes entreprifes, qu'il s'étoit arrogé la connoisfince de tout ce qui appartenoit de Droit commun à l'Evêque de Paris; il procédoit par voie de censure & d'excommunication; il se rendoit terrible aux Evêques mêmes, & particuliérement à l'Evêque de Paris, qui, pour se mettre à l'abri des excommunications du conservateur, sut obligé de recourir au Pape, pour en obtenir le privilege fingulier de ne pouvoir être cité au Tribunal de la confervation. ni excommunié par le conservateur, La jurisdiction de la conservation a donc eu le fort de beaucoup d'autres , qui , pour avoir voulu trop entreprendre, ont tout perdu.

Le conservateur des privileges Royaux, & des Lettres de Garde Gardienne est d'un établissement également ancien, & sa jurisdiction qui a principalement pour objet les causes de l'Université & de ses Suppôts, s'est toujours bien sourenue. Elle est aujourd'hui exercée en titre par le Prévôt de Paris, comme elle l'éroit fous Philippe Auguste, lequel ordonna que le Prévôt de Paris rempliroit la charge de confervateur des privileges Royaux de l'Université de Paris, en prêtant serment de la maintenir dans ses droits. & d'empêcher qu'elle ne fût molestée ni rraversee dans leur jouissance; S. Louis, petit-fils de Philippe Auguste. ordonna la même chose par ses Lettres, données à Fontainebleau au mois d'Août 1228. La formule du ferment. fut dressée sur les articles de cette Ordonnance; elle est rapportée dans le Recueil des privileges de l'Université. Les termes en sont remarquables, les voici : " 10. Vous jurerez que vous , screz jurer les Bourgeois de Paris,

" que s'ils voient à aucun Ecolier mal-"faite par aucun Lay que sur ce, ils , porteront loyal témoignage, & ne fe "trairont arriere malicieusement "pour ce qu'ils ne le voyent. Et s'il " avenoit qu'aucun Lay eût feru Eco-"lier; s'il n'étoit fur ly défendant : "meinement si l'Ecolier étoit scru "d'armes, de fust ou de pierre, vous "ferez juter tous les Lays, qui ce au-" ront vu en bonne foi , prendront ce-", lui malfaireur, ou ces malfaireurs, & " le bui letont à notre justice. Ne ils se " trairont malicicusement qu'ils ne ,, voyent le fait, ou qu'ils ne pren-" nent le malfaiteur , ou les mal-"faiteurs, & que sur ce fait ne porte , loyal témoignage. Si le malfaiteur " est pris sur le forfait ou non , notre " Sire le Roi prome: à faire loyale en-, quêre, foit par Clercs, foient par "Lays ou par autres loyales perfonnes , & vous jurerez que vous ce même " ferez ou ferez faire. Et si vous pou-, vez trouver par vous ou par vos ju-"rés par loyale enquêre, que celui à " qui on met sus le forfait , l'ait fait, " tantôt vous ferez droit felon la qua-" lité & la maniere du forfait , jaçoit .. que le malfaiteur le nie & se veuille

"Après, vous jurerez que pour nul , forfait, vous ne mertrez main & ne "ferez mettre à Ecolier à Paris, ne , ne vous ne le mettrez, ne ferez me-, ner en prifon, fi le forfait de l'Eco-"lier ne foit tel qu'on le doive arrê-"ter; & à donc, vous l'arrêterez ou " vous ferez arrêter en ce même lieu, ", fans feur & fans vilenie faite, s'il ne ", fe défend. Et à donc , vous le rendrez ", ou ferez rendre à la justice de Sain-"te Eglite, laquelle le doit garder " pour faire satisfaction au Roi & au " blesse: & si le forfait de l'Ecolier fem"la justice d'Eglise pour voir ce qu'on " fera à l'Ecolier; & si l'Ecolier ne se ", defend en cet Arrêt , & il ait fouf-, fert injure ou vilenie , vous "votre ferment, felon l'enquête devant "dite, de ce prendrez vengeance du " malfaiteur.

"Après, vous jurerez qu'en Châtel " des Ecoliers ne ferez mettre main, , ne ne mettrez ; mais s'il vous femble " qu'il doive être arrêré, il fera arrê-,, té par la justice de Sainre Eglise, pour , faire ce que Sainte Eglife en jugera.

"Après, vous jurerez que si au-" cun Ecolier foit arrêté de vous ou " de vos gens à telle que la justice de " Sainte Eglife ne puisse être trouvée, " ou rôt eue, le ferez garder en au-" cune maifon d'Ecoliers sans lui faire "injure ou vilenie, julqu'à temps qu'il ", foit baillé à la justice de Sainte Eglise. , Après vous jurerez qu'ès servireurs

"Lays des Ecoliers de Paris, qui ne

"doivent à notre Site le Roi, Bour-. geoifie ni réfidence , ne ne vitient de , marchandifes , dont Ecoliers faffent "injures à autres; ne mertrez main. , ne ne ferez mettre, fi le forfait n'ap-"pert tel que vous le deviez faire., Tous les Rois Successeurs ont confirmé ce privilege, & les Prévôts ont prêté de bon gré, ou d'autorité de quelque jugement, le ferment que defius. En 1522. François I. fit un East, par lequel il creoit & établissoit un Bailli, un Lieurenant & autres Officiers, pour exercer la jurifdiction des Privileges Royaux de l'Univerfité, au lieu du Prévôt de Paris, afin que celui ci fut moins distrait de rendre la justice aux sujets du Roi, L'exécution de cet Edit qui déplaifoit au Prévot, occationna bien des altercations; elles finirent par la réunion de cette nouvelle charge de Bailli à la Prévôré , ble grand, vous irez ou enverrez à de Paris ordonnée par l'Edit de Henri-

II. donné à Follembrai au mois de Juillet 1552, régistré au Parlement le 5. Août fuivant. Cet Edit ordonna. que le Prévôt donneroit audience une ou deux fois la femaine, pour les causes de l'Université, ce qui a toujours été exécuré,

A l'égard du ferment, Charles Alincourt, Prévôt de Paris, le prêta encore le 13. Juin 1592. dans l'Assemblée de l'Université aux Mathurins ; mais on voit qu'en 1613. l'Université fut obligée de députer le Sieur Turgor Procureur du Collège d'Harcourt, pour aller rrouver le nouveau Prévôt de Paris, & l'avertir de venir prêter le ferment, que tous fes prédécesseurs avoient prêté en qualité de conservateurs des privileges Royaux. On ne voit pas que cette conclusion ait été exécutée . ni que depuis ce remps-là aucun Prévôt ait prêté le ferment à l'Université.

Ordonnance de 1669. a confirmé à l'Université & à ses Suppôts le privilege de ne plaider que pardevant le confervateur de leurs droits, en faifant à ce sujet des Réglements qui se supportent aux anciennes Ordonnances. dont celle de Louis XII. du 31. Août 1498. mérite d'être rapportée auparavant. Elle fut rendue fur les plaintes qu'on lui adreffa, touchant l'abus qui de faifoir du privilege de Scholarité. Plusieurs qui n'étoient attachés à l'Université, ni en qualité de Maître, ni en qualité d'Ecoliets , portoient leurs causes devant le Prévôt de Paris, & intervertifioit par-là l'ordre des Jurifdictions, ce qui donnoit lieu à bien de vexations : voici ce que Louis XII, ordonna pour les faire ceffer.

ART. I. Otdonnons premiérement, qu'auuiste être adjourné, sous ombte dudit privilege , pardevant lesdits confervateurs , & tiré hors des meres & jurifdictions ordinaires , fi mon que celui qui se dit Ecoliet soit vrai

CON Etudiant en Univerfite fameute, & fans fromde , en laquelle il ait rendé & étudié pendant l'espace de fix mois entiers, avant qu'il ait obtenu la testimoniale du Recteur,

II.Et pout que souventes fois advient que , quand ils ont obtenu lesdites testimoniales , ils fe divertifient de Petule, & vont tefficer hors defintes Univerfités; & néammoins fous couleur ducit privilege, ils travaillent & moleftent nofdits Sujets, nous orgonnons & ftatuons que dorenavant, fi aucun Ecolier em foi diffriyant de l'étude, va résidet & demeu-ter ailleurs qu'éssites Universités, & soit abseur par l'espace de fix mois ; en ce cas il ne journe point dudit privilege, durant fon ab-fence, pour ce que fouventes fois, quand aucun proces a etc agité devant les Juges ordinaires, quand que que Ecouer est partie ou Adjoint, nonobstant qu'il y air litiscontestation en cause, lefties Ecoliers, veulent faite renvoi d'ieclie : nous voulons & ordonnons que lesdirs tenvois que vou tont faire faire leidits Ecoliets, an moyen de leurdit privilege, fe faffent avant la litifcontestation , & non

III. Si aucun Ecoliet refide en l'Univerfité . & néanmoins il n'infifte à l'étude comme Régent ou Ecolier étudiant journellement ; mais sculement pour derseuter on exercet autres Actes, en ce eas, ledit Ecolier ne jouira

point dudit privilege.

IV. Les vrais Ecoliers étudiants jouirons dudit privil ge durant qu'ils vaqueront à l'e-serciee de l'étude pour prendre, & acquerir le degre, c'eft à favoit : les Artiens par l'efpace de quatre ans, les Décrétiftes & les Légiftes par l'espace de fept, les Médecins par l'efrace de huit , & les Théologiens par l'efpace de quatorze; à la fin desquels temps ils pourront avoir & obtenir le dégré; & ainsi jonitone dudit privilege ceux qui y refideront pour régenter, durant le temps qu'ils régenteront, fans préfixion de temps, & ou ils auront tégenté l'espace de vingt ans continuellement , jouiront perpétuellement audit privilego ,en refidant & demeuraut en lad. Univerfité. V. Et afin qu'aucuns n'abusent defdits privileges , eux fe difant vrais Ecoliers , ce qu'ils ne font pas : nous voulons, flatuons & otdongons que s'aucun foi-di'ant vrai Ecolier intentera une action , ou fera faire tenvoi d'aueune caute comme vrai Ecolier , en vertu de fon privilege, la partie, contre ee qui fera, & qui pourra alleguer qu'il n'est vrai Leolier, fera & demenrera entierement deftirué du droit & action prétendues, condamné és dépens de la partie, & en l'amende envers nous, à la discrétion de justice.

Tome I.

VI. Aucun ne pourra être cité, adjourné devant quelqu' confervateur defdits privileges, de plus loin de quatre journées.

L'année fuivante le même Prince donna une Déclaration datée de Romorantin le 12. Mai , contenant un Réglement semblable, pour les causes des Suppôts & Ecoliers de l'Université, qui étoient portées devant le confervateur des privileges Apostoliques; car l'Université avoit dans ce temps-là , & elle a eu long-temps après ce Juge conservateur qui connoissoit des cautes Eccléfiaftiques de ses Suppors & des Ecoliers, & qui procédoit, comme nous avons vu, par voic de cenfures.

En 1543. Les Cardinaux de France ayant obtenu un Indult du Pape, pour évoquer au Grand Confeil toutes leurs caufes, même celles concernant les matieres bénéficiales, ils folliciterent, & obtinrent du Roi Francois I. des Lettres Patentes sur cer Indult ; l'Université en ayant eu avis, fit les rémontrances, & obtint la révocation defdites Lettres, par une Déclaration donnée à Meiun le 21, Lanvier de la même année.

L'art. 28. du tir. 4. de l'Ordonnance de 1669, que l'on suit à présent, dit : " que les principaux des Colleges , Docteurs, Régents & autres du Corps des Univerfités, qui tiennent des Penfiornaires, pourrent faire atligner de tous les endroits de notre Rayaume par devant les Juges des lieux de leur domicile, les redevables penfions & autres chofes par eux fournies à leurs Ecoliers, fans que leurs caufes en puitfent être évoquées, ni renvoyées par devant d'autres Juges, en vertu des Committimus ou autres privileges. .. Cette Ordonnance conforme à plufieurs autres ne doit s'entendre à l'égard des chofes fournies aux Ecoliers, que de celles, que patris omnibus incumbunt,

CON & quas patris pietas non recufaret. L. 2. 5. Cod. ad Senat. maced.

"Les Régents & Lecteurs des Universités, exerçant actuellement, auront leurs caufes commifes en premiere inftance par devant les Juges confervateurs des Universités, auxquels l'attribution en aura été faite par les titres de leur établiffement , & à cet effer, il fera , par chacun an, dresse un rôle par le Recteur de chacune Université pour être porié aux Juges confervateurs de leurs privileges.,, C'est la disposition de l'art. 29. du tit. 4. de lad. Ordonnance, fur lequel Bornier dit, que quoique les Docteurs qui demeutent actuellement dans les Maifons de Sorbonne, de Navarre & dans les autres Colleges de l'Université, & qui président ou afliftent tous les jours aux Actes publics, les Doyens, les Procureurs des Nations qui travaillent à la défense des Droits, les Quêteurs qui en reçoivent les revenus, les Grands Maitres, principaux tous Maitres, Procureurs & autres Officiers des Colleges ne foient pas compris dans les deux articles précédents, ils ne jouissent pas moins des mêmes privileges; parce qu'etant compris dans les Lettres Patentes du Roi Henri IV. du 26. Avril 150a. régiffre au Parlement le 17. Août suivant, il faudroit pour en être exclus, que cette Ordon. le dit expreffement.

L'art. 30, porte: " les Ecoliers étudiant actuellement depuis fix mois dans les Univerfirés , jourcont des privileges de Scholarité & ne pourront etre distrairs, tant en demandant qu'en defendant de la Juritdiction des Juges de leurs privileges, si ce n'est en vertu d'Actes paties avec des perfornes domicilices hors la diftance de foixante lieues de la ville où l'Université est établie, fans que néanmoins ils en puissent

pfer à l'égard des collions & transports qui auront été par eux acceptés, & des fairies & arrêis faits à leur requête, fi ce n'est en la forme & maniere cidesfus (art. 21. 22. 23.) ordonnée pour les Committimus. ,,

Nous objerverons fur cet article que le privilege de Scholariré a pour mouf principal : Ne Scolarii a findiis avocentur. torum fcientia, dit l'Auth. babita. G. ne filius pro patre, totus illuminatur mundus er ad obediendum Deo er Principibus vita subjectorum informatur. Cepindint un Ecolier cede à un commenfal du Roi dont le privilege est spécial & supérieur à celui de l'Ecolier qui n'est que général : Si due sint privilegiati dispari privilegio, privilegium potentioris anteponitur, L. verum, S. Item. queritur. ff. de Minor. Si deux Ecoliers plaidoient entemble, ils plaideroient devant leurs Juges naturels, parce que leurs privileges, mutuo concurfu sese impediunt. Diet. L. verum. L. sed & fi militer. fl. de excuf. tuter,

L'arr. 21. porte: " jouiront pareillement du même privilege, ceux qui auront régenté pendant 30, ans dans les Universités tant & si longuement qu'ils continuent d'y faire leur actuelle

réfidence...

Ces differents articles touchant le privilege de confervation pour les Universités, onr été faits sur les Ordonnances de presque tous les regnes à commencer par Philippe Auguste. Louis XII, par sa Declaration du dernier Août 1498, entra comme l'on a vu à ce fuier dans un affez grand détail pour obvier aux abus du privilege, L'art. 82, de l'Ordonnance de Blois contient aussi un Réglement sur le même sujet : l'Edit du mois d'Avril 1515, de François I. l'Edit de Henri II. du mois de Seprembre 1547. Sa Déclaration du mois de Mars 1554, enfin l'Or-

condonnance de Louis XIII, de l'an 1626. sont autant de monuments, qui, en faifant foi des privileges des Universirés pour les causes de ses suprôts. justinent en même temps la sagesse de nos Rois qui ont tâché de les rendre le moins onereux au rette de leurs fujets. V. Univerfisé. M. du Clergé. tom. 1. p. 850. & fuiv. Bibliotheque Canonia. verb. Confervateur, M. Piales, en son Trairé de l'Expectative des Gradués, tom. 1. ch. 12.

La procédure dans les Tribunaux des conservateurs doit êrre la même que dans les autres Tribunaux du Royaume, l'appel de leurs Jugements se releve nuement au Parlement, Art. 20. de l'Ordonnance de Cremieu.

L'art. 32. du tit. 4. de l'Ordonnance de 1669. ordonne que si celui qui n'est point privilégié fait assigner ou renvoyer une cause par devant des Juges de privilege, il fera condamné par le Jugement ou Arrêt qui interviendra sur le déclinatoire, en soixantequinze livres d'amende , applicable moitié au Roi, moitié à la Partie, qui fera acquife de plein droit, dont il fera délivré exécutoire au greffe, encore que par omission ou autrement elle n'eût point été jugée par le Jugement ou Arrêt.

Voici la formule des Lettres de Scholarité qui s'accordent dans l'Université de Paris où l'Ecolier doit prêter ferment entre les mains du Recteur de l'Université , & se faire immatriculer dans le régistre des Ecoliers jurés,

Universis prasentes Litteras inspetturis. Retter Universitatis , Magistrerum , Doctorum, & Scholarium Parifits studentrum, falutem in Domino, netum facimus quod dilectus nofter N. Discipulus M. in Sorbona pleffao Philosophia Profesforis, die Datarum prasentium in nostris manibus juratus fuit , ac in pradicta unioctificitis commonariti fab hac myfra professi kollonia per mei inferipsiu opinumaricidatus. Omare mei difirm Scholarem privilețiis, tommuniciatus of liberation difil Oriverțitatis in of candre ovlumus ac defendi, quecumque fe destruit transferendum. Datum Parijis fab figillo Returia prefuta Univerțitatis, amo Domini, oct.

CONSISTORE n'est aure chose que Passemblée des Cardinaux convoqués par le Pape qui y préside. Certe Altemblée est dite Consistore: Onia simul pressent per les cardinaux separés du Pape, quoique tous reunis & alsemblés, ne font pas constituire.

On diffingue à Rome deux fortes de confiliories, le public & le ferrer. Le contitoire public est celui dans lequel le Pape revêru de tous tes ornements Pontticeux, reçoit les Princes, de donne Antience aux Ambaffideurs: en peur voir la défription du lieu & de la forme de ce Confisiorie dans le Cérémoniaire de l'Églife Romaine. Le Confisiorie fecres et cette Af-

familie de Cardinaux où Sa Sainneté pourvoit aux Egilies vacanes après un certain ordre de procédure. On appelle ces Eglies Confitories i aiton de ce qu'on y pourvoit dans le Confitoire. Hadie, diche les Bulles, faultifimus in Chrifte Pater. & Dominus suffer, &c. in fao Confitorie fectes un most est, &c. V. Previjens, Binifice, Chambre Applaique.

Le lieu où se rient le Consistoire secret, s'appelle à Rome la Chambre du Pape-Gai, Camera Papa Galli: on en trouve également la description dans le même Cérémoniaire.

Il y a une Congrégation de Cardinaux appellée Confistoriale, beaucoup moins ancienne que le Confistoire, & composée d'un cettain nombre de Cardinaux, d'auCON

tres Prélats & d'un Secretaire, où le jugent les oppositions aux Bulles qui doivent être expédices dans le Consistoire. Il y a dos Avocats à Rome qui ont le droit exclusif de plaider & de défendre certaines causes qui passent par le Consistoire. On les appelle pour cette raison Avocats Confileriaux.

CONSISTORIAL: ce qui palie ou doit palier par le Conflibiore.

§.1. Avocat Consistorial. Nous venons devoir qu'on appelle à Rome de ce nom l'Avocat qui cit du nombre de cest qui ont droit exclusif de plaider dans le Conflibire.

.

Il paroît par le plaidoyer 21. de M. Baffet que les Avocats au Parlement de Grenoble ont tetenu ce même nom à raison, dit cet Auteur, de ce que pendant le regne des Princes Dauphins dans cette province . & long-temps, les Avocats étoient affesseurs nécessaires, & Juges nés dans le Conseil Delphinal, appellé alors Confistoire pour y juger au défaut ou en absence des Juges ordinaires qui le composoient; prérogative dont M. Baffer prérendoit tirer avantage dans la caule, touchant la presseance de Messieurs les Avocars Consistoriaux en ce Parlement, fur les Confeillers du Roi affesteurs, établis au Bailliage de Graisivodan.

\$.2. Bésérices Consistonation. On voir fous le mos Bénifice equ'on entend par bénéfices confitoriaux. Dans le Confitorie fecret du Pape, on traite des affiires concernant les Egifies Cahielaties, & principalement de l'élection de Evêques donn les provillons, c'eft ce qui fait qu'on appelle proprement & spécialemen ces affaires constituers.

Il n'en est pas de même des Prélatures régulières; on n'y a pas toujours

traité des Abbayes; mais depuis longtemps les Papes ont convenu avec les Cardinaux, qu'ils ne pourvoiroient à certains Monasteres que de leur Conseil confiftorialement, & ce qui est exprimé dans les Bulles qui ont passe par le Consistoire en ces termes: de persona tua nobis & fratribus nostris accepta Ecelesia N. de fratrum corumdem consilio Apoltolica autoritate providemus. Par une Bulle du Pape Gregoire XIV. de Pan 1500, & encore mieux par celle du Pape Urbain VIII. rapportée par Barbola en fon traite de jur. Ecclef. cap. de eleft. Episcop, on doit observer à l'egard des provisions des bénéfices réguliers confiftorioux, tout ce qui eft obfervé aux provisions des Eglises Carhédrales, c'est à-dire, mêmes informations, même profession de foi & mêmes provilions. V. Provisions.

Comme il ne convenoit pas de foumettre généralement toutes les Abbayes à la regle des provisions consistoriales, dont les frais & les longueurs auroient nui à plusieurs, il fut réglé par le Pape & les Cardinaux que la provision confifturiale n'auroit lieu que pour les Monasteres dont le revenu annuel excéderoit la valeur de 200. florins : mais les caxes ayant été réduites dans leur origine in libris camera, au riers des fruits, il fe trouve que 66. florins deux tiers de florins qui font le tiers de 200. servent aujourd'hui de regle, & que les Abbayes ou Monasteres dont le revenu excede cette taxe, c'est àdire, 66. florins, deux tiers de florin, font confiftoriaux; le revenu des Abbayes est connu à Rome par les taxes : qui font dans les livres de la chambre Apostolique V. Taxe.

Pour expédier par la voie du Confistoire, il saur que celui qui est pourvu, soir qualissé, c'est-à-dire, qu'il air routes les qualités requises, & qu'il

n'ait aucun défaut ; car le Confiftoire ne souffre pas même d'expression douteufe ni conditionnelle dans les provifions, & en ce cas il faut paffer par la fignature & par la chambre. Le cas n'arrive presque Jamais pour des Evêchés, mais il arrive fouvent pour des Abbayes & autres bénéfices confistoriaux. Lors donc que ceux qui doivent être pourvus fouffrent quelque défaut, ou de l'âge, ou tel autre qui obligeroit les Cardinaux de refufer la grace en confiftoire, dans ces cas le Pape accorde les provisions par daterie avec cette dérogation expresse etiamsi de illo consisterialiser disponi consueverit. & donne aux pourvus de plenitudine potestatis les dispenses qui leur sont néceffaires pour raison de leur désaut. V. Chambre Ecclesiastique.

Au refte, les expéditions Confiferiales fippoient voujours la cédule & conrec cétule ; an lieu que fi elles fonfiries hort Confidore, & par la dareire, elles suppoient la supplique fignée da Pape feulement, & expédite, en la forme des béréfices inférieurs, ce qui s'objerve à préfent plus commandement pour les Abbayes, à casse que l'expédition des provisions par la voie des dares fepeut faire tous les jeurs, randis que la voie du confisiorie est plus longues, parce qu'il ne se tient qu'à certain temps. V. Previsions.

Tout con reputation services de direction de la constitución de la confidencia de la confidencia de la constitución de la const

nation du Roi, en vertu du concordat : il fuffi: pour cela qu'ils aient été électifs, confirmatifs par la fondation ou par la coutume, V. Nomination au Roi,

Pour la forme des provifi ms des bénéfices confistoriaux . V. Provision , Fulmination.

CONSTANCE, Constantia, en allemand Costnitz, ville impériale fur le lac de même nom qui fepare la Souabe de la Suisse; elle est célebre par le Concile dont nous allons parler.

Pour mieux entrer dans l'esprit de ce Concile, il faut lire ce que nous disons du Concile de Pise sous ce dernier mot. Balthafar Coffa ou le Pape Jean XXIII. follicité vivement par l'Empereur Sigifmond de tenir un Concile Général pour meitre fin au schis. me, publia à cet effet le 9. Décembre 1413, une Bulle de convocation en lad. ville de Constance où il se rendit luimême exactement le 28. Octobre 1414. L'exemple de Jean, dont la démarche quoique forcée faisoit tout espérer pour la paix attira à Conftance des Prélats de toute part ; leur nombre n'est pas bien déterminé. Nauclere compte 4. Patriarches, 19. Cardinaux , 47. Archevêques , 160. Evêques & un nombre infini de Princes, de Comres, de Birons & de Nobles, outre l'Empereur. L'ouverture du Concile se fit le Novembre 1414. la premiere fession fe tint le feize; le Pape y préfida & prononça un difeours; on y lut la Bulle de convocation, & le Cinon de ce Concile de Tolede dont nous parlous tous le mot Concile, qui regle la pour l'engager à renoncer de lui-megravité avec laquelle on doit se conduire dans ces forces d'Affemblées. Dans roit tout ce qu'on demandoit de lui, le mois de Février de l'année fuivante, si les deux autres contendants, Pierre on vit arriver des Députés de Benoît de Lune, dit Benoît XIII. & Ange Cor-XIII. & de Grégoire XII. On ne vou- rario, dit Grégoire XII. prenoient le loit pas d'abord les recevoir avec le même parti. Après differentes for

chapeau rouge, qui étoit la marque de leur Dignité; mais on jugea que le bien de la paix & de l'union demandoit qu'on n'écoutât point cette difficulté. On tint plusieurs Congrégations, & l'on prit des mesures pour engager le Pape Jean XXIII. à abdiquer le Pontificat, à cause de ses vices pertonnels. On résolut d'opiner par nations, & on partagea le Concile en quatre nations; favoir, l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Angleterre.On nomma un certain nombre de Députes de chacune, avec des Procureurs. & des Notaires. Ces Députés avoient à leur tête un Président, que l'on changeoir tous les mois. Chaque nation s'affembloit en particulier pour délibérer des choles qui devoient être portées au Concile, Quand on étoit convenu de quelque article, on l'apportoit à une Assemblée générale des quatre nations ; & fi l'article étoit unanimement approuvé, on le fignoit & on le cachetoit pour le porter dans la session suivante, afin d'y être autorilé par tout le Concile; on suivit à peu-près le même Réglement dans le Concile de Balla

Ces arrangements n'étoient pas trop du goût de Jean XXIII. qui avoit démandé que les Séculiers n'eussent point de voix délibérative, & s'étoit tonement oppole à ce que l'on opinat par nations, plutôt que par personnes, à cause du plus grand nombre d'Eveques Italiens; mais le Concile passa outre, & ne s'occupa que des moyens de faire celler le schisme. Il envoya dans ce dessein des Députés au Pape Jean XXIII. me au Pontificat. Il repondit qu'il femules de cette cession que le Concile n'approuva pas, le Pape Jean XXIII. en écrivit une lui-même conformément à celle que les trois nations Françoise, Germanique & Angloise lui avoient propolée, & il en fit la lecture dans la feconde fession. Le Pape, par sa démarche, remplit de joie tous les Peres affemblés; mais comme on propofadans une Congrégation qui se tint enfuite, de donner un nouveau Pape à l'Eglife, Jean XXIII, se déguisa en palefrenier, & à la faveur d'un Tournois que donna Frédéric Duc d'Autriche, il fe retita à Schaffouse ville appartenante à ce Duc. Cette évalion jetta la consternation dans le Concile; on fut fur le point de le rompre & de fe retirer; mais la prudence & la fermeré de l'Empereur remédietent à tout; ce Prince déclara que la rettaite de Jean XXIII. n'empéchoit pas le Concile de travailler à la réunion de l'Eglife. Gerfon, ce celebre Chancelier de l'Université de Paris, fit à ce fujet un discours pour établir la supériorité du Concile au dessus du Pape . & L'on peut dire que c'est-là l'époque principale de cette opposition de doctrine qui est entre les Ultramontains & les François, touchant la question de favoir fi le Concile est au-desses du Pape, & si ce dernier est soumis à tous fes Réglements. Ep. Synod. Concil. Bafil. r. 12. Concil p. 593. Maimbourg ch. 20. Edit. in 210. Le Cardinal Zabarelli, dit de Florence, lut dans la troilieme fession le 26, Mars 1415, une Déclaration faite au nom du Concile . par laquelle\_il eft dit; 10. que ce Concile oft légitimement affemblé, 2°. Que la retraire du Pape ne le diffout point, & qu'il ne fera point séparé jusqu'à ce que le schisme soit éteins, & l'Eglise réformée à l'égard de la foi & des mœurs. 3°, Que le Pape Jean XXIII.

ne transfétera point hors de la ville de Conflance, la Cour de Rome ni fes Officiers, & ne les obligera point à le frièvre, fi ce n'est pour caule raifonnable & approuve du Concile, 4°. Que coutes les transflutions des Ptélats, privations de bénéfice, &c. faires par ce Pape, depuis fa reraite ferort de nulle valeur,

Dans la quatrieme fession le 20. Mars le même Cardinal fit la lecture des anticles donr le premier étoit conçu, en ces termes : " Au nom de la Très-" Sainte Trinité, Pere, & Fils & Saint-, Esprir , ce sacré Synode de Constan-"ce faifant un Concile Général légi-, timement affemblé au nom du Saint-" lifprit , à la gloire de Dieu Tout-Puis-" fant ; pour l'extinction du présent "schisme, & pour l'union & la réfor-" mation de l'Églife de Dieu dans fon " Chef & dans ses Membres; afin d'exé-" cuter le dellein de certe union & de "cette réformation plus facilement, "plus fürement, plus parfairement, "plus librement, ordonne, définit. , flatue, decerne & déclare ce qui fuit : " 1°. Que ledit Concile de Constance "légitimement affemblé au nom du "Saint-Esprit, faifant un Concile Gé-" néral qui représente l'Eglise Catholi-" que Militante, a reçu immédiatement " de Jesus-Christ une puillance à la-., quelle toute personne de quelque érat " & digni: é qu'elle foit , même Papale. "eft obligée d'obtir dans ce qui ap-, partient à la foi , à l'extirpation du "présent schifme, & à la réformation "de l'Eglite dans son ches & dans ses , membres., Le fecond article pottoit que le Pape Jean XXIII. ne pourroit transfere: hors de Constance la Cour de Rome ni ses Officiers, sans le confenrement & la délibération du Concile. Le troisieme, que tous les actes faits ou à faire au préjudice du Concile, par le Pape ou par ses Officiers, serone de nulle valeur . & font actuellement calles. Le Cardinal de Florence ne lut que ces trois articles; cependant il y en avoit encore deux aurres, dont l'un portoit qu'on nommeroit trois Députés de chaque nation pour examiner les causes de ceux qui voudroient se retirer, & pour procéder contre ceux qui fortiroient fans permission: ( plusieurs Cardinaux s'étoient déjà retirés auprès du Pape, c'est ce qui donna occasion de faire cet article; ) l'autre portoit qu'on ne reconnoîtroit pour Cardinaux que ceux qui étoient publiquement connus pour tels, avant que le Pape se retira de Constance, li y a des manuscrits où l'on ne trouve point ces deux derniers articles. Abrég. Chronol. de l'Hift. Ecclésiast.

Dans la cinquieme fession, le 6. Avril, le Cardinal des Ursins présidant comme dans la précédente, on fit une autre lecture de ce qui avoit été lu dans la quatrieme session. On conclut dans cette fession, que l'Empereur pourroit faire arrêter tous ceux qui voudroient se rerirer de Constance. Dans la fession suivante, c'est-à-dire, dans la sixieme du 17. Avril, on résolut fur l'éloignement où étoit Jean XXIII. de faire fincérement fon abdieation, de le poursuivre & de procéder contre lui comme un schismatique & même un hérétique notoire. On lut dans cette même session les Lettres de l'Université de Paris à ses propres Députés & à l'Empereur, dans lesquelles elle exhortoit les uns & les autres à poursuivre constamment l'affaire de l'union malgré l'absence du Pape. En effet le Concile continua de se tenir ; & après toutes les procédures néceffaires, le Concile déclara dans la dixieme fession, le 14. Mii, Jean XXIII. contumax, atteint & convaincu de foixante & dix chefs d'accufations, & en

CON conféquence le suspendit de toutes les fonctions de Pape & de toute adminiftration , tant spirituelle que temporelle. Cette Sentence de suspension sut fignifiée à Jean XXIII, qui s'y foumit d'une maniere édifiante. Il fut dépoté dans la douzieme session le 29. Mai, par tout le Concile qui ne penfa plus déflors qu'à réduire les deux Antipapes. Benoit XIII. & Grégoire XII. Ce dernier avoit déjà envoyé à la neuvieme session une Bulle par laquelle il passoit procuration à Charles de Malatesta, Seigneur de Rimini, pour faire sa cession & adhérer au Concile de Constance, à condition que Jean XXIII. n'y présideroit pas, & n'y seroit pas présent, Cette procuration n'eût fon effet que dans la quatorzieme fession. Comme Grégoire ne reconnoissoit pas l'auronté du Concile assemblé par Jean XXIII son concurrent, & qu'il ne vouloit céder fous la préfidence d'aucuns Cardinaux. il est rapporté qu'on prit le parti d'y faire prélider l'Empereur pour cette fois la sculement, & sans aucune conféquence pour l'avenir. Après qu'on eut fait la lecture des Bulles de Grégoire, le Seigneur de Rimini, en vertu du pouvoir que ces Bulles lui donnoient, commit en sa place le Cardinal de Raguse de l'obédience de Grégoire, qui déclara par écrit au nom de ce Pape; que pour procurer la paix de l'Eglife, il convoquoit de nouveau le Concile, ou felon d'autres, il l'approuvoit comme affemblé par l'Empereur, & non pas comme convoqué par Jean XXIII. & qu'il le confirmoit; quoiqu'il en foit, l'Archevêque de Milan approuva l'Ade au nom du Concile , & admit la convocation , l'autorifation , l'approbation & la confirmation an nom de celui qui dans son obédience s'appelle Grégoire X 11. autant que l'affaire le pouvoit regarder. Ce ione les propres paroles des actes du Con-

"tinuateur de M. Fleuri, que ce mê-" me Concile ne fouffrit cette convo-" cation que pour ménager les intérêts "de Grégoire, & qu'elle ne porta au-, cun préjudice à celle qui en avoit " été faite dès l'an 1414. Qu'enfin " s'il .. fouffrit cette nouvelle convocation , "il ne prétendir pas s'être dépouillé , par-là de la qualité de Concile Œcu-" ménique, qu'au contraire il fe la "donna en confirmant la convocation ", de Grégoire ", L'Empereur quitta alors le lieu où il présidoit ; le Cardinal de Viviers ayant pris la place de Président, le Seigneur de Rimini s'assit fur un thrône fort élevé, comme s'il eût été fait pour le Pape même, & lut tout haut l'Acte de sa rénonciation laquelle fut reçue & approuvée par le Concil. Abrég.Chronol. del'Hist.Ecclés.

Après cette abdication de Grégoire XII. le Concile attendoit celle de Benoit XIII. mais inutilement : on lui fit les fommations & toutes les autres procédures, juiqu'à ce qu'enfin, on le déposa dans la trente-septieme session le 26. Juillet 1417, sa Sentence déclare que Pierre de Lune, dit Benoît XIII. a été & est un parjure; qu'il a fcandalife l'Eglife Univerfelle ; qu'il est fauteur du schisme & de la division qui regnent depuis si long-temps, un homme indigne de tout titre, & exclu pour toujours de tout droit à la Papauté. & comme sel, le Concile le dégrade, le dépose & le prive de toutes ses Dignités & Offices; lui défend de se regarder déformais comme Page : défend à tous les Chrésiens de quelqu'Ordre qu'ils foient de lui obeir, sur peine d'être traités comme fauteurs de schisme & d'héresse, &c. Cette Sentence sut approuvée de tout le Concile . & affi-

chee dans la ville de Constance. La déposition de Pierre de Lune ne

le réduisit pas; il persista dans son refus julqu'à la mort arrivée en 1424, mais elle fournit le moyen d'élire un Pape que toute l'Eglise attendoit : on entama auparavant le grand ouvrage de la réformation, on avoit déjà condamné les héréfies & puni leurs Auteurs, Wiclef, Jean Hus, & Jerome de Prague; on se proposadone fortement de mettre fin à tous les maux, après avoir mis les Antipapes hors d'état de les fomenter. Dans la 39°. fession le 9. Oftobre, on fit cinq Décrets, le premier fut sur la nécessité de tenir fréquemment des Conciles pour prévenir le schilme & les hérésies. V. Concile. Le second regarde les temps du schisme, & ordonne que, dans le cas où il y aura deux Contendants, le Concile le tienne l'année fuivante, & que les deux Contendants seroient suspens de toute administration, dès que le Concile seroit commencé. Le troisieme concerne le profetion de foi que devoit faire le Pape élu en présence des Electeurs; dans cette profession, étoient les huit premiers Conciles Généraux, favoir, le premier de Nicée, le deuxieme de Constantinople, le troisieme d'Ephele, le quatrieme de Calcédoine, le cinq & le fixieme de Constantinople, le septieme de Nicée, & le huitieme de Constantinople, outre les Conciles Généraux de Latran, de Lyon & de Vienne. Le quarrieme Décret défeud la translation des Evêques sans une grande nécessité, & ordonne que le Pape n'en fasse jamais aucune, que du Conteil des Cardinaux & à la pluralité des voix.

Le Concile après avoir fait ces Décrets, sentit qu'il falloit un nouveau Pape pour conformer la réformation qu'il avoit en vue. Il proposa à cet eff : dans la quarantieme fession, un Decrer fur la reformation que devoit faire le Pape futur, fur les Articles SIII Tome I.

ART. 1. Le nombre, la qualité & la nation des Cardinanx. 2. Les réferves du Siege Apostolique, 3. Les annares & les communs fervices, 4. Les collarions des benefices & les graces expectatives, 5. Les confirmations des élections. 6. Les causes qu'on doit porter en Cour de Rome, on non, 7. Les appellations en Conr de Rome 8. Les Offices de Chancellerie & de Pénisencerie. 9. Les exemptions & les unions faites durant le schisme, 10. Les Commendes, 11. Les revenus pendant la vacance des bénéfices. 12. L'aliénation des biens de l'Enlife Romaine. 13. Les cas auxquels on peut corriger un Pape, & le dépoter, & comment. 14. L'extirpation de la fitaonie, 15. Les dilpentes, 16, Les provisions pour le Pape & les Cardinaux. 17. Les Indulgences. 18. Les décimes.

Le Décree ajoure, que quand on aura nomme des Deputés pour faire cette reformation, il fera libre aux autres Membres du Concile de se retirer avec la permission du Pape. Autre Decret fur la maniere & la forme d'clire le Pape. Le Concile dérermine que pour cette fois feulement, on choifira dans l'espace de dix jours, fix Prélats & autres Eccléfiafliques diffingués de chaque nation, pour procèder avec les Cardinaux à l'élection d'un Souverain Pontife, enforce que celui qui fera élu par les deux tiers des Cardinaux & par les deux tiers des Dépurés de chaquenation fera reconnu dans toute l'Estite Abrège Chronol, de l'Hift. Eccl.

En contéquence, dans la quarantetoriente felfion, les Electeurs contrerant le premier Novembre 1417, dans le Conclave qui fur gardé par deux Princes, avec le Grand-Maitre de Rhodes: & trois jours après le Cardinal Colone CON

fut élu Pare, & prit le nom de Martin V. Le nouveau Pape préfida à la quarame-deuxieme feifion en préfence de l'Empereur. Les nations lui présenterent un Memoire pour l'affaire de la reformation, le Pape y eut égard; mis la réformation n'eut pas lieu fur tousles articles rappelles ci-defius, ou reftreignit feulement dans la quarante-troifieme fession les exemptions & les difrentes; on condamna la fimonie & on regla les habits & le maintien des Ecclésistiques. Les aurres articles pe furent point réformes ; le Pape les regla par des Concorda:s particuliers avec chaque Narion. V. Concordat , Pragmatique . Bretagne.

Dans la quarante-quartieme fesso, le Pape sir lire une Bulle, par laquelle pour fatisfaire au Dècret de la treme-neuvieme fesson, il nommoir avec le contentement des Peres, la visle de Pavie, pour la renue du pro-

chain Concile.

Erfin dars la quarante-cinquisme & derniere fellon, le Pape lut un Dircours après une Melle folemnelle, & le Cardinal Umbaldo ou Regnaldo, par ordre du Pape & du Concile, dit aux Affidants, Melficurs, aller en pais, Domini, ite in pue; respondentibus

omnibus, Amen. Martin V. avoit publié entre la quarante-deuxieme & quarante-troifieme

rante-deuxieme & quarante riolième lession, une Balte pour confirmer la Concile de Conflance. L'art. 1. de cette Balle est renarquable, en ce que Martin V. vous que celai qui fera fispest dans la foi, jure qu'il repoir uns les Conciles Généraux, & en particulier le Concile de Conflance, propriéentain l'Egillé Universille, e& que rout ce que ce dernier Concile a approuvé & condamné par tous les fidous propriées de l'est propriée de condamné par tous les fidous les ceut proyec que ce Paper a rojustifications.

gardé ce Concile comme Œcuménique & Universel; car comme il veut que toutes les décisions de ce même Concile foient approuvées de trut le monde, il approuve done la supériorité du Concile fur les Papes, puifque cette supériorité sur décidée dans la cinquieme fession. Diet, des Concil.

Dans l'Histoire que nous avons faire de ce Concile, reconnu pour légirime & œcuménique dans le Royaume, ou a pu remarquer la Doctrine qu'il établit touchant la supériorité d'un Concile Général au Pape, elle est la même qui fut suivie & même enseignée par le Concile de Balle: le Clergé de France l'a conficrée dans la fameuse Assemblée de 1682, dont nous rapportons ailleurs les articles V. Libertés, Beste. Les Papes & les Auteurs Italiens foutiennent une Doctrine contraire, & de là vient que ce même Concile de Conflance qui est si cher aux François, n'est à leurs yeux qu'un Concile irrégulier comme celui de Baffe, La Bulle de Martin V. dont nous ayons fair mention, ne fauroit felon eux s'appliquer au Décret qui foumet le Pape au Concile, rià cet Edit perperuel qui lui impose l'obligation de célébrer des Conciles Généraux de dix en dix aus : reconnoître ces Dicrets, difenr-ils, ce feroit ouwrit la porte aux schismes & rendre la Tiare toujours chancelante fur la Tête des Souverains Pontifes. V. Libertés, Pape. Doujar, Pranet. Can. lib. 2. cap. 7. n. 4. Turrecremat. lib, 2. de Ecclef. c. 99.

A l'égard des Décrets de réformations ou des arricles qui en faisoient la matiere, le Concile de Balle pourvut à ceux qui n'y furent pas réformés , & la Progmatique ré-

CON duisit en Loi du Rnyaume tous les Décrets de ce dernier Concile dont les Peres de Constance avoient si fort défiré l'exécution, après en avoir formé les premiers, le dessein. V. Pragma-

Nous avons, au reste, rappellé fuccinctement les circonstances qui accompagnerent la fin du schisme, parce qu'elles fervent d'exemples à plufieurs principes établis en différents endroits de ce Livre. V. Schisme, Anipape, Libertes , de.

CONSTANTINOPLE, ville Capirale de la Province Ecclétiastique de Thrace, celebre par les Conciles qui s'y lont renus & par le sejour des anciens Empereurs. On l'appelloit autrefois Bizance. Constantin lui donna fon nom qu'elle conferve encore parmi les Chrétiens; les Turcs qui en ont fait aussi la Capitale de leur Empire , l'appellent par corruption, Stambol.

I. On compte quatre Conciles Généraux tenus en cette ville; le premier s'y zint l'an 381, dans le mois de Mai, il y vint cent cinquance Eveques Catholiques, & trente six de la secte de Macedonius dont Phérésie qui confiftoir à nier la divinité du S. Eforit. fut la principale cause du Concile. Il ne paroit pas que le Pape Damafe qui siégeoit à Rome dans le temps de ce Concile, y an envoyé des Legals, ce qui a fiit croire à plufieurs que l'Empereur Théodofe l'avoit convoqué fans la participation : Inconfulto Damafo Romano Pomifice. Mais le contraire le vérifie par les paroles que rapporte Baronius d'après des anciens monuments déposés dans la Bibliotheque du Vatican : Sementiam de damnatione Macedonii & Eunomii, Damafus confirmari precepit , etiam in fantta fecun da fynodo, qua procepto & auttoritate eins apud Constantinopolim celebrata eft. M. SILLS

Doujat dit que le contraire se prouve encore par ce qui est dit dans la 18°. action du troisieme Concile Général, où les Peres après avoir parlé des différents Conciles tenus auparavant contre les hérétiques, par le secours des Empereurs, ajoute que comme Constantin & Sylvestre avoient opposé le Concile de Nicée à Arius, Théodose & Damase avoient suscité celui de Constantinople contre Macedonius; enfin une lettre Synodale écrite par les Peres de ce dernier Concile & rapportée par Théodoret en fon Hift, Ecclés, liv. 2, ch. 0. acheve de convaincre que le Pape Damale donna les mains à ce Concile. St. Melece , St. Grégoire de Nazianze, Théophile d'Alexandrie & Nectaire y préliderent successivement.

Le même M. Doujat, Pranot. Canonic. lib. 2. cap. 4. dit qu'on ne fit que quatre Canons dans ce Concile, quoique les Grecs lui en attribuent sepr. Ceux-ci, dit cet Auteur, ajouterent trois Canons par l'un desquels qu'ils comptent le troisieme, ils réglerent que l'Evêque de Constantinople, appellée la nouvelle Rome, auroit la presséance sur tous les Evêques, après le Pape. Ce qui étoit contre le second Canon de ce même Concile par lequel les limites & les droits de chaque Diocese devoient être inviolablement gardés fuivant les Canons du Concile de Nicée. Ce sut aussi ce Canon qui empêcha qu'on reçût à Rome tous les Réglements de ce Concile, S. Grégoire s'exprime en ces termes, à ce fujet, Romana Ecclefia Conft.mrinopolitanos Canones vel gesta Synodi illius, hattenus non babet neque accipit : in hoc autem camdem Synodum accepit, qual eft per eam contra N. accdonium definieum; reliquas verò harefes, qua illis memorata funt, Il faut donc entendre ce que dit ail- les trois Chapitres par un Edit de

CON

leurs le même Pape, qu'il reçoit les quatre premiers Conciles comme les SS. Evangiles, en tout ce que celui-ci contient fur la Foi : In quantum ad res Fidei, five qued ad damnandas harefes atrinet. En effer , on perfectionna dans ce Concile le Symbole de notre Foi fur de nouvelles héréfies, & on le fit tel qu'on le dit à la Messe, à l'exception du Filioque , que les Latins ajouterent depuis, & dont les Orientaux ont fait un fujet de divi!ion. Baronius, ad an. 381. Doujet, loc. cie.

II. Le second Concile Général, tenu à Constantinople, est compté pour le cinquieme des Conciles Généraux; on en fit l'ouverture fous le Pape Vigile & l'Empereur Justinien, le. c. Mai 553. Les caufes de ce Concile furent les troubles où se trouvoit l'Eglise au fuier des trois Chapitres, dont ce n'est pas ici le lieu de faire l'histoire; nous di ons feulement qu'on entend par les trois Chapitres; les Ecrits de Theodore, Evêque de Mopfueste; la Lettre d'Ibas . Eveque d'Edeffe; & l'Ecrit de Thiedoret contre les douze anathêmes de S. Cyrille.

Théodore de Monfueste passoit pour avoir été le Maître de Nestorius, & ses écrits contenoient des erreurs conformes à celles de cet Héréfiarque; mais il étoit mort avant la condamnation de ses Dogmes, A l'égard de la Lettre d'Ibas, elle paroiffoit favorable à Nestorius, & injurieuse à S. Cyrille, encore plus l'Ecrit de Théodoret : ces deux derniers surent déclarés Orthodoxes au Concile de Calcédoine, par le moyen de l'anathême qu'on leur fit prononcer contre Nestorius & fa Dectrine: mais l'Impératrice Théodora qui favorifoit le parti des Acephales, crut pouvoir donner atteinte au Concile ab aliss jam Patribus damnatas reprobat. de Calcédoine, en faifant condamner

l'Empereur. Théodore, Evêque de Céfarée en Cappadoce, entroir dans ces vues. L'Elit fut rendu l'an 546. Justinien condamna les trois Chapitres. Cette condamnation occasionna bien des altercations, que l'on crut ne pouvoir terminer que par un Concile Général. Le Pape Vigile s'étoir rendu à Conftantinople par ordre de l'Empereur; il y effuya diverses persecutions; il représenta que les Evêques Latins devoient être appellés au Concile; mais on passa outre; il fit d'autres propolitions qui ne furent pas plus luivies. Tout cela détermina le Pape à ne pas affifter au Concile; il déclara qu'il donneroit son avis séparément. Le Concile lui fit une déparation de dix-huit Evegues, entre leiquels étoient trois Parriarches & pluseurs Métropolitains: il infifta à ne vouloir pas s'y rendre, & fit après , fon Décrer , appellé conf. titutum, fur les trois Chapitres, que le Concile ne suivit pas, puisqu'il condamna fans restriction les trois Chapitres , c'est à-dire , Théodore de Mopfuefte, quoique décédé, & les écrits impies. Les impiétés écrites par Théodoret contre la vraie Foi & contre les douze Chapitres de S. Cyrille, & la Lettre impie d'Ibas à Maris. Cette Sentence fut foulcrite par cent foixante-cinq Evêques. Le Pape quelquetemps après l'approuva, par une nouvelle conflicution, & deflors il ne refta plus de prétexte aux schisinatiques pour combattre la définition de ce Concile, lequel au reste n'avoit donné aucune arteinte au Concile de Calcédoine, parce que celui-ci n'avoir point approuvé les trois Chapitres. On condamna auffi dans ce Concile; Origene & fes Sectateurs. Ce même Concile, dont Pautorité a été consestée par quelquesuns parce que le Pape n'y avoit point préfidé, étant fur le lieu même, a été CON 693

mis au nombre des Conciles Généraux par les Papes Pelage & Grégoire I. Lib. 2. Epift. 36. lib 1. Epift. 14. C. 9. & 10. dift. 16. L'on remarque cependant que le Pape Grégoire, en parlant des quatre premiers Conciles Généraux qu'il reçoit comme l'Evangile. dans le Canon rapporté fous le mot Canon, ne dit rien de celui-ci, d'où l'on conclut qu'il ne le regardoit pas tout-à-fait comme Œcuménique, ou du moins comme digne de fa vénération ; & en eller , on refta longtemps en Occident de le recevoir, fans tourefois rompre la communion avec les Grecs; les Occidentaux croyoiene que ce Concile fût opposé à celui de Calcédoine; ils se rendirent des que le contraire fut éclairei.

On ne fit aucun Canon de Difeipline dans ce Concile, on n'y rraita que des matieres de la Foi, fur lesquelles on prononça quinze différents ana-

thêmes.

III. Le troisieme Concile Général tenu à Constantinople est celui de l'an 680. compré pour le fixieme Concile Général de l'Église par les Latins; il avoit pour objet la condamnation des Mono hélires, qui foutencient qu'il n'v avoit qu'une volonté & qu'une opération dans Jesus-Christ, contre la Foi de l'Eglife qui a toujours enfeigne que la Nature Divine & la Nature Eumaine de Jésus Christ ont chacune ses propriétés & les opérations diffinêtes & particulieres. Ce Concile fut tents fous l'Empereur Constantin Pogonat & le Pape Agathon qui envoya les Légars à Constantinople. L'Empereur ailifta au Concile qui fut tenu dans un Sallon de son Palais appellé Teullus, avec plutieurs de fes Othiciers. Pendant les premieres fellions, il eut à la gauche les Légars du Pape qui y prélidoient pour le Pape: il y avoit 270. Evèques,

16. Doujat, Pranot Canonic lib. 2.c. 5.n. 9. IV. Enfin le quatrieme Concile Général tenu à Constantinople est le dernier des Conciles Œcuméniques Orientaux; il fut tenu l'an 869. dans une Galerie de l'Eglife de Ste. Sophie, fous l'Empereur Bafile & le Pape Adrien II. qui y envoya fes Legats. Ceux-ci occupoient dans le Concile la premiere place; il y aveit, par ordre de l'Empereur, onze des principaux Officiers de la Cour. La caule du Concile ésoit celle d'Ignace, Pairiarche de Constantinople, indignement & injustement chasie par la faction de Photius, qui fut substitué à sa place. Le Concile condamna ce dernier, le frappa d'anathême avec quarante-cinq Evêques ses adhérants, & Ignace sut rétabli. Le Concile fit enfuite divers Réglements qu'Anastase a reduits en vingt-sept Canons : les Grecs n'en comptent que quatorze; & comme Phorius rentra dans les bonnes graces de l'Empereur; qu'il se tint à son occasion un autre Concile à Constantinople en 870, où il sue rétabli dans le Siege de cette

CON

ville après la mort d'Ignace, les mêmes Grees schismariques ne regardent pas notre quatrieme Concile ienu à Constan:inople comme Général & @. cumenique, ce qui est contraire à la Doctrine de l'Eglife Latine, confiamment foutenue telle qu'elle est exprimée dans le Canon 8, distinction 16, en ces termes: Sancia octo universalia Confilia; id eft, primum, Nicenum; Secundum , Conflantinopolitanum ; tertium, Ephefinum ; quartum , Calcedonenfe ; stem quintum Conftantinopolitanum, er fextum stem Nicanum ; feptimum oftavum queque Constantinopolitanum, usque ad unum apicens immutilata servare , & part benere & veneratione digna babere & que pradicaverunt , et flatuerum modis ommbus legui & pradicare quaque condemnaverunt, &c.

On avoir tenu à Conftantinople un Concile long-temps avant ce dernier, que l'on appelle le Concile in Trullo , ou le Quini fexie, fort estimé chez les Grecs, regardé même parmi eux comme le fixieme Concile Œucuménique, ou du moins comme fon supplément & la fuite, ainfi que porte fon titre Quini - fexta Synodus; il ne contient cependant, que des Réglements & des Canons fur la Discipline. Les cinquieme & fixieme Conciles Genéraux n'avoient fait des définitions que sur la Foi. Les Grecs jugerent à propos de 1enir un Concile, 12, ans après le dernier, c'està dire en 692, où par maniere de supplément aux deux précédents Conciles, on fit des Réglements touchant la Discipline, d'où est venu le nom de Quini-fexie, c'est à-dire, le Concile cinq-fixieme; en appella autli ce Concile in Trullo, parce qu'il fut tenu dans le Sillon du Palais de l'Empereur, appellé à cause de sa forme, en latin, Trailes, qui fignifie Dome. On fit en effet dans ce Concile cent deux Canons qui n'ont pas été reçus dans l'Eglife La i-

CON ne, Balfamon dit que les Légats du Page fouterivirent à ce Concile, mais cerre foufcription ne paroit pas, & en n'y voit que celle de deux cens onze Evêques Grecs, & de Justinien le Jeune qui l'avoir convoqué. Baronius réfute vivement Balfamon, en ce qu'il a voulu donner du crédit à son Conciliabale, ( c'est aini que Baronius appelle le Quini fexte, Erratica Synodus ) en avançant que les Légats du Pape y avoient affifté; il remarque que les Evéques Orientaux, à qui le Pape écoit dans Pulage de commettre certaines atlaires, ne devoient pas fins doute être regardes comme les Légats en cette occasion, & que l'Eglife La ine a si peu recu le Concile en question, que les Députés chargés de le faire recevoir à Rome, exchérent à leur arrivée une révolution, dont, au rapport d'Ansithase, ils eurent beaucoup de peine à se tirer fains & faufs.

Les Principaux Canons qui ont empêché les Papes d'admetire & d'approuver ce Concile, font ceax qui regardent Pétat des Pietres maries, & dent nous avons rapporté les dispositions sous le mot Célibat. Les Grees proteflerent dons ce Concile, 1º, de conferver la Foi des Apô, res & des fix Conciles Généraux, & on condamna les erreurs & les personnes qu'ils avoient condamnées, 2º. On déclara les Canons que l'on prétend it faivre , favoir : les quarre-vingt-cing artribues aux Apotres; ceux de Nicée, d'Aneyre, de Néocéfirée, de Gangres, d'Amioche, de Landicee, ceux des Conciles Genéraux, de Confrantinople, d'Ephele & de Calcédoire. Le Concile approuva encore les Epitres Canoniques de S. Denis & de S. Pierre d'Alexandrie, de S. Grégoire Taumaturge, de St. Athanafe, de S. Bafile, de S. Grégoire de Nysse, de S. Grégoire de Na-

glange, de S. Amphiloque, de Theophile & de S. Grrille. CONSTITUTION, on n'entendoit autrefois par ce nom que la Loi ou l'Edit du Prince : Confirmio vel Edictum eft, gued Rex vel Imperator conftituit vel eduit. C. 4. diff. 2. L'on donnoit autil ce nom d'une maniere vague à toures fortes de Loix écrites : Lex eft Constitutio Stripea. C. 3. dift. 1. Mais I'on dittinguoir d'une maniere particuliere les Loix Eccléfiastiques par le nom de Regles ou de Cinons. Olim Conflitationes Ecclefieftica , Reinla poting quam jara diceianeur ; quia Ecclefia ebaritate potins quam imperio regit. Reges gentium dentmantar corum , vos antem nonfic. Luc. 11. Pafeite gregem , qui in voles eft non coalle fed frontance, focundum Deum, neque dominantes in Cleris, fed at forma & exemplam falli gregis. 1. Petri, c. s. Dans la fuite on n'observa pas la trême diffinction; & quoique dans notre ulage nous n'entendions plus. communement par Conflitutions en matieres Eccléfiastiques que les Décisions & Réglements des Papes, l'on voit dans les Décrétales, tir. 2. & dans les Inftir, de Lancelor, ce nom employé dans la fignification la plus érendue . telle enfin qu'on la donne au terme de Loix. Pour fuivre donc la méthode de cer élémentateur dont nous avons traduit & commenté l'Ouvrage, Voyez nos inflit. du d. canoniq. lib. 1. tit. 2. Nous diftinguerons comme lui deux fortes de constitutions, les civi-

rons meme les mixres.

§ 1. Constitutions Civiles, à les définir comme Laucelot, rélativement aux principes du Droit Romain, font les Lois étables par le Prince, par les Magifettals ou par le Peuple: Sami quas Princep ant Magiffants, aux Perinceps ant Magiffants; aux Perinceps aux Magifants; aux Perinceps aux Magiffants; aux Magiffant

les & les ecclésiastiques; nous ajoute-

puli fibimetipfi fanciunt. Tot. dift. 2. Il est de maxime, suivant plusieurs Canons, que les loix civiles des Souverains & des Peuples cedent aux Loix Eccléfiaftiques; qu'elles ne sont d'aucune confidération, quand elles le trouvent contraires aux S:s. Canons, aux Décrets des Souverains Poutifes & aux bonnes mœurs; mais qu'on peut & qu'on doit même s'en fervir, quand n'ayant rien que de fage, elles peuvent être utiles à l'Eglite : Lex Imperatorum non est supra Levem Dei , sed subtus ; Imperiali judicio non possunt Ecclesiastica jura diffulvi. C. 1. dift. 20. Confticutiones contra Canones & Decreta Prasulum Romanorum, vel bonos mores nullius sunt momenti, C. A. ead. Si in adjuterium veftrum etiam terreni Imperii Leges a Jumendas putatis , non reprehendimus. C. 7. ead. Dans ce dernier cas on ne doir s'en tervir & les alléguer qu'au défaut de toute Loi Eccléfiastique. Gloff. ibid. diet. C. 1. ead. dift. c. 1. de nov. oper. nunc. De ces principes on a tiré cette conféquence. que les loix civiles ne doivent lier ni la personne ni les biens & droirs des Eccléfialtiques . leur fussent-elles savorables, si elles ne sont approuvées & reques par l'Eglife même: Quod ufque adeo obtinet , ettamfi quid in eis flatutum fuerit, quod Ecclesiarum respiciai commodum , nullius firmit at is exift at , nifi ab Ecelefia fuerit comprobatum. Lancelot parle ainfi for l'autorité de la fameuse Décrétale , Ecclefia Sta Maria de Constit. que l'on doit expliquer suivant la Gloie, dans le fens de ces termes; Canfa Ecclesiarum per constitutiones Laicorum definiri non debent. C. fin. de rebus Ecclefin alien. c. 1. dift. 66. c. denique. c. cum ad verum, dift. 96. c. 12. cum Laicis de reb. Eccles, alien. Ce dernier Chapitre pris des Decrets du Concile Général de Litran parle des biens de l'Eglite fur lesquels, dit-il, les Laïcs n'ont aucuCON

ne sorte de droits: eum Laïcis quanvis Religiosis disponendi de rebus Ecclesia

nulla fit attributa peteftas. L'exclusion que semblent donner ces Canons aux Princes féculiers, de rien ordonner en mariere Ecclésiastique. ne se sourient pas dans tout le cours du Droit Canon: on y voit par differents Textes cités fous le mot Abus. & par plusieurs autres, que les Souverains, & fur-tout les anciens Empereurs ont eu le droit de faire des Loix & des Réglements coactifs fur la Difcipline de l'Eglise : Non quod imperatorum Leges , (quibus fape Ecclefia mitur contra haretecos, sape contra tyramos atque centra pravos quo que defenditur.) dicamus penitus renuendas, &c. c. 1. dift. 10. Sententia contra Leges Canenesve prelata, licer non fit appellatione suspensa, non potest tamen subsistere ipso jure. c. 1. de Sent. & re judic. Mais cela n'empêche pas que Fagnan ne soutienne sur led. ch. Ecclefia Sta. Maria, que les Législareurs Laics ne peuvent avoir fur les biens & la personne des Clercs aucune forte de jurisdiction, d'abord: in odiofes absque dubio . dir-il . Clerici non veniunt appellatione populi , & hos eft communis opinto. C. si sententia, de sent. exe. in 60. Si la Loi du Prince est juste & urile au bien commun, alors, dit ce même Aureur, les Clercs étant Citoyens & Membres de la République, ils feront foumis à la Loi commune, ex dictamine ex vi directiva rationit tantum. Fagnan établit cette décision avec Covarruvias & plufieurs autres Docteurs fur la question : si étant permis à un Ecclésiastique par son Evéque de porter des armes, il est puniffable comme réfractaire des Loix feculieres qui défendent d'en porter. ( Nous avons observé ce qu'il faut la dessus fous le mot Armes. ) Fagnan, par une fuite de sa douce contrainte de raison,

dit que les Ministres de la justice seculiere ne peuvent en ce cas défarmer le Clerc, muni de ces armes avec la remission de l'Evêque, sans se rendre coupables de violence & de voie de fait : Nec viget ratio, qued Clerici fint membra Reipublica civilis , & qued non deceat cos publicam tranquillitatem persurbare : nam bec ratio folum concludit ent seneri ex rasionis dictamire ad observanriam Legis fecularis , fed inde non poseft inferri, ut fi cam non observent, fint eis arma auferenda per familiam secularem; kabent enim fuot judices Ecclesiasticos a quibus apprehendi; armis spoliari, ac pro modo culps coerceri & puniri valeant. Ibid. V. Jurifdillion. Nous bornons à cet exemple tout ce que nous avons à dire des sentiments Ultramontains sur l'importante matiere de ce mot.

Nous n'avons presque rien à ajouter ici touchant les principes que l'on vient de voir, à ce qui est dit fous le mot Abus. Art. Contravention aux Ordennances. Là fe trouve établi le pouvoir de nos Rois en matieres Eccléfiaftiques, & l'obligation où font les Cleres de se soumettre à toutes leurs Loix, V. autli l'arr, 10, des Lib. & fes commentaires l'art. 4. & le mot Canon, Dans les rémontrances que l'Affemblée du Clergé de 1665. fit au Roi Louis XIV. on établit, 19. Que Dieu est l'Auteur de toute puissance légitime, fuivant la Doctrine de S. Paul, clairement expliquée par S. Chryfollome, 20. Que Dieu a établi deux Puissances pour le gouvernement des hommes; la spirituelle qu'on appelle Ecclésiastique, & la temporelle. Cette distinction des deux Puissances se trouve établie, non-teulement dans les Décrets des Conciles & des Papes, & dans les témoignages des SS. Peres , mais ausii dans les Loix des Souverains; elle est con-

CON tenue dans un Arrêt celebre, rendu fous le regne de Charles VI. le 14. Août 1385.30. Dieu a voulu que la Puissance spirituelle & la Puissance temporelle foient Souveraines, chacune dans ce qui est de son ressort : c'est la Doctrine des Peres. 4º. La Religion de Jefus-Christ ne diminue rien dans la puissance que Dieu a confiée aux Souverains, M. du Clergé, tom. 11. p. 4. & fuiv. Cette Doctrine du Clerge de France est remarquable, ainsi que l'époque du monument qui la renferme. parce que telle qu'on vient de la lire . on l'a renouvellée dans les actes tameux de l'Assemblée du Clergé en 1765, mais c'est dans son exercice que se rencortrent les difficultés; c'est de l'application qu'on est obligé de faire de ces grands principes aux divers cas que naillent les contestations fur les bornes des deux puissances, il n'est même pas possible d'en parler, comme dit M. de Marca, lans risque ou de se tromper ou d'offenser : An Principi licent de rebus Ecclesinsticis decernere. magna contentione disputatur in quo gravijjimė peccatur a quam flurimis qui profracte & abscisse in alterutram partem hoc vel negant vel affernns. lib. 2. c. 4. n. 1. Voici ce qui dans notre premiere édition femble avoir mérité l'approbation de chacun. " Quoique les Loix de ., l'Eglife aient toujours été diffinguées. , ( alsa funt Leges Cafarum , alia Chrif-"ti, aliud Papinianus, alind Paulus , nofter pracipit. S. Hieronim, Frift. ad "Ocam.) des Loix civiles, quoique "les Ministres de l'une & de l'au-" tre jurifdiction aient un pouvoir &c , des fonctions differentes; ceperdant

"la Jurisprudence Ecoléfiaftique est "quelquefois soumise aux Loix du

"Prince, L'Eglite oft dans l'Erat , &

, l'Etat n'est point dans l'Eglife , dit

, un ancien Pere : Non Respublica eft in

Tttt

Tome I.

Contractor Cinerale

CON 608 " Ecclesia , sed Ecclesia in Republica " est , id est , in Romano Imperio. Optat. "milevit : c'est-à dire , que l'Eglise fait " partie de l'Etat, & l'Etat ne fair "point partie de l'Eglise. Ainsi l'Egli-"ie doit fuivre les Loix du Corps "dont elle fair partie, des que ces "Loix n'ont rien de contraire à la Re-"ligion & à la Discipline universelle "de l'Eglise Catholique. C'est sur ces principes que le Magistrat politique, . qui ne peut rien statuer de lui-même " fur la jurisdiction Ecclésiastique, peur " empêcher néanmoins qu'elle ne forte " des limites qui lui font marquées par "la Loi. Mais les Rois très-Chrétiens " ont encore , dans la qualité de Protec-"teurs des Canons, un titre qui leur . permet d'affermir la Jutifdiction spi-"tuelle, & d'en régler les formes ex-"térieures, conformement aux SS. Dé-", crets & aux constitutions canoniques.,, Il est dit auparavant dans la même Préface, p. 50 conformément à celle de la Piagmatique & à la Doctrine du fixieme Concile de Paris en 829. "que "les Rois, en entrant dans le détail . de la Discipline, ont laisse à l'Eglise ", ce qui est purement spirituel ; ils u'ont " même touché à ce qui se déclare au ", dehors, qu'autant qu'il est mélé avec " la Police du Koyaume. Ce qui est de ", la pure économie spirisuelle, n'est traisé " que par les Ecclesastiques, & on leur men laiffe tenjeurs l'entiere disposition, " d'autant que les Rois font Prosecteurs , de la Defripline Ecclesiastique , non pour ,, y ésablir aucune Police , mais pour sa con-" fervasion. Le Roi Louis le Debonnaire " est appelle dans les Capitulaires: Ads, monitor Legum Ecclefiasticarum, non " Legislator. C'est ce que marque un " des plus zélés défenteurs de nos Li-"bertes, Hotman. Mais pour venir à

" des preuves plus décifives, & qui

, font Loi dans le Royaume, suivons

CON i, ce que preserir à ce sujer S. M. en , l'art. 34. de l'Edit de 1645. ( verb. " jurifdiction. ) Les Princes prétendent " donc limiter eux-mêmes leur pouvoir " à ce qui regarde la Police extérieure " & la Discipline des Mœurs , non-seu-", lement pour faite executer & obset-", ver ce que l'Eglife en a ordonné, mais " pour faire auffi de leur part, tamôt en , qualité de Protecteurs des SS. Canons. " tantôt en qualité de Magistrats politi-" ques des Loix, des Ordonnances & , des Réglements pour le maintien de " la vraie Religion, pour l'honneur & " la dignité de l'Ordre Eccléfiastique, " la confervation des personnes & des , biens destinés au Service de Dieu, & ", la conduite extérieute du Cletgé & , des peuples foumis à leur domination. "Par la ils emploient leur pouvoir " en qualité d'Evéques extérieurs, comme " le qualifioit Censtantin , pour régler , les dehors de la Keligion & pour pu-" nir en Magistrat politique ceux qui ,, contreviennent aux Loix qu'ils out " faites comme Défenseurs de l'Eglise, "Conservateurs de la Discipline exté-" rieure, & Protecteurs des SS. Décrets: 23 ou pour foumettre au moins l'homme " rebelle, que l'autorité Sacerdotale ne , fauroit incliner au bien : Necesse est, "dit un de nos Rois, (Childebert, 35 Conflit. ann. 554. ) ut plebs que Sacer-,, doiss praceptum , non it a mi oportet cufto-, dit , noftro etiam corrigaint imperio. , c'est ou le reduit le droit dont nos "Rois ont joui de tout temps fur la " Discipline de l'Eglise ; & le Concile " de Paris, fi précis .. fi déraillé fur l'é-"tendue de leur pouvoir, n'en recon-" noît point d'autre en leur personne. Ainfi parle Lenglet Dufrenoy dans ia préface du Comment, des Lib. C'est au Lecteur à conférer son raisonnement avec les regles prescrites par le celebte Arret du Confeil d'Etat du 24. Mai

1766, ainfi qu'avec la matiere des mots Cenfures, Libertes, Jurisdiction, Sacrement. Il doit voir auffi les Arrêts du Confeil des 10. Mars, 21. Juillet 1731. rapportés dans la nouvelle collection des Lib. de l'Eglife Gallicane.

Le Roi s'étant fait représenter l'Ariet ten u en fon Confeil le 15. Septembre 1765, par lequel , entr'antres dispositions , S. M. fe feroit réfervé de faire counoirse d'une maniere plus exreffe fes intentions ultérieures fur les objets importante tenfermes dans les Aftes qui venoient de paroitre au nom de l'Ailemblée générale du Clergé de son Royaume : & S. M. étant informée des divertités d'opinions, des interprétations litigieufes & des réclamations auxquelles la feconde partie desdits Actes auroient donné occalion.

Confidérant combien il eft effentiel pour le bien de la Religion & pour colui de l'Etat , qui ns penvens être separes, d'empéchet qu'on n'a-gire dans son Royaume des questions témé-saires ou dangereuses, non-seulement sur les expressions qui peuvent être différemment entendues; mais fur le fond des chofes momes; elle auroit réfolu d'apportet à ce mal naissant, le remede le plus prompt & le plus capable d'affermir l'uraon qui doir régner entre le Sa-

cerdoce & l'Empire. Et dans cette vue elle antoit jugé nécessaire, en attendant qu'elle foit en état de prendre à ce fuiet les melures définitives que fa fageffe & fa piété lui fuggereront , d'arrêter des-à présent le cours de parcilles di putes, & de expedier, comme il appartient à fon autorité, les principes invariables qui tont contenus dans les loix du Royaume, & notamment dans les Edits de 1611. & de 1695. &

dans l'Arret de fon Confeil du 20. Mars # 73 L. Principes fulyant leftuels il est incontestable, que l'Eglise a reçu de Dieu même une véritable autorite, qui n'est fubordonnée à aucune autte dans l'ordre des chofes spirituelles , ayant

le falut pour objet. Que d'un autre côté, la Puissance temporelle, émanée immédiatement de Dieu, ne zeleve que de lui-feat, & ne dépend ni directement, ni indirectument d'aucune autre Puiffance qui foit fur la terre.

Que le gouvernement des choses humaines , & tour ce qui intérelle l'ordre publie & le bien de l'Etat, est entiérement & uniquement de son ressott, & qu'il n'y a aucune Paiffance qui, fous quelque prétexte que ce wit, puiffe, en aucun cas, affranchir les Su-

CON jets, de quelque tang, quainté & condition qu'ils foient, de la fidélité inviolable qu'ils doivent à leut Souverain.

Qu'il appartient à l'Eglise seule, de décider ee qu'il faut croire , & ee qu'il faur pratiques dans l'ordre de la Religion , & de determiner la nature de fes jugements en matiete de doctrine, & leurs effets fur l'ame des Fideles fans que la puissance temporelle puisse, en aneua cas, prononcer fur le dogme, ou fur ce qui est purement spirituel.

Mais qu'en même temps la Puillance temporelle, avant que d'aurerifer la publication des Décrets de l'Eglife, de les rendre Loix de l'itat, & d'en ordonner l'exécution avec défenfes, fous des peines temporelles, d'y contrevenir, a droit d'examiner la forme de ces Décrets, leur conformité avec les maximes du Royaume, & rout ce qui, dans leur publication, peut altétet ou intéresser la tranquilli-té publique; comme aussi d'empêcher, après leur publication, qu'il ne leur foit donné des qualifications qui n'auroient point éré auto-rifées par l'Églife.

Qu'indépendamment du droit qu'a l'Eglise, de décider les questions de doctrine sur la foi & la regle des mœnts , elle a encore celui de faire des Canons ou Regles de difcipline, pour la conduite des Ministres de l'Eglile & des Fideles , dans l'ordre de la Religion; d'établir ses Ministres, ou de les deftituet, conformément aux mêmes regles, & de fe faire obeit , en impofant aux Fideles . fuivant l'ordre canonique, non feulement des pénirences falutaires , mais de véritables peines spirituelles, par les jugements ou par les cenfures que les premiers Pafteurs ont droit de prononcer & de manifester, & qui sont d'autant plus rédourables, qu'elles produisent leur effet sur l'ame du coupable, dont la la reliftance n'empeche pas qu'il ne porte, malgré lui, la peine à laquelle il est con-

damné. Mais ou'à la puissance temporelle seule appartient, privativement à toute autre autorité, d'employer les peines temporelles, & la force visible & extérieure fur les biens & fur les corps, même contre eeux qui réliteroient à l'autorité spirituelle, & qui contreviendroiene aux regles de l'Eglife, dont la manutention extérieure & la desense contre toute initaction, est un dtoit de la Puissance tempotelle , comme elle en est un devoir.

Qu'en conféquence , la Puissance temporelle protectrice des Canons , doit à l'Eglife le secours de lon auroriré pour l'exécution des jugements prononcés contre des Fideles, faivant les regles canoniques,

Mais sa'elle ne doic pas moins veiller à la confervation de l'honneur des Capores, lori-qu'il leroit compromis par l'inexération et formes tequiries, & qu'il mente ceux qu'il le feroient écartes de ces formes & des tegles fa-

generat établies,

Our es droir, que donne an Souverant qualtre d'Eveque du dehors & de vengeur des regles ancientes, droit que l'Églife a fouvent inroqué elle-même pour le mântien de Torte & de la Diffipline, ne s'éctual point à invoir illeace aux Patieurs fur l'émaignement de la pois & da la Morale Eva-gelique.

Mais qu'il empeche que cho'me Marière ne noit indépendin de la Paliance temporelle en et qui concras fet fonction; extreivares, apparrenant that al Purice public, et qu'il consta au Sumerain, le moyen d'extret de fon Royanme des diputes étrangeres à la foi, de qui en pourroient avoir lieu fans nuire é, alemnet au bien de la Renijon 8 à desii de l'Ara.

Oril appartent à l'Autorité spirituelle, d'examinet et d'approuver les lastituts rengieux dans l'ordre de la Religion, & qu'elle feule peut communer les veux, en dispense, ou en

relever dans le for intérieur,

Mais que la Punflaue temporelle a droit de déclaret abufit & non valadement doits, les vous qui d'armètent pas été founts fairent les regles canoniques & civiles i comme autil d'assent ten que ne pai ainettre des Chree Religious, fuivant qu'ils pouvent ette utiles ou campetent Lans l'Etat, mené accéluré ceux qui s'y l'etolent etablis contre lefoutes regles , on qui devirancient muilibles à la tranquillite de la tranquillite.

publique. .

Qu'enfin, outre ce qui appartient effentielliment à la ridiante pirticulei, elle joux-encore aussi le Royaume de plutieurs droits & pravileges far ce qui regrate l'appareil extricuta d'an Tribunal positic, les formalites de l'or, re ou du thje justicutie, per recution forcer east jegements far les copps ou far les biess, les obigements far les copps ou far les biess, les obigements de les courses de les obies de les obities excisions de les courses, de en géneral, rout ce qui ajoute la terreat des jenns temporchies

à la catatre ces peines paritealies. Mais que ces course de provinces accoración pour le bien es a Keligion & pour l'assanties pour le bien es a Keligion & pour l'assanties accoración de la companya del la companya de la companya del la

CON

Le Roi rendra toujous su cliers de fon Rosams, la juttice se coire qu'il et covraine, de la vétice de cas manine; invisibiles, qui feverat de fondaumen à l'independance ser deux Puillances, qu'il les foutestat tonteance le mane zels à qu'il ne cetiera junar de reflecter out fou enleagement & par saucemaple les liens de ficilité, d'Amount & Obelina per les liens de ficilité, d'Amount & Obelina

ce qui unificet les Sajetes à leur Souvenia, Et S. Alt pédictre égarcement de Pobligation of elle est oc tendre ell-meme, & ce fina construir aut équiton de Plaglic universelle, le transferent en manuel tonn, le centre souver transferent en manuel en en propriet transferent en manuel en en manuel est souver par le centre en un régistre les bourses par Douc lis-meme a cetobier par de bond les Artiglion & la transguiller des les bourses par Douc lis-meme a cetobier par de bond les Artiglion & la transguiller des les bond es la Kriglion & la transguiller des les bond es la Kriglion & la transguiller des les bond es la Kriglion & la transguiller des les bond es la Kriglion & la transguiller des les bond es la Kriglion & la transguiller des les des la centre des la centre des les des la centre des les des la centre des la centre des les des les des la centre des les des la centre des la centre des les d

Et S. M. étant perfundée que rien n'est plus instant dans les circonftances présentes, que de metite hors de toute atteinte ces principes inviolables fur les limites des deux Paiflances, & d'adermir entr'elles ce concours fe effentiel pour leur avantage réciproque, n'a pas eru devote différer plus iong-temps de tenouvener les Loix faites a ce fujet, de proiette te tout ce qui pourtoit s'oppoiet a leur exécution, & d'unpoter au furplus par provision, comme elle a qu'il fait par fon Arret du Confeil du so. Mars 1738, un fileace général & abiolu fur tout ce qui pourtoit exciter dans fon Royaume, du trousie & de la arviron fut une mariere fi impattante. A quoi voulant pourvoir: Jai, le tapport, & tout coalideré.

Le Roil étant en fon Confeil , a cedomete de orloane, que les Orloanenes : Elis, Dechrations & Lettres Patentes ecocentate la nature, l'éteraine de les bonces de l'ormaterie fortundel et ne la puilfance focusire, parament les faits de moit de Mars 1881. & Avril 1895, fetont executes (fon leur ne general en control de moit de Mars l'en de Control executes (fon leur ne general en cans tout fon Royagane, Erest et de Control executes (fon Royagane, Erest et de C

& gars de ton speniance.

Veat eu confequence 5. M, que les quarte proportions artect en l'Alfanode des Eréques-se fou Royaume convoques extractionate ranere 163 et elet, en lacite annez 163 et de l'estate de l

Fait défentes à tous ses Sujets, de quelque état & condition qu'ils toient, de men entreprindie, foate ir, ecure, composer, imprimer, fendre ou distribure directement ou indirectement, qui soit contraire auxilies Maximes 60

aux principes ci-defius tappelles.

Golonie en outre S. M. que l'Arrê de fon Contol de los Alexs 1741. Then exteuré lo Contol de los Alexs 1741. Then exteuré lo est faitair fait et se poules habititions & cefent \$4 toutes prilimans, de tren extires, poblici ou douteire qui pointe entre à reconvelle des dispares, élever des contellations no l'aire natitité de poplinos différentes sur laite natitité, so la limpofair de nouveau, & par provinten un finere gifériel à a l'olle fine et dojet.

Exancre S. M. & réasmons enjoint à tous Archevêques & Ereq es de fon Royaunie, de veiller chaquin dans fon Diocee, à ce que la tranquilliré qu'elle veur y maintenir par la esffation de co-tes disputes, y toit cantualsement

& hav.olan.e...ent conferver.

Se effer a S. Ma's del feule, de prendre, l'Aprav de et un grelle jagre al propo decitoife accilimment caus l'au Confol de mème dans l'Aute Epfonya), les matères qu'elle ethineza. L'Aute péronya, les matères qu'elle ethineza plar en plus les décits livridali las dis deux patientes, unaisonie exactérie l'amb qui deix y région; pour le lina consuma de l'Aglife de l'aute, de giodeniment pour metre à la toutre les diquests de contentiment tellatives aux les diquests de contentiment de la contentiment de l'aute de l'accident de tembre de Clego mai lattice davic de l'Asfembre de Clego mai lattice davic de l'Asfembre de Clego mai lattice davic de l'As-

Le tera le godant Arte imprime, pe l'Éée affinh par tour ob from lera Englett S. M. à tras Jujes cancon en droit fo , normans en S. Eistenant Gréval de police le la Ville de Parly, comme auti sur Lieu ennats conference per sur se Jujes de Police de aver ville y de teur la mais à l'accionno ou contora as petera riet. Pet la Conference de la Conf

§ 1. Constitutions Eccussiasticalus, Regulièrement les Canonilles dubraguent trois lorres de conflictutions Decelifialtiques. La première comprend les Ordonances des Conciles. La teconde les Decrets des Papes & même des Evêques, fats hors des Conciles, of the Conciles of the Papes de Memeria des Evêques, fats hors des Conciles, et les Santences des Peres.

Les Ordonnances & décifions des Conciles font plus partituliément appellées Canons; mais Lancelor donne ce nom a ces trois fortes de contitu-

tions indiffindtonen : Cunenum quidem alit funt fraguta consilierum , alis decreta Pontificum aut dilla Santforum. Et en effet ce nom de Canon, qui fignifie regle, ne fera jamais donné improprement à toute Loi lieclefiastique qui tient lieu de Réglement dans Péglife; c'est pourquoi nous avons préféré d'expoter fous le mor Canon, les principes qui conviennent à toutes fortes de conflitutions Eccléfialtiques en général. Nous n'y reviendrons pas, Nous ajouterons feulement que les Canoniftes distinguent encore trois especes de conflitutions des Papes: favoir, les Décrets, les Decrétales & les Referits : les Décrets font les Reglements que le Pape fait fans avoir été consulté par aucune personne; les Décrérales lout des conflitutions que font les Papes à la priere ou for la relation des Evêques ou de quelques autres perfonnes qui se sont adreilees au St. Siege pour la décition d'une affaire Eccléfialque; les Referits font des Lettres Apoftoliques, dont nous expliquons la forme fous le mot Reseris. On pourroit encore mettre au rang des constitutions des l'apes les regles de Chancellerie. V. Regle , Canon , Concile , Pape , Synode , Droit Caron , Loix.

Les confitutions canoniques font prétérables à toute opinion particuliere. c. ne innieuris de confite. c. 3. dist. 4-

V. Opinion.

Nous n'avons pas autre chole à obferre fire cer atricle par rapport à la France, que ce que nois avons dit fous la mot Comm, ob l'on ovir quand & comment les conditutions émanées du l'ape, de Conciles même, font reçues de exécutées dant le Royaume, Nous remarquerons ici, que les Ordonnances de nos Rois de les Arriès des Réglemons forment partin nous les Arbiès.

partie de notre Dioit Canonique la plus importante. V. Dreit Canonique. On pourroit les mettre dans une large fignification au rang des conflitutions Eccléfiaftiques du Royaume, ou au moins des conflitutions mixtes que nous allons définit. V. Ordomance.

6. 3. CONSTITUTIONS MIXTES. On chome en oma ux conflictions Eccléfisiliques qui regardent des choies qui ofon en parie forricuelles, & en partie temporelles, comme certaines cenfures, le mariage, les bénéfices, &c. Ces fortes de conflictions qui par rapport à leur obje font les plus nombreules, re font pas ordinairement diflinguées des autres.

\$. 4. Constitutions, Ordres Religieux. V. Regle.

S. S. Constitutions Apostoliques. V. Droit Canon.

CONTENDANT: c'est la même chose que concurrent. V. Concurrent, Concours.

CONTESTATION EN CAUSE, Souvent le droit Romain, une cause ésoit cenfée contestée au moment que le Juge en avoit eu connoissance ; Res in judicium deducta non viderur , ft santum postulario simplex celebrasa sis vel actionu species ame judicium reo cognita; inter litem enim contestatam & editam actionem permulsum interest; lis enim sunc contestata videsur, cum judex per narrationem negotii audire caperit. L. 1. cod. de litiscont. Par le Droit Canon une citation judiciaire fussit aussi pour former le litige & rendre la chose comme un gage de la justice, à quoi l'on ne peut toucher tandis qu'il est dans fes mains; mais on doit favoir que par ce même droit les citations font toujours accompagnées de la communication des tirres. C. elim de causis, Voyez les Instit, du Droit Can. lib. 3. sit. 4. Il y a une regle de Chancellerie CON

38. non ftetur commissions post conclusionem, qui défend d'avoir égard aux committions Apostoliques alléguées après la conclusion de la caute ou comme nous disons, quand le proces est en état, & que les parties ne peuvent plus avancer aucune raifon de droit, ni de fait, à moins qu'il n'y soit dérogé par la commission même, comme c'est presque de style : Irem flatuit & ordinavit , quod in commissionibus de justicia , seu mandatis etiam confistorialibus, per eum, seu de ejus mandaso, vel auctorisate in causis in quibus conclusum existat in posterum concedendit. esiams in eis de conclusione hujusmedi implicité vel explicité mentie facta fuerit, nihil censeatur esse concessum, nisi per concessionem commissionis bujusmedi derogetur expresse.

En France la citation est bien aussi tries luivant Part. 6. du tit. 2. de l'Ord, de 1667. mais rélativement à notre questions on trouve dans la même Ord. du tit. 14. un article portant que la cause fera reune pour cos-cellée par le premier Réglement, appointement ou jugement qui interviendra, après les défenses fournies, com multi-partie les défenses fournies, com multi-partie par les présidents de la comment de les des des les des le

core qu'il n'ait pas été fignifié. En matiere criminelle on n'est pas bien d'accord dans ce Royaume. L'est uns álient que la contestacion en casfe fait des l'instant que l'accusé a lie bi l'interrogatorie ou qu'il est contumax: les autres la renvoient après le recolement de la confrontation, & fi l'on en croit Bornier, cette demiere opinion est la plus commune.

Il femble par une suite de regles établies sous le mot Procédure qu'on doit suivre dans les matieres Ecclésatiques comme dans les autres la disposition de l'Ord. de 1667, en ce qu'elle

erdonne touchant la contestation en eause; & en général, cela est vrai; comme par rapport à la contestation serieuse qui doit précéder l'ouverture de la régale dans les cas dont il est parlé sous ce mot. Cependant, suivant la Jurisprudence des Cours, une simple affignation au dévolutaire acquiert droit à l'impétrant ; mais c'est là une exception que mérite la cause d'un dévolur, & qui est fondée fur le rexte même du Concordat. tit. depacificis possessionibus. S. 2. Rebuff. vid. n 170. Le Parlement de Paris s'écurte aussi de la regle générale en faveur du Droit éminent de la Régale. V. Régale.

CONTINENCE. V. Célibat.
CONTRAINTE PAR CORPS est le
droit qu'a un créancier, de contraindre en matiere civile son débiteur par
emprisonement de la personne. V.
Emprisonement.

mprijonnement.

Les Ecclésiastiques constitués dans les Ordres Sacrés, ne à cultu divino avocentur, jouissent en France de l'exemption de la contrainte par corps pour detres civiles, même pour dépens audelà de doux cens livres, adjugés contre eux. L'Ordonnance de Moulins qui ordennoit en l'art. 48. la contrainte par corps après les quatre mois de la condemnation fans parler des Eccléfiaftiques, avoir d'abord fair douter fi ces derpiers éccient compris fous fa difficition. On obtenoit dans ce doute diverses contraintes contre les Clercs. Le Syndic Général du Clergé en porta ses plaintes au Roi Henri III. qui en contéquence fit le 5. Juillet 1576. la Déclaration fuivante.

"Nous à ces caufes, défirant conferrer ledit Etat Eccléfialique en la fplendeur, digniré & autorité accoutumée, & en ses privileges & préémisences, & faire effectuer ledit Arrêt;

CON 701 pour fatisfaire à la supplication & Requête dudit Syndic Genéral, avons par l'Arret de notre Confeil . dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons, & ordonnons, que toutes & chacunes personnes constituées ès Ordres Sacrès ne pourront dorénavant être prifes au corps, ni conftituées prisonnieres par condamnation & Ordonnance de justice à faire, de payer leurs dettes dans lesdits 4. mois, portés par nos Ordonnances, & pour le payement des décimes & autres subventions ordinaires & extraordinaires. quint & require, lods & ventes, & autres droits Seigneuriaux, qui pourroient être dus à nous & autres Seigneurs féodaux: réfervant néanmoins aux créanciers & autres, la faculté de procéder par faisses, exécutions & autres voies de droit, sur les biens & temporels deld. Ecclésiastiques, ainst qu'ils verront être à faire , & qu'il est accourume, nonobstant ladite Ordonnance portant contrainte par corps . contre toutes personnes , après lesdits 4. mois passes & expirés , à laquelle pour le regard des Ecclésiastiques, nous avons dérogé, dérogéons, & à cet effet défendons expressément à toutes personnes, & aussi à rous Huissiers & Sergents, de faire aucun emprisounement desdires personnes Ecclésiastiques , en verru de la susdite clause d'Ordonnance, Jugements & Arrêts; & a tous Géoliers de les recevoir en nos prisons & autres, fur peine de tous depens, dommages & interers, & d'amende arbitraire au propre & privé nom deldits Créanciers, Huissiers, Sergents & Géoliers, Si Donnons, &c.

Le Clergé eut le foin de faire confirmer cette Déclaration, par les Etats tenus à Blois trois ans après: l'art, 53, de l'Ordonnance de ce nom, porte : " que les personnes constituées es Or-

On demande si un débiteur condamné ou autrement engagé par des detres, peut se soustraire à la contrainte par cotps, en prenant des Ordres, ou en entrant en Religion? On zépond que non, lorsque le débiteur ne prend ce parti que in frandem ereCON

ditorum , quia nemini fraus patrocinari debet; mais comme il n'est pas souvent aifé de reconnoîrre la fraude dans un pareil cas, on doit mettre cette question au rang de celles qui par le fait déterminent le point de droit.

Quand la contrainte par corps après les 4. mois avoit lieu, il fut jugé que l'Eccléfiastique qui s'é:oir fait ordonnet dans l'espace de 4. mois, restoit roujours foumis à la contrainte, Brodeau fur Louet, lett. C. ch. 3t. Er par autre Arrêt rapporté par Montholon, art. 119. le contraire fut jugé en faveur d'un Eccléfiastique, qui n'avoit pris des Ordres que depuis les 4. mois expirés. Despeisses, tom. 1. p. 649. de l'anc, Edit. Par une consequence de cerre même distinction, un Ecclésiastique qui en contractant auroit tu fa qualité, ou qui seroit tombé dans quelque cas où il y auroit du crime ou de la mauvaise foi , comme dans le stellionat , la banqueroute frauduleuse, &c. Dans tous ces cas le Privilege cefie; ce ne fut que sous cette modification que le Parlement de Paris enrégistra l'art. 23. de l'Edit. de 1606. V. Nigues Prifon.

On voit fous le mot Comptable, fi un débiteur peut prendre des Ordres, ou

entrer en Religion. CONTRAT (Assemblée DU) on voit sous le mot Assemblée la distinction qui se sait entre l'Assemblée du Contrat & l'Assemblée des Comptes, par rapport au Clergé. Nous n'avons rien à ajouter à ce qui est dit au même endroit, touchant l'une & l'autre de ces Assemblées; mais par rapport au Contrar même, il est bon de distinguer ici les cérémonies & la forme extérieure qui l'accompagne d'avec la teneur même de l'Acte. On voit sous le même mot A Jemblée du Clergé, comment se passe ce Contrat, où & par qui il est

figné

figné sous le moc Décime, Dons Gratuirs. On voir un exemplaire du Conretat même, tane de celui qui se fiit pour l'impossion ou la levée des décines ordinaires, que pour les dons gratuits de subventions exeraordinaires sous les mots Décimes, Dons Gratuits.

5 1. CONTRAT DE MARIACE Se prend quel quessis pour le consentement folomel, prété par le mari & la semme en face de l'Égisse, & comme rel, il est Sucrement, quelquessis il se prend pour l'Acte qui contient les clautes & conventions faires avant ou après ce consentement entre les parties, V. Merière, Finacailles.

CONTI(AVENTION. Il faut voir la matiere de ce mot avec sa définition, dans le Dictionnaire de Droit

Civil, V. aufli le mot Abus. CONTROLE, CONTROLEURS. COMtrôle oft une formalité qui a pour objet , d'assurer davantage la vérité des Actes, & d'empécher les fraudes au préjudice du tiers. Il faut distinguer le contrôle des actes ou provisions concernant les bénéfices, d'avec le contrôle de tous Actes passes devant Notaires, Voyez pour le premier le mot Infinuse tion. Il ne s'agit ici que de l'autre, dont les Actes Eccléfisstiques ne font pas tous exempts, comme on vas'en convaincre: l'Edit du mois de Mars 1693. eft le Réglement fondamental de cette espece de contrôle, ordonné aussi pour certains actes de procédure; car l'Edit du mois d'Août 1669, abrogeant la formilité des Records, établit le contrôle pour les exploits autres que ceux faits de Procureur à Procureur. On peut voir les explications qu'a reçu cer Edit par différents Arrêts du Confeil dans le Dictionnaire de Droit Civil & de Pratig, verb. Contrôle. Le Clergé obtint par un de ces Arrêrs du 20, Octobre 1670, que les exploits

CON 705 qui feroient fuits dans les Officialités à la Requête des Promoteurs, feroient déchar-

gés du contrôle, M. du Clergé, r.7.p. 37 t. A l'égard des Acles Ecclénaftiques paffes par devan: Notaires, ou ailleurs. M. Brunet en fan Not. Apoflolig, tom. 2, liv. 1. ch. 18, die qu'il faut le fervir de la regle propose par l'Arrêt du Confeil du 12. Juillet 1695, la Déclaration du 10. Mars 1606, celle du 28. Octobre 1698. & par l'art. 7. du Tarif du 14. Juillet 1699, pour connoître les Actes Eccléfiaftiques qui fon: fujers au con:tôle & ceux qui ne le font pas. Or cette regle est que les Aftes Eccléliaftiques qui ont accoutumé d'érre fignés par les Archevêques & Evêques ou même leurs Vicaires Généraux & Officiaux, fans le ministère des Notaires, foront exempts du droit de contrôle: tels font les Actes fuivants, Approbations, Atreftations, Dimiffoires, D.f. penfes, Entérinement, Erections de hénéfices . Exaat , Falminations , Inftieurions, Leures d'Ordre, Permissions, Provisions, Vifa, Unions, Au contraisra les Actes Eccléfiastiques sujets au contrôle font ceux qui ont accourumé d'être passes par devant Notaires.

Cette regle dont M. Brûner veux que Pon fe ferve pour faireune diffinétion que l'on a fouvent intérêt de faire, n'est pas filie sui figinérale qu'elle ne reçoive ou puille recevoir par de nouveaux Edits burfus, des l'emissions dont on va voir det exemples en 14rr. 1, du tarif de 1722. & dans l'Arrêt du conrôle du 3. Mass 1739, dont nous parlons ci dell'aux.

done nous parions et debuux.

Art. 1. Afte Ecelffightpuer: les droits en feront payés; favoir, pour les nominations ou préfenations à benéficer, par Parrons Eccléstaftiques ou Laïs, permutations, démaffions, réfignations, provision données par les Abbes, Abbeffes, 15-ménieres & autres Collageurs.

collations accordées par ceux qui ont droit d'Indult, celles données par les Chanceliers des Eglifes & Univerfités, à ceux qui font nommés par S. M. fignifications des Lettres d'Indult . de joyeux avénement & ferment de fidélité, informations d'âge, vie & mœurs des personnes nommees aux Archevêchés & Evêchés, procurations pour prendre possession de bénéfice ou dignité, celles pour se démettre, celles qui portent réfignation ou rétrocellion, ou qui seront conçues dans les termes qui pourront dispenier les Résignataires de paffer d'autres Actes par devant Notaires pour parvenir à l'obtention des provisions, prifes de possession, oppolitions & interpellations, que les parties désireront saire pour la conservation de leurs droits aux Patrons, aux Elifants, Collaceurs & Collatrices; cessions sous le bon plaisir du Roi. d'Indult des Officiers du Parlement de Paris, cessions & échanges des Patronages d'Eglise, procès verbaux de sulminarions de Bulles, ou Visa de fignature de Cour de Rome, ceux d'election à une premiere Dignité d'Eglise Cathédrale, Collégiale ou Conventuelle. ceux de bénédictions d'Abbés ou d'Abbesses, réquisitions de confirmation, & les concordats au sujet des Archevêches, Evêchés, Abbayes, Dignités & autres bénéfices fur procès mús & à mouvoir pour raison du possessoire desdits bénéfices, création, réduction & extenfion de penfion créée & à créer en Cour de Rome, 5. liv.

Les commissions d'Archidiacre pour desserver une Cure, compromis & expédicions des Sentences arbitrales, entre seuls Ecclésissiques, pour raison des droits appartenants à leurs Eglises, & les Actes de vêture, noviciat ou profession dans les Monasteres, 2. liv. Les Actes de vêture & de pro-

CON
fession dans les Ordres des Mendiants

feront contrôlés, gratis. Les nominations de Gradués, ptoeurations pour compromettte, requérir, réfigner, céder ou retrocéder un bénéfice, celle pour notifier les noms, titres & qualités de Gradués, pour confentir création ou extinction de penfion, révocations desdites procutations, rétractations, significations desdits Actes & des Brefs, Bulles, Signatures, Rescrits Apostoliques, des Concordats & attestations de temps d'étude, notifications de dégrés & autres représentations, réquisitions de Visa, de sulmination des Bulles, d'admission à prendre l'habit, à faire noviciat & profesfion, celle pour fatisfaire au Décret d'une provision de bénéfice régulier, & celles faites aux Curés pour publiet aux Proncs des Messes, les prites de possession, en cas de refus des Curés, Actes de refus d'ouvrir les portes pout prendre possession ou autrement , oppofitions à prifes de possession, Lettres d'intronisation, & les répudiations des provisions . 1. liv.

Le tarif arrêté en 1708. regle le taux du contrôle pour certains Ades, principaux, dont l'article cité du tarif de 1722, ne fair pas mention : nous le rapporterons ici, après avoir observé que nos Rois ont quelquefois établides contrôles & des Contrôleurs particuliers pour certains Actes Ecclesiastiques passés ailleurs que par devant Notaires, comme pour les expéditions des Banquiers , V. Banquier. Pour les comptes de décimes , V. Receveur. Pout les régistres des Curés, dispenses de bans, V. Régistre. Et enfin pour le contrôle des Infinuations Eccléfiastiques même, dont nous parlons fous le mot infinuation, remarquez austi que tel Acte qui est exempt du contrôle n'est pas exempt de l'infinuation. V. ci-deffous

ce qu'a réglé l'Arrêt de 1739. V. aussi

## Extrait du Tarif de 1708.

Baux des revenus des biens dépendants des brénfices, ceux das Eglútes, Commanderies, Hópiraux, Univeriéts, Colleges, Fabriques, Conféries, & autres Gens de Min-morre, Communautés feculieres & régulieres i ron pullés par devan Notaire, ( v. Bail, ) & contrôles à peine de nullié & de 200. liv. d'amends ; les droirs payés fur le pied d'une année du loyer en argent, effeces ou autres chofes qui feron évalues fans diffaction des charges & redevances jafqu'à cinquante livres exclufrement.

De 50. liv. à 100. liv. 1. liv. De 100. liv. 2 300. liv. 1. liv. 15. f.

De, &c. De 6000, liv. à 10000, liv. 20, liv. Confliuuion de pendion ou rentes viagres, foit pour dotation de Religieux ou Religieux ou Religieux ou Religieux ou Religieux ou Religieux et later aux Afpirants par leurs pere, mere & autres, leurs parens & amis, & pour quelqu'autre cas que ce puillé être, les droirs féront payés lur le pied du capital au denier dix, favoir jufqu'à 100, liv. exclurement.

De 100. liv. à 200. liv. 1. liv. 10. f. De 200. liv. à 300. liv. 1. liv. 15. f.

De, &c.

De 500, liv. & au-deffus, 12, liv. Conflututions de tirres cléricaux ou facerdotaux faits par l'Afpirant à l'Etat Eccléfastique fur fet biens, fur le pied du revenu annuel du titre, favoir jufqu'à 50, liv. exclusivement, 1, liv.

De 30. liv. à 100. liv. 2. liv. Et au-dessus de 100. liv. les droits feront payés en augmentant à raison de 20. sols pour chaque cinquante livres où le plus sort droit demeure sixé,

CON

Fondations où les fommes en principal feront défignées, ou par eftimation, les droirs feront payés fur le même pied que les conflitutions de pentions ou rentes viageres ci-déllus, favoir jusqu'à 100, liv. de capital exclusivement, 15, 6.

De 100. liv. à 200. liv. 1. liv. 10. f.

De 200, &c.

Transaction, accord, atermoyement où les sommes seront désignées jusqu'à 100, liv. exclusivement,

De 100, à 200, liv. 1, liv. 10, f. De 200, à 400, liv. 1, 15, f.

De 500. à 1000. liv. 1. 15. f. 3. liv. De, &c.

De 40000. à 50000. & au dessus, à quelques sommes qu'ils puissent inon-

ter, "O liv, Transschion, accord, atermoyement & autres Actes où les sommes ne seront pas désignées, & dans lesques les choses qui ont fait la matiere desdits Actes ne seront & ne pourront être estimées ni évaluées, quoique par lesdits Actes il y ait des dommisges & intérêts, frais ou dépens liquides à des intérêts, frais ou dépens liquides à des

fommes certaines, fera paye, 50, liv.
Pour tous les Actes qui ne le trouveront point expressement compris
dans le présent tarif, les droits en leront payés sur le pied de ceux auxquels

ils auront rapport. Et à l'égard de ceux qui ne pour-

ront recevoir d'application, ils feront réputés Actes simples, & les droits en seront payés sur le pied d'onze sols.

Pour les Conrrats & Actes qui renfermeront différentes difpolitions, il n'en fera payé qu'un droit : mais il fera pris fur le pied de l'arricle le plus fort de tous ceux du préfent tarif, auxquels leldits Conrtats & Actes pourront avoir rapport.

Tous les Actes mentionnés au pré-

V v v v 2

" seront tenus de faire contrôler dans " la quinzaine du jour de lour date, , tous les Actes sujets à cette forma-"lité, à peine de nullité, & de 200. , liv. d'amende pour chaque Acte qui "ne fera pas contrôlé dans ledit délai, " conformément auxdits Réglements. , veut que conformément à la décla-, ration du 9. Avril 1716. tous les Ac-"tes de vêture, noviciat, & profef-, fion, foient exempts des droits de "contrôle & de tous autres; veut pa-, reillement qu'il foir fursis à cources " pourfuires contre les Communautés " de Religieux & Religieuses pour le s, paiement des droits d'infinuation des , dorations, dont il n'y a ni contrats ni ,, quittances passes pardevant Norai-"res , jusqu'à ce qu'autrement il en ait " čić ordonné. "

Cet Arrêt laissant encore le Clergé expolé aux mêmes inconvénients d'une trop grande recherche d'Actes, il offrit pour s'en exempter une fomme de 120000, que les Fermiers accepterent. Un Arrêt du Confeil du 30, Août 1740, autorifa cer abonnement a mais pour favoir bien spécifiquement quels sont les actes Eccléfisftiques sujers au Contrôle, il fut rendu un autre Arrêt sous la même date, portant (art. 2.) , que les délibérations qui feront prifes .. Jans les Chapitres des Chanoines & des " Communaurés féculieres & régulières ,, de l'un & de l'autre fexe, ainsi que , celles qui feront prises dans les Bu-,, reaux de régie, d'administration des "cenvres & fabriques, des Hôpitaux, ., mation & œuvres de charité, demeu-,, reront exemptes du droit de contrôle, , lorsqu'il ne s'agira dans lesdites dé-,, liberations, que d'inflituer ou des-, tituer des Officiers du bas Chœur; ", de régler le setvice intérieur de l'Eglife; de la correction de quelqu'un , des Capitulanis; de députation d'un Evéques, & qui ont accoutumé d'être

"Chanoine ou autre perforne pour ,, vaquer , foit à la fuite des procès, , for a l'administration des biens ru-.. raux . à la réparation & réconstruc-"tion des maifons & fermes, ou enfu ,, en quelqu'autre chose que ce soir, , ( pourvu que ce foir en forme de " délibération . à la pluralité des voix. ) "fi ce n'est que ces actes fusient pro-"duits en justice pour sormer quelque ,, demande, ou qu'en vertu des pou-,, voirs y contenus, ceux qui auroient lef-, dits pouvoirs vinffent a paffer quel-,, ques actes dans leiquels lefdits pou-" voirs leur fervillent d'antorifation ; "& fans que leftites déliberations ve-", nant à être produites en justice par " forme d'exception , elles puissent être "affujerties au contrôle. Art. 3. n'en-, tend pareillement Sa Majeité affu-" jettir au droit de contrôle les actes " de noviciat vêture, & profletten, " non plus que les actes paifés dans les " Chapitres & Bureaux d'administra-"tion des Hôpitaux, même avec des " personnes étrangeres, pourvu qu'ils "ne soient point tédigés par les So-, cretaires ou Greffiers dans la forme " d'acte devant Notaires ; si ce n'est " toutefois que ces actes fuffent pre-"duits en justice, pour former une , demande ,

Il réfulte donc de tous ces divers Arrêts & Ordonnances deux regles générales, qu'on ne doit jamais perdre de vue, dans le jugement des conrestations qui peuvent s'élever, dans la perception des droits de contrôle fur les actes Ecclifiastiques la premiere. c'est celle de M. Brunet que nous avons rappellé ci-deffus, & que l'Aureur du Dictionnaire des domaines nous l'enfeigne lui même. On distingue, dit il, les octes qui émanent de la jurifuiction graticufe & volontaire des

figasă d'eux fans minitere de Notaires & qui forst de la compérence des Notaires Apotloliques; les premiers, ajoueaucun cas, & les autres y font fujers dans la quirvaine de leur date, encore qu'ils beieur reçus par les Secretaires ou Greffiers des Chapitres, en quel-que forme que ce foit gx cela elt exadlement vrai, car le tarif de 172a. ne parle point des Collations des Evè-

ques eux-mêmes, parce qu'elles s'ac-

cordent sans ministere de Notaires. La seconde regle, c'est par rapport aux actes capitulaires que le contrôle n'est point dû pour ceux dont la sormalité est libre, & qui peuvent être rédigés sous signature privée, ce qui par consequent exclut de cetre exemp tion, tous ceux qui doivent être paffes par devant Notaires comme les baux, les dotations, V. Baux , Detations; même ceux qui érant fujets à l'infinuation doivent être infinués dans un temps fixe; on regarde austi comme actes de Notaires, fujets au contrôle dans la quinzaine, ceux que les Greffiers ou Secretaires des Communautés reçoivent en forme de Contrats, dont ils concedent acte ou donnent des extraits ou rapports. A ce fajet, diverses décifions, foit du Confeil, foit de Mrs. les Commillaires deparris qui ont condamné à l'amende certains de ces Greffiers de Communauré qui n'ont pas é.é exacts à faire contrôler ces actes dens le temps prese ir.

Par Arté du Conteil d'Erat du Roi, rendu contra libroitemen entre MM les Agents Ginériux du Clergé & le Fermiar des droits du contrôle fur divers points conteîlés, il fui ordonné 1º, aux Greffiers & Secreraires d'Entpires, Communauts Religieules & Hôpituax, de formir au Fermia du contrôle un état certifie d'eux de CON

tous les aces inferits fur leurt Régiftres & Giptes au contrôle depuis le 10. Octobre 1714, 2º Qu'à l'avenir di fera tenu par ledi. Greffiers & Sectetaires, deux Régiftres desdits Ades dans l'un defquels, il ne fera inferit que ce qui concerne la police inérieure, & dans l'unt derre tout ce qui regardera l'administration temporelle & extériaci; & que les aches portes dans ce dernier, feront contrôles dans la quinzaine de leur date, à leur difigence.

3°. Cet arrêt décharge du conrôle, la actès de Veure, Noviciat & Profision, conformément à l'art. 41. de la Dèciration du p. Avril 1736. (v. Réjúfie.) furfeoir les pourfuires faires pour le paiement des droits d'infimation de dotations de Religieux & Religieuse, dont il n'y a ni Contrats ni quittances paffes par devant Notaires.

Les Agents du Clergé convenoient dans ces conteflations, que les dotations qui contiennent donation ou affectation d'immeubles, ont toujours été affujerts au contrôle & à l'infinuation, & même au centierne denier, & que ce n'étoit qu'à titre de grace que le Clergé en demandoit l'exempque le Clergé en demandoit l'exemp-

CONTUMAX , CONTUMACE. Le Droit Canon appelle Contumax, quiconque est affigné en justice & n'y comparoit pas, fans diftinguer fila matiere est criminelle ou civile. Tot. tit. de Dolo & Contumacia. En France on ne donne ce nom qu'à ceux qui étant accutes & poursuivis pour quelque crime, ne se presentent pas. Si la matiere n'est que civile, le défendeur qui ne répond pas aux affignations qu'on lui donne, est appelle Defaillant. Quant au terme de Contumace, on le fair fouvent synonyme de contumax, mais plus communement ont en fait un substanif, qui fignifie l'absence, ou l'état même du contumax. L'Ordonnance criminelle dit au titre 18. des defauts, & contumaces.

S. 1. CONTUMAX, PROCÉDURE, CON-DAMNATION. Puifque parmi nous, comme nous venons de le dire, on n'entend par contumax que l'accusé absent, nous ne parlerons ici que de la procédure contre un contumax en matiere criminelle, renvoyant de parler fous le mot Défaut, de la contumace en matiere civile : or dans notre acception, on trouve dans l'ancien, comme dans le nouveau Droit, des Canons qui permettent de procéder contre un criminel & de le condamner dans l'état de sa contumace, si par la dépofition des témoins, ou autrement, il est prouvé qu'il soit coupable. Les Canons qui défendent de condamner un absent, & qui sont en assez grand nombre, ne doivent s'entendre que de l'abient non appellé & contre qui on n'a pas garde les formalités necellaires pour le conftituer dans une demeure véritablement condamnable; c'est done ainsi qu'il saut entendre ce que difent ces Canons du Decree : Abfente adversario non audiatur accusator, absente alia parte, à Judice ditta nullam obtineant firmitatem. C. 11. 3. 9. 9. Absens vero nemo judicetur , quia &

divina & humana boc prohibent Leget.

C. 13. 3. 9. 9.

Omnia qua adversus absentes in omni negotio, aut aguntur aut judicantur, omnino evacuuntur; quoniam absentem nullus addicit nec ulla Lex damnat. C. 4. canf. 3. q. 9. Non opertet quemquam judicari : priusquam legitimas habeat prafentes vel damnari accufatores : locumque defendendi accipiat ad abluenda erimina. Can. S.

Ce n'est pas sans doute, (dans le fens de ce dernier Canon, ) parce qu'on refuse de présenter à l'accusé ses accu-

CON fateurs, ou qu'on lui interdit l'entrée du lieu où il pourroit se défendre, qu'on le condamne dans sa contumace; c'est parce qu'il resuse luimême de se procurer ces avantages. & que parce qu'ayant trouvé le moyen de délobéir à la justice, il seroit indécent que sa désobéissance lui servit aussi de moyen pour se soustraire à la punition de ses crimes; c'est l'interprétation qu'ont donné les Papes mêmes aux Canons qu'on vient de lire ; ils ont décidé que pourvu qu'un accusé fût cité & recité avec les formalités requifes, on pourroit le condamnet dans son absence, si d'ailleurs le crime qu'on lui impute est bien clairement prouve: C. decernimus 3. q. 9. c. veritaris de dol. & contumac. Le premier de ces Canons est concu dans des termes que la Glose corrige; il paroît n'exiger que la contumace . &c une partie des preuves pour tour titre de condamnation : Nam manifestum est confiteri, cum de crimine qui indulto, & toties delegati judicio , purgandi se occasione non utitur : nihil enim interest , utrum in presenti examine non omnia qua dicta funt , comproventur ; cum iffa quoque pro confessione procurata toties confes absemia. Il teroir dangereux, injuste même, de suivre la Lettre de cette décision. Si réguliérement l'absence d'un accuse dépose contre lui, elle n'est pas toujours l'effet de la conviction où il est de son crime, mais souvene celui d'une juste crainte qu'inspire la calomnie : Calumnia curbat sapientem. L'esprit de l'homme est susceptible de tant d'illusions, qu'il peut aisement prendre le vrai pour le faux, & le faux pour le vrai. Le Juge même le plus integre n'est pas à l'abri de ces cruelles équivoques, fur tout dans les accufations formées par des habiles ou puillants imposteurs. Un innocent, d'ailLuis provoqué par des ennemis, doit de fautar plus réducter le lis humilion de la ditale, qu'on y voit raremen des gens de lon elpec, Cel par toutes ces railons & par beaucoup d'autes que la glice à tout accuté, & que la Glode du Canon cité dit far ces mors, non somita. Dons tanens tille que, probate a fun fafficient ad condensairosmo d'omnia finnal objicitative in diff. 13 c. e. platonis, ed. conf. d'a o. platonis ed. conf. d'a o. platonis ed. conf. d'a o.

Il ne fullit donc pas qu'un accuse foit ablent pour le condamner, son ablence peut servir d'indice, mais non pas de preuve ; il faut même , pour que l'abfence produife des founçons, qu'elle foit opiniatre, & qu'on ait fait toures les perquificions possibles de la person-Pe. Clarus recept. fent. lib. 5. 6. fin. q. 49. n. 13. 14. Le Chap. Venerabilis de dolo cir contumacia, veut qu'après ces perquificions fi elles font inutiles, on affiche la citation aux portes de Plialife où le contumax avoit fon bénence : Et & non peterts inventri , faciant sit estationis edicium per ipfos vel alios apud Ecclesiam tuam publice proponatur, Le Pape Bonifage VIII, publia une Bulle en 1301, qui parte que toutes personnes, de quelque qualité qu'elles foient . Dacs , Princes , Rois , Empereurs, Evêques, Archeveques, Cardinaux sont obligés de se prejenter devant le Pape, quand ils ont été affignés par un acte publié à l'audience de la Chambre Apostolique, & assiché dans le lieu où le Pape le trouve avec fa Cour, dans le temps que l'acte est expédié; il ajoute que ceux qui refuferont de comparoître sur cette espece d'ailignation, feront traités comme contuman, & qu'on instruira contre eux leur procès, fur-tout s'ils étaient dans un lieu dont on ne pût approcher en füreté, ou qui empêchar qu'on ne

CON feur donnât Pattignation: Extrav. rew

ner neum de del, è contem.

Ces formatiles remplies fuivan le chap, verirairs, de del, è comme le juge doit examine la nature des preuves qui réfultent de la procédure, à me condamme le contumax que quand il y a fulfifamment de quoi le convaincte fans l'entenedre. Il ne doit pas même fe faire une peine de l'abbude quand il n'a que fon alfoste contre lui: Tome ablentia rei, Daiprafenia repleure.

Les principes que l'on vient d'éra-blien funcionnes, il faue en excepter l'ordre de la procédure qui els différent dans re Royaume, fans que la condicion das contumax y foit plus dure. On y elime que l'accude abhen peut ere condamné après plufieurs cirations, mis que fa condamnation ne dépend que des preuves que la préferec ne di-truiroit pas. Traité des maxires cirturiori pas. Traité des maxires cir

min. part. 2. ch. 16, n. 1. V. ci apres. La procedure que l'on fuit en France contre un conrumax, est prescrite par l'Ordonnance de 1670, au tirre des défauts & contumaces. L'Edit du mois de Décembre 1680, a interprété quelques articles de ce titre. On peut voir le détail & l'explication de tout ce qui se doit pratiquer en cette procédure jusques à son dernier terme, dans le Traité cité des matieres citminelles au même chapitre, V. aussi Precedure. Nous ne rapporterons ici que les paroles de M. Ducasse, qui, en son Traité de la Jurisdiction Lecléfiaftique, part. 2. fect. 1. p. 231. 27plique le fens des Ordonnances aux procedures par contumace contre cos Ecclefiastiques; ce qui fait penser que cet Official ne dontoit pas que les Juges d'Eglife ne puffent instruire le

avec les Juges Royanx. Différents Atrêrs rapportés dans les M. du Clergé, rom. 7. p. 391 ... 507. prouvent auffi que les Juges Royaux font tenus d'appeller les Juges d'Eglife, à cette même procédute; nous en expoferons donc ici la forme conféquemment à ce princine.

Si dans les trois mois que le crime a été commis l'accufateur en veut inftruite & poursuivre la contumace, la perquifition de l'accufé pourra être valablement faire dans la maifon où il réfidoit , dans l'étendue de la jurisdiction où le crime a été commis, sans qu'il foir nécessaire de faire la perquificion au lieu où demeuroit l'accufé avant qu'il eût commis le crime. Mais fi après les trois mois depuis le ctime commis, l'accufateut veut instruire fa procédure, la perquifition de l'accufé fera faire en fon domicile ordinaire; & dans l'un ou dans l'autre cas. l'appariteur ou le Sergent en doit laisser copie & de for proces verbal. Si l'accufé n'a point réfidé dans l'étendue de la jurifdiction où il a commis le crime, la copie du Décret de prise de corps doit être affichée à la porte de l'Auditoire, en cas que la poursuite se fasse après leidits trois mois; & fi elle fe fait après les trois mois échus, la perquisition de l'accuse doit être faite en son domicile ordinaire; & si l'accusé n'a point de domicile, foit qu'il foit pourfuivi avant ou après les trois mois, la copie du Décret seta affichée à la porre de l'A diroire, & cette affiche vandra perquisition de la personne de l'accufé.

En vertu du Décret de prise de corps, & fans qu'il foit besoin d'autre jugement, on procede à la faisse & annotation de fes biens mobiliaires, en y obforvant ce qui est preferit dans les ti-

CON procès par contumace, conjointement tres 19, & 33, de l'Ordonnance civile. Cela ayant éré fait, l'accusé contumax fera ailigné à comparoitre dans la quinzaine. S'il n'a point de domicile, il fera affigné par exploit affiché à la porte de l'Auditoire, dont il fera laisse copie & du Dicret de prife de corps ; & s'il a un domicile, les mêmes formalités de la perquisition setont observées. Si l'accuse ne comparoît pas dans la quinzaine, il fera affigné par un seul cri public qui sera fait à son de trompe, juivant l'ufage, à la place publique, à la porte de la jutifdiction. & au devant du domicile de l'accusé on du lieu de sa résidence, s'il en a. à comparoîtte dans la huitaine; mais il faut observer que si l'assignation à la quinzaine est donnée au domicile ordinaire de l'accusé, après les trois mois échus depuis que le crime a été commis, il lui fera donné outre la quinzaine le délai d'un jour pour chaque dix lieues de distance du domicile, jusqu'au lieu de la jurisdiction où il sera assigné. Il faut encore obferver que le délai de l'affignation à la huitaine doit être franc , c'est-à-dire. que le jour de l'attignation & celui de l'échéance n'y doivent pas être compris.

Enfuire la procédure fera communiquée au Promoteur pour y donner ses conclusions; & fi elle est valablement faire, l'Official ordonnera que les témoins feront récolés en leurs dépositions, & que le recolement vaudra confrontation à l'accufé : car quoique fa contumace foit un grand indice contre lui, néurmoins cet indice ne fuffic pas pour le condimner; & il est abfolument nécessire de le convaincre du crime qui est le sujer de son accufation; & cette conviction ne pent être faite que par ce recolement. Puis les tém ins feront affignes pour être récoles en la forme prescrite. V. Procedure.

Tome L. Xxxx Ce récolement ayant éré fait , le procès fera de nouveau communiqué au Promoreur, pour y donner fes conclusions définitives , après lesquelles l'Official rendra la Sentence, déclarera la contumace bien instruite contre l'Accusé , pour le profit d'icelle, le déclarera atreint & convaincu de tel délit, & pour la réparation duquel condumnera aux peines de droit, & aux dépens du procès.

Cotte même forme contre les conrumax doit être observée contre un prévenu, qui, après son interrogatoire, s'évade des prilors ou les brile ; mais avec cette différence , que ceux qui s'évadent - ne doivent être ni ajournés ni proclamés à cri public , & qu'il tuffir de fiire ouir des témoins pour informer de son évation, & de récoler ceux qui ont été ouis pour valoir confrontation. Amfi lorfqu'un prifonnier a été clargi à la charge de le remettre en l'état quand il lui teroit ordonné, ou qu'on lui donne pour priling la ville où est le siege de la jurildiction, & qu'on lui défend d'en fortir fur peine d'être atteint & convaincu du crime à lui imposé, s'il s'en absence on lui sait le procès par contumace ; mais ceux qui ont brife les prisons doivent être poursuivis comme s'ils n'avoient jamais comparu; & il faut, fuivant l'opinion la plus probable des Docteurs, & la plus conforme à l'usage de ce Royaume, entretenir contr'eux les défauts par les ajournements & les proclamations. V. Décret.

Quand le condamné par consumace est arrêté ptisonnier, ou se teprésente après la Sentence de condamnation, les procédures qui ont été faites contre lui, font anéanties de droit fans qu'il toit befoin de Jugement; tous ses biens mobiliaires qui avoient été faisis lui font d'abord tendus, & lui en est donné main levée; mais pour cela il ne laisse pas d'être obligé à payer les frais de la CON

contumace . leiquels neanmoins . faute de paiement, ne pouvent pas retaider l'inftruction & le jugement du procès. Lors done que l'accusé sera représenté , il fera interrogé, & les témoins lui feront confrontés , quoiqu'il ait été ordonné. que le récolement vaudra confrontation. à canfe que cela n'a lieu qu'en cas que la consumace ne soit pas purgée. Les dépositions des rémoins qui seront décédés avant le récolement, ne seront paslues dans la vitite du procès, fi ce n'est qu'ils aillent à la décharge, parce que s'ils avoient été récoles , ils auroient pu retracter ou diminuer leurs dépositions, & si ceux qui sont récolés sone décédés ou morts civilement, ou s'iln'est pas possible de les confronter à caufe de quelqu'empêchement légitime. leurs dépositions subsisteront , afin que le défaillant ne puisse pas se prévalois de sa contumace, & que sa fuite per puisse pas lui servir à faire dépérir lapreuve. Les témnins qui font vivants feront confrontés per fonnellement, & ceux qui sont morts littéralement ; c'està dire , que l'Official fera lire par son Greffier les dépositions de ces témoins décédés, en la forme prescrite, & ne recevra des reprinches contr'eux, à moins qu'ils ne foient justifiés par écrit. V. Procedure.

M. de Lacombe dit que l'Eccléfias tique condamné par contumace , n'est tenu de refendre les frais & dépens de la contumace, en se représentant, que lorfque fon cas est privilegie, & nullement quand ce n'est qu'un délit com-

mun, Trait. des Mat. crim. loc. est. Nous ne devons rien ajouter ici à cer que nous difons fous le mot Ciration , touchant cette maniere d'appeller les abients, dont parlent le ch. Veritatis, & l'extravagante, rem non novam.

CONVENT, ou Couvent, fuivant l'usage de la prononciation , n'est autre chole qu'un Monastere de l'un ou de Fautre feve : Conventus pro Monachorum Collegio sumitur. C. edoceri de Rescript. Clem. 2. sod. tit. Convenius autem elt cum bomines con ventunt in unum. V. Monastere. Clorure , Abbé.

Dans le Droit Civil , ce mot est employé dans le fens de nos Confrairies d'Artifans ; les anciennes Loix du Digefte le font même synonyme du College : Collegia que & Sodalitates dicuntur five Conventus certorum hominum arsem aliquam certam fallitantium , ut Pifterum , Naviculariorum , item corum qui velligalia , aurifodinas , argentifodinas , ceterave hujusmoli munia exercent. L. 1. ff. quod enjufq. univerf. L. 1. ff. de Colleg. es Collegia a Rege Numa instituta effe scribit Plutarch. in ejus vita, V. Confrairie . College.

Le Pape Innocent III fur le chap, t. de elect. dir , Collegium , Corpus , Universitas , Conventus idem sape significant. Alciat , fur la Loi Neratius 85. de verb. fignsf. donne plusiours autres lynonymes à ces différents mors : Permi Ta Collegia , dit cer Auteur, funt Muftygesbororum, quot disciplinatos vocant Collegia, qued rei facra canfa conveniant ea . er Schola . er Confratria appellantur ; quippe varia funt nomina , Collegium , Corpus , Militia Commilitium , Societas , Thinfus , Ordo , Conventiculum , Sodalitium , qua eadem fere Universitatem significant. Barbola , de jur. Ecclef. lib. 2. cap. 11, n. 66. Al-

Nous ne confoudons pas parmi nous aujourd'hui le fens de ces trois différents mots, College, Confrairie & Convent; ce dernier est employé à signifier , comme nous avons dit ci-dessus, un Monastere de Religieux de l'un ou de l'autre sexe : on écrit Convent en François pour conferver le sens étymologique; mais on prononce Couvent, & on l'écrit aussi. Nous n'entendons communément par

beric , distion.

CON College, qu'une Communauté dont les exercices ont l'étude des sciences pour objet. V. College. Et nous n'appellons Confrairies que ces Sociétés pieufes de Laics, dont nous parlons au mot Confrairie, V. Corps.

S. 4. BIENS DU PETIT CONVENT. V. Biens des Monasteres , Suppression.

CONVENTICULE Nous prenons le mot de Conventicule, employé par Alciar comme synonyme de College en général, mais dans un fens odicux, conformément au ch. multis , in princ. & a la Loi Conventicula , Cod. de Epif. & Cleric. Ce mot fignific parmi nous une assemblée secrette & illinite, olt Pon pratique des mences & des brigues; on l'entend même de toute affemblée ou féditieuse ou irréguliere : c'est le fynonyme de Conciliabule.

CONVENTUALITÉ. La Conventualité qu'il faut prendre ici pour cet étar de vie commune que monent des Religieux assemblés en même lieu, est, ce semble, de l'essence même des Corps Religieux. Des l'érablissement des Monufteres où les Solitaires se réduisirent en Communauré, il no fut plus permis aux Religieux d'en fortir pour vivre de nouveau dans la solitude ; il falloit pour cela la permission de l'Abbé , lequel en l'accordant fe réfervoir toujours le pouvoir de rappeller l'Anachorere an Cloître. V. Moine , Abbé. Telle a toujours été, & telle est même encore la Discipline Monastique, sans que jamais le Religieux puisse prescrire contr'elle. Si l'introduction des bénéfices réguliers a fait rompre la conventualité aux Religieux de certains Ordres, (V. Offices Claustranx , Prieurés. ) l'intention de l'Eglise est qu'elle se rétablisse. & les Conciles n'ont pas manqué de faire à ce fujet les Réglements nécessaires : ils ont ordonné que quand les revenus d'une Abbaye ou d'un Prieuré seroione

Xxxxx

infifiants pour l'entretien de dix odure Religieux au moins , la conventualité feroit incellamment rétablic. Concil. de Rouen en 1981. à de Bordeaux en 1624. Que fi les revenus en fifient pas pour l'entretien de dix ou doure perfonnes , on doit procéder à la fecularifation de ces Monafteres. V. Supprefigue 3, co. 2 de Reg. de placer dans un Monaftere plus de Religieux ou les revenus en peuvent en entretenit. V. Monaftere, Refeme, Fagnan , in e, relatam me Cettie. ved Monaft.

Nous avons observé que la conventualité est imprescriptible ; c'est une maxime si vraie, que tous les Canoniftes conviennent que la feule trace qui en reste, suffit pour réclamer sans cesse son rétablissement ; sur quoi l'on a fait cette distinction en matiere de bénéfices réguliers, qui tous prennent leur origine dans la conventualité des Moines: favoir, qu'ils font conventuels #il n ou babien , c'est-à dire , que quand il y a des Religieux dans l'Albaye ou Prieuré, y en cût-il un feul, le bénéfice est conventuel allu, parce que sres faciunt Collegium , sed in uno retinetur jus Collegii. Glof. in c. nobis fuit , verb. Conventuali , de jur. Patron. Il en est de même d'une Paroisse : suivant le Canon unio 10. q. 3. il faut dix Paroissiens pour former une Paroisse, mais il n'en faut qu'un feul pour la conferver : In ipfe fele resider tota potentia Collegii. Panorm. Fioftienf. in e. gratum , de pofint. Pralat. La raison cst que celui-là cst considéré comme représentant le Collège ou la Communauté, & non comme feul particulier, non ut fingulus, fed ut universus. Balde , in e. ult. de re jad. n. 14.

Le bénéfice est convenuel babien, forsque la conventualité ou le bénéfice même n'a jamais été supprimé de droit. de jure, c'est-à dire , de l'autorité da Supérieur avec les formalités requises, par une fécularitation ou autrement, foit que les Religieux foient morts ou dispertés: Aut Cultejam, dit Panorme, fant destratum auttorituse Superieri, of just faile extinguanuar omnia para ét privulegia Cultejii, disa in Ectifossitie Cullegia confrorate jus apud parates. In c. 2. p. 13. de postul. Presat.

La maxime de l'imprescriptibilité de la conventualité a été confactée dans le Royaume par une Déclaration du 6. Mai 1680, enrégistrée au Grand Conscil le 21 Juin suivant ; le Roi s'y exprime ainfi : " Ordonnons que la conventualité ne pourra être preserite par aucun laps de temps, quel qu'il " puisse être , lorsque les conditions " requifes & nécessaires pour lad, con-" ventualité se rencontreront dans lesd. "Prieurés ou Abbayes, & particulie-" rement loriqu'il y aura des lieux re-" guliers fubliftants pour y recevoir .. des Religieux jufqu'au nombre de dix , ou douze au moins, fuivant les Con-" ciles , Arrêts & Reglements , & que " les revenus defd. bénéfices feront suffi-" fants pour les y entretenir.

En confequence de cette Loi, le Confail du Roi a roujours favorife les projets d'unions & de fuppreffions de hénéfices, tendants à rétablir la conventualité dans les Ordres Religieux. Sur quoi V. Suppreffion, Referme, Monafter.

Cont V. Spppingon, negtrine; R. sinquier. Cette Deckarton & les principes que l'on a vu reuchant la nuture principes que l'on a vu reuchant la nuture de l'entre l'est d'une façon bien conflante De que la Decharation de «650 exige ess deux conditions, des lieux régulers bibliflants, de des revenus fiffiliants, ploficurs Arrêts ont jugé pour la prefeription au défaut de cej mimes condi-

CON

tions, quoiqu'on prouvât d'ailleurs que la conventualité avoit autrefois substité. Basset, tom. 1. liv. 1. tit. 1. ch. 16.

Quant à la difinction des conveniunires afteule & habituelle, elle est exaclement observée dans la pratique du Royaume, dans les principes qu'expose M. Ptales, en son Traité des Collations, tom. 7, part. 3, ch. 7, "Pour conserver, dit cet Aureur, la qualité & l'état des Prieurés réguliers, on assignieir ceux qui les imperrent en Cour de Rome, ou en la Vicc-Légation d'Avignon, à exprimer dans leur tipplique, se es Prieurés son simplique au convenuels. & encore ils sont convenuels s'exprimer dans leur venuels assu ou seulement behirm.

Il n'est pas difficile à l'égard du plus grand nombre des Preurés, de difcerner quel est leur état : il y en a qui sont manifestement simples : on le voir, ou par la fondation, ou par la maniere dont on y a toujours pourvu, ou par les titres de possession.

Il y en a d'autres qui font inconteftablement conventuels, foit actu, foit babitu.

Il n'y a point de difficulté par rapport à ceux où il y a une Communauté de Religieux actuellement subsistante.

Il n'y en a pas non plus par rapport à ceus où il n'y a ni Communaucés, ni lieux réguliers fubfitants, mais cù ni Religieux menfionnaires, mais cù il y a des velleges évidents des lieux réguliers, & qui de temps immémorial ont été qualifiés conventuels dans les provisions qui ont éée accordées : ces Prieurès font viilblement conventuels, babin (belment.

L'usuge a mis au nombre des Prieurés simples, ceux qui ne sont conventuels que habitu; & en esset, il n'y a presque point de disserence des uns aux aurres, soir quant à la mapiere de

les conférer, foir à l'égard des qualités requifes pour en être valablement pourvu, feit enfin par rapport aux obligations qu'ils impofent à ceux qui en font pourvus, fur-tout lorfqu'il n'y a aucune apparence d'y pouvoir rétablir la conventualité.

La conventualité haliru, peut être conseltée en deux manieres; ou parce que l'on prétend que le Prieure eff fimple de la nature, & qu'il n'a jamais été conventuel, ou parce que l'on fourient que le Prieuré a les prérogatives qui caractérisent une conventualité actuell dité d'utelle.

Dans le prenier cas, la difficulé, vient d'une part, de ce qu'il ne refle aucune trace des lieux réguliers; de de l'autre, de ce que le bérefice ayant été differemment qualifié dans les titres de possibilité, avant de l'an réfle pas conflante, ou bien entore de ce que le bénéfice que l'on préced ètre un Prieuré fimple, a des préregatives qui ne paroissent convenir qu'à un Prieuré convenuel.

Dans le fecond cas, la difficulté naît de ce que l'on n'est pas d'accord sur tout ce qui est requis pour former une conventualité actuelle.

Mais telle que soit l'idéc qu'on peut fe former de la concentualité habituelle ou actuelle d'un Prieuré, il faut l'exprimer nécediairement dans une impértation comme une chose qui est de la libillance de la grace. L'on viendroit trop tard après l'envoi pour faire réparer cette omission dans la supplique, amfi qu'il a écé jugé par un Arrèe du Grand Conscil du 2. Acôt 1749, rapporté par le même Auturn en lon Trait de la prévention, rom. 1. ch. 29. 100n. 2. p. 421. V. Envoi, supplique.

On nie en France qu'un feul Religieux fasse le bénétice conventuel asse. Voici à ce fuier une consultation qu'on nous pardonnera d'avoir transcrite.

"Le Confeil fouffigné qui a vu le présent mémoire & les deux pieces jointes, est d'avis, sur les questions proposces, que le Prieuré dont il s'agir. ne doit point être confidéré, comme Prieuré conventuel attu; parce que fuivant l'expose du mémoire, il n'y a denuis quarante ans qu'un Religieux en titre de Sacristain dans ledit Prieuré, & qu'un seul Religieux ne fait point Communauré, Pour faire un Prieuré conventuel acts, il faut une Communauré actuellement subsistance, un réfectoire commun, un dortoir, un cloitre, fceau commun, une vie commune : tout cela ne peut être, où il n'y a qu'un seul Religieux. C'est une question disertement jugée depuis peu d'années contre le Sr. Perrain, qui avoit impétré par dévolut le Prieuré de S. Laurent de Grenoble, sur le tondement que D. Gaudeville qui en étoit possesfeur, l'avoit obtenu à Rome par simple fignature comme conventuel habitu, quoiqu'il le fur all u, parce qu'il y avoit actuellement un Religieux résident en titre de Sacristain dans ledit Prieuré, dont on rapportoit même plusieurs provisions précédentes comme d'un Prieuré conventuel allu; & néanmoins parce qu'il n'y avoit depuis plusieurs années qu'un Religieux, qui ne fair pas une conventualité actuelle, le Dévolutaire a été débouté par Arrêt contradictoirement rendu à l'audience du Grand Conseil sur les conclusions de M, de S. Port. le 11. Juin 1714.

Il n'est pas douteux que les deux provisions obienues par Nicolas & Guillaume en même jour, le détruisent réciproquement par le concours, & par confequent font nulles; mais le fouffigné estime qu'ils n'ont pas besoin de ces provisions, parce que les Prieures CON

conventuels babien, font confidérés parmi nous, comme Prieurés simple: ; c'est la raison pour laquelle la provifion s'en expédie à Rome par fimple signature . & non par Bulles. C'est pourquoi , nonobstant l'avis de celui qui portoit la parole pour le Roi aux Requêtes de l'Hôtel, le fonfligné estime que les premieres provisions obrenves par Nicolas & Guillaume, comme d'un bénéfice fimple, peuvent être foutenues bonnes & valables, fur tout contre un Dévolutaire qui n'a autre titre, qu'une provision dudit Prieuré comme conventuel allu . & il ne l'est certainement pas. Délibéré à Paris le 4. Mai 1719. figné Nouet, " M. Piales rapporte en l'endroit cité des Arrêts récents qui ont jugé dans ces principes.

6. 1. CONVENTUALITÉ, AFFILIATION, C'est un usage reçu dans plusieurs Ordres, & autorise par des fraturs ou par des Bulles; que les Religieux font affiliés à telle ou telle maison de leur Ordre, c'est-à dire, qu'ils sont attachés si particuliérement à un Monastere que leurs Supérieurs ne peuvent tans de justes motifs les en tirer pour les envoyer ailleurs.

Pour que l'usage de l'affiliation soit légitime en France, ou du moins qu'elle empêche un Supérieur d'exercer lur ses Religieux toute l'autorité que lui donnent les Canons & les Loix du Royaume, il faut qu'elle foit approuvée par la puissance séculiere. Un Religieux la reclameroit en vain, cette puissance, si sous prétexte d'une affiliation non homologuée, il ne vovloit pas aller dans les maitons où fon Supérieur juge-

roit à propos de l'envoyer. V. Translation, CONVERTI. On a fair en France, foit avant, foit après l'Edit de 1685. qui révoque l'Edit de Nantes, plusieurs Réglements sages qui savorisent l'état des nouveaux convercis. Par Arrêt du Confeil privé du 29. Juillet 1654. il est ordonné que les nouveaux convertis feront fous la protection de Sa Majesté & à la garde des Consuls. Syndies & principaux habitants de la Religion prétendue réformée: défenses à ceux de cette Religion de leur faire aucune injure : défenses aussi par un autre Arrêt de la Chambre de l'Edit de Paris, du 2. Septembre 1669, aux Ministres & autres de la Religion prétendue réformée de fuborner ces nouveaux convertis; l'Ordonnance de 1681, les exempte du logement des gens de guerre & de toute contribution a ce fujet pendant l'espace de deux ans; des Arrêts du Confeil les déchargent du paiement des dettes de ceux de la R.P.R. & des leurs propres, quant au principal, pendant trois ans. Par Arrêt du Confeil du premier Août 1694. il est ordonné qu'en faveur des nouveaux convertis, il fera inceffamment procédé au recouvrement du tiers des revenus des bénéfices vacants destinés pour leur lublistance par Sa Majeste. Le Pape Paul V. par un Bref du 10. Juin 1600, exhortoit le Clergé de France de le conder les bonnes intentions. V. Protestant , Ecole.

CONVERS, CONVERSE, L'on voir fous le mor Abien, l'exat des anciens Religieux qui étrient rous Laïas; on ne diftingua les Ferres Convers, des Ferret de Chœur, que quand est deriners furent elevés au Sacerdoce, & que dans ce nouvel état ils furent employés à des fonctions plus relevées que le refle des Moines, roujours brorés au travoil des mains. Le nombre de ceux-ci écin autrefoir fans comparation plus grand qu'il n'elt aujourd'hui; il elt devenu même intenfiblement fi peits, que leur état à lait parmi les Dockeurs un grand dipte de convorvers. On a doute fi un

Laïe étoit véritablement Religieux dans un Monaitere où la regle porte, que ceux qui feront admis, aspireront aux Ordres Sacrés & chanteront au Chœur : de-là viennent les noms de Convers, de Donnés ou Oolars à ceux qui n'entrent dans un Monastere, que pour être employés aux fonctions extérieures & temporelles de la maiton, La plupart des Docteurs ne distinguent pas les Convers, des Oblats ou Donnés ; ils font absolument dépendre leur état & leurs obligations, de la nature de leurs engagements; mais Miranda en fon Manuel des Prélats, tom. 1. quest. 29. art. 1. met une tres-grande difference entre ce qu'on appelle Freres Laids ou Laics, & ces autres fortes de personnes counues sous le nom de Convers, d'Oblats ou de Donnés : Attamen co nonobsante inter Religionum Fratres Laices, & alies dictos communiter Conversos, Oblatos sive Donates adhae latiffima est differencia & diferimen. Les premiers, dit cet Auteur, c'est à-dire, les Freres Laids, sont de vrais Keligieux; ils fonr profession solemnelle des trois vœux dans une Religion approuvée, & ne different des autres Religieux qu'en ce que ceux ci font destinés à tervir le Chœur, & eux à être employés à d'autres fonctions dans le Monastere : Nam Laici Fratres vere & proprie funt Religiofs , & cumdem cum alsis profitentur regulam Religionis illius, cujus sunt alumni & professores, licet non inferviant in Chore, fed occupentur inministeriis Convenius five Domiss. Quant aux Convers, dit toujours le même Auteur, Oblats ou Donnés; ils ne s'engagenr qu'à suivre une maniere de vivre, qui ne les fait pas Religieux, non sune verè & proprie Religiosi. Le Convers, dit-il, ell celui qui après avoir promis & fait vœu de fuivre le réglement de conduite qu'on lui a proversus ani idiosum fecit sed habitu mutato.

On fair encore d'autres distinctions entre les Oblats & convers : Alii lunt pleni, alii non plene donati. Ces derniers ne le donnent au Monastere que sous certaines restrictions: Alis Regulares , alis Seculares. Les Oblats féculiers font ceux qui se donnent à des Eglises ou Communautés féculieres; de tout cela on voyoit autrefois plus d'exemples qu'on n'en voit aujourd'hui. Les Docteurs n'ont rant parlé de l'état de ces especes de Moine, que parce qu'on doutoit s'ils devoient être regardés comme personnes Ecclésiastiques, capables de jouir des privileges & immunités Eccléfiaftiques, s'ils pouvoient se marier, &c. Miranda, en l'endroit cité, agite & traite ces différentes queftions, conféquemment à fes principes qui se réduitent en général aux deux fuivants : favoir , 10. Que les Laïcs qui, fans se destiner pour les Ordres Sacrés ni pour le Chœur, font les trois vœux dans une Religion approuvée. font véritablement Religieux & liés à la Religion comme les Profés de Chœur. 2º. A l'égard des Laïcs qui ne font pas les trois vœux de la Religion, mais qui s'engagent seulement à certaines pratiques, après avoir donné leur bien au Couvent, ils peuvent fortir & le marier; mais tant qu'ils demeurent dans le Monastere, ils jouisfent des privileges Eccléfiastiques, & font absous par les Supérieurs réguliers. Les Canonifles, tels que Panorme, in C. non est de regul. Felin. in c. CON

prafinità de probat. Navart de Regul, con Sin Na o ço fig. ne convienneme con Sin N. o ço fig. ne convienneme pas de ces décisions, ce qui rend l'état de cette forte de Religieux três-incertain, & totalement dépendant des negagements qu'ils prennent dans le Monaftere qui les reçoit, ou même des conflituions de l'ordre où ils s'engagem. Tourefois Navarre, en Pendroit cité, pous donne du vrai Religieux, du Convers & de l'Oblat, les dides que la Dicipline & les usages préfents des Ordres Religieux femblem offit rous les Jours à nos vegetations de l'ordre des Ordres Religieux femblem offit rous les Jours à nos vegetations de l'ordre ne l'acceptant des Ordres Religieux femblem offit rous les Jours à nos vegetations de l'ordre de l'o

Cet Auteur appelle Moine ou Religieux, celui qui fait profession dans une Regle approuvée, dans la vue de fe faire Prêtre & de chanter au Chœur, Il appelle Convers celui qui prend les memes engagements avec cette difference qu'il se propose de s'occuper dans le Monastere, sans être obligé de suivre le Chœur. Enfin il dit que l'Oblat, est celui qui fans faire aucune profession & fans changer d'habit, fait au Monastere une donation de tous fes biens pour y vivre retiré du monde, le reste de ses jours : c'est bien-là ce qu'on entend dans l'usage par ces trois noms de Moine ou Religieux, de Convers, & d'Oblat, plutôt que ce qu'enseigne Miranda qui, après avoir fait la diffinction qu'on a vu , est obligé de dire . hoc credo effe verum in cunctis Religionibus. fed ad minus id ita est in sacro nostro Minorum Frat. Ordine.

Le Pape Pie V. avoir publié une Bulle, pour défendre aux Communautés de Filles, de recevoir de Sœurs Converfes, fous peine de nullié de la profetion, Quelques Conciles avoiege renouvellé cette défende; anis on voir malgré ces défendes, des Sœurs Convertes dans préque rous les Couvents de Kelgieufes, M. du Clergé, rom. 4, pag. 1678.

Les

Les professors actives dans les Oderes Religieux n'etant pas connues en France, on n'y connots aussi pour vrais Religieux engagés par des veux introcatibles à la Religion, que ceux qui ont fait une professor de la Religion, que ceux contra les presentes presintes, poir cui soit soit de la Converse ou Religieux de Chocur. Les Oblits, dont on peut fant doute enco-re voir quelques exemples, dans le fans que les dénint Navarre, ne fauroient perdre leur état de Séculier ou le Laite, par la donation de leurs biens à un Monastere. V. Privnitege, Religieux, Professor.

Dans le treizieme fiecle, nos Rois ésoient en possession à leur avénement à la Couroune, de donner une place d'Oblat ou de Religieux Laïc dans chaque Monastere, qui étoit sous la Garde Royale, Guenois, dans une Note marginale fur le titre fecond du livre premier de la Conférence des Ordonnances, en rapporte des Arrêts rendus pendant les années 1274. 1278. & 1347, Ces Oblats nommés par le Roi ne donnoient rien au Monaftere, quoiqu'ils duffent y être entretenus. Dans la fuire, les Rois nommerent des Oblats non-feulement à leur avénement à la Couronne, mais encore pendant tout le cours de leur, regne ; de maniere . cependant, qu'il n'y avoit jamais dans un M naftere qu'un Oblat nommé par le Roi. Ces especes de Prébendes monachales furent affectées à des Solders. que l'âge ou les bleffures avoient mis hors d'état de fervir dans les Armées. & on défendit par les Ordonnances aux Abbés & aux Prieurs, d'admertre pour remplir la place d'Oblat nommé par le Roi, ceux qui ne rapporteroient point de certificats des Officiers supériours, pour justifier qu'ils avoient passé la plus grande partie de leur vie, ou

qu'ils avoient été bleffes au fervice du Roi & de l'Erat. M. du Clergé. tom, 4, p. 1964, & fuiv. Après que nos Rois eurent acquis le droit de nomination aux Abbayes & aux Prieurés électifs, confirmatifs, ils restreignirent à ces bénéfices, le droit de nommer des Oblats, qu'ils exercoient auparavant sur toutes les Communautés régulieres, dont leurs prédécesseurs ou les Seigneurs dont les terres avoient été réunies à la Couronne, avoient été les Fondateurs ou les Bienfaiteurs. Les Ordonnances de 1578. & 1585. en contiennent des dispositions formelles ; c'est en consequence de ces Loix, qu'on a jugé depuis, que les Monafteres. dont les Chefs ne sont pas à la nomination du Roi, comme les Chartreux & les Célestins, les Religieux de S. Germain-des-Prés, & les Prieurés Collatifs, ne sont point affujectis à l'entretien d'un Oblat, M. du Clergé. tom. 4. p. 2005. & fuiv. Loix Ecclef. ch. des Décimes , n. 27. Bibliothers. Cinonic. verb. Oblat.

Les Soldats ayant de la peine à vive dans les Monalteres où lié étoiene employés à fonner les cloches, à ouvrir les porres & autres forchion femblables, les Abbés & les Prieurs convinerne de leur payer une fomme par chacune année, pour leur entretiens : cette penfons fut d'abord de cinquante livres, curait suit le par fon Ordonnance de Janvier 1629, la fixa k cent livres, de Louis XIV, par l'Edit de 1670, la porta à cent cinquance livres, pour les Monafteres, & bénéfices dont les reues sécules au-défias de doute cent

Tel étoit l'état de la Jurifprudence fur les Oblats, quand Louis XIV. réunit toures ces penfons à l'Hôtel des Invalides, établi en 1674. Des Lettres Parentes du 7. Juillet 1716. ont porté Toure I. la pension des Oblats plus haut qu'elle n'étoit; elles ont réglé aussi la sorme de son paiement, & attribué au Grand Conseil la connoisance des contessations sur cette matiere: en voici la teneur.

Le Roi étant en son Confeil, de l'avis, de Monficur le Duc d'Orléans, Regent, a ordonné & ordonne que l'Arrêt du 5. Mai 1715 & les Lettres Patentes expédiées en conféquence firont exécutees felon leur forme & teueur, & ce faifaot , que tous Abbés & Prieuts pourvus par le Roi , ensemble tous les Chapitres , Colleges , Seminaires & autres Communautes séculieres ou régulieres , jouissant à titre d'union ou autrement des Abbayes ou Prieures, trant à la nominarion du Roi , à queloue Titre que ce feit , feront tenus de payer par chacun an , ains qu'il eft porté par ledit Arret , la fomme de cent cinquante livres pour chaque benefice , étant de mille livres de revenu & au-deffus , & celle 'de foixante quinze livres pour chaque benefice de moindre valeur, fans qu'ils puillent s'en dispenser , sous prétexte que leurs ben'fices n'ont jamais été taxes pout les Oblats, & qu'ils n'ont jamais pavé leidites pensions , ni sons prétexte des décharges qu'ils auroient pu obtenir dans les temps précédents par Lettres Patentes , Arreis ou autrement , auxquels Sa Majefté a de ogé & deroge expresement par le présent Airet, ni meme sous prétexte de la sécularisation desdits bénéfices, extinction, supprefion des Tittes, ou maion à d'autres bénefiers, ou à des Chapitres, Colleges, Séminaires & autres Communaures. Ordonne Sa Majesté que l'état arrêté en fon Confeil le 8. Aour 1715, fera réformé en conformiré du présent Arrêt, & covoyé aux Rece-veurs des décimes , pour faire le recouvrement desdires pensions an profit de l'Hôtel Royal des Invalides , ainfi qu'ils ont fait par le passe; dans lequel rôle ne feront compris les Abbayes ou Prieures qui auront été ériges en Evêchés, lefquels Sa Majesté en a expressément decharges & decharge par le prefent Arrêt , fans préjudice du payement qui sera fait desdires pensions pour les Abbayes ou prieures, étant à la nomination du Roi , qui ont été unis aux I véchés, & qui ont roujours payé les pensions d'Oblats, jusqu'à présent, desquels Sa Majesté n'entend point les déchargers veus & ordonne Sa Majeste, que lessites pensions d'Oblats ou Religieux Laies, soient payées par les Titulaires, ou ceux qui jouissent desdits benefi es , à comprer du premier Janvier 1784. feulement, à quoi faire ils feront contraints, enfemble leurs Receveurs , Fermices & cautions,

comme pour deniers Royaux, ainfi qu'il est conrenn dans ledir Arret du 6, Mai 1-15, & afia que personne n'ignore de ce qui est contrnu au prefent Ariet , veut & entend Sa Majelté, qu'il foir régifiré en tous les Bateaux Dioce ains & Chambres Eccleft fliques, & qu'il foirevécuté par tout le Royaume & lieux de fon obciffance, nonobstant oppositions, apellations & antres empechements quilconques , desquels & des procès & différends mas & a monvoir qui surviendront en execution da rectent Arrêt, circonftances & dépendantes, Sa Majesté a attribué au Grand Conseil conte Cour, Jurisdiction & connoissance, & icile interdite à ses autres Cours & Juges ; cojoignant aux parties de s'y yourvoir , leur fai ant détenfes de procédet ailleurs, à peine de nullite & de collation des procedures , nonobiliant l'Arret du 18. Mars 1673. & fetont toutes Lettres Parentes expédices en confequence. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Maj sté pétant tenu à Paris le Septieme jour de Juillet met fept cent seize. Enregiste au Grand Confeil le 13. Aoûr 1716, autres Lettres l'atentes ou 11 Nov. 1716, également enrégistrée au Grand Confeil.

A cette piece joignons la déclaration fuivante du 1. Avril 1768, régistrée au Parlement le 19, du même pois.

Louis , par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A tous cenx qui ces pié cates Lettres ver:ont ; Salut, Les Rois nos predécetteurs ayant bien voulu convertir en peafion annuelle le droit qui appartient de toute ancienneré à netre Contonne, d'envorer un Officier ou Soldat Invalide dans les Abbayes, Prieur's & Monasteres de notre Royanme, pour y étre logés, nourris & entretenus aux trais de dets Monafteres, ainfi que les aurres Religieux , lesdites pentions out été focerslivement augmentées par les Ordonnaners & Réglements for ce intervenus en proportion de l'a gmentation du Prix des denrées & de la valeur numéraire du marc d'argent. C'est par ces confidérations que le feu Roi notre tres-honoré Seigneur & bifayeul , apres 2:017 fixé les penfions des places de Religieux Luis à la fomme de cent cinquente livres , auroit jugé à propos , par son Edit du mois d'Avil 1674. d'attribuer le produit des din'ers provenants desdites pentions à l'Hôtel des Invalides, destiné à recevoir les Officiers & Soldars qui ont exposé leurs vies pour notre service; maiscomme depuis près de cent années les dépenfes de toute espece ont tellement augmenté, qu'il ne seroit plus possible auxdits Monastres de loger, nourris à entretenis convenablement

CON 723

un Officier ou Soldar infirme nu Invalide pour une fomme aus mudique, & que d'ailleurs les chatges de l'Hôtel des Invalues font infinimen: augmenrées par l's guetres successives; & pur des malheurs particuliers , & que , malgre sa bonne administration dans des temps aufli critiques, la dépense de chaque Officier ou Soldar excede de beauenup ladire fomme de cent cinquante livres. Nous avons cru qu'il éroir despotte justice d'augmenter lestites pentions & de les parter jusqu'à trois cens livres ; nous y rrouvers d'antant moins de difficulté, que d'un côté les revenus des bénéfices étast augmentés en proportion du prix des denrees, la plupart feroient en état de fonzorier une augmentation beauco p plus forie : & que d'un autre chté, nous nous proposons d'accorder quelque diminution aux Abbes ou Prieurs qui justifieront que les re-venus de leurs benéfices n'excedent pas la fomme de deux mille livres, A ces caufes, & a stres à ce Nnns mouvant , de l'avis de notre Confeil , & de notre cettaine fcience , pleine pulifance, & autorité Royale, Nous avons dir, declare & ordonne, & par ces prefentes fignices de narre main, d'fons, déclarons & ardonnans, voulous, & nous plair, qu'à compter du premier Janvier de la présente année, la pension d'Oblar fera & demourera fixée à Li fomme de 'trois cens livres, laquelle fera payée chaque an to de quarrier en quartier, & par avence, sinfi qu'il est accourumé, au Receveur de l'Hôtel des Invalides, par mus les Abbés & Prieurs de notre Rayaume , Pays , Terres & Seigneuries de notre abéiil nec, à peine d'y être contraints par faille de leur remporel nons refery ar d'accorder telle diminution qu'il appartiendra aux Abbés & Prienrs qui nous justifiernne que les revenus de leurs bénéfices n'excedent pas la fomme de deux mille livres. Si donnous en mandement , &c.

Les Abbayes & les Prieurés qui fout à la nonination du Roi dans les pays conquis, doivent payer la taxe pour les Ollats, de même que les bérênces des Provinces affujerties aux décimes, parce que la nominienton des Oblates un ancies droit de la Courenne, qui d'voir avoir lieu dans toutes les Provinces qui en dépendent, Comme il n'y a point dans ces pays de Receveurs décimes, les penions des Oblats unies à Pifséel des Invalides y font perçues par les perfonnes que le Roi commet

à cet effet. Loix Eccléfiaf. Loc. cir. Cette réunion des pensions des Oblats à l'Hôtel des Invalides, & ces dernieres Lettres Patentes qui déterminent & la quantité de la penfion & les bénéfices qui y font sujers , ont fait ceffer une infinité de questions, dont la plupare avoient été décidées par des Arrêts rapporrés dans les Mémoires du Clergé, & la Bibliotheq. Canoniq. de Bouchel, aux endroits cités. Ce dernier Auteur remarque que les revenus des Invalides confistent aujourd'hui , 10. En deux deniers pour livre de tout ce qui se paie dans les Armées du Roi. Ces deux deniers font prélevés comme une efpece de réferve, dont le Soldat même fe fair un fonds pour sublifter lorsqu'il fera hors d'état de fervir fon Roi. 20. Dans les pensions qu'on faisoit autrefois aux Oblats, mais avec ce double avantage, qu'au lieu qu'originairemene les seules Abbayes, ( & encore falloitil qu'elles fossent de trois mille livres de revenu, ) payoient chacune d'elles cent livres pour la place d'Oblat, auiourd'hui & les Abbayes & tous les Pricurés à la nomination du Roi font contribuables non simplement de cent livres , mais de cent cinquante livres pour chaque bénéfice. Il n'est personne qui ne sente combien il est juste de faire part aux vieux Militaires qui ont fervi l'Etat toute leur.vie, d'un bien dont on ne doit faire qu'un emploi de discrétion & de charité. C'étoit le desir du Vénérable Bede, rappellé fous le mot Commende.

Au surplus, les définitions de Navarre, font celles qui, comme nous avons observé, se trouvent les plus conformes à Pusage & particuliérement à PErat des Religieux dans ce Royaume.

Les Freres Convers peuvent-ils affifter aux élections, ou y avoir ce qu'on appelle voix active & passive? V. Abbé.

Y y y y 2

M. du Clergé , tom. 4. p. 1865. & fuiv. tom. 12. p. 1295. & fuiv. Peuvent-ils posseder des benéfices ? V. Religieux.

Convertis.

COLDELII RS. V. Ordres Religienx. COLIS . COMMUNAUTÉ. Il est aifé de confond e ces différents mots, Corps, Communanté , College , Confrairie , Congrégation , Convent. Pour en fixer le lens , il faut dire avce Petrus Gregorius , Syntagm. jur. lib. 15. c. 32. que Corps elt un mor generique qui comprend toutes les différentes especes de Sociétés d'Hommes qui forment des Communautes. College s'entend d'uneUniverfité d'Hommes où l'on ne fait a ception de perfonnes. Confrairie fignifie une Sociécé particuliere de plutieurs personnes, qu'un motif de piéré & de charité lie & affemble dans une Eglife. Enfin, Congrégation se dit en général d'une Socicie particuliere de plusieurs personnes. On donne ce nom aux Assemblées régulieres des Cardinaux à Rome, à certains Ordres Religieux, & même aux Confrairies de piété, telles qu'on en voyoit chez presque tous les Jésuites. Nous n'ajoutons rien touchant le mot Communanté, à ce que nous avons dit en ion lieu. Quant au mot Convent . V. ce mor.

CORRECTION. Le droit de correction dans l'Eglife doit se rapporter aux Supériours Ecclésiastiques séculiers & réguliers , & même aux Juges Laïcs.

L'Evêque a de droit commun le pouvoir de corriger tous les Clercs de son Diocese, seculiers & réguliers, en corps & en particulier. Concile de Trente , self. 14 c. 4. de ref. V. Evêque. Plufieurs Chapitres ont acquis le droit de corriger eux-mêmes leurs membres . indépendamment de l'Evêque, Sur quoi. V. Chapitre , Vifite. A l'égard des Réguliers, il faut voir les mors Abbes , Religieux , Général , Obeiffance. Les Juges

COR

Laïes exercent le droit de correction fur les Ecclésiastiques , en plusieurs cas , & par différentes voies. V. Abbé, Official , Abus , Délit , Dévelution , &c.

Le Concite de Trente, en la sessi 12. ch. 1. de la Reform, prescrit une forme a'exe cer la correction dont les Supérieurs Eccléfiastiques no doivent jamais s'écarrer, ( V. ce que nous difons jur le même fujer , verb. Abbi , ) & il déclare les jugements rendus en cette matiere, exécutoires, nonobstant l'appel. V. Abus , Appel.

S. I. CORRICTION , BULLES , PRO-VISIONS. V. Provisions , Reformation , Faux , Concession , Cui prins , Perinde valere , Revifeur , &c.

CORRESPONDANT. V. Banquier, Solliciteur.

COTTE-MORTE. On appelle ainst le pécule que laisse à fa mort un Religieux Curé. Sur la question de favoir à qui appartient cette cotte-mnrte , le Parlement & le Grand Conteil nes'accordent pas. Le Parlement l'adjuge aux pauvres de la Paroiffe & à la Fabrique , parce qu'on tient avec railon, que ce pécule provient des biens de la Cure qu'il a desservie, & que ces biens appartenant aux pauvres, & le Tittelaire en ayant pris pour fa subsistance en qualité de premier pauvre, le furplus doit rentrer apiès la mort de ce dernier dans fa premiere destination. Soefre, tom. 1. cent. 1. ch. 57. cent. 3. ch. 62. Augeard, tom. 2. ch. 93.

Brillon , verb. Pécule , rapporte divers Arrêts, par letquels il paroit qu'au Grand Conteil on adjuge le pécule des Religieux Curés au Monastere d'où le Religieux est Profes , préférablement aux pauvres & à la Fabrique. V. Religienx , Succession , Pécule.

COUCHE. Rapportons fur ce mot,

que nous prenons dans le sens d'une femme accouchée de quelque enfant, le Réglement du l'ape innocent III. in cap. unic. de purificacione post partuns. Licet fecundum Legem Mofaicam certi dies determinati fuifent, quibus mulieres peft partum à templi ceffarint ingressu, quia samen Lex per mofen eft , gratia & veritas per Jefum Chriftum facta eft. Inquis s. t. r. qued postquam umbra Legis evannie, & illuvit veritas Evangelii : fi mulieres post prolem emissam attura grasias Ecelefium imrare voluerint , nulla proinde peccari mole gravantur, nec Ecelefiarum est ess adiens denegandus ; ne pana illis converti vsdeatur in culpam, Si tamen ex veneratione voluerins aliquantità abstinere , devotionem earum non er: din. .. improbandam.

Un Arrê du Parlement d'Aix . du 23. Mai 1744 a jugé formellement que les Curés ne sont pas en droit d'exclure les Reguliers de la bénédiction des femmes relevées de couche dans leurs Eglifes ; parce que cette Cerémonie n'est point proprement une fonction curiale. mais lacerdotale ; ce qui est contraire à une Confultation de M. Gibert, tom. 2. p. 210. & notamment aux Réglements des Conciles Provinciaux, de l'Affemblée de Melun & de plusieurs Dioceses. Mais on confidére tout cela comme particulier & local, incapable de former le Droit Commun, d'autant moins que le Riruel Komain, après avoir employe le mot de Parochus dans tout ce qui regarde les fonctions curiales, ne se fert que du mot Sacerdes pour certe Cérémonie de pure dévotion, qu'on pourroit omettre fans péché.

COUR DE ROMB est une expression qui revient louvent dans ce Livre; on entend quelquetois en l'employant . le Pape & les Cardinaux qui forment proprement le Confeil & la Cour de Rome , de quelque nature d'affaire qu'il ragiffe. On encend auffi quelquefois par

COU Cour de Rome, la Chancellerie Romaine en général ; le Pape est toujours cense donner lui-même l'essence à cerre Cour qu'on distingue ordinairement du S. Siege, consideré comme le centre de l'Uniré Sacerdotale & Catholique. V. Pape.

6. 1. COUR LAYOUE, COUR ECCLE-SIASTIQUE. On fe fert moins aujourd'hui de ces termes qu'autrefois; on se tert plus communément aujourd'hui du terme de Tribunal, quoiqu'improprement. V. Officialité. Ainfi on die Tribunal Laïc . Tribunal Eccléfiaftique : on die aussi Tribunal Séculier, qui veut dire Tribunal Laic : l'on dit aussi souvent Cour Séculiere, ou même Laïque, parce que dans l'ufage le terme de Cour ne préfente à l'esprit que l'idée de quelque Tribunal Supérieur, où les affaires le jugent en dernier resfort ; & dans con fens on ne fauroit fe fervir qu'improprement du même terme, en parlant des Tribunaux Eccléfultiques.

COURONNEMENT DU PAPE. Le couronnement des Papes qui se fair après leur élection, est une cérémonie qui regarde plutôt la qualité de Prince remporel que celle de Vicaire de Jesus-Christ, & de successeur de S. Pierre. V. Pape. On ne peut donc en fixer le commencement qu'après que les Souverains Pontifes furent devenus Maîtres & Souverains du Patrimoine de S. Pierre par les libéralités de Charlemagne & de fes fuccesseurs. Le couronnement se fait immédiatement après la bénédiction folemnelle du Pape, ou plutôt dans l'Acte même de son intronssation, La Messe finie, le Pape se revêt de tous fes habits Pontificaux, de ceux-là même qu'il avoir en célébrant la Messe. & se rend sur le degré extériour de la Basilique de S. Pierre où on lui a préparé un ficge relevé & décoré des ornements convenables. Là le Pape s'a Ged .

& un Cardinal Diacre de la gauche lui ôte la Mitre, pour qu'un Diacre de sa droite puisse lui mettre la Tiare, appellée par les Romains, Regne, Regnum, Cette Tiare est faite de trois couronnes furmontées d'un globe; on en voit partout la forme. Le peuple en cet instant chante les Kyrie eleison. Le Diacre de la droite public en latin des indulgences plénieres, & le Diacre de la gauche les public en langue vulgaire ; après quoi on se dispose à la procession pour se rendre au Palais de Latran; mais comme c'est alors ordinairement fort tard, & que le Pape & les Gardinaux ont befoin de prendre de la nourriture , il fe fair une espece de colation ou d'ambigu dans la maifon de l'Archiprêtre.

Voilà ce que nous avons cru devoir extraire du Cérémoniaire Romain, avant que de parler de l'usage où sont les Papes & les Jurisconsultes Italiens de dater après le couronnement, à l'exemple des Empereurs, c'est-à-dire, qu'en datant ab anno Pontificatus, le commencement de cette année ne se prend que du jour du couronnement & non de l'élecrion; dens lequel cas on diroit, a die. Succeptà à nobis Apostolatus Officii. Cet ulage est attesté par Corradus, de difpenf. lib. 2. cap. 4. n. 11. Mais cet Auteur ne convient pas avec Riganti, qu'on use de Demi-Bulle dans l'intervalle de l'élection au couronnement ; il dit que quoiqu'on brise les Sceaux. Immédiatement après la mort du Pape, on on forme un autre d'abord après l'élection de son successeur, où il y a les images de S. Pierre & de S. Paul d'un côté, & le nom du nouveau Pape de l'autre ; & nihit aliud immutatur . nisi data Supplicationis & Litterarum. Nous disons fur l'art. Demi-Bulle au mot Bulle , que l'on est dans l'usage d'expédier tout par Bref dans ce court efuace de temps, ce qui rend la question indifference.

COU

. C'est un principe fort ancien & renouvellé par le Pape Clement V. in Extrav. commun. quia nonnulli, de Sent. excom. que le Pape cft , indépendamment de la confécration & du couronnement, vrai & légitime Pape du jour de son élection ; d'où il suit que des ce même temps, il peut gouverner l'Eglife Romaine, & exercer les fonctions de la Papauté : Elettus tamen ficut verus Papa, obtinet antiorisatem regendi Romanam , Ecclefiam , & disponendi omnes facultates illius , quod Beatum Gregorium ante fuam consecrationem fuisse cognovimus. C. 1. dift. 23. Clement V. dans l'Extravagante citée, prononce excommunication contre quiconque foutient le contraire. C. si quis pecunia, dist. 79. C. licer de evitanda, de elect. Le Pape nouvellement clu n'entreprend junais rien de tant fait peu important, qu'après son couronnement, à moins que la nécessité füt bien presante.

La dixierre regle de Chancellerie, qui a pour Titre ou Rubrique, de Litteris in forma, rationi congruit expediendis, nous apprond que les Papes, après leur couronnement, font dans l'usage de volider par cette regle les graces accordées par leurs prédéceffeurs. dont la mort en a empêche l'expédition : Item voluit idem D. N. Papa qued conceffa per felic. record. Gregorium XV. & Urbanum VIII, pradecessores suos, & de corum mandato expediantur in forma rationi congruit, a die assumptionis sua ad fumms Apoftolatus apicem , & idem quoad concessa per pia memoria Paulum V. etsam pradecessorem sum ad sex menses, dumtaxat ab ipfo die incipiendos, observari voluit.

Amydenius observe sur cette regle, qu'elle est toujours nécessaire, parce qu'inévitablement à la more du Pape plusieurs assaires restent suspendues; on brise alors tous les Secaux, & les expé-

COU

ditions ne peuvent avoir lieu : or , dit cet Auteur, comme il seroit injuste qu'une grace accordée reflât fans effet par un défaut de forme dont l'impétrant ne peut être responsable, les Papes ont établi cette regle dans des termes qui en marquent l'équiré : Rationi congruit, & convenit homestati, us ea que de Romani Poncificis gratia processerunt, &c. Il fuffit donc de prouver a Rome que la grace a été accordée, sive scripto, five verbe , avant la mort du Pape , pour que l'on foit fondé à en requérit l'expédition dans les fix mois, à compter du jour du couronnement du nouveau Pape, ad sex menses, dumtaxat a die assumptionis. Que si celui à qui la grace a été accordée , la sse passer ces six mois, il demeure déchu de ses droits; la grace est absolument éteinte, à moins qu'il n'ait pu obtenir l'Expédition après l'avoir follicitée inutilement à la Daterie, ce qu'il doit prouvet. Amydenius , loc. cit. n. 7. Mandola,in regul.hanc, quesi.6.

cir. n. 7. Nataodaja ir zgatanie, guijao. Le premier de ces Aueuris sprend Pautre d'avoir élevé la qualiton de favoir fi la Bulle plombee, mais non encore expédiée, ell dans le cas de cette regle: Que quélle, dicti-, ql finefina, cum Bulla habeus plambum expeditur tiam pfi martiem Ppa, quis a plambo Bulla recipir vires. Comelled regulale no judie: justas fem. jupp[2,1,1,5] V Pemb.

Rebute, qui dans la Pratique Benéficiale a fair un chapure parriculier de gratia, rationi congrair, dit que les grates accordées par les prédectiours même médiats du nouveur Pape font dans le cas de cette regle: Licer, divid, cutrarium tenac, flef, in regl. 6, inost. 3. Amydenius est du feminent de la Golfe , & fouvient que la regle ne regarde que les graces accordées par les Papes, dont elle fair mention. Arzrygul, intalje unius el exclujes alterius. La date du Recetti in frama rationi

congrui, est la même fuivant Rebusse, les, cist. n. 2.1 que celle de la grace accordée, non celle de l'expédition ou du jour du couronnement, à la dissertence du perinde collere, V. Cair pritte, Perinde vuiere. Amydenius se trouve corce ici contraite à Rebusse, & veue qu'on dare ce Resert du jour du couronnement, à la gimppions; la regle de Paul III. dis-iì, qu'a vu Rebusse, portoit pas cette clause.

Quoiqu'Amydenius dife que les graces, inferma simie engrais; bient nonfeulement conformes à la rision, mais aufil dues de droit à ceux qui les ont obtenues, il convient lus-nôme avec Rebuffe, que le nouveau Pape peut les resulter, s'il voit que fes prédecelleurs aiunt été lurpis; & que la grace dont on demande l'expédition, Joit injuste. De Nosa, de resent cap a. c. de feg.

Il y a une autre regle de Chancellerie qui est la douzieme, & a pour rubrique , revalidatio litterarum pradecefforis , gratic er inflitia , infra annum concessarum. Cette regle a beaucoup de rapport avec la précédente ; il v a feulement cela de différent, que la dixieme regle revalide des graces fignées & non expédiées, au lieu que celle-ci revalide des graces & fignées, & expédiées; mais non encore préfentées aux Exécuteurs ou aux Juges délégués pour leur exécution, au tempsde la mort du Pape qui les avoit accordées. Dans ce cas, les chofes fone encore en leur enrier, & le Mandat quoiqu'expédié, celle par la mort du Mandant, s'il n'a été mis on commencé d'être mis à exécution par au moine la présentation de la grace à l'Exécuteur. C. fin. S. officium de offic. jud. deleg. in 6º. c. fi cui nulla 36. de prab. cod lib. Voici les termes de cette regle douzieme,

hem pradicus D. N. omnes , & fingulas ab ipsis Gregorio XV. & Orban. VIII. Rom.

couPont, pradecessoribus juis infra annum ante diem obitus corum concessas gratia, vel justitia litteras temporibus debisis corum executoribus seu judicibus non præsentatas omnino revulidavit, & in flatum pristinum , in quo videlicet antea fuerant , vel pro quibus erant obtenta , quoad hoc plenarie restituis, ac decrevis ver executores seu judices prædictos , vel ab eis subdelegandos ad expeditionem

negosiorum in eis contentorum procedi

poffe . & debere juxta illarum formam.

On a toujours suivi en France la disposition de l'Extravagante quia non nonnulls, en ce qu'elle donne au Pape tous les pouvoirs des le moment qu'il est clu. On ne regarde en ce Royaume le couronnement du Pape, que comme une cérémonie temporelle qui ne peut intervertir Pordre des dates en matiere de provisions. C'est ce qui fut diserrement établi par M. Talon , Avocat-Général, dans une cause dont l'Arrêt qui est du 16. Juillet 1672. & rapporté dans les M. du Clergé, tom. 10. p. Sy2. & suiv. Szg. on jugea que le courier étant arrivé à Rome pendant la vacance du St. Siege, la provision obtenue en Cour de Rome seroit cenfée datée du jour de l'élection du Pape, & non du jour de son couronnement. Journal du Palais ; Dumoulin , sur la Glos, du Sexte , verb. data. Traité de la Prévention par M. Piales, tom. 2.

part. 2. ch. 8. V. Siege Vacant. Quant à la dixieme regle de Chancellerie, elle ne peut regarder les retentions de dates par les François, qui, fuivant leur privilege, n'ont pas besoin de la validation de cette regle . & ne sont pas soumis par consequent à ses délais péremptoires, & irritants. V. Date. Il en saut dire autant de la date, luivant le principe expose ci-devant.

COURIER autrefois, dit Bouchel, étoit une charge vile & abjecte, même

une peine des malfaireurs, comme nous lifons dans Strabon. Lib. 5. in fin. Picentes populos anod a Romanis ad Annibalem descivissent. Romana civitate privatos, loco milisia, curfores ac tabellaries effe , coque munere Respublica infervire damnares. Depuis le Christianilme, tout au contraire, nous lifons que curferes inter Ecclefiafticos ordines & officia numerabansur, de quoi S. Ignace rend témoignage, Epift. a. ad Polycarpum: ou après avoir fait mention des Diacres, Sous Diacres , Lecteurs , Chantres , Portiers ; er decet , snaust , beatiffine Polycarpe, Concilium cogere facrofantium & eligere si quem vehementer dilectum babesis & impigrum, ut poffit divinus appellari cursor, & hujusmods creare, us in Syriam profellus , landibus celebret impigram charitatem vestram. Or, cette charge fut quelque temps après communiquée aux Lecteurs , Acolytes & Sous-Diacres, comme nous apprenons de S. Cyprien , Epist. 24. Quoniam, inquit , oportuit me per Clericos scribere ( Scio autem nostros plurimos absentes est, pauces verò qui illic funt vix ad minifitrium quotidiani operii sufficere ) necesse fuit novos alianos confissuere, ani muiterentur , fecific autem fciasis letterem faturnum , & bypediacenum eptatum cenfesserem. Et le même en son Epir. 55dit : Per Acelytum fe ad Cornelsum P.pam litteras dediffe. Bibliotheg Canoniq. verb. Conrier. V. Syncelle.

COURSE. Dans les impérrations de bénéfices par mort qui se font à Rome auprès du Pape, ou à Avignon auprès de son Légat, on fait ordinairement toute la diligence possible pour n'erre pas prévenu par de plus diligents. Nous disons sous le mot Date, que les provifions sont datées du jour de l'arrivée du courier, & que ce jour-là même on retient date; que la date retenue, la grace est accordée ; que le Pape ne

fait acception de personne en conférant par prévention, & enfin que deux dates en concours le même jour s'entredétruisent au profit de l'Ordinaire : toutes ces raisons rendent ceux qui s'adressent au Pape pour avoir un bénéfice vacant par mort ou même par dévolut, extrêmement empresses à retenir chacun une date qui foit seule dans un jour où l'Ordinaire n'ait pas encore conféré ; on emploie à cet effet des couriers ordinaires ou extraordinaires, fi l'on ne court soi-même, & de-là viennent ces différentes regles qu'on a établies pour empêcher qu'un Impétrant, dans la crainte d'être prévenu par des concurrents, & par une ambition toutà-fait condamnable n'attendir pas la mort du Titulaire, pour se mettre en voie de courir le bénéfice. Sur quoi , V. Ambition , Banquier. Une course faite ainsi prématurément avant la vacance du bénéfice , est appellée Course ambitiense.

" Il faut fept jours, dit Bouchel, à un courier pour aller de Paris à Rome, mêine en temps d'Eté, & quand les chemins font libres. M. Charles Dumoulin, en son Commentaire sur la regle de veris. n. 27. rapporte avoir vu une enquête faite quarante ans auparavant, en laquelle quatre témoins fort experts déposoient qu'en vérité il y avoit trois cents lieues de Paris à Rome. & pour le moins six journées d'un courier. Mais aujourd'hui nous avons accoutumé d'en compter sept tout au moins en Eté, & en temps commode, & plus au temps d'Hyver & difficile; ainfi qu'il dit avoir été jugé par plusieurs Arrêts donnés au Parlement de Paris. Et depuis Aurun julqu'à Rome, il faut fix jours principalement en Hyver ou en temps de guerre. Car encore que depuis Ancun jusques à Lyon il n'y a que trente lieues, toutefois font des lieues de Bourgogne qui sont forr grandes : joint que d'Autun à Lyon il n'y a point de couriers disposés, & puis il faut sejourner à Lyon, jusqu'à ce que l'on ait composé avec les Banquiers & les couriers. Auffi pour compter les journées, il ne se faut pas arrêter à ce qu'aucuns courent plus diligemment ou plus lentement que les autres; mais on confidere les journées médiocres & ordinaires, comme est le train des marchands qui est de quinze lieues par jour. & dix petites lieues, comme celles d'entre Paris & Orléans, selon la modération que les Arrêts y ont apportée, afin que les Ordinaires ne fusient circonvenus & frustrés par les préventions. " Bibliothen, Can. verb. Courser. M. du Clergé. tom. 11. p. 1485.

COUTUME. Cest un droit substitute par l'usge à une Lui écrite: Is invelva in quibre mittel ceri Divina flassir Socripura, mus populi & infliusta Alsistram pra leg escanda fant Dei, & ficut prevoireatures Divinarium Legam in concumpures: Esclifosficarum conflictualimm funt coercent, est, r. dift. 11. Lancelet, inflit. ri. 1 ish. 1. Se eff autem. Diuturui mures confessi ustenium apprabil Legam instituters. C. dift. 12.

L'Eglife Catholique se gouverne par l'Ecriture , la Tradition & des usages particuliers. L'autorité de l'Ecriture & de la Tradition ne soufire aucune exception: Autrointes Scriptens teas confirmgirum Ecclessa, universali Traditione majorum nibileminas toas. c. 8. dist. 11. V. Tradition , Droit Cason.

A l'égand des ulages particuliers, l'Églife en fouffie la diverfité felon la difference des pays & des mocurs: Privativ verè conflictionibus de proprisi in formationibus monaquage pri lecrime varietate preut cuique vifum est fluissifit de regient. Ca. Adj. 11. Dais, d'ult la Glofe aprèt S. Jerôme, in G. minam dist. 7. Tame L. Tame.

quia unaqueque Presincia abunda in fue legelos, extrificar de Egolt. V. Canon. Es qua longe confustación comproba e fum a per amos plantes e obference solum, tacira civilma convenie, non minus quam tacira civilma convenie, non minus quam es qua Ceriptum pues fervanter. "no magna antiversatis bec jus babetars, quad in tantum probamos de un mon fueri incesse feripo na comprehendere. L. 35. 36. de Legibas.

Mais pour que ces ufages ou ces courumes particulieres produifen ces efficts, c'cli-à-dire, qu'elles tiennent, lieu de Loix dans une Egiffe, il faur qu'elles m'aient rien contre la foi & les bonnes mours: c'ell la Doctrine de les bonnes mours: c'ell la Doctrine de tous les Peres. Aug. Ad Januarinm Epif. 118. cap. 1. qu'en qu'en min moute coura benus morse injungitur indifferenter of haven mor tous les contra benulm d'y ne curum inter ques vivilent fecitate fervandum off. C. 11. diff. 12. C. 8. ced. Lancelor fee. cit.

Le Pape Grégoire I. écrivant à Augulin Apèret émpletere, juimandoit de recuellir avec soin, les usages de différentes Eglifes, & d'en Liure comme un faiscau qui servit de droit & de Coutume à l'Eglie naislante de ce Royaume: Ex fingulis reg-quibafg. Ecclifit, qua pia, qua religinfa, quarettla finn elige, ch hac quali in fafeiculum colletta apud Anglerum mentes in confurnationme depone. C. 10. diff. 11.

Le temps sèceffaire pour former une coutume fuivant le Droit Canonique, n'est pas bien déterminé; les uns elliment qu'on doit faivre maiteres Eccléfastiques, les Loix Civiles, qui en matières profines n'esigent que dix ou ving; ans , ses. sis. de preferips. Les autres fixent le temps à 40, années, enfin les autres à l'immémoriale, Glof, in c. 7, diff. 12. Glof, in c. cane tont de confessaime. La plus commune opinion elt qu'il laut 40, ans pour preferire contre une Loi Eccléfastique par une couterne de la confessaime.

tume dont les effets ne bleffent ni la foi ni les bonnes mœurs, ni par confequent la raison & le droit naturel. Car en ce cas, la courume feroit illicite & pernicieuse, & quelque longue qu'elle für il faudroit l'abolir. Ce ne feroit plus alors un usage, mais un abus & une corruptele. Cum igitur hac non tam consuetudo, quam corruptela sit, que profecto facris est Canonibus inimica, ip-Sam mandamus de catero non servari. C. 3. de consuetad. Et ibi , Innocent. mala consuetudo, qua non minus quam perniciofa corruptela vitanda est : nifi citius radicitus evellatur in privilegiorum jusab improbis assumitur : & sncipiunt pravaricationes & varia prasumptiones, celerrime non compressa, pro Legibus venerari , & privilegiorum more perpetuo celebrari. C. 3. dift- 8. c. cum tanto de emsucceeding. c. ad nudiontiam 3. c. cum inter 5. c. ex parte 10. cod. c. 1. cod. in 60. Rappellons à ce fujet la distinction des Canonistes, il y a, disent-ils trois sories de coutumes confuetado prater legem, fecundum legem & contra legem. La coutume qui passe la loi est proprement celle qui introduit un droit nouveau, & qu'on appelle pour cette raison coutume de droit consuerado juris : elle a pour objet des choses, sur quoi le droit commun ne décide rien ubi lex deficus une telle coutume oblige dans les deux fois, parce qu'elle a d'aurant plus d'autorité qu'elle s'est formée par le cheix libre de ceux qui s'y font foumis: que fine ulla scripte populus probavit omnet tenentur. L.de quibus 32 de legibus. Au futplus on ne parle jamais de coutume que dans l'idée d'une Communauté, d'un Corps d'Habitants, qui l'introduit de parriculier à particulier : on le fert du mot de prescription. V. Statuts, Prifcription. On exige feulement que selle ait été fon intention, c'est à- ire qu'il ait penfé s'imposer une loi par cene CON

répérition d'actes dont elle tire touto fa force : en forte que les fimples expressions de piété de la part du peuple . comme de faluer la Ste. Vierge . à certaines heures, d'entendre la Messe, les Offices aux jours ouvrables, ne feroient jamacapable de former une courume qui tînt lieu de Loi : Onia allus agentium non operantur ultra imentionem corum c. cum. olim 38. de preb. Glof. in c. cum tanto 11. de confuerad. verb. legi: imè sit prascripta. C'est pour certe forte de courume qu'on n'exige que dix ans pour fa prescription. ead. Glos. c. consuctudo 7. dift. 11. S. 1. inflit. de ufuçap.

L'ocurume conforme à la loi fecuudam legem est ouve de fix, parce que supposant déjà la loi, elle a'en est que l'execution on l'interprétation. Cette costrume n'introduit donc aucun d'oris nouveau, il confirme, exècute ou interprete sellement l'ancient. Leges fermatre cum movibre utomitim approbattor. C. in silit 3; dift. 4, contra configuration interpret, Curve d'estitu est configuration. Le fix interpretation 27, silit de legit, on firm bien qu'une parelle coutume étant toute favorable de sa nature, ne peut cet sujorte à la regle de persérption.

La coutume contraite à la loi contralegem eft, comme on a vn, une corroptele plubt qu'une coutume, si elle est contraire à la loi divine ou naurelle; mais n'étant que contre une loi humaine, positive, Eccléssastique ou civile; elle put tenti lue de loi, même suivant la Décréale, com tante déjà citée, porruq qu'elle ait ces deux conditions, qu'elle soit raisonable de légitimement prefrite: nils peris ratiomobile de la limit preferèps. Or une couume en général ell centre rationable, quand elle n'est réprouvée ni par le actoi d'aiva, ni par le droit naturel, ni actoi d'aiva, ni par le droit naturel, ni

par le droit canonique & qu'elle eft de nature à ne pouvoir ni induire à mal, ni porrer préjudice au bien général de la fociété, dans lequel cas elle pe fauroir jamais avoir force de loi; mais il fuffir, que sans produire aucun de ses effers, elle ne puisse être tant foit peu utile par telle ou telle autre confideration feeundum diverfas rationes & in ordine ad diver as fines. cap. non debet 8. de consang. & affin. Le temps pour prescrire une pareille courume, oft le même que le droit a réglé ; si elle est contraire au droit naturel, ou même à la raifon, elle est imprescriptible, nous l'avons déjà dit ; mais ajourons cette modification de quelques Canonistes: pro abolen a da abroganda lege , five civili , five canonica pro contrariam confuerudinem via Conniventia introductam probabilius est non requiri rigorosum & determinatum tempus prescriptionis, sed sufficere quod tanto tempore consuetudo sit continuata, quantum viris prudentibus sufficit ad rationabiliter judicandum principem in eam confensisse.

La tolérance du Prince produit en cela l'effet d'une plus longue preféription: on en induit au confinement qui rend même insuite la bonne foi s'est, dis-on, ators le legislateur qui voyant fa loi non execute est centre formirà fon abrogazion par la retieration des âctis contaries. Cest encore une regle que la contune immémoriale & raisonate la contune immémoriale de raisonate per la contune in mémoriale de raisonate per la contune in mémoriale de raisonate la contune in mémoriale de raisonate la contra de la contune in mémoriale de la contune in mémoriale de la contra la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra

4

En France, on a roujours respecté l'autorité des courumes & des usages particuliers des Eglises; on peur le reconnoître en plusieurs endroits de collivre. Les Libertés mêmes de l'Église ZZZZZ de France en général ne sont proprement que des courumes & des anciens usages comme nous le disons ailleurs, verb. Libertés. Les Ultramontains en ont fait mal à propos un sujet de critique en demandant où ésoient les titres de ces Liberiés. On leur a répondu qu'ils étoient dans les anciens Canons & dans des coutumes, aussi respectables par leur antiquité que par leur éloignement de tout ce qui peut blesser la foi & les bonnes mœurs: ce qui n'a rien que de conforme aux principes que nous venons d'établir, & qui sont reconnus en France comme par-tout ailleurs. Voyez les art. 1. 5. 6. &. 7. des Libertés, leurs preuves & leurs commentaires,

COUVENT. V. Convent.

CRAINTE. En mariere de regrès, ou de restitution envers un acte quelconque, on allegue quelquefois le défaut de consentement par l'effet d'une crainte majeure ; or , on appelle crainse majeure, celle dont un homme conftant. & serme ne se défendroit pas : Metus cadens in conftantem virum: L. 6. ff. quod. met. cauf. Toute autre sorte de crainte ne sourniroit pas un moyen de regrès dans le cas d'une réfignation, ni un moven de restitution envers un autre acte : Vani timoris infta excufationon eft. L. 284. ff. de diverf. reg. juris. Justus metus dicitur, metus mortis, privationis bonorum, disnitatis. honoris, verberorum, aut carcerum, fi jusu parentum aut consanguineorum, qui habentur loco parentum aut Superiorum , renunciatio facta fit ; aut metu damni notabilis immittentis fibi , parentibus, fratribus, fororibus aliifve consanguineis valde, dilectis. Rota decis. 46 3, in novis. Ei autem qui metum allegat negando renunciationem sponte fuifse factam incumbit onus probandi. C. fuper hoc de renunciatione. V. Reclamation. Emrachement.

c r o

CREME OU CHREME, (ST.) V. Consecration, Enchariffie, Croix de l'Eglife.

CRI PUBLIC. V. Citation , Contumace, CRIME. Nous faifons fous le mot Délir, des distinctions touchant les termes de Crime & de Délie , qu'on doit appliquer ici : nous parlemalans le cours de ce Dictionnaire de différentes fortes de crimes qu'on peut voir en leur place. Les uns sont vaquer le bénéfice de plein droit, les autres non, V. Vacance,

Délit , Peines , Irrégularité. CROISADE. Qu'avons-nous à dire ici des Croifades dont tout le monde fait l'Histoire, qu'elles ne sont plus en usage, ni contre les infideles, ni contre les hérésiques, parce que celles dont on attendoit les plus grands avantages, n'ont produit que les plus grands maux, V. Indulgence , Pelerinage. C'eton dans le temps de ces croifades une prétention de la Cour de Rome que toutes les conquêtes des croifes appartenoient au Pape. Hift. Ecclés. liv. 77n. 66.

CROIX. Rapportons ici ce qu'Albetic dit de la Sie. Croix dans son Dictionnaire Crucis eft , ( noftra falus) adorandum & venerandum in auth. de Monachis S. Z. Ante namque Cruxtrat nomen condemnationis, nunc verofada eft res honoris, prius in malediau damnatione stabat nune in occasione salutis creata oft. Hec enim innumerabilium nobis bonorum extitit caufa, Hae nos de erroribus liberavit sedentes in tentoris illuminantur. Diaboli expugnator reconciliavit Deo , & ex alienatis restituitin domesticos. De longinquis proximos fecit & de peregrinis reddidit cives, Hacift inimicitiarum interemptio , pacis firmamentum omnium nobis bonorum thejaurus, propter hanc, jam non erramus in folisudinibus, viam enim veritatis cognovimus; nam ignitas diaboli sagines non timemus. Fontem enim vita de quo extinguantur invenimus propter hang in viduitate jam non fumus , foonfum enimrecepimus. Non pavemus lupum quia bonum paflorem invenimus , ipfe enim ai: Ego fum Paflor bonus. Et in isto Cruci: figno multa vidoriaChriftianis orta funt.

Le Pere Thomassin, en son Traité de la Dikiol de l'Eglise, part. 3. liv. 1. ch. 25. parle de la Croix pectorale des Evêques & de son origine. Il nous apprend que l'usage de porter une Croix fur soi ; étoit autrefois commun à tous les Fideles . & que les Papes se distinguerent ensuite par leur attention à se décorer de cette pieuse marque. Ce qui leur étoit en quelque forte particulier. Car ni S. Germain Patriarche de Conftantinople, dit notre Auteur, ni Alcuin, ni enfin tous les autres qui ont expliqué les fignifications mystérieules des ornements qui servoient à l'Autel, tant en Orient qu'en Occident, n'ayant fait aucune mention de la Croix pectorale, c'est une preuve certaine qu'elle n'étoit pas en usage par une Loi, ou par une coutume réglée & uniforme. Le Pere Thomassin rappelle après, les différents exemples que l'Histoire fournit de l'usage de cette Croix, & conclut : " que ça été premiérement une dévotion générale & libre des Fideles de porter des Croix avec des reliques ; que les Evêques ont étéles plus zélés pour cette pratique de pieté ; que les Papes ont été les premiers qui ont fait un ornement de cérémonie de ce qui n'étoit qu'une dévotion arbitraire. & qui ont fait briller la Croix à l'Autel par-deffus leurs autres ornements Pontificaux, comme il a paru par S, Grégoire le Grand, & par ce qu'en a ecrit Innocent III. Enfin que les autres Evêques ont été les imitateurs de ce qui se pratiquoit dans la premiere des Eglises du monde. ,,

Quant à la Croix que les Archeseques font porter devant eux, le même Auteur en apprend aussi l'origine par disfirents témoiganges ou exemples, & dit qu'on peur conclure avec beaucoup de probabilité; que la Croix étoit portée devant les Souverains Ponties, devant les Archevêques en leur marche, parce qu'on simppoidi que routes leurs marches & tous leurs pas ne tendoiem qu'à l'étabilisment ou à l'aggrandisse ment de l'Empire de la Croix V. Archevères.

It y a pluficurs décifions des Congrégations de Rome fur le droit & même la manière de porter la Croix aux proceffions ou dans d'autres temps. V. Preceffion, Pifite, Sépulsure, & C. Elles ont détendu d'en mettre ou d'en tracer l'image dans des lieux profanes & indécents in locis publicis fordidit V. mage.

\$. 1. CHANGINES REGULIERS DE STE, CROIX. V. Ordres Religieux. CROSSE. V. B.iton Pafforal.

CUI PRIUS , terme de Daterie qu'on applique à une force de provisions dont nous allons parler, Nous observons ailleurs , verb. Provisions , Reformation , Concession, les différences voies par où l'on parvient à la correction ou reformation d'une provision expédiée en Daterie; le eni prins est une de ces voies, quoique rarement & difficilement ufitée, On s'en sert dans le cas où il ne s'agit que de corriger quelque chose de peu estentiel dans une fignature; on ne l'emploie jamais pour des Bulles; on use alors du perinde valere ; le cui prius est cependant quelque chole de différent de la nouvelle provision que nous avons dit être fous le mot Concession à la seprieme clause, une nouvelle fignature. V. Signarare.. Amydenius la définir ainfi : Gratia cui prius , nihil aliud ost quam gratia secunda, circa idem cum aliqua expressione que non erat in fignatura prima. Cet Auteur nous apprendi

aju'il y a deux différences effentielles enre la grace de cui prius, & la grace de réformation qui comprend la nouvelle provision & le perinde valere. 1º. Que la grace de cui prius a la date de la premiere fignature, au lieu que l'autre n'a que la date courante, c'est à dire, de la reformation. 2º. Le eni prins ne s'accorde pas dans tous lescas où l'on accorde la réformation, mais seulement lorsqu'il ne s'agit que d'un leger défaut, ou d'une omission peu importante ; & quoique cela, ajoute Amydenius, foit à l'arbitrage des Officiers de la Daterie, parce qu'il n'y a point de regle certaine qui apprenne à distinguer les cas cù il faut uler du eni prins plutôt que de la réformation, toutefois c'est un principe certain que la grace de eni prins, ne s'accorde pas fur de nouvelles expressions qui auroient pu saire refuser la premiere grace; elle ne s'accorde que pour corriger ces choses, que non folent aut non debent negari, v. g. ut si in prima signatura emissum fnissem obtentum vel approbatio Ordinaris , & quid fimile , qued abfque difficultate fuiffet concessum. Les Officiers de la Datetie ne sont si difficiles à accorder la grace du cui prius, que parce qu'étant datée comme la premiere fignature, dont elle est une vraie copie transformée en original, elle pourroit être préjudiciable au tiers contre ces deux équitables regles de Chancellerie.

Item voluit, flatuit & mélnovit, qual sper quissolamque reformacionitus, figuati, sper impervacionitus que memento que beneficiemmo vocaciamo, vol certe mode vocaciamorum, in quibus petitus, qual Literes spero prima data expedirios fabres de la compania voluita de la capacitimo fabres de la compania del la compania de la compania del la compania del la compania de la compania del l

CUI
reformaziones bujusmodi per Fiat, sub
prima data signata sucrint. Reg. 44, de

Reformacionibus. Itm , ne gr varias , qua pro Commissionibus , seu Mandaris , O Declarationibus habadis plesmuya sun sun fuggosiones , justisia possponarus ; idem fuggosiones , justisia possponarus ; idem tionis fors, quod deincepe pre quanciumque segnaturam , fui consissionem , sur commissionibus , seu Mandaris , aut se Declarazionibus thijusticol ; estam se moru proprio ex teria ssintia, act estam moru proprio ex teria ssintia, act estam navvim , vod de sjus mandaro slavindes navvim , vod de sjus mandaro slavindes navli justisi quassicum quomodoliste tolia.

Amydenius n'est pas du sentiment de ceux qui pour obvier aux fraudes du eni prins , veulent qu'on ne l'accorde jamais pour des omissions d'obtentes . propter omifionem obtentorum , il dit que les suppliques sur des impétrations par mort le font ordinairement avec tant de hâte par les Solliciteurs, qu'on ne doit pas rendre les parties responsables de cette précipitation ; mais , ajoute tr il , pour ne pas faire tort au tiers , suivant les susd, regles, je voudrois qu'on n'eût qu'un mois de de-cà les monts. & trois d'au-delà pour obtenir le cui print, après lequel temps on ne seroit plus écouté à moins qu'on ne rapportat une attestation de l'Officier per obitum , comme quoi personne n'a impêtré le bénéfice dans l'intervalle. La regle que prescrit Amydenius, peut n'être pas exactement suivie, comme il nous l'apprend lui-même; mais quoiqu'il en foit. la forme de la provision eni priùs est telle, après ce qu'on vient de voir, que la premiere fignature est copiée par le Solliciteur qui ne manque pas de corriger dans la copie, le défaut de la premiere, ou d'y inferer ce qu'il y avoit d'omis. Cette copie ainsi faite & corrigee, le Sollicheur la porte avec l'original au Sous-Dataire, qui met au bas de la copie , comme d'une seconde fupplique ces mors : Cui prins , adverte ad datam, afin que le Préfet des dates voyant cette note, ne fasse point de difficulté d'y metrre la premiere date. Enfuire le Solliciteur porte certe seconde fignature dans les Offices où a paffé la premiere qui est déchirée comme inutile : de forte que la seconde signature fe trouve feule, comme s'il n'y en avoir famais eu d'autre. Chacun sent combien cette maniere de corriger des erreurs dans des premieres expédicions est susceptible d'abus au préjudice du tiers ; il ne faut donc plus être furpris , si en accorde avec tant de peine cette grace à la Daterie.

Par le même motif qui a fait établir la dix-huitieme regle de Chancellerie . on ne donne en France aucun effet rétroactif au perinde valere, ni à la nouvelle provision au préjudice du riers . comme nous le disons ailleurs, verb. Conceffion , Provisions , Reformation. A l'egard de la grace cui prius, comme on ne peut avoir des preuves de ce qui se passe en Chancellerie, que par la voie des Banquiers Expéditionnaires de France; c'est à ces Officiers à juger des cas où l'on peut obtenir cette grace fans faire tort à personne , avant leur certificat produit. M. Dunoyer fur Perard Castel, tom, 2. pag. 45. parle du eni priùs, comme d'une chose qui se pratique dans l'usage. Le même Auteur remarque que la regle de non rollendo jus alteri quasitum, n'est point particuliere à la Chancellerie Romaine, mais que c'est une maxime tirée du Droit naturel & commun, reçue également par-rout. Papon avoir mis cette regle au nombre de celles qui font reçues ex-

pressement en France. Pratiq. de la Cour

de Rome, tom. 1. p. 69. V. Regle. Silarrivoir qu'un François eûr retenu une date dont les Provisions ne fusient point expédices, son droit étant tout acquis par la retention, cet événement ne lui feroit aucun tort. Pastor, lib. 1. sis. 1. n. 7. V. Retension, Regle.

CUPIENS , OU CUPIENTE , OU PRO CUPIENTE PROFITERI, OU MEME CUM Voto Profitendi. Pour entendre ces termes, il faut voir les mots Commende, Regul. Regul. erc. Nous v difons qu'on élude la maxime Regul. Regul. &c. par deux moyens. 1º. Par les Commendes. 2°. Par les provisions, avec la clause pre cupiente profiteri. Ces provisions, ou plutôt cette clause, signifient que le Pape accorde un bénéfice régulier à un Séculier qui le lui a demandé, avec la volonté & sous la promesse de faire profession dans l'Ordre dont led. bénéfice dépend. Par certe explication on donne aisement à chacun des mots mis en titre & employés dans les Livres, le fens qui leur convient ; enpiens , ou cupieme profiteri , peuvent s'entendre de l'Impétrant même , pre cupiente , s'entendent des provisions accordees aud. Impérrant qui a rémoigné défirer de faire profession ; enfin cum voto profitendi, s'appliquent à la demande meme de l'Orateur, qu'il fait en promettant de fe faire Religieux cum voto profitendi.

Le Concile de Trence avoir en vue, comme nous le difons ailleurs, vorh. Commende, d'abolir les Commendes. Ucrat fâcheur où se frouvoir l'Eglife, ne lui permir pas d'exécuter ce projet que les précédents Conciles ; & priacipalemen celui de Conflance, a voient déjà formé inutilement. V. Conflance, Mais pour remédier à l'abou des Commendes, autant que l'état des choise pouvoir le compreter, le Concile de Trente fit, dans la felt 25. de 17f 17gel. 31. le Réglement dont nous faitons per 3.1. le Réglement dont nous faitons

mention fous le mêtne mot Commende; après avoir ordonné ce qui fuit, en la fell. 14.de Ref. cap. 10. Regularia beneficia; in titulum regularia bus profejles prouderi conflueta; cum per obtium; aut reflemantem vota datas tilla in titulum obtimenti vacare contigeris; Religiofis tammillius Ordinitis vel itis; qui habitum omnino fuicipiere; O profujionem emitere tenenutur; O non altu, no veglem lino lanaque contextam induant; conferentur.

Ce Réglement, conforme à la maxime Regul. Regul. &c. autorifa . s'il n'introdussit pas l'usage des provisions, avec la clause pro expiente profiteri. Bien long-temps avant le Concile de Trente, lorfque les Monasteres élisoient librement leurs Abbés, fous les premiers Rois de la troisieme Race, les Conciles avoient défendu fous peine d'excommunication aux Clercs léculiers, d'entrer en Religion dans la vue de devenir Abbés. Voici les termes d'un Canon que fit à ce fuiet le Concile de Touloufe, tenu en 1056, Statuit Santia Synodus , ut si quis Clericorum adip: scenax Libbatia gratia Monachus effectus fuerit, in Abbatia quidem Monachus permaneat , sed ad if jum honorem ad quem affirabat, nullatenus accedat. Quod fi prajumpferit, excommunicatur. Ce Canon nous apprend, dit le P. Thomassin, part, 4. liv. 2. ch. 62. n. 2. 12. Que les Ecclésiastiques ne peuvent parvenir à être faits Abbes , qu'en se faisant premiérement eux-mêmes Moines, c'est à dite, qu'il n'y avoit point de Commendes, 20. Que c'étoit une espece d'ittégulatité & d'incapacité Canonique pour n'être jamais Abbés que d'avoir recherché de l'être. go. Que la regle qui est à présent en usage, qu'on peut se faire pourvoir d'un bénéfice régulier, pourvu qu'on foit dans le dessein de se faire Moine, n'est pas conforme à ce Canon, & semble autotifer ce qui est condamné & défenCUP

du fous peine d'excommunication : car enfin c'est briguer les Dignités Ecclésiaftiques, dont on ne fe tend digne que pat l'humilité ; & c'est faire servir la profession sainte du Monachisme, pour contenter fon ambition; c'est faire servir la profession de pauvreré, pour fatisfaire fon avarice. Les Corciles Romains en 1059. & 1063, jugerent qu'une volonté si intéressée devoit donner l'exclusion. non-seulement de la Dignité d'Abbé . mais austi de la profession Monastique : Ut nullus habitum Monachi suscipiat, Spem aut promissionem habens ut Abbas fiat. Ainfi ceux qui ne fe font Religieux que pour garder les Prieures ou les aurres Dignités en regle , dont ils se sont fait pourvoir, ou dont ils esperent d'être pourvus, fo rendent par-là indignes, & de ces Dignités faintes , & de l'Etat Monastique même.

Les Peres du Concile de Trente voyoient fans doute l'abus qui se faifoit & que l'on feroit toujours, de cette maniere de pourvoir les Séculiers des bénéfices réguliers, quand ils seroient profession dans l'Ordre dont lesd, bénéfices dépendent , parce qu'on ne peut fe former l'idée d'un homme qui recote un bénéfice en faifant vœu de pauvreté, fans foupconner la démarche de la cupidité dont parle le P. Thomassia ; mais c'étoit apparemment beaucoup au temps de ce Concile, qu'un Clerc séculier ne possedat pas un bénéfice qui , par sa nature, ne devoit être possedé que par des Religieux ; c'étoit là au moins un des moyens que le Concile jugea nécessaire d'employer pour abolir l'usage des Commendes, ou pour réduite au moins les choses à la Loi du chap. cum de beneficio, de Prab. in 6º. & de la Clem. 1. de suppl. negl. Prel. dont on autorise la maxime Regul. Regul. Secul.

C'est auffi en entrant dans les mêmes

CUP

vues du Concile, que la Congrégation des Cardinaux a décidé le 11. Décembre 1585, que les Collateurs ordinaires auroient le pouvoir comme le Pape, de conférer les bénéfices réguliers aux Clercs séculiers qui se soumettroient à faire profession dans l'Ordre dont dépendent lefd, bénéfices.

Cette Déclaration excepte cependant les Abbayes & les bénéfices charges de quelqu'administration, que les Collateurs ordinaires ne peuvenr conferer qu'à des Religieux actuellement Profès, ce qui est conforme au ch. nullus , de elett. in 6°. & à ce qui est établi sous le mot Abbe : Prater Papam ordinarii Collatores possunt conferre regularia in eitulum regularibus professis providers confueta etiam fecularibus , qui illius Ordinis habitum omnino fuscipere , & professionem emittere teneantur , quia hoc cap. loquitur generaliter , & intelligit de Ordinariis , nam quando vuls intelligere de Papa, illum nominat, ut capitul. 2 2 . Seffione 2 5. de regul. & quia loquitur per dictionem , vel , & fic videtur hic aquiparare hos duos casus: Abbatica vero , & beneficia administraeionem habentia , nonnist profess , juxea Canones per Ordinarios conferri possunt ; quam Declarationem adducit,

Gonzales , Gloff. 8, n. 75. Un Clerc seculier n'a donc pas besoin de dispense pour obtenir un bénéfice régulier qu'il ne reçoit qu'en failant profession Religieuse; il se trouve rout dispense par le Concile , & c'est sans doute là une des raisons qui onr fair donner aux Ordinaires le pouvoir d'user de ces collations ; mais comme les Canons défendent de nommer aux Abbayes régulieres d'autres que des Religieux actuellement Profes, & que le Concile ne parle que des bénéfices réguhers en général, on a réservé au Pape le droit de pourvoir un Séculier des

CUP liers, charges de quelqu'administration, parce qu'il faut alors une dispense, dons la furure profession du pourvu n'exempte pas : or , Corradus , en son Trairé des Dilpenies , lib. 6. cap. 1. n. 40. of feq. nous apprend qu'on accorde à Roma certe dispense, même à un Clerc seculier qui n'auroir pas encore l'âge pour faire profetlion ; ce qui est une espece de Commende. En voici la forme, qu'on peut appliquer en bonne partie aux provisions sans dispense.

In parte Conceff. cum eo tamen , quod orator habitum hujusmodi suscipere , ac profeffionem pradiciam emittere , ante finem didi biennii omnino teneatur , & fine fee Commenda de dico. Monafterio faciende , alioquin dica biennio elapfo , Monasterium hujusmodi vacare cenfeatur eo ipfo , & ad reflitutionem fruduum interca perceptorum pe-

nitus fit adftridus.

Les provisions donnent deux ans pour faire profession Religieuse , & ad biennium , parce qu'elles supposent que le pourvu fera fon Noviciar, comme le prescrit le chap. 15. de la session 25. de Regul. du Concile de Trente, & comme peur même l'exiger l'ordre dans lequel la profession se doit faire. Les Ordinaires n'usent pas de ces rermes : Ex nune prout ex tune. Garcias dir que cette expression est parriculiere aux provisions du Pape, & qu'il fuffit que les Ordinaires conferent dans les sermes du Concile de Trente, in ditt. cap. 10. feff. 14. ut qui babitum omnine suscipere , & professionem emittere teneatur. Garcias de benefic. part. 7. cap. 10. n. 15. Corradus en dit autant en l'endroit cité.

C'est un principe enseigné par le fameux Panorme , in C. 1. de teffam. n. 44 que le Religieux Profes tacne peut ohtenir une dignité, un bénéfice par voie de collation & de postulation , s'il no le peur pas par voie d'élection, suivant Abbayes & des autres benefices regu- le ch. nullus de elett. La raifon est , dite

Tome 1. Aaaaa 113, que le chap, établissant une poine, di parle, ne comp enant par la collation dont di parle, ne comp enant par la collation qui est une maniere de provision route differente: Com destité of caldais fon largé d'aver Ja. Miss c'éton-la , dies d'autres Caronilles , un ancien droit qu'on ne suit plus. Regil. in C. Cum agrif, ne deité. Nive, de bone, p. 3, 0, 51.

On reconnoir ou l'on tolere en France les provisions avec la claule pre caspieme profiseri, qu'aucune Loi au Royaume n'autorisse expressement, & on y tient que le l'appe seul peut en accorder en cette forme: ce pouvoir exclusif du Pape, dit un Auteur récent, est aujourd'hui si bien établi, qu'on n'hesitroris point à déclarer abultes une provision pre capiente profireri, qui seroit femanée d'un Collateur ordinate.

Plusieurs Arrèts ont confirmé cette Jurisprudence entre autres moins anciens, deux du Grand Conseil que M. Piales rapporte en son Traité des Commendes, tom. 1. ch. 1. Le premier de ces Arrêts est du 14 Janvier 1721, le second du 15. Novembre 1743. l'un regardoit un Prieuré Cure , & l'autre un Office claustral de Camerier : on ne voit pas demander ordinairement de ces provisions à Rome pour des bénéfices que l'on peur obrenir en Commende , d'où quelques Auteurs ont conclu qu'il n'est pas si absolument désendu aux Ordinaires d'accorder de ces provisions, qu'ils ne puissent bien en donner pour des bénéfices réguliers exempts d'administration, suivant la distinction que fait la Déclaration des Cardinaux rapportée ci-dessus, M. du Clergé, tom. 12, p. 786. & fuiv. La raison de l'usage contraire est peut-être que quand les provisions pro cupiente profiteri, ont commencé à être en usage, le Pape étoit en possession d'accorder seul . à l'ex-

Secularia Secularibus. M. Rousseau de Lacombe, en son Recueil de Jurisprudence Canonique, verb. bénéfice , fett. 2. dift. 2. a. 17. dic que les provilions pro cupiente profiteri, font une grace que le Pape peur refufer ou dater du temps que bon lui femble, parce qu'il n'est pas en cette occafion Collateur forcé. Il n'y auroit donc pas lieu de se pourvoir contre son refus ni de se plaindre de la date qui ne seroit pas celle de l'arrivée du courier. Cette opinion qui est la plus communément reçue, paroît n'avoir pas été fuivie par un Arrêt du Grand Confeil du 9. Mars 1722. dont M. Piales rapporte l'espece en l'endroit cité. Cet Aureur ne manque pas de remarquer que l'Arrêt n'a pas jugé tout à fait la question, parce que les Officiers de la Cour de Rome n'avoient refuse les provisions que fur le défaut du certificat d'idonéité, que l'on ne regarde pas en France comme nécessaire. V. Attifration, En effet, à Rome on ne resule guere les provisions pre cupiente prefiteri ; c'est une dispense qui y est devenue grace ordinaire , d'où l'on pourroit conclure que le Pape est Collateur forcé en ce cas , comme il l'est dans tous ceux où l'Impérrant n'a pas besoin d'une dispense extraordinaire. V. Rescriss.

Un Clerc feculier peut être pourvu fur résignation d'un bénéfice régulier, à la charge de faire profession : nous le disons atilleurs. V. Commende, Réspontain, Résignation, Résignation, Résignation, Résignation, Résignation, Résignation, Commende des provisions came une profession, since une vacance de plein droit. Les Arteis une vacance de plein droit. Les Arteis on jugé l'affirmative , de entrautres celui du Grand Conseil du 19. Février 1694, rapporte par M. Piales en l'endroit circ. Il est certain qu'en France un Resignation peut obtenir aucun bé-

néfice régulier par voie de collarion ordinaire, s'il n'a fait profession expresse. Papon , liv. 2. tit. 4. S. 6. Expilly , ch. 25. V. Profession.

Le pourvu, fous la condition de faire profession Religieuse, est tenu de remplir cette obligation dans le temps que les provisions lui marquent, Ce temps est ordinairement pour ce Royaume de six mois pour la prise d'habit, & d'un an pour la profession. Celui qui laisse passer les dix-huit mois , à compter du jour qu'il reçoit son expédition des mains du Banquier, ou au moins du jour de sa prise de possession, sans faire l'émission de ses vœux , est privé du droit qu'il avoit au bénéfice, & le bénéfice est vacant & impétrable. Ainsi jugé par plusieurs Arrêts. Celui du Grand Confeil du 7. Août 1741. rendu dans une cause concernant le Prieuré régulier de S. Etienne de Meyras, Diocele de Viviers, & dépendant de l'Abbaye de la Chaise-Dieu, a jugé que la vacance de droit d'un bénéfice obtenu en Cour de Rome pro supiente profiteri, est acquise des que le Seculier dans l'an du jour de sa prise de posseision n'a pas pris l'habit religieux & ne s'est pas mis en état de faire profession. M. du Clergé, tom. 12. p. 935. & fuiv.

Mais les Arrêts ont apporté deux limitations à cette regle, 18. Quand le pourvu a fair ses diligences pour parvenir à sa profession, & qu'il y a trouvé des obstacles de la part des Religieux; pourvu toutesois que dans ce cas, il ait eu recours à qui de droit. M. Duperrai en ses Observ. sur le Concordat, tir. 18. S. Volumus , dit que quand l'Abbé ou les Religieux refutent de recevoir au noviciat le Séculier qui a obtenu des provisions d'un bénéfice régulier avec la clause pro empiente prositeri , la dévolution se fait à l'ordinaire, profession , ou qu'il se merte en état

à l'Evêque pour examiner les causes du refus, & y statuer, afin que les Religieux ne soient pas Juges & parties dans leurs propres causes; d'autant mieux qu'il s'agit moins ici des qualités requises dans un Moine que dans un Benéficier. L'ordre de Cluny a à cet égard des Réglements particuliers qui ont été formés dans le Chapitre Général de 1693. & dont l'exécution a été ordonnée par un Arrêt du Conseil d'Erat du 25. Novembre 1724. Ces Réglements ayant été renouvellés dans les Chapitres Généraux de 1725. & 1728. . ont force de Loi dans l'Ordre de Cluny, depuis que les Décrets de ces Chapitres ont été revêtus de Lettres Patentes enrégiftrées au Grand Conseil, V. Augul. Regul. &c.

Suivant la disposition de deux articles de ces Réglements, les Réguliers, même les Protes de l'Ordre de S. Benoir, & les Clercs féculiers pourvus de bénéfices , & singuliérement d'Offices claustraux de l'Ordre de Cluny, sont obligés de saire leur noviciat dans une mailon de cet ordre; & s'il arrive que par délibération capitulaire de la Communauté où ils auront pris l'habit, ils ne soient pas jugés dignes d'être reçus dans l'Ordre, ils deviennent dès ce moment incapables de posseder le bénéfice, ils onr tout-au-plus la facul:é de le réfigner pendant six mois, au bout duquel temps il est vacant de droit, & impetrable fur eux. V. Translation , Regul. Regul. erc.

La seconde limitation à la regle est que quoique la condition de prendre l'habit & de faire profession soit accompagnée du Décret irritant, on doit l'interpréter suivant l'ulage du Royaume, qui est que quand le bénéfice est contesté au pourvu , il suffit qu'il fasse c'est-à dire, que le pourvu doit s'adresser de la faire dans l'année de la paisible

posicition. Ce qui a été ainsi établi pour prévenir l'inconvénient qu'il y auroit & pour le Clerc & pour la Communtute, fi après l'émission des vœux, le pourvu se trouvoit dépouillé du bénéfice dont la policifion faifoit l'unique objet de fes engagements. Cette reflexion rappelle à l'esprit toute l'indécence de cette forte de provisions ; mais on doit les regarder comme on regarde les Commendes; le Clergé séculier a d'anciens droits fur les biens des Monafteres qu'on voit fans peine passer enere ses mains. C'est au particulier à rectifier sa démarche par des bonnes intenrions & à écarter par le bon usage des biens qu'il a recherchés, ainsi que par une conduite conforme à fon nonvel état, les fourcons de cupidire & d'ambicion qu'on ne manque jamais de former contre lui. Mémoires du Clergé, tom. 12. p. 794.

On a demandé si la permutation d'un pouvis avec la clause de prossefion qu'il n'avoit point faite au temps néme de la permutation, a près un an de possessimo est valable. Cetre question dépend des principes établis ailleurs, vers Régnation, sir cetre autre question, si le pouvru d'un bénésice régulier avec la clause pro-spires profisers, peut résigner avant que d'avoir accompli la condition contenne dans

fes provisions.

L'on a vu que le Pape eft feul en policificio d'accorder des provisions pre supirate profiteris, dans ce Royaume; numas rien o'lempéche qu'il ne communique cettre faculté à d'autres, non-feulement à fes L'égats, mais même aux Collateurs ordinaires. Les Parlements reconnotiroient ceux qui donnent le droit de confèrer en Commende: comme ils reconnoifient ceux qui donnent le droit de confèrer en Commende: comme ils reconnoifient même à écette égard les pouvoirs du

CUP

Vice Légat d'Avignon, & particuliérement les privileges accordés à ce sujet à l'Ordre de Malie. Chacun sait que les bénéfices de cet Ordre sont tous réguliers, ce qui en interdit de Droit Commun la possession aux Séculiers. Par une affectation plus particuliere, les statuts de cet Ordre porsent au tit. 14. des Commanderies & Administrations : " que tous les benéfices de l'ordre dont la collation ou préfentation lui appartient, seront pour les feuls profes dudit Ordre, fans qu'autres qu'eux puissent en être pourvus. » Recueil des privileges de l'Ordre de S. Jean de Jérusalem , p. 150 ... & 183. On voit dans ce même Recueil que l'affectation dont nous venons de parler , a été confirmée par plusieurs Bulles reçues dans le Koyaume, confirmées par des Lettres Parentes & enrégistres au Grand Confeil, qui est constitue Prorecteur & Conservateur des droits & privileges de cet Ordre. V. Malte. Pour nous borner ici à notre question, nous ne rappellerons que la Bulle de Paul III. confirmée par une autre Bulle de Pie IV. La premiere porte expressement que les bénéfices de l'Ordre qui se trouvent conférés à des Séculiers, ou chargés de pensions en leur faveur, ces graces ne peuvenr être censes atcordées que sous condition de faire profeilion dans l'Ordre, C'est pourquei, il leur est enjoint d'abandonner ces bonéfices & ces pensions, ou de prendre l'habir de l'Ordre dans fix mois à compter du jour qu'ils seront cités à cet effet , & de faire profession dans int autres mois ; & faute par les possesfeurs de refigner, ou de faire profession, le Pape déclare lesdies bénésces vacants de plein droir. La Bulle de Pie IV. contient une semblable dispoficion, en voici les propres termes: At beneficia Eccle fiafica ad prajentationem feu collationem Bajulivorum , Priorum & praceptorum hofpitalis hujufmodi fuffragari debere decernimus ...... ita quod Præsbyteri siculares illa ad presens in Commendam , seu alias , quomodo libet obtinentes Commendas hujufmodi cedere , aut alias dimittere negant, nisi de coasensu corum ad quos presentatio feu collatio frectat , & in favorem dicti hospitalis Religiosorum seu personarun que habitum per fratres capellanos ejufdem hospitalis deferri folitum fufcipiant & professionem per eos mitti fo litam emittant , nec illa deinceps ipfi nife infra sex menses à die intimationis habitum ipfum Religionis fufceperint , & regularem professionem infra alios sex menfes imiferint , poffidere poffint.

L'art. 37, du Chapitre Gépéral de 1064. porte fuivant la traduction de Nuberat : " uem, est-il dit dans cette , traduction, ils ont confirmé que les " Prieurs & le Châtelain d'Emposte, , en leurs Prieures & Châtellenie d'Emposte & les Commandeurs en leurs "Commanderies contraignent les Cha-"pelains déjà pourvus, de prendre " l'habit dans le temps porté par nos , privileges , & en cas que lesdits Com-, mandeurs procedent nonchalamment " en cela, que les Prieurs mêmes, & "les Charelains puissent pourvoir & , disposer desdits bénéfices.

Le Parlement & le Grand Conseil particuliérement, ont jugé conformément à ces dispositions ; on trouve dans le Recueil cité plusieurs anciens Arrêts qui en font foi, qui ont même juge que la triennale possession, ni autre plus longue ne pouvoit faire celler cette obligation ; l'Ordre de Malte n'erant point fujet à la prescription, & les provisions de ses bénéfices n'étant point cenfées accordées à des Sécu-·liers que sous la condition & la promesse taci e ou expresse de faire profession,

Les nouveaux Ariers du Grand Con-

CUP feil ne font pas en ces points, differents des anciens. M. Piales , loc. cit. ch. 3, en cite deux, l'un du 28. Mars 1715. l'autre du 18. Décembre 1724.

Il y 2 ces différences entre les pourvus pro cupiente profiteri de la Cour de Rome, & ceux qui le font ainsi par des Collateurs de l'Ordre de Malte. 18. Les premiers sont assurés de demeurer Tirulaires des bénéfices qu'ils ont impetres, lorsqu'ils ont d'ailleurs toutes les qualités requiles pour la possession des bénéfices; parce que si on resuse de leur donner l'habit de l'Ordre . &c de recevoir leur profession, ils penvent se pourvoir contre ce refus. Les pourvus de l'Ordre de Malte n'ont pas la même liberté: si le Chapitre provincial ne juge pas à propos de leur donner l'habit de l'Ordre, ou s'il ne les juge pas dignes d'être admis à la profession, ils sont déchus de leur droit au bénéfice, & ils se pourvoiroient inutilement.

2°. Les uns & les autres sont bien tenus de faire profession dans un an; mais cette année qui est précédée de fix mois pour la prise d'habit, commence à l'égard des pourvus de Rome de la date de leurs provisions, ou comme nous avons dit, du jour qu'il les a reçues du Banquier; au lieu que pour les autres, l'année ne commence que du jour qu'ils sont cités à comparoitre devant le Chapitre Provincial pour être admis à prendre l'habit de l'Ordre ; enforte que, si ceux à qui il appartient de leur faire ces citations négligent de le faire pendant plusieurs années, leur titre à la vérité demeure fulpendu , mais leur droit est toujours à couvert : ils n'en peuvent décheoir qu'autant qu'ils sont constitués en demeure après des monitions régulieres.

3°. Les pourvus de Cour de Rome

perdent leur bénétice de droit, fans Sentence de Déclaration; au lieu que suivant l'usage qui s'observe dans l'Ordre de Malte, il est nécessaire qu'il intervienne un Décret du Chapitre Provincial qui déclare que le bénéfice est vacant, soit parce que le pourvu ne s'est pas préfenté pour saire prosession dans les délais qui lui avoient été accordés, foit parce que s'étant présenté, il n'a pas été jugé digne d'être admis à la profession Religieuse. En conséquence de cet usage, les Patrons & les Collateurs de l'Ordre de Malte ne peuvent disposer des bénéfices de leur collation ou patronage qui vaquent par défaut de profession religieuse, que quand le Chapitre Provincial le leur a permis par le même Décret qui prononce la vacance du bénéfice.

Les autres Patrons ou Collateurs au contraire ont toute liberté de pourvoir aux bénéfices qui vaquent du méme genre de vacance, dès le moment que les pourvus presupiente profiterie en Cour de Rome on l'aitse expirer le terme fa-

tal, sans faire profession.

Ĉette Difcipline de l'Ordre de Malte donne lieu à deux queftions. La premiere, fi le pourvu d'un binéfice du même Ordre pour faire profession doit étre cité trois sois conformément aux regles ordinaires de la procédure Ecclusitifique en cette matiere, qui exigent trois monitions Canoniques lorfqu'il s'agit de constater la déslobéissimce d'un Eccléssifique, par exemple, d'un Caré qui néglige de résider dans la Paroisse.

L's scoonde question est de favoir, si les Chapitres de l'Ordre de Malte, qui déclarent un bénéfice vacant, saure par le pourvu de s'être présenté pour prendre l'habit de Religion, ou pour faile l'emission de ses vœux, ne commet-

tent pas une entreprise sur l'autorité des Juges féculiers, à qui il appartient privativement à tous Juges d'Eglifes de connoître du possessoire des bénésices. Ces deux questions ont été vivement agitées au Grand Conseil dans les mois de Jany. & Fév. de l'année 1753. Dans une contestation entre M. Guillaume-George de Gouffier Chevalier de l'Ordre de S. Jean de Jérusalem, Commandeur de la Croix en Brie, & Jean-Pierre Oudot pourvu de la Cure de la Croix d'une part, & Louis Masson aussi pourvu de la même Cure. Cette contestation est rapportée avec l'Arrêt du 11. Septembre 1753. Par M. Piales en son Traité des Commendes, tom. 1. ch. 4.

CURATEUR. V. Fils de famille. CURES, CURES. Nous appellons Curés, les Prêtres que les Latins nommoient : Parochi , Plebani , Rectores , Carati. Parochus à Parochia dicitur, dit Barbofa , en son Traité particulier de l'Office & du pouvoir des Curés, ch. I. Plebanus à plebe vel popule qui fab ejus cura regitur. Il y avoit pourtant cette différence entre le Parochum & le Plebanum des Latins, que le premier n'avoit le foin que d'une Eglife, & l'autre de plusieurs. Barbosa, loc. cit. Rectores dicuntur, continue le même Auteur, quia plebem & populum fibi commissimm cum cura regunt. Curati etiam appellantur à cura quam de regendit ovibus suscipere debens ; & c'est l'acception que nous avons choifie dans notre façon de parler : Vocatur etiam cujustivet Parochie Reltor, proprint facerdos in c. emnis de panit. & remiss. V. Pretre. Et qui in Ecclesia Monachorum curam animarum exercet dictior Capellanus, ut in

cap. 1. de Capel. Monacher.

Il faut entendre par le mot de Care
le Titre même du Curé, ou plutôt la
Paroiffe qui impose à celui qui est char-

gé de la gouverner, des obligations & des foins qui ont fair donner à son emploi, le nom de Cure. V. Pareisse.

S. I. CURES, ORIGINE. Les monuments Ecclésiastiques des trois & quatre premiers fiecles de l'Eglife, nous feroient juger qu'il n'y avoit pas alors de Paroiffes, ni par conféquent des Curés. S'il y en eut, dit le Pere Thomaff. Trait, de la Discipl. part. 1. liv. 1. ch. 21, il y en eut très-peu; les Actes des Apôrres, les Epitres de S. Paul. le Livre de l'Apocalypse, ne nous par ent que des Eglises des villes con-- fide rables, des Evêques & des Prêtres qui y résidoient. Saint Ignace & S. Cyprien n'adressent leurs Lettres qu'aux Evêques des grandes villes, il n'y est même jamais fait mention des Prêtres ou des Diacres de la campagne; on n'y voit non plus le moindre vestige d'Eglise où l'Evêque ne présidat point. S. Justin. Apol. 2. dit que le Dimanche, les Fideles de la ville & de la campagne s'afsemblent dans le même lieu, que l'Evêque y offre le Sacrifice de l'Eucharistie, qu'on le distribue à ceux qui se trouvent présents, & qu'on l'envoie aux absents par les Diacres. Les Canons attribués aux Apôtres, nous feroient conjecturer mieux qu'aucun autre écrit, que dans ces premiers temps l'Evêque étoit seul chargé du soin de tout son peuple, & que les Prêtres & les Diacres n'étoient jamais séparés de lui. Le Can. 40. dit que ceux-ci ne doivent rien entreprendre sans la permission de l'Eveque: Sine somemia Episcopi nihil agere pertentent. Le s 5. de ces Canons porte, que l'Evêque doit veiller fur tout ce qui regarde sa Paroisse & les villages: Que Farochie proprie comperunt , & villis que sub ea funt. Paroifle est prife pour Diocese, suivant la remarque du Pere Thomassin. V. Paroife, Provinces. Enfin ce qui ache-

veroit de pefuader que dans les premiers temps, tout évoit dans la dépardance imme de l'Evêque, c'est le Canon 32, oqui de dépose comme (chifmatiques), un dépose comme (chifmatiques), un de préside point s' clerca qui font des Alfamblées fépartes, auxquelles l'Evêque ne préside point s' s' quis Praebyter continuents Epicaporti de l'est de l'est de l'est de l'est de pressi de l'est de l'est de l'est de l'est de partir de l'est de l'est de l'est de l'est de partir de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de partir de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de partir de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de partir de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de partir de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de partir de l'est de l'es

Tout cela n'a riem de contraire à re qu'on croit communément que les Evêques dass ces premiers temps envoyoient les Prêtres de leur Clergé aux Égliés particulières, d'où après avoir tendu le fevire necestiaire, ils revenoient à l'Eglife Epifcopale : & qu'enfuire le nombre des Fideles s'étant acrus, & celui des Eglifes par confiquent augmenté, les Prêtres furent atractés aux Eglifes, & leur ministere rendu fixo pour administrer les Sacrements aux Paroiffens, M. du Clergé, tom. 9-p. 481.

A Alexandrie les Paroisses étoient établies à la ville & à la campagne, des le temps de Constantin. S. Epiphane nous apprend , Har. 69. qu'il y avois à Alexandrie même plusieurs Eglises, ( il en nomme fept ou huit , ) les rues & les maisons voisines de chaque Eglise, qui en étoient comme le reffort, s'appelloient Laures, V. Laures. Il y avoit plusieurs Prêtres dans chacune de ces Eglises; mais il y en avoit un qui étoit le Président, Arius étoit Recteur , ou comme nous parlons, Curé d'une de ces Eglises. Il se servit de l'autorité que lui donnoit cette qualité pour répandre le venin de ses erreurs. S. Athanase, Apol. 2. nous apprend aussi, que dans les grands villages, il y avoit des Eglises & des Prêtres pour les gouverner; dans le fameux pays de Marcotes,

744 Il y en avoit dix. Le Concile d'Elvire témoigne qu'on confioit dans ces premiers temps la conduite d'un Peuple des Diacres : Si quis Diaconus regens plebem. Can: 75. Apoft. Thomast. loc. cit. ch. 22.

Dans les Gaules les Canons du Concile d'Arles , tenu en 314. prouvent que les Cures y étoient établis, tant dans les campagnes que dans les villes, des le quatrieme siecle. Ces Canons ordonnent à tous les Ministres de l'Eglife, de demeurer dans les lieux où ils se trouvent atrachés, & aux Diacres de la ville, de ne point s'attribuer les fonctions qui appartiennent aux Prétres, c'est à dire, aux Curés. Le second Concile de Vaison, ordonne précisément aux Prêtres ou Curés de la campagne, d'élever des jeunes Clercs dans leurs maisons & de leur apprendre le Pleautier & les Saintes Ecritures,

On appelloit les anciens Curés attachés aux Titres de la ville de Rome, Cardinanx: ce nom passa de Rome dans toutes les Eglises Occidentales. M. Fleuri observe en ses Instit, que cette maniere de parler, qui s'étendoit même à certains Diacres, étoit ordinaire du temps de S. Grégoire, & étoit commune par soure l'Eglife Latine; depuis, le Titre de Prêtres Cardinaux fut particulière, mene actribué à ceux des villes & finalement aux membres du Sacré College. V. Cardinal.

Ces Prêtres Cardinaux, ajoute M. Fleuri, que nous appellons aujourd'hui Curés, devinrent dans la fuite comme des petits Evêques; à mesure que le nombre des Fideles augmenta, on leur permit de dire la Messe dans leur titre & par conféquent de prêcher; on leur permit aufti de baptifer même aux jours lolemaels; ce qui toutefois, dit le même Auteur, ne fut pas univerfel; tous lus Curés avgiept aufli le fein d'inf- tom. s. p. 137. Qui dicumm fucef

CHR

traire les enfants devant & après la Confirmation, de corriger les mœurs, de conversir les péchours, ouir les confelfions & donner la pénisence secrete. Ils pouvoient faire un psalmiste ou chantre de leur autorité, mais non pas un Acolyte ou un Sous-Diacre; ils pouvoient déposer les moindres Clercs audesfous des Sous-Diacres, & excemmunier les Laïcs. Vers - l'an 1000, Les Curés étendirent leur pouvoir jusques à la jurisdiction consentieuse, & en jouirent plus de trois cents ans mais la plûpart de ces droits leur furent ravis dans la fuite par les Evéques. Les Cardinaux de l'Eglise Romaine font les feuls qui aient conservé sur les Eglises de leur Titre, la jurisdiction contentieuse, avec plufieurs droits Episcopaux qui étoient autrefois communs à tous les Curés, L'on peut voir les droits & les devoirs des anciens Curés, dans le capitulaire de Théodulfe, Eveque d'Orleans, écrit vers la fin du huitieme fiecle; il est rapporté dans l'Hist. Ecclés, de M. Fleuri , liv. 44. n. 13. & dans le Recueil des Concil, tom. 7. p. 1136. On doit voir encore fur la même matiere, le Pere Thomassin en son Traité de la Discipl, part. 1.1, 1.ch. 2 ; 4.liv. 1.ch, 27. où cet Auteur dit que la Dginité des Curés semble avoir été portée jusqu'à fon comble par les Théologiens de Paris, quand ils ont établi cene Doctrine , que les Curés érant les Successeurs de 70. Disciples, compofoient un second Ordre de Prélats qui tenoient immédiatemons de Jelus-Christ , l'autorité d'exercer les fonctions hierarchiques, de purifier par la correction, d'éclairer par la prédication & de perfectionner par l'admir nistration des Sacrements: Voici comme parle à ce sujet le fameux Gerson: CUR

fores feptuaginta duorum Difcipulorum d dieuntur Pralati fecundi Ordinis, Dignisases vel honoris quales funt Curati, quibus & flatu Gordinario jure conveniunt tres actus Hierarchici, primario , effentialiter , & immediate à Christo , qui funt purgare per correctionem, illuminare per prædicationum, perficere per Sacramentorum ministrationem. Cette derniere opinion s'est toujours plus accréditée en France & même ailleurs; car foit qu'on confidere les Curés comme les fuccesseurs des 70. Disciples, ou simplement comme des Ministres subalternes originairement établis pour aider les Evêques, les Ultramonrains le joignent à nous pour foutenir que les Curés, au lieu de n'avoir . comme a dit Thomas 2. 2. q. 184. art. 6.qu'une simple administration par commission de l'Eveque auprès de qui ils font, comme font les Magistrars séculiers auprès du Roi. ont au contraire par eux mêmes ou par leur titre une jurifdiction propre, particuliere & immédiate au for de la pénitence, & le droit de gouverner & de conduire leur troupeau dont ils répondent comme l'Evêque du fien : animam fuam ponere pro ovibut fuit. Conc. Tolof. 1590. ch. 3. 6. 1. Le Concile d'Aix la Chapelle en parlant de l'établiffement des Paroiffes, dit expressement de chaque Curé : set per se cams senere possit, Can. 16. tom. 7. Concil. col. 1714. ex illa partitione, die Lotterius de re benef. lib. 1. q. 20, n. 67. ct feq. Creatus est titulus novus , & novum ac proprium jus, ab omni alio titulo. e jure sejunctum pro Sacerdote qui illius curam particularem subiturus est. C. 2. dift. 21. Filezac de Paroch. origin.c. fire , Eveque. 4. Zekrus de Republ. Ecclef. c. 18. n. 21. Gongales ad reg. de mensibus. Glof. 6. n. 100. 101. Chabanel, de l'antiquité des Eglifes Paroiffiales ch. 6. V. CatéCUR

chisme, Paroife & ci-après l'un des articles du mot Curés primitifs. On peut aifément reconnoître dans le cours de cet ouvrage & aux dillérents mots que nous allons cirer, jusqu'où vont aujourd'hui les droits des Curés. Nous fuivrons à cet égard la méthode déjà pratiquée de l'ordre alphabétique. La matiere de ce mot est si ciendue, qu'elle tient presque à toutes les parties du Livre; ce seroit s'exposer à des répétitions inévitables, que de mettre ici ce dont il faut nécessairement parler ailleurs.

CURE', ABSOLUTION. V. Absolution. CURE', AGE, V. Age.

CURE' AMOVIBLE. V. Vicaire, Amovible.

CURE', ASSEMBLÉE. V. Dépuiés, Syrode.

CURE', BAN DE MARIAGE. V. Ban, CURE', BAN D'EGLISE. V. Ban. CURE'. BANNALITE'. V. Bannalité. CURE', BAPTEME, V. Bapième.

CURE'. CAS RESERVÉS. V. Cas Rélervés. CURE', CATECHISME. V. Catéchisme.

CURE', CENSURE. V. ci-deffus & le mot Censure.

CURE', CLOCHE. V. Cloche. CURE', COMMUNION. V. Communion.

CURE', CONFESSION. V. Confession. CURE', CONVOI. V. Sépulsure. CURE', DESSERTE. V. Defferte,

Coadinteur.

CURE', DISPENSE. V. Dispense. CURE', DIXME. V. Dixme.

CURE', DROITS HONDRIFIQUES. V. Droits Honorifiques, Banc, Ean Benise, &c. CURE', ENTERREMENT. V. Enterrement , Sépulture.

CURE', Evêque. V. Sacrement , Vi-

CURE', EXAMEN. V. Concours, Vifa. CURE', EXCOMMUNICATION. V. Confure . & ci-deffus.

CURE', FABRIQUE. V. Fabrique. Bbbbb Tome 1.

746 CUR
CURE', FONDATION, V. Fondation.
CURE'S, GRADUE'S, V. Qualités,

Ville murée.

CURE', GROS. V. Gros, Dixme.
CURÉ, HONORAIRES. V. HONORAIRES.
CURE', INCOMPATIBILITE', V. Incom-

patibilité.

CURE', INSTITUTION. V. Inflitation, CURÉ, JURISDICTION. V. Jurisdiction, & ci-dessus.

& ci-dellus.

Cure', Logement. V. Logement,
Réparations, Décimateurs.

CURE', MARIAGE. V. Mariage, Empêchement, Clandestin.

CURE', NOVALES, V. Novales, Dixme, Portion congrue. CURE', OBLIGATIONS. V. Paroisse,

CURE, OBLIGATIONS. V. Para acrements. CURE, OFFICIAL. V. Official.

CURE', OFFRANDE, V. Offrande. CURÉ, PENSION, V. Pension.

CURÉ, PORTION CONGRUE. V. Partion congrue.

Cure, Prédication. V. Prédicateur,
Prédication, Confession, Catéchisme, Pa-

Ouré, Presbitere. V. Logement. Curé, Pretres. V. Qualités. Curé Primitis. V. ci dellous.

CURE', PROMOTEUR. V. Promoteur. CURE', PRONE, V. Prone.

CURE', PUBLICATION. V. Publication. CURE', QUALITE'S. V. Qualités,

Concours.

CURE', REGISTRE V. Registre.

CURE', REGULIER. V. Religieux.

CURE', REFARATIONS. V. Reparations.

CURE', RESIDENCE. V. Residence,

Paroiffe.
CURE', SACREMENTS. V. Sacrements,
Fiatique, Cloture, Monastere, Commu-

CURE', TERRITOIRE. V. Paroife.
CURE', VICAIRE. V. Vicaire.

Cure', VILLE MURE'E, V. Ville

CUR

CURE. V. Paroisse.

CURE, COLLATION. V. Patronage, Collation, Concours, Régale, Siege va-

CURE, DIVISION. V. Sellion. CURE, DOTATION. V. Erellion.

CURE, ERECTION. V. Erection, CURE, UNION. V. Union.

S. I. CURE'S PRIMITIFS. Rien de G difficile à définir que les Curés primitifs, suivant M. Furgole qui en a fait un Traité particulier. Cette difficulté vient de l'incertitude ou de l'obscutité de leur origine ; quoiqu'elle foit ancienne, la diversité des noms qu'on donnoit autrefois à ce qu'on appelle aujourd'hui Curés primitifs, & encore plus la variété des causes qui les ont fair naître, empêche d'en donner une juste idée. Voici cependant celle que l'Auteur cité nous en a tracé comme la plus conforme à l'origine des Curés primitifs & aux différentes caufes de leur établissement. Les Curés primitifs font ceux qui avoient anciennement le foin des Ames , ou qui possedent un bénéfice qui originairement étoit Cure. ou dans lequel on a érigé par démembrement ou autrement une nouvelle Cure, avec établissement d'un Vicaire perpétuel pour le gouvernement spirituel de la Paroisse, Voyons à présent si ce que le même Auteur & d'autres nous apprennent de l'origine des Curés primitifs, justifie la définition qu'on vient de lire,

S. 1. CURB'S, PRIMITES, ORIGINE.
LOrigine des Curies primitis est prefique la même que l'origine des Viccires prepétuels, parce que toux Curé dont la Paroille ne reconnoit aucune autre Eglife Supérieure, ne peut s'appeller Viccare qui viccim alterins obsiner. 511 porte ce dernier nom , il eft done cenfé tenir la Place d'un autre, & celui-ci fera probablement sonte Curé

caufes à l'établissement des Curés primilifs. Voici celles auxquelles on peut rapporter roures les autres. Elles fervent à donner une idée de l'ancienneré comme de la nature des Cures primitives.

1º. Anciennement lorsque les Curés de la campagne se distinguoient par leur mérire, les Evêques les appelloient auprès d'eux. & en compoloient leur Cithédrale, ils donnoient à ces Curés ainsi transserés pour l'utilité de l'Eglise, une partie des revenus de leurs Cures en les faifant desTervir par des Prêtres auxquels ils donneroient une fubfiftance convenable. C'est-la le premier commencement des Curés primitifs, & l'origine la plus favorable qu'on peut en donner. Le Concile de Lerida, tenu vers le milieu du feptieme fiecle, approuve cet usage, Can, 12. & le Concile de Latran en 1215 paroît conte-

nir la même approbation. 2º. Les Chapitres & les Monasteres prenoient autrefois sous l'autorité de l'Evêque, le foin d'instruire les Fideles & de leur administrer les Sacremenrs fur-tout à ceux qui habitoient dans le voifinage de leurs Eglifes. V. Prieuré. Tous les Chanoines ou tous les Religieux, chacun selon ses talents, étoient employés à cette œuvre ; on jugea plus convenable dans la fuire d'en charger un seul qui en sir toute son applicarion. & qui en rendît compie à l'Evêque : d'où vient qu'en certains Chapitres, on a commis un des Chanoines ou des Dignités avec obligation aux autres de l'aider dans les fonctions curiales , & que dans d'autres , le Chapitre ou le Monastere prélense à l'Evéque un Eccléfiastique en qualité de Vicaire perpéruel à l'égard des Monaftetes, V. Pa- des Seigneurs Laïcs les revenus de cerroiffes. Outre les Paroifies que les Reli- taines Cures, sous cette condition que gieux s'éroient formées auprès de leur fur ces revenus ils donneroient aux Prêenclos, les Evêques leur donnerent tres qui les desserviroient une sublistance

primitif. V. Vicaire. On donne plusieurs dans le neuvierne siecle & même avant, lorsque le Clergé séculier étoit déjà plongé dans l'ignorance , la plunare des Paroisses de leurs Dioceses à regler, avec la dixme & les Autels , c'est àdire , les oblations, V. Antel. Corradus , Rei 12, q. 2. On reconnut dans la fuite que l'ésat Religieux ne compatissoit pas avec ces soins extérieurs des Paroisses. & encore moins avec la possession de tant de biens . on rappella donc aux Paroisses les Clercs séculiers devenus capables par l'émulation qu'avoit dû exciter en eux la préférence qu'on avoit été obligé de donner aux Moines contre leur état. Mais ces derniers rentrant dans leurs cloîtres, se conserverent les dixmes & même la faculté de préfenter aux Evêques des lieux, des Prêtres feculiers & même réguliers qui desserviroient les Paroisses en leur place, & qui répondroient du spirituel à l'Evêque. & du temporel à eux mêmes. ( Pertien congrue , Paroiffe. ) Ce que les Evêques tolererent, approuverent meme exprefsément par des donations, tant ils étoient hien disposés pour les Moines en considération des services qu'ils avoient rendus & qu'ils continuoient de rendre à l'Eglife. Les Chapitres compofés alors pour la plûpart de Chanoines réguliers, eurent leur part à ces faveurs , & c'est de là que viennent le plus grand nombre des Cures à la collation ou présentation des Chapitres ou des Congrégations de Chanoines réguliers. Plusieurs nouveaux Monasteres enfin, ont eu des Cures pour dotation. ou pour augmentarion de dot. Thomast, Difcipl. parr. 4. liv. 1. ch. 28. 19. Furgole, des Curés primisifs, ch. 2.

3°. Quelques Evêques ont donné à

Выбыва

convenable. Il y a eu aussi des Seigneurs qui les ont usurpés, se disant Patrons, (v. Avo at , ) Avocats ou Defenseurs de ces Eglifes; ils n'en exceptoient pas même les oblations. Les Conciles se sont opposés à ce désordre. Plusieurs de ces Seigneurs ou de ceux qui leur one fuccéde, ont rendu à l'Eglise ces Cures & leurs revenus. La plupart les onr données à des Chapitres ou à des Monasteres qui onr pris de là mal-à-propos la qualité de Curés primitifs. D'aurres les onr vendues à ces mêmes Chapitres & Monasteres qui par cet inique commerce, onr encore moins pu comprendre la qualité de Curés primitifs. Il faut voir ce que dit Mézerai , de cette cause particuliere des Curés primitifs, dans son Histoire de France, tom. 10. p. 724. Furgole , ch. 2. n. 5. 6. C. 31. de Prab. Duperrai, moy. can. rom. 2. ch. 14. n. 1. 3. & fuiv. Fuet , liv. 2. ch. 10. V. fur cette matiere les M. du Clergé, tom, 3. p. 774 & fuiv. & le Commentaire de M. Hallier. V. Infeedation.

4°. L'union des bénéfices Cures, aux. Chapitres, Colleges, Séminaires, &c. est encore une des causes de l'établissement des Curés priunitis. V. Union, Séminaire.

5°. On a trouvé une autre caufe de l'origine des Curés primitifs , dans l'érection des nouvelles Paroilles qui le fait par un démembrement ou division des anciennes ; auxquelles , par la conftitution d'Alexandre III. on doit conferver certains honneurs. V. Paroific.

De roues es caufet, la meilleuire ne fuir pas regarder les Curés primirifs d'un ceil favorable. Les Auceurs n'en parlent tous que comme d'un érabliffement contraire à l'elprit des Canons, à la pureé des regles, à l'ordre même liérarchique, en ce qu'il Eur fuppofer un parage dans une Paroillé qui ne peut avoir deux Palleurs fans trouble :

due capita quasi monstrum. C'est la temarque de M. Duperrai , moy. can. tom, 2. ch. 14. n. .4. Coquille le judicieux dans ses Mémoires pour la réformarion de l'Erat Ecclésiastique, tranche le mor, & dit que les Curés primitifs doivent être abolis & supprimés ; ce qui n'a pas été fuivi. Mais la plus grande grace qu'on puisse leur faire . dit M. Furgole , c'est de les laisser subfister quand ils justifient leur possession. Delà vient aussi cette grande regle, que la qualité de Curé primitif ne le présume point , & qu'il faut l'établir. Juiqu'alors celui qui fair les fonctions Curiales, est présumé Curé , & dans cet état pendant Procès, la provision doit lui être accordee. C. Sient de unaquaque 21. q. 2. C. cum non ignores de Prab. Rehuff. de Port. congr. n. 112. Grimandet, des Dixmes. liv. 2, ch. 7. Chabanel, de l'antiquiré des Eglifes Paroiffiales, ch. 6. Furgol. loc. cit. ch. 4. & fuiv.

Sur ces prircipes, qui sont ceux, de nos propres Auteurs . on juge en France qu'il ne suffit pas, pour s'attribuer la qualité de Curé primitif, de jouir de certains droits honorifiques dans les Eglifes Paroiffiales, Il ne fuffit pas non plus de présenter à la Cure & de percevoir les grolles dixmes ; cela a été jugé par differents Arrêts rapportés dans les M. du Clergé , rom. 3. p. 783.... 671. & fuiv. M. Talon observa dans la cause des Religieux de S. Germain-des-Près & du Curé de Suréne, que la présentation à la Cure, la jouissance des dixmes . & la perception des oblations en tout ou en partie font les marques essentielles & les plus ordinaires de la qualité de Curés primitis, mais qu'elles ne rendent pas indubitable le fucces de cette prétention ; la qualité de Cure ou de Vicairie perpétuelle dans les actes de Collations ou de préienta-

CUR tions peut aussi servir à éclaireir la question. M. du Clergé , loc. cit.. Il a été encore jugé que la qualité de Cuté primitif n'emporte pas toujours les droits honorifiques, puisque d'autres que des Curés primitifs en jouissent dans plusieurs Paroisses. Mais soit que les Arrêts aient été rendus avant ou après l'époque de la Déclaration de 1731. que nous rapportons ci-après. Ce qu'elle porte en l'art. 2. fert aujourd'hui de regle invariable pour juger de la valeur des titres primitifs. Voyez donc à cet égard l'article fuivant. M.

du Clergé, 10m. 3. p. 782. S. 2. CURE'S PRIMITIES . DROITS . HONNEURS. En parlant de l'origine des Curés primitifs, on a pu remarquer les différents droits qu'ils ont confervé en cessant de desservir eux-mêmes les Paroisses. Le ch, ad audientiam de adific. Ecclef. où il est parlé de l'érection d'une fuccurfale, femble les y autorifer indirectement, quand il recommande à l'Evêque de réferver à l'ancien Curé ou à l'ancienne Eglise matrice , les honneurs qui lui conviennent : Providens tamen ut competent in ea honor pro facultate loci matrici Ecclefia fervetur. Le ch. extirpenda S. qui vero de prabend. et dignitarib, ditpenfe aussi formellement le Titulaire d'un bénéfice auquel une Cure se trouve annexée, de l'obligation de la desservir par lui même. Ce sont là des Loix générales futceptibles de plusieurs modifications sclon la nature des titres des différents Curés primitifs, & même felon l'ufage. Toutes les concessions des Cures, faires par les Papes & par les Evêques, ne sont pas également entendues; il y en a qui laissent plus & les autres moins, aux Prêtres qui desserviront les Paroisses ; on en voit même qui ont laifle à la discrétion des Chapitres & des Monasperes, à régler les droits de leurs Vi-

En France, le Clergé s'est toujours opposé à ce que les Curés primirifs jouissent de certains droits & de certaines fonctions dans les Paroiffes, au préjudice des Curés & même des Evêques ; l'Assemblée de 1635, supplia le Roi Louis XIII. de vouloir bien expliquer ces mots Droits boneraires , dont il s'étoit fervi en l'art. 12, de la Déclar. de Janvier 1629. & de les réduire à trois chefs. Le premier à se dire Corés primisifs, le fecond à être Préfentateurs des Cures, le troisieme à pouvoir y dire la Messe les quaire Fères folemnelles de l'année & le jour du Patron , fans pouvoir y administrer les Sacrements, ni prêcher fans mission parriculiere des Evêques. Ce qui a été fuivi & approuvé par les Arrêis & par les Déclarations du Roi; mais comme il s'élevoit tous les jours de nouvelles contestations occasionnées par les enrepriles & les injustes précentions des Curés primitifs , le Roi Louis XV. rendit d'abord une Déclaration le 5. Octobre 1716. qui , dans fon exécution , donna lieu à de nouveaux doutes que le Roi voulut entiérement ôter par une Loi encore plus précife. Il fit à cet effet la Déclaration du 15. Janvier 1731. qui est aujourd'hui le dernier Réglement sur cette matiere. Il paroît absorber la Déclaration précédente, & la rendre comme non avenue, foir par les termes de son préambule, soit parce que cerre même Declaration de 1726. n'est point dans le nombre des autres Loix, que la Déclaration de 1721. déclare expressement vouloir être exécurée. C'est-là l'opinion de quelquesuns, que M. Furgole ne fuir pas. parce que, du-il, les Loix Nouvelles laissent subsitter les anciennes, quand elles n'y dérogent exprellement : Praftat

Kégela, quod cersi monte quatemi exprofis non montar. Dumoulin, für la Coutume de Piris, 5, 78. Glot. 1. n. 151. L. pracipimus, 3, 1. S. 6. Cod. de Appell. On pourroit dire que l'Auteur du Fraité des Curles primitis, avoit quelqu'intérêt à certe decifion, parce que fon ouvergé etnit fair avant que la Declaration de 1731, partir; ce qui la rend bien moits utile. Mis qu'oppofer à la regle de Dumoulin l'Nous fer à la règle de Dumoulin l'Nous près en quoi elles font contraires l'une à l'autre.

Déclaration de Louis XV. qui reele les droits des Curés primitifs ér des Vicaires perpétuels, du 5. Octobre 1726.

Lours , par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui ees prefentes Lettres verront , falut Le feu Roi notre très honoté Seigneut & Bifaytul de gloricule memoite , ayant été informé qu'il s'étoit élevé plusieurs contestations au Injet des droirs p étendus par les Corés primitifs , lesquelles étoient portées en différents Tilbunaux , & qu'à gette occasion I s Curés ou Vicaires perpétuels ésoient troublés dans les fonctions de leur miniftere , & dérontnés de l'a lidwiré qu'ils doivent au Service de leurs Patoiffes , donna le 30. Ju'n 3690 une Déclaration , par laquelle il fut entr'aures choics ordonné que les Curés ou Vicaires perpétuels jouiroient à l'avenir de toutes les oblations & off:andes , tant en argent qu'en cite, & des autres retributions qui composoient le cafnel de leurs Eglifes ; en emble des fonds chatgés d'obits & fondations pour le service divin , fans aucune di vinution d: leu's portions congrues , & ce nonobstant toutes transactions , abonnements & poffeffions , Sentences & Arrèis auxquels il eft tait defenfes aux Cours & autres Juges d'avoit égard ; & que néanmoins les Cutés primitifs pourront , s'ils ont titre ou poffession valables , continuer de faire le Service divio aux quatre Fêtes folemnelles & le jout du Patron , auxquele jours feulement , loifqu'ils feront actuellement le Service & non antremen: , ils pourroient percevoir la moitié des oblatibns & offrandes , tant en argent qu'en cire , l'autre maitié de neurant au Curé ou Vicaite petéptuel. Mais il nous a été représenté que pluseurs Com-

munautés tégulieres établies dans les Alba es, Prieures & autres benefices , s'eiant arroyé le titre & les fonctions de Cutés primirifs , niême à l'exclusion des Abbés , Prieuts & autres Titulaires & Commendataires defdits Benefices donnent à ladite Déclaration de 1690 différentes interprétations constaires à l'efprit de ectte loi ; & que non leulement elles refufent le tirre de Curés aux Vicaires perpétuels, quoique ce titre leur doive appartenir , comme étant fenls chargés du foio des ames , mais encore qu'elles pretendent , font divers prérextes , pouvoir faite le Service divin dans leidites Eglifes toutes & quantes fois qu'il leur plaira : & ce qui est encore plus extraordinaire, nous fommes informés que lesdites Communautés exercent ou reclament fouvent des droits, fonctions, présogatives honneurs & prééminences peu convenables à leut état , qui ne tendent qu'à les éloignet de leurs Clottres , & affuictrit les Carés & les Piècres féculiers à des fervitudes out les degradent , au grand feandale des Fideles , & même à usurper des fonctions qui ne peuvent ette légitimement exercées que sous l'auto-rité & avec la mission & approbation des Evêques | & que pour couvtit ces entreprifes , elles emploient des transactions ou abonnements qu'elles ont su se pratiquer. A quoi défiant pourvoir , & donnet de plus en plus au Clerge feculier de notre Royaume des marques de notre protection Royale , nous avons eftin é nécessite d'expliquer noite intention au fujet de l'exécution de ladire Déclaration , pout tout ce qui concerne tant les droits des Cuies primitifs , que les ortions congrues dues aux Curés & Vicaires , foit perpéruels ou amovibles , afin qu'il or refte plus aueune marjere de contestation à cer égard : & que le Clergé féculitt ou régulier demeurant dans les botnes qui lui feront preserites , ne soit plus occupé que de corcoutit également au Service de Dieu & à l'édification des Peuples. avec la subordination qui est due au caractero & à la dignité des Atchevêques & Eveques A ces caufes & autres à ce Nous mouvants, de porre certaine science , pleine puissance & autotité Royale , en interprétant en sant que de befoin la fufdite Déclaration du 30. Juin 1690. nous avons dit & ordonne , & par ces Préfentes figrées de notre main , difons & otdonnons , voulons & nous plait :

ART. 1 Que la Déclatation du 20, Join 1670, portant Réglement fur ce qui concerne les Curés primitifs & les Curés ou Vicaires perpétuels , foit exécuré lelon sa forme & teneur en tout ce à quoi il u'auta été détogé par ces Pré-

fentes, II. Que pour inspiter à nos Peuples le tespe & & la jufte confiance qu'ils doivent à leurs Pafteurs , les Vicaires perpétuels puiffent en tous actes & en toures occasions prendre la qualité de Curés de leurs Paroifles , & qu'ils foient reconnus en cette qualité par tous les Fideles coufiés à leuts foins.

III. Que soutes fonctions , prééminences , droitt honorifiques ou usiles , prerendus par les Curés primitifs , de quelque nature qu'ils puiffent eire , fo eut à l'avenir & pour roujours réduits, comme nous les réduifous par ces Pré fentes, à la feule faculté de faire le Service divin les quatre Fêtes solemnelles & jout du Patron , s'ils ont titre & poff-ifion valables à cet effet , ainfi qu'il sera expliqué par l'Article fuivant , fans qu'ils puillent leidits jours prétendre administrer les Sacrements , ou prêcher fans une miffion spéciale des Evéques. Pourront copyndant leidits jours feulement , & quand ils offic ment , & uon autrement : percevoir la moirié des oblations & offiandes , tant en argert qu'en cire , l'autre mostié demeurant auxdits Cutés-Vicaires perpéruels , & ce nonobitant tous ulages, abonnements, trapfactions, jugements & autres titres à ce contraires . que nous déclarons à cet eff et nuls &c de nul effet.

IV. Le titre & les dro-ts de Cu:és primitifs ne pouvant être acquis légitimement qu'en verra d'un titre frécial , crux qui prétendent y être fondés , feront tenus en tour état de caule d'en représenter les ritres ; faute de quoi ils ne poutront être reçus à le prétendre au préjudice des Curés-Vicanes perpétuels , à qui la provision demeurera pendant le conts de la conteftation; & ne seront réportés valables à ert effet autres tirres que les Bulles des Papes , Déciets des Archieveques ou Evêques , Lettres Patentes des Rois nos prédéceffeurs , ou actes d'une poffeffion juftitree avant cent aus & non interrompne , & fans avoir égard aux transactions ou autres actes , ni aux Sentences ou Arrers qui pourroient avoir été tendus en faveur des Ourés primitifs, fi ce n'est que par leur authenriciré & l'exécution qui s'en seroit ensuivie, ils cussent aequis le degré d'autorité nécessaire pour les

mettre hors d'atteinre. V. Les Abbes , Prieurt & autres Bineficiers , foit tirulaires on commandaraires , qui auront droit de Curés prinutifs , pourront feuls & à l'exclusion des Communausés érablies dans leurs Abbayes , Pri-urés & autres Benefices , prendre le tiere de Curés primitifs & en exercer les fonctions , ce qu'ils ne pourront faire qu'en personne , & ainsi qu'elles ont été réglées par 'Article III. du présent Réglement , sans qu'en leur absence , oi même pendant la vacance deslites Abbayes , Prieures & autres Benefices ,

CUR lesdites fonctions putilent être remplies par lefdires Communantes , ni par auttes que les Curés-Vicaires perpétuels 1 & à l'égard des Communantés , qui n'ayant point d'Abbés ni Prieurs en titre ou commende , auront droit de Curés primitifs , les Sopérieurs desdires Communautés pourront feuls en faire les fonctions , conformément audit Arricle ; & feront les uns & les autres tenus auxdits cas de faire avertir les Curés-Vicaires perpéruels la furveille de la Fête s & de le conformer au rit & chant du Diocele. & dans toutes les Proceffions ; cérémonies ou assemblées publiques , de quelque nature qu'elles purffent erte, ils feront tenus, fuivant la Déclaration do 30 Juillet 1710, de fe foumetire aux ordres & Mandements des Archevêques , Evêques ou Grands Vicaires du Diocese , nonobitant tous usages ou tit es à ce contraires ; le tout fant qu'aucunes prescriptions paissent être ci-après allèguées contre les Abbès , Prieurt & autres Bénéficiers qui a toient négligé de faite eu personnes les fonctions de Curés primitifs par quelque laps de temps que ce foir.

VI. Voulons qu'en ce qui concerne les portions congrues des Curés & Vicaires perpétuels, tant pour eux que pour leurs Vicaites amovibles, les Declarations des 29. Janvier 16.6. & 30. Juin tago, forent exécutées : & en conféquence ordonnous que lorfque les dixmes des Paroiffes ne feront pas fuffitantes pour remplir Irfdites pottions congrues . ainfi qu'elles ont éré réglées par lesdites Declarations , les Curés primitita n'es pliffest étre déchargés , sous présente de l'abandon qu'ils auroient ci-devant fait ou pourroient faire ei apres desdites dismes auxdits Curés-Vicaires perpétuels 1 mais toient renus d'en fournit le supplément fur les autres bieus & reverus qu'ils priffedent dans lesdites Paroiffes. & qui seront de l'ancien patrimoine des Curés , fi mieux ils n'aiment abandonner ledit titre & les droits de Curés primitifs dans lesdites Pa-

raiffer. VII. N'entendons néanmoins déroger en aueune maniere aux droits , preéminentes & ulages dans lefquels font les Eglifes cashedrales ou collégiales, lesquelles demeuteront à l'égard de tout le contenu en la présente Déclaration dans les usages ou la possifiron où elles sont, à l'exception néanmoins de ce qui est prescrit par l'Asticle VI. concernant les portions congrues , donnons en mandement à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de Parlement à Paris , que ces Présentes ils aient à faire lire , publier & enrégistrer , même extemps de Vacations, & le contenu en icelles garder & obletver felon la forme & teneur ;

CUR 752 car tel est notre platir ; en témoin de quoi nout avons fair metite norre feel à ces Pié'entes, Douné à Fontainebleau le cioquieme jou d'Oc-

tobre, l'an de grace mil fept cen virg fix, & de notre tegne le douzieme Signé LOUIS Et plus bas , Pie le R i PRE-IPEAUX. Et icellee du

grand sceau de cire jaune.

Rigifice , oui & ce requérant le Prerureur-Géréral du Rei , par èrre exe ntée felon fa forme & teneur , à a chires que le tréfent enregistrement fera rente an lengemain de la Saint Martin , & cepter rollationners , envoyêrs aux Bailtinges & Se ie bauffers du reffert , pezer y être imes , priviters & regefteber : Engent aux Sub?teues du Procureur Genéral du Ros a'y tenir La main . Er a'en cers fier la Cour dans un mois . Susvant l'Arret de ce jour. A l'aris , en Vacatiens , le 13 Oilobre 1716. Signe YSABLAU.

## Déclaration de I ouis XV. sur les droits des Curés primitifs & Vicaires perpétuels, du 15. Janvier 1731.

Louis, par la grace de Dicu, Roi de France & de Navarre, A tous ceux qui ces prefentes Lerties verront , Salut. Nous avons eté informés que l'occasion du Rég'ement que nous avons fait entre les Cutés primitifs & les Cutés-Vicaires perpétuels, par notre Déclaration du 5. Octobre 1716, il s'eft forme de nouvelles difficultés entreux fut l'exercice de leurs fonctions, foit parce qu'en a donné à cette Loi des interprétations contraites à son vérirable e'prit, foit parce qu'on a cherché à l'étendre à des cas qu'elle n'a pas prévus, & qui re peuveut être déci les que par notre autorité. C'est pour faire ceffer ces inconvénients, que nous avons jugé à propos de réunir dans une feule Loi les difrontions de la Déclaration du 5. Ochobre 1726. & celles des Loix précédentes, es y ajourant tout ce qui pouvoir mangier à la perfection de cis Lit, pour affu er également les droits légitimes des Cures primitifs , à ceax des Curés-Vicaites perpéruels, fans donner arreinte aux ufages & prerogatives de certaines Eglises principales, qui n'ayant rien de contraite au bon ordie méritent d'etre conservés pat leur ancienneté : nous travaillerons par la aurant pour l'avantage de l'Eglife, que pour celui de nos Sujets, en prévenant des contestations toujours onércufes aux parties intéreffees, & qui détournant les Pulteurs du foin des ames confices à leur ministere, font encore plus coutraises au bien public. A ces cautes & autres à ee nous mou-"vancs, de notre certaine feience, pleme puilfance & autorité rojaie , nous avons dit ; déclaré & ordonne, dilons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plait ce qui

ART. I. Les Vicaires perpétuels poutront prendre en tous Actes & en toutes occasions le titre 3: qualité de: Cutés-Vicaires perpétuels de lears Paroitles, en laquelle qualité

ils feront reconnus, in it de leurdite Paroifle, que par tour ailleurs.

II. Ne pourtont prendre le tirre de Cutés primitifs, que ceux dont les droits feront étables, foit par des titres canoniques, Actes ou Transactions valablement au:o:ifes, Arrêts contradictoires, foir sur des Actes de possession centenaire. N'entendons exclutre les moyens & voies de droit qui pourroient avoir lieu contre lefaits Actes & Ar ets, lefquels feront cependant exécutés jusqu'à ce qu'il en ait été autrement o:donné, foir ochnitivement ou par provision, par les Juges qui en deivent connoître, fuivant qu'il fe a dir ci après.

II. Les Abbés, Ptieurs & autres poutvus, foit e: titre ou en commende, du bénéfice auquel la qualiré de Curé primitif lera attachée, pourtont seuls & à l'exclusion des Communautés établies dans leurs Abbaves, Prieurés ou autres bénéfices , prendte le tit titre de Curés primitifs , & en exercer les fonctions , lesquelles ils ne pourront remplir qu'en personne, lang qu'en leur abience, ni même pendant la vacance desdites Abbayes, Prieures, ou autres bénéfices, leidites Communautes puissent faire kidites fonctions, qui ne poutroit êtte exercées dans ledit cas que par les Cures Vicaires erpétuels: & à l'égatd des Communaurés qui n'ayant point o'Abbés ni de Prieurs en titre ou en commende, autont les d'oits de Curésprimitifs, foit par union de bénéfices ou autrement, les Supérieurs desdites Communautés pourtont feuls en faire les functions, le tout sonobitant tous Actes, Jugements & possesfions à ce contraires à pareillement fans qu'aucune prescription puide être alléguée contre les Abbes, Prieurs & autres Benefiejers, ou contre les Supérieurs des Communantés qui autoient négligé ou qui négligeroient de faire lesdites fonctions de Cures primitits, par que que laps de temps que ce

IV. Les Curés primitifs s'ils ont titre ou possition valable, pourront continuer de faire le Service Divin les quatre Fetes folemnelles & le jout du Patron; à l'effet de quoi, ils leiont tenus de faire avertit les Cures-Vicaires petpétuels la lurveille de la Fète, & de se conformer au rir & chant du Diocese, tans qu'ils puificut meine auxdirs jours administrer les

Sactements

CUR

Sacrements on precher fans une million freciale de l'Eveque , & fera le contenu au présent article exécuté nonobitant tous Titres, Jugements ou Ulages à ce contraires.

V. Ces droits utiles desdirs Curés primitifs demeureront fixés, suivant la Déclaration du 30. Juin 1690. à la moitié des oblations & offrandes, tant eneire qu'en argent, l'autre moitic demeurant au Cure-Vicaire perpetuel; lefquels droits ils ne pourront petcevoir, que lotfqu'ils ferone le Service Divin en personne aux jours ci-detlus marqués , le tout à moins que leidits droies n'aient été autrement réglés en faveur des Cures primitifs ou des Cures-Vicaires perpétuels, par des Titres canoniques, Actes on Transactions valablement aurorites Arrets contradictoires ou Actes de polletion centennire.

VI. N'eutendons donnet atteinte aux ufages des villes & autres lieux où le Clergé & les peuples ont accoutumé de s'ailembler dans les Eglifes des Abbayes, Prieurés ou autres bénefices, pour les Te Deum , ou pour les Proceilions du S. Sacrement, de la Fête de l'Assumption , ou de celle du Parron , & aurres Processions Générales qui se font suivant le rit du Diocese ou les Ordonnances des Évéques , lesquels usages seront entretenus comme par le patié.

VII. N'entendons pareillement rien innover fur l'ulage ou tont plutieurs paroiffes d'affister le tour de la Fete du Parron ou autres Fêtes folemnelles, à l'Office Divin, dans les Eglises des Abbayes, Prieutés ou autres benefices, ou d'y faire le Service qu'elles ont accoutumé d'y célébrer. Voulons qu'en eas de contestation sur le fait de l'usage & de la possession , par rapport aux dispositions du présent Article & du précédent, il y lost pourvu par les Juges ci-après marqués, fur les Tittes & Actes de posseision des parties; le tout sans préjudice aux Archevêques & Eveques de régler les difficultés qui pourroient naitre dans le cas deldits Articles, au fujer des Oinces de ectémonies Eccléfiaftiques; & feront les Ordonnances par eux rendues fur ce fujee, executees par provision, nonobitant l'appel fimple ou comme d'abus , & lans y préjudicier.

VIII. Voulons audi que dans les lieux où la Paroille est dellervie à un Autel particulier de l'Eglise dont elle dépend, les Religieux ou Chanoines réguliers de l'Abbaye, Prieurs ou autres Beneficiers, puissent continuer de chauter sculs l'Office canonial dans le Chœur, & de disposer des bancs ou sépultures dans leursdites Eglites ; s'ils tont en possession paisible & immemoriale de ces prérogatives

1X. Les difficultés nees ou à naître fur les

CUR

heures auxquelles la Melle Paroiffiale ou d'au tres parties de l'Office Divin doiveut être célébrees à l'Autel & lieux destinés à l'us ge de la Paroifie, seront réglées par l'Eveque Diocciain, auquel seul appartiendra aussi de preserite les jours & heures auxquels le Saint Sactement fera ou pourra être expole audit Autel, meme à celui des Religieux ou Chanoines réguliers de la meme Eglife; & les Ordonnances par lui rendues sur le contenu au présent Article, seront exécutées par provisions pendant l'appel simple ou comme d'abas 1 & fans y préjudiciet, & ce nonobitant tous privileges & exemptions, meme sous prétexte de jur::diction quali-Episcopale prétendue par les ités Abbayes, Priemes & antres bénéfices, lesdites exemptions & jurisdietions se devant avoir lieu en pareille matiere.

X. Les Curés primitifs ne poutront, sous quelque prétexte que ce puisse être, présider ou allefter aux Conférences on Affemblees que les Curés-Vieaires perpétuels tiennent avec les Pritres qui dellervent leurs Par illes , par rappore aux fonctions on devoirs auxquels ils font obligés, ou autres matietes semblables. Leur dofendons pareillement de se trouver aux Aisemb'ées des Curés-Vicaires perpétuels & Marguilliers, qui regardent la Fabrique, ou le droit d'en conterver les clefs entre leuts mains, & ce nonobitant tous Actes , Sentences & Arrêts,

ou Usages à ce contraires

XI. Les Abbayes, Prieurés ou Communautés ayant droit de Curés primitifs, ne pontront etre déchargés du paiement des portions congrues des Curés-Vicaires perpétuels , & de leurs Vicaires, sous prétexte de l'abandon qu'ils poutroient faire des dixmes à eux appartenantes, à moins qu'ils n'abandonnent aufli tous les biens & revenus qu'ils possedent dans lesdites Paroisses, & qui sont de l'ancien patrimoine des Curés, ensemble le titre & droit des Curés primitifs ; le tont fans préjudice du recours que les Abbés ou Prieurs & les Religieux pourtont exercer réciproquement en ce cas les uns contre les autres, selon que les biens abandonnes se trouveront être dans la Menfe de l'Abbé ou Prieur, on dans celle des Religieux.

XII, Les constitutions qui concernent la qualité des Curés primitifs, & les droits qui en peuvent dépendre, ou les distinctions & prétogatives pretendues pat certaines Eglifes principales, comme auth celles qui pourront naître au fujet des portions congrues, & en général toutes les demandes qui seront formées entre les Curés primitifs, les Curés-Vicaires perpéruels, & les gros décimateurs, fur les droits par eux respectivement prétendus , se-

Tome I. Cecce cont pottées en premiere instance devant nor Baillifs & Sénechaux, & autres Juges des cas royaux, ressortissants nuement à nos Cours de Parlement, dars le rerritoire desquelles les Cures se trouveront situées, sans que l'appel des Sentences & Jugements par eux rendus en cette matiere, puille être relevé ailleurs qu'en noffites Cours de Parlement, chacune dans fon reifort, & ce nonobitant toutes évocations qui auroient été accordées parle passé, ou qui pourroient l'être par la fuire à tous Ordres, Cong égarions, Corps, Communautés ou particuliers, Lerrres patentes ou Declarations à ce contraires, auxquelles nous avons dérogé & dérogeons par ces prelentes , notamment à celle du derniet Aour 1667, potrant que les appellations des Sentences rendues par les Baillifs & Senechaux , au fujet des conteftations formées fur le paiement des portions congrues, seront relevées en notre Grand Conseil, lorsque les Ordres Religieux, les Communautés ou les parriculiers qui ont leurs évocations en ce Tribunal fe trouveront parties dans lefdites contellations. V. Grand Confeil, particu Congrate.

XIII. Les Sentences & Jugements qui seront rendus fur les conteffarions mentiounées dans l'Article précédent, soit en saveur des Curésprimitifs, fort au profit des Curés-Vicaires perpetuels, feront executes par provision, nonobstaur l'appel, & fans y préjudicier

XIV. Voulons que notie presente Déclaration soir observée, tant pour ce qui regarde les Cures-Vicaires perpetuels des villes, que pour corx de la campagne, & qu'elle soit pateillement exécutée à l'égard de tons Ordies, Congregations, Corps & Communautes féculietes ou régulieres, même à l'égate de l'Orere de Malte, de celui de Fontevrault & de tous autres, & pour routes les Abbayes, Prieures &c autres benefices qui en dépendent , fans néanmoins que les Chapitres des Eglifes Cathédrales ou Collégiales foient ceatés compris dans la présente disposition, en ce qui concerne les précininences, honneurs & distinctions dont ils font en possession, meme celle de precher avec la permission de l'Eveque certains jours de l'année, desquelles prérogatives ils ourront continuer de jouir ainst qu'ils ont bien & duement l'ait par le patle.

XV. Voulous au furplus que la Déclaration du 29. Janvierte 86. & celle du 30. Juin 1690. & l'art. 1er. de la Déclararion du 30. Juillet 1710, foient executés felon leut forme & tereut en ce qui n'est point contraire à notre prétente Déclaration, Si donnons en Mandement a nos amés oc leaux Confeillers les Gens renants noire Cour de Patiement de Patis, que CUR

ces présentes ils fassent lire, publier & enrégiftrer , & le contenu en icelles ; garder & obterver felon leut forme & teneur, nonobitant tous Edirs, Déclarations , Arrers & autres choses à ce contraires, auxquels nous avons dérogé par ces prétentes ; car rel est notre plaifir : en remoin de quoi nous avons fait mertre notre scel à celdires prélentes. Donné à Marly le quinzieme jour de Janvier, l'an de grace mil lept cents trente-un, & de notre regne le seiziame, &c.

Régistre au Parlement de Paris le 16, Février

Sur ces deux Loix, il y a ces remarques à faire, que les contestations qui peuvent s'élever entre les Curés primitifs & les Curés-Vicaires perpétucis font de deux fortes; ou elles regardent purement le spirituel, comme les offices ou cérémonies Eccléfiaftiques, le temps, le lieu, & la maniere de les célébrer, ou bien elles regardent les titres & la qualité des Curés primitifs, les droits qui en peuvent dépendre, ou les distinctions & prérogatives de certaines Eglifes, les portions congrues & autres demandes entre les Curés primitifs, les Vicaires perpétuels & les gros décimateurs. La premiere espece de ces contestations

fe porte fuivant les articles 7. 9. de la déclaration de 1731. devant l'Evêque, & l'autre devant les Juges Laïcs, suivant l'art. 12. de la même déclaration. Les Chapitres des Eglifes Cathédrales ou Collégiales ne font pas exceptés de cette regle, parce que l'art. 14. de la déclaration de 1731. ne les excepte que pour ce qui concerne les préeminences, honneurs & diftinctions dont elles font en possession, d'où il fuit que pour tout le reste ces mêmes Chapitres qui sont Curés primitifs font égaux aux autres Curés primitifs, même pour ce qui concerne la prétomption de droit en faveur des Vicaires. & l'obligation de rapporter

contr'eur let tires tels que les demande l'art. a clela d. décl. de 1731. comme encore pour la qualité de Curés que let Vicaires ont droit de prendre. C'est aufii en quoi cette décl. de 1731. differe de celle de 1746. qui excepte lestius Chapitres de toutes fes dispositions à la réfèrer de ce qui est porté par l'art. 6. touchant les portions congrues.

L'art. 4. de la décl. de 1726, n'admet qu'un certain genre d'actes, & rejette les Transactions , Sentences & Arrêts ; fi ce n'est que par leur authenticité & l'exécution qui s'en feroit enfuivie, ils euffent acquis le degré d'autorité nécessaire pour les mettre hors d'atteinte, ce qui, fuivant la même decl. ne regarde pas les Eglifes Cathédr. ou Collég. mais l'art. 2. qu'on peut lire, exige quelque chose de plus. fans que l'art. 14. excepte les mêmes Eglifes, nous l'avons deja observé; mais remarquons ici que si les Chapitres qui se prétendent Cures primitifs, font obligés de produire les mêmes titres que tous les autres, il ne leur faut que la preuve ou la prescription or linaire pour tout ce qui regarde les prééminences , honneurs & diftinctions dont ils font en possession. Voyez Prescription.

M. Dubois dans ses maximes dit, que les Chapitres & Communautés dans l'Eglife desquels la Paroisse est desservie, font les convois quand les héritiers des défunts le défitent & retiennent par préciput l'exercice de plusieurs marques curiales qui n'appartiennent point aux fimples Prieurs Cures primitifs, s'ils ne sont sondésen une possession immemoriale. Cerre regle apprend que sans être Curés primitifs, on peut presendre des droits ou fonctions curiales ; mais refte à savoir si l'exception qu'a faire la décl. de 1731, que M. Dubois, n'avoit pas conçue, s'étend plus loin, même pour ces Chapitres dont les Eglifes font Paroiffiales, que des prééminences & distinctions.

Sur cette derniere question, nous obser-

verons d'abord que les usages particuliers de ces Eglises doivent être fort considérés, fur-tout quand ils font anciens. Quelque favorables d'ailleurs qu'ils foient pour les Chanoines de cesChapitres Paroilliaux, on ne doit point argumenter contr'eux de l'exemple ni même des regles des Curés primitifs, parce qu'indépendamment de l'exception portée par l'art. 14 de la décl. de 1731. ces Chanoines s'employant pour les offices & autres exercices extérieurs de religion, à l'édification des Paroiffiens, & faifant ainfi une partie des devoirs de leur Pafteur, il est juste qu'ils participent à ses avantages. Cette justice se sait encore mieux sentir dans les Eglises où des Chanoines n'ont ceffé d'étre Curés eux-mêmes. que par la néceffité où on les a mis d'établir des Vicaires perpétuels; comme ils ont la nomination de ces derniers, ils ont aussi par-là des droits aux préséances dans l'Ordre même Hiérarchique de l'Eglise, Mais d'autre part, les Curés doivent être libres dans leurs fonctions pastorales, celles-ci ont par elles mêmes des privileges que les Canons & les Ordonnances étendent plutôt qu'ils ne restreignent. La décl. rapportée sous le mot Vicaire, n'a rendu perpéruels les titres des Vicaires dans les Paroiffes, que pour les rendre eux mêmes moins affervis a leurs Nominateurs, mieux connus&plus respectésde leursParoissiens; ils portent en effet le poids de la chaleur & du jour, & leur ministere est bien plus ancien & plus utile.(V.Curé) que celui des Chanoines, dont le chant n'édifie que quand il est soutenu de bonnes œuvres.V. Chanoine.

C'est donc dans le conflict ou par le choe de ces diverté conflédrations, qu'on voir tous les jours élever de nouvelles contef-cazions entre les Chanoines & leurs Vicaises, je parle ici d'après quelquexemples dont les clies font peu honorables au Sacredocs, & très nuibles aux Paroifiens, que ces procès divi ent : nous en formmes coujours à ces Paroifies que ces procès divi ent : nous en formmes

\* Tome L. Cccc2

CUR

més par les Chanoines defferventdans l'Eglife de ces derniers. Le fidele est comme parragé dans fa conhance, & tenté fouvent d'en juger indignes ceux qui le la disputent ; il est à sen Curé pour le Prône qui ne le fait qu'une fois la semaire, & aux Chanoines pour rout le reste du Service divin. Ces derriers qui n'ont point à rendre compte de son ame, vont à leurs offices pour eux memes, & le vrai Pafteur qui doir conneitre, ses brebis au visage, Aonofee vultum pecaris ini. Prov. 27. n'y pasoir prefque point. N'est il pas d'accord avec les Chanoines? (Et de cet accord dépend sous le bien de la Paroifie.)Réduir à hi feul pour les fonctions, elles le fon: mal ou à contre tems, tout en fouffre, & l'on peut nous en croire, nous qui voyons tout cela de nos yeux, dans le pays même matiere. C'est aussi par elle qu'on doit juoù nous écrivons. Le seul remede à tant d'inconvénients, nous l'avons proposé, c'est de réunir les intérêts des Parties, en tirain les Vicaires dans ces Paroifics , de gremio capituli, & les établissant de selle forte qu'ils repréfentent dans leurs droits & leurs fonctions le Corps même des Chanoines qui les a choifis. Ce parri vaut mieux que la feparation absolue des Egli es & des titres entre les Chanoines & les Vicaires, fur-tout dans les Paroilles où les Chancines ont été originairement Curés, & font encore à ce titre patrons de la vicabile perpétuelle qui les semplace V. l icaire.

uant aux Chapieres qui sont ou se prétendent Curés primitifs, ils font obligés, comine on a vu, de produire les mêmes preuves que les autres pour justifier leurs ualités; m is à raifon de l'exception que fair en leur faveur l'art, 14 de lad, décl. de 1731 qui étoit encore plus grande par la ded. de 1716. Nous devons observer que les droits des Eglifes Carhéd, font à cet égard beaucoup plus favorables que ceux des Eglises Collég. à moins que la Cure ne soit desservie dans celle ci sous le même toît, dans la même Eglise, ou par un de leurs Chanoines. Catelan , loc. cit. La

raison est que la plupare des Parorsies ont pris leur naiffance dans les Eglifes Cathé Jo dont elles ne sont auffique des démembrements au lieu que fi l'on en prouve aurant des Cures dont les Chapitres des Eglifes Colleg. le présendent Curés primitifs, on préjume qu'elles n'y font entrées que par ces dons, ces reflitutions ou ces rachars odieux qui les font semblables aux autres Curés primitifs, dont la possession n'a pas eu une meilleuse cante. Mais fi favorables que foient les Eglites des Cathédrales, elles ne pourroient plus alleguer une presomption de droit sans produire en même temps les titres que demande l'art. 2. de lad. décl. de 1731, parce que c'est fur cette derniere loi qu'on don à préfent porier toutes les décisions en ceire ger des moyens proposés par Rebuffe, pour prouver l'érabliffement legitime des droits d'un Curé primitif.

Le premier de ces moyens est la fondation. Car s'il paroit qu'une Eglife Paroitfiale a été donnée à une autre Eglise, la Cureeft cenfée avoir été concédée à cette Eglise; elle n'a pu donc la perdre que par l'établissement d'un Vicaire dons elle est demeurce Cure primitif, à fortiors dit c'est une Eglise Carhed, ou Collèg. dans laquelle la Paroi le originairement donnée : aux Chanoines foir aujourd'hui desfervie Sub endem selle par un Vicaire perpétuel.

Le fe ond Si la provision est faire auPrétre deflervant sous la qualité de Vicaire perpécuel Si in provisione neminatur Vicar. Le troisieme moyen propose par cet Auteurest, lorsquele Pretre prépolé au Gonvernement de la Paroiffe a reconnu pendant un temps immémorial l'Eglise priacipale comme Curé primuif, lui ayant en cene qualité laiflé faire le service divin & l'exercice des fonctions curiales,

Le quarrieme est l'union de la Cure à une autre Eglife ou bénéfice , laquelle une fois justifiée fair présumer l'éiabliffement d'un Vicaire perpetuel & de

Le cinquieme est lorfqu'on prouve que la Cure dépend d'une autre Eglise comme une nouvelle Paroiffed une plus ancienne dont elle n'est qu'un démembrement.

Le fixieme & dernier moyen préposé par led. Rebuffe in traft. de Portion. congrua. n. 114. & feq. eft lorfqu'un Monastere ou autre Eglise a une jurisdiction sur le Pasteur préposé au Gouvernement de la Paroisse, auquel cas il suffit de prouver la jurisdiction pour préfumer le droit de Curé primitif, quoique l'Eglise principale n'ait pas l'administration des Sacrements: quia sufficit quod aliquam habeat curam etiam ex jurisdictione administranda.

A ces fix moyens on en a ajouté un autre; c'est la preuve qu'un Monastere un Prieur, ou un Chapitre a fait anciennement les fonctions euriales depuis la distinction générale des Paroilles. Ces anciens Curés, dit-on, n'ont ou cesser de l'être que par l'établissement d'un Vicaire perpétuel que les Conciles les ont obligés d'établir ce qui est plus vrai par rapport aux Monasteres, d'où l'on voyoir avec peine fortir les Moines pour desservir des Paroisses, tandis que dans les Chapitres, les Chanoines pouvoient remplir les vœux de l'Eglife, en continuant de desfervir eux-mêmes la Paroisse comme on a fait dans plusieurs Chapitres, où par ce moyen on jouit d'une paix que les Vicaires ne manquent guere de troubler dans les autres, comme nous l'avons remarqué.

Mais pour revenir aux nouvelles difpositions de la déclaration de 1731suivant l'art 2. Aucun de tous ces différents moyens propolés ne iustifie l'établissement d'une Cure primitive s'il n'est établi par des titres canoniques, actes ou transactions valablement auCUR

torifées, Arrêts contradictoires ou des actes de possession centenaire, & c'est sur quoi les préjugés ne peuvent donner que des éclairciffements sans servir de regles, parce que ce n'est jamais, d'après la Loi citée, que sur la teneur des titres particuliers qu'on peut les rendre, & chacun fent combien dans cet examen il doit entrer de variété' dans les circonstances,

L'art. 3. de la déclaration de 1716. en fixant les fonctions, prééminences, droits honorifiques ou utiles des Curés primitifs, avoit dérogé à tous ulages abonnements, transactions, jugements & autres titres contraires; mais l'arr. 5. de la déclaration de 1731. conserve tous les titres canoniques, actes ou transactions valablement autoriféce, Arrêts contradictoires ou actes de posfession centeraire qui ont fixé & règlé les droits utiles des Curés primitifs.

La déclaration de 1726. ne cost rien des Affemblées du peuple dans les Eglifes des Abbayes, &c. des Prêtres & Marguilliers, ni du fervice divin dans ces mêmes Eglises; & les art. 6. 7. 8. & suiv. de la déclaration ont sait à ce sujet des Réglements dont on ne doit point s'écarter.

L'Évêque est-il , peut-il se dire, Curé primitis? V. Evêque , Paroisse. Le ritre de Curé Primitif donne-t-il nécessairement le droit de présentation? V. Patronage.

On doit conférer ce Réglement avec le nouvel Edit des Congrues du mois de Mai 1768. Mais pour l'intelligence de l'un & de l'autre, nous avons cru devoir inférer ici un extrait du rapport d'Agence en 1735, où la matiere importante de ces Loix, est éclaircie comme elle mérite de l'être.

Extrait du rapport d'Agence en 1735.

Dans les usages de notre Discipline, l'on diftingue, MESSEIGNEURS, deux fortes de Carés, les uns en ont le titre & Peretrice des fondions curiales, les autres ont pareillement le titre de Carés, mais ils n'en execent pas les fondions par eux-mémes; ces deraiets font appellés Carés primitifs, il faut néamonias convenit que ce nom est inconun dans les Décrets de l'Eglife, & qu'il n'a éte introduit, que par l'abus des fiectes qui nous

ont précédé. Conformément à ces deux especes de Curés; l'on destingue aussi deux fortes de Vicaires; il y en a qui ne font que des secours donnés aux Curés pour les soulaget dans leurs obligations; d'autres sont chargés du soin des ames & de la defferte des Paroiffes , ils en ont le gouvernement & l'administration dont ils tendent compte aux Eveques; les Vicaires pourvus des Egl'fes, où l'on reconnoit des Curés primitifs, sont de cerre nature; pluscuts de ces Curés primitifs ont voulu meme les restreindre à la simple qualité de Vicaires per-pétuels ; mais les dernières Ordonnances intervermes fur ces matieres, leut ont rendu avec justice le titre de Curés ; & en effet fur quel fon-lement cetre prérogative pouvoir · elle leur être conteffée , puifqu'étant titulaires & non amovibles, ils sont, de même que les autres Carée, les véritables Pasteurs de ces Eglites Paroiffiales.

continuer. MESSELONEURS, que Sa Maieffe, par la héferient de 190, Juin 1870. Maieffe, par la héferient Reglements fur les parties per l'active de l'échtique de l'active d'active d'active

Plusieurs Communautés régulieres établies argent dans lee Abbayes, Prieures & autres benefices, s'étant arron le ritre & les fonctions de Curés primitife, à l'exclusion même des Abbés, Pricurs & autres Titulaires ou Commandataires , entreprirent de donnet à la Déclatation de 1690, diff-rentes interprérations, contraires à son esprit, & en consequence, les Religieux de ces Monafteres, non-feulement tefusoient le ritre de Curés aux Vicaires perpétuels , mais . i's vottloient prétendre fous divers prétextes, pouvoir faire le Service Divin dans les Eglifes Patoiffiales, toutes les fois qu'ils le jugetoient à propos, Ces Communautés , fut le foudement de tranfactions on abonnements qu'elles avoient su se pratiquet , prétendoient parcillement téclamet ou s'autioner des droits, prérogatives, honneurs de préeminences peu convenables à leur état, & qui n'alloient pas moins qu'à affujertir les Cuefs & les Prêtres féculiers, à des ferviudes déshonorantes, elles portoient même leurs exces jusqu'à uleaper des fonchions qui ne pouvoient être légirimement execées que fous l'autorité, & avec la million & approbation des Evréques.

Toutes ces entreprises faisoient naître une infinité de contestations porices dans les Tribunaux du Royaume, & obligeoient les Cutés-Vicaires perpéruels d'abandonner leurs Eglifes pour défendre anz différentes demandes de ces Communautés : ce sont ces désotdres qui ont donné lieu à la Déclaration du s. Chobre 1716. mais comme à l'occasion de cette Loi, les Communautés régulieres voulurent d'un côté former de nouvelles difficultés pout en éluder l'application, & que de l'autre, les Curés-Vicaires perpétuels cher-choient à étendre cette Déclaration à des cas qu'elle n'avoit pas prévus ; Sa Majesté , pour faire ceffer ces inconvénients, crut nécessaire de réunir dans un seul téglement génétal, les dispositions de la Déclaration du 5. Octobre 1726. & celles des Ordonnances précédentes, en y ajoutant tout ce qui pouvoit manquet a la perfection de ces Loix , pour affurer rgalement les droits legitimes des Cutés primitifs . & ceux des Cures. Vicaires perpétuels, (ans neanmonas donner atteinte aux coutumes de certaines villes, ni aux prétogatives de certaines Eguies principales, qui, n'ayant rien de contraire au bon ordre, ponvoient mériter d'ette confervees par leur ancienneté,

Tels oné été les morits de la Déclasation qui ell intervenue à e figie le 13, Janvier 2731. L'aparie 1731. Janvier 1731. Janvier 1731. L'aparie 1731. L'apar

corite des Eveques.

Par le premient se palicit prendre au rouse.

Par le premient se palicit prendre au rouse.

Acts arounes occasions le titre de Curés e vicaires preputuels, à qu'ills toient reconnues ne ette qualité, tant dans leurs Paroilles, que par rour ailleurs ; rein de plans fage, MESSE-GNEURS, que cette diposition, d'autau qu'il étoit impossible de ne point blaimet la pril etoire impossible en point blaimet la

CUR

conduite de plutieurs Curés primitifs, qui, pour se conserver cerraines prirogatives d'honcur, n'avoient en vue que de degrader ou avilir l'esat des Vicaires perpétuels, quoique seuls charges du foin des ames; ce procede ne pouvoit même que dintinuer dans l'effrit des peuples le respect & la juste confiance qu'ils doivent à leurs véritables Pasteurs

Il est réglé par le second article, que la qualité de Cure primitif, ne pourra être pile ou prétendue que par ceux dont les droits fe trouveront établis, foit pat des tittes cononiques, Arreis contradictoires, actes ou transactions valablement autorifés foit fur des acles de poticilion contenaire; mais comme il pouvoit se faire que pluticurs de ces Acles & Arreis ne feroient pas à l'abri des contradictions légitimes, Sa Majeste déclare en meme temps, qu'eile n'entend point exclure les morens & voics de dioit qui poursoient être oppoices ou avoir lieu contre ces tittes, voulant néanmoins qu'ils foient executés jusqu'a ce qu'il cu ait été autrement ordonné, foit definitivement ou par provifion, par les Juges auxquels la councillance en est reservee par cette Declaration. Vous fentez, MESSHIGNEURS, toute la prudence de cette Loi , qui est fou ée sur ce que les droits des Curés primities n'ent jamais été régardes comme favorables . & en confèquencc, il oft des regles de les reftreindre, & de ne teconnoître que ceux qui se trouvent établisfur des titre legitimes & valablement acquis,

Un défordre presque général s'étoit introduit dans les Abbayes, Prieures & autres bénéfices, auxquels la qualité de Curé primitif pouvoit être attachée ; l'on ne voyoit que trop fouvent les Religieux de ces Monaiteres, abandonner leurs Cloitres dans les jours les plus folemnels, & se transporrer dans les Paroisses pour y prétenire les droits hono-risiques, & s'exercise des sonctions des Cures primitifs; Sa Majesté, pour réformer ces abus, a ordonné par l'article III. que les Abbès, Prieurs & autres pourvas, foit en ritte, foit en commende, du bénéfice auquel appartient la qualité de Curé primitif, pourroient teuls, & a l'exclusion des Communautés crabbles dans leurs Abbayes, Prieurés ou autres benéfices . prendre le titre de Curés primitifs, & en exercer les fonctions, lequelles ils ne pourtoient même rempiir qu'en perforne , fans qu'en leur absence, ni panillement pendant la vacance des Abbayes, Prigurés ou autres bénéfices, les Communantes puitiens faire leseites fonctions, qui dans ce cas, out été specialement téletrées par la Déclaration, aux Cures-Vicaires perpétuels; & 4 l'égard des

CUR Communautés, qui, n'ayant point d'Antics ni de Ptieurs en tirre ou en commende, jouissent des droits de Curés primitifs, soit par union de bénéfice, ou autrement, il est dit, que les Supérieurs de ces communautés pourront feuls en faire les fonctions, le tout nonoblitant tous actes, ingements & possessions à ce contraires; mais d'autant qu'il n'éroit pas juste, que si les Abbés, Pricurs & autres Beneficiers titulaires ou commandataires negligeoient, ou ne jugeoient point à ropos d'exercer par eux-menies les aroits & fonctions de Curés primitits, on en put prendre avantage au préjudice de leurs benéfices; Sa Majefte, en confervant dans ces eireonftances aux Cures-Vicaires perpétuels, l'administration libre de leurs Pareities, contre les entreprifes des Communautés régulières, a cru divoir otdonnet par le meme atticie qu'aucune prefeription se pourroit erre alguée contre les Abbis, Prieus & autres Beneficiers , ou contre les Supérieurs des Communaurés qui auroient néglige, ou qui négligeroient de faire les fonctions de Curés primitifs par quelque laps de temps que ce ait , sinti certe Loi détermine , que les prérogatives des Cures primitifs tont du nombre de ces droits que l'on regarde comme ctant mera facultatis & par confequent impreteriptibles,e eft autit ce qu'en ont penie les plus favauts Magiffrats, & I'on voit que M. Talon, portant la parole au Parlemeur, en qualité u'Avocat général, fit valoir ee p incipe en faveur des urés primitifs le 7. Septembre 1656, gans la caufe du Cure de Surene,

Il est porte por le quattieme article, que les Ceres primitifs, s'ils ont titre on poffetsion valable, pourront continuer de l'aute le Service Divin les quatre Fètes solemnelles, &c le jour du Patron, en le conformant au rit & chant du Diocele, & faisaut avertir les Cutés-Vicaires perpétuels la furveille de la Fête; mais comme on voyou quelquerois des Cures primitifs, par une entreprise fur l'autouré des Exeques, vouloir dans les jours folemnels cui leut sont affectes pour la eclebration de Otice De in , s'attribuer l'autorire o'cominiftrer les Saerements, & de pricher, inns avoit obtenu l'approbation de l'Ordinaire, Sa Majefte, pour arrêter le cours de ces contraventions aux regles de la Hiérarchie, a regardé comme une disposition essentielle c'ordonner que les Curés primitus, dans le jourson ils out la liberté de faire le Service , ne postroient administrer les Sacrements ou prècher, fans une nustion spéciale de l'Eve ue, & ce nonobilant tous titres, jugements ou ula jos

contraires.

Curé-Vicaire perpétuel.

Le cinquiene article, MESSEGNEURS, par les dei oris utiles qui pourtou erre perque par les Cutés pinnutifs, toutes les fois quille fecont le Service Divin en perfonse, aux jousts ci defius musqués, il est outonées que dans le con otte est ort Ornerires pois les de Cutés est out est divis o'Nouroires pois les ces out est divis o'Nouroires pois les Cutés de Cutés de la contradictoires, voi par des actes out tandéctons valablement autoriles, Alviet contradictoires, ou par des actes de pois de la contradictoires, ou par des actes de pois de la contradictoires, ou par des actes de la contradictoires, de la contradictoires,

Aprèl a Déclassition du 7. Odobies 1746qui avoit récluir toutes els fonditors, péténirences de drois phonoifiques des Cuée pumbres de drois phonoifiques des Cuée pumbviu les quatre Fétes follementles le le jour du Daron, plinfeurs Curés Vicaires perpicuels vous les quatres petandes, quils foiories en drait de cantelles ou faire celtre censante exténomies apport aux proceditions follementles de Offices publics qui fe faifoient en certains jours dans trappers aux proceditions follementles de Offices publics qui fe faifoient en certain jours dans trappers aux proceditions follementles de Offices auxers biofifices auxquiet du attaches de concellations réconsist élérées à cert égal dans plusieurs Tribanaux . R'on écot fur le point et vois paites an multitude de proces foi

cette matiere : c'eft ce qui a donné lieu à Sa Majesté de déclarer par le fixieme article da Réglement du 15. Janvier 1731, qu'elle n avoit point enrendu & n'entendoit point donner ntteinre aux ufages des villes & autres lieux, e à le Clergé & les Peuples ont accoutumé de s'affembler dans les Eglifes des Abbayes, Prieusés ou autres benefices, pour le Te Deums ou pour les Processions du Saint Sacrement de la Fête de l'Assomption, de celle du Patron, Et autres Processions générales qui se sont suivant le rit du Diocefe, ou les Ordonoances de l'Evêque & comme ces anciens usages ne peuvent que contribuer de plus en plus à augmenter la piété des Fideles, Sa Majesté veut qu'ils foient entretenus de même qu'ils l'ont été pat le passe ; il est à remarquer au surplus, que si ces louables coutumes sont consetyées, ce n'est point pour donner aueune augmentation de droits bonorifiques aux Monasteres qui jouissent de la qualité de Curés primtgifs , mais feulement par tapport à l'édification

eles Peupies & las décence du Setvice Divin-

g'eft auffi ce que le Parlement de Paris, avoit

jugé depuis la Déglaration de 1716, par Arrêt

CUR

du 4. Juin 1713. qui déclira n'y avoit alon dans une Ordonnaise de M. le Cafrinal de Noallie du 19. Février 1817. par laquelle Parodite de la Parodite de Largy continueron et 2-4 filler nur T. Dram qui feroirer chantes de la Parodite de la Parodite de la Carrier de la Parodite del Parodite de la Parodite de la Parodite del Parodite de la Parodite de

Par l'art. VII, Sa Majesté déclare qu'elle n'a point entendu & o'en.end pareillement rien innover fur l'ulage où font plutieurs l'aroiffes , d'affifter le jour de la Fêre du Patron , ou autres Féres folemnelles , à l'Office Divin dans les Eglifes des Abbayes, Prieures ou autres Benefices, ou d'y faire le Service qu'elles oot accomumé de célébrer; ce Réglement o'a d'autre objet que de maintenir toujours les usages accrédités pat la piété des Peuples, & qui par l'ancienneté de leurs établiffements peuvent concoutir à l'entretien d'une ferveur toujo es nécessaire dans les esercices de la Religion, aussi est-il cerrain qu'ils ne font point confervés aux Abbayes ou autres Monasteres, à titre de droits honoritiques qui puiffent leur appartenit en qualité de Curés primitifs; & pour accélérer le jugement des difficultés qui pourtoient le prélenter fur ces anciennes coutumes, ou leur execution , Sa Maiesté veut qu'en cas de contestation sur le fait de l'u age & de la possession , pat rapport aux dispositions contenues dans les art. VI. & VII. de fa Déclararion , il y seit pourvu fut les titres & actes poficifoires des parties, par les Baillife , S-néchaux & aurres Juges des cas Royaux reifortifants nnemeot aux Cours de Parlement , fans qu'aucunes évocations puissent avoir lieu à cet égard ; comme auffi fans préjudice aux Archevéques & Eveques de régler les difficultés qui pnutroient naitre dans le cas desdits articles, au fujet des Offices ou eérémonies Eccléfiaftiques ; vonlant Sa Majesté, que les Ordonnan-ces desdits Prélats rendues sur ens contestations, foient esécutées par provision, nonobstant l'appel fimple ou comme d'abus, & fans y piéadicier.

Il y a "MESSELGNEURS "pluficurs Cares, que fe trouvent deflevries à un Autel particule des Egilles principales dont elles dépendient et usige est commun dans un grand nombre de Chaptres, & nous avens différentes Abbayes ou Pricurés dans lefquels et érat fubrit parelliment, il est même ordinaire dans

ces circonftances , que le Monaftere jouisse du ritre de Coré primitif , la firuation de ces Paroilles a fait la matiere d'une infinité de procès, foit pout les bancs & les sépultures, foit pour l'ordre & la célébration du service Divin ; c'est pourquoi sa Majesté, par la Déclaration dont nous avons l'honneut de vous rendre compte, a jugé nécessaire de preserire des Réglements par rapport aux Eglises Paroissales de cette qualité, à l'égatd desquelles il est ordonné par l'article VIII, que dans les lieux où la Paroific est desservie à un Autel parriculier de l'Iglife dont elle depend, les Religieux ou Chanoines Réguliers de l'Abbaye, Ptieuré ou autres bénéfices , pourront continuer de chanter feuls l'Office canonial dans le Chœur, & de disposer des bancs & sépultures dans lesdites Eglifes, an eas qu'ils foient en poffession passible & immémoriale de ces précogatives.

Et pour ce qui concerne les consestations nées ou à naître fur les heures de la Messe Paroiffiale, on des autres Parries de l'Office Divia, qui doivent être célébrées à l'Aurel & lieux deftinés à l'ulage de la Paroiffe, il est dit dans l'article IX, que ces difficultés feront reglées par l'Evêque Diocesain, qui seul aura le droir de presente les jours & heures auxquels le Saint Sacrement fera ou pourra être exposé audit Autel', même à celui des Religieux ou Chanoines réguliers de la même Eglife; mais attendu que les Communautés regulieres qui se disent exemptes, on qui jouisfent de quelque territoire, auroient peut-être voulu prétendre n'être pas comprites dans ces di positions, il a été ajonté que les Ordonnances rendues par le Prélat Diocéfain fut le contenn dans cet article, seroient exécutées par prevision pendant l'appel simple, ou comme d'abus, sans néanmoins y préjudicier, & ce nonobétant tous privileges & exemptions, même fous prétexte de jurifdiction quali Epil-copale, pretendue par lesdites Abbayes, Prientes & antres beueficet. Le motif qui a conduit la sagesse du Législateur, mérite, MIS-SEIGNEUR's, d'être observé, lestites exemption & Jurisdillion ne doivent , dit cette Loi , avoir lien en pareille matiere ; on effet , il n'est pas permis de contester que rout ce qui concerne la célébration de l'Office Divin. dans les Paroifles, & encote plus l'exposition de la fainte Eucharistie dans les Eolifes même des exempts, ne foient des marieres que les Conciles & les Saints Décrets ont spécialement refervé à l'autoriré des Evêques,

Intre les Communantés établies dans les Abbayes, Prieures ou autres benefices, il y en a qui ont porté leurs prétentions for les Pa-

CUR roifles deffervies dans leurs Eglifes, jufqu'l vouloir, fous le prétexte de la qualité de Cutés primitifs, s'artribuer le droit d'affifter ou même présidet aux Assemblées que les Prêtres defdires Paroiffes peuvent tenir entre enx, pour prendre les arrangements nécessaites par rapport au Service Divin , ou pour regler leurs tonctions Paroilliales ; d'autres Cutés primitifs ont parcillement prétendu qu'ils devoient en cette qualité avoir féance, & mê.ne la ptemiere place aux Bereaux des Fabriques , connoître de la régie des biens de ces Eglises , &c que la garde des titres devoir leur appartenir : il est aise de comprendre à quels troubles les Paroiffes fe trouvoient expofées par toutes ces nouveantés, qui ne pouvoient qu'en déranget l'administration ordinaire, & en même - temps donner lieu à des procès sans nombre, c'est on qui a déterminé S. M. à ordonnet par l'art. X. que les Curés primitifs ne poutroient, fous quelque prétexte que ce paiffe être , préfider ou afluter aux Conférences & allemblées que les Curés Vicaires perpétnels tiennent avec les Prêtres qui deffervent leurs Paroiffes , par tapport aux fouctions on devoirs auxquels ils fout obligés, & autres matieres semblables ; ce même article contient pareillement des défenses précises aux Curés primitifs de se trouver aux Atlemblées das Curés, Vicaires perpétuels & Marguilliers, concernant la fabrique & l'administration des biens de l'Eglife Paro: fiale, ni ne s'attribuer la garde des Archives , des titges de la Cure ou de la Fabrique, ou le droit d'en conferver les clefs entre leurs mains , & ce uonobftant tous actes . fentences & arrêrs ou usages a ce contraire,

Depuis la Décl, du 29 Janvier 1886, concer-nant les portions congrues, l'on a vu plusieurs fois dans les différents Tribuntux du Royaume former la question, si les grosDecimateuts Curés primitifs, ayant fait l'abandon de toutes les aimes qu'ils possédoient dans les Paroisses, devoient être décharges des demandes en portion congrue, ou du supplément d'Icelles, prétendu par les Cares-Vicaires perperuels , & par un grand nombre d'Arrêts intervenus tant anx Confeils du Roi, que dans les Parlements & au grand Confeil . les Décimateurs Curés primitifs , nonobstant l'abandon par eux fait des dimes, & for le fondement de la feule qualité des Carés primitifs qu'ils avoient confetvée, ont été condamnés au paiement des portions congrues ; ces Arrets , MESSFIGNEUXS , font fondes fur ce que le Curé primitif est regardé en quelque mantete comme le premier Garé, chargé anciennenement de l'administration de la Oure qu'il fait deffervit par fon Vicaire, auquel par conféquent il doir fournir la subsistance nécessaire fixée pat les Ordonnances ; & l'on a effimé dans ce cas ,

Tome L.

Ddddd

une I ist Decimarents Carle primitifs roudinets reducing the cutter dechanged on the trust decimated on portion congrue; if crois indirientable qu'ils remitire des creats qu'elle deux le maine des qu'elle deux le maine de card qu'elle deux le maine de Carle crist cet d'onnée à de la qualité de Carle primitif, ce qui ne pouvoit deux frisquent carabilifant l'Eglife dons la potécholor de la primitir de la comment de la commentation de la commentation

La confirmation de cette Jurisptudence a été l'objet de l'art. XI. de la Deele du 15 Janvier 1721. Ily elt porte que les Abbayes Pieures ou Communantes ayant droit de Curés primitifs , se pourront êtte decharges da palement des portions congrues des Cures-Vicaites perpétuels, & de leurs Vicaires, sons prétexte de l'abandon qu'ils pourroient faire des dimes à cux appartepantes, à moins qu'ils n'abandonnent aufli tous les biens & revenus qu'ils possedent dans lesdites Paroilles, & qui font de l'ancien patrimoine des Curés, ensemble le titre & les droits des Curés promitels ; il est ajoute, MESSEIGNEURS , (le t ut fans préjudice du recours que les Abbés ou Prieurs & les Religieux pourront exercer téciproquement en ce cas les uns contre les autres, felon que les biens abandonnés fettouveront être dans la nease de l'Abbé on Prieur, ou dans celle des Religieux;) cette télerve a été placée avre beaufortes d'abandons fercés auroient pu faite naître entre les Abbés ou Prieurs, & les Refigieux des Monafteres; car, comme l'égalité doit être la loi des partages , & que les lots font garants les uns des autres, lur-tout lorfqu'ils foutfrent quelque diminution par des cas imptévus, il est juste que fi le lot de l'Abbé ou celui des Religieux viennent à diminuet, par quelque abandonnement de biens qu'ils foient obligés de faire pour éviter de plus grandes charges, les autres lots " concourent pour indemnifer celui qui nefe ttouve plus dans l'égalité.

"Helf établ pat l'art. M'I, que les contettations qui concernent la qualité d'Curis prinisifs, & les droit qui en peuvent dépendue, on les dificiations peterdues par certaines pellules princissons produces que la confection congres, & ma gière des portions congres, & ma gière des portions congres, & ma gière des professes put feroints formées entre les Carde prinnistis, les Curis Vicaires persécuels, de les gous Démantenens, fair les droits par cua mépetiment précessius, fectons portes en present par les des productions de la production de la confesion de la confesion

CUR

que l'appel des Sentences & jugements rendus en cette matiete , puiffe etre televé ailleuts qu'en lesdites Cours de Patiement , chacune dans son reffort ; & ce , nonouftant toutes (vocations qui auroient été accordées par le paffé, ou qui pourroient l'être par la luite , à rous Ornres , Congrégations , Corps , Communautés ou Paiticuliers , Lettres Patentes ou Declarations à re contraites , auxquelles S. M. détage tres expretement', aufli bien qu'à la Deel, du dernier Aout. 1687, portant que les appellations des fentences rendues par les Baillifs & Senechaux, au fujet des contestations formées sur le paiement des pottions congrues, feront relevees au grand Confeil, lotfque les Ordres Religieux , les Communautés ou les Particuliets, qui ont leurs évoca-tions en ce Tribanal, se trouveront parties dans lefdites conteffations.

Rien , MESSEIGNEURS , n'eft plus avantagenx aux Cutés-Vicaites perpétuels, & en même temps au bien de leuts Paroifles, que les dispofitions renfermées dans ce Réglement , tout le monde est persuadé que les evocations obtenues par un grand nombre de Congregations & Mcnaftetes, ne peuvent être regardées comme favorables; ces évocations fout en quelque maniere opposees à l'ordre public des Jurisdictions , & dépouillent les Juges ordinaires ne Litonnoi's fance des matie es qui font noturellement de leuc resfort; mais l'on peut dire de plus, que ces Conmunautés fouvent abufoient de ce privilege, pour fatiguer ceux qui refuloient de le fourrettre à leut: présentions , rnfotte que les Cures les pont arrachés aux intétêts de leurs Eglifes , fe voyanc monacés d'etre traduits augrand Confeil, & c'y wenir plaidet des extrêmités du Royaume, aimoient mieux le plus fouvent facrifier leurs droits , que de se voir constitués dans des dépenses autil considérables, c'est même par cette voie que eesCommunautés se son pratiqué la plus grande patrie des titres ou transactions qu'elles our fait valoir dans la fuite, & qui ont été le fondement des prérogatives dont elles ont prétendu l'usage & la polletion : ainfi l'art. XII, de la Décl. du 15 Janvier 1731 ayant , par rapport à ces matieres , tétabli les choies dans l'ordre naturel des Juritdictions, il entéfulte deux avantages effentiels : 1º, les Cutés fe trouvent en état de défendte, sans beaucoup de frais, leurs droits & cenx de leuts Patoilles; 2º. comme les procès qui se présentetont à cet égatd, doivent être portes devant les Juges Fuyaux ordinaires des lieux, il s'ensuir que les Cures-Vicaires perpétuels auront la farilité de les foutenir en réfidant dans leurs Paroifles, & fans , pour air fi dire , fe deplacet , au lieu qu'auparavant ils étoient obligés d'abandonuer leurs Eglifes , pout se tendre à la suite des Telbunaux où ils étoient traduits en vertu de ces évocations.

CUR

L'art. XIII. ordonne que , par capport aux contestations qui pourront être formées sur les différents chefs mentionnés dans l'article XII. (dont nous venous de vous rappeller la disposition ) les feutences & jugemens qui interviendront , foit en faveur des Cures primitifs , foir au profit des Vicaires perpérnels , feront exécutes par provision , nonobstant l'appel , & fans y préjudiciet; le motif de ce Réglement se ptésente de lui-même, & doit, MESSIIGNEURS, vous paroître bien fenfiblee ear it fuffit de confidéret que tous les eas énoncés dans l'article XII. de cette Decl. intérelle ou la fubfiftaoee des Cates, ou la tranquillité des Egliss, ou mêne l'exetcice des fonctions spirituelles dans l'administration des Paroiffes ; ec font, par conféquent, des matieres provisoires, à l'égard desquelles l'exécution des jugements ne doit point être suspendue pendant l'appel qui peut en être interjetté.

Pat l'art. XIV. S. M. en firant l'éteodue qui doit être donnée à cette Loi , veut qu'elle foit oblervée , rant pour ce qui regarde les Curés-Vicaires perpétuels des villes, que pour ceux de la campagne, & qu'elle foit pareillement exécatee à l'égard de tous Ordres , Congrégations , Corps & Communautée seculieres oo tégulieres , même à l'egard de l'Ordre de Malthe, de celui de Fontestault, & tous autres , comme auffi pour toutes les Abbayes , Prieures & auttes bénefices qui en dépendent ; le Roi déclare néanmoins que les Chapitres des Eglifes Céthéd, ou Collèg, ne pourront être cenfes compris dans la disposition de cet article, en ce qui concerne les prééminences, honneurs & distinctions dont ils font en possetsion; dans lesquelles prérogatives cette Deel, les maintient , même dans celle de préchet certains jours de l'année, avec la permiftion des Eveques , pour du tout en jouir , ainfi qu'ils ont bien & diment fait par le paile,

L'execution prononcée en faveur des Chapitres des Cithéi. & des Collég, peut avoir été fondee sur ce que ces Compagnies, qui soot des Corps séculiers, doivent être bien plus favorables que les Communautés tégulicres; d'ailleurs, bien loin qu'il y ait quelque inconvénient de coofervet aux Chapitres les ionctions qu'ils peuvent être en ulaged excreer dans les Parvilles de leur tiépendance, il femble au contraire qu'il n'aoroit pas été possible de preferirealeur égard l'exéention de cette Deel, lans donner lieu à des changements confidérables dans la forme de leut gouvernement, & fur-tout par rapport à un grand nombre de Cares qui fe trouvent deffervies dans les Eglifes Cathed, ou Collég, Il y avoit même. fujet de craindre , que fi ers Patoilles étoient en quelque mariete léparées des Chapitres , elles ne fuffent plus mal administrées, & que le Service Divin n'y fut fait avec bien moins d'édification.

CUR. 763 plus les Decl. des 19 Janviet 1685, eclles du 30 Juillet 1719, foient exécutées feloo leut forme

Jun 1630, & l'article premier de la Ded, du 30 & teneut, en ce qui n'est point contraite aux Rigicounts portés par sa Décl. dus 5 Jany, 1731.

ous your reliouvener, MESSEIGNEURS, que le a) Janvier t686, le Roi Louis XIV, fit publict deux Décl. l'ane ordonnoit l'établifle+ ment des Cares ou Vicaires perpétuels en titre , daus les Patoiffes qui étoient auparavant delletvies par des Piêttes amovibles, & l'autre a fice les portions congrues à la fomme de trois ce its livtes par chacune anoée pour lesdits Curés-Vicaires perpétuels, & à celle de 150 liv. pont leuts Vicaires; la Diel, du 30 Juin 1570 tenferme auffi differentes dispancions fat les portions congrues, de meme que fut les dtoits des Carés primitifs, & l'arr, t. de la Décl. du 39 Juillet 1710 aréglé que les mandements des Arche éques , Evéques , ou leurs Vicaires généraux, qui feiont parement de Police extérieure Ecclé-fiaftique, foit pour les sonneries générales, ftations du Jubile, processions, prieres pour nécels publiques, actions de graces & autres femblables fujets , tant pour les jours & heutes , que pout la maniere de les faire , seront exécutés par toutes les Eglifes & Commanantés Ecclétiaftiques, Séculieres & Régulieres, exemptes & non exemptes, fans préjudice à l'exemption de celles qui se prérendent exemptes en autres choses.

Ce jont, MESSEIGNEURS , ees différentes Ordonnances dont l'exécution a été renouvellée par la Diel, du es Jaovier 173t. Nous pouvons dire an furplus , qu'au moyen des reglements établis dans les 15 art, dont cette Loi eft compofe, la Déel, précédente da 5 Oct. 1716, demeure comme non aringe ; en effet toutes les dispositions de la Diel, de 1726, que l'oo a pu regarder comme utiles & nécessaites, out été téunies dans celle du at Janvier 1731, & la preuve évideate que cette inême Deel. le trouve en quelque maniere anéantie & incorporée dans celle du 15 Janvier 1731. e'eft que cette deroiere a été donnée en forme de Réglement général entre les Cutés primitifs & les Cutés-Vicaires perpétuels , & qu'à la fin de cette Ordonnance, il n'eft pas dit que la Decl, du 5. Oft. 1716 feta ex cutec parrapport aux art, auxquels il u'a pas été d'togé.

Voyez au furplus le Rapport de 1755. touchant l'Arrêt de l'Eglife Collégiale & Paroitliale de S. Martin de Marfeille . & · fes Vicaires,

6. 4. CURÉS PRIMITIFS, CHARGES ET OBLIGATIONS. Les Cures primitifs font obligés à fournir un Vicaire au Curé. V.

Daddda

CUR

Vicaire. Ils font obligés à faire sublister ce Vicaire. V. Fortion congrue. Ils font encore obligés, comme Décimateurs, à certaines charges. V. Dixme, Logement, Luminaire.

764

CURIAUX. V. Comptable, Dégrada-

tion. CUSTODE. On appelloit ainfi autrefois celui qui avoit dans l'Eglise le soin des cloches, du linge, des lampes & de tous les différents meubles, à l'usage de l'Eglise. Il étoit entiérement soumis & subordonné à l'Archidiacre qui pouvoit le destituer. C.1 de offic. Cuflodis. Le Concile de Tolede fit un Réglement touchant l'état & les fonctions de Custode, qui se trouve in c. 2. cod. tit. En voici les termes : Cufios follicitus debet effe de omni ornamento Ecclesia, & luminariis, five incenso : nec non panem & vinum omni tempore preparatum ad Missam habere debet : or per fingulas horas canonicas fignum ex co fenfu Archidiaconi fonare : & omnes oblationes , sen elcemofynas , seu decimas (cum ejusdem tamen eonsensu absence Episcopo ) inter fratres dividat.

In his tribus Eccle a columnis ( ut fancta fanxit Synodus ) consistere debet alma mater Ecclesia : ut ad boc opus tales ordinentur , quales melsores , & Sanctiores effe viderine, ut nulla negligensia in

fantta Dei Ecclesia videatur.

Hi tres Archidiaconus, Archiprasbyter, Cuftos, fimul juntti uno animo provide peragant, & perfette, & non fit invidia, neque zelus inter illos.

L'office de Custode avoit . comme l'on voit, des fonctions dent l'exercice fera toujours nécessaire dans les Eglifes : reste à savoir s'il est encore dans les Eglises de ces Custodes à qui ces mêines fonctions foient privativement attribuées. Barbofa, de jur. Eccl. lib. 1. eap. 27. nous apprend que ces fonctions - CUR

sont aujourd'hui parragées dans les Chapitres entre le Thrésorier & le Sacriftain, & que le Custode se trouve compris fous ce dernier nom; que dans les Eglises Cathédrales il y a ordinairement un grand Tréforier sous lequel se trouve un petit Trésorier chargé du détail des anciennes fonctions du Custode. Dans plusieurs Eglises Cathédrales & même Collégiales, on ne connoît cet office de Custode que sous le nom de Sacriftain, fous lequel auffi est un petit Sacristain chargé du soin de la Sacristie : tout cela dépend des usages.

Nous n'avons rien à remarquer sur la matiere de ce mot : on ne peut que la conférer avec l'état & l'usage actuel de chaque Chapitre.

CUSTODE. V. Discret.

Il fut jugé au Parlement de Provence par Arrêt du 4. Mai 1677. que le Sacristain d'une Eglise doit avoir la garde des Vases saeres & Ornements de l'Eglise présérablement au Sous-Sacristain.

Il y a dans Lyon la Paroisse de Sainte Croix, qui est régie par des Prêtres qu'on appelle Custodes. Cette Eglise est dans la dépendance du Chapitre de la Métropole, qui est à son égard plus que Curé primitlf : ce qui met ces Custodes dans un cas singulier par rapport à leurs droits. Par Arrêt du Septembre 1764. le Parlement de Paris à jugé en leur faveur, vis-à-vis du Chapitre, ces quatre chefs: 1º. Les affiftances. 2º. La permission de s'absenter. 3°. Le fel. 4°. L'exemption des droits d'entrée du vin. Mémoire fommaire de Mc. Piales.

CUSTODINOS. Les Canonifles appellent ainsi une sorte de Dépositaire dont il est parlé sous le mot Regres.

CYCLE, V. Kalendrier,

Fin du Tome premier.

# CORRECTIONS, ADDITIONS ET SUPPLEMENT

## du Tome Premier.

#### A

ABBAYE, ABBÉ.

Page L. On trouvera l'état des Abbayes à la nomination du Roi, dans l'Ouvrage dont il est parlé en l'Avertissement sur cette seconde Edition.

Pag. 12. Col. 1. La Déclaration de François I. du 9. Août 1542. dont il est fair mention en ee lieu, se trouve dans la nouvelle collection des Lib. de l'Eglise Gallicane, fub ann. 1718.

Pag. 15. Col. 2. in fin. que les droits, mis pour, que les voies. Pag. 20. Col. 1. Bruchel, pour Bouchel.

Pag. 21, Col. 1. de connottre là discipline, lisez de connottre de la discipline. A B B E S S E.

Page 25. Col. 1. l'Abbesse a, pour les Abbesses ont. A BROGATION.

Pag. 38. Col. 1. qui apporté, pour qui a porté.... finit, pour finir.

A B S E N T.
Pag. 40. Col. 1. ont réglées, pour ont

riglé.
Pap. 44. après ces mots: Bibliotheque
Canonique, verb. Distribution, manque le crochet, ou une ligne d'intervale
en blanc.

ABSOLUTION.
Pag. 50. Col. 1. 6 l'on nepeut dire aussi,

lisez, & l'on doit dire aussi.
Pap. 54. Col. 2. l'Edit du mois d'Avril,
ajoutez de 26 95.

Pag. 55. Col. 1. il est defendu d'absoudre, lisez, il est desendu aux Réguliers d'absoudre,

Pag. 56. Col. 1. du Roi Saint Louis, ajoutez, portant de contraindre. A B U S.

Pag. 58. Col, 1, in fin. Déclarassent mal, pour Declarassent nul. Pag. 60. Col. 2. qu'on n'en fait, mis pour,

qu'on en fait.
Pag. 61. Col. 1. ou comme de cas, liscz, ou comme des cas....col. 2. dans Traité, liscz, dans son Traité.

Pag. 63. Col. 1. médiations , pour méditations,

Pag. 64. Col. 2. ces paroles du Concord. liscz, ces paroles du Cardinal de Cufa, en fa Concord. Catholiq.

Pag. 68. Col. 1. l'usage prévalu, lisez, l'usage a prévalu. Pag. 70. Col. 4. ou autre sulmination,

retranchez, ou autre fulmination

AFFECTATION.

Pag. 106. Col. 1. Voyez au mot Réferve, là il manque le crochet, ou la ligne d'intervale en blanc.

Pag. 107. Col. 2. il faut nécessairement avoir, ajoutez, au temps de la provifion, la qualité requise par la fondation.

Pag. 114. Col. 1, in fin. au-dessus, pour au-dessous. A LIENATION.

Pag. 131. Col. 1. cellari, pour celari.....
au cas beneplacitum, pour au cas du
beneplacitum, ibid. col. 2. difeito, pour
licito.

Pag, 132. Col. 1. de ces biens, pour de fes biens.

Pag. 145. Col. 1, les formalités préfentes, pour les formalités prescrites.

Ibid. Col. 2. comme dans , &c. liscz , comme dans la Bibliotheq... aux Hopitaux de Provence , Retranchez de Provence.

ALIMENTS.

Pag. 137. Col. 1. litis oris , pour litis & oris... Me. Gafnier , pour Me. Gaffier.

ALTERNATIVE. Page 138. Col. 2. par le Pape, lisez par les Papes.

AMBITIO N. Pag. 147. Col. 2. s'il n'a requis , pour

s'il n'a requis lui-même. AMOVIBLE.

Pag. 165. Col. 1. Me. Sarvin , pour Me. ANNATE.

Pag. 168. Col. 1. extravagance, pour

extravagante. Pag. 169, Col. 2. de M. Chevert , pour de Meheron.

ANNEXE, ANNIVERSAIRE. Paz. 174. Col. 1. Debeyrieux, pour De-ANTEFEREL.

Fag. 175. Col. 2. 35, pour 53.

APPROBATION. Tag. 196. Col.1. fans l'agrément de son confrere , lifez , fans l'agrement ou confentement de fon Confrere .... ibid. a foutenu que l'Evêque peut , au lieu de , a foutenu que l'Eveque ne peut. Col. 2. fur la premiere question , lifez , fur la

jeconde question. ARCHEVEQUE.

Pag. 2. Col. 1. en , pour entre. ARRET.

Pag. 217. Col. 1. précaution , pour prétention. ARTOIS. V. cl-après Flandres.

ASSOCIATION. rag, 131, Col. 1. S. 2. Association, ajoutez Illicite.

ASTROLOGUE. Pag. 233. Col, 1, il est encore mieux , ajoutez, permis aux Astrologues.

ATTESTATION. Pag. 134. Col. 1. 1 598 , pour 1698. Pag. 135. Col. 1. quand il est employe, lifez, quand it a ete employe.

AUDIENCE. Pag. 236. Col. 2. Gibut , pour Gibert. AVIGNON.

Pag. 237. Col. 1. l'a vendu, pour la vendit a Clement FL Col. 1. ces Lettres-Patentes ou l'Arrêt d'enrégistrement, lifez , ou l'Arret du Parlement ... Ibid.

Comment. à l'art. 39 , lilez , de l'ar-

ticle 3 g .... Ibid. Nous observons ici. lilez nous observerons ici... ibid tant le Prelat . lifez . tant ce Prelat.

Il n'est pas encore bien certain, suivant les nouvelles publiques, que la Ville d'Avignon , & le Comté Venailfin ne retournent point fous la domination du Pape. Cependant ce pays étant en ce moment (le 16 Janvier 1770) fous la domination du Roi, & Sa Majesté avant bien voulu favorifer fes nouveaux Sujets de divers Réglements, nous rapporterons ici ceux qui regardent particuliérement les matieres de cet Ou-

vrage. Les Edits des mois de Septembre & d'Octobre 1769, concernant les droits du Roi, sur les bénéfices situés dans l'Etat d'Avignon & le Comté Venaissin. Le premier de ces Edits regle la disposation des bénéfices vacants en régale, & l'autre, l'administration des revenus des Prélatures en Economat : tous les deux screent ici de preuve à certains principes établis sous les mots Régale; Nomination , Econome , Siege vacant.

Edit du Roi, concernant les droits de Régale sur les bénefices situes dans l'Etat d'Aviguon & le Comté Venaiffin.

Donné à Versailles au mois de Septembre 1769.

Régistré au Parlement d'Aix , le 4. Octobre Juivant.

OUIS, par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre , Comte de Provence , Forcalquier & Terres adjacentes : A tous préfents & à venir , Salur. Le droit de Régale fur les Archevechès & Lvèchés de norre Reyaume, est un des droirs les plus éminents & les plus anciens de notre Couronne, & n'a d'autres bornes que celles de notre domination, ainsi que le fen Roi, de glorieule mémoire, notre très honoré Seigneur & Bifaieul, jugea devoir en déterminer l'étendue & l'ufage par les Déclarations des 10. Férrier 1673. & 1. Atril 1675. & par fon Edit du mois de Janvier 1683. Quoique l'application de ees Loix le fasse à un double titre aux bénéfices fitués dans l'Etat d'Arignon & Comté Venziffin, qui fo t des membres dependants du Comte de Provence,

il auss a paru commanble de déterminar par une Loi particulirer l'aigne de Perceice de nouter droit de l'aigne de l'aigne de l'aigne aussellement tend a unere Courtone. A ces aussellement tend a une contract de l'aigne de l'aigne de l'aigne publiche de aussi mouvant, de l'aigne publiche de aussi de loyale, nous avent par notre péreiter bits perpétend è invocable, dit, flamé de nedouré, diffuse, flattores de contract que l'aigne de l'aigne de l'aigne de l'aigne publiche de l'aigne de l

finit I. Déclarons que notre droit de Régale rétend dans metre Itat d'Arggons & Comid Venailles, & que noma ricesso desté doit en la même manitre que dans les autres Terres & Pays de notre obbellance, & fire trous bieffers dont la disportition appartiende, aux Acte eviques & Evéçons, dout les léglist conte parties foit coume octionite, so los pas dévalution, et qui vientogra à unes positionement à l'entégline.

ment de nonce péticus Edit.

Il. Crux qui te trouvenos t pourvas de Rénéficio finicid dous notreils List à Ariginos de Conséticus de dius notreils List à Ariginos de Conséticus de la companya de l'artifightiment de notre prifeir Edit, par l'is Colucturs infrincess, no company, four préceste de linge, sou de définiet de prise de podificion performent.

In policion de la companya de despuére dans les policions de la companya de la conserva de la companya de la companya de la conserva de la companya de la companya de la conserva de la companya de la companya de la conserva de la conserva de la companya de la companya de la conserva del la conserva de la conserva del la conserva de la co

III. Les bénéficès enti jusqu'à préfic 3 des Chaptires, Colleges, Hópitaux, Menfis abi atiales, Prieurès, Pueròtic à cattes bénéfices, mère à des Cammunautes féculires, ae front confits au impétates en Regale, sons préferte d'abes chan lefdites unions, ou de défaut de formalités qu'atroiteut dû y être oblerefois.

IV. Les inflances & conteffactions auxque'fes dunceront lien les queftions de favoit s'il y acra oavertute à la Régale, firont juzées en la Grand'-Chambre de notte Parlement de Paris , & négnmoias les pourrus en Régale ne pourront prendre possession de leur bénétice, fans préalablement avoir exhibé & montré leurs brevers à notre Cout de Parlement d'Aix , & en avnir obtens Arrêt qui leut permerte de prenite poffestion de temporel. Si donnons en maniement à nus amés & Caux Confeillers , les Gens tenant notre Cour de Pariement de Provence à Aix , que notre préfent Edit ils aient à faire lire, publier & enregiftrer, & le contenu en icelui garder & observer de point en point, felon in forme & teneur t Car tel eft nutte plaifer ; & afin que ce foit chufe ferme & flable i forjours , nous y avons fait mettre notre feel. Donge à Verlailles au erois de Septembre,

Pan de grace 1769, & de notre regne le cuaquante-cinquieme. Signé, LOUIS. Et plus bas : Par le Roi, Comte de Privence, PHELYPEAUX. Fofa, DE MAUTROU.

Lu, publit et enrightet, aus et er erginare le Presente Gibiral du Rei, pour leve existé faireaux la forme et encuer, et resiste du préfent Elle faront enroyée aux Subdivantiges du reflets Suddivest du Presente chiéval du Rei dy serie la mais » et den cresjée ne Code duns la dit, and le mais » et de no cresjée ne Code duns la dit, de la mais » et de no cresjée ne Code duns la dit, de la mais » et de Rei Nelle (et « Otibre 1765 » Espès, le chamber « é milies ; le « Otibre 1765 » Espès, De Rei Nelle (et « Otibre 1765 » Espès, De Rei Nelle (et » Espès » Espès, De Rei Nelle (et » Espès » et le chamber « é milies » et de comment de la commentation de la co

Edit du Roi , concernant les bénéfices fitues dans l'Etat d'Avignon & dans le Comté Venaissin.

Donné à Fontainebleau au mois d'Octobre 1769.

Régistré au Parlement d'Aix le 26 Octobre suivant,

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, Comte de Provence, Forcalquier & Tetres adjacentes : A tous préfents & à venir, Salut. La réunion à notre Couronne de l'Etat d'Avignos & Comté Venzifin anus Impofant l'obligation de veillet au temporel des bénéfices qui y font fitués, & particuliérement de coux que font à untre nomination & fous notte garde spéciale, nons avons réloit d'y pourvoit, amfi qu'à l'intérêt des héritiers des titulaires deldies benefices, & a eet effet d'autonifer le Sieur Marchal de Sainfy, nutre Econome-Sequestre Général des Bénéfices vacants de potre Royaume : & le Siene Marchal, fon fils, Inn Alljoint, à commettre un ou piufieurs Prépolis dans ledit Pays, lefquels (croat renus de le conformer . pour l'exercice de leurs fouchions, aux difsofitions de noere prefent Erit, A ces caufes , & auttes à ce nous mouvant, de l'avis de notte Confeil, & de notre erraine fcience , pleine puissance & autorite toyale, nous avons dit, thatue & jordonie, & pat le présent Edit perpetul & irrévocable, diions, flatuons & ordennons, vaulnes & pous plait er qui feit :

L Les brêchés, Abbayes, Prient's Conventuels, Prérôcis de autres Préfatures à notre pomisation, firêt de sa leffits pays, feront régle de administrés pendant leur vacance, quant au tempotel, par un ou ploficats Prépulés pocseus de la procuration de l'Économe-Septeille Génital ci-diffus nommé, pour être les fruits de repruse chies prendant alort reacutes, applie qués aux mêmes ufages que ceux des autres

II. Celui ou coux qui feront porteurs defdites procurations, feront tenus de les faire enrégistrer au Gresse de noire Parlemeur de Provence, & de se conformer à noire présent Edir.

III. Voulons qu'auffi tôt après la vaeance des Evechés, Abbayes, Prieurés conventuels & autres Prélatures & Bénéfices de notre nomination , par mott, démission ou autrement, les scellés foient appolés à la requête dudit Econome-Génétal , pourtuite & diligence d'un desdits Prépofes, par-tout où besoin sera, tant à la ville que mailons de campagne, même dans les lieux dépendants desdits bénéfices où ti se trouvers des meubles & effets apparienants aux précédents titulaires , & pécialement dans les Archives des Bénéfices, le tout par les Lieurenants de la Sénéchauslee du Reffort, fans qu'il puisse être passé outre à aucune autre procédure, ai à l'inventaire, pendant un mois, à compter du jour de l'apposition desdits scelles, pendant lequel temps . fi les héritiers naturels dudit précédent titulaire présentent une caurion pour le montant des réparatious & autres droits du Bénéfice, elle fera recue provisoirement seulement, & en faifant par la fite caution sa loumission au Greffe de notredit Parlement, pour le montant de deux années du prix du bail contant de la Prélature ou Bénéfice ; & dans le cas où il autoit été mis en règie par ledit précédent titulair: , pour le montant du prix des deux années du bais précédent , & au dé:aut de représentation d'icelui, pour la fomme qui sera fixée par norredit Parlement. luivant la commune renommée, &c en failunt en outre par ladite caution fa foomsflion au Greffe comme ci deffus, de fuppleer audit prix deidites deux années, ou à ladite fomme arbitrée . & de parfaire tout ce à quoi monteront les répararions de ladire Prélature ou Benéfice & de fes dépendances, jans aueune exception; & après que ladite caution aura été reçue provisoirement par l'Arret contradictoire avec ledir Econome-Sequeftre . & que ledit Artet de réception d'icelle lui aura ésé fignifié, il tera tenu de le resirer, fars pouvoir prétendre d'autres droits que le rembourfement de fes frais, & le paiement de (es vacarions.

IV. Aprei Perpiration dudit dělai d'un mois, Féxonome-Sequette demeurem fail de la totalité de la función de la f qui les aurant appolés, & à l'inventaire, & à la vente des meubles & effets mobiliaires, & les écniers en prorenants feront reanis par les Huiliers ou aurres entre les mains dudit Prépolé de l'aconome Général, quoi faitairen, leidirs Huifiers ou autres en demeureront déchargé les ou autres en demeureront déchargé.

V. Pourront etre valablement formées entre les mains dadit Prépôt Course oppositions à la requête des hétutets ou légasaires, céancies & quête des hétutets ou légasaires, céancies & autres précendants droits, leiquelles oppositions, après avoit été vidée par loit, (coopone pépolé, étront jugics par le Lioutenant Général de la Senechaulité ou de finule che-frie, antre lédite hétutets ou les légasaires, & les céanciers oppofants ou autres précendant droit,

VI. Le fuccesseur au Benefisee, pour raisons des téparations d'icelui, aura privilége fur les fruits de revenus dunt benéfise échus jusqu'au jour de la most du précédent titulaire; & quant aux meubles & effers mobiliers, ledit Successeur u'y aura droit qu'au marc la livre, avec les autres céanneirs.

VII. L'Econome Sequestre sera tenu de rendre compre pardevans le Lucitenant . Géneral de la Schedhaller, ant des doirit provenant de la Calenda de la Calend

Vill. Pourront les hérniers affifter aux inventaires & citmations des effets, fans pout et prétendie aucunes vacations, ni pour eux, ni pour leurs Procureurs, & its fetont reçus après l'inventaire, & lans que les autres procédures en puillent être tetardees ni luspendues, à demander d'etre envoyes en policition de la fuccession en l'érar ou eile se trouvera , en offiant bonne &c fuffilance caution pour un quart en fus du montant de l'inventaire & cit.mation , les droits fur les immeubles acquis par le titulaire depuis fon entrée en policilion de la Prélature ou b néfice vacant demourants réterves : laquelle caution fera , ainfi qu'il est por é par l'article 3. es deffus , reçue en notredit Parlement contradictoitement avec l'Econome qui , dans ce cas , fera tenu de remertre aux héritiers de la fuecession , de ne pourra presendre, outre fes trais de vacations, fes droits que fur les objets qui auroient dejà été vendus, & fur les deniers

perçus.

1 X. S'il y a opposition à l'envoi en possession
de la succession du precédent titulaire tequis pax
les héritets, soit avant, soit après l'inventaire;
avec l'offre de la caution réglée par l'attiele 3,
ci-dessus, les dites oppositions seront jugées en la

maniere accoutumée; & fi la vente des effets de la fuccession est ordonnée, les deniers en provenants, ainsi que l'argent comptant, ne pourront être mis en sequelle en d'autres mains que et les dusti Econome, ou de son Préposé.

X. Dans tout let cas, le Prépolé par l'Economo-Goderia damilheira & percera, du jour même de la créanet tous lir fruita & trevena de la créanet tous lir fruita & trevena de la créanet tous lir fruita & trevena ce de faite, jaconciment aprè le cécté des Prècus de Birdieras mentandins, l'accessor le Central de Birdieras mentandins, l'accessor le Termier, fast tous les deviers y vins, graux & Termier, fast tous les deviers y vins, graux & Fermier, fast de trevau du bénéries, qui fet touveronn par eux dus, & au adults Recervois & Fermiers, d'en voider leur mais en cellet doctif Econome, a du charge, par lis d'un termiers, d'en de la devier le qui il apparentande, en conservation de la conserv

stendra.

XI, L'administration de l'Econome cessera de jour de la prise depossission canonique & civile, en vettu d'Artêt personnel, ou par procu-

NIL Ledit Econome préposé tiendre deux registres, dans Pour étiqués la écrita la recette & déposée, & class l'outre il firs mention par execut de chaque acte qu'il auta fait à passe on qui loi auta été fignisée, concennant les touchion des de la commission, de il gardez le es aprésitions des dits adres, pour les représenter à qui par Justice li fren ordenné.

XIII, Les feuillets defaits tegistres setont coess pat le Doyen des Conseillers de notredire Cour de Parkment, donr sera fait procesvetbal en la premiere page de chacun desdits registres.

XIV. Let busc à ferme ou de loyer pagifer pat le demier polifier, friont entireteus par IB-conome pendant l'amée ceusaire du décès ou dénifism du tritulaire, & après la révolution de ladite ancie, il fern tous de les condituers, ou d'en faire de souveaux pour une amée, pour les nôtes que les élénéters faither valoir, & pour la totalité des biens du bén-fice pour trois ou fir années.

XX, Sent tenh l'Economo pelpoli pendant le tempe de nos similitation, d'acquiter toutes les chieges ordinaires du bésifier vazont far le cerman en dispetultur, pfenillament cellos qui mbors, let penilnon des Rullighen, celles erfeit en Coort de Rome, les partinos recognets, de généralement toutes les autres prefamons ancomé de accommères. Ne poura non plus con-cent de accommères Ne poura non plus con-cent de accommères. Ne poura non plus con-cent de accommères Ne poura non plus con-cent de accommères Ne poura non plus con-cent de accommères en plus con-cent de accommères en plus con-cent de accommères en pour contra de contra de accommère de designe de contra de la competit de la competi

XVI. Les visites des biens & bâtiments des bé-

neficer , ainfi que les réparations à y faire , ue poutront être ordonnées & faires que contradictoitement eutre le dernier titulaire ou ses héritiers & le successeur au bénefice . & l'Economie fequettre fera tenu de délivret for les deniers qu'il aura catre ses mains , confurmément à l'article 6 ci-diffus , le montant des adjudications defdites téparations faites judiciairement a & ce à raifor d'un tiers en commencant . un fecond tiers lorique leidites téparations feront i moitié, & le iroifieme & dernier tiers , en rapportant audit Econome le ptorde ve bal de pourra néanmoins ledit Econome prépolé, délivret le montant deldites tiparations aux heritiers , lorfqu'ils ini ta porteront un confentement du fuce ffeur dument homologué par notredit Parlement

XVII. Toutes les infrances auxquelles pourra donner lieul'exécution de notre préfent Edit , fetont potrées pardevant les Sénéchauffées , & par

appel en notrodit Patitement.

XVIII, La posities des influence commencées
au jour du décêt du précentent citulaire, concermont le bé-filée, of consertes light qu'en principal de la la vacaine, de touter le choice demeurement en éras judiqu'il a pricé ep offf fion du triudire ficeceffiur, de auxone influence nouvelle en poursa étre introduire, le tout ell uré noire autrement ordonné pour raison d'un ou pluficurs béréfices
avacaints.

XIX. L'année bénéficiaire fora comptée du premiet Janvier au dernier Décembre, nonobriaux les termes des paiements stipulés par les baux.

XX, Ledit Econome nous rendra compte, dans la torme qu'é pratique pour tout le relé de notre Royaume, de rout les revenus échus pendent la vacance; sà à l'égand des deniers de la fuccefilos échus avant la vacance du bénéfice, de funcion échus avant la vacance du bénéfice, de funcion échus avant la vacance du bénéfic de funcion échus avant la vacance du bénéfic per funcion de funcion échus avant la vacance du bénéfic per les atticles ci-défis, vaux héti lers ou ayant droit.

XXI. Accordon sault Econome lequelit comne, pour fed olici edux fols pour livres fur les revens des biedfecs: dit, buit delites fur le les revens des biedfecs: dit, buit delites fur le prit de la verse den molivin, erreiges de rectes, pour le les des les des les des les des les des bout-moest de corrast». Se effect al vist, fast soume dédudition des frais de Julier, passemes privilégiés, ni autres qui-lenques; un fol pour leur fest la vaillel c'aiggent, on fast le prix qui en fen faielfuné; de cofin étois deniers pour moit fest le compens, pour le regir de est le deporte de se compres, de qui int fenent paffes fana difficulté.

XXII Les prépuses de notredit Econome-se-

770 queitre eront exempts de logement de gens de guerre , guet & garde , ou autres charges publiques. Si donnous en mandement à nos amés & feaux Confeillers , les gens tenant notre Cour de Parlement de Provence à Aix, que notre préfent Edit ils aient à faire lire , publier & enrégistrer , & le contenu en icelui gardet & observer de point en point selon sa forme & teneur : Car tel elt notre plaifir ; & afin que ee foit ehole ferme & fiable a toujours, nous y avons fait mettte notre seel. Donné à l'outainebleau au mois d'Oetobte , l'an de grace mil fept cent foixante-neuf, & de notre regne le einquaire einquieme. Signé . LOUIS. Es plus bas, Par le Roi, Comte de Pro-Vence. PHELYPEAUX. Fife , DE MAUPEOU.

Lu, publit or anzightel, mi or et requirant le Preserver Géréral du Rui, pour être exémit faivann fafrem Ce tenem, Croise du prefinz Ediferent compsis aux Sénéshouffest du reffert, pour y être lu, public or perifiéri es, enjoire aux Subfiints du Preserver-Général du Rui d'y tenir la mais, O' d'en certifui la Core d'ann le mir. A Aix, en Parlement, les Cénemères affamilles, le 16 O'Bèber 1760, Signé, De RuiGhla.

### AVOUERIE.

Pag. 245. Col. 2. ancien droit d'autorité, pour ancien droit d'avouerie.

A U T E L.

Pag. 248. §. 1. SANCTUAIRE, Ce mot est
là transposé, il doit précéder le §. 8

là transposé, il doit précéder le §. & être mis après le mot verbalement, être en cette forme, V. Sanduaire.

В

BAIL.

Pag. 255. Col. 1. Vedal, pour Vedela Col. 2. Dépositaires, pour Déportuaires;

BAN.

Pag. 261. Col. 2. foit dans la fuite, pour & dans la fuite, lbid. se trouvent détermines, lisez, se trouvant determinés.

Pag. 265. Col. 2. que st le mariage contradé par des Mineurs, lisez, par des Majeurs. Ibid, en y coopere, lisez, ou y coopérent.

Pag. 268. Col. 1. & la fatisfaction des peuples, pour la fanclification des peuples. re de Cicero.

BANC.

Pag. 172. Col. 2. humaine & arbitraire, ajoutz mais cette voie qui tend à confondre les conditions, & à humilier les plus relevés, fouvent les moins riches, a encor fes inconvenients, furciout dans les petits lieux, où les nouvelles fortunes n'effacent pas fi tôt dans les offrits les teches de l'origine.

BANNISSEMENT.
Pag. 176. Col. 1. Dénoncer la peine, lisez,

BANQUIER.

Page 189. Col. 1. Rendre contrelui, lisez, prendre.

BAPTEME.

Pag. 190. Col. 1. pag. 291. col. 2. Il y a en cet endroit une erreuro une tr. aufposition de matieres. Le Canoni du Conciole de Trenter, qui est rapporté en la col. 2. de la page 290. doit aller à la colonne 1. de la page suivante, & celui qui est sici, doit être substitué à la place de l'autre, comme il est facile d'en juger.

BATARD.

Pap. 195. Col. 1. par ce même des Décrétales, lifez, par ce même droit des

Decretales.
Pag. 296.Col. 1. Collection, pour collation.

Col. 1. legitimés pour légitime. Pag. 299. Col. 1. ne peut, pour ne peuvent... art. 35. des Libertes, pour art. 25.... M. Duperrai sur cet article,

ajoutez, V. Enfant. BATIMENTS.

Pag. 200. Col. 1. au-dessus, pour audessous, a. BENEFICES.

Pag. 312. Col. 2. On a mis ici la forme d'un §. 4. sans nécessité. Ces mots Bénéfice inrévocable ou Perpetuel doivent être mis en caractère ordinai-

BENEFICIERS.

Pag, 315. Col. 1.82. dans le temps, pour dans le cours... feroient, pour fe voient. Pag. 317. Col. 1. des Traités, ajoutez, particuliers,

Pag. 324. Col. 1. Effacez la seconde fleur de Lys. Pag. 326. Col. 1. qu'à ceux étoient, lifez, qu'à ceux qui étoient..., Col. 2. ces, pour fes deux lots. BOIS.

Pag. 336. Col. 1. Cet Orateur , pour cet Auteur,

BRAS SECULIER.
Pag. 338. Col. 1. M. Pitheon, pour M.
Pithon. Col. 2. verifie, pour verifia.

Pag. 339. Col. 2. Prelatoire, pour Prétoire.

BRESSE.
Pag. 342. Col. 1. réparation, pour ré-

BRETAGNE.
Pag. 343. Col. 1. m. ces indules, lifez,

mais ces indults.
Pag. 144, &c. valet, pour vacet... rapporte, pour rapportent.... Avrillon, pour

Brillon. BREVET.

Pag. 348. Col. 1. ce qui fut refuse, pour ce qui a eté refuse.
Pag. 352. Col. 1. les , pour le joyeux.....

2712, pour 1612... de charger, pour de decharger... Col. 1. opposée, pour apposée, Pag. 166, Col. 1. éclate, pour éclatent,...

fes , pour leurs. Pag. 367. Col. 1. étoit affujetti , pour

Pag. 367. Col. 1. etote agajett , pour ecount assujettis. Pag. 369. Col. 1. qu'à ceux ne le doivent,

pour qu'à ceux qui ne le doivent. Pag. 372. Col. 2. dans les demissions d'union lifez, dans les cas de démission, d'union, dont Ge.

Pag. 373. Transaction, pour Translation.
BULLE.

Pag. 375. Col. 1. de Clement XI. comme aussi, &c. lilez, comme aussi, &c. B U R E A U.

Pag. 378. Col. 1. tous les grands, ajoutez

Vicaires.
Pag. 191. Col. 2. M. Lemaire, pour M.

Lemerre. CANON.

Pag. 396. Col. 2, utile, pour inutile. Pag. 397. Col. 1, & qu'elles, pour ce qu'elles. CAPACITÉ
Pag. 400. Col. 1. l'article 2. du tit.
ajoutez 2 3.

CARDINAL.
Pag. 405. Col. 1. leurs visites, pour les

visites.

Pag. 406, Col. 2, remarque, ajoutez, que
Pag. 414, Col. 1. CAREME, mot capital à mettre entre Cardinal & Caritatif, & se renvoyer au mot jeune.

CARTULAIRÉ.
Pag, 415. Col. 1. ce qui est, pour ce qu'il est.

CAS RÉSERVÉS. Pag. 424. Col. 2. de cas occultes, pour

Pag. 424. Col. 1. de cas occultes, pour des cas occultes.
Pag. 425. Col. 1. aussi, pour ainsi,

Pag. 425. Col. 2. auft, pour ainfi. Pag. 428. Col. 1. difere, pour different. Col. 2. bien d'ectair ciffément, lisez, bien des eclair cifféments. CAIECHISME.

Pag. 430, Col. 1. quant, pour quand. CAUSES MAJEURES. Pag. 437, Col. 1. Bologne, pour Boulo-

Pag. 437. Col. 1. Bologne, pour Boulogne. Col. 2. tom. 7. Fag. 338. ajout. art. 33,des Lib. nouv. Comment. C E N S.

Pag. 443. Col. 1. cantatif, pour caritatif.

Ibid. ce principe, pour ces principes.

C. E. N. S. U. R. E. S.

Pap. 444. Col. 1. denonciations , pour denonunations.
Pag. 445. Col. 2, fulvant Pordinaire de PEstife , bifez , furvant la province

l'Egisse, lisez, suvant la pratique ordinaire. Dans la même page, avant ces mots: on n'a jamais conteste, manque la steur de Lys.

Pag. 446. Col. 1. au manuel, lisez, verb.

pagniation.

2. CENSTRES SUPERIOR DE L'ACTION DE L'ACT

772

au sujet du projet d'union des biens de cet Ordre, à celui de Saint Lazare, Pag. 450, Col. 2, contester, pour conf-

Pag. 452. Col. 1. confirmation, pour confrontation.

Paq. 453. Col. 2. avénement , pour événement , Concile , pour Conciles. Pag. 454. Col. 1. le , pour la.... préjugé ,

CESSATION.

Pag. 456. Col. 1. & 1. collation, pour ceffation.

CHANOINE.

Pag. 466. col. 2. aux Chapitres, lisez aux Affemblees Capituluires. Pag. 467. col. 1. 2 J 34., pour 2 6 34... yacance, pour vacance, deniers, pour

derniers,
CHAPELAINS,
Pag. 473, col. 1. beaux, pour baux....
25,95, pour 26,95.

CHAPELLE.

Pag, 480, col, 1, Avant la fleur de Lys en cette colonne, on auroit placé l'Arrêt fuivant, dont la date fera juger qu'on n'a pu en avoir plutôt la connoillance.

Arrêt de la Cour de Parlement, qui ordonne la presentation des titres des Chapelles de Saint André, faute de quoi les declare vacantes & impérables, & autorise la Fabrique à en dispose.

## Du 30 Août 1769.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France. Le de Navarer, au penembr Estifie de nouve. Cour de Parlement, ou autre notre Heufif rou grant par la foce e requis, favoir fasions que, vu jar notacitir. Cour la Rengée à elle pré carte de la comment de la comparte de

nements & antres chofee reuffaires en icelles adjuger aux Suppliants les fins & concinfions par eus prifes par teut Req ête interee audit Arret. & furvant icelles ordunner dans tel bref delat qu'il plaira à nottedire Cour fixer , à compter du jour de la publication & affiche de l'Anet à inreevenit, laquelle publication & offiche vaudra & riendra iteu de fignification; que ceux qui prétendent avoir droit auxdites Chapelles, on de Sépulture dans ladite Eglife , feront tenus de reprélenter feurs titres de concession au Bureau de la Fabrique, pour y être vilés , & les conceffionnaires confirmes dans leur jouissance s'il y échre, à la charge par eux de faire faire inceffamment auxdites Chapelles les réparations nécessaires & urgentes, & de les pourvoir & entretenie d'ornements & autres choies néceffaires pour l'aequit des fondations ; & où lefdits conceffionnaices ne feroient pas leidices réparations & entretien , ni la représentation de leurs titres dans le tempt qui fera firé par l'Arrêt qui interviendra ; ordonnee er verru dudit Arret , & fans qu'il en foit befoin d'autre , que leidites Chapelles fceont déclarées vacantes & impétrables : en conféquence que les Suppliants ferout & demeverront autorifes à en di pofee, an fi que des droits de Sépulture, au profit de ladite Fabrique, en faveur de qui bon leue femblera, apres le deloi fixé par notredite Cour expiré : vu aufu les pieces attachées à ladire R queie, agné Jamart, Precureur. Conclusions de notre Procureur Gé-éral. O f le rapport de M. Claude Todett , Confeiller : Tous

Notredite Cour ordnone que dans fix mois. à compree du jour de la publication du préfent Art t , laquelle publication vaudra & tiendra liers de fignification , ceux qui présendent avoir droit auxdites Chapelles, on de Séculture dans ladirer Eglife, fecont tenus de erpré'enter leurs titres de conceffion au Birean de la Fabrique , pour y être vifés , & les concefficenaires confierr és dans leur jouissance s'il y échet : à la charge par eux de faire laire inculamment ausdites Chapelles lefdites efparations nécessaires & orgenter, & de les pourvoir & entrerenit d'ornements & autees choles nécessaiers pour l'acquit des fondations; & où lefdirs conc fli ona ees ne feroient pas lefdites réparations & entretien , nt la repréfentation de hurs t res dans ledts de'ai de fix mois, en vertu du pieleit / riet, & fans qu'il en foit befoin. d'aurre, déclare lefd tes Chapelles vacantes & impéreables; en conféquence autorife les Suppliants à en d'pn'er, ainfi que du droit de Sepolture, an profit de latte Pabrique, en faveur de qui bon leur femb era , après ledit délai cideffus fixé. Si mandons mettee le préfent Ariet à exécution : de ce faite se donnens pouvois,

Bonné en notredite Cour de Parlement, le trente Août mit tret ent jonante-neuf, & de notre Regne le enquante-quarienn. Colationné, Sgoé, Roure. Par la Chambre,

Signé, DUFRANC.

Pag. 481, col. 1466, pour 1366. Pag. 481, col. 1. après ces moss au tome 1, pag. 937... 1118, vient à propos la teneur de ces Lettres-Patentes.

Lettres-Patentes du Roi, portant extinction & furpression de deux Vicairies perpétuelles de la Saince-Chapelle Royale de Vincennes,

Données à Marli, au mois de Mai

## 1709.

Registrées en Parlement. OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarro : A tous préferes & à venit ; Salut. Ayant ere lufor es que depuis quelques années il s'était élevé plufieurs d'fricultés entre les Tre o ier , Chanomes & Chapitre de notre Sainte-Chapelle de Vincennet, au fujet de l'administration des fonctions cur ales dans l'intérieur de notre Chateau & Maifon Royale da Vincemes, cous amions commis & dipuré nos amés & f aux Confeillers en corre Confeil d'Etat , les Sieurs Joly de Pleury & d'Argninges de Pleuty, pout le tra fporter far les lieux, à l'effet d'entendte les Parthe intérellers , & d'informet de la commodité os incommodité, a ilité ou nécessi é qu'il pourroi: y avoit à supprimet aucons des Bénénces de ladite Eglife, pout employet le revenu d'iceux, foit à procuret quelques rémbutions à ceux qui feroicot charges de suppléer le Trésorier dans l'exercice des fonctions curiales, foir à établit un bas chœ it pour la plus grande décence du Service Divin , foit cona à augmenter s'honoraire des Prélicateurs : Nous avons reconnu par le compre que nofdits Comm faires nous one rendu de la procédute ju'ils our faite en conféquence de notietite commiffion , ai fi que des mémoires qui leur ont été remis par les parties intérellées, que cous ne pourrions tien faire de plus convena-ble pour remplir ces diff rents objets, en confervant, aurant qu'il est polibble, la conftitution actuelle de notredir Chapitre, que de fupprimer deux des fie places de Vientes perpétuels en inte de ladite Eglite ; & de deftiner une partie des revenus defilites Vicairies, à p ocurer quelques rétributions à ceux qui seront nommés par le Tréforier, pour le suppléer dans les fouctions curia-

let, dont il 2 che fest cauge junga - cent; il alaret de plus en plus l'honoraire des Pr-diratrute e & 2 mettre notte Chapitre en état de payer quelques Chansies étigngers pour les jours de grandes têtes, dans leiquels la décence dell'Otfice Di in exige plus de felemnité. A ces cau'es . de l'avis defents Commiffires , & de notre certatse science , pleine poillance & autorité royale , nons avons éteint & fupprimé ; & pat ces pielen. tes fignées de notre main , éteignons & fuppris mons les deux Vicatries de notre Sainte Chap-ile de Viocennes qui font actuellement vacantes, l'one pat la nomination que nous avons faite du Sieut Baderon à l'un des Canonicais de ladite Eglife, & l'autre par la pon-réfidence du Siene A bé de Vaulavrey. Youlons que les revenes del. dets Bénéfices demeurent unis & merporés à perpétnire à la nænie capitulaite de notredite Chapeile, aux charges, claufes & conditions ful-VAULES:

1. Il fera pellevé fur ledir tevenu une formine anmule de 4 em. livres, su prefit des deux membres dusit Chapitres, qui l'econot chofits de memmés par le Tré-urier, pour administrer les Sucrements, de deffever en fone ilse de plece, en qualté de fes Vicaires, la Cure de norredit Château de Masíon Royale de Vincenne.

II. Dans le cas sel aucann des Chanoines na Vi. aires de ladite Egitte ne rendroitent se change defidites fonctions curaistes, le Tréforier pourra choint pont Vicaire un Piètre a prouvé dans le Diocécé de Paris, auguel audit cas le Casalera Diocécé de Paris, auguel audit cas le Casalera fina tenu de payer ladite somme de quatre gent livers.

III. Celui ou crex qui fuppliceront le Tréfotite dans les fonctions entisles, jouitont, outer ladite fâ me de quatre cents livres, du produit des oifrandes de la nef, a infi que des droirs ordinalres pour les baptênces, mastages & petits entercenceux.

IV. Voulous pare llement ord'l foit prélevé (un ledit e vezu, une semme annuelle de cent livres, poi : augmenter l'hororaine des Phédicateurs s au moyen de quoi, la Trésorier sets tenn de précher or faire spécher produit l'Arient, la Carème & autres Fêtes solemnelles & récomméter.

 774

gerons e p.us capable.

VI. Permettons au forplus au Chapitre de ladite pelite, d'appeller les jours de Fétes folemnelles, pour porter chappes & foutenit le chœut, deux chantres laics & un ferpent, dont les falaires feront pris fur les revenus des deux prébendes que nous avons supprimées par nos prefentes, Lettres. Si donnons en manderrent à nes amés &c téaux Conteillers , les Gens tenant notre Cour de Parlement à Paris , que ces Présentes ils aient à faire regiftrer , & le contenu en ieelles garder & obierver inviolablement felon leur forme & teneur, & faifant cellet tous troubles & en.pechements . & nonobstant toutes choics à ce contraires : Car tel eft notre plaifir ; & afin que ec foit chofe ferme & stable à toujours nous avons fait mettre notre ieel à cefuttes préfentes. Donn- à Marli au mois de Mai, l'an de grace mil lept eent foixante-neuf , & de notre tegne le einquante quarneme. Signé, LOUIS. Er plus bas , Pat le Roi. Signe, PHILYPLAUX Vefa DE MAUPEOU. Et scrile du grand Sceau de eire verte en iacs de foie rouge & verte.

R. g. fl. eet. eni, ce requérant le Protureur-Gineral du Roi, pour être exécutées selen ieur ferme Etentur, servant l'Arrêt de ce jour. A Paris, en Parlement, les Grand Chambre E Tournelle assemblées, le 11. Juilier 1769.

Signé, Yrannau.

. . . . . . .

P. 486. col. 2. que, pour qui, s'il n'est, &c. Pag. 487. col. 1. jour de l'etes, ajoutez,

ni pendant .
Pag. 494. col. 1. Siege Locholique, ajoutez, S. Seff. 2 5. cap. 8. de Regul.

Pag. 495. col. 1. pour, au lieu de par le Chapitre general. CHOSES.

Pag. 506. col. 2. dit cet Auseur, lifez dit Lancelot. CIMETIERE.

Pag. 511. col. 1. que fi ces Arrêts , pour que fides Arrêts.

CLANDESTINITÉ. Pag. 529. col. 1. comme il peut, lisea,

comme il le peut. CLAUSE.

Pag. 531. col. 1, opposees, pour apposees. Pag. 531. col. 2, regle les Tribunaux., lifez, regle dans les Tribunaux... ibid. étendus joient, lifez, étendus qu'elles foient. Et plus bas, les mots Clauses, résignation , doivent être mis en petites

Pag. 142. col. 1. comme benites , lifez ,

quòique benites.
Pag. 546. coi. 2. la, pour sa.

Pag. 545. col. 2. administrations, pour admonestation.... ibid, interesse, pour interessent.

COADJUTEUR.
Pag. 551. col. 1. du, pour ou. col. 2. ces,

Pag. 554. col. 1. table , pour traces.

Pag. 539. col. 1. art. a jourt 1.2. de la l'ragmatique, col. 1. ce principe di dejavour par toui les "uiteurs nationaux, ajoutez, en tant que cette ne getion feroit abfolue y car au mo-en ces principes de altinicion ciracio los article 3 de Liba au moucon con article 3 de Liba au moucon con article 3 de Liba au moucommunément recue.

Pag. 460. col. z. les, pour ces bénéfices, col. z. font forces, pour font toujours forces,

Pag. 562. col. 1. pro, pour post. col. 2. patron, pour pation.

COMMENDE.

Pag. 579. col. 2. Beneficier, pour benefice...
qui, pour qu'il.

Pag. 580. col. 1. quant aux Cleres ficuliers, lilez quant aux benifices ficuliers.... ibid, qu'un feculier, lilez; qu'un Clere feculier, col. 2, ou les exemples, lilez, 6 môme les exemples..... repandre, pour reprendre.

COMMUNION.

Pag. 589. Col 1. reproche, pour reprocha,
même. Se.

COMPACT.

Bid. Dans le Manuel du Droit Canonique, lifez, dans la nouvelle Collection des Libertes de l'Eglife Gallicane,

lub ann. 1 555.

COMPLAINTE.
Pag. 590. col 2. l'art. pour les articles

9 0 10. Pag. 591. ch. pour \$.... art. 6. pour art, 4.... la, pour le.

Lumani Google

COMTE.

Pag. 595. des, pour les preuves. CONCILE. Pag. 604. col. 2. Societas, pour So-

Pag. 610. col. 1. on, pour ont.

Pag. 610. col. 1. on, pour ont.
Pag. 611. col. 1. Solvat, pour Socrate.
CONCORDAT.

Pag. 631. col. 1. 6-on le trouve, sijourez, mais en attendant que ce Manuel foit ambient de la companie de la colorada erre par l'hoite, nots avons eru devoir en inférer iei le texte, précédé du Concordat Germanique, ayant mis les Pragmatiques à la fin du dernier Volume, dans l'ordre alphabétique du Dictionnàire, de ces additions.

Concordat de la Nation Germanique, fait entre Frederic, III. Empereur, O le Cardinal de Saint Ange, Légat, à lattee, G ratifié par le Pape Nicolas V, pour la nomination aux Archéveches, Eviches Abbayes, Prelatures, G autres benefices de l'Émpire.

N 1COLAUS, Epicopus, Servas Setvoum Dei : ad perpetuan ein memorium, Adlatram Petti Schm divinà disfonitione labilimadi, fingulis que pro univertalis Ecclesse unione ae pacc & tranquillates pro futura confisiemas, apottolice providentis follicitadine libente intendiuras, & ad feitem illoam profecutionem & conformationem, opem & operam impendi-

Naper fiouidem chariffimus in Christo filius nofter Friderigus , Romanorum Rea illuftris , & nonnulli alii dilech filii Ecclefiaftiei & fingulares Prineipes inel.tx Nationis Germanica ea una, ac dilectus filius nofter Joannes Sancti Angell, Diaconus Cardinalis, in partibus illis apostolica Sedis de latere Legatus, per nos ad d'étas Partes missus, sufficienti desirper à Nobis & Sede apostolica actorirate fuffultus ex alia , partibos , Romanæ Ecelesiæ & dietæ Nationis nomioibus, pro spfius Eeclefig unione, pace & tranquillirate intet Leclessam & Nationem perpetuo solidandis & confovendis, diverfa rationabilia & utilia, ordinationes & statuta à partibus ipsis bine indé approbata, laudata, conclufa, acceptata & concotdata fecerunt ac ediderunt, nebifque homilirer Supplieasi feectunt ut illis pro ficmiori eorum subfiftentia robut apoftolice firmitatis adjecte, nec-

non antoritatem potiorem & decretum interponere dignaremur,

e segentuate, qui Satuta, Ottinatione & Occordata pred în pre nonosilor a recutabilibas Fastròu notiti finde Romare Eccleic Cantentibos, magassum maturistis, autoritatis & literature vitos. diligenter eraninari & diferit ficinos, capre tranosabili & falibria tim Ecclei quia Nationi prafaze comp-tinus, de siticuma ilearem eranosilum finaturo nofde siticuma ilearem eranosilum finaturo nofde siticuma ilearem eranosilum finaturo nofta findia, apodolică autoriture, & cr. certi ficintia appodolică autoriture, & cr. certi ficintia appodolică autoriture, de cr. certi ficintia appodolică moriture, de cr. certi ficinturas, a peateman ficinami, ficinomis & accepturas, a peateman ficinomi foriequente.

Placet nobis super Ecclesseam & Bencheiseum ecclesastieotum q orumeumque provisionibus, uti juris scripti reservationibus, et exerabilis et ad regimus Constitutionibus modificatis, ut security exercicis.

Adregima Ecolof egeneralis, quanquan immeriis, suprena delpolitume, quid per no sta delement, quid per no sta disperiente del faction su delement, quid per no sta disperiente del faction su delemente del suprena regionale, de alsa Baris la ecolopistica pratei divinamo beneplacitum of sufre intentiente dell'illum, vivi a dismantra i sinte qui perfente propose committendii sia Ecolopis, Manaferius, Or alis Baris, in peshatri.

Pramiforum itaque confideratione indocti , & fuadentibus nobis aliis tationalibas caufis , nonnullorum ptz ieeetlorum ochtro:um Romanorom Pontificum veftiglis inhatentes, omnes Patriatchales, Archiepticopales , Epticopales Ecclefias , Monafteria , Prioratus , Dignitates , Personatus & Officia , necnon Canonicates & Prabendas , & Ecelefias , extetagne beneficia Ecclefisfties cum curà vel fine eu à , fæcularia & regularia , queremque & qualiaenmque fuerint , erianifi ad illa persone consueverint, seu debuerint pre electionem, fee quemvis alimm modum affumi, nune apud Sedem Apostolicam quocumque modo vacantia , & in postcrum vacatura , ncenon pet depositionem, vel privationem, seu translationem pec nos seu autoritate nostra factas, & in antea faciendas ubilibet, nee non ad qoz alinqui in concotdia vel dilcotd'a clecti five postulati feerint, quotum e'ret o coffata , feu postulatio repulsa, vel per cos facta tenunciatio , & admiffa auctorirate noftra eatitorit . feu goorum electorum vel postulatorum, & in antea eligendorum vel postolandorum electionem eaffari feu postulationem tepeili, aut renuoeiationem admitti per nos aut autoritate nochia contingent apud Sedem przedictam vel alibi ubicumque, & ctian prt obitum Cardinalium ejufdem Eeclefiz Romanz , aut Officia+ lium dictz Sedis, quamdin ipla Officia actualiter

tenebant , ( videlicet Vicecantellarii Cameratii, feptem Notariorum, Audisoris Litterarum contrad Clarum . & Apollolici Palatii caularum Auditorum , Correctioum , contum & unius Scriptorum litrerarum apolio carum , & viginti quatuor Pentrentiariotem preciate Sedis, & viginti quinque Abbreviatorum , necoca virorum Commentalium netteorum, & aliorum viginti quatuot Capellanorum Sedis ejuidem in epiraphio deferip orum ) & eriam quorumeumque Legatorum feu Co lectoram, se in terris Romanz Eccefiz Redorum, se Thefautariorum deputatorum , feu mifforum hactenus , vel deputandorum aut mittendorum in posterum , pune vacantia & in antea vacatura, nbieumque dictos Legatos vel Collectores feu Rectores & Thefautatios, antrquam ad Romanam Cutiam redictint feu venerint . rebus esimi contigetit ab humanis , nection quorumlibet pro quibufcumque negotiis ad Romanam Curiam venientium, feu etram recedentium ab eadem, fi in locis à dictà curià u'trà duas dictas legales noq diftantibas jam lorfan obierint , vel eos in antea ab hae luce transire contigetit , & eriam fimili modo quotameumque Curialium pregrinationis, infirmitatis feu tegreationis, vel alia quacumque causa ad quaris loca (ceedentium, fi cos antequam ad dictam Cuiam tedictint , in loeis ultra duas dieras ab eadem Cutia, ut pramittitur, non remotis, ( dummodo corum proprium domicilium non criftat ibidem ) jam fotlan degefferint, vel in posterum cos contigeret de medio fubmoveri , & nune p.r obirum hujufmodi vacantia vel in posterům vacatura, Rursůs Monasteria', Prioratus & Dignitates, Decanatus . Perfouatus . Abminificationes . Officia . Canonicatus, Prabendas & Ecelefias, exteraque beneficia Ecclehaftica, fecularia & regularia, cum eura vel fine cura, quecumque & qualiseumque fuerint, etian fi ad illa personz confueverint feu debiterint per electionem feu quemvis alium modum affumi , que promoti pet nos fen autoritate neft: a ad Patttatchalium, Archiepiscopalium & Epi'copalium Ecciefia. zum , neenon Monafteriotum regimins obrinebant tempore promotionum de ipfis factarum, nune quocumque modo vacantia aur in pofferum yacatura , ncenon etiam p.r affecutionem pa-eifeam , quorum eam que Prioratuum , Perforatuom , Officiorum , Canonicatuum , Prabendarem, Eceicfiarum, aut beneficiorum aliorum pet nos feu autoritate noftrarem I-tteragum iminediare collatorum, feu conferendorum in pofrerum , praterquam, fi vittute gratig expectetiva affecutio fier , nune vacantia , & in antea Vacatuta : plena fuper pramifis omorbus & fingulis cum Fratzibus noftns col'atione przhabi-

tà & maturà dellberatione secutà, otdinatie, oi, dispositioni a provission noltre, de infoum Fiatrum confiso, autoritate apostolicà refervamus. Decementes er nute irrium & inane, si secus super paramisti & quolibri corum, per quoscumque, quavis autoritate, seienter vel

ignoranter contigout attentari. Irem , placet nobis quat in Metroplitanis & Carliedralibus etiam immediate non fubitetis Ecil fiis , & in Monafteriis immediate fubjectis Sedi Apoltulica, fiant electiones canonica, qua ad dictam fedem defreantut , quas etiam ad tempus conftitutum in Conftitutione felicis recordationis Nico'ai III. Papz , quz incipit , Capientes , expectabimus , & elapio dicto tempore , fi non pialentata, vel fi prafentara min is canonier fucrint , providehimus; & fi canonicz fuerint , eas confirmabimus , nifi ex rationabili , & evidenti caufa, ac de dictorum Fratrum confino, de d'gnteri & utiliori persona dazerimus providendum : provifo quod confirmati prædicti & per nos provisi, Mettopolitanis fuis & aliis præftent debita jeramenia , & alia ad que de jure tenentur. Et in Monafterits dicta Sedi immediate non fubjectis, & aliis regularibus beneficits super quibus pro confirmarione vel provisione ad dictam Scdem non confuevit haberi recursus , electi seu illi quibus providendum eft, pro confirmatione & provifione hujulmodi ad Curiam Romanam venire non tenebuntur, iplaque tegulatia beneficia lub espectativis gratiis non cadant : ubi autem pro Monasteriis ad dictam Curiam venire seu mittere confueverint , non altter confirmabimus vel providebimus, quam superies de Cathedralibus Ecclefiis eft espressum. Et de Monafteriis Monialium non difponeinus, nift fint exempta, & rune

pet commissionem ad parter.

De expecti voir Dignitatibus & Bechefeiis
quibuseumque farcularibus & repularibus vacatutis, ultia refervationes prodeffas (majoribus
Dignitatibus post possificates in asthedratibus).

Repularibus post possificates in asthedratibus; she principalibus in colleguais Ecclefis excepti
de quibus jute ordinario provideatus per illos inferiores, ad quos alrà pertiorer.

Fixed etiam nobis, oisă per quameconoge, gliam referrationem, praium ceppelaturum, auf quamvit dăsun ofișefilosem, the ocioum constitute de la properture de la sessitute nos quominis de illir, com \*raciburit in Echannos quominis de illir, com \*raciburit in Echantii, Aprilis, Jaini, Aprili, Pochonis R. Decondura menifora, i berê diponant pei lilos da quos comu cultius, portifo, preventato jo da quos comu cultius, portifo, preventato pei de quo comu cultius, portifo, preventato pei televazionibre situs à pramilir, sur disposito mada autoritate colori failu vid facentris, non mada autoritate colori failu vid facentris, non mada autoritate colori failu vid facentris, non propietam propie

ebitantibus

oßhantibus quintempes. Questes verò alique varante Beneficio in Januarii, Martin, Mait, yanit, Septembris & Novembris mensines (perioditer dispositioni diche Solita efferatis) and apparacti infrà tres messes à die vote vacationi in loco beneficii, quòd alicia de illo aposticia autoriate proprium festris, ex tune. & non antel Ordinarius, y el alius ad quem ill-site dispositio permebris, de illo libre disposer poterti.

Et ad finem ut luze ordinatio collarionum. Ben de la collarionum per alternos mondes polles per dilem Nationem publicari, de omost qui el gaadete velnetint, tempus conquium habant ean nece paradi, sune quoad dicham Sadem à calendis Juni poorime futuris alpía carteze incipient, de durali relinere, ani in futuro Co-cisio de con ofia dichr Nationis after facili confinatum.

Piscet fimiliter nobis quod eirea provisionem dicta Sidis ordinandam , modus Annatarum hne modo cuttat. De Ecclefiis cathedtalibus o:nu bus, & Mecasteriis virorum duntarat vacantibus & vacaturis, folvantur de fructibus ptimi anni, i die vacationis, fumme pecuniatum in Libris Camera Apoltolica taxata, que communia fervitia nuneupantut , & fi que exceffire taxatæ fint , tetagentur ; & geod provideatur fpecia-Etet in gr. vatit regionibus , fecundum qualitatem rerum, temporum & regionum, ne nimium pizgraventur : ad quod perentibus dabimus Commiffartos in partibus qui diligenter Inquisant & relazent. Tanz untem prædiche pro media parce inf. a annum a die habitz possetsionis pacificz totius vel major's partis folvantur, & pro alia media parte, infra annum fequentem ; & fi infra annum bis vel pluries vecaverint, femel tantum foivantue, nee debitum bujufmodi in fuccefforem in Ecclefia vel Monafterio transeat.

De aereit veró Diguita-bus, Perfonatibus, Oficis & Benefeits facularibus ac regularibus quibuletunque, que autorizac del Sedis cofitentur, vel de quibus providebien (prateripalm vigore gratitunum espectarismum aut casil permutationis ) folsanur Amarz feu merii freches ; justà tazam folitam à tempoe pofilionis infliamum, & debir m heijfinodi fimiliter in faccuforem in Berefeio non traffect.

Sed de Immelicit que valorem viginst quantor filtentorum aut de Camei à non exceloner, visili fobator; diretque hre obierratita érincept, nili ram fimiliter in future Occilito, de ipins Nationis coniforis, coninqui immenari. Il nilis artemq par prifedies tecnulationis Egoriumity. Papame ei am praefecciforem nostrom, poo dicil Nationen dique ad derroy fatturi generalis Concilitoremilla, conceffa, indulta & decreta, as per nos pombinaria farunt, in quantin illa Concection

prafesti con obviant, iftà vice sikil efit volumes immutatum; & per hoe quod in Concondair haudumodi, fare quibulvis allis ecuam occasione conficienti litteris proper competendorem deferipionem, Alamanania forcialter appellarur; Natio ipia cenieri non debet à Germanica Natione difficulti qui noncondobbet fraparata:

Praterea, quia difficile foret prasentes litteras ad ingula, in quibus de eis forian files farienda fuerer, loea deferri, eidem apostolica autoritate deceroimus, quod ipfa:um tranfumpto Metropolitanorum dieta Nationis figilo munito, tanquam pezientibus, fi exbiberentur, litteris, plena fides adhibeatut, & perinde ftetur, ac fi dicta pra entes litterz forent exhibita vel oftenfa | & enfaper quoque irritum & inane , fi fecus fupet his à quoquoquamvis auturitate feienter vel ignorantet contigerit attentaci. Nelli ergo omnino bomtrum liceat hanc paginam noftiz approbationis, tatificationis, laudationis, acceptationis, commutationis, refervationis, conftitutinnis & volun aris infilogere , vel ei aufu temeratio contraire. Si quis autem hoe artentare præfumpletit, indignationem omnipotentis Del & bentorum Petti & Pauli, Apoftolorum ejus, fo noverit incusforum.

Datum Roma apod fanctum Petrum, anne Incarnation is Dominica millelimo quadringenterimo epatimo, calend, Aprilla, Postificatús nosiri anno jecundo.

Abrogation dela Pragmatique-Sanction, Faite par le Pape Leon X.

Eo, Epifemus, fervus fervorum Dei, ad perpetuam rei memoriam , faeto approbante Concelio. Paftor aternus gregem fuum uf ue ad confummatio rem faculi, numquam deferrus, ita Apostola teste obedienrium dilexit, ut pro expiando primi Parenris inobedientie precato fe ipfum humiliaverit, feet is obediens ufque ad mortem, mi taturus ve o ex hoe mundo ad Pstrem. jo folidira'e perte Pettum ej fque focceffores Vicarios funs inflituit , quibus ex Libri Regum restimonto ita obedire pecesse est, ut quinen ebedierit, marte meriatur. Et alibi legitut in Ecclefia effe non pere? que Romani Penrificts Cathedram deferit , quoniam Augestino Gregorioque Auftoribus , fole abedienten eft mater cuftofque omnium virtutum , fola fides meritum pofidens ,fine qua infideits nurfque convinceter , eriams fieles effe videntur Itaque nos codem Petto docente, folliciti effe debemis, ut que à Romanis Pontificibus predeces for bus noftris , præfertim in factis Concilits , pto obedient:z huj imodi auctoritaris , libertatilque Ecclefiaftien , & Sedis Apoftolice

Tome I. Ffff

defenhone mature & ex legitimis causis mehoa? ta funt, nostris studio, cură & diligentia debite absolvantur , & ad optatum finem perdneantut, fimplicium quoque anime quarum etiam tationem Deo teddituri fumus, a dolis & laqueis tenebrarum principis liberentur, Sane felicis recordationis Julius Papa 11. prædreeflor nofter, post indictum ex legitimis tune expressis eausts, & venerabilium frairum suorum Sancta Romana Ecclesia Cardinalium, de quotum numero tunc eramus, confilio & affenfu faerum Latetanense Concilium, provide confiderans cum eodem facro Lateranenfi Concilin Bituricensem Regni Francia corruptelam ( quam illi Pragmaticam Sanctionem vocant ) cum maximo animarum periculo & feandalo, ae Digni. tatis Sedis Apostolicz de timento & vilipendio . retroactis temporibus viguife & adhue vigere eju'dem Pragmaticz: Sanct onis negotium codem approbante Concilio discuriendum, certis tune nominatim depuratis Cardioalibus & Prafatis certz Coagregatinnis commifir. Et quanquam Sanctio pratata ex multis nullitati nororia fubjaceret , fchilmaque manifeftum folveret & contimeret , & proptered citatione aliqua minime præcedente , per fe irrita , nulla & invalida d clarari poruffet, ex abindanti tamen cautelà idem Julius prædeccifor Galliens Prælatos. Capitula Ecclefiarum & Monasteriorum Parlamenta , & Laicos illis faventes , & dicta Sanctione utentes, omnelque & fingulos alios in pramifis fua communiter vel divifim intereffe putantes, per Edictom, cum ad pattes illas tutus une non pateret acecflus , in Medio'anenfis , Aftenfis , & Papienfis Eeclefiarum valvis affigendum munuit , quare Sanctio pratata illiufque corruptela & aboño in concernentibus aucworitatem Romanz Ecclefie & facrorum Canopum Ecclefiafticæ libertatis violationem nulla & invalida declarari deberet. Comque dieto Juliopradecettore in humanis agente divertis impedimentis caufantibus citatio exequi, & reproduci, ac negotium abrogationis hujufmodi plene dileuti ( ut intentio ipfius Julii pizedeecfloris fuerat ) non potuiffet , fed codem Julto prædeceffore tebus humanis exempto citatio apfa legitimé executa , & pet Procuratorem Bikalem Sacri Concilii Promotorem teproducta, ipfo:umque eitaturum non comparentium contumacia accusa:a, & ad ulteriora procedi petitum fuiffer : nos divina favente elementia ad fammi Apostolatůs apieem assumpti , omnibus rite penfatis, petitioni pradictar ex certis caufis nullum tune teipontum dedimus. Ac deiude c m per divertos monitus & citatus diverfa monita allegarentur, quare in termino eis ( ut praiertur) prafixo compatere non potuiffent,

ut omnis juftz accufationis & gretelz occafio eis auferretut , terminum citationis & monitionis hujufmodi przfixum, codem facro approbante Concilio , ad alium tune expressum terminum jamdin effluxum in divertis Seffionibus pluries prorogavimus. Cim autem moniti ae eitati prædicti fublatis jam omnibus impedimentis, effluxi que omnibus terminis, coram nobis & dicto Concilio non comparuerint, nec comparere cutave, int ac allegandum caufam quare Sanctio prædicta nulla declarati debeat p ita ut excufationi ultra incus non fit , poffinrque meritò contumaces reputati, prout eos esigente justitià reputamus : Nos in ca te attendentes Pragmaticam Sanctionem, vel potius ( ne dictum eft ; corruptelam fehilmatis tempore & non hab ntibus potestagem editam , reliquæ chriftiane Reipublice & Ecclefie fancte Dei nullatenus conformem , & à clarz memotiz Ludovico XI. Francorum Rege Christianislimo revncatam, caffatam atque abolitam, auctoritatem, libertatem ae dignitatem dictæ Sedis violare, ac diminnete facultatem Romanorum pro tempnre existentium de sancta Romana Ecelefiæ Cardinalibus pro univerfali Ecclefia affidud laborantium , vitnrumque doctorum personts quibus abundat Curia, & quorum confiiis Sedis Apostolica, & Romanorum Pontificum atque univertalis Ecclefiæ auctoritas & poteftas confervantut , negotiaque diriguntut , & in prospeto ftatu confoventur . Eccletiis & Monaftetiis eildemque personis de reliquis beneficius Ecclefiafticis juxtà corum status exigentiam providendi penitus auferre ; pizlatis vero Ecelefiafticis illarum partium cau'arh præbere, ut ipfi netvum Ecclefiafticz difcipling & obedientig fanctum frangant & violent, ac contra nos & Sedem prædictam eorum matrem cornua erigant , & eis ad præmifa audindum viam apetite, iplamque notorio nullitatt fubjacere , nulloque nifi alicujus temporis feu potius tolerantiz cujuldam adminiculo fulciri ; etfi Romani Pontifices ptædeceffores noftri prætari, pront ipft fuo tempore fummopere optate demonstrarunt corruptelam & abusionen hujusmodi, vel malignitate tempotum , vel alias illi providere &c in tutum occuttete non valentes fuis tempotibus toleraffe viti fuerunt : confiderantes tamen ab ipfius Bituticenfis Sanctio:is editione vix annos fepruaginta fluxisse, nullumque infra hoc temporis spatium pratet hoe Lateranense Concilium legitime fu ile cel bratum; in quo cum ( disponente Domino ) constituti simus, ab ejusdem improbæ Sanctionis extirpatione & totali annullatione , fine nnitra & tantotum Patrum in præfemi Concilio congregatorum nora, ac noftia & dictorum illa utentium animatum pericu-

to abitinere leu defiftere non posse Augustino tefte judicamus atque cenfemus. Et fieut piz memotiz Leo Primus , Papa , przdeceifor fnofter, cujus in hoc libenter quoud pollumus veltigia imitamut, ea quæ in fecundà Ephefinà Synodo temere contrà justitiam & casholicam fidem gesta fuerant, postmodum in Chalcedonenfi Concilio mandavit ac fecit peo dicta fidet firmitate tevocati, ita & nos à tâm nefatiz Sanctionis & contentorum in ea revocatione retrahi aut delutere, falva confeientia ae nostro & iplius Ecclesia honore, non posse, aut debere censemus. Nec istud nos movere debet quod Sanctio ipía & in ea contenta, & ipío Concilio instante in Bittricenfi Congregatione; tecepta & acceptata fueruns, cum ea omnia post translationem einferm Bahlienis Concilii per felieis memoriæ Eugenium IV. Papam, etiam prædecessorem nottrum, factam, a Basiliensi Conciliabulo feu petius Conventiculo, que prefertim post hujusmodi translationem Concilium amplius appellari non merebantur , facta extitetent, ac propterea nullum robut habere potuetint . cum etiam folum Romanum Poncificem pro tempore existentem, tanquam auctozitatem super omnia Concilia habentem , Conciliorum indicendorum , transferendorum ac ditioivendorum plenum jus & poreftatem habere, nedum ex facra Scriptura tellimonio . dicti , fanctorum Patrum , ac aliotum Romanorum Pontificum etiam przedecessorum nostrorum , facrorumque Canonum Deeretis , fed ropria etiam eorumdem Conciliorum confeffione manifefte conftat , quorum aliqua teferre placuit, reliqua verò ut potè notoria, filentio praterite; in Alexandrina enim Synodo , Athanafio ibidem existente, Felici Romano Pontifici ab callem Synodo feriptum fuille legimus, Nicznam Synodum statuisle nen debere ab que Romani Pontificis auttorisate Consilia celebrari. Neque nes latet etiam eundem Leonem Pontificem Ephefinam fecundam Synodum ad Chalcedonem transfulisse: Martinom etiam Papam V. Præfidentibus fuis in Concilio Senenfi Legatis potestatem transferendi Concilium milla confensus iplius Concilii mensione habità deditle : Ephefinam quoque primam Synodum Czleitino, ac Chale-doneniem eidem, Leoni VI. Agathoni VII. Adriano VIII. & Nicolao L. etiam Conftantinopolitanam Synodum Adriano Romanis Pontificibus prædecessoribus nostris maximum reverentiam exhibuiffe, corusndemque Pontificum institutionibus & mandaris in factis Concilius per eos ediris & factis reverenter & humiliter obtemperaffe, Unde Damafius Papa & exteri Episcopt Romz congregati, scribentes de Concilio Ariminenst Episcopis in Illyrico conflitutis, prajudicium aliquod pet numerum

Epileoporum Arimini Congregatorum fiert no potuille teffantut : quandoquidem noftet Romanus Pontirer, cujus ante omnia decebat pectart decretum, talibus non præbniffe confenfum, eundemque Leonem Pontificem univerfis Sicilig Episcopis feribentem idem noluiffe apparet. Confueveruntque antiquoruna Conciliorum Patres, pro corum que in factis Conciliis gefta fuerunt corroboratione à Romanis Pontificibus subscriptionem approbationemque humiliter petere & obtinere, prout ex Nicana, & Ephelina ac Chalcedoneni, & VI. Constantinopolitani : & VII. eidem Niczna, ac Romana fub Symmacho Synodis habitis earumque geftis, nec in annuali libro de Synodis manifeité colligitat , quod et am novillimé Conftantienles Patres fecille conftat. Quam laudabilem confuerudinem ft Bituricentes & Bafilienfes fecuti fuitlent, hujufmodi moleftia procul dubio careremus. Cupientes quoque hujufmodi negotium ad debitum finem perduei, ac tain vigote citationum bactenus à nobis & przfato Julio przdeceifore ex abundanti emanatarum, quin aliorum przmitlorum ouz ita notoria funt ut nulla valeant excufatione aut tergiversatione celari , etiam ex nostro pastorals officio procedenter, omnesque & fingelos tam juris quim facti defectus, fi qui forsitan in præmilis interventunt supplentes : ex cert& noftră frientiă 5 de apoficlica poteftatie plenitudine , codem facre apprebante Concilie , tenere Prafentium , prafatam Pragmaticam Sanftienem feu gerruptelam , eju que approbationem quemedelibet emanatam, emniaque er finenta Decreta, Capitula, Statuta, cenftitutiones five ordinationes in endem quemodelibet contentas fere etiam infertas, ac ab aliis priùs editas, necnon consuetudiner , figlum , ulur , five potint abufum ex en in hanc ufque diem quemedolibet emanates fen ebfervates, nullus reberit vil mementi fuife & affe decernimus & declaramus. Necuen ad abundantierem cantelam een lein Bituricenfem Sanctionem five corruptelam , ejufque abprebationem tacitam vel expressam ( ut prafertur ) & in ea contenta omnia & fingula etiam inferta quacumque revocamus , caffamus , abrogamus, irritamus, aunullamus ac damnamus, & pre infeftis, revocatit, caffatit, abregatit, irritatis , annullatis & damnatu habiri velumus , decernimus & declaramus. Et cum neceffitate falutis existat omnes Christi Fideles Romano Ponsifict fubeffe, prout Diving Scriptorz & Sauctorum Patrum testimonio edocemur. ac Constitutionem felicis memorix Bonifacii Papæ VIII. fimiliter prædecesloris nostri, quæ incipit Uasm Sanctam, declatatur, pro eotumdem Fidelium animarum falute ac Romani Pontificis & bojus fancte Sedis fuptema auctotitafffff1

to, & Teclefix Sponfæ fum unitare & porefiate , Constitutionem ipfam facro præfenti Coneilio approbante innovamus, fine samen præjudicio Deelarationis fancta memoria Clementis Papz VI, que incipit , Mernit, Inhibentes in virtute fanctie obedientie, ac fub poris & centuris, infrà dicendis omnibus & fingulis Chrifti Fidelibus tam Lafeis quam Clericis ixcularibus , & quotumvis Ordinum etiam Mendicentium Regularibus . & alits quibuscumque . epjulcamque sta ûs , gradûs & conditionis exiftant, etiam fancte Romane Ecelefie Cardinalibus , Parriarchis , Primaribus , Archiepifcupis , Episcopis, & quibufvis aliis , ecclesiatties , vel mundara, vel q avis al a dignirate fulgentibus , omnibu que aliis & fingulis Palatis, Cerieis , Capitulis & Conventibus faeularibus , & Ordinum præ tictorum Regularibus, etiam Monaftetiorum Abbatibus, Prioribus, Dueibus, Comitibus, Principibus, Baronibus, Parlamentie, Officialibus etiam regits; Judicibus, Advocatis, Notatiis & Tabellionibus ecclefiafticis vel fæenlaribus, & quibufvis aliis perfonis ceclefiafticis regularibus & fæcularibus (ut pigfertur) qua:umque dignitate fulgentibus in regno Franc'z , Delphinatn & ubicumque p'æ i cta Pragmatica directe vel indirecte, tacite vel exprese vigeret, quomodolibet existentibus & pto tempore futuris, ne de extero prafatà Pragmatica Sanctione feu potius e nruptela, quomodolibet & ex quavis causa, tacité vel expresse, directe vel indirecte, aut quoris alio quafito colore vel ingenio, in quibuscumque actibus judicialibus vel extra judicialibus uti , feu etiam allegare, vel fecundum eam judicare, aut qunfvis actus judiciales vel extra judiciales fecund m dictæ Pragmatieæ tenotem vel Capitula in ea contenta, pet fe vel alium feu alios nullatenus facere præfumant, aut per alios fieri premittant feu mandent , nec præfatam Pragmaticam Sinctionemaut in ea contenta Cacirula feu Decreta, ulterius in domibus fuis gut alis locis publicis vel privaris tencant, quin immo illam ex quibufvis Archivits etiam tegit feu capitularibue & locit prætichis infià iex menfes à de à Prafentium computandos deleant feu deleri faerant, fub majoris excommunicasidnis laiæ fententiæ, necnon quoad ecclefiafticas & regulares personas per tift is omnium etiam Partiarehalium, Metropolitanarum, & eliarum Cathedralium Ecelefiarum, Monasteriotum quoque & Prioratnum rtiam conventua-From , & quarrere imque Dignitatum aut Beneficiorum ecclefiasticorum, fæeulatium & quorimvis O-dinum regulatium privationis & ishabilitatis ad illa in posterum obtinenda; quo. vetò ad faculares, prafara excommunication. nis, necnon amiffiquis quorumeumque fe ido-

rum tam in Romana quam ju alia Ecclefia ex quaris causa ob entorum, ac eriam inhabilitatis ad illa in pofterum obrinenda, inhabilitarifque ad omnes & fingulos actus legitimos quomedolibet faciendos, infamefque, ac erimiois lefæ Majestatis reos, in jute expressis poenis co tpfo & abique niteriote Declaratione per omnes & fingulos supradictos, fi ( quod ablit ) contra fecerint incutrendis, à quibus vigore enjufeumque facultatis ac claufularum eriam in Coafeffionibus, quibulvis virborum formis concellis contentarum , nifi à Romana Pontifice canonice intrante vel also ab eo ad in specie faeultatem habente , præterquam in mortis atticulo constituti abiolvi nequeant : Non obstantibus præmissis, necnon conflicutionibus & ordinationibus , decteris ac flaturis , apoftolica seu quacumque alia etiam Coneiliari autoritate quomodolibet, etiam ex ceria fcientia & apoftolicz potestatis plenitudine editis & emanatis . & ixpius innovatis, tepetit's, confirmaris & approbatis, quibas illorum omnium & fingulorum tenores ac fi de verbo ad verbum infererentur ad eff. Ctum premissorum pro sufficienter expreffis & inferiis habentes , illis alias in fuo robore permanfuris , feientia , poteffate & tenore præmiffis, specialiter & expresse detogamus, & contratiis ourbuseumque; aut fi Communitatibus , Univerfitarious , & Perfonis fingulis fuprà nominaris, etiam Cardinal bus, Patriarchis, Archiepiscopis, Marchionibus & Dueibus præfatis, vel quibu'vis aliis, communiter vel die fim ab eatem fir Sede indultum , quo's interdici, fufpendi, vel excommunicari, aut proptered privari & inhibiles reddi non poffint per Litteras apostolicas non facientes plenam & expressam, ac de verbo ad verbum de Indulto hujumodi mentionem, & quibuscum-que aliis privilegiis, indulgentiis & Littetisapostolicis, generalibus vel specialibus, quorumeumque renorum existant , per que prelentibus non expressa vel rotaliter non inferta effectum earumdem impediri valeat quomodolibet vel defferri, & de quibus quorumeumque teroribus de verbo ad verbum habrada fit in. noftris Litteris mentio specialis. Nulli ergo hominum, &c. Si quis aurem, &c. Datum Romæ in publies Seffione , in Lateranensi faero. fancta Bahlica fo emniter celebrata, anno Incarnations Dominiez milefimo quingentefimo. fexto decimo, quarto decimo Calindas Janua rii, Pontificaçus nostti anno quatto.

Concordat fait & Boulogne, entre Léon X. & François I pour la nomination aux bénéfices, avec les prerogations accordées par ce Pape, pour la réception des Concordais.

PROEMIUM.

RANCISCUS, Dei gratia Francorum Rex, Mediolaui Dux, Aftentis Comes ac Genuz Dominus : Omnib is litteras has lecturis, falutem. Cum uon pridem , fepertime adhuc Ludovico memoria commemorabilis R ge, foceso nostro , ( cujus animæ propitietur Altissimus ) facium Lateranenie Concilium (zpiùs editis Deesetis enmdem focerum noftrum ad eju'dem conventum evocaffer , cum coque Regni uoftri Curlas fumuras ( quas Parlamentarias vocamus , ) Ecclefiam insuper universam Gallicanam, cunctasque tegni noftri Gentes, Delphinatu que noftri Potentatus admonendos cenfuiffit, ut is quid autoritasis prileæ afferte, fi qua jura citare, fi rationes contentaneas palam edifferere poste confiderent quomirus Saictio Pragmatica ejuldem Concilii autoritate ac fenrentia antiquaretur, abrogaretur , induceretur , irritaque , estam uulla pronuntiaretur & schismatica, id infra diem dictis Deeretis p afixam efficerent : quo neglecto talis denique facro approbante Concilso decerneretur. Dudum surem, statimque nobis diademarico fastigio divina benigeitate andis Regnumque auspicaro incurtibus, eum rutsus hujusmodi edita, alia atque alia, ab cadem autotitate maneutia , nobis innotuiffent , nobis eriam noffri que Curiis, Ecclesiae Gallicanae, ac subeiris populis edicto noviffimo ac caufa peremptorio :pes omnis effet purgande more p'ecifa, ut fi ulterius cunctari in animam indusiffemus, futurum omnir d vid remur in hæc diferimira incidere que antediche Pragmarice Sanctiouit decretum hoe in Regno nostro patriaque Delphinali locum shi vindicabant. Ideò nos animo reputantes quauta olim ante il ius Pragmatica Sanctionis promulgarion:m, indignitas rerum ac deformitas in Regno unftro patriaque Delphinali graffat tur, cum videliert res nummaria (quibus veluti nervis Rifpub'ica fubniza eft y ed maxime ac pracieipue ratione exhauriret ; cum Prafulbus & Antift bus Sacet totiorum conferendorum liberras facultafque a timeretur; cum peregrini & incolo Sacerdoriis Gallicis fa penumerò donatentut ; cum diplomat bus apoflolicis, quas expediativas nouonpabant, generatim figillatimque fupreflirum Rominum, ipirantiumque Sacridotia electiva.

mirra ac collativa in diem murtis corum conferrentar qui eis fungebautur: id quod cum honis moribus non convenit, tum verò alicni fati votum habet adiunctum.

Postremò cum Sacerdotiorum contreversize litefque fac z in Curia Romana difeeptarentur .. ingenti nestrorum homiuum dispendio & incommodo, ex quo fequi pleruneque ueceffe etat, ut qui vel sumptibas supp ditare, vel labori sufficere nequireut, hi aut juri suo cedere, aut causas. deserere, ac pro derel chis habere cogerentur. Simul ea acced.bat deformitas, ut litteris fludiosi & disciplinis liberalibus incumbentes, ut facerdo:ia adipifci nequirent, aut, fi adipifci cupirent , litterarum ftudium abjicere aut cette depouere cogerentur, passimque per urbes errabunde vagari, ut id periculum imminere videretur ne litterarum fandem amor & ferentia per incuriam exolescerent. Cum ignur summopere nobis videndum effe exist maremus ne hujufmodi i dignitas in Regno noftro exotiretur, id quod f. turant intelligebamus, tempori utique inferviendum effe durimus , ac rebus noftris perielitantibus pro re uat confulendum, immineutiaque detrimenta minore ac leviore dispendin tedimenda. Quare, cum Bononiam cum omui roftro comitatu venificmus, exhibendæ gratia reverentiæ fandiffimo Patel r oftro Leoni X. Pontifici fummo, quam ei Francias Reges majores noftros, ut primos acmaximos facto fandta Ecclefia fi jos exhibuiffe novimus, obnixis precibus ab eo coutendimus, ur fi Pragmaticz nomen omnino effet abrogandum , faltem vice illius ... bon à sua Concilique venia certas nobis leges conditionesque meditari, comminiscique liceret, quibus Imperium noftrum upradictom iu posterum uteretut , quod ad ea quidem pertinet que Sanctione Pragmatica cavelantur. Quibus noticis precibus exorata Pontificis Sanctitas, ( nam ei quoque cordi erat Rogni Ecelefiam recte ordinateque ministraris haud agre nobis indulfit ut C nventa quadam nobis meditari , commentarique liceret , Pragmatica Sanctionis vicem Regio ac Potentarui fupradicto otique prabitura , que ejufdem ipfa Concili aute toritare affenfugne confirmarentur, quam homologationem vocant , eum irritante decreto. Hujus: commentationis euram cum tinc fua Sanct tar &c Nos macdavisfemus viris quibuidam con ulrisfamis, ita corf. cla temperareque funt ea convenra , ut pleraque Pragmatica Vanctionis capita firma n- bis puffhac rataque futura fiat , qualia fune ea quæ de Refervarionibus in univerfum ant figillatim factis ftarount , de Collarionibus , de Caufer , de fruftratereis Appellationibus , deantiquatione Consitutionis Clementina, quam-Litteris vocant , de libere quiereque Poffiton-tibns , de Concubinariis , quatiamque alia quibuss mihil iis conventis detogatam abrogatumve fuit,

nifi ( fi in quibufdam capitibus nonnulla interpreteuda immurandave censuimus) quod ita referre utilitatis publicæ arbitratemur. Quod verò ad electiones pertinet, minime quod optabamus obtinere potnimus , eaufis in dictis conventis latiffime infertis ; ac nihiloefreint tamen com ab ejufdem Pontificis Sanctitate dilatlonem semeftrem impetrasscens iis rebus transigendis, super iisque viros multos doctrina eximia, litterarumque p ritiå præditos, usuque rerum callenrishmos confuliffemus; tandem de corum fententia, quando ita ferebat ratio difficultasque temporis, rerumque nos circumstantium necessitas, sæpe dicta mulganda cenfuimus, ita ut Sanctionis vicem instarque plenum habeant , quorum Conventorum feu approbationis Coneilii tenor fequitur & est

## Approbatio Concordatorum per Concilium generale Lateranense.

EO, Episcopus, Setvus Setvorum Dei : Ad perperuam rei memoriam, faero approbante Concilio. Divina disponente elementia, per quam Reges tegnant & Principes imperant, & emmenti Apoltoiatus specula, & super Gentes & Regna, meritis licet imparibus constituti, animo sevolventes, quod fi ea pro falubri & quieto regimine Regnorum, & ad pacem & justitiam popu-lorum, perpetua eorumdem Regnorum stabilitate, Regibus præserrim de Fide eatholieà & de Republica ehriftiana & apostolica Sede benemeritis, laudabili & provida nostra ordinatione cum venerabilibus fratribus noftris fanctæ Romanæ Ecclefix Cardinalibus concessa, ae ad effectum hujulmoti gesta, statura, ordinata, decreta factave funt, plenam roboris fitmitarem obtineant, illis nihilominus interdum, facto approbante Concilio, noftræ innovationis & approbationis sobur adjieimus , ut eo firmids illibata perdurent quò fapius erunt nostrà autoritate ge etiam geperalis Concilii prafidio communita i efficacemque operam circa corumdem confervationem libenter adlibemns , ut Reges & ip orum Regnorum personæ concessionibus, privilegiis, statutis & ordinationibus hujulmodi in Domino plene gaudentes , in paeis & tranquillitatis ae amoeniratis duleedine conquiefeant, & in corum folità erga eandem Sedem devotione ferventius perfeverent. Nuper fiquidem, ut Eeclesia sponsa nostra in fancta unione confervaretur, & Chrifti Fideles faeris Canonibus à Romanis Pontificibus & faeris generalibus Conciliis duntaxat editis uterentut, qualdam constitutiones, quas de extero loco Fragmariez Sanctionis & contentorum in ea , in Regno Francia , pro bono pacis & concordia , ac illius communi & publică utilitate cum chatifficao in Christo Filio nostro Francisco, Francotum Rege Christianissimo , dum Bononize cum noftra Curia effemus, tractatas & eum eildem Frattibus nostris diligenter examinatas, & de corum confilio cum przfato Rege concordatas, & per ipfing Regis legitimum Procuratorem aceeptas, de eorumdem Fratrum confilio, unanimi confeniu statuimus & ordinamus prout in nostris litteris deluper confectis plenius continetur, quarum tenor fequitur & eft ta.is.

## TEXTUS CONCORDATORUM,

## TITULUS PRIMUS.

De Constitutionibus.

FO, Epifeopus, Servus Servorum Dei : Ad perpetuam ret memoriam, Ptimitiva illa Ecelefia in angulari perra à Salvarore nostro Jesu Christo fundata , Apostolorum przeoniis elara . Marryrumque fanguine confeetata & aucha, olins ubi primam juvante Domino per orbem terraruna lacertos movere ecepir , provide attendens quantum oneris humeris impositum haberet, quot oves pafeere, quot euttodire, ad quot eriam remotifisma loca ocu os intendere cogeretur . divino quodam confilio Parochias inflituit . Dicecefes diftinxit , Episcopos creavit , & Metropolitanos præteeit, ut ranquam membra capiti obsequentia, cuncta secundum ejus voluntatem falubriter in Domino gubernarent . & tanquam rivuli à perenni foste, Romana videicet Ecclefià, derivantes, ne angulum quidem dominier agri intigatum dimitterent : unde , fieut alil Romani Pontifices prædeceffores noftri fuo tempore omni studio curarunt ut dicta Ecclesia uniretnr , & in fancta unione hujulmodi fine ruga & macula confervaretur. & omnes vepres ab cadem Ecclefia abolerentur, eujus proprium eft, divina opitulanie gtatia, virtures colere & vitia radicitils extirpate ; ita & nos tempore noftro & præfeari durante Concilio, ea facere & eurare debemus que unioni & confervationi ejuldem Ecclefiz conducere videntur. La propter omnes vepres euz unioni hujufmodi obfiftunt, & legetem Domiui pullulare non finunt , tollere protsils & extirpare, ac virtutes in vincam Domini inferere faragimus.

Sane inter accana mentis noftræ revolventes mor tractatus inter piæ memoriæ Pium II. Sixtum IV. Innocentium VIII. Alexandrum VI. & Julium II. Romanos Pontifices prædecessores nestros, & clara memoria Reges Francia Christianishimos fuper abrogatione cerez Constitutionis in dicta Regno Franciz vigentis, que Pragmatica vocatur , habits tuetunt. Et licet Sixtus IV. prata-

cus . Nunciis ad clatz memotiz Ludovicum XI. Franciz Regem Christianishimum destinatis , tantis eidem persuaserit tationibus, at Rex ipse Pragmaticam Sanctioneus hujulmodi , tanquam in feditione & fehilmatis tempore natam, fuis patentibus Litteris abtogaverit , tamen hujulmodi abrogatio, nec etiam Littera apostolica prafati Sixti fuper Concordata eum Oratoribus præfati Regis Ludovici ad præfatum Sixtum prædecefforem deftinatis habita expeditz, per Pizlatos & personas ecclesiasticas dicti Regni receptz non fuerunt, nec ipfi Prziati & perionz Ecclefiastica iflis patete, nec monitis Innocentii & Julit prædictorum aures fpræbete, fed eidem Pragmaticz Constitutioni inharere volucrunt : unde prafatus Julius prædecellor in præfenti Coneilio Lateranensi universalem Ecelesiam reptzfentante, per eum legitime indicto, abrogasionis Pragmatica Sanctionis hujufmodi difcuffionem & idins negotium, venerabilium Frattum fuorum Cardinalium ( de quatum numero tuno eramus ) & aliorum Prælatorum Congregationibus, telationemque discussorum fibi & eidem Concilio faciendam commilit, Gallicosque Przlaros, Capitula Ecclefiarum & Monasteriorum Conventus, ae Patlamenta & Laicos illis faventes, eujuscumque dignitatis, etiamsi rega-lis existetent, Sanctione prædicta urentes, seu illam approbantes, omne que & fingulos alios sua communiter vel divisim interesse purantes , per edictum publicum ( cum ad partes illas tutus non pateret acceffus ) in certis Ecelefiis tone expressis affigendum moneri, & citari infra certum competentem tetminum præfigendum, ad comparendum eoram co in Concilio przfato , caufaique dicendum quare Sanctio præfata in concernentibus autotitatem , dignitatem &c unitatem Ecclefig Romang & apoftolicg Sedis facrorumque Canonum & ceclettaffice libertatis violationem , nulia & inval da declatari , decerni & abtogari non d. beret.

Lt eim fepet his in formå juris in præfino Contino Lutramon Proceeders, didtu que Jalam Præfereiler, facut Domino placiti, rebas
har præfereiler, facut Domino placiti, rebas
har præfereiler, facut Domino placiti, rebas
har præfereiler, differeiler, differeiler, differeiler, differeiler, differeiler, de famili profesiolatis spiere
stillar, procession, de procedimons, razbene confitiutaler, virtuerin qui fairamen, dicinere Ibmino: Qui beherit aquam quam ego dabo ei
tiutaler virtuerin qui fairamen, delibere, non friete in ærtnun, quide in pace confisitat failas univerforum. Calindono trifanter,
faitat failas univerforum, Calindono trifanter,
guillier, proposition deliberation conguillier, procession conprocession deliberation conguillier, procession con
procession deliberation con
procession deli

fel în perfatione obeliente filialir quanchă rifilmu în Chitto filiar olor Francicus. Francoum Rer Chriftiacifirmu și perfoaliter probit perfituit par cum Majelate dui ordin defeute; eamque parenis hoesati monitei, animo librus ar colora dice Parapartir Sarce tioni abremueizar ş. & tecundoini leger lande Comune Eccleige quemdemodom acetir Chriftiatil, viret, ac mandatu apodibitei, que a cobeier veiler o tempre casierente ; paren e consultation probit per con

#### TITULUS II.

## De electionis & postulationis derogatione:

T cum ex electionibus que in Ecelefiis ca-Ethedralibus & metropolitanis , ae Monaftetiis dichi Regni , à multis annis eitra fiebant , grandia animarum perieula provenirent i cum pleraque per abufum fæcularis poteftatis nonnullæ verò præcedentibus illicitis & fimoniacis pactionibus, alix particulari amote & languinis affectione, & non five parjurit reatu fuerint ; cum e.ectores ipfi, etiamfi ante electionem per eos faciendam, idoniotem, & non eum quem promissione aut datione alicujus rei temporalis, seu prece vel ptecibus per se vel alium interpositis , electionem procutare didiciffent , eligere iponte jurarent , inramentum hujufmodi non fervarent , fed contra proprium hujulmodt juramentum in anima fuz prajudieium venirent, at nobis nosotie conftar ex crebris absolutionibns & rehabilitationibus à nobis & prædecessoribus nostris petiris & obtentis, idem Franciscus Rez nostris eaternis monitis , tanquam verus obedientiæ filius , parere volens , tam pro bono obedientiz, in qua magnum meritum vere confiftit , quam pro communi & publica Regni fui ntilitate , in locum dicte Pragmatice Sanctionis ac fingulorum eapitulorum in eå contentorum, leges & conftitutiones infrà feriptas , invicem stactaras , & cum Frattibus noftris Sancta Romanz Eeelefiz Cardinalibus diligenter examinatas , & de eorum confilio cum przfato Reger concordatas per dilectum Filium Rogerium Barme , tegium Advocatum , Oratorem fuum adhoc ab eodem Francisco Rege ad nos deftinatum , habentem ad hoe speciale & sufficiens mandatum, acceptanit,

#### TITULUS III.

#### De regià ad Fralaturas nominatione faciendà.

DE eorumdem Fratrum confilio & unanimi confensu, ex nostră certă scientiă & p stestatis plenitudine, statuimus & ordinamus quod de extero perpetuis futuris temporibus , loco dicta Pragmatien Conftitutionis ac omnium & fingulorum eapitulorum in ca contentorum , videlicet ut de exteto eathedral bus & mestopolitanis Ecclesiis in Regno dicto, Delphicaru & Comitatu Dienfi ae Valentinenft , nune & pto tempore etiam per ceflionem in manibus notiris & Iuccesorum nostrorum Romanorum Pontifieum eanonice intrantium fporte factam , vacantibus, illarum Capitula & Canonici ad electionem seu postulationem inibi fututi Prælati proerdere non poffiot ; fed illatum occurrente hujulmodi vacatione Rez Franciz pto tempore existens unum gravem Magistrum seu Licensiatum in Theolog à , aut in urroque leu in alreso Jutium Doctorent , aut Licentiarum in Untverfitnte fantola & cum rigore examinis, & in vigefimo feptimo fuz ztatis anno ad minus confritntum , & alias idoneum , infra fex menfes à die vacationis Ecclesiarum catumdem computandos nobis & fuceefforibus nestris Romanis Ponsificibus feu Sedi pixdicta , nominare , & de periona per Regem hujulntodi nominata, per nos & fueceffores noftios feu Sedem pratictam provideri : & fi contingeret ptafatum Regem personam taliter non qualificatam ad dictas Eeelenas fie vacantes nominare , per nos & fueceffores nostros feu Sedem hujulmodi de persona fie nominata eifdem Leelefiis minime provideri debeat , fed teneatur idem Rex infra tres allos mentes à die teenfationis perlor & nominat & non qualificata, fo'licitatori cominationem non qualificatam profequenti, confiftorialiter facta intimanda computandos , alium fupradicto modo qualificatum nominare; alioquin, ut difpendiola Eeelesiarum hujusmodi vacationi eeleriter confulatur, Ecclefig tune fic vacanti per nos & frecessores notisos fen Sedem bujulmodi de perforå ut præfertur qualificata , necnon pet obienm apud Sedem prædicham vacantibus, femper eul & dicti Regis præcedinte nominatione, libete provideri poffit.

Decements electiones contra pramissa attentatas, ae provisiones per nos & successives nottros seu Sedem hujulmodi fictas, nullas & invalidas exister.

Con'anguineis tamen præfati Regis ac perfonis sublimibus, ex causa rationabili & legi-

tima in sominatione & apellolite literis exprimenda, pen on Religiofis mendiantibus terbematis eminenti feientus, & excellenti doctrina, qui jurzi fin Osfinis regularia infiltras al gradus hujulmodi allumi non pollant, ich prolibitione prazifis mieinte comprehenfis, red de cotum persons, della Ecclefis pot tampote varantibas, ad della Regis nonamianome, per nos & forcessibres noftros feu Sedeni bujulmodi liber providati polifi.

#### De Monasteriis pure electivis.

Monafteriis vech & Peioratibus conventualibus & verde ekcilies, videlicer in quoram electioribus formă captuli guia proper, fetrați, & confinationes electionum hujifmedi folenniter peti coniseveruni in Regno, Delphinati & Comitart, hujifmedi nane & pro tempore, etiam pet fimiliem ceifionem vacantibus, iliourum conventur ad el. (Chorem feu postulationem Ab-

baris fin Prioris procester non yelliat.
Sed idem Ret illenum, occurrente bujdinedd
Sed idem Ret illenum, occurrente bujdinedd
Sed idem Ret illenum, occurrente bujdinedd
sed illenum, occurrente bujdinedd
virginis trium annovem så minns conditurens,
sinst famile tonopa for mensfum a die vastalomis Monstletionum sån Se fireefichtens ordnis
sinst famile tonopa for mensfum a die vastalomis Monstletion sand Se fireefichtens ordnis
per Retjern balgifinodi Monstletio vacanti stemismal, per not Kegrelbers ordnis, fus Sedem
hujdinodi frovidet i Prioratsu verk prifona
ellium per sendom Regen nonimate roofinsi
ellium per sendom Regen nonimate roofinsi

si ved idem Rrt Predytetum (zeulasem) aut religitiom africta Ordnis; ast misonem vigint tirum annoum, et aliäs inhabilem; noits aut feizefolium notitis inidi dichim ficmelter, feu Serl; highinodi nominater, talis debart; fel Rrt piet inidi inimitate, alimenter, piet selleri, piet inidi inimitate di dei teculaitois; injuando modo intimitated, commandom, alimen modo fregrafiche qualificatum Monaflerio fao Priestati rune vacarti nominare, de epitodia 40 Monaflerium novienti illi provider; a di Piintatuna vero montanto, friendi priestati di priestati della di priestati di priestati della di priestati di priestati

altiam vonerri dreem mentibus effasis , nutla (tou de perfor à missis ident à K modo pratis de la companie de la companie de la companie de estiam vasculhus apud Scdem pra lichum, fromper estiam, nullà dich Regis especiarà nomiratione, per nos & fiscessiones notivos sea Schemprzacicham Moosastettis provideri, prioratus verò personis que parerus e enalificatis dontastat couperioris y un paternus e enalificatis dontastat cou-

ferri libere poffint.
Electiones autem & il'arum confirmationes,

acenon provisiones per nos & successores nostros ae Sedem pravischam contra pramisla pro tempore factas, sullas, initas & inanes este deceroimus.

## De singulorum privilegiis; & quòd in scripcis cantum probari debent.

5.) Per pramifa tames non intendiana in alliquo prajolitare Capitalia Ecclisium & Chorentian Monafericoma & Prioratama, barriora del production de Prioratama, barriora del production del production del production del production del production del production priora del production priora del production del priora del production del priora experimento de principal monarco del priora construct, demonaco de principal del construction del priora del production del construction del priora del production del construction del priora del production del priora del production del priora del production del priora del production del priora del priora del production del priora del priora del priora del production del priora del priora del priora del production del priora del priora

## TITULUS IV. De reservationibus sublatis

5.1. V Olimus quoque & ordinamus quod in V Regno, Delphiana & Comistan pradictis, de carsto non dentut aliquat gratiat expectativa, as factales vul generales refervationes ad accurate Banchica per non & Sedom pradictum non hine; à fi de lado per importanitatem aut aliai à noble & ficereficibus nofitis & Sede pradicti cunana reint, illas irritas & imaces cife deceminano.

## De Canonicis ad effectum creandis.

5. Le cathedralibat tames, Metropalisatie ce collegiate Eccidin; in quarum flatust exe-text expedie quod nollos ibidem Digoiatem, Fefroatem, Administrationem vel officiam obtinere posite; telli in illis acha Canonicos a cristat, canonicos a effectivan dunasta tibil obtinerio Digoriatem, Perfoatum, Administrationem vel Officium hospinnosi, a con condespendi primam prabendam vazaturam, creare positientenium.

## TITULUS V.

#### De Collationibus, & primo de prebenda Theologali.

STatuimus insuper quòd ordinarius Col'ator Sin un'aquaque cashedrali ac etiam metropo- litaca Ecclesia, Canonicatum & Pizbendam

thedogalem imil couldnetum conferer 7.05 care me Magnito, for Licensia on Magnito and Maccalasteo formato is Theologist qui p e documento in Universitate findia generalizateo formato in Universitate findia generalizateo findia per findia findiaria, ac ossa reidantar, icclura & practica findiaria, ac ossa reidantar, icclura & practica findiaria findiaria

Er fi refidentiam deseruerit , de illa alteri provideri debeat.

Et ur liberius studio vacate posit, etiamsi absens suerit à divinir, habeatur pto præsente, ita ut uihil perdat.

#### De Graduatis, Nominatis & Simplicibus.

5. » Parfaige Celinati. Collatore, for Paroni Ecclositic, qulemone foriert, ultră dichan Prabendam rheologilon, quam u prafertu qualificiae conferre tennier, tertum princitum de la productional de la productional principal de la productional de la productional productional de la productional de la productional practicional Ecclositativom, a de coem cellationen, protificacen, seminationem, practicionen, practicionen, productionen, productio

In primo mense post prasentium acceptationem & earumdem publicationem , præfati or dinarii Collatores, Dignitates, Personatus, Administrationes & Officia ad corum collationem, provisionem , nominationem , prafentationem , feu quamvis aliam dispositionem , ut præfettur , spectantia, Graduatis hujusmodi qui litteras suorum graduum cum tempore ftudit debite infinua. verint , confeire tencantut. Beneficia verd que in duobus fequentibus mentibus vacare contigerit, illa, juria juris communis dispositio-nem, personis idoneis libere conferre, seu perfonas idoneas ad illa præsentare reneantur. Beneficia autem que in quarto menfe vacare contigerit , vitis Gtaduatis per Universitatem noeninaris, qui gradu: & nominationis litteras com studii tempore debire infinuaverint , conferre feu pemfentare teneantur. Beneficia voio que in quinto & fexto menfibus vacare courigerit , fimili modo per'onis idoneis libetè conferre, feut personas ad illa præsentare postint. Beneficia autem que septimo mense vacare contigerit, Giaduatis qui fimili modo litteras Gradus cum tempore studii debite infinuave int , conferte

Tom. I, Ggggg

700 Jun. Rendrick wen og en dare & none menfolst steart contigent; pai mode perfonst ideneit coulette, leu perfonas ideneit collette, leu perfonas ideneit coulette, leu perfonas ideneit contingent. Gradunist in menio decimo vacate contigent. Gradunist cum temport titudi debite latinasvenin, per coldem Uridianto coulette, leu practicusat debauta. Bereita autem que undecodem Uridianto coulette, leu pid ad lifa performat debauta. Bereita autem que undeper coldem Ordinarios perfonis ideoris, justa justa commanis de'pofironem, conferti, feu justa commanis de'pofironem, conferti, feu just se illustrativas debauta.

#### Decretum irritans in favorem Graduatorum.

6. 5. 3. Squis verò, cuja 'cumque flatin, etiamo', Cardinalatu', Parairchalla , Archipietopasii aur Pontifica i vel alterius cujulibles dignitas aur Pontifica vel alterius cujulibles dignitas eta figerius ocidinatus, de Dignitarlinas Percentalas, Administration ser el Oficitis, fue altere qui modo practicio alfoniustri, dispositiones i pie fina tipo jue nulla ; cultationali qua de provisiones ac dispositiones ilborum ad inmediatuma Suprimento devolvanture, qui cidem periones modo paramilio qualificatis provida te tenestus. El fr. contraviente, ad aliam della manufactuma Suprimento devolvantura, ad aliam primento della della provisiones della contraviente della propositione devolvantura, qui cidem periones modo paramilio qualificatis provida te tenestus. El fr. contraviente, ad aliam halpitimodi gradatim, ofores ad Sodom apotibili cum flat dell'autici, ofores ad Sodom apotibili cum flat dell'autici.

#### De tempore findii.

6. 4. Prætereå volumus quod Collatores ordinarii & Pattoni Ecclesiaftici prafati Dignitases , Perfonatus , Administrationes & Officia ac Beneficia in mensibus Graduatis & Nominatis affignaris vacantia, illis Graduatis fimplicibus aut nominaris illa conferre, aut ad illa cos duntaxat pixientare tencantur, qui per tempus competeus in Univerfitate famnfå Ruduerint, Tempus autem competens decennium in Magiftris feu Licentiaris aut Baecalaureis in Theologià; feptennium verò in Dectoribus feu Llcenriatis in Jure canonico civili , aut Medicina ; auinquennium aurem in Magistris seu Licentiatis in Artibus , eum rigore examinis à logicalibus inclusive, aut in altiori facultate ; fexennium autem in Baccalaures simplicibus in Theologia : quinquennium verò in Baecalaureis juris canonici aut civilis, in qu'bus Baccalaureis Juris canonici aur etvilis , fi ex utroque parente nobiles fuermt, tricanium elle decemimus,

#### De prima infinuatione & exhibitions Litterarum.

5.5. Przfatique Graduati & nominati Collatoribus ordinatis five Patrous Ecclefialtiers, lemel anté vacationem beneficii , de litreits gracia fen nominationis & de pretato tempore fudii, per litreira patennes Univerfitatis in quditudenten, manu Saribez & figillo Univerfitatus figoratas , fadern facete tenesatus.

#### De probasione Nobilitatis.

§ 6. Cam verò probatio nobilitatis fieri debear ad effichum, ut nobiles gaudre poffine beneficio manoris temporis fiadoi , tune sobilitas ipia per quastor refre deponentes in judicio, cortàm judere ordinario loci in quo el natur ille de esqua nobilitate ex utroque parente conftare deber, citam in partis abienti à probati de conference de la conference de la conference.

#### De infinuacione & exhibitione Litterarum tempore Quadrage simali.

5. 7. Teneanturque prafati Graduati , tam fimplices quam nominait, Patronis ecclefiafficis aut Collatoribus ordinariis, quibus gradus auc nominationes litreras hujufmodi infinuare debent, litteras suorum gradus & nominationis , cerrificationis temporis fludit, attelfationis nobilitatis duplicatas date, ac fingulis annis tempore Quantagelime , per le aur Procutatorem luum, Cullatoribus, Nominatotibus feu Patronis E. clefeattie's , aut enrum Vicariis, corumnomina & cognomina infinuare : & co anno ouc præfaram infinuarionem facere omiferur. Beneficium in vim gradus aut nominationes hujufmodi petete nun poffint. Et fi Collatoribus ordinatiis , aut Patronis Ecclefiafticis in menfibus deputatis Graduaris fimplicibus, aur Graduatis nominaris non effer Giaduaius aut Nominatus qui diligentias prafatas fecerit, col:ario feu præfentatio per Coliaintem feu Pattonum Ecclefiafticum, etiam eifdem menfibus tacta alteri quam Gtaduato vel Numinato, non proptet los ittita cenfearor.

Si ranem Craduatus simplex aut Nominatus Beneficiam, poli infounationem gradis aut nominationis, in mendibus ei aisliguatis vacam peticiti, de inter tuare infounationem & pizitatam requisitionem non lopevenett quadratum requisitionem non lopevenett quadratum fetima, in qu'à nomen de cagionnem initi uate chourti, ad beneficiam fie vacans cum capa com piglamque illud confequi pulle de debere decentinus.

#### De duobus mensibus gratificationis.

5. 8. Statulmus quoque & ordinamus, quod Collatore ordinari & Patroni ecclefiafilel pratiqi, here Gadatos, qui littera Gradus, cum tempore ftudri & arçefiatione mobilitatis debiti dinuaverini, quoad beneficia in menibus eti deputatis vacanta, gratificare poffint illum ex ets quem voluceriti.

Quo verò ad Beneficia in mensibus Graddatis nominatis deputatis, antiquiori nominato conferre fen antiquiotem nominatum, qui litteras nominationis , temporis fludii & atteftationis nobilitatis debite infinuavetit , præfentare feu nominare teneantur. Concurrentibus autem nominatis einflem annt . Doctores Licentiatis , Licentiatos Baccalaureis ( demptis Baccalaureis , formatis in Theologia quos favore Rudii Theologici Licentiatis in Jure Canonico, Civili aut Medicinà paferendos effe decernimus y Bacea-Jaureos Juris Canonici aut Civilis Magiftris in artibus præferri volumus. Concutrentibus ausem pluribus Doctoribus in diversis Facultatibus, Doctorem Theologum Dectori in Jure , Doctorem in jure Canonico Doctori in jure Civili Doctorem in Jure Civili , Doctori in Medicina præferendos effe decernimus, & item in Licentiatis & Baccalaureis fervari debere vo-

lumus.

Er fi in eifdem facultate & gradu concurrerent, ad datam nominationis feu gradûs tecurrendum effe yolumus.

Et fi in omnibus 1's concurrerent, tunc volumus quod Collator ordinarius inter coidem concurrentes gratticari polit.

De beneficiis exprimendis. 2. De repletione. 3. De regulă Regularia Regularibus. 4. De generibus vacationum guw ad Graduatos non pertinent.

5 9. Volumus autem quod nominati litteras nominationis ab Univentratibus in quibos fluduernat obtinentes, in nominationum litteris B-neficia per cos polfella, & corum verum valocem exprimere tenenatur: alioquin litterae nominarionis hujutmodi eo ipfo nullze fiat , & effe een(cantur

Si quis verò, ex dictis qualificatis Grafanzie fimplicibus aut nomanait tempore vacationis Beneficii in menifibus, cis depatatis vacantis, duas obtineat Przbendas in Caubenailibus vatantis, aut Metropolitanis aut Collegiatis, feu dignitatore Vel Przbendam, vel aliud feu alta Beneficia, quoram infimul, vel cuiyas fruclius, reditus & proventus, tempore refidentia & bottis divinis

interessendo ad summam ducentorum storenorum auri de camera ascendetent, beneficium in vim gradus seu nominationis hujusmodi tune petere,

ies confequi nos pofiti.

Et initger quò tim Gradasti fingvices quàm nominati, bencicia in menibus et sifignaria carantia parte de confequi politici, fecundion researanti parte de confequi politici, fecundion in contrata de confequi politici, fecundion contrata de confequiaria penedia cercificatica i si quod secundiati nominatus, bencicia regularia io mendia cercificatica i cita qual de confequiaria beneficia cercificatica i cita qual descripativa de cercificatica i confequiaria beneficia periori dell'especialismo periori dell'espec

Quòdque beneficia simpliciter vel ex causa permutationis, in mensibus Graduatis simplicia bus & aominatis assignatis succantia, cis su minimatica nee debita, sed ex causa permutationis cum permutationis undustata. Simpliciter verà vacantia beneficia, hujufmodi personis idoneis per sipós Ordinatios libere conferri possim.

#### De Ecclesiis Parechialibus in Villis muratis

5. 10. Statuimus quoque quòd Parochiales Eccleine in Civitatibus aut Villi murata intentes, non nifi personis modo pzemissa qualitentes, non nifi personis modo pzemissa qualisitatis, aut silteme qui per tres annos in Theologià vel altero Jurium fludweiner, sea Magietris in Artibus, qui in alicuis Universitare invitegiatà fludweites Magistetti gradum adepti fueriet, confranta.

## De Universitatum nominationibus.

5, 11. Monemus autom parfait Regni Univeitiezes fib peran fivrazionis combine & Gagulorum privilegiocus à nobis & Seice Apoliatici obtenterum, a collatorisei fice Paronnis ceclésaticis habetat aliquos nominare, nin que ceclesaticis habetat aliquos nominare, nin que fecundam didazame. Deirectirum fatura al gradus, & son per faitum promoti fornire, quod di fecia fecenir, vulti sull'attais persona, quam in parfairamm nominationum literais di-claraniam dei productione dei productione dei protenta dei productione dei productione dei productione dei protenta dei productione dei productione dei productione dei protenta dei productione dei prod

#### De Patronis à Graduatis non molestandis,

5. 12. Si quis autem Graduatorum aut nominatorum in menibus deputatis, Collatoribus ordinarils aut ,Pattonis Ecclesiasticis beachcium G g g g g g vacans in vim gradus aut nominationis perierit, & Collatorem ordinarium in vim præfati gradus aut nominationis in processu posuerit, & taliret mol-ftaverit : illum , ultra expensarum , damnorum & intetelle, condemnationem à fractibus fui gradus & nominationis privandum effe decerninut. Eodemque vineulo, Collatores ordinarios Patronolque ceelefiafticos, quitus Graduari & nominari debite ut supra qualificati, fuos gradus & nominarionis litter as infinuavezint , aftringimus , ut beneficia ad corum collationem vel præsentationem spectantia, in menfibus Graduatorum , fimplieium & nominatorum vacantia, stantibus præfatis Graduatis aut nomi-natis debite qualificatis, illa prosequentibus, aliis quam Graduaris aut nominatis non conferant , lub pæna fulpenfionis poteftaris conferendi beneficia, in ofto mentions illo anno ad collarionem corum ac præfentationem liberam fpectantibus.

#### TITULUS VI.

#### De Mandatis Apostolicis.

5. 1. STATUINUS & ordinamus quôd quilibet Romanus Pontifex femel dumtaxat tempore fui Pontificatus, litteras in forma Mandati junta formam inferius annotatam dare posit, hoe modo videlicet : Unum Collatorem habentem collationem decem Beneficiorum in uno , habentem autem collationem quinquaginta Beneficiorum & ultià , in duobus beneficiis dumtarat gravare possir : ita tamen quoi in eadem Ecclefia cathedrali vel collegiata, Collatorem unum pro tempore in duabus Prabendis non gravet. 6. 2. Et ut obvietur litibas que occasione listerarum, mandatorum hujulmodi oriri polfent, mandata hujulmodi lub forma que est inferius annotata, dari volumos, quam ad perpernam rei memoriam in Cancellaria apoftoliea publicari, & in illius quinterno registrari mandames.

5. ). Declaranter profesjenster hujulmodi mandasi quadu beneficia. Rib illic comprehenta, seccinarii. Collistorius & Gradantii fingileiba excinarii. Collistorius & Gradantii fingileiba excinarii. Professional exceptionio Digilatare, Perfonanta, Adminilitationer & Officia, central excitorius excitorius del professionale excitorius decouraçue qualificata, cietu in meribar Gradau excitorius experimenta in fingileibar & cominaria, qualu medicali? Collantibus reglatia sifiguati vitaentia, as confireta.

6. 4. Statuimus insuper quod în provisionibus quas personis quibulvis beneficiis vacantibus

feu serto medo vicatutuis, per sos & forenfoter noftios ad Sedem paralidam eriam moral proprio, etiam promotis ad Ecelesia extretralet & meropolitams, as Monaferia, ut obtena per cos beneficis retinera podine, finiconjegiri si llorum verus anomas per forence aut doctatos auti de Cameria, ant librar Turonenelle, fica alectisa moneta, valor fecual me communera artimationem exprimi debeat. Alloquia gratar pilor funt pipo juste nellar.

## TITULUS VII. Forma Mandati Apostolici.

L10, Episcopus, servus servorum Dei, Venerao li Fratri Epifeopo N. & dilectis Filiis , Capitulo, fingalisque Canonieis Ecelefix N. falurem & apostolieam benedictionem. Virz ac morum honettas , aliaque landabilia probatis de virtuiem merira , inper qu'bus dilectus Filius N. spud nos fide digno commendatur testimonio, nos inducunt ut fibi reddamut ad gratiam liberales. Hine eft quod nos cupientes ut idem N. juxta illius quæ olim per felieis recordationis Gregorium IX. Papam prædecessorem noftrum ad tone Episcopum Noviomensem directs extitit, que incipit, Mandarum, & aliarum duarum illani immediate fequentium decteralium formas, de Canonicatu, Prabenda ant Dignitate, Personatu, Admin ftratione vel Officio vestræ vel alterius Ecelesiæ, aut alio Benesicio cum eu.à vel fine curà, etiamsi Parochialis Ecelefia, vel ejus perpesua Vicaria aut Capella, five perpetua Capellania fuetit, ad vestram collationem , nominarionem feu præfentationem , & alians quameumque dispositionem communiter vel divisim pertinente provideri possit, ac volentes prafato N. pramifforum meritorum fuorum intni u , gratiam facere specialem ; ipfumque à quibulvis excommunicationis, suspenfionis & interdicti , aliifque ecclefiaftieis fententiis , confuris & prenis à jure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, fi quibus quomodoliber innodatus existit, ad effectum Pix. fentium dumraxat confequendum, harum ferie absolventes & absolurum fore censentes, Necnon omnia & fingula beneficia ecelefiaftica eum cura & fine cura que præfatus N. eriam ex quibuivis apostolicis dipensationibus obrinet & expectat, ac in quibus & ad que jus fibi quemodolibet competit, quacumque, quoreumque & qualiaeunque fint , corumque fructuum , redituum &c proventuam veros annuos valores, ac hajulmodi dispensationum tenores Præfentibus pro expresfis habentes.

Motu proprio , non ad igfum N, vel alterius

ito co nobis super hoc oblatte peritionis instantians, fed de poftra mera liberalitate, diferetioni veftræ per apostolica setipta maidamtis. matenus ( fi vobs communiter vel divisim p.o alio non feripferimus , qui fimile Mandatum eut amilem gratiam profequatut ) Canonicatum & Perbendam, aut Dignitatem, Personatum, tius Ecclefie, aut aliud Beneficium eeckfinfticum , cum cuta vel fine cura , etiamfi Parochialis Ecclelia vel ejus perpetua Vicaria, aut Capella, vel perperua Capellania fuerit, ad veltram collationem, provisionem, pratentationem , nominationem , fen quanvis aliam difpofitionem , pertinentia etiami Dignitati, Petfonatui , Administrationi vel Officio huju(modieura immineat animam m ( dummodo talis dignitas electiva non existat ) cum eteatione in Canonieum wiftre vel alterius Ecclefie, etianfi, in ea flatuto & privilegio expresse caveatur, good nulli Dignitate, Perfonatu, Administratione vel Officio provideti polit, nifi cum effectu illius Eccleffie Canonicus existat : Catos nicatum hujufmodi Ecclein cum plenitudine juris canonici, & non o':ftante de cetto Canonicotum numero, ad effectem hujusmodi, Dignitatem , Perfonatum , Adminificationem vil Officium dumtaxat , & non alias , obticendi autoritate apostolica tenote præfentium conferimus, & de illo etiam providemus, fi quem, quam , vel quod post mensem , postquam pint-Romanam Curiam vacate contigerit, cum plenitudine juris canonici ac omnibus furibus & pertinenciis fuis, eidem N. conferatis, & de illo aut illa providcatis feu ipfum ad illum . illam vel illud præfentetis aut nomioctis : ipfumoue N. in Canonicum & in frattein veffræ' vel alterius Ecclefix ad effectum tantum obtineedi Dignitatem , Personatum , Administrationem vel Officium hujufmodi recipiatis, stallum fibi in Choro & locum in Capitulo, cum ple-nitudine jutis canonici affigactis: inducentes eundem N. vel procuratorm cjus nomine, in cutporalem polefinoem Canonicarus & Prz-bendue, aut Digoltaris, Perfonatis, Adminif-rationis vel Officii (en Beneficii Injufunodi, juniumque & pertinentiarum universorum ptadictorum , defendentesque inductum , ae fasientes N. vel pro eo procutatorem prædictem ad Prabendam aut Dignitatem, Personatum, Ad-ministrationem vel Officium feit Beneficium bujulinodi, quo teumque fucrit, ut moris cft, admitti ; fibique de illius vel illotum fruftibus reditibus, proventibus, jutibus & obventionibus univertis integrè telponderi : non obstansibus forfan , ut fupra , de certo Canonicorum

numero, & aliis Constitutionibus & Ordinationibus apostolicis , ac dictæ vestræ vel alterius Ecclefiz juramento, confirmatione apostolica . vel quavis fi:mitate alia roboratis, statutis & eoufuctudinibus contrariis quibufcumque , aut fe vobis communitet vel divisim ab apostolică fit Sede indukum , quod ad receptionem vel provisionem alleujus minimė teneamini, quodque de Canonicatibus & Prabendis feu Dignitatibus, Personarious, Administrationibus vel ()dia ciis veften vel altetius Ecclefin aut alifs Beneficiis ecclefiafticis quibufcumque ad veftram collationem, provisionem, prafestationem, nominationem , feu quamvis aliam dispolitionem communiter vel divigos pertinentibus, nulli valeat provideri per litteras apostolicas non facientes plenam & expressam' ae de verbo ad verbum , de indulto hujufmodi mentionem , & qualibet alif dietz Sedis indulgentia generali, vel speciali , cujuseumque tenoris existar , pet quim prefentibus non expressam vel totaliter non inierram , effectus gratia impediri valent quomodolibet vei diffetti , & de qua enjulque toto te-note habenda fit in noffris litteris mentio fpecialis, feu fi dictus N. præfens non fuctit ad prettandum de observandis statutis & confuetudinibus veilris vel alterius Leelefin folitum fummentum, dummodò iu ab entil feu per proeuratorem idoneum, & cum ad Eccicfiam ipfarts acc.fferit , corporaliter illud præftet, Datum .

## TITULUS VIII.

Forma Litterarum Executorialium Mandati Apostolici.

More propiero waretable Farari nostro Epifcopo N. dilektis Filits , Capitulo Engaltique Camoneis Ecclefen N, per allas iliteran nortasmandarimus quarcous , fi eis communiere vel dirifim pro alto non Icripfifirmus , qui finile mandatum aur fimilem graziam profequencar , cidem N. Canonicatum & Prabendam aur Digplisavum , Pedrosaum , Administrationem vice

790 Officium aut beneficiem Ecelefiz N. aut aliud Ecclefiasticum ad corum collationem , provisionem , præfentationem , nominationem , feu quamvis aliam dispositionem, communitet vel divisim pettinens, is quem, quam vel quod post mensem , post præsentationem eatumdem l'tteratum vacare coatingeret, cum plenitudine jutis eanoniei ac omnibus juribus & petrinentiis fuis, prout ad cos communiter vel divisim pertioeret, conferrent & allignarent: aut eum ad illa præfenrarent, eligerent, nominatent feu de illis providerent, prout in eifdem litteris plenius continetur. Quocirtà diferetioni veltra per apostolica setipta motu finili mandamus, quate-nus vos vel duo aut unus vestrum, per vos vel alium, feu alios, fi Epifeopus Capitulum & Canoniei prædicti Canonicatum & Præbendam, aut Digniratem , Personatum & Administrationem vel Officium , aut Beneficium , aut hujufmodi eldem N. conferte & affignare; ac de illis etiam providate treufaverint, feu diftulerint aut negligentes fuetint : Canonicatum & Præbendam aut Dignitatem , Personatum , Administrationem vel Officium aut Beneficium hujusmodi eum plenitudine juris cano ici ac ompibus juribus & pertinentiis fupradictis, eidem N. conferre & ailignate, necoon cundem N. ad illa, ut moris eft, admittere, & in Canonicum recipere & in fratrem , stallo fibi in Choro & loco io Capitulo afliguatis, omniaque & fingula alia in dictis litteris contenta, alias junta earundem contioentiam atque formam in omnibus & per omnia facere & exequi curetis. Conttadictores ( prout justitia fuadebit ) ad hoe competeendo, oon obstantibus omnibus que in dictis littetis volumus oon obftare, Datum , &c.

## TITULUS IX.

De Mandatis Apostolicis pro Regularibus.

Pro Regularibus autem similis fotma illis conveniens detut.

#### TITTULUS X.

De causis.

STATUIMUS quoque & otdinamus quòd in smers & fingular caufe, creepis majorilus in jure experie denominatis, aprd. illo Judices in partibus; qui de fure aute co sincundone pixeleriptà vel privilegio illarum cognitionem habent, terminosi & Bouti debeant.

#### TITULUS XI.

#### De frivolis Appellationibus.

5. t. Tre falb umbel appellationum, que colmamin de nocomquain frivol'interposi confacereum arqué eina in cidem inflantil ad processionem littum frej multiplerari, injeftur rerationibus materia probatur, concomplementum hiber coa polític, includiracomplementum hiber coa polític, includiratum Superiorem per appellationem recurfum babera, nece ad aiquem Superiorem, estam ad oca de faceefforts northor et desemp predictam, onillo mello, nec à gravamine in quicamque iodataria anté difinitivam foncertiam quo modobet appeleur, olif crifera na le gravamo excention de la complementa de la contra de la complementa de la concesa no confini de la complementa de co casa no confini ad inimediatum superiorem liceta appellati.

#### De Exemptionum Appellationibus.

5. t. Si quis verò immediar fubçclus Sodi popologica si amelim Scient micre i appellanpopologica si amelim Scient micre i appellancirjum ufque ad finem liti, videlices ufque de tertia n'estemiam conformem incluffer i fi ab illia appelari contigoria, nifi propoter defectiva de la configuración de la contrata de la billia appelari contigoria, nifi propoter defecion de la contrata de la contrata de la contrata de cum cautarum experificos qua crian de la lia legitima dals aquim p e jusamentum coriam in legitima dals aquim p e jusamentum coriam tate efichat e procedita autem count permitir att natos, allos de intoce directurare, la extencipa contra pracodifi imperamera, la extencipa contra pracodifi imperamera, la excentina staque derialament.

Sanche vero Romane Ecclefia Cardinales, qo pro universali Ecclesia continue laborant, accomo dicta Sedes Officiales officia sua actu extecentes, sub ptrsenti Degreto non intendimus comprehendi.

#### Ut infrà biennium lis Beneficialis terminetur.

5. Statulmus etiam & ordinamos quòd Judices, caulis que in Partibus reminari deben corám eis por tempore pendentes, fub pena ecomanunicationis & privationis beneficiorum per cos obsenotum, so iplo ineutrendi, in-lià biennium terminare debesere; pars verò diffegiens, & expedicionem piens caulæ malitionò impediens, gravifilme per coldem Judices muleseutre etiam que ad privationem jutis in basettur etiam quique ad privationem jutis in basettur etiam quique ad privationem jutis in basettur.

jufinodi procella przetenfi, fi eis visum fuerit iuper quo corum confescatias oneramus,

#### A secundâ imerlocutoriâ, & tertià dissinitivà non provocetur.

§. a. Ab interiocutoriis autem ficundò, ac c'limitivis verò ternò provocate non licere determinus: fed volumus fecundam fententiam interlecutoriam conformem, & terrama cifinitama eriam conformem, onni meià cefante, executioni debite demandari debrer, qràsumque appellatione interpolità non obblante.

#### TITULUS XII.

#### De pacificis posessoribus.

- 5. 1. Lis autem hoe cafu quoud fururas controversias intelligatur, si ad executionem eltationis jurisque iui in Judeico eriibitionem aut terminuum omnium observationem processum funit

Monenns triam Ordinatios, ut differente inquirant net quis fist titulo Beneficiam posfice, Et fi quem Beneficiam fine titulo possible repertiri. Acclarem Illi jus non compete equivis temporis detentions non obstante, de ipioque Beneficio possis illi dummodo non lipoque Beneficio possis illi dummodo non thattulas, vel violentus, aut alias indignus, vel vel atexi idoote provident.

## TITULUS XIII.

## De publicis concubinariis.

5.1. T infiper flatinist quêd quicamque
T cleiteux, quíteunque conditions, fiaus, reigjonis, dignitais, etiamis Pentificais
vel alterius præmientus fuetir, (qui præfentum
noti.tiam quam habere præfuntaus poli duos menfer poli extumdem pæfentum publicationem la
Erechfie tarhetianbus factam, quam ipfi Directani
omninô factre tronantur, polituam præfentes ad octum notitiam perrennist, y fortia

publicus concubinarius, 3 peterptione fruetuam omation Beneficiorum fuorum trium menfum figatio fit pio facto fufprofius, quos fuus Superior in Fabricam vel aliam evidentem Eeelcharam utilitatem ex quibus hi fructus percipiantry, converent,

psanta, contetta.

5. 1. Necono higidinoli publicum concubinazium, ut primi in talem elle novetit, moz fuss Supriro sonete tenazut, ut infri brevilimum teimisum concubinam dimittar; & di illiam nod miniferti, ved dimidifam ata iliam publice teiampfetit, jubemus ut ipium omnibus tuts Beneficius sonnian pirice.

§. 3. Et nihi/ominus hi publici concubinatii, usquequò cis pet soos Superiores, post ipsarunt concubinatum dimissionem, manifestanque vitze entendazionem fuerti dispensatum, ad susceptionem quocumenumque bonoum, digniza-

tum, beneficiosum, officiorumve fint inhabiler.

5. 4. Qui fi post di pensationem tecidivo vomiru ad hujusmodi publicum concubinatum tedictint, sine spe alicujus dispensationis ad prædicta profes inhabiles existant.

5. 5. Quód fi hi ad quos talium correctio periner, cos, nt pradictum eft, punire naglexatint, corum Superiores, trim in ipfo de ueglectu, quam illos pro concubinatu, modis ormalius dinio ampirica sciencias.

omnibus dignă punițione animadvertant, \$.6. în Conceiliis erlam provincialibus & [y. nodalibus adverfus tales punire negligentes , vel de hoc etimine diffamatos, etiam per [nipenfionem à collatione Boneficiorum, vel alià condignă purtă [reciter procedatur.

Et fi i quorum ceftiutio ad not & Sedem pradictam (pectar, per Concilia provincialia sur fuor Seperiores propere concubitatum publicam tepriantum privatione digni, flatim com procetio inquisirioris ad nor deferantur. Eadem diligencia & inquisitio in quibe/cumque generalibus Capitulis etiam provincialibus quoad cos feretur.

5. 7. Pernis aliis contrà pradictos & alios uon publicos concubinatios à jute staturis in suo robote petmansuris,

5. 8. Publici autem intelligendi font, non follim hi quorno concubinatup per fontentiam aut conf. filonem in jure falkam, feu per rei ev. dentian que cullà poffit regiverfatione cel ari, nototius ett, fed ettam qui multirem de incontinentià fui pecham & diffamatian tenent, & per tuom Supetiorem admoniti folam cum efficha non dimittuestion.

5. 9. Quia veto in enibuldam regiotibus nonnulli juitdéctionem ecclefiaficam habenter, pecuniarios quarfus à contobinaris pecipere non erubefeunt, patientet cos in tali forditate fordefecte, fub pereà maledictionis averure paracipimus ne deincers sub pacto, compositione 792 aut spe alterius questus, talia quovis modo tolerert aut dissimulent : alloquin ultrà præmissam negligentiæ pænam, duplum ejus quod propteteà acceperint, restituere & ad pios usus omuinò

6. to. Iplas antem concubinas aut mulieres

§. 13. Injungimus prætered omuibus fæculætibus viris, etiamfi tegali præfulgeant dignitate, ne ullum qualecumque inferant impedimentum, quocumque quæfto colore, Prælatis qui satione officii fui advetsus fubditos fuos pro

hujufmodi concubinato & aliis cafibus fibi à jure præmifis procedunt.

§ 1, Et cum omne fomicationi crimen lege durina probibement fix, & fide perox peccati mottalis necellario vitandum, monemus omnet alleto, tima successi ognin foliutos, et finitalicos, timi successi ognin foliutos, et finitalisti, al qui aucrena laber & al alimento accessi ; qui verò foliuxa e fi, fi continera necellari, junta Apolhoi confihum aucrem decellari parate probabilità di qui aucrem decellari qui al que perfiner, tam filasendom monemento del peroperti del periodi del p

## TITULUS XIV.

## De excommunicatis non vitandis,

STatuimus insupet quod ad vitandum scandafcientiis timoratis, quod nemo deinceps à communicatione alieujus in Sacramentorum admipiftratione vel receptione, aut aliis quibulcumque divinis, vel extra, pratexto cujulcumque feutentia aut cenfura ceclefiaftica fen fufpentiomis , aui prohibirionis ab bomine , vel à jure generaliter promulgatæ, teneatur abstinere, vel aliquem vitate, vel interdictum ecclesiafticum observate, nisi sententia, prohibitio, suspensio vel cenfura hujufmodi fuerit vel contrà perfonam, Collegium, Universitatem, Eeelesiam, aut logum certum aut certam à Judice publicata & denunciata specialiter & expresse, aut notorie in excommunicationis fententiam confliterit insidiffe , quod nulla poffit tergivetfatione celari , aut aliquo jutis suffragio exculari ; nam a comanunione illius abstineri nolumus juxta canonicas

fanctiones. Per hoe tamen hujufmodi excomminicatos, suspensos, interdictos sen prohibitos, non intendimus in aliquo televare, nec cis quomodòlibet suffragari.

#### TITULUS XV.

#### De interdictis non leviter ponendis.

ET quoniam ex indiferetà interdictorum promulgacione multa confuererunot feandala ceneire, platuimus quòd nulla civiata, oppidam, caftrum, villa, aut locus ceclefiaftico fupponi possi interdicto, nsi fex caua a fen culpà ipiocum coroum, aut Domini i zu Rectoris, rel Officia-

Peoper culpam autem fue canfam alterias canjunamage pravas perfore, hajulmood loes interded nequal value poliste antoriase qu'atomque ordeden apqui qu'un poliste antoriase qu'atomque ordete extonomulerat a decementas, fa en la Ecclési politetas, aut Domini fue Redocci vel Officiales politetas, aut Domini fue Redocci vel Officiales politetas, aut Domini fue Redocci vel Officiales domini indé sum difficia non ejectries, aute als intraferedum compeliciais qui citamp di biolum cj. (cl. a. recodente vel faithafeente, moz divina habete decrea mod ettain in prodettibus locum.

#### TITULUS XVI

## De sublitione Clementina Litteris.

NECTION Constitutionem de corumdem Fra-ttum nustrotum consilio editam, qua cum iccitanti Decreto flatuimus, decrevimos & ordinavimus : quod ex rune de extero perpetuis fururis tempo: bus de eeffione regimmis & admin:ftrationis Ecclefiarum & Monaftetinrum facla per eos qui Ecclefiis & Monafteriis ipiis preerant , feu illam administrationem fen commendam, aut ut aliis unita, aut alias obtinebant, feu refignatione alietum quotumeumque brueficiorum ceciefiafticorum, feu cessione juris in eis velad ca quomodolibet competenti , aut privationis vel difeofitionis, aut confurarum fulminatione, ctiam iu Listeris apostolicis à nobis & Sede Apostolieà. ctiam motu proprio pro temporis emanatis, qua ia manibus Romani Pontifieis faelæ dicuttur . contentis : etiamfi fuper illis narraris fundaretor intentio, eouftate & apparere deberer per publica infitumenta vel documenta autheorica, alioquin tâm in judicio quâm extrà il'ud narrativis & affertionibus hujulmodi in præjudicium tettii minime ftati , ncc ex illis alieui præjudieium afferti debetet ; nin de hujufmodi narrativa & affertione etiam in Litteris apostolicis facta , al-

. . .

tero ex pramilis modis docetetur, innovanus, illamque perpetats futuris temposibus inviolabititet obiervati mandamus,

## TITULUS XVII.

## De perpetua fabilitate Concordatorum.

fato Francisco Rege, ob illius finceram devotionem quam erga nos & Sedem prædictam habet , cum ad præstandam nobis reverentiam , & filialem obedientiam ad civitatem noftram Bononiz personaliter venire dignarus eft , confentimus , illamque inviolabiliter ohlervari delideramos. Illam verò contractus & obligationis inter nos & Sedem Apoftolicam prædictam ex una, & præfatum Regem & Regoum fuum ex altera partibus , legistme inniti , vim & robut obtinere , ac illi & præfentibus in aliqua fui parte per qualcumque Litteras & gratia per nos & fucceftores nostros desuper concedendas derogari, clausulamque cum caromdem derogatione, præfentium tenore latiffime extendenda, ac quod exdem prafentes Litterz & carum tenor pro expressis habeantur in quibulvis supplicationibus pio tempore fignatis appoliram nihil penitus operari, & illius vigore in Litteris apostolicis super ipsius supplicarionibus conficiendis quidquam, per quod præfentibus ant alicui perticulæ de contentis in ets derogaretut feu derogari videretur, nerrart non posit : & sic per quoscumque Judices & Commiffaries etiam caufarum dicti Palatit apoftolict Auditotes & prafatz Romanz Ecclefiz Cardinales, in quibufvis causis super præmiffis vel corum aliquo non pro tempore motis judicart, definiri , & fententiari debere , fublata ets alitet fententiandi & diffiniendi omnimoda facultate & autoritate, necnon irritum & mane quidquid fecus super his , vel corum aliquo à quoquam qu'avis autoritate etiam per nos & successores coftres prafatos, felenter vel ignoranter contigerit, attentari decernimus.

Volumus aurtun quòl à prafirata Rer prafette Litteras ac ommà à fingola i ni ci contrata que in primà furud Selfinos prafeniri Concilit Literannelia apposibati it continuari facere praconfirmationi hojufunodi computando, aconaprotibuto in Repos fino , & omnibus allil lacisi di cotium culci fastica e presenti funti i tempotibuto in Repos fino , & omnibus allil lacisi di cotium culci fastica e primosa a per Certina Palismenti, acceptati, pega poblicata, jurari di estima culci fastica primosa a, ac Certina Palismenti, acceptati, pega poblicata, jurari di estima culci fastica primosa a, ac Certina Palismenti, acceptati, pega poblicata, jurari di estima culci fastica primosa a per circina per si menti pratica prima di propositi di consistenti di libera, juramento de registratione practicità, infa praticitum tempo apronomica di Gigolotum (spradificorum patentis Litetas) "
sunhoritus (siriptusa pichis non uzaminieri, 
sur Nantio noftro apud ipiem Regrum exiticati, pet eum ad non mittendas non configuarvita: Et detaelé finguisi annis etiam leja; 
prous alar judia Francicii Reja confituriones ,
de ordinaziones, quae in visidi fant observati dans observati debar i inviolabiliture observati dans observati debar i inviolabiliture observati dans un 
efficie sono fecetti, praciotes Litetas di indificiente del productione de la confiturio del 
productiva del productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
productiva del 
produc

Et cim omnium que in Regoo, Diphinar ta R Comitam pradicii agontar, notitiam nen habeamas, conferenciese, flatora feu nitre nen habeamas, conferenciese, flatora feu nitre que modello prajedicaria, fi que in Regoo, Diphinatu & Comitato ptradicii aliia quaim in pramifis eriflato, non intendimunohis & cidem Sed in aliquo purjudicare, feu ilitateire de reprofit quomolibra approbate.

Et nihilominus prafato Francisco & pro tempoce existensi Francorum Regi in vittute sanctz obedientiz mandamus, quatenus per fe vel alium feu alios in dignitate ecclefiastica conftitutos, prafentes Litteras ac omnia & fingula in els contenta, quando & quoties opus fuerit. publicart & ea inviolabiliter observart faciat contradictores cujuscumque dignitatis & pracemicensia foetint per cenfuras ecclefiafticas & pecuniarias peenas, aliaque juris & facti quzvis opportuna temedia, appellatione qualibet omnino poltpolita, competeendo, non obstantibus omnibus supradicti:, aut si aliquibus communiter vel divifim ab eatem fit Sede indolrum . quod interdici , fulpenai vel excommunicari non poffint , per Litteras apostolicas non facientes plenam & expressam ac de verbo ad verbum de Indulto buju modi mentionem.

Nulli erād omnieh homisum līcut hau paplana molitorum flatuti, ordinationi; sifepeliani, alticlionis, declarationis, pracepti, sipuricinis, monicionis, innerationis, concentral productionis, monicionis, conmandati inficigere, vel di safa temetrale contraire. Si qui sattem hea estenues prafumpfetit, indigazionem omnicoratis Dei, a beqtrite locaritarum. Datum Rome apad finatum presentationis de la productiona princire miliberum, seun biarauticui Domicer milicimo Calendas Septembris, Postificatia noditi anno quatro.

Tems 2.

Hbbbb

## Conclusio Concilii generalis Lateranensis.

Os igitur ut Litter ipfæ quæ ob id præcipnê ediræfuerunt , ut in corpore mystico sancto videlicet Ecclefia, perpetua charitas & pax inviolata perdurent, & fi qua membra diffenriant, ca commod: fuo reinferantur corpore, eo magis oblerventur, quo elarius conftitetit, ipfas Litteras ca matura & 'a ubri deliberatione à nobis. dicto facto Lateranei fr approbante Concilio, approbaras & innovaras , que stature & ordinare fuerant , licet ad earumdom Litterarum sublistentiam & validitatem alia approbatione non indigerent ; ad abundanriotem ramen cautelam , ut ro renacius objetventur, & difficilius tollantur, quò tantorum Patrum fuetter majore approbatione munitæ : Litteras piædictas eum omnibus & fingulis statutis, ordinationsbus, decretis, diffinitionibus , pactis , conventionibus, promifione, voluntate ac pæris, inhibitione, altifque omnibus & fingulis claufulis in co conrentis, illa p zelertim qua volukmus : quod fi præfatus Francise is Rex fupradictas Litteras, ae omnia & fingula in eis contenta intrà fix menfes à data Præfenti .m computandos, nos approbaret & ratificater, & ca perperuis futuris temporibus to Regne suo & altis locis & dominiis dichi Regni , per omnes Pratiatos & alias ercl. fiafticas perfonas, ae Curias Parlamentorum aeceptari, legi, publicari, jutari & tegifiraci ad inftar aliatum Conflitutionum regiarum ; & de acceptarione, lectione, publicatione, juramento & tegistratione prædictis, intra padichim tempus, per oinnium & fingulorum Jupradictorum patentes Litteras aut authenticas jetipruras nobis non transmitteret, aut Nuutio noftio anud ipfum Ragem existenti, per eum ad nos d. firnandas non confignaret : & deinde fingu is annis etiam legi, & ( prout alize ipfius Francisco Regis Conflirmiones & Ordinationes, quæ in viridi funt obsetvantia, obsetvari debent ) inviolabiliter obfervati cum eff eta non fecceit, Litter e ipin , & inde feena quecumque effent , caffa & nolls, nulliufque tobotis & monicuti ( facto Lateranenfi Coneilio approbante ) apoftolica aurotitare & poteftatis plenitudine approbasus & incovanns; eafque inviolabiliter & irrefragabiliter obfervari & esftodiri mandamus s sobergue perperuse firmitatis in eventum dictarum apprebationis & satisficationis, & non alitet , nec alio modo obtinere , oranelque in dictis Littetes comptehenfos ad ipfarum Litterarum, ac emailiam & fingulorum in ais expressorum observationem , fub confuits & poents ac altis in e's contratis, juxtà caruadem Lutterarum tenotem & formam teneri, & obligatos effe decemimus & declaramus. Non obstantitus Conflirationibus & Ordinationibus apostolicis, ac omnibus tilis qua' in dictis Litteris volumus non obstare, catetisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo omnino homium licent hanc paginam noftræ approbations, innovationis, mandati, decieti & declarationis infringere, vel el aufu temerano contraire.

Si quis aitem hoe attentate piz/umpfeite, indignai notem omneportet Dei, ac beatorum Pern & Pauli Apottorum ejus, fe noverti ina cuficium. Datum Rome in pobică Seffione în Lateranofi facco-landă Ballika follemitet celebrată, anno Incamationis Domnitze 1546. 14, Januarii, Fornetau sinofiti Astefipatime, vigil. 18. 54x1º [Sautu, Jo. & Maddina Litanetau and Litanetau

# TITULUS XIX. Sequentur Littera Patentes Regia, pre acceptatione & confirmatione Concor-

Uocirea dilectis & fidelibus Confiliariis noftris ad præiens tenentibus, & qui in futurum noftra renebunt Parlamenta, omnibufque Iuft-ciariis Regoi noftri & Delphinarus ac Comitarus poftrorum, exterifour Officiaries & Subditts pofttis , & corum cuilibet , ( prout ad cum pertinuerir ) mandamus , diffrictius injungentes quarenus omnia pramilla & fingula teneant, cuftodiant & confervent in fua toboris plenaria fitmirate ; & in eaulis quibufeumque oceasione pramissorum de cæteris oritutis & emeriutis , feeuudum deliberationes & conelusiones præscriptas judiceot, pronuncient, & fenrentient, arque ab onnibus lubdiris & incolis nofttorum R.gni, De'phinatus ae Comitatus inviolabilitet faciant in omnibua & pet omnia observari ; prædictas personas ecelefiafticas & faculates, as car m quamlibet in omnibus & fingulis superius expresses ab omni turbarione, violentia, impreffione, moleftatione , vexatione , damno & impedimento tucantur , protegant pariter & desendant. Omnes & qualcumque personas, cujulvis conditionis ac Ratus fuerint , contra facientes aut venientes taliter punisado, quod in pofterum exteris ecdat in exemp'um : quoniam fie fieri volumus & jubemus per Ptæfentes. In cujus rei testimonium figitlum noftrum præfentibus Litteris duximus apponendur. Datum Patifiis d.e XIII. menfis Mati , anno Domini millesimo quingentesimo deeimo septimo, & Regni noftri rettio, Sie fignarum fupra plicam , per Regem , Dominis Ducibus Alenconii , Babonii & Vindoeinenfi , vebis Dominis d'Orval, de la Trimoutile, de Bouly, Magno Magistro , Bastardo Sabaudiz , de la Palice & de Chastillon, Matescalibus Ftanciz, & alus cenfentious . Rosenter.

#### Arreftum verificationis Parlamenti.

LeCa, publicas & registrata ex ordinatione de pexetpos notils Regis, exterats vicibus, facto in przesentia Domuni de Trinsollia, primi Cambellani dicti Domain notits Regis, ad hoc per cun specialiste missi, Parinis In Parlamento XxII. die Martii, anno Domain millessimo quingentessimo decimo-septimo. Sie Signatum, Planno, Martina de Composito de Composito

#### TITULUS XX.

De prorogatione temporis ad recipiendum & approbandum Concordata, tam à Pralais Regni, quam ab aliis Perfonis, & ad verum valorem Beneficiorum exprimendum.

Rancifcus, Dei gratia Francorum Rex , Me-Fautitus, De Genux Dominus, univetfis perfentes litteras inspecturis, falutem Cum urgenti necessitate evidentique commodo & urilitate Reipubliez Regni noftii ducti, ad evitanda majora pericula , que ex revocatione Pragmatiez in futurum eventura cernebatnus , five illi revocationi obediretur, five non obediretur, que noieuique recte fentienti latiffime conftare pollunt , certa iniverimus cum fancta Sede Apostolica Concordata , in quibus inter extera cautum eft , quod infrà fex mentium fpatium illa publicari & registrari, necnon jurari in Curiis nuftris Parlamentorum efficeremus, Ecelefiamque Gallicanam illis confentire, alias nullius effent momenti , que nullatenes ob brevitatem temporis, aliis etiam urgentibus negotiis uecupati , perficere voluimus, Ideiteò ne in rete ( quod verebamur ) inclderimus , & ne commudo & utilitate dictorum Cuncordatorum frustraremur, à Sede Apostolica post lapsum dichi fpatii fex menfiam unius anni protogationem ob-

Czeenim, com iu dictis Concordatis inter eziera etiam caviretur, quod verus valor benessiciarum in illurum imperatuionibus exprimendus sit, timcodum etat ne ambitiusi sub prztextu veri valoris uun exptessi, jam dicta impetrareus bonessicia.

Igitut ut prazilētis malitiis via prazeludere, ra, à Sancilina Domino notro Pipa Leon, care, à Sancilina Domino notro Pipa Leon, care, a care a care

Papa ad Regis possulationem prorogat sex menses datos ad approbandum Concordata, ad annum, a data prasentium computandum,

En Episcopus, servus servorum Dei, charissimo in Christo Francisco, Francorum Regi christianissimu, salurem & apostulicam benedictionem.

Dudum fi quidem inter alia , eum irritantis appositione decreti , statuimus & ordinavimus quod ex tune de cætero occurrentibus cathedralium & metrupolitanarum Ecclesiarum ac Monasteriorum in Regnu Francia & Del hiuatu ac Comitatu Dienfi & Valentinenfi confiftentium vacationibus , dilecti Filii Eccl fia-rum , Capitulorum & Munafteriorum Conventus ad electiones, feu postulationes suturorum Archiepiscoporum, Episcoporum ac Abbatum, Ecclesiarum & Monasteriorum vacantium, pro tempore hujulmodi procedere non valerent, fed Majestas rua ad Ecclesias & Munafteria hujufmodi fie vacantia, infra certum tune expressi tempotis spatium nobis & pro tempore existenti Romano Pontifice personas idoneas, certo tune expresso modo qualificatas, & eandem nominationem per nos & Romanum Pontificem hu-julmodi Ecclesis & Monasteriis eildem præficiendas uominare valetes , prout in nostris inde confectis litteris, (in quibus vuluimus quod fi Majeftas tua, omnia in illis ftatuta, ordinata & contenta infrà ses menses post tune proximam futuram fessionem Lateranensis Concilis tune vigintis, uon approbares & emfirmates. & à Pizlatis ac aliis perfonis tune expreffis Regni tui approbati non faceres, litterz' ipfæ nullius effent roboris vel momenti ) pleuis cou-

Com autem ficut exhibita nobis pro parte tua petitiu continebat, Majestas tua propier varias occupationes, quibes ad præfens impli-citus exiftis, ac ex certis aliis rationabilibus causis infrà dictum semestre , infrà quod adhuc existis , in dictis litteris contenta , per Præ'atos & personas Regui tui hujusmedi approbati facere posse commode uon confidat : Not itaque tuis in hae parte supplieationibus inclinati femeltre prædictum, infra quod adhue existis. ad annum à data præfentium computandum . autoritate apostolica tenore præfentium prorogamus pariter & extendimus , non obitantibus Constitutionibus & Ordinationibas apustolicis, nection omorbus illis quæ voluimus in dichis litteris non obstarc, exterisque contrariis quibuscumque.

H bbbb a

Nuls ego omainò bonimum liteux lune que piana moltre proregationi le extrancioni amtriogre, vel et auta timerario contanie: Si qua autem hoc attentare prefampieria; indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri de Pauli Aporthorum ejus, fe noverti facendatium. Datum Rome apod far-Chum Petrum, anno lacranticolis Domnieze millefine quinquenelmo decimo-leptimo, Calendas Junei, Pontificativi notti, anno quitto.

Altera provogatio petitur ad annum à fine alterius computandum, eò quod propter varias occupationes non fuit Concordatum approbatum & receptum à renicolis.

PRanciscus, Dei gratia Francorum Rex, Mediolant Dux, & Genuz Dominus, Univerfis præfentes litteras infpecturis , aotum fir & manifestum, quod eum jamdudum a fancta Sede Apostolica certæ litteræ apostolicæ per nos obtente fuillent , quibus femestre , infra quod nos & Ecclefia Gallicana approbate debebanius Concordata inter Sanctam Sedem Apoltolicam & nos inita, per annum protogatum extiterat : verum quia durante dicto anno, aliis occupati negotiis dictam approbationem & confirmationem à Pralaris aut aliis personis ibidem expteffis approbasi feu confirmari , minime fecerimus , ideirco alias litteras apofloticas ab eadem Sede obtinuimus, quibus annum jam dictum ad alium à fine al ius computandum denuo protogari fecimus . pront in dictis litteris quarum tenor fequitur, picnius continetur.

Conceditur fecundus annus à fine primi anni computandus ad hoc, ut Concordata recipiantur & observensur à requicolis.

Les, Epifopus, fervus fervorum Dei, elaslimienta Chrifto ilio Paracico, Francessa nadianem Deima finalem in antinadianem Deima finalem inter aisa, cum irriamti appoli ince derecti flatimus & oridarimus, quod et ruue de extros occurrentibut Ecclisismo Carledellium & metropolitariato del control production de la conlophistata, as Comittato Biofi & Valentionefi coniclemiem vacatioribus, discid Fili Recilema Capitola, & Monafericoma Conventus, ad ecclisione fun politationes futurorum Architanta, productiones intercoma dechience applicationes futurorum pro-

pote hujulmodi procedere non valerent. Sed Majeftas tua ad Ecclefias & Monafteria hojufmodi fie vacantia infra certum tene expreffe temporis fpatium nobis pro tempore exiltenti. Romano Pontifici personas idoneas ecrto tung expresso modo qualificaras : ad eandem nominationem , per nos & Remanum Pontificem bujulmodi Eccleftis & Monasterijs eifdem præficiendas nominare valeret: ac voluimus quod fi Majestas tua in illis statuta, erdinata, conventa infra fex menfes , post tune proximam futuram Sellionem Lateranenfis Concilii tune vigintis non approbaret & confirmaret, & à Prælatis & aliis tune expressis Regni tui approbati non faceret, litterz ipfz nullius effent roboris vel momenti. Et deinde pro parte tua nobis exposito, quod Majeftas tua proprer varias occupationes quibut tunc implicitus eras, ac ex certis aliis rationabilibus eaufis infra dictem femeftre, infra quod tune adhue existebas, in dictis litteris contenta per Prziatos & personas Regai tui bujnimodi approbari facere commodè non confidebat s Nos per alias noftras litteras femeftre prædictum . infra quod tunc adhuc exiftebas, ad annum à data posteriorum litterarum hujusmodi compurandum prorogavimus pariter & extendimus, prout

in finigali litteris prad čti pleništ contilerum. Com aurum, forest nabitu nobis nego po parae com aurum, forest nabitu nobis nego po parae prazilita, su interest, alici parae interest, alici parae prazilita, producija, forest nabitu nabitu

Nos taspes bajfarmdi forpilezionibus inclimati annom pradicem, infra gerem albase Maieltas vua ceribti, ad alama annon à fine pettrolici tenne pracerium protegnams, painte de extendimus pon collatabus premilis i, ac confistunibus apolhoicis, accomo omnibus pracificis volumes non editore, cercifique contratis quibilequempe. Datum Rome, apud Sanctum Petrum , anno Incumationi Dominice 18 au 200 de la collata de la collata de la collata pracificis de la collata del collata de la collata de la collata de la collata del collata del collata del la collata del la collata del la collata del collata del collata del la collata del la collata del la collata del collata del collata del la collata del la collata del la collata del collata del collata del la collata del collata del la collata del

anno treto. Quocircà dilectis & fidelibus Confiliariis noftris Curias noftras Parlamenti tenentibus, necnon Senefehalis, Baillivis, Przpostis, alifque Josteiariis & Officiariis noftris batum feric mandamas & injunginus, quatenas has practoest úis in tegidius regisient, set fi po rédus regotis in des occurrentions, illus pais egre haborit, est delits registris illus estandres politi z viaet. Oi estração debie modo fação, talem fidem habrit volumes, as fi dicissom Ballaum oniginale enhaberta. Nam fen noble placer, se quarama opus est, est notita eceta tissanas, la regis est est enhaberta. Post nomais, postalis plantinatios, in a fore ordinamenta, la regis est est desirens apportadam. Damin 1516. Se Regoi nostit quinto. Per Regen, 6230 est.

#### TITULUS XXI.

## Prorogatio temporis de annatis:

Leo, Epifopus , ferrus fervoum Dei , să proprium rei menorium Romanus Ponitire ( cui rot unreaque în îpriteatibus & temporalibus poridenda incembione) rerum % cemprum qualitar peolită, conoulla, prous ad cunchorum Christotum Besefică Eccelitătea 3 Sob Apololică po tempore imperantium commodă & utilitates , ac literă & fraudium obritantium portere confeiet e , falubiere cendinat & di-

Nuper fi quidem inter Constitutiones ad laudem Dei , & Christi fidelium pacem , & quietem , de Fratrum ooftrorum confilio , cum chariflimo in Chrifto Filio nestro Francisco , Francorum Rege chriftianislimo, matura deliberatione Coocordara statuimus, quod io provisio-nibus, quas personis quibusvis Regni Franciz ac Delphinattis & Comitatus Dienfis & Valentinenfis de Beneficiis vacantibus, feu certo modo vacaturis per nos & fucceffores noftros & Sedem prædictam , etiam metu proprio , etiam promotis ad Ecclesias cathedrales & metropolitanas & Monasteria, (ut obtenta pet eos Beneficia tetinere possint ; fieri contingeree , illotum vetus ganuus pet florenos aut ducaros auri de camera aut libras tutonenfes, feu alterius mosetz valor fecundum communem zitimationem exprimi deberet : alioquin gratiz iplæ effent pro iplo jure nuliz.

Câm astem (ficus accepinus) constinguer personas Regoi & Dephinaria se Comizaria hujufmodi vacasione beneficiorum in locis se monti Regui as Dephinaria se Comizario; corundem, per obitum pro tempere vacastiă întelledă, comun veri valoria notitiam habere uno posse; & verti valoria hujufmodi contită son habita dilla s. Romano Pontifice impertandora, eciteran Nuntium ad Selem persistam definas e., & signaturam fupplicationas super illicuma e., & signaturam fupplicationas super illicuma.

impetatione cum facultat verum annoum "iatorm baeficionum hipinmoli in literatum, fiaput haipfinodi fispificationit expeditione angent doitmes, & ad efficient polifinorum por haipfinodi impetationibus, cum minus reavilinti hondificarum comundum experiline expedite, & abique comun culys, diligentis & repetits polificarum comundum experiline exspendis polificarum comundum experiline exspendis polificarum comundum experiline extentis, a gurta de la nobis concella, & tillion falità, a gurta de la nobis concella, & tillion stabilità diligenti, com experiente estitis, academ boetficia il soci puri dili controlle della propositioni della contrata, cara del deligen proporcia moditaria, munt yracidia est deligen proporcia moditaria,

Nos qui fubditorum nuftrorum commoda libenter procuramns, at eos à litibus & expettfis , quantum cum Domino polimus , televamus, moru proprio ac ex cettà noftra fcientia ac de apostolicæ potestatis plenitudine , statuimus & otdinamus, quod de carteto perpetuis futuris temporibus imperrantes beneficia in Regno , Delphinaru & Comitaeu prædictis per obitum dumtanat vacantia , fi verum annunm valorem beneficiorum in litteris apoffolicis quæ fuperdictis beneficiis expeditæ fueriat , non expresserint , infrå annum å die datæ litterarum. earumdem computandum : valorem ipfum malè expressum corrigi per Officiales , ( ad quos expeditio litterarum hujulmodi pertinet , & correctiones litteratum estumdem fieri confuererunt ) petere : ipfique Officiales ipfarum litterarum expeditioni præfidentes , ad corumdem impetrantium simplicem petitionen , valorem ipforum ad verum annaum valorem juxta perentium voluntatem in eifdem .litteris reducere & corrigere , ipfique impetrantes pro angmento valoris expreffi dumiaxat anoatam Camera Apoltolicz folvere debeant & teneantur : Decementes qualcumque imperrationes posteriores de dietis beneficiis; tatione non expressionis veri valoris hojufmodi infra dictum annuum factas, nallius toboris vel momenti effe & pro infectis haberi debere.

Nelli ego omaino kominam litrat hanc paginam moltromm fattuji, ordinazioni te deterriti firingere, vel el aufu temetarin contraire. Si quis autem hoc attonare prationgierii indignazionem omnipotentis Del; ac beatronm Perti & & Pauli Apoliorom ejus i fonovetti incerforum. Datom Roma: apad fanchun Pettum, anno Internamionio Domniaize milici no quingonetimo ferzo decimo Calendas Octobris; Pontificação molti sano queste.

#### De registratione Concordatorum in Curiis faciendă.

Quotici difecti & fafetibes Conflictii Cera sortica Plannesti tencetibes , necesoa Secucichii, Bullivis, Pergolisi s slifique Joff caricolisi & officialisi & officialisi dottini sama ficie mandama to injungienas, quatata i prafectiona tendama to injungienas, quatata i prafectiona tendama to injungienas, quatata i pracedema tendama to injungienas, quatata proposationas de consecucionas quatata con tendama de consecuti opera effecta del consecutiona d

quaito. Sur le tepli est écrit : Per Regem. Ainfi figné Robenter; & scellé à double queue de cire jaune.

#### De Regià facultate primum mensem Graduatis debitum nominandi.

PRancícus Dei gratif Fiancorum Rer, Mediolanl Der, & Genuz Dominus Câm faperioribas debas certa iniverimus Concordata cum fanclifium Domino nofito Papa Leone decimo, quibas inter extera ordinatar, quazenis boanicis vacania primo mente podi podicationem illorum, afficiasure Gadustis fin-

En propter fastilatem aobit à Sede Apathlicia pravidi concelfam infequentes, conféctaniceur d'ela Concodat in Caria nothi Parlamenti Farifiti in media Marsi dicho patentir infile publicata a mofem prastritum Aprilis pildam publicationem immediate fequentem, por protimo mente chejimus & nominamus : Ex cujus initio endo & consumustio fequentium menfam, at qui menfer Gradatus fimplicibus, accomo Graabutit nominatus , ac ordinaris Collatoribus quatti nominatus , ac ordinaris Collatoribus spectant, sciant, & juxtà illorum ordinem bengficiis in illis vacantibus provideatur, tenorem dictorum Concordatorum insequendo, nallo habito respectu ad tempus poblicationis corumdem Concordatorum alus Coriis nostris Parlament

facte. Quocited dilectis & fidelibus Confliatris nofe, Quocited dilectis & fidelibus Confliatris nofe trit Parlaments Parifis, Tolofe, Bundegalt, Kotthomagi, Ortuvo, Gratanopoli temelibus, a Kotthomagi, Ortuvo, Gratanopoli temelibus, maadamat & inimgimus, quastenis har practices literates nofesta publicare habasar, necessor fisher seguitars regularis, quastenis har practice casilim practionate polife, and valuets, de juris custom just dicke facultaris noble concertig, a decienzationis, per no faite, procedia publicate laborat. Quis de firi volumus, de implicate indexes. Quis de firi volumus, de implicate indexes.

#### Segnius tenor dictarum Litterarum Apostolicarum.

T EO, Episcopus, Servus Scrvorum Del chariffimo in Chrifto Filio Francisco, Francorum Regi christianistimo, salurem & apostolicam benedictionem. Dudum fiquidem inger alia, cum irritantis appolitione decreti, statuimus & ordinavimus quod ex tune de extero occurrentibus Ecclefiarum Carhedralium eriam Metropoliranarum ac Monasteriorum in Regno Franciz, & Delphinatu , ac Comitaru Dienfi & Valentinenfi confidentium vacationibus : di'ecti Filif Eccl:fiarum Capitula, & Monasteriorum Conventus, ad electiones fen postulationes fururotuna Archiepiscoporum, Episcoporum, ac Abbarum Ecclefiarum & Monafteriorum vacantium pro tempore hajufmedi procedere non valerent : fed Majestas ina ad Ecclesias & Munasteria hujusmodi fic vacantia, infrà certum tune express temporis fparium, nobis & pro tempore existenti RomanoPontifici perfonas idoneas, certo tune expresso modo qualificatas, ad candem nominationem per nos & Romanum Pontificem huiulmodi Ecclefiis . & Monasteriis eildem perficiendas, nominare valeret : prout in noftris inde confectis litteris ( in quibus inter alia, quod primo menfe post esrumdem litterarum acceptationem &publicationem ordinarii Collatores , Dignitates , Personatus , Administrationes & Officia ad corem collationem , provisionem , nominationem , præientationem, fen quantvis aliam dispositionem spectantia ) Graduatis simplicibus sub cerris modo & forma runc expieffis conferre, & de illisetiam providere deberent ( cavcarur ) plenius continetur, Cum autem, ficut accepimus, propter diverla

tribunglia plurium Parlamentorum in Regno; Delphinatu , & Comitatu pezd dis confiftentia , in quibus litteras & in cis constitutas & expresfas conftitutiones p. blicari & acceptari diverfis temporibus propter locoeum diftantiam oporiet: fuper primo mente ( qui ordinariis Collasoribus ad conferendum Graduatis conceditur ) quis fit, plutes lites & difpendia partium fuper hoc exotier contingere poffir; nos littbus & di'pendiis hujufmedi pro nostri pastoralis officii debito obriare volentes . & ne quis menfis fit , deinceps hujufmodi dubitatt aur hafitati contingat , Majeftari tum, ut publicationem & acceptationem Litterarum Concordatorum hujulmodi , quis fit exprimere & nominare poffit & valeat , motu proptio , & ex noft:a certa fcientiå, autoritate apoftolica, tenore przientium licentiam & facultatem concedimus, pariterque indalgemus non obliantibus omnibus que in eifdem littetis voluimus oon obstare, exterisque contrariis quibuscumque. Datum Romz spud Sanctum Petrum, anno Incamationis Dominiez 1518. xvij. Cal. Julii , Pontificatus nostri anne 6. Sie fignatum fupra plicam , Ja. QUESTS MBERG. In teltimonium quorum his præfestibus figillum nostrum duximos apponendum. Datum Baugiaei die c. menfis Octobers anno Domint 1 518. &

Regni nostri quarto. Per Regem, Gidoyn. Leffa, publicata & registrata Telesa in Parlamento, die an. Novembris anno Domins 1518, MICHARLIS.

#### De panà temerè venientium contra bujusmodi Concordata.

PRANCISCUS, Dei gratia Francorum Rez, Mediolani Dux, & Genuz Dominus, noiverfis præfentes Litteras jufpecturis, falutem. Com pto cotroboratione nection observatione decretorum Concordati per nos cum fanctifimo Do-mino nostro Papa Leone decimo initi, necessagium ac utile foret , ut à faneta Sede Apostotica illius Concordari Protectores conftituerentur , ut utroque muerone institutis Concordatotum non parentes punirentur : Litreras Apoltolicas à jam dicta Sede Apostolica obtinuimus, quarum tenor inferius describitut , quibus illorum Concordatorum protectio nobis concella est. Quocircà diléctis & fidelibus Confiliariis noftres Parlamenta noftra Parifiis, Toloiz, Burdegalz, Rothomagi, Divione & Gratianopoli tenentibus, necnon cz-teris noftris Jufticiariis & Officiariis mandamus & injudgimus , quatenus , jurià facultatem nobis concessam, corum Concordatorum infractores poents legitimis afficiant : & ca que in conerarium dictorum Concordatorum attentavetint, & in priftinum ftarum reducant feu redsci laciant i competendo competendo; ouurbas viis tationabilbas de abbis : de ut nemo jam diche nodtre protectionis ignorantiam pratendere valeat, cas pracientes publicare, de registris fuis registrate faciant indilaté; quoniam nobis fic placet, de ira ficti rolume, non obtantibus quibuscumque in contracium facionibus.

#### De protectione Concordatorum Francia Regibus concessa.

EO. Episcopus, Servus Servotum Dei, chariffimo in Chrifto F.ho Francisco, Francorum Regi christianishmo, salutem & apostolicam benedictionem Dudum fiquidem inter alia, cum irritantis appositione dececti , statuimus & ordinavimus, quod ex tune de extero occutientibus Ecclesiarum Cathedralium etiam Mettopo. litanarum ac Monasteriorum in Regno Franciz, & Delphinate, ae Comitain Diecfi & Velentinenfi confistentium vacarionibus : dilecti Fili Ecclefiarum Capitula, & Monafteriorum Cooventus, ad electiones, seu postulationes fututorum Archiepiscoporum , Episcoporum , ac Abbatum, Ecclesiarum & Monasteriorum vacantium pto rempote hujulmodi proetdete non valerent : fed Majestas tun ad Ecclesias & Monasteria bujulimodi fic vacantia infrà certum tune expreffe temporis spatium , robis & pro tempore existenti Romano Pontifici personas idoneas, certo tune expresso modo qualificatas, ad eandem nominationem per nos & Romanum Pontifirem hujufmodi Ecclefiis & Monasteriis eifdem præficien. das nominare valeret : prout in noftris inde confectis Litteris ( in quibus Majeftati tuz, & pro tempore existenti Francotum Regi , in virtute fanctæ obedientiæ, quod per te vel alium, feu alios io dignitate ccclefiastica conftitutos caldem Litteras, ac omnia & fingula in eildem contenta, quando & quotics opus foret, publicari & inviolabiliter observari faceret, mandavimus ) plenius continctut, Com autem, fieux accepimus, nonnulli Regnt, Delphinatus & Comitains prædictorum, & à quorum cordibus Dei timor abelt, Litteras hujufmodi & pet cas editas Constitutiones , & in eis contenta plene acceptare recusent, & illis non fine spiritu blasphemiz, & cenfurarum in eis contentarum incurfu , verbo & opere fi possent contravenire contendant. Nos ea que ranta maturitate, confilio & facti tone vigentis Lateranenfis Concilii approbationedifcuffa, flatuta &c ordinata, facta & concessa funt , ut inviolabiliter & inconecise, prout pat eft, observentnt, pro noftri Paftoralis officii debite provideti volenies , quanquam aliis Litteris nostris temeratiis aufibus contravenire nitentibus occurretimus ; corumque

800

ora obstruxerimus, motu proprio, & ex nostia ceria (cientia, ac de apustolica potestatis plenitudine , eum deceat izeularem potestatem prziertim linguam, ecelefiasticam juvare potestatem in his præferrim quæ animarum falutem concernunt, Majestatem tuam, & pro tempore existentem Francorum Regem, Litterarum prædictarum, 20 per eas editarum Constitutionem, & omnium ac fingulorum in eis contenrorum legitimos protectores , defeniores , & confervatores : ncenon quorumvis adversus illas , & in eis contenta venire tentantium enjuscumque dignitatis, ftatus, gradus , ordinis , conditionis vel nobilitatis exiftentium, ac quacumque munda à dignitate ful-gentium, invectiffimos oppugnatores autoritate apoftolicà tenore præfentium conflituimus & deputamus, nonobstantibus omnibus que in deltis Litteris voluimus non obstare, exterisque contrariis quibuscumque, Datum Roma apud Sanctum Pettum, anno Incatnationis Dominica 1518. zvij. Calendas Julii, Pontificatús nostri anno fexto. Sie fignatum fub plica, Joan. Sadoletus. Et fupra placam , Ja. Questemperg. In teftimonio quotum his præfentibus figillum noftium duximus apponendum. Datum Baugiaci die 25. raensis Octobris anno Domini 1518, & Regui noftri quatto, Per Regem , Grporn.

CONFESSEUR. Pag. 649. Col. 2. ci-dessus, pour cideffeus , verb. Confession. CONFESSION.

Pag. 652. Col. 1. à celle de l'Evêque , pour avec celle. Col. 2. qui lui , pour quilcur,

CONFRAIRIE. Page 662, Col. 1. n. 269, lifez, l'art.

16 9, Oc. Col. 2. ou il ne parott , ôtez la conjonction où , & substituezy un point,

Page 663. col. 1. les objets, pour ces objets, pour Laie, au lieu de purs

CONSECRATION. Pag. 672. Col. 2. fuivant le faint Décret, pour les faints Decrets ; demande , pour

demanda; exécutee, pour exécuté. CONSERVATEUR. Pag. 682. Col. 1. omnibus, pour one-

ribus. CONSISTORIAL. Pag. 684, Col. 1. & long-temps , ajoutez après... Il manque une fleur de lys à la page fuivante, avant ces mots tout

es que nous venons de dire.

CONTESTATION. Pag. 702. Col. 1. fouvent, pour suivant lc Droit Romain,

CONTRAT.

Pag. 705. Col. 1. on voit un exemplaire, Cet exemplaire qui devoit être fous le mot don gratuit, est entré néceffairement, & plus convenablement dans la collection particuliere du Département général dont il est parlé dans notre avertissement.

CONTROLLE. Pag, 710. Col. 1. & qui font , pour & ceux qui font ... ibid. Par arrêt du Confeil d'Etat du Roi, ajoutez du ; Mars 1739. (V. Registre.)

Pag. 725. Col. 1. Avant ces mots : les Abbayes & les Pricures qui font , &c. nous aurions placé l'Arrêt du Confeil d'Etat du Roi du 13 Janvier 1769, fi nous eustions pu en avoir plutôt la connoiffance.

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, portant confirmation de la Déclaration du Roi , du 2 Avril 1768 , et interprétation de la réserve qui y est mentionnée au fujet de la penfion d'Oblat.

Du 13 Janvier 1769. Extrait des Registres du Confeil

E ROI ayant ordonné pat sa Déclaration du L & Avril 1768. qu'à compter du premier Janvier de la même aunée , la penfion d'Oblat feroit & demeureroit fixée à la fomme de trois cens livres, & que cette somme seroit payée chaque aonée, de quartier en quartier & par avance, comme par le pailé, au Receveur de l'Hôtel des Invalides , par tous les Abbés &c Prieurs de son Royaume , Pays, Terres & Sei-gneuries de son obétisance, à peine d'y être contraints par faille de leur temporel ; & S. M. ayant déclaté qu'elle se tésetvoit d'accorder telle diminution qu'il appartiendroit , aux Abbes & Prieurs qui juftifieroient que les revenus de leurs Bénéfices n'excedent pas la fomme de deux mille livres; S. M. auroit jugé à propos, paut faeiliter la perception dudit droit, de faire dreffer un nouveau rôle des Abbayes & Prieurés qui doivent y être impofés; Et voulant d'un côté connet à ce nouveau rôle , l'authenticité nécelfatte

faire pour le tendre erfeutoire, & d'un autre chét égler la diminution qu'elle a promis felle a promis d'elle a promis conder conder aux Titulaires des Bénéfices dont les recenus font au dell'ou de deux mille lires des Elle auroit révolu d'exp isquer à ce fujir fes volontés. A quoi voulaire puivoire, Oul le poporer, s' M. étant en fan Confeil, a ordonné & ordonné ex qui fuir :

I. Le iolé de peníona d'Oblat anneé au préfire l'Arté, fins accive dans tot no centrauja en condépende, reus & ordone S. M., que compris, ficult tesus de payer au Recercar des lovalides la peníona anaucile de trou centr l'irres, a comunicare du primeir payera prés, l'irres, a comunicare du primeir payera prés, finsa que ledus Trudaires puillent en dispusie tous précesses d'eccomptions, de printiges, releters, brevers ou drieta positant déchange, se de constitue de la comption de la companya de la desarrolles de la companya de la matele par le poétent rafes, despuse

11. En interprétant la télerve portée dans la Declaration dudit jour & Avril demier, S. M. ordonne que les Abbes & Pricurs qui justifieront que les sevenus de leurs Benefices font au diffous de mille livres, ne paieront que foixante quinze livres pour la pension d'Oblat; & que ceux, dont les revenus font de mile livres & au deflus, mais qui n'excedent pas deux mille livre: , ne paietont que cent cinquante livres pour le même objet , le tout airfi qu'il en a été ule par le paffe, à l'égard des uns & des autes; veut & entend que les évaluations del lies revenus fo ent faires fur les baux & averes pieces indicatives de la treette, fans autre deduerion que ecile des charges forcieres, & lans que les décimes payées par les Titu'aires defeits Benefices , puillent être déduites tur le montant defities revenus : Et fera le pre ent Arret exécuté, nousbilant tous empéchements queleonques , pour le quels ne fira différé. Fait au Confeil o Erat du Roi , S. M. y étant , tenu à Ver'ailles le treize Jaurier mil fept cent foisante nouf. Signé, LE DUC DE CHOISLUL.

CONVERTI.

Ce mor a été placé avant Convers, contre l'ordre alphabétique, il faut ajourer à la mé de la moisson dulle de la constitue de la moisson dulle. Il a été fait en divers temps des dé-enfes aux nouveaux converside vendre leurs biens, & cela par des moits qu'ille flacide de conevoir. Voici la trieur de la dernière Déclaration à ce faijet.

Déclaration du Roi, portant défenses aux nouveaux Convertis d'aliéner leurs biens sans permission.

Donnée à Versailles le 3 Avril 1769. Régistrée en Parlement le 10 desdits mois

OUIS, pat la grace de Dieu, Roi de France & de Navarie : A tous ceux qui ees préfentes Lettres vertont , Salut. Par notre Declatation du 15 Avril 1766, Nous aurions fair detenfe à ceux de nos Sujets qui autoient été de la Religion prétendue Reiormée, de vendre fans permilion , pendant trois ans , leuis biens immeubles & l'univerfalité de leurs meubles & les mêmes tailons qui nous ont déterminé à la rendre, subtifiant encore, Nous avons eftimé à propos de tenouveller ces détenfes pendant un pareti délai. A cas CAUSES, & autres à ee nous mouvants, Nous avons dit, déclaré & ordonne, & par ees Prefentes, fignees de notre maio , ditons , déclarons & ordonnons , voucons & nous plaît que oos précédentes Décarations foient exécutées selon leur forme & teneur , & conformément à icelles , Nous avons fait & faifons très expresses inhibitions & défenies à ceux de nos Sujets qui ont fait profession de la Religion prétendue Reformée, de vend.e durant ledit temps de trois ans les biens immeubles qui leur appartiennent, & l'uo.versaité de leurs meubles & effets mobiliers, fans eo avoir obtenu la permission de Nous, par un Brevet qui fera expédié par l'un de nos Secretaires d'E:at & de nos Commandements, pour la somme de trois mille livres & au dellus & des Intendans & Commissaires départis pour l'exécution de nos Ordres dans les Gené alités ou Provinces où ils font demeurants, pont la fomme au dellous de trois mille livres. Nous faitens pareillement defenfes à nofdits Sujets de dispo et de leurs biens immeubles & de l'universalité de leurs meubles & effets mobiliers. par donation entre vifs durant lefdites trois années, fi ce n'est en faveur & par les Contrais de marjage de leurs enfants & petits enfants, & de leurs heritiers préfomptifs , demeurants dans le Royaume, au défaut de descendants en ligne directe; Nous avons déclaré & declatons nulles toutes les dispositions que nosdits Sujers pourroient faire entre vifs de leurs biens immenbles , en rour ou en partie , & de l'univerfainte de leurs meubles & effets mobiliers; enfendie tous Contrats , Quinaners & autres

1.40¢ L

durant leidits trois ans, au préjudice & en fraude des Préfentes : Déclarons auffi nuls les Contrats d'échange que nosdirs Sujets poutroient faire pendant ce remps , en cas qu'ils fortiffent de notre Royaume, & qu'il se tronvât que les choies , qu'ils auroient reçues en échange , valuifent un tiers moins que celles qu'ils auroient données: Voulons que, lorsque les biens de nofdis Sujets feront vendus en juffice , ou abandonnés par eux à leurs Créanciers en paisment de dettes pendant lefdites trois années, lettits Creaneters ne puitlent être colloqués utilement dans les ordres & preferences que l'on en fera , qu'en rapportant les Contrats en bonne & due forme, & les titres de leurs dettes , devant ceux qui feront lefdits ordres & preferences, ni en toucher le prix, & fe faire adjuger & prendre la totalité ou partie deldits biens, en paiement des fommes à eux dues , qu'ap es avoir affirmé préalablement , &c en personne, parderant le Juge qui fera l'otdre & preference , fi i'on pourfuir en Juftice, ou pardevant le Juge du lieu ou ils fe feront & l'amiable , que leurs derres tont férieules , & qu'elles leur loar dues eff-Rivement ; le tout i peine de confication des fommes par eux touchees, ou des biens immeubles ou effets qui leur auront été adjugés ou délaités , en cas que les rittes par eux rapportés, & que les affirmations qu'ils autoient faites ne fe trouvaisent pas véritables. Si donnons en mandement à nos amés & féaux Confeillers, les Gens renant notre Cont de Parlement de Paris, que The second secon

Actes qui feront paffes , pour raifon de ce ,

ces palfentes ils aient à faire enrégifirer. & le concron en icelles garder & obferver felon leur forme & teneur. Cat et elf notre plaifir; en trimoir de quoi Nous y avons fait mettre notre fect. Donné à Vertialles i troilieme jour d'Artil, l'an de grace mil fept cent foixant-noul; & de notre tegne le cinquante-quartieme. Syré. LOUIS. Et plus bay, Pai le Roi, PRISTYFAUX. Et fellé de grand feca de c'etin jaunce.

Reighie, mil es reguérant le Premeure Cimiral du Rei, pour fres récient éples fa forme et tenur. L'espiss collaimmits envoyées dux Belliages d'Schébauffer du Réfort, peur ylere lus, public L'enégifiée. Bajoint aux Subfitust du Premeure-Ciérald Rei d'y terri la main, L'abencerifier la Courdant le môt, privant l'Arti de es jour. A Paris, no Parlement, les CrandChambre L'Emraille affembles, et le Mai 1769.

Signé, EUFRANC.

COUTUMF.

Pag. 730. col. 1. dans les deux fois, pour dans les deux fors.

Pag. 731.col. 2. fans produire aueun de fes effets elle ne puisse, lisez, fans produire aueun de ces effets elle paisse. C U R É S

Pag. 745. col. t. Thomas , lifez , faint Thomas

#### BANNISSEMENT.

Page 277. Après ess most s'fur les queftions: "on nous adomné avis de Breque, que le Parlement de ce pays ordonné par un Arrèt de Réglement de les Chambres allemblées, le 19 famier 174, que d'orinavant le bannifamen perpétuelne feroit plus prononcé par la Cour hors de la Province, & qu'il le fera toojours hors du Royaume, auquet des fudiement il emportera la mort civile du condamné,

Page 547. Col. "Il a été jugé en Brestagne par Arrêt du 20 Juillet 1651. , que l'Abbetle de Saint Salpice for-, tireit de fon Monnhère pour faire "hommage au Seigneur de Bitton , "petit-fils du même d'Argentré, dont "l'opinion est contraire à cet usage. "Hevin , sur l'art, 352.

CONVERS.

Ces deux Réglements out été suivis d'un autre du 13 Octobre 1769, dont voici la teneur,

Arrêt du Confeil d'Etat au fujet de la penfion des Oblats.

Le ROI ayant bien voilut, par fa Déclaration du a Avril 1768, fe réceiver d'accorder foi la pensión d'Oblat, fuée par la mome Déclaration à trois cents livres, telle diminution qu'il appartiention, aux Abaés & Priteurs pui juiliferonair que les reveaus de leurs bénéficas

n'excédent pas la fomme de deux mille livres: & Sa Majelté ayant ensuite, par Arrêt de son Confeil du 13 Janvier 1769 , interprété cette sélerve, plusieurs deldits Abbés & Prieurs auroient en conféquence produit les mémoires, baux & piecet juftificatives de leurs revenus ; Et les délais qui avoient été accordés pour ces réclamations, étant expirés, Sa Majefte, après avoir fait examiner dans fon Confeil les preuves de ceux qui ont réclamé, auroit réfolu d'y ftatuer & d'otdonner , qu'à l'égard de tous les autres Titulaires , compris an role des Oblats ; la firation de la persion à trois cents livres sesoit exécutée , conformément à ladite Déclararation. A quoi vorlant pourvoir : Oui le rapport, Sa Majefté étant en fon Confeil, a otdonné & ordonne que le ro'e des penfiont d'Oblass annexe à l'Arr t de fon Confeil du 12 Janvier 1670 , ne fera exécuté , à l'égard des bénefices compris dans les deux états qui feront annexés au prétent Arrêt , que conformément suxdits érats ; & en conféquence , Sa Majefté ayant égard aux demandes des Titulaires des benefices compris au premier deldits états, orconne qu'ils ne paieront pour la penfion d'oblat, que la fomme de foixante-quinze livres; ayant aue mement égard aux demandes des Titulaites des ben fices, compris au fecond defdits états , ordonne qu'ils ne paieront que la fomme de cent einquante livres. En ce qui coucerne let demandes des Titulaires de l'Abbaye fécolarifé de Saint - Séverin - les - Bordeaux, Diocele de Bordeaux; du Prieure de Saint-Vallier . uni à la Mense Abbatiale de Saint Ruf . Diocese de Vienne ; de l'Abbaye de Lestrie , unie à la Communauté des Religieufes de la Colombe, Diocese d'Evreux ; & du Prieuré de Saint Nicolas de Bar - fur - Aube , Diocele de Langres , tendante à être entiérement déchatgés de la penfion d'Oblar, les renvoie à se pourvoir devant les Commissaires généraux de son Conseil à ce etablis; & eependant par provision, & jusqu'à ce qu'il ait été staroé sut lesdites demandes. ordonne qu'ils ne paieront ladire penfion d'Oblat que fur le pied de cent cinquante lirres ; leiquelles modérations : tant définitives que proviloires , auront lieu a compter du premier Janvies 1768 1 à l'effet de quoi il fera tenu edmpte auxdits Titulaires de ce qu'ils pourroient avois payé depois ladite ép-que au delà des foromes ci. deffus fixees : & fans s'arreter aux demandes des Titulaires de l'Abbaye de la Valette, Ordre de Citeaux , Diocese de Tulles ; de l'Abbare de Longvay, Ordre de Prémontré , Diocese de Rheims; de l'Abbave de Blaismont , Ordre de Saint Benoît , Diocele de Baras ; de l'Abbaye de Divielle ou Ville- Dieu , Ordre de Prémontré , Diocefe d'Aeqs; de l'Abbaye de Maynac, Ordre de

S. Benoit, Diotefe de Limoges ; de l'Abbaye de Notre-Dame de-la-Chaume , Urd'e de Saint Benoit , Diocese de Nantes; de l'Abbaye de Saint-Amandde-Boiffe , Ordre de Saint Bennit , Diocefe d'Angoulene; de l'Abbaye de Cereaneeau, Ordre de Circaux , Diocefe de Sens ; de l'Abbave de Saint-Aftier , Ordre de Saint Benoît ; de l'Abbave de Beaulieu , Ordre .de Saint Augustin , Dioeefe de Saint Malo; de l'Abbaye de Saing-Eriennede Vaux Sur mer , Ordre de Saint Benoit , Dioecle de Saintes ; de l'Abbaye de Saint Hilaire-dela-Se'le, Ordre de Saint Augustin , Docese de l'oiriers ; de l'Abbaye Réguliere de Mettlock , Ordre de Saint Benoît Lorraine; de l'Abbaye de Notte-Dame-de-Corneille , Diocese de l'erpignan ; de l'Abbaye de Gen'is . Otdre de Prémontié, Diocese de Noyon ; de l'A'beye de la Chancelade, Ordre de Saint Angeftin, Dioce'e de Périgueux; de l'Abbaye de Tonnay Charente . Ordre de Saint Benoit , Diocese de Saintes ; de l'Abbaye de Notre Dame de la Chattre, Diocefe de Sainres ; de la Prévôté d'Avaux Diocele de Limoges : du Prieuré de Buffierz-Badil , Dlocefe de Limoges e du Priegré de Saint-Antonin de Rouergue , Diocese de Rhodez ; de l'Abbave de Fontguilhem , Diocese de Bazas ; du Prieure de Beaumont le Roger , Ordre de Grammont , Diocele d'Evreux ; du Prieure de Saint Michel de Grammont, Diocefe de Lodeve; & de l'Abbayede Sainte Catherine , unic à la Chartereuse de Gaillon , desquelles demandes lessirs Titulaires font déboutés : Ordonne Sa Majesté qu'ils paietont la fomme de trois ernts livres , ainfi qu'ils font impofes audit role , lequel au forplus fera exécuré, à l'égard de tous les Titulaires des bénéfices qui y font compris, felon fa forme & teneut: & fe:a le préfent Arrêt exécuté, nonobitant tous empêchements quelconques , pour lesquels ne sera différé. Fait au Conseil d'Etat du Roi , Sa Majesté y étant , tenu à Fontainebleau le treize Octobra

Siraé Le Duc de Choiseur.

ETAT des Benefices dont le revenu n'excede pes mille livres, O qui ne doivent payer que foixante-quinçe livres pour la penfion d'Oblat, à compter du 1. Janvier 2.768.

L E Prieuré de Belroy, ordre de Saint Augustin, Diocese de Langtes.

Le Prieuté de Saint-Blaife-dn-grand-Puits, Ordre de Saint Benoît, Diocese de Sens, Le Prieuré de Norre-Dame de Jarry, Ordre de Grammont, Diocese de Saintes.

Le Prieuré de Saint Gétard, uni à l'Hôpital de Limoges, Diocese de Limoges,

Iiiii 2

804

L'Abbaye de Saint-Savin , Ordre de S. Benoît , Diocese de Tarbes. L'Abbaye de Val-Bonne, Ordre de Citeaux .

Diocese de Perpignan, Le Prieuré de Villiers , Ordte de Grammont,

Diocese de Tours. Le Prieuré de Saint-Martin-sous-Beaumont,

Diocese de Dijon. Fair & arrêté au Confeil d'Etat du Roi , Sa Majetté y étant, tenu à Fontaineblean le s3

Octobre 1769

Signé, LE DUC DE CHOSSEUL.

ETAT des Bénéfices dont le revenu n'excede pas deux milles livres, & qui ne doisent payer que cent cinquante livres rour la pension d'Oblat, à compter du z Janvier 2 768.

'Abbaye de Saint Loubouer , Ordre de Saint Benoîr, érigée en Eglise Collégiale, Diocefe d'Aire. L'Abbaye de Valcroissant, Ordre de Citeau,

Diocese de Die.

L'Abbaye d'Ahun . Ordre de S. Benoît . Diocele de Limoges, L'Abaye de Pébrac . Ordre de S. Augustin .

Diocese de Saint-Flour. L'Abbaye de la Caignotte, Ordre de S. Benoit,

Diocefe d'Acqs. L'Abbave de Saint-Sauveur d'Aubeterre . Otdre de Citeux , Diocese de Périgueux.

L'Abbaye de la Charité , pres Lexinne , Ordre de Cîteaux , Diocese de Langres, L'Abbaye de Dillo , Ordre de Prémontré ,

Diocefe de Sens. L'Abbaye de Cellefrouin , Ordre de S. Augus-

ftin , Diocefe d'Angouleme. L'Abbaye de Bois-Aubry , Ordre de S, Benoît,

Diocele de Tours. L'Abbaye de Villelongue , Ordre de Citeaux , Diocese de Carcassonne.

L'Abbaye de Valfainte , Otdre de Cîteaux , Diocele d'Apt. L'Abbaye de S. Wullemer , Ordre de S. Augus-

rin, Diocese de Boulogne. L'Abbave de Norre-Daine de Saint-Léonard-

de-Chaumes , Ordre de Citeaux , Diocese de la Rochelle. L'Abbaye de Gondom, Otdre de Citeaux,

Diocele d'Agen. L'Abbaye de Saint-Paul-les-Sens , Ordre de

Prémontré , Diocete de Sens, L'Abbaye de Prebenoit, Ordre de Circaux,

Dioccle de Limoges.

L'Abbaye de Saint-Pierre-l'Esterp , Otdre de S. Augustin, Diocese de Limoges,

L'Abbaye de Boxuil , Ordre de Citeaux , Diocese de Limoges. L'Abbaye de Chors , Ordre de S. Benoît ,

Diocefe d'Autun. L'Abbaye de Saint-George-des-Bois, Ordre de

Saint Augustin , Diocese du Mans. L'Abbaye de Bonlieu-Charbon-blane, Ordre

de Cîteaux , Diocefe de Bordeaux. L'Abbaye de Saint-Marcel , Ordre de Citeaux, Diocese de Cahors.

L'Abbaye de Doué, Ordre de Prémontré, Diocese du Puy,

L'Abbaye de Boschaud, Ordre de Cîreaux, Diocese de Périgueux.

L'Abbaye de Saint-André-du-Jau, O:dre de Saint Benoît , Diocese de Perpignan L'Abbaye de Belle-étoile , Ordre de Prémon-

tré . Diocese de Bayeux. L'Abbaye de Saint Jacques de Béziets, Ordre

de Saint Augustin, Congrégation de France, Diocese de Béziers, L'Abbaye de Notre-Dame-de-la-nouvelle-les-

Gordons, Diocese de Cahors. L'Abbaye de Lure , Ordre de S. Benoît, Diocese de Sisteron.

L'Abbaye de Notre Dame de bon repos de-Marcilly , O: dre de Citeaux , Diocefe d'Aurun. L'Abbaye de la Frenade , O:dre de Citeaux ,

Diocete de Saintes. L'Abbaye de Notre-Dame de Madion , Diocefe de Saintes.

L'Abbaye d'Aubignac, Ordre de Citeaux, Diocese de Bourges. L'Abbave de Saint-Nicolas des Châtres , Ot-

dre de Saint Augustin , Diocese de Perigueux. L'Abbaye de Notre-Dame de Moreaux, Or-

dre de Saint Benoît , Diocese de Poitiers. L'Abbaye de l'Erauge , Ordre de Prémontré , Diocese de Verdun.

L'Abbaye d'Arthoux , Ordre de Prémontré , Diocese d'Acqs. L'Abbaye de Saint-Sauveut-des-Vertus, Ot-

dre de Saint Augustin , Diocese de Châlons-sur-L'Abbaye de Bellevaux, Ordre de Prémontté,

Diocese de Nevers. Le Prieuré de Mefnel , Ordre de Grammonts, Diocefe de Brauvais, uni au College de Gram-

Le Prieuré de Montherbédon, Ordre de Grammont, Diocele de Montpellier, uni au Seminaite de Montpellier.

Le Prieuré de Châteauneuf de Grammont, Diocefe de Bourges

Le Prieuré de Sauvecanne , uni au Cha-

pitre de l'Eglise Métropolitaine d'Air. Le Prieuré de Garrigues , Diocese d'Agen. Le Prieuré de Saint-Martin-de-Bellencombre .

Diocese de Rouen.

Le Prieuré de Saint-Jean-aux-Bois, Ordre de Saint Benoît , Diocefe de Soiffons, uni à l'Abbare de Royal-lieu.

Le P. ieuré des Hermites, Diocese de Chilonsfur-Marne.

Le Prieuré de Vieux-pont , Ordre de Grammont, Diocese de Sens,

Le Prieuré de Brives , Diocese de Limoges, Le Prieuré de Saint-Vivien-les-Saintes , Diocele de Saintes.

Let Pieuré de Salles , Diocefe de Limoges. Le Prieure d'Epinenseval , Diocese de Châ-

lons-fur-Marne. L: Priegré de Saint-Gilles , près Pont-Audemer , Diocele de Lifieux.

Le Prieuré de Notre-Dame-de -Pommieraigre , dit Grammont-les-Chinois , Diocese de Tours.

805 Le Prieuré de Saint-Eloy-de-Lonjumeau, Diocese de Paris.

Le Prieuré d'Hennemont , Diocese de Paris, Le Prieuré de Bleron , Diocese de Bourges, Le Prieuré de Pay-Chevrier , Ordre de Gram-

mont , Diocese de Poitiers. L'Abbaye de Loniay, Ordre de S. Benoît, Diocese du Mans.

Fait & arrêté au Confeil d'Etat du Roi , Sa Majesté y étant, tenu à Fontainebleau le 14 Octobre \$769.

Signé , LE DUC DE CHOISEUL.

CLEF. Ce mot a été omis, & l'on en trouve l'explication sous les mots Jurisdiction, Bras feculier, ainsi que dans le Com-mentaire de l'article 40 des Libertés, & dans une Note sur le Songe du Vergier.

Fin des Corrections & Additions du Tome Premier.





